

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>









# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS, MŒURS ET COUTUMES

DE LA FRANCE

SECONDE PARTIE

TYPOGRAPHIE DE CH. LAHURE Imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation rue de Vaugirard, 9

# O DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS

## MŒURS ET COUTUMES

## DE LA FRANCE

PAR

#### A. CHÉRUEL

docteur ès lettres maître de conférences à l'École normale supérieure

SECONDE PARTIE

### **PARIS**

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'.

RUE PIERRE-SARRAZIN, Nº 14

(Près de l'École de Médecine)

1855

Fr 60.3

HARVARD COLLEGE LIBRARY
1865, See 2.6.

•

.

. .

5/1

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS, MŒURS ET COUTUMES DE LA FRANCE.

#### SECONDE PARTIE.

I

ICONOCLASTES. — Hérétiques qui brisaient les images des saints. Voy. HÉ-RÉSIE.

IDOLATRIE. — Voy. Feux de joie, Feux de la Saint-Jean, Gateau des rois, Gui, Paganisme.

IGNORANTS (Frères). — On donna le nom de frères ignorants à des religieux etablis vers 1604. On les appelait encore frères de la charité ou de Saint-Jean de Dieu. Voy. CLERGÉ RÉGULIER, Frères de la charité.

ILLUMINATIONS. — L'usage des illu-minations dans les fêtes publiques remonte à une très-haute antiquité. Il en est déjà question dans le roman de Perceforest, cité par Sainte-Palaye (vo Illuminations). Les Mémoires du xve siècle mentionnent fréquemment des illuminations. J. Chartier, dans son Histoire de Charles VII à l'année 1458, s'exprime ainsi : « En quantité de lieux et diverses rues, plusieurs des bourgeois avaient sait parer et orner leurs maisons de draps et de luminaires, très-richement et à grands frais, et dura cette fête trois jours. » Monstrelet, parlant de la même année, dit qu'à l'entrée du duc de Bourgogne à Gand les rues étaient illuminées par douze ou quinze mille torches. Depuis cette époque, l'usage des illuminations a été maintenu et perfectionné. Elles ont été, comme les seux d'artisice, un complément des sètes publiques, et ont souvent présenté un spectacle magique au moyen des transparents, verres de couleur, constructions théatrales, et formé quelquefois d'ingénieuses décorations d'architecture.

ILLUMINES. — Dans la primitive Eglise, on appelait illuminés ceux qui venaient de recevoir le baptême, parce que, dans l'administration de ce sacrement, on présentait aux néophytes un cierge allumé, symbole de la foi et de la grâce que leur conférait le baptême. — Dans la suite, le nom d'illuminés s'appliqua à des sectes mystiques qui prétendaient s'unir directement à Dieu par la contemplation et qui soutenaient que ce commerce avec la Divinité effaçait toutes les souillures et justifiait toutes les actions. Un curé de Roye, en Picardie, nommé Pierre Guérin, répandit ces erreurs vers 1634 et forma une secte que de son nom on appelait les guérinets. L'un de ces visionnaires disait : « qu'une fois arrivé à cet état sublime d'union avec Dieu, on n'avait plus besoin de produire aucun acte; que Dieu seul agissait en nous. » Cette secte mystique fut sévèrement poursuivie et disparut sous le règne de Louis XIII. D'autres illuminés parurent au xviii siècle; leur secte se répandit d'abord en Allemagne, et finit par pénétrer en France. Leurs opinions mystiques furent surtout propagées en France par un théosophe nommé Saint-Martin.

ILLUSTRE. - Les titres d'illustre et

d'illustrissime ont été inventés à l'époque de la décadence de l'empire romain. rois francs, dont les plus remarquables cherchaient à se rattacher à la tradition romaine, prenaient aussi les titres d'illustre et d'illustrissime. Dagobert ajoutait à son nom celui d'homme *illustre.* Charles Martel prend le mêm**e** titre dans un sauf-conduit qu'il donna à saint Boniface lorsque cet apôtre precha la foi chretienne en Germanie. Charlemagne proclamé empereur renonça au titre d'illustre qui sut alors attribué aux comtes, aux ducs, aux évêques, aux abbés, et finit par tomber en désuétude. Les nonces et les prélats romains sout les derniers personnages qui aient porté les titres d'illustres et d'illustrissimes

ILLUSTRISSIME. - Voy. ILLUSTRE.

IMAGIERS. — On appelait imagiers, au moyen âge, les peintres et les sculpteurs. Cette corporation a ses statuts dans le Livre des métiers d'Et. Boileau, prévôt de Paris à l'époque de saint Louis. Il y avait ses peintres-imagiers qui ornaient les églises de peintures à fresque, et les imagiers-tailleurs ou sculpteurs, anxquels on doit une partie des sculptures des églises gothiques.

IMBLOCATION. — On a quelquefois denné ce nom à la sépulture des excommuniés, que l'on n'enterrait pas en terre sainte, mais dont les corps étaient jetés à la voirie et recouverts d'un monceau de terre ou de pierres. Manfred ou Mainfroi, roi des Deux-Siciles, excommunié par le pape, ayant été tué à la bataille de Bénévent en 1266, fut enseveli sous des pierres qu'entassèrent les soldats de l'armée de Charles d'Anjou.

IMMATRICULE. — On appelait ainsi, autresois, l'inscription d'un nom sur les registres publics. Les rentiers de l'hôtel de ville étaient immatriculés sur le registre des payeurs. On devait un écu au commis des payeurs pour droit d'immatricule. — Ce mot désignait encore l'inscription du nom des avocats sur les registres de l'ordre.

IMMERSION (Baptême par ). — Dans la primitive Église on baptisait les enfants en les plongeant dans l'eau; c'était ce qu'on appelait baptême par immersion. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES, p. 107?.

IMMEUBLES. — Les immeubles sont des biens fixes qu'on ne peut ni transporter, ni cacher, ni dérober. De ce nombre sont les maisons, terres, usines, etc.

IMMUNITÉS. — On désignait par ce

nom les exemptions d'impôts ou d'autres charges qui résultaient des priviléges du clerge, de la noblesse, de la magistrature, des universités, etc. Le droit d'asile était une des immunités de l'Église. Voy. CLERGÉ et EXEMPTIONS.

IMPANATION. — Terme consacré pour expliquer l'opinion des luthériens qui admettent la présence réelle du corps et du sang de N. S. J. C. dans l'eucharistie et de la substance du pain et du vin.

IMPÉRATRICE. — Le nom d'impératrice a été donné aux femmes des souverains de France qui ont porté le titre d'empereur, et entre autres à Joséphine et Marie-Louise, femmes de Napoléon I<sup>er</sup>. Il a été rétabli en 1853. — Mathilde, fille de Henri II duc de Normandie et veuve de Henri V, empereur d'Allemagne, conserva le titre d'impératrice ou emperesse après la mort de son mari et quoiqu'elle eût contracté un second mariage avec Geoffroy Plantagenet.

IMPÉRIAL. — Ce nom a été donné à un certain nombre de fonctionnaires, de corps et d'institutions lorsque l'empire fut établi en 1804. Les cours d'appel prirent alors le nom de cours impériales; le procureur général, celui de procureur général impérial; le chef du parquet du tribunal de première instance s'appela procureur impérial. Ces noms ont été rétablis par un décret du 2 décembre 1852. Les musées, bibliothèques, lycées et en général les monuments et établissements publics ont été désignés de 1804 à 1815, par le titre d'impérial, qu'ils ont repris de nos jours.

IMPORTANTS. — C'était le nom d'une cabale qui troubla la cour au commencement du règne de Louis XIV (1643). A la tête des importants étaient le duc de Beaufort et M<sup>me</sup> de Chevreuse. Ils tentèrent de faire assassiner Mazarin, comme le prouvent les mémoires d'un des conjurés Henri Campion. L'emprisonnement de Beaufort et l'exil de M<sup>me</sup> de Chevreuse dispersèrent la cabale des importants.

IMPOSITION DES MAINS. — Cérémonie essentielle dans l'ordination. Voy. Evéques.

IMPOTS. — L'histoire des impôts est une des parties les plus importantes de l'histoire financière de la France. Elle présente cinq époques principales: 1° Les impôts sous la domination romaine; 2° les impôts sous la domination franque; 3° sous le régime féodal; 4° les impôts établis par les rois jusqu'en 1789; 5° les impôts de 1789 à nos jours.

§ [er. Des impôts à l'époque de la do-

mination romaine; charges sordides. — Les Romains, dans les derniers temps de leur administration, avaient établi dans la Gaule, comme dans toutes les provinces de l'empire, des impôts exorbitants. Les principaux étaient la capitation on impôt par tête; on appelait tête (caput) une portion de territoire qui payait un tribut de vingt-cinq pièces d'or. Il y avait en outre une contribution personnelle qui variait suivant la position des individus, et des prestations en nature qui étaient fournies aux gouverneurs et aux autres officiers du prince; on les désignait sous le nom de cursus publicus. Les prestations de moindre valeur, les corvecs, l'obligation de cuire le pain, de réparer les routes, etc., s'appelaient charges sordides. Un canon réglait tous ces impôts. L'indiction était l'impôt territorial dont l'assiette était établie au moyen d'un cadastre (voy. CADASTRE). Le chrysargyre ou impôt d'or et d'argent, était un droit qui se percevait sur tous les métiers, même sur les plus ignobles. L'or coronaire se payait à l'avénement de chaque empereur. La Gaule était comme étranglée, suivant l'expression de Salvien, par la main des exacteurs. De là les révoltes qui éclatèrent plusieurs sois et entre autres les révoltes des hagaudes (voy. BAGAUDES). Le système financier des Romains, si cruellement oppressif, contribua certainement à la ruine de leur empire et explique le peu de résistance que rencontrèrent les barbares.

§ II. Des impôts sous la domination des Francs. — Les barbares n'avaient aucune idée de la savante organisation que les Romains avaient établie dans toutes les parties de l'administration, et d'ailleurs les idées de liberté qui faisaient comme le sond de la nation germanique. répugnaient au régime fiscal de l'empire. Aussi voit-on les barbares résister énergiquement à toutes les tentatives que font les rois de France pour rétablir le système financier des Romains. Un certain Parthenius ayant cherché à soumettre les Francs aux tributs sous les fils de Clovis, ils le poursuivirent jusque dans une église de Trèves où il s'était réfugié, **l'en arrachèrent et le lapidèrent. Chilpé**ric tenta aussi le rétablissement des impots. « Il fit dresser par tout son royaume. dit Grégoire de Tours, des rôles pour de nouvelles impositions qui étaient trèspesantes. Pour ce motif, plusieurs abandonnant les villes de ce pays et leurs Propres possessions, se réfugièrent dans d'autres royaumes, aimant mieux vivre parmi des étrangers que de rester exposés à un tel péril. En effet il avait été

statué que chaque propriétaire payerait pour sa terre une amphore de vin par demi-arpent. On avait aussi imposé pour les autres terres et pour les esclaves des charges nombreuses qu'il était impossible d'acquitter. Le peuple du Limousin se voyant accablé sous le faix, se reunit aux calendes de mars (1er mars) et voulut tuer le référendaire Marcus chargé du recouvrement des impôts, et il l'eût tué, si l'évêque Ferreolus ne l'eût délivré de ce péril imminent. La multitude assemblée saisit les registres du recensement et les livra aux flammes. Aussi le roi fort mécontent, après avoir envoyé sur les lieux des inspecteurs partis de son palais, ruina ce peuple par des amendes. l'effraya par des supplices et punit de mort plusieurs citoyens. On rapporte que des abbés et des prêtres attachés à des poteaux subirent divers tourments, parce que les envoyés royaux les avaient accusés d'avoir animé le peuple dans la sédition où furent brûlés les registres. On établit ensuite des impôts encore plus durs qu'auparavant. » Malgré les supplices infligés par Chilpéric à la population de Limoges, la lutte des barbares contre le système fiscal ne se ralentit pas. Les impôts étaient d'autant plus odieux que souvent ils étaient perçus par des juis, comme on le voit dans l'histoire d'Armentarius que retrace Grégoire de Tours. Les hommes libres, les Francs, parvinrent enfin à s'exempter des tributs dont tout le poids retomba sur les Gallo-Romains.

Charlemagne rétablit l'impôt territorial sous le nom de dime et un autre impôt appelé hériban, qui servait à l'entretien des armées. Les villæ ou métairies royales, dont il réglait l'administration avec le plus grand soin, étaient d'ailleurs pour lui une source de revenus. La féodalité multiplia les redevances, dont quelques-unes avaient un caractère bizarre (voy. Féodalité, \$ II, n° 9). Il y avait parfois des impositions générales pour des circonstances extraordinaires; telle fut la dime saladine prélevée pour les croisades.

S III. Des impôts à l'époque féodale.

— La royauté fut longtemps réduite aux droits féodaux, c'est-à-dire 1° aux aides qui se payaient en cas de guerre, pour l'avénement du seigneur (droit de joyeux avénement), quand le roi mariait son fils, lorsqu'il l'armait chevalier, dans le cas où il était fait prisonnier, etc.; 2° à la taille que les rois, comme tous les seigneurs féodaux, levaient sur leurs vassaux roturiers; 3° à la vente des chartes et priviléges, aux confiscations, épaves,

reliefs, patronage des juiss, droits payés par le clergé pour régale; 4º aux droits de mainmorte, de depouille qui leur donnait le mobilier des évêques après leur mort, droit de gite dans les églises épiscopales, couvents, grandes villes (voy. GITE); 5º aux prestations en nature designees sous le nom de pourvoierie qui livraient au roi ou à ses officiers les chevaux, chariots et ustensiles des paysans. Souvent on substituait un impôt fixe aux tailles arbitraires; on appelait cet impôt abonnement ou taille abonnée. Les aides étaient aussi quelquesois fixées pour un certain temps et désignées alors sous le nom de subventions.

S IV. Des impois à l'époque monarchique; règne de Philippe le Bel; gabelles; étais de 1356; Charles V; souage. - Avec Philippe le Bel commencèrent de nouveaux impos, en même temps que s'accrurent les anciens. Les mesures fiscales eurent d'ailleurs, sous son règne, un caractère arbitraire qui les rendit encore plus odieuses. A peine monte sur le trone, ce roi confisqua les biens des juis et des banquiers qu'on désignait sous le nom de Lombards (1290). Peu de temps après il leur permit de rentrer; mais, en 1306, il proscrivit de nouveau les juifs et s'empara de leurs richesses. L'altération des monnaies, la confisca-tion de la vaisselle d'or et d'argent de ceux qui n'avaient pas six mille livres de rente (au moins 120 000 fr. de nos jours), les prescriptions minutieuses des lois somptuaires qui n'étaient que des con-fiscations déguisées, la speculation fiscale sur l'affranchissement des serfs du Languedoc, la proscription et la spoliation des templiers ne fournirent que des ressources précaires et bientôt épuisées. Philippe le Bel tenta l'organisation régulière et permanente de l'impôt. Il avait de a soumis le clergé à une taxe qui fut l'occasion de sa première querelle avec Boniface VIII; il voulut aussi assujettir les villes à un impôt régulier et permanent du centième de la valeur des biens et ensuite du cinquantième (Pasquier, Recherches de la France, livre II, chap. VII). Mais depuis longtemps les bourgeois avaient acheté l'exemption d'impôts. C'était une des premières conditions des chartes communales; de là les révoltes de Rouen, de Paris, d'Orléans, qui ne servirent qu'à provoquer de nouvelles rigueurs. Ces impôts ne suffisant pas, quelque onéreux qu'ils fussent, à l'entretien des armées et aux besoins d'une administration qui s'organisait, Philippe en établit de nouveaux : il taxa les denrées, inventa ou du moins étendit la

gabelle ou impôt sur le sel, leva une aide de six deniers par livre sur la vente des denrées, et eut l'adresse de faire confirmer cei impôt par les états de 1314. Enfin l'impôt de haut-passage ou douane, qui consistait en un droit de sept deniers par livre sur les denrées importées ou exportées, fournit de nouvelles ressources à Philippe le Bel. Ces impôts reçurent le nom générique de maltôte de deux mots de la basse latinité (mala tolta, mauvaise taille), et ceux qui les percevaient furent appeles maltotiers. Pendant longtemps les successeurs de Philippe le Bel vécurent, comme lui, de leurs anciens droits domaniaux et de ressources précaires : altération des monnaies, aides, tailles arbitraires, suspendues et rétablies violeniment.

Les états de 1356 tentèrent une réforme qui fut compromise par la violence de Marcel et de ses partisans. Charles V profita des idées émises par les états et s'efforça de régulariser l'administration financière. Il separa les fonctions d'administrateur et de comptable, transforma en officiers royaux les élus et les généraux des finances (voy. Elus, Finances, S ler, et Généraux des finances) qui devaient leur origine à l'Assemblée de 1356, interdit les variations des monnaies et s'efforça d'établir un impôt fixe et permanent. Le fouage ou impôt sur les maisons devait être de quatre livres par feu dans les villes et de trente sous dans les campagnes (1369); il fut porté, en 1374, à six livres dans les villes et deux livres dans les campagnes; en 1377, Charles V fixa trois termes annuels de payement. Ce nom de fouage sut alors employé pour désigner l'impôt territorial ou foncier. On appelait généralement tailles et aides l'impôt personnel et l'impôt indirect. Cependant la langue financière n'a aucune précision à ces époques reculées, et les termes sont souvent confondus. Dans la suite on appela taille l'impôt foncier. Les aides et les tailles, qui ont existé jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, étaient les deux impôts les plus importants. Il est nécessaire de s'y arrêter.

Des aides. — Les aides furent d'abord un secours temporaire (auxilium) accordé à la royauté par les seigneurs et les provinces. Les états généraux de 1356 accordèrent une aide extraordinaire pour la levée et l'entretien d'une armée de trente mille hommes, et établirent pour la percevoir une administration spéciale (voy. Finances, § 1er). Tous les Français, sans distinction de rang, devaient contribuer au payement de cette aide, qui était de huit deniers par livre sur les ventes. Les aides étaient primitivement votées par ceux qui devaient les payer; mais peu à peu les rois se dispensèrent de convoquer les états. En 1358, le dauphin Charles, régent du royaume, perçut de sa propre autorité une aide sur les marchandises apportées par la Seine à Paris. En 1360, Jean, de retour de sa captivité en Angleterre, établit une nouvelle aide de douze deniers pour livre sur toutes les ventes pour entretenir l'armée qui devait chasser les grandes compagnies. Charles V continua de percevoir cette aide et en établit d'autres qu'il afferma. Quoique dans l'origine ces impôts dussent porter sur toutes les classes indistinctement, les nobles, les ecclésiastiques et plus tard les officiers de justice et de finances parvinrent à s'en exempter. Jusqu'au commencement du xve siècle, les aides furent temporaires; mais sous Charles VI elles devinrent permanentes. On adjugea la ferme de cet impôt avec des formalités qui étaient une garantie pour le peuple, quand elles étaient exactement observées.

Au xvie siècle, on distinguait trois espèces d'aides : les aides ordinaires, les aides extraordinaires et les octrois. Les aides ordinaires consistaient : 1º dans le droit de vingtième ou du sou pour livre sur la vente en gros des boissons et autres denrées; c'était ce qu'on appelait droit de gros; 2º dans le quart du prix de la vente en détail des boissons. Du reste, il y avait dans l'ancienne monarchie une variété infinie dans les aides. Chaque province et presque chaque ville avait conservé ses lois et son organisation particulière en matière de finances aussi bien que pour l'administration de la justice. Les aides extraordinaires étaient établies principalement pour les guerres; elles provoquaient souvent des résistances et même des révoltes. Ainsi, en 1639, l'aide extraordinaire de quinze cent mille livres établie sur les boissons, excita, en Normandie, la révolte des pieds-nus. Les octrois étaient des aides accordées aux villes, d'abord par les seigneurs, et dans la suite par les rois; ils portaient principalement sur les boissons. Les rois, en octroyant ces aides, s'en réservaient une partie. Un édit de 1681 rendit perpétuelles les concessions d'octrois, à condition que la première moitié du produit brut appartiendrait au

On réunit à la ferme des aides beaucoup d'autres impôts indirects, tels que la marque des fers, établie en 1626, et réunie en 1680 à la ferme des aides; la

marque des objets d'or et d'argent, que l'on fait remonter à l'hilippe le Hardi, et dont la taxe fut réglée par une ordonnance de 1681; l'impôt sur les cartes et les des, qui datait de 1587; les droits de jauge et de courtage, qui avaient été établis en 1527 au profit des jaugeurs et autres officiers royaux charges d'inspecter les vins transportés par la Seine, la Marne, l'Yonne ou l'Oise; dans la suite cet impôt avait été étendu à toute la France; le dioit levé sur les cabaretiers, taverniers, maîtres d'hôtelleries, etc. Les monopoles, établis au profit de l'État, peuvent se rattacher aux aides. Les principaux étaient la fabrication des poudres et salpêtres réservée au roi par un édit de 1572 et le monopole des tabacs établi en 1674.

Des tailles. — Taille permanente de-puis Charles VII: — des impôts sous Louis XI, Charles VIII, Louis XII; alienation de domaines; vénalité des charges. — La taille ne devint permanente qu'à une époque postérieure aux aidec. Les états d'Orléans, en 1439, accordèrent à Charles VII une taille perpétuelle; et, depuis 1444, cet impôt servit à solder l'armée, qui devint permanente à la même époque (voy. AR-MÉE). La taille produisit, sous Charles VII, dix-huit cent mille livres; elle s'éleva à plus de quatre millions sous Louis XI. De la les protestations des états de 1484 contre un impôt d'autant plus onéreux qu'il pesait principalement sur les classes pauvres; mais la taille n'en fut pas moins conservée. Cet impôt, qui était, à cette époque, à la fois foncier et personnel, n'eût pu être réparti équitablement que si la France eut été cadastrée. Charles VIII ordonna, à la vérité, en 1491, une recherche générale pour établir l'assiette de la taille: mais on ne parvint jamais, sous l'ancienne monarchie, à dresser un cadastre de la France (voy. CADASTRE). L'assiette de la taille abandonnée aux elus fut arbitraire, et ce fut toujours un des impôts les plus odieux. Les bons rois, comme Louis XII, s'efforcèrent de le diminuer. La taille, qui, sous Charles VIII, s'était élevée à quatre millions sept cent mille livres, ne dépassa januais, sous Louis XII, deux millions six cent mille livres, malgré les charges multipliées des guerres d'Italie. Le roi aima mieux aliéner les domaines de la couronne que de grever le peuple. Vers la fin de son règne, pressé par les besoins de l'État, il eut recours à la vénalité des offices. Il vendit d'abord les charges de finances, et plus tard quelques offices de judicature.

La vénalité des offices devint bientôt funeste (voy. Offices); mais elle eut d'abord un résultat avantageux en procurant une ressource qui ne grevait point

le peuple.

Des impois sous les règnes de François ler (1515-1547) et de Henri II (1547-1559); taillon; plaintes qu'excitaient les priviléges en mutière d'im-pots.— Sous François Ier, les impôts s'accrurent dans une proportion effrayante: la taille s'èleva à neuf millions; la gabelle sut plus que doublée; un impôt spécial appelé impôt des cinquante mille hommes, fut destiné à solder les légions provinciales. La creation des rentes sur l'hôtel de ville fut une ressource momentanée; mais elle ouvrit la voie des emprunts et engagea l'avenir. Le trafic des charges devint un véritable scandale, et le roi emprunta à l'Italie l'impôt immoral de la loterie, par lequel l'Etat spéculait sur la folle avidité du peuple. Cependant les impôts, quoique fort onéreux, étaient alors payés avec une docilité qu'atteste l'ambassadeur vénitien, Marino Cavalli (Relations des ambassadeurs veniliens, 1, 273): « Les Français, écrivait-il en 1546, ont entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. Il lui suffit de dire: Je veux telle ou telle somme, j'ordonne, je consens, et l'exécution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. La chose est allée si loin que quelques-uns des Français memes, qui voient plus clair que les autres, disent: « Nos rois s'appelaient jadis « reges Francorum (rois des Francs); à « présent on peut les appeler reges servo-« rum ( rois des esclaves ). On paye au « roi tout ce qu'il demande; puis tout ce « qui reste est encore à sa merci. » Cependant il faut reconnaître que l'accroissement des impôts tenait autant à la variation du numéraire par suite de la découverte de l'Amérique qu'aux prodigalités de François I<sup>er</sup>. Vers la fin de son règne, il paya toutes les dettes de l'Etat et laissa en mourant l'épargne remplie.

Les impôts s'accrurent sous Henri II: en 1549, il établit le taillon, qui n'était d'abord qu'une taxe extraordinaire destinée à solder l'armée, mais qui devint bientôt permanente, comme la taille ellememe. Quant à la taille, elle était d'autant plus onéreuse qu'un grand nombre de privilégies parvenaient à se soustraire à cet impôt. Ces exemptions qui reje-taient tout le fardeau sur les pauvres, provoquaient, des le xvi siècle, des plaintes très-vives. Bodin les a exprimées dans son Traité de la République

(livre VI). « Les charges, dit-il, devraient être réelles et non personnelles, afin que le riche et le pauvre, le noble et le roturier, le prêtre et le laboureur payent les charges des terres taillables. S'il y a un bénéficier (ecclésiastique possédant un bénéfice), un gentilhomme, un conseiller, un vigneron, celui-ci paye pour tous, et les autres sont exempts, non-seulement pour les fiefs, mais aussi pour les terres roturières. Si donc la nécessité contraint de lever quelque impôt extraordinaire, il est besoin qu'il soit tel que chacun en porte sa part, comme est l'impot du sel, du vin et autres choses semblables. »

Ainsi Bodin conseillait de substituer à un impôt qui pesait principalement sur les pauvres l'impôt sur les aides qui frappait à la fois les riches et les pauvres; il conseillait aussi de faire porter les aides sur les objets de luxe. « Si on demande, dit-il dans le même livre de sa République, les moyens de lever les impôts qui soient à l'honneur de Dieu, au profit de la République, au souhait des gens de bien, au soulagement des pauvres, c'est de les mettre sur les choses qui ne servent sinon à gâter et corrompre les sujets, comme sont toutes les friandises et toutes sortes d'affiquets, parfums, draps d'or et d'argent, soies, crêpes,

passements, etc. »

Réformes de Sully et de Colbert en matière d'impôts; douanes intérieures. Sully, sans adopter toutes les vues indiquées par Bodin, supprima cependant un certain nombre de priviléges et répartit plus équitablement les impôts. Colbert alla plus loin dans la même voie. Il fit faire, par les intendants, une enquête sévère pour s'assurer de la réalité des titres nobiliaires et mit à la taille les usurpateurs de la noblesse. Les offices de judicature, qui conféraient aussi des exemptions d'impôts, furent réduits. Enfin Colbert diminua les tailles et augmenta les aides. Elles comprenaient à cette époque : 1° Le droit de gros, de vingtième ou sou pour livre sur la vente en gros des boissons et autres denrées; 2º le huitième des denrées vendues en détail; dans l'origine, ce droit était du quart du prix de la vente. Les octrois des villes, les droits de jauge et de courtage, de marque des fers, de marque des matières d'or et d'argent, de timbre et de contrôle, l'impôt sur les cartes, tarots et dés établi en 1577, le monopole des poudres et salpêtres reconnu en 1540 et confirmé en 1572, le monopole des tabacs (1674); enfin les gabelles (voy. ce mot)

étaient compris dans les impôts indirects. Il en était de même des péages et douanes; il est nécessaire d'insister sur l'origine et le caractère de ces derniers impôts.

Les péages et douanes ou droits que l'on payait au passage des rivières, remontent à l'époque féodale; ils s'opposaient aux communications intérieures de la France et la coupaient en un grand nombre de zones entre lesquelles les importations et exportations étaient prohibées ou frappées d'un impôt considérable. Philippe le Bel étendit ce système **de prohibitions. En 1304-1305**, il défendit l'exportation des laines et des matières qui servaient à l'apprêt et à la teinture des laines, sur la réclamation des ouvriers en laine qui achetèrent cette protection en payant un droit fixe par chaque pièce de drap. D'autres industries obtinrent la même protection aux mêmes conditions. En général, il fallut acheter la permission de transporter les denrées hors du royaume. Un grand maître des ports et passages sut établi avec pouvoir de mettre des gardes sur les frontières et de poursuivre les contraventions. Les amendes et confiscations entraient dans le trésor du roi. Philippe le Long établit, en 1320, une commission de trois membres nommés par la chambre des comptes et chargés de régler le tarif des douanes ou droit de haut passage. C'était le nom qu'on donnait à l'exportation. On appelait aussi réve ou recette le droit que payaient les étrangers pour trafiquer en France. Les Flamands obtinrent, en 1324, moyennant un droit de réve, la permission d'acheter en France les matières premières nécessaires à leur industrie. Le nom de douanes ne sut adopté que beaucoup plus tard et em-prunté à Venise, où le droit perçu sur les marchandises importées ou exportées l'appelait dogana ou droit du doge. Les droits de douane furent augmentés en 1360, et la nouvelle contribution levée sur les importations et exportations s'appela imposition ou traite forgine. Ces taxes multipliées paralysaient le commerce, et elles étaient d'autant plus sunestes, que chaque province ayant sa constitution particulière, s'opposait aussi aux exportations et importations. Des bureaux de traites soraines s'établirent successivement en Picardie, en Artois, dans l'Anjou, le Poitou, le Berry, le Bourhonnais, la Marche, l'Auvergne, le Forez, le Lyonnais et le Languedoc. Les droits étaient perçus par les maîtres des ports, et les appels portés d'abord à la chambre des comptes et plus tard à la cour des aides. Sous François Ier les

droits de rêve et haut-passage furent remplacés par un impôt unique qu'on appela domaine forain. Les rois, en augmentant considérablement cette source de revenus, s'efforcèrent de supprimer les péages qui se levaient au profit des seigneurs, et dès le xvi siècle ils y avaient en grande partie réussi; mais les douanes intérieures étaient maintenues avec des noms et des tarifs différents; de ce nombre étaient le tablier et prévôté de la Rochelle, la prévôté de Nantes, la comptablie et convoi de Bordeaux, la coutume de Bayonne, le trépas de la Loire, la traite foraine d'Anjou, etc. Parmi ces douanes provinciales, les plus importantes étaient les douanes de Lyon et de Valence, qui dominaient la vallée du Rhône et percevaient les droits sur toutes les denrées du Levant, de l'Italie et de l'Espagne. Cette multiplicité de douanes provoquait dejà des réclamations au xviº siècle : le discours prononcé par un député de Lyon aux états du Dauphiné, en 1600, en fournit la preuve (Forbonnais, Recherches sur

les finances, 1, 40-42).

Cependant les ministres réformateurs ne touchèrent à cet abus qu'avec les plus grands ménagements. Sully augmenta les droits d'exportation. Colbert diminua les douanes intérieures; mais ne parvint pas à les supprimer. Douze provinces, qu'on appela les cinq grosses fermes, consentirent à ouvrir de libres communications pour le commerce intérieur. C'étaient l'Ile-de-France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse et le Bugey, le Bourbonnais, le Poitou, l'Aunis, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Elles pouvaient commercer entre elles avec une entière liberté. Les autres provinces furent divisées en deux calégories : les unes étaient réputées provinces étrangères, les autres traitées comme pays étrangers. Les premières qui étaient la Bretagne, l'Angoumois, la Marche, le Périgord, l'Auvergne, la Guienne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l'Artois, le Hainaut et la Franche-Comté, n'avaient pas voulu se soumettre au tarif établi par Colbert pour les provinces des cinq gros-ses fermes; elles avaient conservé leurs douanes intérieures. Les secondes étaient l'Alsace, la Lorraine, les Trois-Evechés (Toul. Metz et Verdun). le pays de Gex, les villes de Marseille, Dunkerque, Bayonne et Lorient. Libres dans leurs relations avec l'extérieur, ces provinces étaient traitées par le reste de la France comme pays étrangers pour l'importation et l'exportation. Colbert fut obligé de subir cette division bizarre, créée surtout

par le régime féodal, dont la France portait encore les traces. Mais, du moins, il attenua les inconvénients de ces entraves artificielles. Il fit pour douze provinces de la France ce que, de nos jours, le zollerein a accompli pour une partie de l'Allemagne. En même temps Colbert substitua un droit unique à cette multitude de taxes douanières dont nous avons indiqué les noms, et il fixa par un tarif les droits que devrait payer chaque denrée à l'importation ou à l'exportation. Le but de Colbert était surtout de protéger l'industrie française contre les industries étrangères.

A ces impôts directs et indirects, il faut ajouter des ressources extraordinaires qui provenaient de la vente des offices (voy. Offices), les décimes et dons gratuits du clergé (voy. Décimes), la loterie établie en France en 1539 (voy. Loterie), l'impôt sur les maisons nouvellement construites ou édit du toisé, les tontines, les emprunts, les monnaies, les mines, les postes, etc. (voy. Toisé, Tontines, Finances, § III, Monnaies, Mines,

POSTES).

Les impôts excitèrent de très-vives réclamations vers la fin du règne de Louis XIV. On se plaignait de l'arbitraire qui les multipliait et en faisait varier le taux, ainsi que des exemp-tions qui, en déchargeant les privilégiés, rendaient beaucoup plus pesant le fardeau qui pesait sur les autres. En 1695, Yuban avait rédigé son projet de dime régale, où il proposait de remplacer Lous fes impots par une taxe unique qui aurait varié du vingtième au dixième du revenu et qui auraît été payée en nature pour le revenu des fonds de terre et en argent pour celui des autres biens. Ce pian, qui n'était pas praticable dans tous ses détails, émettait des idées fécondes pour l'avenir, telles que la nécessité de la suppression des privilèges et le projet d'une égale répartition des impôts, sans distinction de rang ni de classe. Ces pensées furent souvent reproduites dans le cours du xviiie siècle : Machault, Turgot, Necker demandèrent successivement que toutes les classes supportassent une partie des charges publiques. Les justes réclamations contre l'inégalité des impôts toujours repoussées, furent une des principales causes de la révolution de 1789. Il faut y ajouter le mécontentement qu'excitait le mode de perception.

Fermiers des impôts: croupiers. — Dès le XIV siècle, plusieurs impôts avaient été affermés. Dans la suite, ce système fut généralement adopté pour les aides. Ces impôts furent livrés à des fermiers

qui payaient à l'Etat une redevance déterminée et prélevaient sur les recettes des sommes deux ou trois fois plus fortes que celles qu'ils versaient dans le Trésor. De la la haine contre ces maltotiers, partisans, traitants, comme on appelait les fermiers des impôts. Les fermes auraient dû être mises aux en-. chères; mais le plus souvent elles étaient livrées à vil prix aux traitans. Les ministres, jaloux des intérêts de la France, comme bully et Colbert, furent obligés de faire annuler la plupart des baux et de réaffermer les impòts. Mais les besoins du trésor, la nécessité des anticipations perpetuelles et la richesse des fermiers qui achetaient une grande partie des hommes influents, accrurent le crédit de ces financiers. Ils formèrent, en 1720, une association sous le nom dé ferme générale; elle comprenait primitivement quarante fermiers généraux qui avaient, pour un nombre d'années déterminé, l'exploitation des gabelles, le monopole des tabacs, les octrois de Paris, etc. Les fermiers generaux, dont le nombre s'eleva dans la suite à soixante, étaient soutenus par un grand nombre de croupiers, qui, sans être nommés dans les baux des fermes, avançaient des fonds et participaient aux bénéfices de la ferme générale. Ces avances et ces bénéfices s'appelaient croupes. L'association des fermiers généraux obtint une immense influence par ses richesses et par les pensions qu'elle servait aux ministres, aux courtisans et à beaucoup d'autres personnages influents. Necker s'efforça de diminuer les bénéfices scandaleux des fermiers généraux en mettant en régie une partie des impôts; mais il ne reussit qu'imparfaitement dans ce projet. Ces abus ne devaient disparaître qu'avec l'ancienne monarchie.

Voici, d'après un tableau donné par Potherat de Thou, les principaux impôts perçus vers la fin du xviiie siècle, peu de temps avant la révolution:

| Vingtième                 | 55,000,000  |
|---------------------------|-------------|
| Troisième vingtième       | 21,500,000  |
| Taille                    | 91,000,000  |
| Capitation                | 41,500,000  |
| Impositions locales       | 2,000,000   |
| Fermes générales          | 166,000,000 |
| Régie générale            | 51,500,000  |
| Régie générale            |             |
| maines                    | 41,000,000  |
| Ferme de Sceaux et Poissy | 1,000,000   |
| Postes                    | 10,000,000  |
| Messageries               | 1,000,000   |

481,500,000

| Report                         | 481,500,000 |
|--------------------------------|-------------|
| Monnaies                       | 500,000     |
| Régie des poudres              | 500,000     |
| Loterie royale                 | 11,500,000  |
| Revenus casuels                | 700,000     |
| Droits du marc d'or            | 1,700,000   |
| Droits perçus par les pays     | ,           |
| d'États                        | 10,500,000  |
| Clergé                         | 1,000,000   |
| Octrois des villes, hôpitaux   | •           |
| et chambres de commerce.       | 27,000,000  |
| Aides de Versailles            | 900,000     |
| Impositions de la Corse        | 600,000     |
| Taxes attribuées aux gardes    | •           |
| françaises et suisses          | 300,000     |
| Objets divers                  | 2,500,000   |
| Droits recouvrés par les prin- | , ,         |
| ces ou les engagistes          | 2,500,000   |
| Corvées ou impositions qui     | •           |
| en tenaient lieu               | 20,000,000  |
| Contraintes saisies            | 7,500,000   |
|                                | • •         |

585,000,000

§ IV. Impôts de 1789 à nos jours. — La constitution de 1791 décréta qu'à l'avenir les dépenses publiques, les contributions, leur nature, quotité et durée, le mode de perception, la répartition seraient arrêtés par l'assemblée nationale. Les mêmes principes se trouvent dans la constitution de l'an III. Le Consulat établit la hiérarchie financière qui descendait du ministre des finances jusqu'au percepteur et au receveur buraliste (voy. FINANCES, § II). Cette organisation subsiste encore aujourd'hui. Les sources du revenu public sont les impôts directs et indirects, les douanes, l'enregistrement et le domaine. Nous avons déja parle du domaine (voy. ce mot). Il suffira de rappeler brièvement ce qui concerne les autres impôts.

Impôts indirects. — Les aides ou impôts indirects de l'ancien régime furent désignés sous le nom de droits réunis à la suite de l'organisation qu'établit la loi du 5 ventôse an xII (1804). La Restauration réunit cette administration à celle des douanes, sous le nom de contributions indirectes. Napoléon, après son retour de l'île d'Elbe, par un décret du 25 mars 1815, sépara ces deux administrations et leur donna les noms de douanes et contributions indirectes qu'elles ont conservés jusqu'à nos jours. Les impôts indirects ou contributions indirectes, comprennent les impôts sur les boissons, le sucre indigène, les cartes à jouer, le droit de marque ou de contrôle sur les matières d'or et d'argent, les taxes perçues sur les voitures publiques, sur le sel provenant des salines et sources salées de l'intérieur, sur la navigation des fleu-

ves, sur les rivières et canaux non concédés, les péages des bacs et ponts qui n'ont pas été affermés, le monopole des tabacs et poudres, le dixième du produit des octrois municipaux, etc.

L'administration chargée de la perception des contributions indirectes, se compose d'un directeur général, de quatre administrateurs, de directeurs de département et d'arrondissement, de contrôleurs de comptabilité, de contrôleurs ambulants, de contrôleurs de ville, de contrôleurs-receveurs, de receveurs ambulants, de commis adjoints aux receveurs ambulants, de commis à pied et de surnuméraires. Les entreposeurs de tabacs, inspecteurs des brigades pour la surveillance des tabacs, les receveurs des droits de navigation, les contrôleurs, marqueurs, essayeurs des matières d'or et d'argent. les contrôleurs des salines, les préposés en chef des octrois, les buralistes et débitants de tabac et poudre à seu, etc., appartiennent aussi à l'administration des contributions indirectes. On donne quelquefois le nom de régie à cette administration. On appelle exercice le droit qu'ont les agents de la régie de s'assurer par des visites domicilières qu'aucune contravention n'a été commise par les débitants de boissons, de tabacs, etc.

Impôts directs. — Les impôts directs comprennent la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenetres, la contribution des patentes, les redevan-ces des mines, les produits uni resitaires, etc. L'impôt soncier est répard sur toutes les propriétés soncières, bâties ou non bâties, en raison de leur revenu set imposable. Les propriétés de l'Etat! à l'exception des forêts, et les propriétés communales, sont soumises à l'impôt soncier. Le principe en France est qu'aucune propriété ne doit être privilegiee. Le cadastre (voy. ce mot) sert de base à l'impôt foncier. Les réclamations élevées par les propriétaires sont jugées par les conseils de préfecture, avec appel au conseil d'Etat, comme dans toutes les affaires de contentieux financier et administratif. La contribution personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail; cette valeur est fixée, dans chaque département, par le conseil général. La contribution personnelle est duo par tous les habitants qui ne sont pas reputés indigents. C'est au conseil municipal de chaque commune qu'il appartient de désigner les indigents La contribution mobilière est due, comme la taxe mobilière, par tous les Français qui ne sont pas déclarés indigents; elle est basée sur

la valeur locative des habitations qui

servent au logement personnel.

La répartition de cet impôt, comme celle de l'impôt foncier, est faite par l'administration centrale entre tous les départements d'après les derniers recensements. Les conseils de département et d'arrondissement font la répartition entre les arrondissements et les communes, et enfin des répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, déterminent la taxe personnelle et mobilière de chaque contribuable. Leur travail est soumis au conseil municipal de chaque commune.

La contribution des portes et senêtres est établie, aux termes mêmes de la loi, sur les portes et senètres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines. La taxe varie en raison de la position et de la grandeur des portes et fenètres. Le tarif de cette taxe est fixé, pour chaque département, par l'administration centrale. La répartition entre les arrondissements et communes se sait par les conseils de département et d'arrondissement. Les répartiteurs ordinaires déterminent la part de contribution que doit supporter chaque habitant. L'impôt des patentes porte sur tous les Français ou étrangers exerçant une profession non comprise dans les exceptions déterminées par la loi. Les fonctionnaires publics, les artistes, les professeurs, les chefs d'institution, les laboureurs, etc., ne sont pas soumis à l'impôt des patentes.

Le recouvrement des impôts directs est effectué par une administration hiérarchique constituée. Il y a des percepteurs chargés de recevoir les contributions directes d'un certain nombre de communes, des receveurs particuliers dans chaque arrondissement; enfin, dans les départements, des receveurs généraux entre les mains desquels les receveurs particuliers versent les contributions qu'ils ont per-

çues.

Douanes. — Comme tous les impôts dont nous venons de parler, les douanes se sont simplifiées depuis la révolution française. Au lieu de cette multitude de taxes, diverses de nature et d'origine, qui entravaient le commerce, le système moderne des douanes a établi une taxe uniforme destinée à protéger l'industrie nationale autant qu'à enrichir le trésor public. Ce fut l'Assemblée constituante qui, par une loi en date du 5 novembre 1790, abolit les douanes intérieures et établit un tarif uniforme pour les droits à prélever sur l'entrée et la sortie des denrées. Ce tarif fut décrété le 15 mars 1791, et bientôt après parut la loi des 6-22 août 1791

qui devint le code des douanes. L'administration des douanes, comme toutes celles qui ont pour but la perception de l'impôt, depend du ministère des finances. L'administration centrale se compose d'un directeur général, de quatre administrateurs et d'un grand nombre de chefs et sous-chefs de bureau, commis, etc. Le directeur général est chargé principalement du personnel et de la présentation des candidats pour les divers emplois. Quatre divisions, dirigées par les quatre administrateurs, s'occupent des saisies, contraventions, droits de navigation, du transit, des pêches, des salaisons, de l'organisation des bureaux de douanes, de la surveillance des brigades de douaniers, de la comptabilité, des expertises, taxes, traites de commerce, tarifs, etc.

Dans les départements, l'administration des douanes se divise en service actif et service sédentaire ou administratif. Le service actif comprend les capitaines des brigades de douaniers, leurs lieutenants, les brigadiers et sous-brigadiers, les preposés de toute classe et un grand nombre d'employés des entrepôts. Les préposes des douanes sont situés généralement sur les frontières et le long des fleuves. Les impois de douanes se perçoivent dans des bureaux speciaux qui sont ordinairement places sur les côtes maritimes et sur les frontières. Le service sédentaire ou administratif comprend vingt-sept directeurs, cent un inspecteurs, quatrevingt-dix-huit sous-inspecteurs, un grand nombre de commis de direction, de recevenrs principaux et particuliers, de contrôleurs, vérificateurs, visiteurs, commis

de toute classe, etc.

Enregistrement. — L'impôt connu sous le nom de droit d'enregistrement se perçoit sur tous les actes rédigés par des notaires ou agents de l'autorité, et qui ont bour but les biens ou l'intérêt de l'Etat, des départements, arrondissements, communes et particuliers, sur les exploits, assignations, arrêts des tribunaux, dispenses d'age ou de parenté pour mariage, lettres de naturalité, lettres de noblesse, collations de titres, baux, cautionnements, mutations, donations, adjudications, ventes, etc. La loi a déterminé les actes qui ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, tels que les actes du gouvernement, les actes de naissance, sépulture et mariage, procès-verbaux de police générale et d'expropriation pour cause d'utilité publique; jugements des conseils de discipline de la garde nationale, des prud'hommes, etc.

L'administration, chargée de perce-

voir les droits d'enregistrement, se compose d'un grand nombre de fonctionnaires et d'employés qui se rattachent au ministère des finances, et a pour chef immédiat un directeur général. Il y a dans chaque département un directeur de l'enregistrement, auquel sont subordonnés des inspecteurs chargés de la surveillance de toutes les parties du service, des vérificateurs qui constatent par l'état des registres l'exécution des lois relatives à la perception de cet impôt, des commis de direction, des receveurs de l'enregistrement et des surnuméraires.

Les bureaux où se perçoivent les droits d'enregistrement ont remplacé les bureaux de contrôle, d'insinuation, du centième denier, du petit scel, qui existaient dans l'ancienne monarchie. Il y a encore eu, dans cette partie, simplification de l'impôt et de l'administration financière. — J'ai indiqué au mot Finances les ouvrages qui traitent spécialement de l'administration financière; il faut y ajouter Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits, Paris, 1752-1769, 4 vol. in-49; l'article Finances dans la grande encyclopédie du xviir siècle; Necker, De l'administration des finances, Paris, 1784-1885, 3 vol. in-8°; Saulnier, Recherches historiques sur le droit de douans depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolution de 1789, Paris, 1836, 1 vol. in-80.

IMPRÉCATIONS. — On ajoutait quelquesois des imprécations aux chartes et actes du moyen age, et on appelait la colère divine sur ceux qui en violeraient les conditions. Les imprécations de cette nature devinrent rares en France dès le vn. siècle, et cessèrent entièrement au xiiie siècle. Les auteurs mettaient aussi quelquesois dans leurs présaces des imprécations contre ceux qui altéreraient le texte de leur livre. On en trouve un exemple dans la préface de l'Histoire ecclésiastique des Francs, par Grégoire de Tours. « Quoique ces livres, dit cet historien, aient été écrits dans un style sans art, cependant, prêtres du Seigneur, qui, après moi, humble que je suis, gouvernerez l'Église de Tours, je vous conjure tous, par la venue de N. S. J. C. et le jour du jugement terrible à tous les coupables, si vous ne voulez, au jour de ce jugement, aller, remplis de confusion et condamnés, avec le diable, ne faites jamais détruire ces livres et ne faites point transcrire partiellement, choisissant certaines parties et en omettant d'autres : mais qu'ils demeurent sans altération et en entier, tels que nous les avons laissés.»

IMPRIMERIE. — L'imprimerie découverte, vers 1440, par Guttemberg, ne fut connue en France que vers 1469. Trois Allemands, Martin Krantz, Ulrich Gering et Michel Freyburger furent appelés dans ce royaume par le prieur de la maison de Sorbonne, et logés dans les bâtiments mêmes de la Sorbonne. Leurs élèves se répandirent à Paris et dans toute la France ; dès la fin du xve siècle, l'art de l'imprimerie y était généralement connu et pratiqué. Louis XII en faisait un magnifique éloge dans une ordonnance de 1513 eu saveur des imprimeurs de l'université. « Pour la considération, disaitil, du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble être plus divine qu'humaine, par laquelle notre sainte foi catholique a été grandement augmentée et corroboree, justice mieux entendue et administrée, et le divin service plus honorablement et curieusement fait, dit et célébré, et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées, etc. » Cette ordonnance de 1513 exemptait de tailles, aides, gabelles et en général des subsides et charges de la ville vingt-quatre libraires, deux relieurs, deux enlumineurs et deux écrivains jurés élus par l'université.

Sous François I., l'imprimerie sut tour à tour protégée et persécutée. Il fonda une imprimerie royale dont Adrien Turnèbe fut directeur. Mais, en 1535, blessé de quelques pamphlets huguenots, il interdit toute espèce d'impression, sous peine de la hart. Heureusement cette ordonnance ne fut pas exécutée, et François Ier lui-même encouragea la famille des Étienne qui fut, au xvi siècle, la gloire de la Typographie française. Robert Étienne obtint le titre d'imprimeur du roi. Toutefois le nombre des imprimeurs fut sévèrement fixé, et la censure imposée sous peine de la hart. Une ordonnance du 30 mars 1635, citée par de la Marre, dans son Traité de la police (t. I, p. 137 et suiv.), ne permettait la vente des ouvrages imprimés dans Paris qu'aux cinquante colporteura privilégiés : « Pareillement avons fait défenses à toutes personnes, fors au cinquante colporteurs qui auront leur marque et écusson attaché sur le devant de l'épaule, d'exposer en vente aucun écrit imprimé, soit par la ville ou autrement, si notre permission n'y est exprimée; et n'en pourront vendre aucuns qui ne

tenus a cette fin porter incessamment, quand ils voudront faire leurs expositions et ventes, sur pareilles peines que dessus, et à tous imprimeurs et libraires d'en donner à vendre et débiter à autres qu'auxdits cinquante colporteurs. »

Imprimerie royale et impériale. En 1640, la tondation ou plutôt la réorganisation de l'imprimerie royale par Louis XIII donna un grund essor à la typographie. Elle fut d'abord établie au Louvre, et édita, entre autres ouvrages, la grande collection des historiens byzantins. Cet établissement existe encore aujourd'hui sous le nom d'imprimerie impériale, et est place dans les attributions du ministère de la justice. Il est churgé exclusivement de l'impression du Bulletin des lois et d'autres actes emanant du gouvernement, du conseil d'Etat, etc. La collection des Documents inédits de l'histoire de France et d'eutres ouvrages, principalement les ouvrages en languo orientale, sont aussi imprimes dans cet établissement.

Imprimeur privilégié de la cour.—
Il y eut, jusqu'en 1672, un libraire et imprimeur privilégié suivant la cour. A cette epoque un arrêt du conseil, en date du 27 juin, déclara nul le contrat de vente de libraire et imprimeur privilegie suivant la cour fait au nommé Osmont. Il ordonna que les deniers qu'il avait payés pour ce contrat lui sersient remboursés. Cet airèt rendu sur le rapport de Colhert, était fondé sur ce «qu'un tel établissement, dans la librairie et l'imprimerie, était contraire au bien public et d'une périlleuse conséquence. »

Brevet estigé des imprimeurs.— Jus-

Repert estige des imprimeurs furent souqu'en 1789, les imprimeurs furent sounis à l'autorisation préclable. Aujourd'hut, quoique cette autorisation ne soit plus exigée, ils sont encore astreints à plusieurs formalités. Ils sont tenus de pourroir d'un brevet, qui peut leur être retiré en cas de contravention aux torité de tous les ouvrages qu'ils se promosent d'imprimer, mettre leur nom sur chaque publication et en déposer deux exemplaires.

#### IMPRIMEURS. — Voy. IMPRIMERIE.

INALIENABLE (Domaine). — Le domaine de la couronne fut déclaré inaliémable dès le commencement du xive sième (1318). Voy. Domaine, § III. — Les lois modernes, et, entre autres, la loi de 22 novembre—1er décembre 1790, ont confirmé cette disposition.

MAMOVIBLE, INAMOVIBILITÉ. -L'in-

amovibilité des magistrats remonte à une époque très-ancienne. Louis XI l'accorda, en 1467, aux membres des parlements, et. quoique ce principe ait été plusieurs fois violé, il a été reconnu par la plupart des constitutions qui ont régi la France. Voy. TRIBUNAUX.

INAUGURATION. — Cérémonie solennelle par laquelle on célèbre l'ouverture d'un monument consacré à l'utilité publique, l'érection d'une statue à un personnage illustre, etc. Les inaugurations sont ordinairement accompagnées de fêtes et de réjouissances publiques.

INCENDIAIRES , INCENDIES. — Les Romains avaient organisé des secours contre les incendies. On voit surtout, à l'époque d'Auguste, un service régulièrement établi. Cet empereur avait ordonné aux édiles de veiller à ce que les incendies fussent promptement arrêtés. A cet effet, il avait mis à leur disposition six cents esclaves (Dion Cassius, livre LIV, chap. 11). En l'an 6 après J. C., Auguste organisa un curps de gardes de nuit ( waroqu'hanes ) et les plaça sous les ordres d'un chevalier romain. Ce corps divisé en sept compagnies existait encore au IIIe siècle de l'ère chrétienne, éroque où écrivait Dion Cassius (livre LV, chap. xxvI). Les gardes de nuit étaient spécialement chargés d'éteindre les incendies. Il est probable que cette institution s'étendit aux provinces et que la Gaule eut aussi des corps chargés de s'opposer aux progrès des incendies. Au moyen age, on laissa tomber en désuétude ces institutions romaines. Aussi les incendies firent-ils à cette époque des ravages effroyables. Au vie siècle, sous le règne de Chilpéric Ier (561-584), le feu ayant pris au magasin d'un épicier de Paris, gagna le Petit-Pont, entre la Cité et la rue Saint-Jacques, le brûla et dévora une partie de la ville qui était alors renfermée dans l'île de la Cité; les églises et les maisons qui en dépendaient, bâties probablement avec plus de solidité, furent seules épargnées.

Ces incendies, qui dévoraient une ville presque entière, étaient communs au moyen age. Cela s'explique et par le peu de solidité des matériaux que l'on employait, la plupart des maisons étant construites en bois, et par le manque de secours nécessaires pour combattre les progrès des flammes. Il serait inutile d'insister sur les nombreux exemples d'incendies que présente l'histoire de nos anciennes villes. Au xviii• siècle, on n'avait encore pour les combattre que des moyens bien imparfaits, puisqu'on voit un incendie dévorer pendant trois jours (27-30 avril 1718) les maisons de Paris, sans qu'on

parvint à l'arrêter. Un bâteau chargé de foin avait pris feu; abandonné au cours de l'eau, il communiqua l'incendie aux arches en bois du Petit-Pont. La flamme gagna les maisons qui couvraient ce pont; la Cité fut bientôt menacée, et même l'hôtel de ville. Vingt maisons furent brûlées, et quatorze abattues. On s'estima heureux d'échapper aux desastres beaucoup plus grands que l'on avait d'abord redoutés.

Usage de porter le saint sacrement sur le lieu des incendies. — Un des moyens que l'on employait, au moyen âge, pour arrêter les progrès du feu, était d'y porter le saint sacrement ou d'y jeter le corporal, linge consacré pour placer le calice sur l'autel (Sainte-Palaye, vo Incendie). Il était encore d'usage au xviie siècle, de porter le saint sacrement sur le lieu des incendies. Ainsi, en 1660, lorsque le feu prit au Louvre, « on y porta, dit mademoiselle de Montpensier dans ses Mémoires, on y porta le saint sacrement de Saint-Germain l'Auxerrois, qui est la paroisse; dans le moment qu'il arriva, le feu cessa. »

Mesures de police adoptées pour prévenir ou arrêter les incendics. — La police, à mesure que les gouvernements se sont perfectionnes, a multiplié les précautions pour prévenir les incendies. On en trouve l'énumération dans la Continuation du traité de la police (édit. de 1738, t. IV, p. 152 et suiv.). En 1670, une ordonnance de police enjoignit aux maîtres maçons, charpentiers et couvreurs de venir au secours des maisons incendiées. Ils devaient accourir au premier signal avec leurs ouvriers, et, afin qu'on put les appeler sans retard, il leur était prescrit de donner aux commissaires de leur quartier leurs noms, surnoms et adresses, et, s'ils changeaient de quartier, ils devaient en prévenir le commissaire du quartier qu'ils quittaient. Un maître maçon fut condamné à soixante livres d'amende pour n'avoir pas obéi à l'ordre du commissaire qui lui enjoignait de se transporter à la place aux Veaux dans une maison où le seu avait pris (sentence de police du 7 janvier 1701). Il fut encore prescrit aux quarteniers de se munir de seaux, crocs, échelles, et en général de tous les outils nécessaires pour lutter contre les progrès du seu. En cas d'incendie, les habitants devaient aller prendre les outils dans les maisons des quarteniers (Ord. de police du 31 janvier 1681, ibid., p. 155). Plusieurs ordonnances de police citées dans le même recueil enjoignaient d'entretenir en bon état les puits des maisons afin qu'on y rouvat l'eau nécessaire pour éteindre les les incendiaires à payer un wehrgeld

incendies. Ces mesures, quoique insuf-fisantes, prouvent que l'on s'efforçait de lutter contre un fieau qui, au moyen âge, avait exercé de si terribles ravages.

Pompes: sapeurs-pompiers. — Enfin, dans les dernières années du xvii siècle, on commença à faire usage des pompes portatives qui servent encore aujourd'hui à combattre les progrès du feu. Ce fut au mois d'octobre 1699 qu'elles furent officiellement établies; il n'y en eut d'abord que treize pour Paris. En avril 1722, le nombre des pompes fut porte à trente, et elles surent distribuées dans les principaux quartiers. Il y avait un directeur général des pompes, qui était tenu de les entretenir en bon état et d'en fournir de neuves, quand les magistrats le jugeaient nécessaire. Le directeur général des pompes devait payer soixante hommes, nommés gardes des pompes et les instruire à les bien manœuvrer en cas d'incendie. Les pompiers ()'emploie le mot par anticipation) placés sous les ordres du directeur général étaient tenus de porter immédiatement un costume uniforme qui les fit reconnaître. Un règlement du 10 février 1735 enjoignit à l'inspecteur des pompes de faire poser régulièrement de six mois en six mois des affiches pour indiquer les lieux où les pompes étaient déposées, les noms et demeures des gardiens, etc. Le même règlement prescrit les précautions les plus minutieuses pour prévenir les incendies qui pourraient résulter de quelque vice de construction des cheminées. On y trouve une disposition qui rappelle un usage singulier de cette époque; l'ar. ticle 4 défend à tous bourgeois et habitants de Paris, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de tirer ou faire tirer à l'avenir aucun coup de fusil dans les cheminées en cas d'incendie. Depuis le premier établissement des pompes jusqu'à nos jours, on n'a cessé de perfectionner une institution aussi utile. Un décret du 18 septembre 1811 a établi à Paris un corps de sapeurs-pompiers, qui fournit des postes aux différents quartiers de Paris. La plupart des grandes villes ont aussi des corps de sapeurs-pompiers. Lorsqu'il n'existe pas de compagnies de pompiers soldés par la ville, on y supplée par des compagnies de pompiers volontaires qui font partie de la garde nationale.

Punition des incendiaires. — Les incendies allumés volontairement ont toujours été considérés comme un des crimes les plus odieux contre la propriété. Les lois des barbares condamnaient

considérable. « Si quelqu'un, dit la loi salique (titre xix), a brûle une maison dans laquelle plusieurs personnes etaient couchées, il doit payer au propriétaire de cette maison deux mille cinq cents deniers qui font soixante-deux sous et demi. Chacun de ceux qui ont échappé à l'incendie doit le citer à comparaître au mallum, et il devra payer à chacun d'eux quatre mille deniers qui font cent sous. Tout co qu'ils auront perdu leur sera rendu. L'incendiaire doit aux parents de chacun de ceux qui auront péri huit mille deniers qui font deux cents sous. » Les établissements de Saint-Louis (voy. ce mot) condamnaient les incendiaires à avoir les yeux crevés. Les ordonnances royales des époques ultérieures prononcèrent la peine de mort contre les incendiaires. Seulement, pour ce crime, comme pour la plupart des attentats, la peine variait suivant la qualité des personnes. Un incendiaire de noble origine était décapité, si le feu avait été considérable, ou banni à perpétuité s'il avait causé peu de dégats. Dans le cas on l'incendiaire était une personne de condition vile, pour me servir des termes employés par Claude de Ferrière (Dictionnaire de droit, vo In-CENDIAIRES), le coupable pouvait être condamné au feu ou au bannissement perpétuel, suivant les circonstances et les résultats plus ou moins funestes de son crime. Les lois modernes (Code pénal, art. 434) condamnent les incendiaires, selon la gravité des cas, à mort, aux travaux forces à perpetuite, aux travaux forcés à temps ou à la réclusion.

INDES ORIENTALES et OCCIDENTA-LES. — Voy. Colonies, p. 175—176, et COMMERCE, p. 183—185.

INDEX. — On appelle *Index* le catalogue des livres prohibés par la congrégation du saint office à Rome. Un livre mis à l'index est celui qui a été condamné par cette congrégation.

INDICTION. — L'indiction était une ère établie par Constantin et comprenant une période de quinze ans. Voy. Comput ECCLÉSIASTIQUE.

INDIRE AUX QUATRE CAS. — Terme féodal, qui indiquait un privilége qu'avaient certains grands seigneurs de doubler leurs rentes et le revenu de leurs terres en quatre circonstances. Ces quatre cas étaient, suivant la coutume de Bourgogne: 1° le voyage d'outremer; 2° la chevalerie conférée au fils du seigneur; 3° la captivité du seigneur; 4° le mariage de sa fille. Le 24 janvier 1695, le prince de Condé fit lever le droit d'in-

dire dans son comté de Charolais pour le mariage de sa fille avec le duc du Maine (Dictionn. de Furetière).

INDULT. — Le mot indult indiquait une grace accordée, une exception au droit commun. Pendant le schisme d'Avignon, le pape accordait souvent au roi et aux princes le droit de nommer leurs officiers aux bénéfices qui viendraient à vaquer; on appelait ce privilège indult. De là vint l'indult des membres du parlement de Paris qui pouvaient obtenir un bénéfice ecclésiastique pour eux-mêmes, s'ils étaient clercs, ou, s'ils étaient laiques, pour un candidat à leur choix. On trouve des traces de cet indult des 1303; mais il fut surtout établi par une bulle d'Eugène IV, en 1434, puis suspendu, et enfin rétabli en 1538 par une bulle de Paul III. Chaque membre du parlement ne pouvait exercer ce droit qu'une fois en sa vie. — L'indult des rois consistait à nommer à un certain nombre de bénéfices; ainsi, au commencement de leur règne, ils pouvaient disposer de la première prébende qui venait à vaquer en chaque cathédrale: c'était un véritable droit de joyeux avénement. - L'indult des cardinaux les autorisait à nommer à certains bénéfices.

INDULTAIRE. — On appelait indultaire celui qui avait un indult (voy. ce mot) ou qui réclamait un bénéfice ecclésiastique en vertu d'un indult.

INDUSTRIE. — L'industrie, qui transforme les produits du sol et les substances animales ou minérales, est une des causes principales de la richesse et de l'importance des nations; elle a puissamment contribué, dans les temps modernes, à établir l'égalité civile et politique en donnant aux classes inférieures le moyen de s'élever à la richesse et par la richesse à la puissance. L'histoire de l'industrie française a donc une grande importance dans un tablcau général des mœurs et des institutions de la France. On peut distinguer cinq époques dans l'histoire de cette industrie : 1º Sous la domination des Romains et des barbares jusqu'à la fin de la période féodale; 2º depuis le XIII siècle jusqu'à la fin du xy siècle. lorsque déjà la royauté intervient par des ordonnances générales pour réglementer les corporations industrielles; 3º depuis les guerres d'Italie qui donnent un grand essor à l'industrie française jusqu'à l'époque de Louis XIV; 4° sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI; 5° depuis la Révolution jusqu'à nos jours.

S ler. De l'industrie française pendant

les périodes gauloise, romaine, barbare et féodale. — On ne peut remonter dans l'histoire de l'industrie en Gaule, au delà de l'époque où les Romains y organisèrent, comme dans tout leur empire, les corporations d'arts et métiers. Une des plus importantes parmi ces corporations, était celle des nautes parisiens, qui sont devenus plus tard les marchands de l'eau de Paris (mercatores aquæ). On a retrouvé, dans les fouilles faites, en 1711, sons le chœur de Notre-Dame, une inscription où il est question des nautes parisiens. Il est très-probable, sans qu'on puisse alléguer rien de certain à ce sujet, que les corporations industrielles organisées dans les villes de la Gaule survécurent à l'empire romain. Mais la confusion qui suivit les invasions des barbares, l'abandon des voies romaines et l'impossibilité de parcourir avec sécurité les provinces de la Gaule, firent tomber l'industrie dans une décadence dont elle ne s'est relevée qu'après plusieurs siècles de travaux et d'efforts. Elle fut réduite pendant ces siècles de bouleversements à quelques produits grossiers et aux arts de première nécessité. La draperie, qui préparait les etoffes, le plus souvent grossières, nommées cuculle ou coule; les corporations qui façonnaient le cuir; les métiers qui travaillaient le fer et forgeaient des armes offensives et défensives, eurent seuls quelque importance pendant cette période. Souvent les Francs, qui possédaient de grandes métairies, réunissaient des semmes dans un atelier appelé gynécée, et c'était là que se confectionnaient les ouvrages qui demandaient plus d'adresse que de force. Là se cardaient le lin et le chanvre, là se tissait la toile. On voit dans le capitulaire de Charlemagne sur les villæ (de villis) que l'on se servait de la garance, du pastel ou guède et de l'écar-late pour teindre ces étoffes.

Charlemagne, tout en prohibant les ghildes ou associations d'ouvriers, favorisait l'industrie et autorisait dans ses capitulaires ce que nous appellerions aujourd'hui des sociétés de secours mutuels. Il n'avait interdit que les associations politiques. Après la mort de ce prince, l'empire franc tomba dans un effroyable chaos, et il sut impossible, sous le régime de la séodalité, qui morcelait la France, de donner quelque essor à l'industrie. C'est seulement, aux xiie et xiiie siècles, à l'époque où s'organisent les communes et les corporations industrielles (voy. Com-MUNE et Corporation), que l'industrie a pu se développer. Les croisades contribuèrent à lui donner une grande impulsion en rendant plus fréquentes les com-

munications entre les peuples et en mettant sous les yeux des nations européennes les produits de l'industrie asiatique. L'organisation des corporations industrielles eut à son tour une influence considérable sur le sort des populations serves. Par le travail elles parvinrent à la richesse, et achetèrent, des nobles qui partaient pour les Croisades, des priviléges politiques. La création de la richesse mobilière par l'industrie a été une des causes qui ont le plus contribué, au moyen âge, à élever les classes inférieures. Déjà l'esclavage avait été aboli dans les campagnes (voy. ESCLAVAGE); il se forma, dans les villes, une classe de bourgeois qui ne tarda pas à rivaliser avec les nobles, et qui, en France, a constitué le tiers état.

IND

§ II. De l'industrie depuis le xiije siècle jusqu'à la fin du xv°. — Le Livre des Métiers d'Étienne Boileau, qui a été publié dans la collection des Documents inédits sur l'histoire de France, sait connaître l'état de l'industrie à cette époque. Les corporations, qui sont alors les plus importantes et les plus nombreuses, travaillent à l'armure et à l'équipement des chevaliers. Il y en avait une spécialement occupée à forger et à dorer leurs éperons. D'autres façonnaient et ornaient de blasons et de peintures les selles des chevaux. Les heaumiers fabriquaient les casques et les ciselaient avec art. Plusieurs de ces industries indiquent que le métier touchait à l'art. Ainsi les mattres tailleurs d'images étaient souvent d'habiles sculpteurs, comme quelques maîtres des œuvres de maçonnerie furent d'admirables architectes; la Sainte-Chapelle et la chapelle de Vincennes suffiraient pour l'attester. Les reliquaires, travailles avec un art si délicat et si patient, attestent à quel degré de persection avaient été portées l'ivoirerie et l'orfévrerie. Les maîtres tabletiers ont laissé des bahuts et des dressoirs que recherchent les amateurs du moyen âge et qui ont un mérite réel, même aux yeux de ceux qui ne cèdent pas à l'engouement et aux caprices de la mode.

Parmi les corporations qui s'occupaient de l'habillement, les fourreurs et les pelletiers occupaient un des premiers rangs. Les riches fourrures que portaient les chevaliers et les nobles dames, donnaient beaucoup d'importance à cette branche d'industrie. Les peaux de castor et de martre excitaient une admiration qui allait jusqu'à la folie, dit naïvement un chroniqueur du moyen âge, Adam de Brème (pelles castorum et marturum, quæ nos admiratione sui dementes faciunt). La fourrure, appelée vair ou me-

nuvair, dont on garnissait les manteaux et le bonnet ou mortier des chevaliers, était aussi en grande estime; les ecclésiastiques en ornaient les vêtements sacerdotaux, ma'gré les défenses des synodes. Les gantiers façonnaient des gants de toute nature; il y en avait de légers et gracieux appelés gants à demoiselles. Le petit poëme intitule dit du mercier, détaille avec complaisance tous les produits industriels de cette époque : aumônières de soie et de cordouan, chapeaux de fleurs, ceintures richement ornées, cordons de soie, pierres précieuses travaillees avec art, etc. Les halles, où chaque corporation avait sa place distincte, présentaient un aspect animé et pittoresque. C'était surtout aux foires de Champagne et du Lendit (voy. Foires et Lendit) que l'industrie du moyen age étalait ses produits les plus riches. Elle ne négligeait pas les artifices de la coquetterie féminine; on voit, en effet, que dès cette époque les femmes étaient dans l'usage de se farder et de se peindre le visage. Les statuts des synodes leur reprochent de vouloir changer la figure que Dieu leur a donnée (Mariène, Thesaur. anecdotorum, IV, 661).

Les ordonnances royales des xIIIe, xIVe et xvº siècles, n'eurent pas seulement pour but de réglementer les corporations industrielles; la royauté comprit qu'il était de son devoir d'encourager et de protéger efficacement l'industrie nationale. Tous les rois, dignes de ce nom. s'en occupèrent activement. Saint Louis favorisa l'industrie en assurant la sécurité des routes, en rendant les seigneurs responsables des vols commis sur leurs terres, en détruisant les péages multipliés par la fiscalité féodale et en contraignant les villes à lever les entraves que leur monopole opposait aux transactions commerciales. Les guerres du xive siècle et du commencement du xve, les invasions des Anglais en France et les dévastations qui marquèrent leur passage, furent un obstacle au développement de l'industrie. Elle ne se releva qu'après leur expulsion et surtout sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. Ce dernier roi la favorisa en adoptant un système prohibitif. Il interdit, en 1469, l'importation des étoffes de l'Inde. L'année suivante, il établit, aux environs de Tours, des plantations de muriers et des fabriques d'étoffes de soie. Jusqu'alors l'industrie, concentree dans les corporations qui avaient protegé son berceau, était toute municipale. Louis XI entreprit de la faire nationale; il convoqua des négociants à son grand conseil pour aviser avec eux aux moyens

d'étendre et de saire prospérer le commerce. Lyon, Rouen et plusieurs autres villes obtinrent des priviléges de soires franches pour appeler dans leurs murs des marchands étrangers (Ordohn. des rois de Fr., t. XV, p. 644; t. XVI, p. 192, 438, 441, etc.). Par le même motif, Louis XI accorda au Languedoc l'exemption du droit d'aubaine (Ibid., t. XVIII). Ce sut aussi vers cette époque que l'on commença à exploiter avec intelligence les mines que recèle le sol de la France. L'industrie du ser occupa plusieurs corporations et principalement celle des forgerons: on appela et on appelle encore hauts sourneaux les grandes forges où se sabriquait la sonte de ser.

§ III. Progrès de l'industrie française

au xvi siecle. - Les guerres d'Italie donnèrent aux Français le goût du luxe et d'une industrie plus savante dans ses procédés. Le nombre des marchands s'accrut. Claude de Seyssel, historien con-temporain, l'atteste dans l'ouvrage intitulé Louanges du bon roi Louis XII. « Pour un marchand, dit-il, que l'on trouvait du temps du roi Louis XI, on en trouve de ce règne plus de cinquante. Il y en a par les petites villes plus grand nombre que jadis dans les grosses et grandes cités, tellement qu'on ne fait guère maison sur rue qui n'ait boutique pour marchandise ou art mécanique. » Sous François let. l'industrie reçut une impulsion encore plus féconde; on remarque surtout les essorts que sit ce prince pour dérober à l'Italie des secrets industriels qui l'enrichissaient au détriment de la France. Dejà Louis XI avait fait des plantations de mûriers aux environs de Tours et avait fondé dans cette ville des ateliers pour travailler la soie. François ler attira en France des ouvriers italiens versés dans cette industrie. « Le commerce des soieries est très-important », écrit en 1546 l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli dans une relation où il trace un tableau de l'industrie française (Relations des ambassadeurs vénitiens, t. I, p. 259, dans la collecton des Documents inédits ). On comptait à cette époque huit mille métiers travaillant la soie dans la ville de Tours et aux environs. Le climat contrariait souvent l'éducation des vers à soie. « Mais, dit Marino Cavalli, on tachait de reussir à force d'industrie. »

Pour encourager les efforts des fabriques françaises, le roi frappa de droits considérables les draps étrangers et surtout les étoffes d'or et d'argent (Anc. lois fr., t. XII, p. 552 et 687). Les exportations devinrent considérables : les laines de Normandie et de Picardie se ven-

daient en Angleterre, en Espagne, en Italie et jusque dans les états barbaresques (Relat. des ambass. vénit., I, 255). On exportait des vins français pour plus de quatre millions de monnaie du temps. « On les vend plus cher que ceux d'Espagne et de Chypre, dit Marino Cavalli; ils sont moins forts, mais plus délicats. » L'abolition des péages illicites établis depuis plus de cent ans sur la Loire, l'uniformité d'aunage imposée pendant quelque temps par François ler, furent des mesures avantageuses pour l'industrie. Enfin le luxe de la cour et l'élégance des vêtements de cette époque contribuèrent encore aux progrès industriels de la France. Henri II s'efforça de marcher sur les traces de son père, comme l'attestent plusieurs ordonnances relatives à la fabrication des draps d'or et de soie, à l'introduction en France des verreries vénitiennes par le Bolonais Mutio et à l'établissement de poids et mesures uniformes (Anciennes lois franc., t. XIII, p. 374, 184, 513).

L'art de travailler l'ébène ou ébenisterie fit à cette époque les plus grands progrès. Il suffit de parcourir nos musées pour se convaincre du soin et de l'habileté avec lesquels les meubles furent alors sculptés. (Voy. MEUBLES.)

Progrès de l'industrie pendant les règnes de Henri IV et de Louis XIII. - Les guerres de religion suspendirent jusqu'à la fin du xvie siècle les progrès de l'industrie française. Ce fut seulement sous le règne réparateur de Henri IV qu'elle se releva. Il appela près de lui, en 1604, les délégués de l'industrie nationale pour concerter les mesures les plus propres à en seconder l'essor. On voit par les mémoires que rédigea le contrôleur général du commerce, Isaac Laffemas, que le roi faisait les plus grands efforts pour affranchir la France du tribut qu'elle payait encore aux industries étrangères. Malgré l'opposition de Sully, qui regardait l'établissement des fabriques de soie comme un luxe inutile, elles prirent en peu de temps un si grand développement que la France exporta en deux ans des étoffes de soie pour plus de dix-huit millions (monnaie du temps). En mème temps on multiplia les mesures prohibitives contre l'introduction des produits des fabriques étrangères, et l'on fonda des manufactures pour filer l'or, scier le fer et le marteler, fabriquer des bas de soie, des tapisseries de cuir doré et des vases de cristal.

Cuirs de Hengrie.—Henri IV envoya en Hongrie un tanneur nommé Roze qui déroha à ce pays le secret de la fabrication

des cuirs. On appela hongrieurs ou hongroyeurs ceux qui exerçaient cette industrie. Le célèbre établissement des Gobelins dato aussi du règne de Henri IV. Sully, en sa qualité de grand-voyer, travaillait, « à redresser et embellir les chemins en faveur du trafic », comme le dit Laffemas dans le Mémoire que j'ai cité.

Les Etats généraux de 1614 exprimérent des vœux en faveur de l'industrie. Ils demandaient qu'on la protégeat, comme l'avait fait François Ier, par la prohibi-tion des produits étrangers. Richelieu, au milieu des soucis de la politique européenne, fut loin d'oublier l'administration intérieure; il multiplia les moyens de communication et de transport, acheva le canal de Briare commencé par Sully pour réunir la Seine et la Loire, rendit navigables les rivières d'Ourcq, de Velles, de Chartres, de Dreux et d'Étampes, et encouragea puissamment le commerce extérieur dont les progrès sont étroitement liés à ceux de l'industrie nationale. Mazarin, tout occupé de négociations, laissa tomber les manufactures: elles ne se relevèrent qu'à l'époque où Louis XIV commença à gouverner par lui-même et appela Colbert dans ses conseils.

SIV. De l'industrie française sous le règne de Louis XIV. — L'administration de Colbert (1661-1683) fut une des plus fécondes en mesures destinées à développer le commerce et l'industrie. Les manufactures de luxe furent encouragées comme celles qui fabriquaient les objets de première nécessité. Les tentatives que l'on avait faites au xvi siècle pour doter la France de la fabrication des glaces n'avaient pas reussi. Venise en avait toujours le monopole, et c'était de la célèbre manufacture de Murano que sortaient les glaces que l'on recherchait en France et que l'on payait un prix trèsélevé. Colbert attira dans ce royaume des ouvriers vénitiens et les établit d'abord à Nevers et plus tard à Paris. Dans la suite, les ouvriers italiens ayant élevé des prétentions exorbitantes, surent congédiés; mais la France était maîtresse de leur secret. Des manufactures de glaces avaient été établies à Tourlaville près de Cherbourg et à Saint-Gobain en Picardie. Dès 1670, Colbert écrivait à l'ambassadeur de France à Venise que les glaces françaises ne le cédaient en rien aux glaces vénitiennes. Aujourd'hui encore Tourlaville et Saint-Gobain sont au nombre des principales manufactures de glaces.

La France était encore tributaire de l'industrie vénitienne pour les dentelles et les soieries. On faisait, il est vrai, des

dentelles à Alençon; mais elles étaient beaucoup moins recherchées que celles de Venise, dont les nobles et les riches aimaient à se parer. Comme à cette époque les vêtements des hommes et des femmes étaient chargés de dentelles, la France payait à l'Italie un impôt considérable pour cette branche d'industrie. Colbert protégea, suivant l'usage du temps, l'industrie française par des mesures prohibitives; il interdit, on 1666, l'importation des dentelles de Venise, appela en France des ouvrières de cette ville et les établit au Quesnoy, à Arras, Reims, Sedan, Château-Thierry, Loudun, Alencon, Aurillac, etc.; il reunit dans ces villes beaucoup de filles pauvres qui devaient se former aux procédés de l'industrie venitienne. La correspondance administrative de Colbert atteste avec quelle sollicitude il s'occupait de la propagation de cette industrie et luttait contre les obstacles que lui opposait la routine (Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, publiée par M. Depping, t. III, p. 735, 746, 799, 810, 819, 873, etc.). Les fabriques de soieries appelèrent aussi son attention. Lyon, qui n'était jusqu'alors qu'un entrepôt du commerce de l'Italie et de la France, Lyon devint une ville manufacturière de premier ordre. La France rivalisa avec l'Italie pour la fabrication des étoffes de soie, crèpes, taffetas, velours, damas et brocarts.

La manufacture des Gobelins qui datait de Henri IV, mais qui n'avait pas encore pris un grand essor, devint célèbre par ses tapisseries et sez travaux de peinture, de sculpture, d'orfévrerie et d'ébénisterie. Placée, dès 1665, sous la direction du célèbre peintre Le Brun, elle l'emporta sur tous les établissements analogues. André Charles Boule et son fils dirigèrent les ébénistes des Gobelins, et encore aujourd'hui les meubles de Boule ont une grande réputation. La manufacture de la Savonnerie imitait les tapis de Perse, pendant qu'on fabriquait à Beauvais et à Aubusson des tapisseries qui étaient plus à la portée des particuliers.

étaient plus à la portée des particuliers.
Colbert, en développant l'industrie de luxe, fut loin de négliger les manufactures dont les produits moins somptueux et moins chers étaient d'un usage plus général. On tirait le savon blanc d'Italie; Colbert en établit des fabriques en France. Il appela dans ce pays des ouvriers de Suède pour enseigner à extraire des pins les matières résineuses et à faire du goudron. Des manufactures de toiles à voile furent établies dans le Dauphiné. L'Angleterre fournissait aux classes inférieures

les bas d'estame ou de laine tricotée; Colbert introduisit cette industrie en France. Avant ce ministre, il n'y avait pas en France un seul sabricant de fer-blanc; Colbert parvint à attirer d'Allemagne des ouvriers ferblantiers. Il déroba à l'Angleterre le secret de la trempe de l'acier. Le Hollandais Van Robais vint en France à la sollicitation de Colbert, et établit à Abbeville, en 1664, une célèbre fabrique de draps. Draps fins de Sedan et de Louviers, draps communs d'Elbeuf, feutres de Caudebec; perfectionnement de l'horlogerie; culture de la garance, produits variés du fer, de l'acier, du cuir, des terres argileuses, en un mot toutes les branches de l'industrie reçurent de Colbert une féconde impulsion. Il maintint, à la vérité, le système des corporations, avec son monopole, ses jurandes, ses entraves de toute nature, et il multiplia les mesures prohibitives, qu'on regardait à cette époque comme indispensables à la prospérité du commerce national. On le lui a sévèrement reproché. Mais comment faire un crime à Colbert de vues étroites peut-être. mais universellement adoptées de son temps? Un étranger illustre qui visita la France, en 1678, sir William Temple, proclamait les heureux résultats de l'administration de Colbert et déclarait que la France lui paraissait le pays le plus riche et le plus florissant du monde.

Malheureusement la mort de Colbert, en 1683, et la prépondérance de Louvois entraînèrent la décadence de l'industrie française. La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, lui porta le coup le plus funeste. On en trouve une preuve incontestable dans les mémoires qu'en 1698 les intendants des généralités furent chargés de rédiger : la fabrication de la soie qui avait occupé, en Touraine, jusqu'à vingt mille ouvriers et un nombre double de femmes et d'ensants, n'employait plus, à la fin du xvii siècle, que quatre mille ouvriers des deux sexes; au lieu de huit mille métiers on n'en comptait plus que douze cents. Lyon, qui avait, du temps de Colbert, dix-huit mille métiers, en avait perdu plus des trois quarts. Il en fut de même de presque toutes les branches d'industrie.

Le xyıne siècle fut moins remarquable par les progrès de l'industrie que par les réformes que subit à cette époque le système des corporations. Les jurandes et associations industrielles, qui avaient été, dans le principe, d'une grande utilité pour protéger et encourager l'industrie naissante, n'étaient plus qu'une entrave au xvine siècle. Turgot en obtint la suppression, en 1776; mais le ministre qui avait

é des préjugés puissants, fut rencette même année, et l'édit qui ssait les corporations fut révoqué. emblée constituante supprima les éges industriels, comme les privinobiliaires; elle détruisit les corpo-18 d'arts et métiers par un décret février 1791.

. De l'industrie depuis Labolition orporations jusqu'à nos jours. roubles de la Révolution paralysè-pendant quelques années le dévement du commerce et de l'industrie, e peuvent prospérer qu'à la faveur ordre et de la stabilité publique. La ie détruite, les colonies en révolte ou nies par l'étranger, la loi du maxiétaient autant de causes de ruine pour istrie française. Elle ne commença à lever qu'à l'époque où le traité de o-Formio (1797) donna à la France ontières naturelles et rendit quelque ité au commerce. L'année suivante eu la première exposition des prode l'industrie nationale, et depuis époque la France n'a cessé de souavec succès la lutte contre les indusivales et de constater, à des époques liques, les progrès de ses manues par des expositions solennelles. ocus continental, en fermant les

français aux marchandises ans, imposa aux manufactures frandes efforts prodigieux pour remr les produits de l'industrie anglaise. surtout pendant cette période que vit s'élever les grandes manufacpour la filature du coton, et la fasion des toiles peintes nommées ines. On imita les cachemires de , qui avaient commencé à se rée en France vers le temps de l'exon d'Égypte. Enfin on fit quelques de filatures de lin, mais sans beaude succès. Depuis cette époque, on ssé de développer et de pertectiones diverses branches d'industrie. nétiers à la jacquart, dont la preinvention remonte aux dernières s du xviiie siècle, permirent de acer, par un procédé mécanique, vail de plusieurs ouvriers et d'ap-· plus de précision et de rapidité 'exécution. Entre les diverses brand'industrie où excellent les Francelles qui demandent du goût et de ince, tiennent le premier rang; nodes, leur orfévrerie et leur bijouiont renommées dans toute l'Europe. nisterie française n'est pas moins ante; on compte, dans le faubourg Antoine, plus de quarante mille ouqui s'occupent de cette industrie.

Nous ne devons pas oublier, en parlant des progrès de l'industrie, le luxe qu'elalent aujourd'hui certaines boutiques. Elles étaient autrefois d'une grande simplicité. Mais depuis un certain nombre d'années, les glaces, les dentelles artistement disposées, les châles et les tapis étalés avec un soin plein de recherche et de coquetterie, la vive clarté du gaz, tout a contribué à donner aux boutiques un caractère de splendeur. Aussi le nom de boutique a-t-il paru trop modeste. Il a fait place à celui de magasin. Il y a tels magasins qui rivalisent de magnificence

avec les plus riches hôtels.

Conservatoire des arts et métiers. Outre les expositions, par lesquelles le gouvernement encourage l'industrie et en constate les progrès, plusieurs institu-tions ont pour but de former d'habiles chefs d'atelier et de persectionner les sciences appliquées à l'industrie. J'ai déjà parlé des écoles d'arts et métiers et de l'école centrale des manufactures (voy. Ecoles, § III). On ne doit pas oublier le Conservatoire des Arts-et-Métiers. Cet établissement, destiné à conserver les modèles des machines, remonte à la fin du xviii siècle. En 1775, Vaucanson, mécanicien célèbre, légua au roi Louis XVI la collection de ses machines. En 1791, une loi de la Convention (19 vendémiaire, 10 octobre) institua le Conservatoire des Arts-et-Métiers, et ordonna d'y reunir tous les modèles des anciennes machines et de celles que l'industrie devait inventer ou perfectionner. En 1795, on attacha à cet établissement trois démonstrateurs et un dessinateur. Bientôt on transféra la collection des machines, considérablement augmentée, dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Martin des Champs, où elle se trouve encore aujourd'hui. Depuis cette époque, le Conservatoire des Arts-et-*Métiers* n'a cessé de s'agrandir. En 1817, il eut un directeur, un inspecteur et un conseil de perfectionnement. En 1819, le gouvernement y établit des cours de mécanique, de chimie et d'économie industrielle appliqués aux arts. Douze bourses furent créées en faveur des jeunes gens sans fortune qui se signaleraient par leur aptitude pour les sciences industrielles. En 1829, le gouvernement ajouta un quatrième cours destiné à l'explication des machines. En 1839, le nombre des professeurs fut porté à dix et ils compo-sèrent le conseil de perfectionnement du Conservatoire. Un d'entre eux fut chargé de l'administration sous l'autorité du ministre de l'agriculture. Telle est encore aujourd'hui l'organisation du Conservatoire,

qui offre, à la fois, une collection complète de machines industrielles et d'instruments aratoires, une bibliothèque où sont réunis tous les ouvrages relatifs à l'industrie et à l'agriculture; enfin des cours publica et gratuits aur la chimie, la mécanique, la géométrie, la physique appliquées aux arts, l'économie indu-trielle, l'agri-culture, la géométrie descriptive et la législation industrielle. De 1845 à 1851 les bâtiments du Conservatoire ont été agrandis, restaurés et appropriés; ils sont aujourd'hui un des monuments les

plus remarquables de Paris.

Brevels d'invention. — Parmi les mesures destinées à encourager l'industrie, Il faut encore citer les brevets d'invention ou actes de l'autorité administrative qui confèrent à l'inventeur le droit exclusif d'exploiter sa découverte pour un temps déterminé, à ses risques et périls. Sous le régime des corporations, les procédés de fabrication étaient rigoureusement déterminés et soumis à la surveillance des gardes du métier ou syndics de la corporation. C'est seulement depuis 1791 que les lois ont garanti à l'inventeur une jouissance exclusive de sa découverte pour cinq, dix ou quinze ans. Les lois du 7 janvier et du 25 mai 1791 posèrent le principe et déterminèrent les formes à suivre pour obtenir un brevet d'invention. Les lois ultérieures n'ont été que des applications ou des modifications de celles que nous venons de rappeler. La loi la plus récente sur cette matière, est celle du 5 juillet 1844. Outre les brevets d'invention, il y a des brevets de persection-nement. Il y avait autresois des brevets d'importation établis par un décret du 13 août 1810; mais ils ont été supprimés par les lois postérieures.

INFANT. — Ce nom, quoique particulier à l'Espagne, se rencontre souvent dans notre histoire à cause des fréquentes relations avec l'Espagne. On appelle infants, les fils des rois d'Espagne; leurs filles portent le nom d'infantes.

INFANTERIE. — Voy. Armée et Organi-SATION MILITAIRE.

INFEODATION. — Acte de donner en fief une terre, une dignité, une charge, un bien meuble ou immeuble. (Voy. Féo-DALITÉ et FIEF). La plupart des juridictions sur les métiers et corporations furent primitivement inféodées aux grands officiers de la couronne. Ainsi le grand chambrier avait juridiction sur les merciers, drapiers, foureurs, fripiers et autres corporations industrielles qui s'occupaient de la confection des vêtements. Du grand panetier dépendaient les boulangers, et ainsi des autres. Chacun de ces officiers royaux imposa un syndic aux corporations qui relevaient de son autorité. Dans la suite les juridictions sur les arts et métiers surent réunies à la prévôté de Paris. Il ne restait, au xvii siècle, que la juridiction du grand panetier. Toutes les corporations ne furent pas placées sous l'auiorité des officiers royaux; il y en eut toujours un certain nombre, et, entre autres celle des bouchers, qui conservèrent an syndic ou juge de leur corps. Voy. Corporation.

INFIRMIER. — L'office d'infirmier dans une abbaye était un bénéfice claustral, comme les offices d'aumônier, chambrier, prieur, célérier, etc.

INFORMATION. — On ne pouvait être admis dans la magistrature française, sous l'ancienne monarchie, sans avoir subi une information de vie et mœurs, qui était faite par les membres mêmes du tribunal. Cet usage datait du xvi• siècle. Un arrêt du parlement, du 20 juillet 1546, exigea un examen pour être admis au Châtelet de Paris (voy. CHATELET). Il portait que ceux qui seraient pourvus d'une charge de conseiller ou de commissaire examinateur au Châtelet de Paris, seraient examinés avant leur réception par les lieutenants du prevôt de Paris, qui s'adjoindraient deux des plus anciens conseillers. pour savoir si les candidats avaient les qualités de science, de probité et d'expérience nécessaires pour s'acquitter de leurs offices. Au mois d'août de la même année parut un second édit portant que « les baillis et sénéchaux de robe longue, leurs lieutenants généraux et particuliers, les prévôts et autres officiers de toutes les juridictions, relevant immédiatement du parlement, ne seraient reçus en leurs offices qu'après qu'une information aurait eu lieu sur leurs bonne vie et mœurs et qu'ils auraient subi l'examen. » Enfin un édit du mois de janvier 1560-1561 étendit ces règlements à tous les officiers des justices subalternes. Il sut décidé, par édit de mai 1583, que, pour devenir commissaire examinateur Châtelet, il faudrait être licencié en droit. avoir exercé pendant quelque temps la fonction d'avocat et subi préalablement, devant le parlement ou le siège présidial, un examen sur le droit et la pratique (procédure).

INGENIEUR. — On distingue plusieurs espèces d'ingénieurs, selon la nature des travaux dont ils sont chargés. Les uns s'occupent des fortifications; ce sont les ingénieurs militaires. D'autres sont chargés des ponts, et chaussées; ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées. On appelle ingénieurs civils les ingénieurs qui ne dépendent point de l'État et ne sont chargés d'aucun des services publics. Voy. Ponts et chaussées et Organisation militaire.

INHUMATION. — Voy. Funérailles. INNOCENTS (Fête des). — Voy. Fêtes, § 1er.

INOCULATION. - Voy. VACCINE.

IN PACE. — L'in pace était la prison dans laquelle les moines enfermaient le religieux condamné à mort. On lui adressait en l'abandonnant dans le cachot la formule Vade in pace (allez en paix); d'où est venu le nom d'in pace donné au cachot. On voit encore des in pace dans quelques monastères. Ce sont des cachots murés de toutes parts et dans lesquels la victime était introduite par une étroite ouverture, sur laquelle se refermait immédiatement la pierre sépulcrale. Les souterrains de l'abbaye de Jumiéges (Seine-Inférieure) présentent un des modèles les plus curieux d'in pace.

IN PARTIBUS. — Un évêque in partibus infidelium (dans les contrées des infidèles), ou, comme on dit par abréviation, un évêque in partibus est celui dont le siège est situé dans un pays occupé par les infidèles. Ainsi Paul de Gondi, si connu plus tard sous le nom de cardinal de Retz, était archevêque de Corinthe in partibus.

INPROMPTU. — Terme latin qui a passé dans la langue française pour indiquer une pièce de vers faite sur-le-champ. Boileau prête ce vers à un des poëtes qu'il critique:

Je mets tous les matins six impromptus au net.

L'impromptu était fort à la mode au xvn siècle. Molière fait dire aux Précieuses que l'impromptu est justement la pierre de touche du bel-esprit.

INQUILINS. — Classe analogue à celle des colons. Voy. Colons.

INQUISITEURS; INQUISITION. — Il y a eu autrefois en France des juges appelés inquisiteurs de la foi (inquisitores fidei) ou simplement inquisiteurs. Ils furent établis, en 1229, par le concile de Toulouse, à l'époque où le Midi était encore troublé par les Albigeois. Ces premiers inquisiteurs de la foi étaient placés sous la juridiction épiscopale; mais, en 1233, le pape Grégoire IX confia le tribunal de l'inquisition aux dominicains ou frères

précheurs qui ne relevaient que du pape. Ils étaient chargés de rechercher les hérétiques et de les châtier. Dans les premiers temps, les inquisiteurs recevaient un traitement du roi. Les comptes du xiiie siècle en font mention : dans le le compte de l'ascension de l'année 1248, dix livres sont assignées aux inquisiteurs de la foi dans le bailliage d'Orléans.

Jamais l'inquisition n'eut en France le caractère sanguinaire de l'inquisition espagnole. Cependant elle provoqua des plaintes, dont nous trouvons l'expression dans quelques documents du xiii• siècle. Ainsi, en 1234, les consuls de la ville de Narbonne s'adressant aux consuls de Nîmes s'expriment ainsi : « Nous désirons faire connaître à votre discrétion la dissension survenue entre nous, l'archevêque de Narbonne et quelques-uns des frères prêcheurs, qui oppriment notre commune, quoiqu'elle soit prête à obeir au droit et à écouter dévotement les ordres de l'Eglise. » Des juges royaux ne tardèrent pas à intervenir pour limiter la juridiction des inquisiteurs aussi bien que celle des autres tribunaux. Dès 1287, une ordonnance royale du 27 avril défend aux *inquisiteurs* de faire arrêter les habitants de la sénéchaussée de Carcassonne pour cause d'hérèsie, à moins que le crime ne soit prouvé par l'aveu de l'accusé ou par la clameur publique (Ordonn. des rois de Fr., XII, 326). Le sénéchal de Carcassonne est chargé de s'opposer aux arrestations qui auraient lieu contrairement à cette ordonnance.

L'établissement de l'inquisition dans le midi de la France avait eu pour cause l'héresie des Albigeois. Comme cette heresie disparut avec le xiii siècle, il n'y eut plus de prétexte aux persécutions. D'ailleurs l'organisation des juridictions royales sous le nom de bailliages et de parlements contribua à limiter l'autorité des inquisiteurs. Les hérésies du xvi° siècle auraient pu rendre quelque puissance à l'inquisition. Il y eut, en effet, des tentatives pour appliquer à la France le régime de l'inquisition espagnole; mais la résistance des parlements et du chancelier de L'Hôpital prévinrent ce danger. L'édit de Romorantin (1560) laissa aux parlements le soin d'appliquer la peine encourue par les hérétiques; aux évêques appartenait le droit de constater l'hérésie. Par cette concession on echappa à l'inquisition espagnole que les Guises voulaient introduire en France. Un frère precheur portait toujours, à Toulouse, le titre d'inquisiteur et l'a conservé jusqu'au xviii siècle, mais sans aucune fonction.

Pour apprécier le rôle de l'inquisition et les raums de la terreur qu'elle à toulours inspiree, j'emprontersi les paroles d'un hisvirien de l'Église renomme pour as acience et as moderation. Voici comment fleury parle des procedures de l'inquisition dans son ouvrage intitule Instilution chrétienne 'Ille partie, chap. X ): - (elui qui est seulement diffamé d'hétéaje par un bruit commun, sans autre preuve, doit se purger canoniquement, c'est a-lire par serment, avec plusieurs témoins. Celui qui est suspect doit abjurer; mais on distingue trois sortes de souppour, le léger, le véhément et le riolent. Le soupçon véhément sorme une présomption de droit, mais contre laquelle la preuve est reçue; c'est comme de manger gras les jours défendus. Celui qui retombe après en avoir été atteint est tenu pour relaps. Le soupçon violent est comme de fréquenter les assemblées des hérétiques, de soutenir pendant plus d'un an l'excommunication en matière de foi. Il produit la présomption de droit (juris et de jure), contre laquelle la preuve n'est point admise. Celui qui en est atteint est traité comme hérétique. Or, celui qui est convaincu d'hérésie par sa propre confession, quoiqu'il s'en repente et qu'il abjure, est condamné à une espèce d'amende honorable et à la prison perpétuelle pour y saire pénitence au pain et à l'eau. S'il est relaps, quoiqu'il so repente, il est livré au bras séculier pour être brûlé; toute la grâce qu'on lui fait, c'est de lui accorder les sacrements de pénitence et d'eucharistie. Celui qui étant convaincu demeure impénitent et obstiné, relaps ou non, est livré au bras séculier et au feu. On traite de même celui qui est convaincu par des prouves suffisantes, quoiqu'il dénie l'hérésie et fasse profession de la foi catholique. Voilà les peines. Voici la forme de procéder :

« l'inquisiteur nouveau ayant reçu sa commission du pape ou de ceux à qui le pape en a donné le pouvoir, doit la saire connaître à l'évêque ou à son vicuire général et aux officiers de la justice temporelle, à qui il fait prêter serment d'observer les lois civiles et ecclésiastiques contre les hérétiques. Au commencement, les inquisiteurs prenaient anssi des lettres de sauvegarde et de protection des souverains, et exigeaient avec rigueur ce serment de leurs offi-ciers jusqu'à les excommunier, s'ils le refusaient, les destituer de leurs charges et mettre les villes en interdit. Depuis que leur tribunal est permanent et leur inridiction reçue, ils n'ont plus besoin

de ces remèdes violents. L'inquisiteur peut établir des commissaires pour les lieux ou il ne peut aller commodément; is peut même se donner un vicaire généra.: il a un promoteur ou fiscal, un scribe ou secretaire qui doit être d'aillears personne publique, comme un notzire apostolique. Il a aussi nombre de samiliers; car c'est ainsi qu'on appelle ceux qui ont droit de porter les armes pour leur sureté et pour ceile de l inquisiteur, qui servent à faire les captures et souvent sont les dénonciateurs secrets. Enfin il y a plus ou moins d'officiers, selon les usages des pays; car, en Espagne, où l'inquisition est trèspuissante, on en compte jusqu'à douze espèces. Or ce grand nombre de personnes qui dépendent de l'inquisition, en étendent notablement la juridiction; car ils y ont tous toutes leurs causes commises, en quelque matière que ce soit, civile ou criminelle, en demandant ou en défendant (c'est-à-dire, comme accusés ou comme accusateurs)

« L'inquisiteur commence l'exercice de sa fonction par un sermon solennel dans la principale église, où il propose l'édit de la foi. C'est ainsi que l'on nomme une monition générale à toutes les personnes de dénoncer dans certain terme tous ceux qui leur sont suspects d'hérésie, apostasie ou autre crime semblable et de révéler tout ce qu'ils savent sur ce sujet. Cet édit porte un temps de trente ou quarante jours, pendant lequel, si les coupables se dénoncent eux-mêmes, ils seront reçus sans subir la rigueur des peines; c'est ce qui s'appelle le temps de grâce. La proposition de l'édit se fait, non-seulement quand l'inquisitour entre en charge, mais encore quand il fait sa visite. Ensuite l'inquisiteur reçoit les accusations ou dénonciations, on bien il informe d'office sur la diffamation, comme ferait le juge ordinaire. S'il y a lieu à la prise de corps, il l'ordonne. Il interroge l'accusé et fait toute l'instruction. Les inquisiteurs observent le plus grand secret qu'il est possible, alin que les accusés ne puissent se dérober à la justice ou communiquer leurs erreurs. L'instruction étant achevée, l'inquisiteur juge le procès avec l'évêque ou son vicaire général, et un conseil suffisant de docteurs et d'autres personnes capables. Les condamnations sont differentes, suivant les distinctions qui ont été marquées de diffamation, soupçons, conviction, d'accusé pénitent ou impénitent. Les sentences se prononcent publiquement avec grande solennité, et c'est cette cérémonie que l'on appelle en

INS

Espagne Auto-da-fe ou acte de foi. Pour la rendre plus célèbre, ils joignent ensemble un grand nombre de coupables condamnés à diverses peines, dont ils réservent l'exécution à un même jour. On dresse un échafaud dans une place publique; l'inquisiteur ou quelque autre fait un sermon sur la foi pour y confirmer le peuple et combattre les erreurs des condamnés, que l'on tient sur l'échafaud exposés aux yeux de tous. Ensuite on prononce les sentences et on les exécute

sur-le-champ. « Ceux qui sont convaincus ou violemment soupçonnés, mais pénitents, font leur abjuration publique et sont absous de l'excommunication. Pour marque de penitence, on les revêt de sacs bénits, sanbenitos, qui sont comme des scapulaires jaunes avec des croix de Saint-André rouges devant et derrière, qu'ils doivent porter toute leur vie; on leur enjoint de se tenir à certains jours, comme à telles fêtes, pendant la messe, à la porte d'une telle église, avec un cierge allumé, de tel poids, ou d'autres actes semblables de pénitence publique. Quelquefois on les condamne à la prison perpétuelle. Ceux qui sont convaincus et impénitents, ou pénitents mais relaps, sont dégradés, s'ils sont dans les ordres, puis livrés au bras séculier (c'est-àdire au juge laïque) pour être exécutés à mort. Il est vrai que, dans la sentence, il y a une clause qui porte que l'évêque et l'inquisiteur prient effi-cacement les juges séculiers de leur sauver la vie et la mutilation des membres; mais cette clause n'est que de style pour garantir les juges ecclésiastiques de l'irrégularité; car il y a excommunication contre le juge laïque, s'il refusait ou différait d'exécuter les lois impériales qui portent peine de mort contre les bérétiques. Pour lever tout scrupule, Paul IV a dispensé de ce genre d'irrégularité tous ceux qui consultent en présence du pape et donnent des avis qui vont à la mutilation ou à la mort naturelle, et cette dispense a été confirmée par Pie V et étendue à tous les inquisiteurs et consulteurs. Aux actes de foi de l'inquisition, les juges séculiers sont présents dans la place, avec leurs officiers et les ministres de justice, et, a près qu'ils ont reçu les coupables, les ecclésiastiques se retirent, et sur-le-champ les juges séculiers rendent leur jugement et le font exécuter. Il n'y a point en Espagne de plus grands spectacles. Pour les rendre plus terribles, ils couvrent les impénitents de sacs noirs, semés de flammes et de diables et les mettent ainsi sur le bûcher.

« En France, nous croyons que, pour la poursuite des crimes ecclésiastiques. les évêques et leurs officiaux suffisent, sans recevoir ces commissions extraordinaires, qui par la suite deviennent des tribunaux réglés. Il est à craindre que ceux qui exercent ainsi une juridiction empruntée ne soient tentes de faire valoir leur autorité et de grossir les fautes ou les soupçons pour avoir de l'occupation; car il est étrange que l'on trouve tous les jours des hérétiques ou des apostats à punir, dans des pays, où depuis plus de deux siècles on n'en souffre point. D'ailleurs la crainte est plus propre à faire des hypocrites que de véritables chrétiens. La rigueur peut être utile pour réprimer une bérésie naissante; mais d'étendre les mêmes rigueurs à tous les temps et à tous les lieux et prendre toujours à la lettre toutes les lois pénales, c'est rendre la religion odieuse et s'exposer à faire de grands maux sous prétexte de justice. Nous mettons en France un des principaux points de nos libertés à n'avoir point reçu ces nouvelles lois et ces nouveaux tribunaux si peu conformes à l'ancien esprit de l'Eglise. »

INSCRIPTION DE FAUX. — Acte par lequel on soutient qu'une pièce produite dans un procès est fausse ou a été falsifiée.

INSCRIPTION MARITIME. — Tous les marins, pêcheurs ou servant à bord des bâtiments de commerce; tous ceux qui se livrent à la navigation jusqu'au lieu où se fait sentir la marée; sont inscrits sur les matricules de la marine impériale, depuis dix-huit ans jusqu'à cinquante ans révolus. Ils sont tenus de répondre à l'appel de l'État, tant qu'ils figurent sur les registres d'inscription maritime.

INSCRIPTIONS. — L'usage des inscriptions sur les monuments publics remonte à une haute antiquité. Les arcs de triomphe en étaient ornés sous la domination romaine. A l'époque de Louis XIV, ces monuments et les inscriptions se multiplièrent à tel point que l'on institua une académie spéciale pour les rédiger. Telle fut, dans l'origine, la mission de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voy. Académie.

INSCRIPTIONS (Académie des). - Voy. ACADÉMIE.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES.— Les inscriptions établies dans les cours de droit, de médecine, dans les facultés des sciences et des lettres ont pour but de s'assurer de l'assiduité des étudiants aux cours des facultés. INSCRIPTIONS DE RENTES. — Les acquéreurs de rentes consolidées sont inscrits aur le grand-livre de la dette publique. Voy. Finances, § III.

INKINUATION. — On appelait autrefois instruction in publication et l'enregistrement d'un acte. Il existait au Châtelet (voy. Chathilt) un greffe spécial pour les invinuations en affaires séculières, telles que donutions et substitutions. Toutes les donations, excepto les donations pour cause de mort, étaient soumises à l'insiquation. D'après l'ordonnance de Mouline (1566), l'insinuation devait être faite dana le quatrieme mois qui suivait le jour de la donation, aux greffes des baillinges et sénéchaussées où les biens donnés étalent situés. Après l'insinuaffon , les donations devenuient irrévocablan. Pour les matières bénéficiales, le greffe des insinuations ecclésiastiques éluit à l'officialité (voy. Officialité). Les gradués (voy. co mot), et les indultaires (voy, indult) et tous ceux qui étaient porteurs des bulles appelées graces exspaciatives (voy. ce mot) étaient obligés de fuire insinuer leurs titres au greffe des instructions de chaque diocèse. Les instituations devaient être renouvelees tour les uns, pendant le carème, sous poine de nuilité.

INSPECTEURS, INSPECTIONS.—Le titre d'inspecteur désigne d'une manière générule les fonctionnaires préposés à la survoillance d'un service public. Il y a des inspacteurs généraux de l'infanterie, de la cavalerie et des diverses armes; des finances; des prisons; des mines; des ponts et chaussées; de l'instruction publique; de la police, etc. Ces inspecteurs généraux sont les intermédiaires entre l'administration centrale et les administrations locales; ils s'assurent de l'exécution des règlements émanés de l'autorité supérieure. Les missi dominici établis par Charlemagne (voy. Missi dominici) étalent do véritables inspecteurs généraux qui cumulaient tous les pouvoirs, suivant la coutume du moyen age; dans la suite. les enquêteurs royaux et les mattres des requêles furent aussi charges d'inspections dans les provinces; mais, à mesure que l'administration se compliqua, les inspecteurs devinrent spéciaux (voy. En-QUÉTEUES et Maîtres des requêtes).

Dès milieu du xvi siècle, il y avait un inspecteur général de l'infanterie française. Dandelot, frère de Coligny, remplissait cette charge en 1548 (De Thou, Histoire de son temps, livre V); il ne devint colonel général de l'infanterie qu'en 1555 (Idem, livre VI).

Louis XIV multiplia le nombre des inspecteurs chargés de surveiller les différents corps de troupes; il en établit seize, en 1694. Saint-Simon, auquel nous devons ces détails, blame vivement cette institution, comme toutes celles qui avaient pour but de consolider le pouvoir central. Mais les détails mêmes qu'il donne en prouvent l'utilité. « Le roi. dit-il (t. I, p. 243), crea huit directeurs généraux de ses troupes et deux inspecteurs sous chaque directeur. M. de Louvois, pour anéantir l'autorité des colonels, avait imaginé d'envoyer des officiers de son choix voir les troupes par frontière et par district, et de leur donner tout crédit et toute confiance. Le roi, comptant que c'était la meilleure chose pour son service, voulut ajouter à ce que M. de Louvois avait inventé..... Les inspecieurs durent faire plusieurs revues par an; ils eurent six mille livres, devaient rendre compte de tout à leur directeur; et celui-ci au secrétaire d'Etat de la guerre et quelquefois au roi....Les inspecteurs, qui furent tous pris d'entre les brigadiers (généraux de brigade), eurent un logement au quartier genéral et furent dispensés de leur service de brigadiers pendant la campagne. Telle fut la fondation de ces emplois qui blessa extrêmement les officiers généraux de la cavalerie et des dragons. »

Outre les inspecteurs généraux, il y a aujourd'hui pour les diverses circonscriptions administratives des inspecteurs chargés de la surveillance de chaque service dans le département ou arrondissement qui leur est assigné.

INSTALLATION. — Cérémonie par laquelle on met un fonctionnaire public en possession de l'emploi dont il est chargé.

INSTANCE (Tribunal de première). — Voy. Tribunaux.

INSTITUT. — L'Institut de France est la réunion des cinq académies, française. des inscriptions et belles-lettres, des sciences physiques et mathématiques, des sciences morales et politiques et des heaux-arts. Voy. ACADÉMIE. - L'institut fondé par la constitution de l'an m (1795), fut organisé en même temps que l'instruction publique dans la seance du 25 octobre 1795, l'avant-dernière de la Convention. Il devait porter le nom d'Institut national des sciences, être composé de cent quarante-quatre membres résidants à Paris et d'un nombre égal d'associés répandus dans les diverses parties de la république. Chaque classe pouvait

s'associer huit savants étrangers. Les trois classes étaient : 1º la classe des sciences physiques et mathématiques, comprenant les mathématiques, les arts mécaniques, l'astronomie, la physique expérimentale, la chimie, l'histoire naturelle, la minéralogie, la botanique et la physique generale, l'anatomie et la zoologie, la médecine et la chirurgie, l'économie rurale et l'art vétérinaire; 2º la classe des sciences morales et politiques, qui s'occupait de l'analyse des sensations et des idées, de la morale, de la science morale du droit et de la législation, l'économie politique, d'histoire et de géographie; 3º la classe de la littérature et des beaux-arts se divisant en grammaire, langues anciennes, poésie, antiquités et monuments, peinture, sculpture, archi-tecture, musique et déclamation. Le Directoire nomma, en 1796 (20 novembre), les quarante-huit premiers membres qui compléteraient par élection les trois cent douze membres dont l'Institut devait se composer. L'Institut fut installé au Louvre le 11 avril 1796. Il fut maintenu par la constitution consulaire, et chaque section fut chargée de présenter un rapport sur l'état et le progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789. L'Institut fut modifié par un décret consulaire du 3 pluviôse an XI (24 janvier 1803): il fut alors divisé en quatre classes. La première classe comprenait les sciences physiques et mathématiques; la seconde, la langue et la littérature française; la troisième, l'histoire et la littérature ancienne; la quatrième, les beauxarts. Les sciences morales et politiques disparaissaient de l'Institut. En 1804 (11 septembre), l'empereur établit les prix décennaux, chacun de dix mille francs qui devaient être décernés de dix ans en dix ans aux auteurs des ouvrages, inventions ou établissements les plus remarquables. En 1816, l'Institut fut réorganisé par une ordonnance du 21 mars; il y eut quatre académies; savoir : l'académie française, l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, l'académie royale des sciences, l'académie royale des beaux-arts. Enfin une ordonnance du 26 octobre 1832, rendue sur le rapport de M. Guizot, rétablit l'académie des sciences morales et politiques. Depuis cette époque l'Institut se compose de cinq classes ou académies. Chaque académie a ses séances particulières, et de plus les cinq classes de l'Institut se réunissent chaque année dans une séance so-lennelle dont les diverses classes ont alternativement la présidence.

INSTITUT D'EGYPTE. — Cet Institut,

appelé aussi commission des sciences et aris, se composait des savants qui firent partie de l'expédition d'Egypte. Établi au Cuire, en 1798, l'Institut d'Egypte fut divisé en quatre sections qui s'occupaient : de mathématiques; 2º de physique; 3º d'economie politique; 4º de beauxarts. Chaque section comprenait douze membres. L'Institut d'Egypte publia, au Caire, la décade égyptienne où l'on trouve les principaux mémoires lus dans séances publiques. Les membres de l'Institut parcoururent l'Egypte conquise, l'étudièrent dans toutes ses par-ties et préparèrent la Description de l'Egypte. Cet ouvrage publié de 1809 à 1825 est un de ceux qui ont le plus contribué à donner l'impulsion aux études d'archéologie égyptienne. Parmi les membres de l'Institut d'Égypte on remarque Monge, Berthollet, Fourier, Denon, Desgenettes, Dolomieu, etc.

INSTITUT DE MEUDON. — Napoléon avait décrété l'établissement d'un Institut à Meudon où il eût fait élever en commun les princes de la famille impériale avec un certain nombre d'enfants des principales familles des pays conquis. Le roi de Rome devait être élevé à l'Institut de Meudon. Ce décret n'a jamais reçu d'exécution. On trouvera dans le Mémorial de Sainte-Hélène les motifs qui avaient déterminé l'empereur à décréter cette institution.

INSTITUT DES PROVINCES. — L'Institut des provinces, foudé d'abord par le zèle de quelques particuliers pour ranimer le goût des lettres et des arts dans les provinces, est devenu, en 1850, un établissement d'utilité publique approuve et encouragé par le gouvernement. C'est surtout à M. de Caumont, antiquaire distingué de la ville de Caen, que l'on doit l'organisation de l'Institut des provinces. Sans avoir la prétention de lutter contre l'Institut de France et d'animer les jalousies et les rivalités provinciales, il s'est efforcé de donner un centre commun aux études historiques et archéologiques, qui, depuis trente ans, ont pour but d'étudier les anciennes institutions des provinces et d'en conserver les monuments. On ne peut contester l'utilité d'un pareil travail dans l'intérêt de l'histoire de France. On ne parviendra, en effet, à bien connaître les annales nationales, au moyen âge, que par l'étude des diverses provinces qui avaient alors leur vie propre et leur histoire indépendante. On peut même dire que jusqu'à la révolution, la diversité des parlements, des coutumes locales, en un mot des institutions, donnait à

chaque province une physionemie particunère et une histoire speciale. Il serait donc a souhaiter que des travaux lien diriges basent connaître dans tous ses details l'histoire de chaque province jusqu'à nos jours.

INSTITUTEUR, INSTITUTRICE. — Maitre et maîtresse charges de denner l'instruction primaire. Voy. Exstauction primaire. BLIQUE.

INSTITUTION CANONIQUE. — Acte par lequel l'autorité ecclésiastique confère les pouvoirs spirituels attaches aux fonctions cléricales. L'évêque reçoit du pape l'institution canonique et la donne aux curés de son diocèse.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Procédure qui a pour but de constater les crimes, les délits et les contraventions, d'en découvrir les auteurs et d'en assurer la répression. Voy. JUSTICE.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Il a été question au mot Écoles des écoles qui ne dépendent pas du ministère de l'instruction publique. Je parlerai à l'article Université de l'ancienne organisation des universités. Il ne sera question ici que de l'influence de l'État sur l'instruction publique et de l'organisation actuelle de enseignement à ses différents degrés.

§ 1er. De l'action exercée par l'Etat sur l'instruction publique à toutes les époques. — la pensée qui soumet à l'autorité centrale l'enseignement de la jeunesse n'est pas nouvelle. On sait que les législateurs de l'antiquité avaient compris l'importance de l'éducation pour la société et en avaient confié la direction à l'Etat. L'empire romain fonda des écoles dans toutes les grandes villes et les plaça sous la surveillance du pouvoir central. L'invasion des barbares, en ruinant l'empire, ruina les écoles impériales; il n'y eut plus alors d'autre enseignement que celui des monastères et des cathédrales. Charlemagne, qui voulut faire revivre les traditions de l'empire romain, prescrivit d'établir près de chaque évêché et dans chaque monastère des écoles où les ensants apprissent le chant, le calcul, la grammaire. C'était un véritable système d'instruction publique, et aucun souverain ne montra plus de zèle que Charlemagne pour le progrès des écoles. Dès l'année 787, à son troisième voyage à Rome, il avait ramené de cette ville des maîtres célèbres. Parmi les actes relatifs **à la propagation de l'instruction publi**que, on cite une lettre circulaire adressée aux métropolitains, évêques, abbés et autres. Celle qui était destinée à Baugalle, abbé de Fulde, nous a été conservée. Elle se trouve dans le recaeil des Capitalisires de Baluse, L. I., p. 201-204). En v. ... la traduction:

« Charies, par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards, et patrice des Lemains, a Banguile, abbe, à toute sa concreçation, ainsi qu'anx fidèles confes à ses soins, au nom du Dien tout-puissant, salut amical : qu'il soit conzu à votre dévotion agréable à Dica qu'avec nos fidèles nous avons jugé utile que, dans les évêchés et les mo nastères, dont le Christ dans sa honté nous a commis le gouvernement, il y eut, outre l'ordre d'une vie régulière et les hab tudes d'une sainte religion, des études litteraires (litterarum medita tio es , et que ceux qui, par un don de Dieu. peuvent enseigner consacrent, chacun selon sa capacité, leurs soins à l'enseignement. De même que l'observation de la règle denne l'honnéteté des mœurs. aicsi le rèle des maîtres et des disciples doit mettre l'ordre et l'ornement dans les phrases, et ceux qui cherchent à plaire à Dieu par une vie exemplaire ne doivent pas non plus negliger de lui plaire par un langage correct. Il est écrit en effet : C'est d'après tes paroles que tu seras justifie ou condamné. Quoique le bien saire soit présérable au savoir: cependant le savoir précède le bien faire. Chacun doit donc apprendre ce qu'il désire accomplir, ann que l'ame sache d'autant mieux ce qu'elle doit faire que la langue en répétant les louanges du Dieu tout-puissant sera moins exposée à commettre des erreurs (quanto in omnipotentis Dei laudibus sine mendaciorum offendiculis cucurreris lingua). S'il faut éviter le mensonge dans les relations avec les hommes, combien plus doivent éviter jusqu'à la possibilité du mensonge ceux qui n'ont été choisis que pour se consacrer spécialement au service de la vérité? Dans ces dernières années nous avons plusieurs fois reçu des monastères des écrits, qui nous annonçaient que les frères qui y demeuraient se livraient pour nous à de saintes et pieuses prières; mais presque toujours ces écrits contenaient des sentiments droits exprimes dans un langage inculte; les pensées que dictait intérieurement une pieuse dévotion, la langue depourvue d'érudition ne pouvait les exprimer sans faute. Nous avons craint que, si la science manquait pour écrire, l'intélligence des divines écritures ne fût inférieure de beaucoup à ce qu'elle devait être; et nous savons tous que les erreurs de sens sont encore bien plus dangereuses que les

erreurs de mots. Nous vous exhortons donc non-seulement à ne pas négliger l'étude des lettres, mais encore à vous y appliquer à l'envi avec une persévérance pleine d'humilité et agréable à Dieu, afin que vous puissiez pénétrer avec plus de facilité et de justesse les mystères des saintes Ecritures. Comme il s'y trouve des images, des tropes et d'autres figures semblables, personne ne doute que le lecteur ne s'élève d'autant plus vite au sens spirituel qu'il sera plus versé dans l'intelligence grammaticale du texte. Que l'on choisisse pour cette œuvre des hommes qui aient la volonté et le pouvoir Censeigner et qui désirent instruire les autres; qu'ils mettent autant de zèle à accomplir ce devoir que nous mettons d'ardeur à le leur recommander. Nous souhaitons, en effet, que vous, comme il convient à des soldats de l'Eglise, vous soyez animés d'une dévotion intérieure et qu'à l'extérieur vous paraissiez savants, chastes dans votre conduite, éloquents dans vos paroles, afin que quiconque, pour l'amour de Dieu et la recherche d'une sainte conversation, aura désiré vous voir, soit édifié par votre aspect, et instruit par votre science qui se manifestera dans les lectures et dans les chants, et qu'il s'en revienne plein de joie et rendant grâces à Dieu. »

Dans un capitulaire de 789, Charlemagne recommande aux ecclésiastiques détablir des écoles pour enseigner la lecture aux enfants ( ut scholæ legentium puerorum fiant, ap. Baluze, 1, 237). "Que dans chaque monastère et dans chaque diocèse, il y ait une école où ils apprennent la musique, le chant, le calcul et la grammaire; qu'ils aient entre les mains des livres catholiques bien corrigés, parce que souvent, tandis qu'ils désirent adresser à Dieu une juste prière, ils emploient des termes peu convenables a cause de l'incorrection de leurs livres. Ne souffrez pas que les enfants altèrent les livres en lisant ou en écrivant. S'il aut écrire un évangile, un psautier ou un missel, confiez cette tâche à des hommes d'un âge mûr qui y apportent tout le soin possible. » Il faut encore ajouter un capitulaire cité par de Launoi (Traité des Ecoles célèbres, de Scholis celebrionous). Charlemagne ordonne aux prêtres de tenir des écoles dans les bourgs: Si quelque fidèle veut leur confier ses enfants pour leur enseigner les lettres, ils ne doivent pas refuser de les instruire, mais le faire avec une grande charité, ne rien exiger d'eux pour ce service, et ne recevoir que ce que les Parents leur offriront volontairement. »

Les efforts de Charlemagne ne turent pas aussi inutiles qu'on l'a quelquefois prétendu. Les nombreux écrivains, qui illustrèrent les ixe et xe siècles, sortaient des écoles fondées par Charlemagne. En général, l'activité intellectuelle de ces époques contraste avec la stérilité des siècles qui avaient précédé Charlemagne. Le droit de l'empereur en matière d'enseignement était si bien reconnu que, sous le faible successeur de Charlemagne, un concile suppliait l'empereur de fonder des écoles publiques (ut scholæ publicæ ex vestra auctoritate fiant).

Avec la féodalité, toute impulsion centrale disparut; il n'y eut plus, comme sous les Mérovingiens, que des écoles dispersées dans les monastères et auprès des cathédrales. Au xue siècle, maîtres et écoliers se formèrent en corporations, suivant l'usage du temps; ainsi naquit la célèbre Université de Paris (voy. Université). Elle reçut ses premiers privileges des papes qui la protégèrent tout à la fois contre les entreprises de la puissance civile et de l'autorité épiscopale. Mais lorsque la royauté grandit, elle revendiqua les droits qu'avaient jadis exercés sur l'enseignement les empereurs romains et carlovingiens. Philippe le Bel supprima l'université d'Orléans établie par le pape Clément V et la rétablit de sa propre autorité en lui confiant spécialement l'enseignement du droit (1312). A dater de cette époque, la royauté ne cessa d'exercer un contrôle sur l'enseignement. L'Université proclamait Philippe de Valois le fondateur et le gardien de ses priviléges et se proclamait elle-même la fille ainée des rois.

Ordonnances des rois de France pour la réforme des universités. — Bientôt les rois intervinrent aussi bien que les papes dans les règlements intérieurs pour la discipline des études. Lorsque le cardinal d'Estouteville réforma l'Université de Paris le 1er juin 1452, il reçut ses pouvoirs du roi en même temps que du pape. Les jurisconsultes des xvie et xvii• siècles proclamèrent que le droit de fonder des colléges appartenuit exclusivement aux rois. « Les fondations de collége, dit Coquille (sur l'article 81 de l'ordonnance de Blois), appartiennent au droit public, pourquoi est bien seant qu'outre le soin que les supérieurs establis par la fondation doivent avoir, les officiers du roy s'entremettent pour procurer et faire que l'intention des fondateurs soit exécutée. » Les grandes ordonnances du xvie siècle firent passer ces principes dans la pratique. L'ordonnance d'Orléans et surtout l'ordonnance

de Blois s'occupèrent des universités et tracèrent des règles uniformes pour l'enseignement et la collation des grades. Sous Henri IV, en 1598, la reforme de l'Université fut faite exclusivement par les commissaires royaux, sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique. Ainsi l'instruction publique était déjà sécularisée. Lorsqu'on enregistra l'ordonnance de réforme, le président de Thou dit que le roi avait jugé cette réforme chose digne de ses soins, à l'exemple des empereurs chrétiens. Et il ajoutait que le roi de France etait empereur en son royaume. Le chancelier de Bellièvre, sous Henri IV, regrettait de ne pouvoir soumettre à l'Université de Paris cette multitude de petits colléges dissémines dans toute la France. « Comme je sollicitais un jour, dit Pasquier dans ses lettres, ce grand homme de bien de me sceller des lettres pour établir un collège à Saintes, il me dit en me les haillant qu'il n'y avait que trop de colléges en France; que le meilleur pour l'État serait que le roi abolft tous ces petits colléges et les reduisit tous en l'Université de Paris. »

Surveillance exercée par les parlements sur l'instruction publique; collation des grades réservée aux universités. Les parlements, représentants de l'autorité royale, continuèrent aux xvii• et xviiie siècles d'exercer une surveillance rigoureuse sur les universités et colléges. L'enseignement même y était soumis au contrôle du pouvoir central et de ses délégués. L'Université de Paris le reconnaissait solennellement, lorsqu'elle disait à Louis XV : « Sire, les universités sont toujours sous la main de Votre Majesté. C'est aux magistrats, dépositaires de votre autorité, à y faire observer les lois et à prendre les mesures efficaces contre les prévaricateurs. » Les établis-sements d'instruction publique dirigés par les jésuites ou d'autres congrégations religieuses étaient aussi soumis au contrôle des magistrats. Après l'expulsion des jésuites, l'édit de février 1763 donna plus de régularité à la surveillance qu'exerçait la royauté sur l'instruction publique. Le roi s'y exprimait ainsi: « Sous l'autorité des rois nos prédecesseurs et la nôtre, sans laquelle il ne peut être permis d'établir aucune école publique dans notre royaume, se sont établies les deux sortes d'écoles qui existent aujourd'hui dans nos Etats: les unes gouvernées par les universités ; les autres subsistantes chacune par son propre établissement. Le gouvernement exigea que les administrateurs des colléges, appartenant à des congrégations religieuses

ou séculières, remissent, dans le délai de six mois l'état exact de ces établissements. Les parlement et autres tribubunaux étaient spécialement chargés de connaître de la police, régie et administration des écoles.

Enfin, une autre preuve de la puissance de l'État en matière d'instruction publique, c'est qu'aux universités seules appartenait le droit de conférer les grades académiques d'où résultaient d'importants priviléges (voy. GRADUÉS). C'est ce que prouvent les ordonnances de 1629 et de 1769. Ce fut en vain que les jésuites s'efforcèrent de partager ce privilege avec les universités en s'y faisant agréger; l'université de Paris repoussa toutes leurs tentatives et sut soutenue par le parlement. Les séminaires n'obtinrent pas plus que les colléges de jésuites le droit de conférer les grades scadémiques. (Voy. Du pouvoir de l'État sur l'enseignement d'après l'ancien droit public français, par M. Troplong, Paris, 1844). Toutes les preuves des assertions

se trouvent dans cet ouvrage.

Projet de centraliser l'instruction publique sous l'ancienne monarchie. Après l'expulsion des jésuites, la pensée d'un enseignement national se manifesta dans plusieurs mémoires rédigés en 1763 et 1764. La Chalotais présentait au parlement de Bretagne ses Essais d'éducation nationale le 24 mars 1763. M. de Saussin, dans un mémoire adressé au parlement de Grenoble (11 décembre 1764) exprimait le désir que tous les colléges dispersés dans les diverses parties de la France fussent affiliés à l'Université de Paris et il signalait les avantages de cette mesure: Surete parfaite de l'Etat sur les instituteurs, nul règlement, nulle pratique qui ne soit connue et autorisée. L'Etat seul donne à ce grand corps le mouvement, et s'il se repose avec con-fiance de l'exécution des détails intérieurs et de la pratique journalière, c'est que tous ses règlements lui sont connus. « Il est très-utile à l'État, dit le même magistrat, que l'éducation suive une marche uniforme; elle ne peut être véritablement nationale que par ce moyen. »

L'abbé Pélissier publiait vers le même temps le plan d'une maison d'institution, véritable école normale supérieure (voy. ce mot), destinée à former des professeurs pour tous les colléges affiliés à l'université. Les esprits étaient si ardents pour les réformes qu'un anonyme, dans des lettres publiées à l'occasion du projet de l'abbé Pélissier, ajoutait qu'il était à désirer « qu'il y eût un établissement ou une école où se forméraient les

maîtresses pour l'éducation, soit publique, soit particulière », vœu qui a été souvent répété sans être jamais réalisé. Enfin le président Roland, dans un curieux mémoire où j'ai puisé la plupart de ces détails, exposait au parlement de Paris des idées hardies et souvent justes sur la correspondance des universités et des colléges et sur un nouveau plan d'éducation. On ne s'en tint pas à la théorie. Plusieurs édits et arrêts prouvèrent que le gouvernement voulait imprimer à l'enseignement un caractère d'unité. Des lettres-patentes (7 août 1764) ordonnérent que l'enseignement des colléges de Châlon-sur-Saône, Rouen et Autun, non compris dans le ressort du parlement de Paris, serait conforme aux usages et méthodes de l'Université de Paris.

Il se manifesta, au sein même de l'Université, une assez vive résistance au pouvoir que l'Etat voulait exercer en matière d'enseignement. La nation de Normandie, qui constituait une des quatre grandes divisions de l'Université de Paris, prétendit que l'université était souveraine pour l'éducation, qu'à elle seule appartenait de faire des lois sur cette matière. Cette déclaration fut sévèrement condamnée par un arrêt du conseil en date du 29 avril 1768. « Sa Majesté, disait l'arrêt, n'aurait pu voir sans indignation laditenation de Normandie aggraver, par une reclamation téméraire, des torts dont Sa Majesté lui a déjà plusieurs fois témoigné son mécontentement, et oser tout à la fois méconnaître les usages de l'Université, en donnant, sans le concours des compagnies qui la composent, un mémoire sur des objets qui leur sont communs; le respect dù aux lois du royaume, en s'élevant avec indécence contre ce qui est expressement déterminé: l'autorité que Sa Majesté a confiée à son parlement, en voulant se soustraire au renvoi honorable pour l'Université que les rois ont daigné faire à ce tribunal des causes qui la concernent; ensin la puissance souveraine et législative de Sa Majesté même, en attribuant à l'Université le droit exclusif de se faire des lois et règlements.»

Un des ministres les plus honnêtes et les plus intelligents qu'ait eus la France, Turgot, eut aussi la pensée d'organiser un enseignement national par l'institution d'un conseil qui en fût le centre et l'àme. « Il avait joint, dit un écrivain contemporain (Mémoires sur la vie et les ourrages de M. Turgot, 1782), il avait joint à son projet de constitution générale de tous les degrés d'administration celui de l'établissement d'un conseil de

l'instruction nationale, composé d'un petit nombre de citoyens les plus recommandables par leur naissance, leurs lumières et leurs vertus, choisis parmi les plus grands seigneurs dans le conseil du roi et dans le parlement. Ce conseil, qui ne devait influer en rien sur l'instruction religieuse toujours sacrée et qui n'est pas du ressort de l'autorité civile, devait avoir la direction générale des académies, des universités, des collèges, des petites écoles, faire faire au concours des livres classiques, établir des maîtres d'école dans les paroisses, etc.»

Ainsi il est certain que depuis l'époque où la royauté intervint avec suite et force dans l'administration de la France, elle ne cessa de surveiller l'instruction publique et de la regarder comme une des prérogatives de la couronne. Cependant ce fut seulement à partir de la révolution, et, après bien des essais infructueux, que le gouvernement organisa un vaste système d'enseignement recevant l'impulsion et la direction du pouvoir central.

Décrets de l'Assemblée constituante et de la Convention; écoles centrales. L'Assemblée constituante décréta, en septembre 1791, « qu'il serait créé et organisé une instruction commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seraient distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » Les principes posés par l'Assemblée constituante ne furent pas appliques par elle. Plusieurs projets d'éducation nationale lui furent soumis ainsi qu'à la Convention. Les noms de Talleyrand et de Condorcet qui les élaborèrent prouvent que l'importance de cette question préoccupait vivement les assemblees; mais l'enseignement public ne fut organisé que dans les derniers temps de la Convention et sous le Directoire. De cette époque datent les écoles centrales; elles furent instituées par un décret du 25 février 1795. Il devait y avoir une école centrale dans chaque chef-lieu de departement. L'enseignement aurait compris, d'après ce décret les mathématiques, la physique et la chimie expérimentales, l'histoire naturelle, l'agriculture et le commerce, la méthode des sciences ou logique et l'analyse des sensations et des idées, l'économie politique et la lé-gislation, l'histoire, l'hygiène, les arts et métiers, la grammaire générale, les helles-lettres, les langues anciennes, les langues vivantes les plus appropriées aux localités, le dessin.

Ce premier décret fut modifié le 25 octobre 1795. La Convention, tout en conservant les écoles centrales, en bannit l'enseignement des arts et métiers renvoyé à des écoles spéciales, et divisa les écoles centrales en trois sections. On enseignait dans la première : le dessin, l'histoire naturelle, les langues anciennes. enfin les langues vivantes, lorsque les administrateurs du département le jugeaient convenable. La deuxième section comprenait les éléments de mathématiques, la physique et la chimie expérimentales. Enfin, dans la troisième section, l'enseignement embrassait la grammaire générale, les belles-lettres, l'histoire et la législation. Les professeurs étaient élus par un jury établi dans chaque département. Les élèves qui fréquentaient les écoles centrales étaient tous externes; ils ne pouvaient être admis à la première section avant douze ans, à la seconde avant quatorze, et à la troisième avant seize ans. Les écoles centrales ne réussirent pas à remplacer les anciens colléges. Les élèves manquaient de direction suffisante à un age où ils ne pouvaient se guider eux-mêmes. L'enseignement y était mal défini et se perdait dans des généralités peu appropriées à un audi-toire aussi jeune.

Institution des lycées (1802); organisation de l'université impériale (1806-1808). — Après un essai qui se prolongea jusqu'en 1802, les écoles centrales firent place aux *lycées*. Ces établissements rappelaient les anciens colléges, mais ils étaient soumis à un règlement uniforme, et une part plus large était faite à l'enseignement scientifique. Cependant l'instruction publique n'avait pas encore en France une administration indépendante. Elle était toujours subordonnée au ministère de l'intérieur, où elle formait une simple direction. L'empereur Napoléon concut la pensée d'une université impériale et chargea le conseiller d'Etat Fourcroy d'en soumettre le projet au corps législatif en 1806. Fourcroy rappelait dans l'exposé des motifs, que jusqu'alors la France avait manqué d'unité en matière d'instruction publique. « L'université de Paris, disait-il, n'avait aucune autorité, n'exercait aucune influence directe sur les autres universités ou établissements d'instruction publique de la France. Ce n'était même qu'à Paris où l'on pût dire qu'il existat un système complet d'éducation, et c'était une des principales causes de la supériorité d'études de la capitale. Les autres corporations s'éloignaient plus ou moins de sa méthode et n'avaient entre elles ancun rapport, aucune communi-

cation. Comme elles ne dépendaient pas d'une même autorité, ne convergezient pas à un même point, leur méthode était partout différente et le gouvernement n'avait aucun moyen direct de s'assurer de leurs succès, de diriger leur marche, de réprimer leurs écarts. Tous ces inconvenients disparaîtront par le projet dont je dois vous exposer les motifs. L'instruction deviendra partout uniforme et complète. Les abus qui pourraient s'y introduire seront bientôt connus et redressés. » A la suite de ce rapport, le corps législatif adopta, le 10 mai 1806, le projet de loi qui créait, sous le nom d'Université impériale, un corps exclusivement chargé de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire. « De même, dit M. Villemain (Exposé des motifs du projet de loi sur l'instruction secondaire, présenté en 1844 à la chambre des pairs), de même que les diverses juridictions des parlements, jadis indépendantes, étaient remplacées par des ressorts plus nombreux de cours d'appel, aboutissant à une cour suprême, les diverses universités, transformées en académies, furent ramenées à une seule université, dépendante de l'État. »

La loi du 10 mai 1806 avait créé l'université, mais les détails d'organisation furent régles par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811. Un grand maître de l'Université, assisté d'un conseil, dirigeait l'ensemble de l'instruction publique, surveillait tous les établissements par le corps des inspecteurs généraux, conférait les grades sur la proposition des facultés et nommait à la plupart des fonctions universitaires. L'empire français était divisé en autant d'académies qu'il y avait de circonscriptions de cours impériales. Un recteur était placé à la tête de chaque académie avec des inspecteurs chargés de surveiller tous les établissements d'instruction du ressort académique et assisté d'un conseil académique qui prononçait sur les questions disciplinaires. Une faculté des lettres et une faculté des sciences devaient être instimées dans chaque cheflieu d'académie et donner l'enseignement supérieur qui comprenait la philosophie. l'histoire, les littératures grecque, latine et française, les mathématiques pures et appliquées, la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Des facultés de droit, de médecine et de théologie, établies dans les principaux centres d'instruction publique complétaient l'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire, qui comprenait les langues anciennes et la

langue française ainsi que les éléments des sciences, était donné dans les lycées et les collèges. Les élèves des institutions et pensions particulières devaient suivre les classes des lycées et des collèges. Enfin l'instruction primaire avait ses écoles dans toutes les communes. Ainsi ce vaste système d'instruction publique, dirigé par le grand maitre de l'université impériale, qu'éclairaient les conseillers et les inspecteurs généraux de l'Université, distribuait l'enseignement supérieur par les facultés, l'enseignement secondaire par les lycées et les colléges, enfin l'instruction primaire par les écoles communales. Malheureusement les désastres des dernières années de l'empire ne permirent pas de réaliser complétement le plan de Napo-léon. Ni les facultés ni les écoles communales ne furent entièrement organisées. Les lycées seuls reçurent tout leur

développement.

De l'instruction publique depuis la Restauration jusqu'en 1848. — La Restauration maintint l'Université par une ordonnance du 22 juin 1814; mais peu de temps après elle la modifia, dans son principe fondamental, en créant, par une ordonnance du 17 février 1815, dix-sept universités locales qui rappelaient les anciennes universités de la France (voy. Université). Les nouvelles universités devaient cependant rester soumises à une administration centrale de l'instruction publique. Les Cent jours (voy. ce mot) empêchèrent l'exécution de ce projet, et la seconde restauration conserva l'Université de France qu'elle soumit à une commission de l'instruction publique. A la tête de ce conseil sut placé pendant quelques années un homme dont s'honore l'Université, M. Royer-Collard, répondant, en 1817, aux attaques dirigées contre le corps enseignant, il disait: « L'Université a le monopole de l'instruction à peu près comme les tribunaux ont le monopole de la justice, l'armée celui de la sorce publique. L'Université n'est autre chose que le gouvernement appliqué à la direction universelle de l'instruction publique, aux colléges des villes comme à ceux de l'Etat, aux institutions particulières comme aux colléges, aux écoles de campagne comme aux Facultés. » On ne pouvait, en effet, ouvrir aucune école ni enseigner publiquement sans avoir reçu de l'Université soit un diplôme, soit un brevet de capacité, ou sans avoir du moins obtenu une autorisation spéciale accordée par les autorités universitaires. les archevêques et évêques avaient seuls le droit d'établir, en se conformant aux

règlements (décret du 17 mars 1808), des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires.

En maintenant le principe de l'institution universitaire ou le droit de l'État sur l'instruction publique, la Restauration modifia profondement l'organisation de l'Université. Une partie des Facultés instituées par l'empereur fut supprimée, ainsi que l'Ecole Normale, pépinière des professeurs de l'Université (voy. ÉCOLE NOR-MALE SUPÉRIEURE); le titre de grand maftre de l'Université avait aussi eté aboli et l'autorité transférée au président du conseil qui s'appela successivement commission de l'instruction publique et conseil royal de l'Université. En 1822, la dignité de grand maître fut rétablie et confiée à l'évêque d'Hermopolis (M. l'abbé Frayssinous). En 1824, le ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique fut institué. Le titre de grand maître de l'Université resta joint à celui de ministre de l'instruction publique. En 1828, le ministère de l'instruction publique fut séparé de celui des affaires ecclésiastiques. Après 1830, les ministères de l'instruction publique et des cultes restèrent distincts.

La charte de 1830 avait promis la liberté de l'enseignement. M. Guizot, ministre de l'instruction publique en 1833, fit adopter une loi sur l'instruction primaire qui a donné une forte impulsion à cette partie de l'enseignement (loi du 28 juin 1833). Surveillée et encouragée par des comités locaux et supérieurs, l'instruction première échappa presque entièrement aux autorités universitaires. Les instituteurs primaires, auxquels la loi conférait une sorte d'inamovibilité, en abusèrent quelquefois, et il fallut dans la suite rendre la surveillance plus active et la répression plus efficace. M. Guizot voulut aussi tenir les promesses de la charte de 1830 pour l'instruction secondaire. Une loi sur l'instruction publique fut discutée et adoptee par la chambre des députés (1835-1836); mais elle fut retirée sans avoir été soumise à la chambre des pairs. D'autres projets de loi proposés par MM. Cousin, Villemain et de Salvandy donnérent lieu à des discussions approfondies, sans qu'il en sortit une loi organique réglant les conditions de la liberté d'enseignement.

Loi du 15 mars 1850. — Après la revolution de février 1848, qui renversa la royauté et proclama la république, les assemblées politiques s'occupérent de l'instruction publique. L'assemblée législative adopta, le 15 mars 1850, une loi qui donnait une nouvelle organisation à l'instruction publique. Le conseil supé-

rieur était composé de quatre archeveques ou évêques élus par leurs collègues, d'un ministre de l'église réformée élu par les consistoires, d'un ministre de la confession d'Augshourg élu par les consistoires, d'un membre du consistoire central israelite élu par ses collègues, de trois membres de la cour de cassation élus par leurs collègues, de trois membres de l'Institut élus en assemblée générale de l'Institut, de huit membres nommés par le président de la république, en conseil des ministres, et choisis parni les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux, les recteurs et professeurs des Facultés (ces huit membres formaient la section permanente); enfin de trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la république sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Les membres de la section permanente étaient nommés à vie; ils ne pouvaient être révoqués que par le président de la république, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Ils recevaient seuls un traitement. Les autres membres du conseil étaient nommés pour six aus; ils étaient indéfiniment rééligibles. Le conseil supérieur tenait au moins quatre sessions par an. Il pouvait être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui étaient soumises par le ministre. Il était nécessairement appele à donner son avis : sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrè-tés portant règlement pour les établissements d'instruction publique; sur la création des facultés, lycées et collèges; sur les encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire; sur les livres qui pouvaient être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui devaient être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois. Il prononçait en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques.

La même loi a établi une académie par département et en a confié l'administration à un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou plusieurs inspecteurs, et à un conseil académique. Le recteur a la présidence du conseil académique. D'après la loi du 15 mars 1850, ce conseil était com-

posé du recteur, président, d'un inspecieur de l'Académie, d'un fonctionnaire de l'enseignement ou d'un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre; du préset ou de son délégué; de l'évêque ou de son délégué ; d'un ecclésiastique désigné par l'évêque, d'un ministre de l'une des deux églises protestantes désigné par le ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existait une église légalement établie; d'un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existait un consistoire légalement établi; du procureur général près la cour d'appel dans les villes où siégeait une cour d'appel, et dans les autres du procureur de la république près le tribunal de première instance; d'un membre de la cour d'appel, élu par elle, ou, à défaut de cour d'appel, d'un membre du tribunal de première instance élu par le tribunaI; de quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein. Les membres des conseils académiques étaient nommés pour trois ans et indéfiniment rééligibles. Les conseils académiques étaiens investis d'une autorité disciplinaire sort étendue et avaient la surveillance de l'enseignement public et privé. L'importance de la loi résidait en grande partie dans la composition des conseils préposés à l'instruction et composés pour la plupart d'hom-mes étrangers à l'enseignement public, qui étaient élus par des corps d'ecclésiastiques, de magistrats, de savants ou de citoyens notables. La même loi avait organisé l'inspection des écoles, et réglementé l'enseignem**ent primaire et l'eu**seignement secondaire à ses différents degrés. Des jurys mixtes accordaient et accordent encore les breveis nécessaires pour ouvrir des écoles libres.

Décret du 10 avril 1852. — Un décret du 10 avril 1852 a modifié l**a loi** du **15 mars** 1850, et donné au gouvernement le droit de nommer ceux des membres du conseil supérieur et des conseils académiques qui, d'après cette loi, étaient éligibles. Le même décret a supprimé la section permanente du conseil supérieur, et enlevé l'inamovibilité aux membres du corps enseignant qui, comme les professeurs du collége de France et des facultés, ne pouvaient être suspendus ou destitués qu'en vertu d'un jugement. Il a établi trois ordres d'inspecteurs généraux : 1º pour l'enseignement supérieur; 2º pour l'enseignement secondaire; 3º pour l'enseignement primaire.

Au milieu de toutes les vicissitudes de l'instruction publique que nous venons de

rappeler, il est un principe, qui, malgré des attaques multiplices, a triomphé, c'est le droit de l'État en matière d'enseignement, c'est le principe d'unité qui a subordonné tous les établissements d'instruction publique à la direction du pouvoir central. Le corps enseignant, sous quelque nom qu'on le désigne, a formé et forme encore une hiérarchie de sonctionnaires qui relève du gouvernement et en reçoit l'impulsion. Après avoir retracé l'histoire de l'instruction publique en France, il est nécessaire d'exposer l'état actuél de cette administration et l'organisation de l'enseignement aux divers degrés.

ETAT ACTUEL DE L'INSTRUCTION PUBLI-QUE EN FRANCE; ADMINISTRATION. - La direction de l'instruction publique est confiée, comme je l'ai indique plus haut, à un ministre que le décret du 10 avril 1852 a armé d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard de tous les sonctionnaires qui ressortissent à son département. Le conseil supérieur de l'instruction publique, qui a pris, en 1853, le nom de conseil impérial de l'instruction publique, les inspecteurs généraux des trois ordres, et les chefs de division du ministère de l'instruction publique ont la direction générale de cette administration. Les recteurs, les inspecteurs d'académie et les conseils académiques représentent dans chaque département l'autorité administrative. Le corps enseignant, qu'on a longtemps appelé uni-versité, se divise en trois classes qui correspondent aux diverses parties de l'enseignement supérieur, secondaire et primaire.

Enseignement supérieur; Facultés. — L'enseignement supérieur comprend les facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres. Toutes les facultés sont administrées, sous la surveillance du recteur, par un doyen, qui est nommé par le ministre de l'instruction publique. Le doyen est chargé de la police des cours; il préside les assemblées de la faculté et ordonnance les dépenses conformément au budget annuel.

Facultés de théologie. — Il devait y avoir d'après le decret du 17 mars 1808 une faculté de théologie catholique correspondant à chacune des églises métropolitaines; mais il n'y en a maintenant que cinq dont le siège est à Paris, Lyon, Rouen, Aix et Toulouse. — Strasbourg a une faculté de théologie luthérienne, et Montauban une faculté de théologie calviniste.

Facultés de droit. — Il existe neuf facultés de droit établies à Paris, Caen, Rennes, Poitiers, Toulouse, Aix, Grenoble, Strasbourg et Dijon. Les cours ordinaires embrassent trois années et comprennent le droit romain, le Code Napoléon ou Code civil, le Code de procédure, la législation criminelle, le Code de commerce et le droit administratif. Les jeunes gens qui se préparent au doctorat en droit font une quatrième année d'études qui embrasse le droit romain, le droit des gens et l'histoire du droit.

Faculté de médecine. — Trois facultés de médecine sont instituées à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Elles ont seules le droit de conférer le titre de docteur-médecin; mais il existe un grand nombre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, où l'on peut com-mencer les études médicales et prendre les premières inscriptions. Ces établissements qui sont à la charge des villes sont administrés par un directeur que nomme le ministre de l'instruction publique. Les officiers de santé peuvent être reçus après cinq ans d'études dans une école secondaire ou préparatoire de médecine. Ils n'ont le droit d'exercer que dans le département où ils ont été examinės.

Facultés des sciences. — Les facultés des sciences enseignent les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Elles sont au nombre de onze établies à Paris, Dijon, Strasbourg, Besançon, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Caen.

Facultés des lettres. — Enfin les facultés des lettres, instituées à Paris, Dijon, Strasbourg, Lyon, Besançon, Grenoble, Aix, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes et Caen, ont pour mission d'enseigner les littératures grecque, latine, française et étrangère, la philosophie et l'histoire.

Les facultés sont aussi chargées de conférer les grades de docteur, de licencié et de bachelier en théologie, en droit, en médecine, ès lettres et ès sciences. En 1840, une ordonnance royale établit des agrégés près des facultés pour les sciences mathématiques, physiques et naturelles, pour la philosophie, les lettres, l'histoire et la géographie. Le grade de docteur dans l'ordre correspondant était exigé pour se présenter à ces concours d'agrégation. Les agrégés des facultés pouvaient, sur l'avis du doyen et avec l'autorisation du ministre, ouvrir, dans le local même de la faculté, des cours

gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire. Ils participaient aux examens pour la collation
des grades, à défaut de professeurs titulaires. Cette agrégation des facultés a
été supprimée par le décret du 10 avril
1853; le ministre choisit les professeurs
parmi les docteurs ès lettres et ès sciences
qui sont présentés par les facultés et les
conseils académiques. Il peut même nommer professeur un docteur qui n'aurait
pas été porté sur les listes de présentation. Le concours d'agrégation a été
maintenu pour les écoles de droit, de
médecine et de pharmacie.

Enseignement secondaire ; Lycées. – L'enseignement secondaire, qui prépare à l'enseignement supérieur, est donné dans les établissements publics et les établissements libres. Les premiers se divisent en lycées et colléges; les uns entretenus par l'Etat, les autres par les villes. Les lycées sont administrés par des proviseurs, censeurs et économes. Le proviseur a la direction générale de l'établissement, le censeur est chargé de la surveillance des études et l'économe des recettes et des dépenses sous l'inspection du proviseur. Les lycées donnent l'enseignement dans une série de classes qui se divisent en classes élémentaires, classes de grammaire (sixième, cinquième et quatrième), classes de lettres (troisième, seconde et rhétorique), enfin classes de logique et de mathématiques spéciales. Les études comprennent les langues latine, grecque, française, allemande et anglaise, l'histoire, la geographie, la logique et les éléments des sciences mathématiques, physiques et naturelles. L'année de logique a pour but un résumé et une révision totale des études. Le cours de mathématiques spéciales prépare aux écoles polytechnique et normale par une étude plus approfondie des sciences mathématiques et physiques. La plupart les lycées ont des élèves internes, qui sont logés et nourris dans l'établissement; des maîtres d'étude sont chargés de la surveillance de tous les mouvements intérienrs.

Bourses. — Les bourses ou fondations destinées à payer la pension des écoliers pauvres avaient existé de tout temps dans l'ancienne université. Ces fondations ayant été considérées comme biens nationaux (voy. ce mot) et confisquées à l'époque de la révolution, l'Etat qui s'en était emparé fut tenu de pourvoir à l'éducation des enfants pauvres. Aussi les décrets qui organisèrent l'Université ontils établi un certain nombre de bourses

qui devaient être accordées à des enfants dont les familles ne pouvaient payer la totalité de la pension. Les unes sont payées par l'État, et ont été appelées bourses nationales, impériales ou royales suivant les époques, les autres entretenues aux frais des villes sont les bourses communales. On a toujours exigé des conditions d'âge, de moralité et de capacité pour être admis à jouir de cette faveur de l'État.

L'enseignement des collèges embrasse les mêmes matières que celui des lycées.

Ecoles libres. — Les écoles libres, qui ont été constituées principalement par la loi du 15 mars 1850, peuvent être ouvertes par tont Français âgé de vingt-cinq ans an moins, pourvu qu'il n'ait subi aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, qu'il n'ait pas été privé par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal ni interdit des fonctions d'instituteur pour cause d'inconduite ou d'immoralité. Il doit faire une déclaration au recteur de l'académie où il se propose de s'établir, et déposer entre ses mains, 1º un certificat constatant qu'il a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur on de surveillant dans un établissement secondaire public ou libre; 2° un diplôme de bachelier ou un brevet de capacité délivré par un jury d'examen; 3º le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces, le recteur, le preset et le procureur impérial peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert. Les écoles libres restent toujours soumises à la surveillance de l'État. Les chess de ces établissements peuvent être traduits, sur la plainte du ministère public ou du recteur, devant le conseil académique pour cause d'inconduite ou d'immoralité, et interdits de leur profession à temps ou à toujours, sauf appel devant le conseil impérial de l'instruction publique.

Ecoles secondaires ecclisiastiques. — I'enseignement secondaire est encore donné dans les écoles secondaires ecclisiastiques. Ces écoles, que l'on désigne aussi par le nom de petits séminaires, sont spécialement chargées de former des élèves pour les carrières ecclésiastiques. Le nombre de ces écoles et les communes où elles doivent être établies sont déterminés par le gouvernement sur la demande des archevêques et évêques et sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des cultes. Ces écoles ne reçoivent pas d'élèves externes. Les supérieurs et professeurs des écoles secondaires ecclésiastiques sont nommés par les archevêques et évêques.

*Agrégation.* — Le professorat des établissements secondaires d'instruction publique se recrute par l'école normale superieure (voy. Ecole normale supe-RIEURE) et par l'agrégation. Le concours d'agrégation pour l'enseignement secondaire a été établi en 1821. Il n'y eut d'abord que trois ordres d'agrégauon pour les classes supérieures des lettres, pour la grammaire et pour les sciences mathématiques et physiques. On ajouta dans la suite les agrégations de philosophie, d'histoire et géographie, enfin des sciences physiques et naturelles. Le décret du 10 avril 1852 a réduit les agrégations à deux, l'une pour les lettres et l'autre pour les sciences. On ne peut obtenir une chaire dans un lycée que si l'on est agrégé de l'ordre correspondant. Sont admis au concours d'agrégation : 1º les élèves de l'école normale qui ont terminé leurs cours d'études, et professé pendant trois ans dans les lycées ou colléges; 2º les principaux et régents des collèges, les charges de cours et maîtres d'études des lycées et colléges après cinq ans d'exercice. Le grade de docteur ès lettres ou de docteur ès sciences dispense de deux années d'exercice. Il y a trois sortes d'épreuves pour chaque concours; 1º des compositions écrites; 2º une explication ou exposition orale; 3º une leçon. Les séances sont publiques pour les deux dernières épreuves. Immédiatement après la dernière épreuve, les juges apprécient le mérite des candidats et désignent, à la majorité absolue, ceux qu'ils jugent dignes d'être nommés agreges. Le procès-verbal est dressé, signé et transmis au ministre avec un rapport du président du concours. Les concurrents ont dix jours pour se pourvoir de-Vant le conseil impérial de l'instruction publique. L'institution n'est donnée par le ministre qu'après l'expiration de ce

Enseignement primaire. — L'enseignement primaire, d'après la loi du 15 mars 1850, comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre, en outre: l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques; les éléments de l'histoire et de la géographie; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; l'arpentage, le nivellement; le dessin linéaire; le chant et la gymnastique. L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.

L'enseignement primaire est donné par des instituteurs communaux et des instituteurs libres. Les premiers sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Les Consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. Les instituteurs libres, comme les instituteurs communaux, sont soumis à la surveillance de l'Etat, qui s'exerce par les recteurs, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs spéciaux de l'instruction primaire. Le conseil académique désigne, en outre, un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Ces délégués sont nommés pour trois ans, rééligibles et révocables.

Les instituteurs communaux et les instituteurs libres se recrutent pour la plupart dans les écoles normales primaires et dans les corporations religieuses vouées à l'enseignement.

Ecoles normales primaires. — La loi du 28 juin 1833 avait décidé que tous les départements seraient tenus d'avoir une école normale primaire, soit à leurs frais, soit en se réunissant à d'autres départements. Des lois ultérieures ont rendu facultatif l'entretien des écoles normales primaires. Cependant elles ont été maintenues dans la plupart des départements et continuent à former des instituteurs, qui sont astreints, comme les autres candidats, à subir des examens pour obtenir le brevet de capacité. Une commission, composée de sept membres, délivre les brevets de capacité.

Corporations religieuses vouées à l'enscignement. — Parmi les corporations

religieuses consacrées à l'instruction des garçons, une des plus anciennes est celle des Frères des écoles chrétiennes, instituée en 1680 par J. B. de la Salle. Cette institution disparut à l'époque de la Révolution. Rétablie, en 1802, par le premier consul, elle n'a cessé depuis cette époque de se vouer à l'instruction de l'enfance, et anjourd'hui elle compte un nombre considérable de maisons d'enscignement primaire. L'Association religieuse, instituée dans le même but, par l'abbé de Lamennais, s'est consacrée spécialement à la Bretagne. Plusieurs congrégations, et entre autres celle d'Ernemont, s'occupent de l'instruction primaire des filles.

Ecoles d'adultes et d'apprentis. existe aussi des écoles primaires d'adultes et des écoles d'apprentis. On y reçoit les adultes au-dessus de dix-huit ans et les apprentis au-dessus de douze ans. Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis. Chaque année il est ouvert au budget de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions, telles que les écoles du dimanche, les écoles dans les ateliers et les manufactures, les classes dans les hôpitaux, les cours publics sur les matières d'enseignement primaire ou secondaire, les bibliothèques de livres utiles, etc.

Salles d'asile. — Les salles d'asile sont un complément des écoles primaires; elles reçoivent les enfants jusqu'à l'àge de six ans accomplis. On y enseigne les premiers éléments de l'instruction primaire. Les personnes chargées de les tenir sont nommées par le conseil municipal, sauf approbation du conseil académique. Les salles d'asile sont libres ou communales; les premières peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'État.

Caisse d'épargne des instituteurs primaires. — Une caisse d'épargne avait été fondée pour les instituteurs primaires par la loi du 28 juin 1833 (art. 15), et était alimentée par une retenue du vingtième sur leur traitement fixe. Une commission spéciale en avait la surveillance dans chaque département; elle se composait du préfet, président; du recteur de l'Académie ou de son délégué; de trois membres du conseil général, délégués par ce conseil; d'un instituteur communal par arrondissement, nommé par le ministre de l'instruction publique, sur la présen-

tation du recteur; enfin, de l'inspecteur des écoles du département, secrétaire. La loi du 15 mars 1850 (art. 39) a substitué une caisse de retraite à ces caisses d'épargne des instituteurs primaires.

Du ministère de l'instruction publique dépendent, outre l'administration de l'instruction publique et les établissements d'enseignement supérieur, secondaire et primaire, l'Institut de France (voy. Insтітит), le collége de France ( voy. Col-LÉGE DE FRANCE), le bureau des longitudes établi à l'Observatoire, le Museum d'histoire naturelle (voy. Museum d'his-TOIRE NATURELLE), les bibliothèques (voy. Bibliothèque), l'école des chartes (voy. École des Chartes), l'école française d'Athènes (voy. ECOLE D'ATHÈNES), le cours d'archéologie professé à la bi-bliothèque impériale, l'école spéciale des langues orientales vivantes qui est annexée à la bibliothèque impériale et le comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France.

Cours d'archéologie; école spéciale des langues orientales vivantes. — Le cours d'archéologie, annexé à la bibliothèque impériale, a été établi en 1795; il a pour but de faire connaître les monuments historiques de l'antiquité. — L'école spéciale des langues orientales vivantes date également de 1795; elle confère, à ceux qui ont subi les examens avec succès, le titre de gradués pour les langues orientales; c'est parmi ces gradués que le gouvernement choisit les élèves drogmans. (voy. DROGMAN).

Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France. - En 1834, M. Guizot avait établi près du ministère de l'instruction publique des comités historiques chargés de la publication des documents inédits relatifs à l'histoire de France. M. Guizot disait à cette occasion dans son rapport au roi : « Au gouvernement seul il appartient, selon moi, de pouvoir ac-complir le grand travail d'une publication générale de tous les matériaux importants et encore inédits sur l'histoire de notre patrie. Le gouvernement seul possède les ressources de tout genre qu'exige cette vaste entreprise. Je ne parle pas même des moyens de subvenir aux dépenses qu'elle doit entraîner; mais comme gardien et dépositaire de ces legs précieux des siècles passés, le gouvernement peut enrichir une telle publication d'une foule d'éclaircissements que de simples particuliers tenteraient en vain d'obtenir. » Les comités historiques institués pour répondre à cette pensée généreuse ont déjà publié un grand nombre de volumes,

parmi lesquels on remarque les Négociations relatives à la succession d'Espagne, avec une remarquable introduction de M. Mignet, les Documents relatifs à l'histoire du tiers état, précédés d'une histoire du tiers état, par M. Aug. Thierry, les Cartulaires de Saint-Bertin, de Saint-Père de Chartres, de Notre-Dame de Paris, par M. Guérard, les Lettres de Henri IV, par M. Berger de Xivrey, etc. Les comités historiques, dont l'organisation a été plusieurs fois modifiée, ont été fondus en un seul comité de la langue, de l'histoire et des arts, par un décret en date du 14 septembre 1852.

instrument. — On a longtemps employé le mot instrument (instrumentum) dans le sens de charte. Pendant le xine siècle, dit l'auteur du Dictionnaire diplomatique, D. de Vaines, on entendait par instruments publics toutes sortes de chartes; mais, à partir de cette époque, la signification du mot instrument fut réduite aux pièces propres à faire valoir des droits en justice, comme contrats, actes publics, traités de paix, etc.

INTENDANCES. — Les intendances sont des commissions instituées pour exercer la police sanitaire dans chaque localité sous la surveillance des préfets; elles se composent de huit membres au moins et de douze au plus, nommes par le ministre de l'intérieur. Les commissions, qui ne comptent pas plus de quatre membres, sont à la nomination des présets. Ces dernières portent le nom de commissions sanitaires. Les intendances sont chargées de la police dans les lazarets et autres lieux réservés; elles y exercent les foncuons de l'état civil, reçoivent les déclarations de naissance et de décès et en adressent une expédition à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où est situé le lazaret. Les membres des iniendances peuvent requérir la force publique pour assurer l'exécution des mesures de police sanitaire.

INTENDANT. — Le nom d'intendant a désigné un grand nombre de fonction-naires publics, préposés à l'administration financière, au service des vivres, à l'exploitation des mines, au commerce, aux spectacles, etc. Ainsi, en 1563, Charles IX créa un intendant des mines et minières. De Thou (livre CXXIX) mentionne, à l'année 1603, un intendant des manufactures de soie. — En 1684, les intendants des menus, qui s'occupaient des spectacles et autres divertissements, étaient placés sous la surveillance de la dauphine. — Les intendants des finances

étaient, avec le surintendant et le contròleur général, chargés de l'administration du trésor public. — Les intendants des bâtiments royaux avaient la surveillance et l'entretieu des maisons royales. Le plus ancien de ces trois intendants était directeur de l'Académie d'architecture.

INTENDANT DES EAUX ET FONTAINES DE FRANCE. - La charge d'intendant des eaux et fontaines de France sut instituée par lettres patentes du 24 fevrier 1623, en faveur de Thomas Francini. Il avait pouvoir, d'après les termes mêmes de la nomination, de commander et d'ordonner à tous les ouvriers qui travailleraient aux fontaines et grottes, en ce qui concernerait l'ornement et la décoration. En 1636, Louis XIII érigea cette charge en office par un brevet, daté du 30 juin. Il y est dit que « Sa Majesté voulant que ladite charge soit érigée en titre d'office, a accordé et sait droit audit Thomas Francini de la finance à laquelle pourra être taxé ledit office, jusqu'à la concurrence de la somme de trente mille livres. » Cet office resta longtemps dans la même famille, comme le prouvent les actes publiés par de la Marre (Traité de la Police, IV, 386). Le même auteur dit que l'intendant des eaux et sontaines était chargé par son état de la conservation des sources, et devait empêcher toutes les entreprises qui pourraient détourner ou faire perdre les eaux, et s'opposer à tout ce qui pouvait nuire aux aqueducs, aux canaux et aux autres ouvrages qui en dépendaient.

INTENDANT DES POSTES AUX CHEVAUX RELAIS ET MESSAGERIES. — L'intendant des postes aux chevaux, relais et messageries fut établi par un édit du mois de decembre 1785, enregistré au parlement le 10 février 1786. Il était chargé, sous le directeur général des postes, de tous les détails de l'administration des postes aux chevaux, relais et messageries; il arrêtait les dépenses courantes du service, et en expediait les mandats pour qu'ils fussent payés par le trésorier, après avoir été visés par le directeur général. Cet intendant jouissait des privilèges des commensaux de la maison du roi; il prêtait serment entre les mains du directeur général des postes, et recevait ses provisions du secrétaire d'Etat de la maison du roi.

INTENDANTS MILITAIRES. — Les intendants militaires ont cié établis par une ordonnance du 29 juillet 1817, pour remplacer les inspecteurs des revues et commissaires des guerres, Le corps de l'intendance militaire fut d'abord composé

de trente-cinq intendants, cent quatrevingts sous-intendants et trente-cinq adjoints divisés en deux classes. Le nombre des intendants et sous-intendants militaires a plusieurs fois varié. Ces fonctionnaires sont nommés par l'empereur et sont spécialement chargés de l'administration de l'armée et de tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département.

INTENDANTS DE POLICE. — Un arrêt du parlement pour la police de Paris (20 juillet 1546), établit, dans chaque quartier de Paris, des intendants de police, chargés de se rendre aux places publiques, aux halles et marchés, pour y maintenir l'ordre et faire exécuter les ordonnances. A ces intendants de police étaient adjoints des sergents à verge (voy. SERGENTS), pour leur prêter main forte.

INTENDANTS DES PROVINCES.— Les intendants des provinces, dit Guyot (Traite des Offices, III, 119), sont des magistrats que le roi envoie dans les differentes parties du royaume pour y veiller à tout ce qui intéresse l'administration de la justice, de la police et des finances, pour y maintenir le bon ordre et y exécuter les commissions que le roi ou son conseil leur donnent. C'est de là qu'ils sont appelés intendants de justice, de police et finances, et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l'exécution des ordres du roi.

S ler. Origine des Intendants. — On fait remonter, avec raison, l'origine des intendants aux maîtres des requêtes, qui étaient chargés, au xvi• siècle, de faire, dans les provinces, des inspections appelées chevauchées. Un rôle du 23 mai 1555 prouve que les maîtres des requêtes étaient presque tous employés à ces chevauchées; en effet, de vingt-quatre qu'ils étaient alors, le roi n'en retint que quatre auprès de lui ; les vingt autres furent envoyes dans les provinces. Le titre de ce rôle mérite d'être cité: C'est le département des chevauchées que MM. les maitres des requêtes de l'hôtel ont à faire en celle présente année, que nous avons départis par les recettes générales, afin qu'ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances, ainsi que le roi le veut et entend qu'ils fassent.

Ce fut seulement à l'époque de Richelieu que le nom d'intendant commença à être employé. On trouve, dès 1628, M. Servien, maître des requêtes, désigné par le titre d'intendant de justice et de police en Guyenne, et chargé de

faire le procès à des Rochellois qui avaient été convaincus des crimes de lèse-majesté, de piraterie, de rébellion et d'intelligence avec les Anglais. Le parlement de Bordeaux voulut s'opposer à la juridiction de l'intendant, et rendit, le 5 mai, un arrêt, par lequel il fit défense à Servien et à tous autres officiers du roi, de prendre la qualité d'intendant de justice et police en Guyenne, et d'exercer, dans le ressort de la cour, aucune com-mission, sans, au préalable, l'avoir fait signifier. Servien n'en continua pas moins l'instruction du procès. Alors intervint un nouvel arrêt du parlement de Bordeaux, en date du 17 mai 1628, portant que Servien et le procureur du roi de l'amirauté de Languedoc, seraient assignés à comparaître en personne, pour répondre aux conclusions du procureur général. Ce nouvel arrêt n'eut pas plus d'effet que le précédent. Le 9 juin, le parlement de Bordeaux en rendit un troisième, portant que certaine ordonnance du sieur Servien, rendue en exécution de son juge-ment, serait lacérée et brulée par l'exécuteur de la haute justice, et lui pris au corps, ses biens saisis et annoiés, et qu'où il ne pourrait être appréhendé, il serait assigné au poteau. Le conseil du roi, ou conseil d'État, cassa ces trois arrêts, comme attentatoires à l'autorité royale, et ceux qui les avaient signés surent cités à comparaître devant le roi, pour rendre compte de leur conduite.

Cés détails, et beaucoup d'autres, prouvent combien de difficultés rencontra l'établissement des intendants de justice, police et finance, comme ils étaient appelés dans leurs commissions; mais la volonté énergique de Richelieu soutint l'institution. Il avait établi les intendants pour être les agents directs de la royauté.

faisant pénétrer et exécuter dans les provinces la volonté du pouvoir; il tenait à conserver sous sa main des représentants dociles de l'autorité centrale pour controler la conduite des parlements et des gouverneurs de provinces. Les intendants n'appartenaient pas, comme les gouverneurs, à des familles puissantes; ils pouvaient être révoqués à volonté, et dépendaient d'une manière absolue du toutpuissant ministre. Ce caractère des intendants les rendit odieux aux parlements, qui prétendaient administrer la justice sans être soumis à aucun contrôle, ainei qu'à l'aristocratie qui fournissait les gouverneurs des provinces. Lorsqu'arriva la

qu'à l'aristocratic qui fournissait les gonverneurs des provinces. Lorsqu'arriva la Fronde, émeute de parlements, de seigneurs et de femmes contre l'autorité souveraine, les intendants furent vivement

attaqués, et le parlement de Paris imposa

à la cour la suppression de ces magistrats (déclaration du 13 juillet 1648). Cependant un conserva les intendants de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnais, Picardie et Champagne. Rétablis en 1654, les intendants furent institués successivement dans toutes les généralités; le Béarn et la Bretagne furent les dernières provinces soumises à leur administration: le Béarn, en 1682, la Bretagne, en 1689. Avant la Révolution de 1789, il y avait en France trente-deux intendances, savoir : Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Lyon, Dombes, la Rochelle, Moulins, Riom, Poitters, Limoges, Tours, Bordeaux, Auch, Montauban, Champagne, Rouen, Alençon, Caen, Bretagne, Provence, Languedoc, Roussillon, Bourgogne, Franche Comté, Dauphiné, Metz, Alsace, Flandre, Artois, Hainaut, Cambrésis, district de Saint-Amand, pays d'entre Sambre-et-Meuse et d'Outre-Meuse, duchés de Lorraine et de Bar.

§ 11. Attributions des intendants. La royauté, pour relever l'importance des hommes qui la représentaient directement, leur donna les attributions les plus étendues. Ils avaient droit de juridiction et l'exerçaient dans toutes les affaires civiles ou criminelles que les rois voulaient enlever aux juges ordinaires. Les exemples de procès jugés par les intendants abondent; nous nous bornerons à rappeler qu'en 1665 Machaut, intendant de Picardie et d'Artois fut chargé de faire le procès à Balthazar de Fargues, accusé de péculat, et de le juger en dernier ressort. Fargues fut condamné à mort et exécuté. Guyot (Traité des offices, 111, 134 et suiv.) cite beaucoup d'autres procès qui surent jugés par les intendants. Il en résulta souvent des conflits entre les parlements et les intendants. Presque toujours ces derniers, soutenus par l'autorité royale, triomphèrent de l'opposition parlementaire. Du reste ils n'exerçaient les fonctions judiciaires que temporairement et en vertu de pouvoirs extraordinaires que leur conférait la royauté. Leurs attributions ordinaires étaient surtout admi-Distratives.

Ils étaient chargés de surveiller les protestants; ils administraient les biens des religionnaires qui sortaient du royaume et devaient tenir la main à l'exécution des édits qui les concernaient. Les Juiss, qui u'étaient légalement tolérés que dans la province d'Alsace, étaient aussi placés sous la surveillance directe des intendants. Ces magistrats jugeaient les procès concernant les fabriques des églises paroissiales, et étaient chargés de pourvoir à l'entretien et à la réparation de ces égli-

ses, ainsi qu'au logement des curés. Les portions congrues, les économats, la régie et la conservation des biens des gens de mainmorte, les pensions des oblats, les décimes, la subvention du clergé du Hainaut, le don gratuit du clergé de la France wallone, étaient dans les attributions des intendants. Les universités, colléges, bibliothèques publiques étaient aussi placés sous leur surveillance. L'agriculture et tous les objets qui s'y rattachent, plantations de vignes, pépinières royales, défrichements et desséchements, haras, bestiaux, écoles vétérinaires, eaux et forêts, chasses, etc.; le commerce, les manufactures, arts et métiers, voies publiques, navigation, corporations industrielles, imprimerie, librairie; l'enrôlement des troupes, les revues, fournitures des vivres, casernes, étapes. hôpitaux militaires, logement des gens de guerre, transport des bagages, solde des troupes, fortifications des places et arsenaux, génie militaire, poudres et salpètres, classement des marins, levée et organisation des canonniers gardes-côtes, désertions, conseils de guerre, milices bourgeoises; police, service de la marcchaussee, construction des édifices publics, postes, mendicité et vagabondage; administration municipale, nomination des officiers municipaux, administration des biens communaux, conservation des titres des villes, revenus municipaux; domaines, aides, finances, droits de fouage et monneage, joyeux avénement, péage, amendes, droits de greffe, emoluments du sceau des chancelleries, droits de scean, contrôle des actes et des exploits, en un mot impositions de toute nature, dépendaient aussi des intendants. Cette enumération incomplète suffit pour donner une idée de la puissance de ces magistrats. Pour les détails, voy. le tome III du Traité des offices de Guyot.

INTERCALATION. — On se sert de ce mot pour désigner une insertion frauduleuse faite dans un acte.

INTERDIT. — Censure ecclésiastique qui défend de célébrer l'office divin ou d'administrer les sacrements dans un lieu déterminé. Les plus anciens exemples d'interdits en France sont du vie siècle. Grégoire de Tours (Hist. ecclésiastique des Francs, livre XXXIV) parle de plusieurs interdits que prononcèrent les évêques à l'occasion de grands crimes. Ainsi, en 586. Leudowald, évêque de Bayeux. mit l'interdit sur toutes les églises de Rouen, juaqu'à ce qu'on eût découvert les auteurs du meurtre de Prétextat, archevêque de cette ville. Mais

co fut surtout depuis le xie siècle qu'à l'occasion de l'excommunication d'un souverain, l'interdit fut mis sur ses États. La peuple, privé du service divin et de l'unigo des sacrements, forçait souvent le prince à se soumettre à l'Église. L'interdit était quelquefois accompagné de cérémonies lugubres pour indiquer le deuil de l'Église : on voilait les statues des saints et on enlevait les cloches. Dès les premiers temps, on fut obligé de modérer la rigueur de l'interdit, on excepta toujours des sacrements dont l'usage était suspendu, le haptème administré aux enfants et la pénitence pour les mourants. Le clergé régulier (voy. ce mot) conservait ordinairement le droit de faire l'office, mais à voix basse, portes fermées et sans sonner les cloches. Peu à peu l'usage des interdits int abandonné en Frunce, oh, dès le xvii siècle, ils ne pouvaient êire mis à exécution qu'avec l'autorisation du roi.

INTERET. — L'intérêt de l'argent a trèssouvent varié en France. Au xive siècle, on le voit fixé à 15 pour 100 par an, dans les foires de Champagne ( ordonnance du 6 noût 1349, art. 19; dans le Recueil des ordonn. des rois de Fr., t. II, p. 311). En 1551, il était au denier 25 ou 4 pour 100 (de Thou, liv. VIII); en 1553, un édit verissé au parlement ordonne que les rentes foncières en argent sur les biens publics seront rachetées au denier 20 ou 5 pour 100 (idem, livre XII); en 1589, l'intérêt était du denier 7 ou 15 pour 100 ( idem, livre XCV). Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier prouvent combien étaient considérables et fréquentes les variations dans l'intérêt légal. Colbert le fixa au denier vingt (cinq pour cent), et depuis cette époque, il y a eu peu de changements. Une loi du 3 septembre 1807 a décidé que l'intérêt conventionnel ne pouvait excéder, en matière civile, 5 pour 100, et, en matière commerciale, 6 pour 100. L'intérêt perçu au delà de ce taux est considéré comme usuraire, et celui qui le prélève peut être poursuivi et puni comme usurier. Voy. Prêt a in-

INTÉRIEUR (Ministère de ). — Voy. MINISTÈRE.

INTERLOCUTOIRE. — On appelait jugement interlocutoire, dans l'ancien droit français, un jugement préparatoire qui ne décidait point la question. On se hornait à ordonner une plus ample information pour arriver à la connaissance de quelques faits avant de prononcer un jugement définitif.

INTERLOPE. — Le commerce interlope est un commerce indirect et secret de marchandises de contrebande ou de marchandises permises dans des pays où les étrangers n'ont pas le droit de trafiquer. Le mot interlope vient de l'anglais interloper qui est synonyme de contrebandier ou d'aventurier.

lNTERMEDES. — Pièce de musique et de danse qu'on place entre les actes d'un opéra. Il y avait autresois des intermèdes, même dans les comédies, entre les actes d'une grande pièce, pour égayer et reposer l'esprit du spectateur. « Parmi ces intermèdes, dit Millin, il y en avait qui étaient de véritables drames comiques ou burlesques. »

INTERNONCE. — Légat qui remplit temporairement les fonctions de nonce. Voy. Nonce.

INTERPRÈTE. — Dans la primitive Église, l'interprète était un clerc dont la fonction différait de celle du lecteur. Comme les habitants d'un même pays ne parlaient pas la même langue et qu'il y avait un mélange de populations qui rendait difficile l'instruction religieuse, les interprètes étaient chargés de traduire les paroles de l'évêque dans les différentes langues.

INTESTATS. — On appelle intestats ceux qui meurent sans laisser un testament ou après avoir fait un testament qui n'est pas valable. « Autrefois, dit le Dictionnaire de Trévoux, ceux qui mouraient intestats étaient tenus pour damnés. En effet, par les canons des conciles, on était tenu d'appliquer en œuvres pies une partie de ses biens, que Mathieu Paris dit être au moins le dixième, pour le salut de son âme. Celui-là était réputé en avoir abandonné le soin, qui avait manqué à faire un testament et des legs pieux. Quelques conciles commandèrent aux prêtres d'exhorter les moribonds à donner une part de leurs biens à l'Église ou aux pauvres; on alla même jusqu'à refuser l'absolution et le viatique à ceux qui ne déféraient pas à ces exhortations, de sorte qu'on ne mettait pas de différence entre les intestats et ceux qui s'étaient donné la mort; on les privait également de sépulture. Un arrêt du parlement de Paris, en date du 19 mars 1409, cité par Pasquier, fit défense è l'évêque d'Amiens d'interdire, comme il le faisait, de donner la sépulture aux intestats.»

INTIMATION. — On appelait intimation une espèce d'ajournement, d'après lequel le demandeur obtenait un jugement, lors même que le désendeur faisait désaut. On avait établi cet usage dans plusieurs causes pour la prompte expédition des affaires, par exemple pour les taxes de dépens, reception de caution ou de serment, production de témoins pour une enquête, etc. (Voy. Laurière, Glossaire du droit.)

INTIMÉ. — L'intimé était celui qui, après avoir obtenu gain de cause dans un premier jugement, était cité devant un nouveau tribunal. Dans ce cas on ajournait le premier juge, en même temps que l'on intimait la partie adverse. Philippe de Valois, dans un édit de 1332, déclare que si l'appelant n'a pas fait intimer sa partie, mais seulement ajourner le juge, la sentence doit être exécutée au profit de la partie adverse.

INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS. - C'était un officier de la maison du roi chargé de présenter les ambassadeurs aux audiences solennelles. Cette charge remonte au temps des empereurs romains Ammien Marcellin (livre XV) parle d'un magister admissionum, et Lampride appelle cet officier admissionalis. Le 29 mars 1571, à l'entrée dans Paris d'Élisabeth d'Autriche, semme de Charles IX, Hiérôme ou Jérôme de Gondy fut chargé de recevoir les ambassadeurs d'Espagne, d'Écosse et de Venise. Ce fut encore Gondy qui conduisit à l'audience de Charles IX l'ambassadeur anglais Walsingham, en 1571. Le titre d'introducteur des ambassadeurs ne date que du règne de Louis XIV; mais longtemps auparavant Gondy et de Bonœil sous Henri IV, d'Espeisses et de Bautru sous Louis XIII, en remplissaient les fonctions. Wicquefort, dont le traité sur l'Ambassadeur et ses fonctions parut en 1681, parle des introducteurs des ambassadeurs. « Aujourd'hui, dit-il, il y a en France deux introducteurs des ambassadeurs qui servent par semestre et ont pour aide ou pour lieutenant un officier qui est perpétuel, et qui fait sa charge à toutes les civilités qu'on fait aux ambassadeurs, à quelque occasion que ce soit. » Les introducteurs des ambassadeurs prètaient serment entre les mains du grand maître de France; mais, pour les audiences et pour ce qui regardait leurs charges, ils ne prenaient les ordres que du roi. La charge d'introducteur des ambassadeurs, supprimée à l'époque de la révolution, a été rétablie par Napoléon et existe encore de nos jours.

INTRONISATION.—Action de placer sur

le trône. Ce mot s'emploie en parlant des évèques et des rois. Voy. Évêque et Roi.

INVALIDES. — § 1er. Premières tentatives pour la fondation d'un hospice des invalides. — On fait remonter jusqu'à Philippe Auguste la pensée d'ouvrir un asile aux soldats estropies. Saint Louis fonda l'hospice des Quinze-Vingts en partie pour les chevaliers qui étaient devenus aveugles pendant la croisade. La plupart des invalides étaient logés dans des monastères; on les désignait sous le nom d'oblats (voy. OBLATS) et moines lais. Au xvº siècle, on songea à réunir dans un asile tous les invalides. L'armée permanente établie par Charles VII demandait une pareille institution. Ce roi voulut ainsi que Louis XII fonder un asile pour les soldats estropiés. François I er reprit ce projet, qui occupa aussi Henri II. Mais ces princes, au milieu des guerres d'Italie ne purent réaliser cette utile et généreuse pensée. François II, Charles IX et Henri III furent absorbes par les troubles civils. Cependant Henri III établit, en 1575, avec les pensions des moines lais, une maison appelée la Charité chrétienne au faubourg Saint-Marceau. Afin de relever cette institution, Henri III essaya d'en faire un véritable ordre militaire. Les officiers et soldats estropiés portaient sur leur manteau une croix de satin blanc bordée de bleu avec cette devise: Pour avoir bien servi. Henri IV réunit, en 1597, à cet établissement une autre maison située rue de l'Ourcine et donna aux soldats estropiés qu'il y logea les amendes et confiscations provenant des abus et malversations. Les soldats estropies de la Charité chrétienne figurèrent aux obsèques de Henri IV (1610); mais l'année suivante, un arrêt du conseil d'État (1er septembre 1611) décida que les invalides iraient, comme par le passe, remplir les places d'oblats dans les monastères. Richelieu reprit le projet de Henri IV et engagea Louis XIII à faire du château de Bicêtre un hospice pour les invalides, sous le titre de comman derie de saint Louis. On devait y admettre tous ceux qui auraient vieilli dans l'armée ou que leurs blessures auraient mis hors d'état de servir. Les pensions des oblats devaient èure affectées à ce nouvel établissement; tous les bénéfices, qui rapportaient au moins deux mille livres de rente auraient contribue aux frais de la commanderie de saint Louis. On commençait à travailler aux logements, lorsque la mort de Richelieu, bientôt suivie de celle de Louis XIII, arrêta les constructions.

S II. Fondation de l'hôtel des Invalides par Louis XIV. — Louis XIV réalisa enfin ce projet și longtemps ajourne. L'hotel des Invalides fut commence en 1670. Pendant qu'on le bâtissait, Louis XIV ft louer une vaste maison, rue du Cherche-Midi, près de la Croix Rouge et il y placa les officiers et soldats invalides. lls y furent nourris et entretenus, comme j ils devaient l'être dans l'hôtel que l'on élevait et qui ne fut ouvert aux Invalides qu'en 1674. Le dome, qui est la partie la plus remarquable de cet edifice, a été construit sur les plans de Jules Hardouin Mansard. Louis XIV affecta des revenus considérables à l'hôtel des Invalides; il était justement sier d'une pareille institution et disait avec raison dans son testament : « Entre différents établissements que nous avons fuits dans le cours de notre règne, il n'y en a point qui soit plus utile que celui de notre hôtel des Invalides. Toutes sortes de motits doivent engager le dauphin et tous les rois nos successeurs à soutenir cet établissement et à lui accorder une protection particulière. Nous les y exhortons autant qu'il est en notre pouvoir. »

Cette disposition du testament de Louis XIV est celle qui a été le mieux respectée. Tous les pouvoirs qui ont gouverné la France, royauté, république, consulat, empire, ont tenu à honneur de conserver et d'agrandir la création de ce roi. Depuis 1789 jusqu'à nos jours les voûtes de l'hôtel des Invalides ont été ornées des drapeaux conquis sur les ennemis. Le premier consul établit aux Invalides une bibliothèque qui monte à près de trente mille volumes. Les tombeaux de Turenne, de Vauban et de Napoléon s'élèvent dans la chapelle des Invalides. Les plans en relief des principales forteresses de la France sont conservés dans les combles de cet établissement. L'impératrice Marie-Louise, à l'époque de son mariage avec Napoléon, fit don aux Invalides de vaisselle plate qui sert encore aujourd'hui aux officiers. En vertu d'une ordonnance du 21 août 1822, les Invalides marchent en tête de tous les corps de l'armée.

INVENTAIRE.—Les inventaires avaient souvent pour objet, au moyen âge, le recensement des meubles ou immeubles d'une église, dans lesquels on comprenait les livres et les chartres. Plusieurs de ces inventaires fournissent de curieux renseignements sur les usages du moyen

INVENTION (Brevets d'). — Voy. In-DUSTRIE, S V.

INVESTITURE. — Cérémonie par laquelle on conserant un bénéfice laique ou ecclesiastique. Les signes de l'investeture variaient suivant les personnes et les choses. Charlemagne, en conférant à Tassillon le duche de Bavière , lui remit en presence de sa cour ou plutôt de sou armee, un bâton dont le haut représentait une tigure humaine. Un poete, qui decrit cette cérémonie d'investiture, rapporte que Tassillon baisa les genoux da roi. (Voy. Prolegomènes du polyptyque

d'Irminon, p. 564.)

Dans le roman de Gérard de Roussillon, l'inrestiture des fiess se donae tantôt par une branche verte, tantôt par la pièce de mounaie appelee *besant* , tantot par un gant (voy. Sainte-Palaye, Dictionnaire des antiq. françaises, vo la-VESTITURE). Un couteau, une épée, une lance, une quenouille pour les fiefs féminins, un anneau, un sceptre, une crosse, une baguette, un marteau de porte et beaucoup d'autres signes servaient à conférer l'incestiture. Les incestitures devinrent, au xie siècle, l'oc-casion d'une lutte acharnée entre les papes et les empereurs. Les premiers s'opposaient à ce que les empereurs donnassent l'investiture par la crosse et l'anneau. Cette querelle n'eut jamais en France la même importance qu'en Allemagne et en Italie.

On se servait quelquesois d'un sétu de paille pour donner l'investiture d'une terre; de là les mots infestucation, enfestuquer, que l'on trouve dans les anciennes coutumes. Une branche d'arbre, une motte de terre, un couteau, des gants, un baudrier, etc., étaient encore des symboles d'investiture. Le suzerain remettait quelquefois à son vassal un etendard ou gonsanon. Le pape Clément IV investit ainsi Charles d'Anjou frère de saint Louis. « Nous lui avons, dit-il, donné solennellement l'investiture par un étendard (per vexillum investiri solemniter fecimus) ». Le glaive et le sceptre étaient des signes très-usités

d'investiture.

Au xvº siècle, une des marques d'investiture les plus communes était le capuchon, dont on se servait principale ment en Languedoc (D. Vaissette, Hist. de Languedoc, IV, 519). Les symboles d'investiture, quels qu'ils fussent, étaient primitivement gardes, avec soin, dans les archives des églises. On y montrait des gazons, des ceintures, des courroies, de petits bàtons, des pailles, des branches d'arbre, des gants, des couteaux, des anneaux, des calices, des croix, des chandeliers, des prautiers, des missels, es, des voiles d'autel, des chec. (D. de Vaines, Dictionnaire
natique). La plupart de ces symient apportés et posés sur l'auconservés dans un lieu sûr de
Ordinairement on rompait, on
u l'on pliait le symbole d'invespour qu'il ne pût rentrer dans
ommun. A partir du xvi siècle,
les investitures devint beaucoup
3. Cependant, au xvii siècle, la
des cless d'une maison vendue
3. sorte d'investiture donnée au
icquéreur.

DAIS (Collège des). — Dès la fin niècle, le pape Grégoire XIII éta-France un séminaire irlandais Irlandais, Écossais et Anglais ent restés catholiques (De Thou, XXI).

SOEUL. — Ce mot qui signifie u colonne d'Hermann (Arminius) tune idole des Saxons à l'époque emagne. Cette idole fut détruite i des Francs.

ATION. — Un bon système d'irou d'arrosement des prés par oles ou saignées qui aniènent s rivières est du plus haut intérêt griculture. A ce titre, le gouvera dû intervenir dans les travaux tion pour fixer les droits des s et les concilier, autant que posvec l'utilité publique. Dès 1790, ruction législative des 12-20 août, ande de « diriger les eaux, auil sera possible, vers un but générale, d'après les principes igation. » — Le Code Napoléon ) pose le principe suivant : « s'il les contestations entre les proes (il s'agit des propriétaires riauxquels les eaux peuvent être les tribunaux, en prononçant, concilier les intérêts de l'agriivec le respect dù à la propriété. » Les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847 ont eu pour but d'appliquer et de développer ces principes par une série de dispositions, sur lesquelles nous ne pouvons insister dans ce Dictionnaire.

ITALIEN (Théâtre). — Voy. Théatre.

ITALIENS. — Les marchands italiens eurent longtemps en France une grande importance; ils faisaient presque seuls le commerce et surtout le commerce d'argent. Ils obtinrent de grands priviléges que mentionnent les ordonnances des rois de France. Dès 1295, Philippe le Bel leur avait fait d'importantes concessions (Ordonnances des rois de France, I, 326 et 328). Mais l'usure à laquelle ils se livrèrent provoqua plusieurs mesures sévères contre ces étrangers. En 1320, Philippe le Long leur enleva le droit de bourgeoisie que leur avaient accordé les rois précédents (*Ibid.*, 1, 749). Cette révocation fut renouvelée en 1324. Une ordonnance de 1323 avait déjà interdit à ces étrangers d'être receveurs du roi, et la même défense fut renouvelée en 1347. Malgre ces obstacles, malgré les confiscations et les persécutions de toute nature, les Italiens continuèrent aux xve et xvie siècles de faire le principal commerce en France. Enfin l'industrie française encouragée par François I., Sully et Colbert, réussit à s'affranchir du tribut qu'elle payait à l'Italie (voy. Commence); mais il est encore resté, au moins dans la langue, des traces de l'ancienne prépondérance commerciale de l'Italie. Dans certaines villes de la France orientale, on appelle Italiens tous les commerçants en denrées coloniales.

ISINGRIN. — Nom populaire du loup, type de la force brutale dans quelques romans du moyen âge et principalement dans le roman du Renard.

IVETOT (Roi d'). — Voy. Yvetot.

J

ou JACQUE. — Petite casaque ointée que l'on mettait sur la cuille était souvent garnie de cuir comme on le voit par un mémoire Cange a tiré des archives de la des comptes : « Mémoire de ce i veut que les francs archers de nume soient habillés de jacques : èrement leur faut des jacques de

trente toiles ou de vingt-cinq à un cuir de cerf à tout le moins. Les toiles usées et déliées moyennement sont les meilleures, et doivent être les jacques à quatre quartiers, et faut que les manches soient fortes comme le corps, réservé le cuir. Et doit être l'assiette des manches grande, et que l'assiette prenne près du collet, et que le collet ne soit pas trop haut derrière

pour l'amour de salade (espèce de casque on bonnet de fer), et il faut que ledit jarque soit lassé devant, et qu'il ait dessous une pièce de la force du jacque. Ainsi sera le jacque sur et aisé, moyennant qu'il ait un pourpoint sans manches ni collet, de deux toiles sculement, qui n'aura que quatre doigts de large sur l'épaule; auquel pourpoint l'archer attachera ses chausses. Ainsi flottera dedans son jacque et sera à son aise; car on ne vit oncques tuer de coups de main ni de flèche, dedans lesdits jacques, les hommes, et y soulaient (avaient coutume) les gens bien combattre. » — On appelait encore jack on jacque de mailles, une armure faite d'anneaux entrelacés. Les poltrons qui se battaient en duel, dit Furetière, mettaient un jacque de mailles sous leur pourpoint; ce qui obligea ceux qui ne voulaient pas user de supercherie à mettre pourpoint bas en se battant.

JACOBINS. — Ordre religieux institué en 1216. On désignait encore les jacobins sous le nom de frères précheurs et de dominicains. Voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

JACÒBINS (Club des). — Ce club (voy. CLUB) désigné d'abord sous le nom de club hreton, puis de société des amis de la constitution, s'établit à l'aris après le 6 octobre 1789, dans l'ancien couvent des jacobins de la rue Saint-Honoré. De là vint le nom de club des jacobins. La violence de ce parti devint extrême, depuis le 10 août 1790. Le jacobinisme ou parti du club des jacobins eut des ramifications dans toute la France. Ce club fut un puissant auxiliaire de Robespierre et partagea sa destinée. Il fut ferme le 19 novembre 1794, peu de temps après la chute de Robespierre.

JACQUART (Métier à la). — Cette machine, inventée au commencement du xix\* siècle et honorée d'une récompense nationale dès 1806, est due à un Lyonnais du nom de Jacquart. Elle a perfectionné les métiers à tisser, en substituant un travail purement mécanique à la main-d'œuvre de l'ouvrier.

JACQUE. — Espèce de casaque appelée aussi Jack. Voy. JACK.

JACQUE BONHOMME. — Ce sobriquet fut donné aux paysans à une époque où la féodulité avait perdu les traditions de régime patriarcal et dégénérait en odieuse tyrannie. On admettait alors comme principe de gouvernement cette maxime:

Oignes (flattes) vilain, il vous poindra (battra), Poignes (battes; vilain, il vous oindra (flattera). Les jacques protestèrent contre cette tyrannie systématique par le soulèvemen de 1358, pendant la captivité du roi Jean. La jacquerie exerça d'horribles représailles et fut elle-même étouffée dans le sang.

JACQUEMART. — Nom que l'on donne dans la Flandre à une figure en fer qui, armée d'un marteau, frappe les heures que marque l'horloge. Un des jacquemarts des plus remarquables est celui que l'on voit à Dijon au-dessus du portail de la cathédrale. Il faisait partie de la célèbre horloge de Courtrai qui fut enlevée de cette ville par Philippe le Hardi et transportée à Dijon.

JACQUERIE. — Révolte qui ent lieu en 1358, et dans laquelle les paysans, désignés sous le nom de jacques, exercèrent d'effroyables ravages.

JACQUES (Les). — Paysans qui prirent part à la révolte de 1358.

JALLAGE. — Droit féodal que le seigneur prélevait sur le vin vendu en détail dans ses domaines; on l'appelait aussi jailage, jaillage et jalage.

JAMBART ou JAMBIÈRE. — Partie de l'armure qui couvrait la jambe. Voy. Armes, fig. M.

JAMBONS. — Varron remarque, dit le Grand d'Aussy, qu'un des principaux commerces des Gaulois avec Rome etait celui des jambons et du cochon salé. En effet les forêts immenses dont leur pays était couvert leur permettaient aisément de nourrir, sans frais, un grand nombre de ces animaux. Ceux des Gaulois qui s'établirent dans l'Italie septentrionale y élevèrent aussi beaucoup de porcs; Polybe nous apprend qu'ils en entretenaient des troupeaux considérables. Les barbares qui envahirent la Gaule restèrent fidèles à cet usage. Le second chapitre de la lei salique, composé de dix-neuf articles, roule tout entier sur le vol des porcs. La loi des Visigoths contient quatre articles sur le même sujet; elle prononce une amende de deux sous contre quiconque coupera un grand chêne, et d'un sou sealement si le chêne est petit. Les nations barbares estimaient beaucoup la chair de porc : les rois mêmes en entretensient pa grand nombre dans leurs domaines, tant pour la consommation de leur table et de leur maison que pour l'augmentation de leur revenu. Il est question de ces troupeaux dans le testament de Saint-Remi. Charlemagne recommande aux intendants de ses villæ d'y nourrir, entre autres animaux, force cochons. Dans un état des

us et des dépenses de Philippe Au-, pour l'anuée 1200, rapporté par el, une somme de cent sous est desà l'achat de cinq cochons. Un règle-que fit, en 1345, Humbert, dauphin ennois, prouve combien était abonla consommation que l'on faisait de nde de porc. Humbert fixe la maison semme à trente personnes; et, pour ente personnes il assigne un cofrais par semaine et trente cochons par an; ce qui faisait, par année, chaque personne, une consommae trois cochons. On élevait des porcs e dans les villes, et ce fut seule-sous le règne de François Ier qu'on nt à mettre un terme à cet usage; le eau fut chargé de saisir tous les coqu'il trouverait errants et qui n'apindraient pas à l'ordre de Saint-An-

, avait quelquefois des festins où e servait que de la viande de porc. epas étaient nommés baconiques, du mot bacon, qui signifiait porc. A, le chapitre de Notre-Dame, dans ns jours de cérémonie solennelle, droit à un repas baconique; tellé i ce que prétendent quelques au-, l'origine de la foire aux jambons, tenait autrefois au parvis de la caale (Le Grand d'Aussy, Vie privée rançais). La foire aux jambons encore aujourd'hui, mais elle a été 'érée au boulevard Bourdon. L'étament de cette soire s'explique enpar l'usage de se décarémer à Pâavec un jambon. On bénissait à e le jambon ou le lard qu'on desti-. cet usage; et les anciens rituels nnent l'oraison particulière empour cette bénédiction.

SENISME. — Ce mot vient de Jansen isénius, évêque d'Ypres, mort en et désigne une doctrine qui troubla nce aux xviie et xviiie siècles. Le pe fondamental du jansénisme était destination des élus; les janséou disciples de Jansénius n'admetpas que Dieu fût mort pour tous les es. La Sorbonne fit extraire et coni cinq propositions d'un traité de ins intitulé Augustinus. Le pape ent X confirma, en 1653, la conition prononcée par la Sorbonne. nsénistes prétendirent que les cinq sitions condamnées n'étaient pas 'Augustinus. L'assemblée du clergé rs rédiger un formulaire par lees membres du clergé régulier et er adhéraient à la condamnation acée contre les cinq propositions et

déclaraient qu'elles étaient formellement contenues dans le livre de Jansénius. Les jansénistes opposaient la distinction du fait et du droit, et, tout en reconnaissant l'infaillibilité du souverain pontife en matière de foi, la rejetaient pour les questions de fait. Les opposants furent persécutés, et quelques-uns enfermés à la Bastille. Enfin, en 1668, la paix de l'Eglise réconcilia pour quelque temps jansénistes et molinistes. Antoine Arnauld, Nicole, et d'autres jansénistes célèbres s'occupèrent alors d'ouvrages réelment utiles. Ce fut vers cette époque que parurent le Traité de la perpétuité de la foi par Arnauld et Nicole, et les Essais de morale de Nicole.

La querelle du jansénisme ne se réveilla que dans la dernière partie du règne de Louis XIV, à l'occasion d'un livre du P. Quesnel, de l'Oratoire, intitulé Réflexions morales sur le Nouveau Testament. Cent onze propositions extraites de cet ouvrage furent condamnées par la célèbre bulle Unigenitus (8 septembre 1713). Une violente opposition s'éleva contre cette bulle, et, pendant une grande partie du xviii siècle, les jansénistes continuèrent de s'agiter. Ils avaient leurs fanatiques, désignés sous le nom de convulsionnaires; c'était au cimetière de Saint-Médard, sur le tombeau du diacre Paris, que se passaient, en 1727, ces scènes étranges que les jansénistes prenaient pour l'effet d'une puissance surnaturelle. La querelle s'envenima au point que l'autorité ecclésiastique refusa les derniers sacrements à ceux qui n'étaient pas munis de billets de confession délivrés par un prêtre non suspect de jansénisme. Persécutés pendant une partie du xviiie siècle, les jansénistes finirent par se venger sur leurs ennemis les plus ardents, les jésuites, et contribuèrent puissamment à les faire chasser de France (1762).

A cette époque, le jansénisme indiquait moins une secte religieuse qu'un parti qui se recrutait surtout dans les parlements et dans une portion notable du clergé. Il avait sa caisse que l'on désignait dans le public sous le nom de botte à Perrette. Elle provenait d'un legs de Nicole qui avait prescrit par son testament que le revenu de ce legs fût employé en œuvres pieuses. La bolle à Perrette donna lieu à plusieurs procès dont le plus cèlèbre eut lieu en 1778. On prétend que cette caisse servait à payer la gazette du parti janseniste, à se concilier des adeptes, à envoyer des agents en différents lieux; enfin à publier et distribuer des brochures favorables au parti. — Il a été

composé un grand nombre d'ouvrages sur le jansénisme; la plupart sont peu lisibles aujourd'hui. Un des plus recents et des meilleurs est l'Histoire de Port-Royal, par M. Sainte-Beuve. On sait que le monastère de Port-Royal fut un des principaux asiles du jansénisme.

JANSENISTES. — Ce mot, comme tous les noms de parti, a eu plusieurs significations. On appelait d'abord jansenistes les disciples de Jansénius, evêque d'Y-pres, mort en 1640 (voy. Jansénisme. — Plus tard on désigna sous ce nom les adversaires des jésuites et les partisans d'une morale sévère en opposition aux maximes relachées des molinistes. — Par extension, on appela jansénistes, au xvii siècle, des manches que portaient les femmes pour couvrir leurs bras.

JANVIER (1°). — Voy. Jour de l'An. JAQUE. — Voy. Jack. JAQUEMART. — Voy. JACQUEMART.

JARDIN. — L'art de cultiver et d'embellir les jardins est un de ceux qui ont le plus contribué à l'agrément des propriétés. J'en dirai quelques mots en m'appuyant sur l'Histoirs de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy. La Gaule emprunta la plupart des arbres

fruitiers à des climats plus doux : l'abricotier vint de l'Arménie; le cerisier de Cerasonte, ville du Pont; le citronnier de la Médie; l'avelinier, du Pont; le châtaignier, de l'Asie Mineure, et le noisetier de la Perse; l'amandier, de l'Asie; le grenadier de Chypre ou de l'Afrique; le cognassier, de la Crète (Candie); le figuler, de l'Italie ; l'olivier, de la Grèce, etc. Cependant il ne faut pas oublier que la Gaule avait ses arbres indigènes, et au premier rang so place le chêne. Les Gallo-Romains entourèrent leurs maisons de campagne de jardins qu'ils cultivaient avec un soin qui allait jusqu'au luxe et à la magnificence. Julien, dans l'éloge qu'il fait de Lutèce (Misopogon), remarque, entre autres choses, la bonté de ses vignes et le grand nombre de figuiers que les Parisiens élevaient avec beaucoup d'art et de soin, les couvrant

de paillassons pendant l'hiver pour les garantir du froid. Les invasions des barbares détruisirent sans doute la plupart

des jardins de la Gaule. Cependant, For-

tunat, évêque de Poitiers, célèbre le

jardin de la reine Ultrogote, femme de Childebert ler, roi de Paris. « On y voit,

dit-il, des gazons émaillés de fleurs, des

roses, des vignes et des arbres fruitiers.

Ces arbres out été plantés par le roi

lui-même, et la main qui les a plantés ajoute à la qualité de leurs fruits. » Le même écrivain, dans des vers adressés à l'abbesse et aux religieuses du couvent de Sainte-Radegonde, qu'il appelle sa mère et ses sœurs, leur annonce qu'il leur envois des châtaignes dans un panier tresse de sa main et des prunes saurages qu'il a lui-même cueillies dans la forêt. Les jardins de Charlemagne, d'après le capitulaire où l'on voit qu'il s'en occupe tout spécialement (capit. de villis), ne paraissent pas avoir ète autre chose que de grands vergers, avec un potager dans lequel on plantait quelques fleurs. Celles que demande l'empereur sont des lis, des roses, des pavots, du romarin, de l'héliotrope, de l'iris, etc. Quant aux arbres à fruits, il exige qu'il y ait des sorbiers, aveliniers, cognassiers, néfliers, amandiers, figuiers, noyers, châtaigniers, pêchers, mûriers et diverses sortes de pruniers, de poiriers et de pommiers.

Sous les rois de la dynastie capétienne, le jardin de Louvre avait un vignoble; on y faisait du vin et le roi Louis le Jeune assigna, en 1160, à un ecclésiastique six muids à prendre annuellement sur ce vignoble. Le jardin du Louvre s'emballit sous les rois de cette race et se fit remarquer par ses treilles, ses berceaux, ses tonnelles, ses préaux, ses pavillons de verdure, etc. Charles V avait en autre. jardin de vingt arpents, sur les bords de la Seine, à l'endroit où cette rivière entre dans Paris. On voit, par les plantations qu'y fit ce prince, que le jardin royal abondait surtout en arbres utiles, poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, etc. En général, jusqu'au xvie siècle, les arbres étaient plantés en plein air. On n'avait point imaginé qu'il fût possible de les appliquer contre les murs épais des châteaux et de leur procurer un abri contre les froids. On ne les soumettait point à la taille; en un mot, on laissait tout faire à la nature.

Sous le règne de François I on commença à croire que la culture des arbres était une science, et qu'elle méritait d'être étudiée. Plusieurs auteurs, et entre autres Mizaud, Bélon, Champier, Charles Étienne, la plupart savants et médecins, écrivirent en latin sur l'art de cultiver les jardins. On trouve dans leurs ouvrages plus de pédantisme et de pratiques superstitieuses que de véritable intelligence du jardinage; l'un recommande de nettoyer l'àtre de la cheminée le 1 panvier; un autre de prononcer des vers latins pour appeler la faveur des dieux, etc. Cependant ces ouvrages annonçaient que l'on

vec zèle des jardins; et il de-; sortir de ces recherches un t du jardinage. Le Théâtre re d'Olivier de Serres dénote réel. L'évêque du Mans, du imata en France beaucoup de l'arbres rares et précieux. Bés Remontrances sur l'agricul-, proposa au roi d'introduire en principaux produits de l'agriingère. Son projet fut agrée par ais la mort de ce roi qui arriva e temps après (1559) empēcha suite à cette proposition. Les : la fin du xvi• siècle exercèrent se influence sur l'agriculture l et spécialement sur l'art de d'embellir les jardins. Ce fut au xvii• siècle que les travaux d'Andilly, de La Quintinie, de tc., ajouterent à l'utilité et à la 3 jardins. Les deux premiers it surtout à rendre les jardins ictifs. On fut redevable à d'Antraité sur la manière de bien s arbres fruitiers. La Quintinie table chef-d'œuvre dans le po-Versailles et traça les règles jardins potagers. Quant à Le ionna aux jardins de Louis XIV 3 symétrique et une grandeur lie avec les palais de cette époe peut nier cependant que cette un peu monotone ne fatigue, rsque l'artiste ne dispose pas, Versailles, d'un vaste emplacese dégoûta de la régularité et a à reproduire la variété et les des scènes de la nature. De dins qu'on a nommés jardins parce que le goût en était suridu en Angleterre.

u xvi• siècle, Palissy avait orné s de grottes, de cascades et de . Au xviie siècle, Fresny avait ssiné des jardins où les lignes taient prétérées aux allées d'une s monotone. Mais ce fut surtout erre, vers 1720, que Kent cherduire, par le dessin des jardins, essions grandes, solennelles et de la nature. Ce goût a passé eterre en France, et a occasionné able révolution dans la disposijardins. - On pourra consulter jet le Traité du jardinage selon cipes de la nature et de l'art, ues Boileau, Paris, 1638; La t la pratique du jardinage, par ille, Paris, 1700; L'architecture ns, Paris, 1757; La formation ns, Paris, 1775; La manie des anglais, par Chabanon, Paris,

1775; La théorie des jardins ou l'art des jardins de la nature, par J. M. Morel, Paris, 1802.

JARDIN DU ROI. — On trouve, de tout temps, à Paris, un jardin que l'on désignaît sous le nom de Jardin royal ou Jardin du roi. Les poésies de Fortunat (livre VI, chap. viii) prouvent qu'il y avait un jardin près du palais des Thermes, où Childebert ler faisait sa résidence (voy. JARDIN). Dans la suite, les rois qui avaient encore d'autres palais, les entourèrent aussi de jardins. Louis le Jeune donna, en 1160, au chapelain de Saint-Nicolas, six muids de vin à prendre sur les treilles ou vignes du jardin de son palais. Le jardin royal de la Cité exista jusqu'au commencement du xviie siècle. En 1606, on prit les terrains de ce Jardin royal pour ouvrir la rue de Harlay et la place Dauphine, et construire les quais d'une partie de la Cité.

Il y avait aussi des jardins annexés au Louvre, dont on attribue ordinairement la construction à Philippe Auguste, quoiqu'elle paraisse antérieure. Trois jardins royaux existaient près de ce château: l'un était situé dans le lieu qui a porté jusqu'à nos jours le nom de place de l'Oratoire; les deux autres, appelés jardins du roi et de la reine, étaient beaucoup plus rapprochés du château. Les deux petits jardins furent détruits par François Ier, Henri III et Henri IV. Le grand jardin a subsisté jusqu'au règne de Louis XIII,

qui le supprima entièrement.

Le quartier Saint-Antoine avait aussi ses jardins royaux : l'un annexé au palais des Tournelles qui avait été bâti par Charles V, et l'autre à l'hôtel Saint-Paul qui datait du même règne. Plusieurs rues du quartier Saint-Antoine, et entre autres la rue Beau-Treillis rappellent les jardins qui dépendaient de l'hôtel Saint-Paul. Quant au veritable jardin royal (jardin botanique ou Jardin des Plantes), il ne date que du règne de Louis XIII. Paris avait, il est vrai, un jardin botanique dès 1591, mais il fut bientôt abandonné. En 1598, le médecin Richer de Belleval établit à Montpellier un jardin des plantes. Houel fonda, en 1600, le jardin des apothicaires de Paris. Mais le véritable jardin des plantes, qui est devenu un des principaux établissesements de l'Europe, ne remonte qu'à l'année 1626. Voy. Jardin des Plantes.

JARDIN DES PLANTES. — Le Jardin des plantes, qu'on appela d'abord jardin royal, fut établi par Louis XIII en 1626, sur les instances de Guy de La Brosse, médecin ordinaire de ce roi. Le cardinal

de Richelieu, le chancelier Séguier et le surintendant Bullion contribuèrent à fournir les fonds nécessaires pour l'entretien et la clòture du jardin royal. La Brosse fit venir de tous côtés des plantes rares dont il orna ce jardin. Il y en avait plus de deux mille notices dans un catalogue qui sut livré au public. Quelques années après, en 1640, Guy de la Brosse com-mença à faire des leçons publiques de botanique. C'était le premier médecin du roi qui était directeur du jardin des plantes. En cette qualité, Valot et Fagon en eurent successivement l'intendance et l'enrichirent considérablement. En 1665, on publia un nouveau catalogue des plantes du jardiu royal, elles s'elevaient à plus de quatre mille. En tête de ce catalogue intitulé Hortus regius, Fagon avait placé un petit poeme latin. Ro-bin, garde du jardin des plantes, était tellement occupé de ses fleurs, que Guy Patin écrivait, en parlant de ce Robin: « Cet homme fera changer le proverbe. On ne dira plus, il ressouvient à Robin de ses slutes; mais il ressouvient à Robin de ses fleurs. » Ce fui principalement sous l'administration de Colbert que le Jardin des plantes prit de vastes développements. Ce ministre y institua des cours publics de botanique, de chimie, d'anatomie et de chirurgie. Au xviiie siècle, Buffon, Bernard de Jussieu, Daubenton contribuèrent à donner une nouvelle importance à cet établissement. Le premier en etait directeur; le second y professait la botanique et le troisième était conservateur du cabinet d'histoire naturelle. Depuis cette époque on n'a cessé d'agrandir le jardin des plantes, d'y réunir des specimens de toutes les plantes et de tous les animaux et d'y perfectionner l'enseignement scientifique. Un rapport lu par George Cuvier à la séance publique de l'Institut (24 avril 1824) prouve que le jardin des plantes renfermait alors vingtcinq mille espèces de plantes exotiques, tandis que, vingt ans auparavant, il n'en contenait que huit mille. Voy. Muséum D'HISTOIRE NATURELLE.

JARRETIÈRE (Ordre de la). — Quoique cet ordre de chevalerie ait été sondé par un roi d'Angleterre, Édouard III, il intéresse la France et par l'occasion qui le sit instituer et par la devise qui est française. On prétend qu'il sut institué à l'occasion de la victoire remportée à Crécy par Édouard HI (1346). Ce roi avait, dit-on, donné pour mot d'ordre garter (jarretière). Une tradition plus commune, mais peu historique, raconte que dans un bal la comtesse de Salisbury, qui était aimée

du roi, laissa tomber sa jarretière, qu'Edouard III la releva. Les courtist s'étant mis à rire et la comtesse à rout le roi aurait dit : Honni soit qui ma pense. Ces mots sont restés la devise l'ordre de la Jarretière.

JAUGEAGE, JAUGEUR. — On appiaugeage l'action de mesurer avec un ton la capacité d'un tonneau. — Le ju geage était aussi le droit que prélevai les jaugeurs ou officiers chargés de s' surer de la capacité des tonneaux et tres vases.

JAUNE (Couleur). — Le *jaune* é réputé une couleur ignominieuse. rouelle ou marque distinctive que juiss portaient sur leurs vêtements, s vant les prescriptions du concile de : tran tenu en 1215, était de coul**eur jau** Après la révolte et la condamnation connétable de Bourbon, la porte et seuil de sa maison furent peints en ja (Sainte-Palaye, vo Jaunk). « Ce q ajoute cet auteur, était l'ancien usage Français. » On voit, sous Louis XII, cordelier faire amende honorable en bit séculier mi partie de jaune et de vi tenant une torche bigarrée des mêt couleurs. On peignait encore en jau au xvii siècle, la porte et le seuil maisons de ceux qui avaient trahi l patrie. Lorsque le prince de Condé abandonné la France pour passer du ( de l'Espagne, en 1653, un arrêt du p lement de Paris le condamna à n comme coupable de haute trahison, e porte de son hôtel à Paris fut pei en jaune (Journal inedit du règne Louis XIV, manuscrit de la Bibliothe impériale).

JEAN (Feux de la Saint-Jean). — V FRUX DE JOIE ET DE LA SAINT-JEAN.

JEAN (Ordre de Saint-Jean de Jéru lem). — Cet ordre, fondé à la suite la première croisade, a porté succes vement les noms d'ordre des Hospitals de Saint-Jean de Jérusalem, d'ordre Rhodes et d'ordre de Malte. Yoy. Ci VALERIE.

JEAN-DE-DIEU (Religieux de Sain — On appela aussi frères de la chasces religieux, qui furent établis en 16 Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

JEAN DE NIVELLE. — L'express proverbiale de chien de Jean de Nive qui s'ensuit quand on l'appelle vie selon Furetière, de la conduite que 1 Jean de Montmorency, seigneur de velle. Ayant donné un soufflet à son pè il sut cité au parlement et sommé à 1 de trompe de comparoir en justice; mais plus on l'appelait, plus il se hâtait de fuir du côté de la Flandre. On le traitait de chien, ajoute le même auteur, à cause de l'horreur qu'inspirait son crime.

JÉHU (Compagnies de). — Les compagnies de Jéhu ou de la vengeance, dont le nom mal compris a été quelquefois transformé en celui de compagnies de Jésus, s'organisèrent dans le midi de la France après le 9 thermidor (1794). Les membres de ces associations vengèrent des crimes par des crimes et commirent d'atroces violences en 1795. A Lyon, ils forcèrent les prisons, égorgèrent soixante-dix ou quatre-vingts terroristes qui y étaient enfermés et jetèrent leurs cadavres dans le Rhône (24 avril 1795). Ces bandes étaient aussi désignées sous le nom de compagnies du soleil.

JÉRUSALEM. — Voy. Assisés de Jé-Rusalem et Pèlerinages.

JESUITES. — On appelle jésuites les, membres d'un ordre religieux fondé en 1540, par l'Espagnol Inigo Lopez de Recalde, plus connu sous le nom d'Ignace de Loyola. Les jésuites s'établirent en France, **en 1545.** Au mois de janvier 1550 (1551), ils obtinrent des lettres patentes qui confirmaient la bulle qui instituait leur ordre et leur permettaient de bâtir un collége à Paris. Guillaume Duprat, évêque de Clermont, fonda alors pour les jésuites l'établissement qui s'est appelé successivement collège de Clermont, collège Louis le Grand, Prytanée, lycée impérial, lycée Descartes, et enfin lycée Louis le Grand. Les jésuites ne s'établirent pas à Paris sans rencontrer de sérieux obstacles. Il leur fallut soutenir contre l'université un long procès qui ne fut jamais jugé. Chassés par un arrêt du 29 décembre 1594, à l'occasion de l'attentat de **Jean Châtel sur la personne de Henri IV,** ils furent rappelés en 1603. Henri IV fit alors construire pour eux le collège de la Flèche. Ils obtinrent en 1609 l'autorisation de reprendre leur enseignement à Paris et dans toute la France; mais à conditiou que leurs élèves se soumettraient pour la collation des grades aux examens des universités. Depuis cette époque, les jésuites forent constamment les confesseurs des rois de France. Mèlés à toutes les affaires politiques, ils excitèrent des haines violentes, et leur ordre finit par être expulsé de France (1762-1764).

Comme il est toujours difficile de parler des jésuites avec impartialité, j'emprunterai, pour faire connaître l'organisation de cet ordre, un passage de Fleury, dans

son livre de l'Institution chrétienne ( Ire partie, chap. xxII ) : « En 1534, saint Ignace de Loyola jeta les fondements de la société des jesuites par le vœu qu'il fit avec ses dix compagnons, en la chapelle basse de Montmartre, prés de Paris. Son institut fut approuvé, l'an 1540, par le pape Paul III. Il avait pour but le service du prochain dans tous les besoins spirituels, le catéchisme, la prédication, la controverse contre les hérétiques, l'administration de la pénitence. Il nomma sa compagnie la compagnie de Jésus qui s'est étendue par toute la terre habitable avec le succès que chacun voit. Elle est composée de quatre sortes de personnes: les écoliers, les coadjuteurs spirituels. les profès, les coadjuteurs temporels. Les profès sont le principal corps de la compagnie, et suivant la première approbation de leur institut ils ne devaient être que soixante; mais leur grande utilité fit bientôt lever cette restriction. Les coadjuteurs spirituels sont les prêtres agrégés à la société pour faire les mêmes fonctions que les profès; mais la société n'est pas engagée de même à leur egard, et ils peuvent être congédies quand il est jugé expédient. Les coadjuteurs spirituels sont comme les frères laïcs chez les moines. En France, ils passent tous également pour religieux, dès qu'ils ont fait leurs vœux. Outre les trois vœux ordinaires, les jesuites profès en font un particulier d'obéir au pape en tout ce qui regarde l'utilité des âmes et la propagation de la foi; mais le pape n'use point de ce pouvoir, il le laisse au général.

« Les clercs réguliers, comme les jésuites et les théatins, dit encore Fleury
(ibid., chap. xxv), sont établis à peu
près sur le même pied que les moines
mendiants, avec les mêmes pouvoirs
d'exercer partout les fonctions ecclésiastiques et avec les mêmes priviléges. Ils
diffèrent principalement des autres religieux, en ce qu'ils ne chantent point l'office, étant d'ailleurs assez occupés et
ayant eu plus d'attraits pour l'oraison
mentale. Ils ne pratiquent à l'extérieur
aucune austérité corporelle, et ont gardé
l'habit ordinaire des prêtres séculiers de

leur temps. »

Les jésuites furent condamnés, en 1762 et 1763, par la plupart des parlements, comme enseignant une doctrine dangereuse. Un édit royal du mois de novembre 1764, enregistré au parlement de Paris le 1er décembre suivant, abolit la société des jésuites en France, mais en permettant aux membres de cet ordre de vivre dans le royaume comme simples particuliers, soumis à l'autorité des évêques. Par

suite de cet édit, les collèges et autres établissements des jésuites surent sermés. Le pape Clément XIV prononça la suppression des jésuites par un bref du 21 juillet 1773; mais cet ordre fut rétabli en 1814 (7 août) par Pie VII. Les jésuites rentrèrent bientôt en France sous le nom de pères de la foi, et formèrent des établissements a Montrouge près de Paris, à Saint-Acheul près d'Amiens, à Montmorillon, Bordeaux, Toulouse, Vannes, Besançon, Forcalquier et Soissons. Ces maisons furent fermées à la suite des ordonnances de 1828; mais les jésuites n'ont pas cessé d'exister en France, où ils comptent au-jourd'hui un grand nombre d'établissements. Ils s'y consacrent, comme autrefois, à la prédication, à l'enseignement, à la direction spirituelle, à la controverse et aux missions. Les jésuites ont quatre espèces de maisons : 1º les maisons prosesses, qui, d'après leur institut, ne doivent vivre que d'aumônes; 2° les maisons de probation ou de noviciat : 3º les colà un supérieur que l'on appelle provincial, et qui relève lui-même du général résidant à Rome. — On a composé un grand nombre d'ouvrages sur l'origine, le caractère et l'histoire des jésuites; mais on ne trouve dans aucun de ces livres une véritable impartialité; ce sont presque toujours des plaidoyers pour ou contre les jesuites.

JET D'EAU. — Les jets d'eau ou fontaines jaillissantes, qui sont un des plus beaux ornements des jardins publics, sont déjà mentionnés au xvi siècle. De Thou (livre LXXXVI) parle des jets d'eau ou fontaines artificielles jouant au moyen d'une mécanique dès l'année 1533; mais co fut surtout à l'époque de Louis XIV que l'on perfectionna le mécanisme des eaux jaillissantes.

JETONS. — Les jetons, dont le nom vient de jeter, ont servi primitivement à compter; on n'en fait pas remonter l'usage en France au delà du xive siècle. Le plus ancien jeton d'argent du cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale est du règne de Charles VII. On lit sur quelques-uns de ceux qui ont été frappés pour le règne de Charles VIII: Entendez bien et loyaument aux comptes. Sous Anne de Bretagne: Gardez-vous des mescomptes. Sous Louis XII: Calculi ad numerandum reg. jussu Ludov. XII. Sous quelques rois suivants: qui bien jetera, son compte trouvera. L'usage des jetons pour calculer était si bien établi, dit Millin, que les rois en faisaient

fabriquer des bourses pour être distribuées aux officiers de leurs maisons qui étaient chargés des états de dépense; aux vérificateurs de ces états, et aux personnes qui avaient le maniement des deniers publics. La nature ou l'objet de ces comptes s'exprimait dans les légondes des jetons. On y lisait : Pour l'écurie de la reine, sous Anne de Bre-Pour l'extraordinaire de la tagne; guerre, sous François Ier, etc. Quelquefois ces légendes portaient le nom des cours à l'usage desquelles les jetons étaient destinés : Pour les gens des comptes de Bretagne; gettoirs (ou jetons) aux yens de finances; pro camera computorum Bressiæ. On trouve même sur quelques-uns le nom des officiers à qui on les destinait. Ainsi il y en a sur lesquels on lit les noms de Raoul de Refuge, maître des comptes de Charles VII; de Jean Testu, conseiller et argentier de François 1er; de Jean de Saint-Amadour, maître d'hôtel de Louis XII; de Thomas léges: 4º les missions. Ces diverses mai- Boyer, général des finances sous Charsons sont divisées en provinces soumises 'les VIII; d'Antoine de Corbie, contrôleur sous Henri II. Les villes, les compagnies et les seigneurs particuliers firent aussi fabriquer des jetons à leur nom et pour l'usage de leurs officiers.

Un donnait ordinairement des jetons pour étrennes aux rois et aux reines. A l'époque de Henri IV, le roi recevait deux bourses de jetons d'or et la reine deux de jetons d'argent. Sully les offrit, suivant la coutume, en 1600. Ses Mémoires font mention d'étrennes semblables pour les années suivantes. Sully faisait luimême les devises des jetons qu'il pré-

sentait au roi. Jetons historiques. — On a frappé aussi des jetons historiques, dont la série commence à Louis XIII. Le premier de ces jetons a rapport à un acte public et solennel par lequel ce roi consacra sa personne et la France et les mit sous la protection spéciale de la Sainte Vierge. L'un des côtés représente un autel antique, sur lequel est posée la couronne royale; le nom de Louis XIII remplit le panneau carré de l'autel avec cette inscription: Gallia fundata. Au revers est une petite chapelle en forme de ruche avec un essaim d'abeilles, au milieu duquel est le roi; on lit ces mots dans le cercle extérieur : regis ad exemplum. Il parut quelques jetons historiques à l'occasion des enfants qu'eut le même prince après vingt-deux ans de mariage. Mais ces jetons se multiplièrent principalement sous Louis XIV. Le plus ancien de son règne est relatif à sa première éducation; les autres sont destinés à rappeler les

événements les plus remarquables de son règne. Il parut, à Paris, en 1693, une Histoire de Louis le Grand par les médailles, emblèmes, devises, JETONS, etc.,

par Claude-François Menestrier.

Jetons de présence. — En 1701, le roi accorda aux académies des jetons d'argent qui se distribuaient chaque jour d'assemblée aux membres présents. Pendant longtemps les départements du trésor royal, des parties casuelles (voy. ce mot), de la guerre, de la marine, etc., curent aussi leurs jetons. L'Académie des inscriptions était chargée d'en composer le dessin et les devises. L'usage s'établit peu à peu de donner dans les assemblées un jeton de la valeur du droit de présence; on l'appela jeton de présence. Les tribunaux, les académies, les confréries. les corporations industrielles, etc., firent frapper des jetons avec des symboles et des devises relatives à l'objet de leur institution. Cet usage existe encore aujourd'hui. Quant à l'emploi des jetons pour le calcul il a peu à peu été restreint aux tables de jeu. — Voy. dans les Mémoires de l'Academie des inscriptions, t. V, p. 259, un article intitulé de l'origine et de l'usage des jelons.

JEUX. — Il faut établir une classification pour traiter même superficiellement cette question surchargée de détails. On peut distinguer les jeux d'exercice qui ont pour but de développer les forces physiques, les jeux de hasard, dans lesquels on fait entrer certains jeux de calcul comme les échecs et les dames, enfin les jeux d'esprit qui fournissent à l'intelligence un délassement agréable et quelquefois même un exercice utile.

§ Ier. Jeux d'exercice. — Les jeux d'exercice ont dominé, dans les premiers temps de notre histoire, chez les Gaulois, les Francs et pendant l'époque feodale. Les jeux des Gaulois avaient souvent un caractère belliqueux et grossier. On les voyait à la fin des festins se livrer des combats acharnés. «Lorsque les Gaulois ont pris leur repas, dit Athénée, ils s'attaquent mutuellement les armes à la main, et donnent aux spectateurs le plaisir d'une lutte où ils ont soin de s'épargner. Il arrive cependant quelquefois qu'ils s'échauffent les uns contre les autres et qu'ils se blessent et alors le comlat deviendrait sérieux, si l'on ne prenait soin de les séparer. Ils ont aussi un jeu où ils courent souvent risque de la vie; ils l'appellent le jeu du pendu. Il consiste à suspendre un d'entre eux à un arbre, à l'aide d'une corde qu'on lui

passe autour du cou. On lui met à la main une épée dont le tranchant est bien affilé; il faut qu'il coupe la corde, au risque de rester étranglé, s'il n'y parvient pas. Ce spectacle est pour eux l'occasion de beaucoup de gaieté et de plaisanteries. » Les Gaulois nous sont aussi représentés comme passionnés pour les jeux de hasard.

Les jeux des Francs, sous la première race, étaient en rapport avec leur caractère sauvage. On rapporte qu'ils aimaient les combats de bêtes féroces. Un jour Childebert II précipita dans l'arène où combattaient des lions et des taureaux un de ses leudes qui avait bravé son pouvoir. Tout le monde connaît le trait attribué à Pépin le Bref, qui, s'adressant à ses leudes, les défia d'aller séparer un lion et un taureau qui étaient aux prises et s'élançant lui-même dans l'arène, les abattit à ses pieds. Les niœurs s'adoucirent dans la suite. Les tournois (voy. ce mot) remplacèrent les combats de bêtes feroces et furent pendant plusieurs siècles le divertissement favori des Français. Les behourds (voy. ce moi) étaient les tournois des vilains et des paysans. Les carrousels et jeux de bague étaient encore en grand honneur au xvii• siècle voy. Bague et Carrousels). Le tir à l'arc, à l'arbalète, la paume, le mail, la boule, les quilles, le jeu de Siam, etc., font aussi partie des jeux qui donnaient au corps de l'activité, de la force et de l'adresse.

Jeu de paume. — Le jeu de paume est un des plus anciens jeux d'exercice, mentionnés en France. On rapporte qu'en 1316 Louis X le Hutin s'étant échauffé au jeu de paume, fut saisi de froid et succomba. Lorsqu'en 1392, Charles VI fut tombé en démence, on construisit à la fenètre de la chambre qu'il occupait un balcon entouré d'une grille très-élevée d'où il pouvait voir jouer à la longue paume. Une ordonnance de 1394 prohiba le jeu de paume, en même temps que les jeux de dés et autres jeux de hasard comme ruineux pour les familles. On etait, en effet, passionné pour le jeu de paume, si l'on s'en rapporte à Eustache des Champs, poëte de cette époque. Décrivant la vie de cour à la fin du xive siècle, il dit que l'on faisait du jour la nuit. et de la nuit le jour; qu'après avoir passé une grande partie du jour en banquets, danses et jeux de dés, on se levait à midi pour aller jouer à la paume. Aux siècles suivants, la vogue du jeu de paume se soutint. Un moine jouant un jour, avec François ler, contre plusieurs seigneurs de la cour, fit, dit-on, un coup si adroit

qu'il fit gagner la partie au prince. Voilà un coup de moine, dit le roi. — Sire, ce sera un coup d'abbé quand V. M. rou-dra. François ler lui donna, ajoute la chronique, la première abbaye vacante. Sous Henri II, le duc de Nemours s'était fait une si grande réputation par son adresse au jeu de paume qu'il avait donné son nom à quelques coups particuliers, qu'on appelait les revers de M. de Nemours. Les savants eux-mêmes ne s'interdisaient pas l'exercice du jeu de paume. Le cardinal Bembo, dans une de ses lettres, félicite un de ses amis de quitter quelquefois l'étude pour se livrer à ce jeu.

Dans l'origine, on lançait la balle avec la main, et pour se faire moins de mal on la garnissait d'un gant élastique. On imagina, dans la suite, de tendre sur le gant de petites cordes également élastiques, et de là vinrent, par des perfectionnements successifs, la raquelle, puis le battoir. La raquette ne sut inventée que vers le milieu du xve siècle. Une corporation de maîtres paumiers, raquetiers, faiseurs d'éteufs (espèces de balles), pelotes et balles, sut établie en 1610. La passion du jeu de paume s'est soutenue jusqu'à la fin du xviii siècle. On avait construit, dans un grand nombre de villes, des salles où l'on pouvait y jouer à couvert. Ces salles étaient ordinairement beaucoup plus longues que larges, et le toit était soutenu par des poutres; les murs du fond étaient pleins et les murs latéraux n'allaient qu'aux deux tiers de la hauteur du bâtiment et étaient peints en noir; le reste était ouvert, asin que le jeu sût éclairé partout également; il y avait auprès une galerie de passage, et dans un des fonds une galerie avec des siéges pour les spectateurs. Ce fut dans la salle du jeu de paume de Versailles que les membres de l'Assemblée constituante prétèrent, en 1789, le serment célèbre qui en a conservé le nom de serment du jeu de paume.

Jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. — Les jeux de l'arc et de l'arbalète remontaient aussi à une époque fort ancienne. Une ordonnance de Charles V, rendue en 1369, recommandait ces jeux comme propres à développer la force et l'adresse. Lorsqu'en 1394 Charles VI ou ceux qui gouvernaient en son nom interdirent les jeux de hasard et même le jeu de paume, ils exceptèrent les jeux de l'arc et de l'arbalète. « Cela fut cause, dit le moine de Saint-Denis qui a écrit une histoire de Charles VI, que tous les hommes et même les enfants se livrèrent

à ces jeux avec tant de zèle qu'ils y devinrent plus adroits que les Anglais euxmêmes. » La plupart des villes et des villages avaient des sètes spéciales où les habitants s'exerçaient à tirer de l'arc et de l'arbalète. Des prix en nature ou en argent récompensaient les plus adroits. Après l'invention des armes à feu, l'orquebuse succéda à l'arc et à l'arbalète. Les arquebusiers formèrent des compsgnies et fixèrent des jours pour leurs exercices. Ces jours étaient signales par des têtes solennelles. Quelquesois plusieurs villes envoyaient leurs arquebusiers disputer le prix. Chalon-sur-Saone était un des princip**aux centres pour le** jeu de l'arquebuse. Les compagnies de quarante villes rivales y concouraient pour le grand prix de l'arquebuse, et les fêtes se prolongeaient pendant sept ou huit jours. Outre le tir de l'arquebuse, objet principal de la sête, il y avait des joutes sur l'eau, des fanfares, des feux d'artifice, des mascarades, etc.

Courses de bague, quintaine et cas-· Les courses de bague (voy. BAGUE) figurent aussi parmi les jeux d'exercice. Le jeu de quintaine consistait à rompre des lances, lancer des traits et faire d'autres exercices militaires contre un bouclier attaché à un poteau. On appelait quelquefois ce jeu course du faquin (voy. FAQUIN). Il faut encore classer parmi les jeux d'exercice les castilles dont le nom dérivé de castellum indique assez que l'on feignait d'attaquer et de désendre une sorteresse. Les custilles étaient encore usités au xvi siècle. Michel de Castelnau en cite un exemple dans ses Mémoires (livre V): « Pour clore le pas à tous ces plaisirs, le roi (Charles IX) et le duc son frère se promenant au jardin, aperçurent une grande tour enchantée, en laquelle étaient détenues plusieurs belles dames, gardées par des furies infernales, de laquelle tour deux géants d'admirable grandeur étaient les portiers qui ne pouvaient être vaincus ni les enchantements défaits que par deux grands princes de la plus noble et illustre maison du monde. Lors le roi et le duc son frère, après s'être armés secrètement, allèrent combattre les deux géants qu'ils vainquirent, et de là entrèrent en ladite tour, où ils firent quelques autres combats dont ils remporterent aussi la victoire et mirent fin aux enchantements, délivrèrent les dames et les tirèrent de là, et au même temps la tour artificiellement faite devint tout en feu. »

Au xvii siècle, le jeu de volant était à la mode, comme le prouve ce passage

des Mémoires de Mademoiselle (édit. Petitot, t. II, p. 385): « Après le plaisir de la comedie, que le carème fit finir, le jeu de volant succèda. Comme j'aime les jeux d'exercice, j'y jouais deux heures le matin et autant l'après-dinée. Mon mail s'acheva: j'y jouai avec Mme de Frontenac, qui me disputait sans cesse, quoiqu'elle me gagnàt toujours; j'avais plus d'adresse, mais la force l'emportait. »

Mail ; jeu de Siam. — Le mail était un jeu d'exercice qui consistait à lancer une boule de buis et à la faire passer par un petit arc de fer nommé la passe. Ce jeu avait beaucoup d'analogie avec la paume. - On appelait encore mail l'instrument dont on se servait pour lancer la balle ou boule; il était en bois et garni de ser avec un manche long et pliant. — Enfin le nom de mail s'appliquait à des allées d'arbres, fermées de planches, dans lesquelles on se livrait à ce jeu d'exercice. Le mail de Paris était situé près de l'Arsenal. — Le jeu de Siam était une espèce de jeu de quilles; il tira son nom des relations qui s'établirent entre la France

et le royaume de Siam vers 1684.

S II. JEUX DE HASARD. — Jeu de dés. -De tous les jeux de hasard, le plus anciennement usité est le jeu de dés. Le **poût de ce jeu avait été transmis par les** Romains aux populations du moyen âge, et il semble, d'après les romans de che-valerie, que l'habileté au jeu de dés était un des talents exigés d'un parfait chevalier. Dans le roman de Gérard de Roussillon on vante l'adresse d'un seigneur à la chasse et à la pêche, au jeu des échecs et des dés, son équité inaltérable dans les cours de justice et sa bravoure intrépide. L'adresse du joueur mise au même rang que les qualités du juge et du guerrier prouve en quelle estime on tenait certains jeux. La fabrication des dés occupait toute une corporation, celle des déciers (voy. Corporation). Les croisés du xIII siècle se livraient à ces jeux de hasard, et on raconte qu'un jour saint Louis se leva du lit où le retenait la maladie et jeta à la mer les dés, les tables et une partie de l'argent qui servait d'enjeu. A son retour de la croisade, saint Louis prohiba ce jeu dans son royaume, défendit de tenir des écoles de jeu de dés (scolas deciorum) et enjoignit de punir sévèrement ceux qui contreviendraient à cette désense. Mais l'ordonnance du saint roi ne put prévaloir sur la passion du jeu, et les prohibitions renouvelées de siècle en siècle attestent combien cette passion était profondément enracinée. Parmi les jeux de dés purs, le passe-dix, le raste et le creps sont ceux qui ont obtenu la plus triste célébrité. Le jeu de l'ois est aussi un des plus anciens jeux de hasard. Tous les jeux de tableaux ne sont que des variétés du jeu de l'ois, dont on n'a fait que changer les figures pour lui donner une apparence de nouveauté (voy. Recueil des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par M. Le Ber, t. X; j'ai beaucoup emprunté pour tout ce qui concerne les anciens jeux aux dissertations contenues dans ce volume).

Trictrac. — Le jeu de dés, joué sur un tablier en cassette qui s'appelle par onomatopée trictrac, paraît fort ancien. On le trouve désigné dans les auteurs du moyen âge sous le nom de jeu des tables. Une ordonnance de 1319 l'appelle ainsi. Il fut prohibé par les ordonnances des rois de France, comme les autres jeux de hasard.

Cartes. — Les jeux de cartes ont été introduits en France vers la fin du xive siècle, et quoiqu'on ne puisse fixer une date précise on détermine approximativement l'époque avec une certitude incontestable. En effet, on a une ordonnance de Charles V, qui, en 1369, prohibe les jeux de hasard, et, entre autres, les jeux de dés, de table (trictrac), de paume, de quilles, de palet, de soule ou ballon et de billes. Il n'y est nullement question de cartes. Le prévôt de Paris, par une ordonnance du 22 janvier 1397, fit défense aux gens de métier de jouer, les jours ouvrables, à la paume, à la boule, aux dés, aux *cartes* et aux quilles. C'est donc entre ces deux dates (1369 et 1397) que doit se placer l'introduction des jeux de cartes en France. On admet généralement que les cartes furent employées pour amuser Charles VI pendant la convalescence de la maladie mentale, où il tomba en 1392. On s'appuie sur un compte de l'argentier ou trésorier du roi, Charles ou Charlot Poupart, dans lequel on lit: Donné à Jacquemin Gringonneur, peintre, pour trois jeux de cartes à or et à diverses couleurs, de plusieurs devises, pour porter devers ledit seigneur roi, pour son ébatement (plaisir), cinquantesix sols parisis. Ce passage prouve simplement que les cartes étaient connues en France en 1392 et que l'on en fit pour le roi Charles VI. M. Le Ber en reporte l'invention aux dernières années du règne de Charles V. Sans nous arrêter à cette discussion, qu'on pourra lire dans le Recueil des meilleures dissertations pour servir à l'histoire de France (t. X, p. 291 et suiv.), il suffit de constater que le jeu de cartes était usité en France dans la seconde moitié du xive siècle. Les noms de quelques personnages, Charlemagne, La Hire, ceux de dames, de valets,

d'as qui paralt venir d'un mot celtique significant commencement et premier, de-

notent une origine française

On presend cependant que les Italiens avaient devance les autres peuples dans l'usage des cartes à jouer. En ancien manuscrit cité par Tiralsischi, dans son Histoire de la interature italienne. L.V., part. II, p. 402, parle de jeux de cartes dès le commencement du xive siècre. Un appelant trapicale et far, is les anciens jeux de cartes employes en Italie.

Parmi ies principaux jeux de cartes, on regarde le juquet et le reversis comme français, le lansqueuet comme aliemand, l'hombre comme espagnol et le tohist comme anglais. Il est necessaire de caracteriser rapidement ces jeux et quelques

autres qui s'y rattachent.

La passion des jeux de cartes était si enracinee au xviir siècle que l'on representa, en 1652, un ballet ch figuraient

les aifferents jeux de cartes.

Prauet. - On pretend que le nom de piquet vient du ceinque, a usi, que les termes principaux de ce jeu. Pic , selon quelques auteurs, signifie deutle en langue celuque; on appelle pic à ce jeu le coup dans lequel celui qui joue le premier comple trenie points avant que sen adversaire en comple aucun ; on double alors les points et on compte souante. Le repie a heu quand celui qui joue le second compte trente avant que son adversame comple aucun point; alors il comple quatre-vingl-dix. Refle, en langue celuque, designe, dibon, ce qui est double une seconde fois. Entin le moi expet est aussi celtique, d'après les memes auteurs, et signifie rustre, decau de son esperance. Lorsqu'au priject un des joueurs fait toutes les levees, son uaversaire est capet (voy. Le Bett, 1914).

Recersis — de jeu de caries paraît avoir ete adopte en France au xviº siècle. Le nom de recersis vient, dit-on, de recers ou oricae , parce q**ue, d**ans **ce jeu,** à l'opposité des autres : per gagas perd da gama paras, survant le proverbe espagnor! Pour gagner, il ne faut faire aucune levee. Les hautes cartes ont le premier rang dans les autres jeux; es moindres sont preferables an reversis. Le roi est la carte d'empante dans la plupart des jeux; au recersis, c'est un ralet. Le valet de cœur ou quincea uent le premier rang. Ce nom vient de ce da na zale signio, on abbejnit lennojn jecuver qui accompagnait les dames. Parnola est derive, suivant quelques auteurs, du celtique cinnol ou kinnol, qui sizuite soutenir, servir a appui, Le Ber, idis.'. Le recersis ciait fort à la mode au

xvne siècle. Louis XIV y jouait pendant la campagne de Hollande (Pellisson, Lettres historiques, t. III, p. 41 et 43), A la cour, le reversis durait de trois heures a six. N=• de Sevigné en parle dans plusieurs de ses lettres : « On n'a point du wat ce seine à saire les comptes, dit-elle dans une lettre du 29 juillet 1676, n'y a point de jetons ni de marques; les poules sont, au moins, de cinq, six à sept cents louis, les grosses de mille et de doute cents. Un en met d'abord vingt chacun; c'est cent, et puis celui qui fait en met dix. On donne chacun quatre leuis à celui qui **a le quinola ; on passe,** el quana en fait jouer et qu'on ne prend pas la poule, on en met seize à la poule, pour apprendre à jouer mal à propos. »

Hec. — Le hoc est un jeu de cartes qui réunit le piquet, le brelan et la séquence qu'on nomme ainsi, parce qu'il y a six cartes qui sont hoc ou assurées à celui qui les joue et qui coupent toutes les autres. Ce sont les quaire as, la dame et le valet de pique. De là est venue la locution : cela m'est hoc pour dire cela m'est assuré.

Lansquenet. — Le nom de ce jeu indique asser son origine. Il tut apporté en France par les Allemands, qui, au xvis siècle, composaient une grande partie de l'infanterie des armées françaises (voy. Lansqueners).

le freien date probablement du même ten ps; on appelait primitivement ce jeu

terian. Reguler a dit :

L'un en un e d'office exerçait un berlan.

Du temps de l'edeau la forme brelan avait prevalu, comme on le voit dans les vers suivants:

D'écclers libertins une troupe indecile La seur quelquefois un breien defenda.

l'a fouillette est une espèce de brelan où le perdant cède la place à un autre jouenr. La fouillette a été surtout en vogue an commencement de notre siècle. Vigée en parle dans le petit poème intitulée Mo journes:

Mant-nant fazira-t-il plus complaisant que sage tuture d'un tapis vert, jouet du sort volage, D'heure en beure passer jusqu'a demain matin Et du gun a la perte et de la perte au gain? t'ar, quels que soient les lieux en le hasard m'appe' e. Le rencontre tonjours la louillade éternelle.

- la boundoir, a oute cet auteur dans une note à la suite du poème, a remplacé le lote. On ne se prosente plus maintevant en bonne maison, sans voir quatre ou cinq tables de jeu dressées pour une bouilletts, c'est-à-dire pour un brelan, vù celui qui a perdu son argent cède sa place à celui qui veut perdre le sien. »

Hombre. — Le jeu de l'hombre est d'origine espagnole. Le mot hombre signifie homme. Les Espagnols regardent ce jeu comme le jeu de l'homme par excellence à cause des combinaisons profondes qu'il suppose. Les noms des cartes principales y sont dérivés de l'espagnol. On les appelle matadors, nom qui signifie en espagnol assommeur ou tueur. Le premier matador est l'as de pique. Les cartes de la couleur dont on joue se nomment triomphes. Dans la plupart des jeux, on les appelle atouts, comme étant supérieures à toutes les autres cartes.

Whist — Au xviiie siècle, l'anglomanie introduisit en France avec les modes anglaises et la littérature anglaise quelques-uns des jeux de l'Angleterre. De ce nombre fut le whist qui ne fut adopté en France qu'après la paix de 1763. Le boston est une des variétés du whist; il a dû sa vogue aux événements de la guerre d'indépendance d'Amérique et à l'insurrection de Boston qui donna le signal de

la guerre.

On peut consulter sur les jeux de cartes Bullet, Recherches historiques sur les cartes à jouer, Lyon, 1757; l'abbé llive, Eclaircissements historiques sur l'invention des cartes à jouer, Paris, 1780; Roch, Essai sur l'origine des cartes à jouer, Leipzig, 1801 (allemand), 2 vol. in-8; Samuel Weller; Singer, Recherches sur l'histoire des cartes à jouer, 2 vol. in-4°

(anglais), Londres, 1816.

Hoca, biribi, cavagnole, la belle, loto, roulette, mourre, loteries, blanques. — Il y a un grand nombre de jeux de hasard où le gain se décide par le tirage de certains numéros. Le jeu de hoca, qui fut introduit en France par le cardinal Mazarin, était de ce genre. Il se jouait avec une table divisée en trente compartiments, numérotés depuis un jusqu'à trente. Les joueurs plaçaient à volonté **leur arge**nt sur un de ces compartiments ; on tirait un numéro d'un sac qui en renfermait trente. Le banquier payait vingt-huit fois l'argent placé sur le compartiment gagnant, et gardait le reste. Le hoca sut très-sévèrement interdit dans la suite. D'autres jeux de hasard fondés sur le même principe, tels que le biribi, le caragnole, la belle, eurent une vogue momentanée au xviii siècle; le biribi se jouait au moyen d'un grand tableau divisé en soixante-dix cases avec leurs numéros et un sac qui contenait soixantequatre petites, boules avec des billets numérotés. Chaque joueur tirait à son tour une boule du sac, et, si le numéro répondait à celui de la case sur laquelle il avait mis son argent, le hanquier lui payait soixante-quatre fois sa mise. Voltaire parle du biribi dans le passage suivant d'une de ses épitres:

Il est au monde une aveugle déesse Dont la police a brisé les auteis C'est du hoca la fille enchanteresse, Qui sous l'appât d'une feinte carrase, Va séduisant tous les cœurs mortels. De cent couleurs bizarrement ornée, L'argent en main, elle marche la nuit; Au fond d'un sac elle a la destinée De ses suivants que l'intérêt séduit. La froide Crainte et l'Espérance avide A ses côtés marchent d'un pas timide. Le repentir à chaque instant la suit, Mordant ses doigts et grondant la perfide. Belle Philis , que votre aimable eour A nos regards offre de différence ! Les vrais plaisirs brillent dans ce séjour ; Et, pour jamais bannissant l'espérance Toujours vos yeux y font régner l'amour. Da biribi la déesse infidèle Sur mon esprit n'aura plus de pouvoir : J'aime encor mieux vous aimer sans espoir Que d'espérer nuit et jour avec elle.

Le cavagnole apporté de Gènes vers le milieu du xviiie siècle se jouait avec de petits tableaux à cinq cases qui contenaient des figures et des numéros. Il n'y avait point de banquier, et chaque joueur tirait les boules à son tour. Voltaire parle aussi de ce jeu qui était à la mode de son temps:

On croirait que le jeu console; Mais l'ennui vient à pas comptés, A la table d'un cavagnule S'asseoir entre deux majestés.

Ces jeux sont entièrement oubliés aujourd'hui. Le loto est le seul des jeux de cette nature qui se soit conservé. A la roulette, une bille roulant sur une table décide du gain ou de la perte des joueurs

par le point où elle s'arrète.

Parmi les jeux de hasard il faut placer encore le jeu de la mourre, célèbre en Italie et qui s'accorde bien avec la vivacité des mouvements des peuples méridionaux. On le jone en montrant une certaine quantité de doigts à son adversaire, qui fait la même chose de son còté; et celui-là gagno qui devine le nombre de doigts présentés, chacun accusant un nombre en même temps. On fait remonter le jeu de la mourre à une haute antiquité; il était en usage chez les Romains. Quand ils voulaient parler d'un homme d'une exacte probité, ils disaient : Dignus est ut cum eo in tenebris micet. « Il est tellement homme de bien qu'on peut jouer à la mourre avec lui dans les ténèbres. » Les statuts de l'ordre du cordon-jaune institué par le duc de Nevers (voy. Chevalerie, ordres de) recommandent aux chevaliers de jouer souvent à la mourre. Ce jeu était donc à cette époque en grande vogue parmi la no-

blesse française (Le Ber. ibid.).

Les loteries sont aussi des jeux de hasard; elles furent introduites en France au xvi siècle; on les nominait alors blanques du mot italien bianca, à cause des billets blancs qui y étaient en plus grand nombre que les billets noirs, comme le prouve le passage de l'asquier cité plus bas. Ce jeu ne sut d'abord exercé que comme une espèce de commerce par des marchands ou d'autres particuliers qui cherchaient à se defaire de leurs marchandises ou de leurs effets, et à en tirer le prix de ceux qui voulaient bien risquer de les obtenir par cette voie du sort ou d'y perdre leur argent : l'autorité publique n'y avait alors aucune part. Mais plus tard on tint des maisons publiques de jeu de blanques, et l'autorité fut obligée d'intervenir pour en réprimer le scandale. Malgré les ordonnances qui prohibaient les jeux du hasard, la blanque était sort à la mode en France au xvie siècle et au commencement du xviie, et il y avait des maisons où dès midi on ouvrait ce jeu.

Pasquier, dans ses Recherches de la

France (livre VIII, chap. xLIX), parle du jeu de blanque dans les termes suivants: « Voici la forme que de notre temps j'y ai vu tenir: celui qui voulait entrer en ce hasard était tenu de bailler un teston au maître de blanque, et néanmoins, au lieu de faire enrôler son nom, il apportait une devise qui était enrôlée dans un registre. Ce néanmoins, pour autant qu'il pouvait advenir que plusieurs se rencontraient en même conformité de devise qui eût causé un différend entre eux, pour obvier à ceci, enregistrant la devise, l'on ajoutait par même moyen la quantième elle était, c'est à savoir la centième ou deux centième, que plus, que moins, et tout d'une main on rendait un billet signé de la main du gressier contenant notre devise, avec le même nombre que celui qui était porté par le registre, et ainsi le maître de la blanque recevait deniers des uns et des autres, jusques à ce que le marchand eût rempli ce à quoi étaient appréciés ses joyaux. Le jour venu pour tirer la blanque, on asseoit un aveugle au milieu des deux vaisseaux, en l'un desquels étaient mises toutes les devises distribuées par petits billets avec le nombre auquel elles étaient cotées sur le registre, et en l'autre autant de bulletins, dont les aucuns conte-

naient les joyaux destinés pour celui

auquel le hasard du jeu dirait. Ils nom-

maient ceux-ci bénéfices, et les autres qui étaient sans écriture, pour cette cause étaient appelés blancs ou blanques. L'avengle ayant tiré d'une main la devise, il la baillait à un homme qui était près de lui, et de l'autre il tirait pareillement un bulletin qu'il baillait à un autre homme qui le côtoyait de l'autre part, tellement que le premier ayant fait récit hautement de la devise qui lui était mise entre les mains avec son nombre, le second répondait blanque ou bénéfice, selon le billet qui lui avait été rendu par l'aveugle, voulant par ce mot de blanque signifier un rien ou néant. Pour celui duquel on récitait la devise et le mot bénéfice, il emportait le gain de ce qui était contenu dans le billet, dont lui était après fait délivrance. Tellement qu'entre plusieurs il y avait ordinairement peu de personnes qui rencontraient aux bénéfices. Comme ainsi fut que pour un bénéfice il y eut cent ou deux cents blanques. Or avons-nous dit blanque et non blanc, par un mot français italianisé, au licu de bianco ou bianca: voire pour autant que ce mot blanque était souvent répélé, nous appelames ce jeu blanque. Ce jeu m'appreta quelquefois occasion de m'égayer en mes jeunes ans , en un sonnet sur ce jeu, par lequel il me platt de clore le présent chapitre :

Comme en celui qui d'une blanque pense Tirer tel heur qu'il s'est en soi premis, Entre les mains de l'aveugle a remis Tout le succès de sa douteuse chance;

Ainsi au sort d'une double puissance Dessous l'amour aveugle j'ai soumis. Et sous les ans, le meilleur qu'avait mis. Le ciel en moi dès ma folle naissance.

Jamais d'amour je ne tirai butin , Quoiqu'un et un et autre bulletin De mon meilleur dans sa trousse je misse;

Mais toi, ô cours d'une postérité! Si ma clameur ne te rend irrité. Fais-moi trouver dans tes ans bénéfice.

Échecs, dames. — Le jeu d'échecs que nous classons, suivant l'usage, dans les jeux de hasard, est en réalité un jeu de calcul et de combinaisons profondes; il tire, dit-on, son nom de l'arabe ou du persan scah, qui signifie roi, parce que le roi est la principale pièce du jeu d'échecs. Les uns le font remonter au siège de Troie, d'autres en cherchent l'origine dans l'Inde. Nous n'avons pas à discuter ces questions. Ce qui est certain, c'est qu'à une époque très-reculée, le jeu d'échecs était connu en France. Le calife Aroun-Al-Raschid envoya à Charlemagne un échiquier, dont les pièces étaient en ivoire et se conservaient au trésor de

:-Denis. La connaissance du jeu ecs faisait partie de l'éducation comd'un jeune chevalier, comme le vent les extraits des romans de cheie cités par Sainte-Palaye (v° Echecs). Louis reçut du seigneur de La Monun échiquier de cristal, et on peut au musée de Cluny un échiquier les pièces sont aussi en cristal et jadis appartenu aux rois de France. 307, on dansa à la cour le ballet des cs. Louis XIII aimait ce jeu avec pas-On voulut lui procurer le moyen d'y en voiture, et l'on fit faire un échi-rembourré, sur lequel les pièces es d'aiguilles en dessous, s'adapt de telle façon que le mouvement ouvait pas les faire tomber. Le cé-Philidor fut, au xviiie siècle, l'oracle pueurs d'échecs de tous les pays de ope; il trouvait au café de Charcafé de la Régence) des rivaux dide lui. Il existe en français deux es sur le jeu d'échecs, l'un de Cé-, l'autre de l'abbé Roman. Un *Traité* om et du jeu des échecs a été publié . F. Sarrazin (Paris, 1656). Walch assmann ont composé en allemand Histoire des Échecs (Halle, 1798, et

linbourg, 1839). jeu de dames n'est qu'une variété du l'échecs. On suppose que le nom de l'allemand damm qui signifie art. Ce jeu consiste, comme on le à forcer si l'on peut les remparts de dversaire et à défendre habilement ens en les soutenant l'un par l'autre. un jeu de calcul et de combinaisons le les échecs. Si le nom est moderne, paraît ancien. L'auteur du Voyage une Anacharsis en attribue l'invenaux Grecs. « Sur une table, dit-il . xx), où l'on a tracé des cases, on de chaque côté des dames ou des de couleurs différentes. L'habileté ste à les soutenir l'un par l'autre, à er ceux de son adversaire lorsqu'ils tent avec imprudence et à l'enferu point qu'il ne puisse plus avan-

hibition des jeux de hasard. — Les le hasard ont été de tout temps propar les souverains de la France. Emagne interdit les jeux de hasard un concile tenu à Mayence en 813. Toit coutumier maintint ces prohise et défendit expressément le jeu et les autres jeux de hasard, comme ouvent les extraits des anciennes mes que cite de La Marre (Traité de lice, t. I, p. 487). Le quatrième conle Latran, tenu en 1216, interdit les jeux de hasard. Les ordon-

nances de saint Louis étaient sur ce point très-explicites. En 1254, il prohiba les jeux de dés et d'échecs, et défendit expressément d'en tenir les écoles qu'on a depuis appelées académies de jeux, et, afin de couper la racine du mal, il interdit même dans tout son royaume la fabrication des dés. Joinville rapporte qu'ayant surpris, pendant la croisade, un de ses frères jouant aux dés, il prit les dés et les jeta à la mer. Charles IV le Bel, par une ordonnance de 1319, dé-fendit sous peine de quarante sous parisis d'amende de jouer aux dés, aux tables (trictrac), au palet, aux quilles, aux billes, à la boule et à d'autres jeux semblables qui pouvaient détourner des exercices militaires. Il ordonnait à ses sujets de s'occuper à l'avenir à tirer de l'arc et de l'arbalète pour se perfectionner dans les exercices nécessaires à la défense du royaume, et décida qu'il serait donné un prix à ceux qui réussiraient le mieux dans ces jeux militaires. Les or-donnances du prévôt de Paris en 1360, de Charles V en date du 3 avril et du 23 mai 1369, confirment ces prohibitions. On trouvera l'analyse de ces ordonnances et de celles qui les ont sanctionnées dans le Traité de la police de de La Marre. Les nombreux édits de l'époque de Louis XIV prouvent que les rois n'avaient pas réussi à détruire la fatale passion du jeu.

Comment s'en étonner, lorsque les rois eux-mêmes violaient leurs ordonnances et que la cour donnait l'exemple d'un jeu effréné? Les Mémoires de Saint-Simon attestent à quel point cette passion était portée à la cour de Louis XIV et il cite des faits qui prouvent que certains joueurs montraient peu de scrupule dans ie palais même du roi. En voici un exemple entre beaucoup d'autres de même nature ( Mémoires de Saint-Simon, édition in-8°, t. II, p. 123): « Le roi jouait fort gros jeu, et c'était le brelan qui était à la mode. Un soir que Seissac était de la partie du roi, M. de Louvois vint parler au roi à l'oreille. Un moment après le roi donna son jeu à M. de Lorge, à qui il dit de le tenir et de continuer pour lui jusqu'à ce qu'il fût revenu, et il s'en alla dans son cabinet avec M. de Louvois; dans cet intervalle, Seissac fit une tenue à M. de Lorge, et qu'il jugea contre toutes les règles du jeu, puis un va-tout qu'il gagna ne portant quasi rien. Le coup était fort gros. Le soir M. de Lorge se crut obligé d'avertir le roi de ce qui s'était passé. Le roi fit avertir sans bruit le garçon bleu qui tenait le panier des cartes et le cartier. Les cartes se trouvèrent pipées, et le cartier, pour avoir grâce, avoua que c'était Seissac qui les lui avait fait faire et l'avait mis de part avec lui. Le lendemain Seissac eut ordre de se défaire de sa charge (il était maître de la garde-robe) et de s'en aller chez lui. »

Maisons de jeu. — L'Assemblee constituante abolit les lois qui interdisaient les jeux de hasard; les joueurs cessèrent d'ètre poursuivis; mais les individus qui tenaient des maisons de jeu purent être incriminés (loi des 19-22 juillet 1791). Les maisons de jeu se multiplièrent pendant la révolution; elles furent prohihées par un décret du 24 juin 1806 dans toute l'étendue de l'empire. Cependant le ministre de la police pouvait faire une exception pour Paris et pour les villes d'eaux minerales pendant la saison des eaux. Une ordonnance du 5 août 1818 accorda à la ville de l'aris l'autorisation d'ouvrir des maisons de jeu et d'en percevoir les produits. Ce privilège sut confirmé par une loi du 19 juillet 1820. Enfin une loi du 18 juillet 1836 a prohibé d'une manière absolue les maisons de jeu à partir du 1er janvier 1838. Cette loi est encore en vigueur. Un emprisonnement de deux mois à six mois et une amende de cent francs à six mille francs punissent ceux qui sont convaincus d'avoir tenu une maison de jeux de hasard.

SIII. JEUX D'ESPRIT. — Nous ne comprendrons pas, sous ce nom, les pièces de théatre, mystères, tragédies, comédies, etc.; mais les délassements, qui avaient pour but de procurer un exercice agréable à l'esprit, tels que les jeuxpartis, les causes grasses, les énigmes, les bouts-rimés, etc.

Jeux-partis. — Les jeux-partis, qui étaient fort usités au moyen âge, se composaient généralement de demandes et de réponses que se renvoyaient deux chevaliers ou quelquefois un chevalier et une dame. C'étaient souvent de véritables énigmes. « Il paraît, dit Sainte-Palaye (v° Jeu-parti), qu'ils n'étaient pas aisés à entendre, puisqu'un des couplets, dont il est question dans le roman de Perceforêt, est relu trois fois pour être bien compris de celle à qui il est envoyé. »

Causes grasses. — Parmi les jeux d'esprit du moyen âge se placent des satires, bouffonneries, processions burlesques accompagnées de chansons. Les corporations des cornards et de liesse (voy. ABBÉ) ainsi que les bazochiens (voy. BAZOCHE), mèlaient des épigrammes grossières à leurs cérémonies bouffonnes. Les causes grasses étaient une de ces farces de car-

naval. C'était un plaidoyer hurlesque, où la licence des paroles semblait autorisée. On trouve des causes grasses jusqu'au commencement du xvii siècle. Cet usage fut aboli par le président de Verdun dans les premières années du règne de Louis XIII; mais il reparut dans la suite, fut proscrit de nouveau par le premier président de Lamoignon sous le règne de Louis XIV et ne fut totalement détruit qu'au xviii siècle, probablement à l'époque où les bazoches elles-mêmes furent supprimées.

Énigmes. — Les énigmes sont des espèces de descriptions allégoriques qui laissent deviner la chose décrite par ses qualités, ses propriétés, son origine ou ses effets. Ces jeux d'esprit étaient en usage dès la plus haute antiquité; et on leur donna en France une telle importance que le P. Menestrier a publié un traité spécial des énigmes. Ce qui les rend quelquefois plus piquantes, c'est qu'elles offrent un double sens. Telle est cette énigme de La Motte:

J'ai vu, j'en suis témoin croyable,
Un jeune enfant, armé d'un fer vainqueur,
Le bandeau sur les yeux, tenter l'assaut d'un cœur
Aussi peu sensible qu'aimable.
Bientôt après, le front élevé dans les airs,
L'enfant tout fier de sa victoire,
D'une voix triomphante en célébrait la gloire,
Et semblait pour témoins vouloir tout l'univers.

Tout le monde croit avoir reconnu l'Amour; mais La Motte ajoute:

Quel est donc cet enfant dont j'admire l'andace? Ce n'était pas l'Amour. Cela vous embarrasse.

Si ce n'est pas l'Amour, ce ne peut être qu'un ramoneur, auquel la plupart des traits s'appliquent très-bien, et le rapprochement entre deux personnages si différents a quelque chose de piquant et d'original.

Logogriphe. — Le logogriphe est une énigme sur un mot. On en trouve l'usage en France dès le temps de Charlemagne, comme le prouve une conversation, intitulée Disputatio, entre Alcuin et Pépin, second fils de Charlemagne. Alcuin a pris soin de nous conserver ce singulier échantillon de l'enseignement du temps, et M. Guizot n'a pas jugé inutile de traduire ce morceau comme donnant une idée des usages du siècle de Charlemagne : « Pépin: Qu'est-ce que l'écriture? — Alcuin: La yardienne de l'histoire — P. Qu'est-ce que la parole? — A. L'interprète de l'Ame. -P. Qu'est-ce ce qui donne naissance à la parole? — A. La langue. — P. Qu'estce que la langue? — A. Le fouet de l'air. — P. Qu'est-ce que l'air? — A. Le conservateur de la vie. - P. Qu'est-ce que la vie? — A. Une jouissance pour les heureux; une douleur pour les misérables, l'attente de la mort.... — A. J'ai vu dernièrement un homme debout, un mort marchant et qui n'a jamais été. — P. Comment cela a-t-il pu être? Explique-le-moi. — A. C'était une image dans l'eau.... — A. J'ai vu les morts engendrer le vivant, et les morts ont été consumés par le souffle du vivant. — P. Le feu est né du frottement des branches et il a consumé les branches.

*Bouts-rimés.* – Parmi les jeux d'esprit, il faut citer les bouts-rimés. Ce jeu consiste à remplir des rimes choisies d'avance et dont l'assemblage est d'ordinaire assez bizarre. On attribue l'origine des bouts-rimés à un poëte médiocre du xvii siècle nommé Dulot. Il se plaignait qu'on lui eût volé des sonnets dont les rimes étaient préparées. L'idée parut originale et on en fit un jeu littéraire. Sarrasin, poëte contemporain, écrivit à cette occasion un opuscule intitulé: Dulot vaincu ou la défaite des bouts-rimés. On imprima, en 1649, un recueil de boutsrimés. Quoique la vogue des bouts-rimés ne se soit pas soutenne, l'usage n'en est cependant pas entièrement perdu; ce jeu sert encore à défrayer quelques soirées à moitié littéraires ou à saire briller la facilité de certains improvisateurs.

Calembours. — Les calembours ou jeux de mots, qui tiennent au double sens qu'on attache à une expression ou à une réunion de mots, figurent aussi dans les jeux d'esprit, mais dégénèrent facilement en bouffonneries insipides. On trouve de ces jeux de mots dès les premiers temps de notre histoire. Charles le Simple était assis à la même table que l'Écossais Jean Scott. Il lui demanda en jouant sur le mot Scotus ou sottus. qui signifiait à la fois Ecossais et sot: Qu'y a-t-il entre un Scott et un sot (quid distat inter Scottum et sottum)? -Rien que la table (nil nisi mensa), » lui répondit Jean Scott. On attribue à un jeu de mots, assez grossier, du roi de France Philippe ler la guerre que lui déclara, en 1087, Guillaume le Conquérant. Faisant allusion à l'embonpoint excessif du duc de Normandie, « quand donc votre gros duc accouchera-t-il? » demanda le roi aux envoyés du conquérant. « Diteslui, répondit Guillaume, que j'irai faire mes relevailles dans Paris avec dix mille lances en guise de cierges. » Chaque lance gamie représentait six hommes; c'était donc soixante mille hommes que le duc se proposait de conduire à Paris. Sa colère tomba d'abord sur Mantes; mais il se blessa à l'incendie de cette ville et

vint mourir à Rouen (1087). Le roi de France Louis VI prouva, à la journée de Brennemule ou Brenneville (1119) son courage et son sang-froid en faisant un jeu de mots au plus fort du danger. Un soldat ennemi saisit la bride de son cheval en s'écriant : « Le roi est pris. — Ne sais-tu pas, répliqua Louis VI, qu'on ne prend pas le roi au jeu d'échecs? » Et il l'abattit a ses pieds. On pourrait multiplier les citations de ces jeux de mots historiques.

Les calembours furent surtout à la mode dans la seconde moitié du xviiie siècle. Le marquis de Bièvre se fit un nom par la facilité trop souvent insipide de ses jeux de mots. Parmi les moins mauvais, on cite le suivant : Une dame qui chantait avec prétention n'ayant pu achever sur le même ton un air qu'elle avait commencé, dit : « Je vais le reprendre en mi. — Non, madame, restez en la; » repartit un de ses voisins. Quand Voltaire revint à Paris, en 1778, il fut blessé de l'abus des calembours, qu'il regardait comme le fléau de la conversation. Il engagea Mwe du Deffant à s'unir à lui pour faire justice de cet abus. « Ne souffrons pas, lui disait-il, qu'un tyran si bête usurpe l'empire du monde. » Delille, dans son poëme de la Conversation, a bien caractérisé le calembour :

Le calembour, enfant gâté
Du mauvais goût et de l'oisiveté.
Qui va guettant, dans ses discours baroques.
De nos jargons nouveaux les termes équivoques,
Et, se jouant des phrases et des mots,
D'un terme obscur fait tout l'esprit des sots.

JEU DE FIEF. — Le jeu de fief consistait à aliéner les deux tiers d'un fief, à condition de conserver l'hommage de foi pour la terre entière et les droits seigneuriaux et domaniaux sur la partie aliénée. Le jeu de fief avait été inventé pour empêcher le morcellement des fiefs, ou, pour employer le langage des feudistes, le dépié de fief. Voy. FÉODALITÉ, § II.

JEU DE PAUME (Serment du). — Le 20 juin 1789, les membres de l'Assemblée nationale ayant trouvé fermée la salle ordinaire de leurs séances, se réunirent au jeu de paume de Versailles. Mounier y proposa aux députés de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Bailly, qui présidait l'Assemblée, lut alors la formule du serment conçue en ces termes : « Vous prêtez le serment solennel de ne jamais vous séparer, de vous rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et af-

fermie sur des fondements solides. »
Toutes les bouches répétèrent le serment;
tous, debout, le bras tendu vers Bailly,
s'engagèrent solennellement à assurer
par une constitution l'exercice des droits
nationaux.

JEUDI ABSOLU ou GRAND JEUDI. — On appelait le jeudi saint jeudi absolu parce qu'en ce jour les chrétiens soumis à la penitence publique pendant le carème, obtenaient l'absolution de leurs fautes. Il était aussi d'usage, comme on le voit dans d'anciens romans de chevalerie, que la reine donnât en ce jour des vêtements à quelques pèlerins. (Voy. Sainte-Palaye, vo Jeudi saint.)

JEUNE. — Voy. CARÈME.

JEUNESSE DORÉE. — On appela jeunesse dorée le parti qui, après le 9 thermidor, opposa des mœurs élégantes et un costume recherché à la négligence affectée de la faction democratique. Les cheveux noués en tresse et rattachés par un peigne derrière la tête, de grandes cravates, des collets noirs ou verts, un crèpe au bras, tels étaient les signes distinctifs de la jeunesse dorée. Elle luttait énergiquement dans les sections et dans tous les lieux publics contre les jacobins. Son journaliste était Fréron, qui rédigeait l'Orateur du peuple. Co parti, qui se présentait comme vengeur des victimes de la terreur et qui se composait de jeunes gens élégants, eut pour lui l'appui des femmes, qui applaudissaient à ce retour de mœurs délicates et de parures brillantes. Ce fut à la suite du 9 thermidor (27 juillet 1794) que commença cette réaction de la jeunesse doree. Elle fut vaincue au 13 vendémiaire (5 octobre 1795 ) par Barras et Bonaparte.

JEUX FLORAUX. — L'institution des jeux sloraux à Toulouse date de l'année 1323 (1324), où Charles IV visita cette ville. Sept troubadours formèrent le collége du gai savoir et établirent un concours pour la meilleure pièce de poésie sacree. Le vainqueur devait recevoir une violette d'or et le titre de docteur dans la gaie science. Ce fut Arnaud Vidal de Castelnaudary qui obtint le prix. L'année suivante, un chancelier fut place à la tête du collège de la gaie science et les sent premiers troubadours qui l'avaient institué reçurent le nom de mainteneurs. Dans la suite deux nouveaux prix furent établis , l'églantine et le souci d'argent, Il fallut remporter les trois prix pour devenir docteur ou mattre du collège du gai saroir. Cette institution déclina vers la fin du xve siècle. Les capitouls ou ma-

gistrats municipaux ne fournissaient plus les prix dont la ville s'était chargée. Ce sut alors qu'une semme, Clémence Isaure, se chargea de la dépense et soutint les sètes du gai savoir, qui prirent le nom de jeux floraux (vers 1484). Les fondations de Clémence Isaure furent dans la suite détournées de leur destination et prodiguées en dépenses inutiles et en repas qui n'avaient rien de poétique. Une nouvelle résorme devint nécessaire, et Louis XIV, par lettres patentes datées du mois de septembre 1694, transforma en académie l'ancien collége du gai savoir. Le nombre des mainteneurs fut porté à trente-cinq; ils fu-rent placés sous la présidence d'un chancelier, et on leur adjoignit vingt maitres. Tous les membres étaient nommés par le roi. Une nouvelle fleur du prix de quatre cents livres était destinée à l'auteur de la meilleure ode. Les fleurs furent, à partir de cette époque, une amarante d'or, une violette, une églantine et un souci d'argent. L'églantine était la récompense du meilleur ouvrage en prose. En 1773, le président prit le titre de modérateur au lieu de celui de chancelier et fut désigné tous les trois mois par le sort. Supprimés en 1790, les jeux flo-raux furent rétablis en 1806. Tous les trois ans la séance solennelle, qu'on appelle la fête des fleurs, a lieu le 3 mai. Voy. le Traité de l'origine des jeux floraux, lettres patentes du roi, statuts, etc., par Laloubère, Toulouse, 1715; les Mé moires pour servir à l'histoire des jeux floraux, par Poitevin Peitavi, Toulouse, 1815. L'académie des jeux floraux public un recueil annuel de ses travaux.

JEUX-PARTIS. — Petits poemes dialogués. Voy. JEU, § III.

JEUX SOUS L'ORMEL. — Réunions poétiques dont le nom même indique le caractère pastoral.

JOACHIMITES. — Hérétiques qui tiraient leur nom de Joachim de Flores, qui vivait au XIII° siècle. Ils annonçaient qu'après le règne du Père et du Fils allait commencer le règne du Saint-Esprit, où les hommes vivraient réellement selon l'esprit. L'hérésie des joachimites fut condamnée par un concile tenu à Arles en 1260.

JOAILLERIE, JOAILLIER. — Voy. Or-FÉVRERIE et ORFÉVRES.

JONCHÉES. — Pendant le moyen âge, on recouvrait les dalles des châteaux et des églises de foin et de paille que l'on appelait jonchées. Les palais royaux n'a-

vaient pas d'autre tapis. En 1208, Philippe Auguste ordonna de donner aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, toutes les fois qu'il sortirait de Paris, la paille qui aurait servi à joncher ses appartements. Les salles des colléges étaient également tapissées de foin et de paille, et une des rues de Paris où se trouvaient jadis des écoles en a conservé le nom de rue du Fouare. Les cabaretiers étaient aussi tenus de fournir la jonchée à ceux qui fréquentaient leur taverne. Cet usage commença à se perdre dès le temps des croisades. Les seigneurs avaient vu, en Orient, de riches tapis et des pavés en mosaïque. Ce luxe d'ameublement s'introduisit peu à peu en Europe et des châteaux descendit aux maisons des bourgeois. Aux dalles on substitua des pavés vernissés qu'en hiver l'on recouvrait de tapis. Les jonchées ne furent plus en usage que dans les écoles et les tavernes, où on les trouve pendant tout le moyen age. Les poésies d'Eustache des Champs prouvent que, même sous Charles VI. on couvrait encore de feuillage le sol des appartements.

JONGLEURS. — Les jonyleurs (joculatores) étaient, comme leur nom l'indique, des bateleurs et baladins qui amusaient le peuple par leurs farces. Ils eurent un grand succès aux xiº et xiiº siècles. Quelquefois ils accompagnaient les troubadours et les trouvères et remplissaient par des tours les intermèdes entre les chants du poëte. On appelait encore comirs ces espèces de bateleurs. Il semble même qu'à la longue les troubadours et les trouvères dégénérèrent en jong leurs. Parmi les conseils donnés à un troubadour du xiii siècle. se trouvent les suivants: « Sache bien trouver, bien rimer, bien proposer un jeu-parti : sache jouer du tambour et des cymbales et saire retentir la symphonie: sache jeter et retenir de petites pommes avec les couteaux, imiter le chant des oiseaux, faire des tours avec des corbeilles, faire attaquer des châteaux, faire sater au travers de quatre cerceaux, jouer de la citole et de la mandore, maner le manicorde et la guitare, garnir la me avec dix-sept cordes, jouer de la harpe, et bien accorder la gigue pour egyer l'air du psalterion. Jongleur, tu tras préparer neuf instruments de dix cordes. Si tu apprends à en bien jouer, Is fourniront à tous tes besoins; fais musi retentir les lyres et résonner les **relots. » Aux fêtes du mariage de Robert,** tère de saint Louis, les ménestrels (illi widicuntur ministrelli), qu'on peut

considerer comme les successeurs des troubadours, étaient 'de véritables jongleurs: l'un traversait les airs sur une corde; d'autres chevauchaient des bœufs couverts de drap écarlate et sonnaient du cor à chaque plat que l'on servait sur la table du roi (cornicantes ad singula fercula quæ apponebantur regi in mensa).

JOUR DE L'AN. — Le premier jour de janvier était, dès les temps les plus reculés, un jour de sète. Le second concile de Tours, tenu en 567, interdit les cérémonies païennes qui se célébraient ce jour-là en l'honneur de Janus. Il confirma une ordonnance rendue antérieurement par l'Église pour imposer un jeune de trois jours avant le 1er janvier et détourner les peuples par cette pénitence de rendre un culte aux faux dieux. Un synode tenu à Auxerre en 578 prohiba également les pratiques idolàtriques et les travestissements qui avaient lieu au 1° janvier. Cette assemblée condamna le culte rendu aux arbres et aux fontaines et l'usage de se travestir en bêtes. Ces coutumes disparurent peu à peu; mais d'autres empruntées également au paganisme restèrent. Telles furent les étrennes ou aguignettes (voy. Aguignette et Gui). Pendant les siècles mêmes où le commencement de l'année était fixé à Pâques (voy. Année), on donnait toujours les étrennes au 1er janvier. Dans l'inventaire des livres de Jean de France. duc de Berri, il est question d'un livre de Valerius Maximus, historié et écrit de lettres de cour, garni de quatro fermoirs d'argent émaillés aux armes de monseigneur, lequel sir Jean Courau lui envoya à etrennes, le premier jour de *janvier* 1401. Cependant à cette époque l'année commençait à Pâques. On trouvera d'autres preuves de cet usage réunies dans plusieurs dissertations sur le jour des étrennes qui ont été publiées par M. Le Ber, t. X du recueil des meilleures dissertations relatives à l'histoire de France.

JOURNAL. — On a quelquesois appelé journal un récit qui expose les événements jour par jour, ainsi le journal de Henri III, le journal des audiences du parlement, etc.

JOURNAL. — Les journaux ou feuilles périodiques destinées à répandre les nouvelles ne remontent en France qu'au commencement du xvii siècle. Le Mercure de France est le plus ancien journal français; commencé en 1605, il fut continué jusqu'à la fin de l'année 1644. Vint

ensuite la Gazette de France, fondre en 1631 par Théophraste Renaudot. Le Journal des Savants, établi par Denis Sallo, commença à paraître le 5 janvier 1665. En 1702, il fut placé sons la surveillance du chancelier et les auteurs furent rétribués par la chancellerie; depuis cette époque jusqu'à nos jours, le Journal des Sacants n'a souffert qu'une interruption de juillet 1792 à septembre 1824 ; il se publie encore aujourd'hui sous la direction du ministre de la justice, garde des sceuux. A côté de ces journaux censures, il circulait au milieu du xvii siècle des gazettes à la main dont quelquesunes sont parvenues jusqu'à nous ; elles furent prohibées avec une grande sévérité dès que Louis XIV eut rétabli l'ordre et effacé les dernières traces de la Fronde. Le Mercure de France reparut en 1672 sous le titre de Mercure galant. Bayle publia, en 1687, un journal littéraire intitulé Nourelles de la république des lettres. En 1701, les jésuites fondèrent un journal ou plutôt un recueil littéraire sous le nom de Journal de Trévoux. On y trouve beaucoup de dissertations intéressantes sur des questions de littérature, d'histoire, d'érudition et de philosophie. I.'Année littéraire, rédigée par Fréron, fut fondée en 1754 et continuée jusqu'en 1790.

Les journaux, dont nous venons de parler, étaient des recueils ou des feuilles qui se publiaient périodiquement une fois par semaine ou par mois. Le premier journal quotidien fut le Journal de Paris qui commença à paraître le 1er janvier 1777. Il ne devait s'occuper que de questions d'art ou de littérature; la Gazette de France restait toujours le seul journal donnant des nouvelles politiques. La révolution de 1789, en proclamant la liberté de la presse, a multiplié les journaux. Le Moniteur universel, fondé en 1789, est resté un recueil des documents les plus précieux et les plus authentiques de l'histoire moderne. Les excès du journalisme, qui produisit pendant la révolution des pamphlets monstrueux sortis de la plume de Marat, d'Hébert (le Père Duchesne), etc., amenèrent, sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, des mesures répressives. Les journaux devinrent alors plus littéraires que politiques. En 1798 fut fonde le Journal de la librairie qui paraît encore aujourd'hui et forme un curieux catalogue de toutes les publications françaises depuis plus d'un demi-siècle. Le Journal des Débats, qui date du 21 janvier 1800 a mérite aussi une place dans cette histoire rapide du journalisme; depuis son origine jusqu'à

nos jours il a compté parmi ses rédacteurs des écrivains éminents qui ont exercé une grande influence sur la littérature française. Pendant la periode de gouvernement parlementaire, qui s'étend de 1815 à 1848, le journalisme joua un rôle important; il n'est pas de mon sujet d'indiquer en détail les nombreux journaux organes des diverses opinions. Je me bornerai à rappeler quelques-unes des conditions que les divers gouvernements ont imposées à la liberté de la presse.

La censure, abolie en 1791, fut rétablie en fait sous le Directoire et en droit sous le Consulat. A l'époque impériale un censeur fut imposé à chaque journal. La restauration proclama la liberté de la presse. « Les Français, disait Louis XVIII dans la déclaration de Saint-Ouen, ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » La censure préventive fut établie par une loi du 21 octobre 1814. La loi du 9 novembre 1815 **aggrava la sévé**rité des nicsures préventives. Suspendue à l'avénement de Charles X, la censure fut bientôt rétablie. La charte de 1830 (art. 7) l'abolit; mais il fallut bientôt réprimer les excès de la presse par les lois et imposer des conditions aux journalistes. Les principales furent : le dépôt d'un cautionnement pour répondre des amendes auxquelles les délits de la presse pourraient donner lieu; un gérant responsable contre lequel sont dirigées les poursuites auxquelles le journal peut donner lieu; le dépôt d'un exemplaire da journal signé en minute par le gérant; enfin le droit de timbre.

JOURNAL, JOURNÉE. — Ces mots désignent souvent une mesure agraire, l'espace de terre qu'on pouvait labourer en un jour. — On emploie aussi le mot journalier pour indiquer un ouvrier qui travaille à la journée.

JOURNALISTE.--Ecrivain qui travaille à une feuille quotidienne ou périodique. Voy. Journal.

JOURNÉES. — Ce mot est consacré, dans l'histoire de France, pour désigner des évenements importants, surtout à l'époque de la révolution. On dit la journée des barricades, la journée des dupes, les journées de septembre, etc.

JOURNÉES FEUDALES. — On appelnit ainsi les assises de la justice temporelle de l'évêché de Metz.

JOURS (Grands) .- Voy. GRANDS JOURS.

JOURS (Hauts). — Les hauts jours, en Normandie, étaient les deux saisons où les maîtres des eaux et forêts tenaient leurs assises.

JOURS FÉRIÉS. — Jours de fètes consacrés à des cérémonies religieuses ou nationales. Les dimanches sont les jours fériés consacrés à des cérémonies religieuses. Le concordat n'a conservé que quatre autres fêtes religieuses regardées comme obligatoires : Noël, l'Ascension. l'Assomption et la Toussaint. La réduction du nombre des jours fériés avait déjà eu lieu sous Louis XIV, malgré une opposition assez vive. Le rei, sur les représentations de Colbert qui se plaignait de voir trop de jours enlevés au travail, avait obtenu de l'archevêque de Paris le retranchement de dix-sept fêtes (Mémoires de Louis XIV, t. II, p. 238).

JOUTE. - Jeu d'exercice dans lequel un petit nombre de chevaliers luttaient les uns contre les autres. « La joute, dit Sainte-Palaye (Mémoires sur l'ancienne chevalerie, t. I, p. 153, Paris, 1781), était proprement le combat à la lance, seul à seul; on a étendu la signification de ce mot à d'autres combats, suivant l'abus des anciens écrivains, qui, en confondant ainsi tous les termes, ont souvent mis de la confusion dans nos idées. » On distinguait la joute du tournoi, en ce que dans le tournoi plusieurs combattaient en même temps (voy. Tournois), tandis que dans la joute il n'y avait en présence que deux adversaires ou du moins un petit nombre de combattants. La joule était regardée comme inférieure au tournoi; en effet, dans un ancien traité que cite du Cange (vo Justa), il est dit que si un noble homme tournois et qu'il ait payé son heaume, il est affranchi du heaume de la joute, c'est-àdire de payer un droit aux hérauts d'armes pour le heaume qu'ils suspendaient; mais que le heaume de la JOUTE ne peut affranchir celui du tournoi. Philippe le Bel interdit temporairement les joutes, comme les tournois, par une ordonnance de 1312 (voy. Ordonn. des rois de Fr., 1, 509). Les conciles prohibèrent aussi les Joules, comme on le voit dans les canons cités par D. Martène (Amplissima collec-40, VIII, cap. cxxxII).

JOYAUX. — Ce mot est dérivé, par du Cange, de joyæ, que l'on employait, dans la basse latinité, pour jocalia. « Je veux, dit dans son codicille Henri, comte de Rouergue, que mes joyaux soient portés à ma fille. » (Volo quod JOYÆ meæ deferantur filiæ meæ.)

JOYEUSE. — Épée de Charlemagne. Voy. Érée. — Le mot joyeuse désigna par la suite l'épée de tout guerrier célèbre.

JOYEUX AVENEMENT. — Le droit de joyeux avénement était un impôt que l'on payait à l'avénement du roi ou d'un seigneur féodal. Dans l'origine cet impôt, qui rappelait l'or coronaire (aurum coronarium) des Romains, se composait des présents offerts au nouveau souverain. Il a été payé pour la dernière fois sous le règne de Louis XV.

JUBÉ. — Partie de l'église qui séparait le chœur de la nef; c'était là que le diacre lisait l'évangile, et le nom de jubé vient de la formule que prononce le diacre en demandant au prêtre sa bénédiction avant de lire l'évangile. Cette prière commence par les mots : Jube, Domine, benedicere.

JUBILE. — Le jubilé chrétien, imitation du jubilé des Juifs, fut institué en 1300 par le pape Boniface VIII qui en fixa le retour à cent ans. Une multitude innombrable de pèlerins se rendit à Rome pour obtenir les indulgences plénières promises par le pape. Clément VI décida, en 1350, que le jubilé reviendrait tous les cinquante ans ; Grégoire XI en fixa le retour à trente-trois ans, et l'ie II à vingt-cinq ans. Le nom de jubilé n'a été adopié que sous le pontificat de Sixte IV en 1473. Il sut pendant longtemps d'usage de faire, à l'époque du jubilé, le pèlerinage de Rome. Charles VI plaça des gardes sur la frontière pour s'opposer à la sortie des pèlerins (1399-1400) et surtout au transport de l'argent hors du royaume. Dans le même temps, dit Froissart à l'année 1399, arriva l'ouverturé de la grande indulgence de Rome qui donna sujet aux chrétiens de se préparer pour aller saluer et visiter l'église du prince des apôtres; mais, comme il se fut fait pour cela un grand transport d'argent hors du royaume, il fut fait défense aux Français d'y aller et l'on envoya exprès des gardes sur les frontières pour empêcher qu'on en put sortir. » Outre les jubilés revenant à époque fixe, il y a des jubilés établis pour les circonstances solennelles, telles que l'avenement des papes, les guerres saintes, etc.

JUDICATURE (Offices de). — On désignait sous ce nom tous les offices de juges qui, depuis le xvi siècle, étaient soumis à la vénalité. Voy. Offices.

JUGE. — Le mot juge a eu plusieurs significations. On entend généralement par juges ceux qui administrent la justice (voy. Justice et Tribunaux). Mais à l'é-

poque carlovingienne, on appelait juges des intendants des domaines royaux. « Ces juges, dit M. Guérard, avaient la police et la justice dans les domaines qu'ils étaient chargés d'administrer. Charlemagne, dans le capitulaire de villis, leur enjoignait de présider au labourage, à la moisson, aux vendanges, etc. Ils devaient acheter ou préparer les provisions de houche, percevoir les poulets et les œufs dus à l'empereur et les vendre, lorsqu'ils ne servaient pas pour sa table; entretenir les bàtiments royaux et clòtures, cuisines, brasseries, boulange-ries, pressoirs et tout le mobilier; veiller, en outre, à l'entretien des viviers Vacheries, porcheries, bergeries; à celui des boucs, des chèvres et des chiens; surveiller et diriger les ateliers d'hommes et de femmes; préparer les chariots et les approvisionnements de guerre ; élever des chevaux; nourrir des poules, oies, paons, faisans, canards, pigeons, perdrix, tourterelles, vautours et éperviers; cultiver, dans les jardins, toutes sortes de plantes, telles que lis, rosiers, herbeau-coq, sauges, etc.; ainsi que des arbres fruitiers et autres, tels que pommiers, poiriers, sorbiers, lauriers, pins, etc. Ensin ils étaient tenus de rendre, tous les ans, au roi un compte général de l'administration de ses terres, et de lui adresser des états particuliers des manses vacantes et de tous les achats des serfs. » (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon par M. Guérard, p. 439-440.)

JUG

JUGE D'ARMES. — Louis XIII créa, en 1615, un juge d'armes pour réformer les abus et usurpations d'armes ou armoiries et constater les véritables. Cette charge, remplie d'abord par François Chevriers de Saint-Mauris, fut exercée après sa mort par les d'Hozier, dont la science héraldique était célèbre.

JUGE D'INSTRUCTION. — Juge qui, sur un réquisitoire du ministère public, décerne les mandats contre les inculpés, les interroge, ainsi que les témoins, et s'efforce par l'examen des pièces et les questions adressées aux inculpés et aux témoins d'arriver à la connaissance de la vérité, et de constater s'il y a lieu de poursuivre. L'information terminée, le juge d'instruction fait son rapport à la chambre du conseil qui prononce sur le sort de l'inculpé. Voy. JUSTICE, S IV.

JUGE MAGE (judex major). — Lieutenant général du sénéchal de Provence. On trouvera dans les suppléments de du Cange une liste des juges mages (v° Judices majores). — Il y avait encore des juges mages ou grands juges dans d'autres villes, par exemple à Cluny.

JUGEMENT DE DIEU. — Le jugement de Dieu n'avait pas lieu seulement par le duel, ou combat judiciaire (voy. Duel), mais encore par les épreuves (voy. ORDALIE).

JUGEMENTS DE LA MER. — Les jugements de la mer ou rôles d'Oleron formaient un véritable code maritime adopté sur les côtes de l'Océan dès le xir siècle. La première copie authentique de ces lois est de 1266. Les jugements de la mer ont été publiés dans la Collection des lois maritimes, par M. Pardessus. Voy. Marine.

JUGES DE PAIX. — Magistrats établis par un décret du 5 août 1790 pour exercer dans chaque canton les fonctions de juges; ils sont nommés par l'empereur et sont amovibles. Les juges de paix prononcent sur toutes les actions personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à cent francs, et, avec appel, jusqu'à deux cents francs. Leurs attributions sont très-variées et comprennent les discussions qui peuvent s'élever entre les domestiques, ouvriers et maîtres, entre les locataires et propriétaires, etc. Les juges de paix ont aussi la police judiciaire dans leurs cantons.

JUGLERIE (Droit de). — On donnait ce nom, dans certaines parties de la France, à un droit qu'on appelait ailleurs mets de mariage, repas de noces, prestation de viande. Les nouveaux mariés étaient tenus de donner à manger pendant huit jours à une espèce de jongleur envoyé par le seigneur et chargé de courir et de chanter devant les mariés. — On appelait aussi juglerie ou jongleris le droit que les jongleurs payaient au seigneur d'un lieu pour y faire leurs tours. Une charte de Philippe le Bel, datée de 1298, donne à Louis comte d'Évreux, plusieurs fiefs, avec la boucherie, les ventes et la juglerie (du Cange, vo Joglaria).

JUIFS. — \$ Ier. État des juis pendant le moyen âge. — Les juis ont été pendant le moyeu âge condamnés à un état d'infériorité et d'oppression qu'attestent tous les documents de cette époque. Ce n'est pas seulement à la haine religieuse qu'il faut attribuer les persécutions dirigées contre eux. Leurs habitudes d'unuriers contribuaient encore à les rendre odieux au peuple qui rejetait sur eux toutes les calamités et leur attribuait d'atroces usages, et entre autres le sup-

plice d'un ensant égorgé le vendredi saint. De là la haine qui poursuivait les juiss et les persécutions dont ils surent victimes. En 1009, on leur imputa la profanation 'du saint sépulcre par le calise Hakem; ils surent proscrits et massacrés dans un grand nombre de villes. En 1095 et 1096, le départ des croisés sut signalé par un massacre général des juiss. A Bétiers, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au samedi après Pâques, on courait sus aux juiss; leurs maisons étaient démolies et eux-mêmes exposés à de brutales attaques. A Toulouse, un juis était soussileté chaque année, à Pâques, à la porte de la cathédrale. Dans la plupart des villes, lorsqu'un juis était livré au supplice, il était pendu entre deux chiens.

Les juiss étaient tenus dès le x11° siècle de porter un signe distinctif, appelé rouelle (pièce de drap jaune en forme de roue). Lorsque le pape Innocent II fit son entrée solennelle à Saint-Denis au commencement du xiie siècle, les juiss vinrent lui offrir une rouelle. « Que le Dieu tout-puissant ôte le handeau de vos yeux, » leur dit le pape (Suger, Vie de Louis le Gros). En 1182, Philippe Auguste les chassa de ses domaines; mais ils achetèrent leur retour en 1198. Du reste, en les rappelant, Philippe Auguste prit des précautions contre leurs exactions usuraires. Deux hommes probes furent chargés dans chaque ville de garder le sceau des juiss et de s'assurer de la loyauté de leurs transactions. Ce fut l'origine de la chancellerie des juiss. Phi-lippe Auguste leur désendit de prêter en prenant pour gages des ornements d'é-glise, un soc de charrue, des vêtements ensanglantés. Les juis avaient obtenu, quoique à des conditions très-dures, une situation légale. Elle leur fut enlevée en 1223. « Il y eut accord, dit M. Beugnot (les Juifs d'Occident, p. 90), il y eut accord entre Louis VIII et les barons de France pour ramener les juifs à l'état de servitude dont Philippe Auguste les avait tirés. » On annula les obligations envers les juis qui remontaient au delà de cinq ans, et le sceau de leur chancellerie fut supprimé. Ils tombèrent à l'état de serfs.

Les biens meubles des juis appartemient au baron sur les terres duquel ils habitaient. Les Etablissements de saint Louis (livre I, chap. cxxvII) le disent formellement: les meubles aux juis sont au baron. Le juis était réellement sers du seigneur. Une ordonnance de saint Louis datée de 1230 (t. V, p. 421, des Historiens de France par André du Chesne et Recueil des ordonn., t. I, p. 53) défend de retenir le juis d'un autre. « Per-

sonne dans tout le royaume ne pourra retenir le juif d'un autre seigneur, et partout où un seigneur trouvera son juif (judzum suum), il aura le droit de le reprendre comme son esclave (tanquam proprium servum), quelque long séjour que ce juif ait fait sur les terres d'un autre seigneur. » Un arrêt de la Pentecôte 1288 prouve que les juis ne pouvaient, sans le consentement du seigneur, demeurer dans ses domaines. Ils étaient si bien assimilés aux serfs que l'empereur Frédéric II, dans une charte de l'année 1237, s'exprime ainsi : « L'autorité impériale a, depuis les temps les plus anciens, infligé aux juis une servitude perpétuelle pour perpétuer la vengeance du crime qu'ils ont commis. » il existait mēme une coutume bien étrange à une époque où les croyances étaient si ardentes. Lorsqu'un juit voulait se convertir au christianisme, il devait faire abandon de tous ses biens et se condamner en quelque sorte à la mendicité. Cette coutume ne fut formellement abolie qu'en 1363 (25 avril), comme le prouve un texte cité dans les suppléments du glossaire de du Cange (v° Judæi). Les domaines des juifs, comme ceux des aubains et des bâtards appartinrent au roi, lorsqu'il se fut emparé de la plupart des droits féo-

Les ordonnances de saint Louis traitent les juifs avec une grande sévérité. Aucun débiteur ne pouvait être emprisonné ni exproprié pour dettes contractées envers un juif; les juifs ne devaient recevoir des gages qu'en présence de gens dignes de foi, sous peine de voir leurs biens confisqués (Ordonn. des rois de Fr., t. I, p. 53 et 54). Dans la suite, saint Louis ordonna de saisir les biens des juifs et de vendre leurs maisons et autres immeubles pour indemniser ceux qui avaient été victimes de leurs usures.

Les juis étaient médecins, en même temps qu'usuriers. Plusieurs conciles du XIII siècle, et entre autres un concile tenu à Béziers, en 1246; et un concile d'Alby en 1255 défendirent aux chrétiens de se servir de médecins juis.

Philippe le Bel protégea et persécuta tour à tour les juifs, et il faut surtout voir dans les ordonnances qu'il rendit à leur égard des mesures fiscales. En 1291, il confisqua leurs biens et les chassa; mais ils achetèrent presque immédiatement leur retour. On pourrait s'étonner de voir les juifs, dont les biens étaient si souvent confisqués, assez riches pour acheter encore la permission de rentrer en France; mais il ne faut pas oublier

qu'ils avaient peu d'immeubles et qu'ils avaient toujours une partie de leur fortune mobilière à l'étranger. Ils avaient inventé dès le xue siècle des lettres de change pour se mettre à l'abri des proscriptions, dont ils étaient perpétuellement menacés. En 1306, les juis furent de nouveau chassés et leurs biens confisqués. Une troisième expulsion des juifs eut lieu en 1311. Pendant tout le xive siècle, on voit les juis tantôt rappelés et protégés, tantôt chassés et frappés de confiscation. Enfin le 17 septembre 1394 fut rendue l'ordonnance qui bannit definitivement les juiss de la France. Ils so retirèrent en grand nombre dans les pro-vinces voisines, telles que la Lorraine, l'Alsace et la Provence, qui n'étaient pas encore réunies aux domaines de la cou-

Au xviº siècle, des juis espagnols et portugais vinrent s'établir dans le midi de la France. Les rois de France les tolérèrent et Henri II rendit même en leur faveur nn édit (août 1550) qui les plaçait sous sa protection, comme gens en bonne dévotion de s'employer pour le service du royaume, qu'ils veulent aider de leurs biens, manufacture et industrie. L'édit de Henri II enregistré au parlement de Paris le 22 décembre 1550 fut confirmé par Henri III (11 novembre 1574). Cependant on voit par un écrivain de cette époque, Estienne Pasquier, que des hommes, même éclairés, n'approuvaient pas dérogation aux anciennes lois. « Quant à la demeure des juiss en France, dit-il dans ses lettres, elle ne peut être tolérée, en ayant été chassés comme ennemis capitaux de notre christianisme, rudes usuriers et en outre soupçonnés d'a-▼oir empoisonné tous les puits. Au moins, si l'on veut souffrir leur demeure en ce royaume, il est à propos que, pendant leur séjour, ils portent une rouelle ou platine d'étain sur l'épaule, de la largeur du sceau du roi, afin qu'ils soient reconnus d'avec les chrétiens, ainsi qu'il a été autrefois ordonné. Mais il sera toujours meilleur de bannir ce peuple maudit » Il y eut des émeutes contre les juifs nouvellement établis, et il fallut que par une seconde ordonnance Henri III confirmat leurs privileges; il y parle des haineux et enviateurs desdits Espagnols et Portugais et des calomnies et faux crimes qu'ils leur imputaient.

§ II. État des juifs depuis 1789 jusqu'à nos jours; culte israélite. — Jusqu'en 1789 les juifs ne furent que tolérés. La liberté des cultes proclamée par la constitution de 1791 leur permit de vivre, comme tous les Français, sous la protec-

tion des lois. Le consulat admit la religion israélite parmi les cultes dont les ministres recevaient un salaire de l'Etat. Une ordonnance royale du 25 mai 1844 a réglé le culte israélite. Le consistoirs central israelite siège à Paris. Chaque departement renfermant deux mille âmes de population israélite a un consistoire particulier; on réunit autant de départe-ments qu'il est nécessaire pour que ce nombre soit atteint. Le principal ministre du culte israélite est le grand rabbin du consistoire central; il est nommé à vie par les membres du consistoire central et les délégues des consistoires particuliers. Il doit être âgé d'au moins quarante ans, être muni d'un diplôme du second degré rabbinique et avoir rempli pendant plusieurs années les fonctions de rabbin communal ou consistorial, ou de professeur à l'école centrale rabbiuique. Les autres ministres du culte israélite sont les rabbins consistoriaux. les rabbins communaux, les mohels et les schohets, ministres chargés d'opérer la circoncision et de saigner les viandes suivant le rite des juiss. Tous ces ministres doivent être Français et se conformer dans leur enseignement aux décisions du grand sanhidrin, assemblée de notables juis convoqués en 1806 par Napoléon, ou aux décisions d'assemblées synodales que le gouvernement pourrait autoriser ultérieurement. Toutes les discussions entre les ministres du culte israélite ou plaintes qui pourraient s'élever contre leurs entreprises sont déférées au conseil d'Etat, sur un rapport de ministre des cultes.

JUILLET. — Ce mois était jadis appelé quintilis ou le cinquième, parce que, chez les Romains, l'année commençait au mois de mars. Après la réforme du calendrier par Jules César, il fut décidé que le mois quintilis, pendant lequei il était né, prendrait le nom de julius (juillet).

JUISARME ou JUIZARME. — Arme du moyen âge, qu'on appelait aussi guisarme. C'était une espèce de lance ou de hallebarde. Guillaume Guiart a dit:

Les reçoivent aux fors de lances, Aux haches, aux épées nues, Et aux juisarmes émoulues.

Ce mot se trouve encore dans Octavien de Saint-Gelais:

Lances, bâtons, épées et guisarmes, Harnois complets pour bien mil hommes d'armes.

JULIEN (Calendrier). — Calendrier réformé par Jules César. Comme le calen-

drier julien a été admis en France jusque vers la fin du xvi siècle, il est nécessaire d'exposer la réforme opérée par César. Voici ce qu'en dit Bailly, dans son *Histoire de l'astronomie* : « Le calendrier romain était tombé dans le plus grand désordre par la négligence et la faute des prêtres. Cesar, en sa qualité de grand pontife, devait y remédier..... Alexandrie était alors le siège unique de l'astronomie et des sciences; César fit venir de cette ville Sosigènes, philosophe péripatéticien et astronome. Sosigènes, ayant examiné l'année de Numa ct les intercalations prescrites, vit qu'il n'y avait pas d'autre moyen à prendre que d'abandonner l'année lunaire, et de régler l'année civile seulement sur le cours du soleil. C'était le moyen de lui donner une forme simple et par conséquent commode. Il imagina de faire chaque année de trois cent soixante-cinq jours et d'ajouter un jour à la quatrièmo pour tenir compte des quatre quarts qui s'étaient accumulés. L'année de Numa n'avait que trois cent cinquante-cinq jours : il en fallut ajouter dix. Sosigènes et César les répartirent ainsi. On en ajouta deux aux mois de décembre, de janvier et d'août, qui n'en avaient que vingt-neuf. On ne changea rien au mois de février, pour ne pas troubler le culte des dieux infernaux (ne deum inferum religio immutaretur). Le jour intercalaire fut seulement placé dans ce mois le 24, jour qui précédait le sixième avant les calendes de mars; il fut appolé bis sextus, d'où l'année a pris le nom de bissextile. Cette année ainsi réformée fut appelée julienne, et porta le nom de César au lieu de porter celui de Sosigènes qui lui valut cet honneur. Elle a réglé le temps pendant quinze siècles jusqu'à ce que le pape Grégoire XIII vint donner son nom à une seconde réformation devenue indispensable. » Yoy. Grégorien (CALENDRIER).

JULIEN (Saint). — Saint Julien était le patron des ménétriers; l'hôtel Saint-Julien avait été assigné pour demeure aux membres de cette corporation. En 1331, deux jongleurs, appelés aussi ménestrels ou ménétriers, Jacques Grure et Hugues le Lorrain fondèrent une église paroissiale sous l'invocation de saint Julien. On l'appela depuis Saint-Julien des ménétriers. Le droit de patronage dans cette église ou de nomination aux bénémes vacants appartenait, au xvii siècle, aux vingt-quatre violons du roi qui représentaient l'ancienne corporation des ménétriers. On lit dans le Journal inédit

d'Olivier d'Ormesson, à la date du 22 novembre 1643: « M. de Morangis nous dit qu'il venait d'installer les pères de la doctrine chrétienne à Saint-Julien des ménetriers au lieu de certains prêtres qui vivaient mal, et que la confrérie des violons conférerait dorénavant à ces places des religieux de la doctrine chrétienne. Il nous dit comme il y était entré par force avec des archers, suivant l'ordre de M. de Paris et arrêt du conseil, sans le consentement des mattres-violons qui en ont la nomination. »

JUMELLE. — Pièce d'artillerie, inventée par un fondeur de Lyon; elle était composée de deux canons qui étaient fondus conjointement et n'avaient qu'une seule lumière. Elle a été peu de temps en usage. Voy. Daniel, de la milice française.

JUNIORAT. — Le juniorat était tout à la sois l'office de vicaire ou desservant dans une église et le droit de nommer à cet office. Le vidame de Chartres donnant à l'église de Saint-Père de Chartres le juniorat de l'église de Saint-Lubin de Brou explique cette donation en disant que ni lui ni ses successeurs ne conserveront aucune autorité sur le vicaire ou desservant de Saint-Lubin (Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, \$ 93).

JURANDE. — La jurande était une charge conférée par élection à quelquesuns des artisans pour présider les assemblées d'une corporation industrielle, défendre ses intérêts, recevoir les apprentis et maîtres, etc. Voy. Corporation.

JURATS, JURÉS. — Le mot jurats est souvent employé dans les actes du moyen âge pour désigner les magistrats municipaux, consuls, capitouls, échevins, etc. A Bordeaux, à la Rochelle, à Dijon, les échevins portaient le nom de jurats. On les nommait quelque fois jurés. Voy. du Cange, vo Jurati.

JURÉE, JURET. — Redevance que les bourgeois jurés payaient au seigneur; elle était pour les habitants de Troyes de six deniers pour livre sur les biens meubles, et de deux deniers pour livre sur les biens immeubles. Dans des assises de Champagne citées par du Cange, on lit que Julien de Gienville, homme du séne chal de Champagne, disait que les gens du comte de Champagne voulaient avoir jurée de lui de la moitié de tous ses biens meubles et immeubles. Le mot jeuret ou juret était employé dans le même sens. Voy. du Cange, vo Jurata.

JUREMENTS. — Saint Louis fit des lois sévères pour réprimer les jurements et blasphèmes. A son retour de la croisade, il rendit une ordonnance en vertu de laquelle les blasphémateurs devaient être marqués au front d'un fer chaud, et, en cas de récidive, avoir la langué et les lèvres percées d'un fer chaud. Le pape Clément IV, tout en louant le zèle de saint Louis, l'engagea à en modérer l'ardeur et à imposer aux blasphémateurs des peines moins cruelles que la mutilation. Dans une lettre que ce même pape adresse au roi de Navarre, Thibaut de Champagne, pour l'engager à réprimer les jurements, il ne lui conscille pas d'imiter l'excessive rigueur de saint Louis. « Nous avouons, lui dit-il, qu'il ne convient pas de suivre en cette circonstance les traces de notre très-cher fils en J. C. le roi de France et d'infliger des châtiments aussi cruels; mais, sans aller jusqu'à la mutilation et à la mort, il y a d'autres châtiments qui pourront empécher les hommes téméraires de proférer des blasphèmes. » Saint Louis suivit les conseils du pape, et modifiant sa première ordonnance par un édit de décembre 1264, il ne punit les jurements que de la peine du fouet et d'une amende pécuniaire. Cette ordonnance a été imprimée dans le Traité de la police de de La Marre (I, 545-546). Le même ouvrage donne tous les règlements faits dans la suite pour réprimer les jurements et blasphèmes. On y retrouve les dispositions de la première ordonnance de saint Louis, principalement dans un édit du 22 sevrier 1347, rendu par Philippe de Valois. Une première infraction aux ordonnances sur les jurements était punie du pilori depuis primes jusqu'à nones, avec permission aux assistants de jeter des ordures au blasphémateur. Il était ensuite condamné à jeuner un mois au pain et à l'eau. La récidive était punie du pilori un jour de marché et le coupable avait la lèvre supérieure percée d'un fer chaud. Pour un troisième blasphème, il avait la lèvre inferieure percée. Une quatrième faute était punie par la mutilation des deux lèvres. Enfin pour la cinquième, il avait la langue coupée. Les ordonnances contre les blasphémateurs furent renouvelées par Charles VII, Louis XII, Francois ler, Henri II, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. L'ordonnance du 30 juillet 1666 n'est pas moins sévère que celles de saint Louis et de Philippe de Valois. Elle a été publiée dans le Traité de la police de de-La Marre (t. I, p. 550-551).

JUR

Les rois, qui prohibaient si sévèrement

les jurements et blasphèmes, en donnaient trop souvent l'exemple. Le jurement de Louis XI était par la Pâque-Dieu;
celui de Charles VIII, jour de Dieu;
de Louis XII, le diable m'emporte; de
François Ier, foi de gentilhomme; de
Henri IV, ventre-saint-gris, etc. Brantôme a conservé dans les quatre vers
suivants les principanx jurons des rois
de France:

Quand la Paque-Dieu décèda, Par le jour Dieu lui succèda; Le diable m'emporte s'en tint près; Foi de gentilhomme vint après.

Quant à Charles IX, ajoute le même écrivain, il jurait de toutes les manières, et tel qu'un sergent qui mène pendre un homme. Pour rendre les jurements moins horribles, on modifia le mot Dieu qui y entrait presque toujours et on y substitua les syllabes di, die, dienne, bleu, etc. Au lieu de par Dieu, mort Dieu, tête Dieu, sang Dieu, etc., on dit pardié, pardi, pardienne, mort bleu, mort dienne, tête bleu, ventre bleu, sang bleu, sang dis, etc. (Dulaure, Hist. de Paris, deuxième édition, t. II, p. 360).

JURES. — On appelait ordinairement jurés les habitants d'une commune qui avaient prêté serment de défendre mutuellement leurs droits et priviléges (voy. COMMUNE). — Ce mot servait encore à désigner les membres des corporations d'artisans. Il y avait des jurés vendeurs de vin, crieurs des corps, etc. On appelait spécialement jurés ou moitres jurés les gardes du métier qui étaient chargés de défendre les droits de la corporation, de recevoir les apprents et maîtres, etc., en un mot ceux qui composaient la jurande (voy. ce mot). — Les écoliers jurés de l'université de Paris étaient ceux qui avaient étudié pendant six mois dans cette université, et qui en avaient lettres et certificats du recteur.

JURÉS. — Ce mot désigne généralement aujourd'hui les citoyens appelés à prononcer sur le fait imputé à un accusé. Leur assemblée s'appelle jury. Voy. Jury.

JURÉS-CRIEURS. — Voy. Corporation, S VII, vo Crieurs.

JUREURS. — On appelait ainsi, dans les anciennes coutumes, ceux qui attestaient l'innocence d'un accusé. Ces jureurs rappelaient les cojurantes ou conjurateurs (voy. ce mot) des lois barbares. Laurière (Glossaire du droit, ve Jureurs) cite plusieurs arrêts du parlement de Paris qui admettaient des jureurs, et, entre autres, des arrêts des 22 février

1353 et 18 juin 1354. D'anciennes contumes, dont parle le même auteur, reconnaissaient qu'un accusé pouvait se justifier si vingt chevaliers dignes de confiance attestaient son innocence.

JURIDICTION. — Ce mot indique le pouvoir de dire droit ou de juger. Il y avait autrefois un grand nombre de juridictions. L'enceinte du palais de justice de Paris comprenait vingt-quatre juridictions, au xvii siècle. — Les degrés de juridiction sont les divers tribunaux qui ont droit de juger successivement une affaire, d'abord en première instance, puis en appel. Voy. Appel et Tribunaux.

JURISCONSULTES. — Hommes versés dans l'étude du droit. Ils ont exercé une grande influence aux XIII° et XIV° siècles. Voy. Droit romain et Légistes.

JURISPRUDENCE. — Science du droit. Yoy. Droit ROMAIN et Légistes.

JURY. — On appelle jury l'assemblée des jurés chargés de prononcer sur le fait imputé à un accusé. Les jures ou citoyens charges de prononcer sur la culpabilité d'un de leurs pairs, se trouvent déjà dans les lois des barbares sous le nom de rachimbourgs (voy. Rachimbourgs). On trouve même chez les Grecs et les Romains une institution analogue. A l'époque féodale, le tribunal des pairs du fief était encore une espèce de jury. Ces pairs, comme les rachimbourgs, jugeaient les questions de droit aussi bien que les questions de fait. Lorsque la loi devint plus compliquée, ils durent céder la place à des hommes versés dans la science du droit, et bientôt les tribunaux se composèrent exclusivement de magistrats voués à l'étude et à l'application des lois. Ce changement s'accomplit sous les règnes de saint Louis et de Philipe le Bel. Des juges nommés par le roi furent chargés. à partir du xive siècle, de rendre la justice en son nom. Ce fut seulement en 1790 que l'assemblée nationale constituante revint au principe du jury. La loi du 30 avril 1790 institua les jurés en matière criminelle. Les jurés furent chargés de résoudre la question de fait ; l'application de la peine sut réservée aux juges. Depuis cette époque l'institution du jury a toujours été maintenue; seulement des lois particulières ont déterminé les classes de citoyens dans lesquelles seraient choisis les jurés, et la nature des affaires qui seraient soumises au jury. Ainsi, les procès politiques et les affaires de presse ont été déférés tantôt au jury, tantôt aux tribunaux ordinaires. Les présets forment, chaque année, une liste nécessaire pour

assurer le service du jury. Un tirage au sort indique les jures qui doivent siéger dans chaque session; le premier président de la cour impériale procède à ce tirage dix jours au moins avant l'ouverture de la session. Trente-six jurés sont désignes pour le service de la session, ainsi que quatre jurés supplémentaires. Le ministère public et les désenseurs des parties ont droit de récuser un certain nombre de jurés : le nombre de douze est nécessaire pour former un jury. Après avoir entendu les débats contradictoires et le résumé du président, le jury repond aux questions posées par le président, par une affirmation ou une negation. On appelle cette réponse verdict (vere dictum).

Le mot jury s'applique à un grand nombre de réunions de citoyens qui, sans avoir le caractère public d'une magistrature, sont néanmoins appelés à juger. Ainsi les jurys d'expropriation sont chargés de fixer les indemnités dues pour les biens expropriés; les jurys de révision pour la garde nationale prononcent sur les demandes relatives à l'inscription ou à la radiation sur les registres de la garde nationale; il y a encore des jurys médicaux, qui examinent les aspirants au titre d'officiers de santé, les pharmaciens, droguistes, herboristes, sagesfemmes; des jurys des beaux-arts, etc.

JUSSION (Lettres de). — Les lettres de jussion étaient ordinairement des mandements ou ordres adressés aux parlements pour leur enjoindre d'enregistrer les édits des rois. On reporte à l'année 1392 le premier exemple de lettres de jussion. Charles VI adressa ces lettres aux magistrats composant la cour de parlement, pour qu'ils eussent à enregistrer des lettres patentes qui créaient une juridiction privilégiée en faveur du chapitre de Notre-Dame de Paris.

JUSTE-AU-CORPS. — On appelait justeau-corps ou justaucorps un vêtement qui serrait la taille et descendait jusqu'aux genoux. Le jack (voy. ce mot) a été le premier modèle du justaucorps, qui, à son tour, a fait place à la redingote, dont l'usage et le nom furent empruntés à l'Angleterre, au xviii siècle.

JUSTICE. — La justice, qui, selon la définition des jurisconsultes, doit rendre à chacun ce qui lui appartient (suum cuique tribuere), comprend les lois, les tribunaux, la procédure, l'accusation et la défense, enfin la pénalité qui réprime les délits et les crimes. C'est un des sujets les plus vastes de l'histoire de la civilisation. Je n'entreprends pas ici d'en es-

quisser les diverses partics; je renverrai à des articles spéciaux tout ce qui concerne les lois, les tribunaux, la pénalité ( voy. Lois, Parlements, Presidiaux, Peines, Supplices, Tribunaux). Je me bornerai maintenantà parler de la manière dont l'accusation et la défense ont été présentées aux diverses époques de notre histoire, et des moyens employés par les juges pour arriver à la connaissance de la vérité et rendre aux parties bonne et loyale justice. Ce sujet qui est encore très-étendu peut se partager en quatre périodes : 1º la periode où règnent les lois barbares et carlovingiennes; 2º l'époque féodale; 3º l'époque monarchique du xIIIe au xVIIIe siècle; 4º l'époque moderne depuis la révolution jusqu'à nos jours.

5 1. Epoque barbare. — La procédure, d'après la loi salique et les lois des barbares, avait un caractère tout particulier. Les juges ou plutôt les jurés se réunissaient en armes; ils siégeaient dans un lieu consacré par quelque souvenir reli-gieux, au Malberg, c'est-à-dire sur la montagne où s'assemblait le mallum des Francs (voy. Mal, Mallum). Les hommes libres ou prud'hommes (boni homines, probi homines), qui accompagnaient le graf ou comte, portaient le nom de rachimbourgs (voy. ce mot). Il y avait aussi, dans les assemblées solennelles, trois sagibarons (voy. ce mot) chargés d'interpréter la loi. La plupart des actes juridiques étaient accompagnés de formules symboliques destinées à frapper l'imagination des barbares et que l'on retrouve dans toutes les législations primitives. Réclamaient-ils une portion de terre, ils la touchaient de leurs épées en signe de revendication. S'ils voulaient se séparer de leur famille, ils rompaient devant le centenier quatre bâtons d'aune ou de peuplier dont ils jetaient les morceaux à terre. C'était le symbole d'une séparation complète avec la famille. Dès lors ils n'avaient plus aucun droit à l'héritage de leurs parents; mais de leur côté ils étaient dispensés de payer le wehrgeld (voy. ce mot) auquel leurs parents pouvaient être condamnés.

L'accusé se présentait devant les rachimbourgs accompagné des membres de sa famille qui juraient pour lui (voy. Con-JURATEURS); ils attestaient sa moralité. Il ne s'agissait pas ici de témoins venant certisser un fait, ainsi qu'on le voit dans les tribunaux modernes. C'était une famille entière qui se portait garant d'un de ses membres, de même qu'elle s'engageait à payer le wehrgeld, auquel il pourrait être condamné. Le demandeur s'adressait aux rachimbourgs en ces termes:

Dites-moi la loi salique? Si l'assaire exposée les rachimbourgs refusaient de prononcer une sentence, ils étaient condamnes chacun à une amende de neuf sous qu'ils payaient au demandeur (Loi salique, tit. LX). Un nouveau jour était assigné pour le jugement. Si sommés de nouveau de prononcer une sentence, ils s'y refusaient encore, ils devaient payer une amende de quinze sous. Dans le cas où ils prononçaient un jugement contraire à la loi salique, ils étaient condamnés à une amende de quinze sous. I es parties qui protestaient contre la décision des rachimbourgs sans pouvoir prouver qu'il y avait eu violation de la loi salique étaient punies de la même amende.

Souvent on imposait aux parties l'ordalie (voy. ce mot). Les épreuves de l'ean froide, de l'eau bouillante, du fer chaud, du bûcher ardent, des bras tenus en croix étaient regardées comme le jugement de Dieu. Dans la suite, on entendit surtout par ces mots le combat déféré aux parties ou duel judiciaire (voy. DUEL). Quant à la pénalité, elle se compensait presque toujours par un wehrgeld ou somme d'argent qui était payée à la victime ou à ses parents. C'était le prix de la paix qui était conclue entre le coupable et la victime. Il y avait encore une autre amende appelée fredum (voy. ce mot) qui se payait aux juges. Si le condamné ne pouvait pas acquitter l'amende à laquelle il avait été condamné, il s'adressait à ses parents, et, par une cérémonie symbolique, invoquait leur secours. Il se rendait avec eux dans sa maison, ramassait de la poussière dans chacun des quatre coins, et se plaçant sur le seuil la jetait par-dessus l'épaule de ses trois plus proches parents; puis, s'aidant d'un bâton, il montait sans chaussure sur la haie qui entourait sa maison. Les parents étaient tenus de payer pour lui. S'ils refusaient, le coupable pouvait être condamné à une peine corporelle ou même livré au dernier supplice.

Les capitulaires de Charlemagne conservèrent en partie les épreuves et les formes symboliques des lois barbares. Charlemagne s'efforça cependant d'empêcher la coutume orale de remplacer la loi écrite, suivant la tendance de cette époque. Les capitulaires en fournissent des preuves incontestables (voy. CAPITULAI-RES, § III). Mais, au milieu de l'anarchie du 1xº siècle, l'autorité des lois générales fut méconnue, et ce fut alors que prévalut dans la justice comme dans toute la société l'organisation féodale.

S II. Epoque féodale. — Le caractère qui distingue surtout cette nouvelle période, c'est l'abolition de toute loi générale et le triomphe des usages locaux. Chaque seigneur suivit dans ses do-maines une tradition souvent incertaine; lorsqu'une difficulté se présentait, on réunissait les hommes les plus renommés par leur expérience et on faisait une enquête par turbe, dont les ré-sultats étaient toujours douteux. Ainsi la loi avait un caractère d'incertitude et d'arbitraire. Quant à la procédure, on se dispensait des enquêtes juridiques en s'en rapportant le plus souvent aux épreuves ou au combat singulier (voy. Duel et Ordalie). La royauté lutta énergiquement contre ces funestes usages, et son premier soin sut de rétablir l'empire des lois générales, sans toutefois détruire les coutumes qui s'étaient fortement enracinées dans le pays et que la tradition avait consacrées. Les baillis royaux ne tardèrent pas à annuler par les appels les justices seigneuriales (voy. Appel et Bailli).

§ III. Epoque monarchique. — La renaissance du droit romain aussi bien que le progrès de la royauté contribua à améliorer l'administration de la justice. Louis IX prohiba le duel judiciaire, et quoique cette ordonnance n'ait pas été toujours observée, le jugement de Dieu tit generalement place à des informations judiciaires qui portaient sur des temoignages oraux ou sur des pièces écrites. Les juges et les témoins eurent sous les yeux l'image du Christ, qui, dès cette époque, sut placée dans les tribunaux pour rendre plus présente la pensée du souverain juge. Pierre des Fontaines, contemporain de saint Louis parle de cet usage dans son conseil à un ami. « Le juge, dit-il, doit avoir devant soi l'image de Notre-Seigneur, suivant l'usage de Rome, et doit donner attention aux causes qu'il juge sans se laisser prévenir de passions. » Cette nouvelle forme de procédure donna naissance à l'ordre des avocats.

Avocats, procureurs, avoués. — Une ordonnance du fils de saint Louis, en date de 1291, fixa le salaire des avocats et les règles qu'ils devaient suivie dans leurs plaidoiries. L'article 12 de l'ordonnance du 19 mars 1314, détermine les honoraires qu'ils peuvent réclamer en Normandie (Ord. des R. de Fr., p. 551). Une autre ordonnance, du 17 novembre 1318, defend aux officiers du parlement de manger avec eux, de peur que cette familiarité ne soit cause de grands maux (ibid., p. 673). Et cependant, dès le xive siècle, la profession d'avocat était en grande estime. Bouteiller, dans sa Somme rurale, la met au rang de la chevalerie. « Et pour ce, dit-il, sont appelés les avocats

chevaliers ès lois et doivent porter d'or comme les chevaliers. » lls n'étaient point soumis aux taxes et paraissaient au parlement avec des manteaux et des chaperons fourrés (Sainte-Palaye, Dict. des antiquités françaises, ve Advocats). Le titre d'avocat, même lorsqu'on n'y joignait point le titre de noble ou d'écuyer, ne préjudiciait point à la no-blesse (La Roque, De la noblesse, p. 597). Les ordonnances qui avaient fixé, dès l'origine, les conditions de capacité et de probité, exigées des avocats, ont été maintenues presque sans changement sous l'ancienne mouarchie. Les procureurs s'organisèrent en corporation dès le xive siècle, et devinrent officiers publics en 1620. Les procureurs furent supprimés en 1791 par l'Assemblée constituante; mais il fut établi en même temps « qu'il y aurait auprès des tribunaux des districts, des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction serait exclusivement de représenter les parties; d'être chargés et responsables des pièces et titres; de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. » Les avoués furent supprimés par la loi du 3 brumaire an II, qui autorisa les parties à se saire représenter par de simples fondés de pouvoir qui ne pourraient former aucune demande pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils auraient accepté la délégation. La loi du 27 ventose an viii rétablit les avoués. Aujourd'hui ils sont nommés par l'empereur, sur la presentation du tribunal auprès duquel ils doivent exercer leur ministère. En réalité, les charges d'avoués sont vénales depuis 1816, chaque avoué ayant le droit de présenter son successeur à l'agrément de l'empereur. Quant à l'institution du ministère public ou des magistrats chargés de poursuivre les délits et les crimes, elle date à peu près du même temps que celle des avocats (voy. GENS DU ROI).

Un grand nombre d'ordonnances des xive, xve et xvie siècles, telles que les ordonnances de mars 1357, de Montils-lès-Tours (1453), de Villers-Cotterets (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), de Blois (1579), eurent pour but et pour résultat de hâter le jugement des procès, de prévenir la partialité des juges en appelant les affaires par ordre d'inscription et en interdisant aux parents de sièger dans un même tribunal. Elles protégèrent l'accusé en lui donnant le droit de faire entendre lui-même sa défense (ord. de Villers-Cotterets); enfin elles substituè-rent le français au latin barbare dont on

Addition which

se servait dans la rédaction des sentences des tribunaux et des actes authentiques (ibid.). L'établissement des registres de l'état civil, par François 1er, prévint de nombreux procès, en constatunt les rapports de parente et les droits de succession (voy. Etat civil). L'ordonnance de Moulins ne permit d'enlever un procès aux juges naturels qu'en vertu d'une ordonnance royale contre-signee d'un secrétaire d'État. Les évocations et le droit de committimus (voy. Committimus), qui renvoyaient les parties devant une juridiction spéciale, telle que le grand con-seil, les maîtres des requêtes, etc., furent soumis à des règles déterminées qui enlevaient à ces priviléges une partie de leurs inconvénients. Si l'on ajoute la publication des coutumes (voy. Droit COUTUMIER), la multiplication des cours de justice, parlements et présidiaux, où l'on jugeait d'après des lois écrites, la science des magistrats formés à l'école des plus habiles jurisconsultes, on aura une idée des progrès que fit l'administration de la justice pendant la période monarchique. La royauté avait trouvé la France divisée en une multitude de juridictions; elle parvint à les détruire ou au moins à rendre leur influence presque nulle par la création de juges royaux, qui recevaient les appels. Le principe que toute justice émane du roi, avait fini par dominer en France.

Les ordonnances de Michel de Marillac sous Louis XIII et surtout celles de Louis XIV, améliorèrent l'organisation judiciaire. L'ordonnance civile ou code Louis (1667), reforma des abus invétérés, tels que les enquêtes par turbes; elle prescrivit la tenue régulière des registres de l'état civil et leur dépôt au greffe de chaque tribunal; elle hâta l'expédition des affaires et établit une procédure uniforme, obligatoire pour tous les tribunaux. Louis XIV expose nettement son but dans le préambule de l'ordonnance civile; il se propose de « rendre l'expédition des affaires plus prompte par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes les cours et siéges. » Plusieurs autres ordonnances de Louis XIV surent promulguées dans le but d'améliorer l'ensemble des lois du royaume (voy. Lois, § IV). Cependant on ne peut nier qu'il y eût encore des abus nombreux dans l'administration de la justice : diversité des coutumes qui avait résisté à tous les efforts de la royauté pour établir une législation uniforme, vénalité des offices de judicature, évocations, lettres de cachet, tortures, atrocité

des supplices, lois abandonnées au caprice du souverain, arbitraire qui pouvait livrer les accusés à des commissions spéciales, etc. L'abolition de la torture par Louis XVI fut une des plus utiles mesures de l'ancienne monarchie pour la réforme et l'amélioration de l'administration de la justice.

S IV. Dernière époque de 1789 à nos jours. — Les lois modernes ont fait disparaître la plupart des abus que je viens de rappeler et qui avaient résisté à tous les efforts de l'ancien régime. L'établissement d'une loi uniforme substituée à la diversité des coutumes, l'institution d'un tribunal suprême (cour de cassation), chargé de maintenir l'uniformité dans l'administration de la justice, l'abolition des lettres de cachet, la publicité des débats judiciaires, l'intervention du jury dans les procès criminels, la tenue plus régulière des registres de l'état civil, voilà quelques-unes des mesures qui ont sensiblement amélioré, dans les temps modernes, l'organisation judiciaire de la

La hiérarchie des tribunaux est aussi simple qu'elle était compliquée autrefois. Les juges de paix dans les cantons, les tribunaux de première instance dans chaque arrondissement et les cours impériales dans une circonscription qui embrasse plusieurs départements, rendent la justice civile; les tribunaux de commerce et les cours impériales sont chargés de la justice commerciale: les tribunaux de simple police, les tribu-naux correctionnels, les chambres des appels de police correctionnelle dans les cours impériales, et enfin les cours d'assises, ont pour mission de réprimer les délits et les crimes. Au-dessus de toutes ces juridictions, la cour de cassation, dont l'autorité s'étend sur toute la France continentale et maritime, maintient l'unisormité de la jurisprudence. Partout la loi a placé à côté des juges un magistrat chargé de représenter le gouvernement et l'intérêt de la société.

Beaucoup plus simple dans son organisation, l'administration judiciaire assure la sécurité publique par la vigueur et la promptitude des poursuites, rend à chacun ce qui lui appartient et concilie les intérêts de l'Etat avec ceux des particuliers en garantissant la libre défense de l'accusé, et son jugement par ses pairs, du moins en matière criminelle. Il suffira, pour justifier ces assertions, de rappeler les précautions avec les quelles on procède à une instruction criminelle.

Instruction criminelle. — Le ministère public, qui a mission de recher-

cher partout les crimes et les délits, de faire arrêter les prévenus et de poursuivre la punition des coupables, adresse un réquisitoire au juge d'instruction pour qu'il décerne un mandat contre l'inculpé. Interrogations de témoins et de l'inculpé, saisie de pièces et perquisitions, tels sont les moyens par lesquels le juge d'instruction s'efforce d'arriver à la connaissance de la vérité. Lorsqu'il a terminé son information, il l'adresse au procureur impérial, qui, selon le résultat, prend de nouvelles réqui-sitions pour que l'inculpé soit renvoyé devant le tribunal compétent ou soit mis **en** liberté. Après ce réquisitoire définitif, le juge d'instruction fait son rapport à la chambre du conseil, qui n'est autre que le tribunal ou une des chambres du tribunal réunis à huis clos et qui prononce, sur le réquisitoire du procureur impérial, la mise en liberté de l'inculpé ou son renvoi devant les juges compétents. Les appels de la chambre du conseil sont portés devant une des chambres de la cour appelée chambre des mises en accusation. C'est une des chambres de la cour spécialement chargée de juger ces appels et de statuer sur les ordonnances de prise de corps rendues par la chambre du conseil. Elle entend le rapport du procureur général, ainsi que la lecture de toutes les pièces du procès et statue à huis clos sur les réquisitions du procureur général. Si le fait est qualifié crime par la loi et que les charges lui paraissent suffisantes, elle prononce le renvoi devant la cour d'assises. Cette cour se compose de trois juges délégués et de jurés : les jurés prononcent sur le fait et les juges appliquent la loi; les débats sont dirigés par le président de la cour d'assises; ils s'ouvrent par la lecture de l'arrêt de la chambre des mises en accusation et de l'acte d'accusation dressé par le procureur général. On procède ensuite à l'interrogatoire de l'accusé et à l'audition des témoins à charge et à décharge; les débats sont publics, à moins que, dans l'intérêt de l'ordre et des mœurs, le huis clos n'ait été prononcé; l'accusation est soutenue par le ministère public, et la désense pré-sentée par l'avocat de l'accusé; le président résume les débats et pose au jury les questions sur lesquelles il doit se prononcer. Suivant la réponse affirmative ou négative du jury, l'accusé est con-damné ou mis en liberté. Il suffit de rappeler ces détails pour prouver de quelles garanties la loi a entouré l'accusé. Les affaires civiles sont jugées avec des formalités aussi minutieuses et suivent plusieurs degrés de juridiction : elles sont

d'abord portées devant les tribunaux de première instance, puis, en cas d'appel, devant les cours impériales et enfin à la cour de cassation (voy. TRIBUNAUX).

Actions judiciaires. — On appelle action judiciaire l'introduction en justice d'une demande déterminée. Les actions possessoires ont pour but de faire maintenir une partie dans la possession d'une chose, dans laquelle elle a été troublée par un tiers; les actions pétitoires tendent à faire statuer sur la propriété même de la chose litigieuse; l'action criminelle a pour but de faire appliquer les peines encourues pour un crime ou un délit : elle ne peut être exercée que par le ministère public; l'action civile a pour objet la réparation du dommage. On appelait encore, dans l'ancienne jurisprudence, actions réelles, celles qui concernaient les propriétés que l'on revendiquait; l'action reelle s'exerçait toujours contre le détenteur de ces propriétés, quel qu'il fût; l'action personnelle était dirigée contre ceux qui étaient personnellement obligés, par contrat, ou par tout autre acte. « Ainsi, dit Claude de Ferrière, l'action personnelle est inhérente à la personne obligée et ne peut être intentée que contre elle ou contre son héritier, au lieu que l'action réelle, étant inhérente à la chose, est donnée contre quiconque en est détenteur. » Il y avait aussi des actions mixtes en partie réel-

les, en partie personnelles.

Faux témoignage. — Le faux témoignage a eté puni sévèrement dans toutes les législations. Les capitulaires condamnaient l'homme qui s'était parjuré à avoir la main coupée. Les conjurateurs ou cojuraleurs (voy. Conjurateurs) coupables du même crime subissaient la même peine, à moins qu'ils ne payassent une rançon ou composition. Saint Louis remplaça cette peine par une amende. François I<sup>er</sup>, par une ordon-nance de 1531, condamna les faux témoins à la peine capitale; mais, quoique cette loi ait été maintenue jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, elle fut adoucie dans la pratique; on distingua le faux témoignage en matière civile du faux témoignage en matière criminelle. Le code pénal de 1810 a consacré cette distinction; il punit le faux témoignage en matière criminelle de la peine des travaux forcés, et le même crime en matière civile de la réclusion. Le faux témoignage en matière correctionnelle, entraîne, d'après une loi de 1832, l'emprisonnement et la dégradation civique. Lorsque le faux temoin a été corrompu par argent ou par promesse, il peut être condamné, en matière correctionnelle, aux travaux forcés

Lemps.

Faux. — Les anciennes ordonnances punissaient de mort la plupart des faux en écriture publique ou privée; les lois modernes ont distingué les crimes de faux par écrit en plusieurs catégories: 1º les faux en écriture publique, comme altération d'actes notariés, de registres de l'état civil, d'écritures de commerce et de banque, etc.; 2º les faux en écriture privée. Le premier de ces crimes est puni des travaux forcés à perpétuité ou à temps, selon la personne qui s'en est rendue coupable. Un fonctionnaire public qui commet le crime de faux en écriture publique, dans l'exercice de ses fonctions, est puni beaucoup plus sévèrement qu'un simple particulier; le faux en écriture privée n'est puni que de la réclusion.

JUSTICE (Basso). — La basse justice était un droit seigneurial qui, établi à l'époque de la féodalité, s'était maintenu malgré les attaques perpétuelles des officiers royaux. La basse justice, d'après le Dictionnaire de droit de Claude de Ferrière, donnuit le droit de connaître de la police, des dégats causés par les animaux, des injures légères, et d'autres délits qui ne pouvaient être punis d'une amende de plus de dix sous parisis. Les seigneurs bas-justiciers jugeaient les procès de leurs vassaux jusqu'à la somme de soixante sous parisis, ainsi que les questions relatives aux cens, rentes et exhibitions de contrats pour raison des heritages situés sur leur territoire; le bas justicier pouvait faire arrêter sur ses domaines tous les délinquants et avoir à cet effet maires, sergents et prison; il fixait les bornes des propriétés entre ses vassaux, de leur consentement. C'était une sorte de justice de paix exercée au nom des seigneurs.

JUSTICE CENSUELLE. — Justice appartenant à un seigneur pour les cens ou redevances (voy. CENS).

JUSTICE (Chambre de). — Tribunal extraordinaire. Voy. Tribunaux.

JUSTICE FONCIÈRE. — Le seigneur qui avait la justice foncière pouvait saisir les héritages tenus de lui à censive, si les cens n'étaient pas payés (Laurière, Glossaire du droit).

JUSTICE (Haute). — La haute justice donnait tous les droits de basse et moyenne justice et de plus autorisait ceux qui l'exerçaient à élever des piloris, échelles, fourches patibulaires, etc., parce

qu'ils avaient le droit de glaive (jus gladii) ou droit de punir de mort les malfaiteurs. A l'exception des cas royaux (voy. Cas ROYAUX), dont la connaissance était réservée exclusivement aux juges royaux, les hauts justiciers pouvaient connaître de tous les crimes et délits commis dans l'étendue de leur juridiction. Ils devaient avoir, pour exercer leur droit de haute justice, des juges et officiers, des geoliers et prisons sures. Leurs juges pouvaient, outre les amendes, prononcer la peine du fouet, du carcan, de l'amende honorable, de la marque par le fer rouge, du bannissement et même de la mort. Mais les condamnations ne pouvaient être mises à exécution que lorsqu'elles avaient été confirmées par les juges royaux. Les appels du tribunal des hauts justiciers ciaient portés devant les baillis et sénéchaux des provinces, lorsque les sei-gneurs relevaient immédiatement du roi. Les biens vacants par déshérence et les successions des bâtards, appartenaient au haut justicier; il en était de même des épaves (voy. ÉPAVES), si elles n'étaient pas réclamées dans les quarante jours. Les trésors trouvés sur les domaines du haut justicier étaient partagés entre ce seigneur et celui qui les avait découverts. - Voy. Bacquet, des Droits de justice, et Loyseau, des Justices seigneuriales.

JUSTICE (Lit de). — Voy. Lit de jus-

JUSTICE (Moyenne). — La *moye*nne justice ne différait pas d'une manière très-sensible de la basse justice. Elle donnait le droit de connaître des délits qui ne pouvaient être punis de plus de soixante-quinze sous d'amende et de toutes les obligations féodales des vassaux. Le seigneur qui avait la moyenne justice, devait avoir, pour l'exercer, un juge, un procureur discal ou procureur d'office, un greffler, un sergent (huissier) et une prison. Le moyen justicier pouvait nommer des tuteurs et curateurs pour les mineurs; faire apposer les scellés, proceder aux inventaires, etc. Il fixait les limites entre les voies publiques et les propriétés de ses vassaux. Il avait l'inspection des mesures dans toute l'étendue de sa justice. Les appels des moyens justiciers comme ceux des bas justiciers, se portaient devant les seigneurs qui avaient droit de haute justice.

JUSTICES SEIGNEURIALES.—La justice était primitivement un droit féodal (voy. FÉODALITÉ). — Les coutumes avaient maintenu les justices seigneuriales (coutume de Tours, art. 58; coutume de Lou-

dun, chap. IV, art. 3). Les fourches patibulaires du seigneur châtelain avaient trois piliers (coutumes de Tours, art. 64; de Loudun, chap. v, art. 6; d'Anjou, art. 43). Le baron avait quatre piliers et le comte six. Voy. Laurière, Glossaire du droit.

JUSTICIERS. — On donnait quelquesois le nom de justiciers aux officiers de justice. Ainsi certaines chartes des rois et seigneurs sont adressées à leurs justiciers.

JUSTICIERS (Hauts). — Les seigneurs hauts justiciers étaient ceux qui jouis-saient du droit de haute justice. Voy. Féo-dalité et Justice (Haute).

JUVEIGNERIES ou JUVEIGNEURIES. — Fiels tenus par des juveigneurs. Voy. Juveigneurs.

JUVEIGNEURS. — Les juveigneurs étaient des cadets de maison noble. Ce nom était encore usité au xviii siècle; on le trouve dans Saint-Simon (Mémoires, II, 153, édit. in-8): « Les juveigneurs ou cadets de la maison de Rohan étaient semblables en tout et pour tout aux juveigneurs de toutes les autres maisons nobles de Bretagne. » Et au tome V. p. 210: « Guéméné relevait en juveigneur du duc de Rohan, qui, pour les biens, représentait l'aîné de la maison. »

## K

KARAT. — Ce mot indique un certain titre et degré de perfection de l'or. Il vient, dit-on, de l'arabe kouara, nom d'un arbre dont les fruits sont rouges comme du corail. Le fruit est une espèce de fève avec une marque noire dans le milieu; il est enfermé dans une coque ronde extrêmement dure. Les fèves du kouara ont servi de poids, dès la plus haute antiquité, dans le commerce de l'or. Quand elles sont bien sèches, elles ne varient presque pas de poids. La fève du kouara est appelée karat, et ce dernier mot a servi par extension à estimer l'or plus ou moins fin (Amusements philologiques, 2º édit., p. 312).

KERMESSES. — La Flandre française a conservé l'usage des kermesses ou fêtes champêtres qu'anime une joie bruyante et que l'on célèbre par de copieuses libations et des danses nationales. C'est dans ces fêtes que la Flandre manifeste son génie à la fois sensuel et jovial. La procession de Gayant et de ses enfants est un souvenir des anciennes kermesses. Cambrai. Valenciennes et bien d'autres villes célèbrent encore ces fêtes avec une pompe bizarre. (Voy. FÉTES, § III.)

KEURIE.—Charge de grand'queux (co-quus) ou cuisinier de France. Voy. QUEUX.

KIOSQUE. — On donne ce nom à des pavillons entourés de jardins dont l'usage a été emprunté à la Perse. Le nom ne date guère que du xviii• siècle, où les récits des voyageurs avaient mis à la mode quelques coutumes persanes.

KIRSCH-WASSER.—Cette liqueur, dont le nom est allemand et signifie eau de cerises, n'a commencé à être en usage en France que dans la seconde moitié du xviii siècle. Elle sut d'abord introduite, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), à titre de remède, de digestif et de cordial. Elle ne payait point de droit d'entrée; mais les marchands de liqueurs s'en étant servis pour contresaire le marasquin, elle sut soumise à un droit trèsfort. Le kirsch-wasser se sabrique principalement en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et surtout dans les montagnes de la forêt Noire (pays de Bade et Wurtemberg), avec le fruit d'un cerisier sauvage, qui, distillé, donne une eau-devie claire et limpide, mais d'une force extrême.

KYMRYS. — Les Kymrys vinrent s'établir dans la Gaule septentrionale à une époque dont il est impossible de préciser la date. Ce peuple, qui est le même, diton, que les Cimmériens, les Cimbres et les Cambriens, s'étendit du Rhin à la Seine et forma un des principaux éléments de la nation gauloise. On lui attribue l'introduction en Gaule du druidisme, religion plus savante que celle des Gaëls qui n'adoraient que les forces de la nature, le soleil, la lune, les forêts, etc.

KYRIE ÉLÉISON. — D'après un Dictionnaire des origines, découvertes, etc., imprimé à Paris en 1777, le pape Grégoire le Grand introduisit dans l'Égliso latine l'usage de cette prière grecque. Cependant un passage des lettres de ce pape ferait supposer que cette prière était usitée depuis longtemps. On lit, en effet, dans la lettre soixante-troisième du livre VII: « Nous ne disons pas le Kyrié éléison, comme les Grecs. Chez les Grecs, tous le chantent en même temps; chez nous, le clergé commence, puis le peuple répond. »

L

LABADISTES. — Hérétiques qui parurent vers le milieu du xvne siècle, et eurent pour chef Jean Labadie, qui avait été successivement religieux et ministre protestant à Montauban. Ce sectaire enseignait, comme la plupart des mystiques, que la perfection consiste dans une union intime avec Dieu, qui affranchit l'homme des liens corporels et rend indifférents tous les actes des sens.

## LABOURAGE. - Voy. AGRICULTURE.

LADRE. — Ce mot vient du latin Lazarus, noni du pauvre mendiant qui se tenait à la porte du mauvais riche (Evangile selon saint Luc, xvi, 20). Comme les lepreux invoquaient saint Ladre ou saint Lazare, on leur donna le nom de ladres. Au moyen âge ils étaient séquestres dans des maisons appelées ladreries, léproseries, maladreries. Ces malheureux, que l'on désignait encore par le nom de meseaux, étaient tenus de porter un costume spécial : un chapeau d'écarlate et un long baton les faisaient reconnaître; le bruit de leur cliquette ou morceaux de bois qu'ils frappaient l'un contre l'autre, avertissait de leur approche, et les passants s'cloignaient pour éviter la contagion. Les ladres ne pouvaient se marier qu'entre eux ni pénétrer dans les églises au delà d'une place spéciale qui leur était assignée. Le Nouveau coulumier général, t. I, p. 507, s'exprime ainsi à leur égard : « Tous ceux qui sont atteints de la ladrerie doivent s'absenter du peuple et des assemblées, sans pouvoir venir dans les églises plus avant qu'aux portes des porches, ni dans les marchés ou dans les maisons d'autres gens en santé. Ils ne peuvent faire auchne provision que pour leur consommation, sans qu'il leur soit permis d'envoyer le surplus au marché. » (Coutume de Berghe-Saint-Vinox dans le Coutumier général.) D'après la contume de Calais, ceux qui voulaient être reçus bourgeois devaient apporter un certificat contenant, entre autres choses qu'ils n'étaient issus ni descendus d'aucuns qui aient été entachés de la maladie de lepre. (Coutumier général, t. I, p. 1115.) Lorsqu'il n'y avait pas de maladrerie où le lépreux pût être enfermé, on lui bătissait une maison qui etait soutenue par quatre poteaux, et qui, à la mort du lepreux, devait être brûlée avec son lit et ses vêtements. Elle était construite

à vingt pieds du chemin. On lit dans la Coutume de Hainaut: « Si une personne est renommée d'être entachée de la maladie de la lèpre, les échevins dessous qui telle personne est résidante et demeurante, seront tenus, pour leur acquit, la mener aux épreuves, aux dépens des paroissiens, et, si icelle personne était trouvée entachée de ladite maladie, on lui devra bailler, pour une fois, si elle n'est du lieu, un chapeau, un manteau gris, une cliquette et une besace et de quoi lui faire son service; lesquelles bagues et dépenses devront être prises sur les biens de l'aumône ou sur les manants du lieu paroissiens, en cas qu'ils n'eussent compétemment et pour y sournir. La ville sera tenue de faire à la personne une maison sur quatre étages, ainsi qu'il a été accoutumé de faire, et, si le patient la veut avoir meilleure, faire la devra à ses dépens, à la charge, après sa mort, d'être brûlée avec le lit et habillements ayant servi à son corps. » On soumit ces malheureux au droit de morte-main. comme le prouve le chapitre sy de la coutume de Mons: « Une personne, dès qu'elle sera jugée ladre, doit la mortemain, comme si elle était morte sur tel

Les lépreux, bannis de la société et séquestrés avec des cérémonies qui annonçaient qu'ils étaient morts pour le monde (voy. Léproserie), étaient regardés comme des ennemis et dans plus d'une circonstance on les accusa d'avoir empoisonné les fontaines. Ce fut surtout au xive siècle, sous le règne de Philippe le Long , que ces bruits se prop**agèrent.** En 1321, les lépreux furent accusés d'avoir reçu de l'argent des juis pour empoisonner les sources et fontaines. On pretendait qu'ils y jetaient un sachet qui contenait du sang humain, de l'urine, des hosties consacrées, le tout séché et broyé. Sur ces accusations on arrêta partout les lépreux. Un chroniqueur du temps, continuateur de Guillaume de Nangis, rapporte qu'une lépreuse, sur le point d'être surprise, jeta derrière elle un chiffon lié qui sut aussitôt porté en justice et dans lequel on trouva une tête de couleuvre, des pattes de crapaud, et comme des cheveux de femme enduits d'une liqueur noire et puante, chose horrible à voir et à sentir. Le tout mis dans un grand seu, ne put brûler, « preuve

, ajoute le chroniqueur, que c'était iolent poison. Il y eut bien des diss, bien des opinions. La plus proe, c'est que le roi des Maures de nade, se voyant avec douleur si soubattu, imagina de s'en venger en hinant avec les juiss la perte des tiens; mais les juifs, trop suspects mêmes, s'adressèrent aux lépreux. x-ci, le diable aidant, furent perlés par les juifs. Les principaux léix tinrent quatre conciles, pour ainsi er, et le diable, par les juifs, leur fit indre que, puisque les lépreux étaient ités personnes si abjectes et comptés r rien, il serait bon de faire en sorte tous les chrétiens mourussent ou desent lépreux. Cela leur plut à tous; cun de retour le redit aux autres. Un nd nombre, leurrés par de fausses messes de royaumes, comtés et aubiens temporels, disaient et croyaient nement que la chose se ferait ainsi. » accusations, propagées dans le peuple ccueillies même par les rois, excient une persécution dont un grand abre de lépreux surent victimes.

ADRERIES. — Hospices de lépreux. J. Ladres et Léproserie.

AGAN. — Nom que portait en Bretagne lroit de bris. Voy. Bris (Droit DE).

Al ou LAY. — Ce mot, qui vient de lemand lied (chant), désignait un re spécial de poésie. Traduit dans le n barbare du moyen âge, lied avait mé le mot leudus, qu'on trouve dans tunat:

tibiversiculos, dent carmina barbara leudos...

mi les poëtes qui composèrent des remarquables, on cite Marie de ince, Christine de Pisan, Froissart, etc. genre de poésie était tombé en désuée dès le milieu du xvi siècle, comme prouve l'Art poétique de Thomas silet, qui date de cette époque. On a crché de nos jours à faire revivre les mes naïves des lais du moyen âge; is cette manie d'archéologue a passe inptement, comme bien d'autres fansies du même genre. Voici un exemple lai:

Sur l'appui du monde Que faut-il qu'on fonde D'espoir?

Cette mer profonde En débris féconde Fait voir

Calme au matin l'onde, Et l'orage y groude Le soir. LAI (Frère). — Laïques employés au service des moines. Voy. ABBAYE.

LAIC. — Le mot larc vient du grec léog qui signifie peuple; il sert à désigner tous les chrétiens qui ne sont pas membres du clergé.

LAINE. — Pendant longtemps l'industrie française ne se servit que des laines communes que fournissaient les moutons indigènes. Les laines d'Angleterre et d'Espagne avaient une grande supériorité. Aussi les Flamands, dont le commerce consistait principalement en draperie. s'étaient-ils liés étroitement avec l'Angleterre qui leur fournissait la laine. Ce fut une des causes principales de l'alliance qui s'établit, au xive siècle, entre les Anglais et les Flamands. Jacques d'Artevelle représentait aux Flamands pour les entraîner dans le parti d'Edouard III, « que sans le roi d'Angleterre ils ne pouvaient vivre. Car toute Flandre était sondée sur draperie, et sans laine on ne pouvait draper. » Ce motif décida les communes de Flandre.

Jusqu'aux derniers temps l'industrie française avait été forcée de tirer les laines des pays étrangers. Vers la fin du dernier siècle, on commença à introduire en France des moutons mérinos d'Espagne, dont la laine rivalise avec les plus belles laines de Saxe et d'Espagne. Des 1806, le jury industriel déclara que les races de mérinos établis en France donnaient des laines de plus en plus fines, et il annonça que l'on pouvait prévoir l'epoque où l'industrie française n'aurait plus besoin d'acheter des laines à l'étranger. En même temps on s'occupait de l'invention ou du perfectionnement des machines destinées à carder et à filer la laine. En 1803, le comte Chaptal, ministre de l'intérieur, encouragea ces perfectionnements industriels, et ouvrit un concours pour les favoriser. MM. Collier, Cockerill, Dobo, etc., se distinguèrent particulièrement dece ce conceurs. La cociété d'en ment dans ce concours. La société d'encouragement, instituée sous le ministère du comte Chaptal, proposa, en 1807, un prix de trois mille francs pour l'industriel qui présenterait une machine propre à filer la laine peignée, et en 1815 ce prix fut remporté par M. Dobo.

En 1819, M. Ternaux a introduit en France les chèvres du Tibet dont la laine a donné des tissus qui luttent avec les produits de l'Inde.

LAIS. — Terres qu'une rivière donnait au seigneur justicier. Ce mot, dit Laurière (Glossaire du droit, vo Lais), n'indique pas des terres d'alluvion qu'une rivière ajonte su diminime d'un seigneur, mais une lle qui se firme su muleu d'une rivière et alordis le dimante du selgueur.

LAMANEURS. — P. 18 THE MITTHER SELL PARTICULAR COLUMN ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

LAMBEL. — Brisure dans les armities des cadets. Voy. Blason et Cadets.

LAMBREQUIN. — On appelle lambrequins, en termes de blamen. des morceaux d'évofie des oupes qui tombent du casque et servent d'ornement à l'écu. On les nommait encore volets, parce qu'ils volaient au gré du vent, capeline, comme ayant la forme d'une cape, et feuillards, parce qu'ils n'étaient pas sans analogie avec des feuilles d'acantice.

LAMINOIR. — Machine qui sert à réduire les métaux en lames. Elle n'a commencé à être connue en France qu'en 1638. Depuis cette époque on a perfectionné les laminoirs qui donnent aux métaux la forme que l'on veut sans bavures ni coupures.

LAMPES. — L'usage des lampes pour l'éclairage domestique ne remonte qu'à la sin du dernier siècle (voy. Eclairage, § II). Depuis cette époque on n'a cessé de les perfectionner. En 1800, Carcel inventa une nouvelle espèce de lampes, dans luquelle le pied sert de réservoir d'huile. Au moyen d'un rouage d'horlogerie, l'huile est sans cesse portée à la mèche avec abondance. On a multiplié depuis cette époque les lampes à mouvement d'horlogerie. Les détails techniques de ces perfectionnements ne sont pas de notre sujet. — La lampe de sureté inventée par l'anglais Davy a pour but de préserver les mineurs de l'explosion des gaz inflammables qui sont souvent contenus dans les fissures des mines. Cette lampe est entourée d'un grillage en toile métallique; ouverte pour le passage de la lumière, elle est fermée pour la flamme des **explosions** 

LANCE. — La lance fut l'arme principale de la cavalerie française jusqu'au règne de Henri IV (Daniel, Hist. de la milice française, I, 431). Les lances des Français, dit Guillaume le Breton, poëte du xine siècle, étaient de frène, avaient un fer aigu et ressemblaient à de longues perches. Sous Philippe de Valois, on les itt plus grosses et plus courtes. Les lances actuelles ressemblent plus aux anciennes ballebardes qu'aux lances des

cheraliers; sealement le fer est oblong et

LANCE GARNIE — Une lance garnie se impieti de six hommes : le chevalier, qu'en appela aussi maître, un page ou variei, tro s archers et un contillier du factassin, arme du long conteau appele comité.

LANCE-PESSADE. — Ce mot, d'où l'on à lai: Anspessade, vient de l'italien lance la spezzata, lance rompue). Au moyen àze, le cavalier, de nu le cheval avait été tac, portait le nom de lance-pessade et combattait dans les rangs de l'infanterie jusqu'a ce qu'il eût ete remonté; il y occupait le premier rang après le lieutenant. Dans la suite ce nom, changé en celui d'anspessade, désigna des audecteure d'anspessade, désigna des audecteures, parce qu'ils recevaient une haute paye. Les anspessades ou appointés ont ete supprimes à la révolution.

LANCIERS. — Napoléon créa, en 1807, un corps de lanciers polonais. Un second régiment de lanciers, composé exclusivement de Français, fut organisé en 1810. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

LANCIOLÉE (Ogive). — Ogive à lancette. Voy. Architecture.

LANDAU. — Espèce de voiture. Voy. Voitures.

LANDES. — On donne ce nom à des terres incultes qui se trouvent principalement dans le sud de la France et en Bretagne. Un des départements de la France en a tiré son nom. Les habitants des Landes, qui sont pour la plupart pasteurs et vivent dans un profond isolement, ont des mœurs originales. Je ne parle pas seulement de l'usage de parcourir leurs dé-serts de sable montes sur des échasses hautes de deux ou trois mètres. Leurs costumes, leur nourriture, leurs mœurs ont un caractère particulier. Ils sont cuiffés d'une toque de laine qu'ils appellent ba-rette ou béret, et couverts d'une peau de mouton sans manches; ils ont les pieds nus et les jambes enveloppées d'un camano ou fourrure fixée par des jarretières rouges. Leur nourriture consiste surtout en une pâte de millet et de mais trempée dans du jus de lard; ils nomment ces mets cruchade. Leurs danses ont la vivacité méridionale; leur patois paraît être celui des anciens Gascons; il est remarquable par un mélange de douceur et d'énergie. Les demandes en mariage sont accompagnées de cérémonies particulières. Le prétendant accompagné de deux amis se rend le soir chez les parents de la jeune fille; on passe la nuit à boire, à manger et à raconter des histoires plus ou moins merveilleuses. Au point du jour, la jeune fille sert le dessert. S'il y a un plat de noix, c'est le signe que la demande est rejetée.

LANDGRAVE. — Ce mot composé de land (terre) et de graf (comte) a été longtemps employé en Alsace pour désigner les seigneurs de la partie méridionale de ce pays.

LANDI, LANDIT, LENDIT, L'ENDICT et L'INDICT. — Ces diverses formes du même nom étaient des altérations plus ou moins sensibles du mot latin indicium, qui signifiait un jour et un lieu désignés pour une assemblée du peuple. Ils s'appliquaient spécialement à une foire qui se tenait à Saint-Denis au mois de juin. On en faisait remonter l'institution tantôt à Dagobert, tantôt à Charlemagne ou à Charles le Chauve. D'autres écrivains prétendent avec plus de vraisemblance qu'elle ne date que du commencement du xiie siècle. En 1109, on avait rapporté en France un morceau de la **Vraie croix ; l'évêque de Paris , pour sa**tisfaire à la curiosité des fidèles, ordonna un indict dans la plaine de Saint-Denis. Quelques années plus tard l'indict devint une foire qui s'ouvrait le jour de Saint-Barnabé (11 juin); elle durait primitivement trois jours, mais dans la suite, elle se prolongea pendant huit et meme quinze jours. La plaine entre Saint-Denis et la Chapelle se couvrait d'une ville improvisée où s'étalait tout le luxe du moyen àge, tapisseries, merceries, sourrures, étoffes précieuses, chevaux, roncins et palefrois, dignes de comtes et de rois, comme dit un poëte du xiiie siècle qui a chanté les merveilles de cette

L'évêque de Paris et le recteur de l'Université s'y rendaient en grande pompe. Le recteur était suivi des régents et des écoliers de l'Université qui se réunissaient sur la place Sainte-Geneviève et allaient en procession au champ du Landit. Le recteur y achetait le parchemin qui était nécessaire pour l'Université et nul ne pouvait en vendre avant qu'il eut sait sa provision. C'était aussi à cetto époque que les écoliers payaient à leurs régents les honoraires que par suite on appela landit. Cette procession de l'Université donna lieu à des désordres scandaleux, et l'on sut obligé de restreindre le nombre des écoliers qui devaient accompagner le recteur. Enfin cet usage tomba complétement en désuétude. La soire se tenait primitivement dans la

plaine de Saint-Denis; mais, dès 1444, la guerre força de la transférer dans l'intérieur même de la ville. Encore aujourd'hui, il se tient à Saint-Denis, le 11 juin, une foire qui a conservé le nom de landit.

Le mot landit se prenait par extension dans le sens de divertissement qui dégénérait en orgie. Jean de Meung, continuateur du Roman de la Rose, emploie le mot landit avec cette signification:

Car quand frères de cloistre sont frères de landit, Leur bonne renommée forment en amendrit.

LANDWEHR. — Ce mot qui veut dire défense du pays désignait le service mi-litaire dû par tous les Francs en cas d'invasion ou de guerre étrangère. Voy. AHRIMAN.

LANGUAYAGE, LANGUAYEURS. — Afin de s'assurer que les porcs n'étaient pas atteints de la lèpre, on saisait autresois examiner la langue de ces animaux par des officiers publics qu'on appelait languayeurs. Une ordonnance du prévôt de Paris de l'année 1375 et une ordonnance de Charles VI de 1403 astreignirent les languayeurs à n'exercer leurs fonctions qu'après avoir été inspectés et approuvés par le maître ou chef principal des bouchers. Quand ils trouvaient un cochon ladre, ils le marquaient à l'oreille afin que personne ne l'achetàt. On appelait languayage le droit perçu pour la visite des porcs. La charge de languayeur fut érigée en titre d'office par Henri II comme ressource fiscale, et il y eut alors des officiers du roi languayeurs de porcs. Henri IV supprima les languayeurs en 1604, et les remplaça par trente jures vendeurs-visiteurs de porcs.

LANGUE. --La *langue* parlée en France a varié avec les populations qui ont occupé la Gaule. Les populations celtiques, qui l'habitaient primitivement, se servaient de l'idiome dont on retrouve encore des traces dans la Bretagne et dans le pays de Galles. Les Ibériens avaient une langue particulière conservée, dit-on, par les Basques. Rome imposa sa langue comme sa civilisation à la Gaule vaincue; mais il est probable que la population des campagnes conserva une partie de l'idiome celtique qui se melangea avec le latin et contribua plus tard à former les patois provinciaux. Les conquérants germains n'ont laissé dans notre langue qu'un petit nombre de mots s'appliquant pour la plupart à la guerre, et aux usages féodaux. Le serment prononcé à l'entrevue de Strasbourg, en 842, est le plus ancien monument écrit de la langue romane cu

France, le grand prieuré de France, le grand prieuré d'Aquitaine et le grand prieuré de Champagne. Chaque grand prieur avait sous ses ordres un certain non bre de commanderies, les unes destinées aux chevaliers, les autres aux frères servants et aux prêtres de l'ordre. Les grands prieurs tenaient les chapitres provinciaux. Au-dessus d'eux était le grand maître résidant à Malte; il était prince souverain, électif et à vie. Son conseil était composé des grands officiers de l'ordre, et des baillis ou prieurs conventuels (voy. Vertot, Histoire de l'ordre de Malte'.

LAN

LANGUE D'OC. — On appelait ainsi au xive siècle la partie méridionale de la France. Elle tirait son nom du mot oc employé pour signe d'affirmation. La langue d'oc était pays de droit écrit ou droit romain; elle avait ses états particuliers qui se tenaient ordinairement à Toulouse, et sa chambre spéciale au parlement de Paris jusqu'à l'époque de l'établissement du parlement de Toulouse (1444). La langue d'oil, qui tirait son nom du mot oil ou oui, comprenait le nord de la France. La Loire servait à peu près de limite entre les deux langues. Les pays de la langue d'oil suivaient le droit coutumier. Yoy Droit Coutumen,

LANGUE D'OIL. — Langue parlée dans la France septentrionale. Voy. LANGUE D'OC.

LANGUES ORIENTALES (École spéciale des ). — Voy. ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES.

LANSQUENET. — Ce jeu de cartes a tiré son nom des lansquenets ou mercenaires allemands que les rois de France prirent à leur service. Il était très-usité au xvii• siècle. On y remarque plusieurs termes, comme ceux de momons ou mommons, piper, carabin, etc. Porter un momon aux dés ou au lansquenet, c'est porter un défi. Piper signifie au propre imiter le cri des oiseaux ou de la chouette pour les attirer sur des glusuz où ils se prennent. Ce terme se prend an figuré pour tromper au jeu. Enfin un carabin au lansquenet est celui qui ne fait que paraître. Ce nom vient des carabins qui escarmouchaient et formaient la cavalerie légère dans les armées des xvi• et xvii• siècles.

LANSQUENETS. — Soldats mercenaires que Charles VIII prit à sa solde. Ils composaient, au xvi° siècle, une grande partie de l'infanterie française. Voy. Année.

LANTERNE. — Ce mot désigne quel-

langue vulgaire formée du latin cortoa.pu. En vo ci le debut : Pro Des amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, etc. Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chretien et notre commun salut, etc.). Cette langue encore informe fit de si rapides progrès qu'au XIII siècle, elle est proclamée la langue par excellence. Ce ne sont pas des Français qui lui accordent cet éloge, ma s des étrangers , des Italiens dont la litterature allait être illustree par le plus grand poeto du moyen age. Brunetto Latini ecrivait son Trésor en français, vers 1265, parce que, disait-il, « la parlure de France est plus délectable et plus commune à toutes gens. » Le Vénitien Martin Canale, voulant repandre la connaissance d'une chronique vénitienne écrite en latin la traduisit, en 1275, en langue trançaise, et il en donnait pour raison que la langue française « courait parmi le monde et était plus délectable à lire et à ouir que nulle autre. » Enfin le Dante, élève de Brunetto Latini, s'exprime ainsi dans son traité de la langue rulgaire (de rulgari eloquentia): « En ruison de ses formes plus agréables et plus faciles, la langue française a dù produire tout ce qu'on a jusqu'à présent en langue vulgaire, comme les traductions de la Bible, les faits des Troyens et des Romains, les excellentes fables de la cour d'Artus et enfin bon nombre de traités historiques et moraux.» None n'avons pas à suivre les variations de la langue française. Il nous suffira de rappeler qu'elle se partageait des cette époque en deux dialectes, langue d'oil au nord et langue d'oc au sud (voy. LAN-GUE D'Oc). Elle reçut aux xviº et xviiº siècles l'influence des langues italienne et espagnole. Le livre celèbre de Henri-Estienne du langage françois italianisé avait pour but de combattre cette influence étrangère. Au xviii siècle, la langue et la littérature anglaises ont exercé sur notre langue une influence analogue.

LANGUE (De l'ordre de Malte). — On distinguait en langues les différentes nations de l'ordre de Malte. Il y avait huit langues avant le schisme d'Angleterre. Les sept langues que l'ordre conserva jusqu'aux derniers temps étaient celles de Provence, d'Auvergne, de France, d'Italie, d'Aragon, d'Allemagne et de Castille. Chaque langue avait plusieurs dignités: celle de Provence, le grand prieuré de Saint-Gilles et de Toulouse, et le bailliage de Manosque; la langue d'Auvergne, le grand prieuré d'Auvergne et le bailliage de Lyon; la langue de

quesois une espèce de petite tribune de menuiserie, décorée de sculpture et de dorure, fermée de vitrages, de jalousies ou de rideaux, où l'on se place pour assister au service divin ou à une audience sans être vu. Il y avait de semblables lanternes dans la grande salle du parlement de Paris. — On appelle encore lanterne une espèce de petit dôme ou de petite tour ouverte de tous côtés, que l'on construit au sommet d'un dôme plus grand, comme aux Invalides, à la Sorbonne, au Val de Grâce.

LANTERNE MAGIQUE. — Instrument de dioptrique qui fait paraître en grand sur une muraille blanche les figures peintes en petit avec des couleurs vives sur des verres très-minces, mis au bout d'un tuyau mobile, lequel est garni de deux verres convexes. On attribue communément l'invention de la lanterne magique au père Kircher, vers 1665; mais on croit reconnaître la lanterne magique dans plusieurs instruments d'optique dont se servaient les prétendus magiciens du moyen age et du xvie siècle. On prétend que l'un d'eux fit paraître devant l'empereur Rodolphe II, connu par son goût pour l'astrologie, tous les empereurs romains depuis Jules César jusqu'à Maurice. Cette scène de fantasmagorie passa pour un prodige et fut attribuée à la nécromancie. Lemierre a caracterisé assez heureusement dans l'ouvrage intitulé les Fastes les merveilles de la lanterne magique:

Ailleurs, sons un cristal que l'art a façonné. L'objet grandit aux yeux de l'enfant étonné. Sur ses pieds il se hausse, et l'œil contre le verre Il voyage; il observe autres cieux, autre terre, il voit des feux d'Etna les brûlants réservoirs, Londres, l'Escurial, la Chine et ses comptoirs, Les murs de Constantin, le tombeau du prophète, Et les profondes mers au fond d'une cassette.

LANTERNES. — Il est question, dès 1329, de lanternes allumées sur le pont d'Angers (Ordonn. des rois de Fr., II, 30). Mais l'éclairage public au moyen de lanternes ne sut organisé qu'à une époque bien postérieure. Voy. ÉCLAIRAGE, § ler.

Cette utile innovation, due au lieutenant de police La Reynie (1667), fut célébrée par La Monnaie dans un sonnet en boutsrimés.

Des rives de Garonne aux rives du Lignon, France par ordre exprès que l'édit articule, Tu construis des falots d'un ouvragne mignon, Où l'avide fermier peut bien ferrer sa mule.

Partout, dans les cités, j'en excepte Avignon, Où ne domine point la royale férule, Des verres lumineux, perchés en rang d'oignon, Te remplacent le jour quand sa clarté recule.

Tout s'est exécuté sans bruit, sans lanturlu; O le charmant spectacle ! En a-t-on jamais lu Un plus beau dans Cyrus, Pharamond ou Cassandre?

On dirait que, rangés en tilleuls, en cyprès, Les astres ont ches toi, France, voulu descendre, Pour venir contempler tes beautés de plus près.

Il était d'usage, au xvi siècle que les patissiers éclairassent leurs boutiques au moyen de lanternes transparentes ornées de figures bizarres. Regnier en parle dans sa ix satire:

Dont quelque pâtissier amuse les enfants,
Où des cisons bridés, guenueles, éléfants,
Chiens, chats, lièvres, renards et mainte étrange
bête,
Courent l'un après l'autre...

En 1785, on établit des lanternes d'une forme particulière devant les maisons des commissaires de police, afin que pendant la nuit on pût facilement reconnaître leur demeure. De là l'épigramme suivante:

Le commissaire Baliverne, Aux dépens de qui chacun rit, N'a de brillant que sa lanterne, Et de sombre que son esprit.

Voy. l'Essai historique, philologique, politique, moral, littéraire et galant sur les lanternes, leur origine, leur forme, leur utilité, etc., par Dreux du Radier, 1755.

LANTERNISTES. — Nom donné à une société qui s'était organisée à Toulouse, au commencement du xviiie siècle, pour faire en commun des lectures et s'occuper de questions littéraires et scientifiques. Comme les réunions avaient lieu le soir, les membres s'y rendaient avec des lanternes; ce qui leur fit donner le nom de lanternistes. Ils l'acceptèrent de bonne grâce, et prirent pour devise une étoile avec ces mots: Lucerna in nocte. Ils donnèrent en prix pour la meilleure pièce de poésie une médaille qui représentait l'étoile et au revers portait ces mots: Apollini tolosano.

LAPIDAIRE (Style). — On donne ce nom au style propre aux inscriptions.

LAPIDAIRES. — Ouvriers qui travaillaient les pierres fines; on les appelait aussi cristalliers et pierriers (voy. Corporation, § VII). Louis de Berquen, natif de Bruges, fut le premier qui tailla le diamant vers 1476.

LAPIDATION. — Voy. Supplices.

LAQUAIS. — Au moyen âge, la domesticité n'avait rien de servile. Les varlets et écuyers, étaient nobles, et aspiraient à la chevalerie. Ce fut à une époque beau-

coup plus récente que les services intérieurs furent rendus par des domestiques gages, que l'on appela laquais et valets. Le second mot dérive évidemment de varlet : le premier est tiré, selon quelques auteurs, du mot allemand knocht qui signifie serviteur. Du temps de Henri IV on appelait naquets les garçons de paume. Ce mot, dans lequel le knecht al-lemand se reconnaît facilement, a été transformé en laquet qu'on a écrit plus tard laquais. Le mot laquais se trouve fréqueniment dans Brantôme. Dans les vies des capitaines français, il parle plusieurs fois des désordres causés par les laquais. L'usage de se faire accompagner de laquais devint plus commun au xvii siècle. On eut grands et petits laquais, et les comédies de Molière attestent assez que cette coutume avait passé de la noblesse à la bourgeoisie.

LARGESSE. — C'était l'usage, au moyen âge, dans les circonstances solennelles, aux tournois, au sacre des rois, etc., de jeter de l'argent au peuple. Les hérauts d'armes criaient: Largesse l largesse l et semaient des pièces d'or et d'argent qu'ils puisaient dans des coupes ou banaps. On a prétendu que l'usage des largesses avait été abandonne depuis l'entrevue de François Ier et de Henri VIII au camp du Drap d'or (1520). C'est une erreur. On le retrouve jusqu'au xviiie siècle; au mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, on jeta encore de l'argent au peuple.

LATIN. — L'usage du latin dans les tribunaux fut aboli par l'ordonnance de Villers-Coterets rendue par François I en 1539.

LATIN (Empire). — On donne ce nom à l'empire que fondèrent, en 1204, les croisés, maîtres de Constantinople, et qui fut détruit en 1261. Les empereurs latins furent tous Français.

LAUD (Croix de Saint-). — La croix de Saint-Laud d'Angers était une des reliques les plus renommées du xve siècle. On prétendait que celui qui avait violé un serment prêté sur cette croix mourait dans l'année. De là la crainte qu'avait Louis XI de jurer sur la croix de Saint-Laud.

LAUDES. — Partie de l'office divin qui suit immédiatement les matines; le nom est tiré du latin laudes, parce qu'on y célèbre surtout les louanges de Dieu.

LAVEMENT DES PIEDS. — Dans l'ancienne monarchie, il était d'usage que les rois lavassent le jeudi saint les pieds de douze pauvres qui représentaient les

douze apôtres, et les servissent à table avec tous les princes et grands seigneurs de la cour. On fait remonter cette coutunic au roi Robert qui nourrissait tous les jours jusqu'à trois cents pauvres à sa table, et qui, revêtu d'un cilice, les servait le jeudi saint et leur lavait les pieds. L'usage du lavement des pieds par le roi s'est conservé en France jusqu'en 1830. Depuis cette époque, cette cérémonie n'a plus été faite que par les évêques.

LAZARE (Saint). — Il existait autrefois, dans la partie septentrionale de Paris, une léproserie appelée Saint-Lazare, dont le nom a passé à un des nouveaux quartiers de cette ville. C'était à Saint-Lazare que se rendaient ordinairement les rois et reines de France pour recevoir le serment de fidélité des Parisiens, avant de faire leur entrée dans la capitale. On avait construit pour les recevoir un bâtiment spécial appelé le Logis du roi. En 1632, la maison de Saint-Lazare fut donnée à saint Vincent de Paul qui y établit sa congrégation des missions. On y joignit une maison de force, et pendant la révolution Saint-Lazare devint une des prisons de Paris. L'église de Saint-Vincent de Paul a été construite sur la butte où s'élevait le Logis du roi.

I.AZARE (Ordre de Saint-).— Les chevaliers de Saint-Lazare, qui avaient surtout pour but de soigner les lépreux, furent institués dès le XII siècle. En 1154, le roi Louis VII leur donna un domaine près d'Orléans. Supprimé en 1490, rétabli au XVI siècle et confirmé, en 1664, par Louis XIV, l'ordre de Saint-Lazare a existé jusqu'à la révolution. Gautier de Sibert, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a publié, en 1774, une Histoire des chevaliers de Saint-Lazare.

LAZARE (Chevaliers de Saint-).— Voy. CHEVALERIE (Ordres de).

LAZARET. -On appelle lazaret des bâtiments isolés où l'on sequestre pendant un temps déterminé les hommes et les choses qui proviennent de pays où règnent des maladics contagieuses. Des le temps des croisades on avait fondé, sous l'invocation de saint Lazare, des hospices spéciaux pour les lépreux ; de la est venu le nom de lazaret. On trouve un lazaret à Venise dès le xve siècle. Mais, en France, ce fut seulement après l'épidémie de 1585 qu'on bâtit un lazaret à Marseille. On en a établi successivement dans les ports principaux, à Toulon, à Bordeaux, au Havre, etc. Les hommes et les marchandises qui arrivent d'un lieu infecté ou soupçonné de contagion sont soumis à un séjour plus ou moins long dans le lazaret. On appelle ce séjour quarantaine; parce que primitivement il durait quarante jours.

LAZARISTES. — Congrégation fondée, en 1625, par saint Vincent de Paul et approuvée, en 1632, par le pape Urbain VIII. Elle tira son nom de ce qu'elle fut établie dans l'ancienne léproserie de Saint-Lazare. Les prêtres de la mission, nom sous lequel on désignait encore les lazaristes, avaient pour but de travailler à l'instruction des habitants pauvres de la campagne. Ils s'engageaient à ne jamais prêcher dans les villes où il y avait un archevêché, évêché ou présidial.

LE COMTE (Monsieur). — Ce titre fut porté par deux comtes de Soissons, princes de la maison de Condé: le premier était issu du mariage du premier prince de Condé avec sa seconde femme princesse de la maison de Longueville. "L'émulation, dit Saint-Simon (t. VII, p. 142), qui ne se trouve que trop souvent dans les cadets d'une autre mère et dans les principaux des partis différents, piqua ce prince de voir son ainé M. le Prince tout court, et le porta à imaginer sur cet exemple à se donner aussi un nom singulier. Il se fit donc appeler M. le Comte tout court par ses domestiques, puis par ses créatures, par ses amis, enfin par la maison de Longueville et par ses parents. Rien n'égale la promptitude et la facilité des Français à suivre les modes et à se soumettre aux prétentions. Sur l'exemple de ceux qui prirent cet usage et la connaissance que M. le comte de Soissons y était attaché, il prévalut bientôt partout. Comme il ne donnait ni rang ni avantage réel à ce prince, le roi laissa dire et faire, en sorte que non-seulement M. le comte de Soissons resta toute sa vie M. le Comte tout court, mais que cette dénomination Passa après lui à M. son fils qui l'a conservée toute sa vie. Nul autre prince du sang ne portait alors le titre de comte. » Cette branche de Condé s'éteignit en 1641 par la mort du comte de Soissons tué à la bataille de la Marfée, près de Sedan. Une de ses sœurs porta le comté de Soissons au prince Thomas de Carignan. Cedernier laissa deux fils, dont l'un fut désigné sous le nom de comie de Soissons et épousa une nièce du cardinal Mazarin. « Le roi (Louis XIV), dit Saint-Simon (VII, 144), dans sa jeunesse et dans les premières années de son mariage, ne bougeait de chez cette comtesse de Soissons, dont la

faveur personnelle, jointe à la toute-puissance de son oncle, dominait la cour et en distribuait les agréments et souvent les gràces. Ce nom de comtesse de Soissons, dans un éclat si grand, lui fit imaginer d'abuser de la servitude française et d'adopter pour elle, sur l'exemple des comtes de Soissons, princes du sang, le nom de madame la Comtesse tout court, et pour son mari celui de M. le Comte. Elle hasarda de se faire nommer ainsi par ses domestiques et ses familiers. La fleur de la cour, qui abondait chez elle, n'eut pas plutôt aperçu cette ambition qu'elle s'y conforma. Le roi s'accoutuma à l'entendre sans le trouver mauvais, et cet usage s'introduisit. Son mari, de qui rien ne dépendait, n'y parvint pas si généralement, et ne vécut pas assez pour le bien établir. Sa veuve étant tombée en disgrâce, l'usage s'interrompit; elle redevint madame la comtesse de Soissons, puis par habitude, parmi beaucoup de gens, demeura madame la Comtesse jusqu'à sa fuite hors du royaume..... Le roi avait bien envie d'introduire l'usage d'appeler M. le comte de Toulouse M. le Comte tout court. Parlant de lui il ne disait jamais que le Comte, et toute la maison de ce fils naturel ne disait jamais que M. le Comte tout court. Il y avait néanmoins deux princes du sang qui portaient les noms de comte de Charolais et de comte de Clermont, mais qui ne pointèrent que sur la fin de son règne, et qui étaient fils de la fille naturelle du roi madame la Duchesse, lesquels alors ni depuis n'ont pas songé à ce nom singulier. Je ne sais comment il est arrive que le comte de Toulouse, M. le Comte tout court dans le désir et dans la bouche du roi et dans celle de toute la marine, n'a jamais pu l'être dans le public, excepté un très-petit nombre de bas courtisans, et qui encore n'osaient le hasarder hors de la présence du roi, ni comment ce monarque, si flatté, si redouté, dont les moindres désirs étaient adorés, n'a jamais pu venir à bout de ce qui tout de plain-pied avait réussi à la nièce du cardinal Mazarin, femme d'un prince de la maison de Savoie, par le chausse-pied de la conformité du nom de comtesse de Soissons. »

LECTEUR. — Clerc engagé dans les ordres mineurs. Voy. Ordres mineurs.

LECTEURS ROYAUX. — Le titre de lecteurs royaux fut donné, dès l'origine, aux professeurs du collége de France (voy. Collége de France). Jacques Colin le portait dès 1530 (voy. Gouget, Bibl. franç., t. XI, p. 398 et 399). Primitivement

le titre de lecteur n'était pas purement honorifique. Il fut d'usage pendant longtemps de faire des lectures à la table des rois, et cette coutume existait encore à l'époque de François I<sup>er</sup>.

LECTIONNAIRE. — Livre de liturgie. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

LE DUC (Monsieur). — Ce titre désigna pendant quelque temps les fils aînés des princes de Condé. Il fut donné à quatre princes de cette maison, si l'on en croit Saint-Simon (t. VII, p. 143). Après avoir rappelé que ce nom fut d'abord porté par le duc d'Enghien, Louis de Bourbon, qui devint le grand Condé, il ajoute: « Ce nom tout court de M. le Duc a passé depuis, comme de droit acquis, aux fila ainés des deux derniers princes de Condé, en sorte qu'il y en cut quatro de suite appelés M. le Prince, quatre M. le Duc et deux M. le Comte. » A la mort du quatrième prince de Condé en 1709, son fils conserva le nom de M. le Duc, sous lequel il a été désigné toute sa vie. Il fut dans la suite premier ministre de 1723 à 1726.

LEGAT. — Les légats sont les envoyés des papes près des souverains étrangers. On trouve des exemples très-anciens de missions conflées à des légats, puisque des envoyés du pape assistaient au concile de Nicée (325). Mais ce fut surtout au xie siècle et principalement sous le pontificat de Grégoire VII que les légats commencèrent à résider dans les royaumes chrétiens pour y représenter l'autorité pontificale. Le pape conféra souvent ce titre à des évêques ou à des abbés français. Ainsi Hugues, évêque de Die, fut legat de Grégoire VII en France et investi des pouvoirs les plus étendus pour la réforme du clergé. Plus tard on appela nonces les représentants du souverain pontife. Dans certaines circonstances les papes envoient des legats extraordinaires choisis parmi leurs confidents et en quelque sorte à leurs côtés; c'est pour ce motif qu'on les appelle légats à latere ou latérales (pris aux côtés du pape), et quelquesois ablégats. Ces ambassadeurs sont toujours choisis parmi les cardinaux. L'ancienne monarchie, qui redoutait les empiétements de la cour de Rome, n'autorisait un légat à se présenter en France qu'à certaines conditions. Il fallait d'abord que le roi cût agréé sa personne et qu'ensuite les bulles qui contennient ses pouvoirs eussent été vérifiées au parlement qui constatait qu'elles ne renfermaient rien de contraire aux libertes de l'Eglise gallicane (voy. ce

mot). Quand les légats avaient été agrées, ils faisaient une entrée solennelle dont le cérémonial était réglé avec un soin minutieux. Ils avaient le droit de faire porter la croix devant eux, excepté en présence du roi.

LÉGATION. — Ce mot désigne tantôt la mission confiee par un souverain aux ministres chargés de le représenter près des cours étrangères, tantôt les fonctionnaires attachés à une ambassade.

LEGENDE. — On eutend ordinairement par légende le récit de la vie d'un saint; ce mot vient du latin legendum on le*genda*, parce que la vie des saints devait ètre lue aux offices et pendant les repas. J'ai déjà indiqué au mot hagiographe l'importance de ces légendes pour l'histoire du moyen âge. Au xiiie siècle, Jacques de Voragine fit un recueil des vies des saints sous le titre de légende dorés, ouvrage qui eut un prodigieux succès jusqu'au xvi siècle. — On appelle encore légende les mots gravés circulairement sur les médailles autour des têtes et des types. Chaque médaille porte deux légendes, celle de la face et celle du revers. Celle de la face donne ordinairement le nom et les titres des personnages, et celle du revers est relative à l'explication du type.

LEGION D'HONNEUR. — Cette décoration civile et militaire a été instituée par Bonaparte premier consul le 19 mai 1802. Dans l'organisation primitive, la légion d'honneur était divisée en seize cohortes qui répondaient à seize divisions des départements de la France. Les grades étaient : légionnaire , officier , commandant et grand officier. La légion ne devait se composer que de six mille quatre cent douze membres. Chaque cohorte devait comprendre sept grands officiers, vingt commandants, trente officiers et trois cent cinquante légionnaires. Dans la suite, ce nombre a été de beaucoup dépassé, et les différents grades ont été ceux de chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand-croix. On exigeait primitivement vingt-cinq ans de services civils ou militaires, sauf les actions d'éclat et les cas exceptionnels, pour obtenir le titre de légionnaire. Le temps de services exigés a été réduit à vingt ans par une ordonn**ance de la Res**tauration. Sous l'empire la décoration de la legion d'honneur consistait en une étoile à cinq rayons doubles surmontés de la couronne impériale. D'un côté était l'effigie de l'empereur avec cette légende: Napoléon, empereur des Français, et de

l'autre une aigle avec cette exergue: Honneur et patrie. La décoration était en or pour les officiers et les hauts dignitaires, en argent pour les simples chevaliers. Les chevaliers et les officiers la portaient et la portent encore suspendue à la boutonnière par un ruban rouge, mais les officiers ont de plus une rosette. La décoration est suspendue en sautoir au cou des commandants par un ruban plus large. Pour les grands-officiers de l'ordre, l'insigne est, outre la croix d'or, une plaque en argent; enfin les grandscordons ou grands-croix portent l'aigle de la légion suspendue à un large ruban rouge qui passe de l'épaule droite au côté gauche. Il y avait primitivement une do-tation attachée à chaque grade, et chaque cohorte avait la sienne en domaines nationaux ou étrangers. Enfin Napoléon institua plusieurs maisons d'éducation pour les filles ou parentes des membres de la légion d'honneur (voy. Écoles, SVI).

La restauration maintint l'ordre de la légion d'honneur, mais avec plusieurs modifications. L'effigie de Napoléon fut remplacée au centre de l'étoile par celle de Henri IV. Le roi fut déclaré chef, souverain et grand-maître de l'ordre, qui était administré, sous l'autorité royale, par le grand chancelier de la légion d'honneur. Les dotations de l'ordre furent considérablement réduites, et les nouveaux membres, à l'exception des sous-officiers et soldats, ne devaient plus recevoir de traitement. Depuis 1848 l'effigie de Napoléon a été rétablie sur les insignes de l'ordre qu'il avait fondé. « L'institution de la légion d'honneur, dit M. Thiers dans son Histoire du consulat et de l'empire, ne compte guère plus de quarante ans, et elle est dejà consacrée, comme si elle avait traversé les siècles, ant elle est devenue, dans ces quarante ans, la récompense de l'héroïsme, du savoir, du mérite en tout genre! tant elle a été recherchée par les grands et les princes de l'Europe, les plus orgueilleux de leur origine! Le temps, juge des institutions, a donc prononcé sur l'utilité et la dignité de celle-ci. Laissons de côté l'abus qui a pu être fait quelquefois d'une telle récompense, à travers les divers regimes qui se sont succédé, abus inhérent à toute récompense donnée par des hommes à d'autres hommes, et reconnaissons ce qu'avait de beau, de prosond, de nouveau dans le monde, une institution tendant à placer sur la poitrine du simple soldat, du savant modeste, la même décoration qui devait Igurer sur la poitrine des chets d'armée, des princes et des rois! Reconnaissons fut principalement à l'époque de Philippe.

que cette création d'une distinction honorifique était le triomphe le plus éclatant de l'égalité même, non de celle qui égalise les hommes en les abaissant, mais de celle qui les égalise en les élevant; reconnaissons entin que si, pour les grands dignitaires de l'ordre civil ou militaire, elle pouvait bien n'être qu'une satisfaction de vanité, elle était pour le simple soldat rentré dans ses champs, l'aisance du paysan, en même temps que la preuve visible de l'héroïsme. »

LEGIONS DEPARTEMENTALES. — Une ordonnance royale du 3 août 1815 avait institué des légions départementales, au nombre de quatre-vingt-six, qui devaient comprendre deux bataillons d'infanterie de ligne, un bataillon de chasseurs à pied, une compagnie d'éclaireurs à cheval et une compagnie d'artillerie. Chaque legion portait le nom d'un des départements. Cette organisation, après avoir subi plusieurs modifications, a fait place aux régiments actuels.

LEGIONS PROVINCIALES.—Corps d'infanterie organisés par François Ier en 1532. Il y avait sept légions provinciales forte chacune de six mille hommes. Elles portaient le nom des provinces suivantes: 1º Bretagne; 2º Normandie; 3º Picardie; 4º Bourgogne, Champagne et Nivernais; 5º Daupbiné, Provence, Lyonnais, Auvergne; 6º Languedoc; 7º Guyenne. Voy. ARMÉE.

LEGISLATION. — On entend ordinairement par législation l'ensemble des lois qui régissent un pays ou une matière spéciale. Dans ce dernier sens, on dit la législation civile, religieuse, etc. Voy. Lois.

LEGISLATURE. — Ce mot désigne tout à la fois les assemblées chargées de faire les lois et le temps pendant lequel siégent les corps législatifs.

LÉGISTES. — Les légistes commencèrent à prendre une grande importance au xiiie siècle. L'étude du droit romain se répandait alors dans la France et les rois en encourageaient le progrès favorable à leur puissance. Les hommes de loi, qu'on appelle juristes, juriscon-sultes, légistes, chevaliers ès lois, devinrent bientôt les conseillers des souverains. On les voit déjà près de saint Louis. Pierre des Fontaines, qui rédigea les Conseils à un ami: Philippe de Beaumanoir, qui ecrivit les Coutumes du Beauvoisis, eurent une grande influenco sur la législation de saint Louis. Mais ce le Bel que dominèrent les chevaliers es lois. Enguerrand de Marigny, Guillaume de Nogaret, Pierre Flotte, Raoul de Presles, Pierre de Latilly étaient les plus éminents parmi ces légistes qui travaillèrent avec la plus énergique persévérance à élever sur les ruines de la féodalité l'autorité royale. Ils avaient puisé dans l'étude du droit romain cette conviction que la volonté du roi est la loi vivante et ils traduisirent ce principe de la loi romaine en ces termes : si veut le roi, si veut la loi. Autorité absolue du roi, image de Dieu sur la terre, tel fut leur principe, et ils en poursuivirent énergiquement la réalisation. Ils parurent vaincus après la mort de Philippe le Bel et la réaction féodale les persécuta cruellement. Mais leurs maximes leur aurvecurent, animerent les corps judiciaires, parlements, chambres des comptes, conseil d'État, et en exclurent peu à peu les nobles pour n'y laisser que des légistes, vainqueurs de l'opposition aristocratique. M. Aug. Thierry a vivement caractérisé le rôle des légistes dans son Essai sur l'Histoire du tiers état, p. 27-30.

LEGITIMATION. — La légitimation ou reconnaissance des enfants bâtards par leur père ne date que du règne de Constantin. Ce prince l'introduisit par une loi qui ne fut admise dans le droit canon qu'en 1181. Le bâtard né d'homme et de semme libres et légitime par acte authentique devenait habile à recevoir tous honneurs et offices. « Selon aucuns, dit Bouteiller (Somme rurale, livre II), cette légitimation le peut habiliter à posséder et à recevoir échéance pour père et pour mère. » César, duc de Vendôme, fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées est le premier bâtard d'un roi de France qui ait été *légitimé*. Louis XIV suivit l'exemple donné par Henri IV. Les princes le-gitimés, comme on appelait les fils bâtards de ce roi, furent comblés de faveurs dans les derniers temps de son règne. Il leur donna le pas sur les ducs et pairs, et par son testament il assignait au duc du Maine et au comte de Toulouse une place importante dans le conseil de régence. Mais le testament fut cassé par le parlement aussitôt après la mort de Louis XIV, et les princes légitimés furent réduits au rang de leur pairie. Le dépit jeta le duc du Maine dans la conspiration de Cellamare (1717-1718), et lui auira une disgrâce complète. Dans les lois modernes, la légitimation n'a lieu que par l'union du père et de la mère de l'enfant reconnu (Code Napoleon, art. 331 et 332).

LÉGITIME (La). — Part de patrimoine revenant aux CADETS. Voy. CADETS.

l.EGITIMÉS. — Enfants naturels reconnus par leur père en vertu d'un acte authentique et devenus aptes à succéder.

LE GRAND (Monsieur). — Ce titre désignait, dans l'ancienne monarchie, le grand écuyer. Cinq-Mars, célèbre par sa faveur et sa mort tragique, est presque toujours appelé dans les Mémoires contemporains M. le Grand.

LEGS. — Disposition testamentaire par laquelle on laisse à un particulier ou à un établissement tout ou partie de ses biens. Voy. TESTAMENT.

LEGS PIEUX. — Donation aux établissements ecclésiastiques. Voy. Donations.

I.EMNISQUE. — Le lemnisque était une petite lique ou barre horizontale entre deux points dont les copistes du moyen âge se servaient pour marquer la différence des interprétations.

LENDIT. - Voy. LANDIT.

LEONINS (vers). — Vers latins, qui riment au milieu et à la fin ou seulement à la fin comme les vers français. On prétend que le nom de léonins donné à ces vers vient d'un religieux de Saint-Victor, nommé Leonius, qui se rendit célèbre au XII° siècle par des vers latins qui rimaient à chaque hémistiche. Pasquier cite comme exemple de vers léonins dans ses Recherches de la France (chap. xVIII) le distique suivant:

Domon languebat; monachus tune esse volebet;
Ast ubi convaluit, mansit ut ante fuit;

Comme modèle de vers latins rimant seulement à la fin, on peut citer les vers suivants d'un moine bordelais qui vivait au commencement du xve siècle:

Heliconis rivulo modice conspersus, Vereor ne pondere sim verborum mersus; Sed quia jam labitur mundus universus, Incipe menalios mecum, mea tibia, versus.

La renaissance mit un terme à ces rhythmes barbares et ramena à l'imitation élégante et savante de la poésie latine.

LE PREMIER (Monsieur). — Tître donné, dans l'ancienne monarchie, au premier écuyer qui était chef de la petite écurie. Béringen, premier écuyer de la petite écurie pendant une partie du règne de Louis XIV, est appelé ordinairement M. le Premier dans les Mémoires du xvii siècle. — Ce titre était quelquefois donné, dans les parlements, au premier

président, spécialement dans le parlement d'Aix.

LÉPREUX. - Voy. Ladres et Léproserie.

LE PRINCE (Monsieur). — Ce nom désignait, principalement à l'époque de Louis XIV, le chef de la maison de Condé. Saint-Simon en explique l'origine dans ses Memoires (t. VII, p. 140 et suiv.): « Le prince de Condé, frère du roi de Navarre et oncle paternel d'Henri IV, se st chef des huguenots. Il était seul du sang royal dans ce parti, qui s'accoutuma, en parlant de lui, à ne le nommer que M. le Prince; il était comme le leur; aucun du parti n'approchait de lui en naissance ni en autorité; son nom était leur honneur, leur grandeur et en partie leur force. Cet usage prévalut et si bien (tant une fois établis, ils ont de force sur la multitude!) qu'après la bataille de Jarnac où ce prince mourut en 1569, son fils, succédant au nom du prince de Condé, ne fut appelé dans le parti que M. le Prince, quoiqu'il ne pût passer alors pour chef du parti. Ce second prince de Condé mourut à Saint-Jean d'Angely, le 5 mars 1588, à trente-six ans, et laissa un fils posthume, qui fut le troisième prince de Condé, père du héros et grand-père de celui dont on vient de rapporter la mort. Avec le nom de son père, il hérita de l'habitude générale, et fut comme lui appelé M. le Prince tout court, et n'ayant au-dessus de lui que le roi, ce même usage se continua qui a duré toute sa vie, et qui a passé à son fils et de celui-ci à son petit-fils. » Cet usage cessa à la mort du quatrième prince de Condé arrivée en 1709. C'est encore Saint-Simon qui nous l'apprend (t. VII, p. 154): « A la mort de M. le Prince dernier, le roi, dans l'idée que le nom singulier de M. le Prince avait été porté par le premier prince du sang, et en dernier lieu par celui qu'il avait fait tel sans l'être, ne voulut pas qu'il passat à M. son fils, à qui le nom de M. le duc tout court qu'il portait passa. »

LÉPROSERIE. — La lèpre faisait, au moyen âge, de tels ravages en France que l'on fonda, pour isoler les lépreux et préserver les autres hommes de la contagion, des hópitaux situés hors des villes et appelés léproseries, ladreries ou maladreries. Les rois et un grand hombre de seigneurs dotèrent richement ces hôpitaux. Les lépreux y étaient conduits en procession et avec des cérémonies, dont les anciens rituels nous ont conservé le détail. Un prêtre allait

chercher le lépreux dans le lieu qu'il habitait et le conduisait à l'église étendu sur une civière et couvert d'un drap noir, comme un mort. Il chantait le Libera en faisant la levée du corps. A l'église, on célébrait la messe indiquée par le rituel pour ces cérémonies. Après la messe, on portait le lepreux, tonjours couvert d'un drap noir, à la porte de l'église; le prêtre l'aspergeait d'eau bénite, et on le conduisait processionnellement hors de la ville en continuant de chanter le Libera, etc. Lorsque le cortège était arrivé à l'hôpital situe hors de la ville, le prêtre adressait les défenses suivantes au lepreux qui se tenait debout devant lui: a Je te défends d'entrer dans les églises, aux marchés, aux moulins, fours et au-tres lieux, dans lesquels il y a affluence de peuple. Je te défends de laver tes mains et les choses nécessaires pour ton usage dans les fontaines et ruisseaux, et, si tu veux boire, tu dois puiser l'eau avec un vase convenable. Je te défends d'aller en autre habit que celui dont usent les lepreux. Je te défends de toucher aucune chose que tu veux acheter avec autre chose qu'avec une baguette propre pour indiquer que tu les veux acheter. Je te défends d'entrer dans les tavernes et maisons hors dans celle en laquelle est ton habitation, et, si tu veux avoir vin ou viandes, qu'ils te soient apportés dans la rue. Je te commande, si aucuns ont propos avec toi ou toi avec eux, de te mettre au-dessous du vent, et ne faut que tu passes par chemin étroit pour les inconvénients qui en pourraient advenir. Je te commande que, le cas advenant où tu sois contraint de passer par un passage étroit où tu serais contraint de t'aider de tes mains, ce ne soit pas sans avoir des gants. Je te défends de toucher aucunement enfants quels qu'ils soient, et de leur donner de ce que tu auras touché. Je te défends de manger et boire en autre compagnie que de lepreux, et sache que quand tu mourras et sera séparation de ton ame et de ton corps, tu seras enseveli en ta maison, à moins de grâce qui te serait accordée par le prélat ou ses vicaires. »

Lorsque vers le xvi siècle la maladie de la lèpre fut devenue plus rare, les biens affectés aux léproseries ou maladreries furent usurpés par quelques puissants seigneurs. François les et Henri IV s'efforcèrent par leurs édits de mettre un terme à ces abus. Le second ordonna, par un édit du mois de juin 1606, « qu'il serait procédé par son grand-aumônier, ses vicaires et commissaires, à la réformation générale de ces abus, à l'audition et

revision des comptes des administrateurs ou fermiers des maladreries; » il affectait l'argent que produirait cette réforme à l'entretien des gentilshommes pauvres et des soldats estropiés (voy. Invalides). Une ordonnance du 24 octobre 1612 fut rendue par Louis XIII dans le même but. Elle prouve que celle de son père n'avait pas été observée. Louis XIII établit une chambre, dans laquelle siégeaient quatre maîtres des requêtes, et quatre conseillers du grand conseil, sous la présidence du cardinal du Perron, grand-aumônier de France, pour procéder à la réformation des léproseries et maladreries et mettre un terme aux abus auxquels donnait lieu l'administration de ces hôpitaux. La plupart de ceux qui se faisaient admettre à cette époque dans les léproseries étaient des vagabonds dont la maladie était très-souvent factice. Louis XIII chargea, par une commission datée du 30 mai 1626, deux médecins et un chirurgien de visiter les lépreux de toutes les provinces, et il fut décidé qu'on ne serait admis dans les léproseries que sur le certificat de ces commissaires. A partir de cette époque et par suite des sages mesures qui furent adoptées la lèpre disparut presque entièrement de la France. Les riches dotations des léproseries furent d'abord affectées à l'ordre de Saint-Lazare par un édit en date de 1672, puis, par un autre édit de 1693, elles re-Vinrent aux hôpitaux ordinaires.

LESE-MAJESTE. — Le crime de lèsemajesté ou attentat contre la personne des souverains date de l'empire romain. « Il y avait, dit Montesquieu, une loi de majesté contre ceux qui commettaient quelque attentat contre le peuple romain. Tibère se saisit de cette loi et l'appliqua non pas aux cas pour lesquels elle avait été saite, mais à tout ce qui put servir sa haine ou ses défiances. Ce n'étaient pas seulement les actions qui tombaient dans le cas de cette loi; mais des paroles, des signes et des pensées mêmes ; car ce qui se dit dans ces épanchements de cœur que la conversation produit entre deux amis ne peut être regardé que comme des pensées. » Cette loi devint une arme d'autant plus terrible que les crimes étaient moins nettement définis. Daus l'ancienne législation de la France, on distinguait les crimes de lèse-majesté divine et de lèse-majesté humaine. Les premiers comprenaient l'apostasie, l'hérésie, les sortiléges, simonie, sacrilége et blasphème. Parmi les seconds se plaçaient les conspirations contre l'Etat ou personne du prince, les traités conclus

avec les ennemis, la révolte à main armée, la fabrication de fausse monnaie, etc. Le supplice était affreux comme on le voit par les exemples que fournit l'histoire de France, et entre autres par les supplices de Ravaillac et de Damiens. Le terme de lèse-majesté a disparu des lois modernes. Le code pénal (art. 86) punit de la peine du parricide tout attentat contre la vie ou la personne du souverain.

LETES. — Les lètes sont désignés par l'historien Zosime comme un peuple gaulois, au milieu duquel Magnence avait vécu. Ammien Marcellin dit que les lètes barbares faillirent surprendre la ville de Lyon en 357 après J. C., et ailleurs il en parle comme de descendants des barbares établis sur la rive gauche du Rhin (cis Rhenum editam barbarorum progeniem). Il les cite un peu plus loin comme un des corps de l'armée romaine. Enfin la Notice de l'empire et plusieurs lois du code théodosien les désignent positivement comme des barbares à la solde de l'empire, établis sur la rive gauche du Rhin et cultivant des terres que les Romains leur avaient abandonnées. Ils n'étaient pas tous soldats: mais c'était parmi eux que se recrutait l'armée romaine à cette époque de décadence. Le nom de *lètes* était dérivé probablement de l'allemand; Freret suppose que c'est dans le mot lid, qui signifie, selon lui, secours, que se trouve la racine de læti (lètes). Quoi qu'il en soit de cette étymologie, les lètes de l'empire romain paraissent avoir eu beaucoup d'analogie avec la classe du moyen age désignée sous le nom de lides on lites. Les lides étaient distincts et des hommes libres et des esclaves, comme le prouvent les lois des Saliens et des Ripuaires. On y voit en effet que le wehrgeld (voy. ce mot ) payé pour un lide était la moitié de celui de l'homme libre et le triple de celui de l'esclave. Lorsqu'en 813, à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne modifia les lois des Saliens et des Ripuaires, le wehrgeld du Franc sut fixé à six cents sous, celui de l'homme libre à deux cents sous, celui du lide à cent sous et celui de l'esclave à cinquante sous. Ainsi les lides formaient une classe intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave. Ils se distinguaient aussi du colon parce qu'ils devaient un service personnel et accompagnaient leur maître à la guerre, en mème temps qu'ils cultivaient les terres qui leu**r avaient été données** et payaient un tribut appelé lidimonium. Ils pouvaient eux-mêmes être propriétaires et amasser un pécule qui leur permettait de se racheter. L'analogie entre les lètes et les lides est frappante. Les uns et les autres étaient de condition inférieure et placés sous l'autorité d'un maître qui avait le droit d'exiger d'eux des tributs et des services. Le maître des letes était l'empereur, et celui des lides un seigneur particulier. — Voy. sur les lètes et les lides les prolégomènes du polyptyque d'Irminon par M. Guérard.

LETTRE DOMINICALE. -- Voy. Comput ECCLÉSIASTIQUE.

LETTRES. — Ce mot s'employait souvent pour indiquer les actes émanant d'une puissance. Ainsi, les lettres apostoliques étaient les actes émanant de la chancellerie romaine; les lettres royaux les expéditions de la grande chancellerie. Des épithètes ou des phrases complémentaires annexées au mot lettres indiquaient la nature spéciale des actes.

LETTRES D'ABOLITION. — Les leitres d'abolition, dit Ferrière (Dictionnaire de droit), sont des lettres du prince obtenues en grande chancellerie, par lesquelles il abolit et efface un crime qui, de sa nature, n'est pas rémissible, et par la plénitude de sa puissance en remet la peine portée par la loi, de manière qu'il ne reste aucun examen à faire touchant les circonstances du crime. Ces sortes de lettres ne s'accordaient que très-rarement. Parmi les exemples de lettres d'abolition que présente l'histoire de l'ancienne monarchie, on peut citer celles qui furent octroyées à du Plessis-Guénégaud, ancien trésorier de l'Épargne, impliqué dans le procès de Fouquet. Voici, sur cette abolition, quelques détails que J'emprante au Journal inédit d'Olivier d'Ormesson. La chambre de justice, présidee par le chancelier Pierre Séguier, ît entrer du Plessis-Guénégaud, auquel le chancelier ordonna de se mettre à genoux. Le greffier donna alors lecture des lettres d'abolition, qui contenaient l'aveu de tous les chefs d'accusation, pendant que Guénégaud restait à genoux devant le tribunal. Le lendemain, sur le réquisiwire du procureur général Chamillart et sur le rapport d'un des juges, la chambre de justice entérina les lettres d'abolition.

LETTRES D'ANOBLISSEMENT ou LET-TRES DE NOBLESSE. — Philippe le Hardi accorda les premières lettres d'anoblissement à son orfévre Raoul. Dans la suite les rois conférèrent souvent par lettres la noblesse, qui primitivement était attachée à la naissance et à la propriété d'un fief. Loiseau, jurisconsulte qui a écrit un savant traité sur les seigneuries, dit en parlant de l'anoblissement : « Toutefois, à bien entendre cette abolition de roture, elle n'est qu'une effaçure, dont la marque demeure; elle semble même plutôt une fiction qu'une réalité, le prince ne pouvant par effet réduiré l'être au non-être. C'est pourquoi nous sommes si curieux en France de cacher le commencement de notre noblesse, afin de la monter à cette espèce de gentillesse ou générosité immémoriale. » Les lettres d'anoblissement devinrent un trafic, et le public, qui s'en moquait, les appela une savonnette à vilain. On cite un trait de Henri IV, qui merite d'être vrai. Un marchand qu'il considérait acheta des lettres de noblesse. Depuis ce moment le roi ne le regarda plus. Comme le marchand lui en demandait la cause : « Je vous considérais cidevant, lui répondit Henri IV, comme le premier marchand de mon royaume, et je vous regarde aujourd'hui comme le dernier des gentilshommes. » On payait pour lettres d'anoblissement un double droit : le premier appartenait au roi, qui devait être indemnisé des subsides que la famille anoblie était dispensée de payer; le second était censé indemniser le peuple qui se trouvait surcharge par l'exemption accordée à l'anobli. La chambre des comptes fixait ces deux sommes.

LETTRES APOSTOLIQUES. — Les lettres apostoliques se divisaient en synodiques et décrétales. Les premières contenaient le résultat d'un concile assemblé à Rome et le faisaient connaître à la chrétienté; les décrétales étaient ordinairement des réponses aux consultations adressées aux papes relativement à la discipline. Les papes se servaient du texte des SS. PP. et des conciles pour appuyer leurs décisions, ou des us et coutumes de leur église sur les points qui n'avaient pas été définis.

LETTRES DE CACHET. — Les lettres de cachet étaient des lettres fermées, contenant quelque ordre ou avis du roi; les lettres de cachet étaient, depuis le xvie siècle, souscrites par un secrétaire d'Etat. Les ordres qu'elles contenaient étaient de nature très-diverse. Mais, comme souvent on exilait ou emprisonnait en vertu d'une lettre de cachet, ces sortes de lettres ont gardé une triste célébrité. Elles furent considérées comme une des violations les plus odieuses de la liberté individuelle. Les états généraux d'Orléans (1560-1561) se plaignaient déjà de l'abus des lettres de cachet. L'ordonnance qui leur donna satisfaction constate le mal : « Aucuns, abusant de la faveur de nos prédécesseurs, par importunité ou plutôt subrepticement, ont obtenu des lettres de cachet, en vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles et icelles fait épouser contre le vouloir des pères et des mères. etc. » Les excès furent souvent signalés et flétris; mais les abus n'en turent pas moins maintenus et même aggravés jusqu'à la révolution de 1789.

LETTRES DE CHANGE. — La lettre de change est le transport d'une somme d'argent fait entre deux personnes : le tireur et celui au profit duquel la lettre est tirée ; elle facilite les opérations commerciales en évitant le déplacement des espèces toujours périlleux et souvent mème impossible. On auribue aux Juiss l'invention des lettres de change (voy. BANQUE). C'était pour eux et en général pour les commerçants du moyen âge, un moyen d'échapper à la violence et de maintenir les relations commerciales dans toutes les parties du monde. Les lettres de change sont mentionnées, pour la première fois, dans une ordonnance de Louis XI (mars 1462) pour la confirmation des foires de Lyon.

LETTRES CLOSES. — Les lettres closes ou fermées devaient être scellées du sceau secret du roi. Elles renfermaient ordinairement un mandement adresse à quelque officier royal; on les a appelées dans la suite lettres de cachet. Dès le xive siècle, on redoutait l'abus des lettres closes, et le 13 mars 1359 une ordonnance défendit aux officiers royaux d'obéir aux lettres closes qui contiendraient quelque disposition injuste: « Voulons et défendons que aux lettres closes, signées de notre propre main ou autrement, vous obéissiez en aucune manière, mais les annuliez comme injustes, subreptices, etc. »

LETTRES DE CRÉANCE. — Lettres par lesquelles un souverain accrédite un ambassadeur auprès d'une cour étrangère.

LETTRES D'ÉTAT. — On appelait lettres d'État celles que le roi accordait auxambassadeurs, aux officiers de guerre et à tous ceux qui étaient forcés de s'absenter pour le service public. Elles suspendaient pour six mois toutes les poursuites qu'on dirigeait contre eux. Après cet intervalle, les lettres d'État pouvaient être renouvelées. On fait remonter au règne de Charles VI l'usage de ces lettres. Il accorda à la noblesse qui l'accompagnait en Flandre, en 1382, la suspension de toutes les poursuites judiciaires pendant la campagne.

LETTRES DE JUSSION. — Les lettres

de jussion étaient adressées par le roiaux parlements pour leur enjoindre d'enregistrer un édit.

LETTRES DE MAITRISE. — Lettres de privilége que le roi accordait à quelques artisans pour les dispenser de faire chef-d'œucre avant d'être reçus maîtres, comme l'exigeaient les statuts de la plupart des corporations d'arts et métiers (voy. Corporation, § II). Les lettres de maîtrise étaient une des ressources financières inventées par la fiscalité.

LETTRES DE MARQUE. — Permission accordée par le gouvernement à un particulier d'équiper un navire en guerre pour attaquer les ennemis.

LETTRES PATENTES. — Les lettres patentes ou ouvertes étaient ainsi appelées par opposition avec les lettres closes ou fermées. Les lettres patentes étaient revêtues du sceau royal et commençaient par la formule : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, etc. Les dons et priviléges étaient accordés par lettres patentes. Ces actes devaient être enregistrés par les parlements ou autres cours souveraines.

LETTRES DE RÉHABILITATION. — Lettres par lesquelles le roi remettait, dit l'ordonnance de 1670 (titre XVI), en bonne réputation et renommée ceux qui avaient été condamnés à quelque peine infamante. Il ne pouvait leur être imputé aucune incapacité ni note d'infamie; ainsi ils pouvaient exercer toute espèce d'office.

LETTRES DE RÉMISSION. — Les lettres de rémission étaient accordées pour les crimes qui paraissaient excusables, attendu les circonstances, comme pour les homicides involontaires ou commis dans la nécessité d'une légitime défense. On appelait encore lettres de sang celles qui accordaient la grâce à un homme qui avait versé le sang.

LETTRES ROYAUX. — On donnait le nom de LETTRES ROYAUX à toutes les expéditions de la grande chancellerie (voy. CHANCELLERIE).

LETTRES DE SURETÉ. — Les lettres de sûreté étaient une espèce de saufconduit qui autorisait à parconrir une contrée ou une ville ennemie en toute sécurité.

LETTRES (Académie des inscriptions et Belles lettres). — Voy. Académie et Institut.

LETTRES (Poste aux). — Voy. Poste. LEUDE. — Ce mot désignait sous la troisième race un impôt qu'on levait sur les productions de la terre et sur toutes les denrées et marchandises. On percevait des leudes sur le blé, sur les boucheries, sur les foires, sur les marchés, etc. Ceux qui étaient soumis au leude s'appelaient leudiers.

LEUDES. — Les leudes, dont le nom signifie compagnons, étaient les anciens comites de la Germanie, qui suivaient le chef de guerre et en recevaient une framée sanglante ou un cheval de bataille. Les leudes, après l'établissement des Francs dans la Gaule et le partage des terres conquises, obtinrent des terres appelées bénéfices (voy. Bénéfices). Ils étaiens quelquefois désignés sous les noms de fidèles ou antrustions. Ce dernier nom désignait spécialement ceux qui étaient placés sous la protection du roi (voy. Antrustions). La classe des leudes s'accrut considérablement à partir du vie siècle. Ils pouvaient passer du service d'un roi à celui d'un autre, comme le prouve le traité d'Andelot (587). Les rois Gontran et Childebert s'y promettent qu'ils ne chercheront pas à se débaucher réciproquement leurs leudes et ne recevront point à leur service ceux qui auraient abandonné l'un d'eux. On comprend parfaitement qu'au milieu d'une société bouleversée par des guerres perpetuelles et où la violence seule prévalait on ait cherché à se mettre sous la protection d'un puissant seigneur et à devenir son leude ou compagnon. Aussi un grand nombre d'hommes libres ou ahrimans (voy. ce mot) renoncèrentils à leur indépendance pour se faire les sidèles, les hommes du roi. Il y eut même des Gallo-Romains qui entrèrent dans la classe des leudes, sous le nom de convives du roi.

Les obligations imposées aux leudes étaient nombreuses. D'abord ils étaient obligés de suivre à la guerre le roi ou le seigneur dont ils avaient reçu des bénéfices. Il ne s'agissait pas seulement ici des guerres générales ou landwehr; mais ils devaient le service même en cas de guerre particulière ou sehde. Ils étaient aussi tenus de se rendre auprès du roi pour remplir des services domestiques et aluis ils étaient désignés sous le nom de ministeriales. Quelques-uns servaient le roi à table ; d'autres veillaient à la garde de sa personne: les obligations variaient d'après les conditions qui avaient été im-Posées pour la concession du bénéfice. Il serait impossible de les ramener à une loi générale. Ce qui est certain, c'est que peu à peu la classe des leudes s'étendit et absorba presque entièrement celle des ahrimans. La recommandation, par laquelle on se plaçait sous la tutelle de quelque homme puissant, y contribua beaucoup; il n'y eut bientôt que les ecclésiastiques d'un rang élevé qui ne fussent pas soumis à cette loi. Les évêques écrivaient à Louis le Débonnaire: « Nous autres évêques consacrés au Seigneur, nous ne sommes point, comme les laiques, obligés de nous recommander à quelque patron. »— Voy. pour les détails les Essais sur l'histoire de Francs par M. Guizot.

LEUDIERS. — On appelait autrefois leudiers ceux qui payaient l'impôt nommé leude. Voy. LEUDE.

LEVANT. — Ce mot est souvent employé pour désigner les contrées orientales, et principalement l'Asie Mineure et les côtes de Syrie. On dit les échelles du Levant pour désigner les différentes stations des navires de commerce dans ces contrées.

LEVÉE DE TROUPES. — Voy. RECRU-TEMENT.

LEVEES (Pierres). — Pierres druidiques qu'on désigne encore sous le nom de MENHIRS. Voy. GAULOIS (Monuments), § 1er.

LEVER DU ROI. — Voy. ÉTIQUETTE, 5 111.

LÉZE-MAJESTÉ. — Voy. Lèse-Majesté.

LIARD. — Petite monnaie, dont le nom paraît une contraction de li-hardis; on prétend que les premiers liards furent frappés sous Philippe le Hardi. D'autres soutiennent que les liards étaient primitivement une monnaie des derniers ducs d'Aquitaine. Si l'on en croit une troisième opinion, liard était synonyme de noir ou monnaie de billon en opposition avec li-blancs (monnaie d'argent). Enfin, selon quelques écrivains, les liards tiraient leur nom de Guignes Liard, natif de Cremieu en Viennois qui frappa les premiers liards. Voy. MONNAIE.

LIBELLE. — Le mot libelle désigna primitivement un grand nombre d'actes de nature très-diverse; il y avait des libelles d'accusation, d'hérésie, de réconciliation, de protestation, de requête, d'anathème, de confession, de pénitence ou plutôt d'absolution, de profession monastique, de fidélité, d'abdication, etc. (D. de Vaines, Dictionnaire de diplomatique). En matière civile, il est question de libelles d'avocats qui ressemblent aux factums (voy. ce mot); de libelles em-

phytéotiques, qui sont de véritables baux; de libelles préceptoriaux, qui équivalent à des assignations; de libelles de proclamation et de réclamation, qui emportaient toujours quelque idée d'accusation et qui répondaient à ce qu'on appelait autrefois complaintes, en style de palais; de libelles de comparution à l'effet de citer en justice un contumace; de libelles de répudiation; de libelles de dotation, etc. (D. de Vaines, ibid.).

Le mot libelle est pris ordinairement dans le sens de pamphlet. Les anciennes lois laissaient à l'arbitraire des juges la peine qui devait être infligée à l'auteur du libelle, et cette peine etait souvent la mort. L'imprimeur était quelquefois poursuivi avec la même rigueur. Ainsi, en 1649, un imprimeur, nommé Morlot, fut condamné à être pendu pour avoir imprimé un libelle intitulé: La custode du lit de la reine. Il ne dut son salut qu'à une émeute qui dispersa les archers, au moment où il était conduit au supplice.

LIBÉRAL, LIBÉRALISME. — On a donné le nom de libéral à un parti qui se manifesta principalement sous la restauration et dont la tendance générale était le triomphe des principes posés par l'Assemblée constituante en 1789. A la tête du parti libéral étaient le général Foy, Casimir Périer, Benjamin Constant, Laffitte, etc. Réunis pour attaquer la restauration, ils ne tardèrent pas à se diviser après la victoire, et la révolution de juillet 1830 montra combien de nuances diverses renfermait le libéralisme. C'était un parti bien plus qu'une doctrine.

LIBERTÉ. — La liberté réglée est celle qui donne à un citoyen le droit de vivre en sécurité sous la tutelle de la loi lorsqu'il y conforme ses actions. L'histoire de France présente, dans son développement, la conquête successive des plus importantes libertés: 1° de la liberté civile accordée aux esclaves (voy. Esclavage); 2º des libertés politiques obtenues par les bourgeois (voy. Commune et Assemblées POLITIQUES); 3º de la liberté de conscience proclamée par l'édit de Nantes (1598). Mais jusqu'en 1789, il y avait plutôt des libertés privilégiées qu'une liberté réelle protégeant les droits de tous les citoyens. Ainsi le clergé avait ses immunités, la noblesse ses priviléges, la bourgeoisie ses communes et ses corporations industrielles; mais il n'y avait pas de liberté réelle garantissant l'égalité de tous les citovens devant la loi. L'Assemblée constituante frappée surtout des dangers du despotisme proclama le principe de liberté et l'exagéra dans ses applications.

La liberté politique ou droit pour les citoyens d'intervenir dans le gouvernement fut garantie par la tenue périodique des assemblées nationales. La liberté religieuse fut définitivement proclamée. La liberté individuelle, si souvent violée par les lettres de cachet, devint un des articles des nouvelles constitutions. La liberti de la presse sut aussi accordée. Mais comme cette liberté dégénéra bientôt en licence, il fallut que des lois en continssent et en réglassent l'exercice. Depuis cette époque, quoique plusieurs des libertés conquises aient été temporairement suspendues, les diverses constitutions out proclamé le maintien des principes de 1789, et par conséquent de la liberté politique, de la liberté religieuse, de la liberté individuelle et de la liberté de la presse. Le but qu'elles ont poursuivi avec plus ou moins de succès a été la conciliation du principe d'autorité avec la liberté.

LIBERTÉ (Arbre de la). — L'usage de planter des arbres comme signe de la joie populaire est immémorial. On le trouve chez les Gaulois comme chez les Romains. Jusqu'aux derniers temps de l'aucienne monarchie, les clercs de la basoche plantaient chaque année un mai (vov. Mai) dans la cour du palais. Pendant la révolution, on planta des arbres de la liberté comme signes de joie et symboles d'affranchissement. Cet usage a été renouvelé en 1848. La plantation des arbres de la liberté était accompagnée de cérémonies dans lesquelles intervenaient toutes les autorités et même le clergé.

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. -Les *libertés de l'Eglise gallicane-*ont été défendues jusqu'à nos jours par l'élite de la magistrature et par des membres eminents du clergé. Pierre de Marca, qui en a été un des soutiens les plus zélés, veut les faire remonter jusqu'au premier concile de Tours, tenu en 461; mais c'est leur donner une antiquité assez respectable que d'en reporter les premiers principes à la pragmatique sanction de saint Louis (voy. Pragmatique sanction). Les libertes de l'Eglise gallicane se developpèrent au xive siècle pendant le séjour des papes à Avignon, et furent consacrées avec plus de précision dans la pragmatique de Bourges (1438). Elles résistèrent à toutes les attaques des ligueurs au xviº siècle et reçurent une sanction éclatante au xvii siècle par l'approbation de Bossuet et de l'assemblée des évêques en 1682. Dans une matière aussi délicate, le plus sage est d'exposer la tradition de l'Eglise gallicane en se servant

des termes mêmes d'un de ses défenseurs aussi modéré que savant. « Toutes les libertés gallicanes, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique, ch. xxv), roulent sur ces deux maximes : que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Eglise est purement spirituelle et ne s'étend directement ni indirectement sur les choses temporelles; que la plénitude de puissance qu'a le pape, comme chef de l'Église, doit être exercée conformément aux canons reçus dans toute l'Eglise, et que lui-même est soumis au jugement du concile universel dans les cas marqués par le concile de Constance. Ces maximes ont été déclarées solennellement par le clergé de France assemblé à Paris en 1682, comme étant l'ancienne doctrine de l'Eglise gallicane. On en tire plusieurs conclusions qui sont autant d'articles de nos libertés. La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Eglise ne regarde que les choses spirituelles et ne se rapporte qu'au salut éternel; donc elle ne s'étend point sur les choses temporelles : aussi, a-t-il dit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ailleurs : Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. « Toute personne vivante doit donc être soumise aux puissances souveraines; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont ont été ordonnées de Dieu; ainsi, qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu. » Ep. aux Rom., XIII, 1.) Ce sont les paroles de saint Paul, dont nous tirons ces conséquences : le roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu seul; il ne peut avoir d'autres juges de ses droits que ceux qu'il établit lui-même; personne n'a droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume, et, quoiqu'il soit soumis à la puissance des cless spirituelles comme pécheur, il ne peut en souffrir aucune diminution de sa puissance comme roi. Nous rejetons la doctrine des nouveaux théologiens, qui ont cru que la puissance des clefs s'étendait indirectement sur le temporel, et qu'un souverain étant excommunié pouvait être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de fidélité et ses états donnés à d'autres. Nous croyons cette doctrine contraire à l'Ecriture sainte et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne, qui a obéi sans résistance à des princes herétiques, infidèles et persécuteurs, quoique les chrétiens fussent assez puissants pour s'en défendre. Nous sommes convaincus que cette doctrine renverse la tranquillité publique et les fondements de la société.

« De la distinction des puissances suit

la distinction des juridictions, et de là vient qu'en France on ne souffre point que les ecclésiastiques entreprennent sur la juridiction temporelle. Si on ne le souffre pas aux ecclésiastiques français, encore moins aux étrangers et au pape, dont les prétentions sont plus grandes sur le temporel des princes. Nous n'en reconnaissons point non plus dans les nonces que le pape envoie au roi, et nous ne les regardons que comme des ambassadeurs de princes étrangers. De la viennent encore les formalités qui s'observent pour la reception des légats a latere (voy. LEGATS). Si les facultés du vice-légat (résidant à Avignon) s'étendent sur les terres de l'obéissance du roi, elles sont sujettes aux mêmes restrictions. Nous ne reconnaissons point que le pape puisse accorder aucune grâce qui concerne les droits temporels, comme de legitimer des bâtards ou restituer contre l'infamie (réhabiliter), afin de rendre les impétrants capables de successions, de charges publiques ou d'autres effets civils. Par la même raison, on n'a point d'égard aux provisions de cour de Rome, en ce qui est contraire aux droits des patrons laïques. Nous ne souffrons point que le pape fasse aucune levée de deniers en France, ni sur le peuple, comme aumônes pour des indulgences, ni sur le clergé, comme emprunt ou autrement, si ce n'est de l'autorité du roi et du consentement du clergé. On ne souffre point que le pape permette aux ecclésiastiques l'aliénation de leurs immeubles, sinon avec les conditions requises suivant les lois du royaume; mais on souffrirait bien moins qu'il ordonnat l'aliénation malgré le clergé. Les biens consacrés à Dieu ne laissent pas d'être des biens temporels, dont la conservation importe à l'Etat. De même, les personnes consacrées à Dieu ne laissent pas d'être des hommes et des citoyens. soumis comme les autres au roi età la puissance séculière en tout ce qui regarde le temporel, nonobstant les privileges qu'il a plu aux souverains de leur accorder. Car l'abus et l'extension excessive de ces priviléges serait une autre sorte d'entreprise sur la puissance temporelle. De là vient que les ecclésiastiques, qui sont officiers du roi, ne peuvent alléguer leur privilége pour prétendre être exempts de sa juridiction, quant à l'exercice de leur charge. De là vient encore que le clergé ne peut s'assembler que par la permission du roi, et que les evêques, quoique mandés par le pape, ne peuvent sortir du royaume sans conge; car les évêques, par le crédit que donne leur dignité et par les biens temporels qui y sont attachés, tiennent dans l'état un grand rang, même temporel, et le pape, comme souverain d'une partie de l'Italie, est un prince étranger, dont les intérêts d'État peuvent être opposés à ceux de la France. De là vient aussi que les étrangers ne peuvent posséder de bénéfices en ce royaume ni être supérieurs de monastères. Voilà les conséquences de la première maxime, que la puissance propre à l'Église ne s'étend point sur le temporel.

« L'autre maxime que la puissance suprême du pape doit être exercée suivant les canons, est fondée sur ce que dit Jésus-Christ: « Les rois des nations les dominent, et ceux qui ont la puissancs sur eux sont appelés bienfaiteurs; il n'en sera pas ainsi de vous. » (Saint Luc, XXII. xxv.) Et saint Pierre parlant aux pasteurs (Ep.I, verset v): « Conduisez le troupeau de Dieu, non en dominant sur votre partage, mais en vous en rendant l'exemple du troupeau, du fond du cœur. » Par où nous apprenons que le gouver-nement de l'Eglise n'est pas un empire despotique, qui n'a point de loi que la volonté du souverain, mais un gouvernement de charité, où la puissance n'est employée qu'à faire régner la raison, où l'autorité du ches ne paraît point, tant que les inférieurs font leur devoir, mais éclate et s'élève au-dessus de tout pour les y faire rentrer et leur faire observer les règles. Il doit, comme dit saint Grégoire, dominer sur les vices plutôt que sur les personnes. Nous ne tenons donc en France, pour droit canonique, que les canons recus d'un consentement universel par toute l'Eglise catholique, ou bien les canons des conciles de France et les anciennes coutumes de l'Eglise gallicane. Ainsi, nous recevons premièrement tout l'ancien corps des canons de l'Eglise romaine, apporté par Charlemagne, mais depuis oublié pendant longtemps; les canons recueillis par Gratien, en tant qu'ils ont autorité par eux-mêmes; car on convient que sa compilation ne leur en donne aucune. Nous recevons aussi les décrétales, non-seulement des cinq livres de Grégoire IX, mais plusieurs du Sexte et des Clémentines (voy. Droit canon, § IV), qui ne sont contraires ni à nos libertés ni aux ordonnances des rois, ni aux usages du royaume : ce qui en retranche au moins la moitié. Les constitutions plus nouvelles ont bien moins d'autorité parmi

« Quant aux conciles œcuméniques, il faut distinguer les matières de discipline et les matières de foi. Pour la foi, quiconque ne s'y soumet pas est hérétique, Pour

la discipline, les règlements des conciles ne sont pas également reçus. On a laissé, de tout temps, à chaque église, une grande liberté de garder ses anciens usages. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si, ayant reconnu le concile de Trente pour légitime et œcuménique, nous n'avons pas encore accepté ses décrets de discipline, quoiqu'à vrai dire il n'ait pa tenu au clergé de france; il en a témoigné le désir par plusieurs actes solennels. Nous ne croyons donc point que les nouvelles constitutions des papes, faites depuis trois cents ans, nous obligent, sinon en tant que notre usage les a approuvées. De là vient : 1º que nous ne recevons que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Rome; 2º que les bulles qui sont apportées en France, hors celles du style ordinaire, comme les provisions de bénefices, ne peuvent être publiées ni exécutées qu'en vertu des lettres du roi et après avoir été examinées au parlement; 3º que nous ne croyons pas être sujets aux censures de la bulle In cæna Domini, ainsi nommée, parce que le pape la publié tous les ans le jeudi-saint, ni aux décrets de la congrégation du saint office, c'est-à-dire de l'inquisition de Rome ni à ceux de la congrégation de l'Indice (ou Index) des livres délendus ou des autres congrégations érigées par les papes depuis un siècle pour leur servir de conseils dans les affaires de l'Eglise ou de leur état temporel. Nous honorons les décrets de ces congrégations, comme des consultations de docteurs graves; mais nous n'y reconnaissons aucune juridiction sur l'Eglise de France. C'est sur le fondement de ce principe que nous ne recevons point de dispenses ni contre le droit naturel et divin, quand ils défendent de dispenser. ni contre les louables coutumes et statuts particuliers des églises confirmées par le saint-siège. De là vient encore que nous ne souffrons point que le pape trouble l'ordre des juridictions en recevant des appels sans moyen (c'est-à-dire sans passer par les tribunaux intermédiaires), ou évoquant les causes en première instance, ni qu'il tire les parties de leur pays pour poursuivre les causes dévolues au saintsiège. Il est vrai que dans la collation des benefices (voy. Benefices ecclesiasti-QUES), nous nous sommes plus conformés an droit nouveau, accordant au pape la prévention et tout ce qui est compris dans le concordat, dont toutefois plusieurs articles savorables au pape ne sont pas observés, comme les réserves (voy. Bénéfices ecclésiastiques) ôtées par le concile de Trente. Mais nous avions résisté à plusieurs nouveautés que le con-

cile a retranchées, et nous apportons à ce droit de collation plusieurs restrictions qui n'ont pas lieu dans les autres pays. Ainsi nous ne souffrons point que le pape donne aux étrangers ni bénéfices en France ni pensions, comme il fait sur les benéfices d'Espagne, nonobstant les lois du pays. Il ne peut augmenter les taxes des bénétices de France, sans le consentement du roi et du clergé. Nous ne prenons point de bulles pour les petits benéfices, mais de simples signatures dont les

frais sont beaucoup moindres. »

Dès la fin du xvi• siècle, Pierre Pithou, avocat au parlement de Paris, fit un recueil des libertes de l'Eglise gallicane en quatre-vingt-trois articles. Au siècle suivant, Pierre Dupuy publia un nouveau recueil de ces libertés avec les preuves à l'appui. Un prêtre nommé Hersent attaqua les maximes gallicanes dans un livre intitulé Optatus gallus. Pierre de Marca lui répondit dans son ouvrage celèbre De concordia sacerdotti et imperii. Enfin Bossuet preta à ces libertes l'appui de son génie (voy. Quatre articles). Le concordat moderne a conserve les principes des libertés gallicanes qui pouvaient s'appliquer à la nouvelle situation du clergé. Ainsi la loi du 18 germinal an x (6-8 avril 1802) pour l'exécution du concordat, porte (art. 24) que « ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration saite par le clergé de France, en 1682, et publice par un édit de la même année (voy. Quatre articles); ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » D'autres articles de la loi du 18 germinal rappellent d'anciennes maximes des libertes de l'église gallicane; ainsi, art. 1 : « Aucune bulle, bref, rescrit, decret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers De pourront être reçus, publiés, imprimes, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement. » La meme autorisation est exigée (art. 2) pour que les nonces, légats, vicaires ou commissaires apostoliques, puissent exercer en France des fonctions relatives aux afsaires de l'Eglise gallicane. Les décrets des synodes étrangers et même des conciles généraux ne peuvent être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la France, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique (art. 3). Enfin, aucun concile national ou metropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblee délibérante du clergé ne peuvent avoir lieu sans la permission expresse du gouvernement (art. 4).

LIBRAIRES. — Au moyen age, les libraires étaient soumis primitivement à la surveillance du clergé, le seul ordre lettré de cette époque. Une ordonnance de Philippe le Hardi, en date de 1275, plaça les libraires-jurés de Paris sous l'autorité de l'Université. Elle était chargée de veillerà la correction des transcriptions aussi bien qu'à la pureté des doctrines. Aucun manuscrit ne pouvait être vendu sans avoir été soumis à la censure de l'Université. Les libraires, jurés, qui formaient une corporation, se trouvèrent ainsi dans la dépendance de l'Université, qui, la même année (1275), leur imposa des statuts : les libraires devaient jurer de les exécuter : le prix des livres était taxe, et l'Université pouvait interdire le libraire coupable de fraude. Un second statut de l'année 1323 exigea que les libraires fissent preuve des connaissances nécessaires à l'exercice de leur profession et fournissent une caution de cent livres. Comme les libraires louaient des livres, on taxa la location aussi bien que la vente des manuscrits; mais la taxe sut saite par les librairesjurés et non par l'Université. Celle-ci conserva cependant le droit d'examiner tout livre mis en vente ou donné en location; les exemplaires incorrects étaient détruits, et le libraire qui les avait loués ou mis en vente était passible d'une amende. Les libraires soumis à une surveillance minutieuse, participaient aux priviléges universitaires et ne relevaient que du tribunal du recteur. A Montpellier, c'étaient les bedeaux mêmes de l'Université qui faisaient le commerce des livres (Ord. des R. de Fr., IV, 35).

Dans les villes où il n'y avait pas d'université, le clergé, qui avait la direction des écoles, conserva la surveillance des libraires. Souvent même leurs boutiques étaient adossées aux églises, et les libraires ne trafiquaient que sous l'œil du clergé. L'institution des parlements enleva en partie à cet ordre la surveillance des libraires, et il s'éleva des échoppes de libraires privilégiés près des cours de parlement aussi bien qu'aux portes des eglises. Ainsi, pendant tout le moyen âge, le commerce de la librairie fut soumis à la triple censure du clerge, des

universités et des parlements.

L'imprimerie donna un nouvel essor à

la librairie. Mais la propagation des nonvelles doctrines religieuses ayant éveillé la sollicitude du gouvernement, on exigea l'approbation prealable des parlements pour la mise en vente des livres (1526). Les libraires furent assujettis à des visites domiciliaires (1532), et ils etaient passibles, en cas de délit, d'amendes et de peines corporelles (1539). Un edit de Henri II (1547) exigea que le nom et la marque du libraire fussent placés sur le frontispice des ouvrages mis en vente. Les libraires de ce temps avaient, en effet, des marques distinctives qui servent encore aujourd'hui à caracteriser certaines éditions. C'est de cette époque que date la nécessité de l'autorisation préalable. Accordée d'abord par les parlements, elle le fut ensuite par le chancelier de France. La censure, attribuée primitivement au clergé, fut exercée dans la suite par des délégués du chancelier ( voy. Censure des livres ). Mais les parlements continuèrent de poursuivre les livres dont les principes leur paraissaient blàmables. Ils les faisaient brûler par la main du bourreau, et les libraires qui les avaient édités, aussi bien que les imprimeurs, étaient soumis à des peines sévères et quelquefois condamnés à mort. On en pourrait citer plus d'un exemple. entre autres à l'époque de la Fronde, où la licence des pamphlets appelés *Mazari*nades, était poussee au dernier excès. Le lieutenant civil, qui était alors charge de la surveillance spéciale des libraires, les réunit, en 1649, pour interdire, sous les peines les plus rigoureuses, la vente de ces satires. Les poursuites et les perquisitions chez les libraires donnèrent lieu à de nouveaux pamphlets, dont l'un est intitulé: La nocturne chasse du lieutenant civil. Cette Mazarinade est en vers, dont voici un échantillon :

Lieutenant civil et commissaire....
Pour empêcher de barbouiller,
Chez les imprimeurs font fouiller
De nuit, par cruauté extrême,
Jusque dans la cave même.

En imposant ces conditions rigoureuses aux anciens libraires, la loi leur accorda quelques compensations. Le monopole leur était garanti, et plusieurs règlements protégèrent les libraires contre la concurrence des bouquinistes. Ainsi, en 1649, il fut défendu « A toute personne d'avoir aucune boutique portative ni d'étaler aucuns livres, avec injonction à tous les marchands libraires et imprimeurs, et à toutes autres personnes ayant étalage, principalement sur le Pont-Neuf ou ès environs, ou en quelque autre endroit de la ville que ce puisse être, de se re-

tirer et prendre boutique, à peine d'être chaties comme réfractaires aux ordonnances, outre la confiscation de leurs marchandises adjugées au profit du premier qui les dénoncera, sans autre forme ni figure de procès. » Les bouquinistes ne restèrent pas sans défenseur. La bibliothèque de l'Ecole des chartes a publié (B; V, 366-371) un mémoire qui fut composé en leur faveur en 1697. Un voit que les bouquinistes avaient surtout leurs boutiques sur le Pont-Neuf et qu'on y trouvait de très-bons livres à bon marché. «Ce qui était d'un grand secours aux gens de lettres, lesquels sont ordinairement fort peu pécunieux. » On avait prohibé le commerce des bouquinistes sur les instances des libraires de la rue Saint-Jucques. L'auteur s'élève contre cette interdiction. « Les libraires, dit-il, ne sont établis que pour le service des gens de lettres; ce qui doit obliger les magistrats à s'opposer à leur avarice, de crainte que la cherté des livres, qui est toujours chez les grands libraires, ne ruine la littérature. Ils doivent servir également les pauvres et les riches. Ils peuvent vendre chèrement aux riches, à la bonne heure. Mais ils doivent donner bon marché aux pauvres; et c'est ce qu'ils ne font pas et ne feront jamais. » Malgré les réclamations du défenseur des bouquinistes, le monopole des libraires fut maintenu, et ce ne fut qu'après la suppression des corporstions, en 1790, que les bouquinistes purent exercer librement leur industrie. Voy. sur les anciens *libraires* Sangrain, Code de la librairie et de l'imprimerie de Paris, 1744.

Au xviii• siècle, les parlements continuèrent de sévir contre les livres dont ils condamnaient les doctrines et contre les libraires qui les vendaient. Beaucoup d'ouvrages célèbres surent brûlés par la main du bourreau. Pour échapper à ces persecutions, les libraires français empruntaient des noms étrangers et éditaient sous le nom de libraires d'Amsterdam, de Bâle ou de Genève, les ouvrages prohibés. Le gouvernement eut recours aux lois les plus sévères pour réprimer ces fraudes. Un anteur qui faisait imprimer un ouvrage sans se soumettre aux formalités prescrites, devait être condamné aux galères (Ord. du 16 avril 1757). Mais la rigueur des lois fut impuissante, et le directeur de la *librairie*, Malesherbes, dans les derniers temps du règne de Louis XV. ferma les yeux sur un grand nombre de contraventions aux lois relatives au commerce de la librairie. L'Assemblée constituante, en proclamant la liberté de la presse, abolit la nécessité d'une autorisation préalable. Mais le commerce de la librairie resta toujours soumis à la surveillance du gouvernement. D'après les lois modernes, les libraires doivent être brevetés et assermentés. (Déc. du 5 février 1810.)

LIBRAIRIE. — Voy. Libraires.

LIBRES (Hommes). — L'organisation sociale du moyen âge avait créé un grand nombre de degrés dans la liberté comme dans la servitude, et il importe pour connaître l'état des personnes après les invasions, de se rendre compte de ces nuan-ces. Il y avait d'abord des hommes libres, etablis dans leurs domaines, appelés se-nateurs par les historiens Grégoire de Tours, Fortunat, Frédégaire; optimates, nobiles dans les lois des barbares; et, en langue germanique, ahrimans (voy. AHRI-MANS), harimans, herimans. Au second rang étaient les hommes libres et propriétaires établis sur les terres d'un seigneur étranger, soumis à sa juridiction et à certains services personnels; tels étaient les leudes (voy. ce mot). Au troisième rang se trouvaient les censitaires. C'étaient souvent des propriétaires libres qui, trop faibles pour se défendre, dans ces temps de violence et d'anarchie, se plaçaient sous la tutelle d'un seigneur puissant, lui abandonnaient leurs terres et se soumettaient à un impôt ou cens pour les terres qu'il leur donnait à cultiver. Les hommes libres, payant la capitation, étaient à peu près dans la même catégorie. Ces hommes libres l'étaient sous condition, et, s'ils manquaient aux engagements contractés, ils tombaient dans la servitude; de là l'expression de conditionales, et dans les anciennes coutumes de conditionnés et gens de condition pour désigner cette classe d'hommes libres (voy. les détails dans les Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon par M. Guérard).

LIBRES (Terres). — Voy. Ahriman et Alleux.

LICE. — Champ clos où combattaient les tenants des tournois Voy. Tour-nois.

LICE (Haute). — Voy. HAUTE LICE.

LICENCE. — Second grade universitaire. Dans les diverses facultés, la licence est placée entre le haccalauréat et le doctorat. Ce nom vient de ce qu'autrefois ce grade conférait la permission (licentiam) d'enseigner.

LICENCE (Droit de). — Impôt indirect établi en 1804 sur ceux qui font le com-

merce de hoissons et sur quelques autres marchands, par exemple sur ceux qui s'occupent de la fabrication et de la vente des matières d'or et d'argent.

LICENCIE. — Gradué qui a obtenu le diplôme de licence. Les licenciés en droit peuvent exercer la profession d'avocats.

LICORNE. — On se servait de la corne de licorne pour faire l'épreuve des mets dans les repas du moyen âge. On était persuadé que la corne de licorne préservait de tous maléfices. L'écuyer tranchant, qui servait à la table du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, après avoir coupé le pain, le touchait tout autour avec la licorne d'épreuve. Il en faisait autant pour les divers plats qui étaient placés devant le duc.

Cet usage s'explique par les croyances du moyen âge relativement à la licorne. Elle est représentée, dans les bestiaires de cette époque, comme le symbole de la pureté. Cet animal, qu'on regardait comme indomptable, ne pouvait, d'après les légendes, être vaincu que par une vierge; dès qu'il en apercevait une, il venait se reposer sur son sein et perdait toute sa férocité.

La corve de *licorne* servait aussi d'ornement dans les buffets et salles de festins. Olivier de La Marche parle de cornes de licorne moult grandes et belles qui étaient aux coins du buffet du duc de Bourgogne au festin qu'il donna en 1468.

LIDES. — Les lides formaient sous les Mérovingiens et Carlovingiens une classe intermédiaire entre les hommes libres, les colons et les esclaves. Ils présentaient beaucoup d'analogie avec les lètes de l'empire romain. Voy. Lètes.

LIDIMONIUM. — Impôt payé par les lides.

LIERRE. — Le lierre servait autrefois d'enseigne aux cabarets; on le considérait aussi comme un symbole d'amour (Sainte-Palaye, vo Lierre).

LIESSE. — Ce mot est dérivé du latin lætitia et signifie joie. Il existait, au moyen âge, une confrérie de liesse établie à Arras; le chef de cette confrérie burlesque portait le nom d'abbé. Il était élu par les magistrats et le peuple; il portait une crosse d'argent doré, du poids de quatre onces suspendue à son bonnet. Il présidait aux jeux que la confrérie célébrait à Arras et dans les villes voisines.

LIEUE. — Mesure itinéraire. Voy. Mesures.

LIEUTENANCE. - Voy. LIEUTENANT.

LIE

LIEUTENANT. — Dans la hiérarchie militaire, le lieutenant vient après le capitaine; il est le second officier d'une compagnie ou d'un escadron. Le grade de lieutenant a été établi en 1444, et les pouvoirs des lieutenants ont été déterminés par une ordonnance de 1558. Il y a plusieurs lasses de lieutenants.

LIEUTENANT. — On appelait lieutenant, dans l'ancienne organisation judiciaire, un officier de judicature qui remplaçait le premier officier du siège en cas d'absence. Nous avons dit, en parlant des baillis (voy. Bailli), comment ces officiers, hommes d'épée, furent obligés de prendre des lieutenants de robe longue gradués dans les universités. Ces lieutenants portaient différents noms: lieutenant général, lieutenant particulier, lieutenant civil, lieutenant criminel. Il faut indiquer rapidement les attributions de ces divers magistrats.

LIEUTENANT CIVIL. — Le lieutenant civil était un des lieutenants du prévôt de Paris, chargé de juger les affaires civiles en première instance. Il dirigeait la police jusqu'à l'époque où fut établi le lieutenant général de police. C'était à lui qu'étaient présentées toutes les requêtes en matière civile; il jugeait toutes les contestations qui demandaient une prompte solution, sur un rapport qu'on appelait référé. C'est maintenant le président du tribunal civil qui juge les référés. Le lieutenant civil était conservateur des privilèges de l'université de Paris. Il pouvait faire défense d'exécuter les sentences rendues dans des sièges ressortissant au Châtelet. Toutes les affaires de famille, à l'exception de celles des princes du sang, étaient de sa compétence. Les assemblées de parents ou conseils de famille, pour la tutelle des mineurs, se tenaient dans son hôtel. Les demandes de séparations de corps et d'interdiction étaient portées à son tribunal. On faisait en sa présence l'ouverture des testaments que l'on trouvait cachetés après leur mort, etc. Assisté du plus ancien avocat du roi, il tenait la chambre civile, et jugeait toutes les affaires sommaires au-dessous de millo livres.

LIEUTENANT-COLONEL. — Le lieutenant-colonel est le second officier d'un régiment et remplace le colonel en cas d'absence. Dès le temps de Henri III, on trouve le titre de lieutenant-colonel; mais les fonctions des lieutenants-colonels ne furent nettement déterminées qu'en 1665 pour l'infanterie, et en 1668 pour la cavalerie. Supprimé à l'époque de la Révolution, le grade de lieutenant-colonel a été rétabli en 1815 et existe encore aujour-d'hui.

LIEUTENANT CRIMINEL. — Lieutenant du prévôt de Paris. Il instruisait les procès criminels, et assisté de sept juges, il prononçait en dernier ressort sur tous les cas prevotaux, qui sont ainsi déterminés dans l'article 12 du titre les de l'Ord. de 1679 : crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui auroat eté condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable, excès commis par des gens de guerre, tant de leur marche, lieu d'étape, que d'assemblées, et le séjour pendant leur marche; désertions, assemblées illicites avec ports d'armes, levée de gens de guerre sans commission royale, et vols sur les grands chemins, port d'armes et violences publiques avec effraction, assassinats prémédités, émotions populaires, seditions, sacriléges avec effraction, fabrication de fausse monnaie. Le lieutenant criminel, portait la robe rouge comme le lieute-nant civil, le lieutenant général de po-lice et les lieutenants particuliers. Ce costume les distinguait du lieutenant criminel de robe courte qui était plutôt homme d'épée que magistrat.

LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE. — Lieutenant du prévôt de Paris charge de veiller à la sureté de la ville et de faire arrêter les meurtriers, vagabonds et g**ens suspects. Sa juridic** tion avait beaucoup de rapport avec celle du lieutenant criminel, et les anciens jurisconsultes n'en fixent pas les limites avec précision. Il connaissait des crime d'incendie , fausse monnaie, lèse-majesté divine et humaine, sédition populaire, vol de nuit et de jour sur les grands chemins, des attentats à la vie des maîtres par leurs domestiques, des crimes de viol et de rapt, etc. Il commandait une compagnie d'archers, dont le devoir était d'arrêter toutes personnes prises en flagrant délit et d'en dresser procès-verbal. Les attributions de ce magistrat rappelaient les temps où tous les pouvoirs étaient confondus et où les fonctions judiciaires n'étaient pas distinctes de l'autorité administrative.

LIEUTENANT GÉNÉRAL. — Magistrat qui dans les justices royales ou dans les présidiaux avait les mêmes (onctions que le lieutenant civil à Paris (voy. Lieutenant civil). Depuis que Louis XIV avait établi des lieutenants de police dans les villes les plus considérables, les attribu-

tions des lieutenants généraux avaient perdu beaucoup de leur importance.

LIBUTENANT GENERAL DE POLICE. Magistrat établi par édit du mois de mars 1667 pour veiller à la sûreté de la ville de Paris et connaître des délits et contraventions de police. Le premier lieutenant général de police fut La Reynie. On attribua au lieutenant général de police une partie des fonctions réservées antérieurement au lieutenant civil. On ne tarda pas à établir des lieutenants généraux de police dans les principales villes de France. Fontenelle a caractérisé l'importance et la difficulté de ces charges avec l'ingenieuse précision de son style : « Les ciwyens d'une ville bien policée jouissent de l'ordre qui y est établi, sans songer combien il en coûte de peine à ceux qui l'établissent ou le conservent, à peu près comme tous les hommes jouissent de la régularité des mouvements célestes, sans en avoir aucune connaissance; et même plus l'ordre d'une police ressemble par son uniformité à celui des corps célestes ; plus il est insensible; et par conséquent il est toujours d'autant plus ignoré qu'il est plus parfait. Mais qui voudrait le connaître, l'approfondir, en serait effrayé. Entretenir perpétuellement dans une ville telle que Paris une consommation immense, dont une infinité d'accidents penvent toujours tarir quelques sources; réprimer la tyrannie des marchands à l'égard du public, et en même temps animer leur commerce; empêcher les usurpations naturelles des uns sur les autres souvent difficiles à démêler ; reconnaître dans une foule infinie ceux qui peuvent si aisément y cacher une industrie pernicieuse, en purger la société ou ne les tolérer qu'autant qu'ils peuvent être utiles par des emplois dont d'autres qu'eux ne se chargeraient pas ou ne s'acquitteraient pas si bien; tenir les abus nécessaires dans les bornes précises de la nécessité, qu'ils sont toujours prêts à smanchir; les renfermer dans l'obscurité à laquelle ils doivent être condamnés, et ne les en tirer pas même par des châtiments trop éclatants; ignorer ce qu'il vaut mieux ignorer que punir, et ne punir que rarement et utilement; pénétrer par des souterrains dans l'intérieur des lamilles et leur garder les secrets qu'elles n'ont pas confiés, tant qu'il n'est pas necessaire d'en faire usage; être présent partout sans être vu; enfin mouvoir ou arrêter à son gré une multitude immense et tumultueuse, et être l'ame toujours agissante et presque inconnue de ce grand corps; voilà quelles sont en général les fonctions du magistrat de police. Il ne semble pas qu'un homme seul y puisse suffire ni par la quantité des choses dont il faut être instruit ni par celle des vues qu'il faut suivre ni par l'application qu'il faut apporter ni par la variété des conduites qu'il faut tenir et des caractères qu'il faut prendre. »

LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROI. — Titre que l'on donnait, sous l'ancienne monarchie, aux généraux de division, dont le grade, dans la hiérarchie militaire, venait immédiatement après celui de maréchal de France. Il y eut des lieutenants généraux dès le xve siècle, mais ce ne fut que sous le règne de Louis XIII que leurs attributions furent nettement déterminées. Voy. Hiérarchie militaire.

LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME.

— On a créé dans des circonstances critiques ou pendant la minorité de quelques rois des lieutenants généraux du royaume investis de la même autorité que le roi. Ainsi, en 1558, après la bataille de Saint-Quentin, le duc François de Guise fut nommé lieutenant général du royaume; le roi de Navarre porta le même titre pendant la minorité de Charles IX, ainsi que Mayenne à l'époque de la Ligue, et Gaston d'Orléans pendant la Fronde. Louis-Philippe d'Orléans fut lieutenant général du royaume depuis le 29 de juillet jusqu'au 7 août 1830.

LIEUTENANT GÉNÉRAL D'UNE PRO-VINCE.—Les lieutenants généraux étaient chargés, dans l'ancienne France. de l'administration des provinces sous l'autorité des gouverneurs. Ce titre se trouve dès le xive siècle; mais il désignait à cette époque un véritable gouverneur qui ne relevait que du roi. Ainsi, en 1346, le comte d'Armagnac est dit lieutenant du roi et du duc de Normandie et d'Aquitaine dans la province de Languedoc (locum tenens in Occitanis partibus dominorum regis Franciæ et ducis Normanniæ et Aquitaniæ). Mais, lorsque la France fut régulièrement divisée en un certain nombre de gouvernements, les lieutenants généraux ne furent plus que des officiers subordonnés aux gouverneurs. Ils étaient nommés par les rois, et, comme les gouverneurs résidaient le plus souvent à la cour, presque toute l'autorité dans les provinces appartenait aux lieutenants généraux. Plusieurs gouvernements avaient deux lieutenants généraux: ainsi, en Normandie, un des lieutenants généraux résidait à Rouen et l'autre à Caen.

LIEUTENANT PARTICULIER. - Ma-

gistrat qui jugeait en l'absence du lieutenant général dans les présidiaux et autres justices royales. A Paris, le lieutenant particulier remplaçait le lieutenant civil. Il y avait souvent plusieurs lieutenants particuliers qui tenaient de mois en mois l'audience du presidial. Pendant que l'un y présidait, l'autre assistait à la chambre du conseil où se jugeaient les procès par écrit.

LIEUTENANTS DE ROI. — Les *lieute*nants de roi étaient des gouverneurs de villes importantes, ordinairement de ports et de forteresses, qui ne relevaient que du roi. Ils avaient été institués primitivement par défiance contre les gouverneurs dans les deux provinces de Bretagne et de Normandie. Louis XIV, dans un but fiscal, rendit, en février 1692, un édit qui établissait des lieutenants de roi dans toutes les provinces. Il devait y en avoir treize en Guyenne; neuf en Languedoc; six en Picardie, en Artois et en Bourgogne; quatre dans chacun des gouvernements de Flandre, Champagne, Lorraine, Luxembourg, Franche-Comté, Dauphine, Poitou, Provence et Orléanais; trois dans le Maine; deux dans chacun des gouvernements de l'Ile-de-France, Aleace, Saintonge, Angoumois, Anjou, Touraine, Berry, Marche, Limousin, Bourbonnais, Auvergne, Lyonnais, Havre de Grâce, et un seul dans chacun des gouvernements de Metz, Verdun, Toul, Foix, Roussillon, Béarn et Navarre, Saumur, Nivernais, etc. La Bretagne eut, vers le même temps, un troisième lieutenant de roi établi à Nantes.

LIEUTENANT DE VAISSEAU. — Officier de marine qui commande un vaisseau de guerre en l'absence du capitaine.

LIEUTENANTS DES MARECHAUX DE FRANCE. — On fait remonter à l'année 1351 la première institution des lieutenants des maréchaux de France; ils étaient chargés primitivement de présider aux montres ou revues des armées. En 1651, on établit dans chaque bailliage ou sénéchaussée un ou deux lieutenants des maréchaux de France pour prononcer sur les différends qui pourraient s'élever entre les gentilshommes. En 1693, Louis XIV leur donna le titre de lieutenants des marechaux de France, juges du point d'honneur: leur charge devint un office militaire, et deux archers de la connétablie, qu'ils avaient droit de nommer, surent placés sous leurs ordres dans chaque bailliage. Un édit de 1704 confirma les offices et prérogatives des lieutenants des

maréchaux de France. Ils avaient rang immédiatement après les sénéchaux et baillis des provinces. Le nombre de ces officiers était d'abord de cent quarantecinq; mais il fut ensuite élevé à environ deux cents.

LIEUX PUBLICS. — Il a existé de tout temps des maisons où les voyageurs et les oisifs trouvaient le logement, la nourriture et quelquefois les recherches du luxe et des plaisirs. Nous ne devons traiter ici que des lieux publics, tels que les hotelleries, auberges, cabarets, la-vernes, etc. Il en est d'autres dont la nature de cet ouvrage nous interdit de

parler.

Hotelleries, auberges, cabarets, etc. -Les Romains avaient ordinairement leurs hôtelleries dans des lieux écartés et les nommaient diversoria (a divertendo, se détourner du chemin). En France, au contraire, les hôtelleries sont généralement situées sur les routes et les grands chemins. Les lieux publics où s'arrêtent les voyageurs sont désignés sous différents noms : taverne (taberna), mot uré de taba (planche), parce que primitivement ces maisons étaient des constructions fort légères; cabares, qui, selon quelques auteurs, vient du grec kapè (κάπη), lieu où l'on mange, d'où l'on aurait fait capa, caparetum, puis cabaretum; d'autres tirent ce mot du celtique (voy. une dissertation sur ces etymologies dans la Collection des meilleures dissertations pour servir à l'histoire de France par C. Leber, t. XI, p. 63 et suiv.). Le mot auberge paraît venir de la langue germanique.

Les premières enseignes des hôtelleries furent des branches d'arbres, des couronnes de lierre, plante consacrée au dieu du vin, un bouchon, parsois le monogramme de l'hôte ou quelque signe symbolique. Il était encore d'usage, au moyen âge, d'avoir recours, achalander une auberge, à un procédé que de nos jours les petits marchands emploient quelquefois. Un homme se tenait à la porte, et, quand il apercevait des voyageurs, il les invitait à entrer. C'est ainsi qu'on lit dans le fabliau des Trois areugles de Compiègne, que les voyageurs arrivés dans la ville entendirent crier: Excellent vin, vin de Soissons, vin d'Auxerre; poisson, bonne chère et à tous prix; entrez. On trouve encore un autre exemple de cet usage dans le fabliau de Courtois d'Arras.

Les lieux publics, et spécialement les hôtelleries, cabarets, etc., ont été sonmis dès l'origine à des règlements de police.

Une ordonnance de saint Louis désendait expressément de recevoir dans les hôtelleries ceux qui avaient dans la ville un logement (aliquam mansionem); les passants et les voyageurs devaient seuls y être admis. Les cabaretiers devaient fournir l'herbe et la jonchée aux bu-veurs qui venaient s'attabler chez eux (voy. Jonchéss). Un règlement de 1550 relatif aux taverniers de Bordeaux en contient l'injonction expresse. On voit par l'ouvrage de Pierre des Fontaines intitulé Conseil à un ami que les cabaretiers répondaient de tous les vols et désordres commis chez eux. Saint Louis défendit à ses sénechaux et autres officiers de fréquenter les tavernes (Urdonnances, I, 66, 70 et 77). Un concile de Tours, tenu en 1282, interdisait à tout prêtre l'entrée d'une taverne ou d'un cabaret, à moins qu'il ne fût en voyage. Saint Louis, plus sévère encore, avait sait la même désense à toute personne même laïque. François Ier, à l'occasion de désordres commis en Bretagne par des gens ivres, publia, en 1536, un édit qui s'appliquait à toutes les parties de la France. D'après cette loi, tout homme convaincu de s'être enivré, était condamné, pour la première fois, à subir la prison au pain et à l'eau; pour une seconde faute, il devait être fouetté; pour une troisième, même châtiment infligé Publiquement; enfin, une quatrième recidive était punie du hannissement avec amputation des oreilles.

L'excessive sévérité de pareilles lois les rendait inapplicables. Il régnett d'ail-leurs autrefois d'étranges préjugés sur l'ivresse qui conspiraient avec la sensualité pour éluder les ordonnances des rois de France. On soutenait sérieusement que l'ivresse était quelquefois salutaire. La preuve de ces opinions bizarres ne se trouve pas seulement dans une vieille chanson de table dont le refrain, s'appuyant sur l'autorité d'Hippocrate, déclare

Qu'il faut à chaque mois S'enivrer au moins une fois;

un médecin célèbre du moyen âge, Arnaud de Villeneuve, examine cette question dans son traité d'hygiène (de regimine sanitatis). « Quelques-uns, dit-il, prétendent qu'il est salutaire pour la santé de s'enivrer une ou deux fois le mois avec du vin, soit parce qu'il en résulte un long et profond sommeil, qui, en laissant reposer les fonctions animales, fortifie les fonctions naturelles; soit, parce que les sécrétions, les sueurs et le vomissement, qui en sont la suite, purgent le corps des

humeurs nuisibles et superflues qu'il contenait. Pour moi, je ne voudrais le permettre qu'à ceux dont le régime est mauvais, et, dans ce cas, leur conseillerais-je de ne pas pousser l'ivresse trop loin, de peur de nuire au cerveau et d'affaiblir les fonctions animales, plus que le repos ne pourrait les fortifier. L'ivresse qu'on se procure doit donc être légère, suffisante seulement pour provoquer le sommeil et pour dissiper tout à fait les inquietudes qu'on pourrait avoir sur sa tempérance. La pousser plus loin serait contre les mœurs et contre le vœu de la nature. » (Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.)

Au xvi• siècle, l'ordonnance d'Orléans (1561) renouvela les anciennes prohibitions; elle défendit aux cabaretiers de donner à manger ou à boire, chez eux. aux habitants du pays, sous peine d'amende pour la première fois et de prison pour récidive. Une ordonnance de police. en date du 21 juillet 1564, enjoignit aux cabaretiers, hoteliers, taverniers, etc., de jurer l'exécution des règlements qui les concernaient, principalement pour le prix des denrées (de La Marre, Traité de la police, III, 723-724). Un arrêt rendu en 1732 par le parlement de Besançon renouvela la désense de donner à manger et à boire à d'autres qu'aux voyageurs. Ces dispositions furent en vigueur jusqu'à la Révolution, mais depuis longtemps elles ne recevaient plus d'exécution.

Les cabarets, tavernes, hôtelleries continuèrent donc d'être fréquentés, et tout ce que put faire l'administration fut de surveiller ces lieux publics et d'y maintenir l'ordre. On prescrivit aux cabaretiers, taverniers et aubergistes de se munir d'une autorisation préalable, d'observer les ordonnances relatives aux monnaies, et de faire afficher un tarif du prix des denrées qu'ils mettaient en vente. Une ordonnance du 30 mars 1635 leur défendit de loger ni nourrir aucune personne suspecte (de La Marre, Traité de la police, I, 137); ils furent astreints à tenir registre des personnes qu'ils recevaient et à en donner avis aux commissaires de police (ibid., p. 145). Les cabaretiers et limonadiers ne pouvaient, au xviie siècle, garder personne chez eux après huit heures du soir en hiver et dix heures en été. La police prenait en même temps d'utiles mesures pour prévenir l'altération des vins qui avait excité depuis longtemps de vives réclamations. Une ordonnance fort ancienne (27 septembre 1371), rendue par le prévôt de Paris, autorisait les consommateurs à voir tirer le vin du tonneau (de La Marre, ibid., p. 615), et condamnait à quatre livres parisis d'amende le tavernier qui aurait tenté de s'y opposer. Ces précautions furent peu efficaces; car, aux états généraux de 1484, on se plaignit encore de l'altération des vins, et les ordonnances relatées dans le Traité de police par de La Marre, prouvent qu'on fut obligé de répéter souvent ces prohibitions. De nos jours, les lieux publics sont soumis, comme autrefois, à la surveillance de la police et à l'autorité

municipale. Voy. CAFÉS.

Bains, Courtilles, Guinguettes.—Parmi les lieux publics, il faut comprendre les bains, courtilles et guinguettes. J'ai parlé, au mot Baigneun, des *bains pu*blics et d'un usage de l'ancienne France qui transformait certaines maisons de bains en véritables hôtelleries. On appelait autrefois courtilles les jardins et surtout les jardins publics où le peuple se rendait les jours de sête. C'est de là que le nom de courtille est resté à quelques guinguettes de Paris. Il y avait autrefois la courtille du Temple, la courtille Bar bette, la courtille Saint-Martin, etc. -Le mot guinguette ne paraît pas remonter à une époque fort ancienne. Au xviile siècle, il désignait tantôt un cabaret, tantôt les petites maisons situées dans les faubourgs de Paris ou aux environs. L'avocat Barbier, parlant d'un Nicolaï (Journal, I. 350), dit qu'il « avait emprunté une maison guinguette, que Samuel Bernard avait à Autevil. »

LIÈVE. — Mot ancien qui servait, jusqu'au xvni siècle, à désigner, dans les archives, les registres de baux, de rentes, de cens et d'autres droits seigneu-riaux.

LIEVRE (Chevaliers du). — Ce mot de chevaliers du lièvre sut donné aux seigneurs qui reçurent l'ordre de chevalerie dans les circonstances suivantes : les armées flamande et française étaient en présence et sur le point d'en venir aux mains. Une émotion extraordinaire dans les rangs de l'armée française, fit croire à une attaque de l'ennemi, et aussitôt plusieurs seigneurs se présentèrent au comte de Hainaut et lui demandèrent l'ordre de chevalerie qu'il leur confera. Mais on reconnut bientôt que ce mouvement était causé par des lièvres que poursuivaient les soldats; ce fut là le seul engagement de la journée, et les nouveaux chevaliers furent désignés sous le nom de chevaliers du lièvre.

LIGNAGER (Retrait). — On appelait retrait lignager une disposition introduite dans l'ancien droit français, pour

conserver, autant que possible, les biens dans les familles. En vertu de ce droit, un parent du côté et ligne, d'où un bien était venu, pouvait retirer ce bien des mains de celui qui l'avait acheté, pourvu que l'action en retrait lignager eût été intentée dans le délai d'an et jour et avec toutes les formalités requises. Le retrait lignager n'était en vigueur que dans les pays de droit coutumier. Voy., pour les détails, Claude de Ferrière, Dictionnaire de droit, ve Retrait étranger.

LIGUE. — Union et confédération entre des princes et des États. Les ligues peu vent être offensives et défensives, et dans ce cas les États coalisés se doivent aide et secours pour l'attaque comme pour la défense. Si la lique est simplement défensive, les coalisés ne se doivent aide que lorsqu'ils sont attaqués par une puissance étrangère. Le mot lique, employé seul, s'applique ordinairement, dans l'histoire de France, à la sainte Lique.

LIGUE (Sainte). — Ce terme désigne dans l'histoire de France une association qui s'est formée en 1577 et a créé un Etat dans l'État. Elle avait été précédée de ligues provinciales organisées dès 1568 et destinées à imposer à Catherine de Médicis et à Charles IX l'extermination du parti protestant. Mais ce ne fut qu'après la paix de Beaulieu , en 1576, que la Ligue qui se proclamait sainte, prit un caractère menaçant. Henri de Condé, un des chefs du parti protestant, vensit d'être nommé gou**verneur de Picardie. Les** catholiques de cette province s'émurent. Le sire d'Humières, gouverneur de Péronne et partisan zélé des Gui**ses, ilt aus**sitôt signer un formulaire d**e foi pour la** défense de la religion catholique encers et contre tous. Il y était question des franchises provinciales qu'on devait rétablir dans l'état où elles étaient du temps de Clovis. Cette association se propagea rapidement et reçut de nombreuses adhésions dans les provinces. Henri III ne sut ni la combattre ni la diriger ; il s'en déclara le chef et regarda comme un trait de profonde habileté d'avoir détrôné le duc de Guise, roi de la Ligue. Mais, par cette duplicité, Henri se rendit odieux aux protestants, sans gagner la confiance des ligueurs. Le véritable chef de ce parti fut toujours le Balafré. Les états généraux de 1577, nommés sous l'influence de la Ligue, imposèrent à Henri III le renouvellement de la guerre contre les protestants. Suspendue presque immédiatement par le traité de Nérac (1579), elle se ralluma encore en 1580; mais comme Henri de Navarre avait obtenu tout

l'avantage, Catherine de Médicis en profita vour conclure la paix de Fleix en Périgord. La Ligue parut assoupie, et, sans se dissoudre, cette vaste association s'effaça jusqu'en 1584. La mort du duc d'Anjou, François d'Alençon, frère de Henri III et héritier présomptif de la couronne, lui fournit un nouveau prétexte pour prendre les armes. Henri III n'avait pas de postérité directe et avait même perdu l'espérance d'en avoir; la couronne revenait au roi de Navarre, Henri de Bourbon, qui était protestant. Aussitôt éclata une indignation réelle ou simulée contre les prétentions d'un hérétique à la couronne de France. La ligue se réorganisa et mit à sa tête Charles de Bourbon, oncle du roi de Navarre. Mais ce prélat ne fut que le chef nominal de la Ligue; l'âme de cette association était toujours Henri de Guise. Les affidés de cette maison faisaient circuler une généalogie, par laquelle les Guises remontaient à Charlemagne et avaient à la couronne de France des droits anté-

neurs à ceux des Capétiens. La Ligue ne se contenta pas des forces que lui donnaient ses vastes ramifications. Elle s'était créd des alliés à l'extérieur. Philippe II signa avec les Guises le traité de Joinville (décembre 1584) par lequel il s'engageait à leur fournir des secours d'hommes et d'argent pour em**pecher le roi de Navarre de monter sur le** trone. La Ligue se crut alors assez puissante pour publier son manifeste. Il parut au mois de mars 1585; Henri III voulut un instant opposer une résistance armée aux prétentions des ligueurs. Mais, trahi par sa faiblesse, il signa, au mois de Juliet 1585, le traité de Nemours qui proscrivait les protestants et exclusit du trône un prince huguenot. Henri de Bour-Don en appela à Dieu et à son épée; ce sut en vain que Cathérine de Médicis se jeta entre les deux partis et voulut déterminer le roi de Navarre à se faire catholique; toutes les négociations échouèrent. Le roi de Navarre triompha à Coutras (1587), pendant que le Balafré battait les reitres à Vimori et à Auneau. Les ligueurs ne gardèrent plus alors aucune mesure. Il s'était organise à Paris un conseil central de la Ligue appelé conseil Seize, parce qu'il était choisi dans les seize quartiers de cette ville. Composée de cures et d'orateurs populaires, cette assemblée était le foyer des passions les plus violentes et d'une démagogie suneuse, qui se couvrait du masque de la religion. Plusieurs tentatives pour enlever Henri III ayant échoué, les Seize rappelèrent à Paris Henri de Guise; il y

entra malgré la défense du roi, et vint braver Henri III jusque dans son Louvre. Les Suisses que le roi appela dans Paris furent désarmés, et le roi s'enfuit devant les barricades (1588). Mais le duc de Guise ne fut audacieux qu'à demi ; le cœur lui faillit au dernier moment et il n'osa porter la main sur la couronne. Vainement il tenta de rappeler le roi dans Paris; le traité de Rouen que Henri III signa avec les ligueurs et où il leur accordait des conditions encore plus favorables qu'à Nemours ne servit qu'à dissimuler ses projets. Les Etats furent convoqués à Blois, et Guise y tomba sous le poignard des assassins (22 décembre 1588). Ce crime porta jusqu'à la frénésie la fureur de la Ligue; les statues du roi brisées, Mayenne proclamé lieutenant général du royaume, le parlement emprisonné, des sermons où le cynisme du langage égalait la violence des passions, tout se réunit pour donner à Paris une physionomie révolutionnaire. La plupart des villes suivirent cet exemple, Henri III s'unit alors à Henri de Navarre (1589); tous deux marchèrent sur Paris et en formèrent le siége. L'assassinat du roi de France par Jacques Clément fut une conséquence des passions furieuses qu'avait déchaînées la Ligue. Elles se soutinrent quelque temps encore exaltées par des prédications continuelles. Les défaites mêmes ne les abattirent pas. Les victoires de Henri IV à Arques (1589), et à lvry (1590) ne purent désarmer les ligueurs. L'Espagne qui ne cherchait qu'à perpetuer la guerre fit intervenir deux fois son plus grand capitaine, Alexandre Farnèse, pour délivrer Paris et Rouen (1591 et 1592); mais elle voulait une récompense de ses services, et demandait la couronne de France pour l'infante Claire-Eugénie. Les états de la Ligue, réunis en 1593, paraissaient assez dis-posés à sacrifier la France à l'Espagne; mais la déclaration du parlement qui proclamait la loi salique constitution fondamentale du royaume, l'apparition de la satyre Ménippée critique mordante des états, l'abjuration de Henri IV changèrent les esprits; la Ligue fut vaincue plus encore par l'opinion que par les armes. Paris ouvrit ses portes à Henri IV (1594); les Espagnols furent battus en Bourgogne où ils avaient fait une invasion (1595). Des négociations habilement dirigées achevèrent ce que les armes victorieuses de Henri avaient commencé; les gouverneurs de province transigèrent et vendirent leur soumission. L'édit de Nantes, signé en 1598, termina les guerres de religion et fit disparaître les derniers

débris de la Lique. En résumé, cette association avait eu deux causes : l'exaltation religieuse égarée par de perfides suggestions et l'ambition des Guises soutenue par la politique espagnole. Elle avait dù en partie son succès à la faiblesse de Henri III et à l'habileté du Balafré. Elle périt vaincue par Henri IV et ruinée par ses propres violences; la majorité de la France se rallia autour d'un trône, gage d'ordre à l'intérieur, de dignité et de puissance à l'extérieur. — Voy. pour les détails Anquetil, Esprit de la Lique, et Lacretelle, Histoire des yuerres de religion en France.

On appelle aussi quelquefois ligue sainte une coalition formée en 1511 contre la France par le pape Jules II, les Vénitiens, les Suisses, Ferdinand le Catholique roi d'Aragon et Henri VIII roi d'An-

gleterre.

LIGUE DE CAMBRAI. — Coalition signée à Cambrai, en 1508, entre le roi de France, le pape Jules II, et le roi d'Aragon Ferdinand le Catholique pour combattre la république de Venise. L'abbé Dubos a écrit l'Histoire de la lique de Cambrai, Paris, 1709, 2 vol.

LIGUE DU BIEN PUBLIC. — Coalition de seigneurs contre Louis XI (1464-1465). À la tête étaient les ducs de Bourgogne et de Bretagne, qui mettaient en avant le jeune Charles de Berry, frère du roi. L'un des coalisés avouait le but de la ligue, qui couvrait l'intérêt privé du masque de l'intérêt public. « J'aime tant, disait-il, ce bon royaume de France, qu'au lieu d'un roi j'en voudrais six. » Louis XI, plus encore par adresse que par force, dissipa cette ligue et enleva ensuite aux seigneurs les concessions qu'ils lui avaient arrachées.

LIGUE DU RHIN. -- Ligue conclue les 14 et 15 août 1658 entre Louis XIV et les archevêques de Mayence, Trèves et Cologne, l'évêque de Munster, le comte palatin du Rhin, le roi de Suède, le landgrave de Hesse et plusieurs autres princes allemands. Par le traité du 14 août, les princes allemands s'engageaient à faire observer les traités de Westphalie. Le 15 août, la France accéda à la ligue du Rhin, et il sut stipulé que les confederés ne laisseraient passer sur leurs terres aucune troupe envoyée dans les Pays-Bas ou ailleurs contre le roi très-chrétien on ses alliés.

LIGUEURS. — On appelait ligueurs ceux qui avaient pris part à la sainte Ligue. Voy. LIGUE (Sainte).

LIMITES DE LA FRANCE. — On peut

distinguer les limites naturelles de la France et celles que la politique lui a imposées à diverses époques. Les limites naturelles sont, au nord, le Rhin et la mer du Nord; à l'est, le Rhin et les Alpes; au sud, la Méditerranée et les Pyrénées; à l'ouest, l'océan Atlantique. Telles étaient les limites de la Gaule du temps des Romains. L'empire fondé par les Francs, n'eut jamais de limites nettement déterminées; les Mérovingiens à l'époque de leur plus grande puissance, ne pos-sédaient pas l'ancienne Gaule tout entière : la Septimanie ou bas Languedoc ( Aude , Pyrénées-Orientales , Hérault ) ne leur appartenait pas; mais ils occupaient une partie de la Germanie. Charlemagne, après avoir soumis toute la Gaule, recula les limites de l'empire franc jusqu'à l'Ebre en Espagne, à l'Oder et à la Theiss en Allemagne, au duché de Bénévent en Italie. Le traité de Verdun (842) resserra le royaume de France dans d'étroites limites : au nord , l'Escaut et la Meuse; à l'est, les Vosges, la Saône et le Rhône; au sud, la Méditerranée, l'Ebre et les Pyrénées; à l'ouest, l'océan Atlantique. Depuis cette époque, la France a toujours tendu à reconquérir ses limites naturelles ; le traité de Campo Formio (1797) les lui avait assurées ; les traités de 1815 l'ont réduite aux limites artificielles de l'ancienne monarchie. Au nord, de la mer à la Meuse, la France n'a pour limites qu'une ligne défendue par les villes de Dunkerque, Bergues, Lille, Arras, Douai, Cambrai, Bouchain, Valencien-nes. Condé, le Quesnoy, Landrecies, Maubeuge, la Fère, Soissons, Laon, Guise, Rocroi, Givet, Mezières, Sedan, Verdun. Longwy. Montmédy, Metz, Thionville, Weissembourg, Lauterbourg; au nord-est, de l'embouchure de la Lanter dans le Rhin, jusqu'à Huningue, le Rhin forme une limite naturelle de la France. Au sud d'Huningue, la France n'a plus jusqu'au Var qu'une limite conventionnelle. Au sud et à l'ouest, la France a ses limites naturelles : la Méditerranée, les Pyrénées et l'océan Atlantique.

LIMONADIERS. — La corporation des limonadiers sut établie par Louis XIV en 1676; leurs statuts les autorisaient à vendre du casé en grain, en poudre et en boisson, des limonades et liqueurs de toute espèce. Voy. Corporation, § vii.

LINGE. — La ville de Reims était renommée, au moyen âge, pour ses manufactures de linge de table. Lorsque Charles VII fit son entrée dans cette ville, elle lui présenta des serviettes à ramage. Charles-Quint, traversant la France pour

se rendre en Flandre, reçut aussi du corps municipal de Reims un présent du meme genre, qui fut estimé mille florins. Quant à l'art de damasser le linge de table, on prétend qu'il ne date que du xvne siècle. On en attribue l'invention à la famille Graindorge; le père fit, sur la toile, des fleurs et des carreaux; les fils y ajoutèrent des dessins de personnages. On a appelé ce linge damassé, à cause de sa ressemblance avec le damas blanc. Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français) fait remonter l'invention du linge damassé à une époque antérieure, et cite un passage d'un ouvrage du xvie siècle, dont l'auteur, décrivant la table de Henri III, dit formellement que la nappe était d'un linge mignonnement damassé.

LION. — Le lion était, au moyen âge, un animal symbolique. Il représentait le diable, d'après le Bestiaire de Guillaume Le Normant (art. Lion). On se fondait pour lui donner ce caractère symbolique sur le verset 13 du psaume 90 : Vous foulerez aux pieds le lion et le dragon. Le lion est au contraire, pris quelquefois pour le symbole du Christ. Les bestiaires du moyen age en donnent des raisons bizarres, qu'il faut rappeler comme témoignage des idées et des croyances de ces siècles. Les lionceaux, disent-ils, viennent au monde sans vie, et trois jours après leur naissance leur père les ressuscite en leur soufflant dans la bouche; enfin le lion, selon les naturalistes du moyen age, dort les yeux ouverts, symbole de Dieu qui veille sans cesse sur

LION (Ordre du). — On prétend qu'Enguerrand Ier, sire de Coucy, institua, en 1080, l'ordre du lion, en mémoire d'un lion qu'il avait tué dans la forêt de Coucy; l'existence de cet ordre de chevalerie est fort problématique.

LION D'OR. — On frappa sous Philippe de Valois et sous François Ier, des pièces de monnaie appelées lions d'or, parce qu'elles portaient la figure d'un lion.

LIONS. — Il était d'usage, au xvie siècle, de nourrir des lions dans le parc qu'entretenaient les rois de France à Paris, dans le quartier Saint-Antoine, ou une rue porte encore le nom de que des Lions, et une autre, celui du Parc-Royal. De Thou raconte que Henli III, effrayé par un songe, fit tuer tous les lions du parc royal (de Thou, li-vres LXXVIII et XCIII).

LIQUEURS. — Parmi les plus anciennes liqueurs qui aient été en usage en France,

il faut placer l'eau d'or (aqua auri), qui n'était probablement, selon Arnaud de Villeneuve, que de l'eau-de-vie, dans laquelle on avait mis infuser ou macérer des fleurs de romarin ou autres semblables, avec des épices, pour leur donner de la couleur et du goût. Dans la suite, on y mit quelques parcelles très-minces de feuilles d'or, d'après le préjugé des alchimistes qui attribuaient une vertu merveilleuse à l'or potable.

Ce fut surtout dans la seconde moitié du xviº siècle que l'usage des liqueurs se répandit en France. Le populo, fait avec de l'esprit-de-vin, de l'eau, du sucre, du musc, de l'ombre, de l'essence d'anis et de l'essence de cannelle, eut beaucoup de réputation. Il en fut de même du rossolis, qui tirait son nom de la plante ros solis qui entrait dans sa composition. Ces liqueurs n'étaient toujours que de l'eau-devie mitigée. Les statuts des limonadiers, en 1676, leur permirent de vendre des eaux d'anis, de cannelle, de franchipane, le populo et le rossolis. Les fabriques les plus célèbres de liqueurs étaient celles de Montpellier, célèbre depuis longtemps par son école de médecine. Il s'en établit aussi en Lorraine. Les ratafias, qui ne sont que des insusions de fleurs et de fruits, datent principalement du xvIII• siècle, et une de ces liqueurs, le cassis, eut alors une vogue extraordinaire. On en fit un spécifique universel, comme on avait fait antérieurement de l'eau-de-vie (voy. EAU-DE-VIE).

Vers le même temps, on commença à faire usage des liqueurs des îles ou liqueurs de la Martinique, Saint-Domingue et autres colonies françaises. On tira aussi des pays étrangers l'eau des Barbades, le marasquin, fait avec des cerises sauvages propres au territoire de Zara en Dalmatie; le scubac des Irlandais, décoction d'orge, édulcorée avec du sucre, teinte avec une infusion de safran et mélangée d'esprit-de-vin pour lui donner de la force; l'eau cordiale de Genève, l'eau-de-vie de Dantzic, etc. Le punch, emprunté aux Anglais, s'introduisit en France à la suite du traité de Paris (1763). — Voy., pour les détails, Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.

LIS (fleurs de). — Voy. Fleurs de

LIS (Ordre du). — Ordre de chevalerie établi par la Restauration. Le signe distinctif des chevaliers du lis était une fleur de lis en argent.

LIS D'OR ET D'ARGENT. - Monnaie

origité. 🔩 🗲 🎍 1 Chance a an end turent · · i les lis de liste 4 - 2 eterre. A т 1135. је раг-= postvor a la an saufrides . 🗻 e in d'admi-🖙 🗱 Ge 🕩 Lier les de-- :. i. l.: alloua une . s dejenses, et on a side cuile, comme Caragrant larmee. 😅 🗚 wice en France, Castitutionnelle . - mille annuelle que -a c. i ad rei pour l'en- c: autres dépenses
 s: lee constituante .. - Maga-cinq milhons. 13.: 

🐃 🖫 i nons lut rétablie

Nonace a douze millions

... " de 1830 elle a été re-

e et maintenue sous

ver aze, les lits étaient A . S . S a mesuree. Quand ils .... c sa meds en carré, on les 🗸 😘 . lorsqu'ils en avaient .. . : mmait couches. Ils se Carrier estrade. Des familles wa cut place. If he faut pas taisen seulement dans Sec. 15 ca e des devaliers, accoutumés car tente, leur lit et leur ne se refusaient pas, water and la monie confiance et la was enticite. L'amiral Bonivet cou ..... . . dans le même lit que Fran-..... l'appelait son frère d'armes. .... er couble etait la plus insigne ... i a anutre et de confiance que l'on ... w de rer. Après la bataille de Dreux, 👡 : , François de Guise partagea son on prisonnier, le prince de

.

.... les pauvres gens les garnis-... .. serge ou de toile; les riches, . . ..... nu xvii• siècle, des lits à sa a la duchesse, à la polonaise et , , marque d'honneur réservée aux souwater, aux princesses et aux trèsgrandes dames. Ces lits étaient placés dans des alcoves, qu'on appelait ruelles au xviie siècle. Il ctait de non ton de recevoir dans ces ruelles élégantes un cercle de heaux esprits. Les precieuses avaient adopte cet usage et on nommait alcoristes ceux qui frequentaient leurs ruelles. Le luxe des lits est moins recherché de nos jours; mais on doit considerer comme une amélioration importante l'usage des lits en ser dans les hòpitaux, dans les casernes, et en général dans les etablissements publics.

Autrefois l'Hôtel-Dieu de Paris avait le droit de réclamer le *lit* complet de l'archevêque et celui des chanoines après leur decès. Voici l'origine de cet usage: les rois de France avaient, au xii siècle. le mobilier des évêques de Paris en vertu du droit de dépouille (voy. DEPOUILLE), et les evêques eux-mêmes exerçaient ce droit à l'égard des chanoines. Le roi Louis VII, ayant reçu de l'évêque de Paris une somme d'argent pour la croi-sade, renonça au droit de dépouille. L'eveque fit alors décider qu'à l'avenir le lit dans lequel mourrait l'évêque de l'aris appartiendrait à l'Hôtel-Dieu. Les chanoines voulurent qu'il en fût de même de leurs lits et firent, en 1168, un statut confirmatif de cette donation. Dans la suite il s'éleva, à ce sujet, des contestations qui furent jugées en faveur de l'Hôtel-Dieu; ainsi, le 4 septembre 1784, le parlement de Paris rendit un arrêt qui condamnait les héritiers du chanoine Ricouard d'Hérouville à rendre à l'Hôtel-Dieu le lit complet de ce chanoine, à moins qu'ils n'aimassent mieux payer pour sa valeur la somme de trois cents francs.

LIT DE JUSTICE. — On appelait lit de justice dans l'ancienne monarchie une séance solennelle du parlement où le roi siégeait sur une pile de coussins, entouré des grands du royaume et des ducs et pairs. On fait remonter le premier usage des lits de justice à Charles V qui en 1369 tint une scance solennelle du parlement pour juger le prince de Galles, duc de Guyenne, accusé de félonie. Cependant il est dejà question du lit sur lequel le roi siégeait au parlement dans une ordonnance de Philippe de Valois da 11 mars 1344 (1345). Il y est dit (art. 15): « Que nul ne doit venir sieger auprès du lit du roi, les chambellans exceptés.» (Rec. des ordonn.. II. 228.) Le cérémonial des lits de justice était rigoureusede la duchesse, à la polonaise et ment déterminé. Le grand maître des des les lits à bulustrade étaient : cerémonies avertissait le parlement quand le roi était à la Sainte-Chapelle. Aussitôt quatre presidents à mortier avec six con-

LIT 671

scillers laïques et deux conseillers clercs allaient le recevoir et le saluer au nom du parlement. Ils le conduisaient en la grand' chambre, les présidents marchant aux côtés du roi, les conseillers derrière lui et le premier huissier entre les deux massiers du roi. Les trompettes sonnaient et les tambours battaient jusque dans la grand' chambre. Le dais et le lis de justice du roi étaient placés dans l'angle de la grand' chambre. Aux pieds du roi, le grand chambellan; à droite, sur un tabouret, le grand écuyer portant au con l'épée de parade du roi; à gauche, sur un banc au des sous des poirs acclésion. un banc au-dessous des pairs ecclésiastiques, les quatre capitaines des gardes du corps et le commandant des centsuisses; plus bas, sur un petit degré, par lequel on descendait dans le parquet, le prévôt de Paris un bâton blanc à la main. Le chancelier était assis dans l'augle de la chambre où s'élevait le lit de justice. Il avait une chaire à bras couverte du tapis de velours violet semé de seure de lis qui servait de drap de pied au roi. Sur les hauts sièges à la droite du roi prenaient place les princes du sang et les pairs laïques; à gauche, les pairs ecclésiastiques et les maréchaux de France venus avec le roi. Le banc-ordinaire des **Présidents à mortier était occupé par le** premier président et les présidents à mortier, en robes rouges, et revêtus de leur épitoge. Sur les autres bancs siégenient les conseillers d'honneur, les quaire maîtres des requêtes qui avaient seance au parlement, les conseillers du parlement, tous en robes rouges. Le grand maître et le maître des cérémonies étaient placés sur des tabourets devant la chaire du chancelier ; dans le même parquet, à genoux devant le roi, deux massiers du roi tenant leurs masses d'argent doré et six hérauts d'armes. Il y avait aussi des bancs réservés pour les conseillers d'État et les maîtres des requetes que le chancelier amenait à sa suite et qui étaient revêtus de robes de satin noir, ainsi que pour les quatre secretaires d'État, les chevaliers des ordres do roi, les gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, les baillis d'é-

Lorsque le roi était assis et couvert et que toute l'assemblée avait pris place, le roi ôtant et remettant son chapeau donnait la parole au chancelier pour exposer l'objet de la séance. Le chancelier montait alors vers le roi, s'agenouillait devant lui, et, après avoir pris ses ordres, retournait à sa place, où assis et couvert il prononçait une harangue d'apparat. son discours fini, le premier président

et les présidents se levaient, mettaient un genou en terre devant le roi, et, après qu'ils s'étaient relevés, le premier président, debout et découvert, ainsi que tous les présidents, prononçait un discours qui renfermant presque toujours l'éloge du roi. Le chancelier montait ensuite vers le roi, prenait ses ordres le genou en terre, et revenu à sa place disait que la volonté du roi était qu'on donnat lecture des édits. Sur son ordre, le greffier les lisait. Le chancelier appelait ensuite les gens du roi pour qu'ils donnassent leurs conclusions. Le procureur général ou l'un des avocats généraux prononçait alors un discours pour motiver des conclusions qui allaient toujours à l'enregistrement des édits. Cependant quelques avocats généraux, parmi les-quels on remarque Omer Talon, profitèrent de ces occasions solennelles pour adresser au souverain d'utiles remontrances.

Les harangues terminées, le chancelier recueillait les voix, mais seulement pour la forme. Il montait pour la troisième fois vers le roi et un genou en terre lui demandait son avis; il s'adressait ensuite aux princes, pairs laïques et ecclésiastiques, maréchaux de France, présidents du parlement, conseillers d'État, maîtres des requêtes, conseillers au parlement. qui tous opinaient à voix basse et pour la forme. Après avoir pris les voix , il allait pour la quatrième fois demander les ordres du roi, et, de retour à sa place, il prononçait la formule d'enregistrement: Le roi séant en son lit de justice a ordonné et ordonne que les présents édits seront enregistrés, et, à la fin de l'arrêté. on ajoutait: Fait en parlement, le roi y seant en son lit de justice. Le roi sortait ensuite avec les mêmes cérémonies qui avaient accompagné son entrée au parlement. Ces lits de justice étaient regardes comme des espèces de coups d'Etat qui violaient les droits des parlements. L'assemblée se réunissait quelquesois le lendemain pour protester contre un enregistrement forcé; il en résultait des conflits et des troubles. Ce fut, en 1648, l'occasion de la Fronde.

La présence du roi au parlement ne suffisait pas pour qu'il y eut lit de jus-tice. Le journal inédit d'Olivier d'Ormesson en fournit la preuve; à la date du 2 décembre 1665, parlant de la présence du roi au parlement, il dit: «Le roi entra sans tambour, trompettes ni aucun bruit, à la distinction des lits de justice. » Il note une autre différence pour le chancelier. « M. le chancelier, dit-il, y vint, et l'on députa deux conseillers de la grand'-chambre, à l'ordieceven, sans qu'il eût des

Conservation of the conservations of the conservation of the conse . . . pendancii, y avait quelque-Carrier le pastice ed le rei siegeait and il process criminal contre un inde la mag. Pars ce cas, le céré-iend a it de justics présentait queland differences, comme on pourra le van par le recit suivant emprunté à ... temora oculaire. Il s'agissait du proès criminel intenté au prince de Condé t'a same des troubles de la Fronde. Un acs consediers d'Etat, présents à cette cance soienneile, André d'Ormesson, na a ctrace le ceremonial dans ses Ménences inditits: « Cette journée (19 janvice 1954 je me trouvai chez M. le chanletter Pierre Seguier) sur les huit heures ca cyant ete averti la veille par M. Saintot mairre des cérémonies. M. le chancelier me us mettre au fond à côté de lui pour donner place aux autres dans son carconsc. Etant auprès de lui, il me dit que 'e due d'Anjou (frère de Louis XIV) ne s'y trouverait point n'étant pas en âge de riger, et que le roi n'en était capable que par la loi du royaume qui le déclarait unieur à treize ans; que les capitaines des gardes ne seraient point auprès du roi, n'ayant point de voix ni de séance au parlement ; que le prévôt de Paris n'y sciait point non plus; et que le duc de Joyeuse n'y entrerait que comme duc de loyeuse et ne serait point aux pieds du roi comme grand chambellan, que les gens du roi (voy. Gens du Roi ) demeureraient présents pendant le procès, encore qu'ils aient accoutumé de se retirer, apids avoir donné leurs conclusions par écrit; que les princes parents descendraient de leurs places et demanderaient d'être excusés d'assister au procès, et que le roi leur prononcerait qu'il trouvait bon qu'ils y demeurassent.

"Etant arrivés en la Sainte-Chapelle et de là allant prendre nos places, MM. Chevalier et Champron, conseillers au parlement, vinrent au-devant de M. le chancelier. Il se mit au-dessus du premier président et n'en bougea pendant la séance. Le roi ayant pris sa place était accompagné, du côté des pairs laïques à la main droite, des ducs de Guise. de Joyeuse son frère, d'Epernon, d'Elbenf, de Sully, de Candale et de quatre maréchaux de France, conseillers de la cour, qui prirent la séance entre eux non du jour qu'ils étaient maréchaux de France, mais du jour qu'ils avaient été reçus con-

seillers de la cour au parlement, comme M. le chancelier leur avait prononcé sur la difficulté qu'ils lui en firent. Ainsi M. le marechal de La Mothe-Houdancourt, le maréchal de Grammont, le maréchal de l'Hôpital et le maréchal de Villeroy prirent leurs places après les ducs et pairs. Du côté des ecclésiastiques à main gauche ctaient assis M. d'Aumale, archeveque de Reims, duc et pair de France, l'évêque de Beauvais, Chouart-Busenval, comte et pair, l'évêque de Châlons, Viallard, comte et pair, l'évêque de Noyon, Baradas, comte et pair. Au siége bas, au-dessous des ducs, le comte de Brienne (Loménie), Bulion sieur de Bonnelles, Le Fèvre d'Ormesson, d'Aligre et Morangis-Barillon, conseillers d'Etat reçus au parlement. Tous les présidents de la cour étaient présents, excepté le président de Maisons (Longueil) relégué à Conches en Normandie pour avoir suivi le parti des princes avec son frère conseiller à la cour. Les présidents présents étaient MM. de Bellièvre premier président, de Nesmond, de Novion (Potier), de Mesmes (d'Irval), Le Coigneux, Le Bailleul et Molé-Champlatreux. Les maîtres des requêtes présents étaient MM. Mangot, Laffemas, Le Lièvre et d'Orgeval-Luillier.

« La compagnie assise, M. du Bignon, avocat général assiste de M. Fouquet, procureur général, et de M. Talon, aussi avocat général, proposa au roi le sujet de cette assemblée et parla contre la déso-béissance de M. le Prince, et il semblait à son discours qu'il excitait le roi à lui pardonner et à oublier toutes ses actions passées, et à la fin donna ses conclusions à M. Doujat, rapporteur, par écrit. M. le chancelier dit aux gens du roi qu'ils demeurassent dans leurs places; dont la compagnie murmura, n'étant point de l'ordre qui s'observe en telles occasions, et M. le chancelier, au retour, comme j'étais encore près de lui, me dit qu'il ne le ferait plus. M. le chancelier demanda l'avis à M. Chevalier, deyen du parlement, un des rapporteurs, puis à M. Doujat qui dit qu'il y avait trois preuves contre M. le Prince: la première la notoriété de sait, la seconde les lettres missives et les commissions signées Louis de Bourbon, et puis les témoins qui avaient déposé contre lui des actes d'hostilité. On avait lu auparavant les dépositions de cinq ou six temoins, quatre ou cinq lettres du Prince et ses commissions. Après que M. Doujat eut parlé, toute la compagnie n'opina que du bonnet et sut d'avis des conclusions qui étaient : que ledit prince scrait ajourné de comparoir en personne, se mettre dans la conciergerie et se représenter dans un mois; qu'il serait ajourné dans la ville de Péronne à cri public, au son de la trompette, et cependant que ses biens seraient saisis; décret de prise de corps contre le président Viole, Lenet, Marchin, Persan et encore six ou sept autres seigneurs et capitaines; leurs biens saisis, etc. »

Jusqu'au xvine siècle, les lits de justice se tinrent à Paris. Le 3 septembre 1732, Louis XV appela le parlement à Versailles où il tint son lit de justice. Le parlement de retour à Paris protesta; et un des motifs allégués dans la protestation était le lieu où le lit de justice avait été tenu (Journal de l'avocat Barbier, I, 457). — Voy. Lettres sur les lits de justice, par Le Paige; Paris, 1756.

LITS DE TABLE. — Les Romains avaient introduit dans la Gaule l'usage des lits de table; il en est question, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français) jusque dans les fabliaux du XIIIº siècle. On lit aussi dans la chronique du moine de Saint-Gall l'histoire d'un repas magnifique qu'un évêque donna à deux grands officiers de Charlemagne, dont il voulait se concilier la bienveillance, et dans lequel le prélat était assis sur des coussins de plume.

LITANIES. — Ce mot vient du grec Arasta (supplication). Il désigne maintenant une formule de prières, en l'honneur de Dieu et des saints, avec une invocation pour implorer leurs secours. D'après du Cange, litanie signifiait au-trefois procession. En 590, à l'occasion d'une peste qui ravageait Rome, le pape Grégoire le Grand ordonna une litanie ou procession du clergé, des religieux et religieuses et des laïques de tout âge et de tout sexe. Le même pape institua les grandes litanies ou litanies des Rogations. Le concile de Mayence, tenu en \$13, dit (Canon xxxIII): « On observera les grandes litanies pendant trois jours, et on y marchera nu-pieds, couvert de cendre et de cilice. »

LITES. — Classe inférieure chez les Francs. Elle tenait le milieu entre les hommes libres, les colons et les esclaves. Voy. LETES.

LITHOGRAPHIE. — Ce mot vient du grec λίδος (pierre), et γράφειν (écrire); il désigne l'art d'imprimer sur la pierre des dessins, des caractères, etc. L'invention de la lithographie est due à Aloys Senne-felder, qui, en 1800, obtint du roi de Bavière un privilége exclusif pour l'application de son procédé. Vers 1810, Engelmann de Mulhouse contribua à ré-

pandre la lithographie en France, et depuis cette époque cet art n'a cessé de faire des progrès qu'il n'est pas de notre sujet d'exposer.

LITHOTRITIE. — Méthode inventée par le docteur Civiale pour l'extraction de la pierre, sans recourir à l'opération de la taille. Un instrument introduit dans la vessie saisit la pierre et la réduit en poudre. En 1824 la lithotritie fut proclamée par les médecins chargés d'en faire un rapport une invention glorieuse pour la chirurgie française, honorable pour son auteur et consolante pour l'humanité.

LITRE. — Mesure de capacité. Voy. MESURE.

LITRE (Droit de). — Le droit de litre était un des droits honorifiques dont jouissaient les seigneurs hauts-justiciers et les patrons des églises. Il consistait à placer, aux obsèques de ces seigneurs, leurs armoiries dans l'église sur une hande de velours noir, dont la largeur variait suivant la dignité du personnage. Le fondateur d'une chapelle dans une église, dont un autre était patron, n'avait droit de litre que dans sa chapelle. On doublait les litres pour les ducs, maréchaux et princes. On en mettait trois pour les souverains.

LITS ET PASSERÉES. — Privilége des habitants du pays de Comminges, qui pouvaient, même en temps de guerre, commercer librement avec l'Espagne sur une partie de la frontière.

LITTÉRATURE. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des diverses époques de la littérature française. On trouvera quelques indications sur les principaux genres de littérature aux mots ÉLOQUENCE, POÉSIE, THÉATRE, TROUBADOURS et TROUVÈRES.

LITURGIE. — D'après l'étymologie (λειτος, public, et iργον, ouvrage) ce mot désigne un service public; il s'applique spécialement au service divin. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

LIVRE. — Ce mot vient du latin liber, écorce d'arbre, sur laquelle les anciens écrivaient. « Le liber, selon M. Dacier, est proprement l'écorce intérieure de l'arbre. Les anciens, avec la pointe d'une aiguille, séparaient cette écorce en petites feuilles ou bandes qu'ils appelaient tilias ou phyliras sur lesquelles ils écrivaient. » Au moyen âge, les livres devinrent très-rares et très-chers. On manquait de parchemin, et il arriva trop souvent qu'on fit disparaître l'ancienne écriture des manuscrits pour en substituer une nouvelle. Le prix des livres di-

minua par l'invention du papier (voy. PA-PIER). Cependant il était encore élevé aux xiv° et xv• siècles. On raconte que Louis XI ayant emprunté de la Faculté de médecine de l'aris les ouvrages de Rasès, médecin arabe, fut obligé de déposer en garantie une quantité considérable de vaisselle. Il n'est pas sans intérêt de rechercher le prix des livres au moyen âge. M. Douêtd'Arcq, dans l'ouvrage intitulé Comptes de l'argenterie des rois de France indique le prix de plusieurs manuscrits. Ainsi le roi Jean acheta, pendant sa captivité en Angleterre, le Roman du Renart qu'il paya quatre sous quatre deniers, et celui de Garin le Loherenc qu'il paya six sous huit deniers, et enfin celui du Tournoisment d'Antecrist qu'il paya dix sous.

Des extraits des Mémoriaux de la chambre des comptes de Paris contiennent un document de cette nature qui mériterait d'être publié complétement. Je ne puis ici qu'en donner l'indication. C'est un inventaire des livres de l'évêque de Laon, Robert Lecoq, qui avait joué un rôle important dans les troubles de 1356 et 1357, « lesquels livres furent visités et prisés par Jehan de Beauvais et Sevestre de Tours, libraires, du commandement du rector, le jeudi xxviii jour d'avril MCCCLXII, présents à ce maître Guillaume de Dormans, chancelier de Normandie, sire Jacques de Pacy, conseiller du roi notre sire et moi Jehan Dachieres, et sont les prix faits au prix de 16° pour le franc d'or par l'ordonnance de la chambre des comptes: Premièrement, Digeste vieille, C°; Digeste nove, vi', x°; Code, Lx°, etc. »

On était dans l'usage, au moyen âge, de couvrir les livres d'ais en bois enveloppés de parchemin ou ornés de dessins et de ciselures. Des fermoirs, quelquefois travaillés avec art, étaient attachés aux ais et pour plus de sûreté les livres d'un grand prix étaient enchaînés. Longtemps après l'époque où l'on avait renoncé à ces précautions, les livres précieux étaient enveloppés d'une chemise de toile ou même de soie ou de velours. Les armoiries des nobles familles étaient empreintes sur ces couvertures qu'on admire encore dans les bibliothèques publiques.

Le livre était quelquefois un signe d'investiture. Les abbayes bénédictines se transmettaient par la tradition du livre contenant la règle de Saint-Benoît. On remarque encore sur les anciens vitraux que les abbés portent sur la poitrine un livre fermé, symbole de leur autorité renfermée dans le cloitre et consacrée à l'édification et à l'instruction des religieux, tandis que les évêques, dont la parole

s'adressait au peuple entier, portent un livre ouvert.

LIVRE DES MÉTIERS. — Recueil des règlements des anciennes corporations d'arts et métiers de Paris rédigé sous saint Louis par Étienne Boyleau, prévôt de cette ville. Le livre des métiers a été publié par M. Depping dans le recueil des Documents inédits de l'histoire de Francs. Voy. Corporation.

LIVRE (GRAND). — Livre on est inscrite la dette publique. Voy. Finances, § III.

LIVRE PARISIS ET LIVRE TOURNOIS.

— A partir du règne de Philippe Auguste, on se servit surtout en France de la livre parisis et de la livre tournois; la seconde était en usage dans le nord et la première dans le sud. La livre parisis valait un cinquième de plus que la livre tournois. Voy. MONNAIE.

LIVRE ROUGE. — Livre dans lequel Louis XV et Louis XVI avaient écrit leurs dépenses particulières. Il tirait son nom de ce qu'il était relié en maroquin rouge. Les dépenses de Louis XV étaient inscrites sur les dix premiers feuillets; celles de Louis XVI dans les trente-deux suivants. Le reste était en hlanc. Chaque article était écrit ordinairement de la main du contrôleur général et parafé par le roi. La Convention fit imprimer le Livre rouge. Le total des dépenses particulières de Louis XVI, depuis le 19 mai 1774 jusqu'au 16 août 1789, s'élevait à deux cent vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent seize livres dix sous un denier.

LIVRÉES. — Au moyen âge, les rois et seigneurs étaient dans l'usage, à certaines fêtes, de livrer des robes à leurs serviteurs et aux seigneurs de la cour. On sait que saint Louis profita de cet usage pour entraîner à la croisade un certain nombre de seigneurs qui se montraient indécis. Il fit broder des croix sur les robes qu'il leur livra, suivant la coutume, et ils se crurent engagés d'honneur à suivre saint Louis dans son expédition d'Orient. De cet usage vint le nom de l'errées pour les vêtements des gens attachés aux princes et aux nobles, etc.

Les couleurs de chaque famille distinguaient les livréss. Elles étaient quelquefois mi-parties, et les pages, variets, damoiseaux avaient souvent au xive siècle, une jambe rouge et l'autre bleue, verte ou jaune. Les livréss devinrent un signe de faction. L'écharpe blanche des Armegnacs était célèbre au xve siècle. A l'épala Fronde, les écharpes bleues sient les partisans de Monsieur d'Orléans) et les écharpes isaes partisans du prince de Condé.

ET. — Petit livre sur lequel sont s les noms des ouvriers, le lieu de aissance, leurs services, leur sient, etc. L'origine des livrets reau xviii siècle. Il existait sous le des corporations des congés d'acti retenaient les apprentis dans le qu'ils avaient appris. Les lettres s du 12 septembre 1781 substiaux congés d'acquit les livrets stent encore aujourd'hui. L'avants livrets est évident : le livret permaître de connaître tous les antés de l'ouvrier, et est pour l'ouvrier et intelligent un certificat de té et de capacité.

S ET VENTES. — On désignait e nom un droit que l'on payait à la d'un héritage censier, ou compris censive (voy. ce mot). Quelques nes désignaient le droit de lods et par le nom d'honneurs; d'aupar celui d'accordement : d'autres par celui de gants et ventes. On ait accordement surtout dans les nì, la somme n'étant pas détermiune manière précise; on la faisait 'égler par un avis de prud'hommes; ilevait ussez ordinairement au doudu prix de la terre. Les honneurs ient le sixième dans plusieurs cou-. Le douzième était plus souvent sure du droit de gants et ventes; nts néanmoins étaient quelquesois séparément. Ce dernier nom venait que primitivement les seigneurs ient des gants pour donner l'invesaux nouveaux possesseurs ou plue oe que le gant transmis était un d'investiture féodale.

EMENT DES GENS DE GUERRE. y. Organisation militaire.

EMENTS A LA COUR. — Voy. MAI-

JES. — Les loges étaient primitivede petits cabinets, ouverts par deet séparés par des cloisons fort lédistribuées autour d'une salle de
acle, en plusieurs rangs ou étages.
la suite, les loges ne furent plus
des espèces de balcons, avec des
ations à la hauteur du coude. Jus1752, époque où a été bâti le théâtre
etz, les loges étaient ordinairement
nues par des poteaux de fond et sés par des barreaux de bois dans

toute la hauteur de chaque rang. On a supprimé pour la première fois ces poteaux et ces barreaux dans le théâtre de cette ville.

On appelle encore loges, en Italie, des galeries ou portiques divisés en arcades, sans fermeture mobile. Telles sont les loges du Vatican ornées de peintures par Raphaël et par ses élèves; telle est encore la galerie de Florence construite par André Orgagna. — Les Italiens donnent aussi le nom de loges à des belvédères ou espèces de donjons pratiqués au-dessus du comble d'une maison. — Enfin le mot loges s'applique à de petites boutiques en bois fixes ou mobiles, élevées dans une enceinte déterminée et qu'un marchand loue pour le temps de la tenue d'une foire.

LOGES DES FRANCS-MAÇONS. — Salles où les francs-maçons tiennent leurs assemblées. Voy. Sociétés secrètes.

LOGES DES MAITRES. — Il y avait au théâtre de l'hôtel de Bourgogne deux loges réservées aux confrères de la passion qui, depuis l'arrêt de 1548 interdisant la représentation des mystères, avaient loué leur théâtre à une troupe de comédiens. Ces loges s'appelaient loges des maîtres.

LOGIQUE. — La logique était regardée, au moyen âge, comme un des sept arts libéraux et jouait un grand rôle dans l'éducation. Voy. SCIENCES.

LOGOGRIPHE. — Voy. Jeux, § III, Jeux d'esprit.

LOI. — Ce mot se prenait autrefois dans des sens très-divers : on appelait quelquefois loi une amende fixée par la loi (voy. du Cange, vo Lex). Loi s'entendait aussi dans le sens de corps de ville et d'office municipal. Une charte royale, de 1447, en faveur de la ville de Saint-Omer, parlant de l'élection et du renouvellement des magistrats municipaux de cette commune, s'exprime ainsi : *Est ordonné* que chacun an, la Loi de Saint-Omer se fera et renouvellera en la manière qui s'ensuit. On disait une ville de loi (villa legis), pour désigner une commune qui se gouvernait par ses lois et qui avait ses juges particuliers.

LOI APPERTE, APPAROISSANT. — Duel judiciaire ou épreuve par l'eau et le feu. Voy. du Cange (vo Lex apparens).

LOI D'AOUT. — Droit de publier le ban de la moisson ou de vendre du vin en détail à l'exclusion de tout autre pendant le mois d'août. Une charte de 1244, citée

par du Cange (v° Lex Augusti), s'exprime ainsi: Les loix d'aoust sont à l'Église.

LOI MARTIALE. — Le 21 octobre 1789, l'Assemblée nationale constituante, voulant mettre un terme aux troubles qui agitaient Paris, promulgua la loi martiale. Elle enjoignait aux officiers municipaux de réprimer énergiquement toute tentative de désordre et de dissiper par la force les attroupements. Un drapeau rouge déployé à la principale fenêtre de l'Hôtel de Ville et promené dans les rues annonçait le péril et la nécessité d'une répression énergique. Les autorités militaires étaient tenues de prêter mainforte aux officiers municipaux, et, si les attroupements ne se dissipaient pas à la vue du drapeau, on devait employer la force. Ce sut en vertu de cette loi que Bailly, maire de Paris, et Lafayette, commandant de la garde nationale, firent tirer sur le peuple réuni au Champ de Mars le 17 juillet 1791. La loi martiale fut abrogée par la Convention; mais la loi contre les attroupements, promulguée le 10 avril 1831, en a fait revivre les principales dispositions.

LOI PROBABLE. — Loi qui obligeait à prouver son droit par témoins ou par serment. Voy. du Cange (v° Lex probabilis).

LOI OUTRÉE. Jugement rendu contre la loi ou la coutume. Voy. du Cange (v° Lew ultrata).

I.OI SALIQUE. — On appelle loi salique la loi des Francs Saliens. Dans sa rédaction primitive, cette loi est antérieure à la conquête de la Gaule par les Francs Saliens; mais elle fut plusieurs fois modifiée, et, entre autres, par Clovis et Dagobert. C'est la rédaction de Dagobert qui est parvenue jusqu'à nous. Le texte même de la loi est précédé d'un préambule, dont l'accent poétique mérite d'être remarqué. « Les premières lignes de ce prologue semblent, dit M. Augustin Thierry (Lettres sur l'histoire de France, sixième lettre), être la traduction littérale d'une ancienne chanson germanique: « La nation des Francs, illustre, ayant « Dieu pour fondateur, forte sous les ar-« mes, ferme dans les traités de paix, « profonde en conseil, noble et saine de « corps, d'une blancheur et d'une beauté « singulières, hardie, agile et rude au « combat, depuis peu convertie à la foi « catholique, libre d'hérésie; lorsqu'elle « était encore sous une croyance barbare, « avec l'inspiration de Dieu, recherchant « la clef de la science, selon la nature de « ses qualités, désirant la justice, gar-

a dant la piété, la loi salique fut dictée « par les chefs de cette nation, qui en ce « temps commandaient chez elle. On choi-« sit, entre plusieurs, quatre hommes, « savoir : le Gast de Wise, le Gast de « Bade, le Gast de Sale, le Gast de Winde, « dans les lieux appelés canton de Wise, « canton de Sale, canton de Bade et can-« ton de Winde. Ces hommes se réuni-« rent dans trois mals (assemblées), « discutèrent avec soin toutes les causes « de procès, traitèrent de chacune en « particulier et décrétèrent leur jugement « en la manière qui suit. Puis, lorsque, « avec l'aide de Dieu, Clovis le chevelu, le « beau, l'illustre roi des Francs, eut reçu, « le premier, le baptême catholique, tout « ce qui dans ce pacte était jugé peu con-« venable fut amendé avec clarté par les « illustres rois Clovis, Childebert et Clo-« taire, et ainsi fut dressé le décret sui-« vant: Vive le Christ qui aime les Francs; « qu'il garde leur royaume, et remplisse « leurs chefs de la lumière de sa grâce, « qu'il protége l'armée, qu'il leur accorde « des signes qui attestent leur foi, les « joies de la paix et la félicité; que le sei-« gneur Jésus-Christ dirige dans les voies « de la piété les règnes de ceux qui gou-« vernent; car cette nation est celle qui, « brave et forte, secoua de sa tête le dur « joug des Romains, et qui, après avoir « reconnu la sainteté du baptême, orna « somptueusement d'or et de pierres pré-« cieuses les corps des saints martyrs, que « les Romains avaient brûlés par le feu. « mutilés par le fer ou fait déchirer par les « bêtes féroces. » Suit un historique des principales législations depuis celle que Moïse donna au peuple hébreu jusqu'aux lois des barbares. Le préambule de la loi salique se termine par l'indication des quatre personnages qui, sous le règne de Dagobert, travaillèrent à la réforme de cette loi et qui l'améliorèrent. C'est du moins ce qu'affirme l'auteur du préambule en parlant de Dagobert qui profita de leurs travaux (omnia veterum legum in melius transtulit). Cette loi, comme le prouvent les citations que nous avons faites, a un double caractère: elle est antérieure à l'invasion et rédigée en Germanie sous l'influence des idées barbares; elle a été ensuite revue après la conquête lorsque le christianisme et la civilisation romaine avaient profondement modifié les mœurs des Francs. On a deux textes de cette loi, l'un en latin mêlé de mots germaniques et l'autre en latin sans melange d'autre langue.

La loi salique n'est pas, à proprement parler, un code; on n'y trouve jamais de principes de droit ni de conséquences lo-

giquement déduites de ces principes. M. Guizot, dans la remarquable leçon qu'il a consacrée à la loi salique (Cours d'histoire de la civilisation en France), n'y voit qu'une série de coutumes et de décisions judiciaires, et il cite à l'appui de son opinion ce texte: Si quelqu'un a dépouillé un mort avant qu'on l'ait mis en terre, qu'il soit condamné à payer dix-huit cents deniers, qui font quarante-cinq sous; et, d'Après une autre Decision (in alia sententia), deux mille cinq cents deniers qui font soixante-deux sous et demi. La loi salique fait allusion à quelques institutions politiques, mais sans entrer spécialement dans ces questions. Elle renferme un grand nombre de dispositions relatives au droit civil; mais ce qui y domine et la remplit presque en entier, ce sont les articles du code penal. Il y a trois cent quarante-trois articles de pénalité et soixante-cinq seulement sur les autres sujets. La plupart des delits qu'elle mentionne nous montrent un peuple encore très-grossier et presque à l'état primitif, occupé surtout de travaux d'agriculture; il s'agit principalement de vols de chevaux, de porcs, de bœuss, etc. Les violences contre les personnes, les cas de mutilation, sont prévus avec des détails d'une grossièreté révoltante. Il est nécessaire d'en citer quelques articles: Si les os sortent d'une blessure faite à la tête, le coupable payera trente sous ; si le cerveau est mis à nu et que trois os en sortent, quarante-cinq sous, etc.

La peine peut toujours être rachetée ou compensée par le wehrgeld (argent de la défense), et la composition que l'on paye est proportionnée à la qualité de la personne qui a été blessée dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens (voy. Aug. Thierry, Lettres sur l'histoire de France): « Si quelque homme libre a tué un Franc ou un barbare vivant sous la loi salique, il sera jugé coupable au taux de deux cents sous. — Si un Romain possesseur, c'est-à-dire ayant des biens en propre dans le canton où il habite, a été tué, celui qui sera convaincu de l'avoir tué sera jugé coupable à cent sous. - Celui qui aura tué un Franc ou un barbare, dans la truste (service de confiance du roi), sera jugé coupable à six cents sous. — Si un Romain, convive du roi, a été tué, la composition sera de trois cents sous », etc. Voilà, dit M. Aug. Thierry (lettre septième), comment la loi salique répond à la question tant débattue de la différence originelle de condition entre les Francs et les Gaulois. Tout ce que fournissent à cet égard les docu-

ments législatifs, c'est que le wehrgeld, ou prix de l'homme, était, dans tous les cas, pour le barbare, double de ce qu'il était pour le Romain. Le Romain libre et propriétaire était assimilé au lite, Germain de la dernière condition, cultivateur forcé des terres de la classe guerrière, et probablement issu d'une race anciennement subjuguée par la race teutonique.»

La loi salique mentionne plusieurs fois les épreuves (voy. Ordalik) qui servaient à constater l'innocence où la culpabilité des accusés. Les conjurateurs (voy. ce mot), qui attestaient la vérité ou la fausseté des assertions de l'accusé et de l'accusateur, étaient aussi admis par cette loi. Les formes et usages symboliques, par lesquels un Franc réclamait une propriété, faisait cession de biens et rompait avec sa famille, étaient communs à toutes les lois des barbares (voy. Lois § II). — On peut consulter pour les détails, outre le Cours d'histoire de la civilisation en France par M. Guizot, l'ouvrage que M. Pardessus a consacré à l'explication de la loi salique: Loi salique ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sous le nom de lex emendata avec des notes et des dissertations par M. Pardessus, membre de l'Institut. Paris, 1843.

LOI SALIQUE APPLIQUÉE A LA SUC-CESSION AU TRONE. — Il existe dans la loi salique un texte relatif à la terre salique ou terre allodiale, qui exclut les femmes de la succession à cette terre. En voici la traduction : « Que de la terre salique aucune partie ne passe à la femme. » On s'explique cette disposition par la nécessité de défendre la terre salique ou terre de conquête. Dans une société où la guerre exerçait une si puissante in-fluence, il sallait le bras d'un guerrier pour repousser la force et défendre les propriétés conquises par l'épée. Dans la suite, on appliqua cette disposition à la couronne, et, au commencement du xive siècle, en 1316, on assimila le royaume à la terre salique, et on déclara que les femmes ne pourraient succéder à la couronne. Cette assimilation peut paraitre contestable; quelques-unes des raisons, sur lesquelles se fondèrent ceux qui soutinrent l'exclusion des femmes de la couronne sont surtout extraordinaires. Ils s'appuyèrent sur le texte de l'Evangile, où il est dit que les lis ne filent pas et que cependant ils sont vétus avec plus de splendeur que Salomon dans toute sa magnificence; d'où ils concluaient que le royaume des lis ne de-

rait point tomber en quenouille. Quelque singuliers que fussent les motifs allégués pour proclamer la loi salique, le résultat fut très-avantageux pour la France. Il empêcha la couronne de passer à des dynastics étrangères; ce qui serait arrivé infailliblement sans la loi salique. La France est, en effet, le seul grand Etat de l'Europe où l'on voit la couronne rester pendant plus de huit siècles dans une même famille. Cette dynastie, protondément nationale, a considérablement contribué à former l'unité française, et, ainsi que l'a dit un historien moderne, avec un duchó elle a fait un royaume; avec une population de quelques milliers de seris et de vassaux, une monarchie de près de trente millions d'habitants. C'est à la loi salique que la France a dû la longue durée de la dynastie capétienne, ct par suite le développement de l'unité et de la grandeur nationales.

LOIS. — L'histoire de la législation française se divise en six époques : 1° époque romaine: 2° lois des barbares; 3° capitulaires ou lois de Charlemagne; 4° lois féodales; 5° coutumes et ordonnances royales; 6° codes du consulat et de l'empire.

§ 1er. Epoque romaine. — La Gaule fut soumise à la loi romaine presque aussitot après la conquête de César. Cette loi, perfectionnée par les plus habiles jurisconsultes, est encore aujourd'hui la base de nos codes. Il importe donc d'en rappeler rapidement le caractère et la perpétuité. Le droit romain devint fixe par l'édit perpétuel que publia Adrien, au second siècle de l'ère chrétienne. Les préteurs n'eurent plus, comme par le passe, le droit de modifier les lois. Au siècle suivant, l'école de Béryte, d'où sortirent Papinien et Ulpien, fut illustrée par les travaux des jurisconsultes. Ulpien donne de la jurisprudence la plus haute idée, par la définition même que nous a conservée le Digeste, en reproduisant les paroles de ce jurisconsulte : « La jurisprudence, dit-il . est la connaissance des choses divines et humaines; c'est la science du juste et de l'injuste Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia; justi atque injusti scientia). La conséquence de cette science est l'amélioration des hommes; on peut la considérer comme un véritable sacerdoce; c'est ce que dit encore Ulpien: « On pourrait, à bon droit, nous appeler prêtres, car nous pratiquons la justice et nous cultivons la science du bon et de l'equitable, séparant le juste de l'injuste, les choses licites de

celles qui ne le sont pas, et nous nous efforcons d'amener les hommes à la vertu, non-seulement par la crainte des châtiments, mais aussi par l'espoir des récompenses. » Ces jurisconsultes éminents ne se bornèrent pas à introduire dans la loi romaine des principes plus équitables; ils voulurent les étendre à tous les habitants de l'empire, et même à ces classes infortunées que le monde ancien condamnait à un avilissement systématique. C'est à l'influence des Ulpien, des Paul, des Gaius, des Modestin, qui secondèrent les travaux de Papinien, qu'on doit attribuer l'édit par lequel un mauvais empereur, Caracalla, étendit le droit de cité à tous les habitants de l'empire. Rome devint alors, selon l'expression du Digeste, la patrie de tous les hommes (Roma communis nostra patria est, omnium est patria). « Il n'y eut plus d'autres etrangers dans cette cité de l'univers que les barbares et les esclaves », comme le dit avec force et vérité Sidonius Apollinaris (in qua unica totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur). Les esclaves mêmes, exclus de cette commune patrie, furent relevés par les jurisconsultes de l'état de dégradation auquel les condamnait l'antiquité. « Nous naissons tous libres par le droit naturel, dit Ulpien, et à ne considérer que le droit de nature, tous les hommes sont égaux (quoad jus naturale omnes æquales sunt). »

Le droit romain se perfectionna encore sous l'influence de l'esprit chrétien, et Constantin, après sa conversion au christianisme, publia un grand nombre de lois où l'on reconnaît un réformateur. « Tous ceux, dit-il, quels que soient leur pays, leur ordre, leur dignité, qui pourront prouver avec vérité et évidence que quelqu'un de nos juges, de nos comies ou de nos palatins, a commis à leur égard une injustice, doivent s'adresser à moi avec confiance et sécurité. Je les écouterai, je prendrai connaissance de leur affaire, et si l'accusation est prouvée, je tirerai vengeance de ceux qui m'auront trompé par des apparences de probité. Quant à celui qui aura fourni la preuve du crime, je lui accorderai biens et dignités. Qu'ainsi le Dieu suprême me soit propice et me conserve, aussi bien que l'empire, dans un état florissant. » L'esprit chrétien des lois de Constantin est surtout manifeste dans sa conduite à l'égard des classes malheureuses. « Si les orphelins et les veuves, dit cet empereur, ou toute autre personne réduite par l'injustice de la fortune à une condition misérable (altique fortung injuria miserabiles), implorent notre juge-

ment, surtout parce qu'elles redoutent la puissance de quelqu'un, que leurs adversaires soient contraints de soumettre leur conduite à notre examen. » Constautin prohiba sévèrement l'exposition et la vente des enfants, et promit le secours de l'Etat aux parents trop pauvres pour élever leur famille. Ainsi était supprimée une des principales causes d'esclavage, et, à partir de ce moment, on voit la charité chrétienne ouvrir des asiles pour l'enfance délaissée. L'abolition du supplice de la croix tourna à l'avantage des esclaves. Il fut défendu, en cas de vente des esclaves, de séparer le mari de la femme, les pères et mères des enfants. La charrue du paysan ne pouvait plus confisquée, ni les travaux des champs interrompus par des corvées. Les femmes trouvèrent dans les lois nouvelles une protection que l'antiquité leur **avait presque toujours r**efusée ; leurs biens furent mis à l'abri de la confiscation en cas de condamnation prononcée contre le mari; des peines sévères réprimèrent le rapt et l'adultère: l'empereur mit un terme à l'abus des divorces, et releva le célibat de l'espèce d'ignominie dont l'avaient frappé les anciennes lois. Ainsi le christianisme signalait son triomphe par des lois empreintes de l'esprit de charité qui n'a cessé de soulager la misère et qui devait un jour briser les vers des esclaves (voy. ESCLAVAGE). M. Troplong a traité complétement l'importante question de l'influence du christianisme sur la loi romaine; nous ne pouvons que renvoyer à son ouvrage.

Les lois romaines ne périrent pas avec l'empire. La perpétuité du droit romain, pendant le moyen age, a été mise hors de doute par M. de Savigny, dans son Histoire du droit romain pendant le moyen age; il a prouvé, contrairement aux anciennes opinions, que le droit romain n'avait point disparu au vie siècle pour renaître au xiie, à l'époque de la découverte des Pandectes à Amalfi. La loi des Wisigoths rédigée par Anianus, sous le règne d'Alaric II, au commencement du vi siècle, est une loi romaine. Elle est précédée du préambule suivant : « En ce volume sont contenues les lois ou décisions de droit, choisies dans le Code Théodosien et autres livres, et expliquées ainsi que cela a été ordonne, le seigneur roi Alaric étant à la vingtdeuxième année de son règne, l'illustre comte Goiaric présidant à ce travail. » L'auteur explique ensuite qu'il s'est proposé d'éclaireir les lois romaines et termine ainsi : « Moi, Anianus, homme honorable, d'après l'ordre du très-glorieux

roi Alaric, j'ai mis au jour et souscrit ce volume des lois théodosiennes, etc. » Ce code n'est donc qu'une compilation des lois romaines avec des explications des jurisconsultes qu'Alaric avait chargés de ce travail. On voit que l'importance des municipes romains n'avait fait que s'accroître au moment de la décadence de l'empire. Les fonctions des magistrats romains et spécialement des préteurs, sont transférées aux magistrats municipaux. En voici quelques preuves qui résultent du commentaire ajouté au texte de la loi : « Ce qui se faisait auparavant par le préteur, doit se faire maintenant par les juges de la cité. — l'émancipation, qui se faisait ordinairement devant le président, doit avoir lieu maintenant devant la curie. — Les unteurs étaient nommés à Constantinople par le préset de la ville; ils se composaient de dix sénateurs et du préteur. Le commen-, tateur met à la place « les premiers de la cité et le juge. » (Voy. l'Histoire de la civilisation en France, par M. Guizot).

La perpétuité du droit romain n'est pas moins évidente dans la loi des Bourguignons. Dans la préface de la loi Gombette ou loi de Gondebaud, on remarque cette phrase: « Nous ordonnous, comme l'ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains suivant les lois romaines; et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l'ignorance. » Les lois des Francs Saliens et Ripuaires reconnaissent, comme les autres lois des barbares, la perpétuité du droit romain, et ordonnent de juger les Romains d'après la loi romaine. Les formules, ou modèles suivant lesquels on rédigeait les actes, attestent aussi la perpétuité du droit romain pendant le moyen age. Un grand nombre de ces formules reproduisent les termes mêmes des actes adoptés par les Romains pour les affranchissements, les donations, les testa-ments, etc. Enfin, le témoignage des chroniques se joint à toutes les autres preuves pour attester la perpétuité du droit romain. Grégoire de Tours dit, en parlant d'un de ses compatriotes (livre VI, chap. xLVII): « Qu'il était très-savant dans les œuvres de Virgile et dans les livres de la loi théodosienne. » Le biographe de saint Bonet, évêque de Clermont, qui vivait à la fin du viie siècle, le représente comme versé dans les décrets de Théodose. Ainsi, tous les monuments historiques attestent cette verité, que le droit romain, conservé par les lois ecclésiastiques et municipales,

n'a cessé d'exercer une grande influence sous la domination des barbares. Voy. Savigny, Histoire du droit romain pendant le moyen âge, et Guizot, Histoire de la civilisation en France, onzième leçon.

Un des points qu'il importe de noter, en parlant des lois romaines, c'est que l'empereur avait seul le pouvoir législatif; c'était de lui qu'émanaient exclusivement les édits et autres actes législatifs.

§ II. Lois des barbares. — Les lois des barbares présentent un contraste complet avec le droit romain. La loi n'émane plus du souverain, mais des assemblées tumultueuses où se réunissaient les Germains (voy. Mal, Mallum; elle substitue aux preuves écrites et testimoniales, les serments des cojurantes, les épreuves, le duel judiciaire. On est transporté dans un monde nouveau, où prévaut une liberté violente qui conduira bientôt à l'anarchie. On compte quatre lois principales des barbares établis en Gaule : 1º la loi des Wisigoths, qui est aussi désignée sous le nom de forum judicum (règle des juges); proclamée dès le règne d'Euric, dans la seconde moitié du ve siècle; cette loi fut modifiée au commencement du vie siècle (506), par le jurisconsulte romain Anianus et par le Goth Goiarie; elle est souvent nommée le Breviarium Aniani ou Edictum Aniani (Abrege ou édit d'Anianus); 2º la loi des Bourguignons: elle eut pour auteur Gondebaud, d'où lui vint le nom de Gondobada ou Gondohetta (loi Gombette); rédigée en 502, elle fut modifiée en 517, par Sigismond, fils de Gondehaud; 3º la loi des Francs Ripuaires, qui fut proclamée par Thierry, fils de Clovis. dans le champ de Mars de Chalons-sur-Marne; 4º la loi salique ou des Francs Saliens, dont on attribue la rédaction à Clovis, mais qui appartient, dans la forme où elle nous est parvenue, à Dagobert. Ces quatre lois diffèrent à quelques égards. Les lois des Wisigoths et des Burgondes ont beaucoup d'analogie avec la loi romaine; il y a meme, dans la loi Gombette, un article qui établit une égalité complète entre les barbares et les Romains (Burgundio et Romanus una lege teneantur). Les lois des Francs Saliens et Ripuaires ont un caractère beaucoup plus sauvage; le barbare y conserve toute la supériorité du conquérant. Cependant, au milieu de ces diversités profondes, il est facile d'apercevoir et de constater, entre toutes les lois des barbares, certaines ressemblances qui dénotent une même origine et les mêmes principes. Partout l'état des personnes est lié à celui des terres; le pouvoir

royal est tempéré par une assemblée de guerriers. L'aristocratie territoriale joue un grand rôle et réunit dans ses mains tous les pouvoirs. Enfin, les lois des barbares presentent quelques caractères qui les distinguent profondément des autres lois. D'abord elles étaient personnelles et non territoriales : le Goth qui habitait au milieu des Francs était jugé suivant la loi des Wisigoths; le Romain suivant la loi romaine, etc. C'était le principe opposé au système féodal, où chacun suivait la loi du pays qu'il habitait. En second lieu, les lois barbares admettaient presque toujours une compensation ou wehrgeld (argent de la défense) pour les délits ou les crimes. Ce werhrgeld varialt suivant la condition des personnes et la nature du délit; il présentait quelquefois une énumération d'une grossièreté révoltante, qui peint les mœurs des barbares dans leur triste réalité. On lit dans la loi salique: Si quelqu'un frappe un autre à la tête et que des os sorient, il payera trente sous; si le cerveau parait et que trois os sortent, il payera quarante-cinq sous: pour chaque coup de bâton ou de poing sans essus, etc. L'énumération du wehrgeld ou composition payée pour les différents délits est précicuse, en ce qu'elle donne une classification des personnes entre lesquelles se partageaient les nations franque et gallo-romaine. Le meurtre d'un comte ou graf est évalué à six cents sous, celui d'un Franc libre à deux cents sous, celui d'un Romain tributaire à quarante-cinq sous, etc. La loi salique principalement, est presque exclusivement un code pénal.

Un des caractères les plus curieux des lois barbares est leur symbolisme. la poursuite juridique y est accompagnée de formules et d'actes qui lui donnent une physionomie toute particulière. Les législations primitives ont presque toujours cet aspect pittoresque; témoin, dans la Bible, le premier acte de veute passé par Abraham pour l'achat du tombeau de Sara; témoin, la procédure ro-maine si vivante sur la place publique. Les cérémonies du jugement y semblent des fragments d'anciens poèmes ; c'étail, dit Tite Live, parlant d'une des lois des douze tables, une loi d'une horrible poésie (lex horrendi carminis). Chez les barbares, les juges en armes se réunissaient au Malberg ou montagne du jugement. S'il s'agissait d'un champ que se disputaient deux voisins, ils apportaient devant le tribunal un morceau de gazon du terrain en litige, et affirmaient leur droit en le touchant de leurs épées. Si

irtrier était trop pauvre pour payer me exigée pour la compensation, recours à une étrange cérémonie, contraindre ses parents de payer ii. Il se rendait à son habitation, pagne de tous ses parents, tant du iternel que du côté maternel, et oute aussi de magistrats et de té-Entré dans sa maison, il y ramasans chacun des quatre coins, un terre ou de poussière qu'il garins le poing droit. Cela fait, il ver le seuil de sa porte, et, prenant a main gauche une partie de la u'il tenait dans la droite, il la jer-dessus l'épaule des trois plus s de ses parents ; après quoi, s'ai-'un bâton, il montait en chemise : chaussure sur la haie ou sur la ; quelconque qui entourait sa mais trois parents par-dessus l'épaule ls il avait jeté sa poignée de terre tenus de payer, soit individuellesoit collectivement, la compensaie par lui. Ceux-ci n'avaient-ils pas n la payer, le coupable était conà la peine capitale (titre LXI).

: à qui cette obligation de payer : délit de leurs proches pouvait paonéreuse ou injuste, avaient uu de s'en affranchir; une loi le leur nénagé, et cette loi n'était comme édente, que la traduction en langue d'une antique coutume toute sym-3. d'une cérémonie pittoresque, seite apparence observée bien longavant d'être écrite. Le Franc qui rompre avec ses parents, leur r légalement étranger, se rendait ela par - devant le tunghin ou ier. La, il prenait quatre batons ou de peuplier, qu'il brisait sur sa dont il jetait les morceaux à terre. ınt qu'il entendait se retirer de communauté d'intérêt et d'affaire els et tels parents qu'il nommait. érémonie accomplie, il avait perdu espèce de droit à l'héritage de ces parents, mais il était dispensé de concourir à l'acquittement des nsations auxquelles ils pouvaient indamnés (titre LXIII).

n au nombre des usages germaniprimitifs consacrés par la loi sal faut comprendre la cérémonie par e un homme en désignait un autre éritier, ou pour donataire de la toou d'une partie quelconque de son Cette cérémonie se hornait de la 1 donateur, à jeter dans le sein du ire ou à lui mettre entre les mains ranche de verdure, un jonc, un herbe ou toute autre chose pareille, en nommant et spécifiant la chose donnée (titre xLVIII).

Un dernier caractère des lois barbares, e'est qu'elles consacrent les épreuves ou ordalie (voy. ce mot). Il est souvent question dans la loi salique de celui qui veut racheter sa main de la chaudière d'airain; la loi avait fixé le wehrgeld qui dispensait de cette épreuve. Un écrivain moderne a cherché l'explication des épreuves dans le paganisme du nord. « En matière criminelle, dit M. Ozanam (les Germains avant le christianisme, p. 121), si le crime n'a pas eu de spectateurs, la nature, ce temoin silencieux, mais vivant, trouvera une voix pour le dénoncer. De la les épreuves de l'eau et du feu, qui ont leur raison plus profonde qu'on ne croit dans le paganisme du nord. L'eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de la Divinité; ces éléments incorruptibles et parsaitement purs voilent les divinités puissantes qui jugent, qui dis-cernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa présence, qui le repoussent à leur manière. Voilà pourquoi, dans le jugement par le feu, le fer rouge brûle la main du coupable et le contraint de se retirer, tandis que, dans le jugement par l'eau, le coupable est celui qu'elle ne veut pas recevoir, celui qu'elle ne submerge point. D'autres fois on apporte le cadavre devant les juges; ses plaies saignent quand on fait approcher le meurtrier. Les dieux, qui renversent ainsi toutes les lois de la nature pour saisir le criminel veulent donc son châtiment. A eux seuls, en effet, appartient le droit de punir. Le magistrat ne l'exerce qu'en leur nom et en vertu de son caractère sacré. Toute action violente contre un particulier trouble la paix du peuple, qui est d'institution divine; par conséquent elle donne lieu à une offrande satisfactoire, à une peine pécuniaire appelée fredum, c'est-à-dire le prix de la paix. Les crimes publics, la trahison, le sacrilége, sont les seuls contre lesquels le magistrat prononce une peine corporelle, la mort, la mutilation, le bannis-sement. Alors le châtiment devient une expiation, par laquelle la nation se dé-charge de la complicité du crime commis chez elle..... D'un autre côté, on voit devant les mêmes tribunaux, dans le même temps, sous les mêmes lois, une procédure toute guerrière, où le débat n'est plus qu'un appel à la force. Le demandeur, sans autorisation préalable du magistrat, accompagné seulement de ses témoins, est allé faire la sommation au logis du défendeur comme une déclarstion de guerre. Au jour dit, les deux adversaires comparaissent en armes dans l'assemblée. Et il leur est permis de récuser les témoignages et les épreuves, de s'en remettre à leur épée et de réclamer le ducl. La coutume l'admet pour tous les genres de contestation, soit qu'il s'agisse d'un champ, d'une vigne ou d'une somme d'argent; à plus forte raison quand il faut prouver un crime. Si le litige est d'un fonds de terre, on place devant les combattants la glèbe symbolique. Ils la touchent de la pointe de l'épée avant de croiser le fer. Les juges, simples spectateurs de l'action, n'ont plus qu'à proclamer le vainqueur. Le vaincu éprouve le sort de tous ceux qui succombent dans les hatailles : il faut qu'il subisse la rançon, la captivité ou la mort. En matière civile, quand le débiteur condamné par jugement refuse de s'executer, il y a exécution militaire, invasion de sa maison à main armée, saisie de ses biens jusqu'à la concurrence de la dette. S'il ne peut payer de son bien, il paye de sa personne. Le créancier se le fait adjuger par le tribunal à titre de serf; il le garde dans sa maison, le charge de travaux humiliants, l'enchaine, s'il lui plait, pourvu que la chaine ne soit pas serrée au point de faire rendre l'àme. »

En résumé, les lois barbares présentaient un contraste profond avec la loi romaine, dont la majestueuse unité avait regné dans la Gaule pendant plusieurs siècles. Le caractère germanique était hostile à cette unité; chaque homme était jugė snivant la loi de sa nation; le tribunal se composait de rachimbourgs, veritables jurés, sous la présidence du centenier ou du comte. Peu capables de discerner la vérité ou la faasseté des temoignages, et dominés d'ailleurs par d'antiques et profondes croyances, ils substituérent trop souvent les épreuves et le duel à la discussion des témoignages écrits ou oraux. Charlemagne lutta énergiquement contre cette tendance germanique.

SIII. Lois de Charlemagne. Rôle de Charlemagne comme législateur.—Charlemagne réforma les lois barbares et promulgua des ordonnances, qui furent moins un code méthodique que l'ensemble des décisions adoptées dans les assemblées qu'il présidait. Nous en avons parlé au mot Capitulaires; mais il faut caractériser ici Charlemagne comme législateur en montrant sa position et son influence. Charlemagne avait vaincu les barbares et élevé contre eux des barrières qu'ils ne devaient plus franchir. Il avait conquis de nouveaux peuples à la civilisation chrétienne. C'est là surtout ce qui lui a

mérité le nom de grand. L'histoire n'est pas prodigue de ce nom. Elle l'a accordé a peine à quatre ou cinq hommes dans le cours des siècles, Alexandre, Cesar, Charles , Pierre de Russie , Napoléon. A quel signe les reconnait-on? au même signe que les hommes de génic. Ils sont créateurs. Ils ont porté la civilisation à de nouveaux peuples. La Grèce avait eu le siècle de Périclès; elle avait produit le fruit le plus merveilleux de son génie, lorsque vint Alexandre qui éclaira la barbarie asiatique du génie grec. Son œuvre, c'est Alexandrie, lien de l'Asie et de l'Europe, dernier effort du génie grec se melant avec l'Orient. Rome, éclairée à son tour du génie grec et oriental, héritière des anciennes civilisations, a pour mission de transmettre la civilisation à l'Occident. César accomplit cette œuvre. La conquête des Gaules ouvre à la civilisation les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Mais Rome s'arrête au Rhin et au Danube. La civilisation chrétienne, soutenue par les armes de Charlemagne, brise cette barrière et pénètre jusqu'à l'Eyder et à l'Elbe. Sa victoire ne s'arrétera pas à ces limites. Elle doit pénétrer dans le nord et éclairer la Scandinavie et les Slaves. Enfin , lorsqu'au xviii• siècle , la race slave commence à jouer un grand rôle, l'initiative appartient à Pierre de Russie. Il introduit cette race dans la civilisation par le mélange avec les idées européennes. C'est donc comme créateurs d'une civilisation qu'apparaissent toujours les grands hommes. De l'Orient à la Germanie et aux Slaves, c'est leur œuvre, et on a pu leur appliquer le vers de Lucrèce:

## Currentes veluti vitai lampada tradunt.

Ils se transmettent le flambeau de la vie de l'orient à l'occident, du sud au nord. Par là, ils se rattachent à l'histoire de l'humanité et à ses progrès; par là, ils contribuent à l'accomplissement de l'œuvre providentielle dans ce monde. Mais ils sont hommes, et une part de faiblesse se mêle à ce qu'ils ont de plus grand. Alexandre veut se faire adorer comme un Dieu; César aspire à la royauté, Charles à relever l'empire romain. C'est là la pensée dominante de son administration et de ses lois.

Depuis la bataille de Textry (687), le gouvernement des ducs d'Ostrasie semblait étranger à ces pensées de civilisation romaine. Il avait favorisé les leudes et partout triomphait le principe aristocratique. Charlemagne s'efforce au contraire de relever l'organisation romaine dans le gouvernement central et local; il

tente un prodigieux effort, et pour avoir été vaincu, il n'en est pas moins reste grand. La royauté barbare était réduite au commandement militaire, il y substitue surtout l'autorité législative. Les assemblées, qu'il convoque régulièrement, ne sont plus un obstacle pour lui : elles se réunissent, mais pour lui donner leur avis. Les lois n'emanent que de lui; ses capitulaires embrassent tous les détails depuis les intérêts politiques jusqu'aux revenus de ses métairies. Il réforme les lois des Francs, sait rédiger celles des Saxons, des Bavarois, des Allemanni, qui transmises par la tradition s'altéraient sans cesse. Pour donner un caractère plus imposant à son autorité, il a près de lui toute la pompe du cérémonial hyzantin, un apocrisiaire, un référendaire, des ehambellans. Les fauconniers et les veneurs rappellent le Germain; son palais d'Aix-la-Chapelle, au véritable centre de la puissance ostrasienne, au milieu des Francs orientaux, s'enrichit des dépouilles de Rome et de Ravenne.

Charlemagne partage tout son empire en missatica et charge des inspecteurs royaux (missi dominici) d'en parcourir sans cesse les provinces. Justice, administration militaire, finances, commerce, ils surveillent tout et rattachent tout au centre. A peine entrés dans une province, ils réanissent les leudes, les interrogent sur l'administration locale, sur les grass, les centeniers, les dizainiers. Ils s'opposent à tous les abus que le pouvoir des seigneurs (seniores) sur les vassaux (vassi) avait introduits. Ils font exécuter avec rigueur les capitulaires de Charlemagne, et assurent les services publics. Les capitulaires prescrivent au comte de connaître la loi et d'en suivre le texte; ils lui adjoignent douze scabini, au lieu des anciens rachimbourgs. Les magistrats nouveaux, élus peut-être par les ahrimans et confirmés par le roi, dépendaient plus spécialement du pouvoir central. Les guerres privées, les fehdæ, se multipliaient, Charlemagne les désend sous les peines les plus sévères. Il régularise le service militaire, en déterminant le temps, la nature des armes, etc. L'impôt n'a rien de régulier. Charles se borne à des dons en nature qu'il reçoit de ses leudes. Il défend aux seigneurs de battre monnaie. Il ne veut même tolerer qu'une monnaie, celle qui sera frappée dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Toute autre est interdite. Charles ne se borne pas à rattacher an centre toutes les parties de l'administration, il se montre zélé protecteur du commerce et de l'industrie. Les routes sont entrete-

nues avec soin; les marchands recommandés aux comtes et même aux rois étrangers. L'agriculture n'est pas moins encouragée, comme le prouve le capitulaire de Villis.

En résumé, Charlemagne tenta dans ses lois un effort puissant pour établir la centralisation et l'ordre, pour lutter contre la tendance germanique qui dominait depuis trois siècles et devait avoir pour conséquence le morcellement féodal. Mais, même avant la mort de cet empereur, la difficulté des communications, l'antipathie des races, la résistance des peuples qui n'avaient pas d'intérêt commun. triomphèrent du génie de Charlemagne. ll fut force, en 813, dans un capitulaire d'Aix-la-Chapelle de reconnaitre les droits du seigneur sur son vassal. « Personne, dit-il, ne pourra se séparer de son seigneur ( nullus seniorem suum dimittat ) après qu'il aura reçu de lui un sou, à moins que son seigneur ne veuille le tuer, le frapper d'un bâton, porter atteinte à l'honneur de sa femme ou de sa fille, ou lui enlever son bien. » Les relations du vassal et du seigneur semblent déjà consacrées. Bien plus Charlemagne qui avait lutté si énergiquement contre les guerres privées et avait travaillé à réprimer cet abus, fut contraint dans le même capitulaire de reconnaître le droit de guerre privée et de punir par la perte de son bénéfice le vassal qui refusait de suivre son seigneur à la guerre. « Si quelqu'un, dit-il (§ 20), veut marcher avec ses fidèles contre un de ses adversaires et lui livrer bataille, et qu'il ait convoqué à cet effet ses vassaux pour lui être en aide; si le vassal refuse et néglige d'accomplir ce devoir, que son bénessee lui soit enlevé, et donné à un de ceux qui sont restés constamment fideles. » Ainsi Charlemagne s'avouait vaincu. A plus forte raison, ses faibles successeurs furent obligés de laisser se dissoudre l'empire qu'il avait fondé, et enfin le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877) consacra le triomphe de la féodalité.

SIV. Lois féodales; assises de Jérusalem. — Sous le régime féodal, il y eut très-peu de lois écrites: presque toujours les traditions et les coutumes étaient les seules lois de cette époque (voy. FÉODA-LITÉ). Il nous est cependant resté une loi féodale importante; c'est celle qui porte le titre d'Assises de Jérusalem. Lorsque les croisés eurent fait la conquête de la Palestine et que Godefroy de Bouillon eut été proclamé roi de Jérusalem, il fit rédiger un code de lois que l'on u désigné sous le nom d'Assises de Jérusalem. Cette loi primitive n'est pas parvenue jusqu'à nous; il paraît qu'elle sut détruite à l'époque de la prise de Jérusalem par Saladin (1187. Dans la suite, les Vénitiens firent recucillir dans l'île de Chypre, qui avait conservé les lois de Godefroy de Bouillon, les coutumes qui reproduisaient l'esprit des Assises de Jérusalem. Ce code a été publié, en 1690, par la Thaumassière. Canciani en a inséré une partie dans son recueil des lois des barbares. Enfin M. le comte Beugnot a donné une édition plus complète et plus correcte des Assises de Jérusalem dans le recueil des historiens des croisades que publie l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Les Assises de Jérusalem sont divisées en assises des nobles et assises des bourgeois. La cour ou tribunal des nobles était présidée par le roi et comprenait les vassaux directs de la couronne de Jérusalem. Les assises des nobles présentent un tableau sidèle des relations des vassaux et de leurs seigneurs; c'est la féodalité primitive fort différente de la féodalité altérée par les jurisconsultes postérieurs imbus des principes du droit romain. Les bourgeois avaient leur tribunal spécial présidé par un seigneur qui portait le titre de vicomte. Les accusés étaient jugés par leurs pairs, et la loi était votée par les nobles et les bourgeois. Elle fut dans la suite modifiée plus d'une fois par les rois et par les jurisconsultes qui agissaient en leur nom; mais, dans l'origine et sous l'empire du système féodal, la loi était le résultat des délibérations et des votes de l'assemblée générale. Il en était de même en France; mais, dès le temps de saint Louis, il fut admis que les rois pouvaient faire seuls des lois et les étendre à la France entière. Un jurisconsulte contemporain de saint Louis, Philippe de Beaumanoir, le declare formellement. « Ce qui plaît à faire au roi, dit Beaumanoir (Coutume de Beauvoisis, édit. Beugnot, t. 11, p. 57), doit être tenu pour loi. » Et ailleurs (p. 22): « Vrai est que le roi est souverain par-dessus tous, et a, de son droit, la garde générale de son royaume, par quoi il peut saire tels établissements, comme il lui plaît, pour le commun profit, et ce qu'il établit doit être tenu. Il n'y a nul si grand au-dessous de lui qui ne puisse être trait en sa cour par defaute de droit ou par faux jugement. » Alors commence l'époque où la royauté dispose seule de la puissance législative.

§ V. Epoque monarchique (1226-1789).

— Les rois de France ont modifié l'organisation administrative et politique de la France par un grand nombre de lois, dont nous ne pouvons rappeler ici que les

plus importantes. Saint Louis se place en iète des rois législateurs par ses efforts pour réprimer les algis féodaux. En 1245, il renouvela la quai untaine-le-roi, dont on attribue la première application à Philippe Auguste. Cette loi suspendait les guerres privées et les changeait en un procès qui devait être jugé par les magistrats royaux dans l'intervalle de quarante jours. Plus tard, en 1258, saint Louis prohiba entièrement les guerres privées, qu'on peut considérer comme le plus grave des abus féodaux (voy. Guerres privées). Saint Louis établit une monnaie royale qui avait cours dans toute la France; c'était un moyen de remédier aux abus qui résultaient de la diversité des monnaies séodales Il interdit le duel judiciaire (voy. Duel su-DICIAIRE, SIV), abolit plusieurs coutumes iniques, par exemple celle qui défendait de relever une charrette sous peine d'amende avant qu'on eût obtenu la permission du seigneur; il rendit les seigneurs responsables des crimes commis dans leurs domaines, et, par l'organisation nouvelle du parlement et des baillis royaax (voy. Bailli et Parlement) il réforma les plus graves abus de l'administration judiciaire. Du règne de saint Louis date la publication des contumes (voy. Droit coutumier). Il fit rédiger la coutume de Paris désignée ordinairement sous le nom d'Etablissements de saint Louis (voy. Etablissements), et vers le même temps parurent la coutume de Normandie et la coutume de Beauvoisis pu-bliée par Philippe de Beaumanoir.

Les successeurs de saint Louis, et spécialement Philippe le Bel, Charles V, Charles VII, Louis XI travaillèrent de plus en plus à réformer les lois et à organiser tous les services publics. Philippe le Bel rendit le parlement sédentaire et le divisa en plusieurs chambres (voy. PARLEMENT); il institua la chambre des comptes et le conseil d'État (voy. CHAMBRE DES COMPTES et CONSEIL D'ÉTAT). Charles V s'efforça de rendre l'armée permanente par l'ordonnance de Vincennes (voy. Armée ); Charles VII réalisa ce projet, et en même temps il établit une taille permanente (voy. lmpôrs, S IV). L'or-donnance de Montils-lès-Tours rendus par le même prince (1453) améliora l'administration de la justice; le parlement de Toulouse fut définitivement organise. Louis XI avait de vastes projets de ré-formes législatives; il eut voulu, dit Comines, soumettre la France entière à une scule loi. S'il ne put réaliser ce projet, il accéléra, du moins, l'administration de la justice par la création de nouveaux

parlements établis à Grenoble, à Bor-

deaux et à Dijon.

Dès le xve siècle, on avait réuni toutes les ordonnances qui constituaient l'ensemble des lois de la France. Elles étaient conservées dans les archives des principaux corps judiciaires, comme le prouve le passage suivant de Juvénal des Ursins relatif à la réforme que les cabochiens entreprirent en 1413 : « Afin que l'on cuidat (crùt) que ce qu'on faisoit étoit pour le bien du royaume, ceux du conseil firent chercher ès chambres des comptes et du trésor et au Châtelet toutes les ordonnances royaux anciennes et sur icelles en sormèrent de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes. Puis firent venir monseigneur le Dauphin, duc de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lit de justice (voy. Lit de Justice), et les fit lire et publier à haute voix, et les lut le greffier du Châtelet, et furent lesdites ordonnances décretées être gardées et sans enfreindre. » On voit ici que dans les époques de crise on se rappelait que la nation avait jadis participé au pouvoir législatif et qu'on s'efforçait de rétablir l'usage du vote public des lois après une discussion solennelle. Mais en realité la royauté resta seule investie de la puissance législative, seulement on peut remarquer qu'elle profita des vues émises par les états généraux. Ainsi la plupart des grandes ordonnances organiques du xvie siècle et d'une partie du xviie furent rédigées par les jurisconsultes éminents de cette époque, mais sous l'impulsion donnée par les assemblées politiques.

L'ordonnance de 1499 rendue par Louis XII et l'ordonnance de Villers-Coterets sous François ler (1539 réalisèrent une partie des améliorations demandées par les étais généraux de 1484, et entre autres la publication des coutumes et la separation des fonctions civiles et mililaires. Les doléances des états généraux d'Orléans (1561) et de Blois (1577) préparèrent les célèbres ordonnances d'Orleans (1561), de Moulins (1566) et de Blois (1579); toutes les parties de l'administration furent ameliorées par ces lois, qui, sans détruire la diversité des coutumes étendaient à la France entière les réformes émanées de la volonté royale. Sous Henri IV, on s'occupa de réunir en un seul ode les ordonnances éparses et souvent contradictoires accumulées par les siècles. D'eminents jurisconsultes, entre lesquels on remarque Antoine Loysel, Continuèrent la tradition des du Moulin, des Cujas, des Lhôpital. Les états généraux de 1614 firent entendre d'énergiques

réclamations pour la réforme de toutes les parties de l'administration. Richelieu consulta plus d'une fois les cahiers où cette assemblée avait déposé ses duléances. Le garde des sceaux. Michel de Ma-rillac, s'en servit pour rédiger, en 1630, une ordonnance pleine de sages dispositions; mais la disgrace de ce ministre et la jalousie des parlements s'opposèrent à l'exécution de cette ordonnance qui ne fut plus appelée que le code Michaud. Enfin, sous Louis XIV, au moment où toutes les parties de l'administration recurent une vive impulsion, les lois ne furent pas oubliées. La réforme législative a été un des actes les plus glorieux et les plus utiles du règne de Louis XIV. Ses ordonnances sont un des monunients législatifs les plus importants entre le droit romain et le code Napoléon.

Colbert , qui fut l'àme de toutes les réformes, aurait voulu établir en France l'unité législative. «Ce serait assurément, écrivait il à Louis XIV, un dessein digne de la grandeur de V. M., digne de son esprit et de son age, et qui lui attirerait un abîme de bénédictions et de gloire. » Colbert insiste sur la nécessité « de rendre ce corps d'ordonnances aussi complet que celui de Justinien pour le droit romain.» Suppression de la vénalité des charges, réorganisation des parlements, des chambres des comptes, et des cours des aides, du grand conseil et de la cour des monnaies: gratuité de la justice; diminution du nombre des magistrats et des couvents; nécessité d'encourager les marchands, les laboureurs, les artisans, telles étaient les principales vues que Colbert exposait à Louis XIV. Elles ne furent pas toutes réalisées; mais du moins elles provoquèrent d'importantes résormes. Une commission composée principalement de conseillers d'Etat et de maitres des requêtes commença, en 1665, la discussion des projets soumis par Colbert et par plusieurs autres personnages. On adjoignit aux commissaires des avocats et des membres des parlements, et, après deux années de travaux, une première ordonnance (Ordonnance civile ou code Louis) fut enregistree le 20 avril 1667. Elle réformait des abus invétérés, tels que les enquêtes par turbes (voy. Enquêtes par turbes), prescrivait la tenue régulière des actes de l'état civil et leur dépôt au greffe des tribunaux (voy. ETAT CIVIL), hatait l'expédition des affaires et établissait une procedure uniforme, obligatoire pour tous les tribunaux. Une seconde ordonnance (août 1669) limita les évocations qui enlevaient les procès aux juges ordinaires pour les soumettre à un tribunal exceptionnel. En cas de conflit pour règlement de juges, la décision fut remise au grand conseil (voy. Grand conseil). La même année, l'édit général des eaux et forêts fixa les conditions de l'administration et de la juridiction des gruyers, verdiers, maîtres des caux et forêts, etc. C'était un véritable code forestier (voy. EAUX ET FORETS). En 1670, l'ordonnance criminelle; en 1673, l'ordonnance du commerce; en 1685, le code noir ou code colonial, complétèrent cet ensemble de lois qui réformèrent toutes les branches de l'administration. L'ancienne monarchie maintint ces ordonnances et en améliora quelques dispositions. Cependant, en signalant ces utiles réformes, il ne faut pas oublier combien d'abus existaient encore : multiplicité des coutumes, vénalité des charges, évocations, lettres de cachet, tortures, supplices atroces, inquisition de la police, conflits perpetuels entre les nombreuses juridictions diverses d'origine et de nature, entre les parlements et les présidiaux, entre les bailliages et les justices seigneuriales. La loi elle-même dépendait entièrement du caprice du souverain. Le code de 1667 avait réservé le droit de committimus (voy. Committimus) aux quinze membres les plus anciens de l'ordre des avocats; une ordonnance de 1671 l'étendit à deux cents. Les lois sur la propriété féodale furent maintenues, ainsi que ces justices seigneuriales qui couvraient encore la France à la fin du xviii siècle. Il serait facile d'insister sur ces défauts de nos anciennes lois, il vaut mieux rappeler le progrès accompli : au lieu de ces mille législateurs féodaux dont le caprice tenant lieu de code, la France n'avait plus qu'un legislateur; les usages traditionnels avaient fait place à des coutumes écrites; la procédure était soumise à des principes uniformes, et la royauté avait amélioré presque toutes les branches de l'administration par des ordonnances qui s'étendaient à la France entière.

SVI. Époque moderne. — Depuis 1789 jusqu'à nos jours, le pouvoir législatif n'a plus appartenu exclusivement au souverain. Les diverses constitutions (voy. Constitution) qui ont régi la France depuis la révolution ont posé en principe que les lois devaient être faites par les assemblées nationales qui représentaient le peuple. Seulement elles ont accordé une part plus ou moins grande d'autorité législative au souverain, qu'il s'appelât consul, roi ou empereur, ainsi qu'aux assemblées aristocratiques chargées de tempérer l'ardeur des assemblées

issues du suffrage national. Sous les noms divers de conseil des anciens, sénat, chambre des pairs, il a presque toujours existé un pouvoir modérateur et conservateur, qui devait maintenir la constitution contre toute entreprise téméraire.

Les premières assemblées de la révolution proclamèrent l'unité législative de la France et l'égalité de tous les Français devant la loi; mais ce fut seulement, après les époques de crise, et lorsque le calme reparut dans, la société que sortirent des travaux du conseil d'Etat inspirés par le génie du premier consul les divers codes qui régissent encore la France. En 1800 le premier consul nomma une commission composée de Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville pour préparer le code civil; elle acheva son travail en quatre mois. Le projet de code fut soumis au tribunal de cassation et à tous les tribunaux d'appel, puis renvoyé à l'examen du conseil d'Etat. Ce fut dans les longues discussions du conseil d'État que s'élabora surtout le code civil, et le premier consul y prit une part très-active. Un jurisconsulte, dont l'autorité est décisive, M. Troplong, écrivait il y a déjà longtemps : « Si le code civil opéra la fusion des idées anciennes avec les idées de la révolution, s'il est empreint de cet éclectisme qui est la philosophie du xixe siècle, c'est principalement à Napoléon qu'il faut en attribuer l'honneur; son esprit de conciliation prudente brille dans le code, comme dans la réunion des partis politiques qui déchiraient l'Etat. » Le code ne pouvait avoir force de loi qu'après le vote du corps législatif, vote qui avait lieu à la suite d'un débat contradictoire entre les commissaires du tribunat et du conseil d'Etal. Les attaques du tribunat et les dispositions du corps législatif firent ajourner le code civil jusqu'en 1804 (20 mars ). Il fut publié à cette époque et prit bientôt le nom de code Napoléon, sous lequel il est encore désigné. Le code de procedure civile fut promulgué le 20 mai 1806; le code de commerce le 25 septembre 1807; le code d'instruction criminells et le cods *pénal* en 1810. Les articles de ces codes ont été quelquesois modifiés; mais l'es prit qui les a inspirés, cette pensée de fusion entre les principes inaugurés en 1789 et les anciennes traditions francaises, ont résisté à tous les change-ments. J'emprunterai pour traiter une matière aussi délicate les opinions et souvent même les paroles de l'éminent jurisconsulte que j'ai déjà cité.

M. Troplong, s'attachant à faire ressortir le caractère démocratique des lois mo-

1

dernes, le signale dans l'état des personnes, dans la famille, etc. Le premier acte législatif de l'assemblée constituante fut l'abolition des institutions aristocratiques de la féodalité. « Elle supprima d'une manière radicale, dit M. Troplong, la souveraineté féodale, qui vivait encore à côté de la souveraineté publique, et qui, formant comme un État dans l'État, avait ses sujets à elle parmi les sujets de la nation. Les distinctions entre les nobles et les roturiers, entre les seigneurs et les vassaux furent abolies; il n'y eut plus en France que des citoyens libres, égaux, tous sujets, au même titre, du pouvoir central; égalité de rangs, égalité de droits, égalité dans les croyances, égalité dans les peines, tel fut le dogme nouveau qui prit possession de la société régénérée. C'est le dogme démocratique dans une expression aussi juste qu'étendue. » L'auteur, après avoir établi combien le principe de l'égalité devant la loi est différent de l'égalité chimérique rêvée par J. J. Rousseau, continue ainsi : « Ce dogme de l'égalité proclamé au début de la révolution par la plus sage de nos assemblées, la constituante; réédité par la plus radicale, la Convention, mais tou**jours avec des** restrictions qui découlent de la nature au même titre que l'égalité même, ce dogme a-t-il inspiré le code civil? Ce serait merveille si des influences adverses l'eussent paralysé. Le code civil est sorti de travaux préparatoires conduits par des hommes qui, pour la plupart, s'étaient formés dans les luttes de nos assemblées nationales, et qui y avaient pratiqué, en face des plus grands événements, l'amour de la liberté, de l'égalité, de la révolution. C'étaient Cambacérès dédaigneux, comme il le disait, des erreurs et des préjugés des jurisconsultes; Tronchet, esprit philosophique et disciple quelquefois trop docile du Contrat social; Berlier, rapporteur de la célèbre et démocratique loi de nivôse an 11; Treilhard, compagnon de Cambacérès et de Berlier à la Convention nationale, membre du comité de salut public, avant qu'il de-Vint sanguinaire, et qui ne faillit jamais à la mission de faire prévaloir dans les lois civiles les intérêts nouveaux nés de la révolution ; Portalis, qui, dès les premiers débuts de sa jeunesse, et par un memoire sur le mariage des protestants, avait mérité les éloges de Voltaire pour son esprit philosophique et sa morale Politique, etc. L'égalité civile était-elle destinée à périr entre les mains de ces hommes passés au feu de la fournaise démocratique? Ne le craignons pas. Le consulat, qui vit naître le code civil, fut

une époque de retour vers l'ordre, mais non pas un retour contre les intérêts matériels et moraux de la démocratie.... Le programme du législateur fut dès lors, ainsi que le disait Cambacérès, ministre de la justice, d'établir des codes sur les bases immuables de la liberté, de l'égalité des droits, du respect de la propriété.»

Cette égalité de droits ne saurait supprimer les inégalités naturelles; il y a des femmes, des mineurs, des enfants, des insensés, etc. De là la puissance paternelle, la puissance maritale, la tutelle, l'interdiction, etc. Le code Napoléon reconnut ces inégalités et organisa la famille d'après ces principes. Le père fut maintenu chef de la famille, mais avec une autorité qui n'a rien de despotique; les biens de la femme furent protegés, et la loi lui ménagea, par la séparation de biens, un moyen d'échapper aux prodigalités ou même à la mauvaise administration du mari. Il en fut de même à l'égard des enfants; le père conserva sur eux l'autorité que la nature même lui a donnée, mais la loi lui imposa le devoir de préparer l'avenir de ses ensants par l'éducation. En ce qui concerne la tutelle, l'émancipation, l'interdiction , le code civil ou code Napoléon a concilié avec le même soin les droits de l'homme avec les restrictions que rendent nécessaires certaines inégalités ou imperfections naturelles et certains vices de caractère. Je ne puis suivre M. Troplong dans tous les developpements qu'il a donnés à sa pensée. Il suffira de renvoyer le lecteur aux articles où il a établi avec la même évidence et caractérisé avec le même talent la supériorité de nos lois modernes (voy. Compte rendu des séances et des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 2º série, t. IV).

D'après la dernière constitution de la France, les lois sont préparées par le conseil d'Etat (voy. ce mot), discutées par le corps législatif (voy. ce mot), approuvées par le sénat (voy. ce mot) et promulguées par l'empereur. Elles sont publiées dans la partie officielle du Moniteur et dans un recueil spécial appelé le Bulletin des lois. Ce recueil a été établi par la loi du 14 frimaire an 11 et ne commença ses publications que le 22 prairial an 11. Le Bulletin des lois est publié par cahiers qui maintenant sont divisés en deux parties; la première comprend les lois et les ordonnances ou arrêtés d'un intérêt général; la seconde, les ordon-nances d'un intérêt local. La date que porte chaque loi dans le bulletin indique le jour où elle a été censée promulguée à

Poria; elle y est devenue axécutoire la landamaia. On p. v-rds year les departsmonte un dejai d'autoni de joues qu'il y a do f sa dia myriametress entre Paris et bechof her de departement - vos pour l'histoire des les françaises, le Procus historique du deoit français, par l'ieury, done M. Dujen a dente una edition an La theorie des tera politiques de in monarchie françoiss, par 10% de La Lorardoire, 4 set to-er, nouvelle adition publice or ches. Lot covrage no s'ound fine an delà du moy a agn. — Proces de l'Autore du drois français, par EM. Panarist et Rapetie, Paria, 1848 - Histotre du drost français, par Warnkernig at butta allemand , baie 1846 — Histoire du drois françois, par M. Laferstéra, Po-ria, 1836-1852, 4 vol. ses paru. — IEM Gorand Laborarye, Elimeich, Troplong, Particason fleugeon stc , ont acces poblis des travaux impartante sur pluziours Jurties de la regoriarea françai

2.015 hourtuathes. — Lee intratorpounters and codes gut out your but deferted des bornes as luse at principalement so luse des réseautets, die instibles et des festes

5 Im Lous somptuatres relations and effemente et eus machine. - Les lote templogerin relatives any effements et and mention remorant page & l'ep-que des Chartemagne. La capitalaire de 800 fais de enns à toute personne de resides un d'a beser le meslieur any o denbie ou rehe de dranna pina cher que ringt komo , le semple dix some , et les autres 4 proportion , le meilleur rechet : robe de discous fourre de marure ou de latoure DO devait par dipageer transc come et fourer de preso de chat des some. Com-plantarifordantes que, se quelqu un son trouve aver vendu ou achete l'un da son Vitementa pius cher que ja was \$26, fi tion co-dain by a quarante mens d'amondu anvers I en percue at wings nous au profit i du deconcinieur. Lagis in Debontatre, file de Charlemagne. Itt guzze den lois contro le luxe des rétements la défendit à nes sujesa de puetar des robes de seio ut des ornements d'or et d'argent, il interdit specialrenent aus pertoniatiques les annexes garais de paerres pré-ieners, his centures, contenut et souliers ornés d'or et de pierrories, ainni que l'anngo des mules, painfrom at cheraus aven fruit dore

En 1774 eres le règne de Leuis VIII, apr les semptueres delendit sus comten et barons de donner plus de deux robus aux chevaluers et sun activa parsonnes de lour sonts. Il s'agri 101 des robus qu'en

fireful à certaines épaques de l'armies d'où est veus le dont de literies. Le utime les appagnets aux file des certes, des literes et des cheviliers banceres de te puiet porter de robe dont l'étaille ministre set des cheviliers bance, die presentent aux compagnes d'app étaille qui coltés per estait le plus les leurs compagnes d'app étaille qui coltés per estait le plus les leurs compagnes d'app étaille qui coltés plus des des des l'emps, d'estat le plus les leurs des des étaits personnées, Les étayers demanagement de sé, on sops étail qui coltés plus de sé, on sops étaille qui coltés plus de sé, on sops étaille qui coltés plus de sé, on sops étail l'emps qui coltés plus d'après les diverses condicions le l'emps de se progrée en aux d'appendent des progrée en aux d'appendent des rois de Prones, 1, 2,23° probits les véants-reis où s'ensistent l'er et l'argent. Les cronsides avants développé le lam, et un de ses vieux historiers en vers réprochet ous officiers de Poillippe le finiteur riche reintaille d'or et d'argent.

th on great constraints, july at expecting the st d'argent, beaute et hables, Compin directes et hanne (hamps).

Philippe is 3rd, par une ordenname de 1304 (1305 definedit à longe must de con exper que a harmant pas ets mille firms tournesse su motte erest vings adhe de emporte de gerder reteacte d'ur de Campail pour bort ou pour manger, fin demand pour tour reteache au configuration qui l'appail les mottes reches.

de robes et deux chapes par an. arçons n'auront qu'une paire de par an, ainsi que les demoiselles, s ne sont châtelaines ou ayant deux livres de rente. La même loi somp-; fixa le prix des robes : celle d'un ou d'un baron ne devait pas coûter le vingt-cinq sous tournois, aune de on accordait un cinquième de plus les femmes des barons. Les robes annerets et châtelaines ne devaient xcéder dix-huit sous; des écuyers, 3 barons, quinze sous; des écuyers aires, dix sous; des clercs constien dignité et des fils de comtes, sous; des simples clercs, douze sous mi; des chanoines d'une église caale..quinze sous; des bourgeois. sous et six deniers; de leurs femseize, pourvu qu'ils eussent au six mille tournois de biens. Les des bourgeois moins riches ne det pas coûter plus de dix sous, et de leurs femmes douze sous au

1302, une nouvelle loi somptuaire na à tous les Français sans excepd'envoyer à la Monnaie la moitié sur vaisselle d'or et d'argent. En il défendit aux orfévres d'en fabriaucune. En 1313, il ordonna enle se défaire de la moitié de celle avait conservée. Un des fils de Phile Bel, Charles le Bel, interdit toute d'orfévrerse qui pèserait plus d'un

Philippe de Valois renouvela la bition absolue de 1310. Malgré ces ses et ces confiscations, on vit bieneparaitre le luxe qu'elles se proent de détruire. Le poëte Eustache hamps parle, à la fin du xive siècle, magnificence des vêtements des femde leurs chaînes et ceintures d'or argent, de sonnettes ou grelots de l précieux, dont elles chargeaient habillements. La vaisselle d'or et ent était devenue commune à la fin ve siècle (Duclos, Preuves de l'hisde Louis XI, p. 299). Au commen-nt du règne de Charles VIII parut nouvelle loi somptuaire portant que raps d'or et d'argent étaient défendus s sujets, excepté aux nobles vivant ement, issus de bonne et ancienne esse sans dérogeance. Les cheva-, qui auraient un revenu d'au moins mille livres de rente pouvaient porles vêtements de soie, et les écuyers auraient le même revenu des draps amas et satins sigurés, mais point de

s lois somptuaires reparurent au siècle; mais avec aussi peu de suc-

cès que dans les époques antérieures En 1506, Louis XII désendit aux orsévres de fabriquer aucune pièce de grosse vaisselle, et ne leur permit que de menus ouvrages tels que salières ou cuillères, ou tout au plus des tasses et des pots dont le poids n'excéderait pas trois marcs; mais, comme les Français achetaient leur argenterie en pays étranger, les orsevres représentèrent que cette contrebande les ruinait; et, en 1510, Louis XII fut assez sage pour révoquer son ordonnance. Le 8 décembre 1543, François Ier fit défense à tous princes, seigneurs et gentilshommes, à l'exception du dauphin et du duc d'Orléans, de porter aucun drap ni toile d'or ni d'argent, parfilures, broderies, passements d'or ni d'argent, velours ni soie barrés d'or ni d'argent, en tels habillements que ce soit, sinon sur les harnais. Il parut encore des lois somptuaires en 1547 et en 1549 (de Thou, livre III et Y); mais les rois et les seigneurs qui les entouraient violaient les premiers les lois portées contre le luxe.

Au commencement du règne de Charles IX, lorsque les états généraux d'Orléans s'occupaient de la réforme du royaume, on publia une nouvelle loi sompluaire (22 avril 1561); elle réglait les costumes avec un soin minutieux, défendait aux ecclésiastiques de porter aucuns draps de soie; les cardinaux seuls étaient exceptés. Les princes et princesses, ducs et duchesses pouvaient seuls avoir des draps et toiles d'argent ou d'or, ornés de broderies, passements, fran-ges, etc. Les maîtres des requêtes, présidents et conseillers des parlements, grand conseil, chambres des comptes et en général les officiers de justice, ne pouvaient porter de vêtements de soie, si ce n'est au pourpoint. Les parures de tête, comme chaines d'or, n'étaient permises aux femmes que la première année de leur mariage. En 1567, nouvelle loi somptuaire qui prouve l'impuissance de la première. On y remarque quelques concessions aux officiers de justice; l'usage des robes de soie est permis aux maîtres des requêtes, présidents et conseillers des parlements, chambres des comptes, cours des aides, aux trésoriers généraux de France, etc. Le dernier Valois, dont la cour donnait l'exemple d'un luxe effréné, fit aussi une loi somptuaire (24 mars 1583), où il renouvelait la prohibition des vêtements de luxe, sauf pour certains dignitaires de l'Église et de l'État.

Il parut, sous Henri IV, un grand nombre de lois somptuaires. Celle de 1604 est la plus remarquable, en ce qu'elle défendait à tous sujets de porter ni or ni argent sur leurs vêtements, excepté aux filles de joie et aux filous, « en qui, disait l'édit, nous ne prenons pas assez d'intérêt pour leur faire l'honneur de donner attention à leur mise. » En 1636, Louis XIII publia aussi une loi somptuaire qu'il fut obligé d'annuler deux ans après. Sous Louis XIV, plusieurs édits rendus en 1672, 1687, 1689, 1700 défendirent la fabrication de certains meubles d'argent massif et de la vaisselle d'or (voy. les détails dans la Vie prirée des Français, par la Grand d'Ausse)

par Le Grand d'Aussy). S II. Lois somptuaires relatives aux repas. — D'autres lois somptuaires eurent pour but de réformer le luxe des festins. Ce genre de luxe remontait à une époque très-ancienne. Sidoine-Apollinaire, écrivain du ve siècle, parlant des repas de Théodoric II, roi des Wisigoths dit qu'on y voyait l'élégance grecque et l'Abon-DANCE GAULOISE. Les Francs imitèrent les Gaulois pour l'abondance des repas. Luitprand, au ixe siècle, dit que c'était l'usage des Francs de servir beaucoup de mets (Cibaria multa, secundum Francorum consustudinem, ministrabat). Ce luxe des repas consistait plus dans la quantité que dans la qualité des mets. Philippe le Bel s'efforça de le réprimer. En 1294, il publia une loi somptuaire par laquelle il désendait à tout sujet de se faire servir, pour un repas ordinaire, plus d'un mets et d'un entremets, et, pour les grands repas, plus de deux mets avec un potage au lard. Les conciles rendirent aussi des décrets pour s'opposer aux dépenses excessives de la table. Un concile tenu à Compiègne en 1303 défendit à tout ecclésiastique d'avoir à ses repas plus de deux plats avec un potage. On permettait d'ajouter un entremets dans le cas où il surviendrait quelqu'un. Ces prohibitions de l'autorité civile et ecclésiastique n'atteignirent pas leur but. Un ouvrage publié en 1342, sous le titre de Modus et ratio, déplore le luxe des festins, et parlant du diner d'un archevèque, dit qu'on y servit **trois** paire**s de** potages, de diverses couleurs, sucrés et sursemés de graines de grenade, avec six paires de mets (douze plats d'entrées), sans compter l'entremets (le second service) où il y avait des plus riches viandes (Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français).

Charles IX chercha encore par une loi somptuaire rendue en 1563, à réprimer le luxe de la table; il désendait de servir à la fois, dans un même repas, chair et poisson, et ne permettait pour les noces et festins que trois services, y compris le dessert, de six plats chacun. Un ouvrage

qui parut du temps même de Charles IX (Discours sur les causes de l'extrême cherte qui est aujourd'hui en France, Paris, 1574) prouve que les lois sompluaires de ce prince eurent peu d'efficacité. Ce livre qui est rare et curieux, d'après le jugement de M. Leber, renserme le passage suivant: « Nous voyons qu'on ne se contente pas en un diner ordinaire d'avoir trois services ordinaires: premier de bouilli, le second de rôti, et le troisième de fruit, et encore il faut d'une viande en avoir cinq ou six façons, avec tant de sauces, de hachis, de patisseries, de toutes sortes de salmigondis, qu'il s'en fait une grande dissipation. Chacun aujourd'hui se mêle de faire festins, et un festin n'est pas bien fait, s'il n'y a une infinité de viandes sophistiquées pour aiguiser l'appétit et irriter la nature. Chacun aujourd'hui veut aller diner chez le More, chez Sanson, chez Innocent et chez Havart, ministres de volupté et de dépense, qui en une chose publique bien policée et réglée seraient bannis et chassés, comme corrupteurs des mœurs. » Il serait difficile de trouver ailleurs, comme le remarque M. Leber, les noms des plus célèbres restaurateurs de Paris sous Charles IX.

Une ordonnance de Louis XIII, en 1629. défendit de dépenser plus d'un écu pour un repas sait hors de sa maison; si l'on donnait un diner chez soi, on ne devait avoir que trois services; à chaque service qu'un seul rang de plats, et dans chaque plat six pièces au plus. Cette dernière prescription s'explique par l'osage où l'on était d'accumuler un grand nombre de pièces de viande dans un même plat. Les Contes d'Eutrapel, publiés en 1587, prouvent qu'on faisait servir sur les tables de grands plats garnis de bœnf, de mouton, de veau et de lard, avec beaucoup d'herbes et de racines cuites. On appelait mets les plats ainsi chargés. Boileau, dans la description d'un repas burlesque, foit allusion à ces mets qui formaient de véritables pyramides de viande:

Sur un lièvre, flanqué de six poulets étiques, S'élevaient trois lapins, animaux domestiques, etc.

Les lois sompluaires de Louis XIII n'eurent pas plus de succès que celles de ses prédécesseurs.

LOMBARDERIE. — Droit que payaient les Lombards ou marchands italiens aux foires de Champagne pour y faire leur commerce. Voy. du Cange (v° Longobardi).

LOMBARDS. — Le nom de Lombards était, au moyen âge, synonyme d'usurier et employé comme un terme de mépris.

roman de Gérard de Roussillon, Sainte-Palaye (v° Lombards), il stion d'une bataille où tout fut é, sans dédaigner ni Gascons, ni rds, ni cuverts (espèce de serts), ie les bâtards. Ce sens du mot ds vient de ce que les premiers rs établis en France étaient Itaoy. BANQUIERS). Ils furent plufois chassés, mais la nécessité nt les grands et le gouvernement ver, mème à des conditions onédes ressources pécuniaires moées, forçait de rappeler les Lom-Les ordonnances du xive siècle nplies de dispositions qui les conet qui prouvent la défiance qu'init ces usuriers et en même temps in qu'on avait de leur industrie rdonnances des R. de F., I, 96, 0, 584, 749 et 776; II, 59, 143, 1,523 et 524; III, 30, 142, 642, 47; IV, 80, 669, etc.).

ntume de Bruxelles, après pluarticles contre les usuriers, : Sans comprendre ici les Lommant table publique de prét (t. I, du Nouveau coutumier général). ! de lombard fut pendant tout le age employé comme une injure. encore dans le Grand Testale Villon, poëte de la seconde lu xve siècle:

aime tout d'un tenant que fait Dieu le Lombard.

elait quelquefois lombards les s de prèt sur gages, qu'on a demmées Monts-de-Piété (voy. ce

ichamps. — Cette abbaye, située bois de Boulogne, sur les bords ine, avait été sondée, au xiiie sièir une sœur de saint Louis. Phi-Long y mourut le 3 janvier 1321 Dans la suite, l'usage s'établit de 1 pèlerinage à Longchamps pensemaine sainte. Le mercredi, le tle vendredi saints, la cour et la rendaient à cette abbaye pour asaux Ténèbres. Ce pieux usage deentôt une mode qui a duré jusqu'à irs. Depuis longtemps l'abbaye de namps a disparu; mais le nom est pour désigner la promenade que de élégant fait encore aux Champss et au bois de Boulogne pendant aine sainte, et qui fournit une ocd'étaler le luxe des équipages et lettes.

GITUDES (Bureau des). — Le des longitudes a été institué par

la loi du 7 messidor an III (25 juin 1795), pour perfectionner les connaissances astronomiques et la navigation. Il se compose de géomètres, d'astronomes, d'anciens navigateurs, d'un géographe et d'un artiste. Il a son siége à l'Observatoire de Paris. Il publie, chaque année, un extrait des tables astronomiques, sous le titre d'Annuaire du bureau des longitudes.

LORMIERS. — On donnait primitivement ce nom aux ouvriers qui fabriquaient des mors pour les chevaux. Dans la suite, il y eut des lormiers-éperonniers, des lormiers-selliers et des lormiers-bourelliers. Voy. Ord. des rois de France, III, 183.

LORRAINE (Croix de ). — La croix de Lorraine était coupée par deux bras d'inégale longueur. Elle servit de signe de ralliement aux Ligueurs.

LOTERIE. — La loterie sut introduite en France sous le règne de François I. en 1539 (édit de mai 1539). Cette spéculation honteuse sur la cupidité et la sot tise était une nouvelle espèce d'impôt dont profitait un roi prodigue et nécessiteux. La première *loterie* ne dura pas longtemps; une nouvelle fut établie par Mazarin. « Les loteries, dit M. Leber, dans une notice du Recueil des meilleures dissertations relatives à l'histoire de France(t. X, p. 225 et suiv.), les loteries sont de deux espèces: dans l'une, les mises et les prix sont fixés, ainsi que le nombre des billets; il y a deux roues, dont l'une contient les numéros, et l'autre l'indication des prix ou des blancs. Le sort qui tombe à chaque numero y reste invariablement attaché jusqu'au nouveau tirage; chaque joueur est obligé d'avoir un numéro différent; ct, s'il en prend plusieurs, leurs combinaisons n'ajoutent rien au gain ou à la perte. Dans cette espèce de loterie, le profit de l'Etat résulte d'un certain droit fixe qu'il perçoit sur les lots gagnants, ou bien de la différence entre la somme totale du prix des hillets et celle des gains. Telles étaient autrefois, en France, les loteries appelées blanques, et celle qui se tirait à l'hôtel de ville.

« Dans l'autre espèce de loterie, il n'y a qu'une roue; on ne tire qu'un petit nombre de numéros; les joueurs prennent ceux qu'ils veulent, sans s'embarrasser si d'autres ont déjà pris les mêmes, et l'État paye le numéro sortant autant de fois qu'il y a eu de mises, et proportionnellement à la quotité de ces mises, qui est à la volonté des joueurs. Ici le profit du gouvernement est beaucoup plus

grand que dans les loteries dont les mises sont fixées. Il se calcule par la différence entre la proportion dans laquelle on paye au joueur le sort heureux qui a fait sortir son numéro de la roue, et la chance que ce dernier avait contre lui en y mettant. Ainsi, dans la loterie royale de France, qui était de cette seconde espèce. l'extrait ne se pavait que quinze tois la mise, quoique la chance du joueur eut été dé dix-huit contre un; et le quaterne, qui se payait soixante-quinze mille fois la mise, presentait au joueur qui le poursuivait une chance defavorable de deux millions cinq cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-neuf contre un.

« En 1656, des lettres patentes autorisèrent l'établissement d'une loteris proposée par l'Italien Tonti, qui a donné son nom aux tontines (voy. Tontine), et dont le produit était destiné à la construction d'un pont de pierres entre le Louvre et le faubourg Saint-Germain, le pont de bois qui y était auparavant ayant été consumé par un incendie. Ce projet n'eut pas de

suite. »

Loterie royale. — La première loterie royale tirée en France le sut à l'improviste, en 1660, dans un moment d'enthousiasme occasionné par le mariage de Louis XIV et la publication des fètes de la paix. Le parlement, qui depuis quelques années s'opposait avec force à l'établissement de divers jeux de ce genre, voulut bien permettre celui-ci, sans tirer à conséquence. Enfin, une grande loterie de dix millions de livres sut ouverte à l'hôtel de ville de Paris, en 1700, et depuis ce temps le tirage des loteries a été fréquent en France On remarque le preambule de l'arrêt du conseil d'Etat, rendu à cette occasion : « Sa Majesté ayant remarqué l'inclination naturelle de la plupart de ses sujets à mettre de l'argent aux loteries particulières, et désirant leur procurer un moyen agréable et commode de se faire un revenu sûr et considérable pour le reste de leur vie, et même d'enrichir leur famille en donnant au hasard, a jugé à propos d'établir à l'hôtel de ville de Paris une loterie royale de dix millions, etc.»

Au xviiie siècle, l'Italie, à laquelle François Ier avait emprunté cette institution, fournit de nouveaux perfectionnements à la loterie. En 1758, Benedeuto Gentile imagina une loterie qui fut introduite d'abord sous le titre de loterie de l'École militaire, et plus tard sous celui de loterie royale de France (1776). La passion du jeu fut alors portée à son comble. « La frénésie du jeu, dit le Mercure du 16 octobre 1779, qui n'avait ja-

mais été qu'un vice des particuliers, devint tout à coup un vice du gouvernement. En sorte que le mot de jeu n'a plus rien conservé de sa signification primitive; c'est aujourd'hui un objet de spéculations profondes, une grande affaire d'État. Le jeu est à nos yeux une sorte d'idole qui a ses temples, ses prêtres, ses adorateurs, ses jours de solennité; on annonce ses faveurs au bruit des instruments militaires (il était d'usage que les fanfares et les tambours de la ville fissent retentir leurs instruments à la porte des bureaux de loterie où des lots considérables avaient été gagnés). On couronne de guirlandes les lableaux où sont déposés ses oracles (l'auteur fait allusion à la coutume qui existait alors de placer à la porte des buralistes les numéros qui étaient sortis et de les entourer de rubans). On affiche de nouvelles espérances dans nos rues et nos carrefours; ses inscriptions brillent de toutes parts; partout on entend retentir la voix de ses hérauts; partout on rencontre de nouveaux piéges tendus à la crédulité publique. »

La loterie, supprimée en 1793, fut rétablie le 9 vendémiaire an VI (septembre 1797). Maintenue sous l'empire et la restauration, elle reçut même de nouveaux développements; et, au lieu d'un bureau il y en eut cinq, à Bordeaux, Lille, Lyon, Paris et Strasbourg. Chaque bureau fai-sait un tirage tous les dix jours, de sorte qu'il y eut quinze tirages par mois au lieu d'un seul. Voici quelle était l'organisation de la loterie royale (la roue renfermait quatre-vingt-dix numéros, dont cinq étaient tires au hasard par un ensant qui avait les yeux bandés et qui était entouré d'hommes délégués par le gouvernement pour prévenir les fraudes. Les cinq chances favorables étaient extrait simple, ambe, terne, quaterne, quine. L'extrait simple était la sortie d'un numéro sur lequel on avait joué une somme désignée. L'ambe était l'assemblage de deux numéros gagnant; le terne, de trois; le quaterne de quatre, et le quine de cinq. En faisant sa mise, on choisissait les numeros que l'on voulait, de 1 à 90, et on les chargeait de telle somme que l'on voulait. On était libre de ne jouer que l'extrait, l'ambe, le terne ou le quaterne. On avait interdit le quine, et on ne pouvait jouer plus de 12 francs sur le quaterne. Le gain pour chaque combinaison, etait dans les proportions suivantes :

L'extrait rapportait 15 fois la mise, L'ambe..... 270 \* Le terne..... 5500 \* Le quaterne.... 75 000 \* Le gouvernement du roi Louis-Philippe s'honora par la suppression de l'institution immorale de la loterie (1° janvier 1839)

Les loteries de la cour furent à la mode du temps de Louis XIV. Elles étaient d'une grande magnificence; on composa même à ce sujet une comédie en 1670. De hos jours, après la suppression de la loterie royale, on a vu s'organiser des loteries particulières, inspirées tantôt par la charité, tantôt par une spéculation d'autant plus odieuse qu'elle se cachait sous l'apparence du bien public.

LOUIS D'ARGENT. — Pièce de monnaie que l'on commença à frapper, en 1641, sous Louis XIII. Les louis d'argent devaient être de la valeur de soixante, de trente, de quinze et de cinq sous. Dans la suite le louis d'argent de soixante sous s'est appelé écu blanc ou petit écu. Antérieurement le mot écu désignait spécialement l'écu d'or. — Les louis de cinq sous étaient une petite monnaie d'argent, dont le commerce fut important au xvii siècle dans les échelles du Levant. Les Turcs appelaient ces monnaies timmins et les trouvaient si belles qu'ils n'en voulaient pas d'autre. Les femmes mêmes les portaient dans leur coiffure et sur leurs vètements. Les Français profitèrent de la vogue des louis de cinq sous et les vendirent pour dix sous; mais cette monnaie finit par être décriée.

LOUIS D'OR. — On commença à frapper des louis d'or en 1640 (édit du 31 mars) sous le règne de Louis XIII. On raconte que le surintendant Bullion, ayant donné à cette époque un dîner à plusieurs seigneurs de la cour, fit servir au dessert trois bassins remplis des nouvelles pièces d'or, et leur dit d'en prendre autant qu'ils voudraient. On mit en circulation, vers le même temps, des demi-louis, des quadruples et des pièces de dix louis. Le louis d'or valait vingt-quatre livres.

LOUIS (Chevaliers et ordre de Saint-).

— L'ordre royal et militaire de SaintLouis fut institué par Louis XIV, en
1693, pour récompenser les militaires qui
se distinguaient dans les armées. Voy.
CHEVALERIE (Ordres de).

LOUPS-GAROUS. — D'après certaines croyances superstitieuses, les loups-garous sont des esprits malins, travestis en loups et parcourant la nuit les villes et les campagnes. Voy. Superstitions.

LOUVETIER. — Officier chargé de détruire les loups. Les lois des barbares accordaient des récompenses à ceux qui tuaient les loups dont l'espèce s'était multipliée d'une manière effrayante. Charlemagne avait ordonné aux comtes qui gouvernaient les provinces, d'établir, dans chaque gouvernement, deux louvetiers pour détruire ces animaux. La récompense accordée pour une tête de loup fut confirmée sous la troisième dynastie. La dignité de grand louvetier de France parait remonter jusqu'au xve siècle, quoique, selon quelques auteurs, elle ne date que du règne de François ler. Antoine de Crèvecœur sut nomme grand louvetier de France, en 1477. Le grand louvetier prétait serment entre les mains du roi et recevait douze cents livres de gages. Il y avait dans les provinces des lieutenants de louveterie (voy. Guyot, Traité des offices, II, 13). Un règlement du mois d'août 1814 réorganisa le service de la louveterie, qui, depuis 1830, a été rattaché à l'administration des eaux et forets. Aujourd'hui encore une prime est accordée pour la destruction des loups.

LOUVRE. — L'existence d'un palais royal, situé sur la rive droite de la Seine et appelé Louvre paraît remonter à une très-haute antiquité. On a donné de ce nom beaucoup d'étymologies qu'il n'est pas de notre sujet de discuter. Philippe Auguste fit bâtir en ce lieu une forteresse, qui était achevée dès le commencement du xiiie siècle. Ce Louvre fut agrandi par les successeurs de Philippe Auguste, et Charles V y établit la première bibliothèque publique. Sous François ler, Pierre Lescot donna les plans de l'aile méridionale du Louvre actuel, qui fut construit sous Charles IX. Jean Goujon et d'autres artistes célèbres ont orné ce monument avec la richesse d'imagination qui distingue les monuments de la Renaissance. Louis XIV fit commencer, en 1665, le carré du Louvre en face de Saint-Germain l'Auxerrois. La colonnade fut construite sur les dessins de l'architecte Perrault. En 1804, l'empereur fit travailler à l'achèvement du Louvre; les travaux interrompus jusqu'en 1852 ont été repris de nos jours et on peut espérer de voir bientôt terminé ce magnifique monument.

LUC (Académie de Saint-). — Association de peintres qui avaient saint Luc pour patron. En 1391, le prévôt de Paris fit dresser les statuts de la corporation des peintres ou Académie de Saint-Luc. Ils furent confirmés par Charles VII (1430), Henri III (1583) et Louis XIII (1622). Louis XIV autorisa l'Académie de Saint-Luc, par déclaration du 17 novembre 1705, à distribuer tous les ans, le jour de

saint Luc, deux médailles d'argent aux élèves qui se seraient distingués par leurs progrès dans les arts du dessin. A cette époque l'Académie de Saint-Luc comprenait des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des marbriers, etc.

LUMINAIRE. — Les luminaires entretenus dans les églises étaient quelquesois d'une grande splendeur au moyen âge. Un règlement fait, en 840, par Alderic ou Audry, évêque du Mans, ordonnait qu'il y eut toutes les nuits dans sa cathédrale quinze luminaires, dix d'huile et cinq de cire pendant matines. Les dimanches il devait y avoir trente-cinq luminaires, trente d'huile et cinq de cire. Le luminaire augmentait d'éclat selon l'importance des fêtes. Enfin, aux grandes so-Iennités, il se composait de deux cents lumières, dont cent quatre-vingt-dix d'huile et dix de cire. On s'explique d'ailleurs cette abondance de lumières par la nécessité d'éclairer les églises pour les offices de nuit si communs à cette époque. — Par extension, on donnait le nom de luminaire aux biens d'une paroisse ou fabrique (voy. du Cange, vo Luminare), et on appelait luminier celui qui les administrait.

LUNDI. — Le lundi ou jour de la lune (lunæ dies) était regardé, au moyen âge, comme un jour néfaste, au moins dans certaines contrées; c'est ce qui résulte d'un passage des poésies de Bertrand de Born cité par Sainte-Palaye, vo Lundi.

LUNE. — La lune était adorée, comme une divinité, par les Gaulois. Il existait un pracle de cette déesse dans l'île de Seyn (Sena) sur les côtes de la petite Bretagne. Des druidesses y remplissaient les fonctions sacerdotales.

LUNETTE. — Partie des fortifications. Voy. FORTIFICATIONS.

LUNETTES. — Les lunettes ordinaires, dont on attribue l'invention au Florentin Salvino, mort en 1317, étaient d'un usage commun en France au xive siècle. On croit même reconnaître les lunettes dans les miroirs dont il est question dans le roman de la Rose. Eustache des Champs, poëte de la fin du xive siècle, parle positivement de lunettes dont on a besoin à cinquante ans pour grossir les objets; les lunettes dès cette époque se portaient dans la rue. L'ouvrage de Guy de Chauliac, intitulé la grande Chirurgie, parle de l'usage des lunettes comme établi en France en 1363. Au xve siècle, il est question de lunetiers. La Chronique de Louis XI, par J. de Troyes, parle d'un

jeune écolier nommé maître Pierre Le Mercier, fils d'un lunetier du palais.

Lunettes d'approche. — Les lunettes d'approche ou télescopes ne datent que du commencement du xviie siècle ou du moins ne furent connues en France qu'à cette époque. Le président Jeannin chargé de négociations à la Haye, écrivait à Henri IV, à la date du 28 décembre 1608 : « Ce porteur qui s'en retourne en France est un soldat de Sedan, lequel a servi pendant quelque temps dans la compagnie de M. le prince Maurice. Il a plusieurs inventions pour la guerre et sait faire cette forme de lunettes trouvée de nouveau (récemment) en ce pays par un lunetier de Mildebourg (Middelbourg, capitale de la Zélande), avec lesquelles on voit de fort loin. Les États (gouvernement des Provinces-Unies) en ont commandé deux pour V. M. à l'ouvrier qui en est l'inventeur. Nous n'eussions emprunté leur faveur pour en avoir, si l'ouvrier en eût voulu faire à notre prière ; mais il l'a refuse, nous disant avoir reçu commandement exprès de n'en faire pour qui que ce soit. » Henri IV répondit le 8 janvier 1609 : « J'aurai à plaisir de voir les lunettes, dont votre lettre fait mention, encore que j'aie à présent plus grand besoin de celles qui aident à voir de près que de loin. » On attribue ordinairement la découverte des *lunettes d'approche* à un ouvrier d'Alkmaar (et non de Middelbourg), nommé Jacob Metzu ou Metius; on les nomma lunettes de Hollande ou de Galilée, parce qu'en 1610 ce savant Italien publia des observations sur cette découverte. Dès 1609, on vendait à Paris des lunettes d'approche. Depuis cette époque, les lunettes d'approche ont reçu des persectionnements dont nous n'avons pas à nous occuper dans ce dictionnaire.

LUTECE. — Nom primitif de Paris. Quelques écrivains font dériver ce mot de lutum (boue), et, quoique la vanité nationale se soit révoltée contre une pareille étymologie elle n'est pas sans vraisemblance. Lutèce était renfermée dans l'île de la Cité. Julien qui l'avait habitée en parle dans ses lettres. « Je me trouvais, dit-il, pendant un hiver, à ma chère Lutèce (c'est ainsi qu'on appelle la ville des Parisii). Elle occupe une île au milieu d'une rivière; des ponts de bois la joignent aux deux bords. Rarement la rivière croît ou diminue, telle elle est en été, telle elle demeure en hiver; on en boit volontiers l'eau très-pure et trèsagréable à la vue. La température de l'hiver est peu rigoureuse, à cause, di-sent les gens du pays, de la chaleur de

l'Océan, qui, n'étant éloigné que de neuf cents stades, envoie un air tiède jusqu'à Lutèce: l'eau de mer est en effet plus tiède que l'eau douce. Par cette raison, ou par une autre que j'ignore, les choses sont ainsi. L'hiver est donc fort doux aux habitants de cette terre; le sol porte de bonnes vignes; les Parisii ont même l'art d'élever des figuiers en les enveloppant de paille de blé comme d'un vêtement, et en employant les autres moyens dont on se sert pour mettre les arbres à l'abri de l'intempérie des saisons.»

LUTH. — Instrument de musique, dont le manche est garni de dix touches et de onze cordes. Le luth était surtout en usage aux xvi° et xvii° siècles. On prétend que cet instrument vient des Arabes, qui l'ont transmis aux Espagnols et ceuxci aux Français. Au xvii° siècle, les Gaultiers étaient célèbres par leur talent comme joueurs de luth. Au xviii° siècle le violon a remplacé le luth. Voy. Baron, Recherches historiques, théoriques et pratiques sur le luth, Nuremberg, 1727, in-8°.

LUTHÉRANISME, LUTHÉRIENS. — Le luthéranisme est la secte de Luther; on appelle luthériens les protestants de la confession d'Augsbourg rédigée en 1530 par Mélancthon, disciple de l'uther. Les luthériens de France habitent principalement en Alsace. Nous avons déjà parlé de leur organisation religieuse. Voy. Consistoire. — L'histoire du luthéranisme, qui n'est pas de notre sujet, a été exposée dans un grand nombre d'ouvrages. Bossuet en a retracé les origines et les développements dans son Histoire des variations des Églises protestantes. Le protestant Robertson en a raconté l'histoire politique dans son Histoire de Charles-Quint.

LUTHIER. — Ce mot, dérivé de luth, désigne les ouvriers qui font des luths et tous les instruments à cordes, violons, violoncelles, etc.

LUTIN. — Esprit follet, dont le nom vient, selon Le Duchat, de ce qu'on croit qu'il lutte contre les hommes pour leur faire peur. On disait autrefois luthon. Marot écrit dans son épître aux dames de Paris:

Si n'est-il loup, louve, ni louveton, Tigre, n'aspic, ne serpent ne luthon.

LUTTE. — La lutte était un des jeux réservés aux gens de petite condition, dans certaines provinces. Le vainqueur

aux luttes, qui avaient lieu en Bretagne les dimanches, recevait un chapel brodé d'or et d'argent. Ménard, dans son Histoire de Duguesclin, dit que ce prix était regardé comme indigne d'un chevalier.

LUXE. — En parlant des lois somptuaires destinées à réprimer le luxe, nous avons indiqué à quel point avait été porté à diverses époques le luxe des vêtements, des meubles et de la table. Voy. Lois somptuaires.

LYCEE. — Ce mot désignait, dans l'antiquité, une célèbre école d'Athènes, où Aristote et ses disciples traitaient les questions philosophiques en se promenant. Au commencement de la révolution de 1789, on donna le nom de lycée au lieu où se rénnissait à Paris une société qui s'occupait de littérature et de beaux-arts. On y faisait des cours publics, et le lycée de La Harpe est le recueil des leçons qu'il y professa. En 1802, les établissements d'instruction secondaire entretenus par l'Etat dans les chefs-lieux d'Académie recurent le nom de lycées. La restauration le remplaça par celui de collèges royaux : mais depuis 1848, le nom de lycées a été rendu à ces établissements ; ils s'appellent aujourd'hui lycées impériaux.

LYON (Comtes de). — On nommait comtes de Lyon les chanoines de cette ville; ils formaient un ordre particulier institué par lettres patentes de mars 1745 enregistrées au parlement de Paris le 7 avril suivant. La marque distinctive des comtes de Lyon était une croix à huit pointes émaillées de blanc, bordée d'or, avec quatre fleurs de lis dans les angles rentrants, quatre couronnes de comte, en or, à neuf perles d'argent, sur les angles obtus. Au centre était l'image de saint Jean-Baptiste avec cette légende: Prima sedes Galliarum (premier siège des Gaules); au revers était saint Étienne avec cette inscription: Ecclesia comitum Lugduni (église des comtes de Lyon).

LYRIQUE (Poésie). — Poésie qu'accompagnaient autrefois les sons de la lyre. On désigne généralement sous ce nom les chants destinés à célébrer la divinité, les héros, les combats, les vertus et même les plaisirs. Les troubadours donnèrent, au moyen âge, un caractère vraiment national à la poésie lyrique. Voy. TROUBADOURS.

LYS (Fleurs de). — Voy. FLEURS DE LIS.

M

MAC-ADAM, MACADAMISAGE. - On appelle Mac-adam ou macadamisage une invention de Mac-Adam, qui consiste à empierrer une chaussée avec des cailloux, purges de toutes les parties de terre, craie, argile et de substance quelconque ayant affinité avec l'eau, et brisés en fragments dont la masse n'excède pas six centimètres cubes un quart, et dont le poids ne dépasse pas six onces. On étend sur l'aire de la chaussée une première couche de ces fragments de cailloux. Cette première conche est battue ou aplatie avec un lourd cylindre en fer. On dépose ensuite successivement d'autres couches qui sont soumises à la même pression, de manière à former une chaussee impermeable à l'eau et par conséquent à l'abri de la geléo et du dégel qui détruisent ordinairement les chaussées en pierre. La France a depuis quelques années emprunté à l'Angleterre le macadam, et on l'a applique à plusieurs rues et aux boulevards de Paris.

MACARONIQUE (Style). — On appelle macaronique une poésie burlesque dans laquelle on fait entrer beaucoup de mots de la langue vulgaire auxquels on donne une terminaison latine. On peut citer comme exemple de style macaronique le vers suivant sur l'effet du tocsin:

Toxinumque alto troublantem corda clochero.

Le style macaronique est venu de l'Italie où le mot macarone désigne un homme grossier. Ce fut d'abord un poëte de Mantoue, Théophile Folingi, qui appela macaronique le poëme qu'il publia sous le nom de Merlin Coccaie. Un Provençal, nommé Antoine Arène, imita Folingi.

MACHECOULIS ou MACHICOULIS. — Fortification du moyen âge. Les machecoulis ou machicoulis étaient des balcons munis d'un parapet et formant un système de détense continu. On pouvait lancer des projectiles sur les assaillants par les vides laissés entre les machicoulis. Voy. CHATEAUX-FORTS, fig. G.

MACHIAVÉLISME. — Politique, égoïste et perfide, dont le Florentin Nicolas Machiavel a donné le précepte dans l'ouvrage intitulé du Prince ou de la manière d'acquerir et de conserver des principautés. Catherine de Médicis a été accu-

sée d'avoir introduit en France cette politique italienne. Le mot machiavélisme se trouve déjà dans des pamphlets du xvi siècle, quoiqu'on ait prétendu dans un ouvrage récent qu'il était d'invention moderne.

MACHINE HYDRAULIQUE. — Machine qui sert à conduire ou à élever l'eau. La machine de Marly est une des plus célèbres; elle date de 1676 et fut mise en activité en 1682. On s'occupa, dès 1784, de remplacer cette machine qui était trop compliquée et dont les frais étaient trèsconsidérables; ce projet fut repris en 1808 et le système de roues et d'engrenages a été remplacé par une machine à vapeur.

MACHINE INFERNALE. — On trouve, dans l'histoire de France, deux exemples de machine infernale. En 1693, les Anglais employèrent une machine infernale pour brûler la ville de Saint-Malo. Cette machine qui avait été inventée par un protestant français au service de l'Angleterre ne réussit pas. La seconde machine infernale sut dirigée contre Napoleon Bonaparte, alors premier consul, le 3 nivôse an Ix (24 décembre 1800); elle était rensermée dans un tonneau et sit explosion dans la rue Saint-Nicaise; elle renversa un mur en pierres, tua plusieurs personnes et ébranla plus de quarante maisons; mais déjà la voiture du premier consul avait dépassé le lieu d'explosion, et il échappa au danger.

MACHINES, MACHINISTES. — Voy. THÉATRE.

MACHINES DE GUERRE. -- Voy. Armes.

MAÇON. — Les maçons formaient au moyen age une corporation qui avait pour patron saint Blaise. La corporation des maçons de Paris avait le siège de sa juridiction au palais de justice.

MAÇONNERIE (Maître des œuvres de ).

— C'était le nom que portaient autresois les architectes; on les appelait aussi simplement maîtres des œuvres.

MAÇONS (Francs-). — Voy. Sociétés secrètes.

MADAME. — Ce nom était donné, dans l'ancienne monarchie, à la princesse qui

avait épousé le premier frère du roi. Ainsi Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, est ordinairement désignée, dans les mémoires de l'époque de Louis XIV, par le titre de Madame. Cependant, comme le nom de Madame s'anpliquait en général à toutes les filles de France, il en résulta souvent que plusieurs princesses le portèrent en même temps. C'est ce que remarque Saint-Simon, si versé dans toutes ces questions d'étiquette. « De tout temps, dit-il (Mé-moires, VII, 148), les filles de France ont été appelées Madame, par le respect de leur naissance, et tout court Madame, parce que n'ayant point d'apanage comme les tils de France, elles n'ont point de nom que celui de leur baptême et celui de France. Ainsi il peut y avoir, et il y a maintenant (sous le règne de Louis XV) plusieurs Madame tout court, qui pour les cadettes ne peuvent être distinguées que par leur nom de baptème, et il ne peut y avoir qu'une madame par son mari, parce qu'il n'y a qu'un seul prince qui soit Monsieur tout court. » Voy. Mon-SIEUR.

MADAME ROYALE. — Titre donné quelquefois aux filles des rois de France. Ainsi la princesse, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, était généralement désignée sous le nom de madame royale.

MADELINIERS. — Ouvriers qui fabriquaient au moyen âge de grandes coupes à boire appelés madelins, maderins et mazelins. Il est probable que ce nom était une altération des vases myrrhins, célèbres dans l'antiquité. On a supposé que les madelins étaient en agate onyx; il y en avait aussi en bois. « Des madeliniers crieurs, dit M. Hercule Géraud, parcouraient les rues et réparaient, à la porte des maisons, avec du fil de cuivre ou d'argent, les coupes endommagées. »

MADELONETTES ou MAGDELONNET-TES. — Ce nom, diminutif de celui de Madeleine, désignait une maison religiense sondee en 1618, et destinée à servir d'asile à des femmes qui y explaient leurs fautes par la pénitence ou de prison à des filles dehauchées. Des religieuses de la Visitation de Saint-Anloine surent placées à la tête de cette maison. On distinguait trois classes dans les Madelonettes : 1º les filles ensermées ; c'était la catégorie la plus nombreuse; 2º les filles repenties, qui formaient une congrégation et étaient vêtues de gris; 3º les religieuses. Depuis 1795, la maison des madelonettes est devenue une prison.

MADEMOISELLE. - Le nom de made-

moiselle tout court était réservé aux petites-filles de France. Cet usage ne remonte pas au delà du xvii siècle. La fille du premier lit de Gaston, frère de Louis XIII, est la première princesse qui se fit appeler Mademoiselle. « Elle voulut, dit Saint-Simon (VII, 148-149), une distinction au-dessus de sa belle-mère et de ses sœurs, bien que de rang égal, et à l'exemple du singulier nom de Monsieur et Madame tout court, elle voulut être nommée tout court Mademoiseile. Cela n'ajoutait rien à son rang; elle était bien l'ainée; point d'autres petites-filles de France que les filles de Gaston; ce prince était chef des conseils, lieutenant général de l'Etat pendant la minorité de Louis XIV, et alors craint et ménagé de tous les partis. Ce nom unique et nouveau passa donc avec la même facilité que les autres dont on vient de parler; et comme elle ne se maria point, à son grand regret, elle fut tout court Mademoiselle toute sa vie, quoique *Monsieur*, frère de Louis XIV, eut des filles. Ce n'est pas qu'il ne le trouvât fort mauvais, et qu'il ne fit appeler tant qu'il put l'ainee de ses filles l'une après l'autre que Mademoiselle tout court. Mais jamais cela ne prévalut, et tout ce qu'il put oblenir de l'usage fut que peu à peu, pour distinguer la fille de Gaston de la sienne, on se mit à dire Mademoiselle de la sienne, et la grande mademoiselle de l'autre, dont la taille était en effet fort haute. Jamais Monsieur n'osa proposer qu'elle ajoutat un nom à celui de mademoiselle. Ce nom de mademoiselle tout court passa ainsi dans l'esprit de tout le monde pour être affecté à la première petite-fille de France, comme on s'etait persuadé que monsieur tout court était le nom distinctif du premier frère du roi. » Saint-Simon raconte ensuite comment' M. le Duc, pendant son ministère (1723-1725), fit donner ce nom de mademoiselle à une princesse de la maison de Condé. « Le monde cria, murmura; il n'en fut autre chose, et mademoiselle de Charolais est demeurée mademoiselle tout court par brevet. »

MADEMOISELLE. — On donnait autrefois ce nom aux bourgeoises mariées. Le titre de madame était réservé pour les femmes nobles. Voy. Dames et Damoi-SELLES.

MADRIGAL — Petit poëme qui exprime un sentiment tendre, une idée gracieuse et quelquefois un éloge délicat avec un tour ingénieux, comme dans cette pièce de Clément Marot:

Amour trouva celle qui m'est amère : (Et j'y étais ; j'en sais bien mieux le compte).

Bonjour, dit-il, bonjour, Vénus ma mère.... »
Puis tout à coup il voit qu'il se mécompte;
Bont la douleur au visage lui monte
D'avoir failli, honteux Dieu sait combien. »
— Non, non, Amour, lui dis-je, n'ayes honte;
Plus clair voyans que vous s'y trompent bien.

On diffère sur l'étymologie du mot madrigal: une des opinions le fait venir de Madrid, parce que cette espèce de poésie serait originaire d'Espagne et aurait été importée en France au xviº siècle.

MAGE (Juge). — On donnait le nom juge mage (judex major) au lieutenant général du sénéchal de Provence. Cluny et quelques autres villes avaient aussi des juges mages. Voy. du Cange, vo Judices majores.

MAGICIEN, MAGIE. - Voy. Sciences occultes.

MAGISTRAT (Le). — On appelait quelquesois le magistrat le corps de ville ou ensemble des magistrats municipaux. Ce mot avait encore cette signification au xvii siècle; Pellisson; dans ses Lettres historiques, t. I, p. 33 et 34, parle d'un démêlé entre le conseil souverain de Tournai, le magistrat ou réunion des magistrats municipaux de cette ville et le chapitre, pour savoir lequel de ces corps haranguerait le roi le premier.

MAGISTRATS, MAGISTRATURE.— Voy. TRIBUNAUX.

MAGNETISME ANIMAL. — Le magnétisme animal a joué un si grand rôle en France, dans la première partie du règne de Louis XVI, que nous ne pouvons nous dispenser d'en dire quelques mots. Un médecin allemand, nommé Antoine Mesmer, prétendit qu'il existait dans tous les corps un fluide subtile qui expliquait la plupart des phénomènes de la vie et qu'on pouvait communiquer ce fluide magnétique animal dans certaines circonstances, et par des opérations particulières. En 1778, Mesmer se rendit à Paris et y trouva des adeptes. Il y fonda une espèce de société secrète, désignée sous le nom d'ordre d'harmonie. Ce fut alors que Mesmer prétendit opèrer des cures merveilleuses au moyen du baquet magnétique. On appelait ainsi une grande cuve remplie d'eau sulfureuse, et garnie d'un couvercle que traversaient des tiges de fer recourbées qui servaient de conducteurs au fluide magnétique animal. A chacune de ces tiges était suspendu un cerceau que les malades attachaient à une partie de leur corps. lls s'asseyaient en cercle autour du baquet, et, les pieds placés sur un coussin de paille, ils formaient

doigt indicateur. Les sens étaient en même temps charmés par les sons d'une musique douce et par des chœurs invisibles; la lumière était répandue dans la salle avec mystère de manière à frapper l'imagination des spectateurs. L'élite de la société parisienne se pressa autour du baquet magnétique, et éprouva les effets du merveilleux fluide. L'Académie des sciences et la faculté de médecine se montrèrent moins crédules, et un rapport des commissaires de ces deux corps condamna, en 1784, le mesmérisme et traita de chimériques les cures obtenues par ce moyen. Cependant le magnétisme animal a continué d'avoir de fervents adeptes, parmi lesquels se fit remarquer à la fin du xviii• siècle le marquis de Puységur. Il plongeait les adeptes dans un sommeil magnétique, et prétendait qu'ils voyaient à distance, lisaient dans l'avenir et décorrasiont dans la communication de nir et découvraient dans le corps des malades les organes lésés. Le magnétisme a conservé jusqu'à nos jours un grand nombre de partisans, et on a même prétendu récemment (1853) qu'il s'exerçait sur les corps inanimés et pouvait leur imprimer des mouvements. Voy. Mesmer ou le magnétisme animal, par Bessot, 1 vol. in-16, 1853.

MAHEUTRE, MAHOITRE. — On désignait sous le nom de maheutre ou mahoitre, au xve siècle, un pourpoint rembourré qui faisait paraître les épaules larges et carrées. Monstrelet parle de ce vètement à l'année 1467. Les gens de guerre surtout portaient des maheutres, et on finit même par leur en donner le nom. Un pamphlet célèbre qui parut à l'époque de la Ligue (1593) est intitulé: Dialogue d'entre le maheutre et le manant.

MAI. — Le mois de mai, où s'épanouit le printemps, était célébré chez les palens par des cérémonies et des coutumes dont on retrouve des vestiges au moyen âge. Le 1er mai était dans beaucoup de contrées, un jour férié. Les paysans étaient dans l'usage de planter un arbre qu'on appelait le mai. Il y eut même des contrées où cet usage devint une obligation féodale, entre autres à Châteauneuf. Beaucoup de redevances se paysient à la même époque et on les appelait, dans la basse latinité, maiagium (voy. du Cange, vo Maiagium). Le 1er mai, le maître des forêts recevait, sur la table du roi, au bord de la forêt de Fontainebleau, les redevances qui consistaient en gâteaux, jambons, vin, etc.

C'était aussi l'usage, au 1er mai, d'aller

autour du baquet, et, les pieds placés C'était aussi l'usage, au 1<sup>er</sup> mai, d'aller sur un coussin de paille, ils formaient présenter le mai, ou, comme on disait une chaîne en se tenant par le pouce et le alors, esmayer. Souvent le mai que l'os

offraitainsi était un défi. Un chroniqueur du xv° siècle, Lefèvre de Saint-Remy, parle de cette coutume à l'année 1414: «Messire Hector, bâtard de Bourbon, manda à ceux de Compiègne que le premier jour de mai il les irait esmayer, laquelle chose il fit, monta à cheval, ayant en sa compagnie deux cents hommes d'armes des plus vaillants avec une belle compagnie de gens de pied, et tous ensemble chacun un chapeau de mai sur leur harnais de fête, allèrent à la porte de Compiègne, et avec eux portaient une grande branche de mai pour les esmayer. »

La coutume de planter un mai dans les villes subsistait encore au xvii siècle. En 1610, on en planta un dans la cour du Louvre. Les Bazochiens avaient aussi coutume d'en élever un dans la cour du Palais, qui en reçut même le nom de cour du mai.

La corporation des orfévres de Paris était dans l'usage de saire un présent, tous les ans, à l'église de Notre-Dame, le premier jour de mai. En 1449, ils offrirent un arbre vert qu'on nomma le mai verdoyant. Dans la suite, ils élurent, pour présenter le mai, deux d'entre eux qu'on appela les princes du mai. En 1499, ils ajoutèrent au mai une œuvre d'architecture en forme de tabernacle, avec des sonnets, rondeaux et autres pièces de poésie. En 1533, le tabernacle fut orné de petits tableaux représentant l'histoire de l'Ancien Testament. En 1608, ils offrirent, avec le tabernacle, trois tableaux. Enfin le présent de mai fut converti en un tableau votif qu'on appela tableau de mai; le sujet était tiré ordinairement des Actes des apôtres. Le tableau de mai restait exposé devant le portail les premiers jours du mois, et pendant le reste de mai il était suspendu dans la chapelle de la Vierge. Piganiol de la Force a donné une description des lableaux de mai dans sa Description historique de Paris.

MAI (Champ de). — Sous les Carlovingiens, les assemblées politiques se tenaient au mois de mai et furent appelées champ de-mai. Napoléon tint aussi un champ-de-mai à son retour de l'île d'Elbe, en 1815. Voy. ASSEMBLÉE.

MAIGNANS. — Vieux mot qui s'est conservé dans quelques provinces de la France pour désigner les chaudronniers ambulants. On écrivait aussi maignens.

MAIL. — Jeu d'exercice qui avait beaucoup d'analogie avec le jeu de paume. Voy. Jeux, § ler. — On appelait et on appelle encore mails des allées plantées d'arbres. Ce nom vient de ce qu'on s'y livrait autrefois au jeu du mail.

MAILLE. — Petite monnaie de billon qui avait cours au moyen âge sous les rois capétiens; c'était la plus petite monnaie. Aux xvii et xviii siècles, la maille n'était plus qu'une monnaie de compte ou monnaie imaginaire, estimée la moitié du denier tournois ou la vingt-quatrième partie du sou tournois.

MAILLES (Cotte de). — Armure de muilles de fer entrelacées. Voy. Armes.

MAILLET. — Long marteau qui était autrefois en usage dans les combats. On le nommait aussi mail. Jean V, duc de Bretagne appelant aux armes les communes de son duché, leur ordonna de se munir de mails de plomb. Au combat des Trente, en 1351, où les champions de Charles de Blois et de Jean de Montfort se signalèrent par leur valeur, l'Anglais Billeford se servait d'un maillet du poids de vingtcinq livres. Les Parisiens qui se révoltèrent en 1381 tirèrent le nom de maillotins des maillets de fer ou de plomb dont ils s'étaient emparés.

MAILLOTINS. — On appelle maillotins les rebelles qui, en 1381, au commencement du règne de Charles VI, forcèrent l'arsenal de Paris, où ils s'emparèrent de maillets de plomb que Charles V y avait fait déposer.

MAIN DE JUSTICE. — La main de justice était une verge surmontée d'une main ouverte, symbole du droit de justice. C'était un des attributs des rois de France; ils sont ordinairement représentés sur les sceaux et les médailles portant l'épée et la main de justice. « La main de justice, dit Millin, se trouve pour la première sois sur le sceau de Hugues Capet, depuis lequel elle ne paraît plus jusqu'à Louis X, dit le Hutin. Ce dernier et ses successeurs jusqu'à Charles VI, la portèrent à la main gauche et le bâton royal dans leur droite. On croit communément que Charles VI est le premier qui a introduit l'usage de porter le sceptre avec la main de justice. Ce prince est représenté avec ces deux symboles sur quelques-unes de ses monnaies. Henri V, roi d'Angleterre, qui se disait roi de France, fit représenter sur ses sceaux deux mains de justice, pour ma-nifester son autorité dans l'un et l'autre royaume. »

MAINBORÉ. — Homme placé sous la tutelle ou mainbour d'un seigneur. Voy. MAINBOUR.

MAINBOUR, MAINBOURNIE, MANBUR-NIE. — Les mots mainbour, mainbournie, manburnie, et dans le latin du moyen age mundeburdis, signifiaient tu-telle et protection. C'était l'usage, pendant l'epoque d'anarchie qui suivit l'invasion, de se placer sous la tutelle d'une église ou d'un homme puissant (voy. Anriman). On appelait encore la mainbour recommandation. Le mainbore était protégé en justice et dans toutes les circonstances par le seigneur qui l'avait pris sous sa tutelle. Charles Martel écrivit aux évêques, ducs, comtes et principaux officiers des Francs pour leur signifier qu'il avait pris sous sa mainbour ou défense (mundeburgo vel defensione) l'apôtre de la Germanie, Boniface, afin qu'il pût aller partout en sûreté et ne recut aucun dommage. On trouve dans les Formules de Marculfe le modèle de l'acte par lequel on se plaçait sous la mainbour d'un seigneur. Le voici : « Comme il est bien connu à tous que je n'ai pas les moyens de me vêtir et de me nourrir, j'ai demandé à votre pitié, et telle est ma volonté, que, selon que je pourrai vous servir et mériter de vous, vous ayez à m'aider et à m'entretenir d'habits et d'aliments. Et, de mon côté, je m'engage, tant que je vivrai, à vous rendre, comme un homme libre, service et obéissance, et à ne jamais me soustraire à votre pouvoir et mainbour, mais à rester tous les jours de ma vie sous votre protection. » Cette formule prouve que la mainbour était distincte de l'obnoxiation et que le mainboré restait libre, quoique soumis à certaines obligations envers son seigneur. L'expression de mainbournie ou manburnie resta longtemps dans la langue française. On lit encore dans Froissart: sussent en garde, baille, tutelle, cure, MANBURNIE.

MAINBOURNIE. — Voy. Mainbour.

MAIN-FERME. — Concession à vie ou héréditaire saite à condition de certaines redevances. La main-ferme était opposée, dans les coutumes du moyen âge, à la main-morte. Dans un ancien acte on lit ces mots: « La main-ferme que nous a donnée Othert en mourant près de Vendôme. » Le même acte parle d'une main-ferme de terre censive. équivalant à la terre qu'on peut labourer en un jour, avec trois arpents de prés. C'est de là qu'est venu le mot ferme pour terre louée à raison d'un cens ou redevance.

MAIN GARNIE. — Terme employé, dans les coutumes du moyen âge. pour désigner le seigneur qui ne plaidait contre son vassal que main garnie, c'est-à-dire après avoir saisi le fief qui relevait de lui. En général, l'expression main garnie signifiait la possession de la chose contestée. Quand on faisait une saisie de meubles, on disait qu'il fallait garnir la main du roi.

MAIN HARMONIQUE. — Nom que Gui d'Arezzo donna à la gamme qu'il inventa et qu'il représenta sous la figure d'une main gauche, sur les doigts de laquelle étaient marqués tous les tons de la gamme.

MAINLEVÉE. — Acte qui annule une saisie ou une opposition.

MAINMISE. — Saisie et spécialement saisie féodale.

MAINMORTABLÉS, MAINMORTE. —
Les mots mainmorte, gens de mainmorte, mainmortables avaient deux significations dans l'ancienne organisation de la France. Ils désignaient: 1° les corporations ecclésiastiques, les corps de ville, les collèges, hôpitaux, en un mot toutes les corporations tant ecclésiastiques que laïques; 2° les gens de condition servile, qui étaient sujets de corps envers leurs seigneurs. Nous parlerons successivement de ces deux espèces de mainmortables.

§ let. Mainmortables appartenant à des corporations latques ou ecclésiasti-- On appelait *gens de mainmorts* ques. ou mainmortables les membres des corporations laiques ou ecclésiastiques, parce que les biens ne sortaient plus de leurs mains, quand ils y étaient entrés. Ils avaient la main vive pour recevoir, et morte pour rendre. L'Etat ou le seigneur, duquel relevaient les biens mainmorte, étaient privés de tous les droits qu'ils percevaient sur les domaines pour relief (voy. ce mot), lods et ventes voy. ce mot), et en général pour toutes. les transactions auquel un domaine pouvait donner lieu. Aussi les corporations étaient-elles obligées, lorsqu'elles acquéraient une propriété, de payer une indemnité au seigneur, et soumises en outre à un droit qu'on appelait amortissement. Il était généralement du tiers du prix pour les flefs et du cinquième pour les biens tenus en roture. Il est déjà question de terres de mainmorte dans l'édit de Pistes rendu par Charles le Chauve en 863. D'après certaines coutumes, la corporation donnait au seignear un homme vivant, mourant et confiquant (voy. Homme vivant, mourant & CONFISQUANT ).

Comme l'Eglise acquérait toujours, sans

s aliener, on craignit, dit Fleury itution au droit ecclésiastique, tie, chap. xii), qu'elle ne se renla fin propriétaire de tous les imes ou de la plus grande partie. public en souffrirait, ajoute le écrivain; car il est utile, selon œurs, qu'il y ait toujours beaucoup res dans le commerce. Les rois ont ait aux ecclésiastiques, et particuient aux communautés, des dégénérales de faire de nouvelles itions, et pour en être dispensé, obienir des lettres-patentes, qui cordent qu'après que l'on a payé tissement au roi et l'indemnité au ur. » L'édit de 1749, enregistré le embre, connu sous le nom d'édit de norte, augmenta encore les diffiqui s'opposaient à l'acquisition de les propriétés par les corporations s ou ecclésiastiques. Louis XV y lait à tous les gens de mainmorte érir, posséder, ni recevoir, à l'aveucuns fonds de terre, maisons,

foncières même constituées sur iliers, sans lettres patentes, etc. iotif de cet édit, dit Barbier (Jour-III, 103), est la conservation des dans les familles et l'intérêt des urs dans la mouvance desquels ient être les biens donnés aux gens inmorte ou acquis par eux.»

inmorte ou acquis par eux. » Mainmortables de condition ser-- Les gens de condition servile ; appelés mainmortables, parce les regardait comme morts quant nctions civiles et politiques. Cette logie, qui est la plus vraisemblable. s toujours été adoptée. Si l'on en Laurière, « le nom de mainmorte ie ce qu'après la mort d'un ches de sujet à ce droit, le seigneur verendre le plus beau meuble de sa 1, ou, s'il n'y en avait pas, on lui la main droite du mort, en signe e le servirait plus. » Il est remarans une chronique de Flandre, le même auteur, qu'Adalbéron, e de Liége, mort en 1142, abolit une me coutume, du pays de Liege, qui e couper la main droite à chaque 1 décédé, et de la présenter au seienvers lequel il était mainmorcomme signe qu'il ne serait plus la servitude. Les mainmortables uvaient pas tester, et les seigneurs araient de droit de leur héritage. distinguait deux classes parmi ces nortables: les uns ne l'étaient que eurs propriétés, et ils pouvaient delibres en y renonçant; les autres t serfs de corps et attachés à la

terre, ou, comme on disait, à la glèbe; ils ne pouvaient oblenir la liberté que par un affranchissement auquel le seigneur donnait son consentement. Le mainmortable, qui restait absent plus de dix ans perdait son héritage, d'après la coutume de Bourgogne. La mainmorte existait dans presque toute la France, et a duré jusqu'au règne de Louis XVI dans les domaines royaux. Ce prince l'abolit par un édit du mois d'août 1779. Cet édit et le préambule font le plus grand honneur à Louis XVI et à ses ministres; nous en citerons un extrait. « Nous n'avons pu voir sans peine, disait le roi dans le préambule, les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affecté en considerant qu'un grand nombre de nos sujets, encore servilement attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie, et confondus pour ainsi dire avec elle; que, prives de la liberté de leurs personnes, ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féodales; qu'ils n'ont pas la liberté de disposer de seurs biens après eux, etc. » En conséquence, le roi abolissait dans toute l'étendue de ses domaines la mainmorte et la condition servile, ainsi que tous les droits qui en étaient les suites et dépendances. Le parlement n'enregistra pas sans opposition l'édit royal et il y ajouta cette clause : sans que les dispositions du présent édit puissent nuire aux droits des seigneurs. Aussi la mainmorte subsista-t-elle dans certaines provinces et spécialement en Franche-Comté jusqu'à la nuit du 4 août 1789.

MAINMORTE. - Voy. MAINMORTABLES.

MAINTENEURS. — Membres de l'académic des jeux floraux de Toulouse. Voy. JEUX FLORAUX.

MAIN SOUVERAINE. — On appelait main souveraine l'autorité du juge royal en matière de fiefs. Lorsqu'un seigneur refusait sans cause légitime de recevoir son vassal à foi et hommage, la réception avait lieu par main souveraine, c'està-dire par le juge royal.

MAIN TIERCE. — Personne entre les mains de laquelle on dépose un objet en litige.

MAINS DE BOIS. — On était dans l'usage, au moyen âge, d'indiquer les chemins à l'aide de mains de bois, comme
on le voit dans le roman de Perceforêt
cité par Sainte-Palaye (v° Mains). La nef
des fols, ouvrage composé vers 1500,
contient une figure de ces mains de bois.

MAIRE. — Ce mot, qui vient du latin major et qui indique une supériorité, a cu des acceptions très-diverses. Les maires ou intendants des capitulaires n'étaient que des officiers ruraux. « Que nos maires ou intendants, dit Charlemagne (Capit. I, ann. 813, c. 19) soient probes, instruits, et prudents; qu'ils sachent rendre compte de leur gestion à nos commissaires et faire les services demandés par les localités; qu'ils veillent à l'entretien des bàtiments; qu'ils nourrissent des cochons; qu'ils aient soin des chevaux et des autres animaux domestiques, des jardins et des abeilles, des oies et des poules, des vi-viers et des poissons, des pecheries et des moulins; qu'ils défrichent les terrains incultes et amendent les terres cultivées; qu'ils entretiennent dans les forets un manse royal garni d'habitants avec des viviers garnis de poissons; qu'ils plantent des vignes et sassent des vergers, etc. » Ces maires-intendants sortirent de la condition inférieure où nous les montrent les capitulaires, et M. Guérard a retrace leurs progrès dans le passage suivant des Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres. § 54 :

« C'étaient, dans l'origine, des officiers ruraux, de condition servile, semblables aux villici des Romains qui habitaient les terres de l'abbaye et conduisaient les travaux que les serfs et les autres hommes de pôté (voy. Hommes de Corps) faisaient pour l'abbé ou les moines. Mais ils conquirent rapidement la liberté, et si l'on compare leur état sous Charlemagne, tel qu'il est donné par le polyptyque de l'abbé Irminon avec celui dont ils jouissaient pendant le xie et le xiie siècles, on ne pourra s'empêcher d'être étonné du chemin qu'ils ont fait. Il ne s'agit plus, comme jadis, d'humbles tenanciers, soumis envers l'abbaye à des redevances onéreuses ainsi qu'à des services pénibles et de tous les jours; ce sont maintenant des propriétaires et des personnages établis comme de petits seigneurs dans les terres de leur office, qu'ils se sont en grande partie appropriées, ou dont ils ont rendu la possession héréditaire dans leur famille. Quoiqu'ils soient souvent déclarés ne tenir leur emploi qu'à vie, ils le transmettent ou s'efforcent de le transmettre à leurs descendants comme un héritage. Ils ont avec l'abbé et les moines des contestations fréquentes et violentes, composent ou luttent d'autorité avec eux. Leurs tenures, quoique d'un genre servile, sont au fond de petits fiefs pour lesquels ils font foi et hommage, et qui les mettent en possession de plusieurs droits

judiciaires ou autres, tels que ceux d'assigner et de contraindre en justice les hommes de leur mairie, de lever et de percevoir des taxes. Quant à leurs devoirs, ils étaient devenus en grande par-tie purement féodaux, et, lorsque les maires avaient payé une certaine rente, donné un cheval ou rempli quelques autres obligations annuelles et fixes, ils étaient à peu près quittes envers l'ab-baye et ne lui devaient plus qu'une assistance générale à l'exemple des vassaux. Ils n'en restaient pas moins ses hommes, quelquefois avec la qualité de serfs, vivant dans sa dépendance, et ne pouvant en sortir ni se marier sans la permission de l'abbé ou du chapitre. Ces entraves à leur liberté, peu profitables d'ailleurs au monastère, étaient encore pour eux très-génantes; car on les voit faire de grands sacrifices pour s'en délivrer et pour obtenir leur complet affranchissement. »

Ces officiers ruraux, qui étaient tenus dans une si étroite dépendance, ne ressemblent guère aux magistrats des communes affranchies (voy. Communes). Les maires des communes libres étaient presque toujours nommés par les pairs ou principaux bourgeois. Cependant saint Louis se réserva la nomination des maires de Normandie qu'il devait choisir entre trois candidats présentés par les prad'hommes de chaque commune (Ordonn. I, 83 et 84). Dans la suite, la plupart des mairies furent supprimées et remplacées par des administrations municipales qui dépendaient plus directement de la royauté. Entin Louis XIV créa, en 1692, des charges de maires à la nomination du roi. C'était à la fois une mesure fiscale et un moyen d'étendre la puissance monarchique. Les nouveaux maires étaient nommés à vie. Mais comme le roi voulait encore tirer quelque argent de ces offices de nouvelle création, on imagina, en 1706, de rendre les mairies alternatives et triennales. Les maires furent pendant tout le xviii siècle à la nomination du roi. L'Assemblée constituante rendit aux communes le droit de choisir leurs magistrats municip**aux. Depuis cette époque,** le principe de l'élection des maires et celui de la nomination de ces magistrats par le pouvoir central ont tour à tour prévalu. Cependant, en général, les maires ont été choisis par le chef de l'État sur une liste de candidats présentés par les conseils municipaux.

D'après les lois modernes, les maires sont chargés, sous l'autorité de l'administration supérieure, de la publication et de l'exécution des lois et règlements,

ainsi que des mesures de sûreté générale. Leurs attributions spéciales embrassent la police municipale et rurale, la voirie municipale, la conservation et l'administration des biens de la commune, la gestion des revenus communaux, la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale, la proposition du budget communal et l'ordonnancement des dépenses, la direction des travaux communaux, le soin de passer les baux, souscrire les marchés, accepter les legs, faire les acquisitions, désendre la commune en justice, etc. Le maire est tout à la fois un représentant de l'autorité centrale dans la commune et un magistrat chargé de veiller aux intérêts purement municipaux.

MAIRES DU PALAIS. -- On a désigné sous le nom de maires du palais des officiers royaux, qui, sous la dynastie mérovingienne, exercèrent un pouvoir presque absolu. Primitivement les maires du palais n'étaient que les intendants ou majordomes de la maison royale (majores domus regiæ); mais, à la faveur des suerres civiles, de la prépondérance des leudes et de l'anarchie qui désola la Gaule aux vi• et vii• siècles, ces officiers royaux devinrent les véritables chess de l'État. Dès l'année 614, Warnachaire, qui avait livré Brunehaut à Clotaire II, avait considérablement accru l'autorité des maires du palais; mais ce fut surtout après la mort de Dagobert (638), lorsque commença la triste période des rois fainéants, que les maires du palais devinrent les véritables souverains de la France. Les derniers Mérovingiens n'étaient que des santômes de rois que les maires du palais tenaient relégués dans quelque mélairie. Les rois fainéants en sortaient deux fois par an, sur un chariot traîné par des bœufs, allaient présider l'assemblée générale des Francs ou champ de mars (voy. Mallum) et rentraient ensuite dans leur obscurité. Les maires du palais avaient soin de les entretenir dans cette indolence et de les entourer de plaisirs qui les énervaient. Presque tous ces rois fainéants moururent avant l'âge de vingt

Il faut établir une distinction entre les maires du palais de Neustrie et ceux d'Austrasie, les premiers, parmi lesquels on distingue surtout Erkinoald ou Archambaud et Ébroïn (659-681), s'efforcèrent de relever l'autorité royale dont ils étaient les dépositaires; ils luttèrent énergiquement contre les leudes. Les maires d'Austrasie ne suivirent pas le même système; ils appartenaient presque tous à la

maison d'Héristal qui exerçait une grande autorité sur les populations établies entre la Meuse, le Rhin et la forêt des Ardennes. Pépin de Landen ou Pépin le Vieux, son fils Grimoald et son petit-fils Pépin d'Héristal, s'unirent étroitement avec l'aristocratie austrasienne et s'en servirent pour s'emparer de l'autorité souveraine. Dès 679, les rois mérovingiens disparaissent de la Neustrie. En 687, Pépin d'Héristal triompha des Neustriens à la bataille de Textry, et jusqu'en 714, il régna sur l'empire franc. Son fils Charles Martel eut la même puissance et s'illustra par la victoire de Poitiers sur les Arabes; enfin Pépin le Bref, dernier maire du palais, fit déposer Childéric III et monta sur le trône (752). — L'histoire des maires du palais a été écrite en allemand par Pertz et traduite en français par M. Deromme.

MAIS. — Plante originaire d'Amérique et désignée quelques sous les noms de blé de Turquie, blé d'Inde, blé d'Espagne. Champier, qui écrivait en 1560, parle du mais comme d'une importation récente. « Quelques gens, dit-il, au désaut de blé, en sont du pain, et je l'ai vu employer ainsi dans le Beaujolais. Mais il est moins sait pour les hommes que pour les bestiaux qu'il engraisse promptement, et surtout pour les pigeons qui l'aiment beaucoup. » Le mais est aujourd'hui cultivé dans une partie considérable de la France etsert principalement à engraisser les bestiaux.

MAISON. — Les maisons ou habitations des Français ont varié suivant les conditions et les époques. Il est probable que, dans l'origine, les Gaulois n'habitaient que de misérables chaumières. Si l'on veut retrouver leurs habitations primitives il suffit de considérer les demeures actuelles des paysans; les toits couverts de chaume rappellent les nids des oiseaux qui ont d'abord servi de modèles aux chaumières. On voit par les Commentaires de César que les Gaulois en étaient encore à cet art primitif. Les métairies où vivaient les premiers rois francs n'avaient pas un aspect plus élégant; ils les préféraient cependant aux palais et aux splendides villæ bâties par les Romains. Les habitations des villes ne différaient pas de celles des campagnes. Lorsque Julien habitait Lutèce, au Ive siècle, les maisons n'étaient que des huttes. Elles étaient construites en bois et les intervalles remplis de terre glaise melée de quelques brins de paille; c'est ce qu'on appelle aujourd'hui torchis. Elles n'avaient qu'un rez de chaussée, surmonte tout au plus d'un grenier. Jusqu'au

xiii siècle et même au delà, on réservait les pierres de taille et les briques pour les eglises, pour les palais des rois et les manoirs de l'aristocratie féodale. Il a été question ailleurs des églises et des châteaux (voy. EGLISE et CHATEAUX-FORTS); nous nous proposons dans cet article de parler surtout des maisons éle-

vées par la bourgeoisie.

§ Ier. Maisons des bourgeois aux XIIe et xIII siècles. — Les premiers progrès dans les maisons des bourgeois répondent à l'émancipation des communes enrichies par le commerce. On en signale quelques-unes qui remontent aux xue et XIII siècles. Construites en pierres, percées de fenêtres cintrées ou ogivales, couronnées de créneaux comme les forteresses, elles sont plus solides qu'élégantes. Elles étaient souvent garnies de tours. M. Augustin Thierry, parlant de la révolution communale de Vézelay, signale la construction d'une de ces tours. « Un des plus considérables bourgeois, nommé Simon, jeta les fondements d'une grosse tour carrée, comme celles dont les restes se voient à Toulouse, à Arles et dans plu-ieurs villes d'Italie. Ces tours auxquelles la tradition joint encore le nom de leur premier possesseur, donnent une grande idée de l'importance individuelle des riches bourgeois du moyen age. Cet appareil seigneurial n'était pas, dans les grandes villes de commune, le privilège exclusif d'un petit nombre d'hommes; Avignon, au com-mencement du XIIIe siècle, ne comptait pas moins de trois cents maisons garnies de tours. » Le même écrivain a cité, dans son histoire de la commune de Vezelay, un texte qui prouve que ces tours étaient de véritables fortifications. Le pape écrivant au roi de France à l'occasion de la révolte de cette commune parle de l'insolence des bourgeois qui se confient dans les fortifications de pierre qu'ils ont élevées devant leurs maisons.

§ II. Maisons aux x1v° et xv° siècles. -Au xive siècle et surtout au xve, la bourgeoisie enrichie par le commerce commença à rivaliser de luxe avec les nobles. Un marchand de Bourges, Jacques Cœur, se fit construire un hôtel dont on admire encore aujourd'hui les sculptures, les tourelles et l'ornementation aussi riche qu'élégante. La devise de Jacques Cour: A vaillants cœurs riens impossible s'étale sur cette maison en lettres découpées à jour avec une grande délicatesse. Des bas-reliefs d'une exécution remarquable décorent la cour intérieure; les toits sont chargés d'ornements et de statuettes en plomb. Quoique l'on puisse reprocher à

ces constructions leur peu de régularité, il est impossible de n'en pas admirer la légère é et la hardiesse. On pourrait encore citer une autre maison de Jacques Cœur qui avait été construite dans la rue de l'Homme armé à Paris. La cour intérieure des maisons de cette époque était quelque fois entourée d'une galerie qui servait de promenoire. L'Histoire de Charles VI par le moine de Saint-Denis nous apprend que l'hôtel Saint-Pol habité par ce roi avait une galerie qui toursait autour de la cour et où Charles VI était dans l'resea de se promence.

dans l'usage de se promener.

L'exploitation des carrières de platre, l'emploi de la tuile pour couvrir les mai sons et plus tard la découverte des ardoises qui tirèrent leur nom d'Ardes en Irlande et qui furent employées dans diverses parties de la France, changerent entièrement l'aspect des maisons. Ce ne fut qu'au xvº siècle que l'usage de l'ardoise pour couvrir les maisons se répandit en France. On trouve en 1465 une maison désignée sous le nom d'Hôtel d'ardoise dans la chronique de J. de Troyes; ce qui prouve que l'ardoise commençait à peine à être connu**e à cette époque. On** s'en servit pour protéger les poutres qui entraient dans la construction des milsons aussi bien que pour couvrir les toits.

§ III. Progrès dans la construction des maisons au xvie siècle. -- Ce fut principalement au xvie siècle que les maisons bourgeoises rivalisèrent de luxe avec lu manoirs féodaux. « On voit généralement, dit Claude de Seyssel dans ses louan du bon roi Louis XII, on voit générale ment par tout le royaume bâtir grand édifices tant publics que privés. Les m sons sont meublées de toutes choses plus somptueusement que jamais elles ne furent. » On emprunta vers ce temps à l'Italie le goût de constructions plus élégantes et on se moqua des lourdes habitations des siècles précédents. Henri Estienne en parle avec mépris dans l'Apelogie d'Hérodote. « Je n'oublierai pas, dit-il, leur façon de bâtir qui était telle qu'ils se privaient presque de toutes les commodités, lesquelles aujourd'hui no recherchons, et à bon droit, dans nos b timents; et se peut quasi dire qu'ils s'es prisonnaient en leurs maisons, c'est-àdire faisaient leurs maisons en façon de prisons ; car ne se souciant que de faire de grosses murailles et épaisses ils se privaient de la commodité de la clarté, faute d'avoir l'esprit de faire le fenestra tel qu'on le fait aujourd'hui. Au lieu qu'ils se pouvaient mettre au large, ils se mettaient à l'étroit faisant force trous on nide à rats. »

Au xyı siècle, au contraire, les maisons joignirent l'élégance à la solidité. Plusieurs villes de France et de Belgique, entre autres Rouen, Strasbourg, Bruges, Gand, montrent encore aujourd'hui ces maisons de bourgeois où s'étalent des arabesques et tous les caprices ingénieux de l'architecture de la renaissance. Les arts du charpentier, du macon, du couvreur concoururent à la solidité et à la beauté de ces habitations. Des tourelles en saillie ou, pour employer le mot technique, en encorbellement, étaient souvent construites à l'angle des maisons et servaient de cage à l'escalier ou ménageaient des pièces d'où la vue s'étenduit au loin. On admire encore aujourd'hui ces tourelles sculptées, chargées d'images de saints ou de figures fantastiques; les fenêtres formaient des cintres surbaissés appelés vulgairement cintres en anse de panier. Quelquesois les étages étaient en saillie et sormaient ce qu'on appelait des avant-soliers, espèces de paleries couvertes qui protégeaient contre la pluie ou l'ardeur du soleil les bourgeois qui devisaient assis sur une poutre ou sur un banc de pierre devant la porte du logis. Il n'est pas rare de voir dans nos vieilles villes quelques-unes de ces maisons qui surplomblent et semblent menacer ruine. Un des ornements usités à cette époque étaient les devises qui tantot préchaient aux passants la loi de Dieu tantôt rappelaient quelques maximes de la sagesse humaine. C'est une coutume conservée encore aujourd'hui en Alsace et en Suisse. On trouve aussi en Normandie des maisons sur lesquelles sont gravees des légendes. La devise suivante se ht sur une vieille maison de Rouen:

Cui domus est victusque decens et patria dulcis, Sunt satis hese vitm; emtera, cura, labor.

(Maison et table convenable, douce patrie, suffisent à l'homme. Le reste n'est que fatigue et souci.) Ces devises encadraient souvent des armes parlantes ou quelque figure bizarre qui servait d'enseigne à la maison et donnait même quelquefois son nom à la rue. La rue de la Truie qui file à Paris, du Renard qui prêche à Strasbourg n'ont pas d'autre origine

Les toits des maisons de cette époque sont élevés et aigus; le climat de nos contrées semblait imposer cette disposition qui facilitait l'écoulement des eaux et des neiges. Au faite du toit on remarque un couronnement en plomb ou en fer battu qui donne de la légèreté et de la hardiesse à la toiture; cette crête est souvent surmontée d'épis en fer, de gi-

rouelles et autres ornements. Le pignon ou mur terminé en pointe qui soutenait le faîtage était une des parties de la maison que l'on ornait avec le plus de soin. Dans les maisons de cette époque, le pignon était souvent crénelé; il était un des signes de la richesse du propriétaire, et l'expression proverbiale avoir pignon sur rue rappelle encore cet ancien usage.

Si l'on pénétrait dans ces maisons de la riche bourgeoisie, on trouvait d'immenses cheminées sculptées avec goût et assez larges pour qu'on s'abritat sous leur manteau. Il y avait même souvent des escabeaux ménagés à l'intérieur. Mais le jour n'arrivait qu'affaibli et terne à travers les chassis en plomb où étaient encadrés de petits vitrages. Les portes étaient mal closes. Les larges dalles étaient froides et les tapisseries qui ornaient les murailles étaient soulevées par la bise qui sissait dans ces grandes salles et à travers ces longs corridors. Il y avait déjà du luxe et de l'opulence dans les maisons; le confortable, pour employer un mot tout moderne comme l'idée qu'il représente, le confortable manquait.

§ IV. Des maisons au xvii siècle. Au xvii• siècle, un nouveau progrès s'accomplit. L'architecture bourgeoise fut moins élégante. Mais on remplaça les carreaux, les briques ou les dalles par un parquet de menuiserie. Ce sut pendant longtemps un luxe des grandes maisons. M<sup>me</sup> de Sévigné en parle en 1677 (lettre du 7 octobre): « Il faut se passer de parquets et de petites cheminées à la mode.» C'est donc aussi vers cette époque que l'on substitua de petites cheminées aux cheminées gigantesques du xvi siècle; le luxe ne tarda pas à en faire un des principaux ornements des maisons (voy. MEUBLES). Pendant longtemps les solives des plafonds restèrent à découvert; on les a peu à peu fait disparaître sous une couche de plaire, et le luxe moderne a chargé ces plafonds de moulures et de dorures.

On ne peut méconnaître l'immense progrès qui nous a élevés de la chaumière du Gaulois et de la métairie du Franc, à la solidité, à la salubrité et souvent même à l'élégance des maisons modernes. Il suffit de rappeler ce qu'étaient les anciennes demeures royales pour juger de l'espace que nous avons parcouru. « Les sièges des chambres, dit Sauval, et même de la chambre du roi, aussi bien que de celle de la reine, depuis saint Louis jusqu'à François ler, étaient des escabelles, des bancs, des tréteaux, et il n'y avait que la reine qui eût des sièges de bois pliant. Les poutres et les solives des apparte-

ments étaient chargées de sleurs de lis d'étain doré. Les cheminées tenaient presque toute la largeur des salles, et les chenets de ser étaient d'une pesanteur considérable.»

Les boutiques des grands magasins sont un perfectionnement très-moderne de nos maisons. Jusqu'au xviii• siècle, les boutiques n'étaient que des salles du rez-dechaussée, entièrement ouvertes pendant le jour pour la commodité des acheteurs et fermées la nuit pour la sûreté des marchandises qui y étaient déposées. Aujourd'hui d'élégants vitrages et des ornenements décorent les boutiques où se vendent les objets de luxe.

Le verre, quoique connu des anciens, a été très-peu employé avant le xive siècle dans les maisons. Il était réservé pour les vitraux des églises et les palais des rois. Au commencement du xve siècle, les vitres étaient encore un luxe si rare que le duc de Berry en ayant fait placer à son château de Winchester (Bicêtre), près de Paris, on les enlevait pendant l'hiver pour ne pas les exposer aux intempéries de la saison. Dans les maisons ordinaires, on se servait de châssis de papier huilé; aujourd'hui les habitations des moindres ouvriers sont éclairées par des vitres.

Dans le principe, chaque maison n'avait qu'un chauffoir ou chauffe-doux; toute une famille et quelquesois plusieurs s'y réunissaient. Ce ne fut qu'au xviie siècle que l'on multiplia les cheminées et qu'on en plaça dans toutes les pièces importantes des maisons. Les poêles sont plus modernes en France que les cheminées; ils viennent de l'Allemagne. L'usage des tuyaux pour répandre la chaleur et éloigner la fumée, est également un emprunt fait à ce pays. Les poèles revêtus de faience ont souvent reçu des formes élégantes et sont devenus un ornement pour les habitations. Pendant longtemps le nom de poèle a été donné à la pièce où l'on se chauffait et que l'on appelait à une époque plus reculée étuve. « Pour la distribution intérieure des habitations, dit l'auteur d'un Essai sur la vie privée des Français, la France ne doit qu'à ellemème la perfection à laquelle elle est parvenue. Elle a tiré très-peu de secours, à cet égard, des architectes grecs et romains. La façon de vivre de ces anciens peuples était si différente de la nôtre, que les pièces de leurs appartements ne pouvaient être les mêmes. Les palais d'Italie ne nous ont pas fourni de meilleurs modèles, à cause de la différence du climat; et nous pouvons dire que la distribution de nos appartements nous appartient d'autant plus qu'elle tient

à nos mœurs. » Les plaques de marbre, les lambris, les boiseries, les sculptures et peintures à fresque ont été employés avec goût pour orner les habitations splendides. On a fait un objet de luxe de cet instrument de sûreté, composé de pièces de fer, que nous nommons serrure. Mais ce n'est pas dans cette seule partie que l'art de la serrurerie a été employé à l'ornement des maisons; il a procuré de magnifiques balcons, et servi à décorer les croisées et les rampes des escaliers.

L'art des jardins d'ornement ne date pas, en France, d'une épeque ancienne. Jusqu'au xvii• siècle, on ne songeait qu'à tirer un parti utile des parcs et des clos. La Quintinie publia, à cette époque, des instructions sur les jardins fruitiers et potagers et sur les ornements que l'art peut ajouter à la nature. Le Nôtre suivit les leçons de la Quintinie et dessinales jardins dont on admire encore la majes tueuse simplicité. Vers la fin du xviiie siècle, le goût des Français se modifia. On trouva monotone la régularité des parcs et des jardins tracés au xvIII siècle; on emprunta aux Anglais leurs lignes sinucuses, leurs accidents de terrain, leurs bosquets touffus semés sur de vastes pelouses.

MAISON CARRÉE. — On désigne sous ce nom un édifice antique isolé, ayant la forme d'un carré long, qui se trouve à Nimes. C'est le monument le plus beau et le mieux conservé de tous les édifices romains de la Gaule. On place ordinairement la construction de la Maison carrée sous le règne d'Adrien; on croit que c'était un temple. Colbert avait formé le projet de transporter la Maison carrée à Versailles; on devait numéroter les pierres et reconstruire l'édifice; heureusement les architectes jugèrent l'exécution de ce projet impossible. La **Maison** carrée sert maintenant de musée; elle s été souvent reproduite par la gravure. On en trouvera une représentation exacte et détaillée dans Clérisseau, premier cahier des Antiquités de la France.

MAISON CENTRALE. — Prison où sont détenus les condamnés dont la peine excède un an. Voy. Prison.

MAISON D'ARRET. — Prison où sont détenues, pendant l'information, les personnes accusées d'un crime ou d'un délit.

MAISON DE CORRECTION. — Prison où sont enfermés les mineurs de moins de seize ans, qui, acquittés comme ayant agi sans discernement, ne peuvent sans inconvénient être remis à leurs parents. On enferme aussi dans les maisons de

correction les détenus condamnés moins d'une année de prison.

MAISON DE FORCE. — Sous l'ancienne monarchie, il existait un certain nombre de maisons de force, où les familles faisaient enfermer les mauvais sujets en vertu d'une lettre de cachet. A Paris, une maison de force avait été établie à Saint-Lazare. Les maisons de force sont actuellement des prisons où sont détenus les condamnés à la réclusion, et les femmes et filles condamnées aux travaux forcés.

MAISON DE VILLE. — Lieu où se réunissent les officiers municipaux; quelquefois on appelait maison de ville le corps des officiers municipaux.

MAISON DU ROI. — La maison du roi divisée en maison civile et maison militaire et comprenant tous les services, n'a existé avec une régularité complète qu'aux xvne et xviiie siècles; mais dès les premiers temps de notre histoire on trouve autour des rois des officiers qui composaient leur cour. La plupart étaient des leudes ou compagnons du chef de guerre, qui étaient tenus de venir, à certaines époques remplir des fonctions domestiques dans le palais. On les appelait alors ministeriales domini regis (servileurs du seigneur roi); on les nommait aussi convives ou commensaux du roi. Servir à la table du roi, porter ses armes en cas de guerre, l'accompaguer dans les longues chasses d'automne, telles étaient les obligations imposées à ces convives du roi en échange de l'hospitalité qu'ils recevaient à sa cour et des bénéfices qui leur avaient été accordés. Le maire du palais était le chef de tous les convives du roi, et l'on sait quel rôle jouèrent ces officiers pendant la décadence des Mérovingiens.

Charlemagne, proclamé empereur, em-Pronta à Constantinople une partie des dignitaires qui entouraient les empereurs d'Orient. Il eut des apocrisiaires, des chambriers, des chanceliers, etc., et Hincmar, archevêque de Reims au ixe siècle, pui écrire un traité de ordine Palatii (sur l'ordre du palais). Dès cette epoque il y avait une cour. A la tête des officiers du palais, était le comte du palais qui avait la surveillance de tout le service. Il fut remplacé, sous la troisième race par le grand sénéchal, sous les ordres duquel étaient le connétable qui commandait l'armée, les maréchaux placés à la tête de la cavalerie, le grand chambellan, les échansons et panetiers <sup>Chargés</sup> du service de la table ou de la bouche du roi, pour employer l'expres-

sion qu'adopta plus tard l'étiquette monarchique, etc. Lorsque la dignité de grand sénéchal eut été supprimée, en 1191, par Philippe Auguste, la surveillance de la maison du roi fut confiée à un officier, appelé grand maître qui a existé jusqu'à la révolution de 1789.

Depuis le xiii• siècle jusqu'au xvi•, la maison du roi est à peine constituée. A moitié séodale, à moitie monarchique, elle vivait souvent de prestations en nature qu'on appelait droit de pourvoierie. Les officiers royaux s'emparaient des chevaux, des voitures, des provisions qui paraissaient nécessaires au roi. Les ordonnances du xive siècle prouvent que les confiscations, les amendes et beaucoup de droits féodaux servaient à l'entretien de la maison royale. La vaisselle d'argent du roi était fournie au moyen des amendes infligées par le parlement. Certaines corporations devaient l'approvisionner de matelas et de coussins. Un droit prélevé sur toutes les ventes de bois entretenait la cire des demeures royales, etc. La maison militaire du roi commença à s'organiser au xve siècle. Charles VII prit à sa solde, en 1445, cent archers écossais auxquels il confia la garde de sa personne. Le hoqueton blanc à franges et broderies d'or était le signe distinctif de cette compagnie. Il y eut, en outre, vingt-quaire archers du corps écossais ou gardes de la Manche. Pendant que le roi était à la messe, deux de ses archers veillaient toujours sur sa personne, l'un à droite, l'autre à gauche. La compagnie des gardes écossaises a existé de nom jusqu'à la révolution de 1789, quoique depuis longtemps elle fût composée de Français. On fait aussi remonter au xvº siècle l'institution de la compagnie des cent-suisses, composée d'hommes d'élite, qui dans l'origine étaient Suisses. Louis XI organisa, en 1478, la première compagnie des gentilshommes à bec de corbin, ainsi nommés de leur hallebarde à bec de corbin. Charles VIII en créa une seconde compagnie en 1497.

Au xvi siècle, outre les compagnies de gardes, on vit à la cour des officiers de divers rangs employés au service de la table, de la chambre et des appartements du roi. Les pages, les enfants d'honneur choisis dans de nobles maisons et élevés à la cour, les filles d'honneur qui entouraient les reines et princesses et que Catherine de Médicis nommait son escadron volant, les écuyers, les maîtres d'hôtel se multiplièrent. Le grand aumônier, dont l'institution date du règne de Charles VIII, était à la tête des chapelains de cour. Les conseils donnés par Catherine

de Médicis à Charles IX pour l'engager à suivre l'exemple de son aieul François les prouvent que le service de table était déjà organisé. « Quand on allait couvrir (servir sur la table) pour diner et souper, le gentilhomme qui tranchait devant le roi allait quérir le couvert et portait en sa main la nef et les couteaux desquels il devait trancher; devant lui l'huissier de salle et après les officiers pour couvrir; comme aussi, quand on allait à la viande, le maître d'hôtel y allait en personne et le panetier, et après cux étaient enfants d'honneur et pages, sans valetailles ni autres que l'écuyer de cuisine, et cela était plus sûr et plus honorable. Aussi l'après-dinée et l'après soupée, quand le roi demandait sa collation, un gentilhomme de la chambre l'allait quérir, et, s'il n'y en avait point, un gentilhomme servant, qui portait en sa main la coupe; et après lui venaient les officiers de la paneterie et échansonnerie. Aussi en la chambre n'entrait jamais personne quand on faisait son lit, et, si le grand chambellan ou premier gentil-homme n'était à le voir faire, y assistait un des principaux gentilshonimes de la dite chambre, et au soir le roi se déshabillait en la présence de ceux qui au matin étaient entrés, lorsqu'on portait les habillements. » (Archives curieuses de l'histoire de France, 1re série, t. V, p. 249. }

Ce fut seulement au xviie siècle que la maison du roi fut complétement constituée. Elle se divisa en maison civile et maison militaire. La maison civile comprenait le clergé de cour, les officiers de la bouche du roi, les officiers de la chambre du roi, les officiers des bàtiments, les officiers des logis, les officiers de la grande et de la petite écurie, les officiers des postes et relais de France . les officiers pour les voyages, les officiers de la vénerie, les officiers des cérémonies et les trésoriers du roi. A la tête de tous les officiers séculiers était le grand-maître de la maison du roi. Les maisons de la reine, du dauphin, de la dauphine et des princes ne contenaient guère moins d'officiers. Il est nécessaire d'entrer dans les détails pour donner une idée de l'ancienne cour.

§ I. MAISON CIVILE DU ROI. — 1º Clergé de la maison du roi; il se divisait en officiers ecclésiastiques composant la chapelle du roi, puis chapelains et clercs de la chapelle et entin chapellemusique. Les officiers ecclésiastiques de la chapelle du roi étaient le grand aumonier de France, commandeur-né de l'ordre du Saint-Esprit et surintendant de

tout ce qui concernait le service divin; le premier aumonier du roi, le mattre de l'oratoire, l'aumonier ordinaire et le confesseur du roi et les huit aumoniers du roi servant par quartier. Les aumôniers servant par quartier devaient se trouver au lever et au coucher du roi et à tous les offices de l'église où il assistait. Ils présentaient l'eau bénite au roi, et, pendant le service divin, tenaient ses gants et son chapeau; aux repas du roi, ils bénissaient les viandes et disaient les graces. Les prédicateurs du roi ne saisaient pas partie du clergé de la maison; ils étaient au nombre de quatre et au choix du grand aumônier.

Le maître de l'oratoire du roi était à la tête de la seconde division du clergé comprenant le chapelain ordinaire, huit chapelains servant par quartier, huit clercs, le clerc ordinaire de la chapelle du roi, le sacristain ou garde des ornements de la grande chapelle, deux sommiers servant par semestre pour transporter les ornements de l'oratoire à la suite du roi. Les chapelains ordinaires célébraient toutes les messes basses qui se disaient devant le roi, dans la chapelle

ou dans l'oratoire particulier.

La troisième subdivision de la chapelle du roi comprenait la chapellemusique composée de plus de cent cinquante musiciens placés sous l'autorité du grand aumônier, d'un maître de chapelle et de plusieurs sous-maîtres. En 1763, les musiciens de la chapelle-musique furent réunis aux musiciens de la chambre du roi. Tous les officiers de la maison ecclésiastique du roi prétaient serment entre les mains du grand maitre. Outre ces officiers ecclésiantiques, il y avait encore un grand nombre d'aumoniers attachés à la maison militaire et domestique du roi, tels étaient les six aumôniers de la maison militaire da roi, l'aumonier ordinaire, le confesseur et le prédicateur de la même maison, les deux aumoniers des grande et petite écuries. les quatre aumôniers des compagnies des gardes du corps, l'aumônier des gardes françaises; les aumôniers des gendarmes, des chevau-légers, et des deux compsgnies de mousquetaires. Il faut encore ajouter les aumôniers attachés aux princes et princesses. Le clergé de cour comprenait, au xviii siècle, près de deux cents officiers ecclésiastiques, sans compter les cent cinquante musiciens attachés à la chapelle du roi.

2º Officiers de la bouche du roi. Les sept offices qui composaient la bouche du roi étaient placés sous les ordres du grand maître. Ces offices étaient : 1° le

t: 2º la cuisine bouche pour la perdu roi; 3º la paneterie; 4º l'échanrie-commun; 5º la cuisine-commun; fruiterie; 7º la fourrière. Chacun services avait des officiers supéet des officiers inférieurs. Les preétaient : le premier mastre d'hôtel, ttre d'hôtel ordinaire, les douze es d'hôtel servant par quartier, le panetier, le grand échanson et le écuyer tranchant, les trente-six shommes servants, les mattres de umbre aux deniers, les deux conrs généraux, les seize contrôleurs ; et le contrôleur ordinaire de la s du roi. Ces officiers principaux de che du roi prétaient serment entre ins du grand maître. Ils s'assemt sous sa présidence, avec les comt contrôle, pour faire les marchés bais avec les fournisseurs de la 1 du roi. Ces assemblées se nomt le bureau du roi. Outre ces assemextraordinaires, il y en avait qui se nt régulièrement les lundis, jeudis iedis. On y réglait et on y arrêtait penses journalières. Là aussi se ent toutes les contestations qui pons'élever entre les officiers des sept et les fournisseurs de la maison

officiers inférieurs de la bouche i étaient classés d'après les sept Le gobelet du roi se divisait neterie - bouche et en échansonneouche. La paneterie-bouche avait ordinaire, douze sommeliers serar quartier, quatre aides, un gardelle, deux sommiers, un sommier iire et un lavandier. Pour l'échanrie-bouche, il y avait un sommelier ire, un sommelier pour les li-3. douze autres sommeliers servant iartier, un aide ordinaire, quatre iers, quatre coureurs de vin, deux cteurs de la hacqueuée du gobelet, ompter les garçons du gobelet; ce isait en tout plus de cinquante rs inférieurs pour le gobelet du

bouche du roi ou cuisine-bouche n contrôleur ordinaire, dix écuyers, maîtres-queux, quatre hâteurs, potagers, quatre pâtissiers-bouche, porteurs, trois enfants de cuibouche, quatre garde-vaisselle, uissiers, deux sommiers du gardeer, deux sommiers des broches, wertisseurs, quatre porte-fauteuils le-bouche, six sers-d'eau, quatre iers de cuisine-bouche et comdeux lavandiers du corps, sans er les garçons; en tout plus de fonctions du grand chambellan en son

soixante officiers inférieurs de la cuisinebouche.

La panneterie-commun avait douze sommeliers, six sommiers, deux lavandiers et quatre garçons y compris le délivreur; environ trente officiers pour la panneterie-commun. L'échansonneriecommun avail vingt sommeliers, douze aides, un bouteiller ordinaire du chambellan, un maître des caves, quatre sommiers de bouteilles, deux sommiers de vaisselle et plusieurs garçons y compris le délivreur; en tout plus de quarante officiers.

La cuisine-commun ou le grand commun avait deux maîtres d'hôtel, un pour la table du grand maître et l'autre pour la table du grand chambellan, quatre écuyers ordinaires pour ces deux tables, douze autres écuyers, huit maîtresqueux, douze hateurs, huit potagers, quatre patissiers-commun, douze enfants de cuisine, deux verduriers, deux gardevaisselle, huit huissiers, trois sommiers du garde manger, quatre sommiers des broches, quatre lavandiers, un marchand poelier-quincaillier, quatre tourne-broches et un grand nombre de garçons, en tout plus de cent personnes employées pour le service du grand commun.

La fruiterie avait un chef ordinaire, douze chefs servant par quartier, douze aides, un aide de fruiterie ou fruitier ordinaire, un autre aide pour présenter les palmes au roi le jour des Rameaux et quatre sommiers; environ treute offi-

ciers, sans compter les garçons.

Pour la fourrière, il y avait environ vingt chefs, quinze aides, un délivreur de bois, un porteur de bois, trois garcons d'office, deux porte-tables, un grand nombre de menuisiers, un vitrier, deux porte-chaises d'affaires; en tout plus de cinquante officiers, sans compter les garçons. Une multitude de fournis seurs étaient attachés à la bouche. Il y avait encore le petit commun, qui avait sa cuisine particulière et une vingtaine d'officiers. La bouche du roi ne compre nait pas moins de cinq cents officiers placés sous les ordres du grand maître.

3º Officiers de la chambre du roi. -Le grand chambellan était le premier officier de la chambre du roi. Venaient ensuite les quatre premiers gentilshommes de la chambre qui avaient chacun sous leur direction six pages de la chambre, pour lesquels le roi entretenait quatre gouverneurs et tous les maîtres et domestiques nécessaires à leur qualité. Les premiers gentilshommes de la chambre servaient par quartier et exerçaient les

absence; ils surveillaient le service de la chambre du roi et c'était entre leurs mains que les officiers de la chambre prétaient serment de fidélité au roi. Trois huissiers ordinaires étaient attachés à l'antichambre du roi. Pour la chambre on comptait quatre premiers valets de chambre ordinaires qui servaient par quartier et couchaient au pied du lit du roi; seize huissiers de la chambre servant par quartier; trente-deux valets de chambre servant par quartier; un porte-manteau ordinaire; douze porte-manteau du roi servant par quartier; deux porte-arquebuses servant par semestre et un artillier.

Outre ces officiers, il y en avait encore plusieurs autres qui avaient le titre de valets de chambre, comme le barbier ordinaire, les huit barbiers valets de chambre, le chirurgien opérateur pour les dents, les huit tapissiers, les trois horlogers, les six garçons ordinaires de la chambre, les deux porte-chaises d'affaires, le porte-table, le frotteur ordinaire de la chambre et des cabinets, les neuf porte-meubles de la chambre et garde-robe. Aux officiers de la chambre du roi se rattachaient un capitaine de l'équipage des mulets pour porter les coffres de la chambre et de la garderobe, un dessinateur pour les meubles, un vitrier, deux menuisiers, deux coffretiers-malletiers, un empeseur, etc., un capitaine, quatre valets et gardes étaient charges des lévriers et levrettes de la chambre; il y avait quatre valets des grands levriers, deux aides et trois va-lets de limiers. Le porte-arquebuse avait la garde des petits chiens de la chambre du roi. Pour les oiseaux de la chambre du roi, il y avait un chef du vol, un maître fauconnier, un piqueur, un valet des épagneuls, un fauconnier-oiseleur ou tondeur, et vingt-six gentilshommes

Les officiers de la garde-robe du roi étaient le grand maître de la garde-robe, les deux maîtres de la garde-robe, les quatre premiers valets de la garde-robe. le valet de garde-robe ordinaire, seize autres valets de garde-robe, le porte-malle, les quatre garçons ordi-naires de la garde-robe, les trois tailleurs chaussetiers et valets de chambre, l'empeseur ordinaire, etc. Outre ces officiers de garde-robe, il y avait vingt-six marchands et artisans pour les vêtements de Sa Majesté, deux marchands merciersjoailliers, huit cordonniers, six tail-leurs, six chaussetiers, deux brodeurs, deux pelletiers, deux orfévres joail-liers, deux lavandiers du linge du corps, sans compter les intendants et contrôleurs

généraux de l'argenterie et des menus. L'administration des menus plaisirs, comme ballets, comédies, etc., était distincte de la maison du roi.

Les officiers du cabinet du roi étaient deux huissiers du cabinet du roi qui prenaient le titre d'écuyers, quatre secretaires du cabinet avec le titre de conseillers du roi, onze courriers du cabinet du roi, un imprimeur particulier pour les affaires et dépêches du cabinet du roi, sous le titre de préposé à la con-duite de l'imprimerie du cabinet du roi. Il y avait en outre le cabinet des livres dont la direction était confiée à un intendant et garde des bibliothèques et cabinets de Sa Majesté. Un relieur, un garde des plans, cartes et dessins, des lecteurs et interprètes, un antiquaire étaient attachés au cabinet des livres. Pour les oiseaux du cabinet du roi, il y avait un capitaine général des fauconneries du cabinet du roi. Il avait sous lui un grand nombre d'officiers des vols des oiseaux du roi; il y en avait dix du vol pour corneille, six du vol pour pie, six du vol pour les émerillons, etc.

Le garde-meuble avait un intendant, un contrôleur général des meubles de la couronne, deux garçons du garde-meuble, trois autres garçons du gardemeuble et quatre garçons du château. Une infinité d'autres officiers se rattechaient à la chambre du roi; il y avait les musiciens et musiciennes de la chambre, auxquels on avait réuni, en 1763, la chapelle-musique, plus de soixante médecins, chirurgiens et apothicaires; en tott le nombre des officiers de la chambre et des cabinets du roi s'élevait à environ

sept cents.
4° Osciers des bàtiments. — Les officiers des bâtiments du roi étaient le directeur et ordonnateur général des bêti-ments et jardins du roi, académies, arts et manufactures royales. Il avait sous ses ordres un premier architecte, un architecte ordinaire, trois intendants et or-donnateurs, trois contrôleurs généraux, un premier commis, trois secrétaires des hâtiments, un bureau des dessins, un intendant de la conduite et mouvements des eaux et fontaines, un inspecteur de l'imprimerie royale, garde des antiques, un inspecteur des forêts royales, un inspecteur général des bâtiments, un prévos des bâtiments, un directeur des marbres, un sculpteur ordinaire du roi, un intendant des devises et inscriptions. Il y avait encore pour ce service, un aumônier, 🕶 médecin, plusieurs chirurgiens, un expert et deux arpenteurs. Chaque maison royale avait d'ailleurs des officiers de bâtiments.

On en comptait plus de cent pour le châleau de Versailles. Les diverses maisons royales avaient aussi des officiers de chasse, des officiers des eaux et fo-

rêts, etc.
5° Écuries du roi. — Le grand écuyer le France était le premier officier des scuries du roi et avait la disposition de ioutes les charges et fonds de la grande écurie; il ordonnait toute la livrée du roi et personne ne pouvait la porter sans sa permission. On l'appelait à la cour M. le grand. Il avait sous ses ordres le premier écuyer de la grande écurie, qui commandait en son absence et qu'on appelait ordinairement M. le premier, trois ècuyers ordinaires, trois écuyers cavalcadours, un gouverneur des pages, qua-rante six à cinquante pages à cheval, les maitres d'exercice nécessaires pour les in struire, etc. Parmi les officiers, qui figu raient dans les grandes cérémonies et qui étaient placés sous les ordres du grand écuyer, étaient les douze hérauts d'armes, deux poursuivants d'armes, trois porteépées, deux porte-manteaux, douze grands-hauthois, huit joueurs de fifres et tambourins, cinq trompettes marines, etc. On plaçait ordinairement parmi les officiers de la grande écurie le juge d'armes de France.

A la tête de la petite écurie était le premier écuyer qui avait sous lui un écuyer ordinaire et vingt écuyers servant par quartier. Ils pretaient serment de fidélité entre les mains du grand maître de la maison du roi, aussi bien que l'écuyer ordinaire. Le premier écuyer prètait serment entre les mains du roi. Venaient ensuite les pages de la petite écurie avec leur gouverneur, leur precepteur, leur aumonier, l'argentier proviseur, trésorier des menus et une multitude d'ofnciers, de toute espèce, des valets de pied, des fourriers, cuisiniers, maréchaux de forges, palefreniers, cochers, etc.

6º Officiers de la vénerie. — A la tête de la vénerie était le grand veneur de France qui commandait à tous les officiers de la vénerie et prétait serment entre les mains du roi. Au-dessous de lui ctaient un lieutenant ordinaire de la véberie, quatre lieutenants servant par quartier; un lieutenant des chasses pour la conservation des bêtes fauves et du gibier; quatre sous-lieutenants de la véperie servant par quartier; un sous-lieutenant pour la conservation des bes saves; six gentilshommes et deux pages de la vénerie; plusieurs officiers inférieurs, piqueurs, valets de chiens, etc. Il y avait un équipage particulier pour le chevreuil, un autre pour le sanglier, un

pour le daim, une meute de chiens de chasse pour le lièvre, les lévriers de campagne. Environ trois cents personnes étaient employées pour les chasses du roi.

La fauconnerie et la louveterie sormaient des services spéciaux. Le grand fauconnier était le premier officier de la grande fauconnerie, il prêtait serment entre les mains du roi, et nommait à toutes les charges de chefs de vol, lorsqu'elles vaquaient par mort à la réserve des charges de chefs des oiseaux de la chambre du roi et des oiseaux du cabinet de Sa Majesté. Les vols de la grande fauconnerie étaient les deux vols pour le milan; le vol pour le héron; les deux vols pour corneille; le vol pour les champs ou pour la perdrix: le vol pour rivière ou pour le canard; le vol pour pie et le vol pour le lièvre. Chacun de ces vols avait un chef et un lieutenant. La grande fauconnerie avait en tout plus de cent officiers, sans compter les gardes des aires et les valets. Ces officiers de fauconnerie ne servaient pas seulement pour la chasse; on les voit accompagner le roi dans les cérémonies solennelles, même au xviii siècle. L'avocat Barbier parlant de l'entrée de Louis XV à Paris le 27 août 1752 s'exprime ainsi : « Le roi est venu de Versailles avec la reine et toute la famille royale; il est arrivé par le Petit-Cours (Cours la Reine), où toute la maison du roi s'était rendue pour l'attendre. La marche a commencé vers les cinq heures du soir par le guet à cheval, les mousquetaires noirs, les mousquetaires gris, les chevau-légers, les officiers de la fauconnerie avec les oiseaux sur le poing et les trompettes de la chambre du roi. »

A la tête du service de la louveterie était le grand louvetier, qui prêtait serment entre les mains du roi et recevait le serment de tous les autres officiers de louveterie, au nombre d'environ cinquante. Il y avait encore d'autres officiers chargés de veiller aux plaisirs du roi, tels que les officiers pour la chasse aux cormorans, pour le jeu de paume, pour

le théâtre, etc.

7º Officiers des cérémonies. — Les principaux officiers des cérémonies étaient le prévôt de l'hôtel (voy. Prévôt de L'hô-TEL), le grand maître et le maître des céremonies, l'aide et autres officiers des cérémonies. Les trois premiers prêtaient serment entre les mains du roi. Les deux introducteurs des ambassadeurs prétaient serment entre les mains du grand maître et exerçaient leurs fonctions par semestre. Ils conduisaient les ministres étrangers à l'audience du roi, de la reine, du dauphin, des fils de France, des princes et

princesses du sang.

8º Trésoriers du roi. — On comptait plus de soixante-dix trésoriers et contrôleurs du roi. Ils formaient cinq classes: la première comprenait les trésoriers de la maison du roi, qui payaient les dépenses pour la bouche du roi, pour sa chambre et sa garde-robe; pour les gages de ses officiers, son argenterie, ses menus plaisirs, sos écuries, sa vénerie, ses bàtiments, ses aumônes et offrandes, enfin pour la prévôté de son hôtel. Dans la seconde classe se plaçaient les trésoriers qui payaient les dépenses des troupes et armées ; dans la troisième , les trésoriers chargés des fortifications, maréchaussées, ponts et chaussées, barrages, postes et relais de France; dans la quatrième, les trésoriers genéraux des pays d'Etats; dans la cinquième, les trésoriers généraux du marc d'or ou droit que l'on prélevait sur les divers offices à chaque changement de titulair**e**.

9º maréchaux des logis. — Le grand maréchal des logis du roi avait sous sa direction douze maréchaux des logis et quarante-huit fourriers. Il recevait les ordres du roi pour les logements de sa maison et de toute la cour et les faisait exécuter par les maréchaux des logis et les fourriers qui servaient par quartier. Les maréchaux des logis étaient du corps de la gendarmerie; ils assignaient les quartiers et logements aux fourriers particuliers de la grande écurie, aux valets de pied de la petite écurie, aux maréchaux et fourriers des logis de la reine, à ceux des fils et petits-fils de France, aux fourriers de la chancellerie, et aux postulants que les princes, ducs et pairs et autres grands scigneurs envoyaient pour recevoir leur logement.

Dans les voyages du roi, les maréchaux des logis et les maîtres des cérémonies étaient chargés d'indiquer les logements que devaient occuper les courtisans et les troupes. C'était l'occasion de fréquents démêlés. On voit dans les Lettres historiques de Pellisson des querelles s'élever entre la dame d'atours et la dame d'honneur et même entre les princes pour ces questions d'étiquette. On assignait même quelquefois des logements aux députations mandées à la cour. Dans ce cas les fourriers du roi marquaient avec de la craie les portes des maisons qui devaient les recevoir. Les présidents à mortier et conseillers de la grand'chambre ayant été mandés à Compiègne où était le roi le 21 juin 1732, « tous ces messieurs, dit l'avocat Barbier (Journal, I, 433), ont été logés à la craie.»

Le capitaine des guides était le premier officier pour les voyages; il se tenait à l'une des portières du carosse du roi marchant en campagne pour répondre aux questions du roi. Il y avait toujours au moins deux guides à cheval pour la conduite de la cour. Les autres officiers nécessaires pour les voyages dépendaient du grand maitre. Le capitaine des guides prétait serment de fidélité au roi entre les mains du plus ancien maréchal de France. Il avait le droit d'établir les lieutenants des guides dans toutes les armées royales.

Les postes étaient aussi regardées conime une dépendance de la maison du roi. Le grand-maître et surintendant général des postes, courriers et relais de France avait inspection sur tous les maitres des postes et sous-directeurs des postes, sur leurs commis et courriers des malles. Il y avait en outre deux conseillers du roi, intendants généraux des postes, courriers et relais de France; deux autres conseillers du roi, contrôleurs généraux des postes, courriers et relais de France; deux visiteurs géneraux: quatre courriers pour porter les dépêches de la cour; un secrétaire de la surintendance des postes; un conseiller du roi. trésorier général des postes et relais de France.

S II. Maison militaire du roi. maison militaire du roi comprenait les quatre compagnies des gardes du corps, les cent-suisses, les gardes de la porte ordinaires, les gardes de la manche, les gentilshommes à bec de corbin, les gardes de la prévôté de l'hôtel du roi ou hoquetons ordinaires du roi, les gendarmes de la garde, les chevau-légers de la garde, les mousquetaires du roi, les grenadiers à cheval, les gardes fran çaises et les gardes suisses. Il a déjà été question dans plusieurs articles de ces corps (voy. Gardes de la Poute, Gardes DE LA MANCHE, GARDES DE LA PRÉVÔTÉ DE L'HÔTEL, GARDES DU CORPS, GARDES

FRANÇAISES, GARDES SUISSES ).

Les Cent-Suisses, dont quelques écrivains font remonter l'organisation jusqu'à Charles VII, ne furent définitivement institués que sous le règne de Charles VIII (1496), et prirent le nom de cent hommes de guerre suisses de la garde. Choisis parmi les Suisses de la plus haute taille, ces gardes étaient armés de hallebardes pour le service intérieur de la cour: ils avaient conservé le costume à la Henri IV. et entre autres la toque et la fraise ou collerette plissée et empesée. Leur habit était bleu à parements de velours rouge. En campague, les Cent-Suisses étaient armés de mousquetons et marchaient en

tête du régiment suisse. L'état-major des Cent-Suisses comprenait un capitainecolonel, quatre lieutenants, dont deux français; deux enseignes, deux aides-majors, huit exempts qui dataient de 1615, quatre fourriers et six caporaux; la compagnie des Cent-Suisses se composait en tout de cent vingt-sept hommes. Elle supprimée en 1792, puis rétablie en 1814, sous le titre de Compagnie des cent gardes suisses ordinaires du corps du roi, et portée à cent trente-buit hommes. En 1815, la compagnie des Cent-Suisses comprit trois cent dix gardes, dont quarante-deux officiers ou ayant rang d'ofsicier. Elle se composait indisséremment de Français et de Suisses. L'habillement des Cent-Suisses était l'habit bleu de roi, le collet et passe-poil écarlates, les boutons jaunes, le pantalon blanc en grande tenue, bleu de roi en tenue ordinaire, bonnet d'oursin avec plaque aux armes de France. Ils portaient le fusil de dragon et le sabre-briquet. Ce corps fut définitivement licencié le 11 août 1830.

Gentilshommes à bec-de-corbin. — Les gentilshommes à bec-de-corbin formaient deux compagnies de la maison militaire du roi. Ils tiraient leur nom de leur hallebarde en forme de bec-de-corbin. La première compagnie, forte de cent gentilshommes, fut instituée par Louis XI en 1478. Charles VIII établit la seconde en 1497. Supprimées sous Louis XIII, ces deux compagnies furent rétablies sous Louis XIV, et enfin licenciées définitivement en 1776, sous le ministère du comte de Saint-Germain. Les gentilshommes à bec-de-corbin précédaient le roi dans les grandes cérémonies en marchant deux à deux.

Gendarmes de la maison du roi. — Les gendarmes de la garde du roi dataient du règne de Henri IV (1609). Ce roi créa la compagnie des gendarmes pour le dauphin, son fils, qui fut plus tard Louis XIII. Cette compagnie fit partie sous ce dernier prince de la maison militaire du roi, et jusqu'au règne de Louis XIV, les gendarmes de la garde eurent le passur les chevau-légersde la garde et sur les gardes du corps. La compagnie des gendarmes de la garde se composait de deux cent dix hommes divisés en quatre brigades. Les officiers supérieurs étaient le capitaine-lieutenant, deux capitaines sous-lieutenants, trois enseignes et trois guidons. Le capitaine etait toujours en fonction auprès du roi. Chaque matin, un gendarme, en habit d'ordonnance, venait recevoir les ordres duroi. Les armes des gendarmes de la garde étaient l'épée et le pistolet; en 1747, on leur donna des fusils Leurs étendards

étaient de satin blanc relevé en broderie d'or avec des foudres pour emblème et ces nots pour légende: Quo jubet iratus Jupiter (nous volons partout où l'ordonne Jupiter irrité). En temps de paix, ces étendards étaient toujours déposés dans la chambre et dans la ruelle du lit du roi. Les chevaulegers de la garde avaient seuls le même privilége.

Le costume des gendarmes de la garde était habit, doublure, culottes et bas rouges; parements coupés de velours noir, et poches en travers; galons et brandebourgs d'or en plein; boutons et boutonnières d'or; ceinturon couvert de galons d'or; veste couleur de chamois, pordée et galonnée d'or; chapeau bordé d'or et plumet blanc, cocarde noire. L'équipage du cheval était de drap écarlate, bordé et galonné d'or. Les gendarmes de la garde furent supprimés par une ordonnance datée du 30 septembre 1787. Ils furent rétablis par une ordonnance du 15 juin 1814 et formèrent deux escadrons ou quatre brigades. Ils portèrent alors l'habit rouge, collet, parements et revers noirs, galons sur les parements, les revers et les poches de l'habit, épaulettes et aiguillettes en or, casque orné de l'ancienne devise de la compagnie, bottes à l'écuyère, manteau blanc. Ils étaient armés de sabres et de pistolets. Ce corps a été supprimé par ordonnance en date du 1er septembre 1815.

Chevau-légers de la maison du roi. -Les chevau-légers de la garde dataient de la fin du xviº siècle. En 1575, d'O, gentilhomme ordinaire de la chambre de Henri III, commandait une compagnie de chevau-legers; mais on n'est pas sur que ce soit la même compagnie qui fut incorporée par Henri IV dans la maison militaire du roi. Il est plus vraisemblable que ces chevau-légers de la garde saisaient partie de l'armée du roi de Navarre, et qu'en 1593, Henri IV en fit une compagnie spéciale de sa garde; il leur accorda des priviléges semblables à ceux des gentilshommes à bec-de-corbin. Au xvIIIº siècle, la compagnie des cherau-légers formait quatre brigades qui faisaient tour à tour le service auprès de la personne du roi. Pendant la guerre, il y en avait trois en campagne. On ne pouvait entrer dans les chevau-legers de la garde qu'en faisant preuve d'une noblesse centenaire, constatée par les généalogistes.

Les étendards des chevau-légers étaient déposés en temps de paix dans la ruelle du lit du roi; ils étaient de taffetas blanc brodé d'or et d'argent. Au milieu, était un cartouche octogone dans lequel on voyait la foudre avec ces mots: Sensere gigantes

••

(les géants en ont ressenti les coups). Les armes offensives de ce corps étaient le sabre, le susil et les pistolets; les armes défensives, une plaque de fer ou plastron et une calotte de fer. L'uniforme des chevau-légers de la garde était habit écarlate, doublure blanche; parements blancs; poches en travers, ; galons d'or en plein et brandebourgs d'or sur le tout; boutonnières d'argent, boutons or et argent; ceinturon blanc brodé d'or avec un petit brodé d'argent dans le milieu; veste blanche, galonnée et bordée d'or; plumes et cocarde blanche; bottes fortes. L'équipage du cheval était de drap écarlate galonné d'or. Les chevau-légers de la garde furent supprimés en 1787, rétablis en 1814 et définitivement supprimés en 1815. Il y avait d'autres corps de chevau-légers qui ne faisaient point partie de la maison du roi; il en sera question à l'article Organisation militaire.

Mousquetaires. — Les mousquetaires formaient deux compagnies de la maison militaire du roi. On les distinguait, d'après la couleur de leurs chevaux, en mousquetaires gris et mousquetaires noirs. Les premiers avaient été établis en 1622; les seconds en 1660. On trouve dans les mémoires de Puységur l'origine de la première compagnie des mousquetaires. « Après la réduction de Montpellier, disent ces Mémoires, le roi marcha droit à Avignon, et, pendant sa marche, il ôta les carabines à la compagnie des carabins et les remplaça par des mousquets. » De là vint le nom de mousquetaires donné à ce corps de la maison du roi. En 1646, Mazarin fit licencier la compagnie des mousquetaires pour diminucr les dépenses; mais elle fut rétablie en 1657. La seconde compagnie des mousquetaires avait été organisee pour le cardinal Mazarin qui la donna au roi, en 1660; elle fit partie, depuis cette époque, de la maison militaire du roi. Elle fut mise sur le même pied que la première, et le roi s'en déclara capitaine en 1665. Chaque compagnie était composée de deux cent cinquante hommes. Il y avait souvent des surnuméraires; c'étaient des jeunes gens de famille noble qui servaient en qualité de cadets dans les régiments de la maison du roi. Il fallait passer par ces écoles de cadets pour parvenir aux grades militaires.

L'uniforme de la première compagnie ou compagnie des mousquetaires gris était habit d'écarlate brodé d'or, bouton-nières d'or, boutons dorés, chapeau bordé d'or, bas rouges, plumet blanc, soubreveste bleue doublée de rouge, bro-dée d'argent, la croix blanche fleurdeli-

sée, avec des flammes rouge et argent. Leurs chevaux gris étaient couverts de housses écarlates brodées d'or. La seconde compagnie portait à peu de chose près le même uniforme que la première. Seulement, les broderies étaient d'argent au lieu d'or. Les drapeaux des mousquetaires étaient à fond blanc. Celui de la première compagnie avait pour devise une bombe en l'air lancée par un mortier avec cette légende: Quo ruit et lethum (partout où elle s'élance, elle porte la mort). Le drapeau de la seconde présentait un faisceau de douze flèches empennées, la pointe en bas, avec cette devise: Alterius Jovis altera tela (nouvelles armes du nouveau Jupiter). Réformés en 1775 et licenciés en 1791, les mousquetaires de la maison du roi furent rétablis en 1814 et supprimés en 1815.

Grenadiers de la maison du roi. — Louis XIV établit en 1676 une compagnie de grenadiers de la maison du roi, qui devait combattre à pied et à cheval en tête de la maison du roi. Elle fut supprimét en 1775, rétablie en 1789, et licenciée en 1792. Les grenadiers à cheval reparurent dans la garde consulaire et dans la garde impériale; ils y formaient un régiment. Ce corps fut maintenu, en 1814, dans la maison militaire du roi: mais il fut dé-

finitivement licencié en 1815.

MAISON DE LA REINE. — La maison de la reine comprenait environ quatre cent cinquante personnes. Le grand aumonier était le premier officier de la chapelle. Les autres officiers ecclésiastiques étaient : le premier aumonier, l'aumonier ordinaire honoraire, l'aumonier ordinaire en charge, le confesseur, les aumoniers de quartier, le prédicateur ordinaire, le chapelain ordinaire et les chapelains de quartier, les clercs de chapelle ordinaires, les clercs de chapelle de quartier et deux sommiers, l'aumônier les clercs de chapelle de des pages de la reine, les précepteurs des pages servant par semestre. Je n'insisterai pas sur les charges de chevalier d'honneur, de maître d'hôtel, gentilshommes servants, écuyers, officiers de la chambre, de la bouche, de l'écurie, des hatiments, etc. Ce serait une fastidieuse répétition de ce que nous avons dit antérieurement. Quant aux dames de la maison de la reine, les principales étaient la surintendante de la maison de la reine, la dame d'honneur, la dame d'atours; il y avait douze dames du palais qui avaient remplacé les filles de la reine (voy. Filles de la Reine), et un grand nombre de femmes de chambre.

La surintendante et la dame d'honneur

étaient ordinairement prises parmi les femmes d'un rang élevé. On cite comme une glorieuse exception Mme de Guercheville que Henri IV plaça auprès de Marie de Médicis, quoiqu'elle ne fût pas d'une haute noblesse, mais parce qu'il avait eprouvé qu'ellé était réellement dame d'honneur. La charge de surintendante de la maison de la reine était plus récente que celle de dame d'honneur. Comme les attributions étaient à peu près les mêmes, il en résulta des conflits qui troublèrent la cour. On en trouve la preuve dans un passage des Mémoires de M=• de Motteville qui fait en même temps connaître les premières surintendantes de la maison de la reine (édit. Petitot, n. série, t. XL, p. 117):

«La duchesse de Navailles, dame d'honneur de la reine, avait eu d'abord la princesse palatine (Anne de Gonzague) pour surintendante. La dernière qui avait eu autrefois cette charge dans la maison de la reine mère était Mme de Chevreuse, veuve du connétable de Luynes, son premier mari; elle l'avait exercée alors avec tous les avantages tant des honneurs que du service. La duchesse de Navailles ne laissa pas de s'opposer à la première possession que la princesse palatine en voulut prendre. Elle soutint que Mme de Chevreuse était savorite quand elle exerça cette charge, et que les grandes prérogatives dont elle avait joui étaient plutôt une usurpation qu'une possession légi-time. La princesse palatine, soutenue par la reine mère, l'emporta néanmoins sur les principales fonctions de cette charge que la dame d'honneur lui disputait, et il fut dit, avant que le cardinal Mazarin mourût, que Mme la princesse palatine rece-vrait les serments de tous les officiers, commanderait dans la chambre et aurait les honneurs. »

Quand le cardinal mourut, la princesse palatine se démit de la charge de surintendante entre les mains de la comtesse de Soissons. Bientôt les querelles recommencerent entre la dame d'honneur et la nouvelle surintendante. "Le roi leur permit de chercher les preuves de leurs prétentions, soit dans la chambre des comptes, soit dans leurs lettres de nomination. Celles de la dame d'honneur, dont la charge a été de toute ancienneté la plus belle qu'une femme dequalité puisse avoir à la cour, lui étaient lavorables. Elles lui donnaient les honneurs avec la fonction de commander dans la chambre et de recevoir les serments des officiers, sans qu'il fût marqué dans les lettres des surintendantes, qui étaient des charges érigées nouvellement, que les

rois eussent eu aucune intention d'ôter ces avantages aux dames d'honneur, et neanmoins la pratique avait été différente de ce qui était écrit, en la personne de la dernière surintendante, Mre de Luynes. Ces dames furent quelque espace de temps en paix; mais sur les preuves elles se désendirent le mieux qu'elles purent. La duchesse de Navailles batailla en femme de cœur et d'esprit. Le roi, dont les intentions étaient droites, ayant écouté de part et d'autre, regla les fonctions de la surintendante et de la dame d'honneur. Il donna à la première les honneurs de présenter la serviette, de tenir la pelote, et de donner la chemise, avec le commandement dans la chambre et les serments : et tout le reste à la dame d'honneur, c'est-à-dire servir à table, la présérence dans le carrosse et dans le logement, bien entendu qu'en l'absence de la surintendante, la dame d'honneur ferait toutes les fonctions ensemble. »

En 1679, Muse de Montespan fut nommée surintendante de la maison de la reine. Cette charge, supprimée dans la suite, fut rétablie au mariage de Louis XV, et enfin Muse de Lamballe l'exerça à la cour de Marie-Antoinette.

Le dauphin, la dauphine, les enfants et les filles de France avaient une maison analogue à celle du roi et de la reine. Voy. pour les détails Guyot, Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque dignité, à chaque office, et à chaque état, soit civil, soit militaire, soit ecclésiastique, t. I et II. Paris, 1786 et 1787.

MAISONS (Petites-). — Hôpital où l'on enfermait les fous. Boileau s'est servi du mot *Petites-Maisons* dans ce sens :

D'où vient, cher Le Vayer, que l'homme le moins sage,

Croit toujours seul avoir la sagesse en partage, Et qu'il n'est point de fou, qui, par belles raisons Ne loge son voisin aux Petites-Maisons?

MAITRE. — Le titre de mastre était, au moyen age, une qualification honorifique qui s'est conservée pour quelques professions, entre autres pour celle d'avocat. Ce mot s'emploie encore dans campagnes pour caractériser un chef de famille et d'exploitation rurale. -– On appelait maitre, au moyen âge, les docieurs dans une des facultés des universités. — Le nom de mattre désignait aussi un cavalier, parce que primitivement il était accompagné d'écnyers et d'archers. Voy. Armee). — Enfin on appelait maitre l'artisan qui avait obtenu des lettres de maîtrise. Voy. Corporation.

MAITRE ÉS ARTS. — Gradué des anciennes universités qui pouvait, à la suite d'épreuves soutenues avec succès enseigner les humanités et la philosophie. Le met arts était synonyme de lettres dans l'organisation primitive des universités. Le grade de maître ès arts était d'abord conféré par le recteur à la suite d'une thèse de philosophie. Plus tard, les candidats furent soumis à deux examens, l'un devant des juges de leur nation, l'autro devant quatre examinateurs tirés des Quatre-Nations de l'université de Paris (voy. Université), et devant le chancelier de Notre-Dame ou de Sainte-Geneviève. C'était le chancelier ou son remplaçant qui remettait au candidat le honnet de mattre ès arts, lorsqu'il avait soutenu les épreuves avec succès. L'université lui faisait expédier le diplôme.

MAITRE DE CHAPELLE. — Officier de la maison du roi chargé de diriger la chapelle-musique. Cette office fut supprimé en 1761.

MAITRE D'HOTEL. — Les maîtres d'hôtel présidaient au service de table. Voy. MAISON DU ROI et TABLE.

MAITRE-QUEUX. — Cnisinier en chef. Voy. Queux.

MAITRE (Grand) des arbalétriers. -Commandant en chef de l'infanterie française depuis le règne de Louis IX jusqu'au xvi° siècle. Le grand maître des arbaletriers avait sous ses ordres nonseulement l'infanterie, mais les charpentiers, maîtres d'engins, fossiers, etc., en un mot tout ce qui, dans les armées modernes, serait désigné sous les noms de génie et d'artillerie. C'était lui qui plaçait les sentinelles ou, comme on disait alors, les escoutes, recevait du roi le mot d'ordre, et, en cas de prise d'une ville ou château-fort, il avait toutes les machines de guerre qui s'y trouvaient. Voici d'après l'ouvrage de M. de Saint-Allais, intitulé de l'ancienne France, la série chronologique des grands maîtres des arbaletriers: Thibaut de Montleart, sous saint Louis; RENAUD DE ROUVRAY ou Rouvroy, en 1274; Jean Le Picard, en 1298; Jean de Burlas jusqu'en 1301; PIERRE DE COURTISOT, en 1303; THIBAUT. SIRE DE CHEPOY, amiral de France et grand maître des arbalétriers, en 1304; PIERRE DE GALARD, seigneur d'Espieux et de Limenil, de 1310 à 1331; ROBERT DE Houderor sous le règne de Jean; Louis de Henneberque, à la même epoque: Etienne DE LA BAUME-MONTREVEL, dit LE GA-LOIS, mort vers 1360; BAUDOUIN DE LENS, sire d'Annequin, tué à Cocherel (1364); NICOLAS DE LIGNE, seigneur d'Ollignies, sous Charles V; MARC GRIMALDI, à la même époque; Mathieu de Roye, dit Le FLAMANT, mort en 1380; Hugues de Cha-TILLON, seigneur de Dampierre, qui assista à la hataille de Rosebecq en 1382; Guichard Dauphin, mort en 1403; Re-NAUD DE TRIE, mort en 1406; JEAN DE HANGEST, MORT en 1406; JEAN DE BUEIL, tué à la bataille d'Azincourt en 1415; Jean de Hangest, deuxième du nom, sous Charles VI; DAVID DE RAMBURES, même règne; Guillaume de Grasménil, même règne: Jean de Torsay, mort en 1428; JEAN MALET, seigneur de Graville, mort en 1449; Hugues de Lannoy, mort en 1456; JACQUES DE LA BAUME-MONTREVEL, mort en 1466; JEAN D'AUXY, mort en 1471; JEAN D'ESTOUTEVILLE, mort en 1471; JEAN D'ESTOUTEVILLE, MORT en 1494. AIMAR DE PRIE, MORT en 1526, fut le dernier grand mattre des arbalétriers. Cet office sut remplacé par celui de grand maître de l'artillerie. Voy. GRAND MAÎTRE DE L'ARTILLERIE.

MAITRE (Grand) de l'artillerie. — Voy. GRAND MAÎTRE DE L'ARTILLERIE.

MAITRE (Grand) de France. — Grand officier de la couronne. Voy. OFFICIERS (Grands).

MAITRE (Grand) de la garde-robe. — Voy. GARDE-ROBE.

MAITRE (Grand) de Malte. — Chef de l'ordre de Malte. Voy. MALTE (Ordre de).

MAITRE (Grand) de l'Université. — Chef de l'Université impériale établi en 1808. Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

MAITRE DE CHAMBRE. — Nom donné au camérier ou secrétaire des prélats.

MAITRE DE LA CHAMBRE AUX DE-NIERS. — Membre d'une commission spéciale chargée de surveiller la comptabilité de la maison du roi. Ce titre était encore employé, au xvii siècle, dans la maison du roi. Mile de Montpensier dit, dans ses Mémoires (édit. Petitot, t. III, p. 48: « Esselin, mattre de la chambre aux deniers de chez le roi, m'avait fait prier d'aller faire collation à sa maison d'Essonne. »

MAITRE DE LA MILICE. — Ce nome était donné dans l'empire romain aux gouverneurs militaires de quelques provinces, et, entre autres, au gouverneur de la province armoricaine appelés dans la suite Bretagne.

MAITRE DES CÉRÉMONTES.—La charge de grand maître des cérémonies sut émblie par Henri III en 1585 (2 janvier). On trouve antérieurement, sous Heari II,

des officiers que l'on peut considérer comme des mastres des cérémonies, mais le titre et la charge ne datent que du règne de Henri III. Le grand maître des cérémonies prètait serment entre les mains du grand maître de la maison du roi. Sa principale fonction était de régler l'ordre des cérémonies et de fixer les range et préséances. Aux premières et tiernières audiences des ambassadeurs, il les recevait au bas de l'escalier, et les accompagnait en marchant un peu devant à droite. Lorsqu'il allait porter aux cours supérieures, telles que parlement, chambre des comptes, cour des aides, etc., les ordres du roi, il prenait place entre les deux derniers conseillers, et parlait assis et couvert, ayant l'épée au côté et le bâton de cérémonie en main. Les insignes de la dignité du grand mastre des cérémonies étaient un hâton couvert de velours noir dont les extrémités étaient en ivoire. Il y avait un mattre des cérémonies qui avait les mêmes fonctions que le grand maître. — Voy. pour les détails le Cérémonial de France, par Théodore Godefroy, 1 édit.; Paris, 1619, in-4°; 2° édit.; Paris, 1649, 2 vol. in-folio. Cette seconde édition fut donnée par Denis Godefroy, fils du précédent.

MAITRE DES OEUVRES. — Ces mots sont souvent employés, au moyen âge, pour désigner les architectes. C'est une abréviation pour maîtres des œuvres de maçonnerie.

MAITRE DES ENGINS. — Ingénieur en chef. Au moyen âge on appelait engins les machines de guerre.

MAITRES D'ÉCOLE. — Voy. Instruction publique, enseignement primaire.

MAITRES DES COMPTES. — Magistrats de première classe de la chambre des comptes. Voy. CHAMBRE DES COMPTES.

MAITRES DES POSTES. - Voy. Postes.

MAITRES DES REQUETES. — Les maitres des requêtes (mayistri libellorum supplicum) remontaient à une très-haute antiquité et étaient chargés primitivement de recevoir les plaintes et requêtes que l'on présentait aux rois, de les examiner et d'en rendre compte. Dans l'origine, les rois de France rendaient euxmemes la justice, et tenaient leurs plaids. Joinville nous représente encore saint Louis siègeant sous le chêne de Vincennes. Lorsque les rois ne pouvaient recevoir eux-mêmes les requêtes de leurs sujets et leur rendre justice sommaire, ils commettaient pour cet office des jurisconsultes, qu'on appela maitres des requêtes

de l'hôtel, et quelquefois juges des plaids de la porte (voy. du Cange, dissertation sur les plaids de la porte). Ces magistrats avaient droit de juridiction sur tous les officiers de la maison du roi. Jusqu'en 1344, il n'y eut que huit mattres des requétes. Dans la suite le nombre de ces magistrats fut porté jusqu'à soixantedouze, et même quatre-vingt-huit servant par quartier. Les maitres des requêtes etaient chargés de faire des inspections ou chevauchées dans les provinces. Un arrêté du conseil du 23 mai 1555 prouve que la plupart des maitres des requétes étaient employés aux chevauchées: de vingt-quatre qu'ils ctaient alors, Henri II n'en retint que quatre auprès de sa personne. Un édit antérieur du même prince (édit d'août 1553 enregistré au parlement de Paris le 7 septembre de la même année) ordonnait qu'au commencement de chaque année le doyen des maitres des requêtes fit, avec le garde des sceaux, le département des quartiers des mattres des requêtes, et que dans chaque quartier il y en eût six chargés d'aller faire des chevauchées dans les ressorts des parlements de province. Les villes et provinces du ressort du parlement de Paris devaient être inspectées par les maîtres des requêtes, lorsqu'ils iraient et retourneraient. On retrouve presque ici les Missi dominici de Charlemagne et les enquéteurs royaux de saint Louis. Les ordonnances d'Orléans (art. 53) et de Moulins (art. 7) renouvellent les mêmes prescriptions sur les chevauchées des maîtres des requêtes. Ce fut du corps des maîtres des requêtes que Richelieu tira presque toujours les intendants des provinces et les commissaires pour les tribunaux extraordinaires.

A l'époque où les fonctions publiques furent mieux réglées, sous Louis XIV, les maîtres des requêtes eurent deux attributions principales, outre les missions extraordinaires qui leur étaient confiées dans les provinces : 1º Ils siégeaient alternativement pendant trois mois au conseil du roi, où ils étaient chargés des fonctions de rapporteurs; 2º Ils rendaient alternativement la justice pendant trois mois au tribunal appelé les requêtes de *l'hôtel*. Il est nécessaire d'insister sur cette double fonction des maitres des requetes: au conseil du roi (voy. Conseil D'ETAT) où l'on s'occupait de finances, d'administration intérieure et de procès, ils n'avaient pas voix délibérative; ils se bornaient à exposer l'affaire, et les conseillers prononçaient. Ils recevaient leurs instructions du chancelier, et devaient assister ce magistrat lorsqu'il tenait le sceau

(voy. CHANCELLERIE). Ils remplissaient encore au sceau les fonctions de rapporteurs, et rendaient compte des evocations, lettres en règlement de juges et autres actes concernant la justice. Le chancelier leur demandait leur avis sur les lettres de rémission qui étaient présentées au sceau. La juridiction speciale des mattres des requêtes, appelée requêtes de l'hôtel, était ordinaire et extraordinaire. La juridiction ordinaire leur donnait le droit de connaître en première instance des causes des princes, des officiers de la couronne, des commensaux de la maison du roi et d'autres personnes qui avaient droit de committimus, tant au grand qu'au petit sceau. Les appels des sentences qu'ils rendaient dans ces affaires étaient portés au parlement. La juridiction extraordinaire des mattres des requêtes était souveraine : elle portait sur les différends qui s'élevaient à raison du titre des offices royaux; sur les procès que leur renvoyait le conseil d'Etat; sur les falsifications de aceaux et en général sur toutes les procedures relatives au sceau, ainsi que sur les privilèges accordés aux auteurs et aux libraires pour l'impression d'un ouvrage. Les maitres des requêtes devaient être au moins sept pour juger en matière extraordinaire, et dans ce cas ils prenaient le titre de maitres des requétes souverains en cette partie. Ainsi rapporteurs au conseil d'État, juges aux requêtes de l'hôtel, chargés de missions dans les provinces où ils représentaient l'autorité contrale, les maitres des requêtes tenaient une grando place dans les institutions de l'ancienne monarchie.

MAl

Les maîtres des requêtes étaient regardés comme faisant partie du parlement. Ils pouvaient siéger, mais seulement au nombre de quatre, à la grand' chambre, tant aux audiences qu'aux conseils, après les présidents et au-dessus des conseillers. Ils avaient droit d'indult (voy. In-DULT) comme les présidents et conseil-

lers du parlement.

Cette institution à la fois judiciaire et administrative disparut avec l'ancien régime (1791), et les maîtres des requêtes annexés au conseil d'Etat, depuis le rétablissement de ce conseil en 1799, n'ont jamais eu le même caractère. Ils sont simplement chargés de présenter le rapport de certaines affaires sur lesquelles le conseil prononce et ils n'ont voix delihérative que pour les affaires dont ils ont fait le rapport. Voy. Conseil d'Etat.

MAITRES DES EAUX ET FORETS. -Voy. EAUX ET FORÊTS.

MAITRES DES MONNAIES.-- Voy. Mox-

MAITRISE (Lettres de). — Lettres conférant le titre de maître dans une corporation industrielle. Voy. Corporations.

MAJESTÉ. — Titre donné aux rois de France depuis Louis XI (1461-1483). Il ne fut entièrement consacré que sous le règne de Henri II (1547-1559). Au moyen âge, le titre de majesté était quelquefois donné aux évêques, aux seigneurs féodaux, etc.; mais il n'y avait rien de fixe dans cet usage. — Gondemar, roi des Visigoths, est le premier souverain qui ait porté le titre de Mojesté : il régnait en Espagne vers 610 (Labbe, Conciles, t. V, col. 1623). En France, on fut longtemps choqué de l'usage des courtisans qui se parlaient du roi qu'en l'appelant Sa Majesté; témoin le passage guivant de Pasquier (Recherc. de la France, livre VIII, chap. v): « Cette façon de parler s'es tournée en tel usage au milieu de nos courtisans, que non-seulement parlant au roi, mais aussi parlant de lui, ils ne couchent que de cette manière de dire: Sa Majeste a fait ceci; Sa Majeste a fait cela. Usage qui commença de prendre son cours entre nous sous le règne de Henri II, au retour du traité que nous simes avec l'Espagnol, en l'abbaye d'Orcan ( traité de Cateau-Cambrésis, 1559). Un jour, le sieur de Pibrac et moi, tombant sur ce propos et trouvant cette nouvelle façon de parler faire tort à notre ancien usage, je lui envoyai ce sonnet :

.. Ne t'étonne, Pibrae, si tu vois Notre France qui fut autrefois couronnée De mille verds lauriers, ores abandonnée . Ne servir que de fable aux peuples et aux rois-Le malheur de ce siècle a changé nos lois. Cette mâle vertu, qui jadis était née Des les bers avec nous, s'est soute effériales. Ne nous restant pour tout que le nom de François. Nos pères honoraient le nom de reis sur tous. Ce grand nom ; mais depuis la sottise de nous, Ainçois du courtisan, la fait tourner en ruille. On ne parle en cour que de Sa Majesté; Elle va, elle vient, elle est, elle a esté. N'est-ce pas faire tomber la conrouse en que-nouille ?

MAJEUR. — Ce titre était souvent syncnyme de celui de maire dans les communes du moyen âge. Voy. Communes, S II.

MAJEURS (Ordres). — Voy. Ondres.

MAJOR. — On avait établi, en 1534, des sergents-majors dans les armées pour surveiller la comptabilité. A partir de 1630, ils ne portèrent plus que le nom de majors. Ces officiers existent encore avec e grade de chefs de bataillon et sont chargés de l'administration intérieure des régiments. Il y avait aussi dans plusieurs rilles, au xvi siècle, un officier appelé najor qui était chargé du commandenent des milices communales.

MAJOR DE BRIGADE. — Officier qui ransmettait les ordres du major général ux majors des régiments. Créés en 1665, es majors de brigade furent supprimés en 1793.

MAJOR GÉNÉRAL. — Voy. Hiérarchie militaire.

MAJORAT. — Les majorais sont des propriétés immobiliaires, dont les revenus sont spécialement affectés, en vertu de leures du souverain, à soutenir un titre de noblesse, et qui peuvent être transmises à perpétuité, dans la ligne masculine, par ordre de primogéniture. Le mot même de majorat vient de ce que cette propriété doit être possédée par l'ainé (natu major). L'usage d'assurer à l'ainé un préciput pour soutenir le nom et la dignité de la famille est tout féodal. Aboli à la révolution, il fut rétabli par Napoleon. Un sénatus-consulte du 14 août 1806 autorisa l'empereur à modifier l'article 896 du code Napoléon qui, dans sa redaction primitive interdisait les substitutions. « Lorsque Sa Majesté le jugera convenable, disait l'article 5 de ce sénatusconsulte, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trone, elle pourra autoriser un chef de lamille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héreditaire, cest-à-dire à constituer un majorat.» Deux décrets en date du 1er mars 1808, confirmés et développés par un grand nombre d'autres décrets, autorisèrent la création de majorats et en déterminèrent les conditions. Il y avait deux espèces de majorats, le majorat de propre mouvement et le majorat sur demande: le premier était formé de biens donnés par le chef de l'Etat; le second était celui qu'un ches de samille était autorisé à constituer de son propre bien. Les majorats instilues par Napoléon étaient d'un revenu plus ou moins élevé selon le titre qui y était attaché. Le majorat des ducs de l'empire était de deux cent mille francs de revenu. Les comtes et barons étaient tenus, pour transmettre leur titre, de justifier, les premiers, de trente mille francs de revenu, et les seconds de quinze mille francs de revenu, dont le tiers devait être érigé en majorat.

Cette institution fut modifiée sous la

seconde restauration. Une ordonnance royale du 25 août 1817, relative aux majorats, décida que « Nul ne serait appelé à la chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'avait, préalablement à sa nomination, obtenu l'autorisation de former un majorat et s'il ne l'avait institué. Il y avait trois classes de majorats pour la pairie: 1º les majorats attachés au titre de duc qui devaient produire au moins trente mille francs de rente; 2º les majorats des comtes et marquis qui devaient être d'au moins vingt mille francs de rente; enfin les majorats des vicomtes et barons qui ne pouvaient s'élever à moins de dix mille francs de revenu net. Les majorats des pairs étaient transmissibles à perpétuité, avec le titre de la pairie, au fils ainé du fondateur, et à la descendance masculine par ordre de primogéniture, de sorte que le majorat et la pairie fussent toujours réunis sur la même tête. La charte de 1830, en supprimant l'hérédité de la pairie, rendit inutiles la plupart des dispositions de cette loi. Enfin une loi du 12 mai 1835 interdit la création de nouveaux majorats; elle ne supprima pas ceux qui existaient antérieurement, mais elle permit aux fondateurs de les révoquer sous certaines conditions et elle défendit que les majorats sur demande, institués avant cette prohibition, s'étendissent au delà de deux degrés, l'institution non comprise. Quant aux majorats de propre mouvement, ils continuèrent à être possédés et transmis conformément aux actes d'investiture.

MAJORDOME. — Le majordome était un intendant des maisons féodales; il portait une baguette blanche comme symbole de sa dignité. Les maires du palais n'étaient primitivement que les majordomes des Mérovingiens. Voy. MAIRES DU PALAIS.

MAJORITÉ. — Au moyen âge, les femmes étaient majeures plus tôt que les hommes. Cette coutume s'explique parfaitement dans le système féodal. Les hommes ne devenaient majeurs qu'à l'âge où ils pouvaient s'acquitter du service militaire attaché à leur fief. Ils ne pouvaient être chevaliers qu'à vingt et un ans. Les femmes n'avaient pas besoin d'attendre cet âge pour se marier et donner au fief un maître capable d'en remplir les devoirs et d'en exercer les droits.

MAJORITÉ DES ROIS. — La majorité des rois de France était fixée primitivement à vingt et un ans, âge ordinaire de la majorité. Ce fut à vingt et un ans que saint Louis fut reconnu majeur. Charles V,

\* + > 1 + -

voulant prévenir les troubles des minorités, fit décider dans l'assemblée de 1369 qu'à l'avenir les rois de France seraient majeurs à treize ans révolus.

MAL. — Ce mot, accompagné d'une épithète on d'une phrase complementaire, désignait autrefois diverses espèces de maladies. Le beau mal était l'épilepsie ou mal caduc (voy. du Cange, vo Morbus pulcher); le mal d'Amiens, l'éi ésipèle ou feu sacré (ibid., vo Morbus ambianensis); le mal saint Andrieu ou saint André, le mal saint Antoine, le mal saint Firmin, le mal sainte Geneviève, le mal saint Germain, le grand mal, le mal saint Leu, le mal saint Messent, le mal saint Verrain avaient la meme signification. Le mal d'Avertin était l'épilepsie et le vertige; le mal chaud ou de chaleur, la sièvre chaude; le mal saint Eloy et le mal saint Julien les abrès, apostumes ou scorbut; le mal saint Martin, l'esquinancie; le mal saint Mathelin ou saint Mathurin, le mal saint Nazaire, le vertige et la folie; le mal Notre-Dame, le scorbut ou éresipèle; le mal saint Quentin, l'hydropisie; le mal saint Victor, la folie. L'usage de désigner certaines maladies par le nom d'un saint s'explique par la coutume d'invoquer ces saints pour la guérison de diverses maladies.

MAL, MALLUM. — Le mal ou mallum était l'assemblée des Francs, qu'on appelait aussi champ de Mars ou champ de Mai. Les Francs s'y rendaient en armes et y siégeaient comme juges et comme arbitres des affaires politiques. Ils y offraient des presents à leur roi ou chef de guerre, jugaient avec lui les affaires portées à son tribunal et décidaient les questions de paix, de guerre, etc. Le mallum se tenait d'ordinaire deux fois par an. C'était aussi une sorte de revue militaire. « Clovis ordonna, dit Grégoire de Tours (livre II, chap. xxvII). que tous les Francs se réuniraient au champ de Mars pour faire briller l'éclat de leurs armes. » Le même historien a tracé, à l'occasion d'une assemblée tenue en 584, un tableau qui donne une idée assez vive des mœurs et des institutions des Francs.

Le roi de Bourgogne Gontram était à Paris, où il tenait le champ de Mars. Des députés austrasiens, Egidius, archevêque de Reims, Gontram Boson ou le Mauvais, et Sigewald, vinrent le trouver. Ils étaient accompagnés de plusieurs leudes austrasiens. Egidius prit le premier la parole. « Nous remercions, dit-il, le Dieu tout-puissant, qui, après tant de traverses, t'a

rendu, ò roi Gontram, à tes provinces et à ton royaume. — En effet, répondit Gontram, nous devons rendre grace au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il a fait ces choses, selon sa miséricorde, non pas toi, qui, dans un dessein perfide et en usant de parjure, as porté la flamme dans mes provinces; toi qui jamais n'as gardé la foi à personne, toi qui uses partout d'artifices, non en prêtre, mais en ennemi de notre royaume. » La colère empêcha l'évêque de répondre. Mais an autre député dit à Gontram : « Ton neveu Childebert te prie d'ordonner que les villes possedées par son père lui soient rendues. » Sur quoi, le roi reprit: « Je vous ai déjà dit qu'elles sont à moi d'après nos conventions, et que je ne veux pas les restituer. » Un autre ajouta: « Ton neveu demande que tu remettes entre ses mains Frédégonde, aîn qu'il venge la mort de son père, de son oncie et de ses cousins. » Gontram répondit: « Je ne le pourrais, attendu qu'elle a pour fils un roi. De plus, je ne crois pas vrsi ce dont vous l'accusez. »

Alors Gontram Boson s'avança pour parler ; mais le bruit s'étant répandu que Gondowald avait été proclamé roi, le roi apostropha ainsi Gontram Boson: « Ennemi du pays et du royaume, pourquoi as-tu été en Orient pour appeler ce Ballomer (c'était le nom qu'il donnait à Gondowald) et pour l'amener dans nos États? Tu as toujours été perfide, et jamais tu n'as su tenir ta parole. — Tu es roi et seigneur, répliqua Boson; tu es assis sur le trône et personne n'ose contredire ca que ta avances. Mais je me déclare innoceot de ce que tu m'imputes. Que si quelqu'un de mon rang m'a accusé secrètement de ces crimes, qu'il se présente actuellement en plein jour et qu'il parle; et toi. tu soumettras la cause au jugement de Dieu, en champ clos. » Chacun se taisant, le roi reprit : « Tous devraisst rivaliser d'ardeur à repousser cet étranger, en pensant que son père faissit tourner un moulin. Oui, je vous le dis ca verité: son père tenait les cardes et épluchait la laine. » Un des députés cea faire remarquer au roi la contradiction de ses paroles : « Comment donc? d'après ce que tu dis, il aurait eu deux pères, l'a meunier, l'autre ouvrier en laine. Pres garde, ô roi ; car on n'a jamais oui dire, sauf en matière spirituelle, que person pût avoir deux pères à la fois. » A ces mots, l'assemblée éclata de rire. Enfa un autre député conclut en ces termes : « Nous prenons congé de toi, à roi! Mais, puisque tu n'as pas voulu restituer à ton neveu ses villes, nous savons que la

hache qui a frappé la tête de tes frères n'est pas encore émoussée, et que bientot elle abattra la tienne. » Ils partirent, après avoir proféré ces menaces, et le roi, courroucé, fit jeter sur eux du fumier et des balayures d'écurie; leurs habits en furent souillés et ils se retirèrent au milieu des huées de l'assemblée. »

Ce mélange d'injures, de grossières bouffonneries, de menaces et d'insultes ordurières nous fait assister aux assemblées des Francs; ce sont bien là ces hommes rudes et cruels, d'une jovialité triviale, d'une avidité insatiable, qui op-**Primèrent tyra**nniquement la Gaule pendant plusieurs siècles. L'introduction des évêques dans le mallum ne tarda pas à transformer ces assemblées. Elles ressemblèrent alors à des conciles plutôt qu'à des réunions de barbares discutant tumultueusement leurs intérêts. Sous Charlemagne, l'ordre introduit par l'empereur dans toutes les parties du gouvernement régna aussi dans les assemblées franques. Un curieux document de cette epoque, dû à l'archeveque de Reims Hincmar et tiré du traité intitulé de Orune palatii (de l'Ordre observé dans le palais), retrace le tableau des champs de mai. Il mérite d'être cité. Voici la

traduction qu'en a donnée M. Guizot:

«C'était l'usage de ce temps de tenir chaque année deux assemblées. La première avait lieu au printemps; on y reglait les affaires générales de tout le royaume; aucun événement, si ce n'est une nécessité impérieuse et universelle, ne faisait changer ce qui y avait été arrêté. Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands, tant ecclésiastiques que laïques; les plus considérables (seniores) pour prendre et arrêter les décisions; les moins considérables (minores) pour recevoir ces décisions et quelquefois en délibèrer aussi et les consimer, non par un consentement formel, mais par leur opinion et l'adhésion de leur intelligence.

"L'autre assemblée, dans laquelle on recevait les dons généraux du royaume, se tenait seulement avec les plus considérables (seniores) de l'assemblée précédente et les principaux conseillers; on commençait à y traiter des affaires de l'année suivante, s'il en était dont il fût nécessaire de s'occuper d'avance, comme sussi de celles qui pouvaient être survenues dans le cours de l'année qui louchait à sa fin, et auxquelles il fallait pouvoir provisoirement et sans retard. Par exemple si. dans quelque partie du loyaume, les gouverneurs des frontières (marchisi) avaient conclu pour un temps

quelque trève, on recherchait ce qu'il y aurait à faire après l'expiration de ces trèves, et s'il faudrait ou non les renouveler.... Dans la même assemblée, si quelque mesure était nécessaire, soit pour satisfaire les seigneurs absents, soit pour calmer ou pour échauffer l'esprit des peuples, et qu'on n'y eût pas pourvu auparavant, on en délibérait, on l'arrêtait du consentement des assistants, et elle était exécutée de concert avec eux et par les ordres du roi. L'année ainsi terminée, l'assemblée de l'année suivante se réglait, comme je l'ai dit. »

Hincmar expose de quels hommes se composaient ces assemblées. L'apocrisiaire ou chapelain du palais, les plus habiles et les plus prudents parmi les officiers du palais, enfin des conseillers choisis parmi les laïques et les ecclésias-tiques les plus éminents y assistaient. On y discutait les lois appelées capitulaires, et des messagers transmettaient le résultat de leurs délibérations à l'empereur, « qui alors, avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient.

 Pendant que ces affaires se traitaient de la sorte hors de la présence du roi, le prince lui-même, au milieu de la multitude venue à l'assemblée générale, était occupé à recevoir les présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux qu'il voyait rarement, témoignant aux plus âges un intérêt affectueux, s'égayant avec les plus jeunes, et faisant ces choses et autres semblables pour les ecclésiastiques comme pour les séculiers. Cependant si ceux qui délibéraient sur les matières soumises à leur examen en manisestaient le désir, le roi se rendait auprès d'eux, y restait aussi longtemps qu'ils le voulaient, et là ils lui rapportaient, avec une entière familiarité, ce qu'ils pensaient de toutes choses, et quelles étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne dois pas oubli**er de dire que, si le te**mps était beau, tout cela se passait en plein air; sinon, dans plusieurs bâtiments distincts où ceux qui avaient à délibérer sur les propositions du roi étaient séparés de la multitude des personnes venues à l'assemblée, et alors les hommes les moins considérables ne pouvaient entrer. Les lieux destinés à la réunion des seigneurs etaient divisés en deux parties, de telle sorte que les évêques, les abbés et les clercs élevés en dignité pussent se réunir sans aucun mélange de laïques. De même les comtes et les autres principaux de l'État se séparaient, dès le matin, du reste de la multitude, jusqu'à ce que, le

roi présent ou absent, ils sussent tous réunis, et alors les seigneurs ci-dessus désignée, les clercs d'un côté, les laïques d'un autre, se rendaient dans la salle qui leur était assignée et où on leur avait fait honorablement préparer des sièges. Lorsque les seigneurs laïques et ecclésiastiques étaient ainsi séparés de la multitude, il demeurait en leur pouvoir de siéger ensemble ou séparément, selon la nature des affaires qu'ils avaient à traiter, ecclésiastiques, séculières ou mixtes. De même, s'ils voulaient faire venir quelqu'un, soit pour demander des aliments, soit pour faire quelque question, et le renvoyer après en avoir reçu ce dont ils avaient besoin, ils en étaient les maîtres. Ainsi se passait l'examen des affaires que le roi proposait à leurs délibérations. La seconde occupation du roi était de demander à chacun ce qu'il avait à lui rapporter ou à lui apprendre sur la partie du royaume d'où il venait; non-seulement cela leur était permis à tous, mais il leur était étroitement recommandé de s'enquérir, dans l'intervalle des assemblées, de ce qui se passait au dedans et au dehors du royaume; et ils devaient chercher à le savoir des étrangers comme des nationaux, des ennemis comme des amis, quelquefois en employant des envoyés, et sans s'inquiéter beaucoup de la manière dont étaient acquis les renseignements. Le roi voulait savoir si, dans quelque partie, ou quelque coin du royaume, le peuple murmurait ou était agité, et quelle était la cause de l'agitation. »

Après avoir cité ce passage d'Hincmar, M. Guizot ajoute : « Qu'on remarque l'aspect général du tableau tracé par Hincmar. Charlemagne le remplit seul; il est le centre et l'ame de toutes choses, des assemblées nationales comme de son propre conseil, de la plus grande assemblée comme de la plus petite. C'est lui qui fait qu'elles se réunissent, qu'elles délibèrent; qui s'enquiert de l'état du pays, des nécessités du gouvernement; en lui résident la volonté et l'impulsion; c'est de lui que tout émane pour revenir à lui. » C'est donc à tort que quelques écrivains, et, entre autres, Mably, ont cru voir dans ces assemblées carlovingiennes, une représentation nationale composée des trois chambres du clergé, de la noblesse et du peuple. Le peuple n'a aucun rôle dans ces champs de mai, et les grands laïques ou ecclésiastiques n'y figurent que comme assemblée consultative. Toute l'autorité appartient à l'empereur. — Voy. Guizot. Essais sur l'histoire de France et histoire de la civilisation en France.

MALADRERIE. — Hôpital pour les lépreux. Voy. Léproseries.

MALANDRINS. — On donnait ce nom à des troupes mercenaires qui, licenciées après la paix de Brétigny, (1360), ravagèrent la France. Les malandrins faisaient partie des grandes compagnies, comme les routiers, les tards-venus, etc.

MAL-CONTENTS. — On désigne sous ce nom dans l'histoire de France un parti qui se forma en 1573, et qui avait pour chess François d'Alençon, frère du roi Charles IX, le roi de Navarre ( plus tard Henri IV), le prince de Condé, Henri-de Montmorency. La Noue, Henri de la Tour, vicomte de Turenne, etc. Beaucoup de courtisans d'un rang subalterne, et entre autres , La Molle et Coconn**as, se mélèr**ent à ces intrigues. Ce fut pendant le siége de La Rochelle que le parti des mal-contents commença à se montrer. Leur nom indique assez qu'ils n'avaient pas de plan arrête ni debut certain; « leurs sentiments se trouvèrent fort partagés, dit de Thou (livre LVI), comme il arrive d'ordinaire entre gens qui sont tous mécontents, mais dont les vues sont fort différentes. » Aussi ne parvinrent-ils pas à adopter un parti vigoureux: tous leurs efforts n'aboutirent qu'à troubler la cour et la France. Ils firent, en 1574, une dernière tentative pour enlever Charles IX de Saint-Germain; mais le projet sut découvert, et plusieurs des mal-contents payèrent de leur tête ce criminel attentat. De ce nombre furent La Molle et Coconnas. (De Thou, livre LVII.)

MALE-BESTE. — Personnage fantastique qui effrayait le peuple de Toulouse. On disait que la male-beste parcourait la nuit les rues de cette ville. C'était une espèce de cyclope monté sur un cheval monstrueux. La male-beste, comme le moine bourru, la mesnie-hellequin, etc., se rattachait aux croyances superstitienses qui peuplaient les airs des fantômes. Voy. Superstitions.

MALÉDICTION. — On ajoutait quelquefois aux chartes et même aux livres du
moyen âge des formules de malédiction
contre ceux qui en altéraient le texte.
Voy. Imprécration. — On les trouve quelquefois à la fin des ouvrages donnés à
une bibliothèque. Au x1° siècle, Robert,
archevêque de Cantorbéry, donna au monastère de cette ville un rituel à la fin
duquel on lisait : « Si quelqu'un dérobe ce
livre par la force, par fraude ou de quelque autre manière, que son méfait entraîne la perte de son âme, qu'il soit effacé du livre de vie, et que son nom ne

soit pas écrit parmi ceux des justes.» Les excommunications prononcées par l'Eglise étaient aussi accompagnées de malédictions. Voy. Excommunication, § II.

MALÉFICE. — On appelle ordinairement malefice une opération magique ou prétendue telle par laquelle une personne cause du préjudice à une autre. Les envoûtements (voy. ce mot), les philtres, les ligatures, les breuvages magiques, la fascination par le mauvais œil, etc., figurent au nombre des malefices. Les lois portaient des peines sévères contre les auteurs de maléfices; ils étaient ordinairement condamnés au supplice du feu. — Nos anciennes chroniques sont récits de maléfices. En remplies de voici un tiré des continuateurs de Guillaume de Nangis (collection Guizot, t. XIII, p. 362 et suiv.): « Dans le diocèse de Sens, à Château-Landon, un sorcier et saiseur de maléfices avait promis à un abbé, de l'ordre de Cîteaux, de lui faire recouvrer une grosse somme d'argent qu'il avait perdue, et de lui faire nommer les voleurs de l'argent et leurs complices. Voici comment il essaya de tenir sa promesse: il prit un chat noir, et l'enferma dans une boîte avec du pain trempé dans le chrème, dans l'huile sainte et dans l'eau bénite, en quantité suffisante pour suffire à la nourriture de l'animal pendant trois jours. Il déposa ensuite la boîte sous terre, dans un carresour public, et il eut soin de saire deux conduits jusqu'à la surface du sol, afin que le chat eut assez d'air pour respirer: mais il arriva que des bergers passant près de cet endroit, leurs chiens sentirent l'odeur du chat et se mirent à gratter avec tant d'acharnement que rien ne pouvait les arracher de ce lieu. Un des bergers, plus prudent que les antres, alla déclarer ce fait au prévôt de la justice: celui-ci, étant venu avec beaucoup de gens, la vue de ce qui avait été fait lui causa, ainsi qu'à tous les autres, une violente surprise. Le juge réfléchit avec inquiétude pour savoir comment il déconvrirait l'auteur d'un si horrible maléfice; car il voyait que cela avait été sait pour quelque maléfice; mais il en ignorait absolument l'auteur et la nature. Enfin, après de nombreuses réflexions, il remarqua que la boite était nouvellement saite; il réunit alors tous les charpentiers de l'endroit et leur demanda qui d'entre eux aveit fait la boîte; l'un d'eux s'avangant avoua que c'était lui; il dit qu'il l'avait vendue à un homme appelé Jean du Prieuré, sans savoir à quel usage il la Cestinait. Celui-ci, soupçonné, fut pris

et appliqué à la question: il avoua tout: il accusa un nommé Jean de Persan d'être le principal auteur de ce maléfice, et lui donna pour complice un moine de Cileaux, apostat et principal disciple de ce Persan, l'abbé de Sarcelles, de l'ordre de Citeaux, et quelques chanoines réguliers. Tous furent saisis, enchaînes et amenés à Paris devant l'official (voy. ce mot) de l'archeveque et d'autres inquisiteurs de la perversité hérétique. La, ayant été interrogés sur la manière dont ils comptaient se servir du maléfice, ils répondirent qu'après trois jours, retirant le chat du coffre, ils l'eussent écorché et fait avec sa peau des lanières tirées de telle sorte qu'en les nouant ensemble elles fissent un cercle au milieu duquel put se tenir un homme; puis un homme se plaçant au milieu du cercle et ayant soin avant toute chose de se frotter avec la nourriture préparée pour le chat, au-rait appelé le démon Bérich; ce démon serait venu, et, répondant à toutes les questions, aurait révélé les vols, les voleurs et tout ce qui est nécessaire pour accomplir un maléfice. Après que ces avenx eurent été entendus, Jean du Prieuré et Jean de Persan furent condamnés au feu comme auteurs de ce maléfice; mais leur supplice ayant été un peu différé, l'un d'eux mourut; ses ossements furent brûlés, et l'autre, le lendemain de la Saint-Nicolas, termina sa miserable vie au milieu des flammes. L'abbé apostat et les chanoines réguliers qui avaient fourni pour l'exécution du malence le saint chrême et l'huile sainte, furent dégradés et enfermés à perpétuité dans diverses prisons afin d'y subir des châtiments proportionnés à leur crime. La même année, le livre d'un moine de Morigny, près d'Étampes, qui contenait beaucoup d'images peintes de la Sainte Vierge, et beaucoup de noms, qu'on croyait et assurait être des noms de démons, fut justement condamné à Paris comme superstitieux, parce qu'il promettait des délices et des richesses et tout ce qu'un homme peut désirer à celui qui pourrait peindre un livre semblable, y faire inscrire deux fois son nom, et remplir encore d'autres conditions vaines et fausses. » Au xvi• siècle, les malèfices étaient très-communs, et leurs auteurs obtenaient souvent la protection des grands. On cite, entre autres, le Florentin Cosme Ruggieri que protégeait Catherine de Médicis. Impliqué dans la conspiration de La Molle et Coconnas (voy. MALCONTENTS), il fut sauve par la reine mère. Cependant il eut les cheveux rasés en signe d'infamie. (De Thou, livre LVII.)

MALLE-POSTE. — Voiture qui sert à transporter les dépêches. Voy. Postes.

MALTE (Ordre de ). — Ordre hospitalier qui devint dans la suite militaire et souverain. L'ordre de Malte commença dans Jerusalem à une époque où cette ville était encore soumise aux infidèles. Des religieux hospitaliers s'étaient consacrés au service d'un hôpital de pèlerins, et portaient le nom d'hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de frères de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Lorsque les croises eurent fait la conquête de Jérusalem en 1099, les hospita-liers prirent les armes pour contribuer à conserver le nouveau royaume, et, comme un grand nombre de nobles entrèrent dans leur ordre, le titre de chevalier fut bientôt ajouté à celui d'hospitalier. L'ordre se composa alors de chevaliers à la fois religieux et moines, de clercs ou chapelains et de frères servants. Gérard, ne à Martigues en Provence (Bouches du Rhône), fut le premier supérieur du nouvel ordre, et il en est souvent regardé comme le fondateur. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ajoutèrent aux trois vœux ordinaires de pauvreté, de chasteté et d'obeissance, le vœu de secourir et de soigner les pèlerins. Les papes leur accordèrent de grands privi-léges, et les souverains de l'Europe comblèrent de libéralités un ordre qui méritait si bien de la chrétienté tout entière. Forcés d'abandonner Jérusalem en 1187. et la Palestine en 1290, les hospitaliers se retirèrent dans l'île de Rhodes, d'où ils prirent le nom de chevaliers de Rhodes. Ils repoussèrent les attaques de Mahomet II en 1480; mais Soliman II s'empara de Rhodes en 1521, et les chevaliers errèrent pendant quelque temps d'asile en asile. Charles-Quint leur donna, en 1529, l'île de Malte qu'il détacha du royaume des Deux-Siciles. Placés à l'avant-garde de l'Europe chrétienne contre les pirates musulmans qui occupaient la côte septentrionale d'Afrique, les chevaliers de Malte se signalèrent par leurs exploits, et par les services qu'ils rendirent à la chrétienté. Les Tures tentèrent vainement le siège de Malte, en 1565; ils furent repoussés par le grand maître, Jean de la Valette. Les chevaliers conservèrent cette ile jusqu'en 1798. A cette époque, Bonaparte, qui partait pour l'Egypte, s'en empara. Un des ingénieurs de l'expédition, Caffarelli, examinant avec l'œil d'un connaisseur les fortifications de la Valette, disait: « Nous sommes bien heureux qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour en ou-

vrir les portes. » L'île de Malte ne tarda pas à tomber au pouvoir des Anglais qui l'ont gardée jusqu'à nos jours. Quant aux chevaliers, ils s'étaient mis sous la protection de l'empereur de Russie, Paul Ier, qui accepta le titre de grand maître (1800). Après la mort de ce prince, le chapitre de l'ordre s'établit à Catane en Sicile, puis dans les États romains. Il était alors réduit à quelques commanderies situées en Espagne et en Italie.

Au commencement du xvi• siècle, l'ordre de Malte se divisait en huit langues ou nations qui furent réduites à sept par le schisme d'Angleterre. Les sept langues qui subsistèrent jusqu'aux derniers temps étaient Provence, Auvergne, France, lia-lie, Aragon, Allemagne et Castille. La langue de Provence avait le premier rang, en mémoire de Gérard de Martigues. Chaque langue se divisait en grands prieurés auxquels étaient subordonnés les commanderies. Le grand maître était le chef de l'ordre; cette dignité était élective et à vie. Le conseil de l'ordre se composait des grands officiers et des baillis. Les grands prieurs tenaient les chapitres provinciaux. Les chevaliers de Malte portaient une croix d'or à quatre branches émaillée de blanc; elle était suspendue à un cordon noir. Les profès ou ceux qui s'étaient engagés par tous les vœux portaient en outre une croix à huit pointes de toile blanche au côté gauche de leur vètement ; c'était le véritable signe de l'ordre; la croix émaillée n'était qu'un ornement. Leur costume militaire était une soubreveste rouge en forme de dalmatique ornée d'une croix blanche. Les chapelains avaient une croix émaillée comme celle des chevaliers; mais ils ne la portaient que par permission spéciale du grand maître. Il en était de même des servants d'armes qui accompagnaient les chevaliers dans les combais, et des servants d'office chargés du service de l'hô-pital.—L'Histoire de l'ordre de Malte a été écrite par Vertot (Paris, 1726. 4 vol in-4) avec plus d'imagination que d'exactitude. Le mot célèbre: mon siège est fait, est resté proverbial. On prétend qu'il fut répondu par Vertot à une personne qui lui apportait des documents curieux relatifs au siége de Rhodes. Les Monuments historiques des grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont été publiés par M. de Villeneuve Bargemont; Paris, 1829, 2 vol. in-8°. A l'époque même de le suppression de l'ordre (1800 1800) de la suppression de l'ordre (1799-1800), Kaiser a donné, en allemand, une nouvelle histoire des chevaliers de Malte, sous le titre de Nouveau tableau de Malle ( Neuestes gemalde von Malta).

MALTOTE, MALTOTIERS. — On appelait, dans le latin barbare du moyen âge, mala tolta (droit injustement perçu, mau-vaise taille) toute espèce d'impôts, et surtout les taxes que les rois voulurent percevoir sur les villes. La plupart d'entre elles s'étaient rachetées de l'impôt, et lorsque Philippe le Bel voulut les y soumettre (voy. Impôt), quelques-unes se ré-voltèrent, entre autres Rouen. Guillaume de Nangis parle de cette révolte à l'année 1292 et nomme maltôte l'impôt qui la provoqua. Le nom de maltôte resta pour désigner un impôt odieux, et on appela maltôtiers tous ceux qui étaient chargés de la perception. — On nommait quelquefois maltôte les compagnies de finances, comme l'atteste l'épigramme suivante composée à l'occasion d'une capitation qui frappait les princes et les gens de finances:

Qui, désormais, à la maltôte, Osera disputer le rang, Depuis qu'elle va côte à côte Avecque les princes du sang.

MAMELUKS DE LA GARDE. — Bonaparte institua ce corps pendant l'expédition d'Égypte et le composa de mameluks habitant l'Égypte. Cette milice se recrutait elle-même dans la Circassie. En 1804, les mameluks formèrent une des compagnies de la garde consulaire et ensuite de la garde impériale. Ils portaient le turban et le costume oriental. Les officiers et sous-officiers étaient en partie français.

MANANT. — Autrefois cette expression ne se prenait pas en mauvaise part; les manants étaient les hommes qui demeuraient ordinairement dans un pays, ceux que les coutumes appelaient encore les hommes levant et couchant. Comme les manants étaient souvent attachés au sol et soumis au droit de poursuite (voy. Hommes de poursuite), on les confondit avec les serfs, et le mot manant devint un terme de mépris.

MANCHE. — Cette partie du costume a beaucoup varié. Serrées et étroites dans les premiers temps, les manches devinrent fort amples aux xus et xus siècles. Aux xus et xus siècles, les chevaliers et écuyers portaient de longues manches qui trainaient quelquefois jusqu'à terre ou qui voltigeaient comme des ailes. De là l'expression de manches à l'ange qui fut appliquée à cette partie du costume. Elle était encore usitée au xvus siècle en parlant des manches larges et ouvertes au coude.

MANCHE (Gardes de la). — On appelait gardes de la manche vingt-cinq gentils-

hommes de la compagnie des gardes écossaises, dont deux veillaient toujours sur le roi, à la chapelle, au sermon et dans toutes les cérémonies. Les deux gardes de la manche se tenaient aux côtés du roi vêtus de casaques brodées ou hoquetons et armés de pertuisanes à lame damasquinée.

MANCHE (Gentilshommes de la).—Gentilshommes qui accompagnaient le dauphin depuis l'àge de sept ans jusqu'à sa majorité.

MANCHON. — Ce mot dėsignait primitivement des manches coupées à mi-bras, comme les mitaines. On le trouve employé en ce sens dans le Cérémonial de France, où le héraut d'armes Bretagne remarque que la reine avait des manches de drap d'or, garnies de pierreries. Les fourrures, employées pour protéger les mains contre le froid, étaient connues dès le temps de François Ier; mais elles ne prirent qu'assez tard le nom de manchons; on les appela longtemps des contenances et des bonnes graces. Cependant on trouve le nom de manchon employé pour désigner ces fourrures au xviie siècle. Les hommes ont pendant longtemps porté des manchons comme les femmes. Cet usage existait encore au commencement du xixe siècle.

MANDAT. — Ce mot se prend dans différents sens; tantôt il indique une traite tirée sur une maison de commerce ou un billet de payement sur une caisse publique, tantôt un ordre du ministère public pour arrêter un accusé; dans ce dernier cas on dit un mandat d'arrêt; il y a aussi des mandats d'amener, de comparution, de dépôts, etc.

MANDATS. — On appelait autrefois mandats (mandata) des ordres écrits adressés à des personnes constituées en dignité; tels étaient les mandats apostoliques, en vertu desquels les collateurs étaient obligés de conférer le premier bénéfice vacant à la personne qui était désignée par le pape. Le concile de Trente abolit entièrement les mandats apostoliques.

MANDÉ (MANDATUM). — Le mande ou mandatum était une cérémonie fort ancienne que l'on trouve mentionnée dans les capitulaires (voy. entre autres les additions aux capitulaires dans Canciani, Barbaronum leges antiquæ. III, 360). Elle consistait à laver, tous les jours de carême, les pieds des pauvres. Le mandé se pratiquait dans l'église de Paris. Les chanoines lavaient les pieds des pauvres dans leur réfectoire, et leur saisaient

ensuite une distribution de pain, de vin, d'autres aliments et de quelques pièces d'argent. Il n'y eut d'abord que deux pauvres admis à cette cérémonie; ils étaient choisis par les clercs. Dans la suite l'évèque Eudes de Sully fit une fondation pour cinquante pauvres, qui n'étaient admis au mande que le Jeudi saint. En 1208, le chapitre, sur la proposition du doyen Hugues Clément, compléta l'institution du mandé en ordonnant qu'à partir du lundi après le premier dimanche de carême jusqu'au Jeudi saint, à l'exception des dimanches, les ministres du maître-autel, savoir le prêtre, le diacre et le sousdiacre, laveraient, chaque jour, dans le refectoire, les pieds à treize pauvres qui seraient reçus par le semainier, ou, si le semainier était, soit moine, soit régulier, par le sous-chantre. Le sous-chantre, appelé proviseur du mandé dans plusieurs titres du xiiie siècle, ou, en son absence, le maître des enfants de chœur, devait présider à la cérémonie, et distribuer quatre deniers à chacun des treize pauvres, auxquels il baisait les mains; quatre deniers à chacun des trois ministres du maître-autel; deux deniers à chacun des trois enfants de chœur qui les assistaient, et un denier à chacun des deux serviteurs ou servants chargés de préparer l'eau. Le chapitre maintint d'ailleurs l'ancienne institution relative aux deux pauvres clercs du carême et aux cinquante pauvres du Jeudi saint, et assigna, pour le service des distributions prescrites, des fonds qui devaient être administres par le souschantre (voy. Préface du cartulaire de Notre-Dame de Paris. par M. Guérard, p. clxi-clxii). Le nom de mandé ou mandatum venait de ce que la cérémonie s'accomplissait au moment où le chœur entonnait le verset:

MANDATUM novum do vobis.

MANDEMENT. — Le mot mandement était employé autrefois dans le style de palais pour désigner l'ordonnance d'un juge supérieur qui enjoignait à un juge inférieur de se rendre près de lui. Maintenant le mot mandement est réservé pour les lettres épiscopales adressées par les prélats aux tidèles de leur diocèse au commencement du carème, à l'époque du jubilé et dans d'autres circonstances solennelles.

MANDILLE. — Espèce de manteau que portaient les laquais au xvue siècle. Pour reprocher à quelqu'un sa basse naissance, on lui disait que son père avait porté la mandille.

MANDOLINE. — Instrument de musique

rond comme le luth, mais plus petit. La mandoline, dit Millin, se tient de la main gauche comme le violon, et l'on en tire des sons par le moyen d'une plume placée entre l'extrémité du pouce et l'index; mais il faut que l'index soit toujours au-dessous du pouce, sans serrer la plume ni trop ni trop peu. La mandoline n'a que quatre cordes qui sont accordées comme celles du violon.

MANDORE. — Instrument de musique qui n'est plus guère en usage aujourd'hui; il ressemble au luth et est composé de quatre cordes, dont la première qui est la plus déliée, se nomme chanterelle; les autres qui la suivent vont toujours en augmentant de grosseur. La longueur de la mandore est d'un pied et demi.

MANDRAGORE. — Plante à laquelle les paysans attribuent dans quelques provinces une vertu merveilleuse. Le Journal d'un bourgeois de Paris rédigé au xve siècle parle de cette superstition. « En ce temps dit l'auteur anonyme (frère Richard, cordelier) fin ardre plusieurs madagfoires (mandragores) que maintes sottes gens gardaient et avaient si grant foi en cette ordure, que pour vrai ils croyaient fermement que tant comme ils l'avaient, pourvu qu'il fût en beaux drapeaux de soie ou de lin enveloppé, jamais ils ne seraient pauvres. » Cette superstition durait encore au xixe siècle. « Il y a longtemps, dit Sainte-Palaye, qu'il rèene en France une superstition presque genérale au sujet des mandragores; il en reste encore quelque chose parmi les paysans. Comme je demandais un jour à un paysan du gui de chêne, il me conta qu'on disait qu'au pied des chênes qui portaient du gui, il y avait une main de gloire (c'est-a-dire en leur langage une mandragore); qu'elle était aussi avant dans la terre que le gui était élevé sur l'arbre; que c'était une espèce de taupe; que celui qui la trouvait était obligé de lui donner de quoi la nourrir, soit du pain, de la viande ou toute autre chose et que ce qu'il lui avait donné une fois il était obligé de le lui donner tous les jours et en même quantité, sans quoi elle faisait mourir ceux qui y manquaient. Deux hommes de son pays qu'il me nomma en étaient morts, disait-il, mais en recompense cette main de gloire rendait au double le lendemain ce qu'on lui avait donné la veille. Si elle avait reçu aujourd'hui pour un écu de nourriture celui qui le lui avait donné en trouvait deux le lendemain, et ainsi de toute autre chose; tel paysan qu'il me nomma encore et qui était devenu fort riche avait trouvé, a 🗪

qu'on croyait, ajouta-t-il, une de ces mains de gloire.»

MANECANTERIE. — École d'enfants de chœur annexée à une église cathédrale. On fait venir ce mot de l'usage où sont ces enfants de se réunir pour chanter de grand matin (a summo mane cantant).

MANEGE. — Lieu propre à l'équitation. Les manéges sont ordinairement de grands emplacements circulaires, dont le sol est couvert de sable fin et qui sont éclairés par en haut Ce fut dans le manége des Tuileries, situé entre la rue des Pyramides et la rue Castiglione et contigu à la terrasse des Feuillants que l'assemblée constituante acheva sa session et que l'assemblée législative tint la sienne tout entière.

MANGEURS. — On désignait sous ce nom au moyen âge les garnisaires envoyés dans une maison pour y vivre à discrétion jusqu'au payement intégral d'une dette. Il était interdit aux baillis d'envoyer des mangeurs dans les biens ecclésiastiques par un concile tenu à Château-Gontier, en 1268. Philippe le Bel désendit en 1304 d'envoyer des mangeurs chez les débiteurs insolvables.

MANGONNEAU. — Machine de guerre qui servait à lancer des traits et des pierres. On appelait aussi mangonneaux les pierres et les traits projetés au moyen de ces machines. On s'est servi de mangonneaux jusqu'au règne de Charles VII. Voy. Daniel, Histoire de la milice française.

MANICHÉENS. — Hérétiques qui parurent en France aux xie, xiie et xiiie siècles et qu'on appelait aussi *Paterins* et Albigeois. Voy. HÉRÉSIES.

MANICORDE. — Espèce d'épinette ou de clavecin autrefois en usage. On a appelé cet instrument épinette sourde ou muette, parce que le son en était étouffé par les morceaux de drap qui garnissaient les sautereaux. La Borde prétend que le clavicorde, dont parle Scaliger, est le même que le manicorde. Voy. Millin, Dictionnaire des Beaux-Arts. — Le manicorde, d'après Furetière, était surtout en usage dans les maisons religieuses dont il troublait moins le silence que les autres instruments de musique.

MANIFESTE. — Déclaration que font les princes par un écrit public des intentions qu'ils ont en commençant la guerre ou autres entreprises. Ces manifestes contiennent les raisons, sur lesquelles ils se fondent pour faire valoir leurs

droits. Les manifestes ne remontent pas au delà du xive siècle. Le nom de ces pièces vient de ce qu'elles commençaient autrefois par les mots manifestum est (il est évident).

MANIPULE. — Ornement d'église que les officiants, prêtres, diacres et sous-diacres portent au bras gauche. Le manipule consiste en une bande large de trois à quatre pouces, ayant la forme d'une petite étole. Il représente, dit-on, le mouchoir dont les prêtres se servaient, dans la primitive Église, pour essuyer les larmes qu'ils versaient sur les péchés du peuple. L'officiant en prenant le manipule prononce des paroles qui semblent confirmer cette opinion: Mereor, Domine, portare manipulum fletus et doloris (Je mérite, Seigneur, de porter le manipule des larmes et de la douleur).

MANOIR. — Habitation rurale avec une certaine étendue de terrain. Le manoir principal était le château ou maison principale d'un fief, destiné à l'habitation d'un seigneur. C'était là que les vassaux rendaient foi et hommage. Ce manoir appartenait à l'aîné avec une certaine portion du domaine environnant.

MANSARDE. — Le nom de cette partie du comble des maisons vient de Jules Hardouin Mansard, célèbre architecte du temps de Louis XIV. Cependant déjà avant les deux Mansard on avait fait usage de ces combles brisés dans la partie du Louvre, dont Pierre Lescot, dit l'abbé de Clagny, avait tracé le plan.

MANSE. — Le manse (mansus, mansum et plus rarement mansa) était, à l'époque carlovingienne, le principal élément de la propriété territoriale; de sorte, dit M. Guérard (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 378), que la richesse d'un propriétaire en biens fonds se mesurait sur le nombre des manses qui lui appartenaient. On doit entendre, en général, par manse, une sorte de ferme ou une habitation rurale, à laquelle était attachée, à perpétuité, une quantité de terre déterminée, et, en principe, invariable. Quoique ce nom se rapporte d'ordinaire à l'habitation seulement, il désigne aussi quelquefois, avec l'habitation, les terres qui en dépendent; et même, dans certains cas, c'est aux terres qu'on paraît l'appliquer principalement. La contenance des manses variait, selon les localités, comme le prouve M. Guérard (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 605 et suiv.). On a donc eu tort de prétendre que la contenance de tous les manses était de douze bonniers (le bonnier était

une mesure agraire, qui, dans le Polyptyque d'Irminon, équivaut à cent vingthuit ares trente-trois centiares). Il y avait plusieurs espèces de manses. Voici, d'après M. Guérard, les principales divisions. On peut d'abord partager les manses en deux grandes classes, selon qu'ils étaient attachés au domaine ou qu'ils fai-

saient partie des tenures. § I. Manse seigneurial. — Le manse dominant, domanial ou seigneurial (mansus dominicus ou indominicatus), qu'on pouvait appeler le chef-manse (on le nommait dans certaines provinces de France le chef-mets ou chef-mois), était admi-nistré par le propriétaire lui-même ou par ses officiers ou par un concessionnaire auquel le propriétaire avait substitué ses droits avec certaines réserves. Ge manse commandait à des manses d'une classe inférieure cédés en tenure, c'està-dire occupés par des tenanciers, qui demeuraient perpétuellement chargés, à son profit, de redevances et de services réguliers, et faisaient à peu près gratuitement une grande partie des ouvrages ou travaux nécessaires pour l'entretien des bâtiments et pour la culture des terres du domaine. Toutefois des hommes de condition plus ou moins servile étaient attachés au chef-manse. Vers l'an 841, dans un manse seigneurial de l'abbaye de Nideralteich, composé de cent trente journaux de terre labourable et d'une quantité de pré pouvant produire quatre cents voitures de foin, il y avait vingt-deux serfs, y compris les femmes du gynécée. Le chef-manse comprenait d'ordinaire, avec l'habitation ou manoir seigneurial. une cuisine, une boulangerie, des bâtiments pour les serfs du domaine qui le desservaient, des ateliers ou fabriques de plusieurs espèces, et des granges, écuries, étables, pressoirs, cours, jardins, vergers, viviers et autres dépendances d'un établissement rural souvent considérable. Si l'on veut avoir des données précises sur les bâtiments, le mobilier, le bétail, la basse-cour, les plantations et les provisions d'un chef-manse, dans une terre royale, on devra consulter principalement le breviarium de Charlemagne et son capitulaire de villis. Dans le fisc de Secqueval, le manse seigneurial comprenait un breuil ou parc, clos par Irminon d'un mur de pierre. Les chess-manses étaient, de même que les autres biens, aliénés et cédés en bénéfice ou en tenure; ils n'en conservaient pas moins alors leur caractère et leur suprématie sur les autres manses dépendants d'eux et compris dans le même acte de cession. Des manses de cette espèce étaient donnés en bénéfice et

d'autres en précaire. On observera que la condition de ces manses était double, selon qu'on les considère par rapport au cédant ou par rapport au concessionnaire; de manière que le manse domanial donné, par exemple, en bénéfice, constituait un bénéfice proprement dit à l'égard du proprietaire, tandis qu'il continuait d'être domanial à l'égard du bénéticier, tant que celui-ci le conservait en sa possession, c'est-à-dire tant que lui-même ne le concédait pas de nouveau en bénéfice ou en censive. Quelquefois on détachait du manse seigneurial des portions de terre nour en composer d'autres manses, qu'on distribuait à des tenanciers. Ces *manses*, soumis à des obligations particulières, devaient différer des autres manses censuels. Probablement ils faisaient de droit retour au domaine après la mort des tenanciers, sans passer à leurs descen-dants, à moins d'une concession nouvelle faite à ceux-ci par le seigneur ou le propriétaire. Ce sont peut-être des tenures domaniales de cette espèce qui sont appelées mansioniles, au moins dans le breviarium de Charlemagne.

S II. Des manses tributaires. — Les manses tributaires étaient cultivés par des tenanciers, ordinairement de condition servile, qui jouissaient des revenus moyennant une redevance envers le propriétaire. Ces manses relevaient souvent d'un mause principal ou chef-manse. Les manses tributaires se divisaient en ingénuiles, lidiles et serviles. Le Polyptyque de l'abbé Irminon présente des manses tributaires de ces trois ordres. La condition des manses tributaires était invariable. Le manse ingénuile restait tel, même lorsqu'il tombait entre les mains d'un serf, et le manse servile ne changeait pas de nature en devenant la possession d'un homme libre. Le Polyptyque d'Irminon prouve que la condition des terres était indépendante de la qualité des personnes. Elle se réglait, au moins depuis Charlemagne, sur la nature des redevances et des services attachés à chaque terre. Les charges se divisaient en ingénuiles, lidiles et serviles; et de la la qualification donnée aux manses. Le titre était donc attaché à la terre et non au possesseur.

Les manses ingénuiles contensient plus de terres que les lidiles, et ceux-ci plus que les serviles: les premiers paysient plus que les seconds, et les seconds plus que les derniers. Tels sont du moins les résultats constatés par M. Guérard, d'après le Polyptyque d'Irminon. Quant à la nature des charges imposées aux manses, les manses ingénuiles étaient soumis an

tribut de guerre et à la redevance appelée lignaritia, qui supposait le droit d'usage dans les forêts, tandis que les manses serviles étaient presque toujours exempts de ces prestations. Les manses serviles payaient des faculæ, du fer, de la moutarde et du houblon, qui n'étaient pas exigés des manses ingénuiles; ils étaient astreints à la culture des vignes que l'on imposait rarement aux manses ingénuiles; ensin ils étaient obligés de faire le guet pour la garde du manse seigneurial, obligation à laquelle n'étaient pas soumis les manses ingénuites. Les manses lidiles supportaient les mêmes charges que les ingénuiles; ils ne payaient que deux sous, au lieu de trois pour le droit de guerre. On trouve encore les manses divisés en manses entiers (integri), demi-manses (medii), manses soumis à la main d'œuvre (manoperarii), manses qui doivent des charrois (carroperarii).

SIII. Des manses dont la condition rétait pas fixe. — Les manses, dont la condition était transitoire et accidentelle, étaient très-nombreux. Le *manse censile*, qu'on appelait plutôt terre que manse (terra censilis), était une terre donnée au roi, à l'église, à un seigneur ou à tout autre, par une personne qui la recevait ensuite en bénéfice ou qui s'en réservait la jouissance ou l'usufruit, sa vie durant, à la condition de payer au donataire un cens modique, à titre non de loyer ou de bail, mais d'hommage et pour marque de dépendance (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 500). Le manse censile ou acense ne passait pas, comme le manse tributaire, à tous les descendants du tenancier. Il était repris par le seigneur après un terme fixé d'avance.

On distinguait encore le manse nu (mansus absus) et le manse vélu (mansus vestitus). Le manse nu était celui qui manquait de tenanciers réguliers et dont les terres étant imparsaitement cultivées ne rendaient point tout ce qu'elles auraient dû produire et ne supportaient pas **ioutes les charges accoutumées. A plus** sorte raison, le manse était dit nu ou vacant, lorsqu'il était absolument sans culture et sans produit. M. Guérard Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 590-591) en cite plusieurs exemples. Le manse vétu était celui qui était occupé et cultivé, payait les redevances et s'acquittait des services imposés à la terre. D'après le modèle de description donné par Charlemagne dans son breviarium (voy. Appendice IV, à la suite du Polyptyque d'Irminon), les terres impériales situées dans l'évêché d'Augsbourg renfermaient mille quarante et un manses

ingénuiles, dont mille six vétus et trentecinq nus; plus quatre cent soixante-six manses serviles, dont quatre cent vingt et un vetus et quarante-cinq nus; en tout quatorze cent vingt-sept manses vétus et

quatre-vingts nus.

Le manse entier (mansus integer ou plenus) était celui qui n'était pas divisé, et qui contenait, avec les bâtiments nécessaires pour l'exploitation, la quantité de terres réglée par la coutume du pays et soumise aux redevances et services d'usage. Le demi-manse (mansus dimidius ou medius) n'avait que la moitié, ou environ, de la contenance voulue, et ne supportait guère que la moitié, ou à peu près, des charges ordinaires. Mais, comme le fait observer M. Guérard, la contenance du manse était très-variable dans certains lieux, quoique dans d'autres elle eut eté rigoureusement fixée. Quelquesois même un demi-manse contensit plus de terres qu'un manse entier; la grandeur du manse se réglait alors moins sur la contenance que sur le produit. On distinguait encore les manses héréditaires et les manses amovibles, les manses ecclésiastiques et les manses la ques. Les manses ministériels (ministeriales) étaient occupés par les officiers des domaines royaux ou impériaux. On trouvera les détails sur ces divers manses, dans les Prolégomènes du polyptyque d'Irminon par M. Guérard.

MANSIONNAIRE. — On donnait le titre de Mansionnaire au grand maréchal des logis du roi. Voy. Maison du roi.

MANTEAU. — Le manteau était, au xive siècle, un signe d'honneur et d'investiture. Les ordonnances des rois de France prouvent qu'aux xive et xve siècles, les rois fournissaient des manteaux aux notaires et secrétaires qui les accompagnaient. Les gens des enquêtes du parlement en recevaient deux fois l'an, pour l'été et pour l'hiver, On appelait cette cérémonie livrée ou livraison de manteau; de là est venu le mot livrée. Jusqu'à nos jours le manteau a été la marque de certaines dignités. Le manteau ducal était chargé d'armoiries et de fleurs de lis; les chevaliers du Saint-Esprit portaient aussi un manteau sur lequel était brodée la croix de l'ordre (voy. Chevalerie). Au xive siècle, les avocats portaient le manteau comme un signe d'honneur. Une lettre de rémission, citée par Du Cange, et datée de 1385, contient le passage suivant : « Auquel suppléant ledit Peresson demanda: As-tu vestu MANTEL; d'où te vient-il? Es-tu advocat? » Les pairs de France, à l'époque de la restauration, avaient aussi un manteau d'honneur. — Les femmes portaient aussi souvent des manteaux dont on trouve la description dans les poëmes du moyen âge. Il paraît. d'après le passage suivant du roman de la Violette, que ces manteaux étaient quelquesois ornés avec un grand luxe:

Et mantel on (eut) d'hermine au col Plus vert que n'est feuille de col, A flouretes d'or eslevées Qui meult sont richement œuvrées Et on à chascune flourete Attachié une campanete (sonnette) Dedans si que rien n'en paroit, Et si très doulcement sonnoit, Quant ou mantel frappoit le vent, Je vous di que par nul couvent Harpe, ne vielle, ne rote Ne rendoit point si doulce note Com les escheletes d'argent.

MANTELET. — Petit manteau. Les satires de Regnier prouvent que les hommes portaient des mantelets dès le commencement du xvii° siècle. On lit dans la satire adressée au manteau d'un courtisan:

Il endure mille supplices
Par la cruauté d'un valet.
Qui, afin d'épargner sa peine,
Pour la crotte rogne la laine
Et le rend petit mantelet.

Les femmes commencèrent à remplacer les mantilles par des mantelets vers 1736 ou 1737, et ce vêtement resta à la mode pendant une grande partie du xviiie siècle. — On appelle aussi mantelet, un parapet portatif dont se servent les pionniers qui sont employés au travail d'un siège pour se mettre à l'abri des projectiles lancés par l'ennemi.

MANUFACTURE. — Lieu dans lequel on réunit un grand nombre d'ouvriers. Colbert fit publier au mois de mai 1667 une ordonnance ou règlement général des manufactures; elle établissait des jurés et gardes des marchands et des maitres ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie, etc. On trouvera des détails sur les principales manufactures de cette époque à l'article Industrie, § IV.

MANUMISSION. — Affranchissement des esclaves, qui étaient, selon le sens même de l'expression latine, mis hors de la main de leur mattre (quia servus mittebatur extra manum seu potestatem domini sui). Voy. AFFRANCHISSEMENT.

MANUSCRIT. — Nous avons parlé au mot Écriture des principales espèces d'écriture usitées au moyen âge. Les moines, qui primitivement farent les seuls calligraphes, apportèrent à la tran-

scription des manuscrits un soin minutieux et une patience admirable. On leur doit des copies d'un grand nombre d'ouvrages de l'antiquité et la plupart des chroniques qui nous ont transmis l'histoire de leur temps. Il y avait daus chaque monastère une salle appelée scriptorium, où les religieux transcrivaient les manuscrits. On trouve dans Du Cange la formule usitee pour la bénédiction de cette salle. En voici la traduction: « Daignez, Seigneur, hénir le scriptorium de vos serviteurs et tous ceux qui habitent en ce lieu, afin que les passages des divines Ecritures qui seront par cux lus ou transcrits soient bien compris et d'un travail achevé. » Un règlement spécial établissait l'ordre du s*criptorium*. Le bibliothécaire indiquait aux moines les passages qu'ils devaient copier, et leur fournissait tout ce qui était nécessaire pour la transcription. Lui scul avec les supérieurs du monastère, abbé, prieur et sous-prieur, pouvait entrer dans le scriptorium pendant les heures de travail. L'inscription qu'Alcuin avait fait mettre sur le scriptorium où travaillaient ses moines prouve quel religieux silence on y devait observer: « Qu'ici siègent ceux qui transcrivent les préceptes de la loi sainte et les écrits des saints pères, Que personne ne mêle au travail les frivolités du discours, de peur que la main ne s'égare. Cherchez par une etude attentive à rendre les copies correctes, et que votre plume vole dans le droit chemin. C'est un insigne honneur de transcrire les livres sacrés, et le copiste est assuré de sa récompense. » Nous devons à Cassiodore un traité sur le soin qu'on doit apporter dans la transcription des manuscrits. Il avait fait placer dans le scriptorium d'un monastère dont il avait la direction une horloge sulaire, une clepsydre ou horloge à eau et des lampes qui pouvaient d'elles – mêmes s'entretenir d'huile. La transcription des livres était proclamée par les règles monastiques une œuvre méritoire. « Les livres que nous copions, disent les statuts d'un prieur des Chartreux, deviennent autant d'apôtres de la vérité. Nous espérons que Dieu nous récompensers. et pour les hommes que ces livres auront délivres de l'erreur, et pour ceux qu'ils auront affermis dans la vérité catholique. »

Pour montrer avec quel zèle on s'occupait dans les monastères de la transcription des manuscrits, il suffit de citer le passage suivant de l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital, moine de Saint-Evroult (t. 11, p. 48 et suiv. de l'édition donnée par la Société de l'his-

toire de France). Après avoir fait l'éloge de l'abbé de Saint-Evroult, Thierri de Matonville, Orderic Vital continue en ces termes : « De son école sortirent d'excellents copistes, tels que Bérenger, Gosce-lin, Raoul, Bernard, Turquetil, Richard et un grand nombre d'autres. La bibliothèque de Saint-Evroult (département de l'Orne) s'enrichit, par leurs soins, des traités de Jérôme et d'Augustin, d'Ambroise et d'Isidore, d'Eusèbe et d'Orose et d'autres docteurs. Leur exemple engagea les jeunes gens à se livrer aux mêmes travaux. L'homme de Dieu Thierri les instruisait et les exhortait souvent à ne pas s'abandonner à l'oisiveté qui est funeste à l'àme et au corps. Il leur racontait quelquefois le trait suivant: «Il y avait dans un couvent un frère qui s'était rendu conpable de beaucoup d'infractions à la règle monastique; mais il était habile copiste, et s'appliquant à la transcription des manuscrits. Il copia de son propre mouvement un volume considérable de la loi divine. Après sa mort, son âme fut appelée devant le tribunal du juste juge pour y rendre compte de ses actions. Les malins esprits l'accusèrent avec acharnement et mirent au jour ses innombrables péchés; mais, d'un autre côté, les saints anges montraient le livre que ce même frère avait écrit dans la maison de Dieu, et supputaient une à une les lettres de l'énorme volume qu'ils opposaient à chaque péché. Enfin il se trouva une lettre de plus, et le démon ne parvint à lui op-Poser aucun peché. La clemence du souverain juge épargna le frère, ordonna à l'ime de rentrer dans son corps, et lui accorda avec bonté le temps nécessaire pour amender sa vie. »

Ce qui est plus décisif que ces anecdotes, c'est le zèle qu'atteste la corres-Pondance de certains religieux pour la transcription des manuscrits. Loup, moine de Ferrières, qui vivait au Ixº siècle, écrivait à Eginhard : « Je vous aurais envoyé Aulu-Gèle, si l'abbé ne l'avait gardé de nouveau, se plaignant de ne pas l'avoir encore fait copier; mais il m'a Promis de vous écrire qu'il m'avait arrathe de force cet ouvrage. » Et ailleurs: "Je vous envoie avant de l'avoir lu le manuscrit des annotations de saint Jérôme sur les Pères. Que votre diligence reville bien le faire lire ou le faire copier et nous le renvoie promptement. Dès que l'aurai les commentaires de César, je vous les lerai passer. » On craignait les voleurs de manuscrits. Le même Loup de Ferneres s'excusait de n'avoir pu envoyer à l'archevêque de Reims , Hinemar, un ou-

vrage de Bède, « livre si volumineux, dit-il, qu'on ne pouvait le cacher ni dans la besace ni dans les plis de la robe. Et quand l'une ou l'autre de ces choses serait possible, il aurait encore été exposé à la rencontre d'une troupe de méchants que la beauté du manuscrit aurait pu tenter. » On conçoit que les manuscrits pouvaient tenter la cupidité des voleurs, lorsqu'on voit à quel prix élevé ils étaient vendus. Mabillon rapporte dans ses *Ana*lecta que Grécie, comtesse d'Anjou, au xie siècle, acheta un recueil des homélies d'Haimon d'Halberstadt pour deux cents brebis, un muid de froment, un autre de seigle, un troisième de millet et un certain nombre de peaux de martre. Souvent une note ajoutée au manuscrit dévouait à l'enfer ceux qui tenteraient de le dérober. Dans un manuscrit de 1072, conservé au Mont-Cassin, on lit une formule dont voici la traduction : « Si quelqu'un essaye de s'emparer de ce livre, sous quelque prétexte que ce soit, qu'il puisse être, au jour du jugement, avec ceux qui seront brûles par le feu éternel.

Le luxe des manuscrits s'accrut encore aux xiie et xiiie siècles. « Les manuscrits d'ouvrages sacrés ou profanes, disent les savants auteurs de l'Histoire litteraire de la France (t. XVI, p. 39), se surchargeaient presque à chaque page d'ornements gothiques, vignettes, armoiries, dessins coloriés, initiales en or. Les marges se remplissaient de peintures à tel point qu'on disait que les écrivains étaient devenus des peintres (hodie scriptores non sunt scriptores, sed pictores). Tracer ou peindre ces figures marginales s'appelait babuinare. Ce luxe, porté plus loin en Italie qu'ailleurs, se répandit beaucoup en France; témoin entre autres deux manuscrits du Saint-Graal, dont l'un présente cent vingt-cinq miniatures dorées, et l'autre cent vingt-sept, outre les capitales ornées d'armoiries qui se rencontrent dans tous deux. Tels sont aussi les quatre évangiles en lettres d'or qui furent achevés en moins d'une année, de 1213 à 1214, à l'abhaye de Haut-Villers, sous l'abbé Pierre Guy; l'exemplaire de la Bible exécuté vers 1239 à l'abbaye du Parc, et qui a servi depuis aux pères du concile de Trente; enfin le Passionnaire ou recueil de cent trente vies de saints, écrit à Haut-Villers en 1282, sous l'abbe Thomas de Moremont et qui se termine par une défense de l'aliéner. Quelques réclamations s'élevèrent contre cette magnificence : les dominicains défendirent aux copistes de leur ordre de faire des livres dorés et leur ordonnèrent de s'appliquer plutôt à former des caractères

plus lisibles. Ces ornements avaient élevé le prix des livres à un taux excessif, dont il est difficile, vu les variations du système monétaire, de concevoir une idée précise. Nous croyons toutefois que chaque miniature des manuscrits du Saint-Graal coûtait deux florins, qu'on payait quatre-vingts livres une copie de la Bible et deux cents florins un missel orné. En général, nous pourrions dire que le prix moyen d'un volume in-folio équivalait à celui des choses qui coûteraient aujourd'hui quatre ou cinq cents francs. » Nous avons parlé ailleurs du prix fort élevé des manuscrits au moyen àge (voy. Livre) et de l'usage de les enchaîner ou de les placer dans une cage pour empêcher que les lecteurs ne pussent les emporter (voy. Bréviaire et Livre).

Il se forma, aux xiii<sup>e</sup>, xive et xve siècles, une corporation laïque de maitres écrivains qui rivalisa avec les clercs (voy. Ecrivains). Plusieurs calligraphes sont restés célèbres, même après la découverte de l'imprimerie, et leurs manuscrits sont encore cités comme des œuvres d'art. Un des plus habiles calligraphes modernes est Nicolas Jarry, né a Paris vers 1620 et mort avant 1674, Louis XIV lui avait donné le brevet d'écrivain et de noteur de la musique du roi. Les manuscrits de Jarry se payent encore un prix très-élevé. On cite parmi les principaux la Guirlande de Julie (in-folio de trente feuillets). Cet ouvrage fut composé pour le duc de Montausier, qui l'offrit à Julie d'Angennes, fille de la marquise de Rambouillet, quelques années avant de l'épouser. Les principaux poëtes de l'époque avaient composé les vers qui devaient accompagner chacune des fleurs de la guirlande. Le frontispice du volume est entouré d'une guirlande qui a donné son nom au recueil: sur chaque feuillet est une des fleurs faisant partie de la guirlande et peinte par le fameux Robert. Au-dessus de la fleur est un madrigal transcrit par Jarry avec une admirable perfection. Plusieurs missels, une adoration à Jésus naissant (1643), des heures de Notre-Dame (1647), des Prières chrétiennes (1652), un Office de la bienheu-reuse vierge Marie (1656) avec des miniatures par Petitot, Adonis, poëme de La Fontaine, dédié à Fouquet (1658), sont les principaux ouvrages écrits par Jarry. Le prix élevé, auquel ils furent vendus, engagea des faussaires à lui attribuer des manuscrits de ses élèves ou d'autres calligraphes. Il y eut aussi jusqu'à la fin du xviii siècle des moines qui employèrent les loisirs de la vie religieuse à la tran-

scription des manuscrits; on montre à la bibliothèque publique de Rouen un missel, chef-d'œuvre de patience et de calligraphie, auquel un bénédictin du XVIII° siècle a travaillé pendant trente ans.

MARABOTINS. — On désignait sous ce nom des pièces d'or arabes qui étaient admises en France aux xie et xiie siècles, principalement dans les provinces voisines des Pyrénées. Chaque marabotin valait environ vingt-six francs.

MARAIS (Théâtre du). - Voy. THÉATRE.

MARBRE (Table de). — Il y avait trois juridictions désignées autrefois sous ce nom: l'Amirauté, la Connétablie et les Eaux et Forêts (voy. AMIRAL, CONNÉTABLIE, EAUX ET FORÊTS, § VIII). Ces juridictions tiraient leur nom d'une grande table de marbre située dans le palais de justice de Paris et autour de laquelle siégeaient primitivement les juges de l'amirauté, de la connétablie et des eaux et forêts.

MARC. — Poids qu'on employait en France et dans plusieurs Etats de l'Europe pour peser l'or et l'argent. Avant le règne de Philippe I (1060-1108), on ne se servait en France que de la livre de poids composée de douze onces. Vers la in du xi siècle, on introduisit dans le commerce et dans les monnaies le poids de marc: il y eut d'abord diverses espèces de marcs, comme le marc de Troyes, le marc de Limoges, le marc de Tours, le marc de la Rochelle, qui différaient entre eux de quelques deniers. On réduisit ensuite les divers marcs à une commune mesure. Le marc sut évalué à la moitié de la livre et se divisa en huit onces, ou en soixante-quatre gros, cent quatre-vingt-douze deniers, trois cents mailles, quatre mille six cent huit grains. Il y avait, au xviii• siècle, dans un cabinet de la cour des monnaies de Paris un poids de marc original, gardé sous trois cless, dont l'une était entre les mains du premier président de cette cour; la seconde, en celles du conseiller commis au comptoir, et la troisième entre les mains du greffier en chef. C'était sur ce poids que celui du Châtelet avait été établi en 1494 à la suite d'un arrêt du parlement du 6 mai de la même année, et c'était toujours sur ce poids que les changeurs et orfévres, les gardes des apothicaires et épiciers, les balanciers, fondeurs et tous les marchands qui pesaient au poids de marc, étaient obligés de régler les poids dont ils se servaient. Chaque hôtel des monnaies de France avait dans son greffe un marc

qui servait d'étalon et qui était lui-même véritié sur l'étalon de la cour des monnaies de Paris. Voy. Traité des monnaies par Abot de Bazinghen, Paris, 1764, 2 vol. in-4°, et du Cange, v° Marca.

MARC D'OR. — Le marc d'or était un impôt dû en certaines circonstances. Les nouveaux chevaliers le payaient au roi d'armes (Sainte-Palaye, vo Marc d'or). Dans la suite on appela marc d'or l'impôt qu'on prélevait sur tous les offices de France, à chaque changement de titulaire. Il avait été établi par Henri III au lieu d'un droit qu'on percevait antérieurement pour la prestation du serment. Selon quelques écrivains, cet impôt est plus ancien, et du Cange dit qu'il en est déjà fait mention à l'époque de Louis XI. Primitivement on taxait certains offices a un ou plusieurs marcs d'or ou à une portion de marc d'or, d'où est venu le nom de l'impôt. Il fut destiné par Henri III à payer les appointements des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Il fallait qu'une quittance du trésorier du marc d'or sût annexée aux provisions de chaque office, lorsqu'elles étaient présentées au sceau.

MARC (Saint-). — Joinville raconte que le jour de Saint-Marc on portait des croix en procession dans plusieurs lieux de France, et qu'on les appelait les croix noires. (Sainte-Palaye, vo Saint-Marc.)

MARCHAGE. — On donnait autrefois ce nom à des sociétés que formaient les habitants de plusieurs paroisses voisines pour avoir droit de faire paître leurs bestiaux sur les terres des villages limitrophes.

MARCHANDISE, MARCHANDS. — Voy. COMMERCE, CORPORATIONS et INDUSTRIE.

MARCHANDS DE L'EAU. — On désignait, au moyen âge, sous le nom de marchands de l'eau de Paris les marchands associés qui formaient la hanse parisienne et avaient le privilége exclusif de la navigation sur la haute Seine. Voy. HANSE.

MARCHANDS (Prévôt des). — Voy. Prétôt des marchands.

MARCHE. — Dans la langue du moyen age le mot marche conservait le sens allemand, frontière. De la sont venus les noms de margrave et marquis ou comtes de la frontière. La marche d'Espagne (comté de Barcelone) était une principauté trançaise sur la frontière d'Espagne. — Dans l'ancien droit français, on appelait marches communes des paroisses situées sur la limite de deux provinces et dont

les habitants étaient justiciables des juridictions des deux provinces. La juridiction qui était la première saisie exclusit l'autre.

MARCHE. — Réunion de marchands et d'acheteurs dans des lieux et à des époques déterminés. Dans l'ancienne monarchie, le roi seul pouvait autoriser l'établissement d'un marché. Dans un acte du 8 mai 1372 pour la conservation des droits de souveraineté, de ressort et autres droits royaux dans la ville et baronnie de Montpellier, on lit, art. 12 : « Au roi appartient scul et pour tout son royaume, et non a autre d'octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, etc. » La Convention laissa d'abord toute liberté pour l'établissement des marchés; mais dans la suite une loi du 18 vendémiaire an II défendit la création de nouveaux marchés jusqu'à ce qu'il en eût été décidé autrement. D'après les lois les plus recentes, il n'appartient qu'au souverain de fixer les jours de marchés, sur le rapport des autorités administratives.

MARECHAL. — Le nom de maréchal paraît venir de la langue germanique et être composé des deux mots march ou marach cheval, et schalch qui signifiait maitre. La fonction du maréchal était primitivement de veiller sur les chevaux du prince. Il est déjà question des maréchaux dans les lois des barbares : Si le MARÉCHAL qui est chargé du soin de onze chevaux est tue, le meurtrier payera pour composition onze solidi (loi des Alamans, titre LXXIX, § 4). Sous Philippe-Auguste, le maréchal conduisait l'avantgarde. « C'était lui, dit Guillaume le Breton (livre VIII de la Philippéide), qui dirigeait les premières batailles. »

Cujus erat primum gestare in prœlia pilum, Quippe Marescallt claro fulgebat honore.

Il n'y avait dans l'origine qu'un marechal. De saint Louis à François ler, il y en eut deux. Ils étaient subordonnés au connétable, avaient, sous sa direction, la conduite de l'armée, saisaient la montre ou revue des troupes, constataient si chaque seigneur féodal avait amené son contingent et maintenaient la discipline dans les armées. Primitivement la dignité de marechal était amovible; ainsi, sous Philippe de Valois, Bernard de Moreuil, dut quitter cette dignité pour devenir gouverneur du dauphin. François Ier ajouta un troisième maréchal: Henri II un quatrième. Comme le nombre s'en était encore accru sous les successeurs de ce prince, les états de Blois exigèrent, en 1577, qu'il n'y eût que quatre maréchaux. Mais Henri IV, Louis XIII et Louis XIV

dépassèrent cette limite. A la mort de Turenne, en 1675, on créa huit maréchaux; c'était, disait-on, la monnaie de M. de Turenne. Il y en eut jusqu'à vingt, après la promotion de 1703. Le signe de la dignité de maréchal était un bâton de commandement fleurdelisé. Leurs armoiries portaient deux bâtons d'azur semés de fleur de lis d'or passés en sautoir derrière leur écu. Louis XIV exigea qu'on leur donnât le titre de monseigneur (voy. Me de Sévigné, lettre du 19 août 1675.)

Les marechaux formaient un tribunal qui jugeait les affaires d'honneur. On voit, des 1589, le roi assembler les maréchaux de France pour juger un différend qui s'était éleve entre bully et d'Andelot qui lui disputait un prisonnier. Après la suppression du connétable, le doyen des maréchaux sut charge de le suppléer. On lit dans le Journal de Barbier (t. II, p. 11): « M. le duc de Villars est venu au parlement, en qualité de duc et pair, pour entendre les mercuriales, et encore plus pour paraître avec l'appareil de tous ses gardes dont il se fait accompagner quelquesois dans Paris, comme doyen de messieurs les maréchaux de France, et representant, en cette qualite, le connétable. »

La dignité de maréchal de France fut supprimée en 1792. Napoléon la rétablit en 1804 sous le nom de maréchal d'empire et créa dix-huit maréchaux. Cette dignité s'est conservée jusqu'à nos jours; mais le nombre des maréchaux a été diminué. — Voy. l'Hist. des maréchaux dans l'ouvrage du père Anselme, intitulé Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et des grands officiers de la couronne, 1674, 2 vol. in-4°.

MARECHAL GENERAL.—La dignité de maréchal général, qui plaçait à la tête des maréchaux de France celui qui en était revêtu, fut d'abord instituée en faveur de Lesdiguières à l'époque où de Luynes devint connétable (1621). Elle fut rétablie, en 1660 (7 avril) en faveur de Turenne. Louis XIV voulait que les autres maréchaux obéissent à Turenne. Les maréchaux de Bellefonds, de Créqui et de Grammont s'y étant refusés, en 1672, furent exilés. Le dernier maréchal général a été le maréchal Soult, duc de Dalmatie, élevé à cette dignité par le roi Louis-Philippe.

MARÉCHAL D'ARMES. — Cette charge fut créée par Charles VIII, le 17 juin 1487. Le maréchal d'armes était chargé de tenir un catalogue des armoiries des nobles et d'en vérifier l'authenticité (Sainte-Palaye, vo Maréchal).

MARECHAL DE BATAILLE. — Le maréchal de bataille était chargé de diriger tous les mouvements de l'armée d'après les ordres du général en chef. Ce grade, établi en 1614, fut supprimé en 1672.

MARECHAL DE CAMP. — Il est question de maréchaux de camp dès le xve siècle. Ils étaient chargés de distribuer les logements aux troupes et de leur désigner la place qu'elles devaient occuper sur le champ de bataille. Il y avait trois maréchaux de camp dans l'armée du duc de Guise en 1557; souvent même ils commandaient de petits corps de troupes. Montluc parle, à l'année 1570, d'un corps de deux mille deux cents hommes place sous les ordres d'un maréchal de camp. On trouve, au xvi• siècle, un maréchal de camp général. Beaumont avait ce titre, en 1582, dans l'armée que le maréchal de Strozzi conduisit aux Açores. Biron portait le même titre en 1600. En 1610, la charge de maréchal général des camps et armées du roi sut érigée en office de la couronne, comme le prouvent les memoires de Sully. Cette charge existait encore en 1616, époque où elle sut offerte au duc de Guise. Clinchamp portait, en 1652, le titre de maréchal de camp genéral de M. le Prince; mais, à partir de cette époque, on ne trouve plus ce titre qui paraît avoir été remplacé dans les armées modernes par celui de major genéral. C'est, en effet, cet offi-cier général qui est chargé de la distribution des quartiers et de la surveillance générale de l'armée. Les géneraux de brigade ont porté de 1815 à 1848 le titre de marechal de camp.

MARÉCHAI. DE LA LICE. — Le marichal de la lice présidait aux tournois et joûtes, s'assurait que les combattants n'employaient que les armes permises, et donnait le signal du combat en prononçant ces mots: Laissez aller. A ce moment, on enlevait les barrières qui arrêtaient les chevaliers; ils s'élunçaient dans la lice et combattaient jusqu'au moment où les maréchaux de la lice jetaient entre eux leur bâton de commandement.

MARECHAI. DES LOGIS. — On crèa en 1644 un maréchal général des logis chargé de présider au campement et au logement des troupes. Cette dignité fut supprimée en 1790. — Les maréchaux des logis ordinaires sont des sous-officiers de cavalerie dont on fait remonter l'origine à l'année 1444.

MARÉCHAUSSÉE. — Ce mot a été pris dans beaucoup d'acceptions. Au moyen âge, il signifiait à la fois un droit féodal ct une obligation féodale. Il indiquait le droit féodal qu'avait le seigneur de faire couper du foin dans les prairies de son vassal pour la nourriture de ses chevaux. Il s'appliquait aussi à l'obligation imposée au vassal de fournir une certaine quantité de foin et d'avoine pour la nourriture des chevaux du seigneur. Le nom de maréchaussée venait de ce que le maréchal était l'officier féodal chargé d'exiger ces prestations en nature.

On appelait encore marechaussée la juridiction des maréchaux de France ou connétablie (voy. Connétablie). Il y avait en France cent vingt maréchaussées qui en dépendaient et qui étaient chargées de faire sommairement le procès des soldats en marche quand ils s'éloignaient du quartier pour piller, aux voleurs de grand chemin, aux faux-monnayeurs, aux vagabonds, etc. Les prévôts des maréchaux jugeaient avec l'assistance de sept officiers tirés du présidial le plus voisin (voy. Présidial)

Enfin le nom de maréchaussée désignait des troupes à cheval placées dans les diverses provinces pour assurer la sureté publique. Elles étaient divisées par compagnies composées d'un certain nombre de cavaliera, sous-brigadiers, brigadiers et exempts, commandés par des lieutenants et un prévôt général qui dé**pendaient tous des maréchaux de France ;** les prévôts des maréchaux et leurs lieutenants prétaient serment devant les parlements et devaient obeir aux premiers présidents et procureurs généraux pour assurer l'exécution de la justice et de la police du royaume. Les maréchaussées ont disparu avec l'ancienne monarchie. La gendarmerie départementale a remplacé les troupes qui dépendaient des prévôts des maréchaux (voy. Gendarmes, GENDARMERIE).

MARÉCHAUX FERRANTS. — Le métier de maréchal ferrant avait, au moyen ige, une certaine importance, comme butes les industries qui tensient à la chemlerie. Les maréchaux ferrants étaient exempts de taille et de toute espèce d'impots à cause des services gratuits qu'ils rendaient aux chevaliers errants; c'est, ou moins, ce que dit La Colombière dans son Théâtre d'honneur. Sous le règne de Charles VI, il contait six sous parisis pour saire ferrer trois chevaux par jour (Sainte-Palaye, vo Maréchal ferrant). Les maréchaux ferrants étaient charges à la même époque de faire l'estimation des chevaux que les cabaretiers retenaient en gage. On trouve les statuts de la corporation des maréchaux ferrants

dans le Livre des métiers d'Ét. Boileau. Les statuts de cette corporation furent confirmés et développés en 1473 et en 1651.

MARGOT. — Nom d'une des compagnies ou bandes de troupes mercenaires qui ravagèrent la France au xive siècle. On lit dans les lettres de rémission de l'année 1372 citées par du Cange (ve Margot) qu'à l'époque où les compagnies désolaient le royaume, la compagnie nommée Margot s'était particulièrement signalée par ses dévastations dans la sénéchaussée de Beaucaire.

MARGUILLIER.— Ce mot vient du latin matricularius; il désignait primitivement le garde de la matricule ou du registre, sur lequel étaient inscrits les noms des personnes qui recevaient de l'église soit des prébendes soit des aumones. Ce marguillier était un des membres du clergé régulier ou séculier. — Il est aussi question, à l'époque des Mérovingiens, de clercs matriculaires ou marguilliers qui recueillaient les enfants exposés aux portes des églises et demandaient publiquement au peuple si quelqu'un voulait s'en charger (Sainte-Palaye, vo marguillier). — On donnait encore le nom de marguillier à l'aide ou second du sacristain, comme chez les chanoines réguliers de Saint-Victor, où l'office du marguillier était de sonner les cloches, d'allumer et d'éteindre les cierges, d'ou-vrir et de fermer les portes de l'église Prolégomènes du cartul. de Saint-Père de Chartres, § 58).

Dans la suite, le nom de marguilliers s'est appliqué à des laïques administrateurs des revenus de la fabrique (voy. le mot Fabrique). Aujourd'hui le bureau de chaque fabrique se compose de trois marguilliers choisis au scrutin par le conseil de sabrique et du curé qui en est membre de droit. Le bureau se renouvelle partiellement tous les ans. Les fonctions du bureau des marguilliers consistent principalement à dresser le budget de la fabrique, à préparer et exécuter les délibérations du conseil de fabrique et à s'occuper de l'administration journalière du temporel de la paroisse ainsi que de la nomination ou révocation des membres du clergé inférieur, comme chantres, bedeaux, etc. Il y a encore quelquefois et il y avait surtout jadis des marguilliers d'honneur, choisis parmi les personnages les plus éminents de la paroisse.

MARIAGE. — Le mariage, ou union légitime de l'homme et de la femme, est une institution à la fois civile et religieuse. Il était souvent précédé chez les

Francs de fançailles qui duraient quelquefois une année entière et étaient considérées comme un engagement serieux.

Fiançailles. — Le fiancé donnait des arrhes, et, si plus tard les parents de la jeune fille la refusaient à son fiancé, ils devaient payer une amende. Dans Grégoire de Tours, un homme se présente au juge et demande qu'une fille à laquelle il a donné les arrhes nuptiales lui soit livrée en mariage; il déclare qu'il ne se désistera pas de la poursuite, à moins qu'on ne lui paye seize mille sous. Lorsque Clovis demanda Clotilde en mariage, il lui fit remettre, si l'on en croit Fredegaire, un denier par son ambassadeur. Les Établissements de saint Louis (voy. ETABLISSEMENTS) prouvent que cette coutume existait encore au xine siècle. « Si quelqu'un, disent les Établissements (livre ler, chap. 124), a un fils mineur, et que le père dise à un de ses voisins : Vous avez une fille qui est de l'âge de mon fils; si vous vouliez qu'elle fût à mon fils, quand elle serait en age, je le voudrais bien, en telle manière que vous me donneriez une pièce de votre terre, et moi je vous donnerais dix livres comme arrhes; les arrhes me demeureraient, quand votre fille serait en âge de marier, si elle ne voulait le mariage octroyer. Dans le cas où le mariage n'avait pas lieu par un empêchement quelconque, chacun devait conserver les arrhes qu'il avait baillées. S'il y avait eu convention de donner cent livres ou plus, en cas de non-mariage, cette condition n'était pas tenable de droit. » Les siançailles étaient ordinairement consacrées par un échange d'anneaux et par d'autres cérémonies. Cet usage s'est conservé dans quelques provinces; mais les arrhes nuptiales ont

Demande en mariage. – La demande en mariage avait quelquefois lieu avec des cérémonies particulières dont on trouve encore des traces dans certaines provinces et spécialement dans la Bretagne. Un poëte national, appelé Bazvalan, se présentait devant la jeune fille et chantait un couplet de sa composition : la jeune fille répondait quelques vers. Maintenant des formules apprises par cœur ont remplacé les vers improvisés. Ailleurs l'acceptation ou le refus se marquent par un symbole. Ainsi, dans les Landes, le prétendant accompagné de deux amis se présente chez la jeune fille; on passe la nuit à hoire, à manger et à raconter des histoires plus ou moins merveilleuses. Au point du jour, la jeune fille sert le dessert. S'il y a un plat de noix,

c'est le signe que la demande est rejetée.

Conditions du mariage: Dot. —

« Chez les Germains, dit Tacite, ce n'est pas la femme, c'est le mari qui apporte la dot. Le père et la mère, les parents assistent et jugent ai les présents sont suffisants. Ces présents ne sont pas des frivolités pour charmer les temmes ni des parures de mariée. Ce sont des bœufs, un cheval tout bridé, un bouclier avec la hache et l'épée. Pour ces dons, on reçoit l'épouse. Elle de son côté apporte quelques armes à son mari. Ce sont leurs liens sacrés, leurs mystérieux symboles, leurs dieux d'hyménée. Qu'ainsi la femme ne se croie pas hors des pensées hérolques, hors des hasards et de la guerre, les auspices de l'hymen le lui disent déjà; elle devient la compagne des travaux et des périls de son mari; sa loi en paix, comme dans les combats, c'est d'oser et de souffrir comme lui. Voilà ce que lui dénoncent l'attelage, de bœufs, le cheval préparé et les armes.

Ainsi il lui faudra vivre, ainsi mourir. » Cet usage d'acheter la femme se conserva chez les Francs; c'est ainsi que Clovis, voulant obtenir Clotilde, envoya des députés qui lui offrirent un sou et un denier, selon la coutume des Francs (sé mos erat Francorum, dit Frédégaire). Il resta quelque chose de cet usage germanique dans le droit coutumier. D'après la coutume de Paris, le jour des épos-sailles, le mari donnait à la femme treis pièces d'or ou d'argent. Le Laboureur cite un ancien cartulaire de Saint-Pierre ca Vallée, où se trouvait une donation faite à ce couvent par Hildegarde, comtesse d'Amiens: elle y rappelait l'usage des maris de doter leurs femmes. De là anni venait la coutume de faire payer an mari qui épousait une veuve trois sous et un denier au plus proche parent de son défunt mari jusqu'au sixième degré, et, sa défaut de parents, au roi ou au seigneur féodal. « Si un homme, dit la loi salique a laissé en mourant une veuve, celui qui voudra la prendre devra se soumetire à. certaines formalités: le dixenier oa le centenier convoquera l'assemblée, et, dans le lieu de l'assemblée, il faut qu'il y ait un bouclier, et alors celui qui dell épouser la veuve jettera sur le boacher trois sous d'argent et un denier de bon aloi, et il y aura trois témoina qui serost' chargés de peser et de vérifier les pièces de monnaie. » On appelait ce droit reisu (voy. REIPUS). La veuve elle-même, comme le prouve un texte publié par M. Perts, était obligée, lorsqu'elle se remariait, de payer au père ou à la mère de son premier mari, ou, à leur défaut à son frère

l au fils de son frère, une somme proprionnée à l'importance de la dot l'elle avait reçue; elle achetait ainsi la aix avec la famille de son premier mari. Le présent du matin ou morgengab voy. ce mot) était une suite des usages ermaniques que nous venons de rapeler.

Douaire. — Le douaire ou jouissance de usufruit qui appartenait à la femme était ussi stipulé avant le mariage. « Il comrenait quelquefois, dit M. Laboulaye Histoire Ju droit de propriété) l'université des biens du mari. Son objet était vijours un immeuble; des meubles n'en isaient partie qu'autant qu'ils étaient ux-mêmes immeubles par destination. e douaire ne restait à la femme qu'aunt qu'elle demeurait dans le veuvage. i elle se remariait, son droit tombait 1 profit des héritiers du premier époux. u moins on faisait souvent de cette use de résiliation une stipulation ex-

Cérémonies du mariage. — Lorsque utes les formalités préliminaires avaient é accomplies et les bans publiés penint trois dimanches consécutifs, sans l'aucune opposition eut été formée, s fiancés se présentaient à l'église ur recevoir la bénédiction nuptiale. prêtre rappelait, d'après d'anciens mels, les bans publiés: « Nous avons it lés bans dans cette sainte église ur trois dimanches continus, et n'ans trouvé nul empêchement à la létime union; encore les faisons dereief première, seconde, troisième et intrième fois. S'il y a quelqu'un qui nnaisse empêchement à ce mariage, s'il le dise. Qui maintenant s'en taira après en parlera sera excommunié.» Il sallait pour que le mariage sût régur, le consentement des époux parvenus l'age de puberté ( quatorze ans pour les rçons et douze ans pour les filles) et ssentiment des parents ou tuteurs; enıqu'il n'y eût point d'empêchement dimant. Si rien ne s'opposait au mariage, prêtre bénissait les anneaux. D'après rituel de la fin du xvi siècle, il receit treize deniers du consentement muel des époux. Le fiancé prenait ensuite nneau et trois deniers (les dix autres ient réservés pour le prêtre). Il plait l'anneau au quatrième doigt de la in de la fiancée en répétant après le ttre: De cet anneau je vous épouse; is posant les trois deniers dans la main vite ou dans la bourse de l'épousée, il utait: Et de mes biens je vous doue. Au lieu de la diversité des cérémonies ptiales, l'anneau est resté le principal symbole de l'union conjugale (voy. Anneau). Le prêtre prononçait ensuite les paroles sacramentelles. Au moyen âge, les mariages étaient ordinairement célébrés à la porte des églises. C'est ce que prouve une disposition testamentaire de l'an 1397, par laquelle Pernelle, femme du célèbre alchimiste, Nicolas Flamel, lègue une rente de deux sous six deniers tournois « à chacune des cinq pauvres personnes qui ont accoutumé de seoir et demander l'aumône au portail où l'on épouse les mariés en l'église Saint-Jacques. »

D'après certaines coutumes, lorsque les époux, revenant de la messe, arrivaient à leur maison, ils trouvaient devant la porte du pain et du vin préparés; le prêtre bénissait le pain; alors l'époux et après lui l'épouse le rompaient et en mangeaient. Le prêtre bénissait aussi le vin et leur en donnait à boire; après quoi, il les introduisait lui-même dans la maison conjugale. La bénédiction du lit nuptial était une des cérémonies regardées comme indispensables; on en trouve la formule dans les anciens rituels. Un passage de l'Histoire de Charles VI par Juvénal des Ursins confirme ces détails: « Le 2 juin (1420), le roi d'Angleterre (Henri V) épousa madame Catherine et voulut que la solennité se fit entièrement selon le coutume de France Ils allèrent en la paroisse, c'est à savoir à Saint-Jean de Troyes où les épousa maître Henri de Savoisy, soi-disant archevêque de Sens. et, au lieu de treize deniers, le roi mit sur le livre treize nobles, et, à l'offrande, avec le cierge, ils offrirent chacun trois nobles; de plus il donna à ladite église de Saint-Jean deux cents nobles, et furent les soupes au vin faites en la manière accoutumée. »

Anneau de paille. — Un anneau de paille était un signe d'infamie et n'était donné qu'à ceux que l'on condamnait à s'épouser. Du Breul parle ainsi de cette contume dans ses Antiquités de Paris, p. 98: « Quand à la cour de l'official (voy. ce mot), il se présente quelques personnes qui ont forsait en leur honneur, la chose étant avérée, si l'on n'y peut remédier autrement, pour sauver l'honneur des maisons, l'on a accoutumé d'amener en ladite église (l'église Sainte-Marine, une des plus petites de Paris ) l'homme et la femme qui ont forsait en leur honneur, et là étant conduits par deux sergents (au cas qu'ils n'y veulent pas venir de bonne volonté), ils sont épousés ensemble par le curé dudit lieu avec un anneau de paille. » Cet usage a peut-être donné lieu au mot paillard.

Livrées et dons de mariage. — Ceux qui assistaient aux noces portaient des zubuns qu'on appelait livrée. Dans Rabelais, lorsque Panurge annonce l'intention de se marier : « Je vous convierai à mes noces, dit-il, vous aurez de ma livrée. » Le même auteur parle d'une coutume bizarre: « Le mariage terminé, dit-il, vous vous baillerez l'un à l'autre du souvenir des noces; ce sont de petits coups de poing. » A Marseille, il était défendu de porter des torches de cire aux noces, on permettait cependant au père, à la mère ou au tuteur de l'épousée d'avoir dans sa maison des luminaires, comme il convenait. Quelquesois on portait la marice noble sur une civière avec un fagot d'épines ou du genièvre. Les fêtes des noces étaient bruyantes et quelquefois même licencieuses, surtout au mariage des veuves. Ce fut dans une de ces fêtes que Charles VI faillit être brûle vif (1392). On céléhrait le mariage d'une dame allemande de la maison de la reine. Le moine de Saint-Denis, historien de Charles VI. parle ainsi des fêtes données à cette occasion : « Il ne manqua rien à la magnificence et à la bonne chère; on y fit toutes sortes de réjouissances et l'on y dansa jusques à minuit. Mais , hélas! on ne savait pas que ce jeu devait se terminer par une déplorable tragédie, et cela arriva par une sotte et malheureuse coutume, qui se pratique en divers endroits du royaume, de faire impunément mille folies aux noces des veuves et de prendre avec des habits extravagants la liberté de faire de sottes plaisanteries au mari et à l'épousée. Le roi qui était jeune se laissa aisément entraîner par d'autres jeunes gens à faire un de ces indignes personnages, et il fut un des cinq qui se déguisèrent en satyres au moyen de lin non filé collé sur de la toile avec de la poix. Ils vinrent dans la salle danser et suire des postures grossières dignes des animaux qu'ils représentaient. Ils poussèrent des cris horribles et dansèrent les sarrazines. » L'auteur raconte ensuite comment le seu prit aux étoupes et à la poix dont ils étaient enduits et changea cette mascarade burlesque en une scène de mort et de deuil. Les fêtes bruyantes souvent licencieuses qui accompagnaient les mariages des veuves sont quelquefois désignées sous le nom de charivaris. L'usage s'en est conservé dans quelques provinces.

Il était d'usage dans certaines contrées, d'après Sainte-Palaye (v° Mariages), de donner un cheval et un manteau aux filles qui accompagnaient une uouvelle mariée. Dans d'autres pays le

barbier qui avait coupé les cheveux de l'épousée la conduisait à l'église en jouant de la flûte (ioid.). A Dreux les membres de la corporation à laquelle appartenait le mari avaient droit à un présent pourvu qu'ils vinssent chanter une chanson.

Usages foodaux.—Les seigneurs avaient introduit dans les mariages une multitude de coutumes qui avaient toutes pour but de constater leurs droits sur leurs vassaux; presque partout les nouveaux mariés leur payaient un droit appelé marquette. Je renvoie à du Cange (vo Marcheta) pour certains usages que je ne puis rappeler ici. Les seigneurs ecclésiastiques comme les laïques percevaient ce droit; un arrêt du parlement de Paris (19 mars 1409) défendit à l'évêque et aux curés de cette ville d'exiger aucun droit des nouveaux mariés.

Dans certaines seigneuries, les mariés devaient un mets de mariage ou prestation de viande à ceux que le seigneur envoyait pour assister en son nom à la cérémonie. Ailleurs le seigneur chargesit un jongleur de courir et chanter devant les nouveaux mariés et ceux-ci étaient tenus de le nourrir (voy. Juglerie). Dans une seigneurie d'Anjou, le sergent ou huissier du seigneur avait droit d'assister pendant huit jours aux repas de mariage avec deux chiens courants et un lévrier. Il devait courir devant la mariée et être servi comme elle; le marié et la mariée donnaient à manger et à boire aux chiens et au lévrier. La mariée était quelquefois obligée de porter le mets de mariage an château ; elle s'y rendait accompagnés de joneurs d'instruments. En 1615, le seigneur de La Boulaie avait encore droit au mets de mariage; l'époux accompagné de musiciens devait venir, le jour des hoces, lui offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton; avant de se retirer, il était tenu de sauter et danser. Lorsque le mariage avait lieu entre personnes de condition inégale, le seigneur percevait le droit de formariage (voy. ce mot). Primitivement, les lois des Francs condamnaient à l'esclavage la femme libre qui avait épousé un esclave. La loi des Ripuaires ne lui laissait qu'une cruelle alternative : « La femme libre qui avait épousé un **esclave contre la volonté de s** famille devait choisir entre l'épée et l quenouille que le roi ou le comte lui présentait. Si elle prenait l'épée, il lui fallait tuer elle-même l'esclave; si elle choisissait la quenouille, elle devenait esclave elle-même. »

Les seigneurs féodaux avaient le dreit de s'opposer au mariage de leurs vassales, et de nombreux exemples attestent qu'ils ivent usé de ce droit. Ainsi saint 3'opposa au mariage de Jeanne, née et héritière du comte de Ponivec le roi d'Angleterre; à celui de tesse de Flandre, veuve de Feravec Simon de Montfort, devenu de Leicester et sujet du roi d'Ane, et enfin de ce même Simon de rt avec Mathilde, comtesse de ne. Le suzerain pouvait aussi cone ses vassaux ou ses vassales à er. Ainsi saint Louis maria la fille nilde de Boulogne avec Gaucher IV. : la maison de Châtillon, et Macomtesse de Flandre, avec Thorince de la maison de Savoie. Les de Jérusalem expriment énergiat le droit que la féodalité donnait neur pour le mariage de ses vas-Le baron, selon cette loi, pouvait sa vassale: Dame, vous devez ce de vous marier. Il lui désignait trois seigneurs entre lesquels it tenue de choisir.

nonies au mariage des princes riage des rois et des princes était agné dans l'ancienne monarchie monies et de fètes dont on trouve il dans toutes les histoires de . Je me bornerai à en citer un e emprunté au Journal de l'avocat r (t. III, p. 5-6): « Je jeudi 9 fé-147, jour du mariage de M. le Dauils de Louis XV), le corps de ville is a donné pour fête au peuple de zinq chars peints et dorés, qui, dix heures du matin jusqu'au soir, . le tour des différents quartiers de Le premier représentait le dieu vec des guerriers; le second était de musiciens ; le troisième repréun vaisseau; le quatrième, Bacir un tonneau; et le cinquième, la Cérès. Ils étaient tous attelés de evaux assez bien ornes, avec des pied qui les conduisaient. Tous les ments, dans chaque char, étaient rentes couleurs et en galons d'or gent. Le tout faisait un coup d'œil réjouissant et assez magnifique, e tout en clinquant; mais les figuns les chars, étaient très-mal exé-

Dans certaines places, ceux qui dans les chars jetaient au peuple orceaux de cervelas, du pain, des set des oranges. Il y avait dans ces des tonneaux de vin pour le peuple, ir toute la ville a été illuminée.

croirait, d'après la relation de la e, que ces chars étaient un specagnifique. Mensonge de la Gazette; très peu de chose dans l'exécution. Bernage, prévôt des marchands,

n'est pas heureux dans ses divertissements publics. Cette fête est bien mesquine pour un mariage de Dauphin. On sait, il est vrai, que la ville est endettée et qu'elle évite les dépenses. Quoi qu'il en soit, on a fait, dès le soir même, les couplets suivants:

Monsieur le prévôt des marchands, Ma foi vous vous moques des gens. Votre Cérès, au teint livide, Garde pour elle ses gâteaux; Bacchus n'a que des tonneaux vides; Mars mutilé tombe en morceaux.

(Le dernier vers fait allusion à ce que les saccades du char ébranlèrent tellement la tête de la figure du dieu Mars, qu'elle sauta de dessus les épaules au tiers de la promenade des chars).

Le peuple, animal ignorant, N'aperçoit ici que clinquant; Moi j'admire votre sagesse: Cet or qui paraît faux à tous, En dépit d'eux, par votre adresse, Devient un or très-pur pour vous.

« On dit que le prévôt des marchands a deux sous pour livre de toutes les dépenses qui se font dans ces sortes de fêtes. »

Empéchements de mariage. — Il a été question ailleurs des empéchements dirimants qui frappaient le mariage de nullité (voy. Empéchements de mariage de nullité (voy. Empéchements de mariage de nullité (voy. Empéchements de mariage). Dans l'état actuel de la législation, l'opposition au mariage civil ne peut être faite que par les pères et mères, ou à leur défaut par les aïeuls et aïeules. Les autres parents n'ont droit de mettre empêchement au mariage que dans le cas où le conseil de famille n'aurait pas donné son consentement, comme l'exige l'article 160 du code Napoléon, ou en cas de démence du futur époux, à charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Puissance du mari. — Les anciennes lois de la France consacraient la puissance presque absolue du mari sur la femme. Au xiiie siècle les coups donnés par un mari à sa femme n'étaient pas une cause légale de séparation (Sainte-Palaye, vo Mariage); mais si un mari se laissait battre par sa femme, il était condamné à chevaucher un âne le visage tourné vers la queue. On en trouve la preuve dans des lettres de rémission citées par du Cange (vo Asinus).

Adultère. — L'adultère était très-sévèrement puni d'après les anciennes lois germaniques. Une lettre de saint Boniface datée de 745 donne une idée de la sévérité de ces châtiments dont on

retrouve des traces dans les anciennes contumes de la France. « Si une femme, dit saint Boniface, a manque de fidelité à son mari, on la contraint à se pendie elle-même, et, après avoir brâlé son corps, on pend sur le bûcher celui qui l'a corrompue; on bien encore, on assemble une troupe de femmes qui mènent la coupable de village en village, et qui , après lui avoir coupé ses vêtements jusques à la cciuture, la déchirent de coups de fouet jusqu'à ce qu'elles la laissent pour morte. » Ce dernier châtiment était usité , au moyen âge , dans quelques parties de la France. L'homme et la femme qui s'étaient rendus coupables d'adultère etaient condamnés à parcourir la vide, pendant qu'on les frappart de verges. (Coutumier général, t. 11, p. 999 et 719, et Nouveau coulumier général, t. IV p. 903.) Ou trouve mentionnée dans du Cange (vo Adulterium) une peine etrange infligée à l'homme convaincu d'adultère; il devait être *emplumé*. Plusieurs règlements du moyen age indiquent la nature de cette peine. Richard Cour-de-Lion, partant pour la Terre-Sainte, fit un règlement où se trouve le passage suivant : « Si quelqu'un est convaincu de vol, on lui versera sur la tête de la poix bouillante et on y secouera de la plume d'oreiller afin qu'on puisse le reconnaître. » Les peines cruelles ou étranges infligées à l'adultère par les lois germaniques et les anciennes coutumes ont été remplacées par un emprisonnement dont la durée a varié suivant les époques. Dans la législation actuelle l'adultère prouvé par le flagrant délit ou par la correspondance est puni d'un emprisonnement qui varie de trois moisà deux ans.

Divorce. — La loi salique permettait le divorce. On trouve dans les formules de Marculfe un modèle d'acte de divorce. « Les époux (suivent les noms) voyant que la discorde trouble leur mariage et que la charité n'y règne pus sont convenus de se séparer et de se laisser l'un à l'autre la liberté, ou de se retirer dans un monastère, ou de se remarier, sans que l'une des parties puisse le trouver mauvais ni s'y opposer, sous peine d'une livre d'or d'amende. » Oter les cless à la femnie ctait un signe de divorce. Un autre symbole du divorce était la rupture d'une toile de lin, qui rappelait sans doute le poèle sons lequel its avaient été placés le jour du mariage. Dans la suite, le divorce fut prohibé comme contraire à l'esprit du christianisme. La loi du 20 septembre 1792 l'autorisa de nouveau, et il fut maintenu par le code Napoléon ; mais. en 1816 (loi du 8 mai), le divorce fui de

nouveau prohibé et l'indissolubilité du mariage proclamés. Les lois modernes n'admettent que la séparation de corps, qui, sans rompre le mariage comme le divorce, donne aux époux le droit de vivre, chacun dans son domicile particulier. La séparation de corps doit être prononcée par les tribunaux.

MARIAGE AVENANT. — On appelait ainsi, dans certaines coutumes, ce qu'une fille noble non mariée pouvait demander à ses frères après le décès de ses père et mère. D'après la coutume de Normandie (article 256) le mariage avenant était fixé au tiers de la succession. Dans le cas où il y avait plus de frères que de sœurs, les sœurs partageaient avec leurs frères puinés (art. 269 de la même coutume), et jamais leur part ne pouvait excéder celle d'un frère puiné.

MARIAGE CLANDESTIN. — Cette union n'est pas seulement un mariage secret, mais encore un mariage où l'on n'a pas observé les formalités prescrites par la loi. Ces sortes de mariages étaient très-communs au xvi•siècle (de Thou, livre XIX): « Il se contractait, dit cet histories, quantité de mariages entre personnes d'inégale condition; ce qui déshonomit et ruinait en même temps les maisons les plus considérables. » Henri II , pour mettre un terme à ces désordres, publis, en 1557, un édit qui déclarait nuls tous les mariages faits sous le consentement des parties contractantes et sans celui de leurs parents. Il permettait aux pères et mères de déshériter leurs enfants s'ils se mariaient sans leur aveu, et ordonnat aux juges de punir, selon la rigueur des lois, ceux qui auraient procuré on favorisé de semblables mariages. Il y avait cependant une exception, si les garçons avalent trente ans passés et les filles vingt-cinq, ou si les mères s'étaient remariées; les enfants, en ce cas, devaient seulemest demander conseil à leurs parents et n'étaient pas obligés de le suivre.

MARIAGE ENCOMBRÉ. — Droit que, la coutume de Normandie, donnait à une femme mariée ou à ses héritiers de se pourvoir, par une sorte de réintégrande, contre les aliénations que son mari avait taites ou qu'elle-même avait faites sans l'autorisation de son mari. Ce pourvoi devait avoir lieu dans l'an et jour du décès de son mari en renonçant à sa succession pour rentrer dans les biens aliénés.

MARIAGE MORGANATIQUE. — On appelle en Allemagne mariage morganatique ou mariage de la main gauche l'union légitime avec une personne d'une classe inférieure. Le Livre des Fiefs, cité par du Cange (v° Morganatica) parle déjà de ces mariages morganatiques.

MARIAGE SECRET OU MARIAGE DE CONSCIENCE. — Le mariage secret ou mariage de conscience ressemblait beaucoup au mariage morganatique; il avait lieu entre personnes que l'inégalité des rangs obligeait à garder le secret sur leur union conjugale. Ces sortes de mariages étaient très-communs au xvii siècle; Louis XIV lui-même en donna l'exemple par son mariage secret avec Mme de Maintenon. Le mariage secret était fort différent du mariage clandestin; le second était déclaré nul et abusif, parce que les formalités exigées par la loi n'avaient pas été remplies. Dans le mariage secret les formalités avaient été observées; mais on les tenait secrètes.

MARIAGE A MORT GAGE. — Mariage à raison duquel une terre était donnée par un père ou une mère à leurs enfants pour en jouir et en percevoir les fruits jusqu'à ce qu'elle sût rachetée.

MARIAGE AVEC UN CONDAMNÉ MORT. — Au moyen age, une jeune fille, qui consentait à épouser un condamne à mort, lui obtenait sa grace. C'est ce qu'attestent des Lettres de rémission **de l'année 1382** publiées par du Cange (\* Matrimonium). Voici le passage: **« Hennequin Doutart a été condamné par** nos hommes liges jugeant en notre cour **de Péronne à êt**re traîne et pendu. Pour lequel jugement entériner, il a été traîné et mené en une charrette par le pendeur jusques au gibet et lui fut mis la hart au col, et lors vint en ce lieu Jehennete Mourchon, dite Rebaude, jeune fille, née de la ville de Hamaincourt, en suppliant et requérant audit prévôt ou à son lieutenant que ledit Doutart elle put avoir en mariage; par quoi il fut ramene et remis **ès dites prisons.** » Les lettres de rémission se terminent par la grace accordée au coupable. Du Cange cite, dans le même article, plusieurs autres exemples de condamnés à mort délivrés de la meme manière.

HARIAGE PAR PAROLES DE PRÉSENT.

On entendait par ces mots une espèce de mariage où les parties contractantes, après s'être transportées à l'eglise et présentées au curé ou à l'évêque pour recevoir de leurs mains la bénédiction nuptiale, leur déclaraient, sur le refus qui leur était fait de cette bénédiction, qu'ils se prenaient respectivement pour

mari et pour femme; ils avaient eu soin d'amener avec eux des témoins et des notaires qu'ils requéraient de leur donner acte de cette déclaration. Ces sortes de mariage s'appelaient muriages à la Gomine. Il est question dans le droit canon de ces mariages par paroles de présent (De sponsalibus que de presenti firent). Le droit civil n'admit jamais les mariages de cette espèce. Cependant ils ont été longtemps en usage en France, et l'on cite même un arrêt du 4 février 1576 qui est rapporté par Thévenaut (Commentaires sur les ordonnances), et qui déclare valable une union ainsi contractée. L'ordonnance rendue à Blois, en 1579, défend (art. 44) aux notaires de recevoir aucune promesse de mariage par paroles de present, sous peine de punition corporelle. Néanmoins ces mariages avaient encore lieu quelquefois. Les assemblées du clergé tenues en 1670 et 1675 décidèrent qu'on écrirait à tous les évêques pour les exhorter à publier les decreis des synodes portant excommunication contre tous ceux qui assisteraient à de pareils mariages et à solliciter une loi faisant défense aux notaires de recevoir de pareils actes. Un arrêt du parlement de Paris en date du 5 septembre 1680 défendit à tous notaires, sous peine d'interdiction, de recevoir à l'avenir des promesses de mariage par paroles de présent. Enfin une déclaration du 15 juin 1697 portait que l'union des personnes qui se prétendaient mariées en vertu d'une promesse de cette nature était illégitime et n'aurait aucuns effets civils ni pour eux ni pour les enfants qui naîtraient de ces unions.

MARIAGE PAR PAROLES DE FUTUR.

— Cette espèce de mariage consistait en une promesse suivie de cohabitation; elle avait été pendant quelque temps tolérée; mais le concile de Trente déclara nuls les mariages par paroles de futur, et ils furent prohibés par les ordonnances des rois de France.

MARIAGE PAR PROCUREUR. — Le mariage par procureur ou par représentant qui est encore usité pour les rois et princes avait lieu autrefois avec des formalités qui méritent d'être rappelées. Lorsqu'en 1489 Maximilien d'Autriche épousa par procureur Anne de Bretagne, son ambassadeur, après avoir reçu la bénédiction nuptiale, mit une jambe nue dans le lit où était couchée Anne de Bretagne. Ce mariage par procuration ne fut pas cependant considéré comme valable, parce qu'une vassale ne pouvait disposer de sa personne sans le consentement de

son seigneur suzerain. Anne de Bretagne épousa dans la suite le roi de France Charles VIII.

MARINE. — Il a été question de la marine marchande aux mots Commerce et NAVIGATION. Nous n'avons à nous occuper dans cet article que de la marine militaire qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la France.

Marine militaire à l'époque des Francs. Les Gaulois avaient une marine, comme le prouvent les Commentaires de César sur la guerre des Gaules (livre III, chap. xIII et xIV). Les Venètes ou habitants du pays de Vannes livrèrent aux Romains une bataille navale, dans laquelle la victoire fut longtemps disputée (56 avant J. C.). Sous la domination romaine, les Gaulois conservèrent leur réputation d'excellents marins, ainsi que l'atteste le passage suivant de l'évêque de Clermont, Sidoine Apollinaire. « Chez les Gaulois, dit-il, chaque matelot est aussi adroit et aussi instruit que les meilleurs pilotes des autres nations. S'il faut en venir à l'abordage, ils ont plus tôt sauté dans le vaisseau ennemi, plus tôt ren-versé ceux qui osent leur résister qu'on ne s'attendait à les voir. Poursuivent-ils un vaisseau, quelque bon voilier qu'il soit, ils s'en emparent infailliblement. Obligés de battre en retraite, ils mettent tant d'ensemble et de hardiesse dans leurs manœuvres qu'on ne peut leur reprocher la honte de la fuite. En un mot, on dirait qu'ils se jouent des vents, des flots et de la mort même. » Les Francs qui firent la conquête de la Gaule étaient renommes, comme les Gaulois, pour leur intrépidité sur mer. Une colonie de ce peuple, ayant été transplantée par l'empereur Probus sur les côles de la mer Noire, parvint à se procurer quelques barques, traversa la mer Noire, le détroit de Constantinople, la mer de Marmara, les Dardanelles, l'Archipel, la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, et revint dans son pays par l'Océan et le Rhin. Les Francs établis en Gaule continuèrent d'avoir une marine sur l'Océan. Nous voyons, en effet, qu'un roi danois ayant tenté une descente dans les Etats de Thierry I, fils de Clovis, Thierry envoya contre lui son fils aîné nomme Théodebert, et que la flotte des Francs défit la flotte danoise, pendant que Théodebert triomphait des pirates qui avaient envahi le continent. Grégoire de Tours parle positivement d'une bataille navale (*Navali prælio*, Grég. de Tours, III, 3). Peu de temps après, Théodebert obtint, par un traité signé avec l'empereur Justinien, l'abandon de la province de Marseille et

du littoral de la Méditerranée. Les Francs furent alors, dit Procope, en possession de cette mer. Sous les fils de Clotaire I, il est encore question de la flotte des Francs. Gontran, roi des Burgondes, étant en guerre avec Léovigilde, roi des Visigoths, envoya des vaisseaux ravager les côtes de la Galice. Il paraît, d'après le récit des continuateurs de Frédégaire et par la chronique d'Aimoin, que Charles Martel dirigea une expédition maritime contre les Frisons et qu'il y réussit avec son bonheur ordinaire. Charlemagne entretint des flottes considérables, l'une sur l'Océan et l'autre sur la Méditerranée. Il avait anssi des barques armées à l'embouchure des grands fleuves pour repousser les pirates du Nord ou Normands. Sous ses successeurs, la marine fut abandonnée, lorsque l'empire franc tomba en pleine dissolution. Mais les Normands établis en 912 sur la côte occidentale de la France, dans l'ancienne Neustrie, avaient une puissante marine que mentionnent souvent les écrivains des xe et XIº siècles.

Marine des Normands. — Les Normands ou hommes du Nord s'étaient rendus célèbres par leurs pirateries au Ixe siècle; ils remontaient les fleuves sur des barques légères, auxquelles ils donnaient quelquefois la forme de dragons. Un écrivain du xi° siècle, l'auteur de l'Eloge d'Emma (Emmæ Encomium) nous a laissé une description des vaisseaux normands qui est confirmée par la tapisserie de Mathilde. « A la poupe, dit-il, on voyait un lion doré; au haut des mâts, des viseaux signalaient par leurs évolutions la direction des vents. Des dragons de formes différentes lançaient des flammes par leurs nascaux. » L'auteur décrit avec de pompeux détails les ornements d'or et d'argent dont les vaisseaux étaient surchargés; on peut trouver de l'exagération dans son récit, mais ce n'est que l'exagération de la réslité. Ce qui est certain, c'est que la marine des Normands était très-puissante à l'époque de Guillaume le Conquérant. On trouve dans un manuscrit du British museum, cité par Lyttelton, Histoire de Henri II (t. I, p. 463), une énumération de forces maritimes dont disposait le conquérant, lorsqu'il envabit l'Angleterre. On voit que les principaux vassaux de son duché équipèrent à leurs frais un grand nombre de navires.Guillaume , 215 d'Osbern, en arma soixante; Hugues de Montfort, cinquante; l'abbé de Seint-Ouen de Rouen, vingt; Robert, comte d'Eu, soixante, etc. Ces chiffres indiquent assez qu'il ne s'agissait que de grandes barques armées en guerre; ce qui s'applique à tous les vaisseaux de

guerre du moyen âge.

Marine militaire sous les Capétiens. - Le système féodal priva les rois de France de toute puissance sur l'Océau et la Méditerranée, et la marine ne se releva qu'à l'époque où les rois capétiens s'emparèrent de la Normandie et des provinces méridionales de la France. Philippe Auguste n'avait pas encore de flotte, lorsqu'il partit pour la première croisade; il fut obligé d'emprunter des vaisseaux aux Génois. Mais après la conquête de la Normandie (1204), il fut en état d'équiper une flotte qui, si l'on en croit le poète chroniqueur Guillaume le Breton, s'élevait à plus de dix-sept cents voiles. Saint Louis mit en mer quatre-vingts vaisseaux pour protéger les côtes de Poitou contre les attaques des Anglais (1242). Au moment de la croisade, il reunit une flotte dans le port d'Aigues-Mortes (Gard) qu'il avait achetée sur la Méditerranée. Ce fut là qu'il s'embarqua pour ses deux croisades. Cependant les rois de France ses successeurs, quoique maîtres d'une grande partie des côtes de l'Océan et de la Méditerranée, eurent souvent recours aux puissances étrangères pour équiper des flottes. On voit Philippe le Bel s'adresser aux Danois et Philippe VI aux Génois pour en obtenir des vaisseaux et pouvoir lutter contre la marine anglaise. La flotte qui fut vaincue à la bataille de l'Écluse (1340) était composée en partie de vaisseaux gênois; elle comprenait plus de cent vingt gros navires qui portaient environ quarante mille hommes. La marine, abandonnée sous le roi Jean, se releva sous Charles V; en 1369, il réunit une flotte nombreuse à Harfleur; en 1372 il en mit une autre en mer, et les Français secon-dés par les Castillans remportèrent une grande victoire navale sur les Anglais à la hauteur de la Rochelle. Enfin, en 1377, Jean de Vienne, amiral de France, ravageales côtes d'Angleterre. Au commencement du règne de Charles VI, il y eut quelques préparatifs faits pour tenter une descente en Angleterre; mais ces projets ne réussirent pas, et bientôt la folie de Charles VI et les malheurs qui en forent la suite ruinèrent la puissance maritime de la France. Charles VII et Jacques Cœur cherchèrent à la relever; mais on ne voit pas que la France ait eu à cette époque de marine militaire. Il en sut de même sous Louis XI, Charles VIII ct Louis XII.

Progrès de la marine militaire sous François I. — François I, en lutte avec Henri VIII, s'occupa plus sérieusement de la marine. Il creusa un port à l'embouchure de la Seine, et donna à ce nouveau havre le nom de Ville françoise. Le nom populaire de Havre de Grace a prévalu. François I y réunit en 1545 une flotte, qui, selon Martin Dubellay, comptait cent cinquante gros bâtiments, soixante petits navires et vingt-cinq galères tirées de la Méditerranée. Le but de cet armement formidable était de reprendre Boulogne sur les Anglais. L'amiral d'Annebaut, qui commandait la flotte, fit une descente dans l'île de Wight et ravagea une partie de la côte d'Angleterre, mais il ne parvint pas à reprendre Boulogne. Plusieurs ordonnances de François I, publiées dans le . Recueil des anciennes lois françaises (XII, 137 et 854), réglèrent la juridiction maritime, veillèrent à l'établissement des gardes-côtes, ou troupes chargées de la défense des contrées maritimes, régularisèrent le partage des prises et fixèrent les droits de l'amiral et de ses lieutenants. Henri II entretint, comme son père, des flottes sur l'Océan et sur la Méditerranée. Mais après sa mort (1559), pendant l'époque désastreuse des guerres de religion, la marine française fut presque entièrement détruite. Henri IV ne put la rétablir, comme il l'aurait désiré, et l'on vit sous ce règne une preuve de l'abaissement où elle était tombée. En 1603, la frégate, qui portait Sully en Angleterre, fut sommée par un amiral anglais de baisser pavillon. Sur le refus du commandant de la frégate, l'Anglais menaça de faire feu. Sully se vit obligé d'obéir aux ordres de cet étranger. « Sans cela, il n'y a point de doute qu'il n'y eût eu de la batterie, où apparemment la France eut été la plus faible; ce que vous couvrites sagement, » ajoutent les secrétaires rédacteurs des mémoires de Sully (Mémoires de Sully, édit. Petitot, IV, 297). Cette honte dut être cruelle pour un homme de cœur comme Sully; mais une marine se crée lentement, et l'époque pendant laquelle Henri IV put s'occuper d'administration ne fut pas assez longue pour qu'il organisat la puissance maritime de la France. Cette gloire était réservée à Richelieu.

Organisation de la marine militaire par Richelieu. — Ce ministre avait aussi éprouvé au commencement de son administration le danger de n'avoir pas de marine. Il n'avait pu dompter les protestants en 1625, parce qu'il manquait de vaisseaux. En 1626, il racheta de Henri de Montmorency la dignité de grand amiral et s'empara de la direction de la marine sous le titre de grand maître et surir:

tendant de la navigation. Il fit alors adopter par Louis XIII les solides maximes qu'il a consignées dans son Testament politique (II partie, chap. 1x, \$5): « Il semble, dit-il au roi, que la nature ait voulu offrir l'empire de la mer à la France par l'avantageuse situation de ses deux côtes, également pourvues d'excellents ports aux deux mers Océane et Méditerrance. Si Votre Majesté a toujours dans ses ports quarante bons vaisseaux bien outillés et bien équipes, prêts à mettre en mer aux premières occasions, elle en aura suffisamment pour se garantir de toute injure et se faire craindre dans toutes les mers par ceux qui jusqu'à pré-. sent y ont méprisé ses forces. Avec trente galères, Votre Majesté ne balancera pas seulement la puissance d'Espagne, qui peut par l'assistance de ses alliés en mettre cinquante en corps; mais elle la surmontera par la raison de l'union qui redouble la puissance des forces qu'elle unit. Vos galères pouvant demeurer en corps, soit à Marseille, soit à Toulon, elles seront toujours en état de s'opposer à celles d'Espagne, tellement séparées par la situation politique de ce royaume qu'elles ne peuvent s'assembler sans passer à la vue des ports et des rades de Provence, et même sans y mouiller quelquefois à cause des tempètes qui les surprennent à demi-canal et que ces vaisseaux légers ne peuvent supporter sans grand hasard dans un trajet lacheux où elles sont assez fréquentes. » Richelieu insiste ensuite sur l'importance de cette puissance maritime pour consolider l'influence française en Italie.

Louis XIII ayant approuvé les vues de son ministre, Richelieu se hâta de les mettre à exécution. Il fit construire des vaisseaux et établit à Brouage, au Havre et à Marseille des fonderies de canon pour les armer. Bientôt la France eut deux flottes, l'une de soixante vaisseaux sur l'Océan, l'autre de vingt galères et de vingt vaisseaux ronds sur la Méditerranée. La première força les Anglais de respecter le pavillon de la France et de reconnaître la liberté des mers. La seconde balança sur la Méditerranée la puissance de l'Espagne. Dès 1626, Malherbe, frappé de la grandeur des résul-tats obtenus, écrivait : « L'espace d'entre le Rhin et les Pyrénées ne lui paraît pas (à Richelieu) un champ assez grand pour les fleurs de lis. Il veut qu'elles occupent les deux bords de la mer.... Mesurez à l'étendue de ses desseins l'étendue de son courage. » Ce fut surtout lorsque la guerre éclata, en 1635, entre la France et l'Espagne que l'on reconnut

l'importance de la puissance maritime organisée par Richelieu. Les Espagnols furent chassés des îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat; Sourdis, archeveque de Bordeaux, les vainquit à Galtari en Biscaye (1638), puis alla sur les côtes de Portugal provoquer l'insurrection de ce pays contre l'Espagne (1640). Le bailli de Forbin, qui avait vu s'accomplir les réformes de Richelieu, s'exprimait ainsi: « L'on a vu fortifier les côtes, augmenter le nombre des galères, construire les plus beaux vaisseaux et les plus puis-sants équipages que la France ait jamais eus, et, au lieu qu'une poignée de re-belles contraignit naguère de composer nos armées navales de forces étrangères et d'implorer le secours d'Espagne, d'Angleterre, de Malte et de Hollande, nous sommes à présent en état de leur rendre la pareille, s'ils persévèrent dans notre alliance, ou de les vaincre, lorsqu'ils en seront détachés. »

Le port de Brest date du ministère de Richelieu et assura, dès cette époque, un asile imprenable à la flotte de l'0cean. L'établissement des classes selon le père Daniel, ou, selon d'autres, la presse des matelots avait garanti le recrutement de l'armée de mer des 1637. Des écoles gratuites de pilotes furest établies dans tous les ports et dirigies par des pilotes hydrographes. Le régiment royal des vaisseaux date de 1639, et h composition des équipages fut fixée 🕮 1641. C'est donc avec raison que Richelieu est proclamé par la plupart des historiens le véritable fondateur de la puissance maritime de la France. Après 🕿 mort (1642), elle fut négligée per la zarin et ne se releva qu'à l'époque et Louis XIV prit la direction du gouverne-

ment (1661). Progrès de la marine militaire sous Colbert et Seignelay. — Il n'y avait alors dans les ports de France, en 1661, qu huit vaisseaux de trente à soixante canons. De Lionne, qui avait la marine dans son département, s'en occupa si zèle : il fit réparer de vieux vaisseaux, acheta trente-deux des Provinces-Uni et en fit construi**re douze en France. U** fonderie de canons fut établie à Amei dam pour le compte de la France. attira des constructeurs hollandais, tisserands et des cordiers de Hambou Dantzig et Riga; trente mille marins. rent classes, le port de Brest agrandi celui de Toulon creusé. En 1664, on m vait pu équiper pour l'expédition de 6 geri que quinze ou seize vaisseaux. 1665, le duc de Beaufort parcourut la diterrance à la tête d'une flotte françai

et détruisit les flottes de Tunis et d'Alger. En 1666, il commanda sur l'Océan une flotte de trente-quatre vaisseaux montée par plus de dix mille hommes. En 1667, le nombre des bâtiments s'éleva à cinquante-neuf. Les particuliers mêmes montraient un grand zèle pour la marine. Cajac, seigneur de Ham, organisa, en 1668, un corps de deux cents gentils-hommes pour le service de la marine. On les appela de son nom les Cajacs. On les nommait aussi les Vermandois, parce que le duc de Vermandois était alors amiral de France. Ce corps fut licencié peu de temps après son organisation.

La marine militaire de la France ne prit tout son essor, que lorsqu'elle passa sous la direction de Colbert en 1669. En trois années, le nombre des vaisseaux fut porté à cent quatre-vingt-seize, dont cent dixneuf gros vaisseaux, vingt-deux frégates et cinquante-cinq bâtiments légers; plus de soixante mille matelois furent classés; l'école des gardes-marines établie et le port de Rochesort creusé. L'infanterie de marine sut établie d'une manière permanente par une ordonnance du 20 novembre 1669. Colbert obtint, en 1672, que son fils Seignelay lui fût adjoint au département de la marine, avec droit de survivance. Seignelay, sous l'habile direction de son père, continua de développer les forces maritimes de la France. Un conseil de marine et un conseil de constructions navales furent institués à Paris pour éclairer le ministre de leurs avis. Dans les ports, l'administration fut séparée du commandement militaire et confiée à deux intendants, qui résidaient l'un à Rochefort pour l'Océan, l'autre à Toulon pour la Méditerranée. L'unité de poids et de mesure fut établie dans les arsenaux de la marine. Des ordonnances multipliées et entrant dans les détails les plus minutieux réglèrent l'approvisionnement des vaisseaux, la garde des arsenaux, la discipline des equipages, le payement des matelots au retour de chaque expédition, la visite des vaisseaux par les intendants de marine; en un mot, elles prescrivirent toutes les mesures propres à entretenir et développer les forces maritimes de la France. Deux hôpitaux pour la marine avaient été fondés, en 1674, l'un à Toulon, l'autre à Rochefort.

L'ordonnance de marine qui parut en 1681 fut aussi l'œuvre de Colbert et de son fils Seignelay. Elle conserva la juridiction spéciale des tribunaux nommés amiraules avec les différents siéges qui en dépendaient. Nous en avons donné ailleurs l'énumération (voy. AMIRAL). En

conservant ces tribunaux, l'ordonnance maritime fixa lear juridiction et les formes de leur procédure. Elle détermina également les attributions des consuls français en pays étrangers, le rang et les fonctions des capitaines, aumoniers, ecrivains, pilotes, contre-maitres, chirurgiens, etc. La même ordonnance traite des contrats maritimes, de la police des chargements, du fret, des assurances, des avaries, des prises, des lettres de marque, des testaments de matelots; en un mot de toutes les questions qui pouvaient donner lieu à un procès devant l'amirauté. La police des côtes, des ports et des havres, les fonctions des maîtres de quais, des pilotes, des gardes-côtes, enfin les droits de pêche sont réglés dans l'ordonnance de 1681 avec une précision minutieuse. Cette ordonnance a été copiée par l'amirauté anglaise. C'est le plus grand éloge qu'on puisse en faire.

Sous l'impulsion de Colbert et de Seignelay, la marine française devint la première du monde. Elle triompha, sous Duquesne, des Hollandais commandés par Ruyter. Les vaisseaux français, non contents de refuser le salut aux autres nations, l'exigèrent des Espagnols (1681), bombardèrent Gênes et forcèrent Alger de rendre les prisonniers chrétiens. A la mort de Colbert (1683), la France avait cent soixante-seize vaisseaux de tout rang. Seignelay continua avec zèle l'œuvre de son père. Malheureusement la jalousie de Louvois, dont l'influence était devenue prépondérante, ne permit pas a Seignelay de faire pour la marine tout ce qu'exigeait la prospérité de la France et tout ce que lui conseillait son zèle pour le bien public. « La jalousie de Louvois, dit Saint-Simon (t. XIII, p. 25), écrasa la marine. » On retrancha une partie des fonds destinés à ce service pour les jeter dans des fêtes dont Louvois avait la direction. La révocation de l'édit de Nantes enleva à la France un grand nombre de matelots, et des meil-leurs, dit M<sup>mo</sup> de La Fayette (Mémoires, année 1689, coll. Petitot, t. LXV, p. 110). Enfin la mort de Seignelay (1690), la funeste bataille de la Hogue (1692) où, malgré des prodiges de valeur, l'amiral de Tourville ne put balancer la supériorité numérique des ennemis, et les désastres de la guerre de succession d'Espagne portèrent un coup funeste à la marine française. Lorsque le maréchal de Villars, après la mort de Louis XIV, se rendit dans son gouvernement de Provence, il vit avec douleur les débris des flottes pourrissant dans les ports ( Mem. de Villars, coll. Petitot, t. LXIX, p. 470).

Marine sous Louis XV et Louis XVI, pendant la révolution et l'empire. - La marine sut négligée pendant la première partie du règne de Louis XV et accablée de désastres pendant la seconde. Le régent, allié de l'Angleterre, et le cardinal de Fleury, d'une économie parcimonieuse, ne s'occupèrent pas des forces maritimes de la France. On eut de la peine à mettre en mer vingt-deux bâtiments en 1739. La guerre de succession d'Autriche (1740-1748) prouva combien avait été funeste la conduite du cardinal. La France y essuya plusieurs défaites navales; mais ce fut surtout la guerre de sept ans qui sut fatale à la marine française. En 1759, les amiraux de La Clue et de Conflans furent vaincus à Lagos et à Brest. La France perdit quatre-vingt-treize vaisseaux détruits par la guerro, par l'incendie ou par des naufrages. Louis XVI fit de grands efforts pour relever la marine Le port de Cherbourg fut creusé. Les amiraux d'Orvilliers, de Grasse, d'Estaing et le bailli de Suffren, soutinrent l'honneur de la marine française pendant la guerre d'indépendance d'Amérique. Bougainville et l'infortuné Lapeyrouse l'illustrèrent par leurs découvertes. Pendant la république et sous l'empire les principaux efforts furent dirigés vers le continent. Cependant la marine ne sut pas entièrement abandonnée. En 1794, la Convention sit équiper dans le port de Brest une slotte de vingt-six vaisseaux de ligne et en donna le commandement à l'amiral Villaret-Joyeuse. Un des membres du comité de salut public, Jean-Bon-Saint-André, s'embarqua sur la flotte dont il avait surveillé et haté l'organisation. Les vaisscaux français furent attaqués par l'amiral anglais Howe qui croisait sur les côtes de France. Les Français perdirent la bataille après une résistance glorieuse. On n'a pas oublié l'héroïsme du vaisseau le Vengeur qui s'engloutit dans les flots au cri de Vive la république. Napoléon, dans sa lutte contre l'Angleterre, avait préparé des forces maritimes redoutables. Il créa. en 1808 et 1811, des bataillons de marins qui furent désignés sous le nom d'équipages de haut-bord ou équipages de flottille. Ils furent supprimés sous la restauration; mais on les réorganisa en 1825 sous le nom d'équipages de ligne. Ces corps ont été plusieurs fois modifiés dans la suite. Depuis 1815, la marine française, sans s'élever au premier rang. n'a cessé d'être entretenue et de faire respecter son pavillon. Elle a figuré à la hataille navale de Navarin (1827) et a joué un grand rôle dans la conquête d'Alger (1830). Cet événement et les relations

fréquentes de la France avec l'Algéric ont donné une grande importance au

port de Toulon.

Vaisseaux de ligne, gulères, etc. -Escadres. — Hiérarchie maritime. — La marine militaire comprend aujourd'hui environ trois cents bâtiments de toute grandeur. On appelle vaisseaux de ligne (autrefois vaisseaux du roi) les bâtiments du premier rang, parce qu'ils combattent ordinairement en ligne. Ils portent de soixante à cent vingt canons. Ils ont trois ponts. Les frégates occupent le second rang; puis viennent les corvettes, les flûces, etc. Les galères étaient autresois en usage sur la Méditerranée. Elles allaient à voiles et à rames. Des condamnés aux travaux forcés ramaient sur les galères; il y avait ordinairement cinq rameurs pour chaque rame. On appelait réale on royale la galère que montait le genéral des galères. La patrone avait le second rang et était sous les ordres du lieutenant général des galères. Dans d'autres pays on l'appelait capitane. La loi du 3 juillet 1846 à fixé l'effectif de la marine française à trois cent vingt-huit bàtiments de guerre, savoir : quarante vaisseaux de ligne, cinquante frégates, cent deux bâtiments à vapeur, le reste corvettes, bricks, transports et bâtiments de flottille.

Les principaux grades de la hiérarchie maritime sont ceux d'amiral (voy. ce mot) et de vice-amiral qui commande en l'absence de l'amiral. Louis XIV établit deux vice-amiraux en 1669, l'un pour la Méditerranée portait le titre de vice-amiral du Levant; l'autre, pour l'Ocean, s'appelait vice-amiral du Ponant. Jusqu'en 1789 les divisions des flottes, nommées escadres, étaient placées sous les ordres d'un chef d'escadre. Depuis cette époque les commandants d'escadres ont porté le nom de contre-amiraux. Les capitaines de vaisseau viennent après les officiers généraux, commandent les vaisseaux de ligne et prennent le titre de capitaines de pavillon, quand leur vaisseau est monté par un officier général. Les lieutenants de vaisseau commandent en l'absence des capitaines. Il y avait autrefois des majors de marine entre les capitaines et les lieutenants de vaissear. Ces derniers sont quelquesois chargés du commandement des frégates. Les ensei*ynes* de la marine mll**itaire tirent leur** nom de ce que, dans l'origine, ils étaient chargés de protéger l'enseigne ou pavillon de poupe. Les aspirants de marins sont les jeunes gens qui sortis avec succès de l'École navale de Brest font un stage à bord des vaisseaux de guerre

pour se préparer au commandement. Il y a plusieurs classes d'aspirants de marine, d'après le rang d'ancienneté et l'expérience acquise. Les contre-maîtres dirigent les manœuvres de l'équipage. L'inscription maritime (voy. ce mot) assure le recrutement des matelots pour la marine militaire.

Le hamac, qui sert de lit aux marins, s'appelait autrefois branle. De là est venue l'expression de branle-bas, par laquelle les officiers ordonnent de détendre les hamacs. Le branle-bas de combat a lieu, lorsque les marins dégagent le pont et font les préparatifs du combat.

On pourra consulter sur l'histoire et l'organisation de la marine en France, l'Histoire générale de la marine par Boismèlé, 2 vol. in-4°, Paris, 1744 et 1746; le Dictionnaire de marine par Aubin, 1 vol. in-4°, Amsterdam, 1736; le Précis historique de la marine française par M. Chasseriau; l'Histoire de la marine française par M. Guérin, 2 vol. in-8°, Paris, 1842; l'Archéologie navale et le Dictionnaire de la marine par M. Jal, etc.

MARINETTE. — On désignait la boussole sous le nom de marinette, au moyen âge, comme le prouve le passage suivant d'un poëme composé vers 1200 par Guiot de Provins:

> Un art font qui mentir ne peut Par vertu de la Marinette; Une pierre laide et noirette, Où li fer volontiers se joint, Ont, si esgardent le droit point.

Il est certain que Guiot a décrit ici la pierre d'aimant. Quelques critiques prétendent qu'au lieu de marinette on doit lire manière ou m'agnière (signifiant pierre d'aimant) dans ce passage de la bible Guiot, et substituer dans le vers suivant: Brunière à Noirette.

MARIOLE. — Ce mot désignait, au moyen âge, les images de la vierge Marie. Guillaume Guiart, poëte du XIII siècle, l'emploie dans ce sens:

Aubes, fros, chasubles, estoles, Crois, crucefis et martoles.

On donnait aussi le nom de marioles aux prêtres qui, dans les solennités de la fête de Pàques représentaient les trois Maries.

MARIONNETTES. — Les Grecs et les Romains connaissaient les marionnettes. Les Grecs les appelaient neuroplasta (objets mis en mouvement au moyen de petites cordes). Les formes grotesques de polichinelle se retrouvent même dans les figurines de l'antiquité. La France

paraît avoir emprunté les marionnettes à l'Italie qui avait conservé plus fidèlement les usages anciens. Ce fut, dit-on, sous le règne de Charles IX ou plutôt de Catherine de Médicis, lorsque la cour imitait avec passion les modes et les mœurs de l'Italie, que les marionnettes furent introduites en France. D'après quelques auteurs, elles tirèrent leur nom d'un saltimbanque nommé Marion. Ménage fait dériver leur nom de marions ou petites maries. Quoi qu'il en soit, les marionnettes eurent bientôt une grande popularité qui s'est soutenue jusqu'à nos jours: elles la durent principalement à Jean Brioché, saltimbanque célèbre du xvii• siècle. Voy. l'Histoire des marionnettes, par M. Magnin, Paris, 1852, 1 vol. in-8.

MARLAGER. — Droit que l'on payait aux gardiens dans certaines églises. Le mot marlager venait de ce que le gardien s'appelait marrelarius (voy. ce mot dans du Cange).

MARMOUSETS. — Figures grotesques sculptées au portail et sur les murs des églises. (Voy. GROTESQUES.)—Par extension, on appela marmousets, à la fin du xive siècle, les ministres plébéiens qui remplacèrent en 1389 les oncles de Charles VI dans le gouvernement du royaume.

MARNE.—L'usage d'employer la marne comme engrais remonte à une époque fort ancienne. Les ordonnances des rois de France prouvent qu'on s'en servait en 1366. Voy. Ord. des rois de France, t. IV, p. 716.

MARON. — On désignait sous le nom de maron, dans les colonies françaises, un esclave qui se retirait dans les bois pour se soustraire aux mauvais traitements et quelquesois même aux supplices. Ceux qui parvenaient à les re-prendre et à les livrer à leurs maîtres recevaient en récompense cinq cents livres de sucre. En cas de résistance, on pouvait tuer l'esclave maron. On en était quitte pour affirmer qu'on avait été force pour se défendre d'en venir à cette extrémité. Le mot maron tire, dit-on, son origine d'un mot espagnol qui signific singe. — Par extension on appelle encore marons les personnes qui exercent le courtage sans titre légal.

MARONAGE. — Droit de couper dans les forêts du merrain ou bois de charpente. On lit dans une charte de 1622, citée par du Cange (vo Materia): « Que les bois en seront distraits, esquels elle ne pourra rien prétendre, sinon pour son chauffage, maronage, etc. »

MARQUE.—Peine infamante au moyen de laquelle on pouvait toujours reconnaître le condamné. La marque était empreinte ordinairement sur l'épaule au moyen d'un fer rouge. Pendant longtemps les voleurs furent condamnés à être marqués d'une fleur de lis qu'on leur imprimait sur l'épaule.

MARQUE (Lettres de). — L'usage des lettres de marque ou de représailles remonte à une époque très-ancienne. Dès le xive siècle, il en est question dans les registres du parlement appelés Olim. La cour ordonne à Louis, roi de Sicile, de rendre justice à un des sujets du roi que les pirates avaient dépouillé en mer et elle le menace de lettres de marque ou de représailles, s'il n'obéit pas. Dans le même registre on trouve une lettre du roi de France Charles VI, à Martin, roi d'Aragon (1396), où il est également question de cet usage. Le prince français promet d'indemniser les sujets de Martin qui avaient été pillés afin d'éviter que des lettres de marque ne fussent données contre les Français. En 1456, les Etats de Languedoc demandèrent que le roi donnât seul des lettres de marque afin de mettre un terme aux pirateries qui désolaient la Méditerranée.

MARQUÉE. — Rente d'un marc d'or ou d'argent.

MARQUES DE FABRIQUE. — Signes distinctifs au moyen desquels on reconnaît les produits des diverses fabriques.

MARQUETTE.—Redevance féodale prélevée par les seigneurs sur leurs vassaux qui se mariaient. Voy. du Cange, v° Marcheta. On y trouve les détails sur lesquels nous ne pouvons insister.

MARQUIS. — Ce mot vient de mark ou marche (frontière); il désignait primitivement les seigneurs qui avaient le gouvernement des *marches* ou frontières. Dans la suite, il s'est appliqué à ceux qui occupaient le troisième rang dans la hiérarchie féodale. Les marquis venaient après les princes et les ducs. Ils portaient dans leurs armoiries des casques de front, fermés de onze grilles; leur couronne était ouverte et rehaussée de quatre fleurons et de trois perles entre chaque sleuron. Le titre de marquis commençait à tomber en désuétude du temps de Louis XIV. Les attaques de Molière encouragées par le roi y avaient contribué. Saint-Simon, le grand partisan de la noblesse et des distinctions féodales constate cette décadence à la fin du xvii• siècle. « Il est vrai, dit-il ( Mémoires, t. II, p. 191), que les titres de comte et de marquis sont tombés dans la poussière par la quantité de gens de rien et mème sans terre qui les usurpent, et par là tombés dans le néant, si bien même que les gens de qualité qui sont marquis ou comtes (qu'ils me permettent de le dire) ont le ridicule d'être blessés qu'on leur donne ces titres en parlant à eux. »

MARQUISAT. — Primitivement fief situé sur la frontière ou marche; on donna dans la suite le nom de marquisat à des seigneuries situées dans l'intérieur des États, et occupant le troisième rang dans la hiérarchie féodale.

MARRAINE. — On donnait primitivement aux enfants plusieurs parrains et marraines; mais comme les alliances spirituelles que l'on contractait ainsi étaient un obstacle aux mariages, on renonça à cet usage.

MARS (Champ de). — Assemblée des Francs mérovingiens. Voy. MAL, MALLUM.

MARS (École de ). — École militaire établie, en 1794, par la Convention dans la plaine des Sablons près de Paris. Cette école se composait de jeunes gens réunis de tous les points de la République, habillés, armés et nourris aux frais de l'État et exercés aux manœuvres militaires.

MARTEAU D'ARMES.— Arme du moyen âge, qu'on appelait aussi masse d'armes. Voy. Armes, fig. J.

MARTEAU (Gardes). — Officiers des eaux et forêts chargés de marquer les arbres qui devaient être réservés. Ils dataient du règne de Henri III (1583). Voy. EAUX ET FORÊTS, § IV.

MARTIALE (Loi). - Voy. Loi martiale.

MARTIN (Chape de saint). — Voy. Bannière et Chape de Saint Martin.

MARTIN (fête de saint). — La fête de saint Martin était une des époques de l'année où l'on se livrait à des réjouissances presque paiennes; on y buvait du vin nouveau. Le vin de la Saint-Martin etait une expression proverbiale. Pasquier écrit à un de ses amis : « Le jour Saint-Martin, que la folle ancienneté dédia pour tater nos vins nouveaux, je prisi quelques gentilshommes et demoiselles de notre Brie de vouloir prendre un mauvais diner chez moi. » Il fallut que le clerge s'opposat à ce que les festins fassent célébrés dans les églises à l'occasion de cette fète. — Les periements de France recommençaient ordinairement leurs travaux à la fête de saint Martin.

MARTIN (Saint). - Saint Martin était considéré sous la première dynastie comme un des patrons de la Gaule. La chape ou plutôt la châsse de saint Martin servait d'étendard (voy. Chape de saint MARTIN); la basilique de Tours consacrée sous son invocation était un asile considéré comme inviolable et les rois se plaisaient à combler cette église de trésors. C'était là qu'ils envoyaient consulter la volonté divine, comme Clovis avant de marcher contre les Visigoths (Grégoire de Tours, II, 37). Dans la suite les rois capétiens portèrent le titre de chanoines de Saint-Martin. Quelques extraits de Grégoire de Tours feront mieux comprendre l'importance de la basilique de Saint-Martin.

§ 1. Asile de Saint-Martin de Tours. Grégoire de Tours parle souvent dans son Histoire des barbares et des galloromains qui cherchaient un asile dans la basilique de Saint-Martin. Voici, entre beaucoup d'autres passages, un de ceux qui peuvent donner une idee de la protection qu'on trouvait dans ces asiles et des violences qui troublaient souvent la paix des cloîtres. Grégoire de Tours (livre VII, chap. xxi) raconte que Gontran ayant commencé une enquête sur l'assassinat de son frère Chilperic, Fredegonde rejeta le crime sur Eberulf, le chambellan. « Elle affirma qu'il avait tué le prince, et qu'ensuite il avait pillé son trésor et s'était réfugié à Tours. Si le roi, dit-elle, veut venyer la mort de son frère, qu'il sache qu'Eberulf en a été le premier instigateur. Alors le roi jura, en présence de tous ses leudes, non-seulement de faire mourir le meurtrier, mais aussi sa postérité jusqu'à la neuvième génération, afin de détruire par leur mort cette atroce coutume, et pour mettre desormais la vie des rois à l'abri de ces attentats. Eberulf en ayant été instruit chercha un asile dans l'église de Saint Martin, dont il avait plus d'une fois pillé les biens. Le roi ordonna d'y faire garde, de sorte que les habitants du pays d'Orléans et de Blois y venaient à tour de rôle, de quinzaine en quinzaine, et, après les quinze jours, ils s'en retournaient chargés de butin, emmenant les chevaux, le bétail et tout ce qu'ils pouvaient enlever. Mais ceux qui avaient volé les chevaux du bienheureux saint Martin se percèrent euxmêmes de leurs lances au milieu d'une querelle. Deux d'entre eux, qui enle-vaient des mules, entrèrent dans une maison à quelque distance de là, et de-

mandèrent à boire. Le propriétaire leur ayant répondu qu'il n'avait rien à leur donner, ils levèrent leurs lances pour l'en frapper; mais il les prévint, et tirant son épée, il les en perça l'un et l'autre, et ils moururent. Cependant les mules de saint Martin lui furent rendues.

« Pendant ce temps le bien d'Eberulf était distribué à d'autres; l'or, l'argent et les autres effets précieux qu'il portait sur lui furent mis au pillage. Ce qu'il avait reçu en bénéfice du prince sut confisqué, et l'on fit main basse sur ses chevaux. ses porcs et ses bêtes de somme. Une maison qu'il possédait hors des murs, qu'il avait enlevée à l'Eglise et qui était remplie de provisions et de toute espèce de vin, de fourrures et de beaucoup d'autres choses fut entièrement pillee et on n'y laissa que les murailles. Il en prit occasion de nous soupçonner (l'auteur de ce récit était évêque de Tours), nous qui ne cessions d'aller et de venir dans l'intérêt de ses affaires; et il promit plus d'une fois, si jamais il rentrait en grâce, de nous faire expier tout cela. Mais Dieu, qui pénètre les replis les plus cachés de notre conscience, sail que nous lui avons donné sincèrement et de bonne foi toute l'assistance qui dépendait de nous. Car, quoiqu'il nous eut souvent tendu des embûches à propos des biens de saint Martin, nous avions pourtant un motif de les oublier, puisque nous avions reçu son fils au sortir de l'eau consacrée. Mais il est permis de le croire; ce qui contribua plus que toute autre chose à rendre nos efforts inutiles, c'est qu'il ne témoigna jamais aucun respect pour le saint pontife. Car il lui arriva plus d'une fois de commettre des violences dans le porche de son église et aux pieds du bienheureux, et il ne craignait pas de s'y livrer sans cesse à l'ivresse et à d'autres déréglements. Un jour qu'il était déjà pris de vin , il en demanda encore à un des prêtres, et, sur son refus, il le saisit, le terrassa sur un banc, et l'accabla tellement de coups de poings et de blessures, que le malheureux faillit en mourir; et il en serait mort sans doute, si les médecins ne lui avaient appliqué des ventouses.

« Eberulí avait établi sa demeure, par crainte du roi, dans la sacristie même de la sainte basilique. Lorsque le prêtre qui en gardait les clefs s'était retiré, après avoir fermé tout le reste, les filles et les autres serviteurs d'Eberulf entraient par cette porte de la sacristie, examinaient les peintures qui décoraient les murailles et portaient des mains profanes sur les ornements du saint tombeau; ce qui était

••

une grande impiété aux yeux des hommes religieux. Le prêtre en ayant été instruit, **p**rit le parti de fermer à clef en dedans l**a** porte de communication entre la sacristie et l'église. Eberulf ne s'en sperçut qu'uprès souper et lorsqu'il était déjà pris de vin. Nous nous trouvions alors dans la basilique pour prier et chanter l'office du soir. Il entra tout surieux et commença à m'accabler de malédictions et d'outrages, me reprochant, entre autres injures, de vouloir arracher aux suppliants les bords de l'aube du saint pontife. Je restai frappé de stupeur en voyant l'égarement de cet homme, et je tachai de l'adoucir par des caresses et de bonnes paroles. Mais voyant que je ne pouvais apaiser sa fureur par ce moyen, je pris le parti de me taire. Alors voyant que je ne disais plus rien il se tourna vers le prêtre et vomit contre lui un torrent d'injures; puis il revint encore à moi pour se tourner de nouveau vers le prêtre. On eût dit en quelque sorte qu'il était possedé du démon; et, mettant fin au scandale et à l'office, nous sortimes de l'église, indignés surtout de ce que, sans respect pour le saint, il n'avait pas craint de soulever un tel débat en présence de son tombeau.

« Quelques jours après j'eus un songe que j'allai lui raconter à lui-même dans la sainte basilique : il me semblait que je célébrais le saint sacrifice de la messe dans la sainte basilique, et déjà l'autel avec le pain consacré étaient recouverts de la draperie de soie, lorsque je vis tout à coup le roi Gontran qui entrait, et qui criait à haute voix : Jetez dehors l'ennemi de notre race; arrachez l'homicide des saints autels. Mais moi, à ces paroles, je me tournui vers toi et te dis: Prends, infortuné, la draperie qui recouvre les saints mystères sur l'autel, pour qu'on ne puisse pas te jeter hors d'ici. Et lorsque tu y eus porté la main, tu la laissais échapper et ne ponvais la retenir. Et moi, les mains étendues, je plaçais ma poitrine contre la poitrine du roi, et je disais: Narrachez point cet homme de la sainte basilique, de peur que le saint pontife ne vous frappe de son courroux. N'allez point vous jeter sur votre propre glaive; car, si vous faites cela, vous serez privé de cette vie et de la vie éternelle. Mais le roi refusait de céder, et toi tu làchais la draperie pour me suivre. Je t'en faisais de grands reproches, et alors tu retournais vers l'autel, tu ressaisissais la draperie; mais tu la laissais échapper de nouveau. Sur ces entrefaites, je m'éveillai plein d'effroi, ne sachant ce que pouvait signifier un tel songe.

« Lorsque j'eus achevé mon récit, Ebc-

rulf répondit : Votre songe est véridique, et il s'accorde parfaitement avec ce que j'ai moi-même pensé. — Et qu'arez-vous donc pensé? répliquai-je. — Jai résolu, répondit-il, si le roi me fait arracher de ce lieu, de saisir d'une main les voiles de l'autel et de l'autre mon épée pour t'en percer tout d'abord, puis pour immoler tous les clercs qui me tomberont sous la main. Après cela, je m'inquiéterai peu de mourir, pourvu qu'auparavant je puisse me venger des clercs de Saint-Martin. Je restai stupéfait en entendant de telles paroles, et je vis avec étonnement que c'était le diable qui parlait par sa bouche. Jamais, en effet, il n'eut de Dieu la moindre crainte, car, pendant qu'il était en liberté, ses chevaux et ses troupeaux étaient toujours lachés dans les moissons et dans les vignes des pauvres gens. Et, si ceux dont les travaux ctaient ainsi ruinés s'avisaient de les chasser, ils étaient battus incontinent par ses domestiques; et même, dans la triste position où il était, il se plaisait à raconter qu'il avait ravi injustement le bien du saint patron. Enfin, l'année précédente, il avait persuadé à un habitant de Tours, homme vain et frivole, d'interpeller en justice les régisseurs de l'église; puis, au mepris de l'équité, il s'empara de biens dont l'église était depuis longtemps en possession, en laissant croire qu'il les avait achetés, et donna à l'homnie, en récompense, la garniture en or qui ornait le fourreau de son

« Cependant le roi Gontran **envoya à** Tours un certain Claudius en lui disant: Si tu parviens à faire sortir Eberulf de l'église et à le tuer ou à me l'amener enchainé, je le comblerai de présents et la fortune est assurée. Mais je te défends, en tout état de cause, de violer la sainte église. Claudius, qui était à la fois plein de témérité et d'avarice, commença par se rendre en toute hâte à Paris, car sa femme était du pays de Meaux, et d'ailleurs il s'était demandé s'il ne serait pas à propos de voir la reine Frédégonde, pensant et disant en lui-même : Si je la vois, je pourrai encore en tirer quelque présent, car je sais qu'elle est l'ennemie de l'homme vers lequel je suis envoyé. Il se présenta donc devant la reine et reçut de grands présents et de plus grandes promesses encore, s'il parvenait à attirer Eberulf hors de la basilique et à le tuer sur place, ou du moins à le charger de chaines au moyen de quelque ruse, ou même à le tuer dans l'enceinte consacrée. Après quoi il retourna **à Châteaudun pour prier** le comte de lui donner trois cents homous prétexte de faire garder les de la ville de Tours, mais réelleans l'intention de s'en servir pour nourir Eberulf. Le comte les lui et Claudius prit le chemin de Dans la route il se mit à consulter pices, selon la coutume des baret à dire qu'ils ne lui présageaient bon. En même temps il demandait lissance de saint Martin s'exerçait inent sur les traîtres, et si sa ven-: éclatait sans delai sur ceux qui eaient ses suppliants. Il eut soin ser derrière lui les hommes qui, nous venons de le dire, devaient ter main-forte, et il se rendit seul se. Il s'approcha aussitôt du mal-Eberulf, jurant et protestant it ce qu'il y a de plus sacré, par la nce de saint Martin qui l'entendait, il ne serait jamais plus sincère que is son dévouement, que personne plus propre que lui à bien servir erets auprès du roi. Car le miséavait fait ce raisonnement en lui-: Si je ne parviens pas à le tromper de parjures, je ne réussirai ja-Et lorsque Eberulf lui eut entendu : les mêmes serments dans l'église, es portiques de l'église et dans 1 des coins de l'aitre (voy. ce mot), par ajouter foi à ses parjures. Le nain, comme nous nous trouvions à ipagne, à une distance de trente environ de cette ville, il sut invité, llaudius et beaucoup d'autres ci-, a un festin qui se donna dans e. L'intention de Claudius était de en cet endroit, si ses serviteurs nt à s'éloigner. Eberulf, avec son erie ordinaire, ne s'aperçut de rien. repas fini, Claudius et lui se t à se promener dans l'aitre, se ttant l'un à l'autre foi et amitié par erments réciproques. Tout en cauur ce ton, Claudius dit à son voisin: us plaisir à aller boire dans ta maii j'y trouvais des vins mêles de parou si du moins la courtoisie faisait un vin plus généreux pour nos res libations. A ces mois Eberulf, de joie, repondit qu'il en avait et : Vous trouverez dans ma maison e qui vous fera plaisir: que mon ur daigne seulement entrer dans humble demeure. Et il envoya ses es l'un après l'autre pour chercher is les plus exquis, des vins de Faet de Gaza. Alors Claudius le voyant sans domestiques, leva la main vers e et s'écria: Bienheureux saint Marcorde-moi la grâce de revoir bienlot mme et mes parents! En esset, le

misérable ne savait à quoi se résoudre, voulant à la fois tuer son hôte dans l'aitre (qui faisait partie de l'asile), et craignant néanmoins la puissance du saint évêque. Au moment même, un des esclaves de Claudius, qui était très-vigoureux, saisit Eberulf par derrière, le serre fortement entre ses bras, le force à rejeter la tête en arrière et à présenter ainsi la gorge au couteau. Claudius tire aussitôt son épée du fourreau et se prépare à l'en frapper; mais Eberulf, de son côté, malgré les mains qui le retenaient, parvint à tirer un poignard qu'il portait à sa ceinture et s'apprêtait à se défendre. Claudius réussit à lui porter, le premier, un coup de couteau dans la poitrine. Eberulf, à son tour, lui plongea non moins vigoureusement son poignard sous l'aisselle, et le retirant aussitôt il coupa d'un second coup le pouce à son adversaire. Sur ces entrefaites, les gens de Claudius survinrent armés d'épées, et couvrirent Eberulf de blessures. Il parvint cependant à s'échapper, à moitié mort, de leurs mains. Comme il s'efforçait de fuir, ils le frappèrent violemment sur la tête à coups d'épée et le renversèrent sur la place. Sa cervelle jaillit au loin de tous côtés, et il mourut. Claudius, tout effrayé, se jeta dans la cellule de l'abbé, demandant asile et protection à l'homme dont il n'avait pas respecté le patron. L'abbé n'avait pas encore eu le temps de se lever, lorsque Claudius s'écria: Un crime horrible vient d'être commis, et, si vous ne venez à noire secours, nous mourrons. Comme il prononçait ces paroles, les serviteurs d'Eberulfarrivèrent armés d'épées et de lances, et, trouvant la porte fermée, ils brisèrent des vitres, décochèrent des traits par les fenètres, et percèrent de part en part Claudius déjà à moitié mort. Ses satellites s'étaient cachés derrière les portes et sous les lits. L'abbé est enlevé par deux clercs et peut à peine échapper vivant du milieu de la mèlée. Alors les portes sont ouvertes, et la foule des hommes armés s'y précipite. Quelques-uns des pauvres qui étaient à la charge de l'église et d'autres encore se mettent à défaire la toiture de l'abbaye pour expier le crime qui venait d'y être commis. Enfin une troupe d'énergumènes et de mendiants arrive avec des pierres ct des batons pour venger l'injure faite à l'église, indignée de voir commettre en ces lieux des crimes qui ne les avaient jamais souillés jusqu'alors. On arracha les satellites de Claudius des lieux où ils s'étaient cachés et ils furent cruellement mis à mort. Le pavé de la cellule était tout souillé de sang. On traina dehors les cadavres, et, après les avoir dépouillés, on les laissa nus sur le sol. Dans la nuit même, les meurtriers se sauvèrent avec les dépouilles; mais la vengeance de Dieu ne tarda pas à éclater sur ceux qui n'avaient pas craint de souiller de sang humain la terre qui lui était consacrée. »

Je n'ai pas voulu abréger ce long récit de Grégoire de Tours, parce que rien ne fait mieux comprendre les mœurs et les institutions des Francs et des Gallo-Romains que ce tableau dramatique; on y voit le respect dont jouissait l'asile de saint Martin, la violence brutale des Francs lors même qu'ils venaient s'abriter sous le tombeau du saint, et presque sous le voile du sanctuaire, la conduite prudente du clergé en présence de ces hommes dont la férocité ne respectait pas toujours le caractère sacré du prêtre, enfin l'indignation du peuple gallo-ro-main en apprenant la violation de l'asile vénéré, le soulèvement des pauvres qui viennent venger le saint dont le temple les protégeait et qui inondent le monastère du sang des profanateurs. Les rois qui, comme Gontran, cherchaient à faire enlever les Francs réjugiés dans l'asile de Saint-Martin, n'en étaient pas moins remplis d'une profonde vénération pour cette église et la comblaient de présents. C'est encore Grégoire de Tours qui nous en fournit la preuve dans un récit tiré du livre VIII (chap. 11, 111, 1v), de son Histoire ecclésiastique des Francs. Ce récit explique, comme bien d'autres passages de cet historien, comment d'immenses trésors s'étaient accumulés dans l'église de Saint-Martin de Tours.

§ II. — Richesses de l'église de Saint-Martin. — Gontran venait de triompher (585) de la conspiration qui avait pour but d'élever sur le trône un prétendu fils de Clotaire I, nommé Gondovald; il se rendit à Tours. « Le matin, dit le chroniqueur, après avoir visité les lieux saints pour y faire sa prière, il arriva à notre logis. Je me levai plein de joie, je l'avoue, pour aller à sa rencontre; et, après avoir fait l'oraison, je le priai de vouloir bien accepter dans ma maison les eulogies (voy. ce mot) de saint Martin. Il ne s'y refusa pas, entra avec bonté, but un coup, et, après nous avoir invités à sa table, il s'en alla tout content. Le jour venu, le roi, après s'ètre lavé les mains, reçut la bénédiction des évêques, et s'assit parmi nous avec un visage gai et une contenance joyeuse. On était à la moitié du repas, quand le roi voulut que je fisse chanter celui de mes deux diacres qui, la veille, avait dit les répons des psaumes; et lorsqu'il eut chanté, il m'ordonna de faire chanter encore tous les prêtres qui se trouvaient là présents. Je leur en donnai l'ordre aussitôt, par le commandement du roi, et chacun chanta devant lui aussi bien qu'il le put. Comme on apportait des plats, le roi dit : Toute cette argenterie appartenait au parjure Mum-molus (un des chefs de la conspiration de Gondovald), maintenant elle est à moi par la grace du Seigneur. J'en ai déjà fait briser quinze plats, comme ce grand que vous voyez, et je n'ai réservé que celui-là et un autre de cent soixante-dix livres. Pourquoi en aurais-je gardé plus qu'il n'en faut pour mon propre usage? Je n'ai, hélas! d'autre fils que Childebert (son neveu qu'il venait d'adopter), qui a bien assez des trésors que lui a laissés son père Sigebert, et de ceux que j'ai pris soin de lui envoyer des effets de ce misérable Gondovald trouvés à Avignon. Le reste sera consacré au besoin des pau-vres et des églises. Je vous demande seulement, o pretres du Seigneur! d'implorer la miséricorde de Dieu pour mon fils Childebert. C'est un homme sage, et tel que, depuis longues années, à peine en pourrait-on trouver un aussi prudent et aussi courageux. Si Dieu daigne le conserver à la Gaule, peut-être y a-t-il encore quelque espoir que notre race, au-jourd'hui presque anéantie, se relevera de ses ruines. » Les autres rois francs Arent aussi de grands présents à l'église de Saint-Martin. La renommée de ses trésors s'était répandue au loin, et lorsque les Sarrasins marchèrent sur Tours, ils étaient surtout attirés par l'espoir de piller la basilique de cette ville. Tours ne dut son salut qu'à l'arrivée de Charles-Martel et à la brillante victoire qu'il remporta sur les Arabes (732) entre cette ville et Poitiers.

MARTINETS. — On donnait ce nom, dans l'ancienne Université, aux écoliers qui allaient de collège en collège, et que du Boulay appelle vagi scholares (écoliers errants). Histoire de l'Université, V, 658. — Ce mot désignait encore des machines de guerre. Froissart (ch. CXXI) parle de martinets qui lançaient de grosses pierres.

MARTINIQUE.--Voy. CAPÉ et COLONIES.

MARTRES. — Fourrures précieuses dont on ornait les vêtements et qui étaient en grande estime au moyen âge. Voy. Inpus-TRIE, § II.

MARTYROLOGE. — Catalogue dans lequel on insera d'abord le nom des mertyrs et la date de leur mort, on y ajouts

dans la suite le nom des autres saints auxquels l'Eglise rend un culte public. Le plus ancien martyrologe qui soit parvenu jusqu'à nous est celui de Bède le Vénérable, écrit au commencement du viii•siècle, en vers et en prose. Florus, diacre de Lyon, qui vivait au 1xº siècle, fit un grand nombre d'additions au martyrologe en prose de Bède. D. Luc d'Acheri a publié dans le tome V du Spicilegium un martyrologe en vers, rédigé par Vandalbert, moine de Prum, au milieu du 1xe siècle. On a encore d'autres martyrologes rédigés dans les siècles suivants. Entin, Baronius en a composé un qui a été adopté par le pape Sixte-Quint, et auquel on a donné le nom de martyrologe romain. Ce martyrologe renferme les noms de tous les saints canonisés. — Le mot martyrologe ou matrologe était quelquesois, au moyen age, synonyme d'obituaire, registre où l'on inscrivait les bienfaiteurs des églises pour lesquels on devait saire des prières particulières. Un registre de l'année 1389, cité par du Cange (v° Matrilogium), s'exprime ainsi : « Ou (au) matrologe de l'église Saint-Germain l'Auxerrois sera enregistré le jour du trespassement de feu M. Guillaume. »

MASCARADES. — On attribue ordinairement l'origine des mascarades à l'antiquité, et cette opinion paraît très-vraisemblable. Cependant Sainte-Palaye (v° Masques) la cherche dans les usages du moyen age. « Les masques, dit-il, ont été connus dans l'antiquité; mais je ne vois pas qu'ils aient été employés à d'autres usages qu'aux représentations théatrales; ce n'est point là que nous devons chercher l'origine des masques qui se sont introduits dans les danses et autres divertissements. Je crois qu'on la trouvera plus sûrement et plus naturellement dans les anciens usages de la chevalerie et des burnois. On voit souvent que de jeunes ecuyers de la plus haute naissance allaient, inconnus et déguises, chercher à la guerre et aux tournois des occasions de se faire une réputation qu'ils ne devaient qu'à leur valeur et à leur adresse pour mériter la chevalerie, et que les nouveaux chevaliers usant des mêmes deguisements dans la première année de leur chevalerie, se trouvaient dans toutes les assemblées d'honneur vêtus de cottes blanches et armés à blanc, c'est-à-dire sans armoiries qui les fissent connaître. On voit, dans le roman de Perceforest, Me c'était une offense des plus graves de sorcer un chevalier qui voulait être inconnu à se faire connaître; d'où nous hent sans doute l'usage de regarder

-

comme une insulte d'ôter le masque à celui qui veut le garder. »

Les mascarades devinrent très-communes au xive siècle. A l'entrée de la reine Isabelle ou Isabeau de Bavière à Paris, en 1389, deux hommes déguisés, l'un en ours, l'autre en licorne, vinrent lui offrir les clés de la ville. On sait que ce goût des mascarades fut fatal à Charles VI. Il s'était enduit d'étoupes pour se déguiser en sauvage; un flambeau imprudemment approché mit le feu aux étoupes. Plusieurs des seigneurs travestis furent brûlés vifs; Charles VI n'échappa que pour tomber dans un nouvel accès de frénésie. Les arrêts d'amour rédigés au xve siècle renserment des détails curieux sur les mascarades (voy. le cinquante-deuxième arrêt). On y voit qu'elles donnaient lieu à de graves désordres. Souvent les masques étaient armés de bâtons et d'épées. Il fut désendu aux marchands et gens de basse condition d'aller masqués par les rues, sinon les vigiles et jours de fêtes de leurs paroisses. On leur laissa toutefois la liberté d'aller en momons ou robes retournées, barbouillés de farine ou de charbon, avec de faux visages de papier. Il était interdit de porter les masques de l'année précédente. On pouvait se travestir depuis la veille de la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la semaine sainte; dans le reste de l'année. les déguisements n'étaient permis qu'aux noces et festins solennels. Il était, en effet, d'usage de se travestir dans les grands repas. Mathieu de Coucy parlant du festin que le duc de Bourgogne donna à Lille, en 1453, dit qu'il y avait des amphithéatres d'où l'on voyait les hommes et femmes, « dont la plupart étaient déguisés, et il y avait, ajoute-t-il, des chevaliers et des dames de grande maison. »

Au xyıs siècle, les mascarades continuèrent avec plus d'élégance et d'éclat. On en trouve de nombreuses preuves dans les mémoires de ce siècle. Brantome décrit plusieurs de ces mascarades où figuraient de grands seigneurs. Il représente le grand prieur, frère du duc François de Guise, monté sur un barbe, habillé fort gentiment en femme egyptienne, avec son grand chapeau rond ou capcline sur la tête, sa robe ou cotte tout de velours et taffetas fort bouffante. « En son bras gauche, au lieu d'un petit enfant, il avait une singesse, qui était à lui et plaisante, emmaillotée comme un petit enfant, qui tenait sa mine enfantine ne faut dire comment et donnait fort à rire aux regardans. Elle lui donna pourtant de la peine et de l'incommodité à faire

ses courses à cause de l'émotion du cheval à courre, de sorte qu'il fut contraint, après avoir fait quatre courses en tel étai, de la laisser et de poursuivre ses courses toujours masqué. »

Au commencement du xvnesiècle, il est encore question de mascarades à cheval; ainsi, en 1608, dans une course de bague, les tenants étaient masqués; en 1612, à l'occasion d'un carrousel de la place Royale, il est enjoint à ceux qui voudront entrer dans la lice de s'y présenter avec masques, écus, livrées, noms, armes et devises. Ainsi l'usage des masques et des travestissements n'était pas restreint à l'époque du carnaval. On en trouve de nombreuses preuves au xvne siècle.

La continuation du roman comique de Scarron retrace assez fidèlement quelques-unes des coutumes de cette époque. Voici un passage relatif aux mascarades et aux momons (voy. ce mot): « Le soir, je me *masquai* avec trois de mes camarades, et je portais le flambeau. Quand nous fumes entrés dans la maison, après avoir éteint le flambeau, je m'approchai de la tuble sur laquelle nous posames nos boites de dragées et jetàmes nos dés. La du Lis (nom d'une demoiselle qui figure dans ce roman) me demanda à qui j'en voulais, et je lui fis signe que c'était à elle. Elle me répliqua : qu'est-ce que je voulais qu'elle mit au jeu? Je lui montrai un nœud de ruban et un bracelet de corail qu'elle avait au bras gauche. Sa mère ne voulut pas qu'elle le hasardat; mais elle éclata de rire en disant qu'elle n'appréhendait pas de me le laisser. Nous joužines et je gagnui, et je lui fis un prėsent de mes dragées. »

Molière parle souvent de l'usage des mascarades. Ainsi dans les Facheux (acte III, scène VII), une troupe de masques arrive sur la scène :

Qui portent des crincrins et des tambours de basques.

Il est aussi question, dans l'Étourdi (act. III, scène vi), d'un divertissement de cette nature que Léandre veut donner à Clélie:

D'entrer ches Trufaldin par une mascarade;

Il prétend l'enlever avec sa mascarade ?

Et plus loin (scène viii):

Dans la suite, les mascarades ne surent plus admises que dans les bals et pendant le temps du carnaval. Mademoiselle parle dans ses mémoires (éd. Petitot, III, 274) de bals travestis: «Madame la maréchale

de l'Hôpital donna un bal; nous y a en masques. c'est-à-dire habille toile d'or et d'argent, de bonnets a plumes; toutes les femmes étaie ajustées; les hommes avaient des soie et des habits en broderies. nous entrames, nous tevions nos ma que nous ôtames à l'instant. »

Au xviii• siècle, et principaleme la régence, les mascarades de très-brillantes. Le Journal de Bar parle fréquemment. Au mois de 1732 (t. i, p. 400-401), il est o d'une mascarade organisée par I sadeur de Venise : « Cette année, naval a été très-remuant à Paris dans le peuple. M. l'ambassadeur nise a fait la dépense d'une foi mascarade; c'était un char en fc gondole, et qui se terminait en h une grande coquille. » En même les bals masqués de la cour cons toute leur pompe. Barbier racon dans son journal (II, 216-217) masque donné à Versailles, le 26 1739: « A minuit, il y eut un gr de nuit où tous les masques es sans billet. On faisait sculement quer un de la compagnie qui di nom, et il y avait des gens qui éc sur une liste: Monsieur ou made telle avec tant de personnes. I appartements étaient illuminés quement. On dansait dans trois p il y avait des buffets pour les ra sements dans trois autres. La était le lieu de promonade. Tous la ville et de la cour qui aiment l ont été de celle-là. On portait con lement des rafraichissements. biscuits, confitures sèches que l'o à tout le monde, dans toutes les s il y avait patés, jambons et daub du vin, sur des buffets. Le tout re de saçon qu'à sept heures du m busiets étaient garnis comme en Les étrangers sont convenus qu vaient point vu de fête aussi bien née et aussi magnifique. On a r dans Paris, que cela coutait des assez considérables, et cependar positivement que cela n'a pas cc quante mille francs. Il y avait de cinquante musiciens à qui on t vingt-quatre livres chacun. Le ro jusqu'à quatre heures, en chauve et s'y est fort réjoui. » Les bals : interrompus par la révolution re dès le temps du directoire, et bi mascarades populaires recomm leurs promenades sur les boulev travers les rues les plus fréque Paris. Voy. un traité sur l'or

l'usage des masques, cans le Mercure galant, t. XIV, p. 234.

MASQUE.—Pendant longtemps, et surtout au xyı siècle, les dames de noble naissance couvraient leur visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. Ce masque s'appelait loup ou Cachelaid. Yoy. HABILLEMENT, § IV.

MASQUE DE FER. — Un personnage mysterieux, auquel Voltaire a donné une certaine célébrité, est désigné dans l'histoire de France sous le nom de Masque de fer. C'était, dit-on, un prisonnier d'État qui avait le visage couvert d'un masque de velours noir fixé par une charnière en ser. Enfermé successivement à Piguerol, aux îles Sainte-Marguerite, à la Bastille, ce personnage a été l'objet de beaucoup d'hypothèses. On a prétendu que c'était un frère ainé de Louis XIV qu'Anne d'Autriche avait fait disparaître. Quelques écrivains ont soutenu que le Masque de ser n'était autre que le surintendant Fouquet. La tradition raconte que ce personnage était servi avec respect, mais soumis à une surveillance minuticuse. Il jeta, dit-on, un jour par une pes fenêtres du château où il était ensermé, un plat d'argent sur lequel il avait écrit quelques mots. Le plat fut trouvé par un pêcheur qui le rapporta au gouverneur. Sais-tu lire? demanda cet officier au pêcheur. — Non, monseigneur. — Cest heureux pour toi; car je t'aurais brûlé la cervelle. — Citer de pareilles anecdotes, c'est montrer combien la crédulité est avide de fables et disposée à accepter les plus grossières inventions. Le masque de fer a-t-il même jamais existé? Le fait est douteux, et en tout cas on est réduit à des suppositions sur le personnage auquel peut se rattacher ce qu'il y a de réel dans cette légende. Voici l'hypothèse la plus vraisemblable: Un envoyé du duc de Mantoue, nommé Matthioli, avait été chargé de négocier avec la France, et lui avait promis de la part de son maître la ville de Casal. Il avait ensuite vendu ce secret d'Etat au roi d'Espagne et à l'Empereur. Pour le punir de cette trahison, Louvois le fit enlever Par ordre de Louis XIV. Matthioli fut ensermé successivement à Pignerol, aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille, où il mourut. Ce récit est confirmé par le passage suivant des Mémoires de Mme Campan (t. 1. p. 106): « Louis XVI, pendant les premiers mois de son règne, travailla à la révision des papiers de son aïeul (Louis XV). Il avait promis à la reine de lui communiquer ce qu'il découvrirait

relativement à l'histoire de l'homme au masque de fer : il pensait d'après ce qu'il en avait entendu dire, que ce masque de fer n'etait devenu un sujet si inépuisable de conjectures que par l'intérêt que la plume d'un écrivain célèbre avait fait naître sur la détention d'un prisonnier d'Etat qui n'avait que des goûts et des habitudes bizarres. J'étais auprès de la reine lorsque le roi, ayant terminé ses recherches, lui dit qu'il n'avait rien trouvé dans les papiers secrets d'analogue à l'existence de ce prisonnier; qu'il en avait parlé à M. de Maurepas, rapproché par son âge du temps où cette anecdote aurait dù êire connue des ministres, et que M. de Maurepas l'avait assuré que c'était simplement un prisonnier très-dangereux par son esprit d'intrigue, et sujet du duc de Mantoue. On l'attira sur la frontière; on l'y arrêta et on le garda prisonnier, d'abord à Pignerol, puis à la Bastille. » L'auteur oublie les fles Sainte-Marguerite; mais, du reste, ces renseignements paraissent exacts et sont confirmés par les documents qu'ont publiés plusieurs écrivains modernes. Neanmoins l'amour du merveilleux et les fables propagées par des écrivains peu scrupuleux ont prévalu sur un récit aussi vraisemblable. Le roman et le théâtre se sont emparés de l'homme au masque de ser et ont accrédité les erreurs populaires. On pourra consulter sur ce sujet: 1º les Recherches historiques et critiques, par Roux-Fazillac, Paris, an 1x (1811), 1 vol. in-8; 2° l'Histoire de l'homme au masque de fer, par Delort, Paris, 1825.

MASSART. — Nom donné à certains officiers municipaux du moyen âge, probablement à cause de la masse d'armes que l'on portait devant eux. Dans les Ordonn. des R. de Fr. (IV. 649), à l'année 1366, on lit: « Les jurés, eschevins, massars et autres officiers de la ville de Tournai.»

MASSE. — Symbole de puissance que l'on portait autrefois devant le roi, le chancelier et un grand nombre d'autres dignitaires. D'après Savaron (épée française, p. 15 et 22), la masse royale était portée, par deux écuyers, à droite de l'arçon de la selle et à gauche de l'épée du roi. On ne porte plus aujourd'hui les masses que devant le conseil impérial de l'Instruction publique, les recteurs et doyens de l'université. Voy. Massiers.

MASSE D'ARMES. — Espèce de massue garnie de pointes de fer dont on se servait au moyen âge. Voy. Armes, fig. J.

MASSIERS. - Les massiers étaient des

- - - -

appariteurs ou huissiers qui précédaient le roi, le chancelier, les cours souveraines et les recteurs et officiers de l'université. On les appelait aussi sergents à masses. Les masses qu'ils portaient étaient, selon la condition des personnes, d'argent doré ou de plomb argenté. Guillaume de Nangis rapporte, à l'année 1236, que saint Louis, pour repousser les attaques des assassins (sectaleurs du seigneur de la montagne, avait près de lui une troupe d'hommes armés de masses de cuivre, cupreas clavas assidue deportantes). Il est aussi question de cette garde de massiers qui veillaient sur la personne du roi dans Guillaume Guiart, poète du xiiis siècle. Après avoir rappelé les dangers qui menaçaient le roi, il ajoute qu'il se fit

Eschanguisier (garder) en toutes places Nuit et jour de serjans à maces Et par chaleur et par froidure; Cette coutume encore dure.

MASSUE. - Il est souvent question de massues dont étaient armés les hommes d'armes du moyen âge, et qui probablement étaient la même chose que les masses d'armes (voy. Armes, fig. J). Une chronique de Flandre représente Philippe le Bel « monté sur un grand dextrier (voy. CHEVAL), tout armé de ses armes royales et tenant une massue de fer en sa main. » Les ecclésiastiques, qui prenaient quelquefois part aux combats du moyen âge, préféraient cette arme pour ne pas violer trop ouvertement les lois de l'Eglise qui leur désendaient de verser le sang. On raconte qu'a la bataille de Bouvines (1214), Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, combattitarmé d'une *massue* et se signala par ses exploits.

MASURAGE, MASURIER. — Le masurage était un cens ou rente qui se payait par masure ou vieille maison. On lit dans Beaumanoir (ch. xxx): si les rentes sont dues par la raison des masurages, etc. — On appelait masuriers ceux qui devaient une rente de cette nature.

MAT. — Ce mot employé au jeu d'échecs est, dit-on, tiré du persan et signifie mort. Cette étymologie est assez vraisemblable, puisque le mot échec vient aussi du persan schach (rci). Le roi est mat quand il est tellement serré de toutes parts qu'il ne peut sortir de sa position sans se mettre en échec. Delille a décrit dans l'Homme des champs (ch. 1), l'effet du mat:

Longtemps des camps rivaux le succès est égal; Enfin l'heureux vainqueur donne l'échec fatal,

Se lève, et du vaincu proclame la défaite; L'autre reste atterré dans sa douleur muette, Et du terrible mat à regret couvaincu Regarde encor longtemps le coup qui l'a vaince.

Au moyen âge, l'expression échec et mat était déjà consacrée. Le Roman de la Rose, à l'occasion de la lutte entre Manfred et Charles d'Anjou, s'exprime ainsi:

En la premeraine bataille L'asailli por li deconfire Eschec et mas li ala dire.

- Matés vient de là. Robert Wace dit dans le Roman de Rou:

Bien cuide (croit) Normands matés et confondat.

MAT DE COCAGNE. — Jeu d'exercice qui remonte à une époque fort ancienne. Il est question, dès l'année 1425, d'un mât de cocagne qu'on planta dans la rue aux Ours ou aux Oues, en face de la rue Quincampoix. Au haut du mât était un panier contenant une oie grasse et six pièces de monnaie. On oignit ce mât et on promit à celui qui pourrait monter jusqu'au haut, l'oie, le panier et ce qu'il contenait. On fit un grand nombre de tentatives sans succès. Un jeune homme approcha assez près du but et obtint l'oie, mais on ne lui donna ni le mât, ni le penier, ni l'argent.

MATADOR. — Ce mot a été empranté à l'espagnol. On s'en servait au jeu de l'hombre (voy. Jeux, § II, p. 619) pour désigner les cartes maîtresses appelés aussi triomphes.

MATASSINS (Balletdes).— Danse imitée de la danse armée des anciens; elle était encore exécutée au dernier siècle dans certaines villes où il y avait des trospes en garnison. Les soldats qui représentaient les matassins avaient l'épée à la main, s'escrimaient avec cette arme et s'en servaient pour exécuter des tous d'adresse. Ils étaient ordinairement sin est dérivé de l'espagnol; il désignation est dérivé de l'espagnol; il désignation et la danse et celui qui l'est-cutait.

MATELAS. — Les gens de la maises de roi étaient dans l'usage d'emporter des niaisons de Paris où ils avaient legé les matelas qui étaient à leur convenants. C'était une suite du droit de prise et pourvoirie. On trouve, dans le Recusilés Ordonnances des rois de Francs (L. B., p. 434, et t. IV, p. 268), plusieurs orden nances qui interdisent cet usage. Les habitants de Rourges avaient obtens formellement d'en être exemptés. Vej.

issière, Coutumes de Berri, p. 64,

IEMATICIENS. — Ce mot a été ips employé comme synonyme ogue. On lit dans la vie de saint ar saint Ouen: Il faut mépriser hématiciens, avoir en horreur les . etc. (mathematici spernendi, perhorrescenda, etc.). Alain, dans ité De l'office divin, dit que les jues étaient appelés ordinairement valiciens (astrologi vulgo matheappellabantur).

IEMATIQUES. - Voy. Sciences.

IURIN (Saint). — On faisait des pèes à Saint-Mathurin pour guerir lie (Sainte-Palaye, vo Mathurin).

IURINS. — Ordre religieux fondé pour le rachat des captifs. — Voy. RÉGULIER, v° Mathurins.

ERE D'OR ET D'ARGENT. - Voy.

NES. — Ostice de l'Église qui se de grand matin. Les matines de ame se disaient à une heure, le prouve une lettre de rémisdate de 1392, citée par du Cange, utinales. — Dans la suite, les se chantèrent à l'aube du jour. appelle les vers de Boileau:

es dans les airs de leurs voix argentines at à grand bruit les chantres à matines.

NES FRANÇAISES. — On a queldonné le nom de matines franla Saint-Barthélemy, parce que ce re commença à une heure du

NIERS.— Clercs qui étaient tenus, 1 de leurs bénéfices, d'assister à offices et spécialement aux mal'où venait leur nom. Du Cange tutinarius) cite l'extrait d'une le 1312, ainsi conçu: « Pierre de rt, chantre de Chartres et archie Langres, a donné à l'église de cent sous et un muid de blé de erpétuelle aux us (pour l'entre-un matinier perpétuel en l'église tres. »

ICULE. — Registre où l'on inscrimitivement les clercs et les paune paroisse. On donnait quelquenom de matricule à la maison quelle ces pauvres étaient logés is; elle était ordinairement batie e l'église. Quelquefois même l'éuprès de laquelle était bâtie une paisons, prenait le nom de ma-

tricule. (Voy. du Cange, vo Matricula.) On appela matriculaires (matricularii)
les clercs attachés à une église qui avait
une matricule et des pauvres inscrits sur
la matricule. De ce mot est venu marguilliers. Il y avait aussi des femmes appelees matriculaires (matriculariæ) qui
remplissaient des fonctions analogues à
celles des diaconesses. Voy. DIACONESSE.

Le mot matricule s'appliquait aussi, dans l'ancienne monarchie, aux registres tenus pour les réceptions d'officiers ou personnes pourvues d'un office de magistrature ou de finances. Le registre où étaient inscrits les avocats portait également le nom de matricule. Enfin les noms des rentiers de l'hôtel de ville de Paris étaient contenus dans des registres-matricules.

MAUCLERC. — Mauclerc ou le mauvais clerc était une épithète injurieuse employée pour désigner un ignorant, un homme grossier. Ce mot figure dans l'histoire de France comme épithète de Pierre de Dreux, comte de Bretagne (la Brétagne n'était pas encore érigée en duché à l'époque de saint Louis où vivait Pierre de Dreux). Au contraire le nom de Beauclerc s'appliquait à un savant et à un personnage de mœurs polies. Henri I, duc de Normandie et roi d'Angleterre, a été caractérisé par le surnom de Beauclerc.

MAUR (Congrégation de Saint-).— Congrégation de l'ordre de Saint-Benoît établie en France et approuvée par le pape en 1621; elle est célèbre par les savants qu'elle a produits (Voy. ABBAYE). — La Congrégation de Saint-Maur était divisée en six provinces, avait un supérieur général, plusieurs assistants et visitateurs; elle tenait tous les trois ans un chapitre général.

MAUR (Saint). — On invoquait saint Maur au xive siècle pour qu'il envoyât la goutte à quelqu'un (Sainte-Palaye, ve Maur (saint).

MAURESQUE (Danse). — Danse empruntée aux Maures d'Espagne et usitée au moyen âge On lit dans La Colombière (Theâtre d'honneur, I, 166): « Après que les chevaliers eurent rendu compte de leurs aventures, se dressaient danses mauresques et larces qui duraient jusques à deux heures après minuit. »

MAURESQUE (Architecture). — Architecture imitée des Arabes d'Espagne. Elle est remarquable par sa hardiesse et sa légèreté, et a exercé quelque influence sur le genre d'architecture qu'on appelle improprement style gothique.

MAURICE (Saint). — La lance de saint Maurice était le symbole de la puissance souveraine dans le royaume d'Arles, qui comprenait le bassin du Rhône (Provence, Savoie, Dauphiné, Lyonnais, Franche-Comté et partie de la Suisse).

MAUSOLÉE. — Ce mot désigne un tombeau orné de sculptures; il vient de Mausole, roi de Carie, auquel sa femme Artémise avait fait élever un tombeau maguifique.

MAUVAIS-GARÇONS. — Bandes de pillards qui désolèrent la France aux xive, xve et xvie siècles. Ces mauvais-garçons étaient souvent des soldats mercenaires. Ils se rendirent redoutables, au xive siècle, sous le nom de Grandes-Compagnies, Tard-venus, Malandrins, etc.

MAXIMUM.— Loi qui fixe le plus baut prix (maximum) auquel peuvent être vendues les denrées. Dès le 27 septembre 1792, la municipalité de Paris avait fixé le prix le plus élevé auquel certaines marchandises devaient être vendues dans cette ville. La Convention, dominée par la Montagne, étendit à toute la république la loi du maximum pour les grains et farines le 3 mai 1793. Le 29 septembre de la même année, elle soumit au maximum la viande fraîche, la viande salée et le lard, le beurre, l'huile douce, le bétail, le poisson salé, le vin, l'eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon de terre, la chandelle, l'huile à brûler, le sel, la soude, le savon, la potasse, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte, le plomb, l'acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes de toiles, les matières premières nécessaires aux fabriques, les sabots, les souliers, les colza et rabette, le tabac. Toutes ces denrées etaient taxées au prix qu'elles avaient en 1790. Un troisième décret du 22 février 1794 fixa le prix des transports qui devait être ajouté au maximum. Toutes les lois relatives an maximum furent abolies le 24 décembre 1794.

MAZARINADES. — On appelle Mazarinades les pamphlets qui furent composés contre le cardinal Mazarin pendant la Fronde. Le nombre en est si considérable que la Bibliographie des Mazarinades que M. Moreau a publiée pour la Société de l'histoire de France forme 3 volumes in-8 (Paris, 1850-1851). La même Société a publié un Choix de Mazarinades en 2 volumes in-8 (Paris, 1853). On trouve au tome II, p. 241, la pièce qui porta primitivement le nom de Mazarinade, et qu'on a attribuée à Scarron. L'auteur du

recueil, M. Morcau, convient que dans ce pamphlet, le plus célèbre de tous, on ne trouve ni esprit, ni gaieté, mais beaucoup de saletés et d'ordures. On peut en dire à peu près autant de toutes les Mazarinades. Elles fournissent peu de renseignements utiles à l'histoire et sont presque sans intérêt pour l'histoire littéraire.

MAZELIN. — Coupe précieuse en usage au moyen âge :

Dessus la table mettes mon massis.

Roman de Garin. Voy. du Cange, vo Me-zelinus.

MÉCANIQUE.— Partie des sciences mathématiques qui s'occupe de l'équilibre et du mouvement des corps en général. Voy. Sciences.

MÉCANIQUES (Gens). — Artisaus. On trouve le mot mécanique avec cette signification dans une lettre de François II (1559) citée par du Cange, ve Mecanicus.

MÉCHITARISTES. — Société religieuse qui tira son nom d'un Arménien nommé Méchitar. Elle a fondé à Paris, en 1834, un collége dans le but d'élever de jeunes Arméniens qui se destinent au sacerdoca. La dotation de ce collége provient du legs considérable qu'a laissé dans cette intention Samuel Moorat, riche négociant arménien, établi à Madras. M. E. Boré a publié, en 1835, une Histoire de la Société religieuse de Méchitar.

MÉDAILLE MILITAIRE. — Ce signe de distinction a été établi par un décret de 22 janvier 1852 pour récompenser les services rendus dans l'armée.

MÉDAILLES. — Les médailles ont servi dès la plus haute antiquité à rappeler .es événements historiques ou quelque circonstance importante de la vie ces princes. On en trouve dans les tompeaux gaulois. Il en existe aussi des époques mérovingienne et carlovingienne. Soger, dans son Histoire de Louis VI, rapports que des médailles surent frappées pour perpétuer le souvenir des avantages re portés par Louis le Gros sur l'emperes Henri V et sur Henri Beauclerc, roi d'An gleterre. Louis XII, d'après le récit de l'historien de Thou (livre I), fit frapper, à l'occasion de sa querelle avec Jules II, une médaille d'or, où l'on voyait d'un côté effigie avec les titres de roi de France de Naples, et au revers les armes France avec ces mots: Perdam Babyle nomen (je détruirai le nom de Babyle On perpetua aussi par des médzilles souvenir du massacre de la Sciat-Berth

(de Thou, livre LIII). On en frappait e à l'occasion des alliances conclues, xemple, en 1602, pour l'alliance de nce avec les Suisses. Ce fut une méfrappée par les Hollandais qui it à Louis XIV le prétexte de la e de Hollande (1672); on prétendait e Hollandais Van-Beuning s'était présenter sous les traits de Josué int le soleil, avec cette inscription: ispeciu meo stetit sol (à mon aspect eil s'est arrêté). Sous le règne de XIV, on frappa un grand nombre de *illes* pour rappeler les événements ux ou les institutions les plus imites. Ainsi, lorsque les grands jours rmont eurent puni les excès de l'aratie, une médaille en perpétua le nir et porta l'inscription suivante :

provinciarum repressa potentioudacia (le salut des provinces asar la répression des grands). On a lli en un volume in-fol. les dessins ites les médailles frappées sous le de Louis XIV comme un témoignage ique de la plus grande authenticité. ine n'ignore cependant que la flati trop souvent altéré dans ces mé-

s la vérité historique.

kiste à la Bibliothèque impériale un ux cabinet de médailles antiques. ois I commença cette collection, accrut considérablement sous ses seurs, et, entre autres sous Char-L. Elle s'enrichit en 1565 des més de Grollier vendues après sa mort. e fut principalement sous Louis XIV cabinet des médailles fut sormé. Il lors à Versailles. Au xvIII° siècle, les illes et les pierres antiques furent ërées à la Bibliothèque royale qui été installée dans l'ancien palais in. De Boze et l'abbé Barthélemy llèrent à la classification de cette tion qui ne cessa de s'enrichir par isition de collections particulières. volution y fit entrer beaucoup d'obrécieux conservés dans les églises monastères, entre autres une agate Sainte-Chapelle, le calice de l'abbé , les médailles et antiques de Sainteiève. A la fin du xvıne siècle, Mionmmença une nouvelle classification édailles, d'après le système géograe d'Eckhel. Elles étaient rangées alors par ordre alphabétique. Les ètes de la Republique et de l'Empire entèrent considérablement le Cabies médailles; mais la plupart de ces sitions furent perdues en 1815. Deette époque, malgré des vols dont é plusieurs fois victime, le cabinet iédailles n'a cessé de s'accroître et

est considéré avec raison comme la plus belle collection qui existe en ce genre. Voy. histoire du Cabinet des médailles, par M. du Mersan. — Les principaux ouvrages traitant des médaillesi sont ceux d'Eckhel, de Doctrina nummorum veterum, Vindobonæ, 1772-98, 8vol. in-4, fig. — Mionnet, Descriptions des médailles antiques grecques et romaines; Paris, 1806-37, 15 vol. in-8, fig. — Duchalais, Description des médailles gauloises de la Bibliothèque royale; Paris, 1846, un vol. in-8, fig. — Ch. Lenormant, Trésor de numismatique et de glyptique, Paris, 1834-1850, 20 parties in-fol., fig.

MEDECIN. — Les médecins furent pendant longtemps juifs, arabes on clercs. Ce furent des Juiss qui sondèrent l'école de médecine de Montpellier. Les autres médecins ou mires, comme on les appelait au moyen age, restèrent clercs jusqu'en 1452. A cette époque, le cardinal d'Estouteville, qui s'occupait de la réforme de l'Université, leur accorda la permission de se marier. Au moyen âge, la méde-cine employait souvent des remèdes étranges qui attestent l'ignorance et la grossière superstition de ces temps. Bernard de Gordon, un des plus celèbres médecins de Montpellier, l'auteur du Lilium medicinæ écrivait que, pour guérir un épileptique, il suffisait de répéter à son oreille, au moment du plus violent paroxysme, les vers suivants :

Gaspar fert mirrham, thus Melchior, Balthasar aurum; Hmc tria qui secum portabit nomina regum

Hee tria qui secum portabit nomina regum Solvitur a morbo, Christi pietate, caduco.

(Gaspar porte la myrrhe, Melchior l'encens, Balthazar l'or. Quiconque aura sur soi ces trois noms des trois rois-mages sera guéri du mal caduc par la grâce du Christ.) Un autre médecin célèbre du moyen âge, Gilbert d'Angleterre, auteur d'un Compendium de médecine, prétendait guérir de la léthargie en attachant une truie dans le lit du malade. En cas d'apoplexie, il provoquait la fièvre, au moyen d'un mélange d'œuss de fourmis, d'huile de scorpion et de chair de lion (Germain, Histoire de la commune de Montpellier, III, 108 sqq.). A Paris, quand les *médecins* désespéraient d'un malade, ils le faisaient exposer au parvis de Notre-Dame, afin de le recommander aux prières des fidèles et à la miséricorde divine.

Les médecins conservèrent jusqu'au xviii• siècle des signes distinctifs, en particulier la robe longue du moyen âge et l'usage de la langue latine. Cette persistance à rester stationnaires au milieu d'une société qui s'était renouvelée, jointe

à l'incertitude de la science médicale, expliquent les vives attaques auxquelles les medecins ont été en butte aux xvi• et xvii• siècles. Rabelais, quoiqu'il fût lui-même médecin, ne les a pas épargnes. De Thou (Histoire de son temps, livre XXXIV), parlant de Jacques Houllier, médecin celèbre, mort en 1562, oppose sa conduite à celle des médecins qui, contents de fatiguer leurs mules par un grand nombre de courses et de visites, ne se donnaient pas la peine d'étudier les maladies. Ce passage de de Thou fait en même temps connaître les mœurs de cette époque, et nous montre les médecins parcourant les villes sur leurs mules aussi bien que les magistrats et les nobles dames.

Malgré les critiques auxquelles elle fut ioujours exposée, la profession de médecin était très-recherchée. «Il y a longtemps, dit La Bruyère, que l'on improuve les medecins et que l'on s'en sert; le théàtre et la saure ne touchent point à leurs pensions; ils doient leurs filles, placent leurs fils aux parlements et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent l'argent. Ceux qui se portent bien deviennent malades, il leur faut des gens dont le métier soit de les assurer qu'ils ne mourront point. Tant que les hommes pourront mourir et qu'ils aimeront à vivre, les médecins seront raillés et bien payés. » Les médecins jouissaient, dans l'ancienne constitution de la France, de plusieurs avantages; ils étaient exempts de la collecte des tailles. Les médecins de la faculté de Paris étaient dispensés de tutelles, curatelles et autres charges publiques. La loi avait voulu compenser ainsi les longs et pénibles sacrifices imposés à ceux qui aspiraient à devenir médecins. Voy. MEDECINE (Écoles de).

Dès 1352, les ordonnances des rois de France interdirent l'exercice de la médecine à Paris à quiconque n'avait pas été reçu licencié par la faculté de cette ville (Ord. des R. de Fr., II, 609). Il en résulta des contestations avec les médecins de province qui s'établissaient à Paris. En 1673, les médecins reçus dans les facultes provinciales formèrent une Chambre royale et érigèrent dans Paris même une espèce de nouvelle faculté à côté de l'ancienne : les médecins de la faculté de Paris attaquèrent cette institution et en obtinrent la suppression. Après de longues discussions, il fut convenu, en 1696, que la faculté de medecine de Paris pourrait autoriser quelques médecins provinciaux à exercer, à condition qu'ils subiraient deux examens et une thèse en habit de bachelier. Aujourd'hui l'exercice de la médecine est soumis à des conditions réglées par la loi. On ne peut exercer la médecine sans être pourvu d'un diplôme accordé par une des trois facultés de médecine établies à Paris, Montpellier et Strasbourg. Les officiers de santé ne peuvent pratiquer la médecine que dans une localité déterminée.

MÉDECIN DU ROI. — Les rois avaient des medecins attachés à leur personne dès le temps de Clovis; on sait que Gontran fit périr les médecins qui n'avaient pu sauver sa femme. Du Cange compte en tout cinquante-quatre médecins des rois de France, sans en mentionner aucun pour la seconde race. Cependant Gabriel Naudé, dans ses Additions à l'histoire de Louis XI, nomme deux médecins de Charlemagne, à qui ce prince or-donna de composer le livre intitulé Tables de santé. Pasquier (Recherches, livre VIII, chap. xxvi) rapporte : « qu'au Mémorial O de la chambre des comptes, il se trouve, par l'ordonnance du roi Philippe de Valois, du mois de mars 1350, qu'il n'y aurait qu'un physicien (médecin) ordinaire en cour. et non plus, à vingt sous tournois par jour, et, après sa mort, que le roi Jean son fils n'avait que trois physiciens. » Sous Charles VIII, on trouve un premier médecia du roi, et cette charge a existé jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Les médecins des rois étaient sonvent pourvus d'offices. Adam Fumée, médecin de Charles VIII, devint maître des requêtes; Jacques Coictier, médecin de Louis XI, était président de la cour des comptes ; Jean Michel, médecin de Charles VIII, fut nommé conseiller au parlement de Paris. Miron, premier médecin du roi Henri III, fut employé à des négociations diplomatiques, comme l'attestent les mémoires de Sully et de Villeroy. Dans l'organisation régulière de la maison du roi, telle qu'elle fut établie aux xvii et xviii siècles, le premier médecin jouissait d'importants priviléges : outre l'inspection générale sur le service de santé de la maison du roi, il avait la surveillance de tous les médecies, chirurgiens et pharmaciens du royaume. l'intendance du jardin royal ou jardin des plantes, la surintendance de tous les jardins des maisons royales et des caux minérales de France. Lorsque le premier médecin allait assister aux séances de la faculté de médecine, il était reçu à la porte par le doyen accompagné des bacheliers et précédé des bedeaux. Voy-Guyot, Traité des offices, etc., livre l, chap. xxxi.

MEDECINE (Écoles de).—Au moyen igt, la France avait un grand nombre d'écoles de médecine ; les principales étaient celles de Montpellier, Paris, Toulouse, Besan-con, Perpignan, Caen, Reims, Nancy. Il existe aujourd'hui en France trois écoles de Médecine; établies à Montpellier, à Paris et à Strasbourg. Il est nécessaire

d'en parler séparément

§ 1. Ecole de médecine de Montpellier. -La plus ancienne de nos écoles de médecine est celle de Montpellier. Elle fut, diton, fondée par des médecins juis venus d'Espagne. Saint Bernard parle dans une letire de 1153, des médecins de Montpellier. Il raconte qu'un archevêque de Lyon, en allant à Rome, tomba malade à Saint-Gilles et se détourna vers Montpellier, où « il dépensa avec les médecins ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas. » Gilles de Corbeil, qui fut médecin de Philippe Auguste, voulant faire l'éloge de Richard, un de ses contemporains, dit que, «sans l'éclat que ce vieillard répandait à Montpellier par ses lumières, la gloire de la médecine serait depuis longtemps éclipsée. » Le moine Césaire d'Heisterbach proclamait, au commencement du xiii° siècle, que Montpellier était la source de l'art médical (fons est artis physicæ). Une charte de Guillaume VIII, comte de Montpellier, en date de 1180, eut pour but de régler l'enseignement de la médecine dans cette ville. Toutefois l'école de médecine de Montpellier ne reçut ses statuts que plus tard, en 1220, du cardinal Conrad, légat du saint-siège contre les Albigeois (voy. l'Histoire de la commune de Montpellier, par M. Germain). Parmi les médecins les plus célèbres de cette école, an moyen âge, il faut citer Arnaud de Villeneuve, auquel on doit d'importantes découvertes (voy. EAU-DE-VIE, § 1), Bernard de Gordon, auteur du Lilium medicinæ, Gui de Chauliac, médecin du xvie siècle, qui a mérité d'ètre appelé le père de la chirurgie moderne, etc.

Réception des bacheliers, licenciés et docteurs dans l'école de Montpellier. La réception des médecins dans l'école de Montpellier était accompagnée de cérémonies particulières. Il fallait subir seize épreuves avant d'arriver au doctorat. On ne pouvait se présenter à l'épreuve du baccalauréat qu'après trois années d'études. Le candidat qui la subissait d'une manière satisfaisante, recevait des juges une des baies (baccæ) du laurier réservé à la couronne doctorale (c'est de là, selon quelques écrivains, que vient baccalaureat). Pour parvenir à la licence, il fallait d'abord faire des leçons publiques pendant trois mois sur un sujet indiqué par le doyen. Cette épreuve terminée, on était admis à se présenter aux quatre exa-mens per intentionem, qui tiraient leur

nom de ce qu'on les subissait avec l'intention de parvenir à la licence (per intentionem adipiscendi licentiam). Ces quatre thèses se soutenaient successivement et de deux jours en deux jours sur un sujet assigné la veille; le candidat devait parler chaque fois au moins pendant une heure. Il y avait encore deux autres thèses sur une maladie quelconque ou sur aphorisme d'Hippocrate; les sujets étaient tirés au sort vingt-quatre heures avant la soutenance, et le candidat devait parler au moins pendant quatre heures sur chacun. Ces thèses portaient le nom de Points rigoureux. Le candidat était tenu de répondre à toutes les difficultés qui pouvaient s'elever à l'occasion de ces thèses. Une fois admis, le candidat alluit recevoir la licence des mains de l'évêque de Maguelonne ou de son vicaire général. en présence de deux professeurs délégués

par la Faculté.

Venaient ensuite les Triduanes, examens qui avaient lieu pendant trois jours matin et soir, et qui duraient au moins chacun une heure. Les deux premiers jours, les docteurs seuls argumentaient; mais, le troisième jour, les licenciés, les bacheliers, et même les simples étudiants prenaient aussi la parole. Après ces nouvelles épreuves on conférait le doctorat. On l'appelait aussi l'acte de triomphe (actus triumphalis). Cet acte solennel avait lieu dans l'église de Saint-Firmin, dont la grosse cloche l'annonçait la veille. La Faculté, en corps et en robes rouges, y conduisait le récipiendaire au son de la musique, et là, à la suite de discours prononces en latin, on lui délivrait les insignes du grade suprême, en présence d'une assemblée ordinairement très nombreuse. Ces insignes consistaient en un bonnet de drap noir, surmonté d'une houpe de soie cramoisie, en une bague d'or et une ceinture dorée, qu'on passait au doigt et autour des reins du récipiendaire, à qui l'on remettait aussi le livre d'Hippocrate. Le président, après la délivrance de ces insignes, faisait asseoir le récipiendaire à son côté, puis lui donnait l'accolade et la bénédiction, en lui recommandant de remercier Dieu, la sainte Vierge et ses maîtres. Le futur docteur se faisait présenter par un parrain, et, la cérémonie achevée, paradait avec les insignes du doctorat; il distribuait aux dames des gants et des dragées ou des fruits confits. Ces cérémonies avaient une grande analogie avec celles qui se pratiquaient pour la réception des chevaliers (voy. CHEVA-LERIE). « Ces pratiques, dit M. Germain, auquel nous avons emprunté les détails précédents (Histoire de la commune de Montpellier, III, 129), se sont perpétuées très-longtemps. Elles étaient encore en pleine vigueur au xvIII siècle, et Molière, durant son séjour à Pézenas auprès du prince de Conti, a pu y puiser d'originales inspirations pour son Malade ima-

ginaire. »

La justice de Montpellier devait chaque année un homme mort ou vif à la faculté de Montpellier pour les travaux anatomiques. Guillaume Bouchet rapporte, dans son recueil de contes intitulé Sérées, que les médecins de Montpellier profitèrent de ce droit pour sauver un gentilhomme qui avait été condamné à avoir la tête tranchée.

Depuis la révolution, l'école de médecine de Montpellier a cessé d'être une corporation jouissant de priviléges et d'une organisation indépendante. Supprimée en 1792, elle fut reconstituée en 1794, sous le nom d'École de santé; mais cette institution ne réussit pas et fit place, en 1803, à une école de médecine qui a pris le nom de Faculté, en 1808, et qui existe encore aujourd'hui comme une de

nos trois facultés de médecine.

S II. Ecole de médecine de Paris. — On place vers la fin du xue siècle ou le commencement du xiiie l'origine de l'École de médecine de Paris. Elle sut d'abord comprise dans l'Université; mais elle s'en sépara, vers 1280, et eut ses statuts particuliers (voy. pour des détails plus complets les Recherches historiques du docteur Sabatier sur la Faculté de médecine de Paris. On a perdu les registres primitifs de cette faculté, connus sous le nom de Commentaires; le plus ancien que l'on ait conservé ne remonte pas an delà de l'année 1395. Les professeurs de médecine n'eurent pas de salle attitrée avant 1505. Jusque-la les soutenances d'actes avaient lieu dans les maisons particulières, et les réunions générales se tenaient à Notre-Dame ou dans l'église des Mathurins. Les leçons se faisaient dans la rue du Fouarre, qui tirait son nom de la paille et du foin qu'on y ré-pandait. En 1454, Jacques Desparts, chanoine de l'église de Paris et premier médecin de Charles VII, convoqua la faculté de médecine, au bénitier de Notre-Dame, suivant l'usage. Il établit facilement la nécessité de chercher un autre local pour l'enseignement de la médecine, et donna à la faculté trois cents écus d'or et une partie de ses meubles et de ses manuscrits pour faciliter le nouvel établissement. La faculté de médecine eut alors sa chapelle, ses écoles particulières et sa bibliothèque. Les livres de la faculté étaient peu nombreux et d'un prix très-élevé, comme le prouve suivant: En 1471, Louis XI, ayai prunté le manuscrit qui conten œuvres de Rhasès, qu'il voulait sa pier pour sa bibliothèque, fut obl déposer pour garantie de l'ouvra prunté douze marcs de vaisselle det un billet de cent écus d'or qu'ui bourgeois, nommé Malingre, soi au nom du roi. Jusqu'en 1452, les seurs de l'école de médecine dé étaient astreints à la loi du célil cardidal d'Estouteville abolit cette cription lorsqu'il fut chargé à cett que de la réforme de l'Université.

Organisation de l'École de méde Paris.—La faculté était gouvernée doyen que nommaient cinq électeu quels la faculté avait délégué ses po Le doyen prêtait devant l'assem serment de remplir scrupuleusem devoirs et de sévir contre ceux qui queraient illégalement la médec inscrivait ensuite sur un registre! cès-verbal de sa nomination, et c à son prédécesseur un reçu des b la faculté, du sceau attaché à une d'argent, du livre des statuts sommes qui restaient en caisse. I ment, que prétaient les professe médecine, peint les mœurs et les de cette époque: « Nous jurons o mettons solennellement de faire 1 çons en robe longue, à grandes ma ayant le bonnet carré sur la tête, l au cou et la chausse (voy. ce mot) late à l'épaule ; Item, de faire nos sans interruption, de les faire par mêmes et non par des suppléant cune d'elles pendant une heure au tous les jours de l'année qui ne pas jours de fête. » Les examinates candidats au doctorat et aux autres étaient nommés d'avance dans u semblée qui se tenait tous les deu Des bacheliers, envoyés par la fi venaient leur offrir des cierges a après leur nomination.

Réception des gradués de la Fac médecine. — Les trois grades de de médecine de Paris étaient le lauréat, la licence et le doctors bacheliers, après leur réception, p taient à leurs juges des épices, que poivre, gingembre, cannelle tres denrées de cette nature, qui à cette époque rares et précieuses la suite, les bacheliers donnèrent examinateurs un repas après la nance des thèses. Cette coutume abolie que vers 1650. Après des nées d'études, les bacheliers préses une supplique à la faculté pour êt mis à l'examen sur la pratique. Les docteurs régents étaient convoqués pour ces examens. Ils juraient sur le crucifix et sur peine de damnation éternelle de ne suivre que la justice pour fixer les rangs des candidats. Les examens terminés, les noms de ceux qui étaient reçus étaient proclamés par l'appariteur; ils se mettaient à genoux devant le chancelier qui leur consérait la licence et faculté de lire, enseigner et pratiquer la médecine en tous lieux. Les nouveaux licenciés se rendaient ensuite processionnellement à la cathédrale pour remercier Dieu des succès de leurs travaux. Les paranymphes (voy. ce mot) suivaient la licence.

Réception des docteurs. — Le troisième rade était le doctorat. La cérémonie de la soutenance avait un caractère solennel: le candidat entrait accompagné des massiers de la faculté (voy. Massiers) et des bacheliers; il devait répondre aux docteurs qui argumentaient contre lui. Lorsqu'il sortait vainqueur de cette redoutable épreuve, il était reçu docteur avec des cérémonies que la comédie a tournées en ridicule, mais qui eurent longtemps une influence salutaire en inspirant le respect pour un grade conquis par le travail, et pour une profession qui avait une si haute importance. Le grand appariteur de la faculté s'approchait du candidat, et, après un salut respectueux, il lui rappelait, dans une allocution latine, les trois serments imposés aux docteurs : 1º observer les lois et règlements, ainsi que les louables coutumes de la faculté: 2º assister à la messe de saint Luc en mémoire des confrères décédes; 3º employer toute son influence à abolir l'exercice illégal de la médecine. Après cette allocution, le récipiendaire prononçait le lameux juro qui a fourni à Molière un des passages les plus célèbres de ses comédies. Le serment prêté, le président plaçait sur la tête du candidat un bonnet carré après y avoir tracé le signe de la croix, lui donnait un léger coup sur la tête, comme cela se pratiquait lorsqu'on armait un chevalier, et enfin embrassait son nouven confrère.

L'école de Paris était, comme celle de Montpellier, une corporation privilégiée. Supprimée en 1792, elle fut réorganisée sous le nom d'école de santé, en 1794, et placée dans le local de l'académie de chirurgie auquel on réunit le couvent des Cordeliers; elle redevint école de médecine, en 1803, et fut annexée à l'Université comme faculté de médecine, en 1808.

SIII. École de médecine de Strasbourg.

L'école de médecine de Strasbourg fut londée par l'empereur Maximilien II

(1564-1576). Les priviléges de l'Université de Strasbourg furent confirmés lorsque cette ville fut réunie à la France (1681); son école de médecine, qui avait produit plusieurs médecins célèbres, fut supprimée en 1792 et réorganisée sous le nom d'école de santé (1794), puis d'école de médecine (1803), enfin de faculté de médecine (1808).

Les trois facultés de médecine qui existent aujourd'hui ont des chaires de chimie médicale, de botanique médicale, de matière médicale et thérapeutique, d'anatomie, de physiologie, de pathologie interne et externe, de clinique interne et externe, d'accouchements, de médecine légale et d'hygiène. La faculté de medecine de Paris a de plus des cours de physique médicale, d'anatomie pathologique, de pathologie et de thérapeutique générales, d'opérations et appareils de clinique et de pharmacie. Les professeurs sont nommés par le ministre de l'instruction publique sur une liste de candidats présentés par la faculté. On ne peut être admis à exercer la médecine qu'après avoir suivi pendant quatre années au moins les cours d'une faculté et subi avec succès les diverses épreuves imposées par les règlements.

MÉDECINE (Écoles secondaires de). -Dans ces écoles, organisées par des ordonnances en date des 18 mai 1820, 13 octobre 1840 et 12 mars 1841, on fait des cours sur la chimie et la pharmacie, l'histoire naturelle médicale et la matière médicale, l'anatomie et la physiologie, la clinique interne et la pathologie interne, la clinique externe et la pathologie externe, les accouchements et maladies des semmes et des ensants. Les élèves des écoles secondaires ou écoles préparatoires de médecine peuvent faire compter huit inscriptions prises pendant deux années dans ces écoles pour toute leur valeur dans l'une des facultés de médecine; les autres inscriptions ne peuvent compter que pour le tiers de leur valeur. Les officiers de santé sont admis à exercer après quatre années d'études dans une école secondaire de médecine; mais les facultés seules accordent le titre de docteurs en médecine.

MÉDIANOCHE. — Repas fait à minuit, en gras, pour marquer le passage d'un jour maigre à un jour gras. Cet usage est souvent mentionné dans les mémoires et les lettres du xvii siècle. « Le Roi, dit Mademoiselle, me mena à un medianox, sur le canal (de Fontainebleau) avec Madame. » (Mémoires, édit. Petitot, t. XLIII, p. 76.) Mae de Sévigné, après avoir raconte

In mort de Vatel dans sa lettre du 20 avril 1671, ajosta « Le cuir, le Bet alla à Liut-dours , où il avait commande médiomonde . A tu date du 6 aveil 1879 . agren minust cound, on morest in plus grand medianoche du monde en vigados 1/90-05-Quanta - Man do Serigne dit plue bas : a On reviges à dix beures, on traver la comédia. Biput sonne un fus médianaale a Le mot midignoche, tief de l'expognal, a était pas toujours toan compris, et il an roupitait quelquef-in d étrangré inéprisen. Mes de périgné extrent de Brotagno le 36 mon 1871 - Pemenara conto Qu'ane famme l'antre jour à listines, ayant uti surter ses médianoches dit à quetre hogres da soir qu'elle senest de faire etédianoche ches in Première-Présidente, calls es: hins d'une notte bête qui veui être à la mode.

HECISAIERS. — Ouvriere qui préparaient les peaux de mester et de venu, ils formaisent une corporation audritoire en une môcie, une ordennance de 1222 régis le travail des mégassers. En regu-ront en 1407 des staints qui furest ann-firmée par François I et Henri IV

HELDER — On appose que les meions forent introduits en France à la cuite de l'axpodicion de Charles VIII en tulie Lour num venait, seton En Etienne. De re hertensi,, du cu que les pardiciers se advicant pour les arresses d'une éduicorte avec du moi mel. On desinguait dept deux on trais ampèces de meione avec lleurs II du xviir arbie, Le Grand d'Amoy ( Vie prives des Française en comptait quarante, et depuis este épique elles ont temperes eté se multiplient. Le meion ensistemp est aines nomms, parce qu'il fut d'ainest cultires à Campings muions de compage des papes, à pus de distance de Reme

lifi CSINE (the) — La tradition papalaire at ribust on grand rôle done le foisee à la fac Mérasire. On presendait qu'êtle ruit le genie de la maison de Luaugusti, et que toutra les fats qu'une pernance de ceste maison alfast mourir, Melusire se montrait en écusiour la grande tour du châteur de Lasignan, qu'elle ment fait bot r Métusion était ordinairement réprésende avoc une queue de serpant. Plusioura lamilles du Poiton et du Buophine ont place Métusion dans leurs armos

MEMBRE DE RAUBERT — Le combre de noubret etén, d'après l'ancienne contione de Normar-des, le bussème partie d'un fief de hanbers. Voy Hausent Ref de 1 — choque mombre de haubert quit

drait de joséen, d'umps, etc. Un tradipar mambre, lorequ'un del était diché ours plutieurs selgocurs.

MENOIRES — Earth qui oat pour bu do retrocor las principans, dedecimants de la via d'un personnagu; cedicaleum l'active principal sus se minus samps l'is tour las Français ont azaglió dats 🖼 genre d'ouvrage qui permet à la vathi de se moure es soine. Qualques mémiros, comeso cous du cardinal do Rets. 🐠 Spint names, etc., nont des graves litté-raires d'un grace mérote. Els métest le comessament ten sebasa de la via printe aus intrigues politiques, l'interêt remenongue en drema da l'hizbure. Co documenta bistariquas , las Manaires 👀 derveut dere constitue qu'avec une tage récorre et contrèlés par le sémela!!! des dirers acceurs qui ont pre p ans évenements. - On apporte austi dé-motre un factoin qui contrat les fact d circonstances d'un procès - Le me 4 consulter out to exect comments of emptions les détails des faits ser lempels on vent appaier Phitention

MEMORES DE L'INSTITUT DE PRANCE -- Plusieure sections de l'Immitut resp de mot 1, et emire autres l'incubante de emineure, l'immittue des activités maraires et pobliques, l'accidente des activités et halian-iettres pub sent des mémories et halian-iettres pub sent des mémories et halian-iettres pub sent des mémories en trouve dans les deux dermittes et lieutens des fauteurs de l'interes de prioris de l'interes de Prance.

MRMORIAUX — On devigant new renew to real to registres des chambres des renerts de renerts (et l' voy Chaptes, nes compres des camples de la chaptes, en 1736, decreant une parte de mémoriaux que renfermaneux des seus mémoriaux que renfermaneux des seus montes précioux pour l'hiet ire de France.

— On apprisit des renerts mémoriaux les actes notarités, de come les present de l'impression de 1717 de le mes de Cample et l'empression comment per de l'empression de l'impression de l'impression

MEXAGERIE. — On appelle makeness amongerie un bitterent dettet en president format de man raren de toute repère le mai magerie désignait entrofeix na les par dans le reimogre et ure manue de de pague et ob l'on ésevan des abiness de designate il u'à ete empere qui de de designate il u'à ete empere qui de de designate il u'à ete empere qui de de designate entre propose de la man de le les passes de de les proposes emperes de de les proposes emperes de de de de les proposes de de de les proposes de la proposes de les proposes de la propos

veries, et il est souvent question de ts de bêtes féroces auxquels ils asent. On connaît, entre autres, l'aæ qui représente Pepin le Bref sé-: un lion et un taureau qui étaient rises. Le fait peut être contesté; l atteste que rien n'était plus comque les combais de bêtes féroces. a dynastie capétienne, les rois enaient aussi une ménagerie. Elle fut près de l'hôtel Saint-Paul et du paes Tournelles, bâtis par Charles V. ues des Lions et du Parc-Royal lent encore le lieu où l'on conseres bêtes féroces des ménageries s. De Thou raconte que Henri III, par un songe où il avait vu des féroces se jeter sur lui pour le er, fit tuer toutes celles qu'il nourdans sa *ménagerie*. Avant la réon, il y avait une ménagerie à lles. Elle a été depuis cette époque érée à Paris et placée dans le Jardin lantes; elle renferme une grande ité d'animaux rares, tirés de toutes rties du monde et entretenus avec 3 grand soin. Voy. Muséum.

iAGIER. — On donnait ce titre, au lâge, à de véritables traités de mot d'économie domestique. M. Jérôme na publié, en 1847, pour la société ibliophiles français le Ménagier de, qui contient un traité complet des s de la femme comme épouse et e maîtresse de maison. Cet ouvrage, vers 1392 ou 1394, renferme beaude détails sur l'économie domes-le jardinage, la basse-cour, l'office, sine, etc.

idiants. — La répression de la *cité* et du vagabondage a été l'objet grand nombre d'ordonnances loet même d'édits royaux. En 1351, Jean enjoignit à tous les mendiants s de sortir de Paris sous trois jours renoncer au vagabondage. Ceux l'obéiraient pas à l'ordonnance devaient être arrêtés et empris pendant quatre jours; la récidive punie du pilori, et pour une troifaute ils étaient marqués d'un fer l et bannis. Les archers chargés de uivre et d'arrêter les vagabonds ent le nom d'archers de l'écuelle. reilles mesures furent plusieurs fois luites aux xive et xve siècles. Elle raissent pas-avoir eu une grande sité, si l'on en juge par certains ges, où Eustache des Champs, poëte fin du xve siècle, se plaint de l'imuité et des fourberies des mendiants. représente simulant des maladies dont plusieurs saints guérissaient, tels que saint Maur, saint Ricquier, saint Antoine, employant diverses drogues et herbes pour se donner l'apparence de pauvres estropiés et surprendre la charité publique.

Au xvie siècle, on eut recours au meilleur moyen pour prévenir la mendicité; on douns de l'ouvrage aux pauvres valides. François les ordonns, en 1545, que les mendiants valides fussent employés à des travaux publics. Quant aux invalides, ils devaient être enfermés dans les hôpitaux ou entretenus par chaque paroisse.

Les guerres civiles qui désolèrent la France dans la seconde moitié du xyle siècle y multiplièrent les mendiants et vagabonds. Leur présence dans les villes devenait dangereuse, et plusieurs arrêts des parlements que cité de La Marre, dans son Traité de la police (t. II, p. 659), avaient pour but de les en éloigner. Deux arrêts du parlement de Paris, en date dn 29 août et du 24 octobre 1596, portaient « injonction très-expresse à tous vagabonds, gens sans maitre et sans aveu, et à tous pauvres valides qui n'étaient de Paris, d'en sortir dans vingt-quatre heures, à peine d'être pendus et étrangles sans forme ni figure de procès, et, afin qu'ils fussent reconnus, ils devaient être rasés. Deux archers placés à chacune des portes de la ville étaient chargés de leur en interdire l'entrée. » Ces dispositions furent reproduites à peu de chose près dans un arrêt du parlement de Normandie du 16 novembre 1622.

Au xvii• siècle,, on fit de nouveaux efforts pour délivrer les villes des mendiants et vagabonds. On décida, dans l'assemblée des notables de 1627, qu'il y aurait dans chaque parlement une commission spéciale nommée pour s'entendre à cet égard avec l'évêque diocésain, et, comme à cette époque on fonda plusieurs colonies, on réussit à employer au dehors un grand nombre de mendiants valides. On ouvrit aussi des ateliers de dépôts de mendicité. En même temps on porta des peines rigoureuses contre les mendiants qui s'obstinaient à mener une vie vagabonde. Il leur fut enjoint, en 1638, de « vider Paris avant un délai assez court, sous peine d'ètre envoyés aux galères. » Louis XIV rendit aussi plusieurs ordonnances qui avaient pour but l'extinction de la mendicité. De La Marre (Traité de la police, 1, 63) fait mention, entre autres, d'une ordonnance du 21 décembre 1700 qui prescrivait aux lieutenants généraux de police de faire arrêter les mendiants dans les villes et banlieue de leur ressort et de les faire

conduire dans les bôpitaux. Des ordonnances de 1764, 1767 et 1777 prononcèrent contre les mendiants valides la peine des galères, et celle de la réclusion à l'égard des femmes, des enfants, des infirmes et des vieillards.

La législation moderne s'est aussi occupée de réprimer la mendicité, et pour y parvenir elle a ouvert des ateliers de travaux pour les pauvres valides (décret du 30 mai 1790). On a donné dans la suite à ces établissements le nom de dépôts de mendicité. Un décret impérial du 5 juillet 1808 ordonna d'établir un dépôt de mendicité dans chaque département, et cette mesure sut exécutée presque partout avec une grande rapidité; mais ces dépôts n'ont pas toujours été entretenus par les gouvernements qui ont succèdé à l'empire. Des peines correctionnelles sont portées dans le Code penal contre la mendicité. A l'expiration de leur peine, les mendiants sont soumis à la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

MENDIANTS (moines). — Il y avait quatre ordres principaux de moines mendiants, les carmes, les dominicains, les franciscains et les augustins. On les appelait les quatre mendiants; ils marchaient en tête de toutes les processions. Les minimes, les récollets et les capucins n'étaient qu'une subdivision des quatre mendiants. Voy. Abbaye.

MENDICITÉ. - Voy. MENDIANTS.

MENEHIS. — Asiles en Bretagne. Voy. MINIHIS.

MENESTREIS. — Poëtes et musiciens. Voy. Troubadours et Ménétriers. — Primitivement le même personnage était poëte et musicien. Le ménestrel chantait lui-même ses poésies; mais, dans la suite on distingua le poëte du ménétrier qui ne fut plus qu'un musicien. Le premier cessa d'aller chanter ses vers de château en château et le second ne tarda pas à devenir un artiste ambulant, un chanteur et un musicien de carretour.

MENEURS. — Ce mot se prenait autrefois dans le sens de TUTEURS. Dans une charte de Philippe le Bel (1308) on lit: « Jehanne, dame du Bois-Arnaut et Rogier du Bois-Arnaut, tuteurs, curateurs, meneurs, etc. » Une lettre de 1410, citée par du Cange (vo Menare), s'exprime ainsi: « lcelui suppliant ou ses amis pour lui ont fait paix et satisfaction au filz dudit Turout, qui est soubzagié (mineur), ou à ses meneurs ou tuteurs pour lui. »

MENETRIERS. — Les ménétriers ou

musiciens formèrent une corporation au xive siècle. Leur histoire a été écrite par M. Bernhard ( Ecole des chartes, 1 \*\* série, tome III et suiv.). La plupart des détails que nous donnons sont empruntés à ces articles où l'on trouve réunis la science et l'intérêt. Les *ménétriers*, qui s'étaient multipliés au XIII siècle, formèrent une corporation en 1321. Les statuts de cette époque leur assurent le monopole ou droit exclusif de la science et musique de menestrerie dans la ville où ils forment une corporation; mais en même temps ils leur imposent des obligations. Les ménétriers ne peuvent se faire remplacer et sont soumis au roi des ménétriers ou au prévôt de Saint-Julien, et à des prud'hommes qui doivent veiller à l'exécution des règlements. On ne pouvait être admis dans leur corporation qu'après examen subi devant ces prud'hommes. Dans l'origine on trouvait un certain nombre de femmes parmi les *ménétriers* de Paris. Cette corporation avait pour but, comme toutes les associations de même nature (voy. Corporation), de venir au secours de ceux que la vieillesse ou les infirmités rendaient incapables de travailler.

Deux ménétriers, l'un Italien, l'autre Lorrain, commencèrent, en 1328, la fondation d'un hôpital, à Paris, sous l'invocation de Saint-Julien le Pauvre. La corporation tout entière se joignit à eux pour cette bonne œuvre et contribua à doter le nouvel hôpital (1331); elle y ajouta bientôt une église connue sous le nom de Saint-Julien des Ménétriers et située comme l'hôpital dans la rue Saist-Martin.

Dans l'origine les ménétriers, comme les anciens ménestrels, étaient poêtes aussi bien que musiciens. La chronique en vers de Bertrand Duguesclin parle des ménétriers comme de poêtes héritiers des anciens troubadours:

Qui veut avoir renom des bons et des vaillans, Il doit aller souvent à la pluie et au champs, Et estre en la bataille ainsi que fu Rollans, Les quatre fils Haimon et Charlon li plus grans, Li dus Lions de Bourges et Guion de Connans, Perceval li Galois, Lancelot et Tristans, Alixandres, Artus, Godefroy li sachans, De quoy eils menestriers font les nobles remant.

Dès le xve siècle, les ménétriers se restreignirent à la musique et à la danse, sans que leur corporation perdit de sa puissance. De nouveaux statuts rédigés en 1407 et confirmés par Charles VI prouvent que l'autorité du roi des ménétriers ne se bornait plus à la corporation de Paris; elle s'étendait à tout le royaume, et ce personnage prit le titre de roi des ménestrels du royaume de France. Les lettres pales-

tes de Charles VI, pour la confirmation de cette corporation, ordonnèrent que les nouveaux statuts fussent exécutés dans tout le royaume. On trouve, en effet, plusieurs actes qui prouvent que le roi des ménétriers pouvait autoriser l'exercice de cette profession dans toute la France. La corporation des ménétriers a duré jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. De nouveaux statuts lui furent donnés Louis XIV en 1658. Le chef de la corporation y est désigné sous le nom de roi des violons. Mais tous les efforts tentes pour soutenir la corporation des ménétriers contre les progrès de l'art et la transformation qu'il subissait à cette époque furent impuissants. Vainement elle voulut s'opposer à l'établissement de l'Académie royale de danse fondée par Louis XIV en 1661. Vainement elle prétendit pouvoir seule enseigner la danse comme la musique. Il en résulta un proces au parlement, et la corporation fut vaincue par l'Académie. Elle ne réussit pas davantage dans son opposition contre l'Académie royale de musique sondée par Louis XIV en 1672. Dès lors la corporation des ménétriers perdit presque lout son éclat. Un édit de 1691 remplaça les anciens chefs de la corporation par des jurés dont l'office était vénal. A tous ces échecs de la corporation des ménétriers, il faut ajouter l'installation des Pères de la doctrine chrétienne à Saint-Julien des Ménétriers (voy. Julien (Saint-), tandis qu'antérieurement les mėnėtriers nommaient directement à ce bénéfice. Après de longs procès, la corporation ne conserva qu'une partie de ses anciens privilèges. De vains efforts furent tentes en 1747 et 1750 pour la relever; elle fut enfin supprimée par un édit de 1776.

MENHIRS. — Pierres druidiques qui sont isolées et s'élèvent comme des pyramides : on les appelle aussi pierres debout. Voy. GAULOIS (Monuments), § I.

MENINS. — Nobles attachés spécialement au Dauphin. Ce nom avait été emprunté à l'Espagne, où l'on appelle meninos de jeunes nobles élevés avec les princes.

MENIPPÉE (Satire). — Satire dirigée contre la Ligue, et publiée, en 1693, par P. Pithou. Rapin, Passerat, Gillot et Florent Chretien, sous ce titre: Satire ménippée de la vertu du catholicon d'Espagne (voy. Catholicon), ou De la tenue des États à Paris, en 1593, par messieurs de la Sainte-Union. Le nom de ménippée vient de Ménippe, philosophe grec de la secte des cyniques.

MENSE. — Ce mot, qu'on écrivait quelquesois manse, désignait la partie du revenu qui était assignée à un ecclésiastique en particulier sur les biens de l'église dont il était membre. Dans les cathédrales, la mense épiscopale était séparée de celle du chapitre. Les biens des abbayes étaient partagés ordinairement en trois lots ou menses: la première appartenait à l'abbé; la seconde aux moines; la troisième, appelée tiers lot, était réservée pour les réparations de l'église et du monastère. Il y avait, dans certains monastères, des menses particulières attachées aux offices claustraux. Selon quelques auteurs, le mot mense dérive de mensa (table); d'autres le tirent de mansus, manse (voy. Manse), qui désignait une certaine étendue de terre.

MENUET.—Danse originaire du Poitou, elle fut appelée menuet (du mot menu) à cause des petits pas que faisaient les danseurs. Le mouvement en était plutôt lent que rapide.

MENUISIERS. — Ce mot dérivé, comme le précédent, de menu, ne date que de 1382. Antérieurement, les menuisiers portaient le nom de huissiers (fabricants de huis ou portes) et tabletiers. Voy. Corporation.

MENU-VAIR. — Espèce de fourrure, désignée aussi sous le nom de petit gris. Pendant longtemps les vêtements des rois, des grands, des membres des parlements furent doublés de menu-vair. Les femmes de qualité en portaient également.

MENUS. — Il y avait, dans l'ancienne monarchie, un trésorier des menus, c'està-dire des menus plaisirs du roi. Il est déjà mentionné sous le règne de Henri III dans l'ouvrage de Froumenteau intitulé Le secret des finances de France (Paris, 1581). On y voit que les menus plaisirs du roi absorbaient à cette époque une somme de soixante et dix millions de livres tournois.

MERCI (Pères de la). — Les pères de la Merci ou de Notre-Dame de la Merci étaient un ordre religieux dont le nom venait de merces (rançon). Il fut établi à Barcelone, en 1218, par saint Jean de Nolasque, gentilhomme français, natif du Lauraguais. Touché de la cruauté des infidèles à l'égard des chrétiens, qui tombaient entre leurs mains, il vendit tous ses biens pour les consacrer à la rédemption des captifs. Quelques gentilshommes espagnols s'attachèrent à lui, et l'institut des pères de la Merci fut approuvé par le pape Grégoire IV, en 1230. Leurs consti-

The second secon

His collection of the terminal contraction of the collection of th

medically the constraint of authorities Lina estingue (1984-1964). Al "II des 🌆-tions offen the ethics then the life la to be the ever wan 'nesternin terfrom a normalise of his element is normalised. I missellar a forme of narranse curity tea marriadifices . Ter cerul the critis Committee where or be impared that dela pa pri lure del bre lengualità LA CHARGE IN THE BUILDING THE SECOND non the remove the me Fridge, . . et - Is the the trace of his one 相称,我都没有好的四个概念就是 Canal Territory nau da ilvidas enjablicant. and the control that the second file that . We have an one are Members and address. The 21, 275760.

422(1.22 la 1243(2. – Ce j. 1224) vinamenta à paralles et 1945, aires le 1950 de Mercoure françois L. avait été fonde par lean kozer qui le cirigea josqu'en 1886. Theophosate benances le was and so isted isted. Come callection en vings and to smee forebit ab curiesk elegeration de lasta. Apres use isterraption an dura inviter 1872, le Mercure respectives le use de Mercure galant. 48, for contrast with the firm jusqu'en 1710 par liek il paran en auth en différentes maina una les titres de Nouveau Mercura, et enfin de Mercure de France qu'il regul en 1714. La collection des différents Mercures formalt once cents volumes en 1724. La publication du Mercure fut interrompue en 1749, renouvelée en 1800. interrompue de nouveau en 1814, reprise en isju, suspendue encore en 1820, et. meta una nouvelle apparition en 1823, initivement abandonnée en 1825.

REFR. RELLES. - Discours proceeds - astairens artis antibogist max invigings es antico de text profession. L'orionner - Albert-Conserse 1510, pre-TO THE BOY MY MICH 130 , THE RES MAY while spacent lieu tous les mois. Dans - the is merceriale from proon---- et 40 mos en en mois, ordinarerent durce des manners de Priques et à Litte ik Linking-Marking at anim scale menti une cos mui mai, è la remirce del 7. Mart. — Comme les marcariales SILIFI TIMILIYYEMEN RECOMPRESSES # MENTALIZATION SERVENCE .. UN MINICO M. TEST WILL CEREST DETERMINATION merronice — Le nom de mercariche r it annium ann macamhles des 🖦 teles and per alpha quodes 🔩 🕻 erien wonder, — Links on spec nerrurinis les unisant officiels coust-DUT H DEED ANADEMA DE DEPENDES CON-Signatur Francisco in America

MING-Piland. — Attraction durings randin a dijust m. To midale. Voy. Follo digre.

MERICALE — Romane de une capação de mantes en france none la régne de mantes par les seis en Recursiones de Rec

MINITE ELITABE (Orde de). Lines IT maccine I make the market TELES 1758. EX Sevene des efficiers des brass es automa quas les atment example des appres ordres de chemi L'asuze de l'ardre de merite milital est.: Ese craix d'ar, sur un des cités de ces mots : pro virtule dellice (pour n o: mperser la valeur gaerrière). Le rout portait une convene de learier an occie légende : Ludoricus XV institui 1759 Louis XV a institué cet erdre @ 1759. Cette croix s'attachait à la boutenière avec un ruban bleu foscé. Uso ordonnance de Louis XVIII, rendes 🕊 1824, confirma l'ordre du mérite mil-tuire: mais, depuis 1830, il est tombé en desuetude.

MÉROVINGIENS. — On appelle Mérringiens les rois qui gouvernèrent les Francs, de 428 à 752. Ils tiraient les nom, selon l'opinion généralement almise, de Mérovée ou Mérowig, qui fit roi nes Francs Saliens de 448 à 456. Void la liste des rois mérovingiens, avec l'esplication de leurs noms, telle que l'a donnée M. Aug. Thierry:

+ 737.

+ 754.

| 458.<br>+ 481.<br>+ 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CLOVIS I, ou HILDERIK (fort ou brave au combat), +48s.  CLOVIS I, ou HILDERIK (fort ou brave au combat), +48s.  CLOVIS I, ou CHLODO-WIG (illustre guerrier), +51t.  CLOVIS I, ou CHLODO-WIG (illustre guerrier), +51t.  CLODOMIR, CHILDEBERT I, CLOTHAIRE I +524  +524  +524  Charlier parmi le peuple).  THEODEBERT, +548  Feuple).  THEODEBALD, +584  CHARIBERT, GONTRAN, CHILPERIC I, +584  Parmi le peuple).  THEODEBALD, +584  CHARIBERT, GONTRAN, CHILPERIC I, +584  Parmi le peuple).  THEODEBALD, +584  CHARIBERT, CHARIBERT, GONTRAN, CHILPERIC I, +584  Parmi le peuple).  THEODEBALD, +584  CLOTAIRE II, CHARIBE II, +628.  CLOTAIRE II, +628. |   |

THÉODEBERT II, THIERRY II, + 612. + 613. CHILDEBERT III, DAGOBERT III, THIERRY IV, THIERRY III, + 691. +711. + 630, duc d'Aquitaine. CHARIBERT, CLOVIS III, + 695. DAGOBERT I, + 638 (brillant comme le CHILDERIC II, + 673. CLOVIS II, + 656. CHILPERIC II, ou DANIEL, + 720. CHILDERIC III, jour). SIGEBERT II, + 656. DAGOBERT II, + 679.

Il importe surtout, dans un Dictionnaire des Institutions, de signaler le caractère des institutions mérovingiennes. Les Méroringiens n'étaient d'abord que des chefs de guerre que les Francs choisissaient dans une seule famille; ils étaient proclamés avec un appareil tout militaire, places sur un bouclier ou pavois, et promenés trois fois autour du camp, au milieu des acclamations de leurs compagnons d'armes. Ils ne pouvaient prendre du butin que ce que le sort leur donnait, et ils n'avaient pour signe distinctif qu'une longue chevelure qui flottait sur leurs épaules; mais après leur établissement dans les Gaules, sous Clovis, et leur conversion au christianisme, les rois mérovingiens adoptèrent d'autres idées et d'autres mœurs; ils voulurent se rapprocher de l'administration romaine et renouveler jusqu'au cerémonial dont s'entouraient les Cesars. Les vêtements serrés des Germains, leurs ancêtres, firent place à la robe flottante des dignitaires de l'empire. Ils couvrirent seur chevelure d'un diadème semblable à celui des Césars. On les voit sur leurs monnaies, représentés avec la toge consulaire et la tunique ornée de perles, comme les empereurs byzantins. Les bandes de pourpre du laticlave romain remplacèrent les fourrures, d'où les anciens rois francs avaient tiré le nom de reges pelliti. Comme les consuls romains, ils tinrent dans leurs mains un bàton doré, signe du commandement. Des Gallo-Romains. des abbés et des évêques se pressèrent près de ces chess barbares et leur formèrent une véritable cour. Ces convives du roi finirent par exercer la plus haute influence dans les conseils des Mérovingiens et ils dominèrent dans le mallum ou assemblée du champ de mars (voy. Mal). Les Mérovingiens écoutaient avec plaisir les vers que les Gallo-Romains avaient composés en leur honneur et ils s'essayaient eux-mêmes à bégayer cette belle langue qu'ils défiguraient. L'un d'eux, Chilpéric I, voulut ajouter à l'alphabet trois lettres nouvelles. Childebert II, un des plus sauvages mérovingiens, se fit représenter un livre à la main au portail de l'église qu'il bâtit en l'honneur du martyr saint Vincent (aujourd'hui Saint-Germain des Prés). Cette imitation de la civilisation romaine fut souvent grossière et maladroite: mais elle atteste, du moins, l'ardeur des Mérovingiens pour changer un pouvoir tout guerrier en une autorité régulière.

Bientôtles actes des Mérovingiens prouvèrent que la transformation était presque accomplie. Les décrets de Childe-

bert II (596) suffiraient pour le prouver, La peine de mort, qui était presque toujours bannie des lois barbares (voy. Lon, § 2) ou qui du moins pouvait être rachetée par une composition ou webrgeld, y est multipliée. Le rapt était puni de mort ainsi que l'homicide, et le rei ajoute: Il est juste que celui qui sait tuer apprenne à mourir. Le voleur, s'il est dénoncé par cinq ou sept hommes d'ans réputation intacte, doit être pani de mort. Le juge même qui aurait laisse le voleur s'échapper était condamné à mort. La liberté individuelle, que les harbares poussaient jusqu'à la licerce, était soumise à de sévères restriction L'Eglise seconda cette lutte des *Mires* giens contre l'aristocratie barbare. Le pape Grégoire le Grand écrivait à ce me Childebert II : « Autant la dignité royal s'élève au-dessus du reste des homms, autant la majesté de votre royanne dipasse celle des autres rois de la terre. Et pourtant la merveille n'est point que vous soyez roi, puisqu'il y en a d'astres; mais la gloire sans égale est que seul de tous les rois vous ayez mérité la grass d'atre catholique. Car de misse qu'est d'être catholique. Car de même qu'ass vaste lampe, allumée soudain au miliet d'une nuit profonde, chasse les téables à l'éclat de sa lumière, ainsi l'éclat d votre foi brille et resplendit au milieu d l'aveuglement et des ténébreuses errei des autres nations. Tout ce que les ant rois se flattent de posséder, vons l'at comme eux; mais il est un point d lequel vous l'emportes de beans c'est qu'ils ne sont point en poss du bien inappréciable dont vous jost Et, ann que cette supériorité éclate lement et dans votre foi et dans v conduite, que votre excellence se s toujours clémente envers son peut si elle vient à éprouver quelque sije peine, qu'elle cherche à s'éclairer si de sévir, persuadée qu'elle sera da plus agréable au Roi des rois, c'est à dis au Dieu tout-puissant, qu'elle coura m des bornes à son pouvoir, et qu'elle crais que sa volonté doit en avoir de plus étroites que sa puissance. »

L'aristocratie des Leudes (voy. ce mo)
résista énergiquement aux Mérovingues.
Dispersée dans de vastes domaines, et tourée d'hommes de guerre qui les étaient tout dévoués, les leudes se redaient chaque jour plus indépendants de souveraineté. La lutte qui s'engages entre les rois et les leudes dura plus des siècle et entraîna la ruine de la dynamic mérovingienne. Dès la fin du ve siècle l'opposition des leudes se manifeste per

nspirations; le Gallo-Romain Mums'unit avec Gontram Boson et d'auhefs germains pour attaquer la nce des Mérovingiens. Ils sont s; mais la royauté comprend le pés rois d'Austrasie et de Burgondie ent par le traité d'Andelot (587), ielques concessions aux leudes et ent par la réunion des deux royauorganiser une puissance capable de à l'aristocratie. L'édit de 615 à la suite d'une assemblée tenue à ut une concession encore plus imte arrachée par l'aristocratie. On v e les grands ne se bornaient pas à er de vastes domaines; mais que y exerçaient les droits de souvei et y faisaient rendre la justice en m. Depuis cette époque la royauté ngienne fut frappée d'une décaà laquelle les efforts de Dagobert ent la soustraire. La longue série dis fainéants marque le dernier de cette décadence. Pendant plus iècle (638-752), les rois fainéants rent le trône, mais sans aucune nce. L'autorité était tout entière les mains des maires du palais, juelques-uns, et surtout Ebroin, rent de l'énergie. Enfin la bataille try (687) fit passer la domination à uvelle tribu des Francs et prépara ment de la dynastie carlovingienne t lieu en 753. Le dernier mérovin-Childéric III, sut rasé et enfermé ın monastère. — Voyez les Essais istoire de France par M. Guizot, et ire de la civilisation en France même auteur. Les Récits des temps ingiens, par M. Aug. Thierry, donine idée vive et juste des mœurs institutions de cette époque. On tera aussi avec utilité l'ouvrage de uerou, intitule Histoire des instis mérovingiennes et du gouverneles Mérovingiens, Paris, 1842; ainsi B Etudes sur l'histoire et les instis de l'époque mérovingienne, par Petigny, 3 vol., Paris, 1842-1845. erniers ouvrages ont surtout fait tir la persistance des institutions nes sous la domination des Méro-

isions territoriales sous les Mérons. — On peut distinguer trois esde divisions territoriales sous les ingiens: 1° les divisions ethnograss ou par race; 2° les divisions adratives; 3° les divisions ecclésias. L'empire mérovingien comprenait, t, un grand nombre de tribus gerues ou gallo-romaines; les princidivisions ethnographiques étaient

la Bavière, la Thuringe (Saxe actuelle), l'Alamannie (Wurtemberg et duché de Bade), l'Austrasie ou royaume oriental de la Meuse à la Thuringe, la Neustrie ou royaume occidental de la Meuse à l'Océan et du Rhin à la Loire, la Bourgogne ou Burgondie (bassin du Rhône), l'Aquitaine de la Loire à la Garonne, la Novempopu-lanie de la Garonne aux Pyrénées, enfin la Septimanie (Aude, Hérault, Pyrénées orientales). Les divisions administratives sont plus difficiles à établir; elles comprenaient des duchés et comtés. Les écrivains contemporains mentionnent spécialement les duchés d'Aquitaine, de Poitiers, de Gascogne, de Marseille, des contrées transjuranes (Franche-Comté et Suisse), de Champagne, de Tours; les principaux comtés étaient ceux de Bourges, de Clermont, d'Alby, de Cahors, de Limoges, de Vélay, de Bordeaux, de Saintes, d'Aix, de Nîmes, de Carcassonne, de Roussillon, de Vienne, d'Avignon, de Lyon, d'Autun, de Châlonssur-Saone, de Rouen, de Coutances, de Reims, de Vermandois, de Cambrai, de Tournai, d'Amiens, de Laon, de Noyon, d'Auxerre, d'Orléans, de Troyes, de Paris, de Meaux, de Rennes, d'Angers et de Nantes. Les comtés se subdivisaient en pagi (voy. ce mot). Quant aux circonscriptions ecclésiastiques, elles avaient été empruntées à l'empire romain et reproduisaient dans les diocèses les divisions et subdivisions des provinces romaines. Voy. Clergé et Évêchés.

MESMÉRISME. — Système de Mesmer sur le magnétisme animal. Voy. Magnétisme animal.

MESNADIERS, MESNIERS. — On appelait mesnadiers en Gascogne des hommes de race noble. Il est probable que leur nom vient de ce qu'ils faisaient primitivement partie de la mesnie ou suite du roi (voy. Mesnie). Les mesnadiers auraient alors le plus grand rapport avec les antrustions (voy. Antrustions). Qurita confirme cette opinion, lorsqu'il dit que les mesnadiers d'Aragon étaient ainsi nommés, parce qu'ils avaient été élevés dans le palais du roi (quod regia in domo educati essent). — Le mot mesniers avait, en Belgique, le sens de serviteurs. Dans un accord fait, en 1287, entre les chanoines et les bourgeois de Liége, on lit : Tous les esquevins (echevins) jureront, en chapitres de S. Lambert, des sorsaits, que li (les) borgois ou li mesniers des borgois, etc. Voy. Mesnie.

MESNAGE. — On appelait autresois mesnage une maison entourée de terre.

Une charte de 1375 citée par du Cange (vo Mesnagium) s'exprime ainsi : Comme Guillaume de Landelles et sa femme eussent acquie une portion de MESNAGE assise à Baieux en la rue nommée Bienvenu. — Les maîtres d'hôtel étaient quelquefois nommés mesnagers (voy. du Cange, ibid.).

MESNIE. - On désignait, au moyen âge, sous le nom de Mesnie, Mesgnie et Meignerie, la suite d'un seigneur. Ces mots paraissent dérivés d'arimannia. Ce dernier terme est souvent employé dans les lois des barbares pour désigner les Abrimans (voy. ce mot) qui accompagnaient un chef de guerre. On redoutait extrêmement cette mesnie des grands qui venait s'abattre sur les terres de leurs vassaux et les livrait au pillage. Humbert, dans les statuts qu'il donna au Dauphiné en 1349, promet de restreindre le nombre des hommes qui composaient sa mesnie et qu'on appelait dans le latin de cette époque maignerii, « De peur, dit la charte, que leur nombre ne fût à charge aux habitants du Dauphine (Ne propter multitudinem ipsorum maigneriorum graventur nimis subditi Delphinatus). » On trouvait encore, au xvie siècle, des traces de cette mesnie ou clientèle qui entourait les grands et était le fléau des vassaux et des petits propriétaires. Dans le pays de Dombes (Ain), les paysans appellent leurs domestiques maignets. Voy. du Cange, vo Magnerius.

MESNIE HELLEQUIN ou HERLEQUIN. - La Mesnie hellequin ou suite d'Hellequin était une apparition fantastique dont il est souvent question dans les légendes du moyen âge. Hellequin, d'où est venu arlequin, est le roi des Aulnes (Erl-kœnig) dont il est souvent question dans lee ballades allemandes. Au milieu des nuits orageuses et des sissements de la tempète, on croyait entendre passer Hellequin avec son cortége de fantômes. On trouve dans les écrivains du moyen age le récit de quelques-unes de ces apparitions. Je me bornerai à citer une de ces légendes tirée d'Orderic Vital (livre VIII, chap. xvii ):

« Je ne veux pas passer sous silence, dit ce chroniqueur, ce qui arriva le 1er janvier (1091) à un prêtre de l'évêché de Lisieux, nommé Gosselin, dans la paroisse de Saint-Aubin de Bonneval. Il avait visité la nuit un de ses paroissiens malade et habitant à l'extrémité de la paroisse. Comme il revenait seul et se trouvait loin de toute demeure, il commença à entendre un grand bruit comme

tait Robert de Belesme et sa suite qui allaient assiéger Courci. La lune répandait alors une vive lumière et éclairait la route. Le prêtre était jeune, hardi, vi-goureux, grand et agile. Cependant il fut saisi de crainte en entendant ce bruit et hésita s'il prendrait la fuite ou tenterait de résister en cas d'attaque. Enfin il aperçut dans un champ, à quelque distance de la route, quatre aubépines, derrière lesquelles il songeait à se cacher jusqu'à ce que la cavalerie fut passée. Mais un personnage d'une stature giguntesque, armé d'une énorme massue, l'arréta au moment où il s'éloignait de la route, et levant la massue sur sa tête: Reste ici, lui dit-il, ne fais pas un par de plus. Le prêtre s'arrêta frappé de terreur, et s'appuyant sur le bâten qu'il portait il resta immobile. L'énorme porte-massue se tenait près de lui, &, sans lui faire aucun mal, attendait l'armée. Voici qu'une grande multitude de fantassins passait devant eux; elle étak chargée de diverses espèces d'ustensiles, comme en portent ordinairement les voleurs. Tous se lamentaient et s'exhortaient à hâter la marche. Le prêtre reconnut dans cette troupe plusieurs de ses voisins morts recemment, et les entendit se plaindre à cause des supplices qu'ils enduraient pour leurs crimes. Vint ensuite une troupe de portefaix auxquels se joignit le géant. Ils portaient environ cinquante cercueils; il y avait der. portefaix pour chaque cercueil. Des hommes de petite taille, comme les nains mais avec des têtes énormes, étales assis sur les cercueils. Deux Egyptie portaient un corps mutilé, et sur ce troi était attaché un malheureux livré cruels supplices et poussant d'horribles hurlements. Un affreux demon assis 🛚 le même tronc déchirait de ses épeross de ser le dos et les reins de cet infortuné tout couvert de sang. Gosselin 18connut le meartrier du prêtre Éticon. et le vit livré à d'intolérables tortures expiation de ce sang innocent qu'il avait verse deux ans auparavant; il était mon sans avoir pu effacer ce crime par la penitence.

« Venait ensuite une troupe de femmes qui parut innombrable à Gosselin. Eles étaient assises à cheval à la manière de femmes, et sur des selles garnies de closs ardents. Elles étaient horriblement bri lées et déchirées et avouaient les crime qui leur avaient mérité ce châtiment. 14 pretre reconnut dans cette troupe que ques dames nobles et il aperçut les chevaux et les mules de plusieurs autres d'une nombreuse armée; il crut que c'é- qui vivaien. encore. Cette vision le pé-

e terreur. Bientôt arriva une nomtroupe de clercs et de moines, les et d'abbés. Les clercs et les s étaient revêtus de chapes noires. pines et les abbés portaient des ons noirs. Ils gémissaient et se aient. Quelques-uns s'adressèrent lin et lui rappelant leur ancienne lui demandèrent des prières. Le raconta qu'il avait vu là plusieurs s qui jouissaient d'une grande est que l'opinion publique plaçait abre des saints. Il vit, entre au-Iugues, évêque de Lisieux, Mai-bbé de Saint-Evroult et Gerbert, e Fontenelle, ainsi que beaucoup s que je ne puis rappeler en déxil des hommes se trompe le plus t; mais celui de Dieu pénètre jusfond du cœur. Le prêtre restait s appuyé sur son baton, tremblant terrible vision et attendant une ion encore plus effrayante. Voici ve une immense troupe de soldats ; rmures étaient noires et on aperles étincelles du feu qui les dévoontés sur de grands chevaux et i d'une armure complète, ils paent marcher au combat et portaient s étendards. Là parurent Richard louin, fils du comte Gislebert, lepuis peu de temps, et beaucoup s que je ne puis énumérer. Parmi trouvait Landry d'Orbec, qui était ette année même; il adressa la au prêtre, et, d'une voix horrible, de transmettre à sa semme ce ni disait. Mais la foule qui suivait précédait interrompait son dist disait au prètre: Ne crois pas 1: c'est un menteur. Ce Landry té vicomte d'Orbec; son esprit et oileté l'avaient élevé au-dessus du ie lui assignait sa naissance. Corpar les présents, il avait altéré la , et obei à la cupidité plutôt qu'à . Il méritait les supplices auxl était condamné, et ses complices ; raison de l'appeler menteur. Il plus d'adulateurs; personne mainne lui adressait de prière; mais, qu'il avait fermé ses oreilles aux s pauvres , il était maintenant livré tures comme un homme exécrable igne qu'on écoutat ses plaintes. n, après avoir vu passer cette euse troupe de soldats, se dit en me: C'est la sans doute la Mesnienin. J'ai entendu dire autrefois usieurs l'avaient vue: mais j'ai :es bruits avec incrédulité et je suis moqué. Maintenant je vois ient les ombres des morts. » Orderic

Vital, auquel nous devons cette curieuse légende, tenait le récit de Gosselin luimême. (Ab ore ipsius audivi.)

Dans certains ouvrages du moyen âge. et, entre autres, dans la chronique de Normandie, le nom de Hellequin a été transformé en Charles-Quint. On y trouve plusieurs légendes sur la Mesnie Charles-Quint qui n'est autre que la Mesnie-Hellequin. Il est facile de reconnaître dans toutes ces histoires le type des ballades allemandes sur le féroce chasseur qui pendant les nuits d'hiver parcourt les bois avec un cortége de fantômes.

MESNIL. — Ce mot qui s'écrivait encore maisnil, désignait une petite terre avec une maison d'habitation. On le fait venir d'un terme de la basse latinité masnile, diminutif de mansionile (du Cange, vo Mansionile). On lit dans le roman du Renard:

La bonne femme du Mesnil A ouvert l'huis de son courtil.

Beaucoup de noms de lieux et de personnes sont tirés du mot mesnél.

MESSAGER. — Suppôt de l'ancienne université chargé de transporter à Paris les étudiants et leurs bagages. On distinguait les grands et petits messagers de l'Université. (Voy. Messageries.) — On appelait aussi messagers des envoyés de la chambre des comptes chargés de porter ses ordres aux sergents des bailliages et sénéchaussées. En 1445, il y avait dixhuit messagers qui prétaient serment à la chambre des comptes. Louis XII confirma leurs charges par lettres patentes du 22 janvier 1511, et ordonna que « tous les ròles, mandements et commissions émanés de la chambre des comptes pour ajourner et faire tous exploits contre les officiers comptables seraient portés par ces dix-huit messagers ès lieux des charges et recettes desdits comptables ou de leurs domiciles, etc.» Un autre édit du 12 mars 1514 donna aux messagers de la chambre des comptes le droit de faire les exploits comme les huissiers. Jusqu'en 1540, ils furent appelés huissiers et messagers, et enfin seulement huissiers. Ils étaient francs et exempts de tous impôts, comme les autres officiers de la chambre des comptes. Voy. Pasquier, Recherches de la France, livre II, chap. v. — Les parlements avaient aussi leurs messagers. comme le prouvent des lettres patentes de Charles IX (janvier 1573) qui enjoignent aux greffiers de donner tous les sacs des procès civils, criminels, des enquêtes, etc., aux messagers-jures et recus par la cour de parlement. Un arrêdu 17 juin de la même année ordonne que les sacs des procès seront donnés par les greffiers aux messagers, chacun en leur tour et ordre. Enfin une commission de Henri III en date du 11 octobre 1579 ordonne à tous les messagers qui tiennent leurs provisions des parlements et autres tribunaux d'envoyer au conseil leurs lettres de provision (de La Marre, Traité **de la police**, IV, 608-609).

MESSAGER D'ÉTAT. -– Huissiers des assemblées parlementaires chargés de porter les messages d'une chambre à l'autre.

MESSAGERIES. — On appelle messageries les voitures publiques qui se chargent du transport des voyageurs, des bagages et des marchandises. Les messageries ont été établies primitivement par l'université de Paris pour transporter les jeunes gens qui venaient y faire leurs études et faciliter leurs relations avec leurs familles. Les messagers, places sous la protection de l'Université et participant à ces privilèges, devaient rendre compte de leur conduite au recteur et aux procureurs des nations. Ils inspiraient une grande confiance et étaient chargés du transport de l'argent, des lettres et des effets de toute nature. Bientôt ce titre de messager de l'Université sut recherché pour les priviléges et les profits qu'il assurait. On le conféra à des bourgeois notables de Paris, qui ne faisaient nullement le service de messagers, mais qui fournissaient aux écoliers l'argent dont ils avaient besoin et représentaient leurs familles. L'Université s'agrégea ces bourgeois sous le titre de grands messagers; elle les prit sous sa protection, les appela quelquefois dans ses assemblées, et leur permit d'assister à ses processions. Les grands messagers avaient une confrérie aux Mathurins dès 1478. Il ne devait y en avoir qu'un pour chaque diocèse qui envoyait des étudiants à l'Université. Les véritables messagers, qui transportaient les effets des étudiants s'appelaient petits massagers ou messagers ordinaires de l'Université; ils sont souvent nommes nuncii volantes dans les anciens registres de l'Université pour indiquer la rapidité qu'ils devaient mettre dans leur service. Par la suite, ces messagers portèrent les lettres et effets des particuliers qui n'appartenaient pas à l'Université; ils transportaient aussi les personnes. Plusieurs chartes et ordonnances des rois confirmèrent à l'Université le monopole des messageries. On cite, entre autres, des lettres de Philippe le Bel du 27 février 1297 et de Louis X du

2 juillet 1315. Par les premières, Philippe IV mandait à tous ses officiers de justice et autres que les maîtres, écoliers et officiers de l'Université étaient sous sa protection, et leur ordonnait en conséquence de les défendre contre toutes injures et violences que ses ennemis voudraient leur faire, et spécialement à leurs messagers, en quelque partie de la Flacdre qu'ils fussent envoyés pour apporter argent ou autre chose (du Boulai, Hist. de l'Université de Paris, V, 791). Les lettres de Louis X, en confirmant les priviléges accordés par ses prédecesseurs à l'Université, ordonnent que ses messagers pourront vaquer à leurs fonctions sans

aucun empêchement (ibid., IV, 171). Cependant il s'établit dès le xv° siècle d'autres messageries à côté de celles de l'Université. Un arrêt du parlement, en date du 7 février 1484, concernant le service du guet, dit que les messagers du roi, ou, durant leur absence, ceux de l'Université, en sont dispensés. Les mê-mes dispositions sont reproduites dans une ordonnance de François I<sup>er</sup> du mois

de janvier 1539.

L'Université délivrait gratuitement dans l'origine, les hrevets de grands et petits messagers, sauf un droit peu considérable que prélevaient pour frais d'expédition le recteur et le procureur de la nation à laquelle appartenait le messager. Mais plus tard les procureurs des nations vendirent trop souvent ces offices à leur profit. Dans une assemblée tenue à ce sujet le 16 novembre 1472, on fit entendre des plaintes très-vives contre ces abus et excès. L'assemblée s'en émut et décida qu'à l'avenir on ne recevrait aucun messager qu'en pleine assemblée et sur la foi du serment, et que les procureurs des nations ne pourraient exiger de chaque messager pour le sceau de ses lettres que l'ancien droit de quatre sons parisis. Au xvii• siècle (1633), l'Université afferma les messageries et en consacra le produit à l'entretien des professeurs de la facellé des aris (professeurs de littérature et de grammaire). Cependant, à cette époque même, l'autorité monarchique tentuit de substituer son action directe dans was les services publics à l'influence des corporations du moyen age. Ainsi, en 1634. un edit royal créa des offices héréditaires d'intendants et contrôleurs généraux des messagers, voituriers, etc. I. Université y vit un danger pour ses messageries et forma opposition à l'enregistrement. Il en résulta de longues contestations, & l'Université fut obligée de faire confir les priviléges de ses messagers par plasieurs arrêts que l'on trouvers dans le

Traité de la police de de La Marre (IV, 615-619). A partir de 1672, les message-ries de l'Université ayant été réunies au domaine du roi, le fermier des postes sut chargé de payer à l'Université la somme qui lui était allouée pour la ferme de ses messageries, et eut seul le droit de transporter les lettres et les paquets. L'Université de recevait, en 1716, que quarante-sept mille six cent quatre-vingtcinq livres dix sous pour le bail de ses messageries. Sur les représentations qu'elle fit relativement à l'insuffisance de cette somme, le régent, après avoir pris l'avis des principaux membres du conseil du roi et du parlement, rendit un édit en date du 14 avril 1719 qui accordait à l'Université le vingt-huitième effectif du bail général des postes pour lui tenir lieu du produit de ses messageries. Le même édit déclarait qu'à l'avenir l'instruction serait gratuite dans les collèges de la faculté des arts (ou des lettres). L'Université accueillit cet édit comme un biensait, et Rollin, qui était alors recteur, remercia le régent au nom de tout le corps dans un discours latin qu'il a inséré dans son Histoire ancienne.

Ce monopole fut aboli par une loi du 20 août 1790. Après plusieurs exsais pour mettre en régie le transport des voyageurs et des effets, on adopta le système de la libre concurrence (loi du 9 vendémiaire an v1). Le gouvernement se réserva seulement un droit de surveillance et la perception du dixième du prix des places dans les voitures des messageries. Cette loi est encore en vigueur.

MESSAGERIES (Petites). — Les petites messageries furent établies à Paris, au commencement de 1825, pour transporter les effets et marchandises d'un quartier à l'autre.

MESSE (Fondation de). — Un diplôme de Charlemagne en faveur de l'abbaye de Saint-Arnould de Metz, délivré en 783, porte à croire que, dès le viii siècle, en fondait des messes pour les défunts. Une notice charfulaire de l'abbaye de Redon, de 868, offre à la fois une preuve de fondations de messes, et une des plus anciennes stipulations de prières nombrées que l'on connaisse (Lobineau, Hist. de Bret., II, 68). L'abbé s'engage, pour une restitution de fonds, à acquitter trois cents messes et cent psautiers.

MESSE ROUGE. — On appelait messe rouge la messe qui se célébrait dans la grande salle du palais de justice pour la rentrée du parlement après la Saint-Martin. Elle était chantée par les prêtres de la Sainte-Chapelle. Le premier président, les présidents à mortier, les présidents de chambre, les conseillers, les gens du roi, tous en robes rouges avec leurs fourrures et épitoges, assistaient à cette messe; c'est ce qui lui faisait donner le nom de messe rouge. On lit dans le Journal de l'avocat Barbier (1, 467):

« Aujourd'hui, il n'y a eu ni rentrée ni messe rouge; ce qui n'était jamais arrivé, dit-on, au parlement qui a toujours fait cette cérémonie dans les endroits où il était en exil. »

MESSE DES CATÉCHUMENES. — On appelait messe des catéchumènes la première partie de la messe jusqu'à l'évangile inclusivement, parce qu'après la lecture de l'évangile on renvoyait les catéchumènes de l'Église. On fermait ensuite les portes, et on commençait la messe des fidèles. Le nom de messe (missa) vint, selon du Cange (vo Missa) de l'usage de renvoyer (mittere ou dimittere) les catéchumènes. La messe des catéchumènes était en grande partie célébrée par les diacres et sous-diacres qui étaient chargés de lire l'épître et l'évangile.

MESSIDOR. — Dixième mois de l'année républicaine, ainsi nommé parçe qu'il correspondait à l'époque de la moisson (messis); il commençait le 19 juin et se terminait le 18 juillet. Un poëte de la révolution a dit:

Fer et blé sont les vœux du sage ; Qu'il trouve l'un dans *messidor* ; L'autre sera dans son courage.

MESSIER. — Les messiers étaient nommés pour veiller à la garde des fruits avant la récolte. Ils étaient choisis par tous les habitants de la commune et responsables des délits commis dans l'étendue du pays soumis à leur surveillance.

MESSIRE. — Ce titre était primitivement réservé aux chevaliers. Dans la suite, il fut donné à toutes les personnes de qualité, et même aux gens d'Église et de robe.

MESTRE DE CAMP. — Le grade mestre de camp répondait à celui de colonel. Les mestres de camp furent établis par Frauçois les pour commander les régiments de cavalerie légère. Il n'est pas exact de dire, avec quelques auteurs, que cette dignité ne date que de 1544, puisque l'on voit à cette époque Montluc quitter la charge de mestre de camp qu'il avait exercée pendant trois ans. Ce même capitaine, dans les remontrances qu'il adresse à Charles IX, insiste sur l'importance des mestres de camp. « Je ne parlerai point,

dit-il, des généraux de la cavalerie ni des colonels de l'infanterie, parce que ce sont deux états qui se doivent donner aux princes ou grands seigneurs, encore qu'ils soient jeunes et peu expérimentés; cela n'importe pourvu que le mestre de camp soit bien expérimenté. » Il y avait aussi des *mestres de camp* de l'infanterie aux xvie et xviie siècles. Il en est question dans les Capitaines français de Brantome et dans l'Histoire universelle du président de Thou (livre CII). Pellisson. dans ses Lettres historiques, parle encore de mestres de camp d'infanterie. « Le salut des armes, dit-il, ne se fait point quand on est en haie. M. le duc d'Orleans et M. de Turenne général passent à la tête de leurs régiments devant le roi, l'un l'épée à la main comme général de cavalerie, et l'autre portant la pique comme mestre de camp d'infanterie. »

Tant que la charge de colonel général exista, l'officier qui commandait en chef un régiment n'était nomme que mestre de camp, comme étant subordonné au colonel général. Louis XV ayant supprimé la colonelle général en 1730 ordonna que les chess quitteraient le titre de mestres de camp pour prendre celui de colonels. Lorsque Louis XVI eut rétabli la charge de colonel général par ordonnance du 15 avril 1780, tous les colonels furent obligés de prendre le titre de mestres de camp; mais, par les nouvelles dispositions de l'ordonnance du 17 mars 1788, le roi ayant supprimé toutes les charges de colonels généraux, les chess de régiment furent désignés sous le nom de colonels. Depuis 1788 le nom de mestre de camp a cessé entièrement d'être employé.

MESTRE DE CAMP GÉNÉRAL. — La dignité de mestre de camp général de la cavalerie sut établie en 1552 par Henri II. Le mestre de camp général avait à l'armée une garde de cavalerie, commandée par un lieutenant, et une vedette à l'entrée de son logis; il mettait quatre cornettes derrière ses armes. Voy. Daniel, Hist. de la milice française. — On créa, en 1558, une charge de mestre de camp général des dragons. Le titre de mestre de camp général su supprimé en 1791.

MESURAGE. — Ce mot désignait quelquesois un droit seigneurial qui se prélevait sur chaque mesure.

MESURES. — L'uniformité légale des mesures n'a été établie qu'à l'époque de la révolution française. Charlemagne avait, il est vrai, déclaré qu'il n'y aurait qu'une seule mesure dans tout son em-

pire (voy. CAPITULAIRES, \$ VI); il avait, dans plusieurs capitulaires, insisté sur la nécessité de cette réforme. « Nous voulons, dit-il dans un capitulaire de 789, que tous se servent de mesures justes et égales, de poids justes et égaux, soit dans les villes, soit dans les monastères, soit pour vendre, soit pour acheter. » Un capitulaire de l'année 800, s'exprime ainsi : « Nous voulons que chaque juge ait un étalon des mesures semblable à celui qui est conservé dans notre palais. » — « Que partout, dit un capitulaire de 813, on se serve de poids et de mesures justes et égaux. » Les successeurs de Charlemagne répétèrent les mêmes prescriptions. Charles le Chanve, dans un capitulaire de 864, ordonne de réduire les mesures qui se trouvent trop grandes et de se conformer, suivant l'ancien usage, à l'étalon conservé dans le palais de l'empereur. Mais la ruine de l'empire carlovingien fit disparaître l'unité de poids et mesures. Le régime féodal qui triompha à la fin du Ixe siècle laissa chaque seigneur maître d'établir à son gré les poids et mesures. Il y en eut alors une infinité qu'il serait impossible d'énumérer ici (voy. Mesures anciennes). Cependant les Ordonn. des rois de France (voy. t. 1, p. 35, 136, 144, 227, 228, 229), portèrent des peines sévères contre les marchands qui se serviraient de fausses mesures. Quelques rois législateurs, et principalement Louis XI, songèrent à établir l'unité de mesure; mais ce projet échoua contre les résistances locales. li faut arriver jusqu'à l'assemblée constituante pour voir succéder des résolutions esticaces aux velléités impuissantes. Des 1790 (décret des 8 mai - 22 août), l'assemblée avait ordonné des recherches pour arriver à établir l'unité des poids et mesures d'après un modèle pris dans la nature. Après avoir consulté l'Académie des sciences, elle décréta (26-30 mars 1791) qu'elle adoptait le quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de *mesures* et elle ordonna que des opérations fussent commen**cées pour me**surer un arc du méridien terresire. Cette opération eut un plein succès, et la Convention décreta (1-2 août 1793) que l'unité des mesures serait établie dans toute l'étendue de la république française et aurait pour base la mesure de l'arc du méridien terrestre. Enfin la loi du 18 germinal an 111 décida qu'il n'y aurait pour toute la république qu'un seul étalon des poids et *mesures*, qui **serait une règle de** platine sur laquelle **serait tracé le mètre**, adopté pour unité fondamentale de tout le système des *mesures*. Depuis cette

époque jusqu'à la loi du 4 juillet 1837, un grand nombre d'actes législatifs ont eu pour objet de déterminer, d'après un modèle uniforme. les mesures de longueur, de capacité, de solidité et les mesures agraires. Dans la législation moderne, l'État seul a le droit d'établir et de faire véritier les *mesures*. Il serait superflu d'insister sur l'avantage immense que le commerce et l'industrie ont trouvé dans l'uniformité de mesures. L'adoption du système décimal, qui permettait de multiplier et de diviser toutes les mesures avec une grande facilité, était aussi un progrès d'une haute importance. On a fait dériver toutes les mesures du mêtre avec la plus grande simplicité. L'unité des *me*sures de capacité est le cube de la dixième partie du mêtre; on lui a donné le nom de litre. L'unité des mesures de superficie pour le terrain est un carré dont le côté est dix mètres; elle se nomme are. On a nommé stère un volume de bois de chauffage égal à un mètre cube. L'unité de bois, que l'on nomme kilogramme ou livre décimale est le poids de la millième partie d'un mètre cube d'eau distillée, considérée dans le vide à son maximum de densité (à peu près deux livres cinq gros trente-cinq grains). Toutes les mesures étant comparées sans cesse à la monnaie, il était surtout important de la diviser en parties décimales. On a donné à son unité le nom de franc d'argent; sa dixième partie s'appelle décime, et sa centième partie centime. On a rapporte au franc les valeurs des pièces de monnaie de cuivre et d'or. Les grandes dislances itinéraires s'évaluent en myriametres. Le myriamètre vaut cinq mille cent trente et une toises ou environ deux lieues et demie de poste. La dixième Partie de cette longueur est le kilomètre on mille mètres. La mesure des grandes surfaces agraires est l'hectare qui vaut dix mille mètres carrés ou cent ares, ou un arpent neuf dixièmes environ des ranx et forêts. « Tel est, dit La Place, de nouveau système des poids et meweet, que les savants ont offert à la Convention nationale, qui s'est empres-sée de le sanctionner. Ce système fondé sur la mesure des méridiens terrestres convient également à tous les peuples. Il n'a de rapport avec la France que par l'arc du méridien qui la traverse. Mais la Position de cet arc est si avantageuse, que les savants de toutes les nations, reunis pour fixer la mesure universelle, n'eussent point fait un autre choix. »

MESURES ANCIENNES. — Il n'est pas sans intérêt, si l'on veut apprécier l'im-

portance de la réforme introduite par l'unité de poids et mesures, de rappeles sommairement quelques-unes des anciennes mesures de capacité et de longueur. On pourra consulter sur cette question que je ne fais qu'indiquer : M. Guerard, Prolegomènes du polyptyque d'Irminon et du cartulaire de Saint-Père de Chartres, ainsi que de La Marre, Traité de la police. Les détails qui suivent sont tirés principalement de ces ouvrages. Les deux premiers donnent des indications sur les mesures du moyen âge, et le dernier sur les mesures employées au xviie siècle. On reconnaîtra qu'il n'y avait eu presque aucun progrès dans cette partie des institutions.

§ I. Mesures de capacité.—Le baril (barillus), appelé vulgairement costeret, qui servait pour le vin, était le sixième du muid, en 1229. Dans un document du commencement du XIIIº siècle, concernant l'église cathédrale de Chartres, on compte également six barils dans le muid de vin. Comme le muid de vin était évalué à cette époque à deux cent dixhuit litres, le baril, dit costeret, conte-

nait trente-six litres un tiers.

Le boisseau, dit M. Guérard (Prolég. du cartul. de Saint-Père de Chartres, § 171), ne semble pas avoir été d'un usage ordinaire avant le x11º siècle; il ne se montre qu'au xille dans nos chartes. et ne servait qu'à mesurer les matières sèches. Il nous est impossible d'évaluer, autrement que par conjectures, sa contenance, qui a dû changer avec le temps et suivant les lieux. S'il formait la cent quarantième partie du muid, comme dans les mesures agraires, on devrait, d'après nos évaluations précédentes, le faire égal à dix litres et demi; mais il est probable qu'il était plus grand et qu'il se rapprochait du boisseau actuel de Chartres, qui vaut la moitié du minot ou le quart de la mine ou le huitième du setier, c'est-à-dire quinze litres quatre cinquièmes.

La charretée (carrum, carrada) servait quelquefois de mesure pour le foin. La charretée contenait probablement mille livres de foin, faisant quatre cent huit kilogrammes. C'était la charge d'une voiture à deux bœufs, dans un temps où les routes et les chemins étaient difficiles et mal entretenus, et lorsque les transports se faisaient, autant qu'il était possible, par les fleuves et par les rivières, la voie de terre étant peu sûre, peu commode ou manquant entièrement; le bois se mesurait également par voiture, et la charretée consistait aussi sans doute dans la quantité de hois que deux bœufs pouvaient

trainer. (Prolégomènes du polyptyque

d'Irminon, p. 189.)

L'hémine (hemina, emina ou mina) était la moitié du setier. Elle égalait deux litres dix-sept centilitres dans les temps anciens, et, depuis l'an 1100, soixante-trois litres pour le blé, et un litre et demi

pour le vin.

Le muid (modius), institué par Charlemagne, avait une valeur de soixante-dix litres environ, ainsi qu'il résulte des calculs de M. Guérard dans les Prolégomènes du polyptyque d'Irminon. Par la suite, cette mesure de capacité varia trèssouvent. D'après une charte de 1140, elle répondait à quinze hectolitres trois quarts; mais, en général, on peut l'évaluer à quinze hectolitres douze litres; ce qui est vingt-deux fois plus que le muid carlovingien (voy. Prolég. du cart. de Saint-Père de Chartres, § 168).

Le muid qui servait, au xII siècle, à mesurer le vin et les autres liquides, était beaucoup moins grand, et M. Guérard ne l'évalue (l. c.) qu'à environ deux cent dix-sept litres. Au commencement du xII siècle, le pain comme le vin se mesurait au muid. Voy. du Cange, vo Modius; on y trouvera l'indication de la capacité du muid dans diverses provinces; ces évaluations sont tirées des registres de la chambre des comptes de Paris.

Le setier (sextarius) était une division exacte du muid, et, comme la capacité du muid était très-variable, celle du setier variait également. Il y avait ordinairement seize ou dix-sept setiers au muid; quelquefois dix-huit ou vingt-deux, et quelquefois même vingt-quatre. D'après l'évaluation du muid carlovingien, par M. Guérard (voy. plus haut Muid), le setier, qui en était le seizième, devait répondre à quatre litres trente-cinq centilitres. Mais, après l'année 1100, le setier, au lieu d'être le seizième du muid, en devint le douzième, et comme le nouveau muid avait, ainsi qu'on l'a dit plus haut (voy. Muid), une capacité beaucoup plus grande que le muid carlovingien, le second setier dut valoir environ cent vingtsix litres cinq douzièmes. Le premier setter servait également pour le blé et le vin; le second servit seulement pour le blé. On continua, après le xie siècle, à se servir pour mesurer le vin d'un setier qui équivalait à environ trois litres.

SII. Mesures agraires et mesures de longueur. — L'acre valait deux arpents ou quatre vergées, d'après un ancien registre de la cour des comptes et d'autres textes cités dans le Glossaire de du Cange. En Normandie, dans le département de la Manche, l'acre vaut encore

aujourd'hui quatre vergées (voy. Prolegomènes du cartulaire de Saint-Père,

S 158).

L'anée (asinata) était une mesure agraire qui contensit environ sept arpens, c'est-à-dire deux cent quatre-vingtquinze ares quarante centiares. On lui donnait le nom d'anée, soit parce qu'elle indiquait la quantité de terre qu'un ane pouvait labourer en un an, soit parce qu'elle servait à désigner celle qu'on ensemençait avec autant de blé qu'il en fallait pour la charge d'un âne. Une anie de terres labourables produisait, aux xr et xue siècles, environ dix sous de rente annuelle, tandis qu'un arpent ne rapportait que quatorze à vingt deniers environ. C'est ce qui résulte des textes du Carislaire de Saint-Père de Chartres (voy. les Prolégomènes de M. Guérard, § 160).

L'ansange (andecena, andecinga, ancingua, anzinga, antsinga) est restée en usage dans les environs de Paris, sa moins jusqu'au xve siècle. Il en est fait mention dans les actes des années 1236, 1256, 1262, 1319 et 1394, sous les noms latins d'encengia, escengia, acengia, aitengia, et sous le nom vulgaire d'ansange. C'était une espèce de mesure agraire, en usage pour les terres labourables, pour les prés, les vignes et les bois. Mais il semblerait que la pièce de terre ainsi désignée eut été entourés d'une haie, d'un palis, d'un treillis ou d'une autre sorte de clôture. Du moins, dans les lois du Bavarois, il est question d l'obligation imposée aux colons ou serfs de l'Église, de clore les ansanges; et, d'après plusieurs chartes, on voit qu'un certain nombre d'ansanges étaient, dans certains pays, attachées aux manses (voy. MANSE). L'ansange, en tant que mesure agraire, était plus faible que le bonnier. et peu différente de l'arpent. Saivant la loi bavaroise, elle avait quarante percha de long sur quatre perches de large : elle contenait, par conséquent, cent soixante perches carrées, qui font quatorze ares quarante-sept centiares. (Prolégomène du polyptyque d'Irminon, p. 176-177.) L'ansange, suivant M. Guérard, était le neuvième environ du bonnier (voy. Bonnier, p. 779), et valait un arpent un neuvième. « Dans la suite, ajoute le même auteur, cette mesure s'accrut un peu, et valut, à ce qu'il semble, un arpest et demi aux environs de Paris. » On trosvera la preuve de cotte assertion à la page 177 des mêmes Prolégomènes.

l'arpent (aripennum) est une ancienne mesure gauloise, égale à la moitié du jugerum romain, c'est-à-dire à douze ares soixante-quatre centiares, d'après ies tables de M. Dureau de La Malle. Il avait encore la même valeur au 1x° siècle (voy. Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, par M. Guérard); mais dans la suite, la valeur de l'arpent varia beaucoup suivant les temps et selon les lieux. En Normandie, l'arpent valait les cinq huitièmes de l'acre, et contenait, au x11° siècle, quarante-deux ares vingt centiares (voy. les Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, § 152).

L'aune (ulna ou alna), ainsi qu'elle est appelée dans le Polyptyque, servait à mesurer les étoffes. Elle avait, chez les Romains, un pied et demi de long, et se confondait avec la coudée. Sa longueur paraît avoir été la même chez les Francs; car, dans un manuscrit du xº siècle, qui donne la valeur usuelle de plusieurs mesures, tant romaines que germaniques, elle est égalée à un pied et demi. Elle valait donc 0<sup>m</sup>,4444 (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 161). L'auteur des Prolégomènes avait rappelé antérieurement que le pied romain valait, d'après M. Dureau de La Malle, 0<sup>m</sup>,2963.

Le bonnier (bonuarium) avait une contenance d'environ cent vingt-huit ares, d'après les Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, par M. Guérard; mais ce savant reconnaît ailleurs (Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, \$156) que, faute des renseignements nécessaires, il est impossible de lever les contradictions relatives à cette mesure. «Ce qu'il est permis d'affirmer, dit-il, c'est que le bonnier et l'arpent sont deux mesures très-différentes, et que la première est beaucoup plus grande que la seconde. »

La hâte (hansta, hanta, hasia) contenait environ quatre ares vingt-neuf centiares.

Le journal (diurnus) était la quantité de terre qu'une charrue pouvait labourer en un jour, quantité très-variable suivant la résistance du sol. Dans les Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, M. Guérard évalue le journal en usage aux environs de Paris et de Chartres à trente-deux ares huit centiares, et il suppose que cette mesure est restée la même au moins jusqu'à la fin du 1x° siècle.

La lieue (leuva ou leuga) contenait un mille et demi ou quinze cents pas de cinq pieds romains, et devait, par conséquent valoir deux mille deux cent vingtdeux mètres. Cependant elle est beaucoup plus forte dans plusieurs auteurs du 1xº siècle. Ainsi, par exemple, Nithar compte euviron trente leuva de Laon at camp de Charles le Chauve, assis sur

la gauche de la Seine, en face de Saint-Denis. Or, cette distance étant, à peu près, de cent vingt mille mètres, donnerait pour une leuva environ quatre mille mètres qui sont la mesure de notre lieue nouvelle. Le même historien évalue à soixante-dix *leuva* la distance de Worms à Metz, et à huit leuva celle de Metz à Thionville. Or, de Worms à Meiz, il y a cent quatre-vingt-deux mille mètres; donc une leuva égalerait deux mille six cents mètres. De Metz à Thionville, il y a vingt-neuf mille mètres; donc une leuva seruit égale à trois mille six cent vingtcinq mètres. Suivant Prudence, évêque de Troyes, la distance de Saint-Benoîtsur-Loire à la ville d'Orléans était de douze leuga; or, cette distance est, en réalité, de trente et un mille mètres; donc une leuga contiendrait deux mille cinq cent quatre vingt dix-neuf mètres. D'après ces données, qui, d'ailleurs, sont peu d'accord entre elles, on devrait compter dans la lieue plus de un mille et demi, si l'on pouvait tirer de quelques faits particuliers et incohérents des conséquences générales, directement opposees aux temoignages les plus exprès et les plus authentiques qui sont la lieue égale à quinze cents pas romains. Notger, évêque de Liége, qui écrivait à la fin du x° siècle, la définit ainsi : « Dicitur autem « *leuca*, apud Gallos, spatium mille quin-« gentorum passuum, id est duodecim « stadiorum » (les Français appellent lieue un espace de quinze cents pas ou de douze stades). Il ne paraît donc pas possible de compter, dans une lieue, plus de quinze cents pas ou douze stades, qui composaient l'ancien mille et demi. (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 161-162.)

Le mille des Francs ne paraît pas avoir été une mesure uniforme. « Saint-Ouen, dit M. Guérard (Prolégomènes du polyptyque d'Irminon, p. 162-164), Saint-Ouen compte six milles de Solignac à Limoges, et il y a neuf mille mètres entre ces deux lieux; ce qui fait quinze cents metres au plus pour un mille, dont la valeur, chez les Romains, était de quatorze cent quatre-vingt-un mètres. Suivant un écrivain anonyme également du viie siècle, il y avait environ dix-huit milles de Saint-Vandrille à Rouen, et, comme cette distance est de vingt-cinq mille mètres, le mille n'aurait contenu qu'environ quatorze cents mètres. Un auteur, plus ancien de deux siècles, ne met qu'environ trente milles entre Tonnerre et Montier-Saint-Jean, qui sont distants de trente-neuf mille mètres; donc il n'aurait fallu qu'environ treize cents

mètres pour former un mille. Un auteur qui écrivait, au plus tôt, à la fin du viii siècle, ne donne pas davantage au mille, puisqu'il fixe à dix milles la distance de Clermont à Mozat, laquelle est de treize mètres. On citerait aisément d'autres autorités qui ne font pas le mille plus grand, ou même qui lui accordent encore moins d'étendue. A la vérité, d'après d'autres témoignages, le mille des Francs au ait eu quelquefois un peu plus de quatorze cent quatre-vingt-un mètres. Dans ce cas, lorsque la différence est assez faible, on doit la tenir pour nulle, surtout lorsque les auteurs comptent en nombres ronds, et qu'ils n'attribuent à leurs chiffres qu'une valeur approximauve; et mème, il nous faudra considérer comme romain tout mille qui n'excédera pas deux mille deux cent vingt-deux mètres, parce que, si la fraction a été négligée, on aura dû compter pour un mille tout ce qui était compris entre un mille et un mille et demi. Ainsi les milles de seize cent vingt-cinq, scize cent soixantesix, seize cent soixante-sept, dix-sept cent vingt-deux, dix-sept cent cinquante, dix-sept cent cinquante-quatre, dix-huit cents, dix-huit cent cinquante mètres, qui résultent des distances marquées dans plusieurs autres documents des six premiers siècles (du ve siècle au xie), se rattacherontaisement au système romain. Au contraire, si le mille, sans aucune addition de fraction, dépassait ces longueurs, il representerait des lieues gauloises, de deux mille deux cent vingtdeux mètres : et, s'il allait encore beaucoup plus loin, il devrait sans doute être regardé comme un mille teutonique, qui était égal à deux milles romains. Ainsi, les milles de deux mille, deux mille cent, deux mille deux cents à deux mille six cents mètres que nous déduisons des calculs de divers auteurs anciens, sont a nos yeux autant de lieues gauloises, et ceux d'environ trois kilomètres doivent ètre pris pour des milles teutoniques. » Ces valeurs différentes, données à une même mesure itinéraire, prouvent quelle perturbation les invasions des harbares et le système féodal avaient jetée dans les institutions de toute nature.

La perche (pertica) était d'une grantrès-variable. D'après quelques textes du xe siècle, elle valait un peu plus de cinq mètres. La perche ordinaire des temps modernes ne s'éloigne pas beaucoup de vingt pieds dans les départements voisins de Chartres (Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de

Chartres, § 161).

Pied.—Chez les Francs, dit l'auteur des

Prolegomènes du Polyptyque d'Irminon, (p. 160), la principale mesure linéaire était le pied (pes), dont la longueur, autant qu'il est possible de la déterminer, etait la même que colle du pied romain. En effet, les écrivains des cinq premiers siècles (du ve au xe) se servent, pour mesurer les distances, du mille et du stade, en leur donnant (voy. Mille et Stade), les grandeurs qu'ils avaient dans l'antiquité; de plus, ils attribuent à ces niesures le même nombre de pieds que les Romains. Or, de cette double conformité, il résulte que le pied luimême n'avait pas change : et attendu que le pied romain valait 0,2963, nous devrons assigner une pareille valeur au *pied* des deux premières races. Cette évaluation est encore justifiée par la grandeur que les Francs donnaient à l'arpent. Celui qu'ils employaient était (voy. plus haut, p. 778-779, l'article relatif à arpent), l'ancien arpent des Gaulois; or, pour les Francs, ainsi que jadis pour les Gaulois, il était égal à un carré de cent vingt pieds de côté; donc le pied en usage chez les uns ne differait pas du pied en

usage chez les autres.

Le stade était une des mesures itinéraires usitées, en France, au moyen age. « Il y fut constamment compté pour le huitième du mille ou le douzième de la lieue, ainsi qu'il résulte de plusieurs témoignages, et particulièrement de celui de l'évêque Notger, et de celui de l'auteur anonyme de la vie de sainte Eusépie, abbesse d'Hamage, où nous lisons que deux stades étaient le quart d'un mille (stadiis duobus, quod est quarta pars milliarii). La longueur du *stade* devait donc être de cent quatre-vingt-cinq mêtres, comme dans l'antiquité. Et, 🗪 effet, cette mesure est confirmée per l'auteur anonyme de la vie de sainte Geneviève, qui compte six cents stades d'Orléans à Tours (« sunt vero ab Aure-« lianorum urbe usque **ad Turonum civi-**« tatem, que tertia Lugdunensis nuncu-« patur, quasi stadia sexcenta). » Comme il y a cent dix kilomètres de distance entre ces deux villes, il s'ensuit que le stade devait valoir cent quatre-vingt-trois mètres. De même, l'historien Richer, moine de Saint-Remy de Reims, comptant deux cent quarante stades de Reims à Laon, lorsque ces deux villes sont éloignées de cinquante kilomètres, suppose le stade de deux cent huit mètres. Or ces deux mesures rappellent très-bies le stade olympique de cent quatre-ringicinq mètres, et prouvent que ces auteurs, qui comptaient d'ailleurs en nombres ronds, se servaient de cette espèce de

781

dans leurs calculs. » (Prolegomènes lyptyque d'Irminon, p. 164-165.) loise (tesia) avait environ six pieds igueur.

vergée (virgata) était le quart de et se divisait en quarante perches; épondait à pen près à seize ares

3-vingt-huit centiares.

rrès le droit coutumier, la garde de n des poids et mesures était généent attribuée au seigneur suzerain, 'ût comte, baron, châtelain ou hautier. Les seigneurs des justices infées étaient tenus de se conformer, es poids et mesures, à l'étalon du rincipal auquel ressortissaient leurs es; mais les coutumes leur attriat généralement le jugement des en fait de poids et me-. Telle était encore la législation sur question à la fin du xvii siècle, e on le voit dans le Traite de la , de Delamarre. Les détails que le auteur donne sur les mesures emes de son temps, prouvent que la sion du moyen age s'était perpémalgré les efforts de quelques rois nistrateurs.

n se servait à Paris, dit Delamarre te de la police), pour mesurer les 3. du boisseau, du minot, du setier muid. Le boisseau se subdivisait en boisseau, quart et demi-quart. Le et demi-litron ne servaient qu'à rer les menus grains ou légumes Le boisseau de bon blé pesait vingt ; c'était le poids qu'il avait dans iules dès le temps de Pline (H. N., ), au premier siècle de l'ère chré-; le minot contenait trois boiset pesait environ soixante livres; tier contenait quatre minots ou : boisseaux; et le muid douze se-» Il faut remarquer que le boisseau minot étaient les seules mesures on se servit réellement; le muid et tier n'étaient que des mesures de æ. Les commissaires du châtelet de charges en 1673, 1675 et 1679 niner sur les lieux les diverses meconstatèrent des différences qui ront une idée des entraves que deencontrer le commerce : à Soissons, er pesait trois fois autant qu'à Pa-Amiens, il fallait quatre setiers et pour égaler le setier de Paris; à ii, quatre setiers faissient un setier un demi-boisseau de Paris; à La trois setiers égalaient un setier de la mesure ordinaire était un demiqui s'appelait mancot; à Châlonsmesure du pays) pour faire le se-tion de cette mesure fiscale.

ner de Paris; à Vitry, quatorze boisseaux et demi pour la même mesure; à Troyes, le setier valait deux setiers et huit boisseaux de Paris; à Sens, on comptait par bichets; huit bichets saisaient le setier du pays; il n'en failait que sept pour égaler le setier de Paris. Provins avait deux espèces de boisseaux, l'un qui servait dans les marchés et que l'on nommait boisseau du minage; il pesait vingtquatre livres; l'autre, qui ne servait que chez les particuliers et qu'on nommait boisseau du grenier; il tenait trois demisetiers de moins que celui du minage. Je ne continuerai pas cette énumération : on la trouvera tout au long dans le Traité de la police de Delamarre, livre V, titre VIII, chap. II: elle est prise dans des documents officiels qui en garantissent l'authenticité, et suffit pour donner une idée de la variété des anciennes mesures.

Les mesures de liquides ne différaient pas moins que les mesures de solides. La petite mesure était le posson, qui pesait une demi-livre; la chopine pesait deux livres, la pinte, quatre livres, et la quarte, huit livres. Le setier n'était, comme pour les solides, qu'une mesure de compte, qui équivalait à huit pintes, et servait à indiquer la contenance des plus grands vaisseaux. On trouve, dans Delamarre (livre V, titre vIII, chap. III et suiv.), plusieurs arrêts contre ceux qui ne se conformaient pas à l'étalon de ces mesures. Il était prescrit à certains officiers de faire la visite des poids et mesures employés par les marchands.

MESUREURS. — Il y avait à Paris vingtquatre mesureurs de sel qui jouissaient d'importants priviléges. Ils avaient la garde des étalons des mesures, comme on le voit par une ordonnance de Charles VI, en date de février 1415-1416, que cite Delamarre (Traité de la police, 1.11, p. 749). Les mesureurs de grains de Paris formaient une corporation dès le temps de saint Louis, comme le prouve le Livre des métiers. Le roi Jean leur assigna un marché spécial le 30 janvier 1350-1351. D'autres ordonnances de 1415, 1438, 1471, 1546, 1633, 1667, 1674, etc. (voy. Traité de la police, II, 759, sqq.), confirmèrent les règlements relatifs aux mesureurs de grains. Charles IX, par un édit du mois de janvier 1569, avait créé un mesureur de grains en titre d'office dans toutes les villes et bourgs où il y avait des foires et marchés; mais cet édit n'ayant pas reçu immédiatement d'exécution, il fallut que Louis XIV publiat, en janvier 1697, arne, il fallait treize boisseaux et un nouvel édit pour prescrire l'execuMÉTAIRIE. — Habitation occupée par un métayer avec les logements convenables pour exploiter les terres qu'on lui donne à cultiver. Voy. MÉTAYER.

MÉTAPHYSIQUE. — Science qui s'occupe des objets purement intellectuels qui ne tombent pas sous les sens.

MÉTAYER. — On donnait ce nom à des fermiers qui gardaient la moitié de la récolte et donnaient l'autre au propriétaire. Dans le latin du moyen âge, on les appelait medietarii, parce qu'ils partageaient par moitié. Les anciens jurisconsultes les nomment quelquefois coloni partiarii (colons partiaires), à cause du partage qui se faisait entre eux et le propriétaire. Voy. du Cange, vo Medietarius, et Pasquier, Recherches, livre VIII, chap. XLVI.

METHODISTES.—Secte protestante qui s'est propagée principalement en Angleterre et en Amérique. Comme il y a aussi des méthodistes en France, il est nécessaire de rappeler en quelques mots l'origine de cette secte. En 1729, deux frères, Jean et Charles Wesley, étudiants à Oxford, commencèrent à former, avec quelques condisciples, une petite congrégation qui s'occupait de la lecture de l'Ecriture sainte, de la pratique des œuvres de charité, s'imposait des jeunes les mercredi et jeudi jusqu'à deux heures après midi et communiait tous les dimanches. Depuis cette époque, la secte a pris un développement considérable, et s'est propagée en Amérique et sur le continent. Quant au nom même de méthodistes, il est assez difficile et peu important de savoir s'il a été donné aux partisans de Wesley par ironie ou pour caractériser leur méthode de pratiques religieuses.

MÉTIERS. ... Voy. Corporation et Industrie.

MÉTIERS (Livre des). Le Livre des métiers, contenant les statuts de la plupart des corporations industrielles de Paris au XIII siècle, a été rédigé sous le règne de saint Louis par Étienne Boileau, prévôt des marchands de Paris. M. Depping a publié ce curieux ouvrage dans la collection des Documents inédits de l'histoire de France. Nous en avons cité plusieurs passages à l'article Corporation.

MÉTIS. — On désigne sous ce nom, dans les colonies, les personnes nées d'un Européen et d'une Américaine, ou d'un Américain et d'une Européenne.

MÉTROPOLE, MÉTROPOLITAIN. — Le mot métropole a été pris en plusieurs

sens: 1° mère-patrie d'une colonie;
2° ville principale ou capitale d'une province; 3° siége d'une église archiépiscopale que l'on appelait métropolitains et
dont le chef portait le nom de métropolitain. Ce titre fut quelquesois donné aux
simples évêques. Le titre de métropolitain passa en Occident vers le v° siècle.
Au vi°, les simples métropolitains étaient
souvent qualifiés du nom de patriarches,
et quelquesois simplement de celui d'archevêques, tant en France qu'en Italie.
Les métropolitains ne prirent eux-mêmes
cette qualification en France qu'aux viur
et 1x° siècles, temps auxquels ils préféraient néanmoins celle d'archevêques.
Voy. CLERGÉ ET ÉVÉQUES.

METS. — On appelait mets, au moyen age, de grands plats chargés de platieurs espèces de viandes, bœuf, mouton, lard, avec une grande quantité d'herbes et de racines cuites. Quand la confrèrie des drapiers donnait un past ou repas public, elle devait au roi nostre seigneur son METS entier. (Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.) Voy. METS DE MARIAGE.

METS DE MARIAGE. — Redevance que les vassaux devaient payer au seigneur à l'époque de leur mariage. Le seigneur de La Boulaie, en Normandie, avait droit at mets de mariage et devait recevoir de vin, mari deux mesures de pains, etc.; le marié devait aussi denser en sa présence. On lit dans une charte de Louis de Sainte-Maure (1615), cités par du Cange (vo Missus) : « Nous avons droit de mets de mariage, qui est dû par ceux qui se marient et qui viennent éposser en l'église de Saulx, lequel se deit apporter jusqu'au château par l'épou avec les joueurs d'instruments ; ledit m doit être composé d'un membre de s ton, deux poulets, deux quarts de vis valant quatre pintes, quatre pains, quatre chandelles et du sel, le jour des é sailles, en peine de soixante sols parisi d'amende. » Le mets de mariage étals encore désigné sous le nom de plat suptial, past, juglerie, etc. Le mets de mariage était quelquefois réclamé par les jeunes gens, lorsqu'un prêtre électes. jeunes gens, lorsqu'un prêtre di première messe.

MEUBLES. — Les meubles ou ameublements des Français aux diverses époqués de leur histoire peuvent servir à constant l'état plus ou moins developpé de la citalisation et à marquer les progrès du gast et les caprices de la mode. C'est un saist trop vaste pour que nous syons la prétention de le traiter.

Siéges. — Les siéges n'étaient, dans le

rincipe, que de simples banquettes ou macs à dos. La chaise curule, dite faueuil du roi Dagobert, que l'on conserve à a bibliothèque impériale, n'est qu'un jège à dos. Aux xuis, xive et xve siècles, in commença à sculpter délicatement les ièges de bois. Aujourd'hui cen meubles l'un travail in\_énieux sont recherchés et

même imitée par les caprices de la mode.
Il y avait dans les manoirs feodant des siéges plus élevés et sculptés avec plus de soin pour les seigneurs et les châtelains. Cas sièges soigneuriaux étaient appelés aussi sièges à dossereis et faisiditoires, Ceux dont nous donnons le dessin (fig. à ) sont tirés des Monuments fran



Fig. A.



Fig. A.

s medits par Wil emin; il les avait lui-même pris dans un panutier richement



Fig. B

dans un prantier richement enlumine, de la bibliothèque de Jean, duc de Berry, oncle de Charles VI. Leur composition avelte et effilée et leur ornementation pleine de co-quetterie se rapprochent beaucoup du système de decoration architecturale employé au xv° siècle, et on doit les considérer comme un spécimen du style de transition.

Les bancs à dais sculptés étaient un des meubles élégants des xive et xve siècies La ligure B en donno une idée un tendait sur le dossier et sur le siège une pièce d'étoffe que l'on appelait le banquier et des coussins nomnées correaux. De là vincent les fauteuils rem-

res qui ne furent en usage qu'au xvii siècle. Dès le xvi siècle, il est quesd'une espèce de siège appelé cancan Sully raconte, dans ses Mémoires, que i IV, l'ayant appelé près de son ut, lui fit donner un cancan. Quant aux canapés, sofas, ottomanes, divage, co sont des inventions de aver siècle.

Bahuts, dressoirs — Un des plus unciona moubles fut le bahat, coffre de bois, qui, dans les premiere temps, servait tost à la fois de siège, de coffre-fort et de garde-robe Sculpte avec soin, il deviet comme les sièges à bras un ornement des habitations opulantes aux xive et xvº siècies. Les artistes de xviº siècle, qui firent une révolution complète dans les amenblements , remplacèrent les supples coffres par des armoires sculpties, dont les nembreux compartiments resentatent une ingénieure marque-

Le dressoir, un des principanz menbies de nos pères, étalt une espèce d'armoire ornée de fayences, de porcelaines, de varrés de Venice que les dames dispo-saient avec cette délicatance et cette cu-ricaté minutause que l'en ratrogre sulourd'hut dans leurs étagères chargées do sintueties, de veses de Bohême, de porrelaines de Chine et du Japon

Au moyen ago, les drossoirs étalent plus on moins somptues! servent le rang re personnages, D'après les Honneurs de la cour, ouvrage rédigé vers la lin du 21º siècle par Alienor ou Eléonore de Politiers, le dressoir de la reine devait aveir cinq degrés, celui des princesses et des duchames quatre, coloi des com-

trases trois. ceius des femmes de cho-Auftera peranorms daug et enfin celui des simples dames nobles, un seul, Les dressoire d'Agnacur présentaient un échafaudage de gra-CIAS CHITCHE de riches èwifes of earmontés dais, sur lesquels on diatalt momontanétuent ja Vissaet a plus splandjde que renfermaient les

du.



coffres. prince, Quant and dressores

proprement dits nous on donnous icl. un

double spécimen d'agrès les Monuments français inédits de Willemin (8g. C).

Dane le d'inor que Charà l'empereur Charles IV on 13TY, at done les Grands chronwas do Saint-Donie noue unt laigné la deccription , il y avait - trois dressoirs vin très-richement parée et garnie de varieelle, le plus grand était garul de valuarile d'or et de grands flaccons d'argent émaillés: la second dtait couvert de pote et le troisième do valencije blunche è servir continuellongs L = 1.4 même chropique présente les deux role as-



Figs C.

sis sons dont dais; puls un ante dels qui couvre, toute la longueur de la tehis; la salle étast tout encourrinés de la tehis; from (tapinaeries) à images. Les meubles de Brule surent le vegne

su commencement de Eville sià tersions four nom d'un ouvrier ap Boule , qui , sur un fond d'ébben , ti tait des ornomente délicute en for I On e'éprit ansai d'admiration pe vieux laque de la Chine et du Jupi s'asserult de l'origine author menhica qui co étaient coduite, 🕰 de muse qu'exhalait leur vernis.

On remarque parmi les membles chée su moyen age les lempedeir l'ou plaçait tautét des chandelles de inntôt des lampes à godets. An EV-les tempadoires se distinguele l'élégance et la variété de leurs f lle presentationt quelquefols un o touré de flambanas et pormient al num de coureurs (fig. D ). il a des tion nilleurs des lite (veg. Leva) qu toujeurs considérés comme une de

s plus importantes de l'ameuble-



Fig. D.

isseries. — Pendant les premiers qui suivirent la chute de l'empire , on n'avait pour tapisser les murs protéger contre l'humidité que des de jonc. Tressées avec soin, elles taient des couleurs heureusement es. La ville de Pontoise a été longrenommée pour ce genre d'ou-Il était encore d'usage au xive siètapisser les chambres et palais es rameaux verts. On lit dans rt (livre IV): «Le comte de Foix n sa chambre, laquelle il trouva nchée et pleine de verdure, fraîche 'elle; les parois d'environ étaient uverts de rameaux verts pour y lus frais et odoraut. Car le temps du dehors étaient merveilleuse hauds, ainsi qu'il arrive au mois Quand il se sentit en cette chamche et nouvelle, il dit : Cette vere fait grand bien; car ce jour a urément chaud, et là s'assit sur

idant dès le xi° siècle, on trouve isseries proprement dites, c'estdes tissus de laine et de soie erses couleurs, lices ensemble canevas, de manière à reprédes dessins et même des sujets jues. Une des plus anciennes et is célèbres tapisseries est celle sine Mathilde, fille de Henri I, duc

de Normandie et roi d'Angleterre. On y voit représentées plusieurs scènes de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Cette tapisserie, que l'on conserve à Bayeux, a été plusieurs fois reproduite par la gravure. La Flandre fut au moyen age le pays le plus renomme pour la fabrication des tapisseries. Lorsque les ducs de Bourgogne devinrent maîtres de cette contrée, an xve siècle. l'usage des tapisseries se répandit en France. Il en est souvent question dans les chroniques des xive et xve siècles. Juvénal des Ursins, parlant de l'entrevue qui eut lieu, en 1393, entre le duc de Berry et le roi d'Angleterre près d'Abbeville, dit que « le duc Bourgogne fit dresser une moult belle tente en forme et manière d'une ville environnée de tours. En icelle, il y avait grand logis et assez d'espace pour retraire trois mille hommes. A l'entour, par dedans, il y avait salles et chambres, où étaient tendues diverses tapisseries, les unes de laine à batailles diverses, toutes battues en or; ès autres était la passion de N. S. J. C. et étaient tenues moult belles et moult riches, et puis il y avait les siéges des seigneurs très-noblement parés; qui était bien plaisante chose à voir, et le bas comme le plancher était couvert de tapis velus , et disaient les Anglais que onques n'avaient vu chose ou tel cas si riche ni si bien ordonné. » L'histoire de Charles VI par un moine de Saint-Denis parle aussi, à l'année 1397, des riches tapisseries de cette époque : « Quoique les tapisseries de laine puissent être si bien travaillées qu'on ne les estime pas moins que les plus richement étoffées et qu'on eût pris soin d'en apporter des plus rares, il y en avait tant de relevées d'or et de soie, qui représentaient tout ce que l'antiquité nous a laissé de mémorable, que ceux que leur éclat invitait à les considérer ne demeuraient pas moins ravis de la beauté et de la délicatesse que de la richesse de l'ouvrage. »

Cependant les tapisseries restèrent longtemps un objet de luxe que les riches seuls pouvaient se procurer. Les tapisseries de Bergame, étaient moins chères que celles de Flandre; elles étaient fabriquées avec des laines grossières, de différentes couleurs, disposées en losanges ou en pointes. Les tapisseries de points de Hongrie étaient moins grossières que les Bergames, parce qu'il y entrait de la soie. Ces étoffes se fabriquaient surtout en Normandie. Le luxe des tapisseries atteignit son plus haut degré sous Louis XIV. A cette époque, la manufacture des Gobelins surpassa

par la beauté de ses produits toutes les fabriques étrangères (voy. GOBELINS). Les fabriques de Beauvais, d'Aubusson, de Felletin fournissaient des tapisseries moins belles et moins chères, mais supérieures cependant aux bergames et aux points de Hongrie. Les cuirs peints et dorés avaient été en grande estime à la fin du xvi• siècle et au commencement du xvIII siècle.

Damas, brocatelle, papiers peints. -Au xviii siècle, les tapisseries furent moins recherchées. On préféra les boiseries et les dorures pour orner les salons et les cabinets, et, lorsqu'on voulut meubler des pièces qui n'étaient pas entièrement boisées, on se servit de damas et de soie. Les damas, espèce de soie brochée, dont le nom vient de la ville de Damas en Syrie, étaient encore tirés, au xvii siècle, d'Italie et spécialement de Gênes; au xviii siècle, les manufactures de Tours et de Lyon en fabriquèrent d'une qualité supérieure. Les étoffes de soie, qui avaient été longtemps d'un luxe où ne pouvaient atteindre que les grandes fortunes, étaient devenues plus communes dès le xvie siècle. Cependant, comme elles étaient toujours d'un prix très-élevé, on cherchait à les remplacer par des étoffes moins chères. La brocatelle de Venise, melange de laine et de soie, sut imitée en France, et fournit un ameublement plus économique; des toiles peintes de la Perse et de l'Inde se fabriquérent aussi en France au xviiie siècle. Enfin, les papiers peints ont remplacé dans la plupart des maisons modernes le luxe des anciennes tapisseries. C'est un ornement beaucoup moins riche, mais plus approprié aux besoins d'une société où les fortunes sont généralement médiocres.

Glaces. — Le luxe des glaces est un de ceux qui ont fait le plus de progrès. L'antiquité n'avait connu que des miroirs d'acier poli et d'argent; on en a retrouvé dans les tombeaux des anciens rois et des généraux gaulois et francs. Ce ne fut qu'à la fin des croisades qu'on commença à se servir de miroirs de verre ou de glace étamée. Les Vénitiens en empruntèrent le secret à l'Asie et l'introduisirent en Italie; les miroirs de Venise furent, pendant tout le xvi siècle et une partie du xvii. un objet de lexe d'un grand prix. Rabelais décrivant une maison magnifiquement meublée dit que « toutes les salles, chambres et cabinets, étaient tapissés en diverses sortes, selon les saisons de l'année. Tout le pavé était couvert de drap vert; les lits étaient de broderie; en chacune arrière-chambre était un miroir de cristallin enchâssé en

or fin, autour garni de perles, et était de telle grandeur qu'il pouvait véritablement représenter toute la personne. » Les sculpteurs et ciseleurs habiles, que l'Italie fournissait à la France, relevaient le prix de ces miroirs par la richesse et l'élégance des ornements. Ce travail artistique fait encore aujourd'hui rechercher les miroirs du xvi° siècle. La France déroba, à son tour, à l'Italie le secret de la fabrication des glaces. Colhert fonda en 1665, une grande manufacture de glaces à Tourlaville près de Cherbourg. La manusacture de Saint-Gobin sournit bientôt des glaces, qui, pour la grandeur et la beauté, surpassèrent de beaucoup les miroirs de Venise. Depuis cette époque, le luxe des glaces est devenu commun et on l'a vu, de nos jours, s'étaler dans les cafés et les magasins.

Si nous pouvions , dans cette esquisse, traiter de tous les meubles qui ont fait l'ornement des habitations, il faudrait parler des tableaux, statues, vases, porcelaines, marbres, lustres, girandoles ornées de boules et de pendentifs de cristal, des ornements d'orfévrerie, etc. Partout nous verrions le luxe élégant remplaçant la nudité grossière des pre-mières habitations, le travail souvent exquis des meubles du xvr siècle, la richesse somptueuse des ameublements sous Louis XIV, la délicatesse maniérée du genre qu'on a nommé Pompadour; enfin , de nos jours , l'utile se substituant au beau, le luxe faisant place au confortable, le bien-être bourgeois pénétrant partout et descendant jusqu'anx class inférieures pour améliorer la condition du peuple et garnir les maisons des me bles nécessaires. Voy. pour les détails sur les meubles du moyen âge et du xvi• siècle, l'ouvrage de Willemin intitulé Monuments français inédits.

MEUBLAGE. — Au moyen **āge, ie mo**t meublage s'employait dans le sens de fourniture, provision. Voy. du Cange, vo Mobile.

MEUNIERS, - Les meuniers ou fourniers sont mentionnés dès le temps de Charlemagne. Il en est aussi question dans le Livre des métiers d'Étienne Boi-

MEURTRE. — Chez les Francs le mourire se rachetait par une somme d'argent ou composition qu'on appelait **LOCKEDE** (voy. Wehrgeld et Cadavre). D'après les romans de chevalerie, cités par Sainte-Palaye (v° Meurtriers), il était d'usage de mettre, après l'exécution des meurtriers, un couteau sur leur tête avec un écriteus

tratent manufa.

BESTATELÉBES - Ouvertures parades dang ian moradisa pour lancer des prom contre l'engine : Les marriritres title ordina-remont de longues from Mirthonion , très atroites à l'Abidrasur et Pillargrannot & Pintertone Voy CHA-TRADE PROVE.

MERRAG, MERRI. - Pom cons hungl n déagusis les ligreus, en moyes égo Buy Labous of LEPhonesics.

SECONALISMS — Mapinal designs and Minnes on Mureus Toy Livanagasa.

MICHADO ( Cods ) -- Codo 14/hpi par Within do Martilles on 1000 Lin partsdunts qui refunérent de l'enregiorer ne la descriptore due ser la entrette de in desegnatore que per le entreques de Cuis Manhamid. Il y aven organisme des micros pro-outre dans certe longue tringagous on the articles. On remarigue HERITAL LOS disfonaces factors sear congruences to large days troupen, do force des propo-ratio de guerro , de fortifier int vicine en diames, de sentr des assemblem mos Pamerimones de rei (nes. 17s, 175, 175, 196, 196, 176 dt 177,.

MCM&L (Ordro de finint ). - Ordro de direttete inntitué per Leute El do 4459 les Campalitus (Ordres de

MUCH. - Les entitos remmensias to urbatnes etentiment days à l'épuipes terringues de l'épuipes dans les trition do the tearry doe majores do by lemmes du pare de flavour, du Matin, W to a sent native provinces Lanvilles · lacter de B. era d'Attanches, de bout afferent de been de Liebon @ Londances de P. ares de Tours lui secured were modern pour combittee er tel anna du fleren L'organisation de to meleng performer proventials & 1 cmthe remain , which compressioners in give-IN the habitaous de la cité. Les prêters, in complete of his magnifrate inductive THE ROTHING CUTTO-ICE CLASSICS AND IN Wagner. Mare les ross france un texal-"It be semes but Colle Bommine que Her spread hear ambition on lour voninto tea mattere urbantes a exreus de tormhia importance qu'à l'époque à l'implicamment des rominames. Ca les the more a organizer, se ranger mos fee brenden de lours curve et moreter au Milita pour societar la cuose ruyale tiotre les anigneurs. Ce fit surrout à spanier de Louis VI qu'eiles défendreux direpromient in rejunte. Les miliers omunalist on argualdrent & in price do

pur indiquer in uniore do erime qu'ils. Bouvines (1814), alles en rangioust en-traient emissie. lippe Augusto de teura corps. Guillaumo in Breton minico eculture, actifire tour valeur et lour devenouses.

Les metres communité n'étaions abligive de arroir à livers frais que jusqu'à nno certaine distance de la ville il y co kvan même gar no deramot e dicigner da later mile que de mausère à pouvoir y revenir concher. Tel euse le privilege de la mater automonale de Rosan, afora qu'il est morque dans un rête de 1979, cité par le pére Daniel dans son ffictotre de la meter française ; c. 1 -5 -26 ;. La numbre dus entidos qui devasant fournir les melters communica était supuis étas brors chartes On on trease to deputybrumest dans qu'ette de 1858. Ou y tots giorne dan estica da Promedia, que auxogá-PROS den arrigenda de prod. 19 no rios droca conds de Laon, cend de Bruybrus, dans arade : da torangos, frose cende, da fizial-Gorota - trois amis, de Páropos, trais ernis de Boothibar, quaire emis, do Cartne, etc.

Las milieur communidat extrata agritirat pour box la delboso de la stué el de en gerenlagen. Dêu en un ouegneur findal les menaguit, elles courment ann armes, traditions four chalant barrondstate livers runs as torestant confugurarament pour le maigréee de laure droits. El mis Millios perceis de cruses que les bourgéois Contracest beaucons plus d'invépidité pour la defense de foure villes que dans in combute on type compagns of fi étaient acroom par la cavalorie Bodglo Cepandues on ne dost pae outher que les milicas communales de Flandro égorghront les chevaliers dans les pluints de Courtes 1300

A Paris, so apprint gust no posts to exerce august ins matters communicates dinams percetutes dans l'appricur de la enté Los bourgouss fournissaient mague per se certare combre d'homas pour reiller product is must is in accorde do in rille. Les carce du guel avertionique tes haurges-s dangers cous ri se rendirent so Chérolet à Lontere de la nuts pandant (Never et à l'hevendu convendou du die On ien deterbiggt graune dann din estpe de gardo esables dans los differmes quartiers de Paris. Ha formisent le gust carse. Le nombre des bourgeuss exclique etait considerable coult qui propert price receives the qui execute hostous conserviaries que habitaires burb de la ville ou facesteut partie de certaines torporations industrielles, elaient dispit 808 do guet Los quatros de beancest) dit h formenne do Poines. A la belistla de militara ellegranens, comme co le sest desse

te Livre des metiers d'Étienne Boileau, qu'ils étaient obligés de travailler nuit et jour, et ne pouvaient par conséquent faire partie des milices communales. La négligence des bourgeois pour le service du guet força d'établir un guet royal composé de sergents à cheval et à pied, dont le nombre a varié suivant les époques. Il fut pendant longtemps de soixante sergents dont vingt à cheval et quarante à pied. Cette garde était placée sous les ordres du chevalier du guet.

Les milices communales rendirent de véritables services à une époque où les armées régulières n'étaient pas organisées. Vers la fin du xive siècle, la milice de Paris ne s'élevait pas à moins de cinquante mille hommes; elle se composait d'arbalétriers à pied et à cheval, de pavescheurs ou soldats armés de boucliers de bois reconverts de cuir qu'on appelait pavois, enfin de maillotins qui n'avaient pour arme offensive que des maillets. La plupart des villes n'étaient défendues en cas de siége que par leurs milices communales. A Rouen, les arbalétriers, commandés par Alain Blanchard, opposèrent, en 1418, une résistance énergique aux attaques des Anglais; ils se signalèrent par leur courage à côté des troupes mercenaires que le roi avait envoyées dans la ville de Rouen pour la défendre. On a cité plus d'une fois la réponse d'Alain Blanchard prisonnier des Anglais et trop pauvre pour payer une rançon : « Je n'ai pas d'or pour me racheter; mais, si j'en avais, je ne voudrais pas racheter les Anglais de leur déshonneur. » A Lyon, la milice bourgeoise était divisée en trentecinq pennonnages ou corps commandes par des officiers à pennon. Chacun de ces corps fournissait par nuit cinquante hommes répartis dans deux corps de garde, de neuf heures du soir à deux heures du matin.

L'organisation des milices bourgeoises a été plus d'une fois modifiée. A mesure que l'autorité royale se fortifiait, les milices communales perdaient de plus en plus de leur importance. Les rois ne cherchèrent point à en former une armée nationale. Cependant les milices continuèrent d'exister. Un arrêt du conseil d'État du 19 septembre 1668 et une ordonnance de 1692 les placèrent sous les ordres des intendants de province et des lieutenants de roi. Un édit royal de 1694 créa des charges héréditaires et transmissibles d'officiers de milice. Voy. MILICIENS.

Outre ces milices mobiles qui servaient à côté des armées permanentes, il y avait toujours dans les grandes villes des milices sédentaires; mais elles figu-

raient presque exclusivement dans les cérémonies publiques. Paris avait trois compagnies de milices bourgeoises (arbaletriers, archers et arquebusiers), forte chacune de cent hommes et commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un enseigne, un cornette et un guidon. Par lettres-patentes du 14 décembre 1769, Louis XV renouvela les priviléges de cette milice urbaine, lui accorda le rang de maréchaussée de France et y ajouta une compagnie de fusiliers. Le contingent de chacun des quatre corps fut réduit à soixante-seize hommes. A l'époque de la convocation des états généraux en 1789, le corps des électeurs exprima le désir de la réorganisation des milices bourgeoises, et, en effet, elles furent transformées la même année en garde nationale. Voy. GARDE NATIONALE.

MILICE CHRÉTIENNE (Ordre de la). —
Le duc de Nevers établit, en 1616, un ordre de chevalerie religieuse sous le titre de la milice chrétienne ou de la conception immaculée de la Vierge. L'abbé de Marolles parle, dans ses mémoires, de cet ordre de la milice chrétienne, et en fait connaître le but: il s'agissait d'aller au secours des chevaliers chrétiens opprimés par les Turcs. Le duc de Nevers équipa cinq vaisseaux dans ce but; mais ils furent détruits par un incendie. On renonça à l'entreprise, et l'ordre de la milice chrétienne fut abandonné.

MILICIENS. — Nom donné aux soldats enrôlés dans la milice.

Louis XIV réunit deux fois les **mili**ciens: la première en 1688, lorsque la France était menacée par la ligue d'Aug-bourg. La levée se fit par généralis; chaque village fournit un ou plusieur hommes tout armés et tout équipés pour deux ans. On leva ainsi vingt-cinq mills hommes partagés en trente regiments. Co les licencia à la paix de Ryswick (1007) Les milices furent eucore levées dans guerre de succession d'Espagne ; mais ou ne les enrégiments point ; on en fit seilement des recrues pour les régiments dinaires. Une ordonnance du 12 novembre 1733 prescrivit la levée de nouveaux 184° taillons de milices dans les provinces; on organisa cent vingt-trois hatailions de miliciens de six cent quatre-vingt-quatre hommes chacun. Les intendants étaiest chargés de faire la répartition du nombre d'hommes que chaque village devait fournir; on devait choisir d'abord les garç de seize à quarante ans et à leur délant les hommes mariés. Un tirage an sort désignait ceux qui devaient partir; le de leur service était fixé à cinq

[ue bataillon de miliciens se subdiin douze compagnies. Chaque cométait commandée par un capitaine, tenant, deux sergents, trois capotrois anspessades; il y avait quahuit fusiliers et un tambour. La tait de deux livres dix sous par jour s capitaines, de treize sous quatre 3 pour chaque lieutenant, de dix our les sergents, de sept sous six 3 pour les caporaux, de six sous niers pour les anspessades, de cinq ix deniers pour chacun des fuside sept sous six deniers pour le ir. Le commandant du bataillon it la solde de capitaine et de plus ite sous par jour; le major cinsous. Les paroisses étaient tenues rnir à chaque milicien, lorsqu'il entrer en campague, une veste et misole d'une étoffe ordinaire du une paire de souliers, une paire tres, deux chemises de toile et resac; enfin huit livres en argent, ois livres étaient remises au milit les cinq autres appliquées aux es commissaires chargés de la levée oupes. Ces fournitures pouvaient nouvelées d'année en année. Pour le de l'habillement et de l'armel'Etat fournissait à chaque milin justaucoups de drap double de une cartouche (ou giberne), un ron de busse avec un porte-baionst un porte-épée, une épée et un les miliciens, désignés par le sort, l considérés comme déserteurs et de mort, s'ils abandonnaient les ux. En 1741, au commencement de erre de succession d'Autriche, le e des miliciens fut porté à soixanteuf mille soixante-douze hommes s en cent douze bataillons. Enfin, at la guerre de sept ans, en 1758, aillons de la milice furent composept cent vingt hommes répartis t compagnies de fusiliers de quatredix hommes chacune. En 1762, le les miliciens était de quatre-vingtnille cent quarante-deux hommes. lesquels on avait choisi onze mille ent soixante-douze grenadiers réen onze régiments de grenadiers ; il y avait deux mille deux cent officiers.

LÉSIME. — Chiffre qui marque l'anune pièce de monnaie a été fabrion ne la désignait autrefois que par i du prince régnant ou des magisnonétaires; mais depuis l'ordonnance de Henri II, en 1547, le millisime se met en chiffres arabes du côté de l'écusson, après la légende. Déjà antérieurement à cette ordonnance, Anne de Bretagne avait fait mettre, en 1478, un millisime sur les monnaies qu'elle fit fubriquer.

MILLIAIRES (pierres). — Pierres placees de mille pas en mille pas sur les voies publiques des Romains. On gravait sur ces pierres milliaires la distance parcourue depuis Rome. La Gaule avait ses pierres milliaires comme ses voies romaines. En 1757, on découvrit entre Montélimart et Valence un milliaire haut de huit pieds sur lequel on lisait sextummilliarium. On en voit encore dans les environs de Langres, de Soissons, etc. En 1804, en creusant les fondements d'une maison, près de Caen, on a trouvé un cippe ou colonne milliaire qui porte le nom de Trajan.

MIMES. -- Les *mimes*, qui, sans le secours de la parole, exprimaient, avec une rare perfection, les divers sentiments des hommes, étaient très-recherchés sous l'empire romain et avaient été introduits en même temps que les mœurs romaines dans la Gaule. Les barbares euxmêmes se plaisaient à ce genre de spectacles. Dans une lettre de Théodoric, roi des Ostrogoths, à Clovis, on lit : « Je vous envoie un homme habile, qui joint l'art d'exprimer les sentiments par les gestes et les mouvements du visage à l'harmonie de la voix et au son des instruments, J'espère qu'il vous amusera, et je vous l'adresse avec d'autant plus de plaisir que vous avez paru le désirer. » Les conciles renferment un grand nombre de dispositions contre les mimes. Charlemagne les nota d'infamie et leur refusa le droit de se porter accusateurs. Malgré toutes ces prohibitions, les mimes avaient toujours un grand succès. Agobard, archevêque de Lyon au 1xº siècle, se plaignait qu'on dépensât beaucoup plus pour eux que pour les pauvres. Les jongleurs du moyen âge héritèrent des mimes de l'antiquité; mais ils ne tombèrent pas dans les mêmes excès et ne s'attirèrent pas les mêmes anathèmes. Voy. Jongleurs.

MINAGE (Droit de). — Droit que les seigneurs prélevaient sur la mine de blé pour le mesurage. Le minage devint dans la suite un droit domanial. — Tenir à minage, c'était tenir une ferme à charge de livrer par an tant de mines de blé.

MINARDE. — Ordonnance du parlement de Paris rendue à l'occasion de l'assassinat du président Minard qui fut tué le 12 décembre 1559, lorsqu'il revenait de l'audience du soir. Pour prévenir de pareils attentats, le parlement ordonna que l'audience du soir se terminerait à quatre heures au lieu de se prolonger jusqu'à cinq.

MINÉRALES (Eaux). — Voy. EAUX MI-NÉRALES.

MINES. Richesses minerales de France. — On appelle mines les terres qui contiennent en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l'étain, de la houille, etc. Les mines ont été, à toutes les époques, une partie de la richesse de la France. Dans l'antiquité, la Gaule, si l'on en croit Diodore, ne produisait point d'argent; mais l'or y était en telle abondance qu'il suffisait pour s'y enrichir de ramasser celui qui était charrié par les torrents et les rivières. Strabon prétend que quelques contrees méri-dionales de la Gaule, répondant à la Lozère et à l'Aveyron, avaient des mines d'argent. Ausone appelle le Tarn auriser (rivière qui roule de l'or). Pline et Athenée parlent aussi des richesses minérales de la Gaule. Aussi n'est-on pas étonné de voir les Gaulois posséder des trésors considérables; Cépion aurait enlevé, d'après les historiens anciens, de la seule ville de Toulouse cent dix mille livres pesant d'or. Ces mines d'or et d'argent ont presque entièrement disparu. Il n'y a plus aujourd'hui de mines d'or ni d'étain en exploitation. A peine trouve-t-on çà et là quelques pailleites d'or dans les torrents qui descendent des Pyrénées. Les mines d'argent se réduisent à un petit nombre de filons tellement appauvris que les frais d'exploitation en absorbent entièrement le profit. Les principales sont celles de Vialas et de Villefort dans le département de la Lozère. Les mines de cuivre sont plus abondantes. On en trouve à Saint-Bel et Chessy (Rhône), dans les Basses-Pyrénées et dans les Hautes-Alpes. Il y a des mines de plomb à Poullaouen et à Hulgoet (Finisterre), à Ville-fort (Lozère) et à Vienne (Isère). Les mines de Hulgoet et de Poullaouen ont surtout une grande importance; elles occupaient jusqu'à neuf cents ouvriers, en 1828, et livraient annuellement au commerce plus de cinq mille quintaux métriques de plomb et environ cinq cents kilogrammes d'argent.

Les mines de ser sont beaucoup plus nombreuses; on en trouve dans les départements de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, de la Nièvre, de la Côted'Or, de la Dordogne, de l'Orne, de la

Meuse, de la Moselle, des Ardenn l'Isère, du Cher, de l'Aude, des Pyr Orientales, de l'Ariége et de la Vienne. D'après un compte que l'ac tration a fait imprimer, en 184 établissements français avaient p en 1833, de la fonte, du fer et de pour une somme de cent vingt-se lions quatre cent quatre - vingtmille sept cent vingt- eix franc mines de houille, qui ont une si importance pour l'industrie, son abondantes en France; on en exi Anzin (Nord), dans la Moselle, au i (Saone-et-Loire), à Dieuze (Niès Saint-Étienne et Rive-de-Giers ( près d'Alais (Gard), près de Lode rault), à Aubin (Aveyron), à Figea dogne), à Saumur (Dordogne) et trelaix (Loire-Inférieure). La vale houille fournie par les mines a été ciée. en 1839, par l'administrati ponts et chaussées, à vingt-six n sept cent soixante-dix-sept mill cent soixante-dix francs.

Les carrières, qui ne se cont pas entièrement avec les mines, ment les ardoises, les grès, les pi bâtir, marbres, granits, pierres à pierres à pierres à fusils, kaolin. terres terie, etc Les Vosges fournisse granits et des porphyres. La Man Meuse, les Ardennes, les Pyl Maine-et-Loire ont des ardoisiè trouve des pierres à bâtir dans les tements de la Seine, de la Seine-Infe de l'Eure, du Calvados, etc.; des lithographiques à Châteauroux, Belley; des pierres meulières à la sous-Jouarre; du kaolin ou terre celaine, à Saint-Irieix (Haute-Loligrès à Fontainebleau, du plâtre terres argileuses à Paris, à Aix, é

Exploitation des mines. une grande partie duemoyen ag ploitation des mines ne dépende des seigneurs féodaux. La roys s'empara qu'assez tard de cette pa richesses de la France. Ce fu Charles VI, en 1413. que fut rec droit royal pour l'exploitation des Le dixième du produit de toutes le fut dès lors réservé à la royauté. I alla plus loin; il voulut transfor un service public ce qui n'avait qu'alors qu'une branche d'indust vée. Il nomma une commission ( de la recherche des mines; les p taires de mines surent tenus de dans un délai déterminé, la décl des mines qui leur appartenaient. pouvaient pas se charger de l'expl

nes, l'État devait l'entreprendre, et nission était chargée d'aviser aux i. Ce service était dirigé par un génattre gouverneur et visiteur des qui avait droit de juridiction. Cet, malgré les encouragements de II, l'exploitation des mines resta ieuse. Louis XII et François Ier rent vainement de nouveaux enments à cette branche d'induls n'eurent pas plus de succès. 10 Cavalli, qui fut ambassadeur en sous le règne de François Iparle dans la relation de son am-: (Relations des ambassadeurs vé-, 1, 255) des richesses minérales says, et prouve qu'on était bien cette époque d'en connaître la vad'en tirer tout le parti possible: ance, dit-il, n'a d'autres mines s mines de fer; pour l'or, elle en ispagne et de Portugal, et elle es draps en échange. L'argent, le une grande partie de l'étain vienl'Allemagne; une autre partie de et tout le plomb viennent de l'An-

ment, sous Henri II, on forma une nie unique pour exploiter toutes es de France; vainement le gouent accorda à cette compagnie de priviléges. Elle ne tarda pas à se lre. Par un édit du 26 mai 1563, IX créa un intendant des mines et es de France, et donna cette charge de Grippon de Saint-Julien (de ivre XXXV). En même temps, le roi rvait le dixième du produit des écouvertes ou à découvrir, comme été stipulé par l'ordonnance de 'édit de Charles IX fut enregistré ement le 1° août 1563.

le règne de Henri IV, en 1601, une ance, œuvre de Sully, prescrivit erche des mines de la France. Une ssion fut nommée à cet effet, et, les fouilles et des études minu-

dans les diverses parties de la elle arriva aux résultats suivants, la Chronologie septennaire de

la Chronologie septennaire de Cayet: aux Pyrénées, talc (espèce res) et cuivre, or et argent; aux nes de Foix, grès et pierres pré; près de Carcassonne, argent; rennes, étain et plomb; en Auverr; à Annonai, plomb; en Lyonès de Saint-Martin, or et argent; nandie, argent et étain; en Brie icardie, marcassites ou minerai d'argent. L'annonce de la découe mines d'or et d'argent éveilla des courtisans. Le grand écuyer de se fit donner la surveillance

des mines; Ruse, secrétaire d'État eut la place de lieutenant général des mines, et Beringen, premier valet de chambre, l'intendance générale; mais on ne tarda pas à reconnaître que l'exploitation des mines exigerait des frais considérables et rapporterait peu. De Thou conseilla de les abandonner, et son avis sut suivi.

Aux états généraux de 1614, les propriétaires de mines demandèrent l'abolition du droit royal et l'autorisation d'employer les vagabonds et les condamnés aux travaux des mines. Le gouvernement ne voulut pas renoncer au droit qu'il avait reconquis depuis 1418. Des demandes semblables se reproduisirent encore à plusieurs époques et notamment en 1698. Enfin, un arrêt du conseil, du 14 janvier 1744, défendit à tous propriétaires, et même aux seigneurs haut-justiciers, d'exploiter les mines sans avoir obtenu une concession royale. L'assemblée constituante déclara (loi du 28 juillet 1791) que les mines étaient à la disposition de la nation; cependant elle autorisa les propriétaires à les exploiter sans concession jusqu'à une profondeur de cent pieds. Pour pénétrer au delà, il fallait obtenir une concession avec des formalités que le législateur avant déterminées. Après plusieurs actes moins importants, une loi du 21 avril 1810 a régle l'exploitation des mines, qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'uné concession délibérée en conseil d'État. Toutetois, pour exploiter des carrières de pierres, de craie, de sable, de marne, il suffit de faire une déclaration préalable, afin que l'administration puisse exercer la surveillance qu'exige la sécurité publique. Les ingénieurs des mines sont chargés de surveiller ces exploitations. Voy. MINES (Ingénieurs des).

MINES (Art militaire). — Les mines employées dans l'art militaire furent longtemps des galeries souterraines que l'on creusait sous les murs ou sous les remparts d'une ville assiégée. On soutenait les terres et les murailles par des excavations à mesure que le travail avançait; lorsqu'il était fini, on mettait le feu aux étançons, et le mur s'écroulait. Ce fut de cette manière que, sous le règne de Philippe Auguste, on s'empara du château de Boves, près d'Amiens. Quelquesois on poussait la mine jusqu'au milieu de la place assiégée, et on pratiquait ensuite une ouverture pour se rendre maître de la ville.

Vers la fin du xv° siècle, on commença à charger les mines avec de la poudre. On attribue l'invention ou du moins le

persectionnement de ce genre de mines à Pierre de Navarre. Il fit sauter, au moyen d'une mine ainsi chargée, les murs du château de l'OEuf, fort ou citadelle de Naples (1503). En France, les mines ne devinrent d'un usage commun que vers la fin du xvi• siècle. Aux mines on opposa les contre-mines, dont le but est de découvrir les mines de l'ennemi au moyen d'une galerie souterraine. Au siège d'Ostende, qui dura trente-neuf mois, en 1604, et où chaque parti épuisa les ressources de l'art militaire, on fit jouer, dit-on, jusqu'à soixante-dix mines et contre-mines (de Thou, livre CXXX). Un corps spécial de l'armée fut chargé des mines et des contre-mines, et est désigné sous le nom de corps des mineurs. Il en est question des la fin du xvi• siècle. De Thou (livre LXXXV) parle, à l'année 1586, d'un corps de mineurs qui fut organisé dans les Pays-Bas pour forcer le prince de Parme à lever le siége de Nuits. Le corps des mineurs fut d'abord réuni à l'artillerie, et, en 1758, au génie militaire. Après plusieurs variations dans l'organisation et les attributions de ce corps, les mineurs ont été définitivement réunis aux sapeurs du génie. Une compagnie de mineurs marche en tête de chaque bataillon des sapeurs du génie.

MINES (Ecole des). — L'école des mines Iut établie en 1781 et destinée à former des ingénieurs des mines; elle n'avait d'abord que deux professeurs. Elle a été réorganisée en 1810; elle a été alors di-visée en deux écoles, l'une établie à Paris sous le titre d'Ecole impériale des mines et destinée à sormer des ingénieurs des mines, l'autre à Saint-Étienne sous le titre d'Ecole des mineurs. La première admet, à côté des élèves sortis de l'école polytechuique et destinés à devenir ingénieurs des mines, des élèves externes, qui reçoivent, à leur sortie de l'école s'ils ont fait preuve de connaissances, suffisantes, un diplôme constatant leur aptitude et leur degré d'instruction. Ces élèves peuvent se présenter comme directeurs d'exploitations et d'usines métallurgiques ou être employés dans la construction et l'exploitation des chemins de fer. L'école des mineurs, établie à Saint-Étienne, est destinée à former des directeurs d'exploitations et d'usines métallurgiques ainsi que des conducteurs garde-mines. Les élèves sont externes et suivent les cours pendant trois ans.

MINES (Ingénieurs des ). — Les ingénieurs des mines furent établis en 1783; il n'y en avait d'abord que quatre. Ce corps

fut réorganisé en 1810; il comprit des ingénieurs ordinaires et des ingénieurs en chef divisés en deux classes et résidant dans les lieux qui leur ont été assignés par le ministre. Les inspecteurs généraux résident à Paris et peuvent être chargés d'inspections extraordinaires. Un conseil général des mines résidant à Paris dirige tout ce service. Les ingénieurs des mines rendent compte aux présets des travaux relatifs aux exploitations des mines et veillent à l'exécution de tous règlements qui les concernent.

Mineurs (Art militaire). — Voy. **Mines** (Art militaire).

MINEURS. — On appelle mineurs les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Nous avons parlé ailleurs de l'àge auquel la majorité avait été fixée, et, qui a varié aux diverses époques de notre histoire. Voy. MAJORITÉ.

Les lois se sont toujours occupés des mineurs ou sous-agés, comme on les appelait au moyen âge. Elles ont réglé les conditions de la tutelle, les personnes auxquelles elle était déférée et l'age auquel elle cessait. Dès le xIII siècle Besimanoir, dans l'ouvrage intitule Coutumes de Beauvoisis (chap. xv et xvi), traite des mineurs, et, d'après l'opinion de M. Beugnot (t. I. p. 224, de l'édition des Coulumes de Beauvoisis, donnée par la Société de l'Histoire de France), aucun jurisconsulte de cette époque 📭 mieux parlé du bail, de la garde et de la tutelle. Personne, d'après ce jurisconsulte, ne pouvait sans son consutement être chargé de la tutelle d'un mineur; c'était une charge qu'en général on n'acceptait pas volontiers; car lorqu'on était investi de la tutelle, il falish payer au seigneur du fief un droit de rechat et répondre des biens des mineurs. On était tenu de fournir à leur entreties, et on ne pouvait aliener aucun de leurs héritages. Le même auteur établit la diférence qu'il y avait entre la baillie ou bail et la garde (chap. xv, 5 X). Ce sessi des détails dans la constitution de la con des détails dans lesquels nous ne pouvois entrer à cause des bornes imposées à co dictionnaire. — Suivant la Coutume 🛎 Beauvoisis, la minorité des garçons 🗯 sait à quinze ans accomplis, et celle filles à douze ; mais il y avait sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, des variétés infinies entre les diverses contames. Les lois feodales donnaient aux seign la tutelle de leurs vassaux on va mineurs; on l'appelait gards-noble. In percevaient à leur profit les revenus des biens des mineurs à condition de veller à leur désense et de pourvoir à leur 🖛

tretien. Ils avaient le droit de marier leurs vassales mineures (voy. MARIAGE), et pouvaient toujours s'opposer à un mariage qui aurait fait passer dans des mains ennemies le fief d'un de leurs vassaux. La coutume de Normandie attribuait au suzerain, à l'exclusion de tout autre seigneur, la garde-noble des vassaux et des vassales mineurs. « En vertu de l'usage des fiefs, dit le Laboureur (Traité de la Pairie, p. 221-222, cité par Sainte-Palaye), le roi, comme duc de Normandie, a la garde des biens de ses vassaux mineurs pour dédommagement du service de vassal qu'ils ne peuvent faire. »

MINEURS (Ordres). — Les ordres mineurs sont ceux que reçoivent les ecclésiastiques entre la tonsure et le diaconat; ce sont ceux de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte.

MINEURS (Frères). — Ordre religieux établi par saint François d'Assise et approuvé, en 1223, par le pape Honorius III. On appelait encore ces moines franciscains et cordeliers; ils s'établirent en France sous le règne de saint Louis. Voy. Abbaye et Clergé Régulier, vo Franciscains, p. 167, 2° col.

MINIATURES. - Peintures qui accompagnent les manuscrits et qui lirent leur nom de ce que primitivement elles se composaient de simples traits tracés avec le minium ou cinabre. Ce luxe bibliographique remontait à une époque fort ancienne. Ovide nous en donne une idée dans la première élégie de son livre qu'il envoie à Rome, lorsqu'il dit que sa parure doit être conforme à l'état d'exil où se trouve son maître; « que sa couverture ne soit point en couleur pourpre; que le titre soit sans vermillon et les feuilles sans cédria; que les deux faces ne soient point polies par la pierre ponce, etc. » Les miniatures, qui accompagnent les manuscrits du moyen âge (voy. Manuscrits), ne sont pas curieuses sculement comme œuvres d'art; elles donnent encore une idée des mœurs et des usages de ce temps. Telles sont, entre autres, les miniatures du Froissart de la Bibliothèque impériale qui éclaircissent plusieurs points des antiquités de la France et de l'Angleterre. Un des manuscrits les plus curieux pour les miniatures est le livre d'heures d'Anne de Bretagne, dont les marges sont ornées à chaque page de figures de plantes différentes avec l'insecte qui s'en nourrit et de peintures isolées qui représentent les mystères de la passion, la vie de sainte Anne et les travaux des douze mois de l'année.

MINIHIS. — Asiles religieux en Bretagne. Voici comment en parle dom Lobineau dans son Histoire de Bretagne (t. I. p. 846) : « Les *minihis* étaient des lieux qui avaient été consacrés par la demeure ou par la pénitence de quelque saint, et ces lieux étaient quelquesois d'une grande étendue. Les ecclésiastiques prétendaient que c'etaient des asiles inviolables.... La ville de Saint-Malo, comme bâtie dans une île qui avait été sanctifiée par le sejour que plusieurs saints y avaient fait, jouissait tout entière de ce droit d'asile, et les criminels, de quelque nation qu'ils fussent, ne pouvaient plus être punis ni même arrêtes, dès qu'ils s'étaient réfugiés à Saint-Malo. » Il y avait encore des minihis à Tréguier, à Kidillac ou Tridillac, Saint-Pol de Léon, à Saint-Thomas, à Benodet, Guernenez, Loc-Ronon, Lammeur, etc. On n'est pas d'accord sur l'étymologie du mot minihis; les uns le font dériver des mots celtiques menech-ti (maison de moine); d'autres, comme dom Lobineau, de manach-li (canton de terre affranchi). Les ducs de Bretagne s'efforcèrent souvent de restreindre les priviléges des minihis. François II, duc de Bretagne, obtint, en 1475, du pape Sixte IV l'autorisation de bâtir un château fort sur un fonds qui dépendait du mini-his de Saint-Malo. Voy. du Cange, v° Menehis, Minihis, Munhyt, et un article de M. Ch. de Beaurepaire, intitulé Essai sur l'asile religieux publié dans l'Ecole des Chartes, t. V, 2º livraison, de la 3º série.

MINIMES. — Ordre religieux institué par saint François de Paule dans la Calabre sa patrie vers 1440, approuvé en 1473 par une bulle du pape Sixte IV en date du 22 mai et confirmé par les papes Alexandre VI et Jules II. Cet ordre tira son nom du latin minimi (les plus petits), parce que ces moines s'abaissaient audessous de tous les autres religieux. Ils s'établirent en France à la fin du règne de Louis XI et y furent désignés sous le nom de bons hommes. Leurs maisons se multiplièrent rapidement, et au xviii siècle, ils avaient, en France, onze provinces : celle de Touraine comptait vingt six couvents; celle de France ou Paris, vingt-trois couvents; celle d'Aquitaine, quinze couvents; celle de Lyon, quinze couvents; celle de Provence, quinze couvents; celle de Champagne, douze couvents; celle de Franche-Comté, dix couvents; celle de Flandre, onze couvents; celle d'Auvergne, six couvents; celle de Lorraine, seize couvents; celle Bourgogne, onze couvents. En tout, cent soixante couvents.

MINISTÈRE PUBLIC. — Magistrature établie près des tribunaux pour défendre la cause de l'ordre public et poursuivre les infractions aux lois. On appelait autrefois les magistrats chargés du ministère public gens du roi, parce que c'était au nom du roi qu'ils requéraient l'application des lois. Voy. GENS DU ROI.

MINISTERES, MINISTRES. — Les ministères ou départements ministériels sont les différentes administrations centrales qui dirigent tous les services publics. Les ministères et les ministres occupent une place si importante dans les institutions de la France, qu'il est nécessaire de nous y arrêter. Il y a eu de tous temps des ministres ou grands dignitaires chargés de surveiller l'administration générale du royaume, mais leurs attributions ctaient le plus souvent vagues et confuses. Les rois francs avaient près d'eux des référendaires, des apocrisiaires, et autres conseillers dont il serait souvent difficile de déterminer les fonctions. Ainsi on appelle vaguement Eligius ou saint Eloi ministre de Dagobert, sans pouvoir préciser la nature de son ministère. Il en était de même sous les premiers Capétiens. On donne le nom de ministre à Suger sous Louis VI et Louis VII, à Georges d'Amboise sous Louis XII, etc.; mais quoique ces personnages aient eu une importance réelle (voy. MINISTRES, premiers), on ne peut sous aucun rapport les comparer aux ministres secrétaires d'Etat dont il est ici question. Ces derniers n'ont commencé à jouer un ròle considérable qu'au xvi siècle, et l'organisation des ministères n'a été complète qu'à l'époque de la révolution. Pour traiter ce sujet avec ordre, il est nécessaire d'exposer la formation des ministères ou secrétairies d'Etat depuis le xvi siècle jusqu'à la révolution française et ensuite leur organisation depuis 1789 jusqu'à nos jours.

SI. MINISTÈRES JUSQU'A LA FIN DU XVIIIº SIÈCLE. — Origine des ministères. — Les secrétaires d'Etat portèrent d'abord le nom de clercs du secret; ils n'étaient que trois au temps de saint Louis; ils prirent un peu plus d'importance sous Philippe le Bel, et c'est même ordinairement à ce prince qu'on en attribue l'institution. Mais ils ne devinrent puissants qu'au xviº siècle. Florimond Robertet, secrétaire d'État sous Louis XII, fut le premier qui contresigna les ordonnances du roi. Henri II fixa le nombre des secrétaires d'État à quatre par une ordonnance de 1547 et augmenta leurs honoraires. La division de leurs attributions était à cette

époque purement géographique. Ainsi, BOCHETEL avait dans son département la Normandie, la Picardie, l'Angleterre et l'Ecosse; Clausse, la Provence, le Languedoc, la Guienne, la Bretagne, l'Espagne et le Portugal; DE L'AUBESPINE, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, la Savoie, la Suisse et l'Allemagne; DU THIER, le Dauphiné, le Piémont, Rome, Venise et l'Orient. Une pareille division supposait à chaque ministre une capacité universelle ou le réduisait au rôle d'un simple secrétaire de correspondance. Henri III voulut la modifier par plusieurs ordonnances rendues à Blois aux mois de mai et de septembre 1588; mais les troubles qui suivirent paralysèrent toutes les réformes. Ce fut seulement au xvIII siècle que les ministères commencèrent à s'organiser. Il y eut des charges speciales pour la maison du roi et pour les affaires ecclésiastiques. En 1619, un seul secrétaire d'État sut chargé de la guerre et de la correspondance avec tous les chefs de corps. En 1626, il y eut un ministre des affaires étrangères chargé de diriger toutes les relations extérieures. Ce fut surtout à l'époque de Louis XIV que les attributions des ministres secrétaires d'Etat furent plus nettement déterminées. Les affaires étrangères, la guerre, la maison du roi à laquelle on réunit les affaires ecclesiastiques, et enfin la marine formèrent les départements des quaire secrétaires d'Etat. Les finances dépendaient du contrôleur général (voy. Contacteur GÉNÉRAL) et la justice du chancelier (voj. CHANCELIER ). Ainsi, il y avait en réalité six ministères à l'époque de Louis XIV. Les postes, la direction des bauments publics, le commerce, les colonies, les haras, les manufactures, l'instruction publique, n'appartenaient spécialement aucun ministère. On n'avait pu d'ailleurs, se delivrer entièrement de l'ancienne division géographique; elle avait élé coservée pour l'administration intérieure. Les généralités (voy. ce mot), qui formaient alors les principales circonscriptions administratives de la France, étaiss partagées entre les quatre secrétaires d'État. Tous les quinze jours, il se tensit, en présence du roi, un conseil des de ches (voy. Conseil D'ETAT), où l'on reglait toutes les affaires relatives à l'admi nistration intérieure du royaume. Com décisions, prises en commun, mainte-naient du moins l'unité administrative. Un profond secret couvrait toutes les affaires. Louis XIV l'imposait comme une des premières conditions du gouvernement. Il demandait aussi à ses ministres l'activité et la dignité, dont il leur des-

temple. « Il a fallu que je lui ore de se retirer, dit-il en parlant ld de Pomponne (Mémoires de IV, t. III, p. 458), parce que tout passait par lui perdait de la grande la force qu'on doit avoir en it les ordres d'un roi de France st pas malheureux. » Mais si IV exigeait beaucoup de ses mi-, il les comblait d'honneurs. « Il adait, dit Saint-Simon (Mémoires, , que leur grandeur n'était que sa r propre. De là, l'autorité personparticulière des ministres montée de jusqu'en ce qui ne regardait rdres ni le service du roi, sous que c'était la sienne; de là, leurs s immenses et les alliances qu'ils ut à leur choix. » Ce fut sous ce ue l'on commença à donner aux es d'État le titre de monseigneur

visation des ministères sous l'annonarchie. — L'organisation des es ne fut plus modifiée avant l'ée la révolution française. Voici, Guyot (Traite des offices, livre 1, EXIX), quelles étaient, en 1787, ibutions des quatre secrétaires 1º Le secrétaire d'Etat, qui avait tement des affaires étrangères, ssi celui des pensions et des exs qui en dépendaient. La Guienne les intendances de et basse, 3. Auch et Bordeaux, la Norman-Champagne, la principauté de , le Berry, et la partie de la Brie endait de la généralite de Chalonsne étaient du ressort du ministère ires étrangères. 2º Le ministre de on du roi était charge des affaires stiques et de ce qui concernait les ints; il avait dans son départeville et généralité de Paris, le doc haut et bas, avec la généralité auban, la Provence, la Bourgogne, se, le Bugey, le Valromey, le pays la Bretagne, le comté de Foix, la , le Bearn, le Bigorre, le Nebou-Picardie, le Boulonnois, la géne-e Tours, l'Auvergne qui compregénéralité de Riom, la généralité lins qui comprenait le Bourbon-: Nivernais et la haute Marche, la ité de Limoges qui comprenait mois et la basse Marche, les généde Soissons et d'Orléans, le Poi-Saintonge, l'Aunis, Brouage, et de Rhé et d'Oléron.

es fortifications des ports, le comnaritime, les colonies, les pêches prue, du hareng, de la baleine, etc.,

les consulats et la chambre de commerce de Marseille. 4° Le ministre de la guerre avait dans son département les maréchaussees, espèce de gendarmerie départementale (voy. Maréchaussée), l'artillerie, les fortifications des villes de guerre, les haras, les postes et les états-majors; ce-pendant les gouverneurs-généraux, les lieutenants-généraux des provinces et les lieutenants de roi (voy. ces mots) ne dépendaient pas de ce ministre. Les trois évèchés (Toul, Metz et Verdun), la Lorraine, le Barrois, l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis, les pays d'entre Sambre et Meuse et d'outre-Meuse, l'Alsace, la Franche-Comté, le Roussillon, le Dauphine, la ville de Sédan avec ses dépendences et l'êle de Company dépendances et l'île de Corse, étaient compris dans le département du ministre de la guerre. Cette énumération suffit pour montrer combien les attributions des divers ministères étaient encore vagues et confuses à l'époque de la révolution française.

Il est difficile de dresser une liste complète des ministres d'après leurs divers départements. Nous empruntons à l'ouvrage de M. de Saint-Allais intitulé De l'ancienne France (t. II, p. 186 et suiv.) la liste suivante des ministres secrétaires d'Etat depuis l'ordonnance de 1547

jusqu'à la révolution:

Liste des ministres des affaires étrangères sous l'ancienne monarchie. — Guillaume Bochetel, seigneur de Sussy, secrétaire des commandements et finances du roi; Henri II lui avait assigné la direction des affaires étrangères pour les royaumes d'Ecosse et d'Angleterre; il mourut en 1558. Côme CLAUSSE, seigneur de Marchaumont, fut chargé des relations avec l'Espagne et le Portugal jusqu'à sa mort arrivée en 1558. Jean du THIER, seigneur de Beauregard, avait les affaires étrangères du Piemont, des Etats de l'Eglise, de Venise et du Levant; il mourut en 1559. Claude de L'Au-BESPINE, seigneur de Hauterive, gendre de Guillaume Bochetel, dirigeait les re-lations avec la Savcie, l'Allemagne et la Suisse. Ce fut lui qui rédigea, en 1559, les articles du traité de Cateau-Cambrésis, et le signa, comme secrétaire d'Etat. Il mourut en 1567. Jacques Bourdin, seigneur de Villeines, succéda à Guillaume Bochetel son beau-père, en 1558, et eut, comme lui, la direction d'une partie des relations extérieures; il fut, en outre, chargé des affaires du concile de Trente, et dressa les mémoires et instructions pour les ambassadeurs qui représentérent la France dans cette assemblée. Il mourut en 1567. Florimond Robertet, baron 796

d'Alluie, petit-fils du célèbre Florimond Robertet, secrétaire d'État sous Louis XII, remplaça du Thier, et eut, comme lui, dans son département, l'Italie, le Piémont et le Levant. Il sut envoyé en Piémont, en 1562, pour obtenir Turin, Quiers, Pignerol et autres places que le traité de Cateau-Cambrésis donnait à la France; en 1564, il négocia avec la reine Elisabeth d'Angleterre pour la restitution du Havre de Gràce. Il mourut en juin 1569. Simon de Fizes, baron de Sauves, fut secrétaire d'État de 1567 à 1579, et chargé des relations extérieures avec le Danemark, la Suède et la Pologne. Claude de L'Aubespine, baron de Châteauneuf, fils d'un des secrétaires d'Etat nommés plus haut, eut, de 1560 à 1570, la direction des relations avec l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Écosse. Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, gendre de Claude de L'AUBESPINE, premier du nom, fut fait secrétaire d'Etat le 11 novembre 1567, à l'âge de vingt-quatre ans. On prétend que ce fut lui qui commença a signer pour le roi. Voici l'anecdote racontée à cette occasion : Charles IX aimait passionnément le jeu de paume, et Villeroy lui ayant présenté plusieurs dépêches à signer au moment où il songeait a partir pour ce jeu. Signez pour moi, lui dit Charles IX. — Eh! bien, mon maitre, reprit Villeroy, puisque vous le voulez, je signerai. Eloigné du ministère, en 1588, Villeroy y rentra en 1594, à l'époque où Henri IV triompha de la Ligue. Il travailla à la paix de Vervins, et conserva, sauf une courte interruption, la charge de secrétaire d'État jusqu'à sa mort, arrivée en 1617. Louis Revol, appelé au ministère en 1588, dirigea les affaires étrangères jusqu'à sa mort, en 1594. Pierre Brulart, vicomte de Puisieux, fut secrétaire d'Etat, de 1617 à 1624; il fut disgracié en 1624, et mourut en 1640. Nicolas Pothier, seigneur d'Ocquerre, avait dirigé, de 1622 à 1626, une partie des relations extérieures; il mourut en 1628. Raymond Phelypeaux, seigneur de La Vrillière, concentra entre ses mains, en 1626, sous le ministère de Richelieu, la direction de toutes les affaires étrangères; Raymond Phelypeaux mourut en 1629. Claude Bouthillier, seigneur de Pont-sur-Seine, succéda, en 1629, à Raymond Phelypeaux dans la direction des affaires étrangères. Il fut disgracié en 1643, ainsi que son fils Léon BOUTHILLIER, comte de Chavigny, qui, depuis 1632, avait été associé à son père. menri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, sut ministre des affaires étrangères de 1643 à 1663; il mourut en 1666.

Ce secrétaire d'Etat, qui a laissé des mémoires intéressants, n'eut jamais la direction de la politique extérieure; Mazarin et son secrétaire particulier de Lionne se l'étaient réservée. Brienne se bornait à signer les dépèches officielles. Henri Louis de Loménie, comte de Brienne, fils du précédent, avait obtenu, en 1651, la survivance de la charge de son père; mais il n'en exerça les fonctions que peu de temps, et sans aucun crédit. On a aussi de lui des memoires fort curieux, publiés par M. F. Barrière.

Hugues de Lionne, marquis de Fresnes, avait été formé à la politique par Mazarin. Il fut le véritable ministre des affaires étrangères de 1661 à 1671, quoiqu'il n'ait eu le titre de secrétaire d'État qu'en 1663. Il déploya dans cette administration de remarquables talents. Les négociations relatives à la succession d'Espagne (t. l et II), publiées par M. Mignet, ont mis dans tout son jour la supériorité de de Lionne comme ministre des affaires étrangères. Il mourut en 1671. Son fils, Louis Hugues de Lionne, avait obtenu la survivance de la charge de son père; mais il ne s'en montra pas digne, et sut remplacé par Simon ARNAULD, marquis de Pomponne. Ce dernier fut ministre des affaires étrangères de 1671 à 1679; disgracié à cette époque, il fut rappelé en 1696, et conserva la direction des affaires étrangères jusqu'à sa mort arrivée en 1699. Charles Colbert, marquis de Croissy, frère puiné du contrôleur général des finances, fut appelé au ministère des affaires étrangères en 1679, et y resis jusqu'à sa mort, en 1696. Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, fils du précédent, a été un des plus célèbres mi-nistres des affaires étrangères. Associé à son père, Colbert de Croissy, des l'année 1689, il devint secrétaire d'Ent à la mort de Simon de Pomponne, 🥌 resta seul chargé de la direction des affaires étrangères jusqu'à l'époque de la mort de Louis XIV. Il fut disgracié en 1716, et vécut jusqu'en 1746; il a laissé des mémoires très-estimés. Le marquis d'Uxelles, maréchal de France, fut président du conseil des affaires étrangère lorsqu'on substitua des conseils aux ministères, de 1716 à 1718. Guillaume Bois, qui devint plus tard archevêque 📫 Cambrai, cardinal et premier ministe, fut ministre des affaires étrangères é 1718 à 1723. Il eut pour successeur FLEP RIAU, comte de Merville, qui se démis de la charge de secrétaire d'État en 1727. CHAUVELIN eut le département des affaires etrangères de 1727 à 1737. Amelot 🕦 CHAILLOU le reniplaça de 1737 à 1744. lui vincent Le Voyer de Paulmy, s d'Argenson, de 1744 à 1747; it, marquis de Sillery, de 1747 à ARBERIE DE SAINT-CONTEST, de 1751 ; Rouillé, comte de Jouy. de 1754 , et François Joachim de Pierres, ıl de Bernis, de 1757 à 1758; ce derinistre est surtout connu par les es de son esprit. Le duc de Choion successeur, dirigea la politique rance de 1758 à 1770; il est célèbre conclusion du pacte de famille, qui en 1761, les diverses branches de son de Bourbon, et par la résisqu'il opposa aux intrigues de la en Pologne. Louis PHELYPEAUX, de Saint-Florentin, ministre de la du roi, administra par intérim aires étrangères de 1770 à 1771. quel Armand de Vignerop, du -Richelieu, duc d'Aiguillon, petitdu cardinal de Richelieu, devint re des affaires étrangères en 1771, serva cette charge jusqu'en 1774. ut ni prévoir ni empêcher le par-3 la Pologne. Disgracié à l'avénede Louis XVI, il mourat en 1788. s Gravier de Vergennes, ministre aires étrangères de 1774 à 1787, a la réputation d'un négociateur haeut pour successeur le comte de ORIN, de 1787 à 1791. Montmorin iernier ministre des affaires étrande l'ancienne monarchie, il donna nission le 14 novembre 1791, et fut es premières victimes des massaes 2 et 3 septembre 1792.

e des ministres de la guerre sous enne monarchie. — Avant le règledu 15 septembre 1588, il n'y avait ministère spécial de la guerre. n des secrétaires d'Etat s'occupait tes les parties de l'administration, , finances, marine, etc., dans un n nombre de provinces qui lui t assignées. Henri III tenta le prede donner aux différents minisles attributions spéciales; il charle l'administration de la guerre Revol qui conserva ce départede 1589 à 1594. Malgré la tentative inri III, les attributions des divers tères continuèrent à être confuses à l'époque de Richelieu. Nicolas EUVILLE, seigneur de Villeroy, et BRULART, marquis de Sillery, dont té question plus haut, furent char-'une partie des attributions du mie de la guerre; mais ce fut surtout T DES NOYERS qui eut, sous Riu, de 1636 à 1643, la direction de inistration militaire. Il fit fortifier un l nombre de places. Disgracié peu ministre des affaires étrangères (cité

de temps après la mort de Richelieu, il mourut en 1645. Il eut pour successeur Michel LE TELLIER, marquis de Barbe-zieux, qui remplit les fonctions de mi-nistre de la guerre d'abord par simple commission, de 1643 à 1646, puis en titre d'office, de 1646 à 1662; il obtint, en 1662, que son fils, le marquis de Louvois, lui sût adjoint, et bientôt il lui abandonna entièrement l'administration de la guerre: Michel Le Tellier, fut nommé chancelier en 1677, et vécut jusqu'en 1685. Son fils, François Michel LE TELLIER, marquis de Louvois, n'avait que vingt et un ans, lorsqu'il fut appelé à diriger avec son père les affaires militaires. Il déploya une merveilleuse activité et contribua puissamment aux succès du règne de Louis XIV. Excellent pour organiser une armée, il devint funeste à la France, lorsqu'il eut la principale influence, et que par ambition il precipita Louis XIV dans des guerres interminables. L'historien italien Vittorio Siri l'a bien caractérisé en l'appelant le plus grand et le plus brutal des commis. Louvois mourut en 1691, et eut pour successeur son fils Louis François Marie Le TELLIER, marquis de BARBEZIEUX. qui avait obtenu la survivance de la charge de son père dès 1681. Barbezieux fut ministre de la guerre de 1691 à 1701, époque de sa mort. CHAMILLART. de 1701 à 1709, et Voysin, de 1709 à 1715, furent chargés de l'administration militaire.

Pendant les premières années de la régence du duc d'Orléans, on substitua au ministère de la guerre un conseil'pour les affaires de la guerre composé du maréchal de VILLARS, président, du prince de Conti, du duc de Guiche, des marquis de Puységur, de Joffreville, de Biron, de Lévi, de Saint-Hilaire, d'Asfeld, et de MM. Le Blanc et de Saint-Contest. En 1718, les charges de secrétaires d'Etat ayant été rétablies, Claude Le Blanc fut nommé secrétaire d'État au département de la guerre. Disgracié et ensermé à la Bastille, de 1723 à 1725, il rentra au ministère en 1726, et y resta jusqu'à sa mort en 1728. Pendant son emprisonnement, le ministère de la guerre fut confié à François Victor Le Tonneller De Bre-TEUIL, qui se démit de la charge de secrétaire d'État en 1726, fut rappelé au ministère en 1740, et mourut dans l'exercice de sa charge en 1743. Nicolas Prosper BAUYN D'ANGERVILLIERS succéda à Claude Le Blanc en 1728, et mourut en 1740. Après le second ministère de Le Tonnelier de Breteuil, Marc Pierre LE VOYER DE PAULMY, marquis d'Argenson, frère du p. 797), tut appelé au ministère de la guerre, et le remplit de 1743 à 1757. Il prit une part giorieuse à la victoire de Fonten y 1745, et établit une discipline severe dans l'armée. Disgratte en 1757. il mearut en 1764. Son heveu, Antoine René Le Voter d'Arginson, marquis de Paulmy, avait obtenu la survivance de sa charge et la ren plit jendant une année (1757-1758. It eat pour successeur Louis Chanes Auguste Forquet, duc de Belle-Isle, marectal de France, qui mourut en 1761. Le duc de Choisett, deja ministre des affaires étrangères (10y. 197), devint en outre ministre de la guerre en 1761. Il s'occupa activement de la réorganisation de l'armee, et principalement de l'artillerie et du génie. Après la disgrace de Choiseul, le marquis de MONTEYNARD sut appelé au ministère de la guerre 1771), mais il tut renvove en 1774, et remplace par le duc d'AIGUILLON, qui était déjà ministre des affaires étrangères (voy. p. 797). Après la mort de Louis XV 1774), le comte du Muy sut nommé ministre de la guerre; il fit place, des l'annee suivante, au comte de Saint-GERMAIN, qui, dans un ministère de deux ans (1775-1777), tenta de nombreuses réformes; il échous en voulant introduire dans l'armée trançaise la discipline prussienne et l'usage des coups de plat de sabre. Le prince de Montbarrey, qui lui avait été adjoint dès 1776, lui succéda en 1777, et donna sa demission en 1780. Il périt sur l'echafaud revolutionnaire en 1794. Le marquis de Ségur (Philippe Henri) fut appelé, en 1780, au ministère de la guerre et y resta jusqu'en 1787. Le comte de Brienne le remplaça en 1787, et fut renvoyé, avec le cardinal de Brienne son frère, en 1788. Le comte de Puységur fut ministre de la guerre de 1788 à 1789. Le duc de Broglie (Victor François), son successeur, ne resta que quelques jours au ministère (du 12 juillet au 2 août 1789). Le comte de la Tour du Pin le remplaca et remplit les sonctions de ministre de la guerre de 1789 à 1790 (16 novembre). Il périt sur l'échafaud en 1794, et peut être considéré comme le dernier ministre de la guerre de l'ancienne monarchie.

Liste des ministres de la marine sous l'ancienne monarchie. — Jusqu'en 1669, il n'y eut pas, en France, de secrétaire d'État spécialement chargé de la marine, quoique Richelieu eût compris toute l'importance de ce service et eût équipé des flottes considérables (voy. p. 744). Lorsque Louis XIV prit la direction du gouvernement en 1661, Hugues de Lionne, marquis de Fresne, ministre des affaires étrangères (voy. p. 796) avait la marine

dans son département. Il consentit, en 1669, à ce qu'elle en sût détachée en saveur de Colbert, contrôleur-général des finances, movement une somme de deux cent mille livres. Jean-Baptisto Colbert est un des ministres qui ont le plus suit pour la grandeur maritime de la France (voy. p. 745'. Il mourut en 1683. Son fis, J. B. Colbert, marquis de Seignelay, lui succèus; il avait été formé aux affaires par les soins de son père, et il s'en montra digne (lbidem). Après sa mort, en 1690, la marine passa à Louis PRELY-PEAUX. comte de Pontchartrain, puis, en 1699, à Jerôme PHELYPEAUX, comte de Pontchartrain, fils du précédent. Ce dernier donna sa démission, en 1715, après la mort de Louis XIV. Jusqu'en 1718, il n'y eut pas de secrétaire d'État chargé de la marine; elle fut, comme les autres ministères, dirigée par un conseil. En 1718, FLEURIAU D'ARMENONVILLE füt nomme ministre de la marine; il eut pour successeur, en 1722, son fils FLEURIAU D'ARMENONVILLE, comte de Morville, qui passa l'année suivante (1723) au ministi des affaires étrangères. Jean-Frédéric PHELTPEAUX de Pontchartrain, comte de MAUREPAS, fils de Jérôme Phelypeaux, administra la marine de 1723 à 1749. Roulle, comte de Jony, lui succéde et s'efforça de relever la marine; il fut remplacé, en 1754, par Machault, ancien controleur-général des finances, pais ministre de la marine de 1734 à 1754. Vizrent ensuite Prinche de Moras, de 1757 à 1758; le marquis de Massiac (1758); BE3-RYER, de 1758 à 1761, et enfin le duc de CHOISEUL (1761-1766). Ce fut pendent cette période que la marine française suya les désastres de la guerre de sept ans. Le duc de CHOISEUL se démit, en 1766, du ministère de la marine en faves? de son cousin, César-Gabriel de CHOISETL, duc de Praslin. En 1770, le départeme de la marine fut rattaché momentanés au contrôle général et administré per l'abbé Terray; il passa ensuite à Bott-GEOIS DE BOYNES qui le conserva jusqu'en 1774. A l'avenement de Louis XVI. Turgot fut appelé au ministère de la marine, et bientôt remplacé par Sart qui contribua puissamment à relever marine. Le marquis de Castrites lui 🕬 céda en 1781 et resta au ministère juqu'en 1787. Après lui , César-Henri de LA Luzerne, fut le dernier ministre de la marine de l'ancienne monarchie; il dosse sa démission le 20 octobre 1790.

Liste des ministres de la maison du roi sous l'ancienne monarchie. — la ministère de la maison du roi sut crés en 1589. Ses attributions subirent pla-

sieurs changements; nous avons indiqué plus haut (p. 795) en quoi elles consistaient vers la fin du xviii siècle. Il était spécialement chargé de l'administration de la maison civile du roi (voy. Maison DU ROI, § I), des affaires générales du clergé, de la régie des biens des protestants fugitifs, des honneurs de la cour et des affaires de la noblesse. Les Etats généraux et provinciaux, certaines relations avec les parlements et autres cours de justice, avec les gouverneurs des provinces, les intendants, les administrations municipales, etc., dépendaient encore du ministère de la maison du roi. Henri III donna d'abord cette charge à Martin Ruzé, seigneur de Beaulieu, en 1589. Henri IV la confia, en 1606, à Antoine de Loménie, seigneur de la Villeaux-Clercs; elle passa ensuite à son fils, Henri-Auguste de Loménie-Brienne, seigneur de la Ville-aux-Clercs, reçu en survivance de la charge de son père dès 1615. Henri de Guénégaud, seigneur du Plessis. lui succéda en 1643, et ne quitta le ministère qu'en 1668. Ce fut le contròleur-général, J. B. Colbert, qui acheta sa charge; il la transmit, en 1675, à son fils Seignelay qui la conserva jusqu'à sa mort en 1690. Balthazard PHELYPEAUX, marquis de Châteauneuf, sut chargé spécialement des affaires de la religion protestante, de 1676 à 1700. Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, administra le département de la maison du roi après la mort de Seignelay de 1690 à 1693; puis vinrent Jérôme Phelypeaux, de 1693 à 1699; Louis PHELYPEAUX, marquis de la Vrillière, de 1699 à 1718 : Jean-Frédéric Phr-LYPEAUX, comte de Maurepas, de 1718 à 1749; Louis Phelypeaux, comte de Saint-Florentin et duc de La Vrillière, de 1749 8 1775; Lamoignon de Malesherbes, de 1776 à 1783; AMELOT DE CHAILLOU, de 1775 à 1776, LE TONNELIER DE BRETEUIL, de 1783 à 1787, Laurent de Villedeuil, de 1787 à 1789, et enfin Guignard de SAINT-PRIEST, de 1789 à 1791. Le minislere de la maison du roi sut supprimé à l'époque de la révolution.

SII. MINISTÈRES DEPUIS 1789. — L'organisation des ministères dans l'ancienne monarchie s'était toujours ressentie de la diversité des attributions des premiers secrétaires d'État et de la division géographique des départements ministériels (voy. p. 795). L'Assemblée constituante qui avait la volonté et la prétention de tout réorganiser modifia les ministères; elle décida par la loi des 27 avril-25 mai 1791 que le roi aurait seul le droit de nommer et de révoquer les ministres: mais elle laissa au pouvoir législatif le soin de sta-

tuer sur le nombre et la division des départements ministériels. I.'Assemblée créa six ministères, dont elle détermina les attributions. La justice, l'intérieur, les contributions et revenus publics, la guerre, la marine et les affaires étrangères formèrent les départements ministériels. Il sut décide que le trésor aurait son administration particulière et ne dépendrait ni des ministres ni du roi. mais seulement de l'Assemblée nationale et de son comité des finances. Les ministres ne pouvaient être choisis parmi les membres de l'Assemblée nationale; ils devaient contre-siguer toutes les ordonnances et étaient responsables de leurs actes devant l'Assemblée.

Lorsque l'Assemblée législative eut suspendu Louis XVI de ses fonctions, en 1792, elle s'attribua le droit de choisir les ministres, et le 29 septembre de la même année, ils formèrent un conseil exécutif provisoire. La Convention supprima les *ministères* le 1er avril 1794 (12 germinal an 11), et institua à leur place douze commissions executives, dont elle nommait les membres; le comité de salut public conservait la surveillance et la direction des commissions exécutives. La constitution de l'an III (1795) rétablit les ministères. Le Directoire avait droit de nommer et de révoquer les ministres qui ne pouvaient être pris parmi les membres des assemblées législatives. Le pouvoir législatif réglait le nombre et les attributions des ministres. La constitution de l'an viji maintint les ministères et laissa au pouvoir exécutif le soin d'en règler le nombre et les attributions. Sous le consulat et l'empire, le nombre des ministères fut porté à onze par la création d'un ministère du trésor public, d'un ministère de l'administration de la guerre, d'un ministère des cultes, d'un ministère de la police générale et d'un ministère du commerce. Napoléon ajouta un ministère d'Etat qui avait le contre-seing de tous les actes du gouvernement et l'administration de la maison de l'empereur. Les chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830 reconnurent à la royauté le droit de nommer et de révoquer les ministres, et proclamèrent en même temps le principe de la responsabilité ministérielle. Le nombre des ministres a plusieurs fois varié; quelques ministères ont été supprimés, comme ceux du tresor, de la police générale, etc.; il a été créé, au contraire, des *ministères* spéciaux de l'instruction publique, des travaux publics, etc. Ce qu'il importe de remarquer ici, c'est que les attributions des divers ministères ont été nettement déterminées, comme on peut s'en convaincre, en lisant les articles suivants. Les différents ministères comprennent autant de divisions qu'ils ont d'attributions spéciales, et chaque division est elle-même partagée en bureaux. Quant à la responsabilité ministérielle, l'article 13 de la Constitution promulguée le 14 junvier 1852 porte : « Les ministres ne dépendant que du chef de l'État; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que

par le sénat. » Ministère des affaires étrangères. — Le ministère des affaires étrangères, qui, sous l'empire, portait le titre de ministère des relations extérieures, a pour mission de faire les traités et conventions d'alliance et de commerce avec les nations étrangères, d'entretenir avec elles les relations internationales au moyen des ambassadeurs et autres agents diplomatiques, de rédiger les instructions dont ils sont charges, de conserver les traités et documents diplomatiques de tont genre, ainsi que les dépôts de cartes géographiques où sont indiquées avec une grande précision les limites de la France. Il protége, dans les pays étrangers, les intérêts moraux et matériels de la France, favorise les relations commerciales avec les pays voisins, en un mot veille à ce que la France conserve son rang et son influence en Europe. Il est question, au mot RELATIONS EXTÉRIEURES, des agents diplomatiques qui représentent la France à l'étranger. Nous nous bornerons pour compléter cet article à rappeler le nom des ministres des affaires étrangères depuis la révolution jusqu'en 1848 : Claude Valdec de Lessart (1791-1792), Dumouriez (1792), de Chambonnas (1792), BIGOT DE SAINTE-CROIX (1792), LE BRUN (1792-1793), DE FORGUES (1793), HERMAN, BUCHOT, MANGOURIT, MIOT, COLCHEN (1794-1795); ces cinq personnages ne portèrent que le titre de commissaires; DE LA CROIX (1795-1797), DE TALLEYRAND-Périgord (1797-1799), Reinhard (1799), DE TALLEYRAND-PÉRIGORD (1799-1807), CHAMPAGNY, duc de Cadore (1807-1811), MARET, duc de Bassano (1811-1813), DE CAULAINCOURT, duc de Vicence (1813-1814), DE LA FORÈT, comte de Bussière (1814), DURAND DE MAREUIL (1814), DE TALLEYRAND (1814), DE CAULAINCOURT (1815), DE TALLEYRAND (1815), DE RICHE-LIEU (1815-1818), DESSOLLES (1818-1819), PASQUIER (1819-1821), DE MONTMORENCY (1821-1822), DE CHATEAUBRIAND (1822-1824), DE DAMAS (1824-1828), DE LA FER-

RONNAYS (1828-1829), PORTALIS (1829), DE POLIGNAC (1829-1830), BIGNON (1830), JOURDAN (1830), MOLÉ (1830), MAISON (1830), SÉBASTIANI (1830-1832), DE BROGLIE (1832-1834), DE RIGNY (1834), BRESSON (1834), BERNAND (1834), DE RIGNY (1834-1835), DE BROGLIE (1835-1836), THIERS (1836, MOLÉ (1836-1839), LANNES, duc de Montebello (1839), SOULT, duc de Dalmatie (1839-1840), THIERS (1840), GUIZOT (1840-1848).

Ministère de la guerre. — Le ministère de la guerre fut maintenu par l'Assemblée constituante. En 1802, Bonaparte, premier consul, divisa en deux ministères l'administration de la guerre. Il y eut un ministre directeur de l'administration de la guerre qui était spécialement chargé du matériel : ainsi le service des vivres, des fourrages et des remontes, des hopitaux militaires, de l'habillement des armées, des lits militaires, les indemnités de logement et de fourrages, les convois et transports, la surveillance des commissaires des guerres, des officiers de santé, etc., étaient dans ses attributions. Le ministre de la guerre était chargé de la levée, de l'organisation, de l'inspection, de la sur-veillance, de la discipline et de la police des armées de terre; il dirigeait le personnel et le matériel de l'artillerie et du genie; les fortifications et les places de guerre, les poudres et les saipêtres, le garde consulaire, la gendarmerie, les troupes de ligne, la police militaire, les écoles, les emplois et récompenses militaires, la solde et les traitements extraordinaires et indemnités. Les retraites, l'admission dans les corps de vétérans et à l'hôtel des Invalides, les prisonniers de guerre, le dépôt et les archives de la guerre étaient soumis à son autorité. Après la chute de l'empire. on fit cesser cette division dans les attribetions du ministère de la guerre, et l'administration tout entière de la guerre fut confiée à un seul ministre. Il en 🚅 encore ainsi aujourd'hui.Le ministère 🐓 la guerre a dans ses attributions : le personnel et le matériel de l'armée, le 76crutement, la nomination aux divers grades, les mouvements des tronpes, le service des vivres, le logement, l'habille ment et l'équipement des armées, les bopitaux militaires, les fourrages, la disc pline militaire, les conseils de guerre. les prisons militaires, les graces et commutations de peines, les prisonniers guerre, la réserve, les transports, campements et ambulances, les fortifications les dépôts d'artillerie, forges, fonderie

et manufactures d'armes, les poudres et salpètres, les corps d'état-major, les écoles militaires et écoles d'application, l'école polytechnique, le musée d'artille-rie, le dépôt des fortifications, l'hôtel des Invalides, le dépôt de la guerre, le corps de la gendarmerie, la garde de Paris, les sapeurs-pompiers de cette ville, l'intendance militaire, le domaine militaire, eufin la direction générale des affaires d'Algérie.

Voici la liste des ministres de la guerre de 1790 à 1848 : LA TOUR DU Pin (1790), DU PORTAIL (1790-1791), DE NARBONNE (1791-1792), DE GRAVE (1792), SERVAN (1792), Dumouriez (1792), Lajard (1792), DABANCOURT (1792), SERVAN (1792), PACHE (1792-1793), BOURNONVILLE (1793), BOU-CHOTTE (1793), BEAUHARNAIS (1793). De 1794 à 1795, une commission exécutive fut chargée de l'administration de la guerre; on y remarqua surtout CARNOT. Aubert-Dubayet, ministre de la guerre (1795-1796), Petiet (1796-1797), Scherer (1797-1799). MILLET-MUREAU (1799), BER-NADOTTE (1799), DUBOIS-CRANCÉ (1799-1800), BERTHIER (1800), CARNOT (1800), LACURE (1800-1807), BERTHIER (1807), CLARKE (1807-1814). Ministres de l'administration de la guerre: Dejean (1810-1813), LACUÉE, comte de Cessac (1813), DARU (1813-1814). Ministres de la guerre: DUPONT (1814), SOULT (1814-1815), CLARKE (1815), DAYOUST (1815), GOUVION SAINT-CYR (1815-1817), CLARKE (1817-1819), LA TOUR-MAUBOURG (1819-1821), VICTOR, duc de Bellune (1821-1823), DE DAMAS (1823-1824), CLERMONT-TONNERRE (1824-1828), DE CAUX (1828-1829), BOURMONT (1829-1830), GÉRARD (1830), SOULT (1830-1834), GÉRARD (1834), MORTIER (1834-1835), MARGON (1834) (1834-1835), MAISON (1835-1836), BER-NARD (1836-1839), DESPANS-CUBIÈRES (1839), SCHNEIDER (1839-1840), DESPANS-CUBIÈRES (1840), SOULT (1840-1845), MO-LINE SAINT-YON (1845-1847), TREZEL (1847-1848).

Ministère de la Justice. — L'administration de la justice, avant 1789, était dans les attributions du chancelier (voy. Chancelier). Cet office de la couronne su supprimé par une loi du 27 novembre 1790, et le ministère de la justice sut établi l'année suivante. De 1802 à 1814, pendant une partie du consulat et sous l'empire, le ministre de la justice reçut le nom de grand-juge. Les attributions du ministère de la justice sont : l'institution des juges et autres magistrats nommés par l'empereur, le maintien de la discipline dans les tribunaux, la correspondance avec les procureurs généraux

et leurs substituts pour veiller à la répression des crimes et à l'execution des lois, la nomination des officiers ministériels, tels que avoués, huissiers, etc., la surveillance exercée sur ces officiers et sur les notaires. C'est aussi du ministère de la justice que dépendent les recours en grâce, les commutations de peines, l'extradition des criminels, les demandes en réhabilitation, les frais de justice criminelle, les dispenses d'age, de parenté et d'alliance pour mariage, les autorisations pour servir à l'étranger, les di-verses lettres de naturalisation, l'autorisation accordée aux étrangers de s'établir en France, la réintégration dans la qualité et les droits de citoyens français. Le ministre de la justice est en même temps garde des sceaux; en cette qualité, il veille à la garde du sceau de l'Etat, l'appose sur les lois, traités, lettres patentes et autres actes de chancellerie, promulgue les lois et en conserve les originaux. Le Journal des savants, qui se publie aux frais de l'Etat, dépend ainsi que l'administration et la direction de l'imprimerie nationale, du ministère de la justice

Voici la liste des ministres de la justice de 1791 à 1848 : Duport-Dutertre (1791-1792), GERMAIN-GARNIER (1792), DURAN-THON (1792), DE ROLY (1792), DANTON (1792), GARAT (1792), GOHIER (1793), HER-MAN (1794). Jusqu'en 1795, une commission exécutive fut chargée de diriger l'administration de la justice. En 1795, MERLIN DE DOUAI fut nommé ministre de la justice; après lui, Génisseux (1795-1796), MERLIN DE DOUAI (1796-1797), Lambrechts (1797-1799), Cambacérès (1799), ABRIAL (1799-1802), REGNIER, grand-juge (1802-1814), DAMBRAY, chancelier (1814-1815). Cambacerès (1815), PASQUIER (1815), BARBE-MARBOIS (1815-1816), DAMBRAY (1816-1818), DE SERRE (1818-1821), PETRONNET (1821-1828), POR-TALIS (1828-1829), CHANTELAUZE (1829-1830), DUPONT DE L'EURE (1830), MÉRIL-HOU (1830-1831), BARTHE (1831-1834), SAUZET (1834-1836), PERSIL (1836-1837), BARTHE (1837-1839), MARTIN DU NOKD (1839-1840), VIVIEN (1840), MARTIN DU NORD (1840-1847), HÉBERT (1847-1848).

Ministère de l'Intérieur. — Les attributions du ministère de l'intérieur étaient divisées avant la révolution entre les différents secrétaires d'État (voy. p. 795). L'organisation de ce ministère ne date que de l'assemblée constituante. Il est chargé de veiller à la tranquillité et à la sûreté intérieures, et de faire exécuter les lois de police générale, de diriger

l'administration départementale et municipale, de maintenir la division du territoire, de faire exécuter les lois pour les élections politiques, départementales et communales, de diriger les lignes télégraphiques, de surveiller l'administration des prisons, des hôpitaux, des établissements de charité, des monts-de-piété, de faire exécuter les lois relatives aux gardes nationales, de constater le chiffre de la population par des recensements, d'entretenir les dépôts de mendicité, de pourvoir aux fêtes publiques, de distribuer les récompenses pour les actions genéreuses, de veiller à l'exploitation des théâtres, d'encourager les arts et les lettres, de conserver les monuments historiques et les archives départementales. Les ministres de l'intérieur, depuis la révolution jusqu'en 1848 ont été VALDEC DE LESSART (1791), CAHIER DE GERVILLE (1791), RO-LAND (1792), MOURGUES (1792), TERRIER DE MONTCIEL (1792), CHAMPION DE VILLE-NEUVE (1792), ROLAND (1792), GARAT (1793), PARE (1793), HERMAN (1794). La Convention ayant supprimé les ministères chargea de l'administration une commission exécutive. Le ministère de l'intérieur fut rétabli en 1795, et confié à Benezech (1795-1797). Après lui vinrent François DE NEUFCHATEAU (1797), LE TOURNEUX (1797-1798), François de Neufchateau (1798-1799), QUINETTE (1799), LAPLACE (1799), LUCIEN BONAPARTE (1799-1800), CHAPTAL (1800-1804), CHAMPAGNY (1804-1807), CRETET (1807-1809), BACHASSON DE MONTALIVET (1809-1814), l'abbé de Mon-TESQUIOU (1814), CARNOT (1815), DE VAU-BLANC (1815-1816), LAÎNÉ (1816-1818), DE-CAZES (1818-1820), SIMÉON (1820-1821), DE CORBIÈRE (1821-1828), DE MARTIGNAC (1828-1829), DE LA BOURDONNAYE (1829), DE MONTBEL (1829-1830), DE PEYRONNET (1830), GUIZOT (1830), DE MONTALIVET (1830-1831), Casimir Périer (1831-1832), DE MONTALIVET (1832), THIERS (1832), D'ARGOUT (1832-1834), THIERS (1834), MA-RET. duc de Bassano (1834), Thiers (1834-1836), DE MONTALIVET (1836), DE GASPARIN (1836-1837), DE MONTALIVET (1837-1839), DUCHATEL (1839-1840), DE RÉMUSAT (1840), DUCHATEL (1840-1848).

Ministère des Finances. — L'administration des finances était confiée, sous l'ancienne monarchie, aux surintendants et contrôleurs généraux des finances (voy. Contrôleur général et Surintendant). L'assemblée constituante établit, en 1791, un ministère des contributions et revenus publics, dont les fonctions devaient se borner à assurer l'assiette et la perception de l'impôt. Supprimé en 1794,

ce ministère sut rétabli par le Directoire sous le titre de ministère des finances. En 1802, ce département fut divisé entre deux ministres : il y eut un ministre des finances chargé du recouvrement des impots, et un ministre du trésor qui s'occupait exclusivement des dépenses. Le but de cette séparation était que l'un des ministères servit de contrôle à l'autre. Ces deux ministères furent reunis sous la restauration et le sont encore aujourd'hui. Le ministre des finances a la direction générale des finances, proposition des lois pour l'assiette de l'impôt, pour la répartition et le recouvrement des contributions directes ainsi que pour la perception des contributions indirectes; il surveille toutes les administrations financières, telles que les administrations des impôts indirects, de l'enregistrement, des domaines, postes, des eaux et forêts, des tabacs, des monnaies, la régie des douanes, etc. Les dépenses publiques, la répartition des fonds entre les divers ministères, la dette publique, les pensions civiles et militaires, la rédaction du budget de l'Etat, la surveillance des banques autorisées par l'État, les instructions adressées aux receveurs généraux et particuliers, aux payeurs des départements. etc., sont comprises dans les attributions du ministère des finances.

De 1791 à 1794, il y a eu cinq ministres des contributions publiques, savoir TAR-BÉ (1791-1792), CLAVIÈRE (1792), BRAU-LIEU (1792), LEROUX DE LAVILLE (1792), CLAVIERE (1792-1793), et DESTOURNELLES (1793-1794). La Convention supprima ce ministère et donna la direction des finances à une commission exécutive. Le ministère des finances sut rétabli en 1795 et contié à FAYPOULT (1795-1796). Après lui, les ministres des finances furent Ra-MEL (1796-1799), ROBERT-LINDET (1799), GAUDIN, plus tard duc de Gaëte (1799-1814), le baron Louis (1814-1815), GAU-DIN (1815), LOUIS (1815), CORVETTO (1815-1818), ROY (1818), LOUIS (1818-1819), ROY (1819-1821), DE VILLÈLE (1821-1828), ROY (1828-1829), DE MONTBEL (1829-1830), LOUIS (1830), LAFFITTE (1830-1831), LOUIS (1831-1832), HUMANN (1832-1834), Hippolyte Passy (1834), Humann (1834-1836), D'ARGOUT (1836), DUCHATEL (1836-1837), LACAVE-LAPLAGNE (1837-1839), Hippolyta PASSY (1839-1840), PELET DE LA LOZERE (1840), Humann (1840-1842), LACAVE-LA-PLAGNE (1842-1847), DUMON (1847-1848).

Ministère de la Marine. — Les attributions du ministère de la marine furent divisées pendant longtemps entre les divers secrétaires d'État. Elles étaient réunies, en 1661, au département des affaires etrangères. Colbert se les fit ceder par de Lionne, en 1669 (voy. p. 798), et depuis cette époque la marine forma un département distinct. L'assemblée constituante conserva ce ministère qui existe encore de nos jours sous le titre de ministère de la marine et des colonies. Il a dans ses attributions l'administration des ports et des arsenaux, la nomination de tous les osticiers de mer et des employés des ports et arsenaux, les approvisionnements maritimes, les hôpitaux maritimes, les bagnes, la direction des forces navales et leurs opérations, la correspondance avec les consuls français, l'inscription maritime ou les classes pour le recrutement de la flotte, l'école de marine, la conservation des archives de la marine et des cartes maritimes, l'administration des colonies françaises, à l'exception de l'Algérie qui dépend du ministère de la guerre. Les ministres de la marine de 1791 à 1848 ont été Thénard (1791), Ber-TRAND DE MOLLEVILLE (1791-1792), LA-COSTE (1792), DUBOUCHAGE (1792), MONGE (1792-1793), DALBARADE (1793-1794). Une commission fut chargée de l'administration de la marine jusqu'en 1795. Tru-GUET (1795-1797), PLÉVILLE LE PELLEY (1797-1798), BRUIX (1798-1799), BOURDON DE VATRY (1799), FORFAIT (1799-1801), DECRES (1801-1814), MALOUET (1814), BRUGNOT (1814), DECRÈS (1815), JAUCOURT (1815), DUBOUCHAGE (1815-1817), GOUvion Saint-Cyr ( 1817), Molé (1817-1818), PORTAL (1818-1821), CLERMONT-TONNERRE (1821-1824), CHABROL DE CRUSSOL (1824-1828), HYDE DE NEUVILLE (1828-1829), D'Haussez (1829–1830), Sébastiani (1830), D'ARGOUT (1830-1831), DE RIGNY (1831-<sup>1834</sup>), Duperré (1834-1836), Rosamel 1836-1839), TUPINIER (1839), DUPERRÉ (1839-1840), ROUSSIN (1840), DUPERRÉ (1840-1843), ROUSSIN (1843), DE MACKAU (1843-1847), DE MONTEBELLO (1847-1848).

Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. — Un
ministère du commerce et des manufactures fut établi, en 1812, par l'empereur
Napoléon. Supprimé en 1814, il fut rétabli en 1828 et supprimé de nouveau l'année suivante. Enfin depuis 1830 il a toujours subsisté, quoiqu'il ait subi dans son
organisation quelques modifications, et
même une suppression temporaire. Il est
maintenant réuni aux travaux publics, et
porte le titre de ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Il a dans ses attributions la distribution des encouragements au commerce,

à l'industrie et à l'agriculture, les écoles d'agriculture et de commerce, les conseils supérieurs du commerce et de l'agriculture, la préparation des lois de douanes, la publication des documents statistiques sur l'agriculture, l'industrie et le commerce, l'organisation des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et métiers, les poids et mesures, les conseils de prud'hommes, les haras, les écoles vétérinaires, le conservatoire des arts et métiers, l'administration générale des ponts et chaussées, des mines et minières, la direction des bàtiments civils et des monuments publics, à l'exception des monuments historiques qui dépendent du ministère de l'intérieur, et des châteaux et palais impériaux placés dans les attributions du ministre d'Etat. Les cours d'eau, le desséchement des marais, etc., dépendent du ministère de l'agriculture, du com-merce et des travaux publics. Les ministres du commerce ont été Collin de Sussy (1812-1814) et de Saint-Criq (1828-1829); les ministres du commerce et des travaux publics, MM. D'ARGOUT (1831-1832), THIERS (1832-1834), Hipp. PASSY (1834). DUCHATEL (1834), TESTE (1834), DUCHATEL (1834-1836), H. PASSY (1836), MARTIN DU NORD (1836-1839). A cette époque, les travaux publics furent séparés du commerce et de l'agriculture. Ministres du commerce, MM. Cunin Gri-DAINE (1839-1840), GOUIN (1840), CUNIN GRIDAINE (1840-1848). Ministres des travaux publics, MM. Dufaure (1839-1840), JAUBERT (1340), TESTE (1840-1845), Du-MON (1845-1847), JAYR (1847-1848).

Ministère de l'Instruction publique et des Cultes — Le ministère de l'instruction publique ne date que de 1820; il fut établi par une ordonnance du 22 décembre 1820, et confié à M. de Corbière qui le conserva jusqu'en 1822. M. Frayssinous, qui le remplaça en 1822, ne porta d'abord que le titre de grand maître de l'Université. En 1824, il fut nomme ministre des affaires ecclésiastiques. En 1828, les affaires ecclésiastiques furent séparées de l'instruction publique, M. de Vatimesnil sut nommé ministre de l'instruction publique, et M. Feutrier, évêque de Beauvais, ministre des affaires ecclésiastiques. En 1829, les deux ministères furent de nouveau réunis, puis sépares en 1832, et enfin depuis 1848 réunis sous le nom de ministère de l'instruction publique et des cultes. A ce département ministériel ressortissent la plupart des établissements d'instruction publique, collège de France, écoles de médecine, de droit, facultés de théologie, des sciences et des lettres, école normale supérienre, lycees, colleges, écoles normales primaires, écoles primaires des divers degrés. Le ministre nomme et révoque les divers fonctionnaires de l'instruction publique. Les bibliothèques, le bureau des longitudes, les écoles des langues orientales, les observatoires, etc., dépendent de ce ministère. Ce département est chargé, comme ministère des cultes, des relations avec la cour de Rome, de la correspondance avec les archevêques et évêques. de l'exécution des lois qui assurent la liberté de conscience et la protection due aux différents cultes reconnus par l'Etat, de l'entretien des monuments consacrés au culte, en un mot de tous les détails de l'administration, en ce qui concerne les relations du temporel et du spirituel. Les ministres de l'instruction publique de 1820 à 1848 ont été MM. de Coubière (1820-1822), Frayssinous (1824-1828), DE VATIMESNIL (1828-1829), GUER-NON-RANVILLE (1829-1830), BIGNON (1830), DE BROGLIE (1830), MÉRILHOU (1830), BARTHE (1831), DE MONTALIVET (1831-1832), GIROD DE L'AIN (1832), GUIZOT (1832-1834), PELET DE LA LOZÈRE (1834), Guizot (1834-1836), Pelet de la Lozère (1836), GUIZOT (1836-1837), DE SALVANDY (1837-1839), VILLEMAIN (1839-1840), COUSIN (1840), VILLEMAIN (1840-1845), DE SALVANDY (1845-1848).

Le ministère de la police générale institué par le Directoire, en 1796, avait pour mission de veiller à l'exécution des lois relatives à la sûreté et à la tranquillité de l'État. Supprimé en 1818, il a été rétabli en 1852, mais pour peu de temps. Aujourd'hui la police générale est ratta-chée au ministère de l'intérieur. Les ministres de la police de 1796 à 1818 ont été: Camus (1796), Merlin de Douai (1796), COCHON (1796), LE NOIR LAROCHE (1797), SOTTIN (1797), DONDEAU (1798), LE CARLIER (1798), DUVAL (1798), FOUCHÉ (1799-1802). Le ministère de la police fut supprimé à cette époque et rétabli en 1804. FOUCHÉ (1804-1810), SAVARI (1810-1814 ; nouvelle suppression du ministère ; FOUCHÉ (1815, DECAZES (1815-1818).

Ministère d'État. — Le ministère d'État a été institué par un décret en date du 22 janvier 1852, qui règle les attributions de ce ministère. Le ministre d'Etat, dit ce décret, aura: les rapports du gouvernement avec le sénat, le corps législatif et le conseil d'Etat; la correspondance de l'Empereur avec les divers ministères: le contrescing des décrets portant nomination des ministres, nomination des présidents du

sénat et du corps législatif, nomination des sénateurs et concession des dotations qui peuvent leur être attribuées, nomination des membres du conseil d'État; le contre-seing des décrets concernant les matières qui ne sont spécialement attribuées à aucun département ministériel; la rédaction et la conservation des procèsverbaux du conseil des ministres; la direction exclusive de la partie officielle du Moniteur; l'administration des palais impériaux et des manufactures impériales. Les archives impériales y ont été annexées.

Il n'existe pas d'histoire complète des ministères; il faut chercher dans plusieurs ouvrages les éléments dispersés d'une histoire qui a le plus haut intérêt. On pourra consulter l'Histoire des secritaires d'Etat, par Fauvelet du Toc, Paris, 1668, 1 vol. in-4. Cet ouvrage ne com-mence qu'en 1547 et n'embrasse guère plus d'un siècle. Quant à celui que publia la mème année (1668), Charles Gomhault, baron d'Auteuil, sous le titre d'Histoire des ministres d'Estat qui ont servy sous les roys de France de la troisiesme lignée, il commence en 847 et s'arrête en 1327. Il n'y est pas question des ministres secrétaires d'État. Saint-Allais, dans l'ouvrage intitulé : De l'ancienne France (Paris, 1834, 2 vol. in-8) a consacré une partie du second volume à l'histoire des ministres secrétaires d'Étal.

MINISTERIALES. — Le mot ministerialis, venant de ministerium (office). désignait toute espèce d'officier. « Parmi les ministeriales, dit M. Guérard (Prolegomènes du polyptyque d'Irminon, p. 341), les uns étaient ordinairement des hommes libres, ayant des emplois publics ou domestiques, soit dans l'Etat ou dans le palais du roi, soit dans les églises ou dans les monastères; les autres, des hommes de condition servile, rempliseant diverses fonctions dans les maisons ou dans les terres des seigneurs. Sont nommés ministeriales du roi, et doivent être rangés dans la première classe, les ducs, les comtes, les gouverneurs (gastaldii, les vicaires ou viguiers (vicarii), les centeniers (centenarii, etc., de nième que les officiers supérieurs du paluis (ministeriales capitanei palatii), tels que l'apocrisiarus, capellanus ou custos palatii (principal chapelain de l'empereur), le grand chancelier, le camérier ou chambellan, le comte du palais, le sénéchal, le bouteiller ou grand échanson, le connétable, le mansionnaire ou grand maréchal des logis, les premiers veneurs au nombre de quatre et le fauconnier, etc. » On désignait encore, au XIII siècle sous le titre de ministeriales les grands officiers de la couronne: témoin une sentence de 1224, citée par du Cange (vo Pares), et où il est dit que les ministeriales, savoir le chance-lier, le bouteiller, le chambellan et le connétable, ont le droit de juger les causes des pairs avec les pairs de France (quod ministeriales prædicti debent interesse cum paribus Franciæ ad judicandum pares).

MINISTÈRIAT. — Dignité de ministre. Ce mot se trouve dans quelques écrits du xviie siècle. Le Journal des guerres civiles de la Fronde, par Dubuisson-Aubenay (Bibl. Maz., manuscrit, no 1765, t. XV) s'exprime ainsi à la date du 20 février 1651 : « Le parlement assemblé reçoit [communication] de la déclaration du roi touchant l'interdiction du ministériat et gouvernement en France à tous étrangers.» Ce Journal de Dubuisson-Aubenay, auquel je ferai de nombreux emprunts, est inédit. Il a d'autant plus d'autorité que l'auteur était gentilhomme du secrétaire d'État Duplessis-Guénégaud.

## MINISTRES. — Voy. Ministères.

MINISTRES, MINISTRERIE. — Dans plusieurs ordres religieux, le mot ministre désignait un supérieur. Chez les Franciscains, on appelait ministre le supérieur général; chez les Mathurins, le supérieur de chaque maison se nommait aussi ministre, et la maison portait le titre de ministrerie ou département d'un ministre.

MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES. — Agent diplomatique investi de pleins pouvoirs pour négocier et conclure des traités. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

MINISTRES (Premiers). — On désigne sous ce nom, dans l'histoire de France, quelques hommes qui ont gouverne sous le nom des rois. Je n'insisterai pas sur les ministres des rois mérovingiens et carlovingiens, sur les référendaires, maires du palais, comtes palatins, apocrisiaires, qu'on ne peut assimiler aux premiers ministres de la monarchie capétienne. La plupart des premiers ministres étaient ecclésiastiques, ainsi Suger, qui, sans avoir le titre officiel de premier ministre, en remplit les fonctions sous Louis VI et Louis VII, était abbe de Saint-Denis; on peut encore citer le cardinal de La Balue, sous Louis XI; Guillaume BRIÇONNET, sous Charles VIII; Georges d'Amboisk, sous Louis XII; le cardinal de Tournon et l'amiral d'Annebault, sous François I. On peut juger de la puis-

sance du cardinal de Tournon et de l'amiral d'Annebault par le passage suivant de l'ambassadeur vénitien Marino Ca-valli, qui visita la France en 1546 (Relations des ambassadeurs vénitiens, I, 286): « Le roi (François I<sup>er</sup>) se décharge presque entièrement du soin des affaires sur le cardinal de Tournon et l'amiral d'Annebault. Il ne prend aucune décision, il ne fait aucune réponse, qu'il n'ait écouté leur conseil: en toute chose, il s'en tient à leur avis; et si jamais (ce qui est fort rare) on donne une réponse à quelque ambassadeur, ou si l'on fait une concession qui ne soit pas approuvee par ces deux conseillers, il la révoque ou la modifie. Mais pour ce qui est des grandes affaires de l'Etat, de la paix ou de la guerre, Sa Majesté, docile en tout le reste, veut que les autres obéissent à sa volonté. Dans ce cas-là, il n'est personne à la cour, quelque autorité qu'il possède, qui ose en remontrer à Sa Majeste. » Les Guise, et principalement le cardinal de LORRAINE, furent réellement premiers ministres, sous les règnes de Henri II, François II, Charles IX et Henri III.

Mais de tous les premiers ministres les plus célèbres furent les cardinaux de Ri-CHELIEU et MAZARIN, le premier sous Louis XIII, de 1624 à 1642, et le second pendant la minorité de Louis XIV, de 1643 à 1661. Leurs caractères présentent le contraste le plus complet. Richelien avait brisé les obstacles ; Mazarin s'efforça de les tourner « On vit alors, dit le cardinal de Ketz, sur les degrés du trône. d'où l'àpre et redoutable Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné les humains, un successeur doux et bénin, qui ne voulait rien, qui était au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permit pas de l'humilier, autant qu'il l'eût souhaité devant tout le monde. » Ce portrait de Mazarin tracé par un ennemi ne doit pas faire oublier tout ce qu'il y a de grandeur réelle dans un ministre qui a conclu les traités de Westphalie et des Pyrénées et préparé le règne de Louis XIV.

Parmi les premiers ministres, il faut encore citer le cardinal Dubois, à l'époque de la régence du duc d'Orléans; le cardinal de Fleury, sous Louis XV, et le cardinal Loménie de Brienne, sous Louis XVI. Il y a eu quelques autres ministres dirigeants au xVIII siècle, particulièrement le duc de Bourbon, de 1723 à 1726; le duc de Choiseul, de 1758 à 1770, et le comte de Maurepas, de 1774 à 1781. Je n'ai pas parlé du maréchal d'Ancre (Concino Concini), qui eut une grande influence pendant la minorité de Louie XIII, parce que ce ne fut qu'un

favori. Sous le gouvernement parlementaire, de 1814 à 1848, il y a eu un certain nombre de présidents du conseil des ministres, et, entre autres, le duc de RICHELIEU, le comte de VILLÈLE, le duc de POLIGNAC, MM. LAFFITTE, CASIMIR PÉRIER, le maréchal SOULT, le duc de BROGLIE, MOLÉ, THIERS, GUIZOT.

MINISTRES D'ETAT. – Les ministres d'Etat, sous l'ancienne monarchie et à l'époque du gouvernement parlementaire, avaient le droit d'assister au conseil des ministres, et prenaient part aux délibérations sur les affaires d'État sans avoir un département ministériel. Il serait difficile de marquer l'époque précise où le titre de ministre d'Etat a commencé à ëtre employe. On peut assimiler aux ministres d'Etat quelques-uns des conseillers auxquels les rois capétiens accordèrent une influence prépondérante, tels que Guy de Montlhery, sous Philippe Ier; Ansel de Garlande et Étienne de Gar-LANDE, son frère. sous Louis VI; Robert et Gilles Clément du Metz, sous Philippe Auguste; Guerin, évêque de Senlis, sous le même règne; MATHIEU DE VENDÔME, abbé de Saint-Denis, sous le règne de saint Louis; Pierre de LA Brosse, sous Philippe III; Enguerrand de Marigny, sous Philippe le Bel; Mathieu de Try et Pierre de Gaucourt, sous Philippe de Valois; Jean et Guillaume de DORMANS, Philippe de Maizière, sous Jean et Charles V; Olivier de CLISSON, LE BÉGUE DE VILAINE, BUREAU DE LA RIVIÈRE, SOUS Charles VI; Pierre de GIAC, LA TRÉ-MOUILLE, LOUVET, RICHEMONT, les frères BUREAU, Jacques Coeur, sous Charles VII; Olivier LE DAIM, Philippe de Comines, sous Louis XI; Anne de Montmorency, le maréchal de Saint-André, François et Henri de Guise, dans le cours du xvie siè-

Quant au titre même de ministre d'État, il ne se trouve guère antérieurement au xvii siècle. Avant 1659, d'après Guyot (Traite des offices, livre 1. chap. LXXIX), le roi donnait aux personnes qu'il élevait à la dignité de ministre d'Etat, des lettrespatentes qui leur en conféraient expressement la qualité. Vers cette époque, M. de Marca, archeyêque de Toulouse, fut fait ministre d'Etat pour lever ses scrupules sur la non-résidence. « Mais depuis, ajoute le même auteur, le seul choix du roi imprime à ceux qui assistent au conseil d'État, le titre de ministres d'Etat; il s'acquiert par le seul fait, c'est-à-dire par l'honneur fait à celui qu'il y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver. Ce titre ne se perd point quand on cesserait d'assister au conseil. Les ministres d'État sont assis et opinent sans se lever pendant la séance du conseil d'État, quoique le roi y soit présent. On leur a toujours donné le titre d'excellence. Le nombre des ministres d'État n'est pas limité, mais d'ordinaire il n'est que de sept ou huit personnes. » Il y a eu aussi des ministres d'État à l'époque du gouvernement parlementaire. Ils participaient aux délibérations du conseil des ministres.

Le ministère d'État, institué en 1852 (voy. p. 804), ne ressemble que de nom aux ministères d'État de l'ancienne monarchie.

MINISTRES DU SAINT ÉVANGILE. — Nom donné par les protestants aux pasteurs chargés des fonctions sacerdotales. Les ministres sont choisis par le consistoire. Voy. Consistoires.

MINUTE. — Original d'un acte quelconque, d'un jugement, d'un testament, d'un procès-verbal, etc. Le nom de minute vient de ce que ces originaux étaient ordinairement d'une écriture plus menue, de même que les grosses tirent leur nom de ce que les caractères en sont plus gros et mieux formés.

MI-PARTIE (Chambre). — Le traité de Saint - Germain, en 1570, et l'édit de Nantes, en 1598, accordèrent aux protestants, outre le libre exercice de leur culte en plusieurs lieux, des places de sûreté et des chambres mi-parties dans quelques parlements; ces chambres, composées par moitié de catholiques et de protestants pour juger les procès entre plaideurs de religion différente, furent instituées en Guienne, en Languedoc et en Dauphiné; elles furent supprimées en 1679.

MI-PARTIE (Chaperon). — Il était d'usage, au xive siècle, de porter des vètements mi-partie de diverses couleurs; quelquesois une moitié des chausses était rouge et l'autre jaune ou bleue (voy. Habillement). Ces modes bizarres se rattachaient, dans certaines occasions, à une pensée politique. Ainsi, lorsque le prévôt Marcel, en 1357, se mit à la tête de la faction démocratique, il sit prendre à ses partisans un chaperon mi-partie de rouge, couleur de Paris, et de bleu, couleur du roi de Navarre son allié. C'était le signe de ralliement de sa faction.

MIQUELETS. — Ce nom s'appliquait primitivement à des soldats espagnols qui combattaient en partisans. On organiss aussi des miquelets français, pendant les de la fin du xviie siècle, au ècle et sous l'empire. Ces miquerent en 1689, en 1744 et en 1808. I la légère, et choisis parmi les sards habitués à chasser dans les s, les miquelets renoirent de services dans les guerres contre le.

LES (Cour des). — Lieu où se ient les mendiants et vagabonds; il tirait son nom de la métaie qui s'opérait subitement dans resonnes et faisait disparaître leurs is factices. La principale Cour des de Paris était situé près de la ve Saint-Sauveur. On en trouvera iption dans les Antiquités de Pasauval.

MIONNES. — Communauté relitablie, en 1665, par Mme de Mirate but de cette institution était ner à lire et à écrire aux jeunes ivres; de donner des secours aux et aux blessés; de prendre des naires pour les élever chrétiennetc. Ce couvent, située sur le quai ournelle, fut supprimé en 1790; abli dans la maison des Miratabli dans la maison des Miratablitaux civils de Paris.

S.— Nom des médecins au moyen by. MÉDECIN). On disait provernt:

reut la guérison du mire convient tout son mal dire.

IR. — Ce mot était souvent emu moyen âge, pour désigner une tion de faits ou de préceptes, un de jurisprudence. Le Miroir de le Miroir de Souabe sont les codes xe et de la Souabe au xine siècle. même époque, le savant dominiincent de Beauvais, composa sous de Speculum quadruplex (quamiroir) quatre traités ou miroirs um doctrinale, naturale, morale, ile). Son contemporain, Guillaume , est aussi l'auteur d'un Miroir !um judiciale, miroir de justice \, ferme un recueil complet des lois la procédure judiciaire de cette . On en trouvera une analyse dans int article que M. V. Le Cierc a 'é à Guillaume Duranti dans le l'Histoire littéraire de la France.

IRS. — Les miroirs mentionnés le xvi° siècle sont ordinairement iroirs d'acier ou d'argent. Les s des rois de France en parlent t. Il est question, dans un compte

de 1398, d'un miroir d'argent doré qui servait de couvercle à une salière, et, dans un compte de 1412 d'un petit miroir à deux lunettes d'argent doré (Comptes de l'argenterie des rois de France publics par M. Douët d'Arcq). Le Roman de la Rose sait mention de miroirs ardents comme l'attestent ces vers:

Autre mireor sunt qui ardent Les choses, quand eus les regardent....

Il y avait aussi des miroirs qui présentaient des images multiples d'un même objet et étaient taillés à facettes. Le Roman de la Rose en parle également:

Autres font diverses ymages
Aparoir en divers estages,
Droites, bélongues et enverses
Par composicions diverses;
Et d'une en font-ils plusors nestre
Cil qui des mireors sunt mestre;
Et font quatre iex en une teste.

MIROITIERS. — Ouvriers qui fabriquaient les miroirs; ils furent érigés en corporation en 1581.

MIROUER DE FIEF. -- Branche ainée dans une famille féodale. « En chacune branche de parage, dit Loysel (Institutes coutumières, livre IV, titre 3, nº 77), elle s'appelait mirouer de fief par l'ancienne coutume du Vexin. » Voici comment La Thaumassière (Anciennes coutumes du Berri, chap. xxxvi, p. 47) explique le sens du mot miroir ou mirouer de fief. « Je crois, dit-il, que la portion de l'ainé était appelée mirouër, parce que celle des puinés y était représentée comme dans un miroir.... Tous les puinés se voient dans la portion de l'ainé qui est le fief dominant, comme dans un miroir. Ils le regardent comme un centre commun; et leur garant envers le seigneur supérieur. Ma conjecture est que c'est la raison pour laquelle les anciennes coutumes l'appellent Mirouer de fief; ce que je soumets à la censure des doctes. »

MISERICORDE. — On appelle *miséri*corde dans les églises le banc, sur lequel le clergé peut s'asseoir pendant les offices. Le nom de *miséricorde* donné à ces sièges vient de ce qu'ils ne servaient primitivement qu'aux clercs âgés et infirmes qui obtenaient, par grace (per misericordiam), de rester assis pendant l'office. ( Voy. du Cange, vº Misericordia. ) Ces miséricordes, comme les stalles dont elles font partie sont quelquefois sculptees avec un grand soin et représentent des sujets tantôt religieux, tantôt profanes. On voit sur une des miséricordes de la cathédrale de Rouen, Aristote agenouillé avec une longue barbe et portant une

jeune fille qui le conduit en laisse. Ce sujet étrangement placé dans une église est tiré d'un conte ou fabliau du trouvère Henri d'Andely qui vivait au xine siècle. Il raconte qu'Alexandre pour se venger d'une morale que lui avait faite Aristote chargea sa maitresse d'inspirer au philosophe une passion à laquelle Aristote ne put résister. Docile à tous les caprices de la jeune fille il se laissa conduire en laisse, et c'est ce triomphe de l'amour sur la philosophie que l'artiste a sculpté dans le chœur même de la cathédrale. — On appelait encore miséricorde le poignard que les chevaliers portaient suspendu à leur ceinture. Il en est souvent question dans les poëtes du moyen âge. Guillaume Guiart, à l'année 1302, s'exprime ainsi:

Plusieurs pictons françois a la Qui pour prisonniers n'ont pas cordes, Mais coutiaus et miséricordes.

MISÉRICORDE (Filles de Notre-Dame de la ). — Religieuses instituées à Aix en 1633 par Madeleine Martin, en religion Madeleine de la Trinité, et par le père Ivan de l'Oratoire. Urbain VIII en 1642, et Innocent X en 1648, approuvèrent l'ordre de la miséricorde. Ces religieuses suivaient la règle de Saint-Augustin. Elles avaient un établissement à Paris dans le faubourg Saint-Germain.

MIS ROYAUX. — Commissaires envoyés dans les provinces par les rois carlovingiens. On les désigne ordinairement sous le nom latin de Missi dominici. Voy. MISSI DOMINICI.

MISSATICUM. — Contrée qui devait être inspectée par les Missi dominici. — On appelait encore missaticum la fonction confiée aux Missi dominici. Voy. MISSI DOMINICI.

MISSI DOMINICI. — Les Missi dominici ou envoyés du seigneur étaient des inspecteurs chargés par Charlemagne et par ses successeurs de visiter leur empire pour en surveiller toutes les parties et s'assurer de l'exécution des lois. On a quelquefois traduit leur nom en celui de Mis royaux. L'institution des Missi dominici était antérieure à l'époque de Charlemagne, mais, comme ils devinrent permanents sous son règne, c'est surtout de cette époque qu'on les fait dater. Ce prince établit dix missatica, comprenant chacun six comtés et quatre évéchés Dans la suite, sous Charles le Chauve, il y eut douze missatica ou circonscriptions qui devaient être inspectées par les Missi dominici. Quatre fois par an deux Missi, un laïque et un ecclésiastique, parcouraient le missaticum. Ils avaient rang

au-dessus des comtes et des évêques dans la hiérarchie des fonctionnaires publics. Ils recevaient dans chaque missaticum des provisions en nature. On voit par un capitulaire de Louis le Débonnaire que ces provisions se composaient de quarante pains, deux jeunes porcs, un agneau, quatre poulets, vingt œufs, neuf setiers de vin, deux muids de cervoise et deux muids de blé. Ils avaient droit de gite, comme tous les officiers royaux, c'est-à-dire qu'ils étaient hébergés avec leur suite.

Dès que les Missi dominici étaient arrivés, ils convoquaient une assemblée de tous les Francs qui habitaient le comte ou les comtés de la circonscription territoriale qu'ils devaient inspecter. Ils leur exposaient l'objet de leur mission, et, comme ils ne pouvaient pas inspecter euxmêmes toutes les localités comprises dans le missaticum, ils choisissaient parmi les habitants du comté les hommes les plus recommandables par leur probité et leur véracité, et les chargeaient de faire les enquêtes particulières. Trois points surtout appelaient l'attention des Missi dominici, et de leurs délégués, la justice, l'administration générale et la perception des impôts. Leur inspection devait ansi s'étendre aux affaires ecclésiastiques. Si quelque seigneur laïque ou ecclésiastique refusait d'obeir aux ordres des Missi dominici, ils pouvaient s'établir avec toute leur suite dans ses domaines jusqu'à ce qu'ils l'eussent contraint d'obéir. Quand ils ne disposaient pas des forces nécessaires pour réduire un rebelle, ils ren-daient compte de leur mission à l'empereur qui se chargeait de faire respecter la loi. Il appartenait encore aux Missi dominici de nommer certains magistrets d'un ordre inférieur comme les scabini ou échevins. L'institution des Missi deminici contribua puissamment à la grandeur de l'empire carlovingien. Elle se maintint quelque temps après la mort de Charlemagne; mais elle finit par tomber en désuétude dans la seconde moité de 1xº siècle. — François de Roye a publié à Angers, en 1672, un traité latin De missis dominicis où il expose avec détails et en réunissant tous les textes les droits dont étaient investis les inspecteurs enveyés par Charlemagne et par ses successeur.

MISSIONNAIRES, MISSIONS. — La missions ont eu pour but à toutes les époques de propager la foi chrétienne, et les missionnaires sont les prêtres séculiers ou réguliers qui se sont dévoués à cette œuvre sainte. A peine les France étaient-ils établis dans les Gaules que des

maires, sortis pour la plupart des ères bénédictins, allèrent prècher irétienne aux peuplades païennes. olomban ramena au christianisme itants des Vosges, Saint-Gall cons Helvétiens, saint Willebrode les , saint Kilian les Franconiens, uprecht les Bavarois. De tous ces inaires le plus zélé fut Winfried ou oniface, archevêque de Mayence; par les ducs francs, il alla prè-christianisme chez les Saxons, ant un apostolat de plus de trente , il fonda de nombreux évêchés, itres à Würtzbourg, Eichstadt, Erdes abbayes à Fulde, Fritzlar, etc. nartyrisé en 755, par les Frisons, squels il ne cessait de prêcher la 1 chrétienne. D'autres missioncontinuèrent son œuvre évangé-Un d'entre eux, saint Liebwin, prouver le même sort que saint e. Un chef saxon le sauva en dises compatriotes : « Souvent il st venu, de la part des Normands Blaves, des ambassadeurs que nous reçus en paix, et voici l'ambassal'un Dieu que nous mettrions à · Saint Liebwin fut épargné; mais cons dévastèrent des églises fonar les Francs, et bientôt Charlearriva pour en tirer vengeance et iposer le christianisme par les arans ses guerres contre les Saxons t accompagné de missionnaires s de propager la foi: Sturm et les de Fulde à l'est du Weser, Willehad l'Ems et le Weser, Lindger entre tl'Issel secondèrent par leurs préns la puissance de ses armes. Des épiscopales remplacèrent les forêts Germanie: de ce nombre furent , Halberstad, Hildesheim, Verden, orn, Minden, Osnabrück et Munlus tard de nouveaux évêchés s'éleà Hall, Magdebourg et Hambourg. 'èques obtinrent une puissance conble qui était nécessaire pour la proon du christianisme. De ces évêchés ent les missionnaires, qui, à leur portèrent la foi chez les Danois et ives. Alcuin pouvait donc sans exaon dire à Charlemagne dans une de 798 (ap. Script. rer. gallic., V, « Quelle gloire, ce sera pour toi. ò sureux roi, au jour de l'éternelle ation, lorsque tous ces peuples que icitude a arrachés à l'idolatrie pour nener à la connaissance du vrai l'accompagneront devant le tribu-N. S. J. C., où tu occuperas la place enheureux! Avec quelle dévotion et bonté tu as travaillé pour propager

le nom du Christ à vaincre la dureté de ce malheureux peuple des Saxons. Dieu a soumis au sceptre d'un roi qui combattait pour son honneur les Huns autrefois si redoutables par leur férocité et leur courage; sa grâce a courbé sous ce joug de la foi sainte ces têtes longtemps si orgueilleuses, et il a répandu la lumière de la vérité dans ces esprits aveuglés depuis tant de siècles. »

On trouve à toutes les époques de notre histoire des missionnaires zélés pour la propagation de la foi. La prédication des croisades par Pierre l'Ermite, par saint Bernard, par Guillaume de Tyr, et par tant d'autres missionnaires apostoliques avait pour but de rendre au christianisme les contrées conquises par les infidèles. Au xIII siècle, les frères mineurs et les frères prêcheurs (voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER) furent d'ardents missionnaires dont l'Eglise se servit pour combattre les hérésies. Saint Louis envoya jusque dans les contrées les plus reculées de l'Asie des moines franciscains, tels que Ruysbræck ou Rubruquis et Plan-Carpin pour y négocier avec les Mongols et propager la foi chrétienne. Ces apôtres de la religion fournirent de précieux renseignements à la science. On apprit à connaître par leurs récits des contrées dont les noms mêmes étaient ignorés de l'Europe.

La découverte de l'Amérique (1492) et les colonies fondées par les Européens dans les Indes, en Chine et en Océanie donnérent une nouvelle activité aux missions. Il n'est pas de mon sujet de retracer les travaux apostoliques qui depuis plus de trois siècles ont si puissamment contribué à la propagation de la foi chrétienne dans le Nouveau Monde, en Asie et dans l'Océanie. Il suffira de rappeler que la France y a pris une grande part par l'organisation de plusieurs congrégations religieuses. Sans parler des Jésuites, dont l'ordre appartient à la chré-tienté tout entière, les Lazaristes ou congrégation de la mission et les prêtres des missions étrangères ont sourni et fournissent encore des missionnaires. Saint-Vincent de Paul établit, en 1625, la congrégation de la mission dans le but de prêcher la foi chrétienne aux pauvres gens des campagnes. Approuvée en 1626 par l'archevêque de Paris, en 1627 par lettres-patentes du roi, et en 1632 par le pape Urbain VIII, cette congrégation prit de rapides développements. Le séminaire des missions étrangères sut institué, en 1663, par le père Bernard de Sainte-Thérèse, carme déchaussé et évêque de Babylone. Le séminaire des missions étrangères supprimé en 1792, rétabli en 1804, supprimé de nouveau en 1809, a été rétabli par ordonnance royale du 2 mars 1815. Ce séminaire envoie des missionnaires dans les contrées les plus lointaines et principalement en Asie.

MISSIONNAIRES - OBLATS. - Voy. OBLATS.

MISSIONS ÉTRANGERES. — Société de prêtres établie à Paris à la fin du xviie siècle, par Bernard de Sainte-Therèse, évêque de Babylone, pour former des missionnaires en état de propager la foi chez les nations infidèles. L'établissement des missions étrangères existe encore, au faubourg Saint-Germain, rue du Bac. Voy. MISSIONNAIRES.

MISSIONS DE SAINT JOSEPH. — Maison de missionnaires établie à Lyon au milieu du xvii siècle par M. Cretenet, avec permission du cardinal de Richelieu, archevêque de Lyon, frère du ministre. Les missionnaires de saint Joseph avaient un séminaire pour former des missionnaires. On les nommait quelquefois cretenistes du nom de leur fondateur.

MISSISSIPIENS. — On appela mississipiens les agioteurs qui spéculaient sur les terres du Mississipi et de la Louisiane à l'époque du système de Law (1717-1721). Voy. BANQUE.

MITOURIES. — Fêtes de la mi-août; elles se célébraient principalement à Dieppe le jour ou le lendemain de l'Assomption. Les mitouries avaient été instituées en l'honneur de la sainte Vierge, lorsque Dieppe fut délivré des Anglais, en 1443. Elles avaient le caractère burlesque de toutes les fêtes populaires du moyen âge; le nom même de mitouries devint synonyme de farces grossières. Les mitouries furent supprimées en 1650, à la suite d'un voyage où la reine-mère et Louis XIV assistèrent aux mitouries, et furent scandalisés de leur licence.

MITRE. — Cette coiffure orientale est restée un des insignes de la dignité épiscopale. Plusieurs textes prouvent qu'elle était en usage avant le xe siècle. Théodulphe, évêque d'Orléans, dit en parlant d'un évêque: *Une mitre* brillante couvrait sa tête;

## Illius ergo caput resplendens mitra tegebat

Il y avait trois espèces de mitres, d'après un passage du cérémonial des évèques cité par du Cange: une des mitres est appelée précieuse, parce qu'elle est couverte de pierres précieuses et de lames d'or et d'argent; la seconde espèce de mitre n'a ni pierres précieuses ni lames d'or et d'argent; elle est de sois blanche brochée

d'or ou de toile d'or; la troisième est la mitre simple et est de soie, ou même de toile blanche avec des bandelettes rouges. La forme de la mitre des eveques a beaucoupvarié. Certains bénéfices donnaient le droit de porter la mitre: les ecclésiastiques qui les possédaient s'appelaient abbés mitres.—La mitre de papier était un signe d'in samie infligé à quelques condamnés. On lit dans une lettre de rémission citée par du Cange (v° *Mitra*) que Jean de la Roche fut condamné à être mis au pilori « ayant sur sa tête une figure de mitre ronde de papier; » la cause de la condamnation était écrite sur cette mitre. On disait dans ce cas que le condamné avait été mitri. Les hauts-justiciers avaient seuls le droit d'infliger ce châtiment. Jeanne d'Arc fut ainsi conduite au supplice avec une mitre, sur laquelle étaient écrits ces mots: herétique, relaps, apostate, idolátre. Per extension, le mot mitre signifiait bour-

MOBILES (Fêtes). — On appelle fêtes mobiles celles qui ne se célèbrent pas le même jour tous les ans. Les fêtes mobiles sont les dimanches de la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, les Cendres, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité et la Fête-Dieu.

MOBILIER (Crédit). — Il a été institué en 1852, une Société générale de crédit mobilier, dont les statuts ont été approuvés par un décret du 18 novembre 1852 Cette société a été fondée avec un capital de soixante millions divisé en cent vingt mille actions de cinq cents francs chacune, dont un tiers seulement fut émis immédiatement. D'après ses statuts, la Société générale de crédit mobilier a pour principales opérations : 1º D'acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit coastituées en sociétés anonymes, notamment dans celles des chemins de fer, de canaux et de mines, et d'autres travaux publics déjà fondés ou à fonder : 2º d'émettre ses propres obligations pour une somme egale à celle qui **est employée à** ces souscriptions et acquisitions : 3º de vendre ou de donner en nantiesement d'emprunt tous effets, actions et obligations acquis, et à les échanger contre d'autres valeurs; 4º de soumissionner tous emprunts, de les ceder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics; 5° de prêter sur effets publics. sur dépôt d'actions et d'obligations, et d'ouvrir des crédits en compte courant sur dépôt de ces diverses valeurs; e de recevoir des sommes en compte courant;

7º d'opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus-énoncées, de payer leurs coupons d'intérêt ou de dividende, et généralement toutes autres dispositions; 8º de tenir une caisse de dépôt pour tous les titres de ces entreprises.

La société s'interdit, par ses statuts, toute autre opération: Il est expressément déclaré qu'elle ne fera jamais de ventes à découvert ni d'achats à primes. Les statuts de la société portent encore que jusqu'à l'émission complète des actions représentant le capital social, les obligations créées par la société ne pourront dépasser cinq fois le capital réalisé; après l'emission complète du fonds social, elles pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital; elles devront toujours être représentées pour leur montant total par des effets publics, actions et obligations existant en porteseuille; elles ne pourront être payables à moins de quarante-cinq jours d'échéance ou de vue ; enfin le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d'un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé.

MODES. — Voy. HABILLEMENT.

MOHATRA. — Contrat de vente usuraire par lequel on achetait des marchandises à crédit et à très-haut prix pour les revendre au même instant, à la même personne, argent comptant et à bon marché. Par exemple, un marchand vendait à un homme qui avait besoin d'argent des marchandises pour cinq cents livres, quoiqu'elles n'en valussent que trois cents, et l'acheteur s'engageait par obligation à lui payer cette somme dans un an; puis il revendait immédiatement ces marchandises au même marchand pour deux cents livres argent comptant. C'était un moyen de déguiser l'interêt usuraire prélevé par le marchand pour le prêt de cinq cents livres. L'ordonnance d'Orléans (article 141) défendit à tous les marchands et autres, de quelque qualité qu'ils fussent, ce contrat mohatra, à peine de punition corporelle et de confiscation de biens.

MOINE BOURRU. — Prétendu fantôme dont on effrayait les enfants et les femmes. On s'imaginait que c'était une âme en peine qui parcourait les rues de Paris, et qui maltraitait les passants. Regnier, parlant de son valet, dit:

.... Qu'il lui demande étonné Si le moine bouru n'avait point promené.

On le représentait surtout errant à travers la ville pendant l'Avent, comme le prouve un autre passage du même auteur (Sat. xiv):

..... Avoir autant couru Qu'aux avents de Noël fait le moine bouru.

MOINE (College du cardinal Le). — College de l'ancienne université de Paris, fondé en 1303, par le cardinal Le Moine. Les boursiers de ce collège, pour honorer la memoire du cardinal leur bienfaiteur, célébraient tous les ans, le 13 janvier une sète qu'on appelait la solennité du cardinal. Le 12 janvier, tous les anciens du collège s'assemblaient dans une saile de la maison, et nommaient une personne du collège pour représenter le cardinal Le Moine. Aussitôt après l'élection, on l'habillait en cardinal, et il assistait dans ce costume aux vepres qui étaient chantées solennellement dans la chapelle du collège, accompagné d'un aumônier qui portait son chapeau rouge. Le soir, le représentant du cardinal donnait un grand souper à ses confrères du collège, et, sur la fin du repas, il faisait servir des bassins remplis de dragées et de confitures sèches qu'il distribuait à la compagnie. Le lendemain, 13, jour auquel ce collège célébrait la fête de Saint-Firmin, son patron, qui était aussi celui de l'église d'Amiens, la nation de Picardie (voy. Nations de L'Université) y venait dire la première messe. Il y avait une retribution pour tous les assistants. Ensuite on allait saluer le cardinal Le Moine qui faisait une nouvelle distribution de dragées et de confitures sèches. Sur les onze heures, on allait à la grand'messe qui était quelquesois célébrée pontificalement par le cardinal mème. Après le diner, tous les écoliers venaient le complimenter, et récitaient des vers et des harangues en l'honneur du cardinal Le Moine et de celui qui le représentait. laume Farel et Jean Calvin avaient fait leurs études au collège du cardinal Le Moine. L'abbé de Marolles cite parmi les professeurs célèbres de ce collége, Turnèbe, Bucanan et Muret. Une rue ouverte récemment sur les terrains qui avaient appartenu à ce collège, porte le nom de rue du cardinal Le Moine. Voy. Univer-

MOINES. — Ce nom, qui signifie solitaire, s'est appliqué par extension à des religieux qui vivaient en communauté. Voy. ABBAYE, CLERGÉ RÉGULIER et RELI-GIEUX.

MOINES LAIS. — Moines employés pour le service du couvent, et qu'on appelait aussi frères lais ou la ques. — On designait encore sous çe nom des soldats

invalides qui trouvaient un asile dans les monastères; on les appelait aussi oblats. Voy. Oblats.

MOIS DE PAQUES. — Ces mots désignaient quelquefois le temps pascal. Voy. du Cange, vo Mensis paschæ.

MOISSON. - Voy. AGRICULTURE.

MOLINISME. — Système de théologie sur la grace et le libre arbitre qui tirait son nom du jésuite espagnol, Louis Molina, né en 1535, et mort en 1600. On accusa le molinisme de ne pas accorder à la grace assez d'influence; les dominicains le déférèrent à l'inquisition et l'affaire sut portée à Rome. Le pape Paul V, qui occupait alors le saint-siège, s'abstint de prononcer et se borna à défendre aux deux partis de se donner des qualifica-, tions injurieuses. La querelle se ralluma à l'occasion du jansénisme. On accusa les molinistes de professer une morale relachée. On confond quelquefois le molinisme avec le molinosisme, quoique ces systèmes soient très-différents. Voy. Mo-LINOSISME.

MOLINOSISME. — Ce mot désigne des opinions mystiques professées par un théologien espagnol et condamnées par l'inquisition. Molinos fit une abjuration publique et mourut en prison en 1696. Le molinosisme a beaucoup d'analogie avec le quiétisme, qui fit condamner Fénelon à la fin du xvue siècle.

MOMON. MOMONS. — Espèce de mascarade qui consistait à mettre des robes retournées, à se barbouiller le visage de farine ou de charbon et à porter des masques de papier. — On appelait aussi momons ou enfants de Momus des troupes de masques qui parcouraient la ville d'Aix en Provence. Voy. Fêtes, § I. — Enfin, on donnait le nom de momon à un jeu ou à un défi, au jeu de dés, porté par des masques. Il en est question dans l'Étourdi de Molière (III, 2):

Trufaldin, ouvres-leur pour jouer un momon.

et Scarron, dans la Gigantomachie, chant IV:

Et ni plus ni moins que des masques Qui viennent de pe-dre un momon.

MONARCHIE. — Gouvernement d'un seul. Cette forme de gouvernement a généralement prévalu en France; on en trouvera l'historique à l'article ROYAUTÉ:

MONASTÈRE. — Habitation des moines. Voy. ABBAYE.

MONASTIQUE (Habit). — On attachait beaucoup d'importance, au moyen âge, à

se revêtir de l'habit monastique à l'. de la mort. L'histoire de France et nit un grand nombre d'exemples; ( porte, entre autres, que le roi Phili se fit revêtir de l'habit monastique de mourir, en 1108. Souvent mê faisait des dons à une abbaye pont nir l'autorisation de prendre l'hab nastique sur son lit de mort (ve Prolégomènes du cartulaire de Père de Chartres, SS 198, 1994. Hugt des principaux seigneurs de Mant xie siècle, après avoir fait de g largesses aux moines de Saint rasa chez eux sa chevelure et sa b prit l'habit monastique. On voit des femmes faire des donations a de leurs maris malades, et ceux-ci avoir renoncé à leurs biens, coupe cheveux et embrasser la vie mon (*l bidem* ). On obtenait ainsi d'être p nombre des frères, d'être inscrit su crologe et d'avoir part aux prières : moines faisaient pour les morts.

MONÉTAIRES. — Sous la premiè seconde race, on donnait le nom ( nétaires à des officiers qui avaier spection des monnaies et faisaie les règlements qui en concernal fabrication. Ils étaient subordonn comtes des villes. Les mounaie taient les noms des comtes et des taires, mais les seconds seuls y quaient leur qualité. On trouvers Traité des monnaies des rois de F par Le Blanc, une suite de monne ces officiers. Elles ne portent l d'aucun roi, quoiqu'elles en mont figure, comme l'indiquent assez l dème et la couronne. On peut con sur les monétaires, outre le trait Blanc, la Notitia Galliarum de Hi Valois, le Traité du palais des 1 France, par dom Michel Germain Dissertation sur les couronnes, Cange, à la suite de l'histoire de Louis.

MONITEUR. — Journal officiel France. Ce journal fut fondé par braire Panckoucke, après le 6 c 1789, lorsque l'assemblée nations été transférée à Paris. L'objet produ Moniteur était de rendre compséances de l'assemblée. Il comment raitre le 24 novembre 1789. En Thuau Granville ajouta au Monite introduction qui combla la lacu 5 mai 1789, époque de l'ouverture de généraux, au 24 novembre de la mênée. Ce journal portait d'abord pour Gazette nationale ou Moniteur uni Ce fut seulement à partir du 1 janvier de la centre de la mête de la mêt

dopta exclusivement le titre de Mo-· universel. La tidélité avec laquelle viteur a généralement rendu compte ances des diverses assemblées de olution lui a donné une très-haute tance comme source historique. Cent il doit, comme tous les docude cette nature, être contrôle par es témoignages. On a signalé des ions ou des altérations dans la relaite par le journal officiel des séances us importantes des assemblées réonnaires. Depuis le consulat, le Moest divisé en deux parties : l'une lle, qui contient les actes du gounent, et l'autre consacrée aux nouet aux articles de critique littéraire.

IITIONS CANONIQUES. — On appensi, dans l'ancienne organisation France, l'avertissement donné par érieur ecclésiastique à un clerc ou à que de corriger ses mœurs qui caudu scandale. Les monitions pouêtre faites verbalement et en secret, t le précepte de l'Evangile (ch. xviii at Matthieu). Les évêques s'en serordinairement pour ramener les des par la douceur. La seconde de monitions avait lieu par acte ju-2. Les évêques ou les promoteurs, mplissaient près des officialités le 1 ministère public, devaient s'asdu fait par des dénonciations en , signées de ceux qui les avaient de peur d'être condamnés à des ages et intérêts par les cours sécu-, si les faits ne se trouvaient pas à moins cependant que les délits sent venus à leur connaissance par neur publique. En ce cas, le pror pouvait, sans dénonciation préafaire informer à sa requête, et, les monitions, proceder extraordinent. On pouvait adresser des moniaux ecclésiastiques pour tout ce qui lait la décence et les mœurs, pour ibillements peu convenables, pour de résidence, et, en général, pour e qui touchait à l'observation des s et des statute synodaux particuà chaque diocèse. On faisait ordinent trois monitions, entre chacune elles on laissait un intervalle de jes jours pour donner le temps du tir et de l'obéissance à celui qui menacé des censures ecclésiasti-Cependant, dans les circonstances tes, on pouvait se borner à deux ions ou même à une seule, en nant dans l'acte que cette monition ait lieu des trois qui devaient être , attendu que telle circonstance, dont on faisait mention, ne permettait pas de suivre les voies ordinaires.

MONITOIRES. — Les monitoires étaient des ordonnances des juges ecclésiastiques, relatant ordinairement quelque crime et enjoignant à tous ceux qui en auraient connaissance de venir à révélation. Ce fut le pape Alexandre III qui introduisit, dans le cours du xue siècle, l'usage des monitoires, qui devinrent très communs dans la suite. Avant ce pape, on exclusit de la communion des fidèles ceux qui avaient commis de grands crimes; mais jusqu'à son pontificat on ne trouve point d'exemple qu'on ait obligé ceux qui avaient connaissance de quelque attentat à venir le révéler sous peine d'excommunication. La première formule de monitoire se trouve dans les Extravagantes (voy. ce mot) de Jean XXII. Le monitoire était adressé par l'official du juge ecclésiastique au curé qui devait en faire la lecture aux fidèles. Cette publication du monitoire s'appelait monition. Quiconque, après trois monitions, ne révelait pas les faits parvenus à sa connaissance était excommunié. « Comme cette voie est la seule, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique, IIIe part., chap. VII), pour trouver des preuves de certains faits secrets, elle est devenue très-fréquente, et les juges laïques, en des causes purement profanes, permettent souvent de faire publier des monitoires. » Ce fut ainsi qu'au commencement du procès de Fouquet et d'un grand nombre de financiers, vers la fin de l'année 1661, on fit publier des monitoires pour obtenir des revélations sur les malversations de ces financiers.

MONNAGE. — Droit seigneurial prélevé sur les vassaux qui portaient leur blé au moulin du seigneur. Voy. du Cange, vo Monagium. — On appelait encore monnage le droit que payaient les marchands forains au seigneur d'un lieu, soit pour vendre, soit pour acheter.

MONNAIE. — Espèce ou partie de quelque substance que ce soit, à laquelle l'autorité publique a donné un poids et une valeur déterminés pour servir de prix à toutes les choses mises dans le commerce. On fait venir le mot monnaie du latin monere (avertir), parce que la matière des espèces, leur poids, leurs empreintes et leur nom avertissent de leur valeur, et font connaître celui qui les a fait fabriquer. Il y a des monnaies réelles, qui ont cours dans le commerce et auxquelles les lois ont donné une valeur constante, conime les pièces d'or, d'argent, de cuivre;

il y a aussi des monnaies imaginaires ou monnaies de compte, qui servent pour faciliter les comptes, telles que la livre tournois sous l'ancienne monarchie. A une époque où les variations des monnaies réelles étaient fréquentes, les monnaies imaginaires servaient principalement à faciliter les comptes parce qu'elles restaient immuables. Ainsi la livre numéraire a toujours valu vingt sous dans l'ancien système monétaire de la France, quoiqu'on ait employé pour la représenter des monnaies qui ont varié suivant les temps et les lieux. Nous n'avons pas ici à discuter les théories relatives aux monnaies, mais à exposer rapidement les actes administratifs qui les concernent, et en second lieu à indiquer quelquesunes des anciennes monnaies dont on a

fait usage en France. § I. Administration des monnaies. — Tout système administratif en France commence avec l'empire romain; il faut donc rappeler ici sommairement l'administration monétaire de cet empire. Le droit de battre monnaie appartenait exclusivement à l'empereur. Sous la direction du comes sacrarum largitionum (sorte de ministre des finances ) étaient placés les procuratores monetarum, nommés aussi præpositi ou magistri (prévôts ou maitres des monnaies) qui veillaient à la sabrication des monnaies. Il y avait dans les Gaules trois ateliers monétaires établis à Trèves, Lyon et Arles. La monnaie était sabriquée avec soin, et les saux monnayeurs condamnés à mort. Lorsque les barbares se furent emparés de la Gaule, on continua de se servir dans les etablissements monétaires du type impérial. Procope prétend même qu'avant la cession de la Provence à Théodebert par l'empereur Justinien, en 539, les rois francs ne trappaient pas de monnaie d'or, parce qu'ils ne se considéraient pas comme souverains des Gaules; mais cette assertion est erronée, puisque Le Blanc cite des monnaies d'or qui portent le nom de Clovis. Ce qui est certain, c'est que l'on a une monnaie d'or de Théodebort, où l'image de ce prince est gravée d'un côté avec le titre de dominus noster (notre seigneur) qui n'appartenait qu'aux empercurs, et de l'autre une Victoire avec les armes de l'empire. Sous les Merovingiens, l'administration des monnaies, comme toutes les autres branches d'administration, perdit l'unité et la simplicité qui l'avaient caractérisée du temps des Romains. On trouve des monnaies frappées dans les couvents et probablement les leudes les plus puissants tentérent d'usurper ce droit de souveraineté.

Ce qui est certain, c'est que Charlemagne voulant s'opposer à ces désordres et probablement aussi à l'altération des monnaies qui en était la conséquence ordonna qu'il n'y aurait plus qu'une seule monnais dans tout l'empire, et que cette monnais serait (rappée dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Mais cette tentative pour rétablir, en l'exagérant, l'unité de l'administration romaine, ne reussit pas. On voit pas l'édit de Pistes ou Pitres, rendu sous Charles le Chauve, en 864, que les monnaies étaient altérées. L'empereur prescrivit de choisir en tous lieux des personnes probes, pour veiller sur les monnaies, et pour empêcher qu'on ne relusat les bonnes espèces, et veiller à ce qu'on ne prit que celles qui seraient de poids et d'argent fin. Outre la monnaie palatine ou frappée dans le palais impérial, cet édit reconnaît les établissements monétaires de Paris, Rouen, Sens, Reims, Orléans, Narbonne, etc. Mais bientôt le système féodal prévalut et le droit de battre monnais fut un de ceux que les seigneurs usurpèrent. Il y eut alors une grande diversité de monnaies; on trouve des deniers angevins, parisis, mançois, tournois, poitevins, melgorois, roumois, toulousains, bordelais, etc. Il est inutile d'insister sur les inconvénients d'un système qui favorisait les fraudes et entravait les relations commerciales.

Règlement: relatifs aux monnaies depuis saint Louis; les rois se réservent exclusivement le droit de battre monnais. Lorsque les rois capétiens eurent affermi leur autorité, ils attaquèrent ces abus e travaillèrent à s'emparer du droit exclusif de battre monnaie. Saint Louis fit le premier un règlement général sur les monnaies de France, en 1265. Ce prince était d'un caractère trop modéré pour réformer violemment l'abus et tenter d'enlever aux barons des prérogatives consacrées par le temps. Il se borna à proclamer le droit du roi de faire circuler sa monnais dans tout le royaume, et en même temps il désendit aux seigneurs de frapper des espèces d'or. Comme la monnais de saint Louis était de bon aloi et qu'elle favorisait les relations commerciales, elle l'emporta bientôt sur les monnaies leudales. Les successeurs de saint Louis allèrent plus loin : Philippe le Bel suspendit, en 1313, le droit des barons de battre monnaie, et l'enleva même à besscoup d'entre eux. Les barons résistères, et sous Louis X, il y eut une sorte de transaction. Le roi par un règlement fat le 17 mai 1315, fixa l'aloi, le poids et la marque des monnaies des barons. Les rois ne s'arrêtèrent pas à ces premières

conquêtes. Philippe le Long, d'après la chronique de Nangis à l'année 1321, avait voulu établir en France une seulé monnaie aussi bien que l'unité de mesures (Incapit rex ordinare ut in toto regno suo non essel nisi unica mensura vini et bladi et omnium vendibilium et emptibilium; proposuit etiam idem rex ut in toto regno omnes monetæ ad unicam redigerentur). Philippe de Valois déclara dans une ordonnance du 16 janvier 1346 qu'au roi seul appartenait le droit de battre monnaie (Ordonnances des rois de France, II, 254): « A nous et à notre majesté royale appartient seulement et pour le tout, en notre royaume, le métier, le fait, la provision, et toute l'ordonnance de monnaie, et de faire monnoyer telles monnaies, et donner tel cours, pour tel prix, comme il nous plaît et comme bon nous semble. » Le roi Jean, dans une ordonnance du 20 mars 1361 (Ordonn. des rois de Fr., III, 555), s'exprime d'une manière encore plus explicite: « A nous seul, et pour le tout, de notre droit royal, par tout notre royaume, appartient de faire telles monnaies, comme il nous plait, et de leur donner prix. » Charles V défendit, en 1374, au duc de Bretagne, de placer son nom sur l'exergue de ses monnaies. Cependant le principe de la centralisation monétaire ne triompha complétement ¶u'après la réunion de la Bretagne au domaine de la couronne par Charles VIII. les pays d'états, comme la Bourgogne, la Provence et la Bretagne, furent soumis pour le régime monétaire aux lois qui gouvernaient le reste de la France.

Fabrication et altération des monnaies. — La labrication des monnaies fut des lors considérée comme un des droits de la couronne, et en même temps comme un des principaux revenus du domaine royal. Les rois firent trop souvent de l'alleration des monnaies une ressource financière. Philippe le Bel surtout mérita detre fletri du nont de faux monnayeur; Il sit resondre, en les altérant, les anciennes monnaies d'or et d'argent; il Confisqua aussi, sous prétexte d'appliquer les lois somptuaires (voy. Lois somp-MAIRES) la vaisselle d'or et d'argent de ceux qui n'avaient pas une fortune considérable; il la faisait fondre pour en fa-briquer une mounaie dont le titre était altère. Les successeurs de Philippe le Bel ne restèrent que trop tidèles à ce detestalle système. Ils payaient leurs créanciers en monnaie faible, ou monnaie altérée. et exigeaient qu'on les payat en monnais forte. Outre cet avantage, les rois prélevaient sur la nouvelle monnaie un impôt appelé droit de seigneuriage, et avaient intérêt, par conséquent, à en renouve-ler fréquemment la fabrication. Sous le roi Jean, les variations de la monnaie furent perpétuelles: « A son avénement, dit M. Michelet (Hist. de France, III, 361), le marc d'argent valait cinq livres cinq sous, et à la fin de l'année onze livres. En février 1352, il était tombé à quatre livres cinq sous; un an après il était reporté à douze livres. En 1354, il fut fixe à quatre livres quatre sous; il valait dix-huit livres en 1355. On le remit à cinq livres cinq sous; mais on affaiblit tellement la monnaie qu'il monta, en 1359, au taux de cent deux livres. »

Les rois, qui usèrent si souvent de la ressource funeste de l'altération des espèces d'or et d'argent, avaient recours à deux moyens principaux pour bénéficier sur les monnaies: 1° en augmentant les monnaies qui avaient cours; c'était le moyen qu'ils employaient le moins souvent; 2º en ordonnant la fabrication de nouvelles monnaies, et en ôtant du commerce celles qui avaient cours auparavant. Dans les mandements donnés à cet effet, on fixait le prix du marc mis en œuvre en nouvelles espèces, et le prix que l'on devait donner, aux hôtels des monnaies, du marc en espèces décriées; l'excédant de ce premier prix sur le second appartenait au roi. Ainsi un mandement du 30 août 1360 (Ordonn. des rois de Fr., III, 424 et 426) fixa le marc en nouvelles espèces à hust livres cinq sous, et le marc des espèces decriées à sept livres; par suite de cette opération, le roi avait un bénéfice de vingt sous. En effet, on avait pour le prix du marc des nouvelles espèces deux livres quinze sous, et une livre quinze sous pour le prix des espèces décriees. (Voy. Secousse, préface du t. III des Ordonn. des rois de Fr., p. ciii et CIV). Il y avait des coupeurs de monnaies chargés d'empècher que les espèces décriées ne fussent mises dans le commerce; ils étaient chargés de les percer ou de les couper afin qu'on ne pût s'en servir En cet état, on les portait aux hôtels des monnaies, ou on les revendait aux changeurs qui les achetaient moyennant une certaine remise et les portaient aux hôtels des monnaies.

Désordres et misère résultant de la mauraise administration des monnaies sous les règnes de Philippe de Valois et de Jean. — Outre la fréquente mutation des espèces il y avait encore à cette époque beaucoup de désordres dans les monnaies. On en fabriquait de différents titres dans les differentes provinces du royaume, et les différentes espèces de monnaies que l'on frappait dans la même monnaie n'étaient point l'équivalent l'une de l'autre, de sorte qu'il y avait profit à donner en payement les unes plutôt que les autres. Du désordre des finances naissaient des inconvénients de tonte nature, et, entre autres, la difficulté des payements, la perturbation des relations commerciales et la cherté des denrées et des marchandises. Les historiens contemporains en fournissent des preuves nombreuses:

« Le roi Philippe (de Valois), disent les grandes chroniques de Saint-Denis à l'année 1344, fit sa monnaie toujours empirer et aussi de jour en jour amoindrir, tellement que devant la fête de la Nativité Notre-Dame en l'an ensuivant, un denier valait quarante-cinq sous parisis, et pour cette cause fut grande cherté de blé et de toutes choses par tout le royaume de France, et valait le setier de ble soixanteseize sous parisis et d'avoine cinquante sous parisis. » Et plus loin : « En ce même an (1344), le roi de France fit choir sa monnaie par telle condition que ce qui valait douze deniers de la monnaie courante, c'est à savoir l'écu qui valant soixante sous parisis, ne valait que trentesix sous parisis et le gros tournois ne valait que trois sous parisis. Le quatorzième jour de septembre, en la Pàque prochaine, l'écu ne valut que trentequatre sous parisis, la maille blanche six deniers parisis, l'an de gràce 1344 jusques en mi-septembre, et plus ne dura, dont il advint que blés, vins et autres vivres vinrent à grand dé aut et à grande cherté; pour laquelle chose le peuple commença à murmurer, à crier, et disait que cette cherté était pour la cause que chacun attendait à vendre ses denrées jusques à temps que la bonne monnaie courût, et fut la clameur du peuple si grande que le roi en ce mênie an, c'est à savoir l'an 1344 le 28° jour d'octobre, sit choir les monnaies devant dites par telle manières que le gros vaudrait douze deniers parisis et la maille blanche trois tournois; le florin à l'écu de Florence neuf sous six deniers. Nonobstant la clameur du peuple devant dit, les blés et les vins et autres vivres furent plus chèrement vendus que par avant. » Ces passages des grandes chroniques sont confirmés par les Ordonnances des rois de France (voy. t. II, p 181).

Le règne de Jean fut encore plus déplorable que celui de Philippe de Valois par les variations perpétuelles des monnaies. Il en résulta une cherté si effroyable que Froissart dit, à l'année 1358, qu'on vendait un tonnelet de harengs trente écus d'or et toutes choses à l'avenant. L'année

suivante, on publia à Paris une ordonnance des monnaies relatée par les grandes chroniques de Saint-Denis: le denier blanc qui auparavant valait deux sous parisis tomba à deux deniers et le royal qu'on estimait antérieurement quatorze livres ne valut plus que trente-deux sous parisis. A cette époque, le setier de bon froment valait dix-huit livres parisis ou environ de cette monnaie altérée.

Il faut encore signaler au nombre des inconvénients qui résultaient de l'altération des monnaies, leur transport hors de France. On exportait une partie des monnaies décriées, et on les y convertissait en monnaies que l'on rapportait en France, et qui y avaient cours. Quelquesois même on altérait le titre de ces monnaies qui était déjà très-bas, en sorte que le royaume était rempli de monnaies contrefaites ou fausses. On voit même le Dauphin, dans un besoin pressant d'argent, défendre (Ordonn. des rois de Fr., III, 94) aux généraux-maitres des monnaies d'empêcher qu'on ne répandit dans le public des espèces sabriquées dans la monnaie de Paris, qui, par la fraude des gardes et maîtres de cette monnaie, étaient plus faibles et moins pesantes qu'elles ne devaient être. Il se contenta d'ordonner que ces officiers lui restitueraient le foiblage, c'est-à-dire ce qui manquait de matière sur chaque espèce.

Résistance aux variations des monnaies. — Quelquefois les nouvelles monnaies n'étaient pas reçues saus difficulté. Les Parisiens, excités par le prévot des marchands, Etienne Marcel, résistèrent énergiquement à un mandement du Dauphin Charles, en date du 23 novembre 1356 pour l'établissement d'une nouvelle monnaie (Ord. des rois de Fr., III, 87). Le prévôt, accompagné d'un grand nombre de Parisiens, alla trouver le duc d'Anjou, second fils du roi, que le Dauphin, en se rendant à Metz, avait laissé pour son lieutenant à Paris, et il lui déclara que le peuple ne souffrirait pas que cette monnaie eut cours. Le duc d'Anjou promit d'en faire cesser la fabrication jusqu'à ce qu'il eût reçu les ordres de sou frère, régent du royaume. Cette monnais sul abandonnée, et le Dauphin, étant luimème revenu peu de temps après à Paris, renonça à faire exécuter son mandement. En général, une des causes des troubles de 1357 et 1358 fut la variation perpétuelle des monnaies. Quelquesois le peuple continuait, malgré les ordonnances, à se servir des monnaies décriées, et il les conservait dans le commerce pour un prix plus élevé que celui qu'on leur avait assigné. Dans certaines circonstances,

il faisait monter la valeur des monnaies qui avaient cours au delà du prix fixé par les ordonnances. Les receveurs royaux admettaient quelquefois (preuve du désordre qui régnait dans cette partie de l'administration) les espèces pour une valeur supérieure à celle qu'elles avaient communément dans le commerce. On en trouve la preuve dans une ordonnance de la chambre des comptes, imprimée dans le tome III (p. 195) des Ordonnances des rois de France.

Réforme de l'administration des monnaies par Charles V et Charles VII. -Les rois administrateurs, comme Charles V et Charles VII, cherchèrent à mettre un terme aux abus qui résultaient des variations perpétuelles des monnaies. Nicolas Oresme, précepteur de Charles V, publia un traité spécial (imprimé dans la Bibliothèque des Pères, édit. de Lyon, t. XXVI, p. 228) et destiné à combattre l'abus qu'on avait fait des variations des monnaies sons les règnes précédents. Le prince, y disait-il, n'est ni maître ni propriétaire des monnaies : il ne doit pas les changer à moins de nécessité on d'utilité évidente pour l'intérêt général. » Il sétrit le gain que certains princes ont retire de l'altération des monnaies. « Je ne sais, dit-il, si je dois l'appeler un brigandage criminel ou une exaction fraudulense. » Charles V se montra fidèle aux principes posés par Nicolas Oresme, et, sous ce règne, les monnaies ne furent **pas a**ltérées.

Malheureusement, après la mort de Charles V, la valeur de la monnaie subit encore de nombreuses variations. Le moine de Saint-Denis, un des historiens de Charles VI, parle de ces abus. «Je commencerai cette année, dit-il à l'annee 1385, en parlant d'une nouvelle monnais d'or et d'argent, que le roi fit frapper a son nom et a son coin pour porter son mage et sa réputation par tout le monde, aussi loin que les rois ses prédécesseurs; mais, pour lui donner plus de cours, on décria toutes les vieilles especes. Je ne prétends pas nier que le roi n'en eut le pouvoir, et je blame encore moins cette noble envie de signaler sa memoire; mais qu'on ne se servit que de cette monnaie dans le royaume, et qu'on abolit celle des rois anciens, et particulièrement celle des écus d'or qui étaient en réputation parmi les étrangers, il y avait de l'injustice, et il m'est impossible de ne pas dire que ce fut un très-mauvais conseil des gens de la monnaie. Ils en promettaient un grand profit; mais quel profit que celui qu'on tirait d'un édit fait au grand dommage des peuples et qui

tourna presque tout entier à l'avantage de ceux qui prévirent cette ordonnance et qui se hâtèrent de payer toutes leurs dettes en vieilles pièces, auprès desquelles les pauvres laboureurs et les artisans fussent morts de faim, si l'on n'eut accordé pour un temps le cours de la monnaie du feu roi? » Juvénal des Ursins signale aussi ce changement de monnaie qui se fit, dit-il, «au grand dommage du peuple et de la chose publique.» Les factions, qui désolèrent la France pendant la seconde moitié du règne de Charles VI, ne se firent pas faute non plus de changer la valeur des monnaies. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, en est formellement accusé dans un mandement royal publié au nom de Charles VI, en 1413, et conservé par la chronique de Monstrelet. Il y est question de grandes débilitations et vilipensions de valeur faites dans les monnaies du royaume.

Alain Chartier, historien de Charles VII, signale encore , à l'année 1435, les variations des monnaies. « Les blancs du roi, dit-il, furent mis à six deniers, lesquels étaient à huit. » Ces changements, selon Monstrelet, excitèrent de vifs mécontentements. « En ce temps, dit-il à l'annee 1437, plusieurs étaient émus pour la perte de la monnais nouvelle de l'an 1435, et l'abaissement des vieilles monnaies.» Ce fut, selon l'opinion commune, sous Charles VII que cessa l'abus des variations perpétuelles des monnaies. Le Blanc le dit formellement dans son Traité historique des monnaies de France (p. 73 et 167): « J'ai trouvé dans un ancien manuscrit qui est environ de ce temps-là (de Charles VII), que le peuple, se ressouvenant de l'incommodité et des dommages infinis qu'il avait reçus de l'affaiblissement des monnaies et du fréquent changement du prix du marc d'or et d'argent, pria le roi de quitter ce droit, consentant qu'il imposat les tailles et les aides; ce qui leur fut accordé. Le roi se réserva seulement un droit de seigneuriage fort petit qui fut destiné au payement des officiers de la *monnaie*, et aux frais de la fabrication. Un ancien registre des monnaies, qui paraît avoir été fait sous le règne de Charles VII, dit que, « oncques puis que (jamais depuis que) le roi mit les tailles des possessions (sur les biens immeubles), des monnaies ne lui chalut plus (il ne se soucia plus des monnaies et n'en tira plus de profit '. »

Nouvelles variations des monnaies après la mort de Charles VII. — Cependant on trouve la preuve qu'il y eut encore dans la suite des variations assez fréquentes des monnaies. Sous Louis XI,

le chroniqueur, Jean de Troyes, signale des variations de monnaies. Il dit, à l'année 1473, que le « roi fit ordonnance sur le fait de ses monnaies, et ordonna ses grands blancs courir pour onze deniers tournois qui auparavant valaient dix. » Les états généraux de 1484 se plaignirent de ces variations du numéraire, mais sans plus de succès que ceux de 1356 et de 1413. Louis XII, cependant, s'efforça de remédier a cet abus, comme a beaucoup d'autres. Une pièce publice par Godefroy, dans son recueil de l'histoire de ce prince, s'exprime ainsi: «Il pourvut à un autre abus des plus préjudiciables au royaume. Car toutes monnaies d'or et d'argent y avaient cours, bonnes ou mauvaises, qu'elles fussent même à plus haut prix qu'elles n'avaient aux lieux où on les avait forgées. Et qui plus était, toutes pièces d'or se prenaient sans peser, tellement que en tous payements qui se faisaient, il y avait tare (déchet) de la vraie valeur de plus du huitième, outre que plusieurs pièces se trouvaient fausses ou moindres d'aloi. Sur quoi le roi Louis donna si bon ordre qu'à présent ont cessé tous ces abus. » Cependant on eut encore souvent recours aux variations des monnaies. Elles sont attestées, sous Henri III, par l'ambassadeur vénitien Jérôme Lippomano, qui résida en France de 1577 à 1579. Il s'exprime ainsi (Relat. des ambass. vénit., 11, 345): « On s'occupa à Paris de régler les monnaies. L'écu, qui était monté à cinq francs, au grand dommage du commerce, fut réduit a trois. » De Thou (liv. LXIV, chap. IV) confirme l'assertion de Lippomano. « Tandis que la cour était à Poitiers, dit cet historien (ann. 1577), le roi fit un édit mémorable au sujet des monnaies, dans lesquelles il s'était introduit depuis trois ans de grands désordres. L'ancien usage du royaume était que, dans les contrats, les prix fussent estimés en livres de France. Mais, comme ces livres n'étaient qu'une monnaie de compte, sans prix fixe et arrêté, il arrivait qu'en augmentant la valeur des espèces d'or et d'argent, on anéantissait en quelque sorte la fortune des particuliers. Le peuple surtout souffrait infiniment de ces désordres, parce que, dans le payement des impôts, on ne recevait les monnaies que pour un prix fort inférieur à celui pour lequel on était obligé de les prendre dans le commerce. En effet, l'écu de trois livres était déjà à cinq livres et même à six dans certains endroits. Pour remédier à ce désordre. on tint à Paris une assemblée de gens habiles où il fut réglé que , dans la suite , il y aurait une juste proportion entre les

espèces d'or et d'argent; que l'usage reçu jusqu'alors de compter par livres serait aboli, et que, dans les ventes et contrats, les évaluations auraient lieu en écus d'or. L'édit en fut dressé au moins, ct, après bien des contestations, il fut entin publié et enregistre au parlement le 13 novembre 1577. » Il y eut aussi des ultérations des monnaies sous Henri IV. Sully dit, dans ses Mémoires, à l'année 1601, que l'on haussa les espèces d'or et d'argent qui avaient cours en France pour en empêcher l'exportation. On pourrait citer même sous Louis XIV, de nombreux exemples de l'altération des monnaiss: le contrôleur général, Desmarcts, y eut encore recours en 1709.

ces abus, c'est que du moins le droit de battre monnais sut si bien reconna comme appartenant exclusivement à l'autorité souveraine, que les princes qui plus tard firent frapper des monnaies à leur effigie étaient en pleine révolte contre la puissance royale; témoin le prince de Coudé, premier du nom, qui, sous Charles IX, fit frapper une monnaie où il prenait le titre de roi de

Ce qu'il faut constater en signalant

France. C'est du moins ce que raconte Brantôme. « Il devint en telle gloire, dit Brantôme en parlant de ce prince dans ses Capitaines français, qu'il sit battre monnaie d'argent avec cette inscription à l'entour: Louis treizième, roi de France, laquelle monnaie M. le connétable, tout en colère, représenta à une assemblée générale qui sut faite au conseil du roi, l'an 1567, le septième jour d'octobre, après midi, au Louvre. » Les princes qui

après midi, au Louvre. » Les princes qui se révoltèrent contre Louis XIII, ou pluiôt contre Richelieu, en 1641, reprochèrent au ministre dans leur manifeste d'avoir fait battre monnais à son effigie. « Il s'est vu, disaient-ils, des pièces d'or à sa marque où son effigie était empreinte. »

Mémoires de Montrésor, t. I, p. 385.) Fabrication des monnaies; masires généraux des monnaies; cours des monnaies; hôtels des monnaies. — Lorsque les rois eurent enlevé à tous leurs vassanx le droit de battre monnaie, la fabrication des monnaies devint l'objet d'un grand nombre d'ordonnances et de mesures législatives. Un certain nombre de mattres généraux des monnaiss furent charges de visiter les hôtels des monnaies dans les provinces et d'en diriger la fabrication. Ils formèrent dès le temps de Charles VI une cour distincte, appelée cour des monnaies, qui devint plus nombreuse sous Charles VII et sous François 1 (1454 et 1523). Elle était chargée de juger tous les procès relatifs aux monnaiss; on lui con-

testa longtemps les droits de cour souveraine. Enfin, il fut décidé, en 1552, qu'elle **jugerait en dernier res**sort. La juridiction de la cour des monnaies s'étendit à la plus grande partie de la France, excepté pendant une période assez courte où exista la cour des monnaies de Lyon (1704-1771). Les parlements de Pau et de Metz exerçaient dans leurs ressorts les attributions de cours des monnaies. Il en était de même de la chambre des comptes *de Dôle* pour la Franche-Comté.

Les hôtels des monnaies avaient été établis dans un grand nombre de villes; il y en avait trente au xviii siècle, et chaque hôtel des monnaies avait un signe distinctif, comme on le voit dans le ta-

bleau suivant:

...

| AIX                                       | •   | •  | • | • | • | • |   | •  | eic.                   |
|-------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|----|------------------------|
| Amiens.                                   | •   | •  | • |   |   | • | • | •  | X                      |
| Angers.<br>Bayonne                        | •   | •  |   |   |   | • |   | •  | F                      |
| Bayonne                                   |     | •  | • | • |   |   | • | •  | L                      |
| Be-ançoi                                  | n.  | •  | • | • | • | • |   | •  | CC                     |
| Bordeau                                   | x.  |    |   | • | • |   | • | •  | K                      |
| Bourges.<br>Caen.                         | ,   | •  | _ | _ | _ |   |   | •  | Y                      |
| Caen                                      | •   |    | • |   | • |   |   | •  | C                      |
| Dijon.                                    |     |    |   | 1 |   |   |   | •  | P                      |
| Dijon.<br>Grenoble                        | 3.  | •  |   |   |   |   |   | •  | Z                      |
| La Roch                                   | اام | ۵. |   | _ |   |   |   | •  | H                      |
| Lille.'.                                  |     |    | • |   | • | • |   |    | W                      |
| Lille.'. Limoges Lyon. Metz.              | •   |    | • | • |   |   | • | •  | Y                      |
| Lyon                                      |     | •  |   | • |   |   |   | •  | D                      |
| Metz                                      |     |    |   |   |   |   |   | •  | AA                     |
| Montpell                                  | ier |    |   |   |   |   | • | •  | N                      |
| Nantes.                                   |     | •  |   | • | • |   |   | •  | T                      |
| Orléans.                                  |     |    | • |   |   |   |   | •  | R                      |
| Montpell<br>Nantes.<br>Orléans.<br>Paris. | •   |    |   |   |   |   |   |    | A                      |
| Pau                                       | •   |    |   |   |   | • |   | un | e vache                |
| Pau.<br>Perpigna<br>Poitiers.<br>Reims.   | n.  |    |   |   | • |   | • |    | Q                      |
| Poitiers.                                 |     |    |   |   |   | • | • |    | G                      |
| Reims.                                    |     |    |   |   |   |   |   | •  | S                      |
| Rennes.                                   |     |    |   |   |   | • | • | •  | 9                      |
| Rennes.<br>Riom.                          |     |    |   |   | • |   | • |    | 0                      |
| Rouen.                                    |     | •  | • |   |   |   | • | •  | В                      |
| Strasbou                                  | rg. |    |   |   |   |   |   |    | $\mathbf{B}\mathbf{B}$ |
| Toulouse                                  | 3.  |    |   |   |   |   |   |    | M                      |
| Tours.                                    |     |    |   | • |   |   |   |    | E                      |
| Troyes.                                   | •   | •  | • | • |   |   |   |    | V                      |
| •                                         |     |    |   |   |   |   |   |    |                        |

Pendant longtemps la juridiction et l'administration des monnaies furent confondues. Enfin, en 1696, on sépara l'administration des monnaies de la juridiction; la première fut confiée à un controleur et à un directeur général (1696); on leur adjoignit un essayeur général, un graveur général des monnaies et deux commissaires du roi, inspecteurs des monnaies, dont l'un eut l'inspection génerale des monnaies de France et l'autre l'inspection des essais. Pendant longtemps la fabrication des monnaies sut affermée; mais elle fut aussi quelquefois donnée en régie. Colbert rendit le système de régie général, et depuis cette époque les directeurs des hôtels de monnaie achetèrent, fabriquèrent et vendirent avec les fonds et pour le compte du roi, moyennant l'allocation d'un prix fixe par marc. Ainsi, dit Forbonnais, chaque directeur d'un hôtel des monnaies, se trouvait à la fois régisseur pour le roi, et entrepreneur des frais de fabrication. Les ouvriers monnayeurs jouissaient de plusieurs privilèges, et entre autres de n'être justiciables que de la cour des monnaies. Il fallut souvent restreindre les droits qui leur avaient été accordés, et les rois établirent, dans la plupart des villes, des monnayeurs qui étaient les chess de ces

corporations.

Ato

Administration des monnaies depuis 1789. — L'Assemblée constituante supprima les corporations de monnayeurs et la cour des monnaies. La juridiction en cette matière fut renvoyée aux tribunaux ordinaires. La fabrication des monnaies suspendue en 1794 par l'émission du papier-monnaie ou assignats fut reprise dès l'année suivante. On appliqua le système décimal aux monnaies par un decret du 15 août 1795. L'unité monétaire reçut le nom de franc d'argent; la dixième partie s'appela décime, et la centième partie centime. Les ateliers monétaires ont été réduits à sept par ordonnance du 16 novembre 1837; ils ont été établis à Paris (qui a pour marque A), à Bordeaux (K), à Lille (W), à Lyon (D), à Marseille (M), à Rouen (B), enfin à Strasbourg (BB). Aujourd'hui l'administration des *monnaies* dépend du ministère des finances et est confiée à une commission composée d'un président et de deux commissaires généraux. à un bureau formé d'inspecteurs vérificateurs des essais, d'essayeurs et d'aides essayeurs, à un conservateur du musée monétaire et à un graveur des médailles. Chaque établissement monétaire a un directeur de fabrication, des commissaires du gouvernement et des contrôleurs au change ou au monnayage. La commission des monnaies surveille l'exécution des lois relatives aux monnaies et s'occupe de tout ce qui concerne cette partie de l'administration, titre et poids des espèces fabriquées, marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent, fabrication des monnaies et médailles, etc. Le musée monétaire établi à la monnaie de Paris présente une collection de tous les coins, poinçons de médailles, etc., depuis Charles VIII jusqu'à nos jours.

Faux monnayeurs. — Le crime de fausse monnaie a toujours été puni avec

and the first terminal the el trickater to Proceedings Kind of the decidency and the sage Bet share as at good but on a trader, The 854 of the interest of a Biological portion. course trace an agency footing per demonstrate action from your recent agents. known for examine one half dall these contained provides this portain that he he-He wort course jes fairs in oundheigts ? if claims quelqueb e lipice same ouconditiones a period in a few Countries. Liberto et al grant, les laballonires aux supsi place cross such excepts text as circlinic Clement A exemplicate en 1309, les four michaelecta, et ist analieme fitplu non formenten Un edit de Henin H. Alleston (Silva) Charge a les grands : provio : de connaître du critire de latisse : mono de leon oustement avec les bailles, cenes hann et juges presidinat. Malare la rigid or dex lors, les faux montogenrawe multiple rent. Be belief clable pour les reprimer une chambre de ju tale qui suggest a l'Arsenal 1821 ; un prefeud que de 1610 a 1613 ou punit de mort plus de cinq cents fano monnagener, et. survaid un exectate contemporare, ce met nt pas le quart de ceux qui s'etment. rendus compubles de crima de fausse momente. I. Assemblee constituants abolit la seron de mort en rette matière et y culegrina que pre anisses de travaux forces ( los du 25 septembre 1781 ). Le Code penal de 1810 (art. 132) retaldit la penade mort costre coux qui auraient siteré bee monneter d'or ou d'argent. la perpades increat forces a perpetuite ciail probouter coatre peut qui surment contrefait les menorares de corves ou de billon. la peine de mort contre les faux monwayenez a etc aboba , en 1832 , lors de la Presson du Lode penal-

5 II. DIDI ANCHENNIOS MONNAIRS. — Les. finaless avaient des monteues comme le prontent des prèces transces dans leurs tombescux. On y resonalt une imitation des monnaies grecques introduites par Marseitle, et plus tard des monnaies romannes, La domination romanie 81 dispafultri les monnaier giuloises, et imposs l'umperparetaire à la province des Gaules (voy. p. 814 / Les invasions des barbares amenérent de nouveaux changements. Gependant le type monetaire sous les deux premieres races, fot, d'après l'opinion des juges competents, une mutation des MONNAGE CURNINGS, BIRTS COLIN INSTALLOR grossière, comme celle des insulations

La contra e Children promisings per en Course state of in Lattern on that his or uses, of The service of the transfer of the service of the last mar in min shall & sid , the little of the state of the P. C. Lierte et celte de rice et de man resiement cein et macur un ters, the crod, a mine o at the The of de la Better the tie dativ laquelle la manage sur de 'm Jerr. Il y avait some an americant dar e je pulate tiliperia. Hi is model tion y trapped a speciment and the first montained to page to the first to ope de bag ben as to another that this pour legence to at white le nom de montage de l' m de or matrices, a maintaily come or he areas when freet le nême not le 12 of sell PROPERTY SELECTION OF THE PARTY OF lettre vorages. C'est dars ar per se de Lhildebert by et at 1 at 4 nunogrumme de Chrutet : Lab 20 SIX pieces d'or shunore r'ar no ques-unes portet, as feet of their st tele est conrompe de fasces pre timple ; d'était époire sot icisse et Invitories romaines

Sous la seconde race le mortire il mit plus dos nom ser en expert de nu lieu de la tête de proce a ser presque toujours son it out the se servit en Ganle pendari et test te mières races de la livre der de la (solutus gureus , , on sittle of the dus ou oureus; du per de se fer friens, fremians de la se cartes du son d'arrigne de la se cartes du son d'argent, toites de le tou d'argent, fremos set anne denaring, et quelque est avente la livre d'or, la livre d'arces, et avente d'arces, et avente de la livre d'arces, et avente d'arces, et avente de la livre d'arces, et avente d'arces, et avente de la livre d'arces, et avente d'arces, et avente d'arces, et avente d'arces, et aven gent ctaient des monnaux te care sou d'or, le tiers de sou d'ares a se etsient des montraies rect de le sales value quarante debiers it an antid'or en valuit trèize et un tien d'argent donne (in progrett des très étendus sur ces diserces et dans les Prolepomenes du polities d'irminon, par M Guerard & suit ) La danier d'argen. Lada monétaire des Propins des la contra de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del monetaire des France, et formul vision du son d'er ou de set del i.e denier valuit deux france mot centimes, sous la premere met M Guérard (I. c , sons Part france coquente-deux cestimes et Charlemagoe tross france querent continues. La valege relative du " était de quatre-vingt-dis fettes to abolit l'uange des monnoirs der me meticement de la seconda race. " lors les sous d'or de quarsant de caratrant d'aveir cours. Il es fatés s

gne. Ce dernier établit elle de la valeur de vingt ou deux cent quarante de-

olution de l'empire carlodant la période féodale; il ude de monnaies diverses ds, de valeur. Il est soui cette époque de sous ou , tournois, mançois, anis, chartrains, bordelais, oumois, toulosains, etc. utres monnaies, les mal'origine et la valeur ont de discussion entre les probable que cette monigine arabe; ce qui est u'elle eut cours en France es croisades, principalerovinces voisines des Pyint Louis, la royauté come un peu d'ordre dans ce nt par des règlements géer le cours des monnaies ans supprimer cependant seigneuriales dont quelluré jusqu'au xviiie siècle. denrichemont et de Boisints de Sully, jouirent du monnaie jusqu'en 1766, seigneurie sut réunie aux couronne.

s monnaies qui parurent : le millésime furent fraps XII, en 1498, par ordre agne sa femme. Mais ce rur du règne de Henri II me fut placé d'une masur les monnaies. Avec nence la légende: Roi de avarre. Louis XIII fit fraprs louis d'or et reçut à le nom de restaurateur de e lui donne la légende de s de monnaie (restitutori ouvant insister sur toutes ui ont eu cours en France, à indiquer les principales, abetique:

elet, aignel. — L'agnel, ston d'or, était un denier le du temps de saint Louis, sus parisis ou douze sous urnois. Les sous dont il dit Le Blanc, d'argent fin, viron un drachme sept l d'or a duré en France s VII. On y voit d'un côté qu'on le représente ordix pieds de saint Jean-l'inscription: Agnus Dei, stamundi, miserere nobis, ne croix fleurdelisée avec

cette légende: Christus (XPS) vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Angelot. — Les monnaies appelées anges ou angelot tiraient leur nom de la figure de l'archange saint Michel qui y était représenté tenant une épec de la main droite et de la gauche un écu chargé de trois fleurs de lis, avec un serpent à ses pieds. L'angelot était une espèce de monnaie en usage vers 1240, et de la valeur d'un écu d'or fin. Il y a eu des angelots de poids et de prix divers. On a fabrique des angelots à diverses époques, et spécialement, au xive siècle, sous Philippe de Valois, et, au xve siècle, lorsque les Anglais étaient maîtres de la France. Les angelots frappés du temps de Henri VI, roi d'Angleterre, portaient les écus de France et d'Angleterre. L'angelot s'appelait aussi noble.

Angevines (monnaies). — Il y avait un etablissement monétaire d'une haute importance établi à Angers. Les plus anciennes pièces de monnaie angevines remontent à Foulques Nerra, comte d'Anjou, au commencement du xe siècle. Ces monnaies portent le monogramme de Foulques (Fulco', et. de l'autre, une croix grecque avec le nom du comte qui les a fait frapper, et l'indication de la ville (URBS ANDECAVIS). Le monogramme disparut au xiiie siècle, à l'époque de Charles d'Anjou, et sut remplace par une cles ac-costée, à droite, d'une sleur de lis, et, à gauche, d'un besant entouré d'une couronne de perles ou d'une seconde fleur de lis. Les monnaies angevines avaient cours en Normandie et dans la plus grande partie de la France. Henri II, duc de Normandie et roi d'Angleterre, faisant une donation aux chanoines du Plessis, s'exprime ainsi : « Je leur donne cent livres d'Angers sur la prévôté de Baïeux, et, si un jour une autre monnaie devient dans cette ville la monnaie courante, qu'ils aient pareillement en cette autre monnais ladite rente de cent livres. » La monnaie d'Angers avait encore cours au commencement du xive siècle. Louis X en fixe la loi dans son ordonnance de 1315, sur les monnaies des prélats et des barons. Les rois de France s'emparèrent, au xive siècle, de l'établissement moné-taire d'Angers; mais ils le laissèrent subsister pendant longtemps.

Baudequin.— Petite monnaie de cuivre qui avait cours en France au xiii• siècle, et qui tirait son nom de ce que le roi y était représenté sous un haldaquin. Cette monnaie disparut au commencement du xiv• siècle.

Bernardins. — On désigne sous le nom de bernardins les monnaies d'Anduze.

parce qu'elles portent un grand B regardé comme initiale de Bernardus. Saint Louis s'étant emparé, en 1243, de la seigneurie d'Anduze. les bernardins furent remplacés par des tournois. On lit, en effet, dans les Olim, à la date de 1065, un texte dont voici le sens : « Ce n'est pas comme successeur de Bernard, mais comme sei-gneur suzerain, que le roi frappe des tournois qui ont cours dans tout le royaume; sa monnaie ne peut se comparer aux raymondins et aux hernardins, qui n'avaient cours que dans les domaines des Raymond et des Bernard. » Il s'agit probablement des Raymond de Toulouse, dont la monnaie était célèbre dans le midi.

Besant. — Cette monnaie, dont le non vient de Byzance, fut usitée en France au moyen âge. Elle s'y introduisit probablement à l'époque des croisades. Joinville dit que la rançon de saint Louis fut de deux cent mille besants, qu'il évalue à environ cinq cent mille livres. Du reste, il est fort difficile d'indiquer la valeur réelle du besant, qui paraît avoir été trèsvariable. Le Blanc a même conjecturé qu'on appelait besant, au moyen âge, toute sorte de pièces d'or. Les rois de France étaient dans l'usage de présenter treize besants à l'offrande le jour de leur sacre.

Blanc. — Monnaie d'argent fort répandue en France, surtout depuis le xive siècle. On n'est pas d'accord sur l'epoque où les *blanc*s commencèrent à paraître. Quelques écrivains les font remonter à Philippe-Auguste on à saint Louis: d'autres prétendent que les blancs ne datent que de Philippe de Valois. Ce qui est certain. c'est que la distinction entre le gros tournois et le blanc a été établie sous ce dernier règne. Il y eut des variations presque continuelles dans la valeur des blancs. Sous Philippe de Valois, on appelait grands blancs des pièces de monnaie qui valaient dix deniers, et petits blancs des pièces de six deniers. Les rois qui mirent de l'ordre dans les finances, comne Charles V, Charles VII, Louis XI et Louis XII, rendirent au grand blanc son ancienne valeur de douze deniers. Ces monnaies portent l'empreinte tantôt d'un château, tantot de fleurs de lis.

Carolus. — Le carolus était une monnaie de France qui valuit dix deniers; elle était marquée d'un K et portait le nom de Carolus parce qu'elle fut fabriquée du temps de Charles VIII.

Chaise d'or. -- Cette monnaie d'or, qui fut frappée depuis le règne de Philippe le Bel jusqu'à celui de Charles VII inclusivement, tirait son nom de ce que le roi y était représenté séant en son trône, le sceptre en main. Au revers était une croix fleuronnée et cantonnée de couronnes royales. Elle portait, du côté où le roi était représenté sur son trône, le nom du souverain avec le titre de Francorum rex; du côté de la croix, se trouvait la légende ordinaire: Christus vincil, Christus regnat, Christus imperat.

Christus regnat, Christus imperat.

Couronne. — Monnaie d'or ou d'argent qui tirait son nom de ce qu'elle portait une couronne dans un champ semé de fleurs de lis. On commença à frapper des couronnes d'or, en 1339, sous Philippe de Valois; mais la fabrication de cette monnaie fut interrompue dès l'annés suivante. — Les couronnes d'argent eurent cours sous les règnes de Philippe de Valois et de Jean, et subirent de nombreuses variations comme toutes les monnaies

de cette époque.

Denier. — Ce mot a désigné tout à la fois une monnaie de comple et une monnaie réelle. Le denier valait sous la première race deux francs vingt-trois centimes, sous Pépin deux francs cinquantedeux centimes, et sous Charlemagne, trois francs quarante-neuf centimes. Les deniers frappés du temps des rois Louis Vi et Louis VII, à Paris, à Chartres et à Pontoise, pesaient, en moyenne, vingt grains ou un gramme six centièmes, d'après les pesées saites au cabinet des médailles de la bibliothèque impériale (Cartulaire de Saint-Père de Chartres, § 181). On fabriqua, depuis saint Louis ju**squ'à Charles VII,** des deniers d'or où était représenté l'agneau pascal avec la légende Agras Dei qui tollis peccata mundi. On les appel moutons à la grande et petite laine; le valeur de ces deniers varia de douze à vingt-cinq sous. Sous Philippe de Valois, on frappa des deniers d'or à l'écu, ainsi nommés parce que le roi était représenté tenant un écu. On distinguait ainsi souvent les divers deniers par un signi accessoire; il y avait des deniers à l'agnel, à l'écu, aux sleurs de lis, etc.

Double. — Petite pièce de billon qui valait deux deniers; de là vint le nom de double denier ou simplement de double. Il y avait des doubles parisis et des desbles tournois. Ce fut Philippe le Bel qui, en 1295, ordonna qu'on fabriquêt ces pièces de monnaie. Philippe de Valcis fit frapper des doubles d'or qui valsient trente sous tournois. On appelait double Henri une monnaie d'or fabriquée sous le règne de Henri III, et qui valsie environ douze livres. C'est à cette monnaie que Henri III faisait allusion, lorsque, ayant réuni son armée à celle de Heari de Navarre. il refusa de combatre celle du duc de Mayenne, chef de la Ligue, an

disant qu'il n'était pas prudent de risquer un double Henri contre un simple carolus.

Ecu. — Les écus d'or furent frappes pour la première fois, en 1336, sous le règne de Philippe de Valois. Cette monnaie eut quelque temps une valeur de vingt-cinq sous; mais elle fut bientôt altérée, comme toutes les monnaies, sous le règne de Jean. L'ecu tirait son nom de ce que le roi était représenté séant sur son trône, tenant d'une main une épée et de l'autre un écu semé de fleurs de lis. Interrompue sous Charles V, la fabrication des écus fut reprise en 1384, et continuée jusqu'à Louis XIV; mais la valeur de ces monnaies subit de nombreuses variations indiquées par Le Blanc dans son Traité des monnaies. Les écus étaient désignés sous des noms très-divers, écus au soleil ou écus-sol, écus à la couronne, ecus-heaumes, écus à la salamandre, écus au porc-épic, etc. Ces dénominstions font allusion aux symboles qui remplaçaient quelquefois la croix, comme une couronne, un soleil; elles venaient aussi de ce que l'ecu était soutenu par deux salamandres ou deux porcs-épics, ou surmonté d'un heaume. Il y avait encore des écus blancs ou écus d'argent. Sous Louis XIII, on frappa des écus de six livres, et des demi-écus ou écus de trois livres qui ont été en usage jusqu'au commencement de ce siècle.

Esterling. — Cette monnais d'origine anglaise eut cours en France au moyen âge. Elle fut imitée dans les évêchés de Liége, de Toul et dans les principautés de Luxembourg et de Porcien. Les esterlings avaient pour empreinte une tête couronnée, avec le nom du roi et ses titres, et, au revers, une croix cantonnée de douze besants, avec le nom de la ville où la monnaie avait été frappée.

Les monnaies appelées Franc. francs remontent à l'année 1360, sous le règne de Jean. Les premiers francs étaient d'or fin et pesaient un gros et un grain. On y voyait la figure du roi à cheval, armé de pied en cap, heaume en lete, et la couronne royale pour cimier. Les vêtements royaux et la housse du cheval étaient semés de fleurs de lis. La légende était Johannes Dei gracia Francorum rex (Jean par la grace de Dieu roi des Français); au revers, une croix fleu-ronnée avec la légende ordinaire XPS vincit (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat). Ce franc fut désigné sous le nom de franc à cheval, parce qu'il portait l'empreinte d'un cavalier. Sous Charles V, on frappa des francs qui avaient même titre et même valeur, mais où la figure du roi était représentée à pied, sous un portique gothique, avec l'épéé et la main de justice, portant la couronne en tête. Comme le champ de la pièce était semé de fleurs de lis, on leur donna aussi le nom de fleurs de lis d'or. On continua de frapper des francs a cheval sous les règnes de Charles VI. Charles VII et Henri VI, roi d'Angleterre, qui fut pendant quelque temps maître d'une partie de la France. Les francs à cheval disparurent après le règne de Charles VII. — Quantaux francs d'argent, on en trouve, depuis 1575, sous les règnes de Henri III., Henri IV et Louis XIII. Ils portaient, d'un côté, le nom du roi et le millésime, et de l'autre la légende sit nomen Domini benedictum.

Florettes. — On appelait florettes de grands blancs frappés sous le règne de Charles VI, et pesant vingt deniers tournois ou seize deniers parisis. Les fleurs de lis empreintes sur ces pièces de monnaie leur tirent donner le nom de florettes.

Gros. — Monnaie d'argent du règne de saint Louis; elle valait douze deniers. On l'appelait quelquefois gros blanc ou gros denier blanc. — Sous Henri II, on vit paraître une monnaie appelée gros, de la valeur de deux sous six deniers ou six blancs; elle fut souvent désignée sous ce dernier nom. Henri II fit aussi frapper des demi-gros qui valaient trois blancs. On appelait encore ces pièces gros et demi-gros de Nesle, parce que l'atelier monétaire d'où ils sortaient était établi dans l'hôtel de Nesle.

Liard. — Monnaie de billon qui a cours en France pour trois deniers. On a prétendu que le mot liard était une contraction pour li-hard (pièces de monnaie qui auraient tiré leur nom de Philippe le Hardi). Mais on ne trouve aucune mention de *liards* admis dans toute la France avant le règne de Louis XI. On voit seulement, par une ordonnance de ce prince, qu'on se servait en Dauphiné d'une monnaie de billon qui ne valait que trois deniers, comme les liards. Louis XIV ordonna une fabrication de liards, par déclaration du 1° juillet 1654; ils furent nommés dans la légende d'écusson liards de France. Ils valaient trois deniers. Ils furent réduits à deux deniers par lettres patentes du 4 juillet 1658; ils reprirent leur ancien prix en 1694. En 1709, il fut ordonné de fabriquer des pièces de deux liards dans les monnaies d'Aix, de Montpellier, de la Rochelle, de Bordeaux et Nantes, jusqu'à concurrence de deux millions. Cette monnaie de billon a été d'usage en France jusqu'au règne de Louis-Philippe.

Licre. — Ce mot a désigné successivement une monnaie reelle et une monnaie de compte. Le franc d'or des rois Jean et Charles V valuit justement vingt sous ou une litre, aussi bien que le franc d'argent de Henri III. De la vient que, mênie sous l'ancienne monarchie, on se servait indifféremment des mots franc ou livre. Mais la livre était suitout une monnaie de compte qui variait suivant les provinces. La livre tournois valait vingt sous. On ajoutait le mot tournois pour la distinguer de la livre parisis et de la livre de poids. La livre parisis était de vingt sous parisis on de vingt-cinq sous tournois, un quart de plus que la livre tournois.

– Monnaie d'or et d'argent qui Louis. a commencé à être fabriquée sous le règne de Louis XIII. La fabrication des louis d'or fut ordonnée par édit du 31 mars 1640. La valeur du louis d'or a été très-variable. Sous Louis XIV, elle fut généralement de vingt livres; mais, dès le commencement du règne de Louis XV, elle fut portée à trente livres, et même à trente-six livres et plus. Ces pièces d'or ont encore cours aujourd'hui pour vingt francs. On appela louis d'argent des pièces de soixante sous, de trente sous, de quinze sous et de cinq sous, que l'on commença à frapper sous Louis XIII. Le nom d'écu a été plus généralement adopté pour ces espèces d'argent, dont quelques-unes avaient encore cours au commencement de notre siècle.

Maille.— La maille était primitivement une monnaie de la plus petite espèce. Sous le règne de Henri IV, le peuple donnait encore le nom de mailles aux deniers tournois. Dans la suite, on appela maille une monnaie de compte évaluée à la moitié du denier tournois.

Moutons. — Pièces d'or qui ont été frappées sous saint Louis, et ont eu cours jusqu'au règne de Charles VII. On les appelait moutons d'or à la grande laine et quelquesois à la petite laine ou agnelets, deniers d'or à l'aignel, etc. Tous ces noms venaient de ce que ces pièces d'or portaient l'essigne d'un agneau pascal.

Nobles. — Les nobles à la rose étaient une monnaie d'or anglaise, que Henri VI fit frapper en France pendant qu'il occupait une partie de ce royaume. Dans la capitulation de Rouen du 13 janvier 1419, il est dit que la ville payera au roi trois cent mille écus d'or, dont deux égaleront un noble d'Angleterre.

Noble-Henri.— Autre monnaie anglaise qui fut également introduite en France pendant l'occupation anglaise (1420-1453). Les nobles-Henris pesaient qua-

torze grains de moins que les nobles à la

Parisis. — Les parisis furent primitivement une monnaie réelle qui se fabriquait à Paris, et étaient d'un quart plus forts que les tournois. Ainsi la livre parisis était de vingt-cinq sous, et la livre tournois de vingt sous Philippe de Valois fit fabriquer le premier des parisis d'or, qui valaient une livre parisis. On en frappa de 1330 à 1336. Le même roi fit aussi fabriquer des parisis d'argent, qui valaient douze deniers ou un sou parisis. Ils n'eurent cours que sous le règne de ce prince. Dans la suite, les parisis ne furent plus qu'une monnaie de compte qui indiquait l'addition de la quatrième partie de la somme à la somme totale; ainsi quatre sous parisis équivalaient à cinq sous.

Patar ou Patard. — Pièce de monnaie fabriquée en France sous le règne de Louis XII. Les patars étaient encore en usage au xviii siècle en Flandre et dans quelques provinces voisines; ils avaient à peu près la même valeur que le liard.

Pistole. — La pistole était primitivement une monnaie d'or d'Espagne de la même valeur que les louis d'or. Mais. dès le xvine siècle, ce n'était plus qu'une monnaie de compte qui représentait dix livres.

Roumois. — Monnaie frappée à Rouen sous les ducs de Normandie. Il est probable que ces roumois ne différaient pas des monnaies angevines. On voit, en effet, dans un passage cité plus haut (p. 821) que les roumois et angevins se prenaient indifféremment les uns pour les autres. Les roumois n'étaient donc, selon toute apparence, que la monnais frappée à Rouen ou la monnais courante à Rouen. Voy, pour les détails de cette question un article de M. Léop. Deliste sur les repenus publics en Normandie (Ecole des Charles, 2° série, V, 186-187).

Saluts. — Henri VI, roi d'Angleterre, qui régna sur une partie de la France, de 1422 à 1453, fit frapper des monnaiss d'or, d'argent et de billon. De ce nombre furent les saluts d'or qui valaient vingtcinq sous. Ils tiraient leur nom de ce qu'ils représentaient la salutation angilique. On y voyait, d'un côté, la vierge recevant d'un ange une bandelette sur laquelle était écrit Ave; de l'autre, une croix latine accostée d'une fleur de lis ét d'un léopaid. La légende était Heurius Dei gra: Francorv. et Anglie rea.

Six blancs. — En 1549, sous Henri II. on fabriqua des monnaies de billon que l'on appela gros et demi-gros de Nesis, parce qu'elles furent frappées dans un atelier établi dans l'hôtel de Nesis. Ces

gros eurent cours pour deux sous six deniers et furent appelés pièces de six blancs, parce que les blancs valaient alors cinq deniers pièce; on appela les demigros pièces de trois blancs. Ces monnaies répondaient au sou et double sou parisis. En 1656, Louis XIV ordonna, par un édit du mois d'août, une fabrication de pièces de six blancs, et la supprima l'année suivante. La désignation de six blancs s'est conservée longtemps en France pour deux sous six deniers, quoique les pièces de six blancs eussent cessé d'exister.

Sou. — Monnaie d'or, d'argent et de billon. Le sou d'or (solidus) est souvent mentionné dans la loi salique et dans les autres lois des Barbares. Il était en usage aux époques mérovingienne et carlovingienne (voy. p. 820). Dans la suite, on appela sou une monnaie de billon, qui eut cours surtout aux trois derniers siècles et de nos jours. En 1657 (19 novembre), Louis XIV ordonna qu'il serait fabriqué des sous et des doubles sous; les premiers de quinze deniers, et les seconds de trente. Ces nouvelles espèces furent décriées dès l'année suivante. On refondit tous les sous en 1738. Cette nouvelle monnaie de cuivre portait un L surmonté d'une couronne avec trois Beurs de lis, et pour légende Ludovicus XV Dei gratia Franc. et Nav. rex. La révolution a multiplié la monnaie de billon, à laquelle on a fait servir les cloches des églises. En 1852, on a commence la refonte de toutes les pièces d'un sou et de deux sous. Le sou était encore, sous l'ancienne monarchie, une mounaie de compte; il y avait des sous tournois et des sous parisis, les premiers valant douze deniers, et les seconds quinze deniers.

Testons. — Monnaie d'argent fabriquée pour la première fois en 1513, sous le règne de Louis XII. Elle tirait son nom de l'effigie, qui représentait la tête du roi. On fabriqua des testons, en France, jusqu'au règne de Henri III. On les remplaça à cette époque par des pièces de vingt sous.

Tournois. — Les tournois étaient primitivement une monnaie réelle qui tirait son nom de la ville de Tours; il y avait des livres tournois, des deniers tournois. Dans la suite, les tournois ne furent plus qu'une monnaie de compte, on s'en servit concurremment avec les parisis (voy. p. 824) jusqu'à l'époque de Louis XIV. Ce prince abolit l'usage de compter par parisis, et depuis cette époque les comptes en tournois ont été seuls admis.

Usage de suspendre des monnaies au cou. — On trouve chez les Gaulois et chez les barbares l'usage de suspendre au cou des monnaies et des médailles. Cette cou-

tume s'est perpétuée pendant tout le moyen àge. Beaucoup de gros tournois de saint Louis furent percés et portés comme des amulettes. Les besants que les croisés avaient rapportés de Constantinople étaient aussi suspendus au cou comme pouvant préserver de certaines maladies.

Dissiculté de l'évaluation des anciennes monnaies. — Il n'est pas de question plus difficile que celle de l'évaluation des anciennes monnaies en monnaies modernes. Je me bornerai à indiquer quelques-uns des travaux sur une matière qui est encore loin d'être éclaircie. M. Guérard, dans les Prolégomènes du polypt. d'Irminon, p. 141 et suiv., a traité ce sujet avec sa science et son exactitude ordinaires. J'ai cité (p. 820) la valeur qu'il assigne aux monnaies mérovingiennes et carlovingiennes. Cependant la question présente encore de sérieuses difficultés. M. Biot, dans un article du Journal des savants, a indique quelques-unes des causes qui la rendent presque insoluble. « Ces difficultés, dit-il, tiennent surtout à l'ignorance où l'on est, dans chaque cas, sur la qualité et la quotité des objets vendus : la qualité, qui est presque toujours de nature variable entre des limites impossibles à fixer; la quotité, qui dépend d'étalons locaux, aujourd'hui perdus, dont la diversité devait être extrême, à en juger par ce qui avait lieu dans toutes les autres provinces françaises avant l'établissement du système métrique.»

Ces réflexions suffisent pour faire apprécier la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité d'arriver à des résultats certains. Cependant ces obstacles n'ont pas arrèté les savants. Un grand nombre d'ouvrages ont été composés sur cette question. On trouve dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (t. XXXII, p. 787 et suiv.), une dissertation de Bonami sur l'évaluation des monnaies. Dupré de Saint-Maur a publié sur la même matière un traité intitulé : Recherches sur la valeur des monnaies et sur le prix des grains, avant et après le concile de Francsort, en 794 (Paris, 1762, in-12). Beaucoup d'autres érudits ont suivi cet exemple. Je me bornerai aux plus récents. M. Leber a composé un Essai sur l'appréciation de la fortune privée des Français au moyen age, aux diverses époques de leur histoire (Paris, 1847). Les principes posés par cet auteur peuvent se résumer ainsi: « La valeur du marc d'argent n'est pas le seul élément pour déterminer la valeur relative de l'argent. Le prix ou valeur vénale des choses s'établit en raison composée du

degré d'abondance de l'argent, de la marchandise et des consomnateurs. Pour parvenir à une appréciation relative aussi juste que possible, il faudrait donc connaître exactement la quantité d'or et d'argent qui étaient en circulation aux diverses époques de la monarchie, et l'état de l'agriculture et de la population aux mêmes époques. Le degré d'abondance de l'argent bien connu servirait à evaluer, par induction, la quantité de la denrée du même temps, eu égard à ce qu'on donnait de l'un pour se procurer l'autre, et réciproquement, la connais-sance de l'état des produits du sol comparés à la population contemporaine, conduirait à l'appréciation de l'abondance de l'or et de l'argent par le rapprochement des prix anciens et modernes. Le prix de la journée de travail est encore un élément de calcul, un terme de comparaison utile, parce qu'il donne la me-sure de ce qui était indispensable à l'artisan pour subsister, et, par conséquent, le prix approximatif des denrées nécessaires à la subsistance. Si, au lieu de produits agricoles propres à la subsistance, il s'agit de choses qui n'ont qu'une valeur de convention, telles que les objets de caprice, de luxe et tous ceux dont le prix n'est pas déterminé par des besoins réels et constants, il faudra savoir quel degré d'estime on accordait à ces objets dans le temps pris pour terme de comparaison, et en quoi ils convensient aux gouts et aux habitudes de ce temps. » Voy. aussi M. P. Clément, dans son ouvrage sur Jacques Cœuret Charles VII (Paris, 1853, 2 v. in-8).

Sous la réserve de ces observations, je donnerai ce tableau de la valeur de la livre tournois en monnaie moderne depuis Charles VII jusqu'à Louis XVI, d'après l'Histoire financière de la France, par Bally (t. II, p. 298 et suiv.). Les valeurs relatives y sont calculées d'après le prix du blé sous les différents règnes. La livre

tournois du temps de

| Charles VII équivaut à | 27 fi | r. 34 c. |
|------------------------|-------|----------|
| Louis XI               | 42    | 28       |
| Charles VIII           | 31    | <u> </u> |
| Louis XII              | 32    | 52       |
| François ler           | 11    | 83       |
|                        | 7     | 90       |
| ~1 \ ~~- <sup>~</sup>  | 4     | 50       |
| Henri III              | 3     | 83       |
| Henri IV               | 3     | 66       |
| Louis XIII             | 3     | 7        |
| Louis XIV (1643-1661)  | 1     | 95       |
| Louis XIV (1662-1683)  | 2     | 47       |
| Louis XIV (1684-1715)  | 1     | 80       |
| Louis XV (1716-1725)   | 1     | 78       |
| Louis XV (1726-1774)   | 1     | 66       |
| Louis XVI (1775-1786)  | 1     | 44       |
|                        |       |          |

Voy., sur les monnaies, le rec Ordonn. des rois de France, t. I face, p. ci et suiv. - Borel, addi Dictionnaire étymologique de l vo Marc. - Du Cange, Glossaii Basse Latinité, v. Moneta. — Bo Recherches curiouses des mons France (Paris, 1666, in-fol., fig. Blanc, Traité historique des m de France avec leurs figures (Ams 1692, in-4); cet ouvrage a conse réputation méritée, quoiqu'il soit nant très-incomplet. - Abot de ghen, Traité des monnaies (Pari 2 vol. in-4). — Tobiesen Duby, des monnaies des barons, prélat et seigneurs de France (Paris, 171 gr. in-4). — Combrouse, Catalog sonné des monnaies nationales de (Paris, 1839-41, 2 part. de texte e gr. in-4). — De Longpérier, No des monnaies françaises, etc. 1848. — A. Barthelemy, Manuel mismatique moderne (Paris, 18! avec atlas ). — Trésor de glyptic numismatique, texte rédigé pai normand. - Revue numismatiq MM. de La Saussaye et Cartier.

établie sous Louis XIII dans les du Louvre pour y frapper les méd les jetons. Les ordonnances ne taient de fabriquer des médais dans ce lieu, comme le prouvent parrèts de 1685 et 1696. Il existe aujourd'hui une monnais des més Paris; c'est le seul atelier monéts soit permis de faire frapper des m

MONNAYAGE. -– Art de fabri monnaie: « Avant le règne de H dit Millin dans son Dictionna beaux-arts, on s'était toujours marteau pour fabriquer des mon France, et ce fut ce prince qui, en 1 lon du Cange, ou plus tard, en 15: façonner au moulin. » Le moulit naie se composait des laminoirs ( tissent et allongent les lames. étaient mus ordinairement par c vaux. Antérieurement on amind lingots à coups de marteau afin d duire en lames. Le halancier a été tué au marteau qui frappait sur l pour marquer l'empreinte des p n'a jamais porté le nom de mou historiens varient beaucoup sur teur du moulin à monnaie; les un buent à un graveur du xvi siècle. Antoine Brulier, et disent qu'At vier en sut seulement le gardie conducteur; les autres donnent l' de cette découverte à Briot on

fameux graveurs, qui, les premiers, fondirent des pièces d'or et d'argent; d'autres, au contraire, prétendent que le monnayage au moulin nous est venu d'Allemagne, et que, d'après la description de Freher, Briot et Varin firent établir au Louvre, vers 1638, un moulin tout semblable. Quoi qu'il en soit, sous Henri III (1583), le monnayage au marteau prévalut en France, et la fabrication au moulin ne servit plus que pour les médailles et les jetons. Sous Louis XIII, on employa alternativement l'une ou l'autre manière; mais son successeur fit reprendre le moulin et le balancier. On a continué depuis ce temps à se servir du moulin dans tous les hôtels des monnaies de France; il n'y a pas d'apparence qu'on renonce à cet usage qui procure un point de perfection où le marteau ne peut jamais arriver. Au commencement de ce siècle, M. Droz a perfectionné, à Paris et Londres, le balancier, le coupoir et les laminoirs. Mais ce fut seulement en 1803, qu'à la suite d'un concours, on inventa un sistème de monnayage plus parfait. Les machines de M. Ph. Gengembre furent alors adoptées et le sont encore aujourd'hui dans une grande partie de l'Europe.

MONNÉAGE (Droit de). — On nommait ainsi une aide payée tous les trois ans en Normandie pour obtenir que la monnaie restât invariable. Voy. du Cange, vo Monetagium.

MONNÉE. — Droit seigneurial prélevé sur ceux qui portaient leur blé au moulin du seigneur.

MONNOYAGE. — Droit prélevé sur la sabrication des monnaies.

MONOGRAMME. — On appelle monogramme des caractères factices se composant des principales lettres d'un nom; quelquefois même le monogramme comprenait toutes les lettres, principalement aux viiie, ixe et xe siècles. Charlemagne est ordinairement regardé comme Prince qui introduisit en France l'usage du monogramme sur les monnaies. Cet usage subsistait encore du temps du roi Robert; iln'en est plus question depuis cette époque. Les monogrammes étaient aussi ap-Posés, dès le vue siècle, au bas des chartes, et servaient de signature. Ce fut surtout Charlemagne qui en multiplia l'usage. "Afin de dissimuler, dit Eginhard, son Inhabileté dans l'art d'écrire, il remplaça sa signature par un monogramme (monogrammatis usum loco proprii signi invexit). L'usage des monogrammes ne lut plus interrompu dans les diplômes des rois de France depuis Charlemagne jusqu'à Philippe III inclusivement. » (Mabillon, Diplomatique, II,10.) On trouve des exemples de monogrammes jusqu'au temps de Philippe le Bel. Voy. au mot DIPLOMATIQUE (p. 282) un spécimen de monogramme. On trouvers à la fin du t. IV du Glossaire de Du Cange (éd. de 1845) deux tables où sont figures les principaux monogrammes des rois.

MONOPOLE. — Droit exclusif de trafiquer d'une denrée. Le gouvernement français se réserve certains monopoles, tels que ceux du tabac, de la poudre à canon, des cartes à jouer. — Le mot monopole se prenait autrefois dans des acceptions très-diverses; on appelait monopole toute association ou réunion illicite. Des lettres de rémission, citées par du Cange (v° Monopolium), défendent de faire harelle, monopole, assemblée, etc. — Le mot monopole désignait aussi toute espèce d'impôt onèreux, et on appelait monopoleurs ceux qui étaient chargés de le percevoir.

MONSEIGNEUR. — Dans l'ancienne monarchie, le titre de monseigneur tout court désignait le Dauphin depuis le règne de Louis XIV. « Jamais, olt Saint-Simon (VII, 151-152), Dauphin jusqu'au fils de Louis XIV n'avait été appelé monseigneur tout court, en parlant de lui ni même en lui parlant. On écrivait bien monseigneur le Dauphin; mais on disait monsieur le Dauphin et monsieur aussi en lui parlant, pareillement aux autres fils de France, à plus forte raison au-dessous. Le roi, par badinage, se mit à l'appeler monseigneur; je ne répondrais pas que le badinage ne fût un essai pour ne pas faire sérieusement ce qui se pouvait introduire sans y paraître, et pour une distinction sur le nom singulier de monsieur (voy. Monsieur). Le nom de Dau-phin le distinguait de reste, aussi bien que son rang si supérieur à monsieur qui lui donnait la chemise et lui présentait la serviette. Quoi qu'il en soit, le roi continua; peu à peu la cour l'imita, et bientôt après non-seulement on ne lui dit plus que monseigneur parlant à lui, mais même parlant de lui, et le nom de Dauphin disparut pour saire place à celui de monseigneur tout court. Le roi, parlant de lui, ne dit plus que mon fils ou monseigneur; à son exemple, madame la dauphine, Monsieur, Madame, en un mot tout le royaume. M. de Montansier, M. de Meaux qui l'avaient élevé, Sainte-Maure, Florensac, ceux qui avaient été auprès de lui dans sa première jeunesse, ne purent se ployer à cette nouveauté; ils cédèrent à celle de lui dire monseigneur, parlant

à lui, mais en parlant de lui ils continuèvent de l'appeler monsieur le Dauphin, et y ont persévéré toute leur vie. M. de Montausier, qui avait été son gouverneur, et qui, tant qu'il a vecu, lui servit assidument de premier gentilhomme de sa chambre, ne lui dit jamais que monsieur, parlant à lui, et ne se contraignit pas de déclamer contre l'usage qui s'était introduit de lui dire monseigneur. Il demandait plaisamment si ce prince était devenu évêque. » Saint-Simon raconte ensuite comment l'usage de se faire appeler monseigneur fut établi par quelques princes. Ce titre ne tarda pas à être donné aux ducs et en général à tous les seigneurs titrés.

Les ministres et les évêques obtinrent aussi le monseigneur sous le règne de Louis XIV, mais ce ne fut pas sans quel-

que résistance.

Titre de Monseigneur donné aux ministres. — Louvois fut le premier ministre qui exigea le monseigneur, si l'on en croit Saint-Simon (Mémoires, t. 11, p. 285): « Il exigea, tant qu'il put, d'être traité de monseigneur par ceux qui lui écrivaient. Le subalterne subit aisément ce joug nouveau. Quand il y eut accoutumé le commun, il haussa peu à peu, et à la fin il le prétendit de tout ce qui n'était point titre. Une entreprise si nouvelle et si étrange causa une grande rumeur; il l'avait prévu, et y avait préparé le roi par la même adresse qui lui avait réussi à l'égard des ducs. Il se contenta d'abord de mortifier ceux qui résistèrent, et bientôt après il fit ordonner par le roi que toute personne non titrée ne lui écrivît plus que monseigneur. Quantité de gens distingués en quittèrent le service, et ont été poursuivis dans tout ce qu'ils ont pu avoir d'affaires jusqu'à leur mort. La même chose, qui était arrivée sur le monseigneur aux ducs des autres secrétaires d'Etat, leur réussit de même à tous quatre pour se le faire donner comme M. de Louvois; et le rare est que ni lui ni les trois autres ne l'ont jamais prétendu ni eu de pas un homme de robe. Ils poussèrent après jusqu'à l'inégalité de la suscription avec tout ce qui n'est point titre, et même avec les évêques, archevèques, excepté les pairs ecclésiastiques, et tout leur a fait joug. » Le titre de monseigneur fut donné successivement aux principaux fonctionnaires, ambassadeurs, gouverneurs de provinces, présidents des parlements, intendants, étc. Aujourd'hui il n'est plus usité que pour les évêques et les princes.

Titre de Monseigneur donné aux évéques. — Pendant la plus grande partie du xvii siècle, on désignait les évêques et

archevêques par le nom de monsieur en y ajourant le titre de leur évêché 👊 💵 chevêché. Bossuct est toujours appelé M. de Meaux, Fenélon M. de Cambrai. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les lettres de Me de Sévigné. Elle écrivait le 5 janvier 1687 : « M. d'Aulen ( l'abbé de La Roquette, évêque d'Autus) est encore tout pénétré de cette mort (la mort du Grand Condé). » Cependant vers cette époque les évêques avaient resolu d'obtenir un titre qui était accorde à la plupart des seigneurs et des grands dignitaires. Saint-Simon l'indique en par sant dans ses Mémoires (VII, 152): « Dans une assemblée du clergé (tenue vers la fin du xvIII siècle), les évêques, pour tacher de se faire dire et écrire mons gneur prirent délibération de se le dire et de se l'écrire réciproquement les un aux autres. Ils ne réussirent à cels 🕬 🥕 vec le clergé et le séculier subalterne. Tout le monde se moqua fort d'eux, et ou riait de ce qu'ils s'étaient monseigness' sés. Malgré cela, ils ont tenu bon, et il n'y a point eu de délibération parmi est sur aucune matière, sans exception, qui ait été plus invariablement executés. Les évêques réussirent à obtemir de tous le titre qu'on leur avait d'abord refusé, s ils l'ont presque seuls conservé dans l'organisation moderne de la France.

Du reste, on aurait tort de prendre à la lettre les assertions de Saint-Simos. À des époques beaucoup plus reculées, de le xive siècle; le titre de monseignemé était donné à des personnages d'un raccinférieur. L'abbé Lebœuf raconts son Histoire civile d'Auxerre qu'en 1775 on traitait de monseigneur le doyen de les chanoines de la cathédrale d'Auxerre. Quant au Dauphin, il était souvent des signé par le titre de monseigneur des le temps de Louis XI. Duclos cité dans les preuves de son Histoire de Louis XI me lettre du comte de Dauphin par le tire au roi et désignant le Dauphin par le tire

de monseigneur.

MONSIEUR. — Ce titre s'appliquel, dans l'ancienne monarchie, au presides frères du roi. Gaston, frère de Louis XIII, fut, selon Saint-Simos (VII, 147), le premier fils de France qui sit de véritablement et continuellement application et qui l'ait affecté. « Il est middit le même écrivain, que les histoires de son temps l'application duc d'Orléans, mais il n'est pes mais aussi vrai qu'il y est aussi très-ordinaire ment appele tout court Monsieur, et d'aufréquence suivie tout autrement que le fils de France dont on vient de parier (de

temps de Charles IX et de Henri III). Il est certain de plus que j'ai oui dire à mon père qui l'a vu tant d'années sous Louis XIII et depuis, qu'on ne lui donnait jamais d'autre nom en parlant de lui, et que je l'ai su encore de tons ceux que j'ai vus qui ont vécu dans ces temps-là. On doit donc regarder Gaston comme le premier qui ait véritablement porté le nom de monsieur, et qui, par l'idée qu'on y a attachée, l'a consacré au premier frère du roi. Cela est si vrai qu'il l'a porté jusqu'à sa mort, parce que les rangs, honneurs et distinctions une fois acquis, ne se perdent pas, à la différence des préséances. Gaston cédait à M. le duc d'Anjou, frère de Louis XIV, qu'il a longtemps vu, puisqu'il n'est mort qu'en 1660, pendant le mariage du roi son neveu, et néanmoins il demeurait monsieur.» Quelques mémoires de l'époque de Louis XIV parlant du duc d'Anjou du vivant de Gaston le désignent sous le nom de petit monsieur, tant le titre de monsieur était inhèrent au premier frère du roi.

MONSTIER. — Expression du moyen age employée pour désigner un monastère ou une abbaye. Voy. ABBAYE.

MONSTRE. — Revue de troupes. Voy. Montre.

MONTAGE. — Droit prélevé sur les navires qui remontaient une rivière. Du Cange, vo Montagium.

MONTAGNARDS, MONTAGNE (La). — On désignait sous le nom de Montagnards les membres de la Convention qui siégeaient sur les bancs les plus élevés et soutenaient les opinions les plus violentes. La partie de l'Assemblée qu'ils occupaient était appelée montagne. En opposition on nommait plaine la partie inférieure de l'Assemblée qui était occupée par les membres les plus modérés.

MONTAIGU (Collége de). — Ce collége de l'ancienne université de Paris avait été fondé en 1314 par Gilles Ascelin de Montaigu, archevêque de Narbonne. Il était destiné à l'entretien de pauvres écoliers qu'on nourrissait à peine. L'esprit et les dents y étaient également aigus, comme l'indique le jeu de mots latin (mons acules boursiers devaient faire maigre et jeuner tous les jours; on ne leur donnait le matin qu'un morceau de pain trèsléger. Leur vêtement était une cape fermée par devant et un camail aussi fermé par devant et par derrière; d'où leur était venu le nom de capètes. Le collège de Monlaigu fut supprimé en 1792; les bâtiments

convertis en hôpital, et ensuite en maison d'arrêt pour les militaires. Ces bâtiments ont été démolis il y a quelques années et sur leur emplacement on a construit en partie la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève.

MONTFAUCON (Gibet). — Le gibet de Montfaucon, situé au delà des faubourgs Saint-Martin et du Temple, se composait de seize gros piliers qui avaient chacun environ dix ou douze mêtres de hauteur. Des barres de bois réunissaient ces piliers; on y avait suspendu des chaines de ser pour attacher les suppliciés. Des échelles perpétuellement dressées le long des piliers, servaient pour hisser les patients au gibet. Il y avait ordinairement cinquante ou soixante cadavres qui s'y balançaient. Au milieu était une cave qui recevait les cadavres lorsqu'ils tombaient par lambeaux. On cite, entre autres suppliciés pendus au gibet de Montfaucon, Pierre de La Brosse, favori de Philippe le Hardi, Enguerrand de Marigny un des ministres de Philippe le Bel; Gérard de La Guette, surintendant des finances sous Philippe le Long; Jourdan ou Jourdain de l'isle, neveu du pape Jean XXII; Pierre Remy, surintendant des finances sous Philippe de Valois; Massé des Maches. maître des monnaies, pendu en 1331; Jean de Montaigu, surintendant des finances, pendu en 1409; Olivier le Dain, surintendant des finances sous Louis XI; Jacques de la Beaune, surintendant des finances sous François Ier; Jean Poncher, trésorier de Languedoc sous le même règne. Coligny, assassiné à la Saint-Barthelemy, fut aussi pendu au gibet de Montfaucon. On raconte que Catherine de Médicis et sa cour allèrent contempler les restes mutilés de l'amiral. Ce gibet a été entièrement détruit en 1761.

MONTILS LES-TOURS.—L'ordonnance de Montils-lès-Tours, datée d'avril 1453, eut surtout pour but la réformation de la justice dans un royaume « qui avait été moult opprimé et dépopulé par les divisions et guerres » (Ordonn., XIV, 281). Charles VII, après avoir rappelé dans quelle situation il trouva le royaume à son avénement et les conquêtes faites sur les Anglais, insiste sur la nécessité d'une réforme de la justice, « qui avait été moult abaissée et opprimée. » Il entre ensuite dans les détails en commençant par le parlement, qu'il réorganise Il y aura, à l'avenir, dans la grand' chambre quinze conseillers clercs et quinze laïques, outre les présidents. Dans la chambre des enquêtes, vingt-quatre conseillers clercs et scize laïques, et à la chambre des en-

quôtes, qui est rétablie, cinq clercs et trois laïques. Les présidents et conseillers sont tenus à résidence pendant la durée des parlements. Ils se réuniront de Paques aux vacances avant six heures du matin; la messe qui doit précéder les audiences sera dite avant cette heure. Depuis la Saint-Martin jusqu'à Paques, ils se réuniront après six heures. Ils ne seront occupés pendant la durée des séances que des affaires du parlement, et ne pourront ni sortir, ni tournoyer ou raguer dans les salles avec quelque personne que ce soit. Le parlement n'aura à juger que les causes des pairs de France, des prélats, chapitres, comtes, barons, villes et communautés, et les appels qui ne devront être portés devant cette cour qu'après avoir épuisé les juridictions intermediaires, à moins que le parlement n'ait voulu retenir la cause, « et sur ce, dit le roi, en chargeons leurs consciences.» Les sentences doivent recevoir immédiatement leur execution. L'ordonnance contient un grand nombre de prescriptions destinées à hâter l'expédition des procès civils et criminels. Elle établit, outre les requètes, les enquêtes et la grand' chambre, une chambre appeled Tournelle, parce que les conseillers y siegenient à tour de rôle. Les juges de la Tournelle étaient spécialement chargés de l'expédition des procès criminels. Les membres du parlement devaient sieger de nouveau après diner, afin de terminer le grand nombre de procès qui encombraient la cour. Le parlement ne pouvait pas connaître en première instance des causes criminelles dont le jugement appartenait aux baillis et sénéchanx.

Dès qu'un accusé avait été amené à Paris, il devait être mis dans les prisons du parlement, et interroge immédiatement. Dans l'appel des causes, on suivait l'ordre d'inscription. « Car, dit l'ordonnance (Ibid., p. 264), en jugement on ne doit avoir acception de personnes, et est nostre dicte cour de parlement ordonnée pour saire droict aussitôt au pauvre comme au riche. » Les salaires des procureurs n'etaient admis qu'après avoir été dûment examinés par la cour. Plusieurs articles concernent les avocats et leurs plaidoiries. D'autres défendent d'accorder des lettres de delai, qui retardaient les procès. Les heures et jours des plaidoiries étaient fixés, les jugements par commissaires prohibés, le nombre des juges determine, la comparution des baillis et sénéchaux prescrite. Quant au choix de ces magistrats, l'ordonnance indiquait les mesures à prendre pour qu'il fut le meilleur possible; elle les obligeait

à résidence, réglait leur conduite et celle des autres officiers de justice, greffiers et notaires, la police des audiences, la rédaction des sentences qui ne devaient jamais par leur obscurité donuer matière à de nouveaux procès; elle décrétait la publication des coutumes du royaume, comme moyen d'abrèger les procès et d'en diminuer les dépenses, enfin elle enjoignait aux juges de se conformer aux lois qui auraient été rédigées et publiées en vertu de cet article. Voy. Droit coutumes.

MONTINE. — Espèce de jeu de hasard, sorte de loterie en vogue au xv° siècle. On y jousit dans les cabarets, comme le prouve un acte cité par du Cange (v° Montina). Ceux qui perdaient étaient chassés sans qu'on leur donnât à boire; pour ceux qui gagnent, dit le texte, on leur donne à boire et ils ont l'honneur.

MONT-JOIE — Mont-joie Saint-Denys était le cri de guerre des Français au moyen age. On a supposé que le nom de Mont-joie venait de mons Jovis (montagne de Jupiter), parce que la colline où s'élève Saint-Denis était primitivement consacrée à Jupiter. Il y a, du reste, beaucoup de dissertations sur l'étymologie de ce mot. Je m'abstiendrai de citer toutes ces opinions qui ne serviraient qu'à embrouiller la question. Il sera cependant bon d'en rappeler une qui fait allusion à un usuge du moyen age. Les pèlerins entassaient des pierres dans certains lieux pour marquer la route ou indiquer des stations; et appelaient ces monceaux de pierres montjoye (mons gaudii); c'est ce que rapporte le cardinal Huguet de Saint-Cher: « Constituunt acervum lapidum et ponunt cruces, et dicitur mons gaudii. » Del-Rio raconte la même chose des pêlerins qui se rendaient à Saint-Jacques en Galice: « Lapidum congeries.... Galli *Mont-joye* vocant.» Comme Saint-Denis était un lise de pèlerinage célèbre, on avait élevé sur le chemin qui y conduisait un certain nombre de ces monceaux de pierres ou mont-joyes; et on peut admettre sans invraisemblance que la colline de Saint-Denis en reçut elle-même le nom de monijoye ou mont-joie. Le même mot servait de cri d'armes à d'autres princes de la maison capétienne. Les ducs de Bourgogne avaient pour cri : Mont-joye Saint-Andre; quand le duc se trouvait es personne à la guerre, ses compagnons s ralliaient au cri de Mont-joye au nobl duc. Le cri des ducs de Bourbon était Mont-joye Bourbon et Mont-joye Notre-- Le roi d'armes de France étail aussi désigné sous le nom de Montjeit.

MONTMARTRE. — Cette colline est ap-

pelée en latin tantôt mons Mercurii, tantôt mons Martis, le plus souvent mons martyrum (montagne des martyrs). Cette dernière étymologie est la plus vraisemblable, puisque saint Denis et ses compagnons ayant été martyrises sur cette colline. Dans plusieurs contrées, les mots martre et martrois servent encore à indiquer la place des exécutions.

MONTRE.— Les actes des anciens chartriers, appelés montres (monstræ, monstrationes) étaient des listes des gens de guerre que les seigneurs devaient amener à leur souverain. Par extension, on appela montre ou monstre une revue de troupes. On désignait aussi par ce nom la solde qui se payait ordinairement pendant la montre, où l'on constatait la présence des soudoyés. Le mot montre est souvent employé dans ce sens par les écrivains du xvie siècle.

MONTRÉE. — On appelait montrée, au moyen âge, ce qui a été plus tard désigné sous le nom d'aveu ou dénombrement. (Voy. Aveu et Dénombrement.) Quand un seigneur craignait que son vassal ne diminuat son fiet, il pouvait l'obliger de lui en faire montrée devant quatre chevaliers. Saint Louis exige dans ses ordonnances qu'on accorde quinze jours et quinze nuits à celui qui doit faire la montrée.

MONTRE-MARINE. — Les montresmarines ou garde-temps sont des montres qui indiquent l'heure du licu où elles ont été réglées et peuvent servir à déterminer la longitude en mer. Les perfectionnements introduits par Huyghens dans le mécanisme des montres permirent à Harrison de saire une machine à l'aide de laquelle on pouvait mesurer le temps en mer; mais ce sut surtout en France que les montres-marines furent portées à un haut degré de précision. En 1801, Louis Berthoud mérita un prix de l'Institut pour ses montres-marines ou chronomètres. On a dû aussi à M. Breguet de grands perfectionnements dans ce genre de montres.

MONTRES. — Les montres ou horloges manuelles ne datent que du xvie siècle; elles furent fabriquées à Nuremberg vers 1500; on les appela d'abord œufs de Nuremberg parce qu'elles avaient une forme ovale; elles marquaient les vingt-quatre heures et étaient, à pans coupés, enfermés dans une boîte d'argent ou de cristal de roche. En 1588, on portait les montres suspendues au cou, comme le prouve un passage du Journal de Pierre de l'Étoile. On regardait alors une belle montre

comme un objet tellement précieux qu'on envoya au roi une montre enlevée au marquis du Guast pendant les guerres d'Italie (Brantôme, Capitaines français). Vers la fin du xviº siècle. l'art de l'horlogerie fut introduit par Charles d'Antin, dans la ville de Genève, où il fit de rapides progrès. Au milieu du xviiº siècle, on inventa, en Angleterre les montres à répétition, vers 1676, et les premières que l'on vit en France furent envoyées à Louis XIV par le roi d'Angleterre Charles II. Depuis cette époque l'horlogerie française a lutté avec celle de Suisse et d'Angleterre, surtout pour les instruments de précision et l'horlogerie marine. Les montres Brequet ont une réputation européenne.

MONTS-DE-PIETE. — Les monts-depiété sont de véritables banques de prêts sur gages. J'emprunte à un rapport de M. Charles Lucas les notions suivantes sur l'histoire des monts-de-piété: l'histoire de cette institution présente quatre époques principales : 1º de 1450 à 1578; pendant cette periode, le nom de montsde-piété (montes pietatis) désignait des établissements dont les prêts, entière-ment gratuits, provenaient de fondations charitables; 2º de 1578 à 1626, les montsde-pieté devinrent pendant cette seconde époque des maisons de prêts sur gages, à l'exemple de l'établissement fondé à Amsterdam; 3º de 1626 à 1789, Louis XIII, Louis XIV et leurs successeurs multiplièrent les monts-de-piété: Louis XIII ordonna d'en établir dans toutes les villes du royaume; mais cet édit ne reçut pas d'exécution. Un nouvel édit rendu, en 1643, pendant la minorité de Louis XIV, restreignit à cinquante-huit villes l'établissement des monts-de-piété; mais il n'y en eut que six fondés dans les villes d'Apt, Tarascon, Brignoles, Angers, Montpellier et Marseille. Paris n'eut un montde-piete que sous Louis XVI (lettres-patentes du 9 décembre 1777); 4° de 1789 à nos jours, les monts-de-pieté, ruines d'abord par la révolution, se sont relevés par les décrets du 24 messidor an XII et du 8 thermidor an xIII. Il existait, en 1847, quarante-six monts-de-piété, dont quelques-uns faisaient des prèts gratuits et les autres prenaient un intérèt qui variait depuis un pour cent jusqu'à quinze pour cent.

MONUMENTS FUNEBRES. — Voy. Tom-BEAUX.

MORALITÉS. — Pièces de théâtre où l'on développait une sentence ou pensée morale. Souvent les moralités se confon-

daient avec les farces ou sotties. Voy. THÉATRE.

MORBIHAN (Compagnie du ). — La compagniedu Morbihan fut une des premières associations commerciales organisées sous le ministère de Richelieu (1626) pour fonder des colonies en Amérique. Elle se composait de cent associes qui réunissaient un capital d'un million six cent mille livres. Elle tira son nom de ce que le gouvernement lui avait cédé le pays de Morbihan en même temps que la Nouvelle-France (Canada) et les îles d'Amérique. La compagnie du Morbihan avait le monopole du commerce dans ces contrées et le droit de juger toutes les affaires dans lesquelles el le était intéressée. Le gouvernement n'imposait aux associés que le tribut d'une couronne d'or à chaque avénement; espèce de droit de joyeux avénement qui rappelait l'aurum coronarium des Romains. Les associés convinrent de prendre sur le fonds social une somme de quatre cent mille livres et de l'employer à la construction de navires. « Le bruit de cet événement alarmait déjà les Anglais et les Hollandais, » dit Richelieu; mais le parlement de Rennes refusa d'enregistrer les clauses relatives à la cession du pays de Morbihan, et cette résistance fit tomber la compagnie. Elle fut dissoute après deux ans de vaines tentatives, et bientôt remplacée par une compagnie des Indes Occidentales.

MORGANATIQUE. — Voy. Mariage mor-Ganatique.

MORGANEGIBA, MORGANIGEBE, MOR-GINGAB, MORGINCAP. — Les mots morganegiba, morganigebe, morgingab, morgincap, etc., sont des formes plus ou moins altérées du mot allemand morgengabe (présent du matin). C'était le don que l'époux faisait à sa femme le lendemain des noces. Grégoire de Tours parle (livre IX, chap. xx), de cet usage, comme étant en vigueur chez les Francs. On appelait dans la suite ce don-du-matin oscle (osculum, baiser), parce que le présent était toujours accompagné d'un baiser. Quelquefois le morgengabe était très-considérable et se composait d'un certain nombre de villes et domaines. Chilpéric I<sup>er</sup> donna à sa femme Galswinthe, pour morgengabe, les villes de Bordeaux, Limoges, Cahors, Bearn (Pau) et Bigorre.

MORGENGABE. — Voy. Morganegiba.

MORGUE. — Lieu où l'on expose les cadavres des personnes dont on n'a pu constater l'identité. La morgue de Paris était autresois placée dans la basse geôle du grand Châtelet. Elle existait des le xvi siècle, comme le prouve un passage de l'Apologie d'Hérodote, où il est dit que la justice ayant été avertie fit porter au Châtelet le corps d'une fille assassinée pour être vue d'un chacun.

MORION. — Espèce de casque dont se servaient surtout les fantassins. Il n'avait pas de cimier. On en trouvera un spécimen au mot Armes, fig. T, p. 42.

MORT CIVILE. — La mort civile prive celui qui est frappé de cette peine de toute participation aux droits civils et politiques. La mort civile est, d'après le Code pénal (art. 18) la conséquence de la condamnation à mort, aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation. Cependant les condamnés à la déportation peuvent obtenir de conserver l'exercice de quelques-uns de leurs droits civils. Voy. Droits civils.

MORT SAISIT LE VIF. — Règle de l'ancien droit coutumier qui signifiait qu'aussitôt après la mort du détunt l'héritier devenait seigneur et propriétaire de tous ses biens.

MORTAILLABLES. — Espèce de serfs qui existaient encore au xviii• siècle. Leur nom venait, dit-on, de ce qu'ils étaient taillables ou soumis aux droits seigneuriaux jusque dans la mort. En effet, s'ils décédaient sans enfants légitimes, le scigneur s'emparait de leurs biens , à l'exclusion de tous autres héritiers. Telle était la disposition de l'article 78 de la coutume de Chaumont. Les mortaillables étaient d'ailleurs de véritables serfs attachés à la glèbe. Ils ne pouvaient quitter, sans la permission du seigneur, la terre qui leuravait été assignée. Si un mortaillable commettait un crime qui entrainit la confiscation des biens, son seigneur avait les biens contisqués, à l'exclusion de tous autres, et même du roi, si 😂 n'est pour crime de lese-majesté. Voy. Coutume de la Marche, chap. xvii, art. 125, 126, 127.

MORTAILLE.— Droit que les seigneurs prélevaient à la mort de leurs serfs mortaillables (voy. ce mot). — Dans l'ancienne langue française mortaille était quelquefois synonyme de funérailles. Voy. du Cange, vo Mortalia.

MORTE-PAIE. — Les morte-paiss ou archers morte-pais étaient des vétérans chargés de la garde d'une place peu importante. Il en est fait mention même à l'époque de Louis XIV. Le cardinal de Retz parle des morte-paiss qui, en 1852,

nt la garde du fort de Vincennes. ue Louis XIV commença à gouverner ni-même (1661), il supprima ces -paies, comme le prouvent les Letistoriques de Pellisson.

att porté primitivement par les noen temps de paix. Dans la suite le er fut réservé au chancelier et aux lents du parlement. Le mortier du elier était de toile d'or bordée d'her-Les présidents du parlement porun mortier de velours avec deux s d'or pour le premier président, et ul pour les autres présidents. Ordinent les présidents portaient le er à la main; ils ne s'en couvraient ans les circonstances solennelles.

RTIER (Machine de guerre). — Pièce ate dont on se sert dans l'artillerie i est faite à peu près comme un er à piler. Il est question de mor-lès le xve siècle. Dans une lettre de citée par Ludwig (Reliquiæ manuorum, V, 291), on dit « qu'une ville tourée de bombardes et de mortiers evaient battre les murs et les dé-

RTS. — Le second concile de Tours d d'offrir de la viande aux morts le nvier de chaque année. Cet usage et ues autres cérémonies païennes ent conservés en Gaule après la conon de Clovis et des Francs au chrisme.

RTS (Rouleaux de ). — Membranes uilles de parchemin qui contenaient oms des défunts pour lesquels on t prier dans les églises et monas-. On distinguait des rouleaux perpé-, annuels et individuels. Les prese composaient de feuilles de emin cousues les unes au bout des s, sur lesquelles on pouvait sans : inscrire de nouveaux noms. Voilà quoi on les appelait perpétuels. Les es œuvres des défunts étaient menées sur le rouleau à la suite de leurs . Orderic Vital parle, dans son Hisecclésiastique des Normands, d'un rouleau sur lequel étaient inscrits, onasière de Saint-Evroul, les noms eligieux, et ceux de leurs pères, s, frères et sœurs. Il restait sur l'auendant toute l'année. On le deroulait ir de l'anniversaire général, et le e recommandait ceux qui y étaient its par la prière suivante: Seigneur, ne admettre dans le sein de tes élus imes de tes serviteurs et servantes

dont les noms se voient écrits sur cet autel.

« Les rouleaux annuels, dit M. L. Delisle, dans un mémoire sur les Monuments paleographiques concernant l'usage de prier pour les morts (Ecole des Chartes, 2º série, III, 371), les rouleaux annuels étaient ceux que les églises associées s'envoyaient annuellement pour s'annoncer les noms de leurs morts. Saint Boniface demande, dans une de ses lettres à l'abbé Adhérius des prières pour les ames des frères endormis dont le porteur de la lettre montrera les noms. Ailleurs il envoie les noms des derniers défunts et recommande d'en transmettre la liste aux autres monastères.» On appelait quelquefois ces rouleaux annuels bréviaires ou encycliques. « Les rouleaux individuels s'envoyaient à la mort de chaque frère pour obtenir à son intention les prières de ses associés. Tantôt on faisait une copie du bref pour chaque communauté à laquelle on en voulait donner connaissance; tantôt le même exemplaire était successivement apporté dans les différentes abbayes. » Les rouleaux étaient d'une grande simplicité pour les religieux ordinaires; mais ils déployaient toutes les pompes du style pour les grands personnages. Souvent même les rouleaux étaient alors en vers ainsi que les réponses qu'on remettait dans les différents monastères aux porteurs de ces rouleaux. On en trouvera des spécimens dans l'article de M. L. Delisle.

MORTUAGE. - Droit que les curés prélevaient en Bretagne sur ceux qui mouraient sans avoir laissé une partie de leurs biens à l'Église, comme aumône pour les pauvres; on appela aussi ce droit neufme, parce qu'on prélevait le neuvième du bien. Laurière cite des arrêts du commencement du xive siècle qui reconnaissent et confirment ce droit. On le réduisit, vers le milieu du xvi• siècle, au neuvième du tiers des meubles de la communauté du décédé. Des curés de Poitou prétendaient à un autre droit de mortuage: ils réclamaient le lit des gentilshommes qui mouraient dans leur paroisse (Laurière, Glossaire, v° Corbinage).

MORTUAIRE. — Le mot mortuaire désignait, au moyen âge, un droit que chaque curé prélevait sur ses paroissiens décédés. (Du Cange, vo Mortuarium). — Dans les statuts de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (plus tard ordre de Malte), les mortuaires étaient les revenus d'une commanderie ou autre bénéfice depuis la mort de celui qui en avait la jouissance

jusqu'au 1<sup>er</sup> mai suivant. — Les registres mortuaires sont ceux où l'on consigue le nom des morts. Ces registres mortuaires étaient conservés autrefois dans chaque paroisse; ils sont maintenant déposés à l'État civil (voy. État civil.). On appelle Extraits mortuaires les extraits que l'on tire de ces sortes de registres pour constater les décès.

MOTTE. — Ce mot désigne scuvent dans les actes du moyen âge la colline où s'élevait un château fort, et par extension le château fort lui-mème. Ainsi on lit dans la coutume de Troyes (titre 11, art. 14): Le principal chastel ou maison, fort, Motte ou place de maison seigneuriale. Souvent la motte était une butte factice sur laquelle on construisait le donjon.

MOTUS PROPRII. — Constitutions poutificales dont innocent VIII a été le premier auteur; elles sont ainsi appelées de ce que les papes les donnent de leur pleine autorité et de leur propre mouvement. On distingue les brefs et les motus proprii, dit D. de Vaines, en ce que ces derniers ne sont jamais munis de sceaux et que la signature du pape y supplée, au lieu que les premiers ont toujours le sceau du pêcheur qui est de cire rouge. Outre cela, les dates sont différentes : celles des brefs portent le lieu, le quantième du mois à notre mode, l'ère vulgaire en chiffres, et l'année du pontificat; les motus propris énoncent, au contraire, le jour du mois à la manière des bulles, c'est-à-dire par les calendes, et ne font aucune mention de l'année du Seigneur ou de l'Incarnation.

MOUCHARABYS. — Balcons en pierre empruntés à l'architecture orientale et employés dans la construction des châteaux forts comme système de défense. Voy. Chateau fort (fig. G, p. 138).

MOUCHE. — Partie de la toilette des femmes aux xviie et xviiie siècles. Voy. HABILLEMENT, § V, p. 522, où l'invention des mouches est attribuée au xviie siècle.

MOUCHES. — Ce mot s'employait encore pour désigner des espions qui marchaient devant le guet pour éclairer la route et signaler les voleurs. L'avocat Barbier parle de ces mouches dans son Journal, à l'année 1752 (t. III, p. 359): « On a doublé le guet, et on a même répandu des mouches déguisées en habits bruns. »

MOULIN BANAL. — Moulin où tous les vassaux étaient tenus de porter leur blé

pour le faire moudre en vertu du droit seigneurial appelé banalité. Voy. Ba-Nalité. — Les établissements de Saint-Louis (voy. ETABLISSEMENTS) condamnaient à une amende quiconque allait moudre hors du four seigneurial, et, en ce cas, la farine était confisquée au profit du seigneur. La plupart des coutumes, entre autres celles du Maine, d'Anjou, de Touraine, d'Angoumois, de Saintonge, de Poitou, de Nivernais, de Ponthieu, renfermaient des dispositions semblables. Les rois accordèrent quelquefois aux bourgeois des villes le droit de bâtir des fours; ainsi Charles V l'octroya comme un privilége aux habitants de Villefranche en Périgord (Recueil des Ordonn. des rois de Fr., III, 208). Quelques coutumes déterminaient le temps dans lequel devait être moulu le grain apporté au four banal; c'était ordinairement dans les vingtquatre heures. Des lettres accordées aux habitants de Saint-Belin dans le bailliage de Chaumont en Bassigny par le prieur d'un monastère dont ils étaient hommes et sujets, leur assurent le desgrain sur tous les étrangers; le desgrain était le droit de moudre avant les autres. L'exemption de moudre au moulin banal n'était accordée qu'à prix d'argent; la redevance était mème souvent convertie en une somme payable immédiatement ou en rente annuelle (voy. Ordonn., VIII, 55. 160, 205). Dans la plupart des lieux où la banalité des moulins était prescrite, le seigneur ne pouvait y contraindre les nobles et les ecclésiastiques; mais l'exemption était personnelle ; leurs fermiers ou leurs métayers n'en jouissaient pas ( voy. Coulume du Maine, art. 36, et Coulume d'Anjou , art. 31 ).

MOULINS. — On se servit, dans l'origine, pour moudre le blé, de moulins à bras, dont parlent souvent les chroniques. On lit, dans les Miracles de saint Bertin, l'histoire d'une semme qui ne voulant point sêter la translation de ce saint, et travaillant, ce jour-là, à moudre son blé, perdit l'usage du bras. Frodoard rapports un miracle semblable opéré, en 888, sur une autre femme, qui, dans un cas pa-reil, sentit tout à coup sa main sattacher à la manivelle de la meule et ne sut délivrée qu'en invoquant saint Denis. Quelquefois on se dévouait par esprit de penitence au travail pénible de la mouture à bras. Saint Germain, évêque de Paris, ne mangeait d'autre pain en carême que celui dont il avait lui-même moulu le grain. De même, sainte Radegonde, lorsqu'elle eut pris le voile de religieuse à Poitiers, voulut tous les ans moudre aussi son blé, ainsi que l'atteste le poëte Fortunat. On trouve des exemples de moulins à bras jusqu'au xiii siècle, principalement dans les communautés religieuses situées loin des rivières, dans les déserts et dans les bois. Il était prescrit aux moines par leur règle d'y moudre le grain nécessaire à la nourriture du couvent. On les rétablit, en 1741, à Paris, à la suite d'une inondation et d'un hiver très-rigoureux. Les agronomes modernes, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français) recommandent beaucoup l'usage des moulins à bras. Ils prétendent que, comme la farine y est moins échauffée par la pression que sous les meules énormes des autres, elle perd moins son huile et ses principes essentiels, et que, par consequent, le pain qui en résulte est meilleur.

On se servit aussi, mais à une époque posterieure, de moulins à eau et de moulins à vent. On établit spécialement sur le Rhòne des *moulins à baleau* qui entravèrent pendant longtenips la navigation de ce fleuve. Il y avait aussi des moulins à arches, construits sur les arches des ponts et appelés vulgairement moulins pendants. Entin les moulins à vent furent importés en Europe à la suite des croisades. Ils sont mentionnés dès l'année 1105 dans une charte de Guillaume, comte de Mortain, petit-fils de Guillaume le Conquérant. D'autres prétendent que, depuis plusieurs siècles, on se servait de moulins à vent dans une grande partie de l'Europe. Ce qui est certain, c'est que cette machine recut dès l'origine toute la perfection dont elle était susceptible, au moins pour la partie essentielle, c'est-à-dire les ailes du moulin. Il fallait qu'elles présentassent au vent un certain degré d'inclinaison, sans quoi il les aurait brisées ou n'aurait fait que glisser sur elles, sans les faire tourner. Toutes les combinaisons qu'on a proposées pour leur donner un plus haut degré de perfection n'ont servi qu'à Prouver avec quelle justesse leurs dimensions avaient été calculées. Voy. pour les details l'Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy.

MOULINS (Ordonnance de).— Cette ordonnance, œuvre du chancelier de L'Hôpital, fut promulguée en 1566, sous le règne de Charles IX. On la considère avec raison comme une des ordonnances les plus importantes de l'ancienne monarchie. On en trouvera l'analyse au mot Ordonnances.

MOURRE. — Jeu qui consiste à montrer un certain nombre de doigts à son

adversaire qui fait la même chose de son côté. Les deux joueurs accusent un nombre en même temps, et le gagnant est celui qui devine le nombre de doigts qu'on a montrés. Ce jeu était en grande estime chez les Grecs et les Romains. Les Français l'empruntèrent aux Italiens chez lesquels il est encore en vogue.

MOUSQUET. — Ancienne arme à seu qui ressemblait à la carabine; on commença à s'en servir dans les armées françaises sous Charles IX. Si l'on en croit Brantôme, cette arme ne fut pas adoptée sans de grandes difficultés. En 1567, Charles IX fit armer ses gardes de mousquets; mais ils étaient si lourds et d'un tel calibre qu'ils accablaient le fantassin. Strozzi, colonel-général de l'infanterie, proposa au roi d'en tirer de Milan quelques-uns plus légers, plus portaits, et tels qu'en avaient les mousquetaires espagnols. Milan était alors renommée, entre toutes les villes, par ses fabriques d'armes. On en fit venir, en effet, deux douzaines de mousquets, et, comme ils arrivèrent au moment où la Rochelle était assiegée (1573), Strozzi engagea les capitaines à s'en servir, afin de les accréditer dans l'esprit des soldats. Lui-même s'arma d'un mousquet pour donner l'exemple, et il ne manquait pas l'occasion de montrer la portée et la justesse de cette arme. «Je le vis un jour, dit Brantôme, tuer avec son mousquel un cheval à cinq cents pas. » Cependant l'arquebuse lutta longtemps contre le mousquet. Il fallut de nouveaux perfectionnements pour demontrer la supériorité du mousquet. On substitua à la mèche qui s'abaissait lentement sur la platine, un chien portant une pierre comme le fusil moderne; lorsqu'on appuyait sur la détente cette pierre frottait une roue d'acier cannelee et produisait ainsi des étincelles qui mettaient le feu à l'amorce.

MOUSQUETAIRES. — Soldats armés de mousquets; il y avait deux compagnies de mousquetaires dans la maison du roi, les mousquetaires noirs et les mousquetaires gris qui tiraient leur nom de la couleur de leurs chevaux. Voy. Maison Du Roi, S II, p. 714. — Vers la fin du xviie siècle, on les distingua en mousquetaires blancs et mousquetaires noirs. C'est ce que prouve le passage suivant de Dangeau, à la date du 2 février 1693 : « Le roi nous dit, à son coucher, qu'il avait fait un changement dans ses deux compagnies de mousquetaires. Il met, dans chacune, trois nouveaux officiers; ainsi, il y aura, dans chacune, deux sous-licutenants, deux enseignes et deux cornettes. M. de

Mirepoix, qui était enseigne des blancs, sera sous-lieutenant des noirs: Richeville en est premier sous-lieutenant. D'Artagnan, qui était cornette des blancs, sera second sous-lieutenant des noirs. Le roi dit qu'il aurait voulu conserver le nom d'Artagnan dans les mousquetaires blancs. Il fera monter aux autres charges les deux plus anciens maréchaux de logis de chaque compagnie.»

MOUSQUETON. — Arme à feu dont on se sert généralement aujourd'hui dans la cavalerie. Cette arme tient du fusil et de la carabine; elle est plus courte et plus légère que le fusil; son canon est un peu plus long que celui de la carabine. Le mousqueton date du même temps que le mousqueton date du même temps que le mousquetons suivant les différents corps de cavalerie.

MOUSSELINES.—Le nom de cette étoffe vient, dit-on, de la ville de Mosoul située près des ruines de Ninive. Ce n'est que vers le commencement de ce siècle que la fabrication des mousselines a pris en France un assez grand développement. Dès 1806, on remarqua les mousselines sorties des fabriques de Tarare et de Saint-Quentin.

MOUSTACHE. - Voy. BARBE.

MOUTARDE. - La moutarde de Dijon, qui est la plus renommée de toute la France, a dû, dit-on, sa réputation au fait suivant : en 1382, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, voulant soumettre les Gantois révoltés, marcha contre eux avec son neveu le roi Charles VI. Dijon voulut dans cette circonstance témoigner du zèle à son souverain et lui fournit mille hommes. Le duc, de son côté, se piquant de reconnaissance, accorda à la ville différents privilèges, et, entre autres, celui de porter ses armes avec sa devise: Moult me tarde. Dijon fit sculpter les armes et la devise sur sa porte principale; mais il arriva que les trois mots de la devise, au lieu d'être placés sur une seule et même ligne, le furent de travers, le mot me se trouvant au-dessous des deux autres, de sorte qu'au premier coup d'œil on lisait moult tarde; ce qui, ajoutet-on, trompa beaucoup de gens et leur fit croire que c'était là une sorte d'enseigne placée par la ville sur la plus passagère de ses portes pour annoncer sa moutarde. Cette facétic fut publice pour la première fois dans les bigarrures du seigneur des accords par Tabouret (1581), et elle est digne d'un tel ouvrage. Cependant beaucoup d'auteurs l'ont sérieusement répetée et la répètent tous les jours. Un mot suffit

pour en montrer la puérilité. La moutarde de Dijon était célèbre plus d'un siècle avant l'époque de Philippe le Hard; elle est déjà citée dans une pièce du xille siècle, intitulée les Proverbes. On fait dériver avec plus de vraisemblance le mot moutarde de multum ardet (qui brûle beaucoup).

MOUTE. — Droit que percevait le seigneur d'un mouhn banal; il consistait en une certaine quantité de blé. On l'appelait encore droit de moutage.

MOUTIER. — Ce mot s'employait au moyen âge pour monastère. Voy. ABBAYE.

MOUVANCE. — Dépendance d'un fiel inférieur à l'égard du fiel dominant dont il relevait. Il y a eu de longues discussions sur la mouvance de Bretagne, c'està-dire pour examiner si la Bretagne relevait de la Normandie.

MOYENNE JUSTICE. - Voy. JUSTICE.

MOZETTE.— Camail des évêques et des chanoines.

MUIDS. - Voy. MESURES, p. 778.

MUNDEBURGE. — Tutelle ou protection. Même sens que mainbour et mainbournie. Voy. MAINBOUR.

MUNICIPAL (Régime). — Forme de gouvernement établie dans les municipes de l'empire romain. Voy. MUNICIPES.

MUNICIPAUX (Officiers). — Magistrats chargés de l'administration des villes. Il a été question, au mot Commune, des abciennes administrations municipales. Les officiers municipaux étaient d'abord nonmés librement par les bourgeois; mais peu à peu la royauté se réserva le droit de les choisir. Au xvIII• **siècle, elle ne laiss** subsister qu'une ombre d'élection. L'avocat Barbier expose dans son Journal, la date du 16 août 1749, comment se 🏗 saient, à cette époque les élections municipales de la ville de Paris. Elles n'avaics! plus lieu que pour la forme. «On mande, dit-il, quatre notables de chacus des scize quartiers de Paris, qui vont signer un premier procès-verbal chez le quartinier de leur quartier. On donne à chacus une livre de bougie, et, par le proceverbal, il leur est enjoint, par le quarti-nier, d'attendre le jour de Saint-Roch, & de se tenir prêts chez eux jusqu'à midi sonné. Le matin de ce jour-là, on les tire au sort à l'hôtel de ville, et il y en adess de brûles des quatre. C'est encors de forme; car les amis des échevins et des quartiniers sont conservés. Ensuite, us huissier de la ville, dans un carrosse, W

prendre les deux notables dans chaque quartier; ce qui fait trente-deux, lesquels se rendent à l'hôtel de ville. Quand tout est assemblé, on nomme quatre scrutateurs pour recevoir les billets ou bulletins cachetés, que le quartinier donne à ses notables, où est le nom de celui qui est désigné pour être échevin, et celui des deux qui a le plus de voix est le premier échevin. Ordinairement, c'est un officier de ville : les quartiniers s'arrangent, pour cela, avec le prévôt des marchands. Le premier scrutateur est toujours un magistrat, jeune homme, qu'on appelle le scrutateur royal. C'est lui qui porte la parole devant le roi, en lui présentant les échevins; le second est un conseiller de ville; le troisième, un quartinier et le quarrième un des plus notables des mandés. Il y a ensuite un discours du prévôt des marchands et un du procureur du roi. Les quatre scrutateurs prètent serment sur le crucifix, entre les mains du prévôt des marchands, et ensuite le scrutateur royal prend le crucifix et reçoit le serment de tous les notables mandés qui donnent leur bulletin. Quand l'élection est faite, on ôte ses robes et l'on se met à une grande table longue, d'environ cent couverts, où il y a toujours un magnifique diner, et chacun des conviés a devant lui une belle corbeille de confitures sèches qu'il emporte. Le lendemain, on se rend à l'hôtel de ville à huit heures où l'on déjeune. Le prévôt des marchands, les deux anciens échevins, le procureur du roi, des conseillers et quartiniers, avec les deux nouveaux échevins, montent dans des carrosses de la ville à quatre et à six chevaux. Le scrutateur royal mène les trois autres scrutateurs dans son carrosse, et tout cela part pour Versailles en grand cortége, à huit ou dix carrosses, accompagnés d'officiers et gardes de la ville à cheval. Cela arrive à Versailles pour l'heure que le roi a indiquée pour cette cérémonie. Ils se rendent d'abord dans une grande salle par bas, que l'on dit être la salle des ambassadeurs. Ils vont rendre visite au gouverneur de Paris, qui est logé dans le château, et ils reviennent dans leur salle, où le grand maître des cérémonies vient les prendre et les conduire, avec le gouverneur de Paris à leur tête, au cabinet du roi. Le roi est au fond, assis dans un fauteuil, son chapeau sur la tête, entouré de ses ministres, cardinaux, évêques et seigneurs. On avance vers lui avec de grandes révérences, puis toute cette bande, prévôt des marchands et autres, se mettent un genou en terre. Le scrutateur royal, à genoux, fait un discours au roi,

lui remet un double du procès-verbal d'élection, et lui présente les deux nouveaux échevins, lesquels prêtent serment entre les mains du roi sur la formule qui est lue par le secrétaire d'État de Paris ; après quoi cette bande se lève. Le roi ne dit mot et reste couvert. On se retire à reculons jusqu'à la porte; on fait de pro-fondes révérences, et l'on sort. On va de même chez la reine, laquelle est assise dans un fauteuil, avec toutes les mêmes cérémonies, à l'exception du discours du scrutateur royal et du serment. C'est le prévôt des marchands qui lui fait un petit compliment, à genoux, et l'on sort en reculant. On va de la chez M. le Dauphin qui est assis dans un fauteuil, couvert, mais qui ôte son chapeau. Le prévôt des marchands lui fait un petit discours d'une phrase, auquel il répond une politesse. Toute la bande resie debout, et, après une profonde révérence, se retourne pour s'en aller. De même chez madame la Dauphine. Ensuite chez mesdames de France. qui reçoivent la présentation debout. Il n'y a plus de grand maître des cérémonies, et elles répondent chacune un remerciment au compliment du prévôt des marchands. Comme cette cérémonie est longue, quand on est sorti du château, on va, dans des chaises à porteur, à l'hôtel de M. le gouverneur de Paris, dans Versailles, où il n'est pas, mais où il fait préparer un rafraschissement de langues, biscuits et fruits. Ensuite, dans les chaises à porteur, le prévôt des marchands et toute la ville, ce qui fait environ vingt personnes, vont rendre visite dans le château à tous les ministres et à tous ceux qui composent le conseil royal. Après quoi la ville remonte dans ses carrosses et revient à l'hôtel de ville, où il y a un bon diner-souper, et les quatre scrutateurs ont encore un présent de bougies ou de sucre pour les remercier de leur peine. »

MUNICIPALITE. — La loi du 14 décembre 1789 désigna sous le nom de municipalité le corps des officiers municipaux préposés à l'administration d'une commune. Dans la suite, on a dit dans le même sens corps municipal. Nous avons parlé, au mot Commune, des anciennes administrations municipales. Les municipalités établies en 1789 se divisuient en conseil et en bureau. Le bureau, qui avait le pouvoir exécutif, se composait d'un tiers des officiers municipaux, et était présidé par le maire; les deux autres tiers formaient le conseil. Dans les circonstances importantes, on leur adjoignait un certain nombre de citoyens pour

former le conseil général de la commune (voy. Connune de Paris). Ils étaient tous élus par les citoyens actifs (voy. LITOYEN . Il y avait dans chaque municipacité un procureur chargé de défendre les intérêts de la commune. A Paris, le procureur général de la commune avait deux substituts La constitution directoriale ou constitution de l'an 111 (1795 concentra les municipalités dans les cantons ; plusieurs communes se réunirent pour former une municipalité; chaque commune y eut son representant. En 1800, ces municipalites cantonales furent supprimees; il y ent de nouveau une municipalité dans chaque commune, avec un maire, un adjoint et un conseil municipal; mais ces magistrats municipaux furent nommés par le premier consul. Il en fut de même sous l'empire et la restauration. La loi du 21 mars 1831 rétablit l'élection pour les membres du corps municipal, parmi lesquels le préset ou le chef de l'Etat, suivant l'importance de la ville, devait choisir le maire et ses adjoints. Aujourd'hui encore, le maire et les adjoints constituent le pouvoir exécutif dans les administrations municipales. Le conseil municipal contrôle leur gestion et alloue les fonds nécessaires pour les dépenses communales.

MUNICIPES. — On appelait municipes ou villes municipales, dans l'empire romain, celles qui, primitivement, étaient admises à tous les droits de la cité romaine, et participaient à toutes les fonctions (munera capiebant). Dans la suite, lorsque toute liberté politique eut été étouffée dans Rome et dans l'empire romain, les villes municipales conservèrent le droit de s'administrer elles-mêmes. Tous les citoyens qui possedaient vingt. cinq arpens de terre formaient l'aristocratie municipale ou classe des curiales. Leur réunion constituait la curie. On appelalt encore curie le lieu où se réunissaient les sénateurs municipaux, choisis parmi les curiales. Les magistrats, nommés decurions, étaient aussi tirés du corps des curiales, et chargés d'admi-nistrer les revenus de la ville et de rendre justice aux citoyens dans les causes de simple police municipale. Les premiers magistrats des municipes se nommaient tantot consuls, tantot décemvirs. Il existait en Gaule un grand nombre de villes municipales, telles que Bordeaux, Toulouse, Arles, Montpellier, Avignon, Marseille, etc. Ces villes devinrent trèsflorissantes sous le régime municipal romain, ainsi que l'attestent plusieurs passages d'Ausone, poëte gaulois de la fin du

nve siècle. Dans son ouvrage intitulé: Ordo nobilium urbium (liste des villes illustres de la Gaule), il montre Trèves, alors capitale des Gaules, se reposant dans la sécurité, au sein de la paix,

Pacis ut in mediæ gremio secura quiescit.

Les murailles de cette ville, s'étendant sur une large colline, descendaient jusqu'au bord de la Moselle, qui la baignait de ses ondes tranquilles, et apportaient les denrées des contrées les plus lointaines:

Lata per extentum procurrunt mœnia collem; Largus tranquillo prælabitur amue Mosella, Longinqua omnigenæ vectans commercia terræ.

Le poëte décrit plus loin Arles, la Rome des Gaules (Gallula Roma Arelas), qui allait bientôt succéder à Trèves comme métropole de cette province; elle était l'entrepôt d'un vaste commerce qui enrichissait la Gaule entière. Toulouse, qu'enveloppaient de vastes murailles de briques et qu'arrosaient les belles eaux de la Garonne, était le centre des relations de l'Aquitaine et de l'Espagne.

Inter Aquitanas gentes et nomen Iberum.

Narbonne recevait les marchandises de l'Orient et de l'Ibérie, et était visitée par les vaisseaux de l'Afrique et de la Sicile; elle est aussi chantée par Ausone. Il serait facile de multiplier ces citations. Tout en faisant la part de l'exagération poétique, on ne peut méconnaître la prospérité et la grandeur de la Gaule sous le gouvernement romain. Les arènes d'Arles et de Nîmes, quelques arcs de triomphe, des débris de temples attesteut l'éclat de cette civilisation. Des poëtes et des prosateurs remarquables, depuis Trogue Pompée jusqu'a Ausone, avaient adopté la langue de Rome et l'avaient enrichie de leurs œuvres. La Gaule avait une réputation d'éloquence que proclamaient les Romains eux-mêmes : « La Gaule, disait Juvénal, a communiqué son éloquence aux Bretons: »

Gallia causidicos docuit facunda Britannes.

Des écoles d'éloquence existaient à Marseille, Trèves, Autun, Bordeaux, Narbonne, Toulouse, Poitiers, Lyon, Besançon, etc. On ne peut nier, en voyant ces résultats, que la domination romaine n'ait eu pour la Gaule de grands avantages; mais en même temps, les abus d'une administration fiscale pessient cruellement sur cette province. Dans les derniers temps de l'empire romain, les municipes furent écrasés d'impôts, et la classe des curiales fut presque entièrement ruinée par cette tyrannie.

M. Guizot a exposé cette situation des illes municipales dans ses Essais sur 'histoire de France « Les revenus des 'illes, dit cet historien, étaient atteints, omme ceux des particuliers, par les exiences du pouvoir. Ils le furent bientôt dus directement encore. A diverses rerises, entre autres sous Constantin, 'empereur s'empara d'un très - grand combre de propriétés municipales. Cepenlant les charges locales, auxquelles ces ropriétés devaient pourvoir, restaient es mêmes; il y a plus, elles allaient roissant. Plus la populace devenait parout nombreuse et disposée à la sédition, lus il fallait de dépenses pour la nourrir t l'amuser, et de forces pour la contenir. e pouvoir central, obéré lui-même, reetait d'ailleurs souvent sur les villes une art de son fardeau. Or, toutes les fois que les revenus propres d'un municipe ie suffisaient pas à ses dépenses, la curie, 'est-à-dire le corps de tous les citoyens isés, était tenue d'y pourvoir sur ses ropriétés personnelles. Ils étaient de dus, presque partout, percepteurs des mpôts publics, et responsables de cette erception; les biens propres suppléaient l'insolvabilité des contribuables envers Etat, comme à l'insuffisance des revenus communaux. » Les dignités de curiale et le décurion devinrent ainsi des charges ntolérables, auxquels les habitants des nunicipes cherchaient à se soustraire et où la loi romaine s'efforçait, au contraire, de les emprisonner. Cette lutte, dont le Jode théodosien garde une vive empreinte, sut une des causes de la ruine de l'empire romain. Vainement les empercurs créèrent, vers la fin du 1ve siècle, des magistrats appelés défenseurs de la cité pour protéger le peuple des villes contre les exactions fiscales; vainement cette charge, qui conférait de grands priviléges, fut-elle confiée le plus souvent aux évêques, que leur caractère religieux et leur influence morale plaçaient à la tele des cités. Rien ne put sauver les municipes de la prosonde décadence où ils etaient tombés. Il en subsista à peine une ombre, qui eut besoin, pour se ranimer, de la puissante impulsion donnée par le mouvement communal du xiie siècle. Les noms des dignités municipales et même l'organisation des municipes avaient survéeu dans beaucoup de villes à l'empire romain, et contribuèrent à former les communes. Voy. Communes. -On peut consulter sur le régime munici-Pal les Essais de M. Guizot sur l'histoire de France, l'Introduction aux récits mérovingiens, et l'Essai sur l'histoire du liers-état en France, par M. Augustin

Thierry, enfin l'Histoire du droit municipal en France, par M. Raynouard. Ce dernier ouvrage est loin de tenir tout ce que promet le titre.

MUNITIONNAIRES. — Agents préposés à la garde et à la distribution des vivres et fourrages pour les troupes. Voy. ORGA-NISATION MILITAIRE.

MUNITIONS. — Ce mot désigne d'une manière générale toutes les provisions de guerre ou de bouche destinées aux armées.

MUNSTER. — Le nom de munster, qui a le même sens que monastère, se donne quelquesois à une église. Ainsi, la cathédrale de Strasbourg porte le nom de munster. Cet usage s'explique par la vie cénobitique que les chanoines menaient dans les premiers temps de leur institution. Voy. Chanoines.

MURIERS. — Ce fut Louis XI qui introduisit le premier en France la culture du murier, si importante pour l'industrie. Il fit faire des plantations de mûriers près de Tours. Son successeur, Charles VIII. en propagea la culture en Provence, dans le Languedoc et le Dauphiné. Au milieu du xve siècle, plusieurs édits ordonnèrent d'étendre cette culture. On multiplia les plantations de múriers à Toulouse, à Moulins, et particulièrement aux environs de Tours. Négligée pendant les guerres de religion, cette culture fut remise en honneur par Henri IV. Sous son règne, en 1599, Olivier de Serres publia un traité qu'il intitula cueillette de la soie, et le dédia au corps municipal de Paris pour exciter les habitants de cette ville à la culture du murier. Il y avance que partout on croft la vigne, on peut recueillir la soie. Il prétend que les deux maisons royales de Vincennes et de Madrid éleveraient seules trois cent mille muriers; que cette nouvelle industrie pouvait occuper utilement tous les pauvres de Paris, etc. L'ouvrage d'Olivier de Serres fit une grande impression. Cependant la culture du mûrier ent un adversaire obstiné dans Sully, qui redoutait tout ce qui pouvait savoriser et propager le goût du luxe. Il fallut que Henri IV, dont l'esprit était souvent plus éclairé que celui de son ministre, se prononçàt en faveur de cette innovation. Il envoya de Serres dans les provinces méridionales de la France avec de Colonces, surintendant général des jardins de France, pour acheter de muriers. Ils en rapportèrent quinze à vingt mille qui furent plantés dans le jardin des Tuileries. En même temps, Henri IV consacra

l'orangerie des Tuileries à élever des vers à soie et à sabriquer la soie qu'ils produisaient. Il encourageait les particuliers à s'occuper des mêmes soins; des commissaires parcoururent l'Orléanais, la Touraine et le Lyonnais, et reconnurent que ces contrées étaient savorables à la culture du murier et à l'education des vers à soie. Depuis cette époque, on n'a cessé de propager la culture du murier, et l'industrie séricole est devenue une des branches les plus importantes de l'industrie française. Voy. Commerce et INDUSTRIE.

MUSCADE. — Noix produite par un arbre originaire des îles Moluques. Dès le xvi siècle, l'usage de la muscade était très-commun. Charles Étienne, dans son Seminarium, imprime en 1536, nous apprend que, de son temps, on en trouvait dans toutes les cuisines, et qu'on l'employait à l'assaisonnement de tous les ragoûis. Il paraît que déjà , à l'époque de Boileau , on l'estimait moins. On connaît ce vers ironique:

Aimes-vous la muscade ? on en a mis partout.

Le muscadier fut transplanté, en 1772, à l'île de Bourbon, où il s'est parfaitement naturalisé. Il est aussi cultivé à Cayenne.

MUSEE. — Lieu où on réunit des monuments de toute espèce, soit antiques soit modernes. Les tableaux des grands maitres et les objets d'art étaient disperses, avant la révolution, dans les églises, dans les palais des rois, dans les chàteaux de la noblesse ou de quelques riches amateurs. Ce n'est que depuis 1792 qu'on a réuni au Louvre et dans d'autres musées les objets d'art qui sont offerts à l'admiration du public et à l'étude des artistes. La Convention ayant ordonné qu'on rassemblat au Louvre les tableaux qui ornaient les palais royaux, le 10 août 1793, le musée du Louvre fut ouvert au public. Il s'accrut considérablement sous la république et l'empire, et, en 1814, il possedait au moins douze cents tableaux dus aux plus grands maitres. Il perdit, en 1815, une partie de ces chefs-d'œuvre enlevés aux nations étrangères. Depuis 1848, on a classe par écoles les tableaux places dans la grande galerie. Le salon qui la précède présente un spécimen des diverses écoles; chacune d'elles y est représentée par un chefd'œuvre. Dans la grande galerie se trouvent rangés successivement des tableaux appartenant aux écoles italienne, allemande, flamande, hollandaise et francaise. Un grand nombre d'autres salons

sont remplis de tableaux des maîtres espagnols et des artistes du second ordre. Les dessins sont pour la plupart des esquisses des plus grands peintres, et offrent un grand intérêt comme ébauches d'hommes de genie, tels que Raphaël, Mi-chel-Ange, Le Carrache, Holbein, Vander-Meulen, Le Poussin, Le Sueur, Le Brun, etc. Une collection de pastels et les émaux de Petitot représentent un grand nombre de personnages illustres des deux derniers siècles.

Le musée des antiques, où se trouvent réunis les chefs-d'œuvre de la sculpture recque et romaine, a été ouvert en 1**800.** Enrichi par les conquêtes de l'empire, il a été dépouillé, en 1815, comme le musés des tableaux. Il possède cependant encore un grand nombre de chefs-d'œuvre, entre lesquels il faut placer au premier rang la Vénus de Milo et la Diane chasseresse. On vient de disposer (1853) dans un nouvel ordre les statues historiques et spécialement celles des empereurs romains. Des urnes funéraires, des trépieds, des vases, des mosaïques, etc., ajoutent encore à la richesse de ces collections d'antiquités gréco-romaines. Des moulures en platre donnent un spécimen des statues du temple de Thésée que possède le muséum britannique, et des statues d'E-

Plusieurs salles sont consacrées aux antiquités égyptiennes : statues colossales des hommes et des dieux, sarcophages couverts de caractères hiérogiyphiques, peintures murales qui durent depuis plus de trente siècles, momies chargées de dorures et d'emblèmes de toute espèce, figurines en bronze. papyrus, etc.; en un mot, tout ce que l'Egypte a entassé pendant des siècles, et laissé comme un monument impérissable de sa civilisation, a été précieusement recueilli et classé dans ce musée égyptien. Il s longtemps porté le nom de musée Charles X, parce qu'il a été ouvert sous le règne de ce prince.

L'Assyrie et ses monuments figurent aussi dans nos musées. La France, qui a eu la première l'honneur de souiller le sol de l'ancienne Ninive et d'en retrouver les ruines, a placé dans une des salles basses du Louvre quelques-uns des débris gigantesques du palais de Korsabad. On remarque surtout une porte soutenue par deux taureaux à tête humaine couronnée de la mitre. La vigueur des types de 🕬 sculptures, les détails de costume, les cylindres creusés, les bagues, et 1136 multitude d'objets précieux pour l'art. donnent un grand intérêt à ce musée assyrien. Les antiquités étrusques ont

aussi leur place dans les salles du Louvre.

On a ouvert depuis deux ans des musees spéciaux pour les sculpteurs français de la renaissance et du xvii• siècle. Dans la salle consacrée à la renaissance, figurent les chefs-d'œuvre de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Jean Cousin. Parmi les sculpteurs français du xvue siècle, le Puget, Girardon, les Anguier, Sarrasin, occupent le premier rang. Enfin un musee spécial, sous le titre de musée des rois de France, réunit les meubles, les armures, les vêtements qui ont appartenu ou que la tradition attribue aux souverains de la France. Je n'insisterai pas sur le musée de la marine où sont réunis les modèles de navires anciens et modernes, et les plans en relief d'un grand nombre de ports. Ce musée n'a été ouvert au public que depuis 1839. Il renfermait primitivement des antiquités américaines. qui depuis quelques années, ont été transportées dans une salle basse du Louvre et réunies sous le nom de musée américain.

Le musée des monuments français, formé en 1790 et 1791, par M. Lenoir, et place dans le couvent des Petits-Augustins (aujourd'hui palais des Beaux-Arts), a contribué à sauver d'une ruine imminente un grand nombre de sculptures et de fragments d'architecture. Dès le 4 janvier 1791, M. Lenoir avait été nommé conservateur du musée des Petits-Augustins ou des monuments français. Ce musée fut ouvert au public en 1795. M. Lenoir avait disposé dans sept salles des statues, des bustes, des bas-reliefs qui représentaient des personnages historiques, et qui avaient été sculptés par des artistes célèbres, comme Jean Cousin, Jean Goujon, Germain Pilon, etc. Il y avait aussi réuni des fragments de vitraux peints. Les statues et les chefs-d'œuvre de la sculpture française ont été enlevés de ce musée, en 1816, et ornent les musées du Louvre ou de Versailles. Quelques tombeaux, et, entre autres, celui d'Héloise et d'Abailard, formé avec les débris du Paraclet, avaient été placés par M. Lenoir dans les jardins des Petits-Augustins. lls ont été transportés au cimetière du Père-Lachaise. Il ne reste plus aujourd'hui dans l'ancien couvent, devenu palais des Beaux-Arts, que des fragments de sculpture, une partie de la façade du château de Gaillon que le cardinal d'Amboise avait fait construire en 1500, et du château d'Anet, élevé en 1542 pour Diane de Poitiers par Philibert Delorme.

Le musée d'artillerie, où l'on a réuni des armes et des armures de toutes les

époques et de tous les modèles, depuis le pretendu casque d'Attila jusqu'au mousquet de Richelien, a été placé dans un ancien hatiment des Jacobins, entre les rues du Bac et Saint-Dominique. Il a été ouvert en 1794, et formé à l'aide d'un grand nombre d'armes et d'armures qu'on avait enlevées de la Bastille. Il s'est accru successivement d'armures curieuses enlevées aux arsenaux. On y remarque surtout des armures de Louis XI. de Louis XII, de François Ier, de François II, de Henri de Guise, de Henri IV, et de Louis XIV. On peut y suivre les perfectionnements successifs des armes à feu en étudiant des mousquets et des fusils ciselés avec art, et où la richesse de la matière le dispute à la beauté du travail.

Le musée des Thermes ou de Cluny se compose d'une riche collection d'œuvres d'art du moyen âge et de la renaissance réunis par M. Dusommerard dans les bâtiments de l'ancien hôtel de Cluny et acquis par l'Etat sous le règne du roi Louis-Philippe. Ce musée a été ouvert le 17 mars 1844. On y trouve des spécimens de tous les genres de curiosités que peut offrir le moyen âge, depuis les bas-reliefs et les dyptyques jusqu'aux émaux peints et aux poteries vernissées. Des armures, des dressoirs, des bahuts, des siéges sculptés et un grand nombre d'autres meubles du moyen âge ont été réunis dans ce musée.

Le musée de Versailles, établi par le roi Louis-Philippe dans le magnifique palais de Louis XIV, est essentiellement un musée historique, destiné à rappeler toutes les gloires de la France. Cette pensée avait certainement de la grandeur; malheureusement les tableaux destinés à perpétuer le souvenir des batailles et des événements historiques laissent souvent à désirer. Ce qu'il y a de plus curieux dans ce musée, ce sont les portraits placés dans les deux attiques; ils font revivre aux yeux du spectateur les personnages les plus célèbres des derniers siècles.

Il existe encore un grand nombre de musées départementaux, parmi lesquels les musées de Dijon, de Marseille, d'Aix, de Nîmes, de Rouen, de Grenoble, de Lyon, de Montpellier occupent le premier rang.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE.—
Il a été question, à l'article JARDIN DES PLANTES, de l'origine et des agrandissements successifs de cet établissement. Il ne prit le nom de museum d'histoire naturelle qu'en 1793 (10 juin), à la suite d'un rapport de Lakanal, qui sauva le jardin des plantes et en fit organiser l'en-

seignement. Douze chaires furent consacrees à l'histoire naturelle etudiée dans tous ses détails, depuis la geologie et la mineralogie jusqu'à l'anatomie humaine. En 1794, on agrandit le muséum d'histoire naturelle, et il atteignit presque l'étendue qu'il a encore aujourd'hui. Depuis cette époque, les collections de botanique, de mineralogie, de géologie se sont considérablement accrues. Le cabinet d'histoire naturelle est devenu un des olus riches du monde, et les animaux les plus rares y ont été réunis. En 1806, le public fut admis dans les galeries d'anatomie, et, vers le même temps, la galerie de botanique fut aussi ouverte. En 1810 et 1811, on termina les galeries de géologie ainsi que la rotonde située au milieu du jardin des plantes et où sont logés les éléphants, hippopotames, rhinoceros, girafes, etc. De 1818 à 1821, on construisit la ménagerie, destinée aux bêtes féroces. D'autres bâtiments élevés peudant le règne de Louis-Philippe, ont permis de donner de nouveaux développements à la ménagerie, aux galeries d'histoire naturelle et à la bibliothèque. L'enseignement a été complété par la création de plusieurs chaires nouvelles répondant aux progrès de la science. Les Annales du muséum commencèrent à paraître en 1802, et surent continuées sous le titre de Mémoires du museum.

MUSICIEN. — Voy. Ménétriers et Musique.

MUSICIENS DU ROI. — Il y avait depuis le règne de François ler deux troupes de musiciens attachées à la cour: 1º Les musiciens de la chambre qui se composaient de chanteurs et de symphonistes qui jouaient du luth, de la harpe, de la viole, de l'épinette et autres instruments d'harmonie; ils étaient admis dans les appartements du roi et jouaient pendant les repas ; 2º la bande de l'écurie, composée de violons, hauthois, saquebuttes ou trombones, cornets, musettes, trompettes, fifres et tambours; elle tirait son nom de ce que ces musiciens saisaient partie des officiers de l'écurie du roi. Dans la suite on y ajouta les vingt-quatre violons de la chambre du roi. Voy. V10-LONS.

MUSIQUE. — La musique suppose des connaissances tellement spéciales que pour donner une idée, même succincte, de son histoire en France et des principaux instruments qu'elle a employés, il faut recourir aux hommes qui en ont fait une étude particulière. M. Bottée de Toulmon a consacré plusieurs traités à cette

matière et l'exactitude de son érudition a été si généralement reconnue que le Comité des arts et monuments lui a conté la rédaction des instructions sur la musique. Nous emprunterons donc avec pleine confiance à ce savant les notions que nous réunissons ici sur l'histoire de la musique en France.

S I. MUSIQUE AU MOYEN AGE; musique religieuse. — Au moyen age, l'Eglise fut le berceau de l'art musical; un traité de plain-chant était donc la première méthode mise entre les mains de ceux qui voulaient étudier la musique. On possède deux traités sur cette matière. L'un, de vi• siècle , composé par saint Nicet ; l'artre du 1xº siècle, par Aurélien. Le premier est très-vague et se ressent de la méthode plus spéculative que pratique des Grecs; le second atteste la grande révolution musicale qu'avait opérée le pape saint Grégoire et qui avait donne naissance au chant grégorien introduit en France par Charlemagne (787). Les huit tons de l'Eglise sont dejà bien marques dans le traité d'Aurélien. Plusieurs passages de Grégoire de Tours prouvent que les évêques s'occupaient avec zèle de la musique religiouse. Il cite saint Nisier, archevêque de Lyon, qui exerçait les enfants à psalmodier; saint Quintien, évêque de Clermont, qui, charmé de la belle voix d'un jeune entant nommé Gal, l'amena dans sa ville épiscopale pour y chanter dans l'église cathédrale. Mais ce fut surtout Charlemagne, qui, frappé de la supériorité de la mu-sique religieuse de l'Italie, contribua à persectionner le chant des églises. On lui attribue même la musique d'une hymne. Ce qui est plus certain, c'est que le rui Robert (996-1031) composa plusieurs chants religieux. Voy. l'Histoire du plainchant, par l'abbé Lebeuf, in-8°.

Notation musicale. — A ces époques reculées on se servait pour la notation musicale de signes appelés neumes, et non pas des lettres comme on l'a souvent prétendu. « Saint Grégoire , dit M. Bottée de Toulmon, n'employa que les neumes dans la notation de son autiphonaire céposé sur l'autel de Saint-Pierre à Rome. La notation en usage aux 1xº, xº, xr et XIIº siècles est constamment de cette nature. On la trouve aussi sur les dyptyques dont on se servait, comme canon l'autel, et elle se changea on se modifia de siècle en siècle. Elle variait probablement, non-seulement, selon les époques, mais encore selon les localités. L'idés, d'après laquelle les neumes avaient ét conçus, n'était pas aussi défectueus qu'on pourrait le penser. Ils avaient sur

la notation en lettres un grand avantage, le degré d'intonation étant représenté par la hauteur ou l'abaissement du signe; c'était un moyen de mettre l'œil en rapport avec ce que devait percevoir l'oreille et exécuter la voix. Ce système, tout imparfait qu'il fût, était donc préférable aux lettres, qui n'avaient aucune corrélation avec les sons à exécuter. Seulement ce que l'on devait craindre dans une telle notation, c'était la négligence ou l'inhabileté des copistes; car l'erreur était bien facile. C'est ce qui a fait dire à Jean Cotton, auteur ecclésiastique du xue siècle: « Que si deux personnes discutent sur la valeur des neumes, l'une, s'appuyant sur l'avis de maître Trudon, et l'autre sur le sentiment d'Albinus, un troisième interlocuteur fait interveuir l'opinion de maître Salomon. Si donc il est rare, dit Cotton, que trois s'accordent sur un même chant. encore bien moins mille. » On voit que la plus grande confusion régnait dans les principes de la notation; il était réservé à un homme, dont le nom représente à l'idée une des époques importantes de la musique au moyen âge, de venir terminer ces discussions par un moyen fort

Gui ou Guido d'Arezzo, moine de Pompose, dont les ouvrages parurent vers le milieu du xiº siècle, imagina de placer les neumes dans un système de lignes, en se servant en même temps des inter-Valles que ces lignes laissaient entre elles, de manière à fixer positivement la place que devait occuper chaque neume. On doit à Guido une autre anielioration sort importante: elle consistait à tracer deux lignes de différentes couleurs, une rouge et une jaune ou verte, alternativement avec les autres. La première de ces lignes colorées indiquait ordinairement que la note placée dans son trajet était la note fa, et la ligne jaune ou verte était alors réservée à l'ut; précédemment une lettre au commencement de chaque ligne designait le nom de chaque note. Les Persectionnements de la musique suivirent de près l'invention de la gamme par Gui d'Arezzo. On commença à chanter, dans le xive siècle, quelques pièces à trois parties, dont la plus basse était appelée tenor, celle du milieu motetus, et celle du dessus triplum. On donna à ces accords le nom de dechant qui d'abord avait désigné l'accord de deux voix. Telle est l'origine de ce qu'on a appelé contre-*Point*. Dans certaines églises, et spécialement dans l'église de Paris, le déchant etait désendu, mēme aux xive et xve siècles. Un écrivain du moyen âge, appelé Denis le Chartreux, le traite avec sévérité; il le compare à la frisure des femmes et à toutes les superfluités du luxe dans les vètements; il prétend que le déchant empêche qu'on n'entende le sens de ce qu'on chante. Malgré cette opposition, le déchant fit de rapides progrès, et, dès le xive siècle, Jean de Muris composa un traité sur cette matière.

Il y eut à cette époque une véritable invasion de la musique populaire dans l'Eglise. On accouplait souvent des mélodies toutes différences, choisies l'une dans les hymnes ecclésiastiques, l'autre dans les chants profanes. Quelquefois on réunissait trois airs différents, et ces morceaux, à la mode jusqu'à la fin du xive siècle portaient le nom de motets. Un composa des hymnes sur des airs populaires, surtout lorsque le clergé eut obtenu que les fidèles ne mèlassent plus aux chants d'Eglise des cris d'histrions, des sissiements, des hennissements, des mugissements, des bêlements, etc. (Histrioneas voces, sibilantes, hinnientes velut vocalis asina, mugientes seu balantes quasi pecora, cité dans l'Histoire de l'harmonie au moyen âge par M. de Cousse-

maker. Paris, 1852, in-4".)

Musique de cour; musique guerrière. · Il y avait, même au moyen age, une troupe de musiciens attachés à la cour. Un règlement de l'hôtel du roi par Philippe le Long, daté de 1317, et cité par M. Bernhard (Ecole des Chartres, 1º série, III, 379-380), prouve que, dès cette époque. les musiciens du roi avaient droit à une distribution de vêtements, et une part de pain, de viu et de viande dans les principales fêtes. Ils égayaient par leurs voix et par le son de leurs instruments les festins des rois. Charles V, d'après le récit de Christine de Pisan (chap. xvi), aimait à entendre, à la fin de ses repas, les sons des instruments touchés doucement et mélodieusement. La maison de Jacques Cœur à Bourges avait, dans la salle à manger, une tribune réservée aux musiciens qui jouaient pendant les repas. Il en était de même dans tous les palais et châteaux des rois et des principaux barons. La bourgeoisie même ne négligeait pas la musique. On voit, dans la description de la maison de Jacques Duchié. bourgeois de Paris, en 1434, qu'il y avait « une salle remplie de toutes manières d'instruments. harpes, orgues, vielles, guiternes, psalterions et autres. » (Jacques Cœur et Charles VII, par M. P. Clément, t. II, p. 74,)

La musique guerrière remonte aux temps les plus reculés de notre histoire. Les anciens historiens parlent des bardes qui conduisaient les Gaulois au comba:,

Las France, commo toxa les Gormains. avaient feurs chauts da guarro, et les pro-tes du moren âgu nous montrent les Trouvères marchent en têto des armées et répetant le chant de Roland : voy Ban-BAS, p. 66 ). Les mocerres et burcines antications les combat ante, c'etait en sonnant d'un cur appete of-fant que les chevaluers demandaient l'houpitable à la porte des châteaux. Les menestrels jousient leura fesa ou s'accompagnant de la harpe-Dans le tuman de terceforét , « une é moiselle moult moblement vétue, refun son metion : car ette se mélait de la ménestrandie), so présente as roi l'erorforêt qui esait à table et demande à faire entendre no luy que doute dumoiselles l'avaient chargés de jouer dans l'aspé-Phuce que les chevaliers pour qui il était fail se trouversiont dans une gasemblée nuesi noble et aussi nombreu-e. Le ruile lui ayant permis, elle accorda sa harpa, sur Inquelle elle commença à jourr la luy en memo tempa qu'ella chantait.» (Sainte-Palaye, ve Musique )

Un reglement fait pour les ménétriers, en 1848, indique quels étaient alors les principant instruments de musique. Il y et question de nacefres ou timbales, da demi canon ou demi-filte, da cornet, de la guerrae ou guitare laine, de la Mitr Behaigne ou bobémienne, de la trompelle de la guiferne moresque ou guilara mauresque et de la vielle ou violon : il fant monter les bucernes, espèces de corp de clusse, les sambiques, la tromps, l'alighan on alsfant, les cors serrasmois, On trouvers l'explication de ces termes dans les paragraphes ouvents où il out question des principant instruments de Minique employes au moyen âge. Je me Allia servi, pour cesta partie da l'articla, d'un memoire de M Notice de Toulmon insere duns le tome VII de la Société des Antiquarres de France, 2º sário

(\* Instruments à cords,—Instruments de munque employée ou moyen der — Lyre. — La lyre des anciens parait s'être conservée très-longtemes. Fortunat y fait situation (Carm. X, y) lorsqu'il parte des instruments d'airain qui falement entendre de donz murmares :

Lanabus placides man array tale gapte see.

Le poète compare lei la lyre à une toile dont la trame seruit metalique. Le mamus-crit du 3º siècle conserve à la liablin-thèque impériale donne un spécimen de lyre à huit c-rées de fueue antique (lig. A). Les clef à très-long manche est impiantée dans la barre transversale de notie lure.

Horps. - Parmi les sacions instru-

ments de morique un des plus offices était le horge. C'était aves le harge en



Fig. A.

les bardes secompagnalunt les dassides destinés à exalter l'ardeur guarrière de Gaulees et des Germains. Persuit de parte comme d'un instrument perfecte aux barbargs ;

Rethamptor lyra, plundet tild barbarackspi-

La horpe servait any tropholographic accompagner lears chants. Ella strik servant à cette époque de forms trianguler et n'avait quelquefois que six series. Baigre l'imperfection d'un parell instrment, un poète du moyen aus distit:

A la herpe parteut tello renamedo. Qu'estro deterre à il m'est companie.

On la regardat comme un instanti noble il existe un petit poème intinti i Dici de la harpe, pur Guillanne di lochault, qui vivut se xive sième. On peuqu'à cette époque la harpe avais seurrement vings-cinq cordes. Ce petit des naturellement le premier rang à mi le strument dont II dit:

Male in helps and best basinesses post Quant separated bloss on Jone or complete

Les variétés du la Aurre étaint dés nombreuses. Elle était désigés aus le nous de pentiérique, cychare, decorder Les formes de la Aurre des auxel diverses que les mots qui aurres à les indiquer.

La fig. B., tirée du portail de l'abbaye avec une plame. Le proliferion donna plus tard naissance à l'un des instruments



Fig. B.

Saint-Denis construit par Suger, remente une des varietés de la harpe, Psaltérions ; cythore - Les instrunts (ici figurés D, E) sont de ceux



Fig D.

'en appelant psaltérions. Le rei David l'quelquel. 18 representé sur les monu ents accompagnant ses chants avec le elterion. La cythare fig. F) était on



Fig. F.

instrument triangulairo mionie egalement avec des cordes à boyau, Parmi les praité que l'on appeiait decacordes, parce presen an'ils taient dix cordes tendués de haut en bas. On se servait d'une plume

or les toucher, dans la crainte que les de las on ne rlessassent les doigts des unciens. La figure H, tirée par Willeu d'un ancien manuscrit offre un spémen de musicien touchant le psaitérion



Fig. H.

auxquels l'art musical a le plus d'obligations , an clavecin , qui n'est qu'un praiterion à touche.

Rote. — La rote était un des plus enciens instroments de musique. Il en est déjà question dans Fortunat (Corm., livre VII):

. . . . . Chrotta britanna placet,

l'a rofe, d'après ce passage, était originaire de la Grande-Bretagne, M. Bottée de Toulmon prétend qu'on doit y voir le type des instruments qui, de nos jours. ont eté désignés sous le nom de vielles. tandis que le mot vielle désignait, au moyen áge, une espèce de violon

Violon, - Il est difficile de déterminer l'époque précise où cet instrument apparaft pour la première fois il n'est pas probable que le vision ait ete connu avant le xi\* mècle, quo qu'on ait presendu en trouver des spécimens dans des sculptures des siècles anterienzs ; mais l'àge de ces monuments n'a pu ê re fixé avec cerntude. On ne trouve jamais le violon representé dans les belles bibles du IXº siècle, qui offrent un grand nombre d'instruments de musique de tormes très-diverses Au contraire, à partir du rions, il y en avait xie siècle, le ouclon est figure sur un grand nombre de monuments peints ou sculptes. Le spécimen ci joint (fig. I) est tiré du portail de Saint-Denis dont on attribue la construction à Suger (xil\* siècle).

Le violon a longiemps porté le nom de vielle, ce qui a cie une cause de difficultés et d'erreurs pour beaucoup d'écrivains. Le violon et la viole employes des cette époque étaient très-différents de la vielle. Un chapiteau d'un monument du ur ou un siècle de l'église de Saint-Georges de Boscherville (Seine-Inférieure) fournit un renselgment très-curieux sur les violons déjà usités à cette époque. On y voit un personnage qui joue d'un violon semblable aux nôtres à côte d'un musicien qui joue d'une viols places entre ses jambes, tandis que d'autres se servent de vielles appelées alors symphonies.

Rebsc. Le rebsc était aussi une espèce de violon qui, suivant Billin (Ant. not., IV, art. x.t., p. 12), n'avant que trois cordes (fig. I). Le spécimen ci-joint est tiré d'un manuscrit du xii\* siècle conservé à la Bibliothèque impériale. Une tradition archéologique représents le rebsc conime un instrument grossier. Cependant Rabelus le mei à côte des luits et violons (Pontagruel, 111, 41). « Plus me plati le son de la rustique cornemuse que les frédonnements de luths, rebecs et violons auliques. »

Guitars - La guitars on guiterns était un ancien instrument à cordes pincées. Sa forme (fig. L.) était à peu près telle



Fig. L.

que nous la voyons maintenant. Elle étail montée à quatre ou carq cordes.

Doulcemer. — L'instrument désigné sous ce nom paraît à M. Bottée de Toulmon identique au piano. Il fait veuir doulcemer de duice melas (douce harmonal, et croît que c'était un piano à quatre octaves. Il suppose que cet instrument était identique au sympanum.

Symphonis. — La symphonie u'étant autre que la vielle actuelle. On l'a quelquelois confondue avec la rote, mais à tort, puisque l'on trouve les noms de cre deux instruments en regard l'un de l'autre dans plusieurs passages. Ainsi:

Et esphones of violles, Roses et harpes et muselles.

Le mot vielles indique ici un violon, commo dans les passages suivants :

> N'orgue harps ne chylenie, Rote, vielle et armonie.

Enstache des Champs dit de même

Picks est jour pour les monstlers (courents), Avengles chiphonie aura . Choro bruit . rothe ne plairs.

On trouve une representation de la symphonie ou vielle sur le chapiteau de Saint-Georges de Boscherville, qui donne un spécin en de tous les instruments de musique du moyen àge.

2º Instruments à vent. Orgue. — L'orgue est un des plus anciens instruments à vent. Dès 757, Pépin le Bref avant reçu un orgus de l'empereur d'Orient Constantin Copronyme; c'était le premier qu'on eût vu en France. Un poème latin de xº siècle enté par Nabillon dans l'Histoire des Bonédictins (t. V. p. 528) décrit un orgus qui avant vingt six soufflets, que soixante-six hommes mettaient en mosvement. On trouve souvent des représentations d'orgues dans les manuscrits des xille et xive siècles.

Flute — Cet instrument connu de toute antiquité était encore en usage au moyen âge Guillaume de Machault, dans sa nemenciature des instruments de musique au moyen âge, dat, en parlant des fictes, qu'il y en avait;

> . . . Plus de dix paires , C'est-à-dire de XX munières Tant de fortes comme de legires.

1.a flute brehangne on béhaigne était la flageolet qu'on désigne sons le nom populaire de mirition.

Muse. — La muse ou cornemuse étair une espèce de hauthois: des instruments du même genre étaient désignés sous les noms de chalemelle ou chalemis, de hombarde et de cromorne; ja renvele pour les détails minutieux au savant traité de M. Bottée de Toulmon, La doucsées était encors une espèce de hauthois simique le fagos.

Checrette. — Espèce de musette dust on se servait principalement aux EP, Et se et xev siècles. Cet instrument au encore désigné dans le Gâtinais, le Limousin et la Bourgogne, sous le nom de chèvre, chièvre et chiore.

Musette. — Instrument à vent composé de deux chalumeaux, d'un bourdon et d'une peau qui s'ensie au moyen d'un soufsiet, lequel fait partie de l'instrument. Le cylindre ou bourdon de la musette à cinq concavités que l'on ouvre et que l'on ferme avec cinq morceaux de bois, d'ivoire ou d'autres matières que l'on appelle layettes. Il existe un Traité de la Musette, par Bourgeon (Lyon, 1672, in-fol.).

Buccine; olifant. — La buccine était un instrument à vent qui répondait à notre cor de chasse et au cornet à bouquin des pâtres. Dans un poëme où l'on celèbre les louanges de Bérenger (De laudibus Berengarii, t. VIII du recueil des historiens de France), les chasseurs se rassemblent au son de la buccine. C'était une espèce de corne recourbée, telle qu'on la voit figure M.

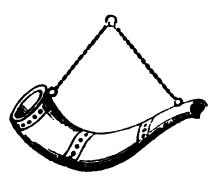

Fig. M.

:

On lui donnait aussi le nom d'oliphan ou olifant. Ces cors étaient quelquefois en ivoire et c'était alors surtout qu'on les appelait oliphans. Du Cange parle d'une buccina porcilis, qui devait être la même chose que le cornet à bouquin des bergers.

Buisine. — Trompette de métal. Froissant dit en parlant du Jugement dernier:

Saint Jehans, saint Mars et saint Lus, Et sains Mahieu droit là seront, Qui leurs buisines sonneront, Dont resuseiteront les morts.

La buccine et la buisine pourraient bien n'être que des variétés d'un même in-

Trompe, saquebute — La trompe était un instrument à peu près de même usage et de même nature que la buccine. On sait que les Suisses marchaient au combat au son de deux trompes qu'on appelait le Taureau d'Uri et la Vache d'Unterwalden, dont les sons formidables jetaient l'épouvante au cœur des Bourguignons. La saquebute était aussi une espèce de trompette, que plus tard on a nommée trombone. Les cornets étaient primitive-

ment de simples cornes d'animaux ou cornets à bouquin. Dans la suite on y pratiqua des trous, et ils prirent differents noms, et, entre autres, celui de serpents.

Cors sarrazinois. — Les cors sarrazinois, dont parlent les poëmes du moyen âge, paraissent avoir été des instruments bruyants qui animaient les soldats au combat, comme les tambours et trompettes. Il en est question dans le Roman de la Rose:

Si ot maintes armonies; Tabours et cors sarrasinois Entr'eux mainent grand tabarois.

3º Instruments à percussion. — Les principaux instruments à percussion étaient le tambour, que l'on appelait aussi bedon. Cet instrument paraît avoir été emprunté aux Arabes. Les tambours de basque ont aussi été en usage au moyen âge. On les appelait alors tymbres, comme le prouve le passage suivant où il est question de jeunes filles représentées avec des tambours de basque: « Au milieu de jeunes meschinettes (servantes) tymbresses. Car ce signifie li timbres, qui est un estrumenz de musique qui est couvert d'un cuir sec de beste. » Et, dans le Roman de la Rose:

. . . Qui ne finaient (cessaient) de ruer Le tymbre en haut et recueillaient Sur un doi, que onques défaillaient.

Nacaires. — Les nacaires ou nacquaires, dont parlent Joinville et beaucoup d'autres chroniqueurs du moyen âge, étaient des timbales dont l'origine paraît aussi asiatique. Les cimbales se frappaient les unes contre les autres. Les clochettes formaient une espèce de carillon, ainsi que le prouve le chapiteau de l'église de Saint-Georges de Boscherville. La trepie était probablement le triangle dont on se sert dans la musique militaire, et même dans les orchestres. On désignait sous le nom de marronettes un instrument analogue aux castagneties. Les deux noms viennent de la forme de cet instrument analogue à celle des marrons ou des châtaignes.

Citole, choron. — La nature de la citole est douteuse. D'après M. Bottée de
Toulmon, c'était probablement un instrument à cordes analogue à la lyre. Le choron paraît avoir été semblable à la musette. Il est aussi question d'un instrument, appelé tantôt eschaqueil, tantôt
eschiquier, dont la forme n'est pas bien
déterminée. Je renvoie pour d'autres instruments du même genre au mémoire
qui m'a fourni presque tous les détails
relatifs à la musique du moyen àge.

SII. DE LA MUSIQUE EN FRANCE DEPUIS LE XVI® SIÈCLE JUSQU'A NOS JOURS. — Il y eut une révolution dans la musique comme dans tous les arts au XVI® siècle. François le établit une musique de sa chambre, outre la musique de la chapelle. Elle le suivit en 1515 à la bataille de Marignan, et, se joignit à Bologne à la musique de Léon X pendant le séjour qu'y firent ces deux souverains. Le goût de la musique italienne commença à se répandre en France. Un musicien de Mantoue, nommé Albert, avait alors grande renommée et obtint une pension de François le. Ce nouvel Orphée a mérité d'être chanté par Marot:

Quand Orphéus reviendroit d'Élysée, Du ciel Phœbus plus qu'Orphéus expert, Ja ne seroit leur musique prisée Pour le jourd'huy tant que celle d'Albert.

Le Franc-Comtois Claude Goudimel, qui ouvrit le premier une école publique de musique à Rome, forma, entre autres musiciens, Claude de Sermissy, maître de chapelle de François ler. Catherine de Médicis amena en France une troupe de musiciens italiens. « Elle rendait la messe fort agreable, dit Brantome (Dames illustres), par les bons chantres de sa chapelle, qu'elle avait été curieuse de recouvrer des plus exquis musiciens. Aussi naturellement elle aimait la musique, et en donnait souvent plaisir à la cour dans sa chambre qui n'était nullement fermée aux honnêtes dames et honnêtes gens. » Sous Charles IX, Jean-Antoine Baif établit à Paris une académie de musique dans le faubourg Saint-Marceau; cette société donnait des concerts auxquels le roi assistait une fois par semaine. Il avait nième fait venir de Bavière un musicien célèbre, dont parle de Thou (livre LVII). On cite encore Eustache du Cauroy, maître de chapelle de Charles IX et de Henri III. La plupart des anciens Noels étaient, dit-on, des airs de gavottes faits par du Cauroy pour Charles IX. Ce fut lui qui composa la musique exécutée aux Grands-Augustins le jour de l'etablissement de l'ordre du Saint-Esprit. Le mariage de Marguerite de Lorraine, bellesœur de Henri III, fut l'occasion d'une fête brillante. Ronsard et Baif fournirent les paroles; Beaulieu et Salmon composèrent la musique; il y eut aussi un ballet-comique, dont les paroles étaient de La Chesnaye et la musique des mêmes artistes. l'execution de ce ballet inspira aux Français du goût pour ce genre de plaisir, et c'est alors qu'il s'établit une troupe de musiciens à l'hôtel Bourbon. Plusieurs fêtes furent données à l'imita-

tion de celle qu'on vient de rappeler. La reine, semme de Henri III, en donna une au Louvre, qui finit par un ballet de Cérès, dont la musique était de Claudin, le plus célèbre musicien qu'on eut encore vu en France; les airs de danse étaient de l'italien Baltazarini qui s'appela depuis Beaujoyeux; c'était un des mailleurs violons de l'Europe.

En 1585, on établit une musique dans plusieurs églises de Paris. A l'imitation des Italiens, et principalement de Claude Monteverde, on perfectionna l'instrumentation; l'orchestre qui accompagna l'opéra d'Orphée se composait de deux clavecins, de deux grandes violes à treize cordes, d'une grande harpe double, de deux violons français, de deux guitares, de deux orgues, de quatre trombones, d'un flageolet, d'un clairon et de trois trompettes. Sous Henri IV, Cominy, assez bon musicien, fut maitre de musique de la chambre ou de la musique de la cour. Louis XIII fut si content d'entendre le célèbre du Manoir jouer du violon qu'il lui fit expédier, en 1630, une patente de roi des violons. Le violon devint l'instrument favori au xvIII siècle. Les vingt-quatre violons formaient la principale musique des fêtes du roi et des particuliers (voy. Violons du roi). Les ballets donnés par les princes avaient lieu au son des violes et violons. « Ce soir, dit le journal de Du-buisson-Aubenay, à la date du 12 mars 1650 (voy. plus haut, p. 805), ce soir, le ballet de Monbrun-Souscarrière, où en douze entrées, plus ou moins, se dansérent toutes les vieilles danses, bourrées, pavanes, voltes, etc.; et conduit per une viole et un violon masqués et habillés en ballet, s'est donné au palais d'Orléans (Luxembourg). » En 1644, le cardinal Mazarin fit venir d'Italie les plus fameux musiciens pour donner une première représentation d'opéra (voy. ce mot) qui fet joué dans la salle du Louvre; le sujet était les Amours d'Hercule. Lulli fit la musique des ballets, ce fut son début. Es 1660, parurent Lambert et Bosset qui créèrent un nouveau genre de chant. Cambert, surintendant de la musique de la reine mère, mit en musique les deux premiers opéras de l'abbé Perrin, qui serent joués, l'un en 1659, et l'autre 🕮 1671. Cependant jusqu'à Lulli, la musique fut en quelque sorie au berceau. Il fat le premier, en France, qui fit des basses des milieux, des fugues. On out d'abort de la peine à exécuter ses compositions, qui, depuis, parurent simples et aisé Les airs détachés, les ariettes, ne répe daient pas à la perfection des graiscènes d'Atys, d'Armide et de Rois

irs étaient souvent faibles et lannts; mais le récitatif était touchant

lquefois même sublime.

i forma une nombreuse école. Camlolasse, Destouches, Mouret, Berllérembaut, Montéclair, Dubousset, n, Lalande, Marais, Forquerey, and, Couperin, Batiste, Senailler, ir, Rebel, Francœur, etc., s'efford'imiter Lulli à diverses époques c plus ou moins de célébrité. u les éclipsa tous, et fit pour ainsi e la musique un art nouveau. On les beaux récitatifs de Lulli pour er aux charmes d'une harmonie lue jusqu'alors. Rameau était âgé quante ans, lorsqu'il donna, en Hippolyte et Aricie, son premier Vingt compositions de ce genre ccédèrent à cet opéra, mirent le à sa réputation. Cependant il a 'é, à son tour, le sort de Lulli; la rande partie de sa musique est ou-Gluck créa la musique dramatique. on impulsion, les instruments de stre devinrent des voix sensibles. idaient des sons touchants ou teret qui s'unissaient toujours à l'acour en fortifier ou en multiplier ets. Cependant Gluck fut vivement é. Piccini et Sacchini, qui étaient à cette époque même s'établir en e, se mirent à la tête de ses adres. Les Piccinistes et les Glucformèrent deux camps rivaux. La re moitié du xviii siècle sut enlustrée par d'autres maîtres, entre els on remarque surtout Grétry, et Lesueur. En 1784, on avait orune école de musique indépendes maîtrises des cathedrales. Elle de 1784 à 1789, sous le noni le royale de chant, détruite en 1789, e fut rétablie qu'en 1793.

servatoire de musique. — La Conn organisa le 18 brumaire an 11 mbre 1793) un Institut national de ue, qui sut complété deux ans après le titre de Conservatoire de mu-Il se composait de cent quinze ar-, et formait des élèves pour toutes rties de l'art musical. Les elèves ent être au nombre de six cents; ils réduits à trois cents en 1802. Réoren 1808, le Conservatoire eut e cents elèves et forma à la déclaa tragique et comique, aussi bien outes les parties de l'art musical. 15 à 1830, le Conservatoire sut désous le nom d'Ecole royale de mu-Il reprit, en 1830, le nom de Contoire qu'il a conservé jusqu'à nos Depuis sa création cet établissement a rendu les plus grands services à l'art musical. Dirigé, dans l'origine, par Gossec, Mehul, Cherubini, il forma d'excellents artistes. Les opéras de Joseph, Euphrosine, Stratonice, par Méhul; Télemaque, Paul et Virginie, les Bardes, par Lesueur; Médée, Lodorska, par Cherubini; Aline, par Berton; la Dame Blanche, par Boieldieu, illustrèrent la fin du xviiie siècle et le commencement du xixe siècle. Les élèves de ces maîtres ont dignement soutenu leur réputation jusqu'à nos jours. En même temps, les œuvres les plus éminentes des maîtres allemands et italiens ont été exécutées d'une manière remarquable par les artistes français.

On pourra consulter sur l'histoire de la musique en France, outre les ouvrages souvent cités de M. Bottée de Toulmon, le Parnasse français de Titon du Tillet, Paris, 1732; les Progrès de la musique sous le règne de Louis le Grand, Paris, 1735; l'Essai sur les goûts ancien et moderne de la musique française, par Colin de Blamont, Paris, 1754, in-4°; l'Essai sur les révolutions de la musique en France, Paris, 1776, in-12; ouvrage attribué à Marmontel: Fétis, Biographie des musiciens; Labat, Études philosophiques et morales sur l'histoire de la musique, Paris, 1852; de Coussemaker, Histoire de l'harmonie au moyen âge, Paris, 1852.

MUTATION (Droit de). — Droit que l'on paye pour une succession. Voy. Succession.

MUTILATION. — Supplice qui consiste dans la perte d'un membre. Voy. Sup-PLICE.

MUTUEL (Enseignement). — Mode d'enseignement dans lequel un certain nombre d'elèves, appelés moniteurs, sont chargés de suppléer le maître et d'instruire leurs condisciples. Cette méthode a été préconisee par l'Anglais Lancaster, et introduite en France vers 1815. L'abbé Gauthier, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, M. de Gérando et un certain nombre d'autres personnes zélés pour l'instruction de l'enfance adoptèrent l'enseignement mutuel et sormèrent une association pour le propager en France. En peu de temps les ecoles d'enseignement mutuel se multiplièrent; on en comptait plus de deux cents en 1818, plus de cinq cents en 1819 et près de deux mille en 1821. Mais, après 1830, la vogue de l'enseignement muluel ne se soutint pas, et bientot les écoles où l'on suivait cette méthode surent réduites à la moitié environ du chissre qu'elles avaient atteint sous la restauration. Il s'est formé du mélange de l'enseignement mutuel et de l'ancienne méthode un enseignement mixte où les élèves interviennent quelquefois pour suppléer le
maître, qui conserve toujours cependant
une action directe sur les élèves. Cette
méthode, qui permet de constater à chaque instant le progrès des écoliers, n'est
pas nouvelle en France; Rollic l'avait
pratiquée et recommandée dans son
Traité des Etudes, et son exemple avait
été suivi par tous les maîtres habiles de
l'ancienne université.

MUTUELLE (Assurance). - Voy. Assurances.

MYSTÈRES. — Pièces de théâtre où l'on représentait des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ou des légendes de la vie des saints. Voy. THÉATRE.

MYTHOLOGIE. — Il a existé longtemps en Gaule des traces du paganisme ou des superstitions druidiques. Voy. FEUX DE JOIE ET DE LA SAINT-JEAN, GUI, GUILAN-LEU, PAGANISME, etc.

N

NACAIRE. — Ce mot, qu'on écrivait encore naquaire ou nacquaire, désignait une espèce de tambour ou de timbale en usage au moyen àge.

NAINS. — Les nains et naines figuraient autrefois dans les cours à côte des fous en titre d'office pour amuser les princes et leurs courtisans. Il y en avait à la cour de François Ier, de Henri II, de Catherine de Médicis. Ces malheureux avaient la tête rasée et portaient presque toujours un costume ridicule; il était ordinairement blanc, et leur bonnet jaune ou vert; on y ajoutait des sonnettes et quelquefois une marotte. « Un des plus petits qui se put voir, dit un auteur du xvi siècle, ctait celui qu'on appelait Grand-Jean le Milanais, qui se faisait porter dans une cage en guise d'un perroquet, et une fille de Normandie, qui etait à la reine mère de nos rois (Catherine de Médicis), laquelle, à l'âge de sept à huit ans, n'arrivait pas à dix-huit pouces. » Cette reine laissa six mille écus à chacune de ses naines comme le prouve son testament cité par Baluze (Preuves de l'histoire d'Auvergne, p. 699). Rubens, dans le tableau qui représente le mariage de Henri IV et de Marie de Medicis, n'a pas oublié le nain. Godeau, évêque de Valence, un des beaux esprits de l'hôtel de Rambouillet, était appele le Nain de la princesse Julie (Julie d'Angennes, fille de M de Rambouillet). Un des derniers nains de cour fut celui de Stanislas Leczinsky, roi de Pologne. Ce nain, nommé Nicolas Ferri, n'avait pas plus de deux pieds de hauteur. Il se promenait sur la table et s'asseyait sur les bras du fauteuil de Stanislas. Il mourut en 1764. On lui éleva un mausolée avec cette épitaphe:

HIC JACET
NICOLAUS FERRI, LOTHARINGUS,
NATURÆ LUDUS,

STRUCTURÆ TENUITATE MIRANDUS,
ABS ANTONINO NOVO DILECTUS,
IN JUVENTUTE, ÆTATE SENEX.
QUINQUE LUSTRA FUERUNT IPSI
SÆCULUM.

CI-GÎT

NICOLAS FERRI, LORRAIN,

JEU DE LA NATURE,

ÉTONNANT PAR SA PETITE TAILLE,

DÉLICES D'UN NOUVEL ANTONIN,

JEUNE ET DÉJA VIEUX.

CINQ LUSTRES (25 &DS) FURENT

UN SIÈCLE POUR LUI.

NAISSANCE. — L'usage de célébrer par des fêtes l'anniversaire de la naissance remonte jusqu'aux Romains. Il se conserva, au moyen âge, comme le prouvent plusieurs passages des chroniqueurs, et entre autres, le texte suivant de Juvenal des Ursins, à la date de 1413: « Le jour d'hier, fète de saint Vincent, monseigneur de Guienne, pour consolation et réjouissance de sa nativité advenue à semblable jour, et ainsi que o<u>n</u>t accoutumé de faire nos seigneurs de France, tint cour plenière et fète très-notable au Louvie à Paris; à laquelle fête nos seigneurs da sang royal, nos autres seigneurs du conseil du roi, les notables personnes de l'Université, nous prévôt (Juvénal des Ursins était prévôt de Paris), échevins & bourgeois de cette ville de Paris, en grand nombre, et par mandement de monseigneur de Guienne, fûmes reçus très-notablement et fûmes en très-grande jois et consolation pour la très grande et ample chère que voyons faire à icelui monstigneur de Guienne. »

Il était aussi d'usage de tirer l'horoscope des princes au moment de leur saissance, ain de prédire leur destinée par l'inspection des astres. On eut encore recours à cette pratique superstitiense sa moment de la naissance de Louis XIV; **et même que**lq**ue**s années plus tard, lorsque le 17 août 1650, la duchesse d'Orléans donna naissance au prince qui fut nommé le duc de Valois, on observa avec soin les constellations sous lesquelles le prince était né. Voici ce qu'en dit un Journal inédit de la Fronde (Bihl. Mazarine, manuscrit no 1765, t. XV): « Le prince est né à cinq heures; il a eu pour ascendants le 24° degré de Leo, et le haétoile royale de la première silisque | grandeur.... Il faut ajouter que la canicule (Sirius ou Alkabor) précédait sur l'horizon d'environ 9 degrés et néanmoins encore jointe au soleil et plongée en ses rayons. »

NAISSANCE (Actes de). — Voy. ÉTAT

NAMPS. — Ce mot est souvent employé, dans les anciennes coutumes, avec le sens de gages, de meubles saisis. Il était surtout en usage en Normandie. De namps est venu nantissement.

NAPPES. — L'usage des nappes est mentionné dans la vie de saint Eloi par saint Ouen, écrite au viis siècle. Le poëte Fortunat en parle aussi dans une pièce de vers adressée à la reine Radegonde; décrivant un repas somptueux, il s'exprime ainsi: « La table, qui est ordinairement couverte d'une nappe, était jonchée de roses; les mets y reposaient sur des seurs; au lieu d'un tissu de lin, on avait Preféré ce qui flatte l'odorat en couvrant egalement la table. » Les noppes étaient peluchées et velues, comme chez les anciens. C'est ainsi, du moins, que les décrit Ermold le Noir dans son poëme sur Louis le Débonnaire :

Candida presponunt niveis mantilia villis.

Il semble, d'après plusieurs passages d'écrivains du moyen age que cite I.e Grand d'Aussy (Vie privée des Français), que les nappes étaient pliées en double, en triple ou en quatre. De là vint sans doute qu'aux xiie et xiiie siècles les nappes se nommaient doubliers. La nappe paraît avoir servi autrefois aux convives pour essuyer la bouche et les mains, comme cela se pratique encore chez quelques peuples qui n'usent point de servieues.

Trancher la nappe devant quelqu'un était un affront mortel aux époques de chevalerie; c'était ordinairement un héraut d'armes qui était chargé d'infliger cette ignominie à ceux qui avaient commis quelque acte de bassesse ou de làcheté. Alain Chartier attribue l'origine de cet usage à Bertrand du Guesclin. « Il laissa

de son temps, dit-il, une telle remontrance en memoire de discipline et de chevalerio que quiconque homme noble avait forfait et encouru reproche, on lui venait, au manger, truncner la nappe devant soi. • On cite un exemple remarquable de cet usage sous Charles VI. Ce roi avait à sa table Guillaume de Hainaut. Tout à coup un héraut d'armes se présenta devant ce seigneur et trancha la nappe, en lui disant qu'un prince qui ne portait pas d'armes n'était pas digne de manger à la table du roi. Guillaume surpris répondit qu'il portait le heaume, la lance et l'écu, comme les autres chevaliers. « Non, sire, cela ne se peut, reprit le plus vieux des hérauts. Vous savez que votre grandoncle a été tué par les Frisons, et que sa mort est restee impunie. Certes si vous possédiez des armes, il y a longtemps qu'elle serait vengée. » Cette leçon sanglante réveilla Guillaume qui vengea l'outrage de sa famille.

NAQUET. — Nom qui servait autrefois à désigner. d'après Fauchet, les valets qui marquaient les points surtout au jeu de paume. De là est venu le mot laquet ou laquais.

NATION. — On distinguait autrefors par nations les écoliers de l'Université de Paris. Il y avait quatre nations, France, Picardie, Normandie et Angleterre. Chaque nation avait une école particulière rue du Fouare. Dans la suite la nation d'Allemagne, d'abord confondue avec celle d'Angleterre s'en sépara et finit meme par l'absorber. Pasquier ( Recherches de la France, livre IX, chap. xxiv) place cet événement vers 1437, époque où Charles VII, vainqueur des Anglais, reprit possession de la capitale de son royaume. La nation de France avait cinq tribus, savoir: Paris, Sens, Reims, Tours et Bourges; la nation de Picardie, cinq tribus également : Beauvais, Amiens, Noyon, Laon et Térouanne; la nation d'Allemagne, deux tribus : celle des continentaux et celle des insulaires (Anglais). On distinguait chaque nation par une épithète dans les harangues publiques: honoranda Gallorum natio, fidelissima Picardorum natio, veneranda Normannorum natio, constantissima Germanorum natio. Voy. UNIVERSITÉ.

NATIONS (Collège des Quatre). — Voy. Quatre Nations.

NATIVITÉ. — Plusieurs fêtes portent ce nom, Noël, la Nativité de la Vierge, la Nativité de saint Jean-Baptiste.

NATURALISATION. — Acte par lequel

un étranger est assimilé aux Français et déclaré capable de tous effets civils et politiques. Le roi seul pouvait, dans l'ancienne monarchie, accorder des lettres de naturalisation: elles affranchissaient de l'espèce de servitude à laquelle étaient condamnés les Aubains (voy. Aubain). A l'époque de la révolution française, on voulut émanciper entièrement les étrangers, et l'article 3 de la constitution de l'an viit n'exigea d'un ctranger, pour qu'il devint citoyen français, que l'age de vingt et un ans accomplis, la déclaration qu'il voulait se fixer en France et un séjour de dix ans. L'empire modifia cette législation. Un décret du 17 mars 1809 declara que le gouvernement seul accorderait des lettres de naturalisation. Les étrangers peuvent obtenir des lettres de naturalisation après un an de domicile, quand ils se sont signalés par leurs talents ou par quelque service rendu a l'Etat. Quoique la naturalisation donne aux étrangers les mêmes droits qu'aux citoyens français, cependant ils ne peuvent sièger dans le corps législatif ou au sénat qu'après avoir obtenu des lettres de grande naturalisation qui doivent être vérifiées par les assemblees législatives.

NATURALITÉ (Lettres de ). — Lettres qui déclarent que celui a qui l'on à accordé la qualité de citoyen français a conservé ce titre.

NAUTES PARISIENS. — On appelait nautes parisiens, sous l'empire romain, la corporation de marins qui avaient le monopole de la navigation de la Scine. (Voy. Hanse.) — On appelait aussi nautes parisiens des magistrats préposés à la navigation et au commerce. Une ancienne inscription relatée dans les Mémoires de Tréroux (avril 1717, p. 627, parle de ces magistrats: Tib. Cæsare Aug. Jori Optumo Maxsumo Ram (f. aram) Naute parisiens ont élevé aux frais de l'État cet autel à Jupiter trèsbon et très-grand). Voy. du Cange, v° Nauta.

NAVARRE. — Les rois de France ont ajouté à leur titre celui de rois de Navarre au commencement du xive siècle. Louis X, né du mariage de Philippe le Bet et de Jeanne de Navarre, fut couronné roi de Navarre, en 1307, dans la cathédrale de Pampelune. En 1316, son frère, Philippe le Long, hérita des deux couronnes de France et de Navarre. Enfin, en 1322, Charles le Bel, troisième fils de Philippe le Bet et de Jeanne de Navarre, fut proclamé roi de France et de Navarre. Après sa mort, en 1328, la couronne de Navarre

fut séparée de la couronne de France, et elle n'y fut réunie de nouveau que par l'a vénement de Henri de Navarre (Henri IV), en 1589. Depuis cette époque jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, les Bourbons porterent le titre de rois de France et de Navarre. Après la restauration de 1814, le titre de roi de Navarre fut de nouveau réuni à celui de roi de France, et n'a éte supprimé qu'en 1830.

NAVARRE (Collège de). — Ce collège, un des plus célèbres de l'ancienne université de l'aris, avait été fondé par Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, en 1304. Elle avait legué à cet effet son hôtel de Navarre, situe rue Saint-André-des Arts, près de la porte de Bucy. Les executeurs testamentaires de la reine de Navarre vendirent cet hôtel, et des deniers provenant de cette vente, ils achetèrent un terrain sur le penchant de la montagne Sainte-Geneviève, et y bâtirent le college de Navarre. On y éleva soixante-dix écoliers pauvres, dont vingt étudiants en grammaire, trente en philosophie et vingt en theologie. Le roi, d'après Coquille, écrivain judicieux et exact, était le premier boursier du collège de Navarre, et le revenu de sa bourse étuit affecté à l'achat des verges pour la discipline scolastique. En 1635, Antoine Fayet, curé de Saint-Paul, fonda six bourses nouvelles au college de Navarre. Depuis 1404, on admit au collège de Navarre des externes pour les études de grammaire, de philosophie et de théologie. Le duc d'Aujou, plus tard Henri III, et Henri de Navarre, qui devint Henri IV, étudièrentau collège de Navarre. Parmi les docteurs célèbres de Navarre, figurent Nicolas Oresme, précepteur de Charles V et grand maître de Navarre, Pierre d'Ailli, Jean Gerson, Nicolas Clémengis, le cardinal de Richelieu, Jean de Launoy, qui a écrit en latin l'histoire de ce collège, Egasse de Boulay, historien de l'université de Paris, et Bossuet, dont le nom est la suprême gloire du collège de Navarre. C'était le seul des collèges de l'ancienne université ou l'on enseigna la grammaire, la philosophie et la théologie. Le collège de Navarre sut supprimé en 1790. L'École polytechnique, établie d'ahord au palais Bourbon, a été transférée. en 1805, dans les anciens bâtiments du Collège de Navarre.

NAVIGATION. — Dans cet article, sur la navigation de la France, nous ne parlerons que de la navigation intérieure qui se fait au moyen des fleuves et des canaux, et de la navigation qui a lieu sur les côtes et qui est connue sous le name de cabotage.

Navigation interieure. — Pour apprécier la navigation intérieure de la France, il faut d'abord se rendre compte des avantages que présente sa configuration géographique. « Toute la Gaule, dit Strabon, est arrosée par des fleuves qui descendent des Alpes, des Pyrénées et des Cévennes, et qui vont se jeter les uns dans l'Océan, les autres dans la Méditerranéé. Les lieux qu'ils traversent sont, pour la plupart, des plaines et des collines qui donnent naissance à des ruisseaux assez forts pour porter bateau. Les lits de tous ces fleuves sont, les uns à l'égard des autres, si heureusement disposés par la nature, qu'on peut aisément transporter les marchandises de l'Océan à la Méditerranée et réciproquement; car la plus grande partie du transport se fait par eau, en descendant ou en remontant les fleuves, et le peu de chemin qui reste à faire par terre est d'autant plus commode qu'on n'a que des plaines à traverser. » Strabon insiste encore plus loin sur les avantages que présentait pour la navigation la topographie de la Gaule, et il conclut ainsi: « Une si heureuse disposition de lieux semble être l'œuvre d'un être intelligent plutôt que l'effet du hasard. En effet, on peut remonter le Rhône bien avant avec de grosses cargaisons qu'on transporte en divers eudroits du pays par le moyen d'autres fleuves navigables qu'il reçoit, et qui peuvent également porter des bateaux pesamment charges. Ces bateaux passent du Rhône sur la Saône, et ensuite sur le Doubs qui se décharge dans ce dernier fleuve. De là, les marchandises sont transportées par terre jusqu'à la Seine qui les porte à l'Océan, à travers les pays des Lexovii et des Calctes (habitants des pays correspondant aux départements du Calvados et de la Seine-Inférieure, au nord et au sud de l'embouchure de la Seine). »

Les avantages naturels que présentait la Gaule pour la navigation intérieure sont parfaitement indiqués par Strabon, et ce passage du géographe prouve que les anciens avaient su en tirer parti. Il n'en fut pas ainsi au moyen age: l'on vit s'élever pendant cette période cette multitude de barrages qui interceptaient la navigation intérieure et rompaient en quelque sorte les veines et les artères de la France. Ce sont les expressions mêmes d'un député de Lyon aux états du Dauphiné, sous le règne de Henri IV (voy. Forbonnais, Recherches sur les finances, t. I, p. 40-41). Je ne citerai comme preuve de ces entraves à la navigation intérieure qu'une lutte qui s'engagea pour la navigation de la Seine, entre les villes de Rouen et de Paris, s'efforçant chacune d'intercepter le

cours du fleuve. Les Rouennais dominaient sur la basse Seine, les Parisiens sur la partie du fleuve qui s'étendait du pont du Pecq à sa source. Louis VII permit aux Rouennais, en 1170, de conduire leurs bàtiments vides jusqu'au pont du Pecq, près de Saint-Germain, et de les ramener, sans qu'il leur fût nécessaire de prendre pour associés des nautes parisiens ou marchands de l'eau de Paris. Au delà du pont de Pecq, ils devaient livrer les denrees à la corporation parisienne qui avait le monopole de la navigation sur la haute Seine. Lorsque la Normandie eut été conquise et que la royauté fut devenue plus puissante, Philippe le Bel, en 1292, enleva aux Rouennais le monopole de la navigation sur la basse Seine. Neanmoins, à la faveur des troubles des xive et xve siècles, la lutte continua entre les deux villes jusqu'au moment on Charles VII, par une ordonnance du 7 juillet 1450, abolit ces privilèges des corporations rivales et affranchit le commerce des entraves qu'il avait subies. Cette ordonnance ouvrit la Seine; mais il s'en fallait beaucoup qu'il en sût de même des autres sleuves, il y avait partout des barrages multipliés par la féodalité et maintenus par la routine et par les intérêts locaux. Ils existaient encore à l'époque de Louis XIV.

Colbert parvint à diminuer le nombre des douanes intérieures, et par conséquent à faciliter la navigation en France. Douze provinces, qu'on appela les cinq grosses fermes, consentirent à ouvrir de libres communications pour le commerce intérieur. C'étaient l'Île-de-France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Pourgagne le Province de la Picardie Bourgogne, la Bresse et le Bugey, le Bour-bonnais, le Poitou, l'Aunis, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Elles purent commercer entre elles avec une entière liberté. Le reste des provinces fut divisé en deux catégories : les unes étaient réputées provinces étrangères, les autres traitées comme pays etrangers. Les premières, qui étaient la Bretagne, l'Angoumois, la Marche, le Périgord, l'Auvergne, la Guienne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l'Artois, le Hainaut et la Franche-Comté, n'avaient pas voulu se soumettre au tarif établi par Colbert pour les provinces des cinq grosses fermes: elles avaient conservé leurs douanes intérieures. Les secondes étaient l'Alsace, la Lorraine, les trois Evêches (Toul, Metz et Verdun), le pays de Gex, les villes de Marseille, Dunkerque, Bayonne et Lorient. Libres dans leurs relations avec l'exterieur, ces provinces étaient traitées par le reste de la France comme pays étrangers pour l'importation et l'exportation. Colbert sut obligé de subir cette division bizarre, créée surtout par le régime féodal, dont la France portait encore les traces. Mais, du moins, il attenua les inconvenients de ces entraves artificielles. Il fit pour douze provinces de la France ce que, de nos jours, le Zollverein a accompli pour une partie de l'Allemagne. En même temps les ordonnances royales proclamaient que les rivières navigables étaient du domaine royal. L'ordonnance de 1669 (titre xxvII, art. 41) s'exprime en termes formels : « Déclarons la propriété de tous les sleuves et rivières portant bateaux, dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires. » Cependant les droits des seigneurs furent maintenus, comme le prouve un édit d'avril 1683. On y lit: « Nous confirmons dans leurs droits sur les rivières navigables dans l'étendue de notre royaume, tous les propriétaires qui rapporteront des titres authentiques, fuits avec les rois nos prédécesseurs, en bonne forme, avant l'année 1566, c'est-à-savoir, inféodation, contrats d'alienation et engagements, aveux et dénombrements qui nous auront été rendus.»

La revolution seule supprima définitivement ces abus féodaux Pendant plusieurs années, la navigation fut entièrement libre; mais. en l'an x, on frappa d'un droit la navigation sur les fleuves et rivières. Le mode d'imposition fut réglé d'après la dimension des bateaux, la charge possible et la distance à parcourir. En 1836, on a substitué la charge réelle à la charge possible. Cette partie du revenu public était généralement affectée à l'exécution de travaux extraordinaires dans les ports et dans les rivières. Pour les canaux, les droits toujours fixés par l'État sont percus directement par les agents du fisc, lorsque le canal appartient au domaine public, ou par les compagnies concessionnaires, lorsque les canaux ont été concédés à temps ou à perpétuité.

Canaux. — Les canaux ou rivières artificielles qui établissent communication entre les cours d'eau, ont surtout contribué à faciliter la navigation intérieure. Dès les premiers temps de l'histoire de France, on s'occupa de creuser des canaux. Les évêques, premiers magistrats du pays, ne négligèrent pas ces travaux, Félix, évêque de Nantes, détourna le cours d'une rivière en Bretagne, et Sidonius, archevêque de Mayence, arrêta par une digue le débordement des eaux du Rhin. Ces prélats rappelaient les pontifes de l'antiquité qui avaient tiré leur nom de la construction des ponts. Charle-

magne, auquel n'échappa aucune grande pensée, conçut le projet d'unir par un canal le Rhin au Danube. Ce canal aurait fait communiquer l'Altmubl qui se jette dans le Danube non loin de Ratisbonne, avec la Rezat de Souabe, qui se rend dans la Regnitz, affluent du Mein. Les guerres perpétuelles de Charlemagne s'oposèrent à la réalisation de ce projet et l'anarchie des règnes suivants éloigna pour des siècles l'exécution des travaux utiles au commerce. Il faut arriver jusqu'à Charles V pour trouver un premier essai de canalisation de la France. Christine de Pisan, historiographe de ce prince, nous apprend, en effet, qu'il avait projeté de relier par un canal la Seine et la Loire. La mort du roi fit abandonner ce dessein et jusqu'au règne de Henri IV on n'ouvrit pas de canaux. Ce prince ou plutôt son ministre Sully reprit le projet de Charles V et commença le canal de Briare qui l'ut achevé par Richelieu et établit une communication entre la Seine et la Loire. Le but que s'était proposé le roi est nettement indiqué dans les lettres patentes du mois de septembre 1638 : « Le défunt roi notre très-honoré seigneur et père, que Dieu absolve, dans la paix heureusement par lui acquise à ce royaume, avait jugé ne pouvoir rien être fait de plus utile et avantageux au public pour le commerce et transport des marchandises et denrées de provinces en autres, et particulièrement en notre bonne ville de Paris, que la communication des rivières de Seine et de Loire, par le moyen d'un canal navigable depuis Briare jusques en notre ville de Montargis, d'où, par la rivière qui y passe, les marchandises peuvent être conduites en notre dite ville de Paris. » Richelieu s'occupa aussi du canal du Languedoc qui devait unir la Méditerranée et l'Ocean; mais ce canal ne fut exécuté qu'à l'époque de Louis XIV, sous l'administration de Colbert, de 1664 à 1684. Il fut chanté par Pierre Corneille dans les vers suivants:

La Garonne et l'Atax, en leurs grottes profondes Soupiraient de tout temps pour marier leurs endes Et faire ainsi couler, par un heureux penchant Les trésors de l'aurore aux rives du couchant, etc

Et par Boileau, Epître I, v. 145:

J'entends déjà frémir les deux mers étranées De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées.

Le canal d'Orléans fut décrété un per plus tard, et l'exécution confiée, en 1682 à Monsieur, frère du roi, moyennant le jouissance perpétuelle des droits de navigation, justice et seigneurie Il ne su' terminé qu'en 1692. Le canal de Beaucaire fut commencé en 1773; il s'étend de Beaucaire à Aiguemortes. On commença, en 1775, le canal de Bourgogne, qui réunit la Saone à l'Yonne, et, en 1784, le canal du centre pour relier la Loire à la Saône. Le premier n'a été terminé qu'en 1832. Napoléon fit creuser le canal de Saint-Quentin qui établit communication entre l'Aisne et l'Oise, et commencer les canaux de l'est entre le Rhin et le Rhône, et de Nantes à Brest. La restauration continua ces canaux, et en acheva quelquesuns; d'autres furent commences à cette époque. Le canal des Ardennes, entrepris en 1821, sert à réunir les vallées de l'Aisne et de la Meuse. En 1822, fut repris le canal d'Arles à Bouc, destiné à faciliter la navigation du Rhône; commence des 1802, il n'a été terminé qu'en 1834. Le canal du Blavet, embranchement vers la mer du canal de Nantes à Brest, a été livré à la navigation en 1825. Le canal du Rhône au Rhin, commencé dès 1784, n'a eté terminé qu'en 1833; il traverse cinq départements, la Côte-d'Or, le Jura, le Doubs, le haut et bas Rhin. Le canal de l'Oise a été exécuté de 1825 à 1828; il réunit la Somme et l'Oise, et la Somme et l'Escaut par le canal de Saint-Quentin qui en est la continuation. Le canal de la Marne au Rhin, commence en 1838, n'a eté livré à la navigation que depuis peu d'années. J'omets quelques canaux d'une importance secondaire, tels que le canal de Crapone, le canal d'Ille-ei-Rance, etc.

Ainsi les cinq grands bassins de la France ont été reliés entre eux par un système de canalisation. Le bassin du khône communique avec la Loire par le canal du Centre, avec le Rhin par le canal de l'Est, avec la Seine par le canal de Bourgogne et avec la Garonne par le canal de Beaucaire. Le bassin de la Loire communique avec le bassin du Rhône par le canal du Centre, avec celui de la Seine par les canaux de Briare, d'Orleans et du Loing, et par le canal de Nantes avec les cours d'eau de l'ancienne Bretagne. Le canal du Berri dispense les navigaleurs de suivre le cours sinueux de la Loire. Le bassin de la Seine communique avec le Rhône par le canal de Bourgogne, avec le Rhin par le canal de la Marne au Rhin, avec la Meuse par les canaux de la Sambre à l'Oise et des Ardennes, avec l'Escaut par les canaux de Saint-Quentin el de la Somme, et enfin à la Loite par les canaux de Briare, d'Orléans et du Loing. Les points du territoire qui appellent de nouveaux travaux de canalisation sont surtout les bassins de la Garonne et <sup>de la</sup> Loire. On a remarqué depuis longtemps que ces deux fleuves devaient être reliés par un canal qui mettrait en com-

•

munication les deux grandes cités commerçantes de Bordeaux et de Nantes, et qu'il serait également nécessaire d'ouvrir un canal entre Lyon et Bordeaux.

Cabotage; boussole. — Le cabotage est la navigation qui se fait le long des côtes d'un nième pays en allant d'un port à l'autre; on fait venir ce mot de l'espagnol cabo, qui signisse cap, parce que ceux qui longent les côtes sont en effet forcés de doubler un grand nombre de caps. Pendant longtemps les navires furent réduits à ce genre de navigation. Ils ne purent s'écarter des côtes qu'après la découverte de la boussole. Il est question de la boussole dès le xiiie siècle. Un auteur de cette époque, Guyot de Provins, dont le poëme intitulé Bible avait une grande réputation, la désigne assez clairement. Après avoir parlé de l'étoile polaire et decrit l'aiguille aimantée (voy. MARINETTE, p. 747) qui se tourne vers cette étoile, il ajoute:

Quand la mer est obscure et brune, Quand ne voit estoile ne lune, ... n'ont-ils garde d'esgarer, Contre l'estoile va la pointe.

Un autre auteur du xiiie siècle , Jacques de Vitry, parle aussi de l'aiguille aimantée qui se tourne vers l'étoile du nord. « D'où cette pierre, dit-il, est très-nécessaire à tous ceux qui naviguent sur mer. » Sainte-Palaye (vo Boussole) prétend qu'il est question de la boussole dans le Sidrac provençal qui est du xIII siècle. Ces passages prouvent que la boussole était connue dès cette époque, et qu'on ne peut l'attribuer, comme on l'a fait quelquefois, à l'Amalfitain Flavio Gioja, qui vivait vers 1300, ni à son contemporain le Vénitien Marco Paulo, qui l'aurait rapportée de la Chine. Il est probable que les Arabes firent connaître l'usage de la boussole aux Occidentaux et qu'eux-mêmes l'avaient reçue des Chinois. Les Français, qui jouèrent un si grand rôle dans les croisades, furent des premiers à perfectionner la houssole, comme l'atteste la fleur de lis qui chez toutes les nations maritimes désigne le nord dans la rose des vents.

On commença dès lors à s'écarter des côtes de Françe, et les navires français fréquentèrent les échelles du Levant. On donne ce nom aux ports de la Méditerranée qui appartiennent à l'empire ottoman et principalement à Constantinople, Salonique, Smyrne, Alep, Saïd, Chypre, Alexandrie, etc. Il est vraisemblable que ce mot échelle est dérivé du latin scala qui a formé le provençal escale. On disait d'un navire marchand qui touchait suc-

une planche de métal et y produit des lignes noires. On appelait aussi nielles des estampes imprimées sur une planche gravée pour recevoir cette composition. On s'exerça beaucoup dans cet art au moyen age, et les nielles de cette époque sont fort recherchés.

NOB

NIEUI.LES. — Espèce de pâtisserie légère en usage au moyen age. On en jetait au peuple dans certaines cérémonies religieuses; ainsi à la sête de la Pentecôte, lorsqu'on entonnait le Veni Creator pour la messe, des gens placés à la voûte de l'église faisaient descendre sur le peuple des étoupes enslammées, et jetaient en même temps des nieulles.

NIGRO-MANCIE. — On appelle ainsi l'art de connaître les choses cachées dans la terre, comme les mines, métaux, sources, etc. Quelques personnes ont la prétention de les deviner, de ce nombre sont les chercheurs de sources. On peut consulter dans le Journal des Savants (1853-1854) une série d'articles de M. Chevreul sur les superstitions de cette nature, publiés sous le titre d'Examen d'écrits concernant la baguette divinatoire, etc.

NIMBE. — Auréole ou cercle lumineux qui entoure la tête du Christ, de la Vierge ct des saints. Cet ornement a été emprunté aux artistes païens qui l'appliquaient à leurs dieux. Le nimbe ctait nussi quelquefois attribué aux souverains. Clovis et ses quatre fils, dont on voit les statues au portail de Saint-Germain des Prés, ont la tête entourée d'un nimbe.

NIVOSE. — Quatrième mois de l'année républicaine. Il commençait le 21 décembre et finissait le 19 janvier. Il tirait son nom de la neige (a nive) qui tombe ordinairement à cette époque.

NOBLE-HENRI. — Monnaie d'or d'Angleterre; il y a eu des nobles-henris frappes en France de 1420 à 1436, à l'époque où les Anglais étaient maîtres d'une grande partie du royaume.

NOBI.E-HOMME. — Titre que les nobles prenaient ordinairement dans les actes. Les anciens statuts des merciers donnaient le titre de noble-homme à chacun des membres de cette corporation, parce qu'ils ne se livraient pas, comme les artisans, à un travail manuel.

NOBLE A LA ROSE. — Monnaie d'or d'Angleterre, qui eut cours en France de 1420 à 1436; on fabriqua même des nobles à la rose dans les hôtels des monnaies de France pendant cette période.

NOBLES, NOBLESSE. — Il faut distinguer plusieurs âges dans l'histoire de la noblesse ou aristocratie française. Dans les premiers temps, elle se composa de l'élite des conquérants qui, sous les noms de Leudes, Ahrimans, Antrustions (voy. ces mots), s'emparèrent des propriétés territoriales. Un petit nombre de Gallo-Romains, que l'on appelait convives du roi, furent admis dans la classe aristocratique et formèrent avec l'élite des conquérants la *noblesse* de ces temps reculés. Vers la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, la propriété féodale devint le signe caractéristique de la noblesse: Point de seigneur sans terre fut un des axiomes de cette époque (voy. FÉODALITÉ ). Pendant plusieurs siècles la noblesse fut attachée exclusivement à la possession de la terre; les familles aristocratiques en tirèrent même leur nom. Ce fut seulement vers la fin du xhie siècle que les rois ayant repris la plénitude de la souveraineté, crurent pouvoir consérer la noblesse, comme les autres dignités. On place sous Philippe le Hardi le premier anoblissement; il accorda la noblesse à son orfévre Raoul. Vers le même temps et surtout dans le courant du siècle suivant, les rois multiplièrent les anoblissements. Quelquefois, sans conférer la noblesse aux vilains, ils leur permirent d'acquerir des terres nobles; Charles V donna ce droit à tous les habitants de Paris (1371). Ce qui a sait dire à quelques historiens que ce prince avait anobli tous les Parisiens. En même temps les rois enlevaient à la noblesse les droits regaliens, tels que le droit de guerre privée, de justice sans appel, de monnuie, etc. La noblesse perdit peu à peu la souveraineté qu'elle avait usurpée à une époque d'anarchie; mais elle conserva des prérogatives honorifiques et réelles d'ane grande importance; elle forma le seconé corps de l'Etat, commanda presque exclusivement les armées et resta en possession de la plupart des grandes dignités. C'est de cette seconde noblesse que nous devons surtout nous occuper.

Différentes espèces de noblesse : noblesse héréditaire. — On distinguait plusieurs espèces de noblesse : la noblesse héréditaire et la noblesse accordée par les rois, la noblesse d'épée et la noblesse de robe. La première remontait à quelque ancêtre fimeux qui avait participe aux anciennes illustrations de notre histoire; elle pes sait de male en male, et quelquefois même se transmettait par les femmes. Au premier rang de la noblesse héréditaire se plaçaient les *gentilshommes de nom e*l d'armes, qui, depuis plusieurs siècles,

NEG ains, les abandonnaient à l'arbitraire eurs maîtres. Louis XIV s'honora en cissant la condition des nègres. Le noir publié en 1685 atteste que la itude du roi s'étendait sur tous ses s: « Encore qu'ils habitent des cliinfiniment éloignés, dit-il dans le nbule, nous leur sommes toujours ent, non-seulement par l'étendue de puissance, mais encore par la ptitude de notre application à les irir dans leurs besoins. » On peut iguer deux parties dans le Code noir: emière dictée par un sentiment d'huté et toute favorable aux esclaves ; la ide destinée à maintenir les droits naîtres et à prevenir des révoltes. la première partie se classent les sitions relatives à l'affranchissement sclaves possédés par des juifs, au me des esclaves, à l'observation des nches et sètes, et à la suspension du il les jours sériés. Le Code noir be les ventes d'esclaves aux mêmes et punit les débauches des maîtres busaient de leurs esclaves. La fan'était plus interdite aux nègres; ils tient se marier. Baptisés, ils étaient nés en terre sainte. La nourriture iègres, leurs vêtements, les soins aux esclaves malades étaient fixés 1 loi. Le meurtre d'un esclave donieu à des poursuites contre le comeur et le maître. Il était défendu de e séparement le mari, la femme et nfants impubères. Le maître âgé de ans pouvait affranchir ses esclaves, avoir à rendre compte de sa conduite.

esclave affranchi était réputé sujet el. A côté de ces mesures protecdes nègres, d'autres garantissaient surité et parfois même la tyrannie lancs: interdiction du port d'armes esclaves; prohibition des attroupes, de la vente des cannes à sucre et enrées de toute nature. L'esclave ne lit ètre propriétaire, ni remplir une ion publique, ni être partie dans un s. Il était puni de mort pour avoir é son maître, sa maîtresse ou leurs its, avec contusion ou effusion de Cependant il y avait en somme améion dans la situation des nègres. eureusement le Code noir ne fut pas urs appliqué avec équité; le sort des s dans les colonies resta déplorable 'à l'époque de la Révolution. La Conon supprima (27 juillet 1793) la prime dée pour la traite des nègres et éva-

à deux millions cinq cent mille s; le 29 août de la même année.

avage des nègres sut aboli dans les

ies françaises. Rétabli sous le Con-

sulat, il a été définitivement détruit en 1848.

NÉOPHYTES. — C'était le nom que dans la primitive Église on donnait aux nouveaux chrétiens. Voy. Rits ECCLÉSIASTIQUES, § Baptême.

NÉPOTISME. — Ce mot indique la faveur excessive que certains papes ont témoignée à leurs neveux, et, par extension, toute faveur peu méritée.

NERETS. — Monnaie de billon. Le mot neret est un diminutif de noir; on appelait, au moyen âge, monnaie noire toute monnaie de billon en opposition aux monnaies blanches ou monnaies d'argent.

NEUFME. — Le droit de neufme ou de mortuage avait lieu dans quelques provinces et spécialement en Bretagne; il consistait en une certaine portion des meubles dont les curés s'emparaient dans la succession des personnes décédées pour leur sépulture et leur inhumation. Le nom de neufme venait de ce que ce droit était la neuvième partie de certains biens. Il s'appelait aussi droit de tierçage, parce qu'il ne se prenait que sur un tiers des meubles du décédé.

NEUMES. — Signes pour la notation musicale. Voy. Musique, p. 842-843.

NEUSTRIE.— Ce mot était formé de l'allemand ne-oster-reich ou west-reich (roy. de l'Ouest). Le royaume de Neustrie comprenait, en effet, la partie occidentale de la France, de la Seine au Rhin, de l'Océan à la Meuse, avec beaucoup d'enclaves appartenant à d'autres royaumes. Soissons en était la capitale. Dans la suite, le nom de Neustrie a été restreint à la contrée baignée par la Manche et limitée au sud par le Couesnon, au nord par la Bresle, à l'est par l'Epte, l'Aure et la Mayenne. On a appelé cette contrée Normandie après l'établissement des Normands (912).

NEVEU A LA MODE DE BRETAGNE.

— Fils d'un cousin germain ou d'une cousine germaine; cette expression vient de ce qu'en Bretagne les cousins germains étaient appelés oncles par les fils de leurs cousins germains.

NICOTIANE. — On a donné autrefois le nom de nicotiane au tabac, parce que cette plante fut introduite en France, vers 1560, par Nicot, qui était alors ambassadeur de France en Portugal. Voy. TABAC.

NIELLE. — Composition métallique, noirâtre, fusible, qui, à l'aide d'un mordant, se fixe sur les creux gravés dans

une planche de métal et y produit des lignes noires. On appelait aussi nielles des estampes impriniées sur une planche gravée pour recevoir cette composition. On s'exerça beaucoup dans cet art au moyen âge, et les nielles de cette époque sont fort recherchés.

NIEULLES. — Espèce de pâtisserie légère en usage au moyen àge. On en jetait au peuple dans certaines cérémonies religieuses; ainsi à la fête de la Pentecôte, lorsqu'on entonnait le Veni Creator pour la messe, des gens placés à la voûte de l'église faisaient descendre sur le peuple des étoupes ensiammées, et jetaient en même temps des nieulles.

NIGRO-MANCIE. — On appelle ainsi l'art de connaître les choses cachées dans la terre, comme les mines, métaux, sources, etc. Quelques personnes ont la prétention de les deviner, de ce nombre sont les chercheurs de sources. On peut consulter dans le Journal des Savants (1853-1854) une série d'articles de M. Chevreul sur les superstitions de cette nature, publiés sous le titre d'Examen d'écrits concernant la baguette divinatoire, etc.

NIMBE. — Auréole ou cercle lumineux qui entoure la tête du Christ, de la Vierge et des saints. Cet ornement a été emprunté aux artistes païens qui l'appliquaient à leurs dieux. Le nimbe était aussi quelquesois attribué aux souverains. Clovis et ses quatre fils, dont on voit les statues au portail de Saint-Germain des Prés, ont la tête entourée d'un nimbe.

NIVOSE. — Quatrième mois de l'année républicaine. Il commençait le 21 décembre et finissait le 19 janvier. Il tirait son nom de la neige (a nive) qui tombe ordinairement à cette époque.

NOBLE-HENRI. — Monnaie d'or d'Angleterre; il y a eu des nobles-henris frappés en France de 1420 à 1436, à l'époque où les Anglais étaient maîtres d'une grande partie du royaume.

NOBLE-HOMME. — Titre que les nobles prenaient ordinairement dans les actes. Les anciens statuts des merciers donnaient le titre de noble-homme à chacun des membres de cette corporation, parce qu'ils ne se livraient pas, comme les artisans, à un travail manuel.

NOBLE A LA ROSE. — Monnaie d'or d'Angleterre, qui eut cours en France de 1420 à 1436; on fabriqua même des nobles à la rose dans les hôtels des monnaies de France pendant cette période.

NOBLES, NOBLESSE. - Il faut distinguer plusieurs âges dans l'histoire de la noblesse ou aristocratie française. Dans les premiers temps, elle se composa de l'élite des conquérants qui, sous les noms de Leudes, Ahrimans, Antrustions (voy. ces mots), s'emparèrent des propriétes territoriales. Un petit nombre de Gallo-Romains, que l'on appelait convives de roi, furent admis dans la classe aristocratique et formèrent avec l'élite des conquérants la noblesse de ces temps reculés. Vers la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, la propriété féodale devint le signe caractéristique de la noblesse: Point de seigneur sans terre fut un des axiomes de cette époque (voy. FÉODALITÉ ). Pendant plusieurs siècles la noblesse sut attachée exclusivement à la possession de la terre ; les familles aristocratiques en tirèrent même leur nom. Ce fut seulement vers la fin du xhie siècle que les rois ayant repris la plénitude de la souveraineté, crurent pouvoir conferer la noblesse, comme les autres dignités. On place sous Philippe le Hardi le premier anoblissement; il accorda la noblesse à son orfévre Raoul. Vers le même temps et surtout dans le courant du siècle suivant, les rois multiplièrent les anoblissements. Quelquefois, sans conférer la noblesse aux vilains, ils leur permirent d'acquérir des terres nobles; Charles V donna ce droit à tous les habitants de Paris (1371). Ce qui a sait dire à quelques historiens que ce prince avait anobli tous les Parisiens. En même temps les rois enlevaient à la noblesse les droits régaliens, tels que le droit de guerre pri-vée, de justice sans appel, de mon-naie, etc. La noblesse perdit peu à peu la souveraineté qu'elle avait usurpée à une époque d'anarchie ; mais elle conserva des prérogatives honorifiques et réelles d'ane grande importance; elle forma le second corps de l'État, commanda presque exclusivement les armées et resta en possession de la plupart des grandes dignités. C'est de cette seconde noblesse que nuns devons surtout nous occuper.

Différentes espèces de noblesse; noblesse héréditaire. — On distinguait plusieurs espèces de noblesse : la noblesse héréditaire et la noblesse accordée par les rois, la noblesse d'épée et la noblesse de robe. La première remontait à quelque ancêtre fameux qui avait participé aux anciennes illustrations de notre histoire; elle passait de mèle en mêle, et quelquefois même se transmettait par les femmes. As premier rang de la noblesse héréditaire se plaçaient les gentilshommes de nom et d'armes, qui, depuis plusieurs siècles,

portaient le même nom et avaient les mêmes armes. Du Cange dit que ce titre était réservé à ceux qui étaient issus d'une noblesse immémoriale, du côté paternel et du côté maternel. Selon l'avis de Montjoye, roi d'armes de France, nul ne devait porter la couronne d'or sur ses armoiries, s'il n'était gentilhomme de nom, d'armes et de cri, c'est-à-dire s'il n'avait droit de rallier ses hommes d'armes à son cri de guerre. Ainsi les Montmorency, dont le cri était Dieu aide au premier varon chrétien, étaient gentilshommes de nom, d'armes et de cri. Les Castelbajac criaient Bigorre! Bigorre! Les seigneurs de Bar : Au feu! Au feu! Les Blacas: Vaillance! Les Clinchamp: Pro Deo et Rege! Les de Bastard : Diex aye letc. Les ordonnances de Moulins et de Blois portaient que les baillis et sénéchaux ne seraient choisis que parmi les gentilshommes de nom et d'armes.

Pour ce qui concerne la noblesse accordée par les rois, voy. Anoblissement.

*Noblesse militaire.* — Les services militaires devinrent un titre de noblesse. Un édit de Henri III du mois de mars 1583 déclara que « dix années consécutives du service militaire suffisaient pour faire jouir les non-nobles des exemptions accordées aux nobles. » Henri IV, dans un édit du mois de mars 1600 ( art. 17), modifia l'édit de Henri III, tout en maintenant et consacrant cette noblesse miliiaire; il déclara « que ceux-là seuls qui justifieraient de vingt années de services militaires, soit dans le grade de capitaine, soit dans celui de lieutenant et d'enseigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant qu'ils resteraient sous les drapeaux, et qu'après ces vingt années, ils pourraient, par lettres vérifiées à la cour des aides, être dispensés du service militaire, et jouir des mêmes exemptions leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. » Cette noblesse militaire était, comme on le voit, toute personnelle; elle devint héréditaire dans les familles de ceux qui, pendant trois générations consécutives, avaient porté les armes, de père en fils. L'article 25 du même édit défendit à toute personne de prendre le titre d'écuyer, si elle ne justifiait ètre issue d'un aïeul et d'un père, qui eussent fait profession des armes ou exercé un emploi public, donnant lieu à un commencement de noblesse. Enfin Louis XV, par un édit du mois de novembre 1750, fixa d'une manière invariable le sort des plébéiens qui avaient verse leur sang pour le service de l'Etat. Tous les officiers étaient exempts de la taille pendant la durée de leur service

militaire; tous les officiers généraux, qui n'étaient pas nobles, étaient anoblis ainsi que leur postérité née et à naître en légitime mariage; les officiers non-nobles d'un grade inférieur à celui de maréchal de camp, qui avaient été nommés chevaliers de saint Louis, jouissaient, après trente ans de service non interrompus, de l'exemption de la taille pour le resté de leur vie 1.e même privilége était assuré aux capitaines qui quittaient le service pour cause de blessures. Le nombre des années exigées était d'autant moins considérable que le grade était plus éleve : ainsi l'édit exigeait vingt ans pour les capitaines, dix-huit pour les lieutenantscolonels, seize pour les colonels et quatorze pour les brigadiers (généraux de brigade). Une déclaration du 22 janvier 1752 étendit encore les priviléges de la noblesse militaire. « L'intention de Sa Majesté, est-il dit dans cette déclaration, a ete que la profession des armes put anoblir de droit, à l'avenir, ceux de ses officiers qui auront rempli les conditions qui y sont prescrites, sans qu'ils eussent besoin de recourir aux formalités des lettres particulières d'anoblissement. Elle a cru devoir épargner à des officiers parvenus aux premiers grades de la guerre, et qui ont toujours vécu avec distinction. la peine d'avoir un défaut de naissance souvent ignoré; et il lui a paru juste que les services de plusieurs générations, dans une profession aussi noble que celle des armes, pussent par eux-mêmes conferer la noblesse. » L'avocat Barbier, en mentionnant cet édit dans son journal (III. 187-188), dit: « ll est fort bien dressé; on voit qu'il part de M. le comte d'Argenson, ministre de la guerre, homme de qualité et de très-ancienne noblesse militaire. » Malheureusement, au lieu de marcher toujours dans cette voie et d'étendre la noblesse à tous ceux qui s'en rendaient dignes par leurs services militaires, on voulut, peu de temps avant la Révolution, réserver exclusivement aux nobles les grades militaires. Telles furent les dispositions des déclarations des 22 mai et 10 août 1781 et du 1er janvier 1786 : « Tous les sujets, y disait le roi, qui seront proposés pour être nommés à des sous-lieutenances dans les régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevau-légers, de dragons et de chasseurs à cheval, seront tenus de faire les mêmes preuves que ceux qui seront présentés à S. M. pour être admis et élevés à son école royale militaire, et S. M. ne les agréera que sur le certificat du sieur Chérin, généalogiste de ses ordres.» Noblesse de robe ou de magistrature.

- Ce fut surtout dans le cours des xvie et xviie siècles que se forma la noblesse de robe. Louis XIV, par un édit du mois de juillet 1644, enregistré le 19 août 1649, déclarait que « les présidents, conseillers, avocats et procureur général, greffier en chef et quaire notaires et secrétaires du parlement de Paris, pourvus des-dits offices, et qui le seraient par la suite, seraient déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté, ainsi que leurs veuves et leur postérité en ligne masculine et féminine, née et à naître.» Ils devaient jouir de toutes les prérogatives accordees aux barons et aux gentilshommes du royaume, pourvu que ces magistrats eussent servi pendant vingt années, ou qu'ils fussent morts dans l'exercice de leurs fonctions. Cet édit fut confirmé par deux autres, rendus en 1657 et 1659. Le dernier portait que « S. M. confirmait aux officiers de la cour de parlement et de celle des aides de Paris le privilége de noblesse transmissible au premier degré, qui leur était attribué. » L'avocat du roi aux requêtes du Palais, le gressier en chef criminel et le premier huissier au parlement de Paris, furent appelés à jouir des priviléges de la noblesse, de même que les autres officiers de cette cour, par déclaration du 2 janvier 1691. Les substituts du procureur général du parlement de Paris obtinrent le même privilége le 29 juin 1704, pourvu qu'ils eussent servi pendant vingt ans. S'ils mouraient dans l'exercice de leur charge, la noblesse passait à leur famille. Enfin un édit du mois d'octobre 1704, enregistré en la cour des aides le 20 novembre suivant, étendit à tous les parlements et autres cours supérieures du royaume les priviléges de la noblesse héréditaire. Le roi s'y exprimait ainsi : « Ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus la charge des officiers des cours supérieures du royaume est la noblesse qui y a été attachée de tout temps, lorsque le père et le fils sont morts revêtus desdites charges, ou qu'ils les ont exercées pendant vingt années, le roi accorde aux officiers de chacune des cours de parlements, chambres des comptes, cours des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service pour pouvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur postérité: au moyen de quoi, après avoir servi vingt ans dans leurs offices, ou étant revêtus d'iceux, eux, leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, seront nobles, et jouiront de tous les mêmes droits, priviléges, etc., dont jouissent taient au règne de Philippe le Hardi,

les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décèdes revêtus de pareils offices, en payant par chacun desdits officiers 300 liv. effectives d'augmentation de gages au denier vingt, sur la quittance du garde du trésor royal. » En 1788, on fit un relevé des charges ou offices qui donnaient la noblesse au premier degré; en voici le résultat : Charges de secrétaires du roi des grandes et petites chancelleries, grand conseil, parlements, chambres des comptes, cour des aides, cour des mon-naies, bureau des finances; il faut y ajou-ter le conseil d'Etat, les offices de maitres des requêtes et un certain nombre de

charges municipales.

Noblesse municipale. — La noblesse municipale, que l'on appelait autrefois noblesse de cloche, était attachée aux charges de maires et d'échevins dans certaines villes de France. On a souvent répéte, d'après le président Hénault, que Charles V accorda la noblesse à tous les bourgeois de Paris. L'ordonnance de ce prince, à laquelle on fait allusion, est du 9 août 1371 et a été publiée dans le recueil des Ordonnances des rois de France (tome V, p. 418); elle se borne à confirmer aux bourgeois de Paris l'autorisation d'acquérir des fiefs et d'acheter des lettres de noblesse; mais le titre seul de bourgeois de Paris n'a jamais conféré la #0blesse avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées. Henri III accorda la noblesse aux prévôts des marchands de Paris et aux quatre échevins de cette ville, tant pour eux que p**our leurs enfants, nés** ou à naître en légitime mariage. Un grand nombre d'édits exigèrent des sommes considérables des magistrats municipeux qui voulsient obtenir la noblesse. On cite principalement un édit du mois d'avril 1771 qui imposait une taxe de 5000 livres aux magistrats municipaux qui voulgiest jouir des priviléges accordés par les asciennes ordonnances. On imposait quelquefois un temps d'exercice plus ou moins long aux magistrats municipanx pour qu'ils parvinssent à la noblesse. Entre autres magistrats municipaux qui obtenaient la noblesse, on cite les capitonis de Toulouse (voy. CAPITOULS). Philippe le Bel leur avait accordé, par lettres de 23 janvier 1297 (1298) de pouvoir teair des biens nobles sans payer de finance. Enfin Louis XI, par lettres patentes da 24 mars 1741, socorda à la ville de Tetlouse le privilége d'anoblir ses capiteus au nombre de huit.

Révision des lettres de noblesse. -Les lettres d'anoblissement, qui remos-

it trop souvent un sujet de trafic ou de falsifications coupables. Il l'à plusieurs reprises les rois orent une révision de toutes les le noblesse; Louis XI, Henri IV, III et Louis XIV surtout révoplusieurs fois des lettres de nootenues subrepticement et mirent le les usurpateurs des titres. La ion de 1666, ordonnée par Colbert uiée avec une juste rigueur, fit à la taille quarante mille prétenles. Ces usurpations venaient souce que l'on confondait le droit rir des terres nobles avec la nocomme l'ont fait quelques histoour les hourgeois de Paris. Cepenordonnance de Blois (1579) est sur ce point; elle déclare « que riers et non-nobles, achetant fiefs ne seront pour ce anoblis ni mis et degré de nobles, de quelque que soient les fiefs par eux acquis, 1 possession des fiefs nobles n'anoit les roturiers. »

ssse utérine. — La noblesse utérine renant seulement de la mère fut ie par les Etablissements de saint Il y est déclaré « que les femmes ransmettaient la *noblesse* à leurs , quoique le père sût roturier, et ne pouvait être fait chevalier, s'il gentilhomme de parage, c'est-àcôté du père, et que, s'il n'était ue par sa mère et qu'il prétendit recevoir chevalier, le baron (son n) pouvait lui couper les éperons fumier et confisquer ses biens. » a noblesse utérine était d'un rang iit secondaire. Plusieurs coutumes nient que le ventre anoblissait,

l'expression consacrée à cetté pour désigner la noblesse utérine. étaient les coutumes de Brie, d'Are Beauvaisis, et spécialement la e de Champagne. Cette dernière it, « que ceux-là sont tenus nobles t issus de père et mère nobles; que ant il suffisait que le père ou la it noble; que l'un ou l'autre étant onnait la noblesse à la famille.»

e de la noblesse. — La noblesse se par degradation (voy. ce mot),

héance et par dérogeance.

léchéance était prononcée contre ntilshommes, qui prenaient des i ferme, qui ne répondaient pas à de leur suzerain quand ils étaient s de remplir les obligations du feodal, contre les anoblis qui ne it point le droit de confirmation par les ordonnances, contre les s vétérans des cours et compa-

gnies supérieures du royaume qui n'avaient point pris de lettres d'honneur, contre les secrétaires du roi qui, après vingt ans de service, n'avaient point obtenu de lettres de vétérance ou qui n'avaient point payé l'augmentation de

Dérogeance. — On dérogeait par l'exercice d'arts mécaniques, du commerce en détail ou de charges jugées incompatibles avec la noblesse, comme les charges d'huissier, de procureur, de greffier, et par l'exploitation d'une ferme. L'omission des qualifications nobles était encore un acte de dérogeance tacite; toutefois elle n'avait d'effet que quand cette omission s'était prolongée pendant plusieurs générations. Dans certaines provinces, la noblesse ne se perdait point par dérogeance; elle dormait, selon l'expression des coutumes. Le commerce maritime ni le commerce en gros ne faisaient pas déroger. Il n'y avait pas non plus dé-rogeance pour les gentilshommes ver-riers; ils étaient maintenus dans la qualité d'écuyers, par arrêt de la cour des aides de 1582 et de 1597. Un noble ne dérogeait point en se livrant à la médecine. Il n'en était pas de même de la charge de notaire; elle entraînait la dérogeance, d'après l'opinion de Barthole, de Guy Pape, de Loyseau et d'autres jurisconsultes. Les sieurs de Bonneville prirent des lettres de réhabilitation de Henri III, parce que leurs pères avaient dérogé en exerçant la charge de notaire. Cependant les opinions des écrivains qui ont traité de la noblesse sont divisées sur ce point. En Bretagne et en Normandie, des nobles ont été notaires sans cesser de prendre le titre d'écuyers dans leurs actes. La Provence et le Dauphiné présentent des exemples semblables. Voy. p. 870.

On ne perdait point la noblesse par un mariage avec une personne de condition inférieure. La femme noble qui avait épousé un roturier, pouvait, à la mort de son mari, reprendre son titre et son rang, en déclarant devant un juge compétent qu'elle entendait dorénavant vivre noblement. Le mariage ne donnait pas non plus la noblesse. La femme roturière qui épousait un noble restait roturière. d'après la plupart des coutumes. Ceux qui avaient encouru la perte de la noblesse ou leurs descendants pouvaient obtenir du roi un acte de réhabilitation qui faisait revivre la noblesse en leur faveur.

Services rendus par la noblesse. — La noblesse a rendu à la France des services qu'il serait injuste d'oublier, comme l'ont fait un grand nombre d'historiens. Sans remonter aux temps séodaux où elle sauva la France assaillie par les barbares et abandonnée par la royauté, il faut bien reconnaître que, pendant près de six siècles, la noblesse a fait la force de nos armées. L'infanterie ne se composait presque que de mercenaires etrangers. La tentative faite aux xv° et xv1° siècles pour organiser une infanterie nationale (voy. Armée, p. 34-35) avait mal reussi; mais la cavalerie composée de la noblesse était excellente. Les ambassadeurs étrangers reconnaissent les éminents services que la noblesse rendait à la France. Voici ce qu'en dit l'ambassadeur vénitien Michel Suriano (Relations des ambassadeurs vénitiens, I, 491): « Le vrai metier de la noblesse, celui qui est le plus utile au peuple et au roi, c'est le métier de la guerre.... La force de la France consiste surtout dans la cavalerie qui ne se compose que de nobles, c'est-à-dire de gens d'ame et de cœur, et non, comme dans d'autres pays, de personnes de toutes couditions. »

Marc-Antoine Barbaro confirme ce témoignage (lbidem, 11, 7) « Les nobles sont tous obligés au service militaire; ils servent de leur personne; ils doivent en outre un certain nombre de cavaliers, selon la qualité de leurs fiefs. Il y a une infinité de seigneurs et de gentilshommes très-vaillants qui, en temps de guerre, accompagnent leur roi avec tout leur monde et un dévouement admirable. Leur cavalerie est très-utile au roi; et fait beaucoup d'honneur à ses armes; car tous ces nobles sont dressés et propres à la guerre, ont de quoi la soutenir à leurs frais, et ils donnent volontiers non-seulement leurs biens, mais leur vie pour le roi, leur seigneur naturel. C'est là, en y regardant de bien près, le véritable nerf de la guerre. » Jean Correro est encore plus explicite. « La noblesse en France, dit cet ambassadeur, est nombreuse et brave; c'est ce qui fait sans nul doute la force et la sûreté du royaume. C'est la noblesse qui a donné sa réputation à la cavalerie française réglée; car autrefois il n'y avait gentilhomme, si grand qu'il fût, qui n'eût tenu à l'honneur d'être enrolé parmi les hommes d'armes, et même parmi les archers. Or on sait bien qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre le courage des soldats mercenaires, et le cœur d'hommes nobles qui combattent volontairement pour l'honneur et non pour le gain. »

Les arts durent aussi à la noblesse une puissante impulsion. Les nobles encouragèrent, à l'imitation des rois, les Italiens qui apportaient en France le goût de la peinture, de la sculpture, de l'ar-

chitecture; ils firent élever des manoirs splendides qui rivalisaient avec les palais des rois. Ils se firent les protecteurs des poctes et des gens de lettres, en même temps qu'ils conservaient les nobles traditions d'honneur chevaleresque avec plus de fidélité qu'aucune autre classe de la France. Les grands biens, acquis autrefois par leurs aïeux, servirent souvent à représenter dignement la France au dehors ou à la doter d'établissements utiles. La noblesse eut donc un rôle glorieux, et sa décadence au xviii siècle ne doit pas faire oublier ce qu'elle avait été dans les ages précédents. La maxime noblesse oblige est restée dans notre langue pour prouver combien était vif et délicat le sentiment de l'honneur dans la noblesse française. Même à ses plus mauvais jours, elle cut des élans de générosité chevaleresque. Au milieu du xviii• siècle, sur le champ de bataille de Fontenoy, elle ne voulait pas tirer avant d'avoir essuyé le feu des ennemis. Messieurs, tirez les premiers, est un de ces mots qui effacent bien des fautes; malheureusement l'héroisme n'avait qu'un moment et les fautes duraient. La noblesse française manqua presque toujours d'esprit politique, et les priviléges qu'elle avait obienus ne tardèrent pas à dégénérer en abus qui provoquerent de vives réclamations.

Priviléges de la noblesse. — Les priviléges de la noblesse étaient réels et honorifiques. Parmi les privilèges réels de la noblesse quiont duré jusqu'à la révolution française, il faut placer l'exemption des tailles, des corvées personnelles, le droit de ne plaider que par-devant les baillis, sénéchaux, juges présidiaux ou chambres des parlements, sans être soumis aux justices inférieures des prévôtes et châtellenies (édit de Crémieu, art. 5). La garde noble, d'après la coutume de Paris, était plus étendue et plus avastageuse que la garde bourgeoise (voy. GARDE BOURGEOISE et GARDE NOBLE). Il a été question ailleurs (voy. Féodalité, p. 407-408), des droits de chasse, de colombier, de garenne et des redevances féodales.Quant aux priviléges honorisques de la noblesse, ils consistaient particulièrement dans les droits de préséance aux cérémonies, dans les titres et armoiries auxquels les nobles seuls pouvaient pretendre. Ils avaient le droit d'être ence sés à l'église où ils occupaient une place d'honneur. Plusieurs de ces droits honorinques rappelaient par leurs bizarreries les anciens privilég**es féodaux. Ains**i, même au xvii• siècle, le seigneur de Sessay, près d'Evreux, avait le droit de se la messe dans l'eglise cathélvreux, quand il lui plaisait; t y assister le faucon sur le le faire placer au coin de l'auonté. Le curé d'un de ses villalet éperonné, lui disait la messe, battant, au lieu d'orgues. Un acte confirma au seigneur de Sassay ge droit honorifique, comme le ne lettre de l'abbé Lebœuf inséle Mercure de février 1735.

moiries qu'étalaient les nobles n des priviléges honorifiques étaient le plus fiers et qui choplus les roturiers, quand la noait récente et sans illustration. e passage de La Bruyère, dans re de ses Caractères intitulé De « On les voit (leurs armes) sur et sur les vitrages, sur la porte château, sur le pilier de leur stice, où ils viennent de saire n homme qui méritait le banniselles s'offrent aux yeux de tou-; elles sont sur les meubles et ierrures; elles sont semées sur osses; leurs livrées ne déshooint leurs armoiries. Je dirais s aux Sannions: Votre folie est rée: attendez du moins que le ichève sur votre race : ceux qui votre grand-père, qui lui ont nt vieux, et ne sauraient plus gtemps. Qui pourra dire comme l'étalait et vendait très-cher?

Les priviléges de la noblesse t, au xviii siècle surtout, de clamations. On se plaignait de asse la plus riche exempte des jui écrasaient les classes les plus ètles plus laborieuses. L'inégalité choquante existait partout entre et l'ignoble (ce mot signifie litnt non noble, et il était encore dans ce sens au xvii siècle, n peut le voir plus loin, p. 864). Egalité se retrouvait partout dans nblées d'États, dans les tribul'armée et jusqu'au pied des

es tribunaux variaient avec les La cour des pairs jugeait les pairs; le grand conseil, les es évêchés, abbayes et bénéfices tiques à la collation du pape et ux requêtes de l'hôtel ressortiss officiers de la maison du roi; iétes du palais, les privilégies e lettres de committimus. Les ou juges d'église connaissaient ère instance des procès des ecques.

iption d'impôt accordée aux teris était un privilège encore plus

odieux. Le clergé, qui se confondait comme corps privilégié avec la noblesse, le clergé possédait d'immenses domaines exempts d'impôts. Au commencement du xvi siècle. Claude de Seyssel (Louanges du bon roi Louis XII, édit. Godefroy, p. 136), évaluait ses revenus au produit du tiers de tous les biens du royaume. Aux Etàts de 1561, on réclama la sécularisation des domaines ecclésiastiques pour payer les dettes de la France (Rathery, Hist. des Etats-généraux, p. 205 et 206). Le clergé n'échappa à ce danger que par des sacrifices considérables. Dès la fin du xvii siècle, et surtout au xviii, l'abus de ces priviléges en matière d'impôt fut de nouveau signalé et flétri. Bois-Guilbert, Vaubau, et, plus tard, d'Argenson, Machault, Turgot, demandèrent l'égale répartition des charges publiques. Mais la royauté, qui avait toujours maintenu ces priviléges féodaux, repoussa les justes reclamations du tiers-État, et contribua ainsi à provoquer la crise qui devait emporter le pouvoir absolu en même temps que les derniers vestiges du régime feodal.

L'inégalité et le privilége n'étaient pas moins marqués dans l'administration militaire. Les plébéiens, sauf de très-rares exceptions, étaient condamnés à végéter dans les rangs inférieurs de l'armée, et à voir souvent des officiers imberbes et des généraux incapables compromettre l'honneur de la France. Le xviiie siècle devait être fécond en leçons de cette nature. Dès 1701, l'opinion publique s'élevait contre ces jeunes colonels qui n'avaient jamais servi. Dans sa comédie d'Ésope à la cour. Boursault introduit un de ces colonels

qui dit naïvement:

Je ne suis point soldat, et nul ne m'a vu l'être; Je suis bon colonel, et qui sers bien l'État.

Le public applaudit à la repartie d'Esope:

Monsieur le colonel, qui n'étes point soldat.

L'abus n'en subsista pas moins, et cette jeune noblesse, brave et spirituelle, mais inexpérimentée, trouva son Crécy et son Poitiers dans les plaines de Rosbach.

La noblesse, non contente de dominer dans les armées, réclamait pour ses puinés les hautes dignités de l'Église. Les princes les plus vertueux partageaient ce préjugé. On lit dans les extraits des Écrits du duc de Bourgogne (t. I, p. 361): « Quoique la religion soit indépendante des ministres qui l'annoncent, il est certain cependant qu'elle a quelque chose de plus respectable aux yeux du vulgaire, quand il la voit annoncée et pratiquée par des hommes de naissance. » L'adminis-

tration monarchique elle-même dans ses édits consacrait l'inégalité des classes d'une manière injurieuse pour les roturiers : « D'autant, dit l'article 16 de l'ordonnance de 1679 sur les duels, d'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insolents pour appeler (provoquer) les gentilshommes, lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mēmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes, d'où il s'ensuit quelquesois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils proviennent d'une cause abjecte, nous voulons et ordonnons qu'en tel cas d'appel et de combat, principalement, s'ils sont suivis de quelque blessure ou de mort, lesdits ignobles on roturiers, qui seront atteints et convaincus d'avoir cause et promu de semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens nieubles et immeubles confisqués, et quant aux gentilshommes qui se se-raient ainsi battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds.»

Plaintes contre la noblesse. — Saint-Simon, le grand désenseur de la noblesse, ne dissimule pas ses défauts. Il lui reproche « son ignorance, sa légèreté, son inapplication, de n'être bonne à rien qu'à se faire tuer, à n'arriver à la guerre que par ancienneté, et à croupir du reste dans la plus mortelle inutilité qui l'avait livrée à l'oisiveté et au dégoût de toute instruction hors de guerre par l'incapacité d'état de s'en pouvoir servir à rien. » La Bruyère (Des Grands) avait dit dans le même sens: « Pendant que les grands negligent de rien connaître, je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires, qu'ils ignorent l'économie et la science d'un père de famille, et qu'ils se louent eux-mêmes de cette ignorance; qu'ils se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants; qu'ils se contentent d'être gourmets ou coteaux, d'aller chez Thais ou chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille nieute, de dire combien il y a de postes de l'aris à Besançon ou à Philisbourg, des citoyens s'instruisent du dedans et du deliors d'un royaume, étudient le gouvernement, deviennent fins et politiques, savent le fort et le faible de tout un État, songent à se mieux placer, se placent, s'élèvent, devienuent puissants, soulagent le prince d'une partie des soins publics. Les grands qui les

dédaignaient les révèrent: heureux s'ils deviennent leurs gendres. »

Ce fut surtout au xviiie siècle que les priviléges abusiss de la noblesse suren: vivement attaqués. Un prince en donna l'exemple: le duc de Bourgogne s'exprime ainsi dans ses ouvrages (t. 11, p. 86-87): « Un abus hien préjudiciable à l'Etat et qui semble prévaloir de jour en jour, c'est l'espèce de tyrannie qu'exercent sur leurs vassaux les seigneurs particuliers dans quelques provinces éloignées de la ils commandent en desputes des corvées pour l'embellissement de leurs terres. Ils élargissent et plantent des chemins à leur profit contre les ordon-nances; ils établissent, sous des titres supposés, des péages, des fours et des moulins banaux, etc. » La noblesse, en continuant d'opprimer les campagnes, 50 livrait à tous les désordres de l'esprit nouveau : elle avait en grande partie adopté les opinions sceptiques qui minaient la société; elle donnait l'exemple du libertinage et se ruinait par de folles dépenses. «On se pique assez, dit un contemporain, d'avoir des équipages magnifiques. Le duc de Richelieu, ci-devant ambassadeur à Rome, qui n'est pas encore officier général, a, dit- n, soixantedouze mulets, trente chevaux pour lui, un grand nombre de valets, et il fait ses tentes sur le modèle de celles du roi. Les officiers généraux qui sont riches mènent des aides de cuisine et des aides d'office, comme si c'était pour célébrer quelque fète, et ceux qui ne sont pas également riches se ruinent et se mettent hors d'étal de soutenir plusieurs campagnes.» (Journal de Barbier, II, 28-29, année 1733). Le même auteur ajoute: « Le roi est parti le 30 septembre (1733) pour aller passer deux mois à Fontainebleau, le tout peur chasser tous les jours, à son ordisaire. On dit que le maréchal de Villars l'ayes engagé à aller voir son armée, il répondit que c'était bien son dessein; qu'il partirait un beau jour sans grande suite. se rendrait sur le Rhin à cheval, pe apprendre aux jeunes gens que les chaises ne leur conviennent pas. Effectivement, un simple capitaine de dragons on cavalerie croirait être deshonore s'il vait pas sa chaise de poste; ce qui est n-dicule pour des militaires. On dit qu'il y a à présent dans la ville de Straibers dix-huit cents chaises de poste que maréchal de Berwick a empêché ler plus loin. » Ruinée par ce luxe, la noblesse se dégrada en épousant des filles de financiers. On en fit des chansons que l'on trouve dans les res du xaiiie eiècle:

O temps, ò mœurs, ò siècle déréglé! Où l'on voit déroger les plus nobles familles. Lamoignon, Mirepoix, Molé, De Bernard épousent les filles. Et sont les recéleurs du bien qu'il a vole.

Il s'agit du célèbre Samuel Bernard dont les filles entrèrent, en effet, par des alliances dans les familles que cite l'avo-

cat Barbier.

Noblesse depuis la révolution de 1789. - La noblesse héréditaire fut supprimée par l'Assemblée constituante (19 janvier 1790); les titres de princes, ducs, marquis, comie, vicomte, baron, chevalier, écuyer, etc., furent abolis. Pendant plus de douze ans, les titres nobiliaires ne furent plus en usage. Napoléon les rétablit. En 1806, il créa des duchés qui furent portes successivement au nombre de trente deux; il y eut aussi des comtes et des barons de l'empire. La nouvelle noblesse était héréditaire. La Restauration maintint la nouvelle noblesse et rétablit l'ancienne. En 1848, un décret supprima les titres nobiliaires, mais ils ont été rétablis en 1852.

Un des traités les plus estimés sur l'ancienne noblesse est celui de Gilles-André de la Roque, intitulé Traité de la noblesse et de ses différentes espèces, Rouen, 1720 et 1724, in-4°. — On peut encore consulter sur ce sujet plusieurs ouvrages du père Menestrier, et entre autres les traités : 1º De la chevalerie ancienne et moderne avec la manière d'en saire les preuves, Paris, 1683, in-12; 2º De l'ori-gine des quartiers, Paris, 1681, in-fol. **Voy. aussi les ouvrages du père Anselme,** et spécialement Le palais de la Gloire contenant les généalogies historiques des illustres maisons de France, etc. Paris. 1664, in-4°; La Chesnaye-Desbois a donné un Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des samilles nobles de la France, Paris, 1770-1784, 12 vol. in-4°.

NOBLESSE COMMENCEE. — On donnait ce nom dans l'ancienne monarchie à une noblesse dont tous les degrés n'étaient pas encore remplis de manière à former la noblesse complète exigée pour certaines carrières, par exemple pour entrer dans l'ordre de Malte.

NOBLESSE COMMENSALE. — Noblesse qui provenait de certains offices de commensaux de la maison du roi, de la reine et des princes de la famille royale.

NOBLESSE COUTUMIÈRE. — Noblesse qui, selon les coutumes des anciennes provinces, provenait de mère noble (voy. p. 861).

NOBLESSE DORMANTE. — Noblesse suspendue à cause de quelque acte dérogeant. Les nobles de Bretagne avaient, entre autr**es**, le privilége de ne pas perdre la noblesse en faisant quelque acte dérogeant, en se livrant, par exemple, au commerce de détail, etc. Ils étaient soumis à la taille, tant que durait la dérogeance; leur noblesse était dite dormante. Ils pouvaient ensuite la reprendre en faisant déclaration devant le plus prochain juge royal de leur domicile qu'ils voulaient à l'avenir vivre noblement.

NOBLESSE GRADUELLE. — Noblesse qui n'était acquise aux descendants d'un anobli qu'autant que le père et le fils avaient rempli successivement une charge qui donnait un commencement de noblesse.

NOBLESSE DE LETTRES OU LITTE-RAIRE. — Noblesse accordée aux gradués qui étaient les gens de lettres de cette époque. Les lettres accordées par Henri IV en septembre 1607. à Claude Froment, professeur en droit à Valence (Dauphiné), prouvent que les docteurs, régents et professeurs en droit obtenaient la noblesse, après vingt ans d'exercice, et la transmettaient à leur famille. On appelait aussi cette noblesse noblesse comitive, parce que, selon La Roque, ceux qui la recevaient pouvaient prendre le titre de comte. Dans la suite cette noblesse ne fut, pour les professeurs en droit, ainsi que pour les avocats et les médecins, qu'un titre honorifique, ainsi que le décida un arrêt du conseil d'État du 22 janvier 1771.

NOBLESSE PERSONNELLE. — Noblesse qui ne passait pas aux descendants et qui était inhérente à une personne ou à la charge qu'elle remplissait.

NOBLESSE AU PREMIER DEGRE. Noblesse opposée à la noblesse graduelle; elle était acquise et parfaite dans la personne des enfants, lorsque le père était mort revêtu d'un office qui anoblissait ou lorsqu'il avait servi pendant les vingt années qu'exigeaient les ordonnances pour que la noblesse fut acquise. Tous les offices ne donnaient pas la noblesse au premier degré; ce privilège était réservé aux charges de chancelier de France, de garde des sceaux, de secrétaire d'Etat, de conseiller d'État en exercice au conseil, de maître des requêtes et de secretaire du roi. Les conseillers de quelques cours souveraines, tels que les parlements de Paris, Besançon, Grenoble, la chambre des comptes et la cour des aides de Paris, avaient la noblesse au premier degré. Mais dans la plupart des cours

souveraines, les offices de président et de conseiller ne transmettaient la noblesse qu'au second ou au troisième degré: c'était une noblesse graduelle.

NOÇAGE. — Repas nuptial que, dans quelques pays, et principalement en Bretagne, les curés exigeaient primitivement en nature et qui plus tard avait été converti en argent. — Le mot noçage désignait aussi dans certaines coutumes le droit qu'avait le seigneur d'assister aux noces de ses vassaux. Le seigneur hautjusticier, ou, en son absence, le sergent ou huissier de sa justice devait être convié à la noce huit jours avant la célébration du mariage pour accompagner la mariée à l'Église; il prenait place à diner avant le marié; il amenait deux chiens courants et un lévrier qui étaient nourris pendant le repas des noces ; après le diner, le seigneur ou son représentant avait le droit de chanter la première chanson. Un arrêt du parlement de l'aris rendu le 6 mars 1601 ordonna que ces coutumes fussent observées, attendu qu'elles étaient mentionnées dans les aveux rendus par les vassaux.

## NOCES. — Voy. Mariage.

NOEL. — On a prétendu que ce mot était dérivé de nouvel à cause de la bonne nouvelle qui fut alors annoncée aux bergers et bientôt répandue dans le monde entier. L'usage des trois messes qui se célèbrent pour la fête de Noël est venu de Rome. On les disait à cause des trois stations indiquées par les papes pour le service divin : la première à Sainte-Marie-Majeure, pour la nuit; la seconde à Saiut-Athanase, pour le point du jour, et la troisième à Saint-Pierre, pour la messe

du jour.

Noël n'était pas seulement, au moyen age, une des sêtes les plus solennelles de l'Egliso; ce fut, pendant plusieurs siècles et jusqu'à une époque récente, l'occasion de réjouissances de famille. Au xin•siècle, dit Sainte-Palaye (vo Noël), on donnait å ses amis, pour les fètes de Noël, des gâteaux appelés nieules (voy. ce mot) et un poulet rôti. On chantait des cantiques appelés Noëls, où la naissance du Christ, l'adoration des mages et des bergers étaient célébrées dans un langage naif. « En ma jeunesse, dit Pasquier ( Recherches de la France, livre IV, chap. xvi), c'était une coutume que l'on avoit tournée en ceremonie de chanter tous les soirs presque en chaque famille des Noëls, qui étoient des chansons spirituelles faites en l'honneur de N. S.; lesquelles on chante encore en plusieurs églises, pendant que l'on célèbre la grand'messe le jour de Noël, lorsque le prêtre reçoit les offrandes. » Chaque province avait ses Noëls. et, ceux de la Monnoie en patois bourguignon ont beaucoup de réputation. La bûche de Noël ou Tréfoir (voy. Tréfoir) donnait lieu à une fète de famille; on appelait la bénédiction du ciel sur la maison. La distribution du pain de Calandre **a**vait le même but.

Cette fête marquait si bien l'allégresse universelle en souvenir **de la régéné**ration du monde par la naissance du Christ, que le mot Noël devint synonyme de réjouissance. Aux entrées des rois et dans toutes les solennités, le cri de Noël! Noël! retentissait sur les places publiques. Pasquier ( *Recherches* , ihid.) en cite plusieurs exemples : « Aux registres de la chambre des comptes, le greffier soucieux d'enregistrer ce qui se faisoit de solennel dans la ville de Paris, récitant le haptème de Charles VI dans l'église de Saint-Paul, dit que le 3 décembre 1368 naquit Charles sixième qui fut tenu sur les fonts en l'église Saint-Paullès-Paris par Charles, seigneur de Montmorency et que lors y avoit une grande multitude de peuple qui commença de crier Noël. Jean, duc de Bourgogne, après avoir fait assassiner le duc d'Orléans, revint dans Paris. Monstrelet dit au chapitre xxxvII du premier livre que les Parisiens en furent si joyeux, qu'à son arrivée les petits enfants crioient par les rues Noël. En l'an 1429, Philippe, duc de Bourgogne, ramena sa sœur au duc de Bedford dans Paris, à la venue duquel fut faite moult grande joie des Parisiens, dit le même Monstrelet, si y crioit-on Noël par tous les carrefours par où ils passoient. Quand Charles VII ilt son entrée dans Paris en 1437, il y avoit, dit le nieme auteur, si grande multitude de peuple par les rues, qu'à peine pouvoit on passer, lequel en divers lieux crioit à haute voix tant qu'il pouvoit Noël pour la joyeuse venue de leur roi et naturel scigneur et de son fils le Dauphin. »

Le commencement de l'année était fixé à Noël à l'époque de Charlemagne (Voy. Année).

NOIR (Code). - Voy. NEGRE.

NOMBRAGE. — Office et salaire des officiers féodaux ou sergents appelés num ratores; ils étaient charges de compter les gerbes de blé et les autres produits de la récolte, afin de prélever ce qui en revenait au seigneur en vertu du droit de Champart (voy. ce mot). - Le mot nonbrage ou nombraige désignait mit quelquefois le droit qu'avait le seignet?

NOM

evoir ces dimes qu'on appelait mbrées. Dans une charte de l'an-, on lit: toutes les rentes, cens raiges, etc. Voy. du Cange,  $v^{\bullet}$  Nu-

RE D'OR. — Le nombre d'or est iode lunaire de dix-neuf années se servait pour déterminer les s lunes. Il était ainsi nommé, à 'on croit, parce que l'on écrivait teres d'or, dans les anciens ca-3, le jour des douze mois solaires sit la nouvelle lune de l'un ou de le ces cycles. Dans ces dix-neuf l y en avait douze appelées comet sept embolimiques ou intercaarce qu'elles étaient composées mois au lieu de douze. On avait i établir une concordance parre le calendrier lunaire et le casolaire. Mais le cycle lunaire t de plus d'une heure le cycle La réforme de Grégoire XIII moce point le calendrier ecclésias. reforma cette irregularite.

IAUX. — Philosophes du moyen rétendaient que les idées génétaient que des mots (flatus vocis). INCES, § Philosophie.

- Les Romains portaient pluoms, et cet usage adopté par les mains se conserva sous la domiles Francs. Les hommes de race aient trois noms. Ainsi l'évèque Grégoire de Tours, s'appelait Florentius Gregorius. Le prem était le prénom, le second le la gens, et le troisième, appelé 1, distinguait les diverses brana gens.

chez les Francs. — Chez les le nouveau-ne recevait un nom la e nuit, après sa naissance, comme e le paragraphe 5 du titre XVI i salique. Les parents se réunist donnaient un nom à l'enfant. rémonie était accompagnée de rejouissances. On ne connaisalors ce qu'on a appelé depuis apteme. Quelquefois le nom n'éie à l'enfant que plus tard : le fils éric, avait déjà quatre mois, lorsgrands de Neustrie se réunirent donner le nom de Clotaire (Chlopocitarunt, Grégoire de Tours, , chap. vii). Dans la suite le nom i au baptème. Flodoard, dans sa e à l'année 945, dit que la reine donna naissance à un fils qui lé Charles à son baptême (qui ad catechizandum vocatus est).

Les Francs ne portaient qu'un nom, comme Clovis, Caribert, Clotaire (voy. la signification de ces noms, p. 769). Charlemagne introduisit à sa cour l'usage de prendre un surnom ; lui-même se faisait appeler David; Alcuin portait le nom

d'Albinus, etc.

Noms à l'époque féodale. — A l'époque féodale, c'est-à dire vers le xie siècle, les propriétaires ou seigneurs féodaux portèrent deux noms; le premier donné suivant l'ancien usage et le second tiré de la terre qu'ils possédaient. Chez les Romains, c'était le propriétaire qui imposait son nom à la terre : les prés de Mucius (prata Mucia), etc. Dans le système féodal, où la terre avait une si haute importance (voy. p. 409), elle donna son nom au seigneur. Il faut cependant établir ici une distinction. Au sud de la Loire, dans les provinces de droit écrit ou romain, il était depuis longtemps d'usage de prendre plusieurs noms, comme chez les Romains (voy. Mabillon, Dere diplom., p. 59, 92, 93). Mais au nord de la France, on ne porta généralement qu'un nom jusqu'au xu siècle. Depuis cette époque, les surnoms tirés de la seigneurie, de la dignité ou de l'office devinrent des noms génériques et les signes distinctifs des familles nobles. Les nobles portèrent souvent trois noms: le nom de baptème, le nom commun à toutes les branches de la famille et enfin le nom de la seigneurie qui variait suivant les domaines des diverses branches. On trouve, au moyen age, des exemples de nobles qui tiraient leur nom du lieu, où ils avaient été faits chevaliers. Ainsi Laurent du Plessis ayant été fait chevalier au Morf, dans les pays d'outre-mer, lui et ses enfants furent appelés du Plessis du Morf (Sainte-Palaye, v° Noms).

Les évêques comme les rois gardèrent l'ancienne coutume de ne signer que leurs noms de baptême avec celui de leur évêché. On ne commença à mettre dans les actes le nom de samille des semmes que vers 1620 ou 1630; jusqu'alors on ne les désignait que par leur nom de bap-

Noms des vilains. — Quant aux noms des vilains, ils n'eurent de la fixité qu'à partir de l'époque où l'on tint des registres de l'Etat civil (voy. ce mot). Quelquesois le nom propre était tiré du nom du père et de la mère réunis. Le nom de Marcabrus dérivé de Marc et de Bruna peut en servir d'exemple (Sainte-Palaye, vo Noms). Les noms des vilains étaient généralement tirés ou des noms de leurs pères et mères ou de quelque signe physique, de l'àge, du lieu de naissance et d'habitation, du caractère, de la profession, des vêtements ou de quelque cause accidentelle. Tels sont les noms de Leroux, Lenoir, Levilain, Lejenne, Levieux, Lenormand, Lebreton, Lebon, Lemauvais, Lesèvre, Lebarbier, etc., etc. Le continuateur du Roman de la Rose, qui s'appelait Jean, nous apprend qu'il fut nommé Clopinel, parce qu'il était boi-teux, et de Mehun, Meun ou Meung, du lieu où il était ne:

Et puis viendra Jean Clopinel Luteur gentil, auteur isnel (galant) Qui naistra dessus Loire, à Mehun.

Noms tirés du latin. — Plusieurs noms furent tires du latin et se formèrent quelquesois du génitif, comme l'a remarque l'abhé Lebœuf dans son Histoire d'Auxerre, où il en cite un certain nombre d'exemples : Pierre Le Blanc devint Petrus Albi, Guillaume Le Bègue, Guillelmus Blesi, etc.

Ce fut la mode, surtout à l'époque de la Renaissance, de traduire les noms français en grec, en latin et même en hé-breu; ainsi Mélanchton est la traduction en grec de Schwartzerd (terre noire). On alla même jusqu'à changer les noms de baptème, Pierre et Jean, en Petreius et Janus, comme on peut le voir dans le Journal de Trévoux (septembre 1741). Le dernier fils de Henri II, connu dans la suite sous le nom de duc d'Alençon, sut appelé Hercule: ce ne fut que plus tard qu'il prit le nom de François. De Thou cite, en 1565, un Asdrubal de Médicis. C'est pour un pareil motif que le maréchal de Cossé avait pris le nom de Timoléon. On a vu ces changements de noms se renouveler à l'époque de la révolution. Les noms de Gracchus, Brutus, Aristide, etc., remplacèrent souvent alors les anciens noms de baptème. — On pourra consulter sur les noms au moyen âge un travail de Sirmond intitulé De propriis nominibus mediæælatis, t. I de l'édition des œuvres de Sirmond, Paris, 1696.

Surnoms. - On voit par un passage d'un roman du xve siècle, intitulé Le Jouvencel, que les surnoms étaient fort communs au moyen age, surtout parmi les gens de guerre, et devenaient souvent des noms propres. Le Jouvencel obtient de son capitaine la permission de garder le nom, sous lequel il s'était d'abord fait connaître. « Vous devez savoir, lui dit le capitaine, que de coutume les capitaines et chefs de guerre ne sont pas nommés par leurs noms, si ces noms ne sont bien courts, comme Galiot, Salzard, Gascon, Poton, Blosset, Talbot, Floquet, etc. Mais on les nomme aucunes

fois par le nom de leurs seigneuries, comme Montgascon, Gaucourt, Wilby, Scales, Dunoys, etc. Aucunes fois on les nomme par le nom des pays dont ils sont, comme l'Aragonais, Navarrot, le Galois, le Barrois, le Béarnais et autres ; aucunes fois, pour les imperfections qu'ils ont, comme Le Bègue de Vilaines, Jehan le Baveux, le Manchot, le horgne Clisson, le borgne Foucault, et plusieurs autres. Je vis un capitaine qui . en son enfance, avait nom Étienne de Vignoles, et toute-fois depuis qu'il se mit à suivre la guerre jusques à sa mort on le nomme La Hire.»

Changement de nom. — Dès la fin du xve siècle les rois seuls autorisaient les changements de nom. Louis XI accords en 1474, à un de ses secrétaires nommé Decaumont le droit d'ecrire son num en deux mois de Chaumoni (Ordonn. XVIII, 40-41). Le même roi autorisa, au mois d'octobre 1474 son valet de chambre. Olivier le Mauvais, à prendre pour lui et sa postérité le nom d'Olivier le Daing

(ibid., 58-59).

Une ordonnance rendue par Henri II. a Amboise le 26 mars 1555 défendit de changer de nom sans autorisation royale. Il faliait en adresser au roi la demande qui était examinée en chancellerie. Les états généraux de 1614 furent obligés de réclamer (art. 162 de leurs cahiers de doleances) pour « qu'il tût ordonné à tous gentilshommes de signer en tous actes et contrats le nom de leurs familles et non de leurs seigneuries, sous peine de faux et d'amende arbitraire. » Louis XIII rendit à cet effet une ordonnance le 19 janvier 1629. Malgré toutes ces précautions, 09 altérait sans cesse les noms de famille par interêt ou par vanité. Molière s'est moqué de cet usage dans l'Ecole des Femmes:

Quel abus de quitter le vrai nom de ses péru Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimé De la plupart des gens c'est la démangeaisen; Et, sans vous embrasser dans la comparai Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre Qui, n'ayant pour tout bien qu'un soul quartie de terre.

Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux Et de monsieur de l'Isle en prit le sem pempets.

La Bruyère s'est également moqué 🧀 l'usage de changer son nom par vanité: « Certaines gens, dit-il (chap. De certaine usages), portent trois noms de peur d'en manquer: ils en ont pour la campagne & pour la ville, pour les lieux de leur service ou de leur emp**loi. D'autres ont 22** seul nom disyllabe qu'ils anoblissent par des particules, des que leur fortune vient meilleure. Colui-ci, par la suppression d'une syllabe, fait de son nom obscur un nom illustre; celui-là, par le changement d'une lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms, qu'ils pourraient conserver sans honte, pour en adopter de plus beaux. où ils n'ont qu'à perdre par la comparaison que l'on fait tonjours d'enx qui les portent avec les grands hommes qui les ont portés. Il s'en trouve enfin qui, nes à l'ombre des clochers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens, comme si la roture n'était pas de tout pays, allongent leurs noms français d'une terminaison étrangère, et croient que venir de bon lieu c'est venir de loin. »

L'Assemblée constituante, par plusieurs lois rendues en 1790 et 1791, défendit de changer le nom des familles. La Convention, au contraire, déclara, en 1793, que chacun pourrait changer de nom, comme bon lui semblerait; mais elle fut ellemême forcée de s'opposer à cet abus qui pouvait avoir les plus graves inconvénients. Enfin une loi du consulat (11 germinal an x1) a décide qu'on n'inscrirait sur les registres de l'Etat civil que des noms empruntés au calendrier ou à des personnages célèbres de l'antiquité. On ne peut maintenent changer de nom qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement accordée avec les formes légales; la demande doit être adressée au ministère de la justice par l'intermédiaire du procureur impérial.

NONCES. — Ce mot désigne les ambassadeurs accrédités par le pape auprès des souverains. On le trouve pour la première lois dans une charte de 1035 (De re dipl., p. 615). Mais c'est seulement depuis le xvie siècle que les legats permanents ont ete appeles nonces. Ce nom, synonyme d'envoyé ou ambassadeur, eut quelque peine a être reçu en France. En 1665, le nonce du pape en France ayant pris, dans un écrit imprimé, qualité de nonce au parlement et au royaume, le parlement décréta contre l'imprimeur, parce que ce titre de nonce au royaume annonçait des prétentions à une juridiction que la France ne reconnaissait point aux légats. La distinction entre les nonces et les légats tient surtout à la nature de leurs fonctions On appelle généralement légats les ambassadeurs des papes chargés de remplir des fonctions spirituelles dans les pays catholiques, et nonces les ambassadeurs accrédités auprès des souverains pour représenter la puissance temporelle du saint-siège.

NONNAINS, NONNES. — Ces mots dé-

signent des religieuses. Ils ne s'emploient plus maintenant dans un style élevé; mais dans l'origine les mots nonnains, nonnes indiquaient l'affection et le respect. On appelait aussi en latin nonni les religieux âgés. Ce mot était également un terme d'affection filiale. Il est dit, en effet, dans la règle de Saint-Benoît que les jeunes religieux appelleront les anciens nonni; ce qui indique, ajoute saint Benoît, le respect dû à un père (paterna reverentia). Ce mot a été remplacé par la locution mon Révérend Père qui a la même signification.

NORMALE (École). — Voy. ÉCOLE NOR-MALE SUPÉRIEURE.

NORMALES (Écoles). — Voy. Instruc-TION PUBLIQUE, p. 599.

NORMANDE (Charte). — Charte accordée par Louis XI aux Normands en 1314 et 1315 pour confirmer les privilèges de leur province.

NOTABI.ES. — On désignait sous ce nom, dans l'ancienne monarchie, des membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état que les rois appelaient dans les circontances importantes pour les consulter sur les décisions à prendre. La première assemblée de notables fut tenue par Charles V en 1369. Ce prince qui avait éprouvé, pendant la captivité de son père le danger des états généraux, les remplaça par des notables que lui-même désignait. Ce fut dans cette assemblée que fut décidé l'établissement d'un impôt appelé fouage qui devait porter sur les inmeubles. On trouve encore des assemblées de notables en 1470 sous Louis XI, en 1526 à Cognac sous François Ier pour rompre le traité de Madrid, en 1596 à Rouen sous Henri IV. en 1626 à Paris sous Louis XIII pour donner à la politique de Richelieu l'appui de la nation, entin en 1787 et 1788 sous Louis XVI. L'assemblée de 1787 renversa le ministère de Calonne, et l'assemblée de 1788 lut convoquée par son successeur Loménie de Brienne pour aviser aux moyens d'échapper à une crise imminente. Je n'ai rappelé que les plus célèbres parmi les assemblées de notables. On pourra consulter sur ces assemblées l'ouvrage de M. Rathery, intitulé *Histoire* des Etats généraux.

NOTAIRES. — Officiers publics chargés de dresser les actes et contrats auxquels, on veut donner un caractère d'authenticité. Leur nom vient du latin notæ (notes, titres, écritures ou chiffres), parce qu'autrefois à Rome ils écrivaient les actes en abrégé (voy. Notes tironiennes). Il y a

toujours eu des notaires depuis l'empire romain; cependant on ne voit pas qu'avant le vii siècle, ils prissent le titre de Notaires publics; ils étaient souvent désignés aux époques antérieures sous les nom de référendaires. Depuis Charlemagne jusqu'à Louis VI on les voit figurer comme substituts du chancelier, puisqu'ils si-gnaient ad vicem cancellarii (à la place du chancelier). Pendant l'époque féodale, les seigneurs nommèrent des notaires; mais cet abus fut réprimé par Philippe le Bel. Par une ordonnance de l'au 1302 (Ordonn. des rois de Fr., 1, 363), il se réserva à lui et à ses successeurs le droit exclusif de créer des notaires. Il y eut toujours des notaires seigneuriaux, mais nommés par le roi. Déjà antérieurement saint Louis avait institué soixante notaires en titre d'office pour écrire et expédier les actes de la juridiction volontaire, et mettre en grosse tous les actes de la juridiction contentieuse du Châtelet de Paris. Cependant on ne trouve point d'actes signés par les notaires royaux avant le règne de Philippe le Hardi qui monta sur le trône en 1270.

On a quelquefois confondu les notaires et les tabellions; il y eut cependant une différence entre ces deux sortes d'officiers jusqu'au xvi• siècle : les notaires écrivaient la minute des actes et des contrats; les tabellions les gar-daient et en délivraient des grosses. Une ordonnance de Charles VII, en date du mois de juillet 1443 (Ordon., XIII. 188-189), décida qu'à l'avenir il n'y aurait qu'un seul tabellion dans chaque châtellenie royale. Ce tabellion pouvait commettre, là où il était necessaire, des no-taires dont il répondait. Ceux-ci devaient porter tous les trois mois, chez le tabellion, les registres contenant les extraits des actes passés devant eux, asin qu'ils sussent gardés en lieu sûr par le tabellion. Les charges des tabellions ne furent réunies à celles des notaires qu'en 1560. Henri IV, par un édit du mois de mai 1597, supprima les offices de tabellions et de gardes-notes, et créa pour y suppléer de nouveaux offices sous la dénomination de notaires garde-notes et garde-scel. Ainsi ces trois offices furent réunis à celui de notaires. Louis XIV, par édit de 1673, y réunit encore les offices de greffiers des conventions. La même année, les notaires de Paris obtinrent, moyennant quatre cent cinquante-deux mille livres, des lettres patentes qui portaient que les fonctions de notaires à Paris ne pourraient être imputées à dérogeance à la noblesse. (Voy. p. 861, 2° col.)

Notaires des corporations et universi-

tés.—Comme dans l'ancienne monarchie il y avait un grand nombre de juridictions et de corporations privilégiées, il y avait aussi un grand nombre d'officiers, appelés notaires attachés à ces corporations. Les marchands italiens qui fréquentaient les foires de Champagne et de Brie, si célèbres aux xine et xive siècles, avaient leur notaire appelé notaire des Italiens; il y avait aussi des notaires de la cour et hôtel du roi, appelés encore secrétaires du roy (voy SECRETAIRES DU ROI), des notaires des Capitouls de Toulouse (voy. CAPITOULS), des notaires des universités qui étaient des greffiers garde-notes. On appelait notaires du sang les greffiers des tribunaux criminels. Sans s'arrêter à tous ces détails, on peut remarquer qu'il y avait dans l'ancienne monarchie trois espèces de notaires: 1º les notaires royaux, 2º les notaires des seigneurs, 3º les notaires apostoliques. Il est nécessaire de parler séparément de chacune de ces classes de notaires.

Notaires royaux. — On donnait ce nom aux notaires créés par le roi dans les justices royales pour recevoir les actes faits entre toutes sortes de personnes, de quelque qualité qu'elles fussent. Les contrats dressés par ces notaires royaux emportaient hypothèque sur tous les biens des parties contractantes, en quelque lieu du royaume qu'ils fussent situé»; ils étaient exécutoires dans toute la France, pourvu qu'ils fussent revêtus du sceau royal de la juridiction dans laquelle étaient immatriculés les notaires qui avaient dressé ces ac**tes. Les notaires royaux du** Châtelet de Paris avaient le privilège particulier de pouvoir instrumenter ou remplir leurs fonctions dans tout le royaume. Le même privilège avait été accurdé aux notaires d'Orléans et de Montpellier qui pouvaient dresser des actes partout, excepté à Paris.

Notaires des seigneurs. — Les notaires des seigneurs étaient ceux qui étaient nommés dans les justices seigneuriales pour recevoir tous contrats, actes entrevifs et testaments dans l'étendue de la juridiction où ils étaient immatriculés. Leurs contrats n'étaient exécutoires que dans le ressort de la seigneurie, et ils ne pouvaient dresser acte que pour des personnes qui y avaient leur domicile.

Notaires apostoliques.— Notaires nommés primitivement par les archevêques et évêques, et chargés de recevoir tonies les déclarations et de passer tous les actes concernant les bénétices. On les voit figurer dès le xi° et le xii° siècle. Un arrit du parlement rendu en 1421 leur enjaignit de se restreindre aux actes relatifs aux bénéfices et à la puissance ecclésiastique. Ils instrumentèrent en France jusqu'en 1490. A cette époque, Charles VIII
supprima les notaires apostoliques et défendit de faire dresser aucun acte par
eux, Henri II créa quatre notaires apostoliques pour toute la France; mais ces
notaires apostoliques étaient nommés
directement par le roi. Louis XIV établit,
par un édit du mois de décembre 1691,
des notaires apostoliques dans tous les
diocèses de son royaume. Ces notaires
recevaient leurs provisions du roi, comme
l'avait déjà ordonné Henri II.

Notaires depuis la Révolution. — Il n'y a plus en France depuis la Révolution qu'une seule espèce de notaires. La loi du 25 ventôse an x1 a organisé le notariat tel qu'il existe encore aujourd'hui. Les notaires sont nommés par l'empereur, sur la présentation de leur prédécesseur. Ainsi les offices des notaires constituent, comme ceux des avoués, une propriété transmissive. Les notaires des villes où siège une cour d'appel exercent leurs sonctions dans toute l'étendue du ressort de la cour; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal : ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort de la justice de paix. Les notaires sont ainsi partagés en trois classes, dont la première comprend quatre cent quatorze offices, la seconde quatorze cent vingtneuf et la troisième huit mille et trois. Des chambres des notaires sont chargées de maintenir la discipline. Elles se composent de membres choisis par les notaires de l'arrondissement, et sont renouvelées par tiers chaque année.

NOTAIRES CLERCS DU ROI. — Ces officiers royaux, dont il est souvent question dans les ordonnances (Recueil des Ord., II, 99, 174 et 175), ont été nommés plus tard secrétaires du roi. Voy. SECRÉTAIRES DU ROI.

NOTES TIRONIENNES. — Ecriture abrégée, dont on a attribué l'invention à Tiron, affranchi de Cicéron; mais il paraît que ces signes tachygraphiques remontent à une époque antérieure et que déjà Xénophon s'en servait. Cicéron fut un des premiers qui en fit usage à Rome. Lorsque Caton combattit l'avis de Jules César à l'occasion de la conspiration de Catilina, Ciceron plaça en différentes parties du sénat des écrivains habiles chargés de recueillir les paroles de l'orateur. C'étaient les stenographes de l'antiquité. Dans la suite ces notes tironiennes furent en usage dans les minutes des actes publics, et les notaires en out tiré le nom qu'ils portent encore aujourd'hui. Les écoles publiques et les tribunaux se servaient de notes tironiennes pour recueillir les leçons des maîtres, les interrogatoires des accusés et les sentences des juges. Dans la suite, on les employa pour transcrire des manuscrits tout entiers, et plusieurs bibliothèques, entre autres la bibliothèque impériale, possèdent des manuscrits en notes tironiennes. Ces signes servaient aussi pour écrire des diplômes; dom Carpentier en a publié cinquantequatre qui appartiennent au règne de Louis le Débonnaire.

Jusqu'à nos jours on s'était peu occupé de déchiffrer les notes tironiennes. Les savants Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur avaient signalé cette lacune. de la diplomatique, mais sans la combler. Dom Carpentier, dans l'ouvrage intitulé Alphabetum tironianum (1747), avaitpublié une partie des signes qui servaient. à marquer les abréviations; mais il n'en avait pas déterminé le sens. Un autre Bénédictin, dom de Vaines, écrivait en 1774 (Dictionnaire raisonné de diplomatique, au mot Nores): « La science de ces notes est encore dans son enfance; personne, jusqu'à présent, n'y a travaillé avec succès. C'est une entreprise difficile, à la vérité, mais qui mériterait bien d'être tentée. On trouve des livres entiers et des diplômes écrits en notes. Il est probable que, sous ces espèces de chiffres, on a voilé quelques secrets importants ou quelque chose de curieux. Regrettera-ton toujours la perte de ces connaissances? Et ne pourra-t-on parvenir à donner quelque chose de certain sur cette science encore énigmatique?» Notre époque, qui a vu se révéler les énigmes tout autrement célèbres des hiéroglyphes égyptiens, a courageusement abordé le problème des notes tironiennes. M. Kopp a publié en 1817 dans le second volume de sa Palæographia critica, un travail sur les notes tironiennes. Enfin un élève de l'école des Chartes, M. Jules Tardif, a obtenu en 1850 la première médaille du concours pour les antiquités nationales décernée par l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et, d'après le rapport de M. Lenormand, il a résolu la question devant laquelle avaient reculé les Bénédictins. Voici les termes mêmes du rapport de M. Lenormand : « La décomposition et la recomposition de l'écriture, la fixation des signes élémentaires, la distinction entre les groupes alphabétiques et les désinences, la théorie des suppressions de voyelles et de consonnes, sont exposées par notre jeune paléographe avec un ordre, une lucidité, une logique qui frap-

pent d'admiration. En vain le trait fondamental se dérobe sous la rapidité de la main qui le trace; il n'échappe pas à la sagacité du savant qui redevient ainsi comme le législateur du système. Il est hors de doute que l'application d'une méthode aussi persectionnée fera lire des textes importants pour l'histoire en général et pour celle de notre pays en particulier; mais, quand bien même il n'y aurait là qu'un résultat de pure curiosité, on devrait rendie hommage à la singulière pénétration, à la capacité scientifique qui a triomphé d'obstacles que la patience même des Bénédictins n'avait pu vaincre. Les fruits de ce beau travail ne se borneront pas au déchiffrement des notes sironiennes: l'écriture démotique des Egyptiens offre plus d'un rapport avec ces notes; pour les analyser, il faut aussi remonter à la forme complète de l'élément originaire, et l'on n'arrivera à cette restitution avec succès et certitude, que lorsqu'à l'expérience de la langue on joindra la faculté de divination méthodique qui distingue le beau mémoire de M. Jules Tardif. »

Ces éloges faisaient attendre avec impatience le mémoire de M. Tardif; il vient enfin de parattre imprimé par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dans les Mémoires des savants etrangers. Une analyse ne pourrait donner aucune idée nette d'un travail qui est lui-même très-condensé (67 pages in-4°). Il est donc nécessaire que ceux qui veulent étudier les notes tironiennes recourent au mémoire de M. Tardif, dont l'Académie des Inscriptions garantit le caractère scientifique. On y trouvera tous les signes tironiens ramenés à dix séries ou tableaux, qui forment une sorte de dictionnaire des notes tironiennes. Il est à souhaiter que cette découverte porte tous ses fruits et produise pour la science historique les importants résultats que promet le rapport de M. Lenormand.

NOTES DE MUSIQUE. — Voy. Musique.

NOTORIÈTÉ (Acte de). — Acte par lequel un officier public reçoit la déclaration de personnes qui attestent la vérité d'un fait; ces actes de notoriété peuvent quelquefois suppléer les actes de l'état civil. On appelle encore actes de notoriété les actes par lesquels un magistrat atteste un usage ou un point de jurisprudence sur lequel il est consulté.

NOTRE-DAME. — Cri de guerre adopté par un grand nombre de chevaliers. Notre-l'ame-Bourbon, Mont-Joye Notre-l'ame était le cri de guerre des ducs de

Bourbon; Vergy-Notre-Dame, celui des seigneurs de Vergy, etc.

NOTRE-DAME DU MONT CARMEL (Ordre de). — Voy. CHEVALERIE (Ordres religieux de . Un règlement du 21 janvier 1779, concernant l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, décida que trois décorations de cet ordre, où l'on n'admettait que des gentilshommes, seraient remises chaque année aux trois élèves de l'école militaire qui auraient su , par leur mérite et leur bonne conduite, s'attirer l'estime du prince. Ils devaient être choisis parmi les jeunes gens qui étaient en état d'entrer immédiatement au service. Si un de ces nouveaux chevaliers se signalait à la guerre par quelque action d'éclat, il était reçu chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, sans être tenu d'augmenter ses preuves de noblesse de quatre degrés, quoiqu'il fullut régulièrement prouver huit générations de noblesse pour entrer dans ce dernier ordre tandis qu'on n'exigeait que quatre générations de noblesse, des élèves de l'écule militaire.

NOURRICES. — Pendant fort long-temps les mères, quelle que fut leur condition, avaient allaité leurs enfants. Blanche de Castille nourrissait ellemème saint Louis. Jusqu'au xvi• siècle, cet usage fut conservé. On lit dans les mémoires de la reine Marguerite, semme de Henri IV, que la comtesse de Lalaing, d'une des plus illustres maisons de Flandre, allaitait elle-même son fils. Marguerite raconte que, dans un grand repas que lui donna le comte de Lalaing, la comtesse « parce, toute couverte de pierreries et en pourpoint de toile d'argent brodé en or, avec de gros boutons de diamants, se fit apporter à table son petit fils, emmailluté aussi magnifiquement qu'elle était vètue pour lui donner à teter; ce qui eût été tenu à incivilité à quelque autre; mais elle le faisait avec tunt de grace et de naïveté qu'elle en reçut autant de louanges que la compagnie de plaisir. - Les dames de haute naissance et ensuite les bourgeoises enrichies cessèrent de nourrir elles-mêmes leurs enfants aux xylr el xviii° siècles. Vers la fin du xviii° siècle, il se fit un heureux retour à l'usage des mères d'allaiter leurs enfants, et les nourrices étrangères ne furent appelées que lorsque les mères ne porvaient remplir ce devoir. Des burs de nourrices, surveillés par des médecies que délègue l'autorité, ont été établis pour rendre plus facile et moins dangereux l'usage des nourrices mercenaires. Le premier bureau des nourrices sut établi à Paris en 1769; un second sut sondé à Lyon en 1780. L'administration du bureau des nourrices de Paris a été confiée au conseil général des hospices, et un décret du 30 juin 1806 a confirmé cette disposition. Depuis 1821, il a eté établi à Paris des bureaux particuliers de nourrices.

NOURRITURE. — Cette question est tellement vaste que nous pouvons à peine en indiquer sommairement les points principaux. La nourriture est tirée du règne végétal ou du règne animal. Il sera question dans un troisième paragraphe du sel et des assaisonnements.

§ I. Nourriture tirée du règne vé-GÉTAL. — Blé. — De tous les végétaux qui servent à la nourriture de l'homme, il n'en est pas de plus important que le blė. On ignore par qui le blė fut introduit dans la Gaule. Entre les provinces les plus renommees pour leurs blés, on cite la Beauce, l'Ile de France, la Brie, la Picar-die, la Champagne et le Bassigny, au moins c'est la liste que donne, d'après Liebaut, Le Grand d'Aussy, dans la Vie prirée des Français, et le rang qu'il leur assigne. Cependant il ajoute que les bles du Berry, du Poitou, de la Saintonge, de l'Angoumois, du Limousin, de la Normandie, du Languedoc. et de la Limagne d'Auvergne, avaient de la réputation. Selon Champier, toutes les provinces situées le long de la Loire regardaient le blé de Beauce comme le premier de tous. Cet auteur parle avec mépris du blé du Dauphiné, qui était brun, rempli d'ivraie et de toutes sortes de graines. Il a été question, au mot Moulins, des divers procedés employés pour moudre le blé. J'ai aussi parle du droit de banalité qui existait à l'époque séodale (voy. Banalité et surtout Moulin Banal).

Sarrasin: Maïs. — L'usage de plusieurs autres espèces de grains s'est introduit successivement en France. Le sarrasin ou blé noir, originaire d'Afrique, a été emprunté à l'Espagne; la culture de ce ble en France ne remonte qu'au xvi siècle. Les Contes d'Eutrapel, publiés en 1587, en parlent dans les termes suivants: Sans ce grain qui nous est venu depuis soixante ans, les pauvres gens auraient beaucoup à souffrir. On en fait, dans plusieurs contrées, et principalement en Bretagne, des bouillies et des pates fort estimées: mais le pain, fait avec le blé noir ou sarrasin, est indigeste. Ce sut également au xvie siècle que l'on importa en France le mais ou blé de Turquie Champier en parlait en 1560, comme d'un grain récemment

introduit en Europe. La France tira de l'Italie le riz et plusieurs autres pâtes. Le riz. originaire de l'Orient, a été souvent cultivé en France, mais on a toujours été obligé de renoncer à ce genre de culture. L'introduction des pommes de terre ou topinambburs ne date que du dernier siècle; elles fournissent une farine nourrissante, que l'on mêle souvent à la farine de blé ou froment Elles sont devenues pour les familles pauvres une ressource indispensable, surtout dans les années de stérilité.

Bouillies. — La bouillie, que l'on fait avec le blé, le sarrasin, la fécule de pomme de terre, etc., sert aussi à la nourriture. Elle figurait autrefois parmi les mets estimés. Au xvi• siècle, on la servait sur la table des rois, et les Mémoires de M<sup>110</sup> de Montpensier prouvent que cet usage subsistait encore au XVII siècle. « Monsieur, dit-elle en par-lant du frère de Louis XIV, vint un jour dans la chambre de la reine, comme elle allait diner avec le roi. Il trouva un poëlon de bouillie; il en prit sur une assiette et l'alla montrer au roi qui lui dit de n'en point manger. Monsieur dit qu'il en mangerait, le roi répoudit : gage que non. La dispute s'émut. Le roi voulut lui arracher l'assiette, la poussa et jeta quel-ques gouttes de bouillie sur Monsieur qui a la tête fort belle et aime extrèmement sa chevelure. Cela le dépita; il ne fut pas maître du premier mouvement et jeta l'assiette au nez du roi. »

Légumes. — La France a été de tout temps fertile en légumes. Les Romains estimaient les oignons gaulois, comme nous l'apprend Pline le Naturaliste; ils les préféraient aux oignons d'Italie. La loi salique prouve que très-anciennement les pois, les fèves et les lentilles étaient cultivés en France, puisqu'elle condamne à l'amende ceux qui dérobaient ces légumes. On voit par les capitulaires de Charlemagne que, dans les villæ de cet empereur, croissaient des laitues, du cresson de fontaine et de jardin, de la chicorée, du persil, du certeuil, des carottes, des poireaux, des navets, de l'oignon, de l'ail, de la ciboule et de l'échalote. Les Romains avaient importé dans les Gaules les choux rouges et verts; mais les choux blancs viennent des pays septentrionaux et l'art de les faire pommer n'était pas encore connu du temps de Charlemagne. Les laitues romaines sont originaires des environs de Rome, aussi bien que les brocolis ou petits choux verts. Les Gaulois cultivaient les grosses fèves, les haricots et les pois. Quant au melon, il a été apporté d'Italie après l'ex-

• •

part to be seen in 1 44. 34.35 que une spigne reient le l'estiences et Con the Miles has been that the hastern and the children we there is a second Ciptier of Config. 19. This tell til some is

fruite - book stole emprelie tiequerrals are to the qui a soft eat and an bies wit pare entallers. Alts. & Jerse nous vient des Romains qui l'avaisse letee de Ceratus. Le d'A-e Mirezie: l'abrient a été apporte de l'Armeille. La perhe de la Perse, les prunes de Stre. vers le temps des croissées. Les jeures de bamas, qui tirent leur nom de la ca-pitale de Syrie, furen; intriduites ex Provence par le roi Rene, duc d'Arica es comte de Provence. Les probes de Monsieur bont ainsi appelees. pa ce que Minhieur, frère de Louis XIV. les estats particulièrement. Les prunes de la reine Claude doivent leur nom à la première femme de François le file de Louis XII. On pretend que le coing vient d'une ville nommée Cydon et simée dans Plie de Crète (Candie . Les citrons, originaires ce la Médie ou de la Syrie, out passé de l'Italie en Provence et dans le Languedoc. Les orungers sont aussi des arbres exotiques; le ne re sont acclimatés que dans les repions méridionales de la France : on ne les conserve dans le Nord qu'en les protegeunt par des serres chauses. Les grenudes sont venues d'Afrique: elles donnèrent, dit-on, le nom au royaume de Grennde en Espagne: elles ne reussissent que dans les provinces méridionales de lu France. Les pistsches ont été importées de l'Inde. les amandes et les olives de la Grèce; les figues, de l'Asie : les raisins, Ce fut l'empereur Probus qui replanta les vignes des Gaules arrachéen pur ordre de Domitien. A côté de ces fruits d'importation étrangère, dont quelques-uns se sont si bien acclimatés en France, il en est beaucoup d'indigènes. Las pommiers et les poiriers sont à l'état snuvage dans nos forèls; l'art les a transformés et a créé une prodigieuse variété d'asplaces. Les noix paraissent aussi un fruit indigène, quoique, d'après certains autours, elles nous soient venues du pont; il en est de même des châtaignes, que quelques écrivains prétendent origiunires de Sardes en Lydie. Les fraises des bois ont été de tout temps connues dann len Guules.

SIL NOURRITURE TIREE DU REGNE ANI-Pores ; gibier .— l.a première nourde nos pères, comme celle de tous manuelles, a été tirée du règne végétal; il Ils out commencé à faire usage

de villige Mille vi sen one la chair de port it a regimen dull se nourrent des Callines Les formes qui convraient la Cause renfermanen. Li grand numbre de ous el miere. La rienton, el surente le co-CONTRACT SE SETTING BUT LODGES les tables et mem sur belies des seigneurs et des reis, lesçului des siècle on laissait les porces paltire have bee villes, ce ne fut çue sons Locus VII. et. ner suite d'un so-Sideri du di perio un de ses fils, gripa regement to miles defendit and babimente de laisser errer leurs porce dans ies rues. L'assert de la visade de bossi es de modula est plus recent; cependant in remanque que l'oès le xur siècle, les se process se reserva ent les langues de ules de derrie mes dans leurs domaines.

La linese, ce plaisir si recherché des Germa na ci des seigneurs féodaux, approvisitanti leurs tables de gibier de toute espèce. I, y a en dès la plus hante artique des cerfs cans les forèts de la Gaule, et perdant plosieurs siècles en 8 servi la chair de **ces adi<u>man</u>x sur les la**birs des rois et des grands seigneurs; pius tard on s'est horne aux daims et aux cherreuils. Il y eut aussi à toutes les époques, des nèvres et des lapins en France; quelques ecrivains prétendent, cepeu-dant, que le lapin est originaire d'Es-

bakce.

Volatiles. — Les volatiles du genre des gailina es sont venus primitivement de la Gaule, comme leur nom l'indique; ca trouve parmi les officiers royanx de XIII siècie un poulailler du roi, chargé de la basse-cour. Les dindons étaient connus en France avant l'établissement des jesuites; l'opinion qui en attribue l'introduction à cet ordre est dénnée de fondement.Cependant les dindons 🗪 devinrent communs en France qu'après le règne de Henri IV; ils ont remplace les oies qui étaient jadis un met recher ché. On élevait des troupeaux d'oies dass la partie septentrionale de la Gaple, et ca les conduisait ju**squ'en Italie. Le dreit** d'élever des pigeons domestiques étais un privilège féodal, et ce droit de colombier a duré jusqu'en 1789. Les volatiles sont cités dans des ouvrages qui remontent à une haute antiquité comme des mets maigres. Le canard noir ou macreuse est toujours considéré comme maigre, et l'Église en permet l'assge pendant le carème. Les perdrix et surtout les perdrix rouges sont originaires de l'fle de Chio; ce fut le roi René qui, at xve siècle, les acclimata en Provenca. Le paon et le faisan étaient des oiseaux nobles et figuraient sur les tables de grands; rien n'est plus célèbre que le st du faison qui fut prêté à Lille duc de Bourgogne et un grand e de chevaliers en 1453. Le noble porté par une damoiselle, avait le les pattes dorés. Le duc fit serment faisan et engagea ses chevaliers à r la formule du serment conçu en mes : « Je voue à Dieu premièreà la très-glorieuse Vierge sa mère, e aux dames et au faisan, que si ie France mon seigneur, ou quelutres princes de la chrétienté veu-: croiser contre le Turc, je les suiles accompagnerai, et combattrai contre le sultan corps à corps s'il consentir. »

sons. — L'usage des poissons de d'eau douce, des amphibies et des lages remonte aux premiers siècles re histoire. Il y avait à Paris, des le des Romains, une corporation des ou mariniers de la Seine, qui se aient d'approvisionner cette ville. VII accorda de nouveaux priviléges rporation des marchands de l'eau, elle s'appelait au xIII siècle. Les ients contenus dans le Livre des s d'Etienne Boyleau, prévôt des ands de Paris au temps de saint parlent du maquereau, du flet ou ie, des merlans, de la raie, des moches et salées, des harengs frais, et saurs. Les ordonnances du roi rouvent qu'au xive siècle, on mani Paris du marsouin et même du ie mer. Le saumon et les anguilles s connus en France de tout temps. îtres, célèbres à l'époque d'Ausone, ent ensuite en discrédit et furent imées jusqu'au xviie siècle; à cette , elles ont repris une vogue qui t qu'augmenter. L'Océan et la Ménée ont toujours fourni des écreet de petits coquillages.

Beurre, Fromage, OEufs. - Le beurre, le fromage et les œufs schent à la nourriture que l'on tire ne animal. L'Eglise en interdisait motif l'usage pendant le carême. int généralement au xvie siècle la sion de faire usage du lait, du et du fromage. Mais il y eut plus culté pour les œufs, et, en 1555, le ent de Paris s'opposa à la publicaane bulle du pape Jules III et d'un ment de l'évêque de Paris qui en taieut l'usage. Le samedi saint, on bénir une grande quantité d'œuss listribuait le jour de Paques; de la ssion donner les œufs de Pâques. u xviiie siècle et même sous le le Louis XV, on portait au roi des des d'œufs après la grand'messe du jour de Paques. Ils étaient souvent dorés et très-bien peints; le roi les distri-buait aux courtisans. Cette coutume s'est conservée dans quelques pays, et, entre

autres, en Russie.

Du temps des Romains, on estimait les fromages de Nimes et de Toulouse. Az XIIIº siècle, les fromages de Brie étaient recherchés et transportés jusque dans les royaumes du nord. Le fromage de la Grande Chartreuse, en Dauphine, present pour excellent, an xvo siècle. Charles Etienne, qui écrivait au xvr siècle, vante le fromage de Craponne, en Auvergue. L'abbé de Marolles, dans su traduction de Martial, parle avec éloge des fromages de: Vanvres, de Clamart, de Montreuil et de Grosbois. On trouve dans le même auteur une liste des fromages les plus estimés de son temps; il y est fait mention des cœurs de Gournay et du pays de Brai, des fromages d'Auvergne, de Cantal, de Brie, de Linas, de Roche, de Roquefert, de Berry; de Beauvais, de Livarot, de Pent-l'Évéque, de Marolles, etc. Au xvii siècle, on faisait dans certains endroits de la Franche-Comté des contrefaçons des fromages: suisses et spécialement du fromage de Gruyère. On lit dans les mémoires rédigés sur cette province en 1696, que ces fromages se débitaient dans toute la France, et que les paysans avaient gagné considérablement pendant la guerre, à les porter eux-mêmes dans les armées d'Italie et d'Aliemagne.

Les fromuges étrangers n'ont été connus en France que vers la fin du xvº siè-cle, à l'époque des guerres d'Italie. Charles VIII, passant par Plaisance, recut des magistrate d'énormes fromages; il en envoya en France à la reine et au duc de Bourbon. On les trouva excellents, et jusqu'à nos jours certains fromages d'Italie ont gardé leur réputation, principale-. ment ceux de l'espèce qu'on appelle parmesan, et qui se fabriquent à Lodi et dans les environs de cette ville. La France tirait anssi de Florence des fromages nommés marsolins; peu à peu l'usage en a été abandonné, et on les a remplacés pur des fromages de Hollande, de Suisse et spécialement de Gruyère, ancien comté situé dans le canton de Fribourg. Ce dernier fromage se contrefait parfaitement dans: les montagnes et dans les vallons de la Franche-Comté, comme il a été indiqué plus haut.

S III. Assaisonnement. — Scl. sel est le principe de tons les assaisonnements de la nourriture; on le tire, soit des eaux de la mer, soit des mines de sel qui se trouvent en Lorraine et en Franche-Comté. Pendant longtemps le

876

commerce du sel fut libre. Mais Philippe le Bel d'abord, et après lui Philippe de Valois, prélevèrent surle sel un impôt considérable, qu'on appela gabelle (voy. ce mot). Les rois se réservèrent, jusqu'à la révolution de 1789, la vente exclusive

ou monopole du sel.

— Les premières épices, comme le thim, la marjolaine, le safran, furent fournis par le sol même de la Gaule. Le sairan entrait jadis dans presque tous les ragoùts, sauces, potages, pàtisseries. La leuille de laurier, l'anis, la coriandre, l'ail, ont de tout temps procuré un assaisonnement facile et abondant. La moutarde, faite de graine de seneve et de vinaigre, remonte à une époque fort ancienne; dès le xiii siècle, on estimait la moutarde de Dijon. Le vinaigre est le vin aigre, auquel on donne une saveur plus agréable par le mélange aromatiques. Les de plantes épices etrangères commencèrent surtout à être employées vers l'époque des croisades. Les poëtes de ce temps citent avec les plus grands éloges le poivre. la cannelle, le girofle, le gingembre. Plus tard on estima surtout la muscade. Le commerce des épices a longtemps enrichi les Vénitiens; il passa aux Hollandais, vers la fin du xviº siècle.

Pendant longtemps, le miel tint lieu de sucre. Ce fut seulement vers 1420 qu'on tenta de clarifier le sucre apporté d'Arabie et appelé d'abord miel de roseau; on ne l'employa dans l'origine que pour la médecine. En 1471, un Venitien perfectionna les procédés de clarification. Enfin, la découverte de l'Amérique et l'exploitation des colonies ont multiplié les plantations de cannes à sucres. Les sucres indigènes, que, de nos jours on a tirés de la betterave, n'ont pu remplacer entièrement le sucre colonial.

Art culinaire. — L'art culinaire des Français a eu dès le xvIII siècle et a encore aujourd'hui une grande réputation dans l'Europe. Sans remonter à la cuisine primitive des Gaulois, à cette époque où une peau de bœuf étendue à terre servait de table et où des lambeaux de viandes rôties sur des charbons, des herbes grossièrement hâchées et bouillies, des boulettes formées de la farine de différents grains composaient tout le repas, nous dirons quelques mots des principales corporations qui se sont occupées de l'art culinaire. Il y avait, à Paris, une corporation des sauciers, qui vendait des sauces toutes préparées, que l'on emportait chez soi pour assaisonner les aliments. Les staints de cette corporation sont de l'année 1394; ils indiquent le nom et la

composition de plusieurs sauces de ces temps reculés. La sauce à la cameline devait ètre composée de bonne cannelle, de von gingembre, de bons clous de giroste. de bonne graine de Paradis, de bon pain el de bon vinaigre: la sauce nommée jence devait être saite de bonnes et vives amandes, de bon gingembre, de bon vin et de bon verjus. Taillevant, maître queu ou cuisinier des rois Charles V et Charles VI, a écrit un livre sur l'art culinaire. où il mentionne entre autres sauces, l'eau bénite pour assaisonner le brochet, la galantine, la sauce à l'alose, la sauce a madame Rappée, etc. Les sauciers mettaient leur honneur à déguiser les mets sous le luxe des assaisonnements. « Il y avait grand planté (abondance) de mets et entremets, dit Froissart en parlant d'un festin du xive siècle, si étrangés et si déguisés, qu'on ne pouvait les distinguer. »

Les sauciers fabriquaient en même temps le vinaigre et la moutarde; on ajouta à leur titre celui de vinaigriersmoutardiers. C'est ainsi qu'ils sont désignés dans l'ordonnance de Louis XII, qui, en 1514, les érigea en corps de métier. Ils joignirent dans la suite à leur profession, celle de distillateurs d'eau-devie et d'esprit-de-vin. Enfin, dans les dernières années du xvie siècle, on forma de cette corporation quatre communantés distinctes : les vinaigriers, les limonadiers, les distillateurs et les cuisiniers. Ces derniers sont désignés, dans leurs statuts de 1599, sous le nom de maitresqueux-cuisiniers. Quelques-uns d'entre eux entreprirent de donner des repas et festins, et ils prirent le nom de traiteurs et restaurateurs. Les limonadiers sont devenus les cafetiers.

On retrouve dans l'énumération des anciens mets des Français quelques plats qui ont disparu, par exemple, le poi pourri, composé de bœuf. de veau, de mouton, de lard et de légumes; la gulimafrée, qui était une fricussée de volaille assaisonnée avec du vin, du verjus, des épices et liee avec la sauce cameline. Plusieurs mets de l'ancienne cuisine française sont imités des nations étrangères ; le pot pourri est l'olla podrida des Espagnols ; on leur avait emprunté le ragout de volaille appelé chipolata; les kenesses, boulettes de pain et de viande, venaient de l'Allemagne ; le pilau , mouton ou volaille au riz, est tiré de la cri-sine des Turcs. On faisait bouillir les grosses viand**es avant de les mettre à la** broche. Ordinairement le ventre des animaux que l'on servait était garni d'une farce aromatique. Du temps d'Arnand de

euve, la sauge était l'assaisonneordinaire des oies; d'après le teage de Champier, médecin du iècle, on farcissait de marrons le des cochons de lait et des oisons; de tirer l'oison de la broche, on le ; il ne paraissait sur la table c une croûte composée de pain, de , de jus d'orange et d'eau de rose. isseries. — Jusqu'au xyı siècle, ulangers firent presque exclusive-les patisseries; seulement les sauavaient le monopole des pâtisseries es qui exigeaient des sauces. Il se , en 1567, une nouvelle corporation, es membres sont qualifiés dans leurs s de pâlissiers oublayeurs. Mais emps auparavant, on trouve menses la plupart des espèces de pâtisi, les echaudes, les flancs de Charles pâtés de Paris, les tartes de ens, etc. Le queu Taillevant donne étails sur les diverses pâtisseries en : aux xive et xve siècles. Il nous apl que le mot tourte désignait primient un pain ordinaire de forme :; dans certaines provinces, on l'aptarte par corruption. Les pâtés se ent, à cette époque, avec toute esde viande, gibier gros et menu, voet poisson; pour les tartes, on em-it les fruits, la crème et les amandes. evant parle des darioles à la crème, mandes et à l'eau de rose, ainsi que almouses au fromage mou, dorées des jaunes d'œufs, dont les Parisiens lait longtemps leurs délices. Il est tion, à la même époque, de tartes raves, aux coings, aux courges, à la de sureau, au riz, au gruau d'avoine. nillet, aux châtaignes, aux cerises, lattes, aux herbes de mai, aux roses, crème. Dans les siècles suivants, l'art laire a perfectionné la pâtisserie. On nait surtout les patés de jambon de ailles, les pâtés d'Amiens, de Pithi-, de Périgueux, d'Angers, de Tou-2, de Strasbourg, etc. De nos jours, les nes de Nérac rivalisent avec les pâtés és de Périgueux. Au xviº siècle, on t dans les rues de Paris de petits pàle bœuf haché avec des raisins secs. chancelier de L'Hôpital prohiba cet je. Lorsque les licenciés en médecine a faculté de Paris soutenaient leur ière-thèse, ils donnaient aux docteurs ux pro esseurs de la faculté un déer composé surtout de petits patès. s la suite, on remplaça ce dejeuner une rétribution pécuniaire; mais la e a conservé jusqu'au xviue siècle le de Pastillaria, en souvenance des ts pates.

A certains jours de l'année, on offraiaux chanoines et aux clercs des patisseries saites de la même pâte que les hosties; on les appelait panes oblati (pains oubliaux), d'où l'on a fait le mot d'oublies. Quelques chartes féndales imposèrent cette redevance aux vassaux; on l'appela droit d'oubliage. Les marchands d'oublies ont longtemps porté leurs patisseries renfermées dans un corbillon. au-dessus duquel était un cadran avec une aiguille de fer mobile, qui, s'arrêtant tantôt sur une heure, tantôt sur une autre, indiquait la quantité d'oublies que l'on gagnait. Ces marchands ont peu à peu disparu et ont été remplacés par des femmes qui vendent des oublies roulés en forme de cornets, désignés sous le nom de plaisirs.

NOU

*Boissons.* — Les vins de la Gaule étaient déjà recherches du temps de César; il parle des vins de Provence, de Dauphine, de Languedoc et d'Auvergne, et il ajoute qu'on estimait en Gaule les vins d'Italie, et en Italie les vius de la Gaule. Domitien fit arracher toutes les vignes de la Gaule, prétendant que le blé convenait mieux à cette province. Ce ne fut que deux siècles plus tard que Probus importa de nouveau la vigne en Gaule. Au ive siècle de l'ère chtétienne, Julien saisait l'éloge des vins de Lutèce. Les invasions du ve siècle respectèrent les vignobles; Charlemagne en recommanda la culture dans ses domaines, et l'on voit par un fabliau du trouvère Henri d'Andely, intitulé la bataille des vins, qu'au xiii siècle les crus étaient nombreux en France. Le poëte vante les vins de Gàtinais, d'Auxois, d'Anjou. de Provence. d'Angoumois, de la Rochelle, d'Auxerre, de Beaune, de Vermanton, d'Épernai, de Chabli, de Reims, de Sezanne, de Bordeaux, de Saint-Emilion, de Trie, de Moissac, d'Argenteuil, de Meulan, de Soissons, de Montmorency, de Pierrefitte, de Narbonne, de Beziers, de Montpellier, de Carcassonne, etc. Les texter reunis en grand nombre par Le Grand d'Aussy (Vie privee des Français) prouvent que dès cette époque les vins de Champagne et de Bourgogne étaient les plus estimés. La bière (voy. ce mot) est une des boissons les plus anciennes de la Gaule. L'usage du cidre (voy. ce mot) remonte pour le moins aux temps mérovingiens, puisqu'il en est question dans la vie de saint Colomban.

La burande (bibenda) était une espèce de piquette qu'on obtenuit en jetant de l'eau sur le marc; elle était destinée aux domestiques. On l'appelle dépense dans une ordonnance de 1307; elle se

vendait sur les marchés publics. Enfin, dès le temps de Charlemagne, il est question de vin cuit (vinum coclum), qu'on faisait réduire sur le feu au tiers ou à la moitié. On faisait aussi usage de vins artificiels qui ne consistaient que dans des infusions de plantes aromatiques ou médicinales. Quelquesois on y melait du miel. C'est avec du vin d'absinthe au miel que Fredegonde empoisonna un leude franc qui lui reprochait le meurtre de l'archevêque Prétextat. Le madon ou médon et le nectar étaient des vins de cette espèce et des plus recherchés, puisqu'on les servait sur les tables des rois. Charlemagne ordonne, dans un de ses capitulaires, que ses palais en soient fournis. Fortunat remarque dans la vie de sainte Radegonde (morte vers la fin du vie siècle), que cette pieuse reine était si mortifiée, que jamais elle ne se permit de boire du médon. Dans la plupart des vins de liqueur, il entrait des piments, nom général sous lequel on désignait les épiceries et les aromates d'Asie. Les poètes du xiiie siècle en parlent comme d'une chose délicieuse. A leurs yeux, c'était le comble de l'industrie humaine, d'avoir su réunir dans une boisson la force du vin, la douceur du miel et le parfum des aromates. On voit par les anciens pouilles (voy. ce mot) des xiiie et xive siècles, que les prieurs du doyenne de Châteaufort étaient tenus de fournir, le jour de l'Assomption, chacun à leur tour, du piment aux chanoines. Le clairet et l'hippocras étaient les plus estimes de ces vins de liqueur. Le clairet était une sorte de liqueur faite avec du miel et du vin. L'hippocras etait aussi un de ces vins assaisonnés où il entrait du miel, des épices et des aromates (voy. HIPPO-CRAS).

Les liqueurs distillées, telles que l'eaude-vie (voy. ce mot), sont d'une époque postérieure. Au xvi• siècle, les Italiens qui vinrent en France, à la suite de Catherine de Médicis, contribuèrent à répandre le goût des liqueurs, telles que le populo, le rossolis, etc. (voy. Liqueurs). On chercha aussi à composer des liqueurs agréables, en exprimant le suc des fruits, tels que la groseille, la cerise, la fraise, la framboise. On faisait, en 1665, un sirop d'abricots, lequel, dit un auteur de cette époque, battu dans l'eau, était rafraichissant et excellent à boire. Il a été question ailleurs du café, du chocolat et du thé (voy. Café, Chocolat et Thé). Je renvoie pour les détails à la Vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy; c'est le traité le plus complet pour tout ce qui se rattache à la nourriture.

NOUVEAU MONDE.— On désignait sous ce nom, au xvi\* siècle, l'Amérique découverte depuis peu de temps. Il a été question ailleurs des colonies que les Français y avaient fondées. Voy. COLOMES, p. 174-176.

NOUVEAUX - ACQUETS (Droit de). — Le droit de nouveaux-acquets fairait partie des droits domaniaux. Les biens possédés par des gens de mainmorte (voy. MAINMORTABLES) étaient regardés comme nouveaux-acquets, tant qu'ils n'avaient pas été amortis ou n'avaient pas payé le droit d'amortissement. Ils étalent taxes à payer une année de revenu pour vingt ans de jouissance depuis l'époque de l'acquisition jusqu'à celle de l'amortissement. Laurière fait remonter ce dreit à une ordonnance de Philippe le Long rendue le 24 février 1317. Le droit de nouveaux-acqueis ne l'ut perçu qu'antant que la recherche des amortissements n'ent pas lieu d'une manière régulière; mais quand le droit d'amortissement fut perçu régulièrement et à époques fixes, on renonça au droit de nouveaux-acquets ou il ne fut exercé que sur les biens dont les gens de mainmorte avaient l'usufruit et l'usage.

NOUVELLE FRANCE. — On désignait sous ce nom, au xvii siècle, les colonies fondées par les Français dans l'Amérique septentrionale et principalement au Canada. Voy. Colonies.

NOUVELLES. — L'usage de faire des présents à ceux qui apportaient de bonnes nouvelles est souvent mentionné dans nos anciens historiens. Lefèvre de Saint-Remy, Histoire de Charles VI, dit à l'année 1418 : « Yous avez oui comment massire Tanneguy du Chastel fut à Pontoise devers le duc de Bourgogne, de par le Daqphin, pour l'apaisement d'eux deux; dont le duc de Bourgogne fut moult joyeux, et pour icelle nouvelle donna à messire Tanneguy du Chastel un moult beau coursier, et cinq cents moutons d'or. » Olivier de La Marche raconte que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fut si joyeux de la naissance du fils du Dauphin en 1456, qu'il donna mille lions d'or à Josselin du Bois qui lui en apporta la nouvelle. - C'est de cet usage, dit Sainte-Palaye (ve Nouvelles), qu'est venu sans doute la contume de faire des présents aux hérauts, quand ils portaient des défis de guerre. On prouvait par là qu'on recevait le des comme une nouvelle agréable. »

NOUVELLES A LA MAIN. — Les nouvelles à la main étaient des espèces de gazettes manuscrites très-recherchées

aux époques où il n'y avait pas de liberté de la presse. C'était souvent une compilation faite à la hâte de tous les bruits qui couraient à Paris. On en trouvera un spécimen cité par M. Depping dans le tome Il de la Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV (p. 550, note). Quelquesois les nouvelles à la main dénotent plus de goût et d'esprit; telles sont celles qu'on trouve dans le même recueil (Introduction, p. xxxvIII, note). Le gouvernement considérait ces espèces de journaux comme des pamphlets qui devaient être sévèrement punis. La Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV en fournit la preuve.

NOVALES. — Terres nouvellement mises en culture, après avoir été défrichées. Les dimes des novales appartenaient toujours au curé de la paroisse où elles étaient situées, quelque droit qu'eût un seigneur laïque ou ecclésiastique de percevoir les anciennes dimes.

NOVICES, NOVICIAT. — On appelle noviciat le temps pendant lequel on éprouve la vocation d'une personne qui veut entrer en religion; cette personne porte le nom de novice pendant le temps de l'épreuve. Les conciles, et spécialement le concile de Nicée (325), le concile de Tours (1163), le concile général de Latran (1215) et le concile de Trente avaient défendu aux supérieurs des monastères de recevoir aucune dot des novices. Une déclaration de Louis XIV, du 28 avril 1693, ordonna que les décrets, ordonnances et règlements de ces conciles seraient exécutés, et désendit à tous supérieurs et supérieures d'exiger aucune chose, ni directement ni indirectement, en vue de réception, prise d'habit ou profession. L'ordonnance admit cependant quelques exceptions. Ainsi il était permis aux Carmélites, filles de Sainte-Marie, Ursulines et autres ordres, qui n'étaient établies que depuis l'an 1600, de recevoir des pensions viagères pour la subsistance des personnes qui y faisaient profession, à condition que ces pensions ne pourraient excéder cinq cents livres à Paris et dans les villes de parlement, et trois cent cinquante livres dans toutes les autres villes du royaume; ces mêmes monastères pouvaient recevoir pour meubles, habits, etc., la somme de deux mille livres une fois payée à Paris et dans les villes de parlements, et de douze cents livres ailleurs.

L'ordonnance d'Orléans (1560) avait fixé à vingt-cinq ans pour les garçons et dix-huit ans pour les filles, l'age où les novices pouvaient faire profession. L'ordonnance de Blois (1579) permit de faire des vœux solennels à seize ans. Entin un édit de 1768 exigea que les hommes eussent vingt et un ans accomplis et les filles dix-huit avant d'entrer en religion.

NOYES. — Dès 1740, on avait trouvé en Hollande le moyen de secourir ceux qui étaient restés quelque temps dans l'eau; on n'introduisit en France qu'en 1772 des appareils propres à rappeler les noyés à la vie. Ce fut à partir de cette époque qu'on établit des boîtes fumigatoires ou boîtes de secours, avec tous les objets nécessaires, tels que flacons d'eau-de-vie camphrée, frottoirs en laine, bonnet et chemise de laine, eau de mélisse, vinaigre des quatre voleurs, etc.

NUESSE. — Terme féodal qui indiquait qu'un fief relevait nûment et directement d'un seigneur. On disait en ce sens tenir en nuesse.

NUS-PIEDS. — On donna le nom de nus-pieds ou va-nu-pieds aux paysans, qui, en 1639, se soulevèrent en Normandie à cause des impôts. Gassion marcha contre eux et étouffa la révolte. Le chancelier Séguier, parcourut ensuite la Normandie pour punir ceux qui avaient participé à la révolte des nus-pieds. Le Journal du chancelier Séguier a été publié par M. Floquet sous le titre Diaire du chancelier Séguier.

NUIT. — Les Gaulois et les Francs comptaient par nuits et non par jours. « Les Gaulois, dit Cesar, se prétendent nés du dieu de la nuit; telle est la tradition des druides. Pour ce motif ils évaluent le temps par nuits et non par jours. » Tacite en dit autant des Germains : « Ils ne comptent pas comme nous par jours, mais par nuits. » La loi salique (titres xxvi et xxvII) compte aussi par nuits et non par jours. Une expression d'anciennes coutumes: comparoir devant les nuits, rappelle cet usage des Gaulois et des Francs. On peut encore citer certaines locutions populaires qui se sont conservées dans les campagnes, comme anuit pour aujourd'hui : Je ferai cela *anuit*.

NUMEROTAGE. — Ce fut seulement au xviiie siècle, en 1728, que l'on commenca à mettre des plaques au coin des rues de Paris pour en indiquer le nom. On adopta aussi pour les maisons un système de numérotage, au lieu de les désigner, comme on l'avait fait précédemment, par des enseignes ou par quelques autres signes exterieurs. Depuis cette époque le numérotage des maisons aussi bien que

l'inscription des rues s'est étendu de Paris à la plupart des villes de province.

NUMISMATE, NUMISMATIQUE. — On appelle numismatique la science qui

traite des monnaies et des médailles (voy. Médailles et Monnaies). Les numismales sont ceux qui s'occupent de recherches sur ces matières. Voy. Revue num., par MM. de La Saussaye et Cartier.

0

O DE NOEL. — On appelle O de Noël les antiennes qui commencent pur O (O Adonar! O rex gentium! etc.). La première est chantée le 15 décembre et la dernière le 23 l'usage des O de Noël vint d'Espagne, où il avait été établi par le dixième concile de Tolède en 656.

O SALUTARIS. — L'usage de chanter l'O salutaris hostia à l'élévation ne date que du commencement du xvi siècle. Un chanoine de l'église de Sens, qui a écrit les vies des archevêques de cette ville raconte le fait suivant: « En 1512, après la bataille de Ravenne. lorsqu'un traité eut été conclu entre Maximilien et les Vénitiens contre le roi Louis XII, ce prince obtint des évêques de France que chaque jour à l'élévation dans les églises cathédrales on chantât ce verset:

O salutaris hostia Ques essli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.

Les chantres de la chapelle royale, au lieu de ces mots fer auxilium, disaient: Serva lilium (conserve les lis). » Ces détails sont donnés par Pierre Pithou. dans son Glossaire des capitulaires, vo Missa.

OBÉANCIER (Grand). — On donnait le nom de grand obéancier au premier dignitaire du chapitre de Saint-Jean de J.yon. Ce mot paraît une altération d'obédiencier, nom qui servait à désigner les religieux qui allaient desservir une église par ordre de leur supérieur.

OBÉDIENCE. — Ce mot qui, dans l'ancienne langue française, était synonyme d'obéissance ne s'était conservé que dans l'Église et avec des significations très-diverses. Obédience signifiait tantôt l'autorité d'un supérieur, tantôt la soumission due à un supérieur, tantôt une permission accordée par un supérieur. Un religieux ne pouvait voyager sans avoir obtenu de son supérieur une lettre d'obédience. — On appelait encore obédiences les maisons, églises, chapelles et métairies, auxquelles on préposait des religieux. Dans les premiers siècles de la vie monastique, les prieurés n'étaient que des

obédiences (voy. du Cange, vo Obedientia). · A l'époque du grand schisme d'Avignon, ou distinguait les diverses contrées chrétiennes en pays de l'obédience de Clement VII et de l'obédience d'Urbain VI, selon qu'ils reconnaissaient l'autorité de l'un ou de l'autre de ces papes. — On appelait encore pays d'obédience avant la Revolution les provinces de France qui n'étaient point comprises dans le concordat de François Ier, telles que la Bretagne, la Provence et la Lorraine. Le pape pouvait y conférer les benéfices vacants pendant huit mois de l'année. -- Enfin oa nommait ambassadeur d'obédience l'amhassadeur que le roi de Naples envoyais au pape pour présenter la haquenée que ce prince devait au **pape comme homma** pour un royaume placé sous sa sureraineté.

OBÈLE. — L'obèle était un signe employé dans les manuscrits anciens pour indiquer un mot surabondant, une fausse leçon, un vers déplacé, etc. Il avait la forme d'une broche ou d'un flèche.

OBIT. — Les obi*ls* étaient des offices funèbres célébrés en mémoire et pour l'àme d'un fondateur ou d'un bienfaiteur. Ils étaient quelquefois accompagnes de cérémonies singulières. Ainsi un chancine d'Évreux, nommé Jean Bouteille, avait fondé un obit pendant lequel on étendait sur le pavé, au milieu du chœur, un drap mortuaire; aux quatre coins on metian quatre bouteilles du meilleur vin, et use cinquième au milieu , le tout au profit des chantres qui assistaient au service. Il y avait à Paris l'obit salé. Il se célebrait dans la cathédrale de Paris en mémoire de Louis XII et de son père Charles, dec d'Orléans. Le nom d'obit salé vensit é que I.ouis XII, en le fondant, avait accordé aux chanoines de Notre-Dame deux muids de sel à la gabelle, en payant setlement le prix du marchand. L'obit salé fui célébré jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie. Dans la distribution des deux muids de sei; chaque dignitaire du chapitre avait quatre minets de sel, et les chanoines chacun deux. On appelait aussi obis l'anniversaire de

la mort d'un personnage en l'honneur duquel on devait célébrer un service sunèbre.

OBITUAIRE. — Registre dans lequel on inscrivait les obits dus aux fondateurs ou bienfaiteurs d'une église ou d'une maison religieuse. On trouve souvent dans les obituaires des renseignements précieux pour l'histoire du moyen âge.

OBLATION. — Ce mot a en différentes significations. On appelait oblation tout ce qui était offert à l'église en pur don. Primitivement les prêtres ne vivaient que des oblations et du casuel. Il y avait un officier ecclésiastique spécialement chargé de recevoir les offrandes et appelé oblationnaire. — Les oblations étaient encore un droit levé en certaines circonstances par les seigneurs. — La partie de la messe qui suit immédiatement l'Evangile ou le chant du Credo se nomme oblation, parce que le prêtre offre d'abord le pain destiné au sacrifice posé sur la patène, puis du vin mèlé d'un peu d'eau dans le calice qu'il tient quelque temps élevé au milieu de l'autel. — Enfin on appelait oblation, au moyen âge, l'action de consacrer un enfant au service des autels. Les enfants, ainsi offerts, se nommaient oblats.

OBLATS. — Le mot oblat (oblatus, offert, présenté) avait des acceptions trèsdiverses. On appelait oblats des enfants qui étaient dévoués par leurs parents au service des autels. On les conduisait à l'autel, et on leur enveloppait la main dans un des coins de la nappe (voy. du Cange, vo Oblati). Cet usage remontait à une époque fort ancienne. Salvien parle déjà des enfants que leurs parents consacraient à Dieu et il les nomme oblati. l'oblation était souvent un moyen de se mettre sous la protection d'une église; Elles procuraient une sorte de mainbour ecclésiastique (voy. Mainbour). On en trouve des exemples dans les anciennes formules. Le père, tenant son fils par la main, s'avançait vers l'autel, et, enveloppant cette main dans le voile blanc qui le recouvrait, jurait en présence de l'abbé et sur les reliques des saints que l'enfant vivrait soumis à la règle jusqu'à sa mort, sans jamais songer à secouer le joug salutaire qui lui était imposé. Dès lors l'enfant était irrévocablement engagé. Ce fut ainsi que Suger fut dévoué à Saint-Denis, et élevé comme oblat dans le monastère dont il devint abbé dans la suite.

Guibert de Nogent cite encore une autre forme d'oblation. Il raconte qu'en 1099, comme Bernard, abbé de Saint-Martin,

parcourait les obédiences ou prieures qui dépendaient de ce monastère, deux jeunes gens s'offrirent à lui spontanément pour devenir serfs de Saint-Martin ; se tenalt debout devant l'abbé, et portant suivant l'usage quatre deniers sur leur tête, ils se déclarèrent serfs de Saint-Martin (Œuvres de Guibert de Noyent, Paris, 1651, p. 588, B, 2). Les quatre deniers représentaient, d'après du Cange (v° Oblati), le cens que ces oblats devaient chaque annee payer à l'Eglise ou au monastère dont ils devenaient serfs. — On donnait encore le nom d'oblats ou moines lasques à des soldats infirmes qui étaient nourris dans les monastères où ils étaient chargés de services inférieurs. Voy. ln -VALIDES.

Missionnaires oblats. — Il s'est formé de nos jours sous le nom de missionnaires oblats de Marie-Immaculée, une société de prêtres pour les missions dans les paroisses rurales et dans les villes principales de province. Cette société a été fondée à Aix, en 1815, par l'abbé Mazenod qui en rédigea les constitutions approuvées par le saint-siége en 1826. D'après les lettres apostoliques du 21 mars, les oblats de Marie-Immaculée doivent se consacrer : 1º au ministère des missions paroissiales dans les diocèses; 2º à la direction des grands séminaires et à l'enseignement de la théologie; 3º aux soins spirituels accordés de préférence aux jeunes gens, aux pauvres et aux prisonniers; 4° enfin aux missions étrangères. En 1841, sur la demande de l'évêque de Montréal, les oblats de Marie-Immaculée envoyèrent une première colonie de missionnaires au Canada. Depuis cette époque l'institut des oblats a pris un tel développement qu'il a fallu le diviser par provinces. Chaque maison reconnaît maintenant, outre son supérieur local, un supérieur provincial pour les divers établissements de la province et le supérieur général pour toute la congrégation. Il y a, dans les pays d'outre-mer, des vicariats et des missions qui ne sont en relation qu'avec le supérieur général et ses assistants. Indépendamment des séminaires de Marseille, d'Ajaccio, de Fréjus et de Valence, les oblats comptent aujourd'hui quatorze maisons de missionnaires en France, quatre en Angleterre, une en Ecosse, cinq établissements aux Etats-Unis et huit missions dans le Canada et autres possessions anglaises.

OBLIAGE, OBLIAU. — Dans certains lieux on offrait annuellement au seigneur des pains ronds et plats que l'on appelait oblies et par corruption oublies (voy. Noun-

RITURE, p. 877). Le droit de percevoir cette redevance s'appelait droit d'obliage; il sut presque partout converti en redevance pécuniaire. Le mot oblies ou oublies venait d'oblata (voy. du Cange, v° Ublata); c'était un pain d'oblation. — On appelait autresois obliau tout homme soumis à cette redevance.

OBNOXIATION. — L'obnoxiation consistait à se déclarer serf d'une personne dont on invoquait la protection. C'était ordinairement la pauvreté, la misère et l'isolement qui déterminaient à contracter cette espèce de servitude. L'obnoxiation s'appliquait tantôt aux biens, tantôt aux personnes, et quelquefois aux personnes et aux biens.

OBOLE. — Petite monnaie qui avait cours autrefois en France; il y avait des oboles d'or, d'argent et de cuivre, dont la valeur différait suivant le métal et le poids. Au xvii siècle, l'obole de cuivre avait encore cours sous le nom de maille, et valait la moitié d'un denier tournois; au xviii siècle, l'obole n'était plus qu'une monnaie de compte.

OBSÉDÉ. — Tourmenté par le démon. Il est souvent question d'obsédés, au moyen âge. On trouvera dans du Cange (v° Obsessus) les formules liturgiques dont on se servait pour délivrer les obsédés. Le même auteur distingue les obsédés et les possédés. Pour les premiers le démon agissait du dehors, et pour les seconds du dedans. Il était maître de l'àme des possedés, tandis qu'il effrayait les obsédés par des fantômes menaçants et par les images terribles ou ridicules qu'il offrait à leur esprit.

OBSEQUES. — Cérémonies des funérailles. Voy. Funérailles.

OBSERVANCE (Religieux de l'étroite).
— Congrégation de franciscains qui avait été réformée en Espagne vers la fin du xve siècle et qu'on désignait aussi sous le nom de recogidos (réformés), d'où l'on a fait, en français, le mot récollets.

OBSERVANTINS. — Cordeliers de la stricte observance établis à Lyon par Charles VIII en 1495. Le pape Léon X réunit, en 1517, les observantins et les franciscains désignés sous le nom de conventuels.

OBSERVATOIRE. — L'Observatoire de Paris a été construit sur les dessins de Ch. Perrault que Colbert avait chargé de ce travail en 1667. Commencé en 1668, il fut terminé en 1671. On a remarque que ce monument construit tout en pierres de taille, est un des plus solides qui aient été élevés; on n'y a employé ni fer, ni bois. Les escaliers et les appartements sont voûtés en pierre. Colbert qui voulait donner à l'Observatoire une grande utilité scientifique, chargea de la direction de cet établissement l'astronome Dominique Cassini, qu'il avait fait venir de Bologne en 1669. L'Observatoire a reçu depuis sa construction des agrandissements considérables, et a mérité d'être célébré par Fontanes dans son Essai sur l'astronomie:

Sous un règne propice à la gloire des arts, Près du calme des champs, non loin de mes remparts, S'éleva cette tour paisible et régérée

S'éleva cette tour paisible et révérée A l'étude des cieux par Louis consacrée.

OBSESSION. — État d'un homme obsédé. Voy. Obsédé.

OBUS, OBUSIER. — L'obus est un projectile creux qui distère de la bombe en ce qu'il n'a ni anses, ni culot, et est ordinairement d'un calibre plus petit. Les obus ont moins de portée que les boulets pleins du même calibre. L'obus est rempli ordinairement de poudre et de balles qu'il lance de toutes parts au moment où il éclate. — L'obusier est une espèce de mortier, plus long que le mortier ordinaire. Il est monté sur un affût de campagne et se tire horizontalement comme un canon. Les Hollandais surent, dit-ou, les premiers qui firent usage d'obusiers. En 1693, on en prit plusieurs sur ce peuple à la suite de la bataille de Nerwinden. En 1779, les Français firent sondre à Dousi les premiers obusiers.

OCTROIS. — On appelle octrois les taxes mises sur les objets destinés à la consommation intérieure des villes et des communes. Le nom de cet impôt est venu de ce qu'il était perçu primitivement en vertu d'une concession *octroyés* par le souverain aux villes pour subvenir aux dépenses locales. On reporte ordinairement at xive siècle les concessions d'octrois. Compiègne fut la première ville qui obtint en 1352 l'autorisation de percevoir 💵 octroi à son profit, mais en s'engageant à en verser le quart dans le tresor public (Ordonnances des rois de France, IV, 114). Depuis cette époque, les vil-les qui obtinrent des concessions d'octrois furent toujours obligées d'en verser une partie à l'épargne. Un édit é 1663 éleva à la moitié des octrois 🕨 portion qui devait être perçue au profit du roi. L'assemblée constituante supprima toutes les taxes iudirectes par un décret des 2-17 mars 1791. Mais on 🗪 tarda pas à revenir à ce système d'impositions. Une loi du 27 vendémiaire an vii le rétablit. Une loi du 5 ventôse an viii permit, d'une manière générale, l'établissement d'octrois au profit des villes, à condition que les tarifs de ces octrois seraient soumis à l'approbation du gouvernement et par lui définitivement arrêtés, s'il y avait lieu. Enfin des lois des 28 avril 1816 et du 18 juillet 1837 ont attribué aux conseils municipaux le droit de décider quels seront les objets soumis à l'octroi et le mode de perception. L'État prélève le dixième du produit net, et sur le reste on opère encore des déductions de diverses natures.

ODÉON. — Théâtre des Grecs. Par extension on a appelé Odéon le théâtre bâti au xviii siècle dans le faubourg Saint-Germain sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Condé.

ODIN. — Dieu des Scandinaves et des anciens Francs. Voy. WODEN.

OECONOMAT, OECONOME. — Voy. Économat, Économe. L'æconomat (comme on écrivait au xviie siècle) était un droit prélevé par le roi sur chaque bénéfice à la mort du titulaire et pendant la vacance du siège. On lit dans le journal de Dangeau à la date du 24 janvier 1692: « Le roi remet l'æconomat à tous les évêques et abbés, qui n'ont point de bulles, afin que ceux que le pape en voudrait refuser pour avoir été de l'assemblée de 1782, soient en pleine jouissance de leurs revenus, comme ceux qui auraient des bulles. »

OECUMENIQUE. — Ce mot signifie universel, et vient du grec oixouptin (terre habitable). On l'applique spécialement aux conciles généraux. Voy. CONCILES.

OEUFS DE PAQUES. — L'usage des œufs de Paques qui s'est conservé jusqu'à nos jours remonte à une époque fort ancienne. On allait à l'église, le vendredi saint et le jour de Pâques, offrir et faire bénir des œuss, dont on avait été prive pendant tout le carème. On rapportait ensuite dans les samilles ces œuts benits qui étaient l'occasion de réjouissances domestiques. On s'envoyait des œuss de Paques entre parents, amis et voisins; de là est venue l'expression proverbiale : Donner œuss de Paques. On teignait ces œuss en rouge, en bleu; on les bariolait de diverses couleurs. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de parties de la France, il est d'usage de faire à Pàques, aux enfants et aux domestiques quelque cadeau qu'on appelle les œufs de Pâques.

Cet usage avait donné lieu à une espèce de procession des écoliers et des jeunes gens, qu'on appelait la procession des œuss. Un des jours de la semaine de Pàques, les écoliers, les clercs des églises et les jeunes gens de la ville se réunissaient sur la place publique, au bruit des sonnettes et des tambours, avec des étendards, des lances et des bâtons Ils allaient à la porte de la principale église, y chantaient laudes et ensuite se répandaient dans la ville pour quèter les œuss de Pâques. Cette procession burlesque avait lieu quelquesois le jeudi de la micarème. Mais alors, au lieu d'œuss dont l'usage était désendu, les quèteurs recevaient quelque autre denrée.

A la cour, on portait chez le roi, le jour de Pàques, après la grand'messe, des œufs peints et dorés. Le roi les distribuait aux courtisans. Cet usage a duré

jusqu'au milieu du xvIII siècle.

Les œufs de Paques étaient quelques is une redevance seigneuriale. Ainsi il était dû à l'église du Mans le jeudi de la semaine sainte un muid plein d'œufs de Paques.

OEUF DE SERPENT. — L'œuf de serpent était une des croyances superstitieuses propagées par les druides. Ils racontaient que les serpents formaient cet
œuf de leur bave, lorsqu'ils entrelaçaient
leurs corps. L'œuf formé s'élevait en l'air
au sifflement des serpents. C'était à ce
moment qu'il fallait le saisir pour qu'il
eût toute sa vertu. Les serpents poursuivaient le ravisseur, et les druides racontaient aux crédules Gaulois les dangers
de cette chasse, afin de vendre plus cher
l'œuf de serpent qui était, disaient-ils, un
remède assuré de tous les maux et un
préservatif contre tous les dangers.

OEUVRES (Maître des). — On appelait quelquesois au moyen age, les architectes maîtres des œuvres ou maîtres des œuvres de maçonnerie.

OFFICE. — Cérémonie religieuse. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

OFFICES. — Les offices ou charges publiques devinrent, sous la seconde race, des propriétés de famille inhérentes aux bénéfices ou terres qui étaient accordés aux titulaires de ces charges (voy. Bénéfices). Ainsi l'office de sénéchal de France était attaché au comté (plus tard duché) d'Anjou; les comtes de Tancarville étaient sénéchaux héréditaires de Normandie, etc. La royauté s'efforça de transformer ces offices héréditaires en simples commissions ou délégations temporaires données à des fonctionnaires qu'elle nommait ou révoquait à volonté. En effet, aux xive et xve siècles, les offices

royaux surent presque toujours de sim-

ples commissions.

Inamovibilitė des offices. — Sous Louis XI, les offices de magistrature subirent un changement considérable; il en proclama l'inamovibilité par son ordonnance du 21 octobre 1467 (Recueil des Ord. t. XVII., p. 25 et 26). Il y déclare qu'il est de l'intérêt de la couronne d'assurer aux officiers l'inamovibilité. « Plusieurs, dit-il, doutant (craignant) cheoir audit inconvénient de mutation et destitution n'ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu'ils auroient. » D'après ces considérations, Louis XI déclare qu'il ne donnera aucun office, s'il n'est vacant par mort, par résignation faite du consentement du résignant ou par forfaiture préalablement jugée et constatée par les tribunaux. Il révoque et annulle toute nomination qui ne sera pas faite dans ces formes. Dès cette époque les offices prirent une haute importance et furent recherchés avec ardeur. Bientôt ce ne fut plus seulement le mérite, mais surtout l'argent qui en ouvrit l'accès.

Vénalité des offices.—En 1512, Louis XII fut obligé de trafiquer de certains offices; il commença par les offices de finances, qui étaient les moins importants. Son successeur, François ler ne tarda pas à vendre des offices de judicature, et la vénalité des offices (voy. Vénalité des offices) fut bientôt ouvertement établie. Presque tous les offices étaient sujets à vénalité. Cependant une partie des offices militaires et ceux de la maison du roi restèrent de simples commissions. La vénalité des offices n'a été supprimée que

par la révolution française.

Diversité des offices. — On distinguait plusieurs espèces d'offices dont il est nécessaire de parler séparément : 1º les offices de judicature qui donnaient droit de juger les causes et procès dont la connaissance leur était attribuée; les conseillers aux parlements, au châtelet, aux présidiaux, etc., étaient des offi-ciers de justice; 2° les offices de finance, en vertu desquels on pouvait recevoir et administrer les deniers publics à la charge d'en rendre compte; les trésoriers royaux, receveurs généraux. payeurs des rentes, etc., étaient des officiers de finance; 3° les offices du sceau ou de la grande chancellerie (voy. CHANCELLE-RIE). tels que ceux des secrétaires du roi. audienciers, référendaires, contrôleurs, chauffecire, etc. Dans cette catégorie on plaçait encore les quatre gardesrôles des offices de France. les quatre greffiers conservateurs des hypothèques des rentes de l'hôtel de ville de Paris, les

avocats aux conseils, etc.; 4° les offices domaniaux ou offices détachés du domaine du roi; tels étaient les greffes et les tabellionages. Ces offices étaient considérés comme des domaines aliénés par le roi, on pouvait en transférer la propriété, sans le consentement du roi et sans sa participation; 5° les offices anoblissant, tels que les offices de conseiller au parlement, les offices de la couronne, les charges de secrétaires du roi et plusieurs autres.

OFFICIAL. — Juge d'Eglise qui tensit la place de l'évêque ou de l'archevêque et exerçait sa juridiction ordinaire. Pour être nommé official on devait être licencié ou docteur en théologie. Tous les clercs du diocèse étaient justiciables de l'ossicialité ou tribunal de l'ossicial. Ca magistrat pouvait aussi juger certaines causes entre laïques, telles que les dimes, procès pour mariages, hérésie et simonie. L'official ne pouvait proponcer que des peines canoniques; quand il s'agissait de peines corporelles, il devait en référer au juge séculier. Il y avait auprès de chaque officialité un promoteur qui remplissait les fonctions du ministère public.

OFFICIALITÉ. — Tribunal des évêques et archevêques. Voy. OFFICIAL.

OFFICIER. — On appelait officier tout titulaire d'un office (voy. OFFICES). Ainsi, les magistrats, les financiers, et en général tous les fonctionnaires en titre d'office étaient nommés officiers dans l'ancienne constitution de la France.

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.

— Il y a, dans la Légion d'honneur, des officiers et grands-officiers (voy. Légion D'HONNEUR, p. 648, 2° col.).

OFFICIERS (Grands). — 11 est asset difficile de déterminer avec précision quels ont été, aux différentes époques de notre histoire, les grands officiers de la couronne et de la maison du roi. Sous la première race, les maires du palsis voy. ce mot), les référendaires, le chambrier, paraissent avoir été les principaux officiers de la couronne. On en trouve un plus grand nombre à la cour des Carlovingiens, d'après un traité du Ix siècle, intitulé : Ordo sacri palatii (Ordre du palais sacré). Les grands officiers émiest alors l'archichapelain ou apocrisiaire, dont les fonctions se rapprochaient besscoup de celles du grand aumônier; le grand chancelier, le comte du palais, le grand chambrier, le bouteiller ou grand échanson, le connétable, le mansiesnaire ou grand maréchal des logis, le

grand veneur et le grand fauconnier. Sous la troisième race, le nombre des grands officiers fut restreint; on trouve d'abord le grand sénéchal jusqu'au règne de Philippe-Auguste; le chancelier, le bouteiller, le pannetier et le connétable. Après la suppression du sénéchal, en 1191, il n'y eut plus que quatre grands officiers (ministeriales) qui apposèrent leurs sceaux aux chartes du roi. Dans la suite, on y ajouta le grand maître du palais, le grand chambellan et le grand écuyer. Henri III, par lettres-patentes du 3 avril 1582, rangea les grands officiers dans l'ordre suivant : 1º le connétable de France; 2º le chancelier; 3º le grand maître du palais; 4º le grand chambellan; 5º l'amiral; 6º les marechaux de France. Dans la suite, le colonel général de l'infanterie, le grand muître de l'artillerie et le grand écuyer surent mis au nombre des grands officiers de la couronne.

Il y avait aussi les grands officiers de la maison du roi et principalement le grand aumonier, qui s'efforçaient d'atteindre au rang de grands officiers de la couronne. Saint-Simon, très-savant dans toutes ces matières, traite cette question (t. VIII, p. 408 de l'édit. in-8°). Discutant une assertion du cardinal de Bouillon, grand aumônier, il s'exprime ainsi : « A-t-il oublié que rien n'est plus distinct qu'office de la couronne et grandes charges de la maison du roi, dont aucune ne s'est jamais égalée à ces offices? En troisième lieu, où n'en a-t-il pris que quatre et qui sont-elles en son compte? Le connétable, et, par usage moderne, le maréchal général, le chancelier, et par tolérance le garde des sceaux, le grand chambellan, les maréchaux de France, le colonel-général de l'infanterie et le grand maître de l'artillerie, sont les officiers de la couronne. Quant aux grandes charges de la maison du roi, ce sont les premiers gentilshommes de la chambre, les gouverneurs des rois enfants et des fils de France, les premiers chess des troupes de la garde, le grand maître de la garde-robe. » Saint Simon, dans l'ardeur de sa polémique contre le grand aumônier, omet parmi les grands officiers de la maison du roi le grand aumônier et le premier aumônier (voy. Maison du Roi, § ler). D'après le même auteur (ibid., p. 407-408), les grands offices de la couronne avaient ce privilége particulier, de ne pouvoir être enleves aux titulaires que juridiquement et pour crime.

Droits des grands officiers. — Dans l'origine, les grands officiers de la couronne et même ceux de la maison du roi

avaient un droit de juridiction assez étendu. Il y avait des corporations tout entières soumises à leur tribunal et à des redevances qui leur étaient payées en nature ou en argent. Ainsi, le grand pannetier avait la juridiction sur tous les boulangers, le grand bouteiller sur tous les cabaretiers, le grand chambrier et plus tard le grand chambellan sur les fripiers, pelletiers, foureurs, merciers, cordonniers, etc. Dans la suite, ces juridictions furent supprimées; mais l'amiral, le connétable, et plus tard les maréchaux (voy. Amiral, Connétablie, Maréchaux) conservèrent des tribunaux particuliers. Le grand maître de France avait aussi une juridiction spéciale sur tous les officiers de la maison du roi; elle passa par la suite au grand prévôt de l'hôtel, qui n'était primitivement que le délégué du grand maître. Les grands officiers avaient droit de séance au parlement et jugeaient les procès des pairs, comme le décida une ordonnance rendue par Louis VIII

en 1224, et citée par du Cange (vo Pares). Les grands officiers de la couronne avaient encore le droit de lever bannière, lors même qu'ils n'étaient pas seigneurs bannerets. Ils pouvaient assister à tous les conseils. Guy Coquille, parlant des conseillers du roi, s'exprime ainsi : « Selon les anciens usages, le roi a des con-seillers, les uns nés, les autres faits, sans l'assistance desquels il ne doit rien faire. Les conseillers nés sont les princes de son rang et les pairs de France, tant laïques qu'ecclésiastiques. Les conseillers faits sont les officiers généraux de la couronne, comme connétable, grand chambellan, grand maître, grand echan-son, chancelier et les quatre maréchaux de France; la charge desquels maré. chaux est aide ou compagne de celle du connétable. Au temps de Philippe-Auguste et jusqu'au roi Philippe le Bel, lesdits officiers généraux de la couronne assistaient et soubsignaient à toutes les expéditions d'importance que les rois faisaient, même quand ils ordonnaient quelque loi. » Les grands officiers avaient des fonctions spéciales au sacre des rois, aux lits de justice et assemblées d'États généraux; ils entouraient l'écusson de leurs armes des divers attributs de leur dignité. Leurs descendants étaient admis aux honneurs de la cour, sans être tenus de faire preuve de noblesse. Pour se rendre compte plus exactement de cette matière il est nécessaire d'ajouter quelques mots sur chacun des grands officiers de la couronne et de la maison du roi.

S Ier. GRANDS OFFICIERS DE LA COU-RONNE. — Grand sénéchal. — Le grand

sénéchal était, sous les rois de la dynastie capetienne jusqu'à Philippe-Auguste, le premier des grands officiers de la couronne. Il avait l'intendance des palais, présidait à la table du roi, rendait la justice en son nom, commandait les armées en son absence, portait la bannière royale, administrait les finances, en un mot avait une autorité presque aussi étendue que celle du roi. Les droits préleves par le sénéchal sur les domaines royaux étaient considérables; ils étaient d'environ six pour cent. Cette dignité était d'autant plus puissante qu'elle était héréditaire dans la maison d'Anjou; aussi Philippe-Auguste la supprima-t-il en 1191. Déjà antérieurement, son fils Louis VI avait rendu cette charge amovible, et l'avait confiée, en 108, à son favori Ansel ou Anseau de Garlande. Deux autres seigneurs du même nom, Guillaume de Garlande et Etienne de Garlande, en furent successivement revêtus après la mort de leur frère. Lorsque la charge de grand sénéchal eut été supprimée, en 1191, les attributions du grand sénéchal furent partagées entre le connétable et le grand maître du palais; le premier eut le commandement des armées et le second l'intendance du palais.

Connétable. — Ce nom, qui signifie comte de l'étable (comes stabuli), désignait primitivement le commandant général de la cavalerie subordonné au sénéchal. Après la suppression de la dignité de grand sénéchal, en 1191, le connétable devint le commandant suprème de l'armée. Le roi lui remettait une épée nue comme signe de sa dignité; le connétable la portait dans les cérémonies publiques. Une naissance illustre n'était pas exigée pour cette haute dignité; le courage et l'expérience militaire en étaient les premières conditions. L'autorité du connétable s'étendait sur toutes les armées et sur les maréchaux de France. Il avait son tribunal spécial que présidait le prévôt de la connétablie. Partage du butin, marche des troupes, siège et capitulation des places, dépendaient de son autorité. Le dernier connétable fut François de Bonne de Lesdiguières. A sa mort, en 1627, Richelieu fit supprimer cette dignité, qui paraissait incompatible avec le pouvoir absolu de la royauté. Le maréchal d'Estrées fit les fonctions de connétable au sacre de Louis XIV, et le maréchal de Villars, au sacre de Louis XV. Les attributions judiciaires du connétable furent conflées, jusqu'en 1789, à un tribunal composé des maréchaux et connu sous le nom de tribunal de la connétablie.

Grand mattre. — Les écrivains qui se sont occupés des grandes dignités de la couronne sous l'ancienne monarchie font venir l'office de grand mattre du magister officiorum de l'empire romain. Sans remonter aussi haut, on peut remarquer qu'il y avait toujours eu des officiers chargés de l'intendance des palais royaux et du commandement des ministeriales ou serviteurs des rois. Les maires du palais, sous la première dynastie, les comtes du palais, sous la seconde, les senechaux, au commencement de la troisième, avaient spécialement cette fonction. Le grand mattre succéda, dans ces attributions, au grand sénéchat. Il percevait un droit sur tous les officiers royaux et autres dignitaires, lorsqu'ils prétaient serment entre les mains du roi. Le grand mattre avait primitivement juridiction sur tous les officiers de la maison du roi et décidait tous les procès qui pouvaient s'élever dans les palais des rois. Ainsi, en 1367, Charles V étant dans la ville de Melun, les ducs de Bourgogne et de Bourbon, frère et beau-frère du roi, eurent une contestation au sujet d'une maison. Le grand maître prononça et l'adjugea au duc de Bourbon, par sentence du 29 décembre 1367. Les clefs de la maison du roi étaient remises pendant la nuit au grand mattre et restaient en sa garde. Louis XIV détermina, par un rè-glement en date du 7 janvier 1681, les fonctions du grand maître de France. Ce règlement, publié dans le Traité des offices de Guyot (t. I, p. 464), prouve que les fonctions du grand mattre de France consistaient surtout à régler les dépenses de la maison du roi et à surveiller le service des maitres d'hôtel. Les grands maitres de France avaient pour insigne de leur charge un bâton de commandement. Au sacre des rois, ils marchaient immédiatement derrière le chancelier, et occupaient une place d'honneur auprès du trône. Le *grand mattre* présidait en personne au sestin qui suivait le sacre, et tenait, pendant cette cérémonie, son bâton de commandement à la main. Aux funérailles des rois, le grand maître mettait le bout de son bâton dans le caveau funèbre, en disant : le roi est mort; puis il le relevait en poussant le cri de Vive le roi! qui était répété par toute l'assemblée.

Grand chambrier. — Le camérier ou chambrier de France, dont il est question sous les premières races, étail spécialement chargé de la garde de la chambre royale et du trésor royal. Il rappelait le præpositus sacri cubiculi de l'empire romain. L'archevêque de Reim,

887

par, exposant au 1xº siècle l'ordre lais (de ordine palatii), parle ainsi mérier: « Le bon ordre du palais, n des ornements royaux et des dons els saits par les vassaux, excepté les de vivres, boissons et chevaux, apnt spécialement à la reine, et, sous dres, au camérier. Ce dernier est hargé de recevoir les dons faits par abassadeurs. » Le chambrier percelusieurs droits, cens et rentes dus i, et veillait à la garde des deniers n provenaient; il avait aussi droit idiction dans certains quartiers de . Il avait la police de la corporation oureurs. Il pouvait exercer le droit urvoierie et requérir des vivres et 3 choses nécessaires à son office. gnité de camérier ou chambrier fut imée, en 1545, par François ler. ınd chambellan. — La charge de

1 chambellan ne fut, d'après Guyot tė des offices, livre I, chap. xvii).

démembrement de celle du grand rier ou chambrier de France. Ce st certain, c'est que la charge de d chambellan resta une des plus

rtantes de la couronne.

grand chambellan signait primitint les chartes royales avec le chan-. le grand panetier et le grand iller. Il avait spécialement la garde et de la garde-robe du roi. Il comlait à tous les gentilshommes de la bre et officiers de la garde-robe e. Il portait la bannière royale dans uerres où le roi assistait en pere; il avait la garde du sceau partir du roi. Au sacre, il tenait la porte i chambre royale fermée jusqu'au ent où le pairs et seigneurs venaient er. Il leur demandait ce qu'ils cherent, et, lorsqu'ils lui avaient répondu roi, il leur ouvrait. Il conduisait le l'église avec les pairs et seigneurs. il recevait des mains de l'abbé de .-Denis les bottines du roi, les lui ssait, et le revêtait de la dalmatique

eu azuré ainsi que du manteau royal. les lits de justice (voy. ce mot), le d chambellan était assis aux pieds oi sur un carreau de velours violet é de fleurs de lis d'or. Aux entrées melles dans les villes, il était à droite du roi, la tête de son cheval jambe droite du roi. Dans les ce-nies à pied, il marchait un peu en re du roi, également à main droite. audiences solennelles, il était placé ère le fauteuil du roi. L'étiquette le réservait à ce grand officier le de présenter la chemise au roi, et : cédait cet honneur qu'aux fils de

France et aux princes du sang. Lorsque le roi mangeait dans sa chambre, c'était le grand chambellan qui le servait. Il était aussi chargé de présider à l'ensevelissement du corps du roi. Le grand chambellan portait pour insigne de sa dignité deux cless d'or, dont le manche était terminé par une couronne royale. Ces cless étaient passées en sautoir derrière l'écu de ses armes (voy. Bardin,

OFF

Traité du grand chambellan).

Grand écuyer. — Le titre de grand écuyer de France ne se trouve pas avant le xve siècle, quoiqu'il y ait eu, à des époques antérieures, des maitres de l'écurie du roi. Tanneguy du Châtel fut le premier qui se qualitta de grand écuyer de France dans le contrat de mariage de Philippe de Fouilleuse, seigneur de Flavacourt, auquel il assista le 11 août 1455. Sous Henri III, Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde, fut nommé grand écuyer. A cette époque, le grand écuyer ne figurait pas encore parmi les grands officiers de la couronne, comme le prouve le règlement du 3 avril 1582, cité plus haut (p. 885, 1re col.). Henri IV érigea la charge de grand écuyer en grand office de la couronne en saveur de César-Auguste de Saint-Lary, baron de Thermes et de Montbar, qui succéda dans cette charge au duc de Bellegarde son frère. Cinq-Mars fut ensuite revêtu de cet office, qui passa après sa mort à Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, d'Armagnac et de Brionne, et resta dans la maison de Lorraine jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Le prince de Lambesc était grand écuyer au moment où éclata la Révolution.

Le grand écuyer commandait la grande écurie du roi et en réglait les dépenses. A la cour, il n'était connu que sous le nom de M. le Grand, comme on le voit surtout dans les mémoires du xvii siècle. Le grand écuyer avait une des premières places dans les pompes de la royauté, comme lits de justice, entrées solennelles, sacre, funérailles, etc. Aux premières entrées que le roi faisait dans les villes de son royaume ou dans celles qu'il avait conquises, le grand écuyer s'avançait à cheval, immédiatement avant le roi, portant l'épée royale dans le fourreau de velours bleu parsemé de fleurs de lis d'or, avec un baudrier semblable. Le dais que dans ces entrées solennelles les échevins portaient sur la tête du roi appartenait au grand écuyer. Aux lits de justice (voy. ce mot), le grand écuyer était assis à la droite, sur un tabouret, au bas des degrés du siège royal, portant au cou l'épée de parement du roi. Dans la cérémonie du sacre, il portait la queue du manteau royal. Aux funérailles des rois, il fournissait le chariot d'armes, les carrosses et les chevaux caparaçonnés. C'était sur ses ordres qu'étaient livrés les vètements de deuil des capitaines, osiciers et gardes-du-corps du roi, ainsi que coux des Cent-Suisses, des hérauts d'armes, des pages, etc. A la mort des rois, tous les chevaux de la grande écurie, tous les harnais et les meubles qui dépendaient de cette écurie, appartenaient au grand écuyer de France. On ne pouvait tenir à Paris ou dans les autres villes du royaume, les écoles d'équitation, nommées académies, sans permission speciale du grand écuyer.

Grand maître de l'artillerie. — Le grand maître de l'artillerie était aussi place parmi les grands officiers de la couronne. Louis XI écrivait au comte de Dammartin, qui était grand maître de l'artillerie: « Vous êtes aussi bien officier de la couronne comme je suis, et, si je suis roi, vous êtes grand maître. » (Duclos, Preuves de l'histoire de Louis XI). Il a été question de cette charge et des prérogatives qui y étaient attachées dans un article spécial. Voy GRAND MAÎTRE DE

L'ARTILLERIE, p. 503.

Colonel général de l'infanterie française. — Cette charge, créée par Francois Ier, en 1544, fut érigée en office de la couronne par Henri III, en 1584, en saveur du duc d'Epernon, un de ses savoris. Le parlement ne consentit à enregistrer cette ordonnance qu'à la condition que la juridiction du colonel général ne s'exercerait que sur les gens de guerre, ct ne serait point préjudiciable aux autres tribunaux (De Thou, livre LXXX). Cependant, le colonel général de l'infanterie française avait une autorité si étendue, que Louis XIV jugea cette charge incompatible avec la puissance absolue qu'il voulait assurer à la royauté; il la supprima en 1661.

Grand aumonier. — On trouve, dès le temps de Charlemagne, des ecclésiastiques désignés sous les noms d'apocrisiaires et d'archichapelains, qui avaient la direction de la chapelle impériale et du clergé attaché à la maison du roi. Quant au titre de grand aumonier, il est beaucoup plus récent; on le trouve pour la première fois sous le règne de Louis XI. Ce prince voulant pourvoir de l'éveché de Meaux Jean Lhuillier, son confesseur, écrivit à ce sujet au chapitre de cette église une lettre où il appelle Lhuillier son grand aumonier (voy. cette lettre dans Guyot, Traité des offices, t. I, p. 436). Sous Charles VIII, Geoffroi de Pompadour porta aussi le titre de grand aumonier du roi.

Il mourut en 1493, et Louis XII lui donna pour successeur dans la même qualité François le Roi de Chavigny. Un des successeurs de Chavigny. Antoine Sanguin, nomme grand aumonier par François ler, le 7 mars 1543, prit le titre de grand aumonier de France, qui est devenu le nom officiel de ces dignitaires. Ce sut Antoine Sanguin qui donna à la charge de grand aumonier l'importance qu'elle a conservée jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Il eut non-sculement la direction de la chapelle royale et de tout ce qui concernait la religion à la cour, mais l'intendance de l'hôpital royal des Quinze-Vingts (voy. ce mot) et la surveillance d'une partie des maisons hospitalières; il disposait d'une partie des bourses dans les collèges de Louis le Grand, de Navarre et de Sainte-Barbe. Avant le règne de Louis XIV, tous les hôpitaux , maladreries, léproscries, etc., étaient sous la direction du grand aumonier; il nommait les professeurs du collège royal (collége de France).

Quant à la question de savoir si la charge de grand aumonier était un des grands offices de la couronne ou seulement un des grands offices de la maison du roi, elle a été fort controversée. On a vu plus haut, (p. 885, 1 col.) quelle était sur ce point l'opinion de Saint-Simon. Charles Loyseau, dans son Traité des offices (livre IV, chap. 11), est d'un avis contraire : « Il y a grande apparence, dit-il, de mettre au rang des officiers de la conronne le grand aumonier de France, oresque (quoique) du Tillet ne l'y mette pas, et que toutes les ordonnances et l'état de la maison du roi le qualifient seulement grand aumonier du roi. Toulefois, il est nommé tout le premier audit état, et du Haillan dit que c'est le premier office de chez le roi, et d'ailleurs il a toutes les marques et les propriétés des officiers de la couronne. » Au surplus, dit Guyot (Traité des offices, livre I, chap. Iv), la charge de grand aumonier est considérée comme le comble des hosneurs ecclésiastiques.

S II. GRANDS OFFICIERS DE LA MAISON DU ROI. — Grand panetier. — Jusqu'en règne de Philippe-Auguste, il n'est fait ancune mention des grands panetiers. G'est seulement à cette époque qu'on trouve un grand panetier, qui, avait la surveillance d'une partie du service de la maison du roi, et droit de juridiction sur tous les boulangers. C'était le grand panetier qui recevait les maîtres de cette corporation avec des cérémonies bizarres que nous avons mentionnées à l'article Boulangers. Le grand panetier avait des lieute-

nants qui l'assistaient dans l'exercice de sa juridiction et pouvaient faire emprisonner au Châtelet les boulangers coupables de quelque faute. On trouvera dans le Traité des offices de Guyot (1.1, p. 479), un arrêt du parlement, en date de 1281, qui règle la juridiction du grand panetier et les amendes qu'il pouvait imposer aux boulangers. Le grand panetier ou ses officiers prélevaient chaque année un denier parisis sur les bou-langers et pâtissiers. La juridiction du grand panetier, qu'on appelait aussi pansterie, fut supprimée par édit du mois d'août 1711, et les boulangers furent alors soumis à la juridiction du lieutenant de police. Suivant l'état de la France, imprimé en 1749, le grand panelier ne servait que dans les grandes cérémonies, le premier jour de l'an, aux quatre grandes fètes, au festin du sacre, etc. Il remplit encore ses fonctions au sacre de Louis XVI, en 1774, comme on le voit dans le récit suivant que nous empruntons aux mémoires contemporains:

OF F

Les cinq tables ayant été dressées dans la grande salle de l'archevêché destinée à cet effet, M. le duc de Cossé, grand panelier de France, fit mettre le couvert du roi, et s'é ant ensuite rendu au gobelet, il en rapporta le cadenas de Sa Majesté (voy. CADENAS), étant accompagné du marquis de Verneuil, grand echanson, qui portait la soucoupe, les verres et les carafes du roi; et du marquis de la Chenaye, grand écuyer tranchant, qui portait la grande cuillère, la fourchette et le grand couteau. Ils étaient vêtus d'habits et de manteaux de velours noir, doublé de drap et d'or. La nef d'or (voy. Ner), enrichie de pierreries, fut mise du côté droit. Après que le roi eut ordonne de servir, le grand maître se rendit au lieu où les plats étaient préparés, et, un momentaprès, le premier service sut apporté, le grand panetier de France portait le premier plat. Le roi se rendit ensuite à la salle du festin, et, lorsqu'il se fut mis à table, le grand panetier, le grand échanson et le grand écuyer tranchant se placèrent devant la table, vis-à-vis du roi, pour être à portée de faire les fonctions de leurs charges. Le grand panetier changea les assiettes, les servieites et le couvert du roi. Le grand échanson lui donna à boire toutes les fois que le roi le demanda, alla chercher le verre, le vin et l'eau, dont il sit l'essai devant le roi. Le grand écuyer tranchant servit et desservit les plats, et approcha ceux dont le roi désira manger. Un aumônier du roi était auprès de la nef pour l'ouvrir toutes les fois que le roi voulait

changer de serviette. Le second service fut apporté par les officiers du roi avec le même cérémonial, et le troisième, qui était celui du fruit, fut servi par le grand panetier de France.

A l'époque où les funérailles des rois n'étaient célébrées que quarante jours après leur mort, on exposait pendant ces quarante jours leur image en cire à la vue du peuple sur un lit de parade, et on les servait aux heures des repas, comme s'ils eussent encore été vivants. Les gentilshommes servants, panetiers, échansons, écuyers, faisaient le service, comme à l'ordinaire. A la fin du repas, et après les grâces dites, on récitait un De profundis.

Grand bouteiller ou grand échanson. -La charge de grand bouteiller fut longtemps une des plus importantes de la couronne. Cet officier est déjà mentionné dans les chartes de Louis le Gros comme apposant son sceau à côté du chancelier et du grand panetier. Le grand bouteiller fut admis, comme les autres grands officiers de la couronne, à juger les pairs par l'arrêt de 1224. Il levait un droit de cent sous sur tous les prélats, qui, à l'époque de leur nomination, venaient prêter serment entre les mains du roi. Il fut un des présidents-nés de la chambre des comptes de Paris, à partir du xve siècle, comme le prouve une ordonnance de Charles VI, en date du 7 janvier 1400. Henri de Sully était président de cette chambre lorsqu'il fut nommé grand bouteiller; il continua de rester président, et ce fut ce qui donna lieu à la règle établie par l'ordonnance de Charles VI. Le grand bouteiller avait encore le privilège d'acheter à un prix moins éleve que le taux ordinaire le poisson destiné à l'approvisionnement de son hôtel; un arrêt du parlement, de la Tous saint 1292, en fournit la preuve. Enfin le *grand bouteiller* avait sous **s**a juridiction les cabaretiers et marchands de vin. Comme les droits du grand bouteiller avaient été attaqués au commence-ment du xive siècle, le roi lui accorda des lettres patentes pour les faire examiner, et, en 1321, ils furent confirmés. Les priviléges du grand bouteiller périrent avec les institutions du moyen âge. Les grands échansons (nom sous lequel les grands bouteillers furent désignes à partir du xvi siècle), n'eurent plus que des fonctions et des prérogatives renfermées dans l'intérieur du palais. Ils devaient, dans les circonstances solennelles, remplir en personne les fonctions de leur charge. On a vu plus haut (p. 889, 100col.) que le grand échanson figurait au festin

du sacre. Cet officier avait au-dessous de ses armes deux flacons d'argent vermeil doré, portant l'empreinte des armes du roi. C'est du moins ce que prétend La Colombière dans son ouvrage sur le blason.

Grand queux. — Le grand queux ou chef des cuisines était encore, au moyen âge un des principaux officiers de la maison du roi. Sous Philippe le Bel, en 1312, Guillaume d'Harcourt était revêtu de l'office de grand queux. A cet office étaient attachés plusieurs droits importants. Le grand queux avait, rue Saint-Germain l'Auxerrois, une maison qui tenait au For-l'Évêque (voy. ce mot), droit de juridiction sur les rôtisseurs, cuisiniers, charcutiers, etc., enfin des rentes en plusieurs lieux, spécialement à Villeneuve, Aubervilliers, Montreuil-sous-Vincennes.

Grand écuyer tranchant. — Cet oslicier, qu'on appela dans la suite premier tranchant, est mentionné dès le temps de Philippe le Bel. Il portait la cornette blanche ou drapeau du roi sur le champ de bataille. Le premier tranchant était chargé de servir le roi dans les occasions solennelles, comme on l'a vu plus haut dans le récit du festin du sacre sous Louis XVI (p. 889, 1<sup>re</sup> col.). Dans les circonstances ordinaires, les fonctions d'écuyer tranchant étaient remplies par les gentilshommes servants.

Grand veneur. — Il est question d'officiers appelés veneurs sous la première et la seconde races; mais ce sut seulement au xino siècle que les officiers de la vénerie surent placés sous la direction d'un ches unique qu'on appelait, en 1231, mattre veneur et plus tard mattre de la vénerie. Il ne prit le titre de grand veneur qu'au xvo siècle (1414); il avait alors la grande maîtrise des sorèts et portait le titre de grand forestier. Dans la suite la grande maîtrise des eaux et sorèts lui sut enlevée.

Parmi les principaux officiers de la vénerie on remarquait le grand fauconnier, le grand louvetier et le capitaine du vautrait (équipage de chasse au sanglier).

Grand fauconnier. — Le grand fauconnier fut désigné d'abord simplement
sous le nom de fauconnier, puis de maître
de la fauconnerie du roi; ce fut seulement sous Charles VI que le titre de grand
fauconnier fut adopté. Eustache de Gaucourt fut le premier grand fauconnier de
France. Cette charge fut un démembrement de celle du grand veneur. Le grand
fauconnier prètait serment entre les
mains du roi; il nommait à toutes les
charges de chefs de vol vacantes par décès.
Les marchands fauconniers étaieut obli-

gés, sous peine de confiscation de leurs viseaux, de les présenter au grand fauconnier qui les pouvait garder pour le vol du roi, s'il le jugeait convenable. Il avait sous lui les vols, deux pour milan, un pour héron, deux pour corneille, un pour les champs ou pour la perdrix, un pour rivière, un pour pie et un pour lièvre. Chacun de ces vols avait un chef. un lieutenant et plusieurs piqueurs, excepté le vol pour pie qui n'avait qu'un chef et deux piqueurs. Le père Anselme a donné, dans son Histoire des grands osficiers de la couronne, une liste de trente-six fauconniers de 1250 à 1688, La Chesnaye des Bois l'a continuée jusqu'en 1768.

Grand louvetier. — La charge de grand louvetier de France datait de l'année

1477. Voy. LOUVETIER.

Grand maître des cérémonies. -- La charge de *grand maître des cérémonies* fut créée par Henri III le 2 janvier 1585. (Voy. les lettres d'institution dans Gode-froy, Traité du cérémonial français). Les fonctions de cet officier consistaient à ordonner de toutes les cérémonies, comme mariages, baptèmes, serments solennels, lits de justice, entrées et départs des rois, reines et autres princes, audiences publiques données par le roi aux légats, nonces et ambassadeurs extraordinaires des souverains, ainsi qu'à toutes les cours, corps et compagnies du royaume; il réglait le cérémonial pour le Te Deum et réjouissances publiques, processions, pompes, sacres et couronnements, rang et séances entre les rois, princes et grands du royaume. Pour marque de sa dignité, il portait un bâton de commandement à pomme d'ivoire, couvert de velours noir. Il avait sous ses ordres le maître des cérémonies et l'aide des cérémonies. Lorsque le grand mattre et le mattre des cérémonies allaient porter les ordres du roi aux cours supérieures, après les avoir saluées, ils prenaient place entre les deux derniers conseillers, et parlaient assis et couverts, l'épée au côté et le bâton de cérémonie en main. En 1637, le grand mattre des cérémonies entra au parlement botté et éperonné, comme le prouvent les textes cités dans le Cérémonial français de Godefroy (L. IL, p. 1008).

Le Journal de l'avocat Barbier (t. III, p. 364-365) donne une idée de la manière dont le grand mattre des cérémenies transmettait les ordres du roi au parlement et aux autres cours souveraines: « Mardi, 21 mars (1752), M. le marquis de Brézé, grand mattre des cirémonies, vint au parlement, c'est-à-dire

à la grand' chambre, précédé du roi d'armes et de quatre hérauts, et suivi d'une vingtaine de jurés crieurs, avec des sonnettes à leur main, présenter une lettre de cachet du roi pour inviter le parlement et lui ordonner, en même temps, d'assister au service de madame Henriette, à Saint-Denis, le vendredi, 24, à dix heures du matin. Messieurs de grand' chambre sont dans les bas sièges : le grand maître des cérémonies est en grand manteau de denil, qui a une queue de deux aunes, et en bonnet carré. Il prend place entre les deux derniers conseillers; il annonce la lettre de cachet et la donne au conseiller qui est à sa droite, lequel l'ouvre et en fait lecture. Le premier président répond que la cour exécutera ponctuellement les ordres du roi. Le roi des hérauts d'armes dit tout haut: Priez Dieu, ames chré-tiennes, pour le repos de l'âme de très-haute, très-puissante et très-excellente princesse, etc., et dit ensuite: Crieurs, faites vos charges. Alors tous les crieurs font sonner leurs sonnettes. Cette cérémonie se recommence deux fois. Après quoi le grand maître des cérémonies salue et va en faire autant à la chambre des comptes et à la cour des aides. »

A une époque où l'étiquette avait beaucoup d'importance, il s'éleva plus d'une fois des contestations entre les corps et les grands maitres des cérémonies sur les honneurs dus à chacun. J'en trouve une preuve dans le récit des funérailles de la reine Anne d'Autriche, le 11 février 1666. Voici le récit qu'en fait Olivier d'Ormesson dans son Journal inédit: « J'appris que les compagnies du parlement, en robes rouges, de la chambre des comptes, cour des aides, hôtel de ville, châtelet et université, s'étant assemblées dans Saint-Denis et ayant pris leurs places, Mme la duchesse d'Orleans, Mademoiselle et Mile d'Alençon, représentant le deuil, arrivèrent menées par Monsieur, M. le prince et M. le duc d'Anguien (Enghien); que les dames toutes couvertes de deuil s'étaient mises dans les premières chaires du chœur, à la droite, et le parlement audessous du même côté, quelques chaires vides entre deux; de l'autre côté, à gauche, s'étaient mis les trois princes et la chambre des comptes au dessous, plusieurs chaires entre deux; que les évêques en grand nombre étaient sur un échafaud à la droite et les ambassadeurs de ce côté; que M. l'archevêque d'Auch, grand aumònier de la reine mère, avait fait le service assisté de deux évêques et de grand nombre de prêtres revêtus; que le sieur Saiuctot, maître des cérémonies, lors de l'offrande, ayant fait révérences pour

venir querir le deuil, après avoir salué l'autel, le corps, le deuil, avait salué les évêques, les ambassadeurs, et ensuite le parlement et les autres cours ; dont messieurs du parlement se tenant offensés, M. le premier président avait dit fort haut: Sainctot, la cour ne reçoit pas vos révérences, puisque vous ne les faites pas, comme il est accoulumé; et s'était retourné et couvert. » La querelle venait de ce que le parlement prétendait être salué avant les évêques. L'auteur ajoute : «L'ordre de ces révérences, et ce mot: Sainctot, etc., ont fait bien discourir. Le parlement se fonde sur l'exemple du service fait au feu roi Louis XIII; les évèques allèguent d'autres exemples precédents. Enfin on prétend que cet ordre nouveau est l'ouvrage de M. Le Tellier avec M. l'archevêque de Sens. »

Grand maître de la garde-robe. — Le grand maître de la garde-robe était au nombre des grands officiers de la maison

du roi. Voy. GARDE-ROBE.

Décadence des grands officiers. l'époque de Louis XIV, les grands officiers de la couronne avaient perdu presque toute leur importance. Saint-Simon (Memoires, VI, 169-170) le dit formellement: « Le grand chambellan n'a plus d'autre fonction que de servir le roi, quand il s'habille ou qu'il mange à son petit couvert; il est dépouillé de tout le reste, et n'a nulle part aucun ordre à donner ni qui que ce soit sous sa charge. Le *grand écuyer* met le roi à cheval et commande uniquement à la grande écurie, en quoi, pour la réalité, il n'est pas plus que le premier écuyer. Le colonel général de l'infanterie et le grand mattre de l'artillerie commandent, à la vérité, à des gens de guerre; mais, s'ils se trouvent dans les armées, ils obéissent sans difficulté aux maréchaux de France. Le grand mattre de France, qui depuis longtemps est un prince du sang, ne commande qu'aux maîtres d'hôtel, ne se mêle que des tables, et encore depuis Henri III, à cause du dernier Guise qui l'était, a-t-il perdu toute inspection sur tout ce qui regarde la bouche du roi, et, à cet égard, le premier maître d'hôtel est indépendant de lui. »

Suppression et rétablissement des grands officiers. — Les grands officiers de la couronne et de la maison du roi disparurent avec l'ancienne monarchie. L'empereur Napoléon les rétablit et en augmenta mème le nombre. Il y eut des grands dignitaires et des grands officiers. Parmi les premiers étaient le grand électeur, le grand connétable, l'archichancelier, l'architrésorier, le grand

amiral, e rice-électeur et le rice-ronnebible: parm. in socialis, les marechiuz. Lei colone i generaux, le grand aumónier. .- grand marechal du palair, le grand chambelian, le grand écuyer, le grand teneur, le grand maître des céremonies. Le seul de les offices qu'i fut sans analogie avec ceux de l'ancien regime etait ce ui de grand electeur, cont il est néles-aire de dire que l'ues muts. Le grand électeur fai-ait la fouch n de chanceller pour a convecation du corps législatif, des collèges electoraux et des assemblées de canton. Lorsqu'un membre du collège electoral etait denoncé comme s'etant permis un acte contraire à l'honneur ou aux intérets de la patrie, le grand électeur invitait le collège à constater le sait et il le portait a la connaissance de l'empereur. Le grand électeur recevait les serments des présidents des collèges électoraux et des départements. Le grand maréchal du palais avait des fonctions analogues a celles du grand mattre de France sous l'ancienne monarchie. La Restauration rétablit une partie des grands officiers de la couronne el de la maison du roi. Il y eut un chancelier, un grand aumonier, un grand mattre, un grand chambellan, un grand veneur, un grand écuyer, un grand maitre des cérémonies, etc. Les grands offices, supprimés en 1830, ont été rétablis en partie en 1852; il y a aujourd'hui un grand maréchal du palais, un grand chambellan, un grand maitre des céremonies et un grand écuyer.

On peut consulter sur les Grands officiers, Du Tillet, Recueil des rangs des grands de France, Paris, 1602, in-4°; Charles Loyseau, Traité des offices, Paris, 1614; Théod. Godefroy, Cérémonial de France, Paris, 1619, in-4°; le père Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et des Grands officiers de la couronne, Paris, 1674, 2 vol. in-4°; Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., annexés à chaque dignité et à chaque office, Paris, 1786.

OFFICIERS DE BOUCHE. — Officiers de la maison du roi. Voy. Maison du roi, p. 708-709.

OFFICIERS MUNICIPAUX. — On a pendant quelque temps désigné sous ce nom les membres des municipalités. Voy. Municipaux (officiers) et Municipalité

OFFICIERS MINISTÉRIELS. — Les offiziers ministériels sont nommés par l'Empereur et chargés de prêter leur ministère aux magistrats et aux particuliers qui le téclament. Les principaux officiers mi-

misteriels sout : les molaires , huissiers , grefiers aconés acocats à la cour de caustion et au commi à blat et les commissaires-prierers. Il a ete question ailleurs des notaires ( voy. p. \$69-\$70 ), des grefiers p. 506 et des huissiers (p. 562). Les aroues sont charges de représenter les parties dans les instances civiles devant les imbugaux. Le nombre des arqués près de chaque tribunal **est determiné. Ils** ont le droit de presenter leur successeur à l'agrément du gouvernement, et leurs charges sont des proprietés transmissibles. Les avoues doivent remplir certaines conditions umposées par la loi, et, entre autres, être munis d'un diplôme de licencie ou d'un certificat de capacité délivré dans une école de droit. Les aroués forment une chambre chargée de maintenir la discipline dans la corporation et d'appliquer, en cas d'infraction, des peines disciplinaires.

Les arocats à la cour de cassation et au conseil d'État portaient autrefois le titre d'arocats aux conseils du roi. Un édit du 2 septembre 1643 avait créé cent soixante arocats aux conseils du roi. Le nombre de ces offices varia par la suite. Supprimés en 1791, ils furent rétablis en 1806. Les arocats au conseil d'État et les arocats de la cour de cassation étaient alors distincts; ils furent réunis en 1817, et leur nombre fut fixé à soixante. Ils peuvent seuls postuler et conclure devant la cour de cassation, et sont exclusivement chargés des affaires portées devant le conseil d'État. Il existe un conseil de l'ordre. Chaque membre a le droit de

présenter son successeur.

Les commissaires-priseurs ont seuls le droit de faire l'estimation ou prisée et la vente des biens meubles. Institués es 1566, puis supprimés, rétablis en 1696. ils furent encore supprimés en 1790. Les notaires, greffiers, huissiers furent chargés de la prisée et de la vente des biens meubles. Le premier consul rétablit, à Paris, les commissaires-priseurs par la loi du 27 fructidor an 1x. Soumis à la surveillance du tribunal de première isstance de la Seine, ces officiers ministiriels furent astreints à verser un cautionnement. La loi du 18 avril 1816 autorisa l'établissement de commissaires-priseurs dans toutes les villes où il parattrait utile d'en instituer, et elle leur permit de présenter leur successeur à l'agrément de chef du gouvernement. Cette disposition rétablit en fait la vénalité de cet office-Cependant l'empereur peut toujours destituer les commissaires-priseurs, comme tous les officiers ministériels, dans le ces de prévarication.

OFFICIERS DE L'ÉTAT-CIVIL. — On donne ce nom aux membres des conseils municipaux charges de recevoir les déclarations de naissance, mariages et décès. Les officiers de l'état civil ont été institués par une loi du 20 septembre 1792. Les conseils généraux des communes étaient charges par cette loi de nommer, parmi leurs membres, une ou plusieurs personnes qui seraient investies de cette fonction. Des lois subséquentes, encore en vigueur, ont confié aux maires et adjoints les fonctions d'officiers de l'état civil.

OFFICIERS DE PAIX. — Agents chargés de maintenir la police à Paris. Voy. Po-LICE.

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. - Fonctionnaires qui sont spécialement chargés de rechercher les crimes, les délits, les contraventions et de les constater. Les gardes champètres et les gardes forestiers ont pour mission de rechercher les délits et contraventions dans le territoire pour lequel ils sont assermentes. Les commissaires de police, les maires et leurs adjoints sont aussi des officiers de police judiciaire. Ils peuvent dresser des procès-verbaux et recueillir les premiers indices. Les officiers de gendarmerie, les juges de paix, les juges d'instruction, les procureurs impériaux et leurs substituts, les prefets dans les départements et le préset de police à Paris, sont les principaux officiers de police judiciaire.

OFFICIERS DE SANTÉ. — Les officiers de santé peuvent exercer la médecine, comme les docteurs-médecins, mais seulement dans un lieu déterminé. Ce titre s'obtient après un examen soutenu devant les jurys médicaux des départements. On ne peut se présenter à ces examens qu'après cinq ans d'études dans les hôpitaux civils ou militaires ou six ans de travaux auprès de docteurs en médecine.

OFFRANDES. — Parmi les offrandes aux églises, on doit remarquer celle du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Etant à Dijon en 1474, il envoya à l'église de Saint-Blaise à Paray-le-Monial une figure de cire représentant sa personne et deux grands cierges avec ses armes, le tout pesant cinq cent quarante livres. Chronique de 1400 à 1476. citée par Théod. Godefroy, au t. IV de l'Histoire de Louis XI, p. 398.)

OGIVE, OGIVAL. — Il a été question des ogives et des formes ogivales, qui

caractérisent le style d'architecture dominant du xue au xve siècle, à l'article EGLISE, p. 336.

OGMIUS. — Ogmius était un dieu gaulois qui avait quelque rapport avec Hercule et Mercure. Il était, comme le premier, le dieu de la force, et, comme le second, le dieu de l'éloquence. Les Gaulois exprimaient l'éloquence d'Ogmius par un symbole assez ingénieux. Ils représentaient des chaînes partant de sa houche et se rattachant aux oreilles de ses auditeurs, que le charme de sa parole tenait captifs.

OIES. — Les Gaulois faisaient à Rome un grand commerce d'oies. Il en partait des troupeaux immenses, surtout du pays des Morins (département du Pas-de-Calais). Pline le naturaliste rapporte avec étonnement qu'ils allaient à pied jusqu'à Rome, et il remarque que les conducteurs employaient pendant la route une adresse singulière pour faire heureusement parvenir toute la troupe à destination; ils plaçaient au premier rang les oies qui étaient fatiguées, afin que la colonne que formaient les autres, les poussant en avant, elles fussent forcées de murcher. Dans la suite, le commerce des oies, quoique moins étendu, resta toujours en honneur dans les Gaules. Charlemagne voulait que ses maisons de campagne en fussent pourvues, et un vieux proverbe prouve en quelle estime était l'oie parmi nos pères: Qui mange l'ois du roi, cent ans après en rend la plume. C'était le grand regal du peuple et des bourgeois. Les oies, prises au pillage d'une ville, étaient reservées, au xive siècle, pour le grand niaître des arbaletriers, comme on le voit dans la somme rurale de Bouteiller. Les rôtisseurs n'avaient presque que des oies dans leurs boutiques. De là le nom d'Oyers qu'on leur donnait. La rue où ils s'établirent à Paris en prit le nom de rue aux Oues, que l'on a plus tard corrompu et change en celui de rue aux Ours. Aujourd'hui encore, quoique l'ois ait beaucoup perdu de sa réputation culinaire, un certain nombre de villes, telles que Metz, Auch, Strasbourg, Bayonne, s'enrichis-sent du commerce des oies. Le foie est surtout estimé. Déjà, du temps des Romains, on savait développer le foie des oies en les nourrissant de figues, comme on le voit dans Horace:

Pinguibus et ficis pastum jecur anseris.

On sait que Strasbourg fait avec ces foies des patés dont la réputation est européenne. Les plumes d'oie sont aussi un objet de commerce, et Champier rapporte

qu'elles étaient déjà, de son temps, un des principaux revenus de la Beauce.

On suspendait quelquesois une oie comme but du tir dans les sètes champètres. Tirer l'oie était encore un jeu en honneur au xvii siècle. Le cardinal de Retz parlant de l'habillement des Parisiens pendant les guerres de la Fronde, les représente les cheveux frisés, le poil ras, en souliers noirs et en bas de soie, comme des gens qui vont tirer l'oie.

OISEAU, OISELEUR. — Les marchands d'oiseaux ou oiseleurs se tenaient à Paris sur le Pont-au-Change les jours de fète pour y vendre des oiseaux. Charles VI, dans les lettres par lesquelles il leur confirma ce privilége, leur imposa la condition de bailler et délivrer quatre cents oiseaux lors du sacre des rois de France, et quand les rois et les reines faisaient leur première entrée à Paris. A l'entrée de Louis XI à Paris, en 1461, les oiseleurs lachèrent plus de deux cents douzaines d'oiseaux (Chronique de Louis XI, par Jean de Troyes). On voyait sans donte là un symbole de joie et de délivrance. C'était par le même motif qu'on lachait au sacre des rois un grand nombre d'oiseaux dans l'église. L'usage de làcher des oiseaux au passage du roi existait encore au xviiie siècle. L'avocat Barbier décrivant une cérémonie qui eut lieu en septembre 1751, s'exprime ainsi (Journal, III, 297): « Quand le roi descend de carrosse. à la porte de Notre-Dame, il y a des oiseliers qui lachent une grande quantité d'oiseaux. Tout le parvis en était rempli : il en est même entré dans l'église. »

L'oiseau sur le poing d'une dame, était, dans les portraits ou les sceaux, un signe de condition distinguée, parce qu'au moyen àge les dames de grande qualité ne paraissaient guère en public sans cet attribut. Aussi, la plupart des sceaux des nobles dames les représentent-elles por-

tant un oiseau sur le poing.

Au moyen âge, on dressait des pies et des geais à prononcer quelques mots, qui furent parfois considérés comme séditieux. Jean de Troyes, dans sa Chronique de Louis XI, rapporte qu'après son retour de Péronne et de Liége, en 1468, ce roi fit saisir à Paris les pies, geais, chouettes, qui avaient été dressées à répéter certains mots, comme larron, paillart, va-dehors, etc., dans lesquels Louis XI voyait une injure personnelle et une allusion à sa mésaventure de Péronne.

OLERON (Jugements ou rôles d'). — Les Jugements ou rôles d'Oleron sont une espèce de code maritime, rédigé au

xiii siècle, et généralement suivi dans les mers du Nord. Ces coutumes de la mer, comme on les appelait encore, furent recueillies par un greffier de l'île d'Oleron vers 1266 ; mais elles paraissent plus anciennes. Elles sont écrites en français. Les relations entre les patrons et l'équipage des navires y sont réglées avec une lucidité remarquable. Ces rôles ou jugements d'Oleron servaient de règle aux tribunaux maritimes dans la France septentrionale, en Angleterre, dans la mer du Nord et dans la Baltique. Ils étaient en vigneur à Dantzig, Riga et Wisby. M. Pardessus les a publiés pour la première fois dans sa Collection des lois maritimes.

OLIFAN, ou OLIPHANT. — Instrument de musique; espèce de cor. Voy. Musique, p. 841, fig. M.

OLIM. — On désigne sous le nom d'Olim les anciens arrètés du parlement de Paris. Il en a été publié un recveil dans la collection des Documents inédits relatifs à l'histoire de France. «Les Olim, dit M. Beugnot, dans la préface du tome ler de ce recueil, p. xciii, les Olim ne contiennent que des arrêts civils. On en aperçoit quelques-uns qui prononcent des peines; mais ces peines sont de simples amendes. Il n'est pas douteux cependant que la cour ne iût souvent appelée à reviser des décisions pénales, ou en prononcer elle-même directement; le rédacteur, qui ne voyait dans ce genre de décisions rien qui pût être utile à la science du droit, le seul objet qui le préoccupat, se crut autorisé à les négliger. Nous devons d'autant plus regretter l'opinion qu'il se fit à ce sujet, que les arrêts criminels que parfois il mentionne, nous révèlent des faits intéressants sous le rapport moral comme sous le rapport politique. »

OLIVIER. — L'olivier fut introduit dans les Gaules par les Phocéens, fondateurs de Marseille. Depuis cette époque, les oli-, viers ont toujours été une source de richesse pour la partie de la Gaule qu'avaient occupée les Phoceens et qui fat dans la suite appelée Provincia romana (Provence). Les lois mêmes des barbares et les canons des conciles protégeaient les oliviers: la loi des Visigoths condamnait à une amende de cinq solidi quiconque coupait un olivier dans le champ d'autrui, et un concile de Narbonne, test en 1054, défendit d'abattre aucun olivier. Aujourd'hui l'olivier est cultivé dans huit de nos départements : Basses-Alpes, Var. Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Gard, Herault, Aude et Pyrénées-Orientales. Le

bois d'olivier sert aux ébénistes; il est remarquable par la beauté de nuances et la variété de veines qu'il présente.

OLOGRAPHE. — Acte écrit tout entier de la main de celui qui l'a fait. On applique particulièrement ce nom aux testaments entièrement écrits de la main du testateur.

OMBRELLE. — Ces parasols que portent les dames pour se garantir du soleil étaient connus des Romains et furent conservés par les Italiens. Montaigne en parle dans ses Essais: « Les ombrelles, de quoi, depuis les anciens Romains, l'Italie se sert, chargent plus le bras, qu'ils ne déchargent la tète. » Les Françaises empruntèrent les ombrelles à l'Italie, comme beaucoup d'autres détails de toilette.

OMNIBUS. — Ce nom désigne, d'après l'étymologie même, des voitures pour tous. On avait tenté d'établir, à Paris, des voitures-omnibus dès le xvii siècle. M. de Montmerqué a publié un curieux opuscule sur ces carrosses à six sous qui ressemblaient beaucoup à nos omnibus. Ces dernières voitures datent de 1828, et parcourent dans tous les sens Paris et les environs. Des omnibus ont été également établis dans plusieurs villes de province.

OPÉRA, OPÉRA-COMIQUE. — Voy. THÉATRE.

OPÉRA (Bal de l'), — Le premier bal de l'Opéra sut donné à l'époque de la régence, le 2 janvier 1716. Le chevalier de Bouillon en suggéra l'idée, et eut six mille livres de pension pour avoir inventé ce divertissement.

OPINER DU BONNET. — Locution adoptée en parlant des magistrats qui votaient sans parler et indiquaient leur assentiment en portant la main à leur bonnet.

OR. — On s'efforçait, à l'époque de Louis XI, de recueillir de l'or daus les rivières et graviers du Languedoc. Le viguier du comté d'Alais avait fait assigner plusieurs de ceux qui recueillaient ainsi de l'or et les avait soumis à des taxes iniques. Louis XI, dans un mandement en date du 12 octobre 1481, ordonna à la cour des aides de s'opposer à ces exactions (Ordonn., XVIII, 701 et 702).

OR ET ARGENT (Matières d'). — La marque des matières d'or et d'argent a été prescrite par une ordonnance de Philippe le Hardi, en date du mois de décembre 1275. Il y est dit que: « dans toutes les villes où il y a des orfévres, ils auront une marque particulière pour les

matières d'or et d'argent (Rec. des Ordonn., t. I, p. 814). » Philippe le Bel renouvela cette prescription en 1313, et depuis cette époque elle a toujours été en vigueur. Une déclaration du 31 mars 1672 soumit à une taxe les matières d'or et d'argent qui seraient marquées; cet impôt existe encore aujourd'hui sous le nom de droits de garantie et sorme une partie des contributions indirectes. Les essais des matières d'or et d'argent étaient faits dans l'ancienne monarchie par les gardes de la corporation des orfévres. Louis XII ordonna que ces essais auraient lieu dans tout le royaume nar un édit du 22 novembre 1506. Aujourd'hui c'est l'administration des monnaies qui est chargée de donner toutes les instructions pour l'exactitude des essais des matières d'or et d'argent, et de diriger la consection, la vérification et l'application des poinçons qui garantissent le titre ou la quantilé de fin contenue dans les pièces d'argenterie et d'orfévrerie. Les bureaux de garantie, où sont marquées les matières d'or et d'argent, se composent d'un essayeur, d'un receveur et d'un contrôleur.

OR CORONAIRE. — Impôt que, sous l'empire romain, on payait à l'avénement de chaque prince. Il fut remplacé dans l'ancienne monarchie française par le droit de joyeux avénement.

OR POTABLE. — Composition que préparaient autrefois les charlatans et à laquelle ils donnaient une couleur jaune pour faire accroire qu'elle contenait de l'or en dissolution. On voit par une quittance d'un alchimiste de Louis XI qu'on avait payé quatre-vingt-seize écus d'or pour faire un breuvage appelé aurum potabile destiné au roi et à lui ordonné par la médecine. Jusqu'au xviii siècle, on trouvait dans les livres de médecine une recette pour faire de l'or potable.

OR DE TOULOUSE. — Avoir de l'or de Toulouse était une locution proverbiale chez les Gaulois et les Romains pour indiquer une destinée funeste. On rapporte diversement l'origine de ce proverbe. Les uns disent que les Tectosages rapportant dans leur pays, dont Toulouse était la capitale, l'or qu'ils avaient pillé dans les temples, les dieux irrités soulevèrent une tempète et les forcèrent de jeter l'or à la mer. On fait remonter le plus souvent l'origine de ce proverbe à la défaite du genéral romain Cépion, qui avait pillé les temples de Toulouse et en avait enlevé une grande quantité d'or. Vaincu par les Cimbres, il perdit son armée et ses trésors.

ORAISON FUNEBRE. -- Orderic Vital rapporte que Gilbert, évêque d'Evreux, prononça, en 1087, l'oraison funèbre de Guillaume le Conquérant. C'est une des plus anciennes oraisons funèbres mentionnées dans l'histoire de France. Le 4 mai 1389, Charles VI fit celebrer un service solennel en l'honneur de Bertrand Duguesclin. Quatre chevaux de bataille richement enharnachés furent présentés à l'offrande. L'évêque d'Auxerre qui officiait monta en chaire après l'offertoire et prononça l'oraison funèbre du connétable. Un poëte du temps parle de l'effet que produisirent ses paroles:

Les princes fondirent en larmes
Des mois que l'evesque montroit;
Car il disoit: Pleures, gens d'armes,
Bertrand qui trestous vous aimoit.
On doit regretter les faits d'armes
Qu'il parfit au temps qu'il vivoit.
Dieix ayt pitié sur toutes ames
De la sienne; car bonne estoit.

Il y a loin de ces paroles naïves à celles que firent retentir dans la chaire les grands orateurs du xviie siècle. Leur génie a fait de l'oraison funèbre un des genres les plus élevés de la littérature française. Nous ne pouvons que renvoyer aux traités spéciaux sur cette matière, particulièrement à l'Essai sur les éloges par Thomas, et à l'introduction placée par M. Villemain en tête du Recueil des Oraisons funèbres de Bossuet et Fléchier.

ORANGE, ORANGER, ORANGERIE. -L'oranger paraît originaire de l'Asie; on prétend généralement qu'il a été tiré de la Chine. Il est déjà question d'orangers en France au commencement du xive siècle. Dans un compte de l'année 1333, cité par Valbonnais dans son Histoire du Dauphiné, on mentionne une somme payée pour transplanter des orangers. Henri IV fit bâtir aux Tuileries une orangerie qui subsista jusqu'à l'epoque de Louis XIV. Cependant, même au xvii• siècle, les oranges étaient encore assez rares pour paraître un présent digne d'être offert aux princesses. Monsieur me vint voir, dit dans ses Mémoires Mile de Montpensier. et me donna des oranges de Portugal. Molière, dans la description de la comédie qui saisait partie des sêtes données à Versailles par Louis XIV en 1668, remarque que d'abord on vit sur le théàtre une collation magnifique d'oranges de Portugal, et toutes sortes de fruits dans trente-six corbeilles Les orangers devinrent à cette époque un des principaux ornements des jardins royaux et des palais de Louis XIV; la grande galerie de Versailles en était remplie. Louis XIV fit bàtir, pour les conserver pendant l'hiver,

la magnifique orangerie qui fut construite sur les dessins de Mansard. Les grands seigneurs imitèrent l'exemple du roi. « Nous fûmes à Clagny, écrit M= de Sévigné en 1675 ; c'est le palais d'Armide. Le bâtiment s'élève à vue d'œil; les jardins sont faits. Vous connaissez la manière de Le Nostre. Il a laissé un petit bois sombre qui fait fort bien. Il a un bois entier d'orangers dans de grandes caisses; on s'y promène; ce sont des allées où l'on est à l'ombre ; et , pour cacher les caisses , il y a, des deux côtés, des palissades à hauteur, toutes fleuries de tubéreuses, de roses, de jasmins, d'œillets. C'est assurément la plus belle, la plus surprenante et la plus enchantée nouveauté qui se puisse imaginer. » Et ailleurs, à l'occasion de le mariage de Mile de Louvois qui eut lieu 24 novembre 1679, Mue de Sévigne écrit: « On avait fait revenir le printemps: tout était plein d'orangers fleuris, et de fleurs dans des caisses. » L'oranger ne vient en pleine terre que dans certaines contrées de la France méridionale. Les fieurs y sont d'un meilleur revenu que les fruits; elles s'emploient en conserves, en pastilles, en marmelades, en dragées, en glaces et en liqueurs. Voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.

ORATOIRE, ORATORIENS. — J.a. congrégation de l'Oratoire de Jésus fut établie en France par le cardinal de Bérulleen 1611. Les oratorieus s'établirent d'abord au faubourg Saint-Jacques dans l'Actel de Valois, sur l'emplacement duquel s'est élevé plus tard le Val-de-Grace. Leur institut fut approuvé par le pape Paul V en 1613. Quelques années après, le local ne suffisant plus, le cardinal de Bérulle acheta l'hôtel du Bouchage, près du Louvre, et y transféra sa congrégation. Es 1621, on commença la construction de l'église à laquelle le cardinal travaille de ses mains; elle existe encore sous le nom de l'Oratoire et sert de temple protestant Les oratoriens se vouèrent spécialement à l'enseignement et à la prédication, ils ne faisaient pas de vœux et restaient une libre association de prêtres soumis aux autorités ordinaires. Après la mort du cardinal de Bérulle, en 1629, le père de Gondren fut le second général de l'Orstoire, et il eut lui même pour successeur le père Bourgoing. Les collèges dirigés par les oratoriens se multiplièrent. et ils en comptaient jusqu'à soixante-treize à la fin du xviii siècle. Parmi les hommes éminents sortis de la congrégation de l'Oratoire, on cite le philosophe Malebranche, le savant Thomassin. les emteurs Mascaron et Massillon. Voici la definition que Bossuet a donnée de cette congrégation : « Compagnie où l'on obéit sans dépendre, où l'on gouverne sans commander, où toute l'autorité est dans la douceur et où le respect s'entretient sans le secours de la crainte; où pour former de vrais prêtres on les mène à la source de la vérité; où ils ont toujours en main les livres saints pour en rechercher sans relache la lettre par l'esprit, l'esprit par l'oraison, la profondeur par la retraite, l'estime par la pratique, la fin par la charité à laquelle tout se termine et qui est l'unique trésor du Christ. » L'Oratoire fut supprimé en même temps que les autres corporations religieuses, à l'époque de la révolution; il a été rétabli. à Paris, en 1852 sous le nom d'Oratoire de l'Immaculée Conception.

ORDALIE. — On appelait ordalie ou ordéal le jugement de Dieu; ce mot est dérivé de l'allemand urtheil (jugement). Ce jugement de Dieu se manifesmit, d'après les croyances du moyen âge, à la suite des épreuves qu'on appelait aussi ordalie et ordéal. L'ordalie, par excellence, était le duel judiciaire (voy. DUEL). Il y avait encore l'épreuve de l'eau froide et de l'eau bouillante, de la croix, du feu, du fer chaud, etc. L'épreuve de la croix consistait à tenir les bras étendus le plus longtemps possible pendant le service divin. Celui qui restait le plus longtemps immobile dans cette posture l'emportait sur son adversaire. Charlemagne ordonua, dans son testament, qu'on eut recours au jugement de la croix pour terminer les différends qui naîtraient du partage qu'il faisait de ses Etats entre ses enfants. Mais son fils, Louis le Débonnaire s'y opposa, « de peur, disait-il, que l'instrument glorisse par la passion du Sauveur ne fût profané par la témérité de quelqu'un.»

Aimoin, dans son ouvrage intitulé Gesta Francorum, raconte que Louis le Germanique ayant réclamé une partie du royaume de Lothaire qu'il prétendait avoir été usurpée par son frère Charles le Chauve, on eut recours au jugement de Dieu. Dix hommes furent soumis à l'epreuve de l'eau bouillante, dix à l'é-preuve de l'eau froide, dix à l'épreuve du fer chaud. Cette dernière épreuve consistait à prendre avec la main nue un fer rougi au feu, ou à marcher pieds nus sur du l'er brûlant. L'épreuve du feu était une des plus solennelles. On élevait deux buchers, dont les flammes se touchaient. L'accusé, l'hostie à la main, traversait rapidement les slammes, et, s'il n'en rece-vait pas d'atteinte, il était réputé inno-

cent. Il y a plusieurs exemples célèbres de l'épreuve du seu. On cite, entre autres, celle qui eut lieu dans la première croisade, lorsque le prêtre Pierre Barthélemy prétendit avoir découvert, à la suite d'une révélation, le fer de la sainte lance. Accusé d'imposture, il traversa les fiammes l'hostie à la main, eten sortit sain et sauf; mais les historiens ajoutent qu'il mourut

peu de jours après.

Canciani a publié dans le Recueil des Lois des Barbares (t. II, p. 97), une ancienne formule relative à l'ordalie. En voici la traduction: « Un homme, poursuivi pour vol, débauche. adultère ou tout autre crime, refusant d'avouer au seigneur ou à ses délégnés, on aura recours a l'épreuve suivante : un prêtre, revêtu des ornements sacrés, tenant en main l'Évangile avec le saint-chrême, le calice et la patène, se présentera au peuple, réuni dans l'aître ou place située devant l'église, où se trouvera aussi l'accusé, et là il dira au peuple: Voyez, mes frères, le devoir de la loi chrétienne; voici la loi qui est l'espérance et le pardon de tous les pecheurs, voici le saint-chréme, voici le corps et le sang de Notre-Seigneur. Prenez garde de perdre l'héritage et la participation au bonheur celeste, en vous rendant complices du crime d'autrui; car il est écrit : non-seulement ceux qui feront le mal, mais encore ceux qui seront d'accord avec les malfaiteurs, seront condamnés. Ensuite, se tournant vers l'accusé, le prêtre lui disait : O homme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le jour redoutable du jugement, par le mystère du bapteme, par la venération due à tous les saints, si tu es coupable de ce crime, si tu l'as commis, connu, ou favorisé, si tu y as consenti, ou si tu as sciemment aide les coupables après la perpétration du crime, je l'interdis d'entrer à l'église et de te mêler à la société des fidèles, avant que tu aies été soumis à un jugement public. Ensuite, le prêtre indiquait le lieu de l'astre où l'on devait allumer du feu, suspendre une chaudière remplie d'eau, ou faire chauffer le fer. Ce lieu était d'abord purissé avec l'eau bénite, dont on arrosait aussi l'eau contenue dans la chaudière. Le prêtre commençait ensuite l'introit, et on chantait pendant la messe des antiennes et des psaumes. Après la célébration de la messe. le prètre, suivi du peuple, se rendait au lieu de l'épreuve, et prononçait des prières qui se terminaient ainsi : Nous vous supplions et vous conjurons, maître trèsclément, que l'innocent qui plongera la main dans cette eau bouillante, ou qui portera ce ser brûlant, n'en reçoive aueuns blessure, par sous, amosur el redesipour du monde, pui deux cense jugar las vivants et les morte.

L'una etnes un des cionents qui ourtaires de proférence à l'ordeles : «a y amployest l'oon fraids on l'one devillants us qui funcat condamnée à celle égretire, assentantes au pararent à la moss èver leurs parente et anie. Au moment de la rommunisa, le préseu ethorisit les mocuedo à no pas se prénenter à la navitabtable ells so sentalent doupables, on ells (Pausa Lova naternasco de cruz qui l'étamble B'ils continuent lage encouncie, to pritte les admetiant & in sammonos Abruits, ti filizat l'esa benius et leur en donnett b haire en pronunçant des prières , puis, il conjuraci l'esa fruide ou l'una bonillitate Qui devait servir à l'epreuve. Cela fait, op doonaa-nas ooux qu'us experses en jugemont de l'esu fruide, et, agrès leur avoir fait haven l'Evangile et la crista, en les grycanii d'una benito, en ione linit le moto drotte avac to pard gauchs, as on les jotuje, mande dans una rivière, maide dans une grande cave pleine d'une freide, et co presence de tout le mande. Vila aikiont as fond, commo c'esst neters, tie diment reputa innocente St. as con-traire, ila vennieni sur l'ann, on dissit p out diamons les rejonais, et en les to-Bast pour augresteum du crime qui leur digit represent. L'éprouve de l'una chande consistes à pionger le bran dans une chaudière d'une bositione pour en retirer une hagne on tool solve eight quot y aveir jess. Yours comment d'ordinaire on providest à auto dyreuve so-dessus de la chandière d'ann hou-l'ann, on stachait une cordo A Inquelic étail écéptudos une housie que l'un piongrait dans l'est à différances profendeurs. A la première prouve, in gauces a'evas besses, pour l'ottoundre, que de mettre la mese dans l'une, à la seronde, le bres jusqu'es entide, à la trocciónic, la bras kont annor Larege if evert accomply exite triple for to-Til, en let enveloppast le bran et la moin, et l'on y mostais une explor de scrité qu'es po levais que tema jonée ancée, et alors es qualque marque de brûlvre paretentit enr la mara de stir le bres, l'accourt était consistero cummo coupable. Dans je cas contraces, is easis runveys aboves

Lan épreuves, femides sur sette croyanes que Dieu doit tempours mamifester per en miragie l'inconsuce de l'accuné, furmet shade-ante su anti-sécle foraque esses Louis, supériour nea projugée de son temps, dontars que combat a élast par eque de d-oit, et autouses les projugée tentimonistes non épreuves on ordinées. Copendant, en trouve encorven averaitétés,

dus treem de entre Instillusion, Vey, pur les détails, l'ouvrage du pire Le Rius, de l'Oratoire, sur les Frankynes expersistérates.

ORDEAL - Voy. ORBINS.

ORDINAIRE. — Go trom dialgrati entrefitts l'avigne d'un disable.

onnination. -- Cardments per le quelle en moltre un des celles commantiques. Voy Onnens nature.

ORDONNANCE DE COMPTANY - Redut de payement signé de la mein de réque écrivait sur l'ardonnance - le min le mont de estre dépasse, - Le élemène des comptes s'araît pas à d'unquistr de so motif

ORDOWANGE (Compagning d').—(hara de arretario organismo par Charles VII, en 1400 II y avait quiam management de area la arretario de ar

ORDOHRANCE (Officiar d'), — to septim officiar d'ordonnesse su distribution d'ital-major shared de transmitte le ordere d'un officiar expérient, Les authors charges de purter en ordere authorises de purter en ordere authorises désignée seus le majo d'ordenesses.

опрокланс**ев. — он ерр**е nances regard on sing nances, let constitutes pur les ruis du France paue lieu fi reten dans to present that court a district and hims the Pancing on the philip can reduce anythe descript of the transcent the unjud Love his man remont. forment rings at un richmot @ feel of noted to nemeter to place a recompost it out to the test courses to be Property de Litting Latt service Parent Co. and measure we never resea qual as sell le l'estament de Philippe Auguste 1200's orden an e promi leure par e restalli ook diper program to made as bestead \$ regier is estante de a France as all ghart of the ordinangerys de agent Little his restrict its gutters ( trices fill administrativa de la jugure e des della hates ire ordonnan es de Ph. upp li hat the point the property and generally de furanter la rene ten parseniera della Lordonnance de columns maner la decidio Charies on 1856, jour tes \$300 do royanne, les précumpnes de Chil ha Y our la majorité des puis, le

naie, l'organisation de l'armée; nance cabochienne (1413), im-Charles VI pour la réforme du e: les ordonnances de Charles VII réforme ecclésiastique (pragmatiiction); pour la réforme de l'ar-'institution des francs archers, istration de la justice et la publides coutumes; l'ordonnance de 499), embrassant toutes les parl'administration et établit la disdes baillis de robe et des baillis l'ordonnance de Villers-Coterets qui prescrivit la tenue de regisl'état civil, la rédaction des jus en français et des formes plus ves pour les procès ; l'ordonnance is (1561); l'ordonnance de Rous-564) et l'ordonnance de Moulins

ois ordonnances, œuvres du chan-3 L'Hôpital, sont des ordonnances ues, et ont toujours été regardées la base de l'ancien droit français. nance d'Orléans, rendue sur les ances des États généraux qui été réunis dans cette ville, se de deux parties principales, dont t relative à la réforme ecclésias-

l'autre à la réforme judiciaire. pis franç., t. XIV, p. 63-98). Elle it la residence à tous les ecclees sous peine de saisie de leur l, donna des coadjuteurs aux prérmes, désendit de porter à Rome ni argent, institua dans toutes ses des théologaux chargés de l'enseignement, réorganisa les régligées par le clergé, soumit jues les abbés et abbesses, déix prélats de recevoir les prêtres tit une loi de gratuité pour l'adtion des sacrements, régla la gesbiens ecclésiastiques, interdit les 18 (voy. ce mot) hors le cas de : public, exigea l'àge de vingt-cinq r les enfants måles et de vingt ans filles avant de se lier par des vœux ques, enfin ordonna la réforme ents et la saisie des bénéfices déde desservants. En reformant le 'ordonnance d'Orléans protégeait elle enjoignit aux juges de punir phémateurs, de faire respecter lu dimanche, de s'opposer aux ons des astrologues et aux autres ndamnés par l'Église; mais, en emps, elle interdisait aux clercs oir des testaments qui les insti-

légataires; elle déclarait leurs usissables, moins les objets nés au culte, et elle leur défendait les bois de haute futaie dans les

domaines ecclésiastiques. Ces dispositions étaient uules; on n'en peut dire autant de la mesure qui rétablissait les élections ecclésiastiques, prescrites par la pragmatique sanction de Bourges et abolies par le concordat de François I... On affaiblissait ainsi la puissance royale, sans augmenter l'autorité morale du clergé, à laquelle les brigues et les scandales d'élections tumultueuses avaient porté une funeste atteinte.

d'Orléans L'ordonnance s'applique aussi à l'administration de la justice et réforme les abus les plus graves. On se plaignait surtout de la vénalité des charges de judicature; on comparaît ce trafic à celui des marchands qui achètent en gros pour revendre en détail. L'ordonnance d'Orléans rétablit l'élection des juges. Les parlements et les tribunaux subalternes devaient choisir trois candidats et les soumettre au choix du roi. Les abus des juridictions subalternes étaient réprimés ; les évocations au grand conseil interdites. En un mot, l'Hôpital s'efforçait d'élever la magistrature à la hauteur de ces fonctions et d'assurer à chacun bonne et prompte justice. Des mesures pour la police du royaume, et l'allégement des charges qui l'écrasaient attestent la vigilance d'une administration, dont les excellentes mesures furent trop souvent paralysées par la violence des factions. L'ordonnance de Roussillon régla la police générale du royaume et fixa au 1er janvier le commencement de l'année civile, qui antérieurement datait de Paques.

L'ordonnance de Moulins eut surtout pour but la réforme de l'administration de la justice. Cette dernière ordonnance est si souvent citée qu'il est indispensable d'en donner une analyse de quelque étendue. Le chancelier de L'Hôpital, qui venait de parcourir le royaume, où l'on voyait partout la trace des guerres civiles, reunit à Moulins une nombreuse assemblee pour s'éclairer des avis des jurisconsultes et des magistrats les plus renommés; il résuma leurs avis dans une ordonnance promulguée dans cette ville en 1566. Elle embrasse toutes les matières administratives, justice, gouvernement des provinces, finances, affaires ecclésiastiques, corporations industrielles et police générale du royaume (Anc. lois franc, t. XIV, p. 189 et suiv.). L'Hôpital limita le droit de remontrances dont s'était emparé le parlement de Paris, et, sans le supprimer, il enjoignit au parlement d'obéir, lorsque la royauté aurait refusé d'écouter ses avis. Les mercuriales (voy. ce mot) furent prescrites comme moyen de rappeler aux magistrats

faisaient célébrer des messes dans la chapelle qu'ils avaient élevée sous son invocation, dans la maison commune de leur corporation. Cet usage existait déjà en 1355, comme le prouve l'édit du roi Jean, et les orfévres conservaient dans leurs archives une bulle du pape Benoit XIII qui le consacrait.

Les maitres - orsévres qui tombaient dans la pauvreté et leurs veuves étaient logés par les gardes en charge dans la muison commune de l'orfévrerie, et ils y recevaient des secours fournis par les aumônes et par le trésor de la corporation. Les orsevres avaient fait construire, dès 1399, un corps de bâtiment annexé à leur maison commune et appelé l'Hôpital des orfévres de Paris. Les confiscations prononcées en justice, à la requête des gardes du metier, appartenaient à la maison commune des orfevres, ainsi que le tiers des épaves ou objets trouvés et remis au bureau des orfevres. Des édits de 1355 et de 1378, permettaient aux orfévres d'en disposer en faveur des membres de leur corporation devenus indigents ou pour l'entretien du service divin. Parmi les prérogatives du corps des orfévres de Paris, figurait celle de porter le dais des rois de France et des princes à leur entrée dans cette ville. Depuis 1643, ils avaient le droit de complimenter le roi dans les circonstances solennelles, comme les cours souveraines, l'hôtel de ville, et l'université. Ils en usèrent en 1723, 1728, 1745, etc., et firent frapper des médailles pour en perpétuer le souvenir.

D'après les lois modernes, toutes les personnes qui travaillent les matières d'or et d'argent sont tenues d'en faire la déclaration à la préfecture du département et à la mairie du lieu qu'elles habitent. Elles sont obligées d'avoir leur poinçon particulier avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Les orfévres doivent inscrire sur un registre, la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d'or et d'argent qu'ils achètent ou vendent avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.

ORGANISATION MILITAIRE. — Dans un article spécial, nous avons esquissé l'histoire des anciennes armées de la France (voy. ARMÉE). Il a été question dans un autre article des principales dignités militaires (voy. HIÉRARCHIE MILITAIRE); il reste à exposer l'organisation des différents corps de l'armée, infanterie, cavalerie, artillerie, et armes spéciales.

Infanterie. — L'infanterie française,

ne date, comme corps permanent, que du règne de Charles VII. Il organisa, en 1445, les francs archers. Toutes les villes et campagnes devaient fournir, par cinquante feux ou maisons, un archer remarquable par sa taille et sa vigueur; il était armé et équipé aux frais des cinquante maisons; on lui fournissait un arc et des flèches, et on les renouvelait aussi souvent qu'il était nécessaire. Il avait pour armes défensives un jaque (voy. ce mot) et une salade (voy. p. 41, fig. T). Les francs archers ne resevaient pas de solde, si ce n'est lorsqu'ils entraient en campagne sur l'ordre du roi; mais ils devaient toujours tenir leurs armes en bon ordre, tout en se livrant à l'agriculture ou à tout autre métier. Ils étaient francs de taille, et c'est de là que leur vint le nom de francs archers. Cette infanterie rendit des services sous Charles VII et contribua à chasser les Anglais de la Normandie et de la Guienne. Mais elle était trop dispersée pour avoir un véritable esprit militaire. On ne tarda pas à s'en moquer. Villon composa la satire intitulée: Le franc archer de Bagnolet. L'archer aperçoit un épouvantail... fait en façon de gendarme, et demande grâce:

En l'honneur de la passion De Dieu que j'aie confession! Car je me sens jà fort malade....

On a accusé Louis XI d'avoir supprimé les francs archers, parce qu'il redoutait une infanterie nationale; mais, avant d'abolir cette institution, Louis XI chercha à la réformer. On a de lui plusieurs ordonnances qui ont pour but de rétablir la discipline dans ce corps, de lui assurer une solde et des moyens de transport pour les armes et pour les vivres. Ce fut seulement après avoir reconnu l'impuissance de ces efforts que Louis XI supprima les francs archers. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que ce despote ombrageux ait préféré des mercenaires étrangers à une armée française; ce qui est certain, c'est que les francs archers furent supprimés vers 1480, et remplacés par une infanterie étrangère. Les Suisses, qui avaient signale leur valeur à Granson, à Morat et à Nancy, formèrent la principale force de l'infanterie française. Louis XI et surtout Louis XII y ajoutèrent des fantassins allemands, connus sous le nom de lansqueneis et bandes noires. Louis XII, abandonne par les Suisses en 1509, chercha à organiser une infanterie nationale, dont il confla le commandement à Bayard et à Vandenesse; mais une nation ne s'improvise pas, et, à cette époque, l'esprit national

manquait entièrement au peuple, qui n'avait ni droits ni part au gouvernement. On ne le trouvait que dans la noblesse, qui formait une excellente cavalerie: les efforts de Louis XII échouèrent. François les tenta encore d'organiser une infanterie nationale, sous le nom de légions provinciales. Il devait y avoir sept légions, fortes chacune de six mille hommes; mais cet essai ne réussit pas mieux, comme le prouve un ténioignage contemporain et impartial (voy. le texte de l'ambassadeur vénitien, au mot Arnée, p. 35, 2º colonne).

2º colonne). Henri II, après la défaite de Saint-Quentin, organisa, vers 1558, les premiers régiments qui furent ceux de Picardie. Champagne, Navarre et Piémont. On désigna dans la suite, ces quatre premiers régiments sous le nom de vicilles handes. Sous Charles IX, on y ajouta les gardes françaises (voy. GARDES FRANÇAINES). Les étrangers servaient à côté des Français dans ces différents corps. Les uns et les autres étaient armés de casques ou salades et de cuirasses appelées brigandines; ils portaient la pique et plus tard le mousquet. Au xviie siècle, on arma les fusils de baïonnettes (1671). L'uni:orme fut imposé à tous les corps d'infanterie, et les compagnies d'élite, comme les grenadiers, furent organisées (1672). Cette infanterie nationale n'avait pas de rccrutement assuré; on avait recours, pour former les régiments, à des enrôlements volontaires; la plupart des grades étaient achetés par de jeunes gentilshommes, et il parut même, peu de temps avant la révolution, une ordonnance qui réservait exclusivement les commandements militaires à la noblesse (voy. Noblesse, p. 859). La révolution eut recours à des levées en masse pour lutter contre l'Europe coalisée. On comprit alors toute la valeur d'une bonne infanterie. Napoléon disait plus tard que « l'infanterie est la véritable arme des batailles; » et en effet, ce fut elle surtout qui contribua aux victoires de la révolution et de l'empire. Le recrutement régulier de l'armée, établi en 1798, a été maintenu, malgré une vive opposition, par la loi de 1818, qui soumet tous les Français parvenus à l'âge de vingt ans au service militaire. L'infanterie est organisée en régiments, qui se subdivisent en bataillons et en compagnies, et sont commandés par des officiers qui sortent de l'école militaire ou qui doivent leurs grades à leur mérite et à l'ancienneté. Les régiments, au lieu de tirer leurs noms des provinces ou de leurs chefs, comme

dans l'ancienne organisation militaire de

la France, sont désignés par des numéros.

Caralerie. — L'organisation d'une cavalerie régulière date du règne de Charles VII comme celle de l'infanterie; il établit les compagnies d'ordonnancs (voy. Arnée, p. 34, 2º col.). Cette cavalerie des gendarmes sut grandement estimée pendant une partie du xvie siècle, et on en trouve l'éloge dans les écrivains de cette époque qui visitèrent la France. « l.es honimes d'arnies français, écrivait Machiavel au commencement du xvie siècle. sont les meilleurs qui existent, parce qu'ils sont tous nobles et fils de seigneurs, et qu'ils aspirent tous à devenir eux-mêmes possesseurs de terres seigneuriales. » Les compagnies d'ordonnance formèrent longtemps la grosse cavalerie de la France. Sous Louis XII. on introduisit des corps de cavalerie légère, qu'on appela stradiots, estradiots du grec στραπώται', parce qu'ils vensient on partie de la Grèce, au moius dans l'origine. On les nomma aussi Albanais, de la province d'Albanis (autrefois Epire); ils portaient le casque, appelé salade, une pique ou arzegais, une épée, une massue et une cotte de mailles. Sous Henri II, en 1558, le maréchal de Cossé-Brissac organisa le corps des dragons, qui combattaient à pied et à cheval. Les chevau-légers datent du règne de Hen-11 IV (1592). Sous Louis XIII, la cavalerie fut divisée en régiments, et subdivisée en escadrons et en compagnies. En 1636, on forma des régiments de mousquelaires et de carabiniers. Il y avait, plusieurs aunées avant l'institution du régiment royal des carabiniers, deux carabiniers dans chaque compagnie de cavalerie ; ils étaient choisis parmi les plus habiles tireurs que l'on mettait dans les combats à la tête des escadrons. Sur la fin de la campagne de 1690, Louis XIV ordonna que l'on formit par régiment de cavalerie une compagnie de carabiniers; en 1693, le même roi réunit ces compagnies et en forma le régiment royal des carabiniers, composé de cinq brigades. Le duc du Maine en fut le premier mestre de camp lieutenant. commandant en chef, de 1693 à 1736.

Des colonels, appelés mestres de camp (voy. ce mot), étaient placés à la tête des régiments. Sous Louis XIV, on retrouve encore des gendarmes, qui rappelaient les anciennes compagnies d'ordonnance, des dragons, des mousquetaires, des chevallégers, des carabiniers. On y ajouta des hussards, huzards ou houzards, dont le nom et l'organisation étaient hongrois. Ce fut vers 1691 qu'on forma en France les premières compagnies de hussards, composées de réfugiés hongrois. Les régiments de hussards portèrent jusqu'à

l'époque de la révolution le nom des colonels qui les avaient organisés. Il y avait des hussards de Bercheni, des hussards Chamborrand, etc. On emprunta encore aux étrangers plusieurs autres corps de cavalerie, tels que les hulans, houlans ou uhlans. En 1734, le maréchal de Saxe forma un régiment de mille hulans. Ils portaient des bottes à la hongroise, des culottes vertes, un manteau et un casque d'où pendait une crinière de diverses couleurs. Ils étaient armés de pistolets, de sabres et d'une lance de neuf pieds, à laquelle était suspendue une petite flamme pour effrayer les chevaux ennemis. Les hulans surent licenciés après la mort du maréchal de Saxe.

L'avocat Barbier donne sur ce corps les détails suivants (Journal, t. III, p. 42, 43, 44, 45): « Jeudi 28 novembre 1748, le roi, pour faire plaisir à M. le marechal de Saxe, fit la revue de son régiment de uhlans qu'il avait fait venir à Saint-Denis.... Cette troupe est composée de mille hommes à cheval, savoir, de compagnies de uhlans et de compagnies de dragons. Chaque uhlan a un pistolet et une pique avec une banderole de couleur au bout, en sorte qu'il y a la compagnie blanche, jaune, etc. Les dragons ont un petit fusil et des pistolets, et il y a une compagnie de nègres qui ont des banderoles blanches et des chevaux blancs : on dit que c'est la compagnie du colonel. Ces uhlans ont nonseulement passé en revue devant le roi, mais ils ont fait tous leurs exercices et de petits combats par escadrons contre escadrons. Ils avaient aussi leur arti!lerie, consistant en de petits canons longs dans des boîtes de sapin, qui se tirent avec la main, comme des fusils, qui portent quatre livres de balles et que l'on conduit dans de petits chariots. On les avait placés sur les buttes et hauteurs. On dit que cette troupe est bien montée, que les dragons ont beaucoup de vitesse avec de petits chevaux.... Ce régiment qui, je crois, est plus curieux qu'utile, doit conter cher au roi. et d'autant que les uhlans ont été annoncés comme étant sur le pied de gentilshommes. On dit que le roi donne directement la paye à M. le maréchal de Saxe, qui se charge, lui, de leur décompte et de les monter; sur quoi il n'est pas donteux qu'il gagne considérablement, et cela sussit pour saire crier.»

Il y avait encore d'autres régiments de cavalerie, composés en grande partie d'étrangers résugiés en France, tels que le royal-cravate ou croate, royal-pologne, royal-allemand, etc.

Le comte de Saint-Germain fit, en 1776, plusieurs modifications importantes

dans la cavalerie. Il réduisit le nombre des régiments de cavalerie à vingt-quatre, avec un même nombre de régiments de dragons. Il attacha un escadron de chasseurs à cheval à chacun des régiments de dragons. Telle est l'origine de ce corps de cavalerie légère, qui s'est conservé jusqu'à nos jours. Les guides, institués pendant les campagnes d'Italie (1796-1797), et supprimés sous le consulat, ont été rétablis en 1852. Napoléon crea, en 1807, des lanciers polonais; en 1810 et 1811, il organisa des escudrons de lanciers français. La cavalerie se compose encore aujourd'hui des mêmes corps. On appelle cavalerie de reserve, les cuirassiers et les carabiniers; cavalerie de ligne, les lanciers et les dragons ; cavalerie légère, les chasseurs, les hussards et les guides. Je n'insisterai pas sur le nombre des régiments, qui a varié suivant les époques. Ce qui est essentiel à remarquer, c'est l'unisormité que l'administration moderne a introduite dans l'organisation militaire comme dans les autres services publics.

Artillèrie. — Il a été question, au mot ARMES (p. 43), de l'invention des armes à feu; nous n'avons à parler ici de l'artillerie que comme corps militaire.

L'artillerie ne commença à former un corps important dans les armées françaises qu'au xve siècle. Jean Bureau fut nommé maître de l'artillerie par Charles VII (voy. Grand maître de l'artm.-LERIE), et contribua par ses engins volants à enlever aux Anglais la Normandie et la Guienne. Cette expression d'engins volants indique assez le persectionnement apporté à l'artillerie pour la transporter rapidement d'un lieu à l'autre. Pendant les guerres d'Italie, on con-duisit au delà des Alpes une artillerie formidable. Cependant, il n'y avait pas encore de corps particulier chargé de la garde de l'artillerie. Le soin de veiller sur les canons fut confié d'abord aux Snisses et ensuite aux lansquenets. Le premier régiment chargé spécialement de défendre l'artillerie, date de 1671, et sut désigné sous le nom de régiment des fusiliers du roi; il tirait son nom de ce que les soldats étaient armés de fusils et de baïonnettes, tandis que les autres corps n'avaient encore que des mousquets ou des piques. Le régiment des fusiliers du roi se composait de quatre compagnies : la première était celle des canonniers, la seconde celle des sapeurs qui creusaient les tranchées, la troisième et la quatrième se composaient de charpentiers et d'autres ouvriers d'artillerie, qui servaient de pontonniers. En 1693, ce ré-

giment prit le nom de royal-artillerie. Il avait été créé des compagnies de mineurs et d'ouvriers du génie. Elles furent réunies au régiment d'artillerie en 1755, et ce régiment fut alors appele corps royal du génie et de l'artilierie. En 1758, les corps du génie et de l'artillerie surent sépares, et restèrent distincts jusqu'à l'époque de la révolution. Les guerres de la révolution et de l'empire donnérent une nouvelle importance à l'artillerie et au génie. On établit des régiments d'artillerie à pied et à cheval, des hataillons du train, crées en 1799, pour les transports de l'artillerie et des munitions de guerre, des pontonniers, des canonniers sedentaires et des canonniers gardes-côtes. Des écoles d'artillerse, établics à Metz, à Douai, à Strasbourg, forment les officiers et sous-officiers pour cette arme. Un décret du 14 tévrier 1854 a réorganisé les régiments d'artillerie; il a divisé l'artillerie en seize régiments, dont cinq régiments d'artillerie à pied, composés de canonniers servants, ou batteries à pied, et de compagnies de canonniers conducteurs, où batteries de parc ; sept régiments d'artillerie montes, exclusivement formés de batteries montées, et quatre régiments d'artillerie à cheval, exclusivement composés de batteries à cheval. Par cette organisation nouvelle, les escadrons du train sont fondus dans l'artillerie. Le régiment d'artillerie à pied compte douze batteries, celui d'artillerie montée quinzo batteries, et celui d'artillerie à cheval huit batteries. Le régiment des pontonniers a pris le n° 6 dans la nouvelle série, et porte à dix-sept le nombre total des régiments.

Génie militaire. – Pendant longtemps le génie militaire ne fut pas distinct de l'artillerie, et le grand maître de l'artillerie était chargé du soin de fortifier les places et de diriger les siéges. Ce fut seulement à l'époque de Louis XIV que l'on créa un emploi de commissaire général des fortifications; le chevalier de Clairville en fut le premier investi. Vauban le remplit ensuite, de 1679 à 1707, et fut le véritable organisateur du génie civil et militaire en France. Vers la fin du xvii• siècle, à l'époque de la paix de Ryswick (1697), on comptait en France environ six cents ingénieurs militaires. Vauban construisit ou répara cent cinquante places de guerre. En 1748, une école du génie sut établie à Mézières, devint une pépinière d'ingénieurs distingués et fournit aux besoins du corps des ingénieurs, dont le personnel se composuit de trois cents membres. Jusqu'en 1750, le génie civil et le génie militaire surent réunis.

A partir de cette époque, il y eut séparation de ces deux services. Le génie militaire, que que temps réuni à l'artillerie, en sut séparé en 1758, et eut dans ses attributions les firtifications, la castramétation ou art des campements et les mines. Cette dernière branche du service militaire fut plus tard rattachée à l'artillerie. L'école du génie établie à Mézières, fut supprimée en 1793 9 septembre), et ne fut réorganisée à Metz qu'en 1795. Les officiers du génie, prepares par l'École polytechnique, ont été depuis lors formés dans cette école. Il y a encore maintenant trois régiments du génie, dont la sorce en temps de guerre est de plus de huit mille hommes, et environ cinq cents gardes du genie, qui sont charges, soit dans les armées, soit dans les places fortes, de la surveillance des travaux, sous la direction des officiers du génie. En 1811, Napoléon établit la première compagnie des ouvriers du génie, qui sont destinés à travailler dans les arsenaux pour l'entretien des places fortes. Une seconde compagnie d'ouvriers du génis a été organisée en 1841.

Divisions militaires. — Jusqu'en 1778, on formait une division militaire par la réunion de deux brigades que l'on mettait sous les ordres d'un officier général. Louis XIV avait institué, dès 1665, des brigadiers, qui étaient de véritables géneraux de brigade et qui commandaient des corps de cavalerie et d'infanterie. En 1778, le comte de Saint-Germain, ministre de la guerre, voulut former des divisions militaires qui devaient comprendre une brigade de cavalerie et d'une à quatre brigades d'infanterie; mais ce projet ne réussit pas. Ce fut seulement en 1793 que l'on adopta définitivement l'organisation de l'armée en brigades et en divisions. Les généraux prirent alors les noms de généraux de brigade et de généraux de division, selon la force des corps d'armée qu'ils commandaient. La brigade se composa d'au moins deux régiments, soit d'infanterie, soit de cavalerie; elle était placée sous les ordres d'un général de brigade. Chaque division comprensit deux brigades d'infanterie, deux régiments de dragons ou de cavalerie I gère, et deux batteries d'artillerie à pied et à cheval. Dans la suite, on reconnut qu'il valait mieux établir les divisions par armes : à la bataille de Marengo (1800), il y avait des divisions distinctes d'infanterie et de cavalerie. Depuis cette époque, on a conservé l'usage des divisions séparées d'infanterie et de cavelerie. Une *division de cavaler is compren*d ordinairement seize escadrons, et une

division d'infanterie de dix à quinze bataillons. La France est partagée, pour l'administration militaire, en vingt-deux divisions, qui ont leur siège à Paris, Chàlons-sur-Marne, Metz, Tours, Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Rouen, Bourges, Lille, Bastia, Dijon, Clermont, Bayonne, Perpignan, Alger.

Cadres de l'armee. — Les cadres de l'armée consistent dans le tableau de formation des divisions et subdivisions. Les cadres peuvent être maintenus et l'effectif diminué. C'est une mesure que l'on adopte par économie en temps de paix; on réduit les dépenses par la réduction de l'effectif, et, en conservant les cadres, on conserve l'organisation des corps et celle des officiers et sous-officiers. En cas de guerre, il est facile de compléter les cadres, en rappelant sous les drapeaux les soldats qui ont été renvoyés temporairement dans leurs foyers, et en les incorporant dans des divisions et subdivisions qui sont toutes faites et dirigées par des officiers depuis longtemps exercés à la vie militaire.

Désertion. – La désertion a été de tout temps punie avec une extrême sévérité. Une loi de François ler (1534) condamnait tout déserteur à l'ennemi à être pendu; le déserteur à l'intérieur était arquebusé ou fusillé. Depuis cette epoque, les lois contre les déserteurs ont maintenu une pénalité sévère, qui varie suivant la nature de la désertion. Le déserteur à l'ennemi est puni de mort, ainsi que celui qui abandonne le poste où il a été mis en faction ou qui emporte des armes. La simple désertion est punie des travaux forces. Les deserteurs sont justiciables des tribunaux militaires ou conseils de guerre. Les soldats qui prennent la fuite en présence de l'ennemi sont traités comme les déserteurs. Si une troupe entière abandonne son poste, les six plus anciens soldats sont punis de

Compagnies de discipline. — Il existe dans chaque régiment un conseil de discipline. Il peut envoyer dans les compagnies de discipline des soldats signales par leur conduite désordonnée et par leur esprit d'insubordination. Ces compagnies ont été organisées par une ordonnance du 1er avril 1818; elles se divisent en compagnies de fusiliers et de pionniers. Les fusiliers sont ceux dont la conduite s'est améliorée et qui doivent bientôt rentrer dans les régiments de ligne. Les pionniers sont soumis à une discipline plus sévère. L'uniforme de ces

compagnies est une veste et un pantalon

de drap bleu.

Bulletins militaires.—L'usage des bulletins militaires date principalement de la révolution; ils contiennent un compte rendu des opérations de la campagne adressé par le général au gouvernement. Entre tous ces bulletins, les plus remarquables sont ceux de Napoléon; ils se distinguent plus par l'élévation des pensées et la brusque énergie du style que par la vérité des détails.

Approvisionnements militaires.—Pendant longtemps les armées furent nourries et approvisionnées aux dépens des bourgeois. Les commis ou commissaires genéraux des vivres exigeaient des prestations en nature, qui dégénéraient sou-vent en pillage. Depuis le règne de Louis XIV, les approvisionnements de l'armée ont été faits avec plus de régularité et pour le compte du gouvernement. On appelle aujourd'hui munitionnaires les ageuts preposés à la garde, à la fourniture et à la distribution des vivres et fourrages aux troupes, aux armées et dans l'intérieur. Aujourd'hui, ces fournitures se font par adjudications annuelles avec publicité et concurrence. Les intendants militaires sont chargés maintenant de veiller et de pourvoir à la satisfaction des besoins de d'armée, et réunissent les attributions qu'avaient autrefois les commissaires des guerres.

Casernement. -Jusqu'à la fin du xvii siècle, les soldats étaient logés dans des forteresses ou dans les maisons des bourgeois. Le journal de Dangeau annonce, à la date du 17 janvier 1692, la construction de casernes à Paris : « Le roi a ordonné au prévôt des marchands de faire bâtir des casernes pour loger les gardes français et suisses. On y travaille actuellement. Ce sera un grand soulagement pour les habitants de la ville et des faubourgs de Paris. » En 1716, une ordonnance enjoignit de construire des casernes dans les principales villes de France. Il s'éleva des difficultés qui firent ajourner l'exécution de cette mesure; mais enfin, les principales villes ayant fait construire des bâtiments pour le logement des troupes, l'armée put être casernée avant la fin du xviiie siècle. Le logement des troupes par les bourgeois est toujours dû pour les militaires qui marchent avec des feuilles de route, en corps, en détachement ou isolément. Il est dû aussi, pour trois nuits, aux militaires qui arrivent dans des lieux de cantonnement et de garnison, sans pouvoir être logés dans les casernes.

Hopitaux militaires. — Les hopitaux

militaires sont entretenus par l'État; ils comprennent: les hopitaux permanents formés dans l'intérieur de la France, en temps de paix comme en temps de guerre, les hopitaux temporaires formés extraordinairement en cas de guerre ou de rassemblements de troupes, les dépôts créés pour les convalescents, les ambulances formées auprès des corps d'armée pour administrer des secours aux blessés et autres malades; enfin, les dépôts de mobilier et de médicaments. Aux hopitaux militaires sont attachés des officiers de santé militaires, des officiers d'administration et des infirmiers militaires. Le corps des officiers de santé comprend des médecinz, des chirurgiens et des pharmaciens. Ils se recrutent parmi les élèves en chirurgie. Le conseil de santé des armées se compose de cinq officiers de santé inspecteurs. Il fait des inspections dans les hôpitaux, rédige le programme des examens pour les elèves chirurgiens, et veille à tout ce qui interesse la santé des armées.

Dépôt de la guerre. — Le dépôt de la guerre renferme une collection de cartes, mémoires, documents historiques qui ont le plus haut intérêt pour l'histoire militaire de la France. Cet établissement remonte au xvii siècle; créé sous Louis XIII, il fut réorganisé par Louvois. Il a fait dresser une carte de la France, de l'Algérie, de la Morée, et exécuté des travaux scientifiques sur un grand nombre de contrées. Seize officiers du corps d'état-major, divisés en six sections, sont attachés au dépôt de la guerre.

ORGUE. — Le premier orgue que l'on vit en France, d'après les Annales de Metz à l'année 757, fut envoyé à Pepin le Bref, en 757, par l'empereur Constantin Copronyme. Voy. Musique, p. 846, 2° col.

ORIFLAMME. - L'oriflamme était primitivement la bannière particulière de l'abbaye de Saint-Denis, que les abbes faisaient porter par leur avoué (protecteur de l'abbaye), dans les guerres entreprises pour la défense de leurs droits. C'était un étendard de couleur rouge, suspendu au haut d'une lance dorée; et le nom d'oristamme vient probablement de la couleur du drapeau et de la lance. Lorsque les rois de France furent devenus seigneurs du Vexin français (comté entre l'Uiso et l'Epte), ils furent les avoués ou protecteurs de l'abbaye de Saint-Denis, et en cette qualité, ils allèrent prendre l'oriflamme sur l'autel de Saint-Denis et la firent porter dans leurs armées, à côté de la bannière royale. Louis VI adopta le premier cet

usage. L'oristamme figura dans les armées françaises jusqu'à la bataille d'Azincourt (1415). Depuis cette époque, l'oristamme ne sut plus portee dans les batailles. On peut consulter, sur ce sujet, un traité De Flammula seu verillo sancti Dionysii, auctore J. Texera; Parisiis, 1598, in-12. Des anciennes enseignes et étendards de France: Paris, 1637, in-4. Dissertation de la bannière de Saint-Denis et de l'oristamme, par du Cange, à la suite de son édition de Joinville.

ORIGINAUX. — Documents de première main, tels que bulles des papes, diplômes des princes, chartes des prélats et des seigneurs, testaments, contrats, donations, etc. Tout titre revêtu de scean et de signatures, et dont l'écriture est d'accord avec la date, porte les caractères n'un original et doit passer pour tel (D. de Vaines, Dictionnaire de diplomatique, vo Originaux.)

ORME. — Il y avait ordinairement un orme placé à l'entrée des châteaux et sur les places devant les églises. Les anciennes coutumes en font mention. On voit dans le Nouveau coulumier général (t. I, p. 815), qu'il était d'usage d'avoir un orme auprès du château pour servir d'abri au seigneur. 1.'orme d'abri appartenait à l'ainé avec le principal manoir. L'abbé Le Bœuf, dans son Histoire civile du diocèse d'Auxerre (p. 66) parle de l'usage de tenir les assemblées sous l'orme qui s'élevait sur la place devant l'église et d'y passer les actes solennels. — On plantuit aussi des ormes le long des grands chemins, comme le prouve une ordonnance de 1358 (Ordonn. des rois de France, III, 315). 0a y voit que le concierge du palais ( voy. ce mot) avait un droit sur les ormes plantés aux environs de Paris.

ORMÉE, ORMISTES. — On désignait sous le nom d'ormée et d'ormister un parti de frondeurs qui soutenaient à Bordeaux, en 1650, la faction des princes. Le nom d'ormée fut donné à ce parti et le nom d'ormistes à ceux qui le composaient, parce qu'ils se réunissaient sues une promenade d'ormes.

ORMEL (Jeux sous l'). — L'orme était, comme on l'a dit (vo Orme) un lieu de réunion, d'assemblée, d'actes solennels; on y célébrait aussi des jeux, des danses, et quelquesois ces jeux sous l'ormel devenaient des réunions de troubadours et de nobles dames qui discutaient des que tions d'amour ou jugeaient du mérite des poésies. On donna par extension le son de jeux sous l'ormel à des poésies d'un caractère pastoral.

ORPHELINS. — Les anciennes lois de la France ordonnaient que les causes des orphelins sussent jugées avant toutes les autres (Ordonn. des rois de France, IV, 580 et 594). Voy. ENFANTS TROUVÉS et HÔPITAUX, p. 553, 150 col.

OSCLAGE. — Nom du douaire dans la coutume de la Rochelle. Le mot osclage venait du latin osculum (baiser) et de l'usage où étaient les flancés de se donner un baiser qui était le gage du mariage et du douaire constitué à la femme, de même que de la dot apportée au mari.

OSCLE. — Baiser (osculum). Ce mot indiquait quelquesois le présent du matin (morgengabe) des lois germaniques, parce que ce présent était accompagné d'un baiser. Voy. MORGANEGIBA.

OST. — Armée et service militaire. Voy. Host.

OSTERLINS. — On appelait osterlins, au moyen âge, les marchands de la Hanse teutonique. Leur comptoir à Anvers portait le nom de maison des osterlins. C'est de là que sont venus par corruption les mots esterling ou sterling pour désigner une monnaie de compte qui n'est plus en usage qu'en Angleterre.

otages pour garantie d'un traité a été trèslongtemps adopté en France, comme dans
la plupart des nations européennes. Lorsque le roi Jean recouvra la liberté par la
paix de Bretigny (1361), on donna des
otages pour répondre du payement de sa
rançon. François les n'obtint la liberté
qu'en livrant ses deux fils comme otages
(1526). Il est encore fait mention d'otages
pour la paix de Cateau Cambrésis (1559),
et même sous Louis XIV, en 1667, les habitants de Lille réunirent des otages
comme garants de la capitulation (Pellisson. Histoire de Louis XIV, t. II, livre V,
p. 195-219).

OUBLIAGE. — Droit féodal. A certains jours, les vassaux étaient tenus de présenter à leurs seigneurs des pains nommés oublies. Cette redevance fut souvent convertie en rente payée en argent.

OUBLIAU. — Vassal soumis à la redevance appelée oubliage.

OUBLIES.—Espèce de pâtisserie. (Voy. Nourriture, p. 817). Il était d'usage dans quelques contrées de jeter des oublies du haut des églises le jour de la Pentecôte.

On comprenait encore sous le nom d'oublies des redevances de pains, de grains et de volaille. Cette offrande d'abord volontaire de quelques pains et d'au-

tres denrées, sut converie plus tard en obligation pécuniaire (Ordonnances des rois de France, XV. 447), et porta le nom d'oubliage. Dès l'année 1241 le comte de Toulouse, Raymond VII, parlant de cette redevance, s'exprimait ainsi: Un denier toulousain d'oublies ou de cens (cum uno denario Tolosæ obliarum sive census). Du Cange, v° Oblia.

OUBLIEURS, OUBLIEUX. — On appelait oublieurs et oublieux, au xviie siècle et au commencement du xviite, des garcons patissiers qui, sur les huit heures du soir, alluient, l'hiver, crier des oublies dans les rues de Paris. A l'epoque de la première Fronde, au mois de novembre 1648, ceux qui circulaient de nuit pour des négociations mystérieuses re-çurent aussi le nom d'oublieurs. « Pendant ce temps-là, dit Mademoiselle dans ses Memoires, ceux qui négociaient allaient tous les soirs en cachette du Palais-Royal à celui d'Orléans (Luxembourg), et on les nomma oublieurs, parce qu'ils erraient la nuit, comme les marchands d'oublies. » Vers 1730, la police interdit la circulation dans les rues de Paris à ces garçons patissiers, parce qu'un grand nombre de filous se déguisaient en oublieurs pour pénétrer la nuit dans les maisons.

OUBLIETTES. — Cachots dans lesquels on jetait ceux qui étaient condamnés à une prison perpétuelle. On appelait encore oubliettes des puits profonds garnis de lames tranchantes où, d'après certaines traditions, on précipitait les victimes des tyrans féodaux.

OURCQ (Canal de l'). — Canal qui établit communication entre l'Aisne et la Seine. Il a été commencé en 1806.

OURS (Fournée de l').—Redevance féodale qui consistait à fournir un pain de chaque cuisson. Voy., pour l'origine de ce nom, FÉODALITÉ, p. 408, 2° col.

OUTILLEMENT DU VILAIN. — Pièce de vers du temps de saint Louis, dans laquelle se trouve decrite l'armure des vilains. On cite parmi les armes de cette classe les longs couteaux appelés cotterelli (couteaux ou coustils), les haunets, espèces de piques, les massues, les guibets ou gibets (frondes), les arcs et les lances.

Si le convient armer, Por la terre garder, Coterel et haunet. Maçue et guibet. Arc et lance enfumée.

OUTRE. — On plaçait quelquefois dans

des outres le vin qui devait servir anx festins du moyen àge. Cet usage indiquait une grande simplicité d'habitudes. Quand l'auteur du Songe du vieux pèlerin veut exprimer la modes ie de Philippe de Valois au festin qu'il donna aux rois de Majorque d'Ecosse, de Bohème et de Navarre il dit: « Qu'il y avait sur la table seulement deux quartes dorées, pleines de vin, une aiguière et la coupe avec laquelle il buvait; sur le dressoir royal, il n'y avait autre vaisselle d'or et d'argent qu'une outre de cuir, dans laquelle était le vin du roi, et des princes et des rois assis à table. »

OUVROIRS. — Établissements charitables assimilés aux écoles d'instruction primaire; on y admet des jeunes filles qui sont exercées spécialement aux travaux d'aiguille, en même temps qu'elles reçoivent les premiers éléments d'instruction morale et religieuse. Les personnes qui tiennent les ouvroirs sont soumises à la surveillance des autorités préposées à l'instruction primaire.

OVATES. — Prêtres du second rang dans la hiérarchie druidique. — Voy. DRUIDES, p. 304.

OYERS. — Marchands d'oies. On donnait autrefois ce nom à tous les rôtisseurs, parce que les oies étaient une partie essentielle de la nourriture (voy. OIES). Les cuisiniers-rotisseurs sont appelés oyers ou oyeurs dans les anciens statuts des métiers de Paris.

P

PACAGE. — Le mot pacage désigne tout à la fois le droit de faire paître les troupeaux dans certains lieux et les lieux propres à nourrir et à engraisser des bestiaux.

PACTE DE FAMILLE. — On appelle pacte de famille le traité qui fut conclu, le 15 août 1761, entre les diverses branches de la maison de Bourbon régnant en France, en Espagne, à Naples et à Parme. Elles s'engageaient à se soutenir dans la lutte engagée contre l'Angleterre. Ce traité fût surtout l'œuvre du duc de Choiseul, qui était alors le principal ministre de la France.

PACTE DE FAMINE. — L'expression ironique de pacte de famine était tout à la fois une altusion au pacte de famille qui avait fait la gloire du ministère Choiseul et une attaque contre une association de monopoleurs, qui s'était organisée sous le règne de Louis XV, pour accaparer les blés et spéculer sur la misère du peuple. On accusa les ministres et plusieurs grands personnages d'avoir trempé dans ce pacte de famine. L'abbé Terray, contrôleur général des finances, de 1770 à 1774, fut surtout accusé d'avoir protégé les accapareurs. Turgot tenta vainement de détruire le pacte de famine. On trouvera, dans l'Histoire parlementaire de la révolution française, par MM. Buchez et Koux (t. 11, p. 461 et suiv.), diverses pièces relatives à cette criminelle association. L'existence n'en peut être contestée.

PAGANISME. — Les superstitions païen-

nes se conservèrent dans la Gaule longtemps après l'établissement du christianisme. Le quatrième concile d'Orléans, tenu en 541, prononça la peine d'excommunication contre ceux qui, après avoir reçu le baptême, mangeaient de la chair des animaux immolés aux idoles ou qui juraient par les dieux du paganisms. Le deuxième concile de Tours, tenu en 566 ou 567, désendit de célébrer la sète du 1 ianvier, en l'honneur de Janus, d'offrir de la viande aux morts le jour de la fête de la chaire de saint Pierre, de manger de celle qui aurait été consacrée aux démons, et de révérer certains arbres et certaines fontaines. Saint Ouen, archevêque de Roues an vii siècle, a écrit une vie de saint Eloi, son contemporain, dans laquelle on trouve une nouvelle preuve de l'existence des coutumes paiennes en France à cette époque. « Je vous conjure, dit-il aux fidèles, de fuir les usages sacriléges des païens. Ne consultez ni les devins, ni les surciers, ni les magiciens, ni les enchanteurs; ne les interrogez jamais, ni dans vos maladies, ni dans aucune autre circonstance. Celui qui commet ce péché perd aussitôt la grâce du baptême. N'observez ni les augures ni les éternuments; ne vous arrètez pas pour écouter le chant des oiseaux : mais, soit que vous entrepreniez un voyage ou toute autre chose, signez-vous au nom du Christ; récitez, avec foi et dévotion, le symbole et l'oraison dominicale, et rien ne pourra vous nuire. Que nul chrétien ne remarque le jour où il sort ni celui où il rentre; car Dieu a fait tous les jours égaux. Que personne ne fasse attention an jour ou à la lune pour commencer une entreprise. Il est interdit de se livrer aux calendes de janvier (1er janvier) à des pratiques ridicules et criminelles, de prolonger les festins pendant la nuit et de boire avec excès. Fuyez, à la fête de saint Jean et des autres saints, les danses, les sortiléges et les cérémonies diaboliques. Que personne n'invoque les démons, Neptune, Diane, Minerve ou les génies. Evitez les temples, les pierres, les sources ou les arbres consacrès aux démons. N'allumez pas de lampes dans les carrefours; n'y faites pas de vœux. Que personne ne suspende des amulettes au cou des hommes ou des animaux; lors même que les clercs les béniraient, évitez ces objets qui ne sont pas un remède du Christ, mais un poison du diable. Ne faites ni lustrations ni enchantements; ne faites point passer vos troupeaux par un arbre creux ou par une fossé; ce serait, en quelque sorte, les consacrer au démon. Qu'aucune femme ne suspende à son cou des sachets d'ambre; qu'elle n'invoque point Minerve avant de travailler la toile, mais qu'elle implore la grâce du Christ, et qu'elle se confie de tout son cœur en la veriu de son nom. Si la lune vient à s'obscurcir, ne poussez point de cris; c'est par la volonté de Dieu qu'elle subit des éclipses à certaines époques. Que personne ne craigne d'entreprendre un travail à la nouvelle lune; Dieu a fait la lune pour marquer les temps, pour éclairer l'obscurité des nuits, et non pour mettre obstacle aux travaux ou pour frapper l'homme, ainsi que le pensent les insensés, qui regardent comme tourmentés par la lune ceux qu'agite le démon. »

Ce passage nous montre encore vivantes au vii siècle les superstitions du paganisme, philtres, invocations diaboliques, amulettes, orgies des saturnales, augures, culte de la nature adorée dans les génies des sources, dans les pierres et dans les forêts. Les prescriptions réiterées des conciles prouvent combien les populations de la Gaule tenaient à leurs croyances superstitieuses. L'Eglise eut recours, pour abolir ces restes du paganisme, à un moyen aussi simple qu'efficace; elle consacra par des cérémonies chrétiennes les temples païens. « Il faut se garder, écrivait le pape Grégoire le Grand aux missionnaires qu'il envoyait en Grande-Bretagne, il faut se garder de détruire les temples des idoles; il ne faut détruire que les idoles, puis faire de l'eau bénite, en arroser les temples, y construire des autels et y placer des réli-ques. Si ces temples sont bien bâtis, c'est une chose bonne et utile qu'ils passent

du culte des démons au service du vrai Dieu; car tant que la nation verra subsister ses anciens lieux de dévotion, elle sera plus disposée à s'y rendre par un penchant d'habitude pour adorer le vrai Dieu. Secondement, on dit que les hommes de cette nation ont coutume d'immoler des bœuss en sacrifice, il faut que cet usage soit tourné pour eux en solennité chretienne, et que, le jour de la dédicace des temples changes en églises, ainsi qu'aux sètes des saints dont les reliques y seront placées, on leur laisse construire, comme par le passé, des cabanes de feuillage autour de ces mêmes églises; qu'ils y amènent leurs animaux, qui alors seront tues par eux, non plus comme offrande au diable, mais pour des banquets chrétiens, au nom et en l'hon-neur de Dieu, à qui ils rendront grâce après s'être rassasiés. C'est en réservant aux hommes quelque chose pour la joie extérieure, que vous les condui**rez à goû**ter les joies intérieures. »

Peu à peu les superstitions païennes perdirent le caractère de culte idolâtrique; mais il en est resté jusqu'à nos jours de nombreux vestiges. Sans parler des mascarades et de la procession du bœuf gras, il est impossible de ne pas voir un souvenir du paganisme dans les feux de la saint Jean et dans les guilan-leu, qui rappellent le gui sacré des druides. Voy. Feux de loie et Gui.

PAGES. — Jeunes gens placés au rang inférieur de la chevalerie; on était page de sept à quatorze ans. Voy. Cheva-LERIE, p. 143, 2° col. — Il y eut toujours, dans l'ancienne monarchie, des pages attaches aux grands, et cette institution n'était pas sans analogie avec celle des pages, que l'exemple d'un vaillant seigneur formait aux vertus chevaleresques. « C'est un bel usage de notre nation, dit Montaigne, qu'aux bonnes maisons nos enfants soient reçus pour y être nourris et élevés pages, comme en une école de noblesse, et est discourtoisie, dit-on, et injure d'en refuser un gentilhomme. » A l'age de quatorze ans, on était mis hors de pages. C'était une époque importante dans la vie, et la religion intervenait pour la consacrer. Le gentilhomme mis hors de pages était présenté à l'autel par ses père et mère, qui, chacun un cierge à la main, allaient à l'offrande. Le prêtre celebrant prenaît sur l'autel une épée et une ceinture qu'il attachait au côté du jeune gentilhomme après les avoir bénies.

Quelquefois les pages étaient chargés de missions. « Par l'usance du temps passé, dit Brantôme, les grands envoyaient leurs pages en message, comme on fait bien anjourd'hui, mais alors allaient partout et par pays à cheval; même que j'ai oui dire à nos pères qu'on les envoyait bien sonvent en petites ambassades; car en dépêchant un page avec un cheval et une pièce d'argent, on en était quitte. »

Au xvii siècle; on ne trouve plus guère de pages que chez les rois et les princes du sang royal. Les pages du roi avaient des gouverneurs, sous-gouverneurs et précepteurs, et recevaient une education qui les préparait aux fonctious civiles et militaires. On distinguait les pages de la chambre, les pages de la grande écurie et les pages de la petite ecurie. Deux pages de la chambre entraient le matin dans la chambre du roi avec les officiers de la chambre pour prendre les pantoufles du roi, et le soir ils les lui donnaient. Ils faisaient de même quand le roi s'habillait ou se déshabillait au jeu de paume. A l'approche de la nuit, deux pages de la chambre se tenaient dans l'antichambre du roi, et lorsque le roi sortait, ils le précédaient portant chacun un flambeau de cire blanche. Quand le roi montait en carrosse, les pages de la chambre montaient sur le devant du carrosse à côté du cocher. Pendant les chasses, le roi était accompagné par quatre pages de la grande écurie et six de la petite écurie : ils portaient les fusils du roi. Des pages de la grande et de la petite écurie accompagnaient aussi les dames qui suivaient les chasses royales; ils servaient les seigneurs et les dames que le roi invitait à sa table, et avaient leur place et leur service marqués dans les voyages du roi.

PAGI, PAGUS. — Divisions territoriales de la Gaule qui se sont conservées sous la domination romaine et barbare et dont plusieurs ont duré jusqu'à nos jours, sous le nom de pays (pays de Caux, pays d'Auge, Amienois, Galinais, Parisis, Vexin, etc. M. Guérard a publié, dans l'Annuaire de la Société d'histoire de France de l'année 1837, un tableau des pagi de la Gaule par ordre alphabétique. J'ai suivi ce travail, en l'abrégeant:

Ack (pays d'), Agnensis pagus (Finistère).

Agadès, pagus Agathensis (Hérault). Agénois, pagus Aginninsis (Lot-et-Ga-

ronne).

Aillas (pays d'), pagus Aliardensis (Gironde).

Alais (pays d'), pagus Alesiensis (Gard). Albigeois, pagus Albigensis (Tarn). Albion ou le Bion, pagus Albionensis

(Yaucluse).

Albret (pays d'), pagus Leporetanus

Alet (pays d'), pagus Aletensis (Ille-et-Vilaine).

Aleth (pays d'), pagus Alectensis (Aude). Aix (pays d'), pagus Aquensis (Rouches-du-Rhône).

Aliodrensis pagus (Oise). Altaccensis pagus (Isère).

Amiénois, pagus Ambianensis (Somme).

Amognes (les), pagus Amoniensis (Nièvre).

Amous (pays d'), pagus Amausus (Saône et Loire, Côle d'Or et Jura).

Andorre (vallée d'), payus Andorrensis

(Catalogne). Angoumois, pagus Engolismensis (Cha-

rente). Anjou, pagus Andegavus (Maine-et-

Loire). Apt (pays d'), pagus Aptensis (Van-

cluse).

Arcis (pays d'), Arciacensis pagus (Auhe).

Arebrignus pagus, pays d'Autun et de Beaune (Côte-d'Or).

Ariasinensis pagus, Champagne. Arles (pays d'), pagus Arelatensis (Bou-

ches-du-Rhône). pagus Armagnac , Armeniacensis (Gers).

Aronalensis pagus, Picardie.

Artois, pagus Airebalensis (Pas-de-Calais).

Asnacensis pagus, Limousin (Hauts-Vienne).

Astarac, pagus Astaracensis (Gers). Attouares (pays des), pagus A toriacensis (Gers).

Auch (pays d'), pagus Ausciensis (Gers).

Aulnay (l'', pagellus A Instensis (Seine). Aunis (pays d', pagus Alinensis (Charente-Inférieure).

Auribat, pagus Aturiripensis (Landes). Autunois , pag**us** Augustodunensis (Saone-et-Loire).

Auvergne, *pagus Afrernicus* (Puy-de-Dôme y.

Auxerrois, pagus Autissiodorensis (Yonne).

Auxois, pagus Alsensis (Côte-d'Or). Avalonnais, pagus Avalensis (Yonne).

Avignonnais, pagus Avenionensis (Vaucluse).

Avranchin , pagus Abrincatinus (Manche).

Barrois, pagus Barrensis (Meuse).

Barrois, pagus Barrensis, Barre-sur-Seine et Bar-sur-Aube (Aube).

Bassigny, pagus Bassiniacensis (Haule-Marne, Aube et Meuse).

Barrou, pagus Berravensis (Indre et-

Baugé, pagus Balbiacensis (?) (Maine-

et-Loire).

Bauné, Bagaunensis pagus (Maine-et-Loire ).

Bearn, pagus Benearnensis (Basses-Pyrénées).

*Bearnecensis payus* , Gévaudan.

Beaujolais, pagus Bellojocensis (Rhône). Beaunois, pagus Belnensis (Côte-

d'Or).

Beauvaisis, pagus Belvacensis (Oise). Béderrois, pagus Biterrensis (Hérault). Bélesmois, pagus Bellimensis (Orne). Belin, pagus Bellinus (Sarthe).

Benauges, pagus Benaugensis (Gi-

ronde).

Berry, pagus Bituricus (Indre).

Besançonnais, pagus Vesontiensis (Doubs).

Bessin, pagus Baiocensis (Calvados). Bigorre, pagus Bigerricus ou Begorrensis (Hautes-Pyrénées).

Bischeim, pagus de Bischovisheim

(Bas-Rhin).

Blamontois, pagus Albensis (Meurthe).

Blaye, pagus Blaviensis (Gironde). Blois (le), pagus Blesensis (Meuse).

Bogensis pagus, Rordelais (Gironde et Landes ).

Bologne (pays de), pagus Boloniensis (Haute-Marne).

Bordelais, pagus Burdegalensis (Gi-

ronde).

Born (le), pagus Burnensis (Landes). Boulonnais, pagus Bononiensis (Pasde-Calais ).

Bourbonnais, pagus Burbunensis (Al-

lier).

Brianconnais, pagus Brigantionensis ou Brigantinus (Hautes-Alpes).

Brie, pagus Briegius (Seine-et-Marne). Briennois, pagus Breonensis (Auhe).

Broverech pagus (Ille-et-Vilaine et Morbihan).

Calaisis, pagus Calesiensis (Pas-de-Calais).

Cambrésis, pagus Cameracensis (Nord). Camizisus ou Camiacensis pagus, Chalonnais (Marne).

Camsiacensis pagus, pays de Chançay (?) (Indre-et-Loire).

Carcassès, pagus Carcassonensis (Au-

Carintensis pagus, pays de Créans (?) (Sarthe).

Carladès, pagus Cartilatensis (Cantal). Castricensis pagus, ancien diocèse de Reims (Ardennes).

Caux, pagus Caletensis (Seine-Inféricure).

Cavaillon (Pays de', pagus Cavilonen sis ou Cavellicus (Vaucluse).

Chalonnais, pagus Cabilonensis (Saone-

et-Loire).

Chalonnais, pagus Catalaunicus (Mar-

Chambly, pagus Camliacensis (Oise). Charolais, pagus Quadrigellensis ou Quadrellensis (Saone-et-Loire).

Chartrain (pays), pagus Carnolinus

(Eure-et-Loir).

Chatelleraudois, pagus Castro-Airaldensis (Vienne).

Chatrais, pagus Castrensis (Seine-et-Oise).

Chaumontois, pagus Calvo-Montensis (Meurthe et Vosges)

Cherbourg (pays de), pagus Corioval-

*lensis* (Manche).

Chinonais, pagus Cainonensis (Indreet-Loire).

Clermontois, pagus Claromontensis (l'uy-de-Dôme).

Comavois, pagus Commavorum (Saone-

et-Loire, Côte-d'Or et Jura).

Convennensis Comminges, pagus (Haute-Garonne et Gers).

Comtat-Venaissin, pagus Vendascinus

(Yaucluse).

Condomois, pagus Condomiensis (Gers). Conflent ou Conflans, pagus Confluentinus (Pyrénées-Orientales).

Conserans, Consoranensis pagus

(Ariège).

Corbonnais, pagus Corbonensis (Orne). Corilisus pagus, probablement diocese de Séez (Orne).

Cotentin, pagus Constantinus (Manche) Coulmier (pays de), pagus Columbarensis (Côte-d'Or).

Curiensis pagus, Ronerge (Aveyron). Cuzaguez, pagus Cusacensis (Gironde) Dagni pagus, Agénois (Lot-et-Garonne). Decolatensis pagus (Haute-Saone).

Digne (pays de), pagus Dignensis (Basses-Alpes).

Dijonnais, pagus Divionensis (Côted'Or).

Diois, pagus Deensis (Drome). Dombes, pagus Dombensis (Ain). Donobrensis pagus (Auvergne).

Donziais, pagus Donzeiensis (Nièvre). Dormois, pagus Dulcomensis ou Dul-

mensis (Marne et Meuse).

Drouais ou Dreugesin, pagus Duro-cassinus ou Dorcassinus (Eure-et-Loire).

Duensis pagus, Maconnais (Saone-et-Loire).

Duesmois, pagus Duesmensis (Côted'0r).

Dunois, pagus Dunensis (Eure-et-Loir). Eauzan, pagus Elusatensis ou Elusensis (Gers).

Elne (pays d'), pagus Elnensis ou Helenensis (Pyrénées-Orientales).

Elsgaw, pagus Alsgaugensis (Haut-

Rhin et Suisse).

Embrunois, pagus Ebredunensis (Hautes-Alpes).

Epicensis pagus (Orne).

Epotius pagus, Gapençois (Hautes-Alpes).

Escrebieu, pagus Scirbius (Nord et Pas-

de-Calais).

Esterel, pagus Suelterorum (Var).

Etampois, pagus Stampensis (Seine et-

Evrecin, pagus Ebroicinus (Eure).

Exmes ou Hiesmois, pagus Oximensis (Orne).

Faldidiensis pagus, pays de Faudoas (?)

(Haute-Garonne).

Famars (pays de), pagus Fanomarten-

sis (Nord).

Fenouillèdes (pays de), pagus Fenoli-

tensis (Pyrénées-Orientales).

Fezensac, pagus Fidentiácus (Gers). Fleurieux (le), pagellus Floriacensis (Rhône).

Forez (haut et bas), pagus Forensis

(Loire et Montbrison).

Fréjus (pays de), pagus Forojuliensis

(Var).

Furidrensis pagus, Brignolle (Var).
Gabardan, pagus Gavarritanus (Landes).

Gapençois, pagus Wapincus (Hautes-

Alpes).

Gatinais, pagus Wastinensis (Seine-et-Marne, Loiret et Seine-et-Oise).

Gerbecourt (pays de), pagus Gerber-

cursis (Meurihe).

Gesoriacus pagus, Boulonnais (Pas-de-Calais).

Gévaudan, pagus Gabalitanus (Lo-

Gex (pays de), pagus Gesiensis (Ain).

Grésivaudan, pagus Gratianopolitanus (Isère).

Gueretais, pagus Waractensis (Creuse). Haguenau (pays d'), pagus Hagenaus (Bas-Rhin).

Hainaut, pagus Hannoniensis (Nord et

Belgique).

Haspungous pagus, Toullois (Meurthe).

Havend (pays d'), pagus Habendensis (Vosges).

Herbauge, pagus Herbadillicus (Loire-

Inférieure).

Hettgovia pagus, pays de Hatten (Bas-Rhin)

Hidonensis pagus (Moselle).

Hiesmois, pagus Oximensis (Orne).

Huningue (pays d'), Huningensis pagus (Haut-Rhin).

Hurepoix, pagus Mauripensis, Morivensis ou Huripensis (Seine-et-Oise).

Ill (pays d'), pagus Illiche (Haut-Rhin).

Iluridensis pagus (Puy-de-Dôme).

Iniensis pagus (Meurihe)

Iseure (pays d'), pagus Isiodorensis (Indre-et-Loire).

Josas, pagus Joiacensis ou Josasensis

(Seine-et-Uise).

Joux ou Jura, pagus Juranus ou Jurensis (Doubs et Jura).

Kembs (pays de), pagus Campanensis

(Haut-Rhin).

Kircheim (pays de), pagus Kircheimensis ou Troningorum (Bas-Rhin).

Labourd pays de), pagus Lapurdensis (Basses-Pyrénees).

Lacois ou Lassois, pagus Latiscensis (Côte-d'Or).

Langrois, pagus Lingonicus (Haute-

Marne).
Laonnais, pagus Laudunensis (Aisne).
Laonnais, pagus Laudunensis (Aisne).

Larrey (pays de), Elariacensis pagus (Côte-d'Or).

Lectoure (pays de), pagus Lactorensis (Gers).

Léonnais, pagus Leonensis (Finistère). Lieuvin, pagus Lewuinus (Calvados). Limousin, pagus Lemovicinus (Haute-

Vienne et Corrèze). Limoux (pays de), pagus Limosinus

(Aude).

Lipidiacensis pagus (Haute-Loire).
Lodévois, pagus Lutevensis (Hérault).
Lommois, pagus Lomacensis ou Leumensis (Ardennes et Belgique).

Lordacensis pagus, Astarac (Gers).
Lorris (pays de), pagus Lauriacensis

(Loiret).

Loudunois, pagus Laudunensis en Losdunensis (Vienne).

Lucorivensis pagus Lucionensis (Vendés). Lucorivensis pagus, Bourbonnais ou Bourgogne.

Lucretius pagus, la Cran (?) (Bouches-

du-Khône).

Luxembourg français, pagus Luciliburgensis (Moselle, Meuse, Ardennes).

Lyonnais, pagus Lugdunensis major et minor (Rhône et Loire).

Lys (pays de la), pagus Letious (Nord).

Maceracius pagus, pays de Mexières

(Eure).

Maconnais, pagus Matisconensis

(Saone-et-Loire).

Madrie (pays de), pagus Madrancenss

(Eure et Seine-et-Oise).

Maginisius ou Maginisus pagus, Lommois (Ardennes).

Maguelonne (pays de), pagus Magdalonensis (Hérault). Maine (le), pagus Cenomanensis (Sarthe et Mayenne).

Mandensis pagus, Péronne (Somme).

Mantois, pagus Meduntensis (Seine-et-

Marseille (pays de), pagus Massiliensis (Bouches du-Rhône).

Martialis pagus, pays de Marchal (?) (Cantal).

Matensis pagus, pays Messin (Moselle). Mauges (les), pagus Medalgicus (Maineet-Loire).

Mauripensis ou Morivensis pagus, le Montois (Aube).

Médoc, pagus Medulicus ou Medulcensis (Gironde).

Mélantois, pagus Medeletensis (Nord). Meldois, pays de Meaux, pagus Meldicus ou Meldensis (Seine-et-Marne).

Melle (pays de), pagus Metulensis ou Metullus (Deux-Sèvres).

Melunais, pays de Melun, pagus Meludunensis (Seine-et-Marne).

Mémoniais, pagus Magnimontensis (Côle-d'Or).

Mempiscus pagus, Flandre, Artois et Belgique (Nord et Pas-de-Calais).

Menenatensis pagus, Mélantois (Nord'. Messin (pays), pagus Metensis ou Mantensis.

Méun (pays de), pagus Magdunensis (Loiret).

Minervois, pagus Minerbensis (Hérault et Aude).

Mirecourt (pays de), pagus Mercuriensis (Vosges).

Moirans (pays de), pagus Moriensis (Jura).

Morins (pays des), pagus Morinorum (Pas-de-Calais, Nord et Belgique).

Morvan, pagus Morvennensis (Yonne et Nièvre).

Mosellois, pagus Mosellanus ou Mosellensis (Moselle).

Mouzonois, pagus Mosomagensis ou Mosmensis (Ardennes).

Multien, pagus Melcianus (Seine-et-Marne et Oise).

Musia pagus, Coray (?) (Finistère).

Namurois français, pagus Namurcensis Franciæ (Ardennes).

Nantais, pagus Namneticus (Loire-Inférieure).

Narbonnais, pagus Narbonensis (Aude).

Neuillé, pagus Nobiliacensis (Indreet-Loire).

Niortais, pagus Niortensis (Deux-Sè-

Nismes (pays de), pagus Nemausensis (Gard).

Nitois, pagus Nitensis (Moselle).

Nivernais, pagus Nivernensis (Nièvre).

Nongencensis pagus, Montmédy (Meuse).

Nordgau, pagus Norgaviensis, Basse-Alsace (Bas-Rhin).

Noyonnais, pagus Noviomensis (Oise). Noyon (pays de), pagus Equestrinus ou Equestricus (Ain et Suisse).

Orange (pays d'), pagus Arausicus (Vaucluse).

Orléanais, pagus Aurelianensis (Loiret et Eure et Loir).

Ornois, pagus Odornensis (Meuse).

Orxois, pagus Orcensis ou Orcisus (Aisne).

Oscarois ou pays d'Ouche, payus Oscarensis (Bourgogne).

Osning (pagus), Toullois (Meurthe).
Ostrevant, pagus Ostrebantensis (Nordet Pas-de-Calais).

Otlingua Saxonia (pagus), Bessin (Calvados).

Otmensis pagus, peut-être pays d'Othe (Marne).

Ouche, pagus Uticensis (Eure et Orne).
Oxomensis pagus, peut-être le même
qu'Oximensis pagus. Voy. Hiesmois.

Oye (pays d'), pagus Oviensis (Pas-de-Calais).

Parisis, pagus Parisiacus (Seine et Seine-et-Oise).

Perche, ragus Perticus ou Perticensis major (Orne et Eure-et-Loir).

Perche-Gouet, pagus Perticus - Goeti (Sarthe et Eure-et-Loir).

Perchet, pagus Perticus minor (Eureet-Loir et Orne).

Périgord, pagus Petragoricus ou Petragoricensis (Dordogne.

Pertois, pagus Pertensis (Marne, Meuse et Haute-Marne).

Pevelle ou Puelle, pagus Pabulencis (Nord).

Pincerais ou Poissiais, pagus Pincia-censis (Seine-et-Oise).

Piverais, pajus Pithiverensis (Loi-ret).

Poitou, pagus Pictavus (Vienne, Deux-Sèvres et Vendee).

Ponthieu, pagus Pontivus (Somme).
Porcean ou Porcien, pagus Porcensis (Ardennes).

Portois, pagus Portensis (Haute-Saone et Meurihe).

Pouilly, pagus Pauliacensis (Còte-d'Or).

Provincis, pagus Provinensis (Seine-et-Marne).

Puisaye, pagus Podiensis (Yonne et Nièvre).

Queudes (pays de), pagus Copedensis ou Covedensis (Marne).

Quercy, pagus Cadurcinus, Cahors (Lot).

Razès, paqus Radensis ou Redensis, Limoux (Aude).

Rémois, pagus Remensis (Marne).

Rennois, pagus Redonicus (Ille-ct-Vi-laine).

Resson (pays de), pagus Rossontensis (Aisne).

Rhételois, pagus Reitestinus (Ardennes).

Retz ou Raiz, pagus Ratiatensis (Loire-Inférieure.

Rhuys (pays de), pagus Reuvisus (Morbihan).

Riez, pagus Regensis (Basses-Alpes). Riom (pays de), pagus Riomensis (Puy-

de-Dôme).

Roslensis pagus, pays de Blois en Lor-

raine (Vosges).

Rouennais, pagus Rotomagensis major (Seine-Inférieure).

Rouergue, pagus Rutenicus, pays de Rodez (Aveyron).

Roumois, pagus Rolomagensis minor (Seine-Inférieure et Eure).

Roussillon, pagus Ruscinononsis (Py-

rénées-Orientales).
Rouffach (pays de), pagus Rubiacus

(Haut-Rhin).
Saintois, pagus Segintensis (Meurthe

Saintois, pagus Segintensis (Meurthe et Vosges).

Saintonge, pagus Santonensis ou Santonicus (Charente - Inférieure et Charente).

Saint-Privat, pagus Privatensis (Puy-

de-Dôme et Haute-Loire).

Salm (comté de), pagus Salmensis (Vosges).

Salmorenc (le), payus Salmoracensis

(Isère).

Santerre, pagus Sancteriensis (Somme). Saone (pays de la), pagus Sequanus (Saone-et-Loire).

Saonois (pagus Sagonensis (Sarthe). Sarladais, pagus Sarlatensis (Dordo-

gne).

Sarregau, pagus Saravencis ou Sarachowa (Moselle et Meurthe).

Saulnois, pagus Salimensis ou Salonensis (Moselle et Meurthe).

Scadinensis pagus, Lorraine.

Scarmensis pagus, Lorraine.

Scarponnais, pagus Scarponensis (Meurthe).

Scodingue (pays de), pagus Scudensis ou Scotingorum, Salins (Jura).

Séez ou Sees (pays de), pagus Saiensis ou Sagiensis (Orne).

Segeste (pagus), Bourgogne (Côted'Or).

Sernès ou Cernès, pagus Sarnensis (Gironde).

Sisteron (pays de), pagus Segestericus (Basses-Alpes).

Soissonnais, pagus Suessonicus (Aisne). Souloissois, pagus Solocensis (Voeges). Stonne (pays de), pagus Stadinisus

(Ardennes).

Substantionensis pagus, Substancion, détruite, non loin de Montpellier (Hérault).

Talende (pays de), pagus Talendensis

(Puy-de-Dôme).

Talou ou Tallau, pagus Talogiensis (Seine-Inférieure).

`Tardenois ou Tartenois, pagus Tardanisus (Aisne et Marne).

Tauves (pays de), pagus Talvensis (Puy-de-Dôme).

Telles, Tellau ou Tillois, pagus Tellaus

(Eure).
Ternois, pagus Terganensis ou Tarnensis (Pas-de-Calais).

Terouennais, pagus Tarvennensis (Pas-

de-Calais et Belgique).
Thiers (pays de), pagus Thiernensis

(Puy-de-Dôme).

Thouarsais, pagus Thouarcensis (Deux-Sèvres).

Thure (pays de la), pagus Thurenses (Bas-Rhin).

Tifauge (pays de), pagus Teofalgicus (Vendée).

Todornensis pagus et Tolornensis pagus (Puy-de-Dome).

Tonnerrois, pagus Tornodorensis (Yonne).

Toulois, pagus Tullensis (Meurthe, Meuse, Vosges et Haute-Marne).

Toulonnais, pagus Telonensis ou Tolonensis (Var).

Toulousan, pagus Tolosanus (Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne).

Touraine, pagus Turonensis on Turonicus (Indre-et-Loire).

Tournaisis, pagus Tornacensis (Nord

et Belgique).

Tricastin ou Tricastinais, pagus Tricastinus, Saint - Paul - trois - Châteanx (Drôme).

Troyes (pays de), pagus Tricassinus ou Trecassinus (Aube).

Trullins (pays de), pagus Trolianensis (isère).

Turenne (pays de), pagus Torinonsis (Corrèze).

Usson (pays d'), pagus Ucionensis (Puy-de-Dôme).

Uzége, pagus Urelicus, Uzès (Gard). Uzerche (pays d'), pagus Usercensis (Corrèze).

Vaison (pays de), pagus Vasensis on

Vasionensis (Vaucluse).

Valentinois, pagus Valentinus ou Velentinensis (Drome).

Valois, pagus Vadensis, Vadicus, Falesiensis ou Valesius (Oise et Aisne).

Vannes (pays de), pagus Veneticus ou Venetensis (Morbihan).

Varais, *pagus Warascus* (Doubs).

Vaux (pays de), pagus Vallium (Mcu-

Velay (le), pagus Vellaus, Vellavencis

ou Vellaicus (Haute-Loire).

Vendelais, payus Vindoilisus, Vindiolensis, Vendellensis (Oise, Ille-et-Vi-

Vendelais, pagus l'endellensis (Ille-et-

Vilaine).

Vendômois, pagus Vindocinus (I.oir-

et-Cher).

Verbonnais (le), pagus Verbonensis

(Meurthe).

Vercors, pagus Vertacomicorus (Drôme).

Verdunois, pagus Virdunensis (Meuse). Vermandois, Vermandensis pagus (Aisne).

Vermois, pagus Vermensis (Meur-

Vertus (pays de), pagus Vertudensis (Marne).

Vexin français, pagus V Franciæ (Seine-et-Oise, Oise) Vilcassinus

Vexin normand, pagus Vilcassinus

*Normanniæ* (Eure).

Vialoscensis pagus, nommé plus tard Martialis pagus. Voy. Martialis pagus.

Vichias (le), pagus Viciasensis, pays de

Vichy (Allier).

Viennois, pagus Viennensis (Isère et Vaucluse).

Vimen, pagus Vinemacus ou Vimaus

Vivarais, pagus Vivariensis ou Alben-

sis ou Helviorum (Ardèche).

Vocance, pagus Vocontius (Ardèche). Vocontiorum pagus, pays de Vaison, de Die et partie du Vivarais (Vaucluse, Drome et Ardèche).

Voide (la), pagus Bedensis (Meuse). Vongeois ou pays de Vouzy, pagus Von-

gensis (Marne).

Vosagensis pagus, pays de Voussac (?)

Vosges, pagus Vosagus ou Vosagensis

(Vosges et Haute-Saone).

Youlx (pays de), pagus Alavodiensis (?) (Seine-et-Marne).

Woivre (la), pagus Wabrensis (Meuse).

Wormomensis pagus, Lorraine.

Yeer (pays de l'), pagus Isseretius (Nord).

Yssandonnais (l'), pagus Exandonensis(Corrèze).

PAILLARD. — On suppose avec vraisemblance que le mot paillard, syno-syme de débauché, venait de l'usage de donner un anneau de paille aux person-

nes que l'on forçait de se marier. Voy. MARIAGE, Anneau de paille, p. 737.

PAILLE. — Paille, signe d'investiture. La paille a souvent été employée comme symbole d'investiture. La loi salique (art. 49) indique les formalités par lesquelles se faisait la tradition d'un bien. La paille y joue un grand rôle. En jetant un fétu de paille dans le sein de l'homme auquel on voulait transmettre la propriété. on lui donnait l'investiture. On conservait le fetu de paille avec soin, et si les engagements n'étaient pas observés, on présentait le setu en justice. Par la transmission de la paille, on remettait à un autre le droit de poursuivre son affaire devant un tribunal. La paille rejetée était une menace et un indice de rupture. Adhémar de Chabannes dit, en racontant la déposition de Charles le Simple, que « les grands de France, réunis selon l'usage, pour traiter de l'utilité publique du royaume, ont, par conseil unanime, jeté le fétu et déclaré que le roi ne serait plus leur seigneur. » La paille rejetée indiquait encore une renonciation à la foi et hommage. Galbert, dans la vie de Charles le Bon, comte de Flandre, raconte que les vassaux déclarèrent qu'ils renonçaient à la foi et hommage en rejeunt le fétu (exfestucantes).

De là l'expression proverbiale rompre la paille ou le fetu avec quelqu'un, pour indiquer la rupture de l'amitié. Pasquier (Recherches, VIII, 58) rappelle que, dans beaucoup d'anciennes coutumes, telles que celles d'Amiens, Laon, Reims, Artois, l'icardie, la possession ou saisine d'une propriété se donnait par l'investiture d'un bàton, que le vendeur mettait entre les mains de l'acheteur. La paille, ainsi que nous l'avons vu plus haut, s'employait aussi bien que le baton comme signe d'investiture. « De là est venu, ajoute Pasquier, que nous dismes premièrement rompre le fétu ou la paille, quand nous nous voulions départir d'une ancienne amitié. Et en cas non du tout semblable, mais aussi non du tout dissemblable, nous voyons qu'aux obsèques de nos rois, lorsque l'on a fourni et satisfait à toutes les cérémonies, le grand maître rompt son bâton sur la fosse du défunt roi. Et après avoir crié trois fois : Le roi est mort! on commence de crier : Vive le roi! comme si la rupture de ce baton était le dernier adieu que l'on prenait du défunt.»

Paille dans les palais. — Au moyen âge, on étendait de la paille, au lieu de nattes et de tapis, même dans les palais des souverains. On trouve dans un chroniqueur de cette époque, Albéric de Trois-

Fontaines, une anecdote qui, en faisant allusion à cet usage, rappelle que la paille était un signe d'investiture, et, comme on disait alors de saisine. Il raconte que, quand Guidaume le Bâtard vint au monde, la sage-femme qui le reçut le posa un instan! sur la paille, dont la chambre était jonchée. L'enfant ayant alors saisi un peu de cette paille et la sage-femme avant en de la peine à la lui enlever: Parjoi, s'écria-t elle, cet enfant commence jeune à conquérir! On sait que ce batard fut le conquérant de l'Angleterre. La vérité de l'anecdote importe peu; il ne s'agit ici que de constater un usage. En 1309, Philippe le Bel ordonna que toutes les fois qu'il sortirait de Paris, la paille qui aurait servi pour sa chambre, et même pour tout son palais, serait donnée à l'Hôtel-Dieu le plus prechain ou à la maladrerie la plus voisine (Ordonn. des rois de France, t. I, p. 473). En 1373, les habitants d'Aubervilliers ayant demandé a Charles V d'ètre décharges du droit de prise, le roi y consentit, à condition qu'ils fourniraient annuellement, à son hôtel, quarante charretées de paille, vingt à celui de la reine, et dix à celui du dauphin.

Paille dans les églises et dans les collèges. — A la messe de minuit, on jonchait l'église de paille. Les écoliers, dans les classes des collèges, n'étaient assis que sur de la paille. Il y avait même à Paris une rue particulière nommée rue du Fouare, parce qu'on y vendait de la paille destinée à cet usage. Cette rue existe encore aujourd'hui. Les licenciés en philosophie etaient obligés de payer chacun vingt cinq sous au chancelier de l'Université pour la fourniture de la paille.

Paille, signe de ralliement des fron-deurs. — La paille fut, en 1652, un signe de ralliement des frondeurs. Voici ce qu'en dit Mademoiselle, dans ses Memoires à la date du 4 juillet 1652 : « Pour se reconnaître, M. le Prince avait fait prendre à tous ses soldats de la paille: je ne sais comment cela fut su parmi le peuple; ils crurent que, pour être zélés pour le parti, il en fallait avoir, de sorte que le matin du 4 juillet, cela courut tellement, que même les religieux furent contraints d'en porter, et ceux qui n'en avaient point, on leur criait aux Mazarins! et ils étaient battus. » Il paraît, d'après le Journal inédit de Dubuisson-Aubenay, que la violence était poussée plus loin. (Voy. sur ce journal, p. 805. ire col.) il s'exprime ainsi, à la date du 4 juillet 1652 : « Cette après-dinée même, s'est introduite la manière de se déclarer non Mazarin, en portant sur la tête un

bouquet de paille. Ceux et celles qui n'en avaient pas, étaient dans la rue arrêtés par la canaille avec menace de mort. Les carrosses mêmes en avaient, et dit-on que c'est Mademoiselle qui a commencé d'en porter. — Vendredi 5 juillet et samedi 6, la marque de la paille continue. Aucuns particuliers allant par les rues à pied, et même en carrosse, ont, faute d'avoir de la paille, été attaqués et tués ou fort maltraités par la canaille. »

Une mazarinade. du 31 mai 1652, est intitulée Statuts des chevatiers de la paille.

et commence ainsi:

Tous les chevaliers de la paille, Estant receus, sont avertis D'exterminer cette canaille De Masarins, grands et petits.

PAIN. — L'usage du pain en Ganle remonte, dit-on, à l'arrivée des Phocéens, fondateurs de Marseille. Les druides portaient solennellement un pain dans la la cérémonie où ils cueillaient du gui. Le pain fut cuit primitivement sous la cendre, c'est-à-dire sur l'àtre du foyer ou sur une plaque de terre ou de fer échauffée que l'on couvrait ensuite d'un chapiteau par dessus lequel se mettaient des cendres chaudes. On voit encore Raimbaud, abbé de Saint-Thierry près de Reims, mort en 1084, ordonner pendant sa dernière maladie qu'on servit aux moines des pains cuits sous la cendre. Cependant l'usage des fours était connu depuis longtemps en France, et même il y avait dans ce pays, des le xiie et xiir siècles, une grande variété de pains, comme on l'apprend par le glossaire de du Cange (\* PAnis); il y est question de pain primos, de pain de pape, pain de cour, pain de la bouche, pain de chevalier, pain d'écuyer, pain de chanoine, pain de salle pour les hôtes, pain de pairs, pain moyen, pain vasalor ou de servant, pain valet, etc. Les pains matinaux se servaient au déjeuner; les pains du saint Esprit étaient ainsi nommés parce qu'on les donnait en aumone aux pauvres dans la semaine de la Pentecote. Les pains d'etrennes étaient offerts, à Noël, par les paroissiens à leurs curés; enfin les parts de Noël étaient une sorte de redevance que les vassaux étaient tenus de payer vers ca terme à leur seigneur. Quand les paiss de redevance se payaient dans un autre temps de l'année, on les appelait pains féodaux.

Le pain de Gonesse jouissait à Paris d'une estime toute particulière. Les Parisiens le regrettaient vivement pendant les guerres de la Fronde. Gui Patinécrivait alors à son ami Spon : « Corbell

ra nécessaire; ce sera la première le nous irons prendre. Après cela, Après cela, il faudra prendre Saintafin d'avoir le pain de Gonesse ux qui ont l'estomac délicat et qui accoutumés. » Quand le pain de e manquait, c'était une calamité 1e. On le voit dans les mémoires du d de Retz, dont l'autorité est conpar le passage suivant du journal de son Aubenay (voy. plus haut, p. 805, ): « Le 15 decembre 1650, les soldats iment des gardes attroupés, ayant, jours précédents, detroussé en tous irons de Paris les boulangers apdu pain des villages à vendre au e, ont arrêté ceux de Gonesse hors orte et faubourg Saint-Martin, vers get, et les ont détroussés, telleju'il n'est point venu de pain de e au marché, dont force gens se ouvés incommodés et fachés. » quelques provinces, il était autreusage, pour donner du goût à la

inferieure du pain, de saupoudrer pulvérisé la table sur laquelle on le lorsqu'il était en pâte. D'autres, livier de Serres, saupoudraient le du pain avec de la marjolaine réin poudre. Cet usage devait être pandu, puisque, d'après le même , un des commerces des jardiniers es consistait à envoyer cette graine ires de Lyon, d'où elle se distrians toute la France. On était aussi usage de saler le pain. Montaigne ressément que c'était la coutume de ys. L'usage du beurre et du lait, confection de certains pains, conà leur donner plus de delicatesse. uve à toutes les époques de ces mollets, qui ont porté différents Voy. pour les détails l'Histoire de privée des Français, par Le Grand

y. rait curieux d'avoir le prix du pain férentes époques ; ce serait un des its dont on pourrait se servir uti-, pour apprécier la valeur des mon-Je n'ai pas les documents necespour tenter un pareil travail, qui irs dépasserait les limites de ce naire Je me bornerai à recueillir dication fournie par le journal de son-Aubenay sur le prix du pain que de la Fronde, lorsque Paris ntoure d'ennemis et en proie à la . Voici ce qu'il en dit, à la date du n 1652 : « Le petit pain a été civendu jusques au prix de vingt t-quatre sous la livre. Maintenant s pain, qui allait à plus de donze a sivre revient à sept ou huit sous. Le setier de blé revient à trente-six livres. »

PAIN BENIT. — La distribution du pain bénit dans les églises est un souvenir de la communion a laquelle prenaient part tous les fidèles dans la primitive Eglise, lorsqu'ils assistaient à la célébration des saints mystères. L'Eglise, redoutant les abus qui pouvaient en résulter, restreignit la communion sacramentelle à ceux qui s'y étaient préparés. Cependant, en memoire de l'ancienne communion générale, elle ordonna la distribution d'un pain bénit à tous les fidèles. Cet usage s'est conservé jusqu'à nos jours. Les rois s'étaient astreints, comme leurs sujets, à offrir à leur tour le pain bénit dans leur paroisse. « J'ai été ce matin à Saint-Germain, écrivait Gui Patin en 1665; j'ai entendu la grand' messe; le roi y a rendu le pain bénit avec grande ceremonie. J'y ai vu et entendu force tambours, fifres, clairons et trompettes. »

PAIN CALENDAIRE. — C'était le pain que dans certaines églises les fidèles offraient au clergé à Noël. D'après d'autres rituels, les pains calendaires s'offraient à toutes les grandes fètes de l'année.

PAIN TRANCHOIR. — Le pain tranchoir était une sorte de pain qui servait en guise de plat ou d'assiette pour poser et couper les aliments. Humecté ainsi par les sauces et par le jus des viandes, ce pain se mangeait ensuite comme un gâteau. L'usage du pain tranchoir s'est conservé très-longtemps. Il est mentionné dans une ordonnance de Humbert II, dauphin de Viennois, rendue en 1336. Humbert y prescrivait qu'on lui servit tous les jours des pains blancs pour sa bouche, et quatre petits pains pour tranchoirs. Alain Chartier, dans ses Vigiles de Charles VII, après avoir parlé de la vaisselle d'or et d'argent servie sur la table des grands, ajoute:

Eh! qu'ont les pauvres? — Ils ont les tranchouers Qui demeurent du pain, dessus la table.

Au sacre des rois, on faisait des tranchoirs en pain bis que l'on présentait pour la forme aux convives, et qu'on distribuait ensuite aux pauvres. On en servit plus de douze cents douzaines au sacre de Louis XII. Il est encore question de pains tranchoirs au sacre de Charles IX.

PAINS OUBLIES. - Voy. OUBLIES.

PAIRIE. — Dignité de pair ; on appelait encore pairie le fief auquel était attaché cette dignité. Voy. PAIRS.

PAIRIES FÉMININES. — Pairies appartenant à des femmes. Voy. Pairs, § VII.

PAIRS. - § I. Origine des pairs. Le mot pair (par) indiquait primitivement une association d'égaux qui devaient se soutenir mutuellement. On trouve le principe de cette égalité et de cette fraternité d'armes dans les mœurs germaniques, parmi ces compagnons ou leudes qui entouraient le chef de guerre (voy. FEODA-LITE, § I, et GERMAINS, § 1). Lorsque cette bande guerrière se sut fixée sur le territoire vaincu, et eut parlagé la terre (voy. Bénéfice et Leudes), les compagnons conservèrent leurs anciennes relations d'égalité. Ils devinrent pairs (pares); et, dès le vie siècle, le mot pares est employé avec ce sens dans une loi de Clothaire I. Il ordonne que pour juger un leude, on assemble ses pairs (congregant PARES). Charlemagne se sert du mot pares dans les capitulaires, et l'on voit assez qu'il appelle pairs des guerriers qui doi-vent se soutenir mutuellement. « Si quelqu'un de nos ndèles, dit le capitulaire de 813, invoque le secours d'un de ses pairs, et que son pair refuse de le secourir, que ce dernier soit privé des bénéfices qu'il possède. » Il y avait donc une sorte d'association et de fraternité d'armes entre tous les pairs. Elle est manifeste surtout dans le traité qui fut signé, en 856, entre Charles le Chauve et les grands de son royaume. Il y fut stipulé (art. x) que les pairs ne pourraient être jugés que par lenra pairs, et que si le roi voulait commettre une injustice, les pairs pourraient lui résister. Les termes mêmes méritent d'ètre rappeles: « Nous avons tous, évêques, abbes et laïques, obtenu de la volouté et du consentement de l'empereur qu'aucun de nous v'abandonne son pair (ul nullus parem suum dimittat), de telle sorte que le souverain, lors même qu'il le voudrait (ce dont Dieu nous préserve), ne pourrait traiter personne contrairement à la loi et à la juste raison. »

Lorsque le système féodal eut prévalu, à la fin du 1xº siècle, on nomma pairs du sief les vassaux immédiats qui étaient égaux entre eux. Le seigneur les appelait pour l'assister dans ses jugements, combattre en tète de ses armées et former son conseil. Il y avait encore quelques traces de ces anciennes pairies au xvIII siècles. « Chaque grand fief, dit Saint-Si-mon, avait ses pairs de fief, dont on voit les restes jusqu'à nos jours par les pairs du Cambrésis et d'autres grands ou moindres fiefs.» Les pairs conservaient réellement le droit de juger. Le seigneur assemblait et constituait la cour; mais, les juges une fois réunis, son rôle devenait passif, comme le prouvent les assises de Jérusalem (la clef des assises), t. I,

p. 599, no cclxxiv). Un passage des Assisses de la haute cour (t. 1, p. 458, nº xiii) montre quelles étaient les obligations des pairs dans les cours féudales: « Tous les hommes liges chevaliers sont pairs et tenus l'un à l'autre spécialement, c'est assavoir de garder et de sauver et d'entre aider l'un l'autre, si le seigneur les vouloit mener de leur corps ou de leurs fiefs ou de leurs tenures antrement que par leur jugement. »

On voit reparaître ici cet esprit de solidarité et d'association que nous avons déjà signalé en parlant de l'origine des pairs (voy. au commencement du § I). Les grands vassaux avaient soin, même à l'époque de Philippe Auguste, d'in-serer dans leurs actes cette formule citée par Chantereau-Lefebvre ( De l'origine des fiefs, p. 115, preuves): « Je ne manquerai à la fidélité ni au service que je lui dois tant que lui-même me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger (per judicium eorum q**ui me possunt et debent** judicare). » Il est probable que dans l'origine la présence de tous les pairs était nécessaire pour juger un pair : mais peu à peu on reconnut l'impossibilité de résnir à jour fixe tous les vassaux, et la présence de quatre, de trois ou même de deux pairs parut suffisante. Un des plus anciens actes, où se trouve mantionnée la distinction des pairs et des simples harons, le jugement rendu, en 1216, pour le succession au comté de Champagne, que se disputaient Thibaut, neveu du dernier comte, et Erard de Brienne son gendre, ne cite qu'un des pairs laiques, Eudes, duc de Bourgogne. Les six pairs ecclésiastiques sont cités mentionnés, savoir: l'archevêque de Reims, et les évêques de Langres, de Laon, de Châlons-sur-Marne, de Beauvais et de Noyon.

Le roi qui, au commencement de la troisième race, n'avait guère d'aure palssance que la puissance feodale, est se pairs, comme tous les seigneurs fédieux. Ce furent d'abord les vassaux immédiats du duché de France ; c'est ce qui explique pourquoi les pairs ecclésiastiques étais sauf l'archevêque de Reims, de simples évêques, inférieurs dans la hiérarchie ecclesiastique aux métropolitains de Lyon, de Bourges, de Toulouse, de Bordeaux, etc. Lorsque le royaume de France s'étendit par les conquêtes de Philippe Auguste, on donna le nom de pairs de France aux grands vassaux qui relevaient directeme du roi ; ils formèrent une cour on tribusel spécial qui se réunissait quand un des

pairs était mis en jugement.

§ II. Des douze pairs. — Co fut vers le

commencement du xIIIe siècle que les douze pairs laïques et ecclésiastiques formèrent une institution distincte. Les pairs ecclésiastiques étaient : 1º L'archevéque duc de Reims, dont le père Anselme fait remonter la pairie à 1179, époque où Guillaume de Champagne, caroinal-archevèque de Reims, sacra Philippe Auguste; d'autres ne placent cette pairie qu'au xiii• siècle. A l'archeveque de Reims appartenait spécialement le droit de sacrer les rois de France; en son absence, l'évêque de Soissons remplissait cette fonction. Les archevêques de Reims étaient, en outre, légats-nés du saint-siège et primats de la Gaule Belgique. 2º l'évêque-duc de Laon, dont la pairie date de 1174, suivant quelques écrivains; il portait la sainte ampoule au sacre des rois. 3° L'évéque-duc de Langres, auquel l'évêque de Beauvais disputa quelque temps le troisième rang; mais la contestation fut jugée en faveur de l'évêque de Langres; au sacre, il portait l'épée royale. 4° L'évéque-comte de Beauvais, dont la pairie ne parait pas remonter au delà de 1189; il portait et présentait le manteau royal au sacre des rois, et, de concert avec l'évêque-duc de Laon, il allait chercher le roi au palais de l'archevèque de Reims, le levait sur son lit et l'amenait à l'église. Ces deux prélats se tenaient aux côtés du roi pendant qu'il recevait l'onction, l'aidaient à se lever de son fauteuil, et demandaient à l'assemblée si elle lui serait soumise comme à son souverain. 5º L'évêque-comte de Châlons (sur Marne); au sacre, il portait l'anneau royal. 6º L'évêque-comte de Noyon, qui portait, au sacre, la ceinture et le baudrier royal.

Les pairs laïques étaient : 1º le duc de Normandie qui avait, dans l'origine, le premier rang entre les pairs laïques, si l'on en croit Mathieu Paris; cet historien dit formellement: Le duc de Normandie est le premier entre les laïques et le plus illustre (dux Normanniæ primus inter laïcos et nobilissimus). 2º Le duc de Bourgogne, qui, depuis 1363, porta le titre de premier pair et doyen des pairs de France. Jean le Bon, en donnant le duché de Bourgogne à son fils, Philippe le Hardi, lui accorda le premier rang entre les pairs; comme à cette époque, le duché de Normandie n'existait plus, ce rang fut reconnu sans difficulté au duc de Bourgogne. Au sacre de Charles VI, en 1380, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, précéda son frère ainé, Louis d'Anjou. en sa qualité de doyen des pairs de France. Il y avait eu contestation, « et plusieurs paroles d'un côte et d'autre

aucunement arrogantes, dit Juvénal des Ursins, car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa duché. Philippe répondit qu'il étoit doyen des pairs, et que son frère ne tenoit que en pairie, et par ce le roi assembla son conseil auquel il y eut diverses opinions et finablement fut conclu par le roi que Philippe, au cas présent, iroit le premier. » Dans des lettres patentes du 14 octobre 1468, Louis XI dit que le duché de Bourgogne est la première pairie, et qu'au moyen d'icelle le duc de Bourgogne est le premier pair et doyen des pairs de France. Au sacre des rois, le prince, qui représentait le duc de Bourgogne, portait la couronne royale et ceignait l'épee au roi. 3° Le duc de Guienne ou d'Aquitaine; le seigneur, qui le représentait, portait, au sacre, la première bannière carree. 4º Le comte de Flandre; il portait, au sacre, une des épées du roi. 5º Le comte de Champagne avait le titre de palatin ou comte-palatin, parce qu'il exerçuit primitivement, au nom du roi, la juridiction sur les officiers du palais; il portait, au sacre, l'étendard de guerre. 6º Le comte de Toulouse: il aspira, comme duc de Narbonne, au premier rang entre les pairs laïques; mais cette prétention ne fut pas admise. Au sacre, le comte de Toulouse portait les éperons du roi.

Les poëmes ou romans de chevalerie, composés au xiie siècle, attestent que, dès cette époque, l'institution des douze pairs avait une grande popularité. Trouvères et troubadours transportaient cette institution dans tous les pays dont ils parlaient. Ainsi, dans le roman d'Alexandre, le roi de Macédoine, avant de commencer la guerre, mande toute la noblesse et les chevaliers, puis choisit douze pairs, dont un doit porter le gonfanon ou étendard royal. On trouve les douze pairs d'Ecosse et les douze pairs d'Angleterre, dans le roman de Perceforet. Le roman du Brut, composé par Robert Wace, à la fin du xiie siècle, parle aussi des douze pairs:

Douse contes d'aultre puissance Que l'en clamoit les puirs de France.

Ainsi, l'institution des douze pairs était populaire au xue siècle, et les poëtes de cette époque, fidèles à l'usage d'imposer aux autres pays et aux autres siècles les costumes et les usages de leur temps, ont placé les douze pairs en Grèce, en Angleterre, en Écosse, auprès d'Alexandre, d'Arthur et de Charlemagne.

Les douze pairs laïques et ecclésiastiques ont existé jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie comue une parvre de

la royauté dans les pompes solennelles et principalement au sacre des rois; mais, dans l'origine, les pairies n'étaient pas seulement des dignités honorifiques; les douze pairs formaient un tribunal ou

cour des pairs.

§ III. Cour des pairs. — Les douze pairs se réunissaient en tribunal pour juger ceux d'entre eux qui étaient accusés d'avoir commis un crime. Il est difficile de fixer avec précision l'époque où s'assembla pour la première fois la cour des douze pairs: on trouve, il est vrai, dans un traité de 1163 conclu entre Henri II, roi d'Angleterre, Henri-Courtmantel, son fils aine, et I hierry, comte de Flandre, le passage suivant: « Jusqu'à ce que le roi de France ait sait prononcer contre le comte Thierry, et cela par ses pairs qui de droit doivent juger le comte de Flandre (et hoc per PARES suos qui comitem Flandriæ de jure debent judicare). » Il n'y a pas cependant ici une mention expresse des douze pairs. Il est aussi question du jugement des pairs, mais sans que le non-bre soit fixé, dans le procès de Jean sans Terre, duc de Normandie et de Guienne, qui était accusé, en 1202, d'avoir fait périr son neveu Arthur de Bretagne. Nous n'avons aucun acte de cette procédure célèbre; mais Mathieu Paris mentionne les pairs du royanme comme formant un tribunal, et dit formellement que Jean sans Terre fut condamné à mort par le jugement de ses pairs (per judicium parium suorum). Comme, en 1216, le pape innocent III se plaignait aux envoyes de Philippe Auguste de cette condamnation prononcée contre un roi, ceux-ci répondirent, d'après le témoignage du même historien, que Jean, en sa qualité de duc et comte, pouvait et devait être jugé par ses pairs (posset et deberet judicari per pares suos). À l'occasion de ce débat, Mathieu Paris revient sur la condamnation de Jean et entre dans de curieux détails. Le duc de Normandie, roi d'Angleterre, avait demandé, avant d'obéir à Philippe Auguste qui le sommait de compaparaître devant la cour des pairs, s'il pourrait s'en retourner librement. Oui, répondit le roi, si le jugement de ses PAIRS le permet (ita sit, si parium suorum judicium hoc permittat). Jean refusa alors de comparaître, et fut condamné à mort par la cour des pairs.

D'autres passages de Mathieu Paris prouvent qu'il est bien réellement question ici de la cour des douze pairs. Ainsi, à l'année 1254. lors des conférences pour la restitution des fiefs confisqués sur Jean sans Terre, Mathieu Paris prète à saint Louis cette exclamation: « Plut à Dieu que

les douze pairs de France et mes barons y consentissent! (O utinam duodecim pares Franciz et baronagium mihi consentirent!) » Mais les barons, comme l'atteste Mathieu Paris, ne voulaient pas que le jugement des douze pairs contre Jean sans Terre fût cassé (absil ut DUODECIM PARIUM judicium cassetur). On ne pent donc contester, d'après le témoignage formel et précis de ce contemporain bien informé, la condamnation de Jean sans Terre par les douze pairs. D'ailleurs d'autres écrivains, et spécialement Guillaume de Nangis, attestent aussi que Jean sans Terre fut condamné par les pairs. On conservait même au trésor des chartes du temps de du Tillet, qui le constate dans son Recueil des rangs des grands de France (p. 166), une charte de Louis VIII certifiant le jugement prononcé par les pairs contre le duc de Normandie. Enfin, dans une lettre de ce même Louis VIII en date de 1216 (Recueil des hist. de France, t. XVII, p. 723, B), il est dit que Jean fut cité à comparaître et légitimement condumné par ses pairs (per pares suos citatus et per eosdem pares tandem fuit legitime condemnatus

Comme il était très-difficile de réunir tous les pairs laiques, que des intérêts opposés et quelquefois même la position d'accusés éloignaient du tribunal, les rois s'accoutumèrent à les remplacer par leurs grands officiers (ministeriales palatti domini regis). Les pairs voulurent résister à cette innovation; mais un arrêt de la cour du roi rendu en 1223 décida qu'à l'avenir les grands officiers juge-raient avec les pairs de France. On trosvera l'arrèt dans le Glossaire de du Cange (vº Pares). La pairie perdit alors de son éclat et la cour des douze pairs com-mença à se confondre avec la cour de roi qu'on appelait aussi le parlement de roi. Cependant on trouve encore au temps de saint Louis, une distinction établie entre la cour du roi et la cour des pairs. Le sire de Coucy, ayant été ajourné per ordre de ce roi, vint à Paris et prétendit qu'il n'était justiciable que des pairs de France. Mais il fut prouvé qu'il ne tenait pas sa terre en baronnie, et qu'il ne pouvait décliner la cour du roi. Guillaume de Nangis ajoute que le roi le fit saisir non par ses pairs, mais par des officiers de la cour (non per PARES, sed per olientes aulicos fecit capi). Du reste, cette distinction de la cour des pairs et de la cour du roi s'effaça de plus en plus, et bientôt le parlement fut en même temps cour du roi et cour des pairs. Les jurisconsultes du temps de saint Louis, tel que l'anteur du Livre de plet (ouvrage publié dans la coi-

lection des Documents inédits de l'histoire de France), déclare (p. 264) que les barons et prélats pouvaient, sur la convocation du roi, sieger dans la cour des pairs. On voit également, dans les Etablissements de saint Louis (livre I, chap. LXXI) qu'un certain nombre de pairs siègeant dans la cour du roi suffisaient pour la transformer momentanément en cour des pairs, compétente pour juger les pairs de France. Ainsi s'accomplit cette consusion de la cour des pairs et de la cour du roi, dont il est impossible de préciser la date. Vers la même époque, les rois s'arrogèrent le droit de nommer

des pairs.
§ IV. Pairs nommés par les rois. -Dans l'origine, la dignité de pair, comme la noblesse, était inhérente à un fief, à la propriété de la terre. Mais peu à peu la royauté revenant aux traditions de l'empire romain, se considéra comme investie de la souveraineté dans sa plénitude et pouvant la communiquer à différents degrés à qui bon lui semblait. Cette théorie, qui était celle des jurisconsultes imbus de l'esprit romain, prévalut surtout à l'epoque de l'hilippe le Bel. Ce roi, dans une lettre adressée au pape Clément V, dit « que les fonctions de pairs sont une émanation et une portion de la puissance et de l'autorité royale (sunt appendices coronæ) » En 1297, il créa trois pairies en saveur de Charles de Valois, duc d'Anjou; de Rohert, comte d'Artois, et de Jean, duc de Bretagne. Le préanibule de l'ordonnance dit que le but de cette création est de rendre à la pairie son ancien éclat: « Considérant que le nombre des douze pairs qui, suivant la coutume, était anciennement dans le royaume, est tellement diminue, que l'ancienne force de notre Etat pourrait en être défigurée en plusieurs maximes, nous voulons retablir l'honneur et la gloire de notre trône royal par l'ornement de ces anciennes dignitės. »

Depuis cette époque les rois ont créé un grand nombre de pairies. Charles IV le Bel erigea, en 1327, la sirerie de Bourbon en duché-pairie en saveur de Louis de Clermont, sire de Bourbon, petit-fils de saint Louis. Les nouveaux pairs furent assimilés aux anciens et vinrent siéger au parlement pour juger les procès des pairs. Des déclarations formelles reconnurent leurs droits. Ainsi, en 1457, à l'occasion du premier procès du duc d'Alençon, le parlement consulté par le roi répondit : « Les nouveaux pairs créés doivent jouir de pareils priviléges et prérogatives que les douze pairs anciens, soit pour leur jugement, soit pour être

appelés au jugement des autres.» Les pairs prenaient seance selon l'ancienneté de l'érection de leur pairie. Les Mémoires de Saint-Simon prouvent avec surabondance quelle importance l'on attachait à ces questions et quels longs procès naquirent de ces disputes de preséance. La pairie ne s'acheta jamais, comme la noblesse, et, dans l'usage ordinaire, elle ne pouvait être transmise qu'en ligne directe. Les lettres d'érection d'un duché-pairie stipulaient presque toujours, « qu'en cas que la terre érigée en pairie passat en d'autres mains qu'en celles de la ligne du premier investi, la pairie serait éteinte, et que la terre ne serait plus qu'un duché ou comté. »

Le titre de pair sut quelquesois donné à des étrangers qui s'étaient signalés par les services rendus à la France. En 1424, Charles VII érigea le comté d'Évieux en pairie en faveur de l'Ecossais Jean Stuart, sire d'Aubigny. Louis XII nomma pair de France, en 1505, un prince de l'empire, Engilbert de Clèves, qui était déjà comte de Nevers. François les érigea en duché-pairie la seigneurie de Guise, en faveur de Claude de Lorraine, chef de la célèbre maison de Guise. En 1547, Henri II transforma le comté d'Aumale en duché-pairie, en faveur d'un autre prince de la même maison, François de Lorraine. A cette occasion, le parlement fit au roi des remontrances. Il disait « que le nombre des douze pairs etant complet, les pairies d'Aumale et de Montpensier devenaient surnuméraires : que la cour suppliait le roi de déclarer, dans ses lettres patentes, que, par la création de ces deux pairies il n'entendait pas préjudicier ni dérog**er à l'**ancien nombre des pairs de France; mais que ceux qui les tiendraient jouiraient seulement de leurs prérogatives, jusqu'à ce que les anciennes pairies fussent reduites en la jouissance de la couronne; lequel cas advenant, les pairies surnuméraires seraient éteintes. » Henri II ne fut pas arrèlé par ces remontrances et fil enregistrer les lettres patentes en sa pré-sence, le 12 février 1551. Dans la suite, les duchés pairies furent multipliés suivant la volonté des rois, sans que l'on tint aucun compte du nombre de douze, auquel le parlement voulait les limiter. Henri III decida, par une declaration donnée à Blois, en décembre 1576, que les princes du sang précéderaient tous les autres pairs. Le premier prince du sang pouvait seul prendre le titre de premier pair de France.

S V. Privilèges des pairs. — Les pairs de France siégeaient dans les lits de jus-

tice immédiatement après les princes du sang; ils assistaient au sacre et au couronnement des rois, et y représentaient les anciens pairs à défaut de princes du sang. Ils avaient encore le privilége de n'être juges que par le parlement de l'a-ris, où venuient sièger les pairs, et qui prenait le titre de cour des pairs ou de cour de parlement suffisamment garnie de pairs. On pretend que le parlement s'intitula pour la première fois, sous Louis XI. cour des pairs dans le procès du duc d'Alençon (1473). Le roi créa, à cette occasion, trois nouveaux pairs, les comtes de Foix, de La Marche et d'Eu. Le parlement et la cour des pairs ne formèrent plus dès lors qu'un seul et même tribunal. Il fallait la présence d'au moins douze pairs, au parlement, pour juger un pair de France; autrement, la cour n'était pas réputée suffisamment garnie. Tonies les chambres du parlement (grand' chambre, enquêtes et requêtes) se reunissaient pour le jugement des pairs (voy. à l'article Lit de Justice, p. 672, le récit du jugement d'un pair, par le parlement

garni de pairs).

Les pairs la ques ne pouvaient prendre seance au parlement qu'à vingt-cinq ans. Ils prencient place sur les hauts sièges, à la droite du premier président. Les princes du sang étaient au premier rang; puis venaient les six pairs écclésiastiques, et enfin les pairs laïques d'après le rang d'ancienneté de leur pairie. Le doyen des conseillers laïques du parlement, ou en son absence le plus ancien, devait être assis sur le banc des pairs pour marquer l'égalité. Aux séances ordinaires du parlement, les pairs n'opinaient qu'après les présidents et les conseillers cleres; mais, aux lits de justice, ils opinaient les premiers. Autrefois, les pairs quittaient leur épée pour entrer au parlement; mais, à partir de 1551, ils commencèrent à en user autrement, malgré les remontrances de ce corps, qui représenta au roi, « que, de toute ancienneté, le roi seul siègeait au parlement avec son épée, en signe de spéciale prérogative de la dignité royale, et que le feu roi François ler, avant son avenement à la couronne, et messire Charles de Bourgogne y étaient venus laissant leurs épées à la porte. » Ces remonstrances n'empêchèrent pas les pairs de garder leur épée, lorsqu'ils siégeaient au parlement Comme signe de leur dignité, les pairs portaient la couronne ducale, formée d'un cercle d'or enrichi de pierreries , rebaussé de huit fleurons d'or.

y VI. Réception solennelle des pairs. — Il ne sera pas inutile, pour donner une idée

des anciennes institutions de la France. d'insérer ici un récit de la réception solennelle des pairs dans l'ancienne monarchie. J'emprunte ce récit au Journal inédit d'Olivier d'Ormesson, à la date du 2 décembre 1665 : « Le roi vint au parlement pour la réception des ducs. J'y étais le quatrième des maîtres des requêtes. M. le chancelier y vint et l'on députa deux conseillers de la grand'chambre à l'ordinaire pour le recevoir, sans qu'il cut des masses devant lui, comme aux lits de justice. Tout le parlement était en robes noires; sur le banc des présidents, M. le chancelier, le premier président, les présidents de Maisons, de Mesmes, le Coigneux, de Bailleul, Molé et de Nesmond. Le roi étant à la Sainte-Chapelle, les quatre anciens présidents et les six conseillers de la grand'chambre allèrent au-devant. Le roi entra sans tambour, trompettes ni aucun bruit, à la distinction des lits de justice. M. le duc d'Anguien (Enghien), M. le Prince, Monsieur, marchant immédiatement devant le roi, passèrent par le milieu du parquet, croisant les présidents. Le roi était en habit et manteau violet, assis sur son trone ordinaire; à sa droite. Monsieur, M. le Prince et M. le duc d'Anguien, MM. les ducs de Chaulnes, de Richelieu, d'Estrées, de Grammont, de Villeroy, de Mortemar, de Créquy, de Saint-Agnan, de Noailles et de Coislin. M. le duc d'Elbeuf s'y était présenté; mais, à cause de la contestation entre M. de Vendôme et lui pour la préséauce, le roi leur ordonna de se retirer. Du côté des pairs ecclésiastiques, étaient MM. d'Estrées, duc de Laon, et La Rivière, duc de Langres. Lo capitaine des gardes ne suivit le roi que jusqu'au coin du parquet et passa entre les conseillers par le coin du banc des présidents, près la lanterne, pour se mettre debout du côté des pairs ecclésiastiques, et cela contre l'ordre; car M. de Villeroy dit sur cela qu'il devait demeurer au coin du parquet, en debors, et cita l'exemple de Henri II, qui vint au parlement pour faire arrêter plusieurs conscillers pour la religion, du Bourg et autres.

« Chacun étant en sa place, le roi ôtant son chapeau, dit : Messieurs, je suis senu en mon parlement, M. le chancelier étant dira ma volonté. M. le chancelier étant ensuite monté au roi et s'étant-mis à genoux pour recevoir ses ordres, ayant repris sa place sur le banc des présidents, dit que le roi ayant benoré des personnes illustres par leurs services de la dignité de duc, il venuit au parlement pour leur réception, et ensuite, ayant d'tà

M. Menardeau de parler, celui-ci dit que M. de Bouillon présentait requête pour être reçu duc; que par le contrat d'é-change de Bouillon et de Sedan, le roi avait promis de lui ériger en duché Chàteau-Thierry et Albret donnés en échange; que, par l'arrèt de vérification de 1652, il était dit qu'il n'aurait rang que du jour de l'arrêt; il lut le dispositif de l'arrêt et ensuite les lettres d'érection du duché de Château-Thierry et d'Albret, tant en saveur des enfants mâles de M. de Bouillon que des femmes, en ligne directe, et même des ensants males et semelles de M. de Turenne. Après, M. le chancelier lui dit: Le roi vous ordonne de mettre le soit montré (formule pour renvoyer une pièce à l'examen des gens du roi ou magistrats chargés du ministère public. A l'instant sortirent M. le procureur général et M. Bignon (avocat général), pour aller donner leurs conclusions. M. Ménardeau sortit aussi.

« M. Tambonneau parla ensuite pour M. le maréchal du Plessis; puis M. Ferrand, doyen, pour M. le maréchal d'Aumont; après, M. de Brillac pour M. de La Ferie, et enfin M. Ferrand pour M. de Montausier. A chacun desquels M. le chancelier dit la nième chose, pour le soit montré. Ces messieurs les rapporteurs étant revenus l'un après l'autre, M. Menardeau lut le commencement des lettres de M. de Bouillon, et plus, le dispositif avec l'adresse, et ensuite la déposition du curé et celle d'un témoin et les conditions. Après. M. le chancelier lui demanda son avis et ensuite à tous les conseillers de la grand'chambre l'un après l'autre, et il finit par le côté des maîtres des requêtes; il s'adressa ensuite aux présidents des enquêtes, qui étaient sur deux bancs en dedans le parquet de la grand'chambre, et de suite à tous les conseillers, après aux ducs et pairs laïques, aux pairs ecclésiastiques, et aux présidents de la cour. Ensuite, étant monté au roi, Monsieur, M. le Prince et M. le duc d'Anguien s'approchèrent pour dire ensemble avec le roi leurs avis, et M. le chancelier étant redescendu et ayant fait une grande révérence au roi, s'assit, et s'adressant à M. de Bouillon. qui se tenait tête nue derrière le barreau, prononça: Le roi étant en son parlement, ordonne que vous serez reçu en la dignité de duc et pair de France, pour avoir rang et seance, conformément à l'arrêt de 1652, en prétant le serment en tel cas requis et accoutumé. Levez la main : vous jurez et promettez de bien et sidèlement consciller le roi en très-hautes el très-importantes affaires, et séant en

parlement, garder les ordonnances, rendre la justice au pauvre comme au riche, tenir les délibérations de la cour secrèles, et en lout vous comporter comme un digne, sage, vertueux et magnanime duc et pair, officier de la couronne et conseiller en la cour doit faire. Ainsi vous le jurez et promettez. M. de Bouillon ayant répondu oui. M. le chancelier dit: Prenez votre place. Le premier huissier qui tenait son épée, qu'il avait ôtée en entrant au parquet, la lui remit dans la ceinture, et M. de Bouillon monta sur les bancs où étaient les ducs et s'assit audessus du maréchal d'Estrées, après M. de Richelieu. La même cérémonie sut observée à chacun des autres ducs. L'ordre des ducs sut : M. de Bouillon, pour avoir rang de 1652, et puis MM. du Plessis, d'Aumont, de La Ferté et de Montau-

Avant la révolution, les pairs de France se divisaient en cinq classes : 1° les princes du sang, qui étaient pairs nes; 2° les princes légitimés; 3° les six pairs ecclésiastiques; 4° les pairs laïques dont les lettres patentes avaient été vérifiées dans les cours souveraines et qui avaient prêté serment; 5° les pairs laïques dont les lettres patentes n'avaient pas encore été enregistrées.

Pairie personnelle et temporaire. — Les rois élevèrent quelquelois à la dignité de duc et pair des seigneurs, qui n'en étaient investis que temporairement et pour remplir certaines fonctions dans les solennités publiques. Ainsi, en 1429, Georges de La Trémouille fut fait pair pour le sacre de Charles VII, et sa pairie finit avec la cérémonie. Les ducs do, Rouannais et de Bournonville remplirent aussi les fonctions de pairs par délégation, au sacre de Louis XIV, en 1654.

§ VII. Femmes pairs. — Il y avait des pairies féminines aussi bien que des fiess feminins, et on trouve dans l'histoire de France un certain nombre d'exemples de femmes pairs. Mahault ou Mathilde. comtesse d'Artois, assista, en qualité de pair de France, au jugement rendu en 1309, contre son neveu Robert, qui réclamait le comté d'Artois. En 1315, cette princesse recut une lettre royale qui lui enjoignait de se trouver à la cour des pairs. « Voulant avoir, lui disait le roi, la cour garnie de vous, qui êtes pair de France et des autres pairs, etc. » En conséquence, Mahault prit séance au parlement et y opina avec les autres pairs. Mais, ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'au sacre de Philippe le Long, cette comtesse, en qualité de pair, soutint, comme les autres pairs, la couronne sur

la tête du roi. Marguerite, comtesse d'Artois, sit également les fonctions de pair au sacre de Charles V, en 1364, et fut convoquée, en 1375, pour assister, en qualite de pair, au procès de Jean de Montfort, duc de Bretagne. On trouve encore, au xvie siècle, l'institution de pairies féminines. Ainsi, en 1505, Louis XII érigea le comté de Soissons en pairie en faveur de sa fille aînée, Claude de France. Les lettres de cette pairie, vérifiées au parlement, déclaraient habiles à la posséder les héritiers de cette princesse, quel que sût leur sexe. En 1569, Charles IX érigea le comté de Penthièvre en duché-pairie, en faveur de Sébastien de Luxembourg et de ses hoirs (héritiers) de l'un et l'autre sexe. Il serait facile de multiplier ces exemples; mais il faut remarquer qu'à cette époque, si les femmes pouvaient encore posséder des pairies, elles ne faisaient plus les fonctions de pairs. Bientôt même ces pairies féminines disparurent, et le chancelier d'Aguesseau dit à cette occasion: « On commençait alors à rentrer dans l'ancien esprit de masculinité, qui est pour ainsi dire l'ame des pairies, et qui avait éte comme éclipsé par l'abus, toléré pendant plus d'un siècle, d'admettre les filles aux fonctions de la pairie.

SVIII. Pairs de France à l'époque de la révolution — La pairie est une des institutions de l'ancienne monarchie que la révolution a emportée. Guyot (Traité des offices, t. II, p. 89 et suiv.) a donné la liste des pairs laïques qui existaient en France peu de temps avant la révolution. Voici cette liste, où est marquée l'époque de l'érection de chaque pairie:

- 1. Duc d'Uzès (1572).
- 2. Prince de LAMBESC, duc d'ELBEUF (1582).
- 3. Prince de ROHAN, duc de MONTBA-ZON (1594).
- 4. Duc de BÉTHUNE, duc de SULLY (1606).
  - 5. Duc de Luynes (1619).
  - 6. Duc de Brissac (1620).
  - 7. Duc de Chaulnes (1621).
  - 8. Duc de Richelieu (1631).
  - 9. Duc de Fronsac (1634).
  - 10. Duc de Valentinois (1642).
- 11. Duc de Bouillon (duc d'Albret et de Chateau-Thierry, 1652).
- 12. Duc de Luxembourg, duc de Piney (1662).
  - 13. Duc de Grammont (1663).
  - 14. Duc de Mortemart (1663).
  - 15. Duc de Saint-Aignan (1663).
  - 16. Duc de GESVRES (1663).
  - 17. Duc de Noailles (1663).

- 18. Duc d'Aumont (1665).
- 19. Duc de CHAROST (1672).
- 20. Duc d'HARCOURT (1710).
- 21. Duc de Fitz-James (1710).
- 22. Duc de ROHAN-ROHAN (1714).
- 23. Duc de Villars-Brancas (1716).
- 24. Duc de Nivernois, rétabli en 1721.
- 25. Duc de Biron, retabli en 1723.
- 26. Duc d'Aiguillon, reçu en 1731.
- 27. Duc de Fleury (1736).
- 28. Duc de Duras, rétabli en 1757.
- 29. Duc de La Vauguyon (1759).
- 30. Duc de CHOISEUL (1759).
- 31. Duc de Praslin (1762).
- 32. Duc de La Rochefoucauld, rétabli en 1770.
  - 33. Duc de Clermont-Tonnerre (1775).
  - 34. Duc d'Aubigny, rétabli en 1777.

Les insignes des pairs étaient le manteau ducal et la couronne à fleurons. Le Laboureur en parle, dans son Histoire manuscrite de la pairie, citée par Sainte-Palaye (vo Pairs): « Le manteau herminé et la couronne à fleurons, marques des pairs, n'appartiennent qu'à eux dans les armoiries, comme étant l'habillement royal, dont ils étaient décorés au sacre de nos rois. Elles n'appartiennent ni aux ducs non pairs, ni aux princes qui ne sont pas du sang royal. »

En résumé, l'histoire de la pairie sous l'ancienne monarchie présente trois àges

principaux:

1º Les anciens pairs, du temps des Mérovingiens et des Carlovingiens, étaient unis par une fraternité d'armes qui rappelait les comites ou compagnons d'armes de la Germanie.

2º Du xº au xiiiº siècle, il se forma partout des pairies nobles et roturières, entre lesquels on remarqua surtout l'institution des douze pairs de France.

3° Du xiiie au xviiie siècle, les pairs furent nommés par le roi et jouirent de distinctions honorifiques et de priviléges

politiques.

Voy. Pasquier, Recherches de la France, chapitre intitulé: De l'ordre des douse pairs. Boulainvilliers, Histoire de la pairie et du parlement de Paris, Londres, 1740, in-8; 1753, et 2 vol. in-12. Lettres historiques sur les fonctions essentielles du parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaums, par Le Paige; l'aris, 1753, 2 vol. in-12. Dissertation sur l'origine, les droits et les prérogatives des pairs de France, par D. Simmonel; Paris, 1753, in-12. Histoire de la pairie divisée en quatre Ages: Liège, 1775, 2 vol. in-8. Mémoire sur l'origine de la pairie en France et en Angleterre, par Bernardi, dans le t. X, p. 579, des

Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Recherches sur l'origine de la pairie en France et l'établissement des douze pairs, par D. Brial, dans la préface du t. XVII des historiens de France. De la juridiction exercée par la cour du roi sur les grands vassaux de la couronne, pendant les x1°, x11° et x111° siècles, par M. Pardessus, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 2° série, t. IV, p. 281. Sur l'arrêt de la cour des pairs de France, qui condamna Jean sans Terre, par M. le comte Beugnot, ibid., t. V, p. 1 et suiv.

PAIRS DE FIEF, PAIRS DE COMMUNE. – Il y avait, au moyen âge, dans chaque grand fief, des pairs qui assistaient le seigneur lorsqu'il jugeait un de ses vassaux du même rang (voy. p. 920). Il y avait des pairs barons où nobles et des pairs roturiers, de même qu'il y avait des assises des barons et des assises des hourgeois; ce qui est attesté par le code féodal intitulé les Assises de Jérusalem. Dans un certain nombre de communes, les notables de la cité portaient le nom de pairs et formaient le conseil du maire. Un des priviléges que Louis XI accorda à la ville d'Alencon et que cite Duclos à la suite de son Histoire de Louis XI, consistait à élire un maire, douze pairs et vingtquatre conseillers. Si un pair venait à mourir, le roi, les pairs et les notables choisissaient un des notables pour le remplacer.

PAIRS (Chambre des). — La chambre des pairs fut établie par la charte constitutionnelle de 1814, pour concourir avec la chambre des députes à la discussion et au vote des lois proposées par la royauté. La chambre des pairs, composée de membres nommés à vie par le roi, et dont la dignité était héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, représentait l'élément aristocratique. Le nombre des pairs était illimité. Les pairs avaient entrée dans la chambre à vingt-cinq ans et voix delibérative à trente. La chambre des pairs pouvait, sur la convocation du roi, se former en cour de justice pour poursuivre les crimes de haute trahison et les attentats relatifs à la sûreté de l'État. Chambre politique ou cour de justice, elle était présidée par le chancelier. Les majorats (voy. ce mot) furent institués en 1817, dans le but d'assurer aux familles honorées de la pairie le moyen de soutenir convenablement leur dignité.

L'organisation de la chambre des pairs fut modifiée après la révolution de 1830. L'hérédité de la pairie fut supprimée

aussi bien que les majorats. Les pairs furent nommés à vie par le roi, qui devait les choisir dans certaines catégories fixées par la constitution. La chambre des pairs continua d'exercer les fonctions legislatives et le pouvoir judiciaire jusqu'en 1848. Elle a été supprimée à cette époque. Voy. Lardier, Histoire de la chambre des pairs depuis la restauration; Paris, 1829, in-8.

PAISSON (Droit de). — Le mot paisson (pastio) indiquait tout à la fois le droit de mener les porcs dans les torêts pour y paître le gland, la faine et autres fruits tombés naturellement, et la redevance que l'on payait en vertu de ce droit, et qui consistait tantôt en muids de gland, de faine, d'avoine, de seigle, d'orge ou de froment, tantôt dans le dixième des porcs, le plus souvent en un certain nombre de muids de vin ou dans une somme d'argent. Le droit de paisson, considéré comme droit de mener paître les porcs, s'appelait aussi glandée et panage. La paisson commençait en octobre pour finir en décembre. D'après le règlement de Charlemagne pour ses villæ (capit. de villis, art. 25), c'était le 1er septembre de chaque année que l'on devait annoncer si la paisson serait autorisée ou non.

PAIX. — La paix se proclamait comme la guerre, avec des formes solennelles. Le prévôt des marchands et autres officiers municipaux ou royaux allaient avec des archers et des hérauts d'armes la publier dans les divers quartiers. La paix de Vervius fut ainsi proclamée en 1598. comme l'atteste le passage suivant d'un journal inédit du règne de Henri IV (Bibl. impér., manus., nº 9821-3): « Le vendredi 12º de juin 1598, le roi Henri IV, roi de France et de Navarre, envoya à sa cour de parlement de Paris lettres de cachet pour faire publier la poix qu'il avait accordée avec Philippe d'Autriche, roi catholique des Espagnes, au mois de mai auparavant, au traité de paix qui fut commencé et résolu à Vervins. Aussitôt la lettre envoyée au parlement et reçue, M. le premier président fit assembler toutes les chambres, en laquelle assemblée il sut apporté le registre de l'an 1559 qui sut lu et suivi de point en point, à la publication de la paix, qui sut saite le même jour par tous les endroits et places publiques de la ville: premièrement il sut ordonné que la grosse cloche du Palais sonnerait tout le jour et jusques à minuit incessamment et sans discontinuer en façon du monde; ce qui fut fait. A dix heures, le parlement alla à Notre-Dame, le même jour, vendredi en robes noires, pour remercier Dieu et lui rendre actions de grace d'une si bonne, ferme, stable et heureuse paix, et à midi la paix fut publice, par les officiers du Chatelet, y assistant messieurs les lieutenants civil, particulier et criminel en robes rouges, et messieurs les prévôt des marchands et échevins de Paris avec leur robe de la ville, robe mi-partie, et sut ordonné par arrêt le même jour, 12 juin, les chambres assemblées, sur la contestation et débat des juges du Châtelet contre les prévôt des marchands et échevins, chacun prétendant suivant ses priviléges qu'il lui appartenait de publier la paix par les carrefours de la ville, la ville comme étant un acte concernant le repos de la ville, les juges du Châtelet, comme étant juges de la police. Enfin, il fut arrêté que les uns et les autres assisteraient à la publication de la paix, chacun en son habit, le Châtelet les uns en robes rouges et les autres en robes noires et du côté droit; la ville, du côté gauche, et avec les robes mi-parties; ce qui fut sait et exécuté. La ville, dès le matin, devant qu'on allat publier la paix, fut avec le parlement à Notre-Dame pour chanter le Te Deum. Ce qui sut cause que ceux du Châtelet s'étant trouvés les premiers sur les grands degrés du Palais, qui est le premier lieu où l'on commence à publier la paix, et de la à la Table de marbre, dans la grande salle du Palais, se voyant seuls, après avoir attendu quelque temps ceux de la ville, ils furent publier ladite paix au Palais sans messieurs de la ville; ce qui fut cause que messieurs de la ville allant au Palais pour la faire proclamer et messieurs du Châtelet en revenant s'étant trouvés les uns et les autres sur le pont Notre-Dame eurent une grande querelle tout près de se battre, encore que les uns et les autres fussent à cheval, et au su et vu de tout le peuple. Enfin ils s'accordèrent, et, conformément à l'arrêt de la cour, ceux du Châtelet du côté droit. ceux de la ville du côté gauche, tous à cheval, allèrent par tous les carrefours de la ville faire publier la paix, suivis de cent autres chevaux et ayant devant eux un héraut du roi qui la publiait et prononçait et douze trompettes qui faisaient la fanfare. Outre ce, plus de mille à deux mille personnes qui suivaient avec une rejouissance et un applaudissement du peuple indicibles. Sur les quatre heures, il y eut un grand seu de joie à la Grève, où il se fit une largesse et aumône publique à cinq et six mille pauvres, les muids de vin désoncés, les cloches sonnantes, les trompettes et clairons, et le

soir, chacun devant sa porte, et par les rues furent faits feux de joie. »

Cette cérémonie ctait encore en usage au xviii siècle, comme le prouve le passage suivant du Journal de l'avocat Barbier : « Aujourd'hui, 12 sévrier 1749, a eu lieu la publication de la paix. La onzième publication, qui est à la place Maubert, s'est faite à quatre heures. Cette marche était assez belle et a duré vingt-cinq minutes à passer. M. de Bernage, prévôt des marchands, et M. Berryer, lieutenant de police, étaient montés sur de très-beaux chevaux, couverts de housses de velours cramoisi, très-longues, brodées en or. Ils avaient chacun six laquais habillés de neuf, en grande livrée. La troupe du guet à cheval était magnitique. Cela composait une marche de près de huit cents personnes, et cela méritait d'être vu. Ceux qui ont couru aux différentes places ont remarqué qu'après la publication faite par le roi d'armes, quelque archer entonnait l'antienne Vive le Roi I ce qui n'était pas suivi d'un cri général... Quoique la seconde publication se fasse au Palais, dans la cour du mai (cour actuelle du Palais de Justice, nommée alors cour du mai, parce que les basochiens y plantaient un mai), au pied du grand escalier, le parlement n'a point vaqué. On dit qu'antrefois on faisait enregistrer les traites de paix au parlement, et que depuis que cela ne se pratique plus, cette cour ne prend aucune part à la cérémonie de la publication. »

PAIX DE DIEU. — La paix de Dieu, distincte de la trêve de Dieu, supprimait entièrement les guerres privées. Plusieurs conciles tentèrent de l'établir à la fin du x° siècle et au commencement du xr. Dès l'année 994, on voit dans un concile de Limoges une convention de paix conclue entre les principaux assistants (Script. rer. franc., X, 147). Sous le roi Robert, en 1016, le concile d'Orléans voulut aussi mettre un terme aux guerres privées (Ibid., p. 172, 224, 379, 454). Les habitants d'Amieus et de Corbie convinrent, en 1021, qu'on Observerait la pais de Dieu, qui durerait toute la semaine, et que, s'il s'élevait quelque différend, les adversaires ne se vengeraient ni par le fer ni par le feu, mais qu'à un jour fixé une discussion pacifique aurait lieu devant l'église, en présence de l'évêque et du comte (Ibid., 379). Enfin un cuncile tenu à Limoges, en 1031, interdit formellement les guerres privées. Les évêques du nord de la France suivirent cet exemple, et imposèrent le même décret aux peuples qui leur étaient sonmis. « L'an d'eux, selon la Chronique de Cambrai (Ibid., XI, 122), dit qu'on lui avait apporté du ciel une lettre qui ordonnait de rétablir la paix sur toute la terre. Personne ne devait porter les armes, ni se venger du pillage ou des meurtres. » Malheureusement ces prescriptions furent impuissantes, et tout ce que l'Église put obtenir fut la trêve de Dieu, qui suspendait les hostilités pendant quelques jours de la semaine. Voy. Trève de Dieu.

PAIX DES DAMES. — On appelle paix des dames, la paix de Cambrai, qui fut conclue, en 1529, entre Louise de Savoie, mère de François ler, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles-Quint.

PAIX (Baiser de). — Dans la liturgie de l'Église gallicane, le baiser de paix se donnait après la lecture de la prière nommée collecte. On appelait paix l'action même de s'embrasser. L'archidiacre donnait la paix au premier évêque, qui la donnait au suivant et ainsi successivement par ordre. Dans la liturgie romaine, le baiser de paix ne se donnait qu'après la consécration.

PAIX (Villes de). — Comme l'organisation communale avait surtout pour but de maintenir la paix dans les villes, on a quelquefois désigné les communes sous le nom de villes de paix. Voy. COMMUNE.

PAL. — Terme de blason; bande perpendiculaire sur l'écu.

PALADINS. — Ce mot paraît être venu par corruption de palatin, qui, lui-même, venait de palatium (palais) et indiquait les grands et les princes qui exerçaient des fonctions dans le palais. On donna surtout le nom de paladins aux guerriers qui entouraient Charlemagne, et qui s'étaient illustrés sous ses ordres, tels que lenaud, Roland, Olivier, etc. Les aventures vraies ou fabuleuses des paladins furent chantées par les poëtes du moyen âge, et le nom nième de paladin servit à désigner les chevaliers en quête d'aventures merveilleuses.

PALAIS. — Le mot de Palais a été tellement consacré pour indiquer le Palais de Justice, que les locutions costume de Palais, style de Palais, etc., ont été adoptées comme s'appliquant exclusivement au costume et au style de la magistrature. Ce fut Charles V qui abandonna au parlement le palais de la cité occupé primitivement par les rois et bâti en grande partie par saint Louis. A l'imitation du parlement de Paris, les autres cours de parlement appelèrent palais le lieu où elles tenaient leurs séances.

PALAIS-BOURBON. —Le Palais-Bourbon fut commencé, en 1720, par Louise-Françoise de Bourbon. Le plan en avait été tracé par l'architecte Girardini; mais, après sa mort, il fut modifié par les architectes Gabriel, Lassurance et Auber. Ce palais, occupé au xvine siècle par la maison de Condé, est aujourd'hui le lieu des séances du corps législatif.

PALAIS-CARDINAL, PALAIS-ROYAL. — Voy. CARDINAL (Palais).

PALAIS (Comte du). — Sous la première race, le comte du Palais était juge de tous les leudes et compagnons du roi. Il n'était subordonné qu'au maire du palais. La dignité de maire ayant été supprimée sous les Carlovingiens, le comts du Palais fut tout puissant dans la demeure royale. Le grand sénéchal hérita de son pouvoir. En 1191, la dignité de grand sénéchal fut supprimée, et ses fonctions partagées entre le connétable et le grand maître. Ce dernier rappelait jusqu'à un certain point le comte du Palais des premières dynasties. Voy. Officiens (Grands), p. 886, 2° col.

PALAIS (Concierge du). — Voy. Con-CIERGE DU PALAIS.

PALAIS (Maires du). — Voy. Maires Du Palais.

PALATINE. — Sorte de fourrure adoptée par les femmes vers la fin du xvii siècle. Le nom vint de ce que cette mode fut introduite en France par Madame, duchesse d'Orléans, fille de l'électeur palatin, et seconde femme de Monsieur. Les palatines sont encore en usage aujourd'hui, et servent à couvrir les épaules et la poitrine.

PALATINE (École). — On désigne sous le nom d'école palatine ou école du pa-lais, une espèce d'académie que Charlemagne avait fondée, et dans laquelle il siégeait lui-même sous le nom de David. Les hommes les plus distingués de cette époque, tels que Alcuin, Angilbert, Leidrade, Paul Warnefried ou Paul Diacre, Pierre de Pise, l'Irlandais Clément, Smaragde, abbé de Saint-Mihiel, Théodulfe, évêque d'Orléans, Anségise, abbé de Fontenelle ou Saint-Wandrille, Wala, abbé de Corbie, Amalaire, qui fut dans la suite chef de l'école palatine, Agobard, qui devint archevêque de Lyon, l'historien Eginhard, et d'autres moins connus entouraient Charlemagne, l'éclairaient de leurs conseils pour relèver les écoles, et discutaient avec lui des questions qui paraîtraient aujourd'hui assez futiles, mais qui, à cette époque, servaient à éveiller

l'intelligence et à stimuler l'activité des esprits. Un a prétendu que l'école palatine n'avait eu aucune influence, et que Charlemagne n'avait pas mieux réussi à ranimer la littérature latine, qu'à relever l'empire romain. Pour se convaincre du contraire, il suffit de comparer les siècles qui suivent Charlemagne, à ceux qui l'avaient precedé. Le vue siècle et la première moitié du viii• sont les plus barbares de notre histoire. On y trouve à peine quelques écrivains qui se servent d'une langue inculte. Au contraire, au IXº siècle et même au xº, Thégan. Agobard, Wala, Loup, abbé de Ferrières, Raban Maur, Paschase Radbert, Hinc-mar, Scott Erigène, Abbon, moine de Saint-Germain des Prés, Flodoard, chanoine de Reims, Gerbert, Richer, et un grand nombre d'autres écrivains, conservèrent la tradition des écoles carlovingiennes, et entretinrent le goût des lettres dans les monastères et dans les églises épiscopales.

PALATINS (Comtes). — La France a eu, comme l'Allemagne, des comtes palatins. Grégoire de Tours parle de plusieurs comtes palatins et entre autres d'Aredius. A l'occasion de ce dernier, il s'exprime ainsi : « Aredius , habitant de Limoges, d'une naissance distinguée, fut adjoint par le roi Théodebert aux palatins (aulicis palatinis adjungitur). » Les palatins n'étaient donc alors que des officiers du palais. Sous Charlemagne, le comte palatin devint le grand juge du palais. A l'époque féodale, les palatins s'emparèrent des terres qui leur avaient été attribuées comme bénéfices, en récompense des services qu'ils rendaient, ou des fonctions qui leur étaient imposées. Le comte de Champagne portait le titre de palatin de Champagne. Froissart parle aussi de palatins de Béarn. Voy. une dissertation de du Cange sur les comtes palatins de France: c'est la quatorzième dissertation sur Joinville.

PALEFROI. — Cheval d'allure douce, et qui servait principalement pour les voyages ou la monture des dames. Le parefroi était aussi employé à la guerre, mais plutôt pour le transport des bagages que pour le combat. Le cheval de bataille était le dextrier. L'empereur Otton s'enfuit de la bataille de Bouvines, monté sur son palefroi, parce que son dextrier avait été tué (Script. rer. fr. xviii, 567 D.). On voit par le roman de Perceforét qu'il n'appartenait pas aux bourgeois de monter des palefrois; ils pouvaient en obtenir le droit par lettres du roi, qui les nommait de son hôtel et en faisait ses pourvoyeurs.

PALEOGRAPHIE. — Connaissance des anciennes écritures. (Voy. DIPLOMATIQUE et ÉCRITURE). M. N. de Wailly a publié des Essais de Paléographie dans la collection des Documents inedits de l'histoire de France.

PALIMPSESTE. — Parchemin dont on a gratté la première écriture pour tracer de nouveaux caractères. Cet usage de gratter les parchemins pour transcrire d'autres ouvrages, remonte à une époque fort ancienne. On a réussi dans ces derniers temps à faire reparaître l'écriture primitive. C'est ainsi que le cardinal Ang. Maio a retrouvé la République de Cicéron sous un Commentaire des Psaumes par saint Augustin. Les Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton étaient cachées sous une Histoire du Concile de Chalcédoine. La bibliothèque ambrosienne de Milan est une des plus riches en palimpsestes.

PALINODS. — Académie fondée à Rouen en 1486, en l'honneur de l'immaculée Conception de la Vierge. Le retour des mêmes vers et des mêmes pensées avait fait donner aux poésies le nom de palinods, qui fut ensuite appliqué à l'Académie elle-même. On donnait le nom de prince des palinods au chef de cette Académie. Caen eut aussi ses palinods, institués en 1527. Il y avait encore des palinods à Dieppe.

PALLIUM. — Le pallium était primitivement un manteau; c'était chez les chrétiens un vêtement long semé de croix. — On appelait encore pallium un habit particulier aux moines, le voile des religieures et le drap qu'on étend pendant la messe sur les personnes que l'on marie, et que dans la suite on a nomme poele. — Enun, le nom de pallium s'est appliqué au manteau archiépiscopal, tissu de laine, que le pape remettait aux métropolitains. — Par extension, on appelle aujourd'hui *pallium* un ornement ecclésiastique que portent les archevèques sur leurs vêtements pontificaux. C'est une bande d'étoffe de laine blanche, large de trois doigts, qui entoure les épaules, et qui a des pendants longs d'une palme par devant et par derrière, avec de petites lames de plomb arrondies aux extrémités, couveftes de soie noire, avec quatre croix rouges. L'étoffe du pallium est tissue avec du fil et de la laine de deux agneaux blancs, que les reli-gieuses de Saint-Agnès, à Rome, offrent tous les ans le jour de la messe de leur patronne, au moment où l'on chante à la messe l'Agnus Dei. Ces agneaux sont recus par les chanoines de Saint-Jean

de Latran, qui les mettent entre les mains des sous-diacres apostoliques chargés de les faire paître et de les tondre. Le pal-lium est posé pendant une nuit sur les chasses de saint Pierre et saint Paul, et consacréensure sur l'autel de saint Pierre, où les métropolitains et ceux des évêques qui en ont le privilége, doivent le prendre

en prêtant le serment accoulumé.

Le pallium n'a été d'usage dans l'Eglise gallicane que depuis le vie siècle; saint Césaire d'Arles est le premier qui l'ait reçu du saint siege. Les métropolitains de la Gaule ne montrèrent pas d'abord un grand empressement à demander le pallium. On en trouve la preuve dans une lettre de l'archevêque de Mayence, saint Boniface, au pape Zacharie: «J'implore, lui écrit il, l'indulgence de Votre Sainteté, parce que les évêques de la Gaule n'ont point accompli la promesse qu'ils avaient faite de demander le pallium à l'Eglise de Rome. » Outre les métropolitains, quelques évêques, comme ceux du Puy et d'Autun, ont droit de porter le pallium. Il n'appartient qu'au pape de donner cet ornement, quoique jadis des patriarches l'aient ac-cordé à leurs suffragants, après l'avoir reçu eux-mêmes du saint-siège. Autrefois, les archevêques devaient aller chercher le pallium à Rome; ils le reçurent dans la suite des légats du pape. Les archevêques doivent le demander trois mois après leur élection.

PALMES (Dimanche des). — Dimanche des Rameaux, où le clergé porte des palmes en souvenir de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. — Les palmes, données à un personnage dans les tableaux ou dans les statues, sont une marque de sainteté.

PAMPHLET. — Le mot est nouveau, mais la chose ancienne. Le mot pamphlet a été emprunté à la langue anglaise au xviiie siècle, pour indiquer un écrit satirique. Il ne se trouve pas dans le Dictionnaire de Trévoux (édit. de 1752); mais le Dictionnaire de l'Académie (édit. de 1778) donne le mot pamphlet avec cette explication: « Mot anglais qui s'emploie quelquefois dans notre langue et qui signifie brochure.»

Les satires politiques ou pamphlets abondaient en France dès le moyen âge. les sirventes des troubadours et plusieurs poëmes des trouvères, entre autres le Roman du Renard, sont de véritables pamphlets ou la vie et les mœurs de certains personnages sont déchirées. Le roman de la Rose est rempli d'allusions satiriques. Les ménétriers (voy. ce mot) qui avaient succédé jusqu'à up cer-

tain point aux tropbadours et aux trouvères, avaient aussi hérité, à ce qu'il paraît, de leurs habitudes satiriques, car il leur fut défendu, en 1395, de faire aucune allusion aux événements politiques qui troublaient alors la France, tels que le grand schisme d'Occident, la folic de Charles VI, les divisions des princes, et ce, sous peine de prison et d'amende. Louis XI prohiba et punit sévèrement toute espèce de pamphleis; il sit même saisir, à son retour de Péronne, les pies, geais et autres oiseaux à qui l'on avait enseigné certaines phrases qui lui paru-rent des allusions blessantes à sa malheureuse expédition de Péronne et de Liége Louis XII, au contraire, ne fit que rire des pièces satiriques qui le représentaient comme un avare insatiable qui buvait dans un vase d'or sans pouvoir étancher sa soif. Il n'en fut pas de même sous François ler. Le Journal d'un bourgeois de Paris (1515-1535) atteste que les pamphlets étaient cruellement punis. Un auteur de sotties et moralités ayant compose une pièce satirique contre François ler, fut attiré dans une taverne : « Là lut dépouillé en chemise, battu de sangles merveilleusement et mis en grande misère. A la fin il y avoit un sac tout prêt pour le mettre dédans et le pour le jeter par les fenêtres, et finalement pour le porter à la rivière, et eût été ce fait, n'eût été que le pauvre homme crioit très-fort, leur montrant sa couronne de prêtre qu'il avoit en la tête, et surent ces choses faites comme avoués de ce taire du roi. » (P. 14 du Journal).

Les troubles religieux donnérent un nouvel aliment aux pamphlets. « Environ le mois de novembre 1534, dit Theodore de Bèze, quelques-uns ayant fait dresser et imprimer certains articles d'un style fort aigre et violent contre la messe, en forme de placards, nonseulement les plantèrent et semèrent par les carrefours et autres endroits de la ville de Paris, contre l'avis des plus sages, mais en affichèrent un à la porte de la chambre du roi, étant pour lors à Blois; ce qui le mit en telle furie qu'il se détermina de tout exterminer, s'il eût été en sa puissance. Alors était en office de lieutenant criminel, Jean Morin, renomme entre tous les juges de son temps pour la hardiesse qu'il avait de faire des captures, avec la subtilité à surprendre les criminels en leurs réponses. Ayant donc reçu commandement du roi de procéder à informer et à mettre prisonniers tous ceux qu'il pouvait attraper, il usa de toute diligence, de sorte qu'en peu de temps il remplit les prisons

d'hommes et de semmes de toute qualité. »

Les pamphlets se multiplièrent au xvi siècle, malgré les poursuites les plus rigoureuses. La maison de Guise, alors si puissante, sut particulièrement attaquée. Entre les pamphlets dirigés contre les princes lorrains, on cite le Tigre, qui parut en 1560, sous ce titre: Le tygre, salyre sur les gestes mémorables des Guysards. ll commençait ainsi : « Tigre enrage, vipère venimeuse, sépulcre d'abomination, spectacle de malheur, jusques à quand sera-ce que tu abuseras de la jeunesse de notre roi? » Cette imitation de la première catilinaire sut sévèrement poursuivie et l'imprimeur condamné à être pendu. Les édits pour la répression des pamphlets devinrent de plus en plus sévères. Le 17 janvier 1561, on en publia un qui ordonnait « que les imprimeurs, semeurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires, geraient punis pour la première fois du fouet, et pour la seconde fois de la hart. » La célèbre ordonnance de Moulins renouvela ces prohibitions. Malgré toutes les déclarations et ordonnances, les pamphlets étaient toujours plus nombreux et plus violents, comme le prouve le Journal de Pierre de Lestoile. « Diverses poésies et écrits satiriques furent publiés, dit ce chroniqueur, contre le roi et ses mignons, en ces trois unuées 1577, 1578 et 1579, lesquels. pour être la plupart d'eux impies et vilains, tant que le papier en rougit, n'étaient dignes avec leurs auteurs que du feu, en un autre siècle que celui-ci, qui semble être le dernier et l'égoût de tous les précédents. » Et ailleurs, revenant encore sur ces ordures semées à profusion, il ajoute « encore qu'elles méritassent le feu avec leurs auteurs, elles étaient néanmoins communes à la cour et à Paris: signes certains d'un grand orage prêt à tomber sur un Etat. » La chaire même retentit de véritables pamphlets: les sermons des prédicateurs de la Ligue ne méritent pas un autre nom.

Ce fut au milieu des guerres de religion que parut, en 1592, un des plus célèbres pamphlets de notre langue, la
satire Ménippée, dirigée contre la Ligue.
Le Dialogue du maheutre et du manant
fut publié en 1593. « Les principaux de
Paris, dit Lestoile, et principalement
ceux qu'on appelait politiques, et surtout
le duc de Mayenne, y étaient nommés et
déchiffrés de toutes façons. » Henri IV se
montra, comme Louis XII, tolérant pour
les pamphlets. Dans une farce qui fut
jouée devant lui et devant sa cour, à
l'hètel de Bourgogne, le 26 janvier 1607,

l'on médit fort et du gouvernement et de l'administration de la justice; trois diables finissaient par emporter un conseiller de la cour des aides, un commissaire et un sergent. Après la pièce, les conseillers des aides, les commissaires et sergents, « se prétendant in-juriés, se joignirent ensemble, dit Lestoile, et envoyèrent en prison messieurs les joueurs. Mais ils furent mis dehors le jour même, par exprès commandement du roi qui les appela sots, disant Sa Majesté, que s'il fallait parler d'intérêt, il avait reçu plus d'injures qu'eux tous, mais qu'il leur avait pardonné et leur pardonnait de bon cœur, d'autant qu'ils l'avaient fait rire, voire jusques aux larmes » Parmi les pamphlets célèbres condamnés par le parlement au commencement du xvii siècle, on ne doit pas oublier celui de Mariana, intitulé De rege et regis institutione (du roi et du gouvernement royal). Il fut condamné au feu par le parlement de Paris, le 8 juin

La régence de Catherine de Médicis, le ministère de Richelieu, et principalement celui de Mazarin furent déchirés dans d'innombrables *pamphlets*. Les Mazarinades sont restées célèbres. Le gouvernement essaya plus d'une fois de les arrêter par des exécutions rigoureuses, mais il n'y réussit pas. On lit dans un journal manuscrit de la Fronde, à la date du 5 mai 1649 : « Ce jour fut pendu en effigie, en Grève, le nommé Cotinet, pour avoir imprime le libelle scandaleux les soupirs françois de la paix italienne, et le nommé Lorens dit Leclanche, prisonnier au Châtelet, est condamné aux galères pour avoir imprimé les Logements de la Cour. Le procureur du roi au Châtelet court par les imprimeries afin de découvrir deux ou trois autres semblables libelles diffamatoires, la Requête civile contre la paiz, les Sottises de part et d'autre, le président Viole violonné, etc. Et par les rues, visite et saisit tous les jours quelques colporteurs. » (Bibl. Mazarine, manuscrit n° 1765, t. XV). Souvent, il était difficile d'exécuter les sentences rendues contre ces pamphlétaires. On lit dans le même journal : « Mardi **, 20 juillet au matin ,** lesdits imprimeurs furent menés pour être sur la sellette, où ils furent condamnés à être pendus et étranglés es Grève. Comme on les y menait, dans la rue de la Vicille-Draperie, les archers de la connétablie, conduits par Le Grain. lieutenant, qui les accompagnaient, farent chargés, et ensuite les prisonniers sauvés par la menue populace, qui les firent recevoir de force dans le **collége de Navarre.»** 

Lorsque le gouvernement de Louis XIV cut fait triompher les principes d'ordre, les pami hiets devinrent plus rares en France; mais ils se multiplièrent en Hollande, en Angleterre, en Prusse et pénétrèrent en France, malgré la surveillance la plus rigoureuse. Quelquefois, les auteurs étaient enlevés et sévèrement punis. Ainsi, en 1689, Chavigny avait publié en Hollande un libelle intitulé le Cochon mitré, où il attaquait avec violence Le Tellier, archevêque de Reims et frère du ministre Louvois. Un espion du ministre réussit à l'attirer sur les frontières de France, où il sut arrêté, conduit au mont Saint-Michel et emprisonné dans une cage de fer; il y resta enfermé pen-dant trente ans. La multitude de pamphlets que vomirent à cette époque les presses de la Hollande, est remplie d'injures grossières contre Louis XIV, sa cour et ses ministres. L'histoire trouve bien peu de chose à recueillir dans ces satires violentes et souvent obscènes. Quant à la littérature, elle n'a rien de commun avec ces grossiers pamphlets.

Les anciennes ordonnances contre les pamphlets turent maintenues et quelquefois exécutées au xviiie siècle; mais les auteurs trouvaient souvent moyen de les éluder par la connivence même des directeurs de l'imprimerie. La révolution, en proclamant la liberté de la presse et en déchainant toutes les passions, donnu une nouvelle violence aux pamphlets: quelques-uns seulement méritent d'être cités, et entre autres le vieux Cordelier de Camille Desmoulins. Réprimés sous le consulatet l'empire, les pamphlets ont reparu à l'époque du gouvernement parlementaire (1815-1848) et fait la réputation de quelques écrivains, et surtout de Paul-Louis Courier. Les lois modernes ont prévu les délits ou crimes dont pourraient se rendre coupables les auteurs de pamphlets: elles punissent d'emprisonnement et d'amende les attaques contre le gouvernement et les fonctionnaires publics, aussi bien que les diffamations contre les particuliers.

PANACHE. — Bouquet de plumes en touffe, que les chevaliers portaient sur leurs casques aux xive, xve et xvie siècles (voy. Armes, fig. Q. p. 41). Monstrelet parle (chap. Lxii), de chevaliers vêtus de vermeil à beaux plumats, pailletés d'or. Les pages du Petit-Jehan de Saintré portaient chacun un très-bel chapel de plumes à ses couleurs. Saintré portait lui-même un « semblable chapel de plumes. » Brantôme, parlant d'un colonel des légionnaires de Champagne, dit:

« le l'ai vu, en l'age de quatre-vingts ans. s'habiller aussi proprement et gentiment qu'on eût vu jeune gentilhomme à la cour, et toujours son chapeau et bonnet couvert de plumes très belles; et disait ce bonhomme que cela sentait encore sa vieille guerre et le vieux temps, qu'il était aventurier de là les monts. » On sait qu'à la journée d'Ivry (14 septembre 1590), Henri IV dit à ses troupes : « Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. » La mode du panache a duré dans les armées jusqu'à la suppression des armures de fer. Au xvii siècle, les courtisans portaient encore des panaches sur leur chapeau. Les panaches ont été remplacés par les plumets.

PANAGE. — Droit de faire paître les troupeaux dans une forèt.

PANCARTES. — Diplômes royaux qui confirmaient à un vassal les biens dont ils contenaient l'énumération. Ces pancartes royales ne remontent pas au delà du IXº siècle. On peut aussi appeler pancartes, selon D. de Vaines, les chartes qui en renferment d'autres.

PANDECTES. — On appelle digeste ou pandectes des extraits d'ouvrages des grands jurisconsultes romains faits par ordre de Justinien. Les pandectes furent perdus pendant une partie du moyen age. La découverte d'un manuscrit de cette compilation, vers 1137. à Amalfi, contribua à ranimer l'étude du droit romain et exerça une grande et salutaire influence sur les lois françaises. Saint Louis fit traduire les lois de Justinien et en adopta une partie dans ses établissements. Il est facile de reconnaître l'influence du droit romain dans les ouvrages de Pierre des Fontaines, de Philippe de Beaumanoir et d'autres contemporains de saint Louis. Voy. Droit romain.

PANNETERIE. — Voy. Maison du roi.

PANETIER (Grand). — Voy. GRANDS OFFICIERS, p. 888, 2° col.

PANIERS. — Cerclés en fer, en hois ou en baleine qui servaient à relever les jupes des femmes. On les appelait primitivement vertugadins, et on les avait empruntés à l'Espagne au xvi° siècle (voy. Habillement, p. 521). Au xviii° siècle, les paniers redevinrent à la mode. L'avocat Barbier en parle dans son journal, à à l'année 1728 (t. I, p 272). « On ne croirait jamais que le cardinal [de Fleury] a été embarrassé par rapport aux paniers que les femmes portent sous leurs jupes

pour les rendre larges et évasées. Ils sont si amples, qu'en s'asseyant cela pousse les baleines et en fait un écart étonnant. en sorte qu'on a été obligé de saire saire des fauteuils exprès. Il ne peut pas tenir plus de trois femmes dans les loges des spectacles pour qu'elles y soient un peu à leur aise. Cette mode est devenue extravagante, comme tout ce qui est extrême, de manière que les princesses étant assises à côté de la reine, leurs jupes qui remontaient cachaient celle de la reine. Cela a paru impertinent; mais le remède était difficile, et, à force de rêver, le cardinal a tronvé qu'il y aurait tonjours un fauteuil vide de chaque côté de la reine, ce qui l'empêcherait d'être incommodée. On a pris pour prétexte que ces deux fauteuils étaient pour Mesdames de France. »

PANNON ou PENNON. — Étendard à longue queue qui appartenait à un simple gentilhomme. Quand on faisait d'un gentilhomme un banneret (voy. BANNIÈRE), on coupait la queue du pannon. De là est venu le proverbe faire de pannon bannière, pour dire passer d'une dignité à une dignité supérieure. Le mot pannon vient du latin pannus, d'où l'on a fait encore pan d'habit.

PANONCEAUX. — Les panonceaux royaux étaient des placards, affiches ou tableaux qui portaient les armes du roi. On les apposait à la porte d'une maison pour indiquer qu'elle était sous la sauvegarde du roi ou sous la main de la justice. Les maisons des notaires avaient et ont encore aujourd'hui des panonceaux. — Les panonceaux étaient quelquefois des girouettes sur lesquelles étaient représentées des armes peintes ou évidées à jour. On les regardait comme marques de noblesse.

PANORAMA. — Ce mot, composé de deux mots grees., πᾶν (tout), et ὅραμα (vue), indique un tableau dont on embrasse l'ensemble d'un seul coup d'œil. Les panoramas sont en effet de vastes tableaux de forme circulaire, où le speciateur ne rencontrant pas de limites éprouve une illusion plus complète On attribue l'invention des panoramas à Robert Barker, natif d'Edimbourg; il obtint un brevet à ce sujet dès 1787. Quatre ans après il exposa à Londres le premier panorama qui représentait une vue de cette ville. L'Américain Fulton fit jouir la France de cette découverte en 1797. Secondé par plusieurs artistes français, et entre autres par Prévost, il fit admirer aux Parisiens une vue de Paris, où l'exactitude des détails produisait l'illusion la plus complète. Rientôt les panoramas de Rome, de Na-

ples, d'Amsterdam, de Londres, de Jérusalem , d'Athènes firent admirer le talent de Prévost. Il s'embarqua, en 1817, pour aller étudier sur les lieux les principales villes de l'Europe dont il reproduisit le panorama avec une rare perfection. On admirait surtout la profondeur de ses ciels, l'harmonie parfaite des compositions, leur simplicité majestueuse, et les nuances des climats de Naples, de Londres, de Jérusalem et d'Athènes, qu'il retraçait avec une admirable perfection. Chateaubriand, dans le Conservateur et dans la préface de ses œuvres complètes, rendit justice à la fidélité de ces tableaux. « On a vu à Paris, dit-il, les panoramas de Jerusalem et d'Athènes. L'illusion était complète; je reconnus, au premier coup d'æil, tous les monuments, tous les lieux et jusqu'à la petite cour où se trouve la chambre que j'habitais dans le couvent de Saint-Sauveur. » Depuis cette époque, les panoramas n'ont cessé de presenter dans un espace resserre la vue des principaux lieux du monde. La rotonde du panorama est aujourd'hui aux Champs-Elvsées.

Le diorama, exposé par MM. Daguerre et Bouton, en 1822, n'est qu'une variété du panorama. Le spectateur, placé au centre d'une salle en forme de rotonde, voit passer sous les yeux l'image des grands phénomènes de la nature. l'intérieur d'un édifice, etc. La salle est mobile sur une charpente, comme un moulin à vent, de sorte que ce ne sont pas les tableaux qui se déroulent aux yeux des spectateu**rs, mais ceux-ci qui** sont transportés d'un spectacle à l'autre. Les effets de la perspective et du clair obscur, habilement traités, rendent l'illusion complète. Le premier spectacle offert par le Diorama fut celui de l'intirieur de la cathédrale de Cantorbéry. Parmi les autres vues on a remarque celles d'Edimbourg, du mont Saint-Gothurd, de Venise, etc.

Le géorama, ou vue de la terre, a été inventé en 1825 pour rendre plus facile l'étude de la géographie; il se compose d'une sphère creuse de quarante pieds de diamètre, formée par l'assemblage de barres de fer verticales et horizontales qui représentent les méridiens et les parallèles, et recouverte d'une toile bleuatre destinée à laisser passer la lumière et à représenter les mers et les lacs. Les terres, les montagnes et les rivières sont peintes sur un papier collé sur cette toile.

PANTALON. — Personnage de la comédie italienne, qui porte une culotte longue (d'où est venu le nom du vêtement), une

espèce de robe de palais, un masque à barbe et qui représente les vieillards.

— On appelle aussi pantalon une partie de l'habillement empruntée aux Vénitiens et longtemps réservée aux classes inférieures. Voy. Habillement, p. 520, 1<sup>re</sup> col.

PANTHEON. — On donna, le 4 avril 1791, le nom de Panthéon français à l'église élevée sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Le nouveau Panthéon fut destiné à recevoir la dépouille mortelle des hommes illustres qui auraient bien mérité de la patrie. On grava sur e fronton l'inscription qu'on y lit encore aujourd'hui: Aux grands hommes La patrie reconnaissante. Rendu au culte catholique en 1802, le Panthéon reprit le nom d'église Sainte-Geneviève qu'il a conservé jusqu'en 1830. A cette époque, il fut de nouveau transformé en monument national. Enfin, en 1852, il est redevenu église catholique, et le service divin y est célébré par les chapelains de Sainte-Geneviève. Voy. Chapelains de SAINTE-GENEVIÈVE.

PANTINS. — Les pantins surent à la mode et excitèrent une sorte de passion poussée jusqu'à l'extravagance au commencement de l'année 1747. Barbier en parle ainsi dans son Journal (III, 1-3): « Dans le courant de l'année dernière (1746), on a imaginé, à Paris, des joujoux qu'on appelle des pantins. C'était d'abord pour faire jouer les enfants; mais ils ont servi ensuite à amuser tout le public. Ce sont de petites figures faites de carton dont les membres séparés, c'est-àdire taillés séparément, sont attachés par des fils pour pouvoir jouer et remuer. Il ya un fil derrière qui répond aux différents membres, et qui, saisant remuer les bras, les jambes et la tête de la figure, la font danser. Ces petites figures représentent arlequin, scaramouche, mitron, berger, hergère, etc., et sont peintes, en consequence, de toutes sortes de façons. Il y en a eu de peintes par de bons peintres, entre autres par M. Boucher, un des plus fameux de l'académie, et qui se vendaient cher (la duchesse de Chartres paya un de ces pantins quinze cents livres). Ces fadaises ont occupé et amusé tout Paris, de manière qu'on ne peut aller dans aucune maison (en janvier 1747), sans en trouver de pendues à toutes les cheminées. On en fait présent à toutes les semmes et filles, et la fureur en est au point qu'au commencement de cette année toutes les boutiques en sont remplies pour les étrennes. Cette invention n'est pas nouvelle: elle est seulement renouvelée comme bien d'autres choses; il y a vingt ans que cela était de même à la mode. Il y a une chanson de caractère consacrée pour cette petite figure:

Que pantin serait content S'il avait l'art de vous plaire! Que pantin serait content S'il vous plaisait en dansant.

Cette sottise a passé de Paris dans les provinces. Il n'y avait point de maisons de hon air où il n'y eût des pantins de Paris. Les plus communes de ces baga telles se vendaient d'abord vingt-quatre sous. Comme cela est parvenu à un certain excès parce que tout le monde en a, petits et grands, cela tombe de même et cela devient insipide. »

PANTOMIME. — Acteur qui exprime les sentiments, les passions, les idées par des gestes et des attitudes, sans le secours de la parole. Voy. MIMES.

PAON. — Le paon était appelé, dans les siècles de chevalerie, le noble oiseau, et sa chair était regardée comme la viande des preux. Aux cours d'amour, les poëtes recevaient pour récompense une couronne faite de plumes de paon qu'une dame du galant tribunal leur plaçait elle nième sur la tête. Plusieurs grandes familles, et entre autres celle de Montmorency avaient en cimier, sur leur heaume l'effigie d'un paon. Le Grand d'Aussy donne des détails étendus sur le paon servi dans les festins. En voici quelques-uns : on servait le paon entier avec tous ses membres et même avec ses plumes. Ce qui, d'après un écrivain du temps, se pratiquait ainsi: Au lieu de plumer l'oiseau, on l'écorchait proprement de manière que les plumes s'enlevassent avec la peau; on lui coupait ensuite les pattes, puis on avait soin de le farcir d'épises et d'herbes aromatiques et de lui envelopper la tête d'un linge avant de la mettre à la broche. Pendant qu'il rôtissait, on arrosait continuellement le linge avec de l'eau fraiche, pour conserver l'aigrette. Enfin, quand il était cuit, on rattachait les pattes, ôtait le linge, arrangeait l'aigrette, rajustait la peau et étalait la queue. Quelquefois, au lieu de rendre au paon sa robe naturelle, on le couvrait de feuilles d'or. D'autres avaient recours pour augmenter l'effet à un moyen assez puéril; ils remplissaient le bec du paon de laine imprégnée de camphre; et en servant l'oiseau sur la table on mettait le seu à la laine, le paon semblait alors vomir des flammes. Cé n'étaient point les écuyers-servants qui plaçaient ce noble oiseau sur la table. Les dames se chargeaient de cette fonction; ordinairement on choisissait pour la rem-

plir la plus belle et la plus noble. Suivie d'un certain nombre d'autres femmes, accompagnée d'instruments de musique, cette reine de la fête entrait avec pompe dans la salle du festin, portant en main le plat d'or ou d'argent sur lequel était l'oiscau. Là, au bruit des fanfares, elle le posait devant le maître du logis, s'il était de rang à exiger un pareil hommage, ou devant celui des convives qui était le plus renommé pour sa courtoisie et sa valeur. Quand le banquet se donnait après un tournois, et que le chevalier qui avait remporté le prix du combat se trouvait à la table, c'était à lui, de droit, qu'on offrait le paon. Son talent alors consistait à dépecer l'animal avec assez d'adresse pour que toute l'assemblée pût y goûter. i.e Roman de Lancelot. dans un repas qu'il suppose donné par le roi Arthur aux chevaliers de la Table Ronde, représente le monarque découpant luimême le paon, et il le loue d'avoir fait si habilement la distribution des morceaux que cent cinquante convives, qui assistaient au festin, furent tous satis-

PAO

Vœu du paon. — Souvent avant de découper le paon, le chevalier se levait et prononçait un vœu d'audace ou d'amour qu'on appelait vœu du paon et qui augmentait encore la solennité du festin; par exemple, il jurait de porter, dans le premier combat, le premier coup de lance à l'ennemi, de planter le premier, en l'honneur de sa dame, un étendard sur le mur de la ville assiégée. Voici la formule ordinaire du vœu du paon: Je vous à Dieu, à la Vierge Marie, aux dames et au paon, etc. On passait ensuite le paon aux autres chevaliers et chacun d'eux tenait à se signaler par la bizarrerie de son vœu.

PAON BLANC. — Le paon blanc était recherché au moyen age comme le prouve la lettre suivante adressée par Louis XI au vicomte d'Orbec, en date du 9 mai 1469 (Ordonn. des rois de France, XVII): Mchier et bien amé, pour ce que nous désirons avoir certain nombre de paons et de paonnes blanches pour saire nourrir en nostre chastel et parc des Montils-lès-Tours, nous voulons et vous mandons très acertes, et sur tout le plaisir que desirez nous faire, que nous en faciez trouver en vostre viconté ou ailleurs quelque part que les pourrez trouver jusques au nombre de six, et iceulx envoyez en nostre chastel des Montils et ce que lesdits paons et paonnes cousteront en achat avec les frais à amener, nous vous promettons bailler acquit de tout sur ce que

nous pourrez devoir à cause de vostre viconté de ceste année. Donné ausdits Montilz le 9º jour de may 1469. Signé Loys, et plus bas Briconnet. »

PAPAUTÉ. — J'ai parlé ailleurs de la résistance que l'Église de France opposa aux prétentions exagérées de la cour de Rome (voy. Libertés de l'Église Galli-CANE), sans cependant s'écarter de l'orthodoxie. Il me reste à rappeler brièvement quelles turent, au xie siècle, ces prétentions du saint-siège : il voulait nommer tous les évêques, et avoir le droit de les déposer; conférer tous les bénéfices et lever des impôts sur le clergé; ensin recevoir l'appel de tous les tribunaux ecclésiastiques. Pour faire triompher ces prétentions du saint-siège, des legats investis de l'autorité la plus étendue étaient envoyés par le pape dans chaque Etat. L'Eglise de France résista à ces innovations, dès le temps de Grégoire VII, d'Urbain II et de Pascal II. Au commencement du xiie siècle, un des prélats les plus savants et les plus vertueux de la France. Yves de Chartres, se plaiguait des légats au pape (Epître 109): « Lorsque vous envoyez vos légats a latere, lui écrivait-il, comme ils ne font que passer au milieu de nous, ils ne peuvent accomplir ni même connaître toutes les réformes nécessaires. Ce qui fait dire à beaucoup que le siége apostolique ne cherche pas le bien de ses sujets : mais qu'il s'occupe de ses intérêts. » Dans la suite, la Pragmatique sanction de saint Louis mit un terme aux prétentions exorbitantes de la papauté. Voy. PRAGMATIQUE SANCTION.

Cependant il serait injuste, en parlant de la papauté de ne voir en elle qu'une puissance disposée à empiéter sur le tomporel des rois de France. Cette idée étroile et exclusive a rendu un grand nombre d'historiens français injustes à l'égard du saint-siège. Ils ont trop oublié que les souverains pontifes ont été constamment les alliés de la France et qu'ils lui ont rendu les services les plus efficaces. D's le vie siècle, le pape Grégoire le Grand disait de la couronne de France « qu'elle était autant au dessus des autres cenronnes du monde, que la dignité royale surpassait les fortunes particulières. » At milieu du viu siècle, le pape Paul I" écrivait à Pepin le Bref : « La nation des Francs est une nation sainte, un royal sacerdoce, un peuple d'élection béni per le seigneur. » On sait quelle anion étrois regna sous Charlemagne entre le minisiège et l'empire franc. La papauté reçui de l'empereur la confirmation de sa soi-

veraineté temporelle; Charlemagne fut sacré par le pape empereur d'Occident. Les rois capétiens furent aussi étroitement unis avec les papes, et la France leur offrit un asile à l'époque des guerres du sacerdoce et de l'empire. Ainsi Urbain II, Pascal II, Calixte II, Innocent II, Eugène III, Alexandre III, Innocent IV se réfugièrent en France, pendant que les empereurs d'Allemagne dominaient en Italie. La papauté témoigna sa reconnaissance aux rois de France par des éloges et par des concessions de privilèges. Alexandre IV défendit à ses légats, en 1254, d'excommunier le roi, ni sa semme ni aucun de ses successeurs légitimes. « Le trone de France, disait-il dans sa bulle, brille au-dessus de tous les autres. C'est un soleil de foi, un feu de dévotion, un miroir de bonnes œuvres, etc. » Il y eut sans doute des époques où cette union fut rompue; qui ne connaît la querelle de Boniface VIII et de Philippe le Bel? mais, malgré ces luttes temporaires, l'union se maintint entre la papaute et la France. Les rois de France furent proclames les fils aines de l'Eglise, et obtinrent de la papauté la confirmation de leurs droits temporels. Les concordats (voy. ce mot), en marquant nettement la limite des deux pouvoirs, temporel et spirituel, ont contribué à maintenir cette bonne intelligence.

PAPEGAI. — On appelait papegai un oiseau de bois que, dans certaines villes de France, les habitants s'exerçaient à abattre avec la flèche ou le fusil. Le vainqueur était quelquefois récompensé par un prix assigné sur le produit des aides.

PAPETERIE, PAPETIER, PAPIER. — Ce fut vers le vie siècle que le papyrus ou papier à écrire, tire d'Egypte commença à ètre employé en France. Il provenait des couches ou enveloppes intérieures d'une plante d'Egypte, espèce de canne ou de roseau qui croissait dans les marais et dans les eaux dormantes du Nil. - Le papyrus ou papier d'Egypte fut surtout en usage pendant l'époque mérovingienne; il était tellement à la mode, dit D. de Vaines (Dictionnaire de diplomat.), que le parchemin ne fut presque d'aucun usage en Gaule pendant plus d'un siècle; mais sur la fin du viie siècle le parchemin commença à reniplacer le papyrus; on se dégouta entièrement du papier d'Egypte pendant le viii siècle, et à peine peut-on citer une charte des Carlovingiens sur papier d'Egypte. Cependant on s'en servait encore pour les lettres missives du temps de Charlemagne. Les papes l'employaient, même

au xie siècle, lorsqu'ils accordaient des

priviléges.

Papier d'écorce. — D. Montsaucon soutient (Paléog., livre I. chap. 11) qu'un manuscrit de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, composé de cinq feuillets, était sur papier d'écorce. Son opinion a paru vraisemblable aux nouveaux diplomatistes, D. Tassin et D. Toustain (Nouveau traité de diplomatique, t. 1, p. 515), qui avaient sait une étude approsondie de ce manuscrit.

Papier de coton. — Le papier de coton fut en nsage chez les Orientaux dès le ive siècle. Il ne se répandit en Occident que vers la fin du xie siècle, et fut surtout employé dans les contrées d'Italie qui étaient liées avec les Grecs, comme Naples, la Sicile, Venise, où l'on trouve beaucoup de titres et diplômes en papier de coton.

Papier de chiffe. — Les auteurs de l'Art de vérisser les dates, citent, à l'article de Hugues II, comte de Chalon-sur-Saone, une charte en papier de chiffe portant la date de 1075. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, mentionne le papier de chiffe dans un ouvrage composé en 1122. « Les livres, dit-il, que nous lisons tous les jours, sont faits de peaux de béliers ou de boucs ou de veaux ou de plantes orientales ou de chiffe. » (Ex rasuris veterum pannorum compacti). Montfaucon, après avoir cité ce passage, ajoute : « Pierre le Vénérable nous dit qu'il y avait déjà de son temps des livres faits avec du papier du chiffon; mais il fallait que ces livres fussent extremement rares; car quelques recherches que j'aie pu faire, tant en Italie qu'en France, je n'ai jamais vu ni livre ni feuille de papier, tel que nous l'employons aujourd'hui, qui ne fût écrit depuis saint Louis. » Une lettre de Joinville à Louis X le Hutin est citée comme un des plus anciens écrits sur papier de chiffe. Cependant D. de Vaines (l. c.) parle d'un manuscrit de 1239 sur papier de chiffe.

On fait remonter l'établissement des preniers moulins à papier ou papeteries à la fin du x11° siècle. En 1189, Raymond-Guillaume, évêque de Lodève, accorda, moyennant un cens annuel, la permission de construire, sur l'Hérault, plusieurs moulins à papier. On en établit, au xive siècle, dans les environs d'Essone et

de Troyes.

Papetiers. — Les premiers statuts des papetiers français furent rédigés, en 1671, pour prévenir les fraudes qui se commettaient dans la vente et la fabrication du papier. Ils furent complétés, en 1742, par des articles additionnels qui déterminaient la longueur et la largeur du papier.

Papier vélin. — L'invention de ce papier qui imite la blancheur et le poli du vélin est due aux Anglais. Une édition de Virgile sur papier vélin parut en 1757. En France, on fit vers 1780 et 1782 des essais pour fabriquer du papier vélin; mais le premier qui réussit complétement dans cette tentative fut M. Montgolfier, fabricant de papier à Annonay.

PAPIER-MONNAIE. — On peut faire remonter le papier-monnaie jusqu'au moyen âge. Les lettres de change qui datent de l'époque de Philippe Auguste (voy. Ban-QUE) étaient un véritable papier-monnaie. Le gouvernement se servit de papiermonnaie dans plusieurs circonstances critiques; tels furent les billets d'Etat émis au commencement de la guerre de succession d'Espagne et surtout les billets de la banque de Law (1716). De tout le papier-monnaie employé en France le plus célèbre a été celui que l'on désigne sous le nom d'assignats et qui fut créé par l'Assemblée constituante en décembre 1789. Ce papier-monnaie devait être échangé contre les domaines nationaux qui étaient mis en vente. On émit par une première loi (21 décembre 1789) quatre cents millions d'assignats qui portaient intérêt à cinq pour cent et avaient pour garantie les biens nationaux. L'Assemblée constituante donna un cours forcé à ce papier-monnaie. Il y eut une nouvelle emission de huit cents millions d'assignats, le 29 septembre 1790. Bientôt les assignats se multiplièrent à tel point qu'il y avait, au commencement de 1792, du papier-monnaie en circulation pour seize cents millions. On fabriqua des assignats de vingt, quinze et dix sous pour les besoins journaliers. Sous la Convention et au commencement du Directoire, le papier-monnaie en circulation dépassa quarante milliards. L'énormité de la dette publique, la falsification des assi-gnats, la disparution du numéraire, frappèrent de discrédit ce papier-monnaie. En 1796, ou remplaça les assignats par des mandats territoriaux, qui etaient une nouvelle espèce de papier-monnaie; ils n'eurent pas plus de crédit que les assignats. Le gouvernement leur donna cours forcé jusqu'en 1797, époque où furent annulés les assignats et les mandats territoriaux. La banque de France, créée en 1803, emet un papier-monnaie, appelé billets de banque, dont la valeur est constante et garantie par le capital dont cet établissement disposé.

PAPIER PEINT. - Le papier peint ou

papier à tentures est venu de la Chine; il fut d'abord introduit en Angleterre. Ce fut seulement vers 1760 qu'on commença à fabriquer en France des papiers peints. Comme ce genre d'ameublement réunissait l'économie à l'élégance, il fut exirèmement goûté, et de nombreuses manufactures de papiers peints existent aujourd'hui en France.

PAPIER-TERRIER. — Registre contenant l'état des terres en fief ou en roture d'une seigneurie, avec les cens, servitudes et redevances des vassaux, et ordinairement les aveux, dénombrements et reconnaissance des tenanciers : ces papiers-terriers, qui ont eu pendant longtemps une grande importance domaniale, sont précieux aujourd'hui pour déterminer la géographie féodale de la France.

PAPIER TIMBRE. — La première ordonnance relative au papier timbré remonte en France à 1655. Un édit ordonna que le papier et le parchemin porteraient une marque particulière ou limbre. Cet édit, quoique enregistré dans les cours supérieures, ne reçut pas alors d'execution; mais en 1673, deux nouvelles ordonnances établirent le papier timbré; il n'y eut que quelques pays conquis et certaines principautés qui en furent exempts. Les timbres variaient suivant les provinces, les généralités et la nature même des actes. Une déclaration de 1730 enjoignit aux notaires de Paris d'écrire leurs actes sur papier timbré. Ces marques différentes disparurent en 1791. L'Assemblée constituante, par la loi des 12 décembre 1790 et 18 février 1791, établit un papier timbré unisorme pour tous les actes civils et judiciaires et pour les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Cet impôt du timbre qui a été régularisé par plusieurs lois est de deux sortes : 1º On paye un droit de timbre en raison de la dimension du papier; 2º Le droit de timbre est gradue raison des sommes indiquées dans les actes civils ou judiciaires.

PAPYRUS.— Plante qui croit en Egypts le long du Nil et dont la tige est triangulaire. On se servait autrefois, pour écrir, de feuilles faites avec des tiges de perpyrus battues. De là est venu le nom de papier. Voy. Papier.

PÂQUES. — Jusqu'en 1564, l'année divile commençait à Pâques. Voy. ANNÉE.

PÂQUES VÉRONAISES. — Massacre des Français à Vérone le lendemain de Piques (17 avril 1797). Les Véronsis avales été excités par les intrigues du sénsi de Venise qui fut bientôt puni par la suppression de la république vénitienne. Les détails de ces événements qui ne rentrent pas dans notre sujet se trouvent dans toutes les histoires de la révolution.

PARADE (Lit de). — Il était d'usage d'exposer après leur mort, sur un lit de parade, les personnages qui avaient joué un rôle important. On les revêtait des insignes de leurs dignités civiles, militaires ou ecclésiastiques. Le journal inédit de la Fronde, par Dubuisson-Aubenay (Bibl. Maz., manus. no 1765, t. XV), parle de cet usage à l'occasion de la mort du duc d'Angoulème, le 24 septembre 1650 : « Dès l'après-dinée, il fut vu en son lit de parade de velours rouge à larges passements d'or, un bonnet de satin blanc en tête, des bracelets et même l'ordre du Saint-Esprit au col et la robe ou grand manteau de cérémonie de l'ordre étendu sur son lit. A sa main gauche, sur un carreau de velours ou satin, son épée en son fourreau, et, à son pied droit, sa couronne de fleurs de lis d'or, comme de prince du sang, sur un semblable carreau. Sur la table du pied du lit, une grande croix d'argent avec deux grands chandeliers de chaque côté, portant chacun quatre cierges blancs; et, par terre, des deux côtés du lit, six autres chandeliers, etc. Entre la table, auprès du lit, et la balustrade qui ferme et enclôt le lit, le séparant du reste de la chambre, un grand cénitier d'argent, d'où le peuple qui vient jusques à la balustrade prend l'eau bénite pour jeter sur le lit, et deux ruelles, et en chacune quatre ou cinq prêtres de la paroisse, qui est Saint-Paul, et deux religieux minimes. »

Un fait plus extraordinaire, c'est que Marion de Lorme eut aussi les honneurs du lit de parade. Le même journal contient, à la date du 30 juin, l'article suivant : « Mort de la demoiselle Marion de Lorme. Elle a été mise en lit de parade et vue de tout le monde, le lendemain, comme si c'eût été une princesse. Elle avoit une couronne de fleurs d'oranger sur la tête, et étoit peu ou point changée de visage. Sur la fin du jour qu'elle eut été de cette sorte exposée, la populace s'en indigna à cause qu'elle avoit eu réputation de faire l'amour avec diverses gens, et particulièrement avec le sieur Emery, surintendant des finances, qui lui auroit beaucoup donné. Les parents surent cela et ôtèrent le corps, fermant leur porte à la populace. » J'ai cité d'autant plus volontiers ce passage du Journal inedit de Dubuisson-Aubenay, qu'il confirme et complète quelques détails donnés par Tallemant des Réaux, dans son historiette de Marion de Lorme.

PARACLET. — Abbaye de bénédictines près de Nogent-sur-Seine (Aube). Le Paraclet, dont le nom veut dire saint-esprit, avait d'abord été la retraite d'Abeilard; il le donna ensuite à Héloïse, qui s'y établit avec quelques religieuses. Le pape Innocent II confirma, en 1131, l'institution de l'abbaye du Paraclet.

PARAGE. — Le mot parage indiquait autrefois l'égalité de condition entre les nobles et noblement tenans. On appelait aussi parage le partage égal d'un fiet entre frères. Les puines tenaient alors leur part de l'aîné par parage, c'est-à-dire sans hommage. Les suzerains perdaient, par suite de cet usage, une grande partie de leur mouvance immédiate. Aussi, Philippe Auguste fit-il, en 1210, une constitution de concert avec Eudes de Bourgogne, Hervé, comte de Nevers, Renauld, comte de Boulogne, Guillaume, comte de Saint-Paul, et Guy, sire de Dampierre, de Saint-Dizier et de Bourbon, portant que le seigneur, à qui serait échue une partie d'un fief, relèverait, non du copartageant, mais du suzerain dont le fief dépendait avant le partage. Cette loi était d'une haute importance pour la royauté parce qu'elle s'opposait aux sous-infeodations qui morcelaient le territoire. Elle ne regardait pas la Normandie, où le parage ne fut jamais admis.

PARAGEAU, PARAGEUR. — On appelait parageau le cadet qui avait une portion de la baronnie et la tenait en fief de l'aîné; ce partage ne pouvait se faire que par ordre du père ou par don du roi. Le parageau avait, comme l'aîné, droit de juridiction et noble tenure; mais sa juridiction ressortissait à l'aîné ou chef parageur.

PARANYMPHES. — Le mot paranymphes a eu des significations très-diverses. Il a désigné tantôt ceux qui accompagnaient des fiancés, ou des aspirants aux grades théologiques, tantôt les discours prononcés pour ces cérémonies. — Dans l'antiquité et même dans les capitulaires de Charlemagne, on appelait paranymphes ceux qui conduisaient l'époux et l'épouse le jour de leurs noces. Les capitulaires ordonnaient que les époux seraient conduits à l'autel par leurs paranymphes pour recevoir la bénédiction nuptiale. — Le paranymphe, dans les anciennes universités, était en quelque sorte le mariage d'un licencié avec l'école ou la faculté dans laquelle il entrait. Il se rendait, accompagne des appariteurs et

hedeaux, amprès des principeux personnages pour les inviter à son acte de paranymphe, comme d'autres laisaient

signer leur contrat de mariage.

On appelant encore paranymene, dans les anciennes ecoles de the dige, un discours qui se proninçait a la fin de la licence. Les preniers parany phes commençaient le mercredi après la Sexagésime, à quatre heures après midi, en la maison des Cordeliers on en celle des Jacobins. Ces paranymphes etaient ceux des ubiquistes, c'est-a-dire de ceux qui n'étaient ni de la maison de Sorboune ni de celle de Navarre. Un licencie ou suppot de la (aculté, vêtu d'une robe rouge avec une fourrure, portant un mortier noir bordé de deux galons d'or, y tenait la place de chancener. Il ouvrait la séance par un discours en prose et la terminait par un discours en vers, qui peignait de quelques traits parti-culiers chacun des bacheliers. L'usage de ce dernier discours sut supprime au xviii• siècle. A la fin de la céremonie, on distribuait des dragées aux assistants. Le jeudi de la Sexagesime avaient lieu les paranymphes des Jacobins, dans leur maison de la rue Saint-Jacques. Le vendredi, les paranymphes des Cordeliers, des Augustins et des Carmes, se saisaient au couvent des Cordeliers. Le samedi était réservé pour les paranymphes de la Sorbonne, les plus celèbres de tous. Le dimanche de la Quinquagésime, après midi, les bacheliers de la maison de Sorbonne faisaient leurs paranymphes dans une salle de cette maison, et le lundi gras, à dix heures du matin, dans la salle de l'archeveché. Le chancelier de Notre-Dame, après un discours en forme d'exhortation, conférait le degré de licence aux bacheliers. Il y avait aussi des paranymphes dans la faculté de médecine. On invitait à ces cérémonies les niagistrats du Châtelet, de l'hôtel de ville et des cours souveraines, à l'exception de celles des monnaies et du grand conseil.

PARAPLUIE, PARASOL. — L'usage du parapluie ne date en France que de 1680. Quant au parasol, il était regardé, à une époque fort ancienne, comme une marque de dignité. Dans une chronique, où est raconté le retour du pape Alexandre III de Venise à Rome, après la paix signée avec l'rédéric Barberousse, on voit les habitants d'Ancône offrir deux parasols, l'un au pape et l'autre à l'empereur. Alors le pape dit : « Qu'on en apporte un troisième pour le duc de Venise, qui le mérite bien; car il nous a

delivrés des troubles dont nons étient inquietes et nous a procuré la paix. La memoire de quoi, nous voulons que les ducs de Venise s'en servent toujours des les ceremonies publiques. » Ce parants donne naissance au dais, sous lequel et plaquit les princes. Voy. Dais.

Paraphernaux. — Les déme purphernaux étaient ceux que la femme, « se mariant, se reservait pour en é poser à sa volonte et independen de son mari. — La coutume de Nors (art. 195) attachait un sens particulist il mot paraphernaux. Elle entendait per @ mot une espèce de préciput légal qui d deféré à la femme, lorsqu'elle avait # noncé à la succession de son mari, 🕬 avoir la précaution de stipuler, par contrat de mariage, une reprise de # chambre meublée, de ses nabits, du lin à son usage, de ses bagues et joyanzet d'une certaine somme d'argent, à s choix. Ce préciput légal consistuit et linge, lit, robes et autres meubles à usage de la personne, qu'on appelait improprement biens paraphernaus.

PARATONNERRE. — Barre de fir terminée par une pointe de platine qu'es place sur le sommet des édifices pour les garantir de la foudre. Un cordon, compesé de fils de fer ou de laiton, tressés, et enduit de vernis gras, conduit la foudre, lorsqu'elle frappe la tige métallique, jusque dans un puits ou du moins des un souterrain constamment hamide. Le paratonnerre fut inventé par B. Frankle, en 1757, et on caractérisa heureusement le rôle politique et scientifique de Franklin par ce vers latin:

« Eripuit cœlo falmen, sceptrumque tyrand.» Ravit la foudre au ciel, et le sceptre aux tyran

L'usage du paratonnerre s'introdals bientôt en France, et. dès 1782, les principaux monuments de Paris en étais armés.

PARAVENT. — Ce meuble, compand d'un châssis mobile, recouvert d'étails et de papier, nous est venu de la Chine, si l'on en croit ces vers de Lemierre:

Le mobile rempart qu'inventa le Chineis, Près de nous pour abri déployé seus mes tells, Interdisant au froid l'accès de nes asiles. En écarte des vents les atteintes subtiles.

PARC. — On donnait primitivement of nom à de vastes enceintes où l'on colormait les animaux destinés aux plaisits des rois et des grands. Philippe August entoura de murs le bois de Vincenses, en 1183, et y fit enfermer un grand nembre de daims, de cerfs et de chevreuls.

Brussel (Traité des fiess) cite un compte de la maison de ce prince (année 1200), dans lequel une somme est payée pour faire conduire un cerf à Vincennes (pro cervo ducendo ad Vicenas). Philippe le Hardi augmenta encore ce parc de Vincennes, en 1274, et Charles V ordonna que, toutes les nuits, quatre habitants du village de Montreuil et deux de celui de Fontenay seraient obligés de saire la garde dans le bois. On leur fournissait un manteau de gros drap, avec un chaperon pour se garantir de la pluie. Du temps de Louis XI, le parc de Vincennes etait encore réservé pour les chasses royales. Monstrelet rapporte qu'en 1480, le cardinal de Saint-Pierre, légat du saintsiege, étant venu en France, Olivier le Dain, qui était ministre de Louis XI, donna au prélat un diner magnifique, à la suite duquel il le mena au bois de Vincennes, ébattre et chasser aux dains. François les établit de nouveaux parcs royaux au bois de Boulogne et à Cham-

Dans la suite, le nom de parc a été appliqué et l'est encore aujourd'hui à de vastes enclos qui ne servent pas seulement aux plaisirs de la chasse, mais qui renferment des jardins, des bois, des pièces d'eau, et cherchent à resserrer dans un espace limité les scènes imposantes et agréables de la nature.

Parcs pour le poisson. — Ausone, célébrant les huîtres de la Gaule, indique qu'elles étaient déposées dans de grands bassins où on les enfermait pour les faire multiplier et engraisser.

Dulcibus in stagnis reflui maris æstus opimat.

Ces bassins portent maintenant le nom

de parcs aux huitres.

Il y avait encore d'autres parcs pour le poisson, que l'on nommait piscariæ (pêcheries), parce qu'ils servaient à prendre le poisson qu'on y laissait entrer avec le flux. Ces parcs pour le poisson sont mentionnés dans la loi des Lombards. Elle condamne à six sous d'amende celui qui sera convaincu d'y avoir volé du poisson. Ces parcs au poisson devinrent une occasion d'abus, et. en 1584, Henri III ordonna de démolir tous ceux qui n'existaient pas depuis quarante ans. Les pècheries antérieures à cette époque devaient être faites, selon l'ancien usage, en purs filets, sans claies, sans bois ni pierres qui retinssent l'eau. Un édit de Louis XIV, en date de 1681, est inspiré par le même esprit. Tous les parcs à poisson qui n'étaient pas établis en vertu de titres antérieurs à 1544, devaient être detruits. Ceux qui étaient conservés étaient soumis à des conditions telles qu'ils ne pouvaient intercepter les cours d'eau. Voy. pour les détails, Le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée des Français.

PARCOURS. — Le droit de parcours, qui est réglé par une loi du 28 septembre-6 octobre 1791, autorise les habitants de deux communes voisines à envoyer réciproquement leurs bestiaux en vaine pâture d'un territoire à l'autre.

PARCS D'ARTILLERIE. — Partie d'un camp réservée comme magasin pour les munitions d'artillerie.

PARCS DE MARINE. — Partie des arsenaux de marine où l'on construit les vaisseaux de l'État et où sont placés les magasins généraux et particuliers.

PARCHEMINS. - Peau de mouton préparée, qui a, dit-on, tiré son nom (Pergaminum) de la ville de Pergame. « On n'a découvert, dit D. de Vaines (Dict. de diplomatique), nulle charte ou diplome en parchemin antérieur au vie siècle. Avant cette époque, le parchemin servait pour les livres, et le papyrus ou papier d'Egypte pour les diplomes. » Vers le viiis siècle, la pénurie du parchemin eut de funestes résultats, on effaça les caractères qui avaient été tracés sur les anciens manuscrits en parchemin, et on les remplaça par une nouvelle écriture. (Voy. Palimpsestes). Le commerce du parchemin devint si considerable au moyen age qu'il se forma une corporation spéciale, sous le nom de corporation des parcheminiers. Voy. Parchemi-NIERS.

PARCHEMINIERS. — On appelait par. cheminiers ceux qui sabriquaient et vendaient le parchemin L'université de Paris avait droit de surveillance sur la vente du parchemin et sur la corporation des parcheminiers. La halle des Mathurins était spécialement consacrée à mettre à couvert le parchemin que l'on apportait dans Paris; les marchands étaient tenus de s'y rendre sous peine de confiscation et d'amende arbitraire. Le recteur de l'université faisait la visite du parchemin et en marquait le prix; il recevait seize deniers parisis pour la marque. Plusieurs sentences du prévôt des marchands et du parlement confirmèrent ce droit du recteur. L'université s'était aussi réservé le droit d'acheter avant tout autre le parchemin qui se vendait aux foires du Landit (voy. ce mot). Elle prétendait que le parchemin nécessaire aux greffes des tribunaux devait aussi être soumis à son

inspection. En 1549, elle fit saisir le parchemin que Henri II avait fait venir pour le parlement, la chambre des comptes et autres tribunaux de Paris. Mais un arrêt du parlement leva la saisie et enleva au contrôle de l'Université le parchemin destiné aux greffes des cours souveraines. Il s'organisa dès lors une corporation de parcheminiers indépendante de l'Université. François le lui donna, en 1545, des statuts qui furent modifiés en 1654. L'Université conserva cependant ses mattres jurés parcheminiers, qui dépendaient du recteur, et qui étaient adjoints aux syndics de la corporation pour la visite des parchemins.

PARDON. — On appelait autresois pardon la prière qu'on a nommée depuis angelus (voy. ce mot). — Le mot pardon désigne quelquesois des assemblées qui se tiennent près des églises renommées par des pèlerinages. Le mot pardon a surtout cette signification en Bretagne.

PARDON (Lettres de). — Lettres que le prince accordait en petite chancellerie (voy. Chancellerie) pour remettre la peine de certains délits moins graves que ceux pour lesquels des lettres de grace étaient nécessaires.

PARDONS. — Au moyen âge, le mot pardons était synonyme d'indulgences. Villehardouin, parlant de la quatrième croisade, dit que beaucoup de seigneurs y prirent part, parce que les pardons était encore pris dans ce sens au xviº siècle. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous François Ier s'exprime ainsi (p. 12): « Pouvoit-on gaigner le pardon, sans rien donner, en oyant la grand' messe, chacun en son église parrochialle. »

PARÉAGE ou PARIAGE. — Terme de jurisprudence féodale, indiquant l'égalité de droit et de possession que deux seigneurs avaient par indivis sur une même terre.

PAREATIS. — Lettres expédiées en grande chancellerie et munies du grand sceau, par lesquelles le roi mandait au premier sergent ou huissier d'exécuter l'arrêt ou la sentence de quelques juges dans une province où ces juges n'avaient aucune juridiction. Le pareatis du grand sceau était exécutoire dans toute la France.

PARÉES. — Terme du moyen âge qui indiquait les préparatifs (parata) faits pour la réception des hôtes. Il s'appliquait principalement aux frais de réception des envoyés royaux et des officiers publics.

« Le même mot, dit M. Guérard (Proligomènes du cart. de Saint-Père de Chartres, § 92), fut employé plus tard à désigner les dépenses faites par les curés et les maisons religieuses pour la réception des évêques et des archidiacres en tournée. Ces dépenses se convertirent à la longue en une redevance fixe, appelée circata ou circumitio (voyage), mot qui rappelait la visite diocésaine, objet de cette prestation. »

PARFUMS, PARFUMBURS. — Pendant longtemps, la vente des parfums no sut pas l'objet d'un commerce spécial; les parsumeurs étaient réunis aux gantiers, et cette corporation, dont les statuts remontaient à Philippe Auguste (1190), était désignée sous le nom de corporation des mailres et marchands gantiers-parfumiers. La vente des pommades, parfums de toute nature, poudres, etc., faisait partie de leur industrie. Au xviº siècle, l'usage des *parfums* devint beaucoup plus commun. Les Italiens de la cour de Catherine de Médicis donnèrent en cela, comme en beaucoup d'autres choses, l'exemple d'un luxe raffiné. Nicolas de Montau, dans son Miroir des Français. publié en 1582, reproche aux dames et aux demoiselles « d'employer tous les parfums, eaux cordiales, civette, musc, ambres gris et autres précieux aromates, pour parsumer leurs habits et linges, voire tout leur corps. » L'historien de Thou dit que les favoris de Henri III vendaient les offices de justice à des parfumeurs et autres artisans de luxe et de débauche. Il n'est pas étonnant des lors que d'autres corporations aient disputé aux gantiers le monopole de la vente des parfums. Quelques merciers voulurest, comme eux, vendre des parfums; mais un arrêt rendu par le parlement, en 1594, le leur défendit; il enjoignit en même temps aux mattres gantiers-parfumeurs de pe vendre que des parfums qu'ils auraiest eux-mêmes préparés. Les statuts de cette corporation furent confirmés per Louis XIV, en 1656.

PARIS. — Le nom de cette capitale de la France était autrefois Lutèce (voy. Lutèce). Quant à l'étymologie du nom de Paris, nous n'avons pas à parler des diverses hypothèses que l'on a faites. La plus vraisemblable est que le mot Parisii ou Barisii vient de Bar (barrage), parce qu'il y avait un peage établi en ce lieu, comme à Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Barle Duc, etc. J'ai parlé ailleurs des motifs qui ont pu faire choisir Paris pour capitale de la France (voy. Capitale). Quant à l'histoire même de Paris, elle n'est pas

de mon sujet. Elle a été écrite par un grand nombre d'auteurs, entre lesquels on peut citer C. Fauchet, Traité de la ville de Paris, et pourquoi les rois l'ont choisie pour leur capitale, Paris, 1590, in-4; Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris, 1724, 3 vol. in-fol.; D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, Paris, 1725. 5 vol. in-fol.; Le Beuf, Histoire de la ville et diocèse de Paris, Paris, 1754, 15 vol. in-12; Piganiol de la Force, Description de Paris et de ses environs, Paris. 1765, 10 vol. in-12; Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris, Paris, 1772-1775, 6 vol. in-8; Saint-Victor, Tableau historique et pittoresque de Paris, Paris, 1807, 2 vol. in-4; Dulaure, Histoire civile, physique et morale de Paris, Paris, 1820, 7 vol. in-8, etc. Je ne cite Dulaure qu'à cause de la popularité de son ouvrage, qui mérite peu de confiance.

PARISIS. — Monnaie qui sut frappée sous Philippe de Valois; il y avait à cette époque des parisis d'or et des parisis d'argent (1330-1336). Les parisis étaient d'un quart plus sorts que les tournois, en sorte que la livre parisis était de vingtcinq sous, et la livre tournois de vingt sous, les sous et les deniers à proportion. — En terme de compte, le parisis d'une somme était l'addition de la quatrième partie de la somme au total de cette somme; ainsi le parisis de seize sous était quatre sous, etc. — On appelait encore Parisis le pays qui s'étendait à une certaine distance autour de Paris.

PAR LA GRACE DE DIEU. — Cette formule, conservée par l'ancienne royauté comme preuve qu'elle ne relevait que de Dieu, avait été longtemps employée par les seigneurs féodaux qui se regardaient comme aussi libres que les rois. Le duc de Bretagne se disait encore, à la fin du xve siècle, souverain par la grace de Dieu. Louis XI voulut lui interdire cette formule, et ce fut une des causes de la guerre du bien public.

PAR LA GRACE DU SAINT - SIÉGE APOSTOLIQUE. — Les évêques n'ont commencé que vers la fin du xine siècle à ajouter cette formule à leur titre épiscopal. On voit au xive siècle des archevêques de Narbonne et de Tours s'intituler : Évèques par la grace du Saint-Siége apostolique. Cette formule devint de plus en plus commune, et fut enfin adoptée par tous les évêques au xviie siècle.

PARJURE. — Ceux qui s'étaient rendus coupables de parjure étaient condamnés par les lois de Charlemagne à perdre la

main qu'ils avaient levée en prêtant le faux serment.

PARLEMENT. — Origine du parlement de Paris. - On appelait parlement, dans les temps barbares, toutes les assemblées politiques, et, entre autres, le champ de Mars ou Mallum (voy. MAL). Dans la suite. le nom de parlement s'appliqua à la cour du roi, composée des grands vassaux du duché de France, des prélats et des principaux dignitaires de la couronne. Tel était le parlement de Philippe Auguste et de saint Louis; il s'assemblait deux fois par an, à la Toussaint et à la Pentecôte, et réunissait les attributions politiques, judiciaires, et financières. Les ordonnances de cet ancien parlement sont désignées sous le nom d'olim (voy. OLIM). Philippe le Bel donna au parlement une constitution plus régulière et en fit une véritable cour de justice. Par son ordonnance de 1302, il distingua les fonctions politiques, judiciaires et financières. Les premières furent réservées au conseil d'Etat, appelé alors grand conseil et conseil etroit (VOY. CONSEIL d'ETAT); les secondes, au parlement proprement dit, et les troisième, à la chambre des comptes. Les ordonnances de 1291 et de 1302 constituèrent le parlement (Rec. des ordonn., I. 320 et 358). Il fut dès lors partage en trois chambres: 1º la chambre des requêtes, qui jugeait certaines causes portées directement au parlement; 2º la chambre des enquêtes, qui instruisait les procès dont on appelait devant le parlement: 3º la grand' chambre ou chambre des plaidoiries, qui jugeait les causes préparées par les enquêtes. Cette chambre s'appela aussi dans la suite chambre dorée, parce que Louis XII en aveit fait dorer le plafond.

Influence des légistes dans le parlement. — Philippe le Bel avait eu la pensée d'instituer un parlement spécial à Toulouse, mais la résistance de quelques autorités locales fit ajourner ce projet. Le roi se borna à établir à Paris une chambre des requêtes pour le droit écrit ou droit romain qu'on suivait dans le Languedoc. Cette organisation du parlement n'en excluait pas les barons et les prélats qui, dans l'origine, avaient composé exclusivement la cour du roi; ils étaient conseillers-nés du parlement et venaient siéger deux fois par an à la grand'chambre pour y juger les appels. Le rôle des légistes étaient alors subalterne. Saint-Simon les représente avec raison « assis sur le marche-pied du banc, sur lequel les pairs et les hauts barons se plaçaient pour donner à ceux-ci la faculté de consulter ces légistes sans se déplacer. » Peu

à peu la complication des procès, la science de plus en plus spéciale du droit, le langage technique des avocats durent éloigner les seigneurs féodaux du parlement. Une ordonnance de Philippe le Long en bannit formellement les prelats. « Le roi se faisait conscience, disait l'ordonnance, de les empêcher au gouvernement des affaires spirituelles. » Les jurisconsultes, au contraire, devinrent de plus en plus puissants, et finirent par siéger seuls au parlement. Ils recevaient des gages et deux manteaux par an, c'étaient des robes rouges doublées de menu-vair ou d'hermine, comme en portaient primitivement les rois. Les hommes de guerre ayant adopté un vêtement plus leger au XVIº siècle (voy. Habillement, p. 518), la magistrature conserva l'ancienne gravité et représenta par son costume même la majesté des rois.

Puissance du parlement de Paris; il devient perpetuel. — Dès le milieu du xive siècle, les Grandes chroniques de Saint-Denys rédigées, probablement pour cette époque, par Pierre d'Orgemont, qui fut chancelier de France, disent « que les gens du parlement représentent la personne du roi au fait de la justice, qui est le principal membre de la couronne par lequel il règne et a sa seigneurie. » Les rois parlaient eux-mêmes de leur parlement comme du miroir de justice pour le royaume entier, comme de la source où tous les autres juges venaient puiser (voy. le préambule de l'ordonnance de décembre 1363, dans le Recueil des ordonnances, t. III, p. 651). Une ordonnance de 1364 (Ibid., IV, 418) dit formellement que le parlement représente la majesté des rois (nostræ majestatis imaginem repræsentat). Charles V céda au parlement l'ancien palais de Saint-Louis dans la cité, et ce fui probablement à cette époque que, de temporaire, le parlement devint per-pétuel. Les États de 1356 s'étaient plaints de la lenteur des procédures; des affaires étaient restées pendantes pendant plus de vingt ans. La saute était surtout à l'organisation du parlement, qui ne sié-geait que deux fois par an, à Pàques et à la Toussaint. Dès 1358, le dauphin, qui gouvernait la France pendant la captivité de Jean, avait déclaré que, dans l'intervalle des sessions, les présidents expédieraient les affaires les plus urgentes. La permanence du parlement devint une nécessité, et c'est vraisemblablement sous le règne de Charles V qu'il faut placer ce changement, quoique certains écrivains l'aient attribué à Charles VI.

Récit d'une seance du parlement sous Charles VI —Les plus grands personnages qui visitaient la France allaient assister aux séances du parlement. L'empereur Sigismond n'y manqua pas en 1415. Juvésti des Ursins a donné sur cette séance quelques détails caractéristiques : « Ledk empereur voulut savoir ce que c'était que la cour de parlement, et un jour de plaidoierie, il vint à la cour laquelle émit bien fournie de seigneurs et étaient tous les sièges d'en haut pleius, et pareillement les avocats bien vêtus en besaz manteaux et chaperons fourrés, et s'assit l'empereur au-dessus du président où le roi se assierait, s'il y venait, dont plu-sieurs n'étaient pas bien contents et disaient qu'il eût bien suffi qu'il se fût assis du côté des prélats et au-dessus d'eux. Il voulut voir plaider une cause qui était commencée touchant la sénéchaussée de Beaucaire et de Carcassonne, en laquelle un chevalier prétendait avoir droit et un nommé maître Guillaume Signet, qui était un bien notable clerc et noble homme, et, entre les autres choses qu'on alléguait contre ledit Signet pour montrer qu'il ze pouvait avoir ledit office, on disait qu'il n'était point chevalier et que ledit office avait accoutume d'être baillé à chevalier; laquelle ledit empereur entendait, et lors il appela ledit maître Signet, lequel devant lui s'agenouilla, et tira l'empereur une bien belle épée qu'il demanda et le fit chevalier, lui fit chausser ses éperons dorés et lors dit : La raison que vous siléguez, cesse; car il est chevalier. Et de cet exploit gens de bien furent ébehis comme on lui avait souffert, vu que autrefois les empereurs ont voulu maintenir droit de souveraineté au royanme de France contre raison; car le roi est empereur en son royaume et ne le tient que de Dieu et de l'épée seulement et non d'autre. »

Nomination des membres du partement; chambre de la Tournelle. — Tant que la permanence du parlement n'avait pas été établie, le roi donnait des commissions temporaires aux jurisconsultes qui devaient sièger à chaque session. Mais, devenu permanent, le porlement s'attribua l'élection de ses membres; on trouve des exemples de ces élections dès 1401. C'est encore sous le règne de Charles VI que se place une ordonnance remarquable de ce prince enjoignant su parlement de n'avoir aucun égard sux lettres, que par importunité ou surprise on pourrait impétrer de lui, afin d'empêcher le libre cours de la justice. Les membres du parlement obtinrent bientét l'exemption d'impôts et de la plupart des charges publiques. L'ordonnance de Montils-les-Tours, en 1453, réforme le

parlement de Paris, et y ajouta une nouvelle chambre, la chambre criminelle de la Tournelle, ainsi nommée parce que les membres qui la composaient étaient fournis à tour de rôle par les autres chambres. Enfin, en 1467, l'inamovibilité fut accordée aux officiers du parlement (voy. Officiers). La vénalité, établie sous Louis XII (1512), fit, des charges du parlement, une véritable propriété, un patrimoine de famille, que consacra l'impôt appelé paulette (voy. Paulette et Vénalité).

Baillee des roses. — En parlant des anciens usages du parlement de Paris, on ne doit pas oublier la baillee des roses. Lorsqu'un pair laïque avait un procès à ce tribunal et que son rôle était appelé, il présentait des roses aux magistrats. C'était ce qu'on appelait baillee des roses. S'il y avait plusieurs pairs qui plaidassent, celui dont la pairie était la plus ancienne avait droit de présenter des roses le premier. Cependant en 1541, Louis de Bourbon, prince du sang et duc de Montpensier, ayant eu un procès en même temps que François de Clèves, duc de Nevers, le parlement décida que le prince du sang passerait le premier pour la baillés des roses, quoique sa pairie ne datat que de 1536 et celle du duc de Nevers de 1505. Le parlement avait pour cette cérémonie un fournisseur spécial qu'on appelait le Rosier de la cour; il s'approvisionnait de roses au village, qui, du nom de ces fleurs, s'est appelé Fontenay-aux-Roses. Le duc d'Alençon, fils de Henri II, se soumit à cet hommage. En 1586, Henri de Navarre, qui fut plus tard Henri IV, le rendit aussi. Il y eut ensuite une interruption dont un journal inedit du règne de Henri IV, rédige par un membre du parlement (manusc. de la Bib. imp., nº 9821), explique la cause: « C'était anciennement la coutume que les pairs de France donnassent des roses les jours des audiences au parlement, a savoir, aux présidents de la grand'-chambre six bouquets ot six chapeaux, et aux conseillers deux bouquets et deux chaneaux; aux enquêtes, aux présidents, deux bouquets et deux chapeaux, et aux conseillers, un bouquet et deux chapeaux, et avait coutume de commencer le premier prince du sang; mais sur le differend entre le roi de Navarre (aujourd'hui roi de France et de Navarre), et M. le cardinal de Bourbon son oncle, pour savoir qui était le premier prince du sang et qui devait bailler le premier des roses, cela fut dis-continue depuis l'année 1586 jusques aujour-d'hui trentième juin 1598. M. de

Montpensier (d'autant qu'il n'y a que les pairs de France qui donnent des roses à messieurs de la cour), M. de Montpensier commença, le 30 juin 1598, de renouveler cette bonne et ancienne coutume de donner des roses au parlement, et j'appris que, lorsque les roses se donnent à la grand'-chambre, l'avocat qui plaide en a aussi, savoir, un bouquet et un chapeau. »

Composition du parlement de Paris aux xveet xviesiècles. — Au commencement du règne de Louis XI (1461), le parlement de Paris se composait, comme le prouve une ordonnance de ce roi (Recueil des Ordonn., t. XV, p 18), de cent personnes, savoir douze pairs de France, huit maîtres des requêtes, et quatre-vingts conseillers, tant clercs que laïques. Cette ordonnance n'est qu'une confirmation de celle que Charles VII avait rendue à Montilz-lès-Tours (1453). On voit encore par le règlement de Louis XI qu'à cette époque le nombre des conseillers clercs était plus considérable que celui des conseillers laïques. Louis XI ordonna qu'à l'avenir ils fussent en nombre égal. Mais, dans la suite, la venalité des offices, qui se payaient fort cher, engagea François ler à créer de nouvelles charges de conseillers au parlement. En 1635, le parlement de Paris comptait cent vingt membres comme le prouve la relation de Marin Giustiniano (Relations des ambassad. vénit., t. 1, p. 45): « Le parlement de Paris a cent vingt conseillers, partagés en différentes classes; ils jugent en dernier ressort non-seulement les causes de l'Ile-de-France, de la Picardie et de la Champagne; mais toutes celles qui ont été jugées par les autres parlements du royaume. Ils ont, ainsi que les conseillers des autres parlements, deux cents écus par an; ils sont conseillers à vie, et ils prononcent sur les causes criminelles et civiles, d'après les pièces. sans entendre les avocats. Il faut, pour être conseiller, le titre de docteur; mais cela ne veut pas dire que les conseillers soient savants. Toutes ces charges-là sont à vendre : le roi très-chrétien les donne à ses serviteurs, qui en font tratic. » Il y a plusieurs erreurs dans ce passage, mais le nombre des conseillers est indiqué avec précision, et c'est ce qui m'a déterminé à le citer.

Abus de la vénalité des charges. — Un autre ambassadeur vénitien, Marino Cavalli, donne une triste idée des abus qu'entraînait la vénalité des charges et de la manière dont le parlement rendait la justice à la fin du règne de François ler en 1546 (Relat. des ambass. vénit., I, 263-265): « Le parlement et la chambre des

PAR 947

premier président de la Vacquerie, qu'il était institué par le roi pour administrer la justice, et qu'il n'avait l'administration ni de la guerre, ni des finances, ni du fait et gouvernement du roi ni des grands princes. Toutefois, dès cette époque, le parlement avait un rôle considérable. Machiavel admirait sa constitution: « Parmi les gouvernements bien tenus et bien régles de notre temps, dit-il au chap xix du Prince, il laut distinguer celui de la France; il s'y trouve beaucoup de honnes institutions, d'où dépendent la liberté et la sûreté du roi; la première est le parlement et son autorité. Il était impossible de trouver une institution meilleure, plus prudente ni un plus ferme appui de la surete du roi et du royaume; il en résulte un bien notable. Les devoirs pénibles des rois, les actes de justice, sont confiés à d'autres; les rois ne se réservent que les grâces. »

Sous François Ier, le parlement de Paris, defenseur des libertés de l'Église gallicane, résista énergiquement à l'enregistrement du concordat. Le parlement se gardait bien, toutefois, de contester l'autorité suprême du roi. Le premier président, Claude Gaillard, s'exprimait ainsi, en 1527, au nom de ce corps: « Nous ne voulons, sire, révoquer en doute ou disputer de votre puissance; ce serait espèce de sacrilege, et savons bien que vous êtes au dessus des lois, et que les lois et ordonnances ne vous peuvent contraindre; mais entendons dire que vous ne devez ou ne voulez pas vouloir tout ce que vous pouvez, mais seulement ce qui est en raison bon et équitable, qui n'est autre que la justice. » François ler contraignit le parlement de céder à ses volontés. Mais dompté momentanément, ce corps n'en gardait pas moins ses prétentions hautaines. Dans la suite du xvie siècle, le parlement alla plus loin et affecta presque la souveraineté; les troubles et les minorités des rois lui furent une occasion pour se prétendre le représentant de la nation. Aux États généraux de 1558, il figura comme un quatrième ordre. A la mort de Charles IX. en 1574, il voulait que le grand aumônier de France, Jacques Amyot, vînt lui dire les gràces (voy. Brantônie, Dames illustres); il le lui fit commander par un huissier. Les édits les plus sages, et, entre autres, l'édit de Moulins, ne furent enregistrés par le parlement qu'après de vives remontrances et du commandement très-exprès du roi.

Les prétentions politiques du par-lement de Paris parurent même sanctionnées par les États généraux. On lit, en effet, dans les Mémoires de Nevers

(tome I, p. 449), que les États de Blois (1576), déclarèrent qu'il fallait « que tous les édits fussent vérifiés et comme contròlés ès cours de parlement, lesquelles, combien qu'elles ne fussent qu'une forme des Trois-Etats, raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser lesdits édits. » Des politiques expérimentés, comme Michel de Castelnau. soutenaient aussi le droit du parlement. Il compare, dans ses Mémoires, les huit parlements qui existaient alors en France à huit fortes colonnes, sur lesquelles était appuyée cette grande monarchie. Henri IV imposa un instant silence aux prétentions des magistrats. Mais, pendant la minorité de son fils, Louis XIII, la régente, Marie de Médicis, s'étant engagée à prendre les conseils du parlement, cette assemblée, qui profitait de tous les précédents favorables, se crut en droit dintervenir dans l'administration du royaume. En 1615, après la dissolution des Etats généraux, le parlement appela dans son sein les ducs et pairs, et voulut dicter à la régente la conduite politique qu'elle devait suivre. Un arrêt du grand conseil cassa la décision du parlement, et le chancelier Brûlart de Sillery lui défendit de se mêler du gouvernement de l'Etat. Sous Richelieu, le parlement sut réduit au silence. Mais il reprit toute sa puissance après la mort de Louis XIII, et annula le testament de ce princé qu'il avait enregistré solennellement quelques jours auparavant. Voici, d'après un té-moin oculaire (Journal inédit d'Olivier d'Ormesson), le récit de la séance du 21 avril 1643.

Séance solennelle du parlement pour l'enregistrement de la déclaration de Louis XIII: « En cette assemblée, sur le banc des présidents, étaient MM. Séguier, chancelier, Molé, premier président, Novion, de Mesmes, de Bailleul, de Nesmond, Belièvre, de Longueil; sur le banc des ducs étaient Monsieur, frère du roi, M. le Prince, les ducs d'Uzès, de Ventadour, de Sully, de Lesdiguières, de Retz, de Saint-Simon, de La Force; après était M. Bouthillier, surintendant, comme conseiller de la cour, et après lui demeura, quoiqu'ils fussent fort pressés, M. Savarre, étant de l'ordre qu'il demeure un conseiller sur le banc des ducs. Les conseillers de la grand'chambre et les présidents des enquêtes étaient en haut sur leur banc ordinaire pêle-mêle. MM. les maîtres des requêtes, savoir, Genicourt, de Chaulnes, Amelot et Saint-Join, se mirent sur le banc d'en haut derrière les présidents, quelque résistance qu'en firent les prési-

« M. le chancelier ouvrit l'assemblée par une harangue, par laquelle il louait le roi de sa prudence en toutes ses actions, mais principalement en cette occasion. Après avoir fini, il manda les gens du roi, qui étaient MM. Meliand, procureur général, Talon et Briquet, avocats généraux, qui prirent place à l'ordinaire. M. Meusnier fit ensuite lecture de la déclaration, après laquelle M Talon, après avoir dit trois périodes, conclut qu'elle fût lue, publice, etc. M. le chancelier demanda alors l'avis à messieurs de la grand'chambre, présidents des enquêtes, maitres des requêtes, après aux enquêtes, et puis aux ducs et à Monsieur, et enfin aux présidents. Tous opinèrent du bonnet, excepté M. le Prince, qui rendit témoignage de la résolution du roi et de sa

vertu et parla fort bien. « MM. le chancelier et les présidents se retirèrent pour changer de robe; pendant lequel temps, Monsieur monta en haut avec les princes et ducs, et incontinent les bancs du parquet furent remplis de ceux qui étaient en haut. M. le chancelier rentra avec sa robe violette et les autres leurs robes rouges, et ayant pris leurs places comme aux audiences, les gens du roi entrèrent et se presentèrent pour se mettre au banc des présidents dans le parquet, comme aux audiences, mais on leur fit signe de se mettre de rière le barreau, comme quand le roi y est. Ensuite, les portes ouvertes, lecture fut faite de la déclaration par Du Tillet. M. Talon parla alors de la sagesse du roi et puis s'étendit sur les vertus de la reine, la compara à la reine Blanche, mère de saint Louis, dit que nous avons dans l'histoire neuf exemples de régences détérées aux mères des rois, parla peu de Monsieur et de M. le Prince, les exhorta à l'union et à agir sans intérêt particulier, et puis conclut que, sur le repli des lettres, fût mis: Lu, publié et registré, out et ce requérant et consentant le procureur général du roi; que duplicata en fût envoyé à tous les parlements de France pour y être registrés sans aucune délibération, attendu la conséquence, que copies collationnées en fussent envoyées par tous les bailliages et sénéchaussées, etc. M. le chancelier se leva, demanda l'avis aux présidents et conseillers, ensuite à M. le Prince et à trois ou quatre ducs conjointement, puis descendit dans le parquet, demanda l'avis à quelques maîtres des requêtes, quoiqu'il y en eût quatre en haut qui eussent déjà opiné, puis aux présidents des enquêtes et à tous les coneillers des enquêtes en troupe. Étant monté en sa place, il pronunça: La

cour a ordonné et ordonne que sur le repli des lettres sera mis lu, publié et enregistré, out et ce requérant le procureur général du roi, et en demeura là; puis se leva, et sortit par la lanterne du côté du greffe. Monsieur sortit par le milieu du parquet, et chacun se retira fort setisfait du bon ordre qui y avait été observé. »

Domination du parlement pendant la minorité de Louis XIV (1643-1653). -Pendant la minorité de Louis XIV, le parlement se montra plus audacieux que jamais et se prétendit le véritable représentant de la France. Un des magistrats les plus graves et les plus modérés de cette assemblée, le président de Mesmes, déclarait que « les parlements tenaient un rang audessus des États généraux, étant juges de ce qui y était arrêté par la vérification; que les États généraux n'agissaient que par prières et ne parlaient qu'à genoux, comme les peuples et sujets, mais que les parlements tenaient un rang au-dessus d'eux, étant comme mediateurs entre le peuple et le roi. » (Jour-nal d'Oliv. d'Ormesson, à la date du 1<sup>er</sup> mars 1649). Ces prétentions des *par*lements surent une des principales causes des troubles de la Fronde (1648-1653). L'ordonnance du 24 octobre 1648, dictés par le parlement, prouve qu'il se considérait comme participant au pouvoir souverain. Cette révolte des représentants de la royauté contre le roi sut étouffée après de longs désordres et une guerre civile. La royauté sortit plus puissante de cette épreuve, et Louis XIV résolut d'imposer silence aux parlements.

Louis XIV annulle le pouvoir politique du parlement. — « L'autorité du parlement, dit ce roi dans ses Mémoires (t. I. p. 53-54), tant qu'on la regardait comme opposée à la mienne, produisait de très-méchants effets dans l'État, et traversait tout ce que je pouvais entreprendre de plus grand et de plus utile. » Le parlement de Paris tenta de résister aux volontés de Louis XIV, et si l'on croit une tradition douteuse, pour ne pas dire plus, le roi se rendit, en 1655, au parlement, en costume de chasse, éperonné, un fouet à la main. Là, répondant au premier président qui lui parlait de l'intérêt de l'Etat, il aurait dit: « L'Etat, c'est moi. » Au lieu de cette anecdote, je trouve dans un journal inédit de cette époque (manuscrit de la bibl. imp., nº 1238 bis), un récit moins dramatique, mais beaucoup plus vraisemblable. Comme le parlement s'était assemblé pour discuter les édits, « la roi fut conseillé, dit l'auteur anonyme, d'y retourner le mardi suivant, 13 de

mois d'avril 1655, afin de le dissoudre et d'en empêcher le cours une sois pour toutes. Sa Majesté y sut reçue en la manière accoutumée, mais sans que la compagnie sût aucune chose de sa résolution. En entrant, Sa Majesté ne fit paroltre que trop clairement, sur son visage, l'aigreur qu'elle avoit dans le cœur. « Chacun sait, « leur dit-elle d'un ton moins doux et « moins gracieux qu'à l'ordinaire, com-« bien vos assemblées ont excité de trou-« bles dans mon Etat, et combien de « dangereux effets elles y ont produit. J'ai « appris que vous pretendiez encore les « continuer sous prétexte de délibérer sur « les édits qui naguères y ont été lus et publiés en ma présence. Je suis venu vici tout exprès pour vous en défendre « (en montrant du doigt messieurs des « enquêtes) la continuation, ainsi que je « fais absolument, et à vous, monsieur le « premier président (en le montrant aussi « du doigt), de les souffrir ni de les ac-« corder, quelque instance qu'en puissent « faire les enquêtes. » Après quoi, Sa Majesté s'étant levée promptement, sans qu'aucun de la compagnie eût dit une seule parole, eile s'en retourna au Louvre et de là au bois de Vincennes, dont elle était partie le matin et où M. le cardinal l'attendait. » Bientôt Louis XIV enleva au parlement le nom de cour souveraine et le remplaça par celui de cour supérieure.

Cependant le parlement ne se regarda pas comme vaincu definitivement, et il tenta encore plusieurs fois de lutter contre la puissance royale; mais Louis XIV avait signifié sa volonte avec cette autorité absolue qui n'admettait pas de résistance. En 1665, il fit enregistrer dans un lit de justice (22 décembre) des édits qui excitaient un vif mécontentement. principalement celui qui réduisait l'intérèt de l'argent au denier vingt (cinq pour cent). Quelques conseillers des enquètes demandèrent l'assemblée chambres; mais, comme on savait que le roi était décidé à exiler les premiers qui parleraient, personne n'osa donner le signal. Le roi ne voulant pas que le parlement revint plus tard sur cette affaire, ordonna au secretaire d'Etat, Michel Le Tellier, d'aller, de sa part, enjoindre au premier président de réunir immédiatement les chambres. L'ordre fut executé (12 janvier 1666). Le premier président rappela la defense faite par le roi, de déliberer sur les édits enregistrés dans le lit de justice. Tous gardéient le silence, « et. après quelque temps, ajoute un auteur contemporain (Journal d'Olivier d'Ormesson, à la date du 12 janvier

1666), personne n'ouvrant la bouche, M. Le Cogneux, président de la Tournelle, se leva, et chacun le suivit l'un après l'autre, et, ainsi, la compagnie se separa sans qu'il y fût dit une seule parole, la consternation paroissant sur le visage de tous. Il n'y a point d'exemple d'une chose pareille dans le parlement. » L'année suivante, plusieurs membres du parlement ayant tenté de s'opposer à l'enregistrement de l'ordonnance civile ou code Louis (20 avril 1667), Louis XIV les exila dans leurs terres. En 1668, il fit disparaître des registres du parlement les dernières traces de la Fronde, et les registres portés au roi par le greffier du parlement surent laceres. Enfin, en 1673, par une déclaration du 24 février, Louis XIV désendit aux parlements de faire des remontrances avant d'enregistrer des lois. Depuis cette époque jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, tous les édits surent enregistrés sans discussion et sans delai.

Le parlement conserve son autorité judiciaire. — En perdant sa puissance politique, le parlement conservait sa supériorité sur tous les tribunaux, et il la leur faisait sentir quelquefois d'une manière offensante. La veille de l'Assomption, le parlement tenait séance au Châtelet, et quoique ce tribunal eut une certaine importance (voy. Chatelet), il s'esfaçait complétement en présence des commissaires du parlement. Le président à mortier dernier reçu se transportait à dix heures et demie, au Châtelet avec les conseillers de la Tournelle. Quand ils arrivaient l'audience cessait; le lieutenant civil quittait sa place, et, pendaut que le parlement tenait l'audience, le lieutenant de police, le lieutenant criminel, le procureur du roi, les avo-cats du roi et le lieutenant criminel de robe courte (voy. ces différents mots) étaient dans le banc des gens du roi pour être en état de répondre, s'il y avait quelque plainte contre eux. « Cette situation, dit l'avocat Barbier dans son Journal (I, 445) est assez humiliante pour eux; mais il faut reconnaître la superiorité du parlement. » Cette compagnie ne tarda pas, d'ailleurs, à reprendre son influence politique.

Rôle du parlement au xviiie siècle. — Réduit au silence par Louis XIV, le parlement s'en vengea aussitôt après la mort du grand roi. En 1715, il cassa le testament de Louis XIV, et donna la régence dans toute sa plénitude au duc d'Orléans. La bulle unigenitus et le système de Law fournirent au parlement une nouvelle occasion de s'immiscer dans les affaires

publiques, et l'on vit se renouveler les scènes d'opposition parlementaire qui

avaient signalé la Fronde.

La police générale du royaume appartenait au parlement; ce qui lui donnait occasion d'intervenir dans toutes les affaires d'administration intérieure. A l'occasion des jansénistes convulsionnaires de Saint-Médard, l'avocat Barbier (Journal, II, 75-76) s'exprime ainsi : « Comme c'est une affaire d'Etat, le parlement, qui a la police générale. doit en prendre connaissance. » Les affaires de jansénisme, les prétendus miracles du diacre Paris, les billets de confession lui en fournirent de nouveaux prétextes. Fatigué de cette opposition acharnée, le gouvernement ne négligea rien pour abaisser le parlement.

L'avocat Barbier, qui rapporte avec le plus grand soin tout ce qui est relatif à cette compagnie, en signale la décadence en 1751 (t. III, p. 276): « Pour revenir au parlement, il semble, depuis un temps, qu'on cherche à l'abaisser, et les autres cours, telles que le grand conseil (voy. ce mot), la chambre des comptes et la cour des aides (voy. CHAMBRE DES COMPTES et Cour des Aides), en sont flattées. Elles souffraient impatiemment cette supériorité que le parlement s'attribuait par la qualité de chambre des pairs de France. par l'appareil des lits de justice qui s'y tiennent (voy. Lits de Justice), et par ce droit d'enregistrement, qui lui donnait la liberté de prendre part, pour ainsi dire, au ministère et aux affaires d'Etat, soit en refusant d'enregistrer, soit en faisant des remontrances. » Après avoir constaté la diminution du prix des charges au parlement (voy. Vénalité), Barbier continue ainsi (p. 277): «J'étais surpris de cette médiocrité de prix, et qu'il restat des charges à vendre dans ce temps-ci, où l'ambition est plus marquée que jamais; où chacun ne songe qu'à sortir de son état et à s'élever; où il y a eu nombre de fortunes inconnues pendant les dix années de la dernière guerre, qui mettent des gens de peu de chose en état d'établir des enfants ou des neveux. On me répondit que cela provenait: 1º de ce que le parlement a été barré dans ses arrêtés, et, pour ainsi dire, un peu maltraité de la part du ministère depuis longtemps, tant dans les affaires du jansénisme qu'autres affaires publiques; 2º du dérangement de plusieurs jeunes conseillers que l'on a obligés de se défaire de leurs charges pour leur mauvaise conduite; 3° de ce que ces charges ne rapportent rien et demandent neanmoins un état; on n'y gagne quelque chose qu'après vingt ans de

service dans les chambres, et après trente ans, au moins, pour venir à la grand-chambre. Et même que pour ce gain, qui est de trois mille livres par an dans les chambres des enquêtes et de sept à huit mille livres à la grand'chambre, il faut beaucoup travailler et avec peine; 4º de ce que l'augmentation du luxe et même celle des dépenses de plus d'un grand tiers, par la cherté de tout, à cause des droits, ne s'accommodent pas de cet état infructueux; ce qui fait que tous les jeunes gens, qui naturellement n'aiment point le travail, se jettent dans les emplois et dans la finance. D'autant que le métier de financier, qui était autrefois méprisé, devient à présent un état réglé. Les places de fermier général se donnent en survivance, se promettent d'avance, pour les première vacantes, par des bons du roi, de manière que voilà plusieurs fermiers généraux qui ont épousé des filles de

grandes maisons. »

Exil du parlement (1753) réformes de Maupeou et suppression temporaire des parlements. — En 1753, le parlement de Paris tout entier fut exilé et remplacé par une chambre royale; mais il fut bientôt rappelé et reconimença son opposition. Il ne la suspendit un instant que pour proscrire l'ordre des jésuites (1761-1763); en même temps, il faisait brûler les livres des philosophes par la main du bourreau. L'opposition devint plus vive que jamais après la disgrâce du duc de Choiseul (1770), et lorsque le chancelier Maupeou entreprit la résorme de la justice. Tous les parlements s'unirent alors pour lutter contre ce ministre. Un édit du mois de décembre 1770 interdit aux par lements de se servir des mots d'unite, d'indivisibilité, de classes, etc., avec défense de rien faire qui tendit à cette unité, le tout sous peine de perte et privation de leurs offices. Le parlement n'en persista pes moins dans sa résistance; il fut exilé en janvier 1771, et remplacé temporairement par une commission de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes. Bientôt cette mesure fut étendue à la France entière, et des conseils supérieurs furent substitués aux parlements. La vénalité des charges fut abolie et la gratuité de la justice proclamée. L'opinion publique se prononça avec une extrême vivacité en faveur des parlements, et méconnut tout ce qu'il y avait d'utile dans les réformes de Maupeou.

Role du parlement sous Louis XVI (1774-1789). — A la mort de Louis XV (1774), le parlement de Paris rétabli se tarda pas à reprendre son rôle d'opposition. Les édits les plus utiles, et enve autres celui qui abolissait les corvées, furent attaqués par le parlement. Il n'est pas de mon sujet d'exposer cette lutte incessante qui est retracée dans toutes les histoires de France, et qui nous montre le parlement tantôt exilé, tantôt triomphant, et demandant enfin, sans en prévoir les suites, la convocation des États généraux (1788). La révolution, qui sortit de ces États généraux, détruisit les parlements, comme presque toutes les institutions de l'ancienne monarchie. Les parlements furent supprimés par un décret de l'assemblée constituante en date du 7 novembre 1790.

Services rendus par le parlement. On ne peut méconnaître les services réels et nombreux que rendit le parlement; il opposa une résistance utile au pouvoir absolu, forma une classe de magistrats éclairés et vertueux, puissants par leur position et leurs lumières, qui conservaient comme un précieux dépôt les anciennes traditions de la France. Les familles parlementaires, les de Harlay, les de Thou, les Lamoignon, les Séguier et bien d'autres, ont été une des gloires les plus pures de la France. Nulle part on ne trouve un corps de magistrature qui ait aussi bien mérité du pays. Que si de mesquines rivalités, l'esprit de corps substitué à l'esprit national, des prétentions politiques mal justifiées et témérairement soutenues, ont excité contre les parlements des haines dont il a fini par être victime, ce n'est pas un motif pour nier la grandeur et l'utilité du rôle qu'ont joué pendant plusieurs siècles ces corporations judiciaires.

Composition du parlement de Paris au xviiie siècle. — Le parlement de Paris comprenait, au xviiie siècle, sept chambres, savoir la grand'chambre, trois chambres des enquêtes, la Tournelle criminelle, et deux chambres des requêtes. La grand'chambre était composée de dix présidents à mortier, des conseillers d'honneur, de quatre maîtres des requêtes (voy. Mai-TRES DES REQUÊTES), et de trente-sept conseillers, dont vingt-trois laïques et douze clercs. Les princes, ducs et pairs, le chancelier et le garde des sceaux, les conseillers d'Etat et quatre maîtres des requêtes, l'archevêque de Paris et l'abbé de Cluny, avaient séance à la grand'chambre.

Les attributions judiciaires des diverses chambres du parlement étaient déterminées par les ordonnances.

Grand'chambre. — La grand'chambre du parlement connaissait des appellations verbales interjetées des sentences rendues aux audiences des présidiaux, bailliages

et autres juridictions, tant ordinaires qu'extraordinaires, dont l'appel ressortissait au parlement. Elle jugeait aussi les appels comme d'abus des juges ecclésiastiques compris dans le ressort du parlement de Paris, mais seulement en ce qui concernait le civil; car pour le criminel les appels comme d'abus étaient portés à la tournelle criminelle. La grand'chambre jugeait en première instance, 1º les causes auxquelles le procureur général était partie pour les droits du roi, et aussi les procès relatifs aux terres tenues en apanage de la couronne; 2º les causes des pairs de France; 3º les causes de regale (voy. ce mot) de tous les diocèses du royaume, et les questions relatives aux droits de la couronne privativement à tous les autres parlements; 4º les procès de l'Hôtel-Dieu, du grand bureau des pauvres de l'hôpital général de Paris, de l'université de Paris, et d'autres personnes ou communautés qui avaient leurs causes commises au parlement; 5° les crimes de lèse-majesté; 6° les procès criminels des principaux officiers de la couronne, des présidents et conseillers du parlement de Paris, des présidents, maîtres, correcteurs et auditeurs de la chambre des comptes de Paris, des gentilshommes et ecclésiastiques.

Chambres des enquêtes. — Les chambres des enquêtes connaissaient des appellations des sentences rendues sur procès par écrit, c'est-à-dire des sentences rendues, non à l'audience sur la plaidoierie des parties ou de leurs avocats ou procureurs, mais sur productions des parties. Elles jugeaient encore, 1º les appels incidents aux procès par écrit; 2º les appels principaux; 3º en première instance, les causes réservées à la grand'chambre; 4º les appels des jugements qui n'entraînaient pas de peine afflictive, mais une simple amende.

Tournelle criminelle. — La tournelle criminelle se composait des cinq derniers présidents à mortier qui y servaient toujours, des dix conseillers de la grand'chambre qui y siégeaient tour à tour durant six mois, et de deux conseillers de chacune des chambres des enquêtes qui y servaient aussi tour à tour durant trois mois. Le nom de tournelle avait été donné à cette chambre, parce que les conseillers des autres chambres n'y venaient sièger que tour à tour. Elle jugeait les procès criminels qui étaient portés par appel au pariement. Toutefois elle ne connaissait pas des appels des procès criminels, quand la peine prononcée n'était que pécuniaire. Les appels de ces sentences étaient portés aux chambres 952

des enquêtes qui connaissaient du petit criminel, c'est-à-dire des condamnations qui n'emportaient pas de peine afflictive. Les conseillers clercs ne siégeaient jamais à la tournelle, parce qu'elle prononçait dans les affaires qui pouvaient entrainer peine corporelle. Primitivement la tournelle ne jugeait que le petit criminel; les procès du grand criminel étaient portés à la grand'chambre Telles étaient les dispositions de l'ordonnance de Montilz-lès-Tours (1453); mais lorsque François les eut rendu la tournelle permanence, il fut décidé qu'elle jugerait tous les procès de grand criminel, sauf pour les individus ou les corps qui avaient leurs causes commises à la grand'chambre.

Il y eut pendant quelque temps, au parlement de Paris, une tournelle civile; elle avait été instituée par déclaration du 18 avril 1667 et confirmée en 1673 et 1690, à cause des affaires nombreuses et importantes dont la grand'chambre était surchargée. Elle connaissait des causes qui n'excédaient pas une certaine somme. Cette chambre fut plusieurs fois supprimée et rétablie.

Chambres des requêtes. — Il y avait, au parlement, deux chambres des requêtes qui connaissaient en première instance des procès de ceux qui avaient leurs causes commises au parlement de Paris en vertu d'un privilège accordé par les rois voy. Committimus). Ils jugeaient encore les causes des églises de fondation royale, et de toutes les corporations qui avaient obtenu des lettres appelées Garde-gar-

dienne (voy. ce mot).

Voy. pour l'histoire du parlement de Paris les Olim, publiés par M. le comte Beugnot dans la collection des Documents inédits relatifs à l'histoire de France. 4 vol. in 4. Placitorum summæ apud Gallos curiæ libri XII, etc., per Joannem Lucium; Lutetiæ, 1559, in-fol. De l'origine et establissement du parlement et autres juridictions royales estans dans l'enclos du palais royal (de justice) de Paris, par de Miraulmont, Paris, 1612, in-8. Treize livres des parlements de France, esquels est amplement traité de leur origine, institution, règlements, priviléges..., par Bernard de la Roche-Flavin, Genève, 1621, in-4. Traité des parlements ou Estats généraux, par Pierre Picault, Cologne, 1679. Lettres sur les anciens parlements de France que l'on nomme Etats généraux, par le comte de Boulainvilliers, Londres, 1753, 3 vol in-12. Mémoire touchant l'origine et l'autorité du parlement de France appelé Judicium Francorum (s. l.), 1753,

1 vol. in-12. Éloge historique du parlement (s. l.), 1753, in-12. Histoire du par-lement de Paris, par Voltaire. Les pré-sidents à mortier du parlement de Paris, et le catàlogue de tous les conseillers du parlement selon l'ordre de leur réception depuis 1331 jusqu'en 1647, par P. Blan-chard, Paris, 1647, in-fol. Essai sur la dernière révolution de l'ordre civil en France, Londres, 1780, 3 vol. in-8.

PARLEMENTS PROVINCIAUX. — La Languedoc fut la première province qui eut un parlement particulier. Philippe le Bel avait voulu établir un parlement à Toulouse, et il avait même rendu une ordonnance à ce sujet, mais des obstacles en retardèrent l'exécution jusqu'au règne de Charles VII. Le parlement de Toulouse ne sut définitivement institué qu'en 1443; il ent sous sa juridiction tous les pays de Languedoc et même la Guienne et Gascogne avant la création du parlement de . Bordeaux.

Le Dauphiné avait depuis 1340 une cour suprême, que le dauphin , plus tard Louis XI, transforma en parlement en 1453; il l'établit à Grenoble, et le confirma, lorsqu'il fut devenu roi, en 1461.

L'année suivante, il institua à Bordeaux un troisième parlement provincial dont la juridiction embrassait la Guienne, les Landes, le Périgord, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, les sénéchaussées d'Agen et de Condom, ainsi que l'Armagnac Le Quercy (pays de Cahors) fut d'abord placé dans le ressort du parisment de Bordeaux; puis rendu, en 1474, au parlement de Toulouse.

Lorsque Louis XI acquit la Bourgogne, en 1477, il établit à Dijon un parlement dont la juridiction ne s'étendait que sur cette province. Ainsi, l'autorité royals s'emparait de la haute juridiction dans les provinces nouvellement conquises, et se rendait plus présente et plus redoutable. Elle transforma, dans d'autres provinces, les anciennes juridictions.

La Normandie avait un échiquier qui remontait au temps de ses premiers docs (voy. Echiquier). Louis XII le rendit perpétuel, en 1499, et le composa de jurisconsultes qui furent les conseillers ordinaires : les prélats et les hauts barons de Normandie ne furent plus que les con-seillers honoraires. L'échiquier perpétuel prit, en 1515, le titre de parlement de Normandie; il siègeait à Rouen.

La Provence, réunie à la couronne per le testament de kené d'Anjou, eut son parlement établi à Aix, en 1501, par le roi Louis XII.

La Bretagne, dont la réunion au do-

maine royal avait été préparée des 1491, par le mariage d'Anne et de Charles VIII, ayant été définitivement incorporée au domaine royal par François ler, Henri II lui donna, en 1553, un parlement qui siègea à Rennes. Les huit parlements de Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix et Rennes, furent, pendant près d'un siècle, en possession de la haute juridiction dans tout le royaume.

Louis XIII en créa deux nouveaux, l'un à Pau, en 1620, pour le Béarn, l'autre à Metz, en 1633, pour les trois évêches (Toul, Metz et Verdun).

Sous Louis XIV enfin, deux nouveaux parlements furent établis, l'un pour la Flandre, l'autre pour la Franche-Comté. Lorsque la Flandre française fut conquise, en 1668, Louis XIV institua, à Tournai un parlement qui fut plus tard transféré à Douai (1686), où il resta definitivement établi.

La Franche-Comté avait eu d'abord son parlement à Dôle; Louis XIV le transféra à Besançon, en 1676, après la conquête de cette province.

Un treizième parlement sut établi à Nancy après la réunion de la Lorraine à

la France (1769).

A ces treize parlements, il faut ajouter quatre conseils souverains: le premier etabli en Alsace, d'abord à Ensisheim (1657), et transféré à Colmar en 1698; le conseil de Perpignan, pour le Roussillon, créé en 1660; le conseil d'Arras, pour l'Artois, rétabli en 1677, et enfin le conseil de Corse qui ne date que de la fin du règne de Louis XV.

Chaque parlement se regardait comme souverain pour l'administration de la justice. Il est vrai que souvent des arrêts du conseil du roi, ou conseil d'Etat (voy. Con-SEIL D'ETAT), cassaient les arrêts des parlements; mais ces luttes, où l'opinion publique prenait ordinairement parti pour les parlements, ne servaient qu'à affaiblir la royauté et à préparer la ruine des

institutions monarchiques.

Voy., sur l'histoire des parlements provinciaux, La Roche-Flavin, cité p. 952. La Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t. 11, dans le recueil des documents inédits de l'histoire de France. Historia parlamenti tolosani ab anno 1283 ad annum 1449, dans l'Histoire du Languedoc, par D. de Vic et D Vaissette. Paillot, Le parlement de Bourgogne, son origine, son établissement et son progrès, Dijon, 1649, in-tol. Petitot, Continuation de l'histoire du parlement de Bourgogne, depuis l'an 1649 jusqu'en 1733, Dijon, 1733, in-sol. Floquei, Histoire du parlement de Nor-

mandie, Rouen, 1842. Prosp. Cabasse, Essai historique sur le parlement de Provence, Paris, 1826. Liste de tous nosseigneurs du parlement de Bretagne, depuis son érection en 1554 jusqu'en 1717, Rennes, 1718, in-12. Recueil d'édits, déclarations, arrêts, règlements et concordats, concernant la juridiction, les priviléges et les exemptions de nosseigneurs du parlement de Dauphiné, Grenoble, 1754-1755, in-fol. Relation de l'établissement et de la première ouverture du parlement de Metz, Meiz, 1633, in-4. Emm. Michel, Histoire du parlement de Metz, Paris, 1845. Recueil d'édits et déclarations du roi, arrêts et règlements du parlement de Besançon. depuis 1664 jusqu'en 1755, Besançon, 1742-1756, 7 vol. in-fol.

PARLEMENTAIRE (Gouvernement). -On désigne sous ce nom le gouvernement qui a prevalu en France, de 1815 à 1848, et dans lequel la principale influence appartenait aux assemblées délibérantes (chambre des députés et chambre des pairs).

PARLEMENTAIRES. — Partisans du parlement pendant la Fronde.

PARLOIR AUX BOURGEOIS. — On donnait autrefois ce nom au lieu où se réunissaient les magistrats municipaux. Le parloir aux bourgeois de Paris était d'abord situé près du grand Châtelet; il fut ensuite transporté près des Jacobins du faubourg Saint-Jacques, et enfin à la Grève, en 1357, à l'endroit où a été construit l'Hôtel de Ville. Au xviiie siècle, il y avait encore six sergents de l'Hôtel de Ville qui portaient le nom de sergents du parloir aux bourgeois.

PAROISSE. — Circonscription territoriale, dans laquelle un curé ou desservant exerce le ministère sacerdotal : les premières s'appellent cures et les secondes succursales. Voy. CLERGE.

PAROLI. — Ce mot s'emploie dans certains jeux de hasard, pour indiquer qu'on tient le double de ce qu'on a joué la première fois. On appelle aussi paroli la carte sur laquelle on joue le double.

PARPAILLOT. — On donnait autrefois ce sobriquet aux protestants. On prétend qu'il venait de Jean Perrin, seigneur de Parpaille, et l'un des chefs du calvinisme, que François Fabrice Serbillon fit décapiter à Avignon, en 1562. On appela parpaillots les partisans du seigneur de Parpaille. Par extension, ce mot a été pris en mauvaise part et n'est plus employe que dans un sens injurieux.

PAROUET. — Le mot parquet signifiait primitivement une enceinte réservée; et, par extension, le lieu où siègezit un juge, parce que le tribunal se tenait ordinairement dans une enceinte séparée du public. On donna spécialement le nom de parquet à l'enceinte où siègeaient les gens du roi, et, par extension, le mot parquet a désigné ces magistrats euxmêmes. Cette enceinte réservée est appelée quelquefois parc dans les écrivains du xvi• siècle. Ainsi, dans le Journal d'un bourgeois de Paris sous François Ier, il est question (p. 311) d'un avocat qui est condamné à faire amende honorable au parc civil de parlement et sur la pierre de marbre en la cour du palais.

Au parlement de Paris, le parquet des gens du roi (voy. Gens pu Roi), ne pouvait être croisé, c'est-à-dire traversé que par les princes qui, dans les lits de justice (voy. ce mot), allaient prendre place

sur les hauts sièges.

On appelait parquet des huissiers le vetibule placé devant la porte par où l'on entrait ordinairement dans la grand'-chambre du parlement.

PARRAIN. — Il était d'usage autrefois de donner le baptème aux adultes le jour de la Pentecôte. Les néophytes, vêus de blanc, se présentaient un cierge à la main et étaient reçus par un parrain qui les conduisait aux fonts baptismaux. — Il y avait aussi des parrains d'armes qui accompagnaient à l'autel celui qui aspirait à l'ordre de chevalerie. Voy. CHEVALERIE.

PARTIAIRE (Colon). — Cultivateur qui rend au propriétaire une partie convenue des récoltes et des autres produits de sa ferme.

PARTIBUS (In). — Voy. In partibus.

PARTIE. — Terme de palais qui désigne tous les plaideurs. La partie civile est une personne qui en poursuit une autre devant un tribunal à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts. On appelait autrefois partie publique les magistrats chargés du ministère public.

PARTIES CASUELLES. — Deniers provenant des offices qui se vendaient (voy. Vénalité). Les parties casuelles se payaient à chaque vacation par mort ou lorsque le titulaire résignait son office. On appelait encore parties casuelles l'argent provenant de la paulette ou droit que payaient les magistrats. Voy. Paulette. — Il y avait, dans l'ancienne monarchie, un trésorier spécial des parties casuelles.

PARTIES (Conseil des). — Section du conseil d'État sous l'ancienne monarchie

(voy. Conseil d'Etat, p. 216, 2° col.). On voit dans Saint-Simon que le roi présidait quelquesois le conseil des parties. « Le roi, dit cet historien (II, 462), si presque en même temps ce qu'il n'a passait cinq ou six sois dans sa vie. » Il était question d'un procès entre l'évêque de Chartres et son chapitre, procès qui sui porté au conseil des parties. « Le roi, ajoute Saint-Simon, jugeait seul. » Les membres du conseil n'avaient que voix consultative.

PARTISANS. — Ce mot désignait dans l'ancienne monarchie les financiers qui prenaient les impôts à partis, c'est-à-dire d'après des conventions arrêtées. Le dictionnaire de Mon**et ne laisse pas de douts** sur ce sens du mot : « Partis, offres que font les poursuivants des fermes.» Le mot partisan date dans ce sens du règne de Henri III, comme on le voit par une lettre d'Estienne Pasquier : « Si l'argent n'y etait prompt, pour suppléer à ce défaut, la malignité du temps produisit une vermine de gens que nous appelâmes par un mot nouveau partisans, qui avançaient la moitié ou tiers du denier pour avoir le tout.» Les partisans devinrent odieux, et furent plus d'une fois poursuivis par la vengeance publique. La Bruyère , qui exprime les sentiments qu'on avait pour eux, ne les désigne que par les trois let-tres P. T. S. : « Les P. t. s. nous font sentir toutes les passions l'une après l'autre. L'on commence par les mépriser à cause de leur obscurité, on les envie ensuite; on les hait, on les craint, on les estime quelquefois, et l'on vit assez pour finir, à leur égard, par la compassion. On appelait encore partisans ceux qui s'enrôlaient dans une troupe de gens de guerre et combattaient en aventuriers.

PARVIS. — Place auprès d'une église. Ce mot venait, dit-on, de ce que primitivement les écoles étaient établies près des églises (a parvis educandis). D'autres font venir le mot parvis de paradis.

PAS D'ARMES. — On appelait pas darmes une lutte chevaleresque où l'on disputait, les armes à la main, le passage à tout venant. On trouve dans Olivier de La Marche (livre I) la description d'un pas d'armes qui eut lieu à la cour de Bourgogne, Philippe le Bon, y présidait un petit bâton blanc à la main pour le jeter dans la lice et séparer les champions, quand le combat serait terminé. « Les rois d'armes et hérauts, dit Olivier de La Marche, faisaient cris aux quatre coins de la lice et commandaient de par le duc

de Bourgogne, que nul ne demeurât en la lice close s'il n'était commis du duc ou de son maréchal, ou s'il n'avait de sa personne combattu en lice ou champ clos. Ils défendaient, sous peine d'être corporellement puni à la volonté du prince que nul, de quelque état qu'il fût, ne parlât ni ne fît signe, pour avantager nul des champions. »

PASNAGE. — Droit féodal dû au seigneur pour la paisson ou glandée des porcs dans les forêts. Voy. Paisson.

PASQUIL, PASQUINADE. — Le nom de pasquin et de pasquinade vient d'une statue mutilée placée à Rome à la porte d'un tailleur, nommé Pasquin. Comme il était d'usage d'écrire sur cette statue les épigrammes dirigées comre les papes et cardinaux, on appela, par extension, les épigrammes pasquil, pasquin et pasquinade. On en fit un recueil qui parut à Bale, en 1544, en 1 vol. in-8, sous le titre de Pasquillorum tomi duo. Le goût de ces pasquils où pasquinades s'introduisit en France, spécialement au xviie siècle. On cite, entre autres, une pasquinade de plus de six cents vers, qui parut en 1615. On l'attribuait à Vauquelin des Iveteaux, ancien précepteur de Louis XIII. Elle commençuit ainsi:

Pasquin, si tu n'as plus, à Rome, de quoi rire, Je veux t'entretenir des nouvelles de cour, Et pour te mettre en train de faire une satire, Te dresser un mémoire, et te le faire cour.

J'ai vû, comme aujourd'hui Salomon règne en France,

La reine du midi vers lui dresser ses pas : Jugez si cet enfant le passe en sapience, En finances, au moins, il ne l'égale pas.

J'ai vû comme Thétis allonge sa carrière....

Les j'ai vû se prolongent dans un grand nombre de quatrains. Thétis est ici la reine-mère, et son favori le maréchal d'Ancre n'est pas épargné. Toute la cour est passée en revue dans cette longue pasquinade qui a servi de modèle aux j'ai vû du commencement de la régence.

PASSACAILLE. — Espèce de chaconne dont le chant est plus tendre et le mouvement plus lent que dans les chaconnes ordinaires. Les passacailles d'Armide'et d'Issé étaient célèbres dans l'ancien opéra français.

PASSEMENTIERS.—La corporation des passementiers fabriquait les broderies d'or et d'argent, appelées passements. Elle existait dès le xiiie siècle et se confondait avec la corporation des boutonniers. Voy. Corporations.

PASSE-PIED. — Sorte de danse usitée surtout en Bretagne.

PASSE-PORT. — Autorisation donnée par l'autorité publique à un individu de circuler dans toute la France ou de voyager à l'étranger. Les passe-ports à l'intérieur sont délivrés par les maires, sur l'attestation de deux personnes connues. Les passe-ports à l'étranger sont délivrés par les préfets, sur l'avis motivé des maires.

PASSERIES. — Les passeries étaient un usage particulier aux frontières d'Espagne et de France. On le trouve établi dès 1315. Les principales conventions des passeries étaient la liberté de transporter les marchandises et les bestiaux par les passages convenus. Le droit d'extradition pour les deux royaumes devait exister dans toute l'étendue des passeries; mais il était généralement mal observé.

PASSE-VOLANTS. — On appelait passevolants des hommes non enrôlés que les capitaines faisaient figurer dans les revues ou montres, afin de toucher une solde plus considérable. Cet abus sevèrement puni par les anciennes ordonnances existait encore du temps de Louis XIV. On voit dans les Lettres historiques de Pellisson (t. 1, p. 357) qu'un capitaine de cavalerie fut casse pour avoir eu des passe-volants. En pareil cas, le dénonciateur avait cent écus de récompense. Les passe-volants étaient eux-mêmes marqués d'une fleur de lis sur la joue, et, en cas de récidive, ils avaient le nez coupé. Voy. Pellisson, ibid., t. III, p. 105.

PASSION (Confrères de la). — Voy. Confrères de la Passion.

PAST. — Repas. On appelait spécialement past le droit qu'avait un seigneur d'aller, une ou plusieurs fois dans l'année, seul ou avec un nombre déterminé de compagnons, prendre un repas chez son vassal. Ce droit féodal s'appelait encore albergie, albergement, droit d'auberge. — Le nom de past se donnait aussi aux prestations en nature que les bouchers nouvellement reçus étaient tenus de fournir aux chefs de la boucherie de Paris. Voy. BOUCHERS.

PASTEL. — Le pastel, que l'on désignait au moyen âge sous les noms de guède ou voide, était cultivé dans une partie de la France. Il fournissait un excellent fourrage et la seule couleur bleue solide que l'on connût avant le XVII° siècle. La découverte de l'indigo a beaucoup restreint la culture du pastel; on ne le cultive maintenant que dans un petit nombre de localités, où le pastel sert à former la préparation tinctoriale

qu'on appelle coques de pastel. On s'en sert aussi pour faire des crayons de différentes couleurs, avec lesquels on peint. De là l'expression peindre au pastel. C'est au xvii siècle que l'on place l'invention de la peinture au pastel.

PASTILLARIA. — Dans l'ancienne université de Paris, on donnait ce nom à la thèse qu'un licencié soutenait pour être reçu docteur en médecine Elle tirait son nom de ce que l'aspirant, à la fin de l'acte qui précédait sa réception, donnait, aux anciens docteurs un déjeuner qui consistait en petits pâtés. Ce déjeuner fut remplacé dans la suite par une rétribution de dix sous pour chaque docteur qui assistait à l'acte; mais la thèse conserva toujours, dans l'ancienne université, le nom de pastillaria.

PASTORAL. — Livre dans lequel sont exposées les fonctions d'un évêque; c'est la même chose que le pontifical.

PASTOUREAUX. — Ce mot, synonyme de bergers, désigne les paysans qui se soulevèrent sous la conduite d'un Hongrois nommé Job et désolèrent la France en 1250, pendant la captivité de saint Louis.

PATAR. — Monnaie de billon frappée sous Louis XII; elle avait à peu près la valeur d'un liard. Voy. Monnaie.

PATARINS ou PATERINS. — Hérétiques des XII° et XIII° siècles. Ils furent condamnés en 1215 au concile de Latran. Ces hérétiques sont plus connus sous le nom d'Albigeois. Voy. HÉRÉSIE et HÉRÉTIQUES.

PATÈNE. — Vase d'or ou d'argent qui couvre le calice et sur lequel on place l'hostie qui doit être consacrée; lorsque la patène est d'argent, elle doit être do-rée, au moins à l'intérieur.

PATENOTRES, PATENOTRIERS. — Ce mot formé de pater noster indiquait certaines prières, que l'on répétait en faisant glisser dans ses doigts les grains du chapelet. Les ouvriers qui travaillaient l'ivoire ou l'os pour les chapelles, s'appelaient patenôtriers et formaient une corporation importante. Voy. Corporation.

PATENTES. — Impôt sur les diverses industries et branches de commerce, qui a été établi à l'époque de la suppression des maîtrises et jurandes par une loi du 17 mars 1791. L'article 7 de cette loi est ainsi conçu: « Il sera libre à toute personne de faire telle négoce, d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se

pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, etc. » L'impôt des patentes, supprimé en 1793 et 1794, fut rétabli en 1795 et régularisé par plusieurs lois. L'impôt des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe a été établi d'après un tarif général pour les diverses industries par une loi du 25 avril 1844. Pour certaines professions il varie en raison de la population. Le droit proportionnel est fixé d'après la valeur locative de la maison d'habitation, des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables; il varie encore selon les divers genres de commerce et d'iudustrie.

PATENTES (Lettres). - Voy. LETTRES.

PATES. — Les pâtes désignées généralement sous le nom de pates d'Italie, telles que le vermicelle, la semoule, les macaronis, etc., ont commence à être en usage en France au xvi siècle. Il en est question dans le livre de Charles Etienne de nutrimentis (des aliments.) Le vermicelle se servait au bouillon, comme de nos jours. Quant aux macaronis, ils différaient des nôtres; c'étaient des bonlettes de mie de pain qu'on humectait avec du bouillon et qu'ensuite on saupoqdrait de fromage. Les noms de ces pâtes d'Italie viennent surtout de la forme qu'on leur donne. Allongées en façon de vers, elles s'appellent vermichel; roulées en tuvaux de grosses plumes, on les nomme macaronis; aplaties en rubans, ce sont des la sagnes, etc. Voy. pour les détails Le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée des Français. — Quant aux pâtes de fruits, elles sont beaucoup plus anciennes. Dès le xiiie siècle, le gingembre confit, nomme gingembrat ou pate de roi, était très-renommé. Il est mentionné dans une ordonnance de Philippe le Bel de l'année 1313. Le pignolat était aussi une pate faite avec l'amande du pin, qu'on nomme pignon. Les pignops étaient encore en usage vers la fin du xvII siècle. An temps d'Olivier de Serres, on faisait des pôtes de pêches, et ce procédé, dit-il, avait été enseigné aux Français par les Génois. Il y avait aussi des pâtes d'abricots, de noix, de prunes, de poires, de pommes, de framboises. Voy. Le Grand d'Aussy, ibid.

PÂTES, PÂTISSERIE, PÂTISSERIES.

— Il est souvent question de pâtés et de pâtisseries dans les redevances féodales du moyen âge. Un état des biens et des revenus du monastère de Baint-Riquier,

dressé au 1xº siècle, parle de douze fours banaux, appartenant à l'abbaye, et qui rapportaient, entre autres choses, chacun trois cents flans par an. Quelquefois, au lieu d'exiger des vassaux la patisserie en nature, on ne leur demandait que ce qui entrait dans la pâtisserie elle-même. Ainsi Charles le Chauve, par une charte de 862, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, exigeait que certaines fermes fournissent annuellement à cette abbaye cinq boisseaux de froment, onze cents œufs, et seize boisseaux de miel. Cette redevance devait servir pour la pâtisserie qui serait faite au monastère certains jours de l'année. « Un des plaisirs ordinaires des veillées, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), était d'y manger de la patisserie. Chaque paysanne en régalait à son tour l'assemblée; elle apportait tout ce qui était nécessaire, y travaillait pendant que les autres s'occupaient de leur ouvrage, et l'onfinissait la soirée par un petit festin, au mérite duquel l'appetit commun et la joie du lieu ajoutaient encore. » Le roman de Jean d'Avesnes, poème manuscrit du xve siècle, peint agreablement une de ces veillées : « C'est là, dit-il, que les semmes et les filles viennent travailler. L'une carde , l'autre dévide ; celle-ci file, celle-là peigne du lin, et pendant ce temps, elles chantent ou parlent de leurs amours. Si quelque fillette, en filant, laisse tomber son fuseau, et qu'un garcon puisse le ramasser avant elle, il a le droit de l'embrasser. Le premier et le dernier jour de la semaine, elles apportent du heurre, du fromage, de la farine et des œufs. Elles font sur le feu des ratons, des tartes, gâteaux, pains ferres et autres friandises semblables. Chacun mange; après quoi, on danse au son de la cornemuse, puis on sait des contes, etc. » — Les pâtissiers furent longtemps confondus avec les cabaretiers qui avaient reçu des statuts de saint Louis dès l'année 1270. Il a été question des patissiers à l'article Corporations. Voy. p. 243.

PATES (Petits). — Les petits pâtes se colportaient et se criaient dans les rues de Paris, au xvi• siècle. Le chancelier de L'Hôpital en défendit la vente, comme favorisant d'un côté la gourmandise et de l'autre la paresse.

PATIBULAIRES (Fourches). — Voy. FOURCHES PATIBULAIRES.

PATOIS. — On appelle patois certaines locutions propres à une province; ce mot se prend presque toujours en mauvaise part. Il y avait autrefois en France deux

langues principales, la langue d'oil, au nord de la Loire, et la langue d'oc, au midi. Chacune de ces langues renfermait des patois Les principaux patois de la langue d'oil étaient le wallon, le picard, le normand et le bourguignon, qui comprennent eux-mêmes une multitude de patois secondaires. On rattache au patois bourguignon celui qui se parlait dans l'Ile-de-France et qui s'étendait jusqu'à la Touraine et au Blésois. C'était vers Tours et Blois que ce dialecte était parle dans toute sa pureté. Le wallon s'étendait à une grande partie de la Belgique. Au sud de la Loire, les patois étaient très-nombreux, on remarquait, entre autres, les patois poitevin, dauphinois, limousin, saintongeois, périgourdin, gascon, languedocien, provençal. Chacun de ces dialectes se subdivisait lui-même en une infinité de patois. Ecrits au moyen âge, ces patois ont été abandonnés, depuis le xvie siècle, aux paysans et se sont corrompus. On en trouve encore aujourd'hui des débris dans les campagnes.

Outre les patois que nous venons de rappeler, on parle en France plusieurs langues plus ou moins altérées; ainsi, en Alsace et en Lorraine, on parle un patois allemand qui rappelle la langue des poëles souabes (minne-singers). La langue celtique s'est conservée dans le bas breton, et la langue ibérienne, dans l'idiome des Basques.

PATRIARCHE. — Le titre de patriarche a été quelquefois adopté pour les églises des Gaules. Ainsi l'archevêque de Trèves fut qualifié patriarche des Gaules. On a prétendu qu'en 1640, Richelieu avait songé à faire nommer M. de Marca patriarche des Gaules.

PATRICE. — Le titre de patrice était le plus élevé de l'empire d'Orient. Il était équivalent à celui de père du prince. On trouve souvent le titre de patrice dans l'histoire des Gaules; Aetius et Siagrius portèrent le titre de patrices. Clovis le reçut, en 507, de l'empereur Anastase. Il y avait aussi des *patrices* dans le royaume de Gontran, roi de Bourgogne; le plus célèbre est Mummolus, qui avait repousse les attaques des Lombards. En 754, le pape Etienne II nomma patrices Carloman et Charles, fils de Pepin. Charlemagne se qualifia longtemps, dans ses diplòmes, patrice des Romains.

PATRIMONIALE (Justice). — On anpelle justice patrimoniale celle qui était exercée dans l'intérieur de la maison par le père de famille. Elle existait déjà chez les Germains. Tacite dit, en parlant de

cette justice patrimoniale des Germains: Chacun y gouverne sa famille et ses penates (xuam quisque sedem, suos penates regit). Le pouvoir du père ou du maître consistait surtout à infliger des coups. Le droit qu'avait le père de famille, au moyen age, est encore mentionné dans les jurisconsultes de cette époque : « En plusieurs cas, dit Beaumanoir, le mari peut battre sa femme, sans que la justice intervienne. » Les habitants de la petite ville de Frié, en Languedoc, firent du droit de battre leurs femmes une condition de leur soumission à Charles le Bel; ce qui leur sut accordé par une ordonnance du 7 septembre 1325. Le chef de famille avait aussi le droit de battre ses gens. Une charte de 1137, octroyée par Louis VII, consacre formellement ce droit. Elle porte que si un bourgeois a frappé un de ceux qu'il a loués, il ne sera pas tenu d'en faire amende au prévôt (Ordonn., XI, 188). On a confondu ce droit du père de samille, qui est à proprement parler, la justice patrimoniale avec la justice féodale; mais il existe entre ces deux institutions une différence profonde. La première était une justice domestique, sondée sur des usages et des traditions; la seconde était une institution publique. Voy. FÉODALITÉ, justice féodale, p. 407.

PATRON, PATRONAGE. — On nommait patrons, au moyen âge, les personnes qui, avec le consentement des évêques, avaient fondé, bàti ou doté une église. Trois choses constituaient un patron: la dotation, la construction d'une église et la donation du terrain:

Patronum faciunt dos, sedificatio, fundus.

Le patronage s'acquérait ainsi de plein droit; il était cependant plus sûr de le stipuler dans le contrat de fondation. Plusieurs personnes pouvaient se réunir pour la fondation d'une église; elles acquéraient simultanément le droit de patronage, si l'une donnait le terrain, si l'autre construisait l'église et qu'une troisième constituât la dot. Les héritiers des bienfaiteurs de l'église conservaient le droit de patronage. Le patronage conférait des droits honorifiques et utiles, en même temps qu'il imposait certains devoirs. Les droits et les devoirs des patrons sont résumés dans les deux vers suivants:

Patrono debetur honos, onus utilitasque; Præsentet, præsit, deffendat; alatur egenus.

(Au patron appartiennent les honneurs, les charges, les droits utiles; c'est à lui de présenter les clercs, de présider aux

cérémonies, de défendre l'église et d'en nourrir les pauvres). Il est nécessaire d'indiquer rapidement en quoi consistaient ces droits et ces devoirs des patrons. Les honneurs ou droits honorifiques (honos), consistaient à occuper la première place dans l'église, aux processions et aux assemblées où se discutaient les intérêts de l'église. Le patron devait recevoir le premier l'eau bénite, l'encensement, le pain bénit, le baiser de paix; on lui devait des prières nominales au prone, un banc permanent dans le chœur, une litre ou ceinture funèbre à son enterrement, tant au dedans qu'au dehors de l'église. Les droits onéreus (onus) du patron consistaient à être tuteur ou curateur-né de son église, dont il devait soutenir les droits. Les droits utiles (utilitas) rentrent dans ce qui a été dit plus haut des droits honorifiques; quelquesois aussi le patron percevait une partie des revenus du bénéfice. La présentation (præsentet) appartenait aussi au patron; il nommait à l'évêque un ecclesiastique qui devait être pourvu des conditions requises, afin qu'il fût investi du bénéfice vacant. Le droit d'avoir la préséance à l'église et le devoir de nourrir les pauvres rentrent dans les droits honorifiques ou onéreux qui ont été indiqués ci-dessus.

PATRONAGE ROMAIN. (Patrocinium.) - Il existait, dans les derniers temps de l'empire romain, une institution de patronage qui n'est pas sans analogie avec les recommandations usitées à l'époque merovingienne et carlovingienne, et auxquelles il faut attribuer en partie l'établissement du système féodal. Les petits et les faibles se mettaient sous le patronage de quelque grand propriétaire qui devenait comme leur seigneur. Le code théodosien interdit ces patrocinis; mais il ne fait qu'attester, par ces prohi-bitions mêmes, l'étendue du mal qui préparait la ruine de l'empire. « Que les laboureurs, dit ce code (liv. XI, tit. xxiv, l. 2), n'invoquent aucun patronage, et qu'ils soient livrés au supplice, si, par d'aude-cieuses fourberies, ils cherchent à se donner de pareils appuis. Quant à ceux qui les accordent, ils devront payer pour chaque fonds et chaque contravention, une amende de vingt-cinq livres d'or; mais que notre fisc ne prenne que la moitié de ce que les patrons avaient contume de prendre en totalité. » Et ailleurs (ibid., 1.3): « Que tous les fonctionnaires impériaux ou citoyens, de quelque class qu'ils soient, qui seront convainces d'aveir accepté un patronage, soient soumis est

peines légales..... Quiconque accordera son patronage aux paysans, de quelque dignité qu'il soit, qu'il soit maître de l'une ou de l'autre milice, comte, proconsul, vicaire, préset de la province, tribun, curiale, etc., payera une amende de qua-rante livres d'or pour chaque patronage accordé. » Une autre loi est encore plus sévère : « Que quiconque sera convaincu d'avoir pris sous son patronage des laboureurs ou des villageois propriétaires soit dépouille de son propre bien. Quant aux laboureurs, qu'ils soient aussi prives de leurs terres. » On voit avec quelle énergie la loi romaine lutta contre ce morcellement de la souveraineté, qui devait s'accomplir quelques siècles plus tard, sous le régime féodal. Les efforis et les menaces des empereurs furent impuissants. On peut donc dire que la dissolution de l'empire romain conduisait au système féodal, dont on est habitué à chercher surtout les origines dans les mœurs et les institutions des Germains. Voy. FÉODALITÉ, § I.

PATURAGE. — Droit que le seigneur levait en quelques lieux sur les habitants qui faisaient paître des troupeaux dans ses domaines.

PATURES (Vaines). — Terres vides et vagues où l'on fait paître les bestiaux. Dans l'ancien droit, ces terres appartenaient aux seigneurs justiciers. Elles furent attribuées aux communes par les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.

PAULETTE. — On désignait sous ce nom un impôt prélevé sur les charges de judicature; on l'appelait encore droit annuel. Ce fut Sully qui l'établit, en 1604. Il sut décidé que les magistrats, pour devenir propriétaires de leurs offices, payeraient chaque année un soixantième du prix de la charge. Le premier fermier de cet impôt sut le financier Paulet, qui lui donna son nom. Il paya deux millions deux cent soixante-trois mille livres pour un bail de neuf ans. Les lois antérieures exigeaient, pour que la transmission d'un office fut valable que celui qui le résignait survécût quarante jours à la transaction. Henri IV déclara que pour les offices, dont les titulaires auraient payé la paulette, le décès n'entraînerait point déchéance, et que les héritiers pourraient nommer celui qu'ils voudraient pour être pourvu de l'office.

PAUME. — La paume était un des jeux les plus usités dans l'ancienne France. Jusqu'au xv° siècle on y jouait avec la main nue; plus tard, on couvrit la main d'un gant, puis on tendit des cordes au-

tour de la main pour lancer la balle avec plus de roideur; enfin on inventa la raquette. On voit, par les mémoires du xvii siècle, que le jeu de paume était en grand honneur à cette époque. Dangeau rapporte dans son Journal, à la date du 5 octobre 1687, que les bons joueurs de paume demandaient qu'on leur permît de prendre de l'argent pour les voir jouer à Paris. « Cela, ajoute-t-il, leur vaudrait de l'argent, et apparemment le roi leur permettra. »

PAUMIERS. — On désigna sous le nom de paumiers (palmigeri) les pèlerins qui revenaient de Jérusalem, parce qu'ils portaient des palmes. Voy. Pèlerinage. — Dans la suite le mot paumiers désigna ceux qui tensient des jeux de paume.

PAUVRES. — Voy. Hôpitaux, Mendiants et Sociétés de secours mutuels.

PAVAGE , PAVÉ. -– Le pavage de Paris date du règne de Philippe Auguste; antérieurement, les rues étaient tellement fangeuses, qu'on y semait de la paille ou du foin; c'est de là, dit-on, qu'est reste à une de ces rues le nom de rue du fouare. Philippe-Auguste réunit, vers 1185, les principaux bourgeois avec le prévôt de Paris et en obtint des subsides pour le pavage des rues. On rapporte qu'un riche bourgeois, nommé Richard de Poissi, donna pour sa part onze mille marcs d'argent. L'usage du pavage des rues s'étendit ensuite aux autres villes de France, comme le prouvent plusieurs ordonnances des rois de France (voy. Rec. des Ordon., t. II, p. 79 et 158). On ne pava pas d'abord toutes les rues de Paris. mais seulement deux rues principales, qu'on appelait la croisée de Paris. Il en fut de même dans la plupart des villes. Les rues qui avaient été pavées formaient les lignes principales qu'on appelait le pavé du roi.

PAVANE. — Danse qui tirait son nom de ce que ceux qui l'exécutaient y faisaient, en se regardant, une espèce de roue, à la manière des paons. De là est venu le verbe se pavaner. Cette danse, originaire d'Espagne, fut surtout en usage aux xvie et xviie siècles.

PAVOIS. — Le pavois était un bouclier long sur lequel on élevait les rois mérovingiens pour proclamer leur avénement. On les promenait trois fois autour du camp, aux acclamations de l'armée, qui consacrait ainsi leur élection.

PAYEURS. — Fonctionnaires chargés d'acquitter dans les départements les dépenses publiques, de quelque nature

qu'elles soient. Il y a un payeur général par département. A Paris, les forctions de payeur sont remplies par un payeur central du trésor.

PAYS. — Ce mot, dérivé du latin paque (voy. PAGI), a été employé pendant plusieurs siècles pour désigner une subdivision territoriale, indiquant tantôt un diocèse tout entier, tantôt seulement une partie d'un diocèse ou le territoire d'une ville. Encore aujourd'hui, le nom de pays est resté dans la langue populaire et s'applique à une portion de territoire qui présente la même configuration géologique, le même climat et les mêmes usages. Ainsi, on dit le pays Chartrain, le pays d'Auge, le pays de Caux, etc.

PAYS COUTUMIERS ou DE DROIT COU-TUMIER. — Voy. DROIT COUTUMIER.

PAYS REDIMES. — Pays qui s'étaient rachetés de tout impôt sur le sel. L'Auvergne fut la première province qui se racheta de cet impôt en 1549. Quelques années après, en 1553, le Poitou, le Limousin, la Marche, la Saintonge, le Rochelois, le Périgord, l'Angoumois, la Guienne, l'Agenois, le Quercy, les pays des Langes, d'Armagnac, de Condom et de Comminges se rachetèrent aussi de l'impôt de la gabelle. Il était défendu aux pays rédimés d'exporter du sel dans les provinces soumises à la gabelle.

PAYS DE DROIT ÉCRIT. — Voy. DROIT ÉCRIT.

PAYS D'ÉTATS. — Les pays d'États ou jouissant du privilége d'avoir des assemblees provinciales, étaient, depuis le règne de Louis XIV, le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis (Flandre française), le comté de l'au ou de Béarn, le Bigorre, le comté de Foix, le pays de Gex, la Bresse, le Bugey, le Valromey, le Marsan, le Nebouzan, les Quatre-Vallées (dans l'Armagnac, le pays de Soulac et le Labourd. Les états de Dauphiné supprimés sous Louis XIII ne furent rétablis que peu de temps avant la revolution. Les pays d'Etats volaient l'impôt qu'ils devaient payer et en faisaient la repartition. L'impôt voté par les états provinciaux portait le nom de don gratuit. La quotité de ce don était le principal sujet du débat et l'affaire la plus importante pour les agents du gouvernement. Les états provinciaux devaient aussi pourvoir aux autres dépenses provinciales, parmi les-quelles figuraient les dépenses mêmes qu'entrainait la session des états et les gratifications votées aux gouverneur, in-

tendant et principaux fonctionnaires de la province. Le don gratuit variait de province à province, et même d'année en année, selon les besoins du gouvernement.

PAYS DE FRANC-SALÉ. — Provinces qui étaient exemptes de la gabelle. C'étaient la Bretagne, l'Artois, le Hainaut, le Cambrésis et la Flandre.

PAYS DE NANTISSEMENT. — Pays ob la coutume exigeait que, pour acquérir une hypothèque, on se sit nantir, c'est-à-dire qu'on s'adressat au juge du lieu ot l'héritage sur lequel on voulait acquérir hypothèque était situé. Là, on exhibait son contrat et l'on obtenait un acte qui devait être endossé sur le contrat et enregistré au greffe.

PAYS D'OBÉDIENCE. — Provinces qui n'étaient pas comprises dans les concordats, telles que la Bretagne, la Provence et la Lorraine. Pendant huit mois de l'année, le pape conférait de plein droit les bénéfices vacants. Les collateurs ordinaires n'en disposaient que pendant quatre mois.

PAYSANS. — Condition des paysans du ve au xie siècle. — On peut distinguer plusieurs époques dans la condition des paysans. Ils ont été, dans l'origine, coudamnés à une espèce de servitude, sous le nom de colons (voy. Colons). Leur situation était presque celle des esclaves, et dans quelques parties de la France, il y ent des révoltes qui protestèrent éner-giquement contre l'état misérable des classes rurales. On cite, entre autres, is revolte des paysans normands, sous Richard II, duc de Normandie, en 997. « Las paysans, dit Guillaume de Jumièges (livre V, chap. 11), s'étant rassemblés es conventicules dans tous les comtés de Normandie, résolurent, d'un consentemeut unanime, de vivre à leur gré, sans se soumettre plus à aucune des lois éta-blies, quant à l'usage qu'ils pourraient faire des bois, des forêts et des eaux. Chaque assemblée de ce peuple (aries nomma deux députés qui devaient se réunir en assemblée générale, au milien du pays, pour maintenir leurs prétentions. Mais le nou**veau duc en étant avert**, envoya aussitôt une troupe de soldats, sous la conduite du comte Rodolphe, pour dissiper cette assemblée rustique. Celui-ci, exécutant ses ordres sans retard, fit arrêter tous les députés, et quelques autres paysans avec oux, et leur ayant fait couper les mains et les pieds. il les renvoya ain**si à leurs familles , res**dus inutiles pour la vie.. Les paysons

ayant éprouvé ces rigueurs, et craignant des châtiments plus sévères encore, renoncèrent aussitôt à leurs assemblées et retournèrent à leurs charrues.»

Abolition du servage. — L'émancipation des communes, au xue siècle, exerça une heureuse influence sur la condition des paysans. Les rois favorisèrent l'affranchissement des sers aussi bien que l'indépendance des bourgeois. Louis VII déclara libres tous les hommes de poeste (homines potestatis) de la ville d'Orléans et des environs dans un rayon de cinq lieues. En 1197, les habitants de Creil furent affranchis par les comtes de Blois et de Clermont; ceux de Beaumont-sur-Oise et de Chambli, en 1222, par Philippe Auguste. En 1224, Louis VIII proclama la liberté de tous les sers du fief d'Etampes. Blanche de Castille et son fils saint Louis favorisèrent aussi l'émancipation des serfs, et l'on vit se propager à cette époque la coutume de l'abonnement. Les habitants de tout un village se rachetaient de la servitude en payant à leur seigneur une redevance déterminée: ils portaient le nom d'abonnes. Les serfs ainsi émancipés restaient soumis à l'impôt de la capitation. Enfin parut, en 1315, la celèbre ordonnance de Louis X, qui affranchissait tous les serfs du domaine royal et proclamait le principe de la liberté naturelle des hommes : « Selon le droit de nature, chacun doit naître franc. »

Etat misérable des classes agricoles.-Malgré cet affranchissement la condition des paysans resta toujours misérable. La dime leur enlevait une partie de leurs récoltes; la corvée les arrachait à leurs travaux pour réparer les murs du chàteau, creuser les fossés, battre l'étang, etc. Le colombier du seigneur vivait aux dépens des champs du paysan; la garenne feodale les dévastait; la chasse ne respectait pas ses moissons. Que d'autres se repaissent de ces idées plus poétiques que reelles de la bonté patriarcale du grand propriétaire féodal, de sa familiarité avec ses vassaux, de cette autorité toute paternelle qui compatissait aux souffrances dont elle était sans cesse témoin. Si la feodalité s'est quelquesois présentée sous cet aspect de gouvernement patriarcal, c'est une honorable exception; elle fait songer à ce Porcelet de Provence qui, seul de tous les conquérants de la Sicile, mérita d'ètre épargné au jour des vengeances populaires. En général, le régime féodal développait de tout autres sentiments. L'habitude de la guerre et du commandement, l'idée de la supériorité des familles nobles sur les classes qu'elles croyaient inférieures de cœur comme

d'origine, inspiraient au seigneur féodal le mépris du serf et du vilain. Ils étaient, à ses yeux, taillables et corvéables à merci et miséricorde. A une époque même où la féodalité s'affaiblissait, les jurisconsultes se bornaient à dire au seigneur: «Si tu prends du sien (du bien du vilain), fors les droites amendes qu'il doit, tu les prends contre Dieu, et sur le péril de ton ame. » (Des Fontaines, Conseils à un ami, chap. xxi, art 8). Ainsi, la puissance du seigneur n'avait d'autres limites que les scrupules de sa conscience. Il les étouffait facilement par cette maxime de tous les tyrans, que la dureté est une condition de gouvernement. On avait ainsi formulé ce principe:

Oignez vilain, il vous poindra; Poignez vilain, il vous oindra. (Institutes coutumières d'Ant. Loysel.)

On serait tenté de croire que la situation du paysan s'était améliorée à cette époque de brillante civilisation qu'on appelle le Siècle de Louis XIV. Mais les témoignages contemporains prouvent le contraire. Un écrivain qu'on n'accusera pas d'hostilité contre le gouvernement monarchique, La Bruyère, s'exprime ainsi: « L'on voit certains animaux farouches, des males et des femelles, répandus dans la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soieil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniatreté invincible. Ils ont une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et, en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. »

En 1739, le marquis d'Argenson écrivait : « J'ai vu , depuis que j'existe , la gradation décroissante de la richesse et de la population. Au moment où j'écris, en pleine paix, avec les apparences d'une récolte, sinon abondante. du moins passable, les hommes meurent tout autour de nous, comme des mouches, de pauvreté, et broutent l'herbe. Les provinces du Maine, Angoumois, Touraine, haut Poitou, Périgord, Orléanais, Berri sont les plus maltraitées. Cela gagne les environs de Versailles. Le duc d'Orléans porta dernièrement au conseil un morceau de pain de fougère. Il le posa sur la table du roi, en disant: « Sire, voilà le pain de quoi vos sujets se nourrissent. »

Les paysans restèrent enchaînés au

servage dans quelques contrées de la France. Enfin, Louis XVI et l'Assemblée constituante effacèrent les dernières traces de la servitude des paysans. Le premier, par un édit du 10 août 1779, assranchit tous les main-mortables de ses domaines. La seconde supprima les corvées par une ordonnance du 27 juin 1787. Enfin, le décret rendu par l'Assemblée constituante dans la nuit du 4 août 1789, et sanctionné par Louis XVI, le 21 septembre de la même année, consacra l'affranchissement définitif des paysans. Depuis cette époque, ils ont joui des mêmes droits que les habitants des villes. — Voy. sur l'état des classes agricoles en France, l'Essai historique sur l'état de l'agriculture au xvi siècle dans l'édition du Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, publiée en 1804 en 2 vol. in-4. De Marivault, Précis de l'histoire générale de l'agriculture, Paris, 1837, in-8. Leymarie, Histoire des paysans en France, Paris, 1849, in-8. Léop. de Lisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen dye, Evreux, 1851, in-8. L'His-toire des classes agricoles en France depuis saint Louis jusqu'à Louis XVI, par C. Dareste de La Chavanne, 1 vol. in-8, Paris, 1853.

PEAGE. — Impôt perçu sur les chemins et au passage des rivières. Cet impôt était destiné primitivement à l'entretien des routes et des ponts, et appartenait au souverain. Après l'établissement des barbares dans la Gaule, les comtes, viconites et leudes s'emparèrent des péages et en augmentérent le nombre. Charlemagne défendit vainement, dans ses capitulaires, d'en établir de nouveaux. La féodalité multiplia ces entraves qui arrètaient le développement du commerce et rompaient les artères de la France, sclon l'expression juste et énergique d'un député de Lyon aux états du Dauphiné. Les rois ne parvinrent qu'avec peine à détruire ces abus; ils y travaillèrent cependant avec persévérance. D'abord ils déclarèrent que les seigneurs qui percovaient les péages seraient chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'entretien et de la police des routes. Un arrêt du parlement de saint Louis, rendu en 1254, condamna le seigneur de Crèvecœur à restituer à des marchands ce qui leur avait été enleyé (ad restituendum ipsis. mercatoribus sibi ablata). Des ordonnances de Charles VII, de Louis XI, de François ler et de plusieurs autres souverains défendirent l'établissement de nouveaux péages et supprimèrent ceux qui

n'étaient pas consacrés par une possession immémoriale. En 1561, l'ordonnance d'Orléans (art. 107) imposa au seigneur qui percevait les péages l'obligation d'entretenir les chemins: « l'euvent les habitans voisins et passans contraindre le seigneur qui prend droit de péage à la réparation des chemins, ponts, ports et passages. » Une ordonnance de 1663 prescrivit de ne percevoir les peages qu'au nom du roi; la pancarte qui en contenait les droits devait être timbrée de ces mots: de par le roi, et porter les armes royales.

Les nobles et ecclésiastiques étaient exempts du droit de péage. Les conseillers au parlement obtinrent le même privilége par une ordonnance du 16 novembre 1353 (Recueil des ordonnances, t. II, p. 541). Quant aux marchands qui tentaient de s'y soustraire, ils s'exposaient à ce que leurs denrées fussent confisquées. Loyseau, qui écrivait au commencement du xvii siècle, prouve que cet usage existait encore de son temps et que les peagers avaient recours à des ruses coupables pour multiplier les confiscations. « Les péagers, dit-il, qui sont volontiers quelques soldats dévalisés ou quelques praticiens affamés, ou autres mauvais garnements, sont si malicieux, qu'ils pendent leurs billettes (voy. ce mot) et assignent le lieu du péage et acquit le plus loin qu'ils peuvent du grand chemin et ès endroits les plus effondrés et de difficile accès, afin que les marchands, ennuyés de se détourner, se hasardent de passer sans payer, et que partant, ils aient ou leur marchandise ou une grosse amende. Un autre auteur du xviie siècle, comptait sur le Rhône, dans un espace de trentesix lieues, trente péages, sur lesquels il n'y en avait que sept que l'on perçut au lieu de leur destination; quelques bureaux étaient éloignés de deux, trois et quatre lieues du passage. Dans l'assemblés de commerce convoquée par Louis XIV, en 1700, des réclamations s'élevèrent contre l'abus des péages. J'emprunte su procès-verbal inédit de cette assemblée divers passages des mémoires présentés par le député de Languedoc. Il y insiste sur la suppression des péages. « Les péages, dit-il, que quelques seigneurs et autres personnes ont droit de faire lever en divers endroits du royaume, donnent matière à une infinité de vexations. U serait de l'équité de Sa Majesté d'en ordonner la suppression et de faire tarit ainsi le mal dans sa source , à la charge par les provinces et **par les communaut** particulières d'en indemniser les proprié-

taires, suivant l'estimation qui en serait faite par des personnes dont la probité et l'expérience seraient connues. Cette indemnité n'est ni difficile ni considérable. si on considère que ces péages n'ont été établis que sous prétexte des nécessités publiques, c'est-à-dire que les peuples ne s'y sont assujettis qu'à la charge par ceux qui ont droit de les exiger de réparer les chemins et les ponts, de faciliter le passage des rivières et autres choses de cette nature, à quoi lesdits propriétaires ne satisfaisant nullement, mais bien les provinces et les diocèses, il semble qu'on soit déchargé d'aucune indemnité, et, au contraire, que, dans la rigueur, on pourrait les obliger à une restitution 'de ce qu'ils exigent depuis le temps qu'ils ont cessé de remplir leurs engagements. Cette suppression est d'autant plus nécessaire que, quelque règlement qu'on fasse on ne saurait réprimer les entreprises des commis soutenus et protégés par les propriétaires, dont la plupart sont des personnes de crédit et de naissance, en sorte que, quelque extorsion que l'on exerce sur le marchand, elle demeure impunie, soit qu'il n'ose se plaindre ou qu'il ne juge pas à propos d'intenter un procès qui, par sa longueur et les chicanes qu'on lui ferait essuyer, l'exposerait à de grands frais et ruinerait infailliblement son commerce par le pet d'application qu'il serait alors obligé d'y donner. » Le pouvoir royal ne parvint jamais à détruire entièrement ces péages, qui n'ont disparu qu'à l'époque de la ré-

PÉAGEAU ou PÉAGIER. — Chemin où l'on paye le péage.

PÉAGER. — Fermier du péage.

PEAUSSIERS. — Ouvriers qui préparaient les peaux. Voy. Corporation.

PECULAT. - Le péculat consiste dans le vol ou le détournement des fonds publics par ceux qui en ont le maniement. Une ordonnance de François Ier, en date du mois de mars 1545 (1546), portait que les officiers de finance convaincus de peculat seraient punis par la confiscation de leurs biens, et que, si le coupable était noble, il serait en outre privé de la noblesse, lui et sa postérité. Quelquefois même le péculat etait puni de mort; ainsi, le surintendant Semblançai fut mis à mort comme coupable de péculat. Dans la suite, on adoucit la rigueur des lois, et le péculat ne sut puni que d'un emprisonnement et d'une amende.

PECULE. — On désignait sous ce nom les économies faites par un religieux sur

les revenus de ses bénéfices; il peuvait en disposer par acte entre-vifs, sinon le pécule appartenait aux abbés, prieurs, couvent, ou bien à la fabrique et aux pauvres de la paroisse. Les ecclésiastiques qui n'étaient pas moines, pouvaient disposer de leur pécule par testament.

PEDAUQUE. — On voit, aux portails de plusieurs églises gothiques, la statue d'une reine quis un pied d'oie, et qui, pour cette raison, est appelés la reine pédauque. Les savants ont beaucoup disserté sur cette bizarre figure. L'abbé Lebeuf, dans un mémoire sur la reine pidauque, inséré dans le Mercure de France, en 1751, a cherché à établir que cette statue de semme au pied d'oie représentait la reine de Saba, et il s'est fondé sur des traditions judaïques conservées par une paraphrase chaldéenne. Bullet, dans sa Mythologie française, a soutenu l'opinion plus vraisemblable que cette reine pedauque est Berthe, femme de Robert, qui fut excommuniée et donns naissance, d'après la tradition, à un enfant monstrueux ayant un cou d'oie. Dès lors, on appela Berthe la reine-oie ou la reine au pied d'oie, la reine pedauque.

PEIGNE. — Le peigne était porté par les courtisans comme un signe de distinction aristocratique. On trouve déjà l'usage de porter un peigne et un miroir mentionné au xive siècle, dans les poésies d'Eustache des Champs, comme un apanage de l'homme de cour. Cette coutume existait encore du temps de Molière. Ainsi, dans l'Impromptu de Varsailles (scène III), Molière dit à La Grange, qui joue un rôle de marquis : « Souvenez-vous bien, vous, de venir, comme je vous l'ai dit, là, avec cet air qu'on nomme le bel air, peignant votre perruque et grondant une petite chanson entre vos dents. »

PEINES. — Châtiment des délits et des crimes. On distingue les peines afflictives et les peines infamantes. Les premières ont varié aux diverses époques de notre histoire : l'emprisonnement, le bannissement, les travaux forcés, la peine du fouet, le pilori ou carcan, et enfin la peine de mort ont été les principales peines afflictives. Toutes les peines afflictives sont infamantes, c'est-à-dire qu'elles notent d'infamie ceux qui en sont atteints. Il y avait aussi des peines qui n'étaient qu'infamantes, par exemple la dégradation, l'amende honorable, l'amende pécunière en matière criminelle et le blàme public. Aujourd'hui, les peines infamantes sont le bannissement et la dégradation civique. Parmi les

peines qui ne sont ni afflictives ni infamantes, on peut mentionner l'amende
simple. La rigueur des peines afflictives
a beaucoup diminué. Les lois prodiguaient autrefois la peine de mort et l'accompagnaient d'horribles tortures; les
supplices de la roue, du feu, du gibet,
du plomb fondu, de l'eau bouillante, etc.,
avaient pour but de frapper les imaginations de terreur. On voulait prévenir le
crime par la crainte, mais on ne faisait,
le plus souvent, qu'endureir les cœurs
par la vue de la mort. Il suffira, pour justifier ces assertions, de citer quelquesunes des peines afflictives qui étaient en
usage.

Carcan. — La peine du carcan, qui fut adoptée vers 1719, consistait à fixer le condamné à un poteau au moyen d'un collier de fer et à l'exposer ainsi aux regards du public. La peine du carcan était généralement considérée comme un accessoire, une aggravation d'un châtiment. Ainsi, les condamnés aux travaux forcés étaient attachés au carcan avant d'être envoyés au bagne. La peine du carcan n'a été abolie que depuis un petit

nombre d'années.

Galères, travaux forcés, bagnes. — La peine des galères tire son nom de ce que les condamnés servaient sur les bàtiments à rames ou galeres. On la trouve mentionnée, en 1532, dans un arrêt du parlement, qui défend aux juges d'église de l'appliquer aux clercs; mais elle remonte probablement à une époque antérieure. L'ordonnance d'Orléans (1561) enjoint aux bohémiens, à leurs femmes, à leurs enfants et à leur suite, de quitter le royaume dans un délai de deux mois, sous peine des galères et autres punitions corporelles. En 1635, il sut ordonné à tous les vagabonds de quitter Paris, avec menace de la même peine s'ils n'obéissaient pas immédiatement. Les condamnes aux galères étaient d'abord livrés au supplice du fouet, marqués, puis, quand ils étaient en nombre sustisant, enchaînés et trainés ainsi, de ville en ville, sous la garde des chiourmes jusqu'au lieu de leur destination. On les enchaînait sur les galères, chacun à leur banc. En 1748, les galères cessèrent d'être en usage, et à partir de cette époque, les galériens surent employés aux travaux des ports et des arsenaux. La loi substitua le nom de travaux forces à celui de galères. Les bagnes sont les bâtiments où l'on enferme les forcats. Il y a, en France, quatre bagnes, à Brest, à Toulon, à Rochefort et à Lorient. Les bagnes de Brest et de Rochesort recoivent les condamnés à plus de dix ans de travaux forcés; celui de Toulon, les

condamnés à dix ans et au-dessus; enfin, le bagns de Lorient est réservé aux militaires condamnés pour cause d'insubordination. Les bagnes ont été supprimés en 1852, et la peine des galères remplacée

par la déportation à Cayenne.

Déportation. -- Le terme d**e** *déporta*tion ne figure dans les lois de la France que depuis la révolution; il n'est ordinairement question dans les anciennes lois que d'exil et de bannissement (voy. BAN). Cependant, il y a dans la coutume d'Auxerre un article où se trouve le mot déportés : « Celui qui a haute justice a juridiction et connoissance des cas pour lesquels échoient peine de mort, incision des membres..., echelles, bannis, déportés et autres semblables. » Dumoulin fait observer, sur cet article, que le mot déportés n'a pas de sens en France. La déportation n'a été mise au nombre des peines afflictives que par la loi du 25 septembre 1791. Le code pénal de 1810 en fait aussi mention. Une loi de 1835 autorisa le gouvernement à retenir en prison, en France ou hors du territoire continental, ceux qui auraient été condamnés à la peine de la déportation. Enfin, des lois récentes ont fixe les lieux de déportation; ces lieux sont la Guyane françai-e et l'Ile de Nonkaïva. Outre la déportation judiciaire, on trouve dans notre histoire de nombreux exemples de la déportation politique. Le Directoire, la Convention, le Consulat, ont souvent déporté les chefs des partis vaincus.

Peine de mort. — La peine de mort ou peine capitale était appliquée, dans l'ancienne législation de la France, à un grand nombre de crimes; non-seulement l'homicide, mais le crime de fausse monnaie. le sacrilège, l'inceste, et souvent même le vol étaient punis de mort. Les supplices étaient atroces (voy. Supplices). La peine de mort était prononcée avec un arbitraire qui la rendait plus odieuse. Barbier raconte, dans son journal (t. II. p. 25), qu'un homme faillit être mis i mort pour avoir volé un mouchoir dans la poche de son voisin pendant une audience du parlement : « Samedi, 29 septembre (1733), pendant l'audience de la grand'chambre, un particulier s'avisa de voler un mouchoir dans la poche de son voisin. Cela fit du bruit; il fut arrêté, on lui fit son procès, et il a été condamné à faire amende honorable, à être marqué de trois lettres, et en trois années de galères. Étant pris en fiagrant délit, le juge civil a droit de faire le procès, pourvu que ce soit tout de suite. Il y a eu trois voix pour le pendre. Ceux qui commettent de pareils vols dans l'église.

pendant les messes, sont envoyés à Bicêtre, ou tout au plus condamnés au fouet; mais on compte que le manque de respect pour le tribunal de la justice et les magistrats est bien plus grave. »

Délits; peines correctionnelles. — Les délits sont des infractions aux lois punies de peines correctionnelles. Ces peines sont: 1° l'emprisonnement dans une maison de correction pour six jours au moins et cinq ans au plus; 2° l'interdiction de certains droits civiques ou civils; le condamne peut être privé du droit de voter, de sièger comme juré, de porter des armes, d'être tufeur, curateur, expert dans les tribunaux; 3° l'amende, dont le minimum est seize francs.

PEINTURE. — L'histoire de la peinture en France n'est pas de mon sujet. Je me hornerai à en rappeler sommairement les principales époques, en insistant sur les institutions qui ont eu pour but de favoriser le développement de cet art. Il est question de peintures murales dans les églises dès le temps de Charlemagne. « S'il fallait, dit le moine de Saint-Gall. orner de peintures les plasonds ou les murs des églises qui dépendaient du roi, on en confiait le soin aux évêques et aux abbés du voisinage. » La peinture murale servit, pendant tout le moyen âge, à orner les églises ; on a retrouvé et fait reparaître une partie de ces ornements masqués par des couches de platre et de badigeon. La peinture sur verre et les miniatures des manuscrits furent pendant longtemps les produits principaux de la peinture en France. Au xve siècle, Jean Van-Eyck ou Jean de Bruges fit une révolution dans l'art de la peinture. Il découvrit ou pluiôt perfectionna la peinture à l'huile, et peignit à l'huile d'abord sur des planches de bois, ensuite sur des lames de cuivre pour les petits tableaux, et enfin sur des toiles et sur de gros taffetas. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans les Etats duquel habitait Van-Eyck, écrivait, en parlant de ce peintre, en 1434, « qu'il n y en avait point de pareil à son gré ni si excellent en son art et science. » Le roi René se signala plus par son zèle que par son talent pour la peinture, « Il l'aimait d'un amour passionné, » dit Nostra-damus, en son Histoire de Provence. Parmi les peintres français du xve siècle, on place an premier rang Jean Foucquet, auquel on attribue un portrait d'Agnès Sorel souvent reproduit par la gravure. On doit au même artiste les miniatures dont sont ornés un grand nombre de manuscrits.

L'imitation des écoles italiennes, au

xvie siècle, produisit une véritable révolution dans la peinture française. Léonard de Vinci, le Primatice, André del Sarto, le Rosso, vinrent s'établir en France et ornèrent les châteaux de Fontainebleau, de Chambord, de Madrid, d'Ecouen, etc., etc. Ils eurent bientôt des disciples, parmi lesquels Jean Cousin, Jean Goujon, Germain Pilon, Philibert Delorme, occupent le premier rang. Après eux, l'école française, où brillèrent Poussin, Lesueur, Le Brun, Rigaud, Claude Lorain, Mignard, Jouvenet. etc., les écoles italiennes. rivalisa avec Louis XIV et Colbert l'encouragèrent par des récompenses et par des institutions qui fournissaient aux artistes français d'excellents modèles. Une école de peintura fui etablie à Rome, en 1666, pour de jeunes artistes français. Cette école existe encore aujourd'hui à la villa Médicis, et reçoit les jeunes gens qui ont remporté le prix dans les concours annuels de peinture, sculpture et architecture. Les élèves de l'école de Rome sont entretenus pendant cinq ans aux frais de l'État. « Ils y dessinent les antiques, dit Voltaire dans son Siècle de Louis XIV; ils étudient Raphaël et Michel-Ange. C'est un noble hommage que rendit à Rome ancienne et nouvelle le désir de l'imiter.» L'Académie de peinture, qui avait été fondee par Mazarin, reçut une nouvelle impulsion de Louis XIV. Le Brun fut nommé prince et chef de cette académie, qui s'est fondue, en 1795, dans la classe de l'Institut chargée des beaux-arts.

La peinture eut moins de grandeur et moins de pureté au xviiie siècle que sous le règne de Louis XIV. Les Vanloo, Boucher et leur école la dégradèrent en consacrant l'art de Raphaël et de Michel-Ange à peindre des scènes de boudoir. Elle se releva avec David et son école, et jusqu'à nos jours, malgré les écarts de quelques systèmes, l'école française s'est soutenue avec éclat. l'Ecole des Beaux-Arts, instituée en 1793 et réorganisée en 1819, a une section spéciale de peinture et de sculpture. Elle est maintenant établie dans le palais des Beaux Arts, qui occupe l'emplacement où M. Alexandre Lenoir avait formé le musée des Petits-Augustins. Il existe, en outre, à Paris et dans un grand nombre de villes des écoles de dessin entretenues par les administrations municipales.

PÉLAGIENS et SEMI-PÉLAGIENS. — Hérétiques qui troublèrent la Gaule aux ve et vie siècles. Pélage, chef de ces hérétiques, soutenait que l'homme pouvait, par ses seules forces et sans le secours

•

de la grâce, faire le bien et éviter le mal. Il fut condamné, en 431, par le concile d'Ephèse. Les semi-pélagiens, à la tète desquels était le Gaulois Cassien, reproduisirent, en l'atténuant, l'hérésie de Pélage. Ils reconnaissaient la necessité de la grâce, mais ils l'attribuaient aux merites des hommes. Le concile d'Orange condamna, en 529, les semi-pélagiens et mit un terme aux discussions qu'ils avaient soulevées.

PÉLERINAGE, PÉLERIN. — L'usage des pèlerinages ou de la visite des lieux consacres par des traditions religieuses se retrouve à toutes les époques de notre histoire; mais il y eut un redoublement de ferveur, après l'année 1000, que l'on croyait marquée pour la fin du monde. C'est ce qu'atteste un historien contemporain, Raoul Glaber: « A cette époque, dit-il, une multitude innombrable commença à se diriger vers le tombeau du Sauveur à Jérusalem; jamais on n'eut pu espérer de voir un si grand nombre de pèlerins. Petit peuple, gens de moyenne condition, rois, comtes, prélats, nobles dames mèlées aux femmes pauvres, tous s'y rendaient en foule. » D'abord les pèlerins furent traités assez doucement par les Arabes, qui en tiraient une forte rançon; mais, lorsque le saint sépulcre fut tombé au pouvoir de la secte fanatique d'Hakem, on abreuva les chrétiens d'outrages et on les contraignit même de souiller le saint sépulcre. Le tableau que fit Pierre l'Hermite des indignités auxquelles étaient exposés les *pèlerins* toucha les chrétiens et les prépara à répondre aux exhortations du pape Urbain II, qui tint, en 1095, le concile de Clermont. De là naquirent les croisades qu'il n'est pas de notre sujet de raconter. Rappelons seulement que la France y prit une grande part, que l'on rédigea en langue française les Assises de Jérusalem, loi du nouveau royaume, que les Orientaux furent généralement désignés sous le nom de Francs, enfin que l'on a intitulé avec raison l'histoire des croisades les Actes de Dieu accomplis par les Francs (Gesta Dei per Francos).

Bourdon et escarcelle. — Les pèlerins, avant de partir pour la terre sainte, allaient prendre le bourdon et l'escarcelle qu'ils recevaient dans une église des mains d'un prêtre. Les rois eux-mêmes se soumettaient à cet usage avant d'entreprendre le pèlerinage d'outre-mer. Après avoir placé la croix sur leur épaule, ils se rendaient à l'abbaye de Saint-Denis, patron de la France, et là après la célébration de la messe, un prélat leur

remettait le bâton de *pèlerin* ou bourdon, l'escarcelle et même quelquesois l'oriflamme. L'auteur de la vie de Louis le Jeune ou Louis VII dit, en parlant de ce prince: « Le roi vint, selon la coutume, à l'église de Saint-Denis pour y prendre congé des martyrs; là, après la célebration des messes, il reçut avec beaucoup de respect le baton de pèlerin, et l'étendard de Saint-Denis qu'on appelle oriflamhe. » Il en fut de même de Philippe Auguste. Richard Cœur de Lion alla prendre à Tours les insignes du pelerin. Les auteurs du moyen age emploient ordinairement le mot écharpe au lieu d'escarcelle, parce qu'on attachait les escarcelles aux écharpes dont on ceignait les pèlerins. Guillaume Guiart se sert du mot écharpe:

Li rois en icel tems s'apreste, Si come Dicu l'en avisa, De là aler où promis a; Autrement cuideroit mesprendre. L'escherpe et le bourdon va prendre A Saint-Denis dedans l'église, Puis a l'orifiambe requise Que l'abbé de leans li baille.

Du Cange pense que le nom de bourdon a été donné au bâton des pèlerins, parce que, dans leurs voyages, ces bâtons leur servaient en quelque sorte de montares et de mulets, que l'on appelait bourdons

au moyen age.

Palmes rapportées par les pèlerins. Les pèlerins de la terre sainte, au retour de leur voyage, cueillaient des branches de palmiers, et les rapportaient comme une marque de l'accomplissement de leur *pèlerinage.* Foulques de Chartres paraît indiquer que l'on coup**ait ces palmes à Jéri**cho: « Après avoir coupé des palmes à Jercho, dit ce chroniqueur, pour les rapporter, selon l'usage, nous avons commence notre retour. » Roger de Hoveden remarque que le pape distribua des palmes à ceux qui avaient accompagné Philippe Auguste au voyage de la terre sainte, quoiqu'ils n'eussent pas entièrement accompli leur vœu (et, licet votum non solvissent, tamen palmas iis distribuit). De là vint le nom de paumiers (palmigeri) que l'on donnait quelquefois, au moyen âge, à ceux qui revenaient de la terre sainte (Sainte-Palaye, vo Pèlerinage).

Lieux de pèlerinage les plus célèbres. La terre sainte n'était pas le seul lieu de pèlerinage, il y en avait de très-célèbres en France, spécialement Saint-Martin de Tours, Saint-Gilles, Saint-Michel en péril de mer, Roquemadour près de Cahors, Notre Dame de Liesse dans le diocèse de Laon, etc. Hors de France, Saint-Jacques de Compostelle et

Notre-Dame de Lorette étaient des lieux de pèlerinage très-célèbres. Rome était aussi visitée par un grand nombre de pèlerins, et de là vint le nom de Romée donné, au moyen âge, à ceux qui avaient fait ce pèlerinage. Les pèlerins se réunissaient ordinairement en troupe, et, sous la conduite de quelque solitaire vénéré, ils s'acheminaient vers leur destination. On a conservé quelques-uns des cantiques qu'ils chantaient. Voici, entre autres, un chant que répétaient les pèlerins de Saint-Jacques, et que M. V. Le Clerc a traduit presque mot pour mot d'après les manuscrits du xiiie siècle:

Chant des pèlerins de Saint-Jacques. - « En l'honneur du Roi suprème, créateur de toutes choses, chantons avec joie et vénération les grandeurs de Jacques, qui habite avec les citoyens du ciel, et dont l'Eglise célèbre la glorieuse fête. Dès qu'il eut, sur la mer de Galilée, re-connu le Roi du monde, il abandonna tout pour obeir au maître qui l'appe-lait, et il se mit à prêcher ses saintes lois; il enseigna la foi nouvelle à Hermogène et à Philelus, il baptisa Josias, il guérit un malade. Il vit ensuite le Fils transfiguré par la puissance du Père, et il mourut pour lui sous le glaive d'Hérode. Son corps est enseveli dans la terre de Galice, et ceux qui le visitent dignement commencent une vie de gloire. Depuis longtemps ses divins miracles le font briller par toute la terre. A sa voix, vingt captifs sont délivrés; une mère voit revivre son fils déjà mort. Un pèlerin qui vient d'expirer est transporte par lui de Cize à Compostelle, et fait, en un seule nuit, douze jours de marche. Un autre, pendu injustement, ressuscite au bout d'un mois. Un Frison tout bardé de fer est arraché à l'abîme; un prélat noyé se retrouve vivant sur son vaisseau. Ce même saint donne à un chevalier la force de vaincre les Turcs, et retient par les cheveux le *pélerin* qui allait périr dans les flots, ou il garantit de la mort celui qui s'était élancé du haut d'une citadelle. En touchant la croix de Saint-Jacques un homme d'armes est sauvé; un Dalmate est racheté d'esclavage et guéri; un marchand sort sans péril d'une haute tour, qui s'abaisse d'elle-même; un combattant est soustrait à la foule des ennemis qui le poursuivent. C'est encore l'apôtre, c'est lui qui s'est fait voir, sous l'armure d'un chevalier, à Étienne, serviteur de Dieu.... Voilà les miracles sacrés qu'a faits Jacques pour la gloire du Christ à travers les siècles. Que nos chants d'allégresse en remercient le Roi des rois, près de qui nous souhaitons d'obtenir l'éternelle vie. Disons

solennellement, Fiat, amen, alleluia, et ne cessons de chanter: Ultreia esus eia.» Ces derniers mots, comme le remarque M. V. Le Clerc, sont le refrain d'un chant militaire des guerres saintes, que nous connaissons par un chroniqueur milanais du xue siècle.

Monts de joie élevés par les pèlerins.

— Les pèlerins étaient dans l'usage de jeter des pierres à certaines places qui devenaient autant de stations. On plantait des croix sur ces monceaux de pierres qu'or appelait monts de joie (montes

gaudii, monts-joye).

Pèlerinages imposés comme châtiment. — Quelquesois le pèlerinage était accompli pieds nus, avec des chaînes de fer ou d'autres marques de pénitence. Il y avait même des coutumes qui imposaient des pèlerinages, comme amende honorable. On en trouve la preuve dans le Nouveau coutumier général (t. I, p. 1246). Les pèlerinages de Rome et de Saint-Jacques de Compostelle y sont mentionnés comme des châtiments imposés en expiation d'un crime. Il est aussi question de ce genre de punition dans les Coutumes de Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir et dans la Somme rurale de Bouteiller. On pouvait quelquefois se racheter de ces pèlerinages en payant une certaine somme (Ordonn. des R. de Fr., V, 460).

Abus des pèlerinages; permission spéciale exigée pour les entreprendre. — Les pèlerinages furent trop souvent une occasion d'abus et de désordres. De là les nombreuses ordonnances des rois de France pour les régler, et, entre autres, la déclaration du 1er août 1738, qui défend aux pèlerins, armés ou non, allant à Saint-Jacques ou ailleurs, de sortir du royaume sans la permission expresse du roi et l'approbation de l'évêque diocésain, sous peine d'ètre condamnés aux galères perpétuelles comme gens va-

gabonds et sans aveu.

Voy. parmi les dissertations de Joinville sur Du Cange, une dissertation sur le bourdon et l'escarcelle, et un mémoire de M. V. Le Clerc sur les pèlerinages au moyen âge.

PELLAGE. — Droit que prélevaient, dans les bailliages de Mantes et de Meulan, les seigneurs qui avaient des ports sur la Seine. Le pellage consistait en quelques deniers pour chaque muid de vin, chargé ou déchargé dans ces ports.

PELLETERIES. — L'usage des pelleteries était très-répandu au moyen age, et la corporation qui les fabriquait et les vendait avait beaucoup d'importance dès le xIII<sup>e</sup> siècle. Au xVI<sup>e</sup> siècle et au commencement du xVII<sup>e</sup>, la colonie française du Canada obtint le monopole du commerce des pelleteries (De Thou, l. CXXXII).

PELLETIERS. — Fabricants et marchands de pelisses et de fourrures. Les pelletiers étaient, dès le xue siècle, une des principales corporations, comme le prouve le Livre des métiers rédigé sous le règne de saint Louis. Ils formèrent jusqu'à la suppression des corporations un des six corps de métiers de Paris. Aux entrées des rois et reines, les pelletiers, vêtus de velours bleu doublé de loup cervier, portaient le dais royal.

PELOTE. — Jeu de ballon plus connu sous le nom de saoule. Voy. SAOULE.

PENDENTIFS. — Portion de voûte de forme triangulaire, suspendue entre les nervures d'une voûte d'ogive. Les pendentifs sont surtout remarquables dans la dernière époque de l'architecture ogivale. Voy. ÉGLISE, p. 339.

PENDULE. — On ne connaît pas l'inventeur de la machine à mesurer le temps appelée pendule ou horloge. Dès le xie siècle, il est question d'horloges munies de roues dentées réglées par un balancier; on en a quelquelois attribué l'invention à Pacificus de Vérone, qui vivait vers cette époque. Voy. Horloge. — Le pendule proprement dit, on corps pesant, suspen du de manière à pouvoir faire des vibrations, en allant et venant autour d'un point fixe, n'a été découvert que par Galilée; ce fut son fils, Vincent Galilée, qui en fit la première application aux horloges, en 1649. De là, les horloges prirent le nom de pendules.

PENITENCE, PENITENTS. — Penitences publiques; l'usage des pénitences publiques a existé très-longtemps dans l'Église. On les imposait d'ordinaire pour les crimes compés avec scandale. Dans les premiers siècles, la durée de la pénitence était d'une longueur excessive; elle devait, dans certains cas, être de quarante ans ou même embrasser la vie entière. A cette époque, il n'y avait pas de pénitence pour les idolatres, pour les homicides et pour les adultères, parce qu'il n'y avait pas d'absolution pour ces sortes de coupables, qui ne pouvaient espérer miséricorde que de Dieu seul. Ce ne fut que depuis saint Cyprien qu'ils furent admis à la pénitence avec les autres pécheurs. Les pénitences consistaient quelquesois en pèlerinages que les pénitents devaient accomplir pieds nus et même chargés de chaines de fer (voy. Du Cange, vo Pænitentiale ferrum).

Les pénitents portaient des vêtements de couleur foncée, et étaient obligés de se faire raser les cheveux. Quelquefois ils se couvraient la tête de cendres, comme on le raconte de Louis le Débonnaire qui comparut, en 822, devant le concile d'Al-

Diverses sortes de pénitents. pénitents, dit M. Guérard, préface du Cartulaire de Notre-Dame de Paris, étaient places dans l'église, derrière les catéchumènes; ils se divisaient en plusieurs classes: 1º les pleurants ([lenies]; 2º les écoutants (audientes); 3º les prosternés (prostrati); 4º les consistants (consistentes). Ces derniers assistaient au sacrifice divin avec les fidèles, mais sans être admis à l'offrande ni à la communion. Les prosternés, qui tiraient leur nom de ce qu'ils se tenaient la face contre terre, pendant que l'évêque leur imposait les mains et prononçait sur eux des prières, n'étaient admis à la messe, de même que les écoutants ou pénisents de la seconde classe, que pour entendre les lectures et les explications de l'Ecriture, et pour assister aux prédications. Les uns et les autres étaient placés près des portes de l'église, et renvoyés avec les catéchumènes. Les pleurants ou pénitents de la première classe diaient couverts d'un cilice et de cendres, et se tenaient pieds nus autour et hors de l'église; ils s'accusaient de leurs fautez, demandaient pardon aux fidèles qui entraient, et les suppliaient avec larmes d'implorer pour eux la miséricorde divine. La durés des pénitences était plus ou moins longue. Elle embrassait ordinairement de sept à douze, à quinze, à vingt années, qui se répartissaient entre les quatre périodes que devaient parcourir les pénitents. Ainsi, par exemple, lorsqu'elle était fixes à onze années, ils restaient trois ans dans le lieu des pleurs (locus plorestium); trois ans dans celui des écoutants, près de la porte de l'église; trois ans parmi les prosternés, derrière le jubé (ambo), et deux ans au consisterium, derrière les fidèles. C'était le premier jour de carême de chaque année que les p cheurs entraient en penitence. Ce jour la, ils étaient introduits dans l'église, où l'évèque, après avoir chanté avec son clergé les sept psaumes penitentiaux, leur imposait les mains, répandait des cendres sur leur tête et les arrosuit d'eau bésits. Après cette cérémonie, il ordonnait à ses ministres de les chasser du temple, et le clergé les suivait en chantant le réposs: In sudore vultus tui vesceris pane tuo (to mangeras ton pain avec la sucur de ton visage).

Durée et formes diverses des penitences publiques. — « La durée de la pénitence publique et de ses diverses périodes pouvait être modifiee au grédel évêque; mais, tant qu'elle n'était pas expirée, les pénitents étaient de plus astreints à des privations et à des mortifications de tous les genres. Ils allaient les pieds nus et la tête rasée; leurs vêtements étaient grossiers, lugubres et déchirés. Condamnés à un deuil et à une affliction continuels, ils se frappaient la poitrine, ils se couvraient de cendres, faisaient abstinence, jeunaient et ne pouvaient contracter mariage; on les séparait de leurs familles, et même, s'ils étaient mariés, de leurs femmes et de leurs enfants. On leur mettait les fers aux pieds. L'exercice de toute fonction publique leur était interdit, ainsi que toute espèce de commerce. Ils ne pouvaient se soustraire aux peines qui leur étaient infligées par l'évêque; la loi civile venait ici à l'appui de la loi ecclesiastique. Celle-ci avait d'ailleurs une sanction suffisante; elle frappait d'excommunication le pénitent rebelle, et l'excommunication était une mise hors la loi, une espèce de mort civile. Lorsqu'un homicide était soumis à la pénitence publique, le glaive dont il s'était servi pour commettre son crime était, sur l'ordre de l'évêque, brisé en morceaux, et converti en liens, en colliers, en chaînes de fer, avec lesquels on garrottait le coupable au cou, à la ceinture, aux bras, aux jambes. Dans cet état où tout mouvement lui était difficile et douloureux, il était expulse de son pays et forcé de se traîner en pèlerinage aux tombeaux des confesseurs et des martyrs, jusqu'à ce que ces fers eussent été brisés par la miséricorde divine. Voilà pourquoi nous lisons dans les légendes tant de miracles de fers ou de liens brisés. Les hagiographes avaient soin de rapporter ces preuves de la puissance de leurs saints, de même que les gardiens des églises avaient soin de conserver les morceaux des ligaments rompus, qu'ils suspendaient aux parois et aux voûtes des temples. On peut voir, dans les annales de l'ordre de Saint-Benoît (t. III, p. 56), un exemple curieux de pénitence publique. Mais une des pénitences les plus remarquables qui aient été imposées par les évêques est celle que le concile provincial de Reims prononça, en 923, contre tous ceux qui s'étaient trouves à la bataille de Soissons, livrée entre les rois Robert et Charles. Ils furent condamnés à saire pénitence pendant trois carêmes consécutifs; à rester hors de l'église pendant tout le premier carême; à jeuner au pain, à l'eau et au sel, savoir les lundis et mercredis des trois carêmes,

les lundis et mercredis des quinzaines qui précèdent la Nativité de saînt Jean-Baptiste et les fêtes de Noël, et le vendredi de chaque semaine pendant les trois années de leur pénitence. Les auteurs de l'Art de verifier les dates ajoutent qu'il était d'usage en France d'imposer une pénitence à tous ceux qui s'étaient trouves dans une bataille donnée entre Français.

Absolution des pénitents. — « Lorsque les pénitents avaient passé par toutes les epreuves prescrites par les canons, ils étaient absous le jeudi saint, et réconciliés avec l'Eglise par l'évèque, à qui seul appartenait de régler tout ce qui concernait la pénitence publique. Cette institution, dont le principe était juste et vrai, et le but moral et saint, agissait avec force sur l'imagination des peuples. Cette longue file de pécheurs qui venaient sous le cilice et la cendre crier miséricorde devant les fidèles, et qui mettaient sept ans et plus pour arriver de la porte du temple jusqu'au pied de l'autel, faisait vivement sentir à tous le prix de la jouissance des droits religieux et le malheur d'en être privé; chacun, témoin des austérités que les coupables enduraient également, soit qu'ils sussent de la condition la plus élevée ou de la plus humble, restait frappé de la puissance de l'Eglise et saisi de crainte pour ses arrêts. » La dispense d'une partie de la pénitence canonique s'appelait indulgence. On accordait souvent ces dispenses, pendant les persecutions, aux prières des martyrs prisonniers ou de ceux qui marchaient à la mort. La discipline ecclésiastique sur la pénitence se relàcha surtout à l'époque des croisades, parce qu'on accorda alors une indulgence plénière qui remettait les peines canoniques à ceux qui partaient pour la terre sainte.

Confrérie de pénitents. — A l'époque où l'Eglise cessa d'imposer des pénitences publiques, on vit se former des confréries de pénitents qui parcouraient les villes et quelquefois plusieurs provinces en s'infligeant une pénitence volontaire; tels furent les flagellants (voy. Flagellants). Ces confréries de *pénitents* furent surtout en vogue à la fin du xvi siècle. Les pénitents se couvraient de sacs noirs, blancs, bleus, etc., d'où vinrent les noms de penitents blancs, noirs ou bleus. Ces sacs étaient percés de deux trous à la hauteur des yeux. Henri III mit en vogue, vers 1583, ces confréries de pénitents. Leurs processions furent loin d'être tonjours edifiantes, comme l'atteste le Journal de l'Etoile. Quelques predicateurs attaquèrent hautement ces momeries scandaleuses; l'un d'eux en parla avec une liberté qui lui attira des persécutions. « Malheureux hypocrites, disait le moine Poncet, vous vous moquez donc de Dieu sous le masque, et portez pour contenance un fouet à votre ceinture; ce n'est pas la, de par Dieu, où il faudrait le porter; c'est sur votre dos et vos epaules, et vous en étriller très-bien; il n'y a pas un de vous qui ne l'ait bien gagné. » Il existe encore aujourd'hui des confréries de pénitents dans plusieurs villes du midi de la France.

Ordres de pénitents et penitentes. Des ordres de pénitents, spécialement destinés à la conversion des pécheurs, s'établirent en France à différentes époques. En 1272, un habitant de Marseille, nommé Bernard, fonda l'ordre de la pénitence de sainte Madeleine. Le pape Nicolas III l'approuva et lui imposa la règle de saint Augustin. A Paris, le cordener Jean Tisseran ou Tisserand fonda, en 1492, la communauté des filles pénitentes, qui fut approuvée par le pape et par le roi, et reçut des statuts de Simon de Champigny, evêque de Paris. Un monastère de douze sœurs de la pénitence fut encore établi à Paris, en 1613. La reine Marie de Médicis hâtit pour elles, dans le quartier du Temple, un couvent qui sut acheve en 1630. Enfin les pénitents de Nazareth, dont le couvent était connu sous le nom de Notre-Dame de Nazareth; s'établirent à Paris vers le même temps que les douze sœurs de la pénitence. Toutes ces congrégations out été supprimées à l'époque de la révolution.

Voy sur les pénitences publiques, J. Sirmond, Histoire des pénitences publiques (en latin); Grancolas, Les anciennes liturgies; Gabriel de l'Aupespine, De reteribus ecclesiæ ritibus; Martène, De anti-

quis ecclesiæ ritibus.

PÉNITENCIEL. — Recueil des canons qui règlent la forme et le terme des pénitences publiques et les prières en usage pour l'imposition de la pénitence ou la réconciliation solennelle des pénitents.

PENITENCIER. — La charge de pénitencier, ou prêtre chargé dans les églises cathédrales d'entendre les confessions et d'imposer des pénitences, fut établie par le concile général de Saint-Jean de Latran, en 1215. L'évêque confessait luimème, avant cette époque, tous les prêtres de son diocèse et niême les laïques pour les cas réservés. L'institution du pénitencier eut pour but de le soulager dans l'exercice de ses fonctions. Dans la suite, le pénitencier fut chargé seulement d'absoudre des cas réservés.

PÉNITENCIERS. — On donne ce nom à

des maisons de détention où l'on s'occupe de la moralisation de jeunes détenus, garçons et filles. Les principeux pénitenciers sont ceux de Marseille et de Bordeaux. Les détenus s'y livrent à des travaux industriels et agricoles. Il existe aussi des pénitenciers militaires.

PÉNITENTS D'AMOUR. — Confrérie qui existait dans le Poitou sous le règne de Philippe le Long (1316-1322). On désignait encore ces pénitents d'amour sous les noms de galois et galoises. Pour prover leur amour, ils bravaient avec une opiniàtreté ridicule la rigueur des sisons, allumant de grands feux en été, et s'obstinant à affronter le froid en hive.

PENNON ou PANON. — Etendard à longue queue, que portait autrefois à la guerre tout gentilhomme qui y allait avec ses vassaux pour servir sous un chevalier-banneret. Le pennon différait de la bannière en ce que celle-ci était carrée, tandis que le pennon se terminait en pointe.

PENONCEAUX DES TERRES SEIGNEU-RIALES. — Les terres où les seigneurs avaient droit de lever des troupes se nommaient terres à bannière. « Pour marquer ce droit de chevalerie, dit le père Menestrier (De la chevalerie, p. 35% 363), on elevait la hannière du seigneur sur une des tours ou sur le faite du chiteau; d'où vint l'usage des penoncesus qui marquent les terres seigneuriales, n'y ayant que les maisons nobles qui doives avoir ces penonceaux aux armes des seigneurs. » Les abbayes et autres maisons religieuses placées sous la protection royale pouvaient aussi arborer des penosceaux pour indiquer qu'elles étaient placées sous la protection royale (Ordonn. des rois de Fr., I, 688 et 690).

PENSIONNAIRES. — On désignait, sou le nom de pensionnaires au xviº siècle, les commensaux de la maison du roi qui formaient un corps de troupes et figuraient dans les arniées aussi bien que dans les cérémonies. Jean d'Auton, dans ses Annales de Louis XII, rapporte que François d'Orléans, seigneur de Dunois. avait la conduite des pensionnaires de la maison du roi. Le même auteur dit que Louis XII, pour gagner les seigneurs de Lombardie, prit à sa pension plusieurs de leurs enfants. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous François I e en parie, à la date du 4 décembre 1518 : « Et est a noter que, à aller par les rues, il y cut la plus belle triumphe que on vit jamais; car le roy estoit accompagné de ses archers 🐠 la garde, qui marchaient devant, puis rès sa garde des Suisses; après iceulx, s deux cents gentilshommes, ayant chain sur leurs épaules leur bâton à bec de nicon (on les appelait ordinairement mtilshommes au bec de corbin), singurement les pensionnaires de sa main, tous à pied, etc. »

**PENSIONS.** — L'usage d'accorder des msions remonte à une époque fort anenne. On voit dans les ordonnances des is de France (Rec. des ordonn., t. I, 657) que, dès le commencement du 🕶 siècle, en 1318 et 1319, le roi donit des pensions à certains clercs jusqu'à qu'ils fussent pourvus de bénéfices. Il rait que ces pensions se multiplièrent usivement aux xive et xve siècles. Les ats généraux de 1468 et de 1484 s'en plailirent, mais sans résultat. De nouvelles clamations contre l'abus des pensions yales s'élevèrent aux Etats d'Orléans, i 1560, et par suite les pensions furent minuées d'un tiers en 1561.

Souvent ces pensions étaient accordées ix nobles sur les revenus de riches bayes, et de Thou (liv. LIX) rapporte 1e le cardinal de Lorraine avait surtout ntribué à établir cet usage. L'assemée du clergé s'en plaignit en 1582. lle attaqua en même temps l'abus des ensions que les titulaires des bénéfices réservaient en faisant cession de leurs énéfices. Mais ces usages invétérés réistèrent à toutes les attaques, et exisijent encore au xviiie siècle.

La royauté fit quelquefois un noble sage des pensions. On connaît celles que lolbert fit accorder aux savants, même urangers. La lettre qu'il adressa à Vossius est célèbre: « Quoique le roi ne soit pas vore souverain, il veut cependant être votre bienfaiteur, etc. » Cependant les pensions ne furent pas toujours données avec discernement. La liste des pensions aux gens de lettres français et étrangers, telle qu'elle fut publice au commencement de 1663, en fournit la preuve. Elle mérite d'ètre citée:

« Au sieur de La Chambre, médecin ordinaire du roi, excellent homme pour la physique et pour la connaissance des passions et des sens, dont il a fait divers ouvrages fort estimés, une pension de 2000 livres.

« An sieur Conrart, lequel, sans connaissance d'aucune autre langue que sa maternelle, est admirable pour joger de soutes les productions de l'esprit, 1500 liv.

« Au sieur Le Clerc, excellent poëte Trançais, 600 livres.

« An sieur Pierre Corneille, premier poëte dramatique du monde, 2000 livres.

« Au sieur Desmaretz, le plus fertile auteur et doué de la plus helle imagination qui ait jamais été, 1200 livres.

« Au sieur Ménage, excellent pour la

critique des pièces, 2000 livres.

« Au sieur abbé de Pure, qui écrit l'histoire en latin pur et élégant, 1000 livres.

« Au sieur Boyer, excellent poëte français, 800 livres.

« Au sieur Corneille le jeune (Thomas), bon poëte français et dramatique, 1000 liv.

« Au sieur Molière, excellent poëte comique, 1000 livres.

« Au sieur Benserade, poëte français

fort agréable, 1500 livres.

« Au père Le Cointre, de l'Oratoire, ha-

bile pour l'histoire, 1500 livres. « Au sieur Godefroi, historiographe du

roi, 3600 livres. « Au sieur Huet, de Caen (depuis éve-

que d'Avranches), grand personnage qui a traduit Origène, 1500 livres.

« Au sieur *Charpentier*, poëte et orateur

français, 1200 livres.

- « Au sieur abbé Cotin, id., 1200 livres. « Au sieur Sorbière, savant ès lettres humaines, 1000 livres
- « Au sieur Dauvrier, idem, 3000 livres. « Au sieur Ogier, consommé dans la théologie et les belles-lettres, 1500 livres.

« Au sieur Vallier, professant parfaite-

ment la langue arabe, 600 livres.

« A l'abbé Le Vayer, savant ès belleslettres, 1000 livres.

" Au sieur Le Laboureur, habile pour l'histoire, 1200 livres.

« Au sieur de Sainte-Marthe, idem. 1200 livres.

« Au sieur *Du Perrier*, poëte latin. 800 livres.

« Au sieur *Flèchier* (depuis évêque de Nimes), poëte frauçais et latin, 800.livres.

« Aux sieurs de Valois, frères qui écrivent l'histoire en latin, 2400 livres.

« Au sieur *Mauri*, poëte latin, 600 livres. « Au sieur Racine, poëte français, 800 livres.

« Au sieur abbé de Bourzeis, consommé dans la théologie positive scolastique, dans l'histoire, les lettres humaines et les langues orientales, 3000 livres.

« Au sieur Chapelain, le plus grand poëte français qui ait jamais été, et du plus solide jugement, 3000 livres.

« Au sieur abbé Cassaigne, poëte, orateur et savant en théologie, 1500 livres.

« Au sieur Perrault, habile en poésie et en belles-lettres, 1500 livres.

« Au sieur *Mezerai* , historiographe ,

4000 livres.»

Le livre rouge (voy. ce mot), dont on fit tant de bruit à l'époque de la revolution, contenait l'indication des pensions accordées par les rois Louis XV et Louis XVI, de 1750 à 1788, à des Français et à des étrangers, ainsi que l'indication de gratifications extraordinaires. On y vit, par exemple, que Mme de Lameth avait reçu de la cour soixante mille livres pour l'aider dans les frais d'éducation de ses fils.

Pensions civiles et militaires. — Avant 1789, les pensions n'etment, comme le prouve l'article précédent, que des faveurs accordées par les rois. Quant aux fonctionnaires civils ou militaires, ils obtenuient quelquesois des brevets de retenue, qui leur donnaient droit de toucher une pension que devait payer leur successeur. Ces sortes de pensions étaient encore plutôt une faveur qu'un droit. L'Assemblée constituante mit un terme à ce régime arbitraire, et, par la loi des 3-22 août 1790, consacra le droit des fonctionnaires publics à une pension de retraite. Les conditions d'age et de services pour obtenir cette pension, ainsi que le mode de payement ont plusieurs fois varie; mais le principe a été consacré par les diverses lois qui ont réglé cette matière. Elles exigent généralement trente ans de services et soixante ans d'age pour que les fonctionnaires aient droit à une pension de retraite. Dans certaines circonstances, ces pensions sont en partie reversibles aux veuves et aux enfants.

PENTATELIQUE. — Ce mot désigne les cinq livres de Moise, savoir: la Genèse ou creation du monde, l'Exode ou sortie d'Egypte, le Lévitique ou loi religieuse, les Nombres ou denombrement du peuple, et le Deutéronome ou développement de la loi (littéralement seconde loi). Le mot pentateuque vient de nivre (cinq) et de τιῦχος (volume). L'exemplaire du Pentateuque, dont les juiss se servent dans leurs synagogues, est toujours écrit avec beaucoup de soin, sur parchemin, et a la forme d'un rouleau (volumen). On a quelquesois donné le nom de pentateuque aux cinq livres des Décrétales, publiées par Grégoire IX, et qui font partie du droit canonique.

PENTECOTE. — Cette fête était célébrée autresois avec des cérémonies particulières qui rappelaient la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ainsi, lorsqu'on entonnait le Veni Creator, des gens placés à la voûte de l'église faisaient descendre sur le peuple des étoupes enslammées, et lui jetaient en même temps des espèces de pàtisseries légères appelées nieules. Il était d'usage, dans la primitive Eglise, de donner le baptème aux adultes le jour de la Pentecôte et d'y saire l'onction du chrême. Les néophytes se présentaient

à l'eglise vêtus de blanc, avec un cierge allume et étaient reçus par un parrain.

PÉPINIÉRES. — L'établissement des pépinières royales remonte à l'époque d Louis XIV. Le roi possédait au koule, dans le faubourg Saint-Honoré, un trèsgrand enclos. Colbert le destina à ca faire une pépinière d'arbres étrangers pour les parcs des maisons royales. Louis XIV protéges cet établissement d'une manière speciale, et alla plusieurs fois le visiter avec tout l'appareil de la royauté. Une rue ouverte sur ces terraiss en a conservé le nom de rue de la Pépinière. Vers la fin du règne de Louis XIV, les Chartreux de Paris imaginèrent de vendre le superflu de leurs jeun**es arbres**, et établirent une pépinière dans un térrain qui est aujourd'hui compris dans le jardin du Luxembourg. Les jardiniers imiterent cet exemple, et depuis cette epoque le nombre des pépinières s'est multiplie; on en a établi près de toutes les grandes villes. Celle d'Alger rend en ce moment les plus grands services & notre colonie africaine.

PERCEPTEURS. — Les percepteurs sont les fonctionnaires chargés, dans l'organisation moderne de la France, d'effectuer et de poursuivre, dans une ou plasieurs communes, le recouvrement des contributions directes, appartenant, soit à l'Etat, soit aux communes. Ils ne pervent exiger aucune somme des contribuables, s'ils ne sont porteurs d'un rôle rendu exécutoire par le préset et publié par le maire de la commune. Les percenteurs sont tenus de verser les fonds qu'ils ont reçus dans la caisse du receveur particulier de l'arrondissement. Voy. Finances, p. 438, 1 col.

PERCHE. — Mesure agraire et messe de longueur usitée autrefois en France. On se sert encore de la perche dans quelques provinces. D'après les textes da xº siècle, la perche valait un peu plus de cinq mètres. La perche ordinaire. en usage de nos jours, dans le pays chartrain, a les mèmes dimensions à peu de chose près.

PERDRISEURS. — Officiers du vol et des chasses royales. Favin les mentionse parmi les officiers de la cour sous la seconde race : « Sous la disposition des veneurs et fauconniers, étaient les factiers, louvetiers, archers de toiles, valet à chiens, fauconniers, perdriseurs, oiseleurs et autres officiers de chasse et de volerie. » Favin, Officiers de la cour de France.

PERE. - La puissance du père ou puis-

sance palernelle n'a jamais eu, dans les lois françaises, l'autorité, je dirais presque la tyrannie que lui donnaient les lois romaines. Cependant, il paraît que primitivement, dans les Gaules, les pères et père pourra le faire détenir pendant un mères avaient le droit de vendre leurs enfants (voy. du Cange, vo Emancipatio). Cette coutume fut abolie avant le xive siècle. Bouteiller dit, dans sa Somme rurale (p. 394), que les pères ne peuvent vendre leurs enfants, mais qu'en cas de nécessité, ils peuvent les engager pour un temps en service domestique. Quant à la disposition des biens patrimoniaux, la puissance des pères était limitée dans **les a**nciennes coutumes.

La règle générale, dans le droit coutumier, d'après M. Giraud (Précis du droit coutumier, était que la puissance paternelle n'avait point lieu en France; après le deces d'un des époux, les enfants étaient placés, suivant la condition, sous garde noble ou hourgeoise, c'est à-dire sous la direction d'un tuteur noble ou roturier, qui administrait leurs biens, en percevait les revenus, et était tenu de pourvoir à l'entretien du mineur et à son éducation (voy. GARDE NOBLE Et GARDE BOURGEOISE). Quelques coutumes, et entre autres celle de Paris, donnaient aux père et mère la garde bourgeoise de leurs enfants. Les mènies coutumes ne permettaient pas aux enfants de contracter mariage sans le consentement paternel, avant l'age de vingt-cinq ans. Une ordonnance de 1639 généralisa cette prescription, et, en 1697, Louis XIV permit aux parents de déshériter les fils àgés de trente ans et les filles **agées de vingt-cinq ans qui se marie**raient sans avoir demandé l'avis et conseil de leur pere et mère.

La puissance paternelle cessait par l'émancipation de l'enfant. L'émancipation avait lieu par la déclaration du père faite devant le juge qu'il renonçait à sa puissance sur son enfant. Cependant la coutume de Paris et quelques autres coutumes ne reconnaissaient la validité de l'émancipation que quand elle avait été ratifiée par des lettres du souverain; ailleurs, il suffisait, pour l'émancipation, d'une déclaration par-devant notaires. Dans certains cas, la séparation de domicile ou l'eloignement du fils l'émancipaient; d'où la maxime: seu et lieu sont emancipation. Le fils était encore émancipé, s'il était ordonné prêtre ou s'il contractait un mariage légitime

La Constituante diminua l'autorité paternelle et aujourd'hui cette puissance, telle que le Code Napoléon l'a réglée, se borne à une tutelle des enfants mineurs. « Le père, dit ce code (art. 375), qui aura

des mécontentements très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants: si l'enfant est ligé de moins de seize ans commencés, le temps qui ne pourra excéder un mois, et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis l'âge de seize ans commences jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. »

Les lois modernes permettent au père de famille de disposer d'une partie de son bien, qui ne peut excéder la moitié. s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nomhre (Code Napoléon, art. 913). Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant l'àge de dix-huitans. Les charges de cette jouissance sont : 1° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2º la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune; 3º le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4º les frais funéraires et ceux de la dernière maladie.

PEREMPTION D'INSTANCE. — Terme de pratique judiciaire. La péremption d'instance est l'annihilation d'une procédure qui a été discontinuée pendant trois ans, d'après l'art. 397 du code de procédure civile.

PERLES. — Le luxe des perles orientales était poussé très-loin dans l'autiquité. Les *perles* qui ornaient les oreilles de Cléopatre étaient évaluées à plusieurs millions. Au moyen age, les perles semblent avoir été regardées comme des larmes congelees de quelques animaux (gelatas lacrymas belluarum, dit un auteur cité par Le Beuf, dans le t. II, p. xLvi, de ses Dissertations sur l'histoire de France). Les dames françaises adoptèrent, surtout à partir du xvie siècle. l'usage des colliers et des parures de perles. Brantôme représente Marguerite de Valois coiffée de ses cheveux, au milieu desquels étaient semées des perles et autres pierres précieuses. On chercha à imiter ces objets de luxe rares et d'un prix très-élevé, et on sabriqua de sausses perles. Avant le xiii• siècle, les Vénitiens imitaient les perles fines au moyen d'un émail transparent que l'on remplissait d'une matière colorante. Les premières furent sabriquées à Murano (ville située près de Venise); elles se composaient de petits globules de verre intérieurement enduits d'un vernis couleur de perle, dans lequel il entrait un amalgame de mercure. Au commencement du xiiie siècle, le gouvernement de Venise désendit la fabrication et la vente de ces sortes de perles. Au xviie siècle, un Français, nommé Jaquin, tronva un nouveau procédé pour imiter les perles; il remarqua que, lorsqu'on lavait un petit poisson nommé ablette, l'eau se chargeait de particules brillantes et argentées. Le sediment de cette cau avait le lustre des plus belles perles, ce qui lui donna l'idée de les imiter. Ce sediment se nomme essence de perles; en le fondant dans du verre que l'on sousse en petites boules, on reussit à imiter les perles; il faut environ vingt mille ablettes pour faire une livre d'essence.

PERMIS DE SÉJOUR. — Les étrangers et les Français soumis à la surveillance de la haute police ne peuvent résider dans un lieu sans une autorisation spéciale qu'on appelle permis de séjour.

PER OMNIA. — Parmi les additions que les papes ont faites successivement à la messe, on cite le Kyrie Eleison, par Grégoire ler; le Gloria in excelsis, par Télesphorus; le Dominus cobiscum et l'Alleluia, par le concile de Nicée; le Peromnia, par le pape Gélase, et le Sanctus, par le pape Sergius. Voy. Sainte-Palaye, ve Per omnia:

PERROQUETS.—Les perroquets étaient désignés, au moyen âge, sous le nom de papegaux; il est question, dans le Roman de Perceforét, d'un chevalier qui portait trois papegaux verts sur les armoiries de son écu (Sainte-Palaye, vo Perroquets). Le nom de perroquet ne commença à être employé en France que sous Louis XII, d'après Montfaucon (Monuments de la monarchie francaise, t. IV, p. 109). Le même auteur remarque que les perroquets ne sont pas mentionnés parmi un grand nombre d'oiseaux aux-

quels on apprenait à parler du temps de Louis XI. De Thou (livre LXXXV) dit qu'il y avait des perroquets parmi les nomhreux animaux étrangers qui figuraient dans la ménagerie royale.

PERRUQUE. — Les anciens avaient connu l'usage des perruques ou chevelures artificielles. On les trouve mentionnées dans plusieurs auteurs du moyen àge. Eustache des Champs parle de chevelures artificielles dont on changeait, suivant les jours de l'année. Un poéte de la fin du xv° siècle, Guillaume Coquillart, nous apprend que les perruques étaient quelquefois tissues de crins de cheval teints de couleur blonde:

De la queue d'un cheval peinte, Quand leurs chevenz sont trop petits, lis ont une perruque feinte.

Maillard, prédicateur célèbre de la fin du xve siècle et du commencement du xve, reproche dans ses sermons, aux femmes de Paris, de se servir de perruques. Mais ce fut surtout aux xviie et xviiie siècles que la mode des perruques se répandit en France. Il n'y eut de résistance que dans une partie du clergé fidèle aux anciens usages. L'abbé de La Rivière, favori de Gaston d'Orléans, avait le premier adopté la mode des perruques. D'antres ecclésiastiques l'imitèrent; mais, dans plusieurs dioceses, cette innovation fut prohibée par les évêques. Le chanoine Thiers, qui aimeit à traiter les sujets singuliers, publis, en 1679, une histoire des perruques, en il deploya une grande érudition pour combattre les ecclesiastiques qui portaient perruque. Néanmoins l'usage des perrugues fut adopté par toutes les classes, et le nombre des perruquiers se multiplia. Un édit de 1657 établic deux cents barbiers-perruquiers pour satisfaire le caprice du temps. Voici quelques détails sur les perruques du xvii siècle empruntés au Recueil des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par M. Leber (t. X, p. 407 et sulv.).

« Les faux cheveux commencèrent à être généralement employés en France sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV; aux époques antérieures, on se bornait à enduire de cheveux une calotte de cuir appliquée sur la tête; pais on les attacha avec des réseaux et on apprit enfin à les tresser. La laine des moutons servit aussi à couvrir les têtes chauves. Ces sortes de perruques se nommaient moutonnes. On en fit aussi de fide laiton extrêmement délié, qui résistaient aux injures du temps. Mais rien n'égala en ce genre les perruques du règne de Louis XIV Comme tout était

PERRUQUIERS. — Les perruquiers formaient une corporation dont l'importance s'explique lacilement d'après les usages rappelés dans l'article précedent. Vers la fin du xvine siècle, leurs charges se payaient à Lyon jusqu'à dix mille trancs, et à Paris trois mille neuf cents livres. Leur nombre etait de neuf cent soixantedouze dans cette dernière ville. Ils avaient saint Louis pour patron. Les bassins qui leur servaient d'enseignes devaient être blancs pour les distinguer de ceux des chirurgiens-barbiers qui étaient jaunes. « Vous avez en France, disait un jour Franklin, un excellent moyen de faire la guerre sans qu'il vous en coûte rien. Vous n'avez qu'à ne point vous friser et à vous passer de poudre tant qu'elle durera. Vos perruquiers formeront une armée ; l'argent qu'ils vous coûtent suffira pour leur solde, et vous les nourrirez avec le blé que vous perdez à vous poudrer. »

— Toiles peintes qui furent PERSES. primitivement tirées de l'Inde. Comme on les apportait en passant par la Perse, on leur donna le nom de perses ou persiennes. Ces toiles étaient très-recherchées au xviii° siècle. A cette époque, « une belle perse l'emportait sur une étoffe de soie. » (Dict. de Trévoux.) J'emprunte ces détails à une note de M. de La Villegille, éditeur du Journal de Barbier (t. II, p. 271). Il parle des perses à l'occasion d'un passage où Barbier dit que Mme de Mailly, maîtresse de Louis XV, pria l'ambassadeur de France en Russie de faire l'emplette pour elle d'une fourrure et de deux perses.

PERSIENNES. — Châssis qui servent à garantir une chambre du soleil. Le nom de ces châssis vient de ce qu'on les a tirés primitivement de la Perse.

PERSONAT. — On appelait personat ou personnat un bénétice des églises cathédrales ou collégiales qui donnait au titulaire la préséance sur les autres chanoines.

PERSONNE CIVILE. — Expression qui désigne un établissement public qui a capacité d'acquérir, d'aliéner, de transiger, de plaider, etc.

PERTUISANE. — Espèce de hallebarde. Voy. Armes, fig. V, p. 42.

PESTE. — Il n'est pas de mon sujet d'énumérer les nombreuses pestes qui ont désolé la France depuis les temps les plus anciens jusqu'au xviiie siècle inclusivement. Une des plus terribles fut la neste noire, qui, en 1348, vint fondre sur corance, après avoir désolé l'Asie, la

Grèce et l'Italie. Elle enleva bien la lierce partie du monde, dit Froissart. La dernière peste qui ait sévi en France a été la peste de Marseille, en 1720. On se crojul delivre de ces terribles épidémies, lorsque le cholera est venu décimer la France & l'Europe en 1832 et 1849. La peste était s commune, au moyen âge, lorsqu'il "Y avait ni propreté ni salubrité dans les villes, qu'une corporation spéciale, celle des marqueurs, était chargée de marque d'un signe particulier les maisons pestiferces. On condamnait à l'isolement 🚥 maisons et ceux qui les occupaient et en les luissait succomber au fléau. Du reste, les précautions sanitaires adoptées en 🕬 de peste prouvent que les médecins ignoraient entièrement les précautions à prendre. A l'époque de la peste de Marseille, on alluma de grands feux dans 🎏 rues et sur les places publiques sous pretexte de purifier l'air. D'autres avaient recours aux violons et aux tambours pour bannir la tristesse et la mélancolie. Parm les institutions destinées à prévenit l'invasion de la peste, il faut placer les lazarets, qui remontent en France à la fin du xvi° siècle. Voy. LAZARET.

PETITE OIE. — Cette expression désignait, au xvii siècle, les rubans, plumes, nœud de l'épée, garniture des bas. des souliers, etc. On se rappelle le passage de Molière (Précieuses ridicules, scène x) où Mascarille dit aux Précieuses : « Que vous semble de ma petite ois? La trouvez-vous congruente à l'habit? »

PETITS-MAITRES. — On désigna some ce nom une cabale qui s'était formée pendant la Fronde, vers 1650, et à la tête de laquelle était le prince de Condé. Au nombre des petits-maîtres étaient Boutteville, célèbre plus tard sous le nom de maréchal de Luxembourg, la Mousaye, le duc de Nemours, Gaspard de Coligny, le duc de Châtillon, etc. Comme ces jeunes gens affectaient beaucoup de fatuité et d'insolence, on désigna dans la suite, sous le nom de petits-maîtres, tous les jeunes gens qui se faisaient remarquer par leur vanité et leurs prétentions. On appelle petites-maîtresses les femmes qui ont les mêmes défauts.

PETITS-PÉRES. — Augustins décharssés. Ils avaient à Paris une église, fondée par Louis XIII en 1629, et rebâtie en 1746. Elle subsiste encore sous le nom de Notre-Dame des Victoires.

PÉTRINAL. — Espèce d'arme à feu qui tenait le milieu entre l'arquebuse et le pistolet. On l'appelait pétrinal ou poitrinal, parce qu'on l'appuyait sur la poitrise

pour tirer. Sous François Ier, une partie de l'infanterie était armée du pétrinal. On s'en servait encore sous Henri IV, comme le prouve une relation du siège de Rouen, en 1592.

PÉTROBRUSIENS. — Hérétiques du xII siècle, disciples de Pierre de Bruys, sectaire qui enseignait que le baptême était inutile à ceux qui ne pouvaient pas faire un acte de foi en le recevant, et que par conséquent on ne devait pas l'administrer aux enfants. Il condamnait l'usage des croix, des autels et des sacrifices: et, pour appliquer ses principes, il brisait les croix et ruinait les églises. Pierre de Bruys fut arrêté en Provence et brûlé dans Saint-Gilles, en 1147.

PETARD. — Machine de guerre, qui a la forme d'un cone tronqué, et dont on se sert pour briser les portes. Ce projectile est rempli de poudre à laquelle on met le feu au moyen d'une susée. Les pélards furent employés en France dès 1579. L'année suivante, Henri de Navarre, qui de-vint plus tard Henri IV, se servit d'un pétard pour saire sauter les portes de la ville de Cahors.

PETITES DATES. — Voy. DATES.

PETITES-MAISONS. — Hòpital fondé par la ville de Paris en 1497, et désigné d'abord sous le nom de maladrerie de Saint-Germain. On lui donna le nom de petites-maisons, parce que les cours qui le composaient étaient entourées de petites maisons fort basses qui servaient de logement à plus de quatre cents vieillards entretenus par le grand bureau des pauvres. Cet hôpital était aussi destiné à recevoir des sous, et l'expression petitesmaisons devint synonyme d'hôpital de fous. C'est ainsi que Boileau a dit (sat. VIII), en parlant d'Alexandre:

Heureux si, de son temps, pour cent bonnes

La Macédoine eût eu des petites-maisons!

PÉTITOIRE. — Terme de pratique. On appelait pétitoire l'action que l'on intentait pour recouvrer un bien usurpé par un autre, en prouvant que l'on en avait la propriété. Cette action judiciaire était opposée à celle qui se nommait possessoire, et qui obligeait seulement à justifier que l'on était en possession du bien con-

PETITS-AUGUSTINS. — Augustins réformés. Voy. Clergé régulier, p. 163.

PETITS GRANDS-LIVRES. — Registres auxiliaires du grand livre de la dette publique, établis dans chaque département, en 1819, par le baron Louis, ministre des

finances. Le but de cette institution était de faciliter l'acquisition de rentes sur l'État.

PHARE. — Grand fanal que l'on place ordinairement sur une tour construite à l'entrée ou environs des ports, pour avertir les vaisseaux qui approchent des côtes pendant la nuit Les phares tirent leur nom de l'île de Pharos, située sur la côte septentrionale d'Egypte. Les Romains avaient fait construire un phare à Boulogne; il fut relevé par ordre de Charlemagne, en 811. On multiplia dans la suite les phares sur toutes les côtes de France. Mais ces fanaux, dont les feux étaient fixes, étaient souvent dangereux pour les navigateurs, qui pouvaient les prendre l'un pour l'autre et les confondre avec des feux allumés sur la côte. Pour échapper à cet inconvénient, on a imaginé, vers la fin du xviiie siècle, les phares à feux tournants et à éclipses. On a commencé à se servir, en 1784, de ces machines qui tour à tour cachaient ou laissaient paraitre la lumière. Ces phares à feux tournants ont reçu des perfectionnements qui permettent de projeter leur lumière à une grande distance. Aujourd'hui tous les phares sont éclairés au moyen d'appa-reils lenticulaires, dont l'invention est due à Fresnel, membre de l'Académie des sciences, connu par ses recherches sur la théorie de la lumière. On fabrique à Paris, sous la direction d'un ingénieur, les appareils d'éclairage et les lanternes des phares. Depuis 1830, l'administration des ponts et chaussées publie un tableau descriptif des phares et sanaux de France. Nos côtes sont aujourd'hui les mieux éclairées de l'Europe.

PHARMACIE, PHARMACIENS. — Les pharmaciens formaient, dès le xiiie siècle, une corporation, sous le nom d'apothicaires (voy. Corporation, p. 233-234). D'après les lois modernes, nul ne peut exercer le métier de pharmacien sans avoir été reçu dans une des écoles de pharmacie établies par le gouvernement. Ces écoles ont été créées par une loi du 11 avril 1803 dans les villes où se trouvent des facultés de médecine (Paris, Montpellier et Strasbourg). Les pharmaciens doivent se conformer, pour la préparation des remèdes, au codex rédigé d'après la loi, ou aux prescriptions des docteurs en médecine. Ils sont soumis à la visite des médecins et pharmaciens délégués par l'autorité pour constater la qualité des médicaments.

PHILOSOPHIE. — Science qui traite des facultés de l'homme et des premiers principes. Voy. Sciences, § Sciences morales.

PHILTRES. — Drogues dont on se servait dans les opérations magiques et principalement pour inspirer l'amour.

PHYLACTERES. — On appelle quelquefois phylactères, d'un mot grec qui signifie préservatif des amulettes ou talismans (voy. Superstitions). — On donne encore le nom de phylactères à de longues bandelettes de parchemin que portaient les juifs renommés pour leur sainteté. Les chrétiens des premiers siècles portaient quelquesois des phylactères qu'ils regardaient comme des préservatifs. « On voit parmi nous, dit saint Jérôme (Commentaire sur saint Matthieu, c. XXIII), des semmes superstitieuses qui se font des phylactères avec de petits évangiles, des croix de bois et autres choses semblables. Elles montrent aussi du zèle pour la religion, mais un zèle qui n'est pas selon la science (non juxta scientiam). » Les artistes du moyen age ont généralement représenté les prophètes et les docteurs de l'ancienne loi portant des phylactères sur lesquels sont gravées des sentences de la Bible.

PHYSIOCRATES. — Economistes du xvIII siècle qui cherchaient surtout dans l'agriculture la source des richesses nationales. l'école des physiocrates avait pour chef Quesuay, médecin de Louis XV, et elle exerça une grande influence dans la seconde moitié du xviii• siècle. Les physiocrates mirent à la mode les journaux et les académies d'agriculture. Malgré l'exagération de leur système, ils rendirent de grands services en desséchant des marais, défrichant des landes et fertilisant des terres arides. D'ailleurs, une autre école, celle de Gournay et de Turgot, combattit les idées exclusives des physiocrates, et désendit les droits du commerce et de l'industrie.

PHYSIQUE. — Voy. Sciences.

PICPUS, PICQUEPUSSES. — Congrégation de prêtres séculiers qui se rattachaieut à l'ordre de Saint-François. Elle datait de l'année 1594; elle comprenait même des laïques, hommes et femmes, qui vivaient sous la règle de saint François. Les Picquepusses ou Picqueputiens tiraient leur nom d'un faubourg de Paris appelé Picpus. où ils s'étaient établis. Cette congrégation se divisait en quatre provinces appelées provinces de Saint-François, de Saint-Yves, de Saint-Louis et de Saint-Éléazar.

PIÈCES D'OR. — L'usage de rompre une pièce d'or et d'en partager les morzaux en signe de reconnaissance s'est

perpétué depuis les premiers Francs jusqu'à la fin du xvi siècle. On sait que le roi franc Childéric le et le leude Wiomade avaient rompu une pièce d'or avant le départ au roi, et qu'il était convenu que Childéric ne reviendrait que lorsqu'il recevrait la moitié de la pièce restée entre les mains du roi. De Thou (liv. LXXII) reconte qu'en 1579 le roi de Navarre, qui fut dans la suite Henri IV, rompit aussi des pièces d'or en signe de reconnaissance avec Lesdiguières et le fils de l'amiral de Coligny. Ils ne devaient prendre les armes qu'après avoir reçu la moitié des pièces d'or restées entre leurs mains.

PIED CORNIER. — Arbre qui sert à fixer les limites d'un terrain, d'un héritage, d'une forêt, etc.

PIED FOURCHÉ. — Droit qu'on lève aux portes des villes sur les bœufs, vaches, moutons et autres bêtes qui ont le pied fourchu.

PIERRERIES. -- Voy. PIERRES PRÉ-CIEUSES.

PIERRES DEBOUT, PIERRES LEVEES.

— Monuments des Gaulois. Voy. Gaulois (monuments).

PIERRES LIÉES. — Un des supplices qu'on infligeait autrefois aux femmes débauchées était de leur faire porter d'une paroisse à l'autre deux pierres liées par une chaîne. Voy. du Cange, ve Lapis.

PIERRES MILLIAIRES. — Voy. MIL-LIAIRES (pierres).

PIERRE PHILOSOPHALE. — Poudre merveilleuse dont la recherche occupait les alchimistes. Le nom de pierre vensit de ce que cette poudre pouvait, disait-on, se pétrifier et former une masse compacte, une pierre; on l'appelait philosophale, parce que les philosophes du temps ou alchimistes en poursuivaient depuis longtemps la recherche. Comme on ne pouvait découvrir cette prétendue pierre philosophale, on s'est servi de cette expression pour désigner une recherche impossible.

PIERRES PLACÉES SUR LES CHEMINS.

— Au temps de la chevalerie, il y avait, d'après le Roman de Percesoret, des pierres placées sur les chemins et sur lesquelles les chevaliers errants déposaient les bêtes fauves qu'ils avaient tuées. Ils chargeaient ensuite ces bêtes de cailloux, de manière à en exprimer le sang et les sucs pour en rendre la chair plus mortifiée. Après quoi, ils jetaient sur cette viande de la poudre d'épices qu'ils

portaient toujours dans leurs voyages (Sainte-Palaye, vo Pierres).

PIERRES PRECIEUSES. — Il est question à toutes les époques de notre histoire de pierres précieuses servant de parure aux femmes. Eustache des Champs parle, dans ses poésies, d'annelets et autres joyaux en rubis, saphirs, topazes, emeraudes, perles, que les femmes suspendaient à leur poitrine ou portaient en forme de couronne sur leur tête. Une partie de la science des alchimistes consistait à fabriquer de fausses pierreries. Au xvie siècle, et par suite des progrès du luxe, les pierres précieuses devinrent plus communes: « Les perles et pierreries, dit Brantome (Capitaines etrangers), sont si communes que les moindres femmes de nos cours et de nos villes s'en ressentent et s'en parent mieux que ne faisaient, il y a centans, nos princesses et nos grandes dames, et tels marchands y a t-il en Espagne qui ont plus de belles pierreries et perles que ne valaient du temps passé les bagues de la couronne. » Jusqu'au règne de Louis XIII, les pierres précieuses consistaient surtout en perles et en pierres de couleur. Mais, à partir du xvue siècle, les diamants ou pierres brillantes commencèrent à être préférées à toutes les autres pierres précieuses de l'Europe.

PIERRIER. — Pièce d'artillerie qui tirait son nom de ce qu'on y mettait, au lieu de boulets de fer, de grosses pierres arrondies. On s'en servait encore à la fin du xve siècle, et Guichardin, dans son Histoire des guerres d'Italie, parle de gros canons de fer que l'on appelait pierriers. Le nom en est resté à certains petits canons dont on se sert principalement sur les navires.

PIETISTES. — Secte protestante qui s'est propagée dans une partie de la France Spener, pasteur à Francfort, a été le fondateur de la secte des pietistes. Il établit, vers 1760, un collège de piété dans sa maison, et y admit toute espèce de personnes, hommes et femmes. De ce collège de piété (collegium pietatis), est venu le nom de piétistes donné à cette secte.

PIGEONNIER. — Le droit de pigeonnier ou de colombier était un droit féodal qui ne fut supprimé qu'en 1789. Voy. FÉODA-LITÉ, p. 407.

PIGEONS. — L'usage d'employer les pigeons pour transmettre des nouvelles remonte à une époque fort ancienne. Il en est question dans les poëmes du moyen

âge, et principalement dans les chants de Bertrand de Born (Sainte-Palaye, vo Pigeons). De Thou (livre LV, LIX et LXII) parle aussi de cet usage.

PIGNON. — Mur terminé en pointe qui soutenait le faîtage des maisons, et qu'aux xv° et xvi° siècles, on ornait avec soin. Quelquefois le pignon était crénelé. On considérait les ornements du pignon comme un signe de la richesse du propriétaire. Avoir pignon sur rue est devenu une expression proverbiale.

PILE.—Les anciennes monnaies royales représentaient d'un côte une croix, et de l'autre des piliers; de là, les mots de croix et pile employés pour désigner les deux côtes des monnaies, à une époque où ces signes avaient disparu depuis longtemps.

PILORI. — Poteau ou pilier où l'on attachait ordinairement les criminels en signe d'infamie. Les seigneurs hauts justiciers faisaient placer leurs armes audessus du pilier de leur justice, et au milieu étaient les chaines et carcans qui servaient à attacher les criminels. Ordinairement le pilori était placé dans un lieu fréquenté, d'où le patient put être vu de la multitude. Ainsi, à Paris, le pilori était établi aux halles. C'était une tour octogone, avec un rez-de-chaussée et un seul étage au-dessus. Au milieu de la tour était une roue ou cercle de fer, perce de trous, où l'on faisait passer la tête et les bras des banqueroutiers frauduleux, des concussionnaires et autres criminels. On les y exposait par trois jours de marché consécutifs, deux heures chaque jour, et de demi-heure en demi-heure, on leur faisait faire le tour du pilori, où ils étaient vus en face et exposés aux insultes de la populace. De là vient l'expression tourner au pilori que l'on trouve dans les chroniques et niémoires de l'histoire de France. A peu de distance du pilori, il y avait une croix de pierre fort haute, au pied de laquelle les cessionnaires devaient venir déclarer qu'ils faisaient cession de leurs biens, et recevoir un bonnet vert de la main du bourreau.

Les seigneurs, qui n'avaient que la basse et moyenne justice, n'avaient pas ordinairement droit de pilori. Cependant, dans quelques lieux. le droit de moyenne justice autorisait à avoir un pilori.

PIMENT. — Le piment était une des épices les plus estimées au moyen âge. Les anciens pouillés (voy. ce mot) de la cathédrale de Paris prouvent qu'aux xiiie et xive siècles, les prieurs du doyenné de Châteaufort étaient tenus de fournir, le jour de l'Assomption, chacun à leur tour, du piment aux chanoines. On en mèlait au vin, et on désignait cette boisson aromatisée sous le nom de piment. On en donnait quelquesois aux moines. Cependant un concile, tenu en 817, ne leur permit cette boisson qu'aux jours de grandes solennités. Les deux sortes de piments les plus usités était le clairet et l'hippocras. Voy., pour les détails, Le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée des Français.

PIONNIER. — Soldat employé aux travaux militaires. Dans l'infanterie des légions provinciales, organisée par François les, il y avait, outre les quarante-deux mille légionnaires, huit mille pionniers. Depuis 1818, on a donné le nom de pionniers aux soldats employés dans les compagnies de discipline de deuxième classe.

PIQUE, PIQUIER. — La pique a été en usage dans les armées françaises, depuis Louis XI jusqu'à Louis XIV. On donnait le nom de piquiers aux soldats qui en étaient armés. Le Journal de Dangeau prouve qu'on se servait encore de piques en 1692; on y lit à la date du 14 octobre: « Le roi donne des piques aux douze nouveaux regiments qu'il a faits » A la même époque, l'esponton ou demi-pique était encore le signe distinctif des chefs de corps. « Le roi, dit Dangeau, à la date du 4 fevrier 1692, alla faire recevoir M. de Boufflers colonel des gardes; il lui mit le hausse col, et puis lui mit l'esponton à la main. » Les piques dont se servaient les fantassins avaient plus de trois mêtres de longueur. On renonça entièrement à cette arme à l'époque où les baïonnettes à douille surent adoptées dans l'infanterie française, c'est-à-dire vers 1703. On forgea de nouveau des piques à l'époque de la révolution pour armer tous les citoyens.

PIQUET. — Jeu de cartes dont on fait remonter l'invention à l'époque de Charles VII (voy. Jeux, p. 618). — En 1676, on représenta sur le théâtre de l'hôtel Guénégaud une pièce de Thomas Corneille, intitulée le Triomphe des Dames, pièce qui n'a point été imprimée, et dont le ballet du jeu de piquet clait un des intermèdes. On y vit paraître d'abord les quatre valets avec lengs hallebardes pour faire faire place; les rois arrivèrent ensuite donnant la main aux dames. Les rois, les dames et les valets, après avoir formé par leurs danses des tierces et des quatorzes, se rangèrent tous les noirs d'un côté et les rouges de l'autre, et enfin se mêlèrent dans une danse où les coulaurs se confondirent.

PIRATERIE, PIRATES. — La piraterie on brigandage exercé à main armée sur les mers a été, de tout temps, probibée par les lois des nations modernes. La peine de mort était portée contre les pirates, et même une ordonnance de l'amirauté, rendue en 1584, les condamnait à perir sur la roue. Toutefois pendant longtemps, la police des mers fut presque nulle; la paix entre les Etats n'était point, pour leurs sujets mutuels, une garantie de navigation sure. A mesure que l'Europe se civilisa et que le droit des gens fut mieux reconnu, la piraterie en sut bannie et se résugia sur les côtes d'Afrique. Les pirates d'Alger et des autres ports barbaresques infestèrent longtemus la Méditerranée. Louis XIV les contraignit de rendre une partie de leurs captifs par le bombardement d'Alger en 1683. Enfin, la conquête de l'Algerie par les Français, en 1830, a détruit ces repaires de pirates.

PISTOLE. — Monnaie d'or d'Espagne, qui avait cours en France. Une déclaration du 20 mars 1652 fixa à dix livres la valeur de la pistole. Dans la suite, les pistoles ne furent plus qu'une monnaie de compte de la valeur de dix livres.

PISTOLET. — Arme & feu courte et legère que l'on tire d'une seule main et à bras tendu. Il y a diverses opinions sur l'origine du nom de pistolei. Les uns prétendent qu'il vient de la ressemblance du pistolet avec une arme inventée à Pistoie, ville de Toscane, en 1515. Henri Estienne en parle dans la préface de son Traité de la conformité du langage françois avec le grec : « A Pistoie, petite ville qui est à une bonne journée de Florence, se souloient faire de petits poignards, lesquels estant par nouveauté apportez en France, furent appelez du nom du lieu, premièrement pistoyers, depuis pistoliers, et enfin pistolets. Quelque temps après, étant venue l'invention des petites aquebuses, on leur transporta le nom de ces petits poignards. » D'autres écrivains font dériver le mot pissolet d'un capitaine de Sédan, nommé Sébastien Pistolet, qui en aurait été l'inventeur.

Quoi qu'il en soit de ces diverses opinions, on trouve des pistoliers ou soldats armés de pistolets établis en France, dès 1547. On appela aussi pistoliers et diables empistolés les reltres ou cavaliers allemands qui se servirent des pistolets avant les Français. Un édit de Henri II, en 1559, prohiba le port d'armes à feu et spécialement des pistolets; mais cette défense fut impuissante, et les auteurs de cette époque nous repré-

sentent les reftres et autres cavaliers armés de pistolets jusque dans leurs chausses (voy. Armes, p. 44). Le roi de Pologne, Étienne Batthori, fit donner des pistolets aux hussaids et cosaques au lieu de carquois et d'arquebuses, d'après le récit de l'historien de Thou. Cet usage s'introduisit chez les autres peuples, et, en 1610, Louis XIII, faisant son entrée à Paris après son sacre, fut reçu par plusieurs compagnies d'archers, d'arbalétriers et de pistoliers ou cavaliers portant des pistolets à la ceinture. Quelquesois on ajoutait un pistolet à une épée (voy. Armes, fig. Z). Pendant longtemps on se servit de pistolets à rouet, c'est à dire de pistolets munis d'une pierre de silex, qui, par la détente d'un rouet, s'abaissait sur la platine et mettait le feu à la poudre du bassinet. Ces pistolets étaient encore en usage en 1658.

PISTES (Édit). — L'édit de Pistes, promulgué par Charles le Chauve, en 863, interdisait aux seigneurs la construction de châteaux forts; mais il fut violé presque immédiatement, parce que les popusations de la France n'avaient pas d'autre moyen de lutter contre les Normands.

PITE. — Petite monnaie de compte qui était le quart d'un denier tournois ou la moitié d'une maille ou obole.

PLACARDS. — Les placards ou affiches manuscrites furent pendant longtemps un moyen d'opposition. Dès le temps de Louis XI, on y avait recours, puisque l'on trouve, à la date du 15 avril 1472, une ordonnance du prévôt de Paris qui enjoint de lui dénoncer les gens qui auraient affiché des libelles contre le roi, les princes et les principaux officiers de la couronne, à peine contre ceux qui seraient trouvés en avoir connaissance d'être traités comme complices (Recueil de l'abbé Le Grand, t. XX, dans les manuscrits de la Bibliothèque impériale).

Les placards injurieux devinrent surtout communs à l'époque de la Fronde. Les Mémoires inédits d'André d'Ormesson en citent un qui sut affiché le 9 novembre 1649, lorsque le duc d'Orléans et le prince de Condé étaient en lutte à l'occasion d'un chapeau de cardinal que le premier reclamait pour son favori, la Rivière, et le second pour son frère le prince de Conti. Voici ce placard: «Avis Aux PARISIENS ET A TOUS BONS FRANÇOIS: Messieurs, je vous donne avis que le demèlé des princes ne vous touche aucunement; ils vous ont abandonnés au besoin, et vous ont laissé piller; l'un est mou, làche et variable; l'autre est fourbe,

ingrat et avare; tous deux sans foi et gouvernés par des gens sans àme. Ils sont sur le point de se battre pour deux maraux, Mazarin et La Rivière, dont ils sont les valets. Laissez-les faire, les làches, et, s'ils veulent être esclaves, ne faites pas comme eux; mais plutôt unissez-vous ensemble et avec le parlement pour chasser ces maraux, et mettre les affaires entre les mains de personnes de qualité et de vertu, afin que nos rois et nos princes ne soient plus menés par le nez, et soient délivrés de la tyrannie des favoris qui les ruinent.» Et au-dessous était écrit: Ne m'arrachez pas, si vous etes bons François: contentez-vous de me lire. Un autre écrivain contemporain, Dubuisson-Aubenay, qui a retracé les troubles de la Fronde bibliochèque Mazazine, manuscrit nº 1765, t. XV), mentionne plusieurs placards de cette nature; il en cite un, entre autres, daté du 4 septembre 1650, lorsque Turenne, alors à la tête des Espagnols, venait de battre l'armée royale et marchait sur Paris: « Au matin, furent trouvés plusieurs placards affichés au coin des rues, portant que M. de Turenne invitoit tous les bons François à se joindre à lui pour faire faire la paix, etc. Quelques hommes sages et bons François voulurent arracher tels placards qui estoient ès posteaux des deux bouts du Pont-Neuf et ailleurs; mais aucuns coquins gagés pour les garder se jetèrent dessus ces honnestes gens, les blessèrent et firent retirer. Il y en avoit aussy (de ces placards) en la place de Sorbonne. »

PLACES FORTES. — Villes fortifiées. Voy. FORTICATIONS.

PLACES PUBLIQUES. — Voy. VILLES.

PLAIDS. — Assemblées où les rois barbares et les seigneurs féodaux rendaient la justice. Voy. MAL, MALLUM.

PLAIDS DE LA PORTE. — Juridiction mentionnée par Joinville, dans son Histoire de saint Louis. Joinville dit que saint Louis, son maître, avait coutume de l'envoyer avec les sieurs de Nesle et de Soissons aux plaids de la porte, et que, s'il y avait quelque question qu'ils ne pussent décider, ils lui en faisaient le rapport; alors saint Louis envoyait chercher les parties et prononçait. Les maîtres des requêtes furent chargés dans la suite de recevoir les suppliques adressées au roi et de prononcer sommairement sur les affaires soumises à son jugement. Voy. sur les plaids de la porte une dissertation de du Cange dans le recueil de ses disservations sur Joinville.

•

PLAIN-CHANT. — Chant d'église. Voy. Musique, p. 842.

PLAT DE NOCES. — On appelait plat de noces ou mets de mariage un droit que les seigneurs ou les curés prélevaient dans certains cantons sur les nouveaux mariés, et qui se payait en argent ou en nature. Voy. MARIAGE.

PLEBANUS, PLEBES.—Le prêtre chargé de l'administration d'une paroisse portait primitivement le nom de plebanus, et l'église paroissiale s'appelait plebes. On pouvait baptiser dans ces églises, et elles avaient dans leur dépendance plusieurs oratoires ou cures de moindre importance.

PLÉBICISTE. — Loi votée par le peuple.

PLEIGE. — Terme de l'ancien droit. On appelait pleige une caution judiciaire qui s'engageait à représenter quelqu'un ou à payer l'amende prononcée contre lui. De là le verbe pleiger pour cautionner en justice.

PLENIERES (cours). — Assemblées solennelles que les anciens rois de France tenaient aux principales fêtes de l'année, et principalement à Pàques et à Noël. Les principaux vassaux du roi assistaient aux cours plénières, où le roi paraissait la couronne en tête et dans tout l'appareil de sa majesté.

PLÉNIPOTENTIAIRE. — Ambassadeur investi de pleins pouvoirs. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

PLOMBAGE. — Opération faite par la douane pour fermer les colis de marchandises à l'aide de petits plombs, et empêcher qu'on ne substitue d'autres denrées à celles qui sont contenues dans les colis.

PLUME (avoir la). — On appelait avoir la plume, dans l'ancienne monarchie, être secrétaire du roi avec mission d'imiter exactement son écriture. « Avoir la plume, dit Saint-Simon (t. III, p. 66), c'est ètre faussaire public, et faire par charge ce qui coûterait la vie à tout autre. Cet exercice consiste à imiter si exactement l'écriture du roi qu'elle ne se puisse distinguer de celle que la plume contrefait. et d'écrire en cette sorte toutes les lettres que le roi doit ou veut écrire de sa main, et toutefois n'en veut pas prendre la peine. Il y en a quantité aux souverains et à d'antres étrangers de haut parage; il y en a aux sujets, comme généraux d'armée ou autres gens principaux par secret d'affaires ou par marque de bonté ou de distinction. » Saint-Simon parle ensuite de plusieurs secrétaires qui eurent la

plume sous le règne de Louis XIV, et particulièrement de Rose et de Caillières.

PLUMES. — L'usage de porter une touffe de plumes sur le casque remonte aux xive et xve siècles (voy. Panache). Olivier de la Marche parle, dans ses Memoires de Corneille, bâtard de Bourgogne, qui assembla cent hommes d'armes, emplumachés. On se servait ordinairement de plumes de coq pour former ces panaches; de là ces plumes furent appelées coquardes ou cocardes. Lorsqu'on eut remplacé les plumes par un nœud de rubans, on continua de donner à ce nœud le nom de cocarde. Les élégants initaient cette mode militaire dès le xve siècle, et portaient des plumes de coq sur leur bonnet. Aussi Alain Chartier, contemporain de Charles VII, les appelait-il veaux coquarts.

PLUMES A ECRIRE. — On se servait de plumes d'oie et d'autres oiseaux pour écrire dès le ve siècle, comme le prouve un passage d'un auteur anonyme publié par Adrien de Valois à la suite d'Ammien Marcellin. On continua, en se servant de plumes, de faire usage d'un roseau appelé calamus que l'on taillait comme nos plumes, quand on voulait tracer des traits sur une matière délicate, telle que le papier et le parchemin. Isidore de Séville. qui vivait au vii siècle, dit positivement que les instruments dont on se servait pour écrire étaient le roseau et la plume (instrumenta scrib**æ calamus et pēnna).** Un texte de Pierre le Vénérable (livre i. ép. 20) fait supposer qu'on cessa de se servir de roseaux au **xº siècle. D'après** Montfaucon, les patriarches de Constantinople employaient un roseau d'argent pour souscrire leurs actes. Ainsi les plumes métalliques étaient probablement connues de l'antiquité.

PLUMITIF. — Registre sur lequel le greffier d'un tribunal écrit le sommaire des arrêts et de tout ce qui se passe aux audiences.

PI.UVIOSE. — Nom du cinquième mois de l'année dans le calendrier républicain. Ce mois commençait le 20 janvier et finissait le 18 février.

POÉLE. — Les anciens Romains faisaient usage, pour chausser les appartements, de fourneaux souterrains, de tuyaux de chaleur et d'appareils analogues à nos poéles. Ils en introduisirent l'usage dans les Gaules. On désignait, au moyen àge, les poéles par le nom de chausse doux, à cause de la douce chaleur qu'ils répandaient dans les appartements. Depuis le commencement de ce siècle, on a perfectionné les poeles, on en a fait un ornement des appartements en même temps qu'on a ménagé le combustible.

POELE. -- L'usage d'étendre un voile appelé poèle, sur les nouveaux mariés, date d'une époque fort ancienne. Il vient probablement de la cérémonie qui consistait à faire passer les nouveaux époux sous le joug, d'où le mot conjugium (joug commun) pour signifier mariage.

POESIE. - Je n'ai nullement l'intention d'esquisser ici l'histoire de la poésie française, mais sculement de dire quelques mots de la poésie dans ses relations avec les mœurs et les usages de la France. On la voit partout, animant les guerriers sur les champs de bataille par les chansons de geste, égayant les repas par les chansons de table, amusant le peuple par des pont-neus, raillant dans les satires, les vaudevilles et les chansons politiques. Les noms ont change avec les époques; mais on retrouve toujours la poésie héroïque, la poésie légère et satirique, la poésie didactique ou donnant des préceptes, et la poésie bucolique ou chantant les plaisirs de la campagne. Soit que la poésie prenne la forme du récit ou celle de l'exposition dranatique, elle a toujours pour but de louer ou de blàmer, d'instruire par de grands exemples ou d'amuser par des contes joyeux. La poésie héroïque du moyen age s'est appelée tantôt chanson de geste, tantôt cycle épique; la chanson proprenient dite est nommée au midi canzone, au nord lay ou ou virelay; la satire se retrouve dans les sirventes des troubadours et les vaudevilles d'Olivier Basselin; la poésie dramatique dans les mystères, la tragédie, la comédie, l'opéra et le drame.

On peut distinguer trois époques dans l'histoire de la poésie française: 1º du xie au xiiie siècle; 20 du xiiie auxve siècle; 3º depuis la renaissance jusqu'à nos jours. S'il s'agissait d'apprécier le génie poétique, la dernière époque serait la plus importante; mais, comme notre but principal est de caractériser les mœurs de la France, il faut au contraire insister sur les époques les plus anciennes où la poésie est moins un effet de l'art qu'un produit spontané du génie

populaire.

De la poésie au moyen âge (XI°-XIII° siècles); poésie hérorque.—L'usage de célébrer les héros remonte à l'antiquité la plus reculée et se retrouve à toutes les époques chez les Gaulois, chez les Francs et chez la nation formée du mélange de ces peuples. Cassiodore parle, au vie siècle, de guerriers dont les exploits étaient chantés dans tout l'univers. Un cite, entre autres, des chansons en l'honneur de Clotaire, vainqueur des Saxons; de Roland, de Louis III, vainqueur des Normands en 881, etc. Dès le temps de Charlemagne, les chansons en langue germanique parurent assez importantes pour que ce prince ordonnat d'en faire un recueil. Au xie siècle, les poemes héroïques en langue vulgaire furent appelés chansons de geste. Il en existe un grand nombre en langue moderne. L'imagination travailla sur ces légendes à moitié historiques, à moitié fabuleuses, les enrichit de nouvelles inventions, revêtit les Francs de Charlemagne ou les Celtes d'Arthur de l'armure féodale, les entoura de pairs comme le roi Philippe Auguste, et fit un étrange mélange des mœurs et des institutions de siècles profondément divers. Mais, au milieu de ces tableaux bizarres, se peint dans tout son éclat la vie aventureuse et dévouée des chevaliers. Voy CHEVALERIE.

Une des plus célèbres parmi ces chansons de geste est le chant de Roland, que les guerriers répétaient en allant au combat, comme le prouve l'exemple du trouvère Taillefer, qui, à la bataille d'Hastings, célébrait les exploits de Charlemagne et de Roland (voy. BARDES). L'ensemble des chansons de geste sur Arthur, Charlemagne et ses paladios, les Amadis et Alexandre transformé en roi féodal, formèrent les grands cycles du moyen àge. Les Normands, dont les exploits avaient vivement frappe les esprits, eurent aussi leur cycle : le Roman de Rou et les chroniques rimées de Geoffroi Gaimar et de Benoît de Sainte-More attestent la fécondité de

cette poesie.

Cycle d'Arthur. - Parmi les poëmes herorques qui se rattachent au cycle d'Arthur ou de la table ronde, il faut placer au premier rang le Roman de Brut ou Brutus, par Robert Wace. On y trouve l'histoire fabuleuse des premiers rois d'Angleterre, en remontant jusqu'à Brut ou Brutus, fils d'Ascagne et petit-fils d'Enée. Brut fait de longs voyages, trouve sur sa route des îles enchantees, des palais merveilleux, et enfin arrive en Angleterre où il établit sa famille qui y règne glorieusement. Là, figurent les heros de la table ronde, l'enchanteur Merlin, le roi Arthur, la dame Genièvre sa femme, Tristan de Léonois, Lancelot du Lac, Perceval, Perceforêt. Chacun de ces personnages devint à son tour le centre de traditions épiques et le heros de quelque poëme. Les poëtes représentent, suivant la coutume du moyen age, Arthur entouré de ses pairs et le montrent en relation avec les Romains, ainsi que l'atte-te le passage suivant dont le langage a eté légèrement modifié :

Arthur fut assis à un dois (dais), Environ lui comtes et rois. Et sont doze hommes blancs venus, Bien atournés et bien vestus. Deux et deux en ces palais vondrent Et deux et deux les mains se turrent; Doze estoient et doze flomains; D'olive portent en leurs mains, Petit pas ordinairement. Et vinrent mouli avenainment. Parmi la salle très-passèrent, Au roi vinrent, le saluèrent, De Rome, se disant, venoient.

Chrétien de Troyes, un des principaux auteurs de poëmes héroïques, se distingue entre tous par un melange de naïveté et de grandeur. On trouve chez lui l'opinion généralement répandue dès le xiii siècle, que la France avait hérité de la supériorité intellectuelle de la Grèce et de Rome:

Ce nous out nos livres appris
Que Grêce eut de chevalerie
Le premier los et de clergie (savoir);
Puis vint chevalerie à Rome
Et jà de clergie la some.
Qui ores est en France venue.
Dieu doint qu'elle y soit retenue
Et que li leus li abellisse (ce lieu lui plaise)
Tant que de France ne isse (sorte)
L'onor qui s'y est ariétée,
Dont elle est prisée et dotée
Mieux que Gréjois et Romains.

La féerie joue un grand rôle dans ces poëmes; elle rappelle les traditions druidiques: « En celui tems, dit un ancien auteur, étoient appelées fées toutes celles qui s'entremettoient d'enchantemens et de charmes; et moult en étoit pour lors, principalement en la Grande-Bretagne; et savoient la force et la vertu des paroles, des pierres, des herbes.... Merlin était leur maître sur toute la science du diable, de qui il était né. »

Cycle de Charlemagne. — Le cycle de Charlemagne n'a pas été moins fécond que celui d'Arthur. Charlemagne avait laissé dans la mémoire des peuples un souvenir qui frappait d'étonnement et d'admiration. Ses prodigieuses expéditions, l'empire d'Occident relevé, la barbarie même de l'époque au milieu de laquelle il avait vécu, tout contribuait à ce grandir aux yeux de la postérité. Le lhef guerrier, le législateur des Francs, devint, vers le xue siècle, le héros d'un cycle épique. C'est dans la chronique de Turpin que sont célébrées, pour la première fois, ses tabuleuses expéditions. Quelques critiques la sont remonter jusqu'au x° siècle, mais généralement on la

place à une époque postérieure. Turpin on Tilpin, prétendu archevêque de Reins, n'est probablement qu'un pseudonyme sous lequel s'est caché l'auteur de la chronique. Voici le portrait qu'il fait de Charlemagne, on y reconnait les idées populaires qui identifient la grandeur du génie avec la force physique : « Homme fut de corps fort et de grande stature; sept pieds avoit de long : le chef (la tête) avoit rond, les yeux grands et si clairs que quand ils étoient courroucés ils resplendissoient comme escarboucles; le nez avoit grand et droit, brune chevelure, la face vermeille et lie (joyense); de si grande force étoit qu'il levoit un chevalier armé sur sa paume. Joyeus, son épée, coupoit un chevalier tout arnié. » Autour de Charlemagne, se rangeaient ses paladins, somme les chevaliers de la table ronde autour d'Arthur. Roland, dont la mort surtout est célèbre, Ogier le Danois, Renaud de Montauber. les quatre tils Aymon, Olivier, Huon de Bordeaux, Doolin de Mayence, Morgant le Géant et l'enchanteur Maugis devinrent les héros de nouveaux romans chevaleresques, qui tous se rattachent au cycle de Charlemagne.

Dans les épopées carlovingiennes, le caractère germanique a fait place au role chevaleresque. Nous n'y trouvons rien de comparable à ces guerriers francs, qui, dans la chronique du moine de Saint-Gall, racontent leurs expeditions contre les Slaves-Obotrites avec une jactance féroce : « C'étaient, dit l'un d'enx, de pauvres petites grenouilles; j'en avais toujours huit ou neuf embrochées à ma lance, murmurant je ne sais quoi. Il était bien inutile d'aller nous fatiguer, l'empereur Charles et moi, contre une pareille vermine. » Les pairs de Charlemagne ne se livrent pas à l'orgueil brutal de la force. Ogier est appele le Courtois. Roland, dans un combat contre Ferragus, géant sarrasin, fait une trêve d'une heure. et voyant son ennemi s'endormir, va lui mettre une pierre sous la tête pour lui servir d'oreiller. Dans ces poëmes, Charlemagne n'est jamais représenté comme un conquérant germain; c'est le roi de saint Denis, le roi vraiment national de la troisième race. Ainsi, dans les traditions persanes, Alexandre est devenu l'héritier légitime de la monarchie; Darius n'est plus qu'un usurpateur. Tous les exploits de Pepin le Bref et de Charles Martel sont attribués à Charlemagne. Enfin, les guerres sont dirigées exclusivement contre les Musulmans. Ca reconnaît dans ces poemes l'inspiration des croisades. Si Mon voulait avoir une complète du cycle carlovingien, il audrait pas oublier le contre-cycle gnol, inspiré par le patriotisme qui ose au paladin Roland un Bernard Carpio, et au récit de l'invasion les its interminables sur Roncevaux et la résistance nationale.

i féerie semble inspirée, dans ces nes, par le genie asiatique. « Il ne it plus, dit un critique moderne, de uses sorcières, objet de la haine et a crainte du peuple. Les fées devienles rivales ou les allices de ces eniteurs, qui disposaient, dans l'Orient, anneau de Salomon et des génies qui nt attachés; elles étaient, en quelsorte, les prêtresses de la nature et es pompes. A leur voix, des palais nifiques s'élevaient dans les déserts; jardins enchantés, des bosquets parés d'orangers et de myrtes naissaient nilieu des sables ou sur les écueils ; le sein des mers. L'or, les diamants, perles couvraient leurs vêtements ou ambris de leurs palais; et leur amour, d'être réputé sacrilége, était souvent us douce récompense des travaux du rier. C'est ainsi qu'Ogier est accueilli la fée Morgane dans le château d'An. Il en reçoit une couronne d'or à lale était attaché le don d'une éternelle esse, mais en même temps l'oubli de autre sentiment que l'amour de Mor-

vésie lyrique. – La poésie lyrique, itée par les trouvères au nord de la ce, et par les troubadours au sud, a oré l'amour et la guerre; quelquesois a flétri avec énergie les violences le midi fut victime au xiiie siècle Il t de citer quelques noms pour rapr la richesse de la poésie méridionale: laume de Poitiers, Geoffroy Rudel, lard de Ventadour, Bertrand de Born, re Cardinal, Sordello de Mantoue, etc. ce de Capdeuil, poëte du xiis siècle, a sé des chants d'amour qui, même priiu charme rhythmique, ont encore une aine grace. « Je vous aime, dit-il à la ime de ses pensées, je vous aime avec telle tendresse que nul autre objet de place dans mon souvenir; je m'oumoi-même pour penser à vous, et, même que j'adresse mes prières à i, ma pensée est pleine de votre re. » Il y a souvent, dans ces chants nour, un singulier melange d'idées cieuses et de pensées profanes. Ar-d de Marveil, éloigné de sa dame, ite les tourments de l'absence : « Qu'on ne dise pas que l'àme n'est touchée par les sens; je ne vois plus l'objet a flamme; je n'en suis que plus vivement touché du bien que j'ai perdu. On a pu m'éloigner de sa présence, mais rien ne pourra rompre le lien des cœurs. Ce cœur si tendre et si constant, Dieu seul le partage avec elle, et la part que Dieu en possède, il la tiendrait d'elle comme mouvante de son domaine, si Dieu pouvait être vassal et relever de fief. Lieux fortunés qu'elle habite, quand me sera-til permis de vous revoir? Que ne puis-je être confiné dans un désert et l'y rencontrer! Ce désert me tiendrait lieu de paradis. »

Influence de la poésie arabe. — La poésie provençale s'inspira souvent du génie arabe. Mariana rapporte que, dans le xie siècle, au siége de Calcanassor, un pauvre pecheur chantait alternativement en arabe et en langue vulgaire une complainte sur le sort de cette malheureuse ville. Le même air s'appliquait tour à tour aux paroles étrangères et nationales. On le voit par cet exemple : En Espagne, la guerre et le commerce fréquent des deux peuples avaient répandu la connaissance de la langue arabe parmi les chrétiens, et l'on ne peut douter que les Arabes à leur tour n'eussent appris la langue vulgaire du peuple conquis. Or, cette langue vulgaire, dans la Catalogne, n'était autre que la langue provençale, qui recevait ainsi naturellement les impressions de l'esprit arabe. L'idiome vulgaire, parlé dans les autres parties de l'Espagne, était distinct et séparé de notre langue romane. Mais, né du latin comme elle, en ayant même gardé davantage les consonnances éclatantes, il était facilement compris de tous les peuples de l'Europe latine et ne pouvait se charger des teintes de l'esprit arabe, sans les communiquer à ces peu-

Chant de Robert Courte-Heuse. — Chez les trouvères, la poésie lyrique a été moins cultivée; on en trouve cependant quelques modèles. Tel est le chant composé par Robert Courte-Heuse dans la tour de Cardiff, où son frère Guillaume le Roux l'avait sait ensermer. En voici la traduction en langue moderne: « Chêne, né sur ces hauteurs, théâtre de carnage où le sang a coulé en ruisseaux, malheur aux querelles qu'excite le vin; chêne. nourri au milieu de ces gazons couverts du sang de tant de morts, malheur à l'homme qui est devenu un objet de haine; chêne élevé sur ces tapis de verdure arrosés du sang de ceux dont le fer avait déchiré le cœur, malheur à celui qui se complaît dans la discorde; chêne, qui as crù au milieu des trèfles et des plantes qui, en t'environnant, ont arrêté l'élévation de ta cime et entravé ta végétation,

malheur à l'homme qui est au pouvoir de ses ennemis ; chène place au milieu des bois qui couvrent le promontoire d'où tu vois les flots de la Saverne lutter contre la mer, mulheur à celui qui voit ce qui n'est pas la mort; chène qui as vécu au sein des orages et des tempétes, au milieu du tumulte de la guerre et des ravages de la mort; malheur a l'homme qui n'est pas assez vieux pour mourir, » Le sentiment de tristesse qui respire dans cette pièce, contraste avec le ton général de la poésie lyrique du midi, vif, brillant et tout à fait etranger à la mélancolie du nord.

Cours d'amour. — Parmi les institutions qui encouragèrent le développement de la poésie à l'époque des croisades, il ne faut pas oublier les cours d'amour, espèces d'académies où le bel esprit était loue et souvent couronné par les dames. Béatrix de Provence distribuait elle-même des prix à ceux qui excellaient dans la poésis et composait des vers en leur honneur (Sainte-Palaye, vo Poésie). Les Jeux sous l'ormel avaient aussi pour but d'encourager la poésie, de nième que les puys institués en l'honneur de la Vierge dans

quelques provinces.

Décadence de la poésie épique et lyrique au moyen age. — Le xiiie siècle marque à la fois le point le plus élevé et le commencement de la décadence au moyen age. Avec le génie chevaleresque décline la *poésie*, qui en était l'expression. Les troubadours ont encore, au xiiie siècle, un dernier moment d'éclat. La guerre des Albigeois allume leur indignation; de poétiques invectives poursuivent la cour de Rome. Pierre Cardinal et l'anteur anonyme de la chronique provençale (1209-1219) vengent leur patrie, que les Français du nord livraient à de si cruelles dévastations. Sordello de Mantoue trouve des accents energiques pour stigmatiser une époque qu'il ne comprend plus, et où tout lui paruit decadence, vice, lacheté. La conquete de la Provence par Charles d'Anjou ranime encore la verve des troubadours. Mais c'est la dernière lueur d'un feu qui s'éteint ; vainement on cherche à lui donner une nouvelle activité par l'institution des mainteneurs de la gaie science et des jeux floraux de Toulouse. Il ne reste, de la poésie provençale, qu'une institution académique; la langue du midi tombe à l'état de patois. Elle cède à l'ascendant de la langue du nord, qui marche à la conquête de la France. L'unité de langue commence avec l'unité de gouvernement.

La France septentrionale subit un changement analogue. Au XIII siècle, elle avait une littérature épique. Ses trou-

de succès de redire les exploits d'Arthur, de Charlemagne, des Amadis, des Normands, d'Alexandre transformé en chevalier du moyen age. Vers la fin da xiii siècle, l'enthousiasme chevaleresque s'éteint; l'ardeur des croisades s'épulse; les légistes succèdent aux barons et aux prélats, l'inspiration religieuse et sécule fait place à l'age de la loi. La littérature est l'expression fidèle de cette révolution. Sous Philippe-Auguste, on trouve un dernier écho de la poésie chevaleresque; Helinand chante Alexandre et place la reine de France au milieu des Grecs et des Perses. C'est le dernier de nos poètes

cycliques.

Poesie allégorique. — Thibant de Chaupagne, Guillaume de Lorris, les poètes du règne de saint Louis ont un tout antre caractère. Le premier est lyrique. Il chante l'amour; il demande un regard de merci à la dame de ses pensées. Le doux printemps, l'influence de la ma-ture s'unissent à l'amour pour l'inspirer. Quant aux anciens poetes cyclique il les dédaigne comme ayant travesti l'histoire. Guillaume de Lorris est sertout un conteur agréable, qui déguise sous l'allégorie la stérilité de sa pensés. Il commence le prolixe Roman de la Rose, et met en scène Bel-Accueil, Feur-Dangier et tous les personnages allége-riques de cet Art d'aimer. On lui pardonne la lenteur de l'action en faveur d quelques détails gracieux, de la peinture de l'Amour, de l'Oisivelé, du Tampe. Il a encore une certaine délicateuse chevaleresque, mais déjà l'ironie perce; l'amour idéal s'évanouit; le rêve da moyes âge, le culte de la femme, fait place à une triste et prosaïque réalité

Quelques conteurs spirituels, comme Henri d'Andely, l'auteur d'Aucassia et de Nicolette, produisent des fablices, mo-dèles de gracieuse naïvete. C'est là une littérature qui ne manquera janais à la France. La puissance et les ruses de l'amour seront un sujet inépuisable de

contes ingénieux.

Poésie satirique. — Mais si l'on cherche le caractère d'une époque, il faut laisser cette poésie légère et s'adresser aux hon mes qui peignent leur temps. L'époque de Philippe le Bel a ses poètes, Jean Clopinei, Guillaume Guiart, Guiot de Provins, cu plutot Hugues de Bercy, les auteurs de Meman dù Renard. Le premier, né en 1200 ecrivait à l'époque de l'emprisonnement de Boniface VIII et du supplice des templess; il prend pour cadre le roman inacheve de la Rose, et dans un poëme de près de treste mille vers, poeme dont l'analyse est im-Aras s'efforçaient avec plus de zèle que possible, il entasse satires sur satires, du clergé, des nobles, des rois, hes, des magistrats. Tout ce que le àge avait aimé et vénéré, clergé, se, chevalerie, amour, il prend à le le flétrir. Triste poëme où l'espeut sauver du dégoût des doc-La royauté même u'échappe pas coups. La force, voilà, selon Jean el, son origine et son droit.

aume Guiart n'est qu'un prolixe cateur. Cependant, sa chronique qui embrasse tous les règnes, de e-Auguste à Philippe le Bel, ne e pas de traits satiriques contre les cycliques, contre les merveilles ciens preux et ces coups d'épée qui ent un chevalier de part en part.

ible Guiot qui déchire toutes les depuis le clergé jusqu'aux avo- e Roman du Renard, apothéose ruse opposée à la force qu'exalsystème féodal, tout cela peint oque de critique prosaïque et de ite satire : le moyen âge se venge g féodal et sacerdotal. L'esprit s est bien plus à l'aise dans cette égère et railleuse que dans le récit ditions héroïques.

ctère de la poésie aux xive et eles. — Pendant cette periode, la orit une nouvelle forme; la langue épura et eut une poésie légère et ise, en même temps que les myssoties et moralités obtenzient un succès (voy. Théatre). La poésie eut alors deux écoles, l'une féot l'autre populaire: la première, intée par Froissart, Charles d'Or-Martial d'Auvergne, Alain Chartier; nde, par Olivier Basselin et Villon, ne horner aux noms les plus illusn imagina à cette époque de nouormes de poésie, parmi lesquelles remarquables sont le chant royal, de et le rondeau.

it royal. — Le chant royal fut inu xive siècle et a été en usage justvie. Il devait traiter quelque sujet mprunté à la fable ou à l'histoire, resse à quelque grand personnage rminer par l'explication de la morachant royal se composait de cinq is, dont chacune avait onze vers erminaient par les mêmes rimes; , se trouvait un envoi de cinq ou 's qui reproduisaient les rimes des is. Les vers étaient primitivement syllabes; on leur substitua dans la s vers alexandrins. On avait mules difficultés de détail qui donplus de prix au chant royal. Il surtout avoir un ton de grandeur ajestė.

Ballade. -- « Quant a sa ballade, dit Pasquier (Recherches, livre VII), c'était un chant royal au petit pied, auquel toutes les règles de l'autre s'observaient et en la suite continuelle de la rime et en la clòture du vers et à l'envoi ; mais ils ne passaient pas trois ou quatre dizains ou huitains, et encore en vers de sept, huit ou dix syllabes à la discrétion du fatiste (poëte), et en tel argument qu'il voulait choisir. » On cite parmi les ballades les plus célèbres celle de Charles d'Orléans, où se retrouvent les allégories mises à la mode par le Roman de la Rose. Dangier est un des personnages principaux de ce poëme:

Rafraîchisses le châtel de mon cœur D'aucuns vivres de joyeuse plaisance; Car faux Dangier, avecque son alliance L'a assiègé en la tour de Douleur.

Si ne voules le siège sans longueur Tantôt lever ou rompre par puissance, Rafraîchisses le châtel de mon cœur D'aucuns vivres de joyeuse plaisance.

Ne souffrez pas que Dangier soit seigneur, En conquêtant sous son obéissance Ce que tenez en votre gouvernance; Avances vous et gardes votre honneur. Rafraîchissez le chastel de mon cœur.

Prenez tôt ce baiser, mon cœur, Que ma maîtresse vous présente, La belle, bonne. jeune et gente. Par sa très-grant grâce et douceur.

Bon guet ferai. sur mon honneur, Afin que Dangier rien n'en sente. Prenez tôt ce baiser, mon cœur, Que ma maîtresse vous présente.

Dangier, toute nuit en labeur, A fait guet, or gît en sa tente. Accomplissez brief votre entente. Tandis qu'il dort; c'est le meilleur. Prenez tôt ce baiser, mon cœur.

Fuyes le trait de doux regard. Cœur qui ne saves vous défendre; Vu qu'êtes désarmé et tendre. Nul ne vous doit tenir couard.

Vous serez pris ou tôt ou tard, L'amour le veut bien entreprendre, Fuyez le trait de doux regard, Cœur qui ne vous saves défendre

Retirez-vous sous l'étendard De Nonchaloir sans plus attendre, Si Plaisance vous laissiez rendre, Vous êtes mort. Dieu vous en gard; Fuyez le trait de doulx regard.

Comment se peut un povre cœur défendre. Quand deux beaux yeux le viennent assaillir? Le cœur est seul, désarmé, nu et tendre, Et les yeux sont bien armés de plaisir.

Rondeau. — Le rondeau comprend treize vers, qui roulent sur deux rimes seulement, dont la première est employée huit fois et l'autre cinq, dans l'ordre suivant: le premier vers, les deuxième, cinquième, sixième, septième, neuvième, dixième et treizième riment ensemble, et sont masculins ou féminins, comme on veut; les cinq autres riment pareillement entre eux, et la rime y est d'espèce différente de celle des autres. On distribue ces rimes dans deux stances de cinq vers, séparces par un tercet, et l'on ajoute au bout du tercet et de la dernière stance un refrain pris des dernières paroles du rondeau. Ce genre de poésie urait son nom de ce qu'il semblait se reprendre et retourner sur lui-même. Le rondeau survant, composé par Voiture, explique les règles de ce genre de poésie et peut servir de modèle:

Ma foi, c'est fait de moi ; car Isabeau M'a conjuré de lui faire un rondeau Cela me met en une peine extiême; Quoi, treize vers, huit en cau, cinq en eme. Je lui ferais aussitôt un bateau.

En voilà cinq pourtant en un monceau Formons-en huit en invoquant Brodeau Et puis mettons, par quelque stratagème Ma foi , c'est fait.

Si je pouvais encor de mon cerveau Tirer cinq vers , l'ouvrage serait beau Mais cependant me voilà dans l'onsième Et si je crois que je fais le douzième, En voilà treize ajustés au niveau Ma foi, c'est fait.

Ce genre de poésie était né en France et se distinguait par la naïveté, comme l'a dit Boileau :

Le rondeau, né Gaulois, a la naïveté.

L'école de poëtes, qui a brillé aux xive et xve siècles, se distinguait surtout par l'élégance et la grace; elle a eu son expression la plus parfaite dans Clément Marot, dont Boileau lui-même a vanté

l'élégant badınage.

Poésie française du xvie siècle à nos jours. — Au xvie siècle, l'imitation de la littérature italienne et surtout de l'antiquité donna un nouveau caractère à la poesie française. On emprunta le sonnet à l'Italie. L'épopée, la poésie dramatique et lyrique s'efforcèrent de lutter avec les modèles de l'antiquite grecque et latine. Il y ent dans cet effort plus de zèle que de goût, comme l'attestent les poésies de Joachim Dubellay, de Dubartas, de Ron-sard et de toute l'école, appelée pléiade, du nom de ses sept poétes principaux. Elle défigura la langue française par les emprunts maladroits qu'elle fit aux littératures anciennes. Cependant la poésie gagna en noblesse et en harmonie au milieu de ces tentatives le plus souvent malheureuses; on commença à cultiver la poésie épique et dramatique. Jodelle, Garnier, Hardy frayèrent la route aux poëtes qui devaient porter si haut la gloire de la scène française.

Le xviie siècle s'ouvrit par les sévères

réformes de Malherbe qui délivra notre langue du fatras de mois grecs et latin dont on l'avait embarrassée, traça les veritables règles de la poésie française et laissa des modèles du genre lyrique La poésie dramatique atteignit avec le Cié (1636) une hauteur qu'elle n'a plus dépassée; le Menteur (1642) donna le pre-mier modèle de la bonne comédie. On reussit moins dans la poésie épique, & les efforts tentés par Chapelain et par plusieurs de ses contemporains n'ont savi qu'u attester leur ardeur impuissante. Les encouragements donnés par la royante, qui, depuis un temps immémorial, n'avait cessé de protéger les lettres, de-vinrent plus intelligents. Molière, La Fontaine, Racine, Boileau, marquent dans la poésie française une époque rédlement classique, où la comédie, la fable, la tragedie, la poésie didactique furest fécondes en chefs-d'œuvre. Elle sut réunir le goût et l'éclat, la sobriété et la fécordite, la richesse d'invention et la perfec-

tion du style

Le xviile siècle fut certainement inférieur en génie poétique au siècle précedent. Malgré la beauté de quelques tragédies de Voltaire, ce poête ne peut soutenir la comparaison avec Corneille et Racine, encore moins avec Molière. Il n'excelle que dans la poésie légère et philosophique. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, ce qui frappe surtout dans la poésie francaise, c'est un réveil éclatant du génie lyrique et l'intelligence des littératures du Nord que l'on avait trop dédaignées. Les œuvres poétiques de l'Angietarre d'abord et ensuite de l'Allemagne ont été commentées et traduites, et on a poussé jusqu'à l'idolàtrie l'imitation de ces littératures étrangères. Du reste , le fait n'est pas nouveau : à toutes les époques, la France s'est inspiree des chefs-d'œuvre des littératures voisines; elle les a quelquefois admirées à l'excès; mais elle n'a pas tardé à se les approprier et à les accommoder à son génie. Ainsi, au xve siècle, elle a i nité l'Italie; au xvir, l'Es-pagne qu'elle a bientôt surpassée; au xviii, l'Angleterre, et enfin de nos jours l'Allemagne. Je ne puis qu'indiquer ici les questions nombreuses et intéressantes qui devraient être traitées à l'occasion de la poésie française. On pourra consulter, 1º pour la poésie française an moyes age, l'Histoire de la France commencée par les Bénédictins et continuée per l'Institut; I-XXII vol. in-4°, Paris, 1733-1852. L'Histoire littéraire de la France, par M. J. J. Ampère, 8 vol. in-8. Ray-nouard, Choix de possies originales des troubadours, 6 vol. in-8, Paris, 1816-

1821. Fauriel, Histoire de la littérature provençale, 3 vol. in-8 Villemain, Histoire de la littérature française au moyen age, 2 vol. De La Rue, Histoire des trouvères normands, 3 vol. L'histoire de la poésie française depuis le xvie siècle a eté traitée dans un grand nombre d'ouvrages; nous nous bornerons à citer l'Histoire de la poésie française au seizième siècle, par Sainte-Beuve; l'Histoire de la littérature française, par D. Nisard; l'Histoire de la littérature française au XVIII siècle, par Villemain et l'Histoire de la littérature française de M. Demogeot, dans la collection de l'Histoire aniverselle.

POÉSIES POPULAIRES. — Indépendamment de la poésie savante, travaillée dans le cabinet, il existe une poésie, fruit spontané de l'imagination nationale, et qui peint les idées et les mœurs du peuple. A ce titre les poésies populaires appellent vivement l'attention. Montaigne en a parlé un des premiers dans le passage suivant de ses Essais (livre I, chap. LIV): « La poésie populaire et purement naturelle a des naïvetés et grâces, par où elle se compare à la principale beauté de la poésie parfaite selon l'art, comme il se voit ès villanelles de Gascogne et aux chansons qu'on nous rapporte des nations qui n'ont connoissance d'aucune science ni mesme d'escripture.» Un des plus anciens chants populaires de la France est un chant basque, où il s'agit probablement de l'armée de Charlemagne vaincue à Roncevaux par les populations gasconnes. Voici quelques fragments de ce chant :

Un cri s'est élevé au milieu des montagnes des Escualdunacs.

lls viennent, ils viennent.

Combien sont-ils ? Enfant, compte-les bien.— Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze,

Douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt,

Vingt et des milliers encore,

On perdrait son temps à les compter; Unissons nos bras nerveux, déracinons les rochers,

Lançons-les du haut des montagnes

Jusques sur leurs têtes; Écrasons-les, tuons-les.

Le sang jaillit, les chairs palpitent, Oh! combien d'os broyés! quelle mer de sang!

Ils fuient, ils fuient.

Combien sont-ils? Enfant, compte-les bien.— Vingt, dix-neuf. dix-huit. dix-sept, seise, quinse, quatorze, treize, douze, onze, Dix, neuf. huit, sept, six, cinq, quatre, trois

deux, un,

Un! ll n'y a même plus un.

La nuit les aigles viendront manger ess chairs écrasées , Et tous ces es blanchirent durant l'éternité.

Les chants populaires peuvent se diviser en plusieurs catégories. Il ya d'abord les chants religieux et légendaires, qui se rapportent souvent à la Vierge et aux saints. La plupart sont consacrés à célébrer la miséricorde de la sainte Vierge et la puissance qu'elle exerce sur Dien même. On peut citer comme exemple une chanson périgourdine, dont voici la traduction:

Une âme est morte cette nuit;
Elle est morte sans confession,
Personne ne va la voir,
Excepté la sainte Vierge.
Le démon est tout à l'entour.
— Tenes, tenes, mon fils Jésus,
Accordes-moi le pardon de cette pauvre âme.
— Comment voules-vous que je lui pardonne?
Jamais elle ne m'a demandé pardon.
— Mais si bien à moi, mon fils Jésus,
Elle m'a bien demandé pardon.
— Eh bien ! ma mère, vous le voules,
Dans le moment même je lui pardonne.

Quelques-unes de ces chansons rappellent des traditions druidiques ou celtiques, d'autres font allusion à des événements historiques. Les personnages les plus illustres de l'histoire de France y sont quelquefois singulièrement travestis. Qui ne connaît les chansons du roi Dagobert., de La Palisse, de Biron, etc.? Quelquefois il s'y mêle un sentiment profondément patriotique, par exemple dans une chanson que l'on répète encore à Saint-Valery en Caux et sur la côte de la Seine-Inférieure, et qui raconte le désespoir de la fille d'un roi de France condamnée à épouser un prince anglais. C'est une allusion évidente au mariage de la fille de Charles VI, Catherine de France, avec Henri V d'Angleterre:

Le roi a une fille à marier A un Anglais la veut donner.

Elle ne veut mais : ---- « Jamais mari n'épouserai, s'il n'est Français. »

La belle ne voulant céder,
Sa sœur s'en vint la conjurer:
— « Acceptes. ma sœur, acceptes cette fois,
C'est pour paix à France donner avec l'Anglois.»

Et quand ce vint pour s'embarquer Les yeux on lui voulut bander : — « Eh, ôte-toi, retire-toi! franc traître Anglois, Car je veux voir jusqu'à la fin le sol françois. »

Et quand ce vint pour arriver Le châtel étoit pavoisé :

— « Eh, ôte-toi, retire-toi, franc traître Anglois ; Ce n'est pas là le drapeau blanc du roi françois. »

Et quand ce vint pour le souper.
Pas ne voulut boire ou manger :
— « Éloigne-toi, retire-toi, franc traître Anglois
Ce n'est pas là le pain, le vin du roi françois. »

Et quand ee vint pour le coucher, L'Anglois la voulut déchausser · « Éluigne-tor, retire toi, franc traître Anglois ; Jamais homme n'y touchera, s'il n'est François.»

Et quand ce vint sur le minuit, Elle fit entendre grand bruit. Et s'écrioit avec douleur : « () roi des rois, Ne me laisses entre les bras de cet Anglois »

Quatre heures sonnant à la Tour, La belle finissort ses jours , La belle finissoit ses jours d'un cour joyeux, Et les Anglois y pleuroient tous d'un cœur piteur.

Les chants populaires sont d'une variété infinie. Je renvoie pour les details aux instructions pour les poésies populaires de la France, redigées par M. J. J. Ampère Bulletin du comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, année 1853, nº 4 ;. On y trouvera des exemples de poésies didactiques et morales, de poésies romanesques et de chansons, se rapportant aux divers événements et aux diverses phases de l'existence, tels que le mariage, le baptème, la première communion, la mort, l'enterrement, une prise de voile, aux divers métiers et professions, aux travaux des champs, à la chasso, à la pêche, enfin des chansons satiriques et bachiques. M. Le Roux de Lincy a publié un recueil des chansons historiques de la France.

POESTE (Hommes de). — Personnes de condition servile, que l'on appelait aussi hommes de poté (homines potestatis). Ils étaient placés, comme le nom l'indique, sous le pouvoir d'un autre, et se confondaient avec les serís. Voy.

POIDS. — L'unisormité de poids et mesures n'a été établie que depuis la révolution française. Cependant, dès le vui siècle, Charlemagne, luttant contre le morcellement fcodal de la France, avait tenté de faire triompher l'unité de poids et mesures. Il enjoignit aux juges de conserver un étalon de poids et mesures conforme à celui du palais (voy. Capit. reg. Fr., t. I, col. 238 et, t. II, col. 182). Mais les ordonnances de cet empereur ne purent empêcher la diversité *de poids et* mesures de s'établir en France avec le système féodal. Il en résulta une effroyable confusion et des fraudes criminelles. Les rois ne purent revenir à l'unité qu'avait voulu établir Charlemagne. Ce fut en vain que Philippe le Long enjoignit de substituer un seul poids à tous ceux qui étaient en usage; if ne réussit pas dans cette tentative. Mais, du moins, les rois intervinrent par des ordonnances générales pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos (voy. Recueil des ordonn. des rois

de France, I, 511, 759, 812; II, 137, 15k 355, 480; III, 61, 155, 202, 268, 576, 66; IV. 10, 296, 361, 369, 431, 676 et 678)

la diversité de poids existait nem lorsque ces noms étaient semblables. La livre commune de Paris était de seize osces, celle de Lyon de quatorze, celle de Marseille de treize, et celle de Toulous de treize et demi. A Rouen, outre la livre de Paris, il y avait le poids de vicomté, plus fort que le poids de marc de demi-once six cinquièmes. La livre commune de Paris se divisuit de deux manières différentes. Dans la première, on faisait de la lime deux marcs, du marc huit onces, de l'orce huit gros, du gros trois deniers, et de denier vingt-quatre grains. Dans la seconde civision, la livre se partageait en deux demi-livres, la demi-livre en deux quirterons, le quarteron en deux demi-quarterons, le demi-quarteron en deux onces, l'once en deux demi-onces. L'unité de puids a été adoptée pour toute la France, en 1799, en même temps que l'unité de mesures. Le kilogramme a été l'étales pour les poids, comme le mêtre pour les

mesures. Voy. Mesures.

Les poids adoptés depuis ceue époque, et qui, depuis la loi du 4 juillet 1837, sont seuls admis en France, sont le kilo-gramme (mille grammes), qui équivant au poids, dans le vide, d'un décimètre cube d'eau dist-llée à la température de quatre degrés centigrades; l'hectogramme (cent grammes), le décagramme (dix grammes), le gramme, qui égale le poids d'un centimètre cube d'eau distillée à la tenperature de quatre degrés centigrades; le décigramme ou dixième de gramme; le centigramme ou centième de grant; enfin, le milligramme ou millième de gramme. Les poids duivent être vérifés par des agents du gouvernement, sous la surveillance des préfets et sous-préfets. Les vérificateurs des poids et mesurs sont nonimés par le ministre des travaix publics et du commerce. Une ordonname en date du 13 avril 1839 a réglé les fooctions des vérificateurs des poids et mesures servant au commerce, sinsi que l'inspection sur le débit des marchandis qui se vendent au poids, les moyens de constater les infractions et les droits de verification.

POIDS PUBLIC. — Il existe des bureaux de poids public, où les particuliers pervent faire peser les denrées qu'ils est achetées. Ces bureaux avaient été izstitues, dans l'ancienne monarchie, sous le nom de poids du roi. Supprimés en 1790, les poids public**s ont été rétablis par le Di**rectoire et subsistent encore anjourd'hui.

POIDS DU ROI. — Balance publique établie dans la douane de Paris, sous l'ancienne monarchie, pour peser toutes les marchandises portées sur les tarits dressés à cet effet. Le droit était de dix sous six deniers par cent pesant sur toutes les drogueries et épiceries, et de trois sous sur toutes les marchandises communes.

POIGNARD. — Au moyen âge, le poignard portait le nom de miséricorde. Voy. MISÉRICORDE.

POINT D'HONNEUR. — Sentiment né de la chevalerie (voy. CHEVALERIB, p. 145). Cependant, malgre la délicatesse que montraient les chevaliers sur le point d'honneur, on trouve à cette époque des usages qu'il est difficile de concilier avec ce sentiment. La Colombière rapporte, dans son Théaire d'honneur (t. I, p. 64, que les chevaliers qui se présentaient aux tournois et qu'on accusait d'avoir médit des dames, étaient frappés à coups de baton. D'après les Assises de Jérusalem, le connétable, en mettant les troupes en bataille, pouvait frapper de son baton de commandement ceux qui étaient soumis à sa chevelainerie (à son autorité), à l'exception des chevaliers hommesliges, dont il pouvait seulement tuer les chevaux pour leur faire honte.

POIRE, POIRÉE. — Les poires sont un des fruits indigènes les plus estimés et dont les variétes sont infinies. La Quintinie a donné un catalogue des bonnes poires; il y place au premier rang la bergamote suisse ou bergamote rayée, qu'il appelle la reine des poires, puis le beurre, appelé quelquefois isambert ou amboise, etc. On trouvera une analyse de ce catalogue dans la Vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy. — On tire des poires, dans quelques parties de la France, une liqueur que l'on appelle poirée.

POIRE A POUDRE. — Étui qui contient la poudre et qui a été inventé par Lepage, en 1810.

POISSON, POISSONNERIE, POISSON-NIERS. — Les rivières de la France ont été renommées à toutes les époques pour l'abondance des poissons. Ausone, faisant l'éloge de Bordeaux, sa patrie, vante beaucoup la perche, qu'il compare au mulet de mer:

Nec te delicias mensarum, perca, silebo; Annigenos inter pisces dignande, marinis Puniceis solus facilis contendere mullis

Il représente, au contraire, la tanche et le brochet comme abandonnés au peuple. La loi salique condamne à une amende de

quarante-cinq sous quiconque volera un filet pour anguilles. C'est le seul poisson dont il soit question dans la loi salique. Champier, médecin du xvi siècle, parlant du brochet, remarque que, de son temps encore, comme à l'époque d'Ausone, ce poisson était peu estimé à Bordeaux, mais fort apprécié dans le reste de la France. Caulier, l'un des ambassadeurs que l'empereur Maximilien envoya, en 1510, au roi Louis XII, raconte qu'à son passage par Blois, pour aller trouver le prince qui était à Tours, la reine leur envoya de très-bon vin avec des huitres, de la marée et quaire grands lux (brochets). Quant à la tanche, on ne l'estimait, dit Champier. que quand elle était fort grasse.

Le poisson d'Etampes est mentionné dans les comptes de Philippe Auguste pour l'année 1202; une somme de quarante livres, considérable pour cette époque, est employée à l'achat de ce poisson. La Juine, qui arrose cette ville, est encore renommée pour ses écrevisses. Cependant, une pièce du xiii siècle, intitulée les Proverbes, et où se trouvent mentionnées les meilleures choses que produisent les diverses parties du royaume, ne parle pas des poissons de la Juine. Elle cité les anguilles du Maine, les barbeaux de Saint-Florentin, les brochets de Chalons, les lamproies de Nantes, les loches de Bar-sur-Seine, les pimperneaux

d'Andely, etc.

Les lamproies étaient très-estimées au moyen âge et jusqu'au commencement du xviiie siècle. Il y avait des marchands de poisson qui n'apportaient à Paris que des lamproies; dans une ordonnance du roi Jean, publiée en 1350 et renouvelée par Charles VII, il est défendu aux marchands en détail d'aller sur les chemins, au-devant de ces poissonniers pour acheter leur marchandise. Au commencement du xviiie siècle, on servait encore des lamproies sur les meilleures tables. Chaulieu a dit:

d'Eure, les saumons de Loire, les truites

.... Pleins d'une sainte joie, De dits joyeux et de bons mots, Nous assassonnons la lamproie, Et l'arrosons du jus des pots.

Les truites, barbeaux, carpes sont cités parmi les principaux poissons d'eau douce. Dès les premiers temps de notre histoire, il est fait mention des viviers ou réservoirs d'eau vive, dans lesquels on enfermait et nourrissait des poissons frais. Les capitulaires de Charlemagne en font mention. Les seigneurs se servaient pour le même usage des fossés de leurs châteaux. Au xvii siècle, on apprivoisa

en quelque sorte les poissons de ces losses, où du moins en les accoulums à venir, au gre du maltre, se placer sous ses yeux. Voici ce qu'on nit a le sujet dans les mémoires de Mile de Montpensier : « l'al ai chez M. de Saint-bermain Besutité, où pe fis la plus grande chère ou mointe, suit out en poissons d'une grosseur menstrueuse, que l'on prend dans les tesses, qui sont très-beaux. Un doi ne a manger aix poissons d'une manière extraordinaire. On sonne une cloche, et ils viennent tous. Cela me parut assez singuier pour le remarquer ici. »

Vers le mineu du xvin siecle, on introduisit en France une espèce nouveile de prissons, qu'on appela poissons de Chine, du fieu de leur origine, ou poissons rouges à cause de leur couleur. Les premiers que l'on ait vos en France y furent apportés pour la marquise de Pompadour. Ils s'y sont tellement multipliés qu'on en trouve dans la plupant des bassins des jardins

publics.

Le poisson de mer devint, dès le xiie siècle, l'objet d'un commerce important. Parmi les poissons de mer mentionnes au xiii siècie, on trouve les aloses, bars, barbues, congres, écrevisses, harengs, limandes, maquereaux, merlans, morues, hultres, carrelets, raies, rougets, sardines, saumons, soles, etc. La corporation des marchands de l'eau, dont les priviléges furent confirmes, au xii siè-cle, par Louis VII, tirait des harengs salés de Normandie. Ces poissons étaient vendus en detail par des marchandes de poisson appelées harengères. Le poisson de mer sale devint bientot l'objet d'un commerce très-étendu. Un règlement de saint Louis, de l'année 1254, entra dans beaucoup de détails sur les marchands forains qui faisaient venir le poisson, sur les roituriers qui l'apportaient et sur les débitants qui le revendaient en détail. Les lieux où l'on vendait le poisson s'appelaient et s'appellent encore aujourd'hui poissonneries. Les marchands en détail étaient divisés en deux catégories : les marchands de poisson frais s'appelaient poissonniers, et les marchands de poisson sale harengers. Ce règlement prouve qu'on apportait surtout à Paris des maquereaux salés, des merlans salés et frais, de la morue fraiche ou salée, des raies, entin des harengs frais ou salés. On trouve encore mentionnés parmi les poissons de mer dont on se nourrissait à cette époque, le marsouin, le chien de mer, le dauphin, l'esturgeon, la sèche.

Jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, les marchandes de poisson jouissaient de certains priviléges; elles étaient introduites jusque dans la galerie de Versaules, et y comprimentaient le roi à genoux. Un leur donnait ensuite à disse.

Poisson D'AVRIL.—L'abbé Tuet (Prereries français, p. 81) explique sinsi
cette l'eution proverbiale: « Donner us
poisson d'arril. c'est faire faire à quequ'un une démarche inutile pour aver
occasion de se moquer de lui. Cette univaise paisanterie n'a lieu que le presisjeur d'avril. Quelques personnes lui donnent l'origine suivante: Louis XIII frisait garder à vue, dans le châtem de
Nancy, un prince de Lorraine. Le pristenier trouva moyen de tromper ses gards
et de se sauver le 1 jour d'avril, en unversant la Meuse à la nage; ce qui ft din
aux Lorrains que c'était un poisson qu'un
arait donné à garder aux Français.
Il est probable que cette locution rement
à une époque beoucoup plus ancienne.

b

Ė

þ

ä

ky

43

İ.

er in

Ü

Ø

0

u

Řζ

۴e

2000

Q

POITRINAL. — Arme à feu. Voy. Pftrinal.

POIVRE. — Des diverses épiceries, 🕸 Le Grand d'Aussy dans la Vie priste des Français, le poivre est celle qui, de tes temps, a été le plus répandue dans le commerce, parce que c'est celle qui, de tos temps, a été principalement employés dans nos cuisi**nes. Il y a même es ans 👎** que où toutes les épices portèrent le ma commun de *poivre*, et où les épiciers n'etaient connus que sous le nom de poisses. Au reste , cette grande consommation 🕦 faisait qu'augmenter encore le prix de poivre, et ce haut prix est atteste par l'alcien proverbe cher comme poivre, qui 🗪 parvenu jusqu'à nous. On ne sera peint surpris, après cela, quand je dirai que c'était un présent d'importance, et l'an des tributs que les seigneurs ecclésiestques ou séculiers exigenient quelque de leurs vassaux ou de leurs serfs. Go froi, prieur de Vigeois, voulant exalter la magnificence d'un certain Guillanne. conite de Limoges . raconte qu'il en avail chez lui des tas énormes, amoncelés es prix, comme si c'eut été du gland pour les porcs. L'échanson étant venu en demander un jour pour les sauces du comité. l'officier, qui gardait ce magasin si precieux, prit une pelle, dit le chroniquest et il en donna une pelletée entière. Quan Clotaire III fonda le monastère de Coride, parmi les différ**entes denrées qu'il 🚥** jettit ses domain**e**s **à payer annuellem** aux religieux, il y avait trente livres de poivre. Roger, vicomte de Beziers, synt été assassiné dans une sédition par les bourgeois de cette ville, en 1107, une de punitions que son fils imposa aux bourlorsqu'il les eut soumis par les, fut un tribut de trois livres de , à prendre annuellement sur chamille. Enfin, dans la ville d'Aix, ifs étaient obligés de payer deux de poivre par an à l'archevêque.

ICE. — Ce mot, tiré du grec πολιndique d'une manière générale l'orabli pour le gouvernement d'un In entend spécialement par police esures adoptées pour maintenir la et le bon ordre dans une ville ou it. Les Romains avaient organisé, es Gaules comme dans toutes les ces de l'empire, un système de poour le maintien de la paix publique. nagistrats des villes (voy. Muniavaient sous leurs ordres des stasires, qui furent remplacés par des s bourgeoises. La police fut livrée omtes, aux ducs, aux centeniers, e l'empire romain eut été ruiné. nent Charlemagne tenta de régler, s mesures générales, la police de ipire. Elle tomba entre les mains des urs féodaux qui la conservèrent penlusieurs siècles, et il y eut pendant ériode un désordre qui fit remara vigueur avec laquelle quelques urs maintinrent une bonne police eurs domaines. Ainsi, Rolfon et ıme le Conquérant. en Normandie. ent une police vigilante; les légenpulaires exprimaient, sous une naïve, l'admiration qu'inspirait ce nement habile et énergique; on nit que des bracelets d'or étaient suspendus à un arbre sans que ne osât y toucher. On attribue à me le Conquérant la loi du couvreui remonte probablement à une plus ancienne. La cloche du befby. Beffroi) sonnait le couvre-feu heures ou à neuf heures du soir, es saisons. Il était défendu de conchez soi du feu ou de la lumière cette heure. C'était à la fois une e de police pour prévenir les incenune précaution contre les conspinocturnes. La trêve de Dieu (voy. t) fut une des premières ordonde police générale du royaume, ut l'Eglise qui la promulgua, dans semblées que l'on peut considérer des conciles, puisque les évêques naient et en inspiraient les réso-

ements généraux pour la police aume. — Lorsque la royauté devint rte, elle fit des règlements pour la générale de la France. Tels furent ts de Philippe-Auguste contre les

hérétiques, les juifs, les blasphémateurs et les usuriers. Saint Louis s'appliqua avec le soin le plus vigilant à maintenir la tranquillité dans son royaume, à y faire respecter les lois et à punir les violences des seigneurs. Enguerrand de Coucy, ayant fait pendre trois jeunes gens qui chassaient dans ses bois, le roi le fit prendre et juger; tous les grands vassaux réclamèrent et appuyèrent la demande qu'il faisait du combat. Le roi le refusa. « Aux faits des pauvres et des églises, répondit saint Louis, on ne devait pas admettre les gages de bataille, car on ne trouverait personne qui voulût combattre pour les pauvres contre les barons du royaume. » Il condamna un seigneur à dédommager un marchand, qui en plein jour avait été volé sur ses domaines. Les seigneurs étaient obligés de veiller à la sûreié des chemins, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Sous Philippe le Bel (1305), les assemblées de plus de cinq personnes furent prohibées comme illicites. Les baillis, comme les seigneurs féodaux, furent responsables des désordres commis sur leurs terres. En 1317, Philippe le Long écrivait aux baillis royaux : « Sache que, si nous te trouvons négligent, nous te punirons, de manière à ce que tous les autres en prennent exemple. » La police des campagnes était surtout attribuée aux baillis, celle des villes aux prévôts. A Paris, le prevot royal était chargé de l'administration de la police. Le Châtelet, qui était son tribunal, avait des conseillers et des commissaires, des sergents à pied et à cheval, pour rendre les arrêts et en assurer l'exécution (voy. Châtelet, Guet et SERGENTS). Chaque ville avait une police organisée à peu près de la même manière.

Prévots: maréchaussée. — Vers la fin du xive siècle, l'administration de la police eut une direction supérieure. Une ordonnance de Charles VI, rendue en 1339, et confirmée en 1401, en 1438 et en 1447, donna le droit au prévôt de l'aris de poursuivre et d'arrêter les malfaiteurs dans tout le royaume, et il fut enjoint à tous les officiers royaux de lui prèter main-forte. Les aubergistes reçurent ordre de faire parvenir chaque jour au prévôt de Paris les noms des personnes qu'ils recevaient chez eux. Au xvie siècle, les attributions des fonctionnaires chargés de la police furent fixées avec plus de régularité. La police ordinaire appartint aux prévôts; les appels étaient portés devant les baillis et sénéchaux, en vertu de l'édit de Crémieu (1536). En même temps, on organisa, dans chaque bailliage, des corps de troupes charges de

ponrauivre les vagabonds. On les appela marechaussee (voy. ce mot), parce qu'elles dependaient des maréchaux de France, et exempts, parce que ceux qui composaient ces corps etaient exempts de l'arrièreban. Dans les domaines seigneuriaux, la nolice fut laissée aux agents des seigneurs, mais sous la surveillance des officiers royaux. La multitude des fonctionnaires chargés de la police donna lieu à un grand nombre de contestations. En 1630, il sut décidé que le lieutenant civil du prévôt de Paris serait seul chargé de la police. Dans les provinces, l'administration de la police fut confiée aux prévôts des maréchaux chargés de pourauivre les vagabonds et d'assurer la sécurité des grandes routes. Il y eut souvent des conslits entre les prévots, les baillis et les lieutenants criminels; mais, dans la plupart des provinces, et spécialement en Picardie, Champagne, lle de France, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne, Bourbonnais, Bourgogne, Dauphiné, Languedoc, Normandie, Guienne et Bretagne, les prévôts des maréchaux restèrent chargés de la police, au moins de la police criminelle.

La police générale confiée aux parlements. — Après beaucoup d'essais, on en vint, à la fin du xvie siècle, à marquer nettement les limites des divers pouvoirs auxquels était confiée la police. On ne chargea plus les mêmes fonctionnaires de faire les règlements, de les appliquer et de juger les contraventions. Les règlements généraux de police durent être saits par le roi ou par les parlements; les baillinges avaient le même droit pour les pays de leur ressort, et les juges établis dans les villes pour ces villes elles-nièmes. « Il n'appartient qu'au roi ou à ses parlements, dit de La Marre dans son Traité de la police, de saire des règlements qui concernent la police générale et universelle royaume.... Par cette subordination à cet ordre général, il n'appartient aussi qu'au bailli ou sénéchal, premier juge ordinaire de chaque province, de faire des règlements qui concernent toute la province; et au juge principal de chaque ville, soit royal ou autre, d'en faire pour la police qui doit être observée en particulier dans la ville et les faubourgs, bien entendu que les règlements du magistrat de la province ou de celui de la ville particulière, ne contiendront rien de contraire au règlement général et uni-versel du roi ou du parlement.»

Commissaires de police. — On distingua, dans les tribunaux de police, les juges et les commissaires ce qui avait

lieu depuis longtemps pour le Châtelet. Une ordonnance de Henri III, rendus 🕮 1586, étendit à toutes les villes de parlement, de présidial et de bailliage, l'institution des commissaires-examinateurs. « Ces commissaires, dit l'ordonnace de Henri III, seront tenus de faire une ou deux visites par chacune semaine par les villes et lieux de leurs charges, voir et connoître des contraventions à nos ordonnances, soit par les boulangers, hoteliers, cabaretiers, charretiers, marchands de bois, soin et seurre, visiter sa poids, mesures, aunages; faire ouvrir magasins à blé en temps de cherté et de stérilité, suivant la nécessité publique; faire paver et nettoyer les rues, prendre les vagabonds et les emprisonner. » Cette ordonnance, rendue à une époque de troubles, ne sut pas complétement esécutée.

Les commissaires de police, comme on le voit par l'édit de Henri III, étalent primitivement attachés à un tribunal. De là l'usage de porter la robe qu'ils ont conservé jusqu'au xviii siècle. On lit, dans le Journal de l'avocat Barbier (L. II, p. 24, année 1733): « Le commissaire de Lespinay, du quartier de Saint-André des Arts, s'est avisé ce matin, en faisant sa visite dans la rue d'Enfer, d'entrer en

robe dans le Luxembourg. »

Désordres dans Paris au commence ment du règne de Louis XIV. - Halgre les mesures de police adoptées à diverses époques pour la sûreté de Paris, il by avait encore ni sûreté ni proprété à l'époque où Louis XIV prit la direction du gouvernement. Un manuscrit de 🚥 temps, où l'on traite spécialement des moyens de remédier aux vols et assassinats qui se commettent de nuit dans la ville de Paris, contient le passage suivant : « Le plus grand **désordre de la vills** de Paris se rencontre dans la saison 🍑 l'hiver, pendant lequel, les jours étant courts, les habitants et étrangers sont obligés de se servir des premières heures de la nuit pour vaquer à leurs affaires, et lors se commettent plusieurs meurites, vols et semblables rencontres, et d'antant que les soldats du régiment des gardes, les cavaliers venant de leur garnison, les pages et les laquais en sont les priscipaux auteurs. » Lorsque Louis XIV est pris la direction du gouvernement, s'occupa de la police aussi hien que des autres parties de l'administration. Un conseil spécial . composé de ministres et de conseillers d'Etat, fut chargé, de 16 à 1667, de réviser tous les anciens règlements de police et de l'aire disperaire les conflits. A Paris, la police fut confé

995

à un magistrat unique, qu'on appela lieu-

tenant général de police (1667).

Lieutenant de police, institué en 1667. - Les arrêtés du *lieutenant de police* furent exécutoires dans tout le royaume. La Reynie, qui sut nommé lieutenant de police, signala son administration par d'utiles reformes. Paris fut éclairé par cinq mille fanaux, et bientôt cette amélioration s'étendit à toutes les villes considérables de France. La Reynie fit paver toutes les rucs, et prit des mesures pour en assurer la propreté. De nouveaux quais furent construits, les anciens réparés, et une garde continnelle, à pied et à cheval, veilla à la sûreté des Parisiens. Le Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, qui remplaça La Reynie dans les fonctions de lieutenant de police, en 1697, se distingua également par son zèle et son habileté. Au commencement du règne de Louis XIV, l'état des prisons était déplorable; elles n'étaient point visitees par les magistrats. Elles furent soumises à la surveillance des parlements dans la seconde moitié du règne de Louis XIV. On exigea que des listes régulières de prisonniers fussent dressées, et le lieutenant général de police fut obligé de parcourir les prisons de Paris et d'en constater l'état. Parmi les lieutenants de police, de Sartine (1759-1774) et Le Noir (1774-1785), se rendirent célèbres par leur adresse et leur vigilance. La charge de lieutenant de police fut supprimée à l'époque de la révolution.

Abus de police. — Vers la fin du règne de Louis XIV, on avait abusé des moyens de police, le secret des lettres fut violé, et les charges de police, devenues vénales, furent multipliées comme ressource fiscale. Tout le monde sait que les lettres de cachet faisaient enfermer dans une prison d'État, sans forme de procès, ceux que poursuivaient les ministres ou leurs favoris. Au xviiie siècle, la police suivit les mêmes traditions.

Administration de la police depuis 1789. — L'administration de la police sut confiée, en 1790, à la commune de Paris, et dans les départements aux administrations municipales. La commune de Paris établit un bureau des recherches, plutôt chargé de la police politique que de la police administrative. La police proprement due fut exercée par des comités de seize mmbres chacun, places dans les quarante-huit sections de Paris, avec l'assistance de quarante-huit commissaires et de vingt-quatre officiers de paix. En 1795, on établit à Paris et dans les villes qui comptaient plus de cent mille habitants, un bureau de police composé

de trois membres qui étaient nommés par le département et confirmés par l'autorité supérieure. Un commissaire du gouvernement fut placé auprès de chaque bureau central. Dans les villes moins considérables, la police resta entre les mains des municipalités, mais on attribua la juridiction des contraventions aux juges de paix. Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, partagea les attributions de la police en police administrative et police judiciaire: la première, chargée de maintenir l'ordre public et de prévenir les délits; la seconde, de les poursuivre et d'en livrer les auteurs aux tribunaux.

Ministère de police; préfet de police. - La même année (1796) fut créé le ministère spécial de la police, auquel on donna une partie des attributions du ministère de l'intérieur, et spécialement tout ce qui concernait la sureté et la tranquillité intérieure de la république, le service de la gendarmerie, la garde nationale sédentaire, l'administration des prisons et maisons d'arrêt, la répression de la mendicité et du vagabondage. Ce ministère, supprimé sous le consulat, rétabli par l'empereur en 1804, supprimé en 1814, rétabli en 1815, supprimé pour la troisième sois en 1818, a été rétabli en 1852, et enfin aboli en 1853. Au milieu de toutes ces variations, ce qu'il importe de constater, c'est que l'administration de la police, soit administrative, soit judiciaire, a reçu une organisation uniforme dans toute la France. Aujourd'hui la direction supérieure de la police appartient au ministère de l'intérieur, et sous ses ordres au préset de police établi à Paris en 1800, et dans les départements, aux préfets, aux procureurs généraux, aux procureurs impériaux, aux juges de paix, aux officiers municipaux et aux commissaires de police. Chaque ville de cent mille âmes et plus a un commissaire général de police qui correspond directement avec le ministère de l'intérieur.

Police générale et police municipale.

— La police administrative se divise en police générale et police municipale. La police générale s'occupe des passe-ports, de la mendicité, du vagabondage, de tout ce qui concerne les prisons, des attroupements, des maisons publiques, de la librairie, de l'imprimerie, de la diffamation des autorités, etc. En un mot, de toutes les mesures relatives à la sûreté et à la tranquillité de la France. La police municipale a dans ses attributions les mesures de sûreté et de salubrité locales, la surveillance des places, lieux publics, théâtres, marchés, monuments publics,

voies publiques, etc. Les principaux fonctionnaires et agents charges de veiller à l'execution des ordonnances de police sont les commissaires de police et les

officiers de paix.

Commissaires de police. – Il y a un commissaire de police par canton, un aussi dans les villes de cinq à dix mille àmes. Celles qui sont plus peuplees ont un commissaire de police par dix mille ames d'excédant. Les commissaires de police sout nommés par l'empereur sur la présentation du ministre de l'intérieur. Ils sont surtout chargés de la police administrative, soit genérale, soit municipale. Ils sont aussi officiers de police judiciaire, puisqu'ils sont appelés à constator des contraventions et des délits, et qu'ils remplissent les fonctions du ministère public près des tribunaux de simple police.

Officiers de paix. — Les officiers de paix sont des agents institués pour le service de la police de Paris par la loi des 21-29 septembre 1791. Ils sont nommés par l'empereur et prètent serment entre les mains du préfet de police. Ils sont chargés de maintenir la tranquillité publique et d'arrèter les coupables. Ils ne figurent pas parmi les officiers de police

judiciaire (voy. ce mot).

POLICE JUDICIAIRE. — La police judiciaire a pour but de rechercher et de constater les contraventions, les délits et les crimes. Les fonctionnaires charges de ces constatations sont appelés officiers de police judiciaire. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, les procureurs impériaux et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les juges d'instruction, les préfets des départements et le préfet de police à Paris sont officiers de police judiciaire. Les brigades de gendarmerie sont aussi chargées de la recherche et de la constatation des crimes, des délits et des contraventions. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font preuve jusqu'à inscription de faux.

POLICE MÉDICALE et SANITAIRE. — La police est chargée de surveiller l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de toutes les professions qui se rattachent à la médecine, pour s'assurer que les prescriptions légales sont rigoureusement observées, et que les drogues dangereuses et les substances vénéneuses ne sont vendues qu'avec les précautions imposées par les règlements. La police sanitaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la salubrité publique; elle s'op-

pose à la fondation d'établissements dangereux ou insalubres; elle ne peut les autoriser qu'après une enquête et avec des conditions déterminées par les règlements. Elle a aussi pour objet de prévenir l'invasion des maladies pestilentielles. De là l'établissement des lazarets. Voy. LAZARET.

POLICHINEL. — Ce type bouffon des théatres forains remonte à une très-hate antiquité et semble un des personages des Atellanes , farces italiennes qu'aissit le peuple romain. Le Maccus, payma gourmand et maladroit, est représent dans des figurines antiques avec un long nez en forme de bec de poulet (pulcino), d'où ce personnage paraît avoir recale nom de pulcinella (polichinel). L'arequin, dont nous avons parlé plus haut & dont le nom est germanique (voy. Aulquin), semble aussi se rattacher aux Atch lanes et dériver du pannuceatus on panniculus, qui était, comme l'indique son nom, couvert de morceaux d'étoffes diverses de couleur et de forme. Il ya dans ce type comique un étrange mélange des idées italiennes et des noms garmsniques.

POLITIQUES. — On désignait sous le nom de Politiques, à la fin du xve siècle, les hommes qui n'étaient ni hérétiques ni ligueurs. Ils formaient un parti intermédiaire qui s'accrut surtout après la Saint-Barthélemy et triompha sous Hesri IV. On trouve dans la Satire Ménippi, sous le titre de Marques des Politiques, des vers composés en faveur de ce parti vers 1590 ou 1591.

F

C

C

H

ţ,

•

17

Ü

r

L

×

M

4

7

7

7.4

?

•

POLYGAMIE. — La polygamis ne fat jamais autorisée par les lois des Francs. Cependant les rois barbares avaient sorvent plusieurs femmes parmi lesquelles il était difficile de distinguer l'épous légitime.

polyptiques étaient consacrés à divers usages; tantôt on y inscrivait les impôts et charges publiques, comme on le voit dans Cassiodore (Épttres, liv. I, lettres lé et 39); tantôt les polyptiques étaient des rôles de cens et de dénombrements, qui contenaient les noms de tous les habitants d'un royaume entre lesquels se faisit la répartition des impôts. Dès le residence, ces registres portaient le nom de polyptica publica. Frédégaire (t. Il de recueil des Historiens de France, p. 40) les appelle poleptici, et Grégoire de Tours (lbid., p. 253 et 280) descriptions.

polyptiques des particuliers contenaient les corvées et redevances des censitaires et des vassaux Ceux de l'Eglise romaine renfermaient de plus, selon Grégoire le Grand (liv. IX, épît. 40), un précis de ses chartes. Parmi les plus anciens polyptiques il faut placer celui de Saint-Germain des Prés, que l'abbé Irminon fit rédiger au commencement du 1xº siècle. Il a été édité par M. B. Guérard, avec de savants prolégomènes, auxquels nous avons souvent fait des emprunts. Le mot polyptique ne tarda pas à s'altérer. Dès le ixe siècle, on disait poleticum et puletum, puis pollegiticum, politicum et pulegium: c'est de ce dernier mot que l'on a fait pouillé, terme qui désigne les registres où sont mentionnés les bénéfices et revenus des eglises.

POLYTECHNIQUE (École). — Voy. Éco-LES, p. 320.

POMME DE TERRE. — La pomme de terre fut apportée en Angleterre par les colons que Walter Raleigh avait envoyés en Amérique, vers 1586. Elle ne fut cultivée longtemps que comme un objet de curiosité. Ce fut l'expérience décisive de Parmentier, en 1779, qui en popularisa la culture, après qu'il eut prouvé par analyse chimique que la pomme de terre n'avait pas les propriétés nuisibles des autres solanées. La pomme de terre ne fournit pas seulement une alimentation saine et peu coûteuse; on en tire une fécule d'où l'on extrait de l'eau-de-vie. Cette eau-de-vie peut, suivant Chaptal (Chimie appliquée à l'agriculture), soutenir la concurrence avec les eaux-de-vie de vin. On désigne quelquesois les pommes de terre sous le nom de topinambours, qui convient spécialement à une variété de cette espèce. Les topinambours tirent leur nom du peuple sauvage des Topinamboux auquel nous la devons.

POMPE A FEU.—On désigne improprement sous ce nom des machines à vapeur. La première a été construite en Angleterre au xviiie siècle. On ne les introduisit en France que vers 1781. La première pompe à feu sut établie à Chaillot par MM. Perrier frères; elle servait à faire monter l'eau dans des réservoirs à près de 40 mètres d'élévation au-dessus des basses eaux de la Seine et la distribuait dans différents quartiers de Paris. Depuis cette époque, des pompes à seu ont été établies dans presque toutes les usines.

POMPES FUNEBRES. — Cette expression s'applique à tout l'appareil d'un convoi funèbre, et désigne même l'administration qui se charge d'y pourvoir. Les

fabriques des églises et les consistoires ont exclusivement le privilége de fournir les objets nécessaires aux pompes funèbres, mais le prix en est fixé par un tarit approuvé par l'autorité supérieure. Cette matière a surtout été réglée par un décret du 18 mai 1806.

POMPES A INCENDIE, POMPIERS. — Voy. Incendies, p. 577.

PONT-NEUF. — Chanson populaire qui tirait son nom de ce qu'au xvii• siècle les chansonniers qui les répétaient s'établissaient ordinairement sur le Pont-Neuf.

PONTENAGE. — Droit perçu pour la réparation des ponts. Louis XI ordonna, le 21 juin 1476, que le pontenage perçu'à Avignon serait consacré à l'entretien du pont de cette ville (Ord. XVIII, 197).

PONTIFES. - Voy. Évêques.

PONTIFES (Frères). — Association formée en Italie, au xue siècle, pour la construction et l'entretien des ponts. Les freres pontises ne tardèrent pas à s'établir en France. Cette association forma, au xiiie siècle, un ordre qui avait son cheflieu dans le diocèse de Lucques, à l'H6pital de Saint-Jacques du Haut-Pas. d'où l'ordre a été quelquefois appelé ordre de Saint-Jacques du Haw-Pas. La première commanderie des frères pontifes s'établit à l'aris, vers 1286, dans l'emplacement qu'occupent maintenant l'église de Saint-Jacques du Haut-Pas et l'établissement des Sourds-Muets. Dès le xive siècle, les frères pontifes avaient cessé de travailler à la construction des ponts; ils se bornaient à loger et soigner les pèlerins. Leur ordre fut supprimé par Pie II, en 1459.

PONTONNIERS. — Soldats que l'on emploie à l'équipage et à la construction des ponts. Les compagnies spéciales de pontonniers ne datent que de 1795. Il existe aujourd'hui un régiment de pontonniers, dont la majeure partie tient garnison à Strasbourg. Il fait partie de l'artillerie et porte le n° 6 dans la nouvelle organisation de ce corps.

PONTONS. — Bateaux en cuivre que l'on transporte à la suite des armées, et dont on se sert pour jeter des ponts sur les rivières. On couvre les pontons de planches et de madriers, et on les amarre les uns contre les autres; on construit ainsi en très-peu de temps des ponts assez solides pour que l'artillerie puisse les traverser. — On a encore donné le nom de pontons à des vaisseaux désarmés, sur lesquels les Anglais retinrent

les prannulers français pendant les guerres de la révolution et de l'empire.

POSTS. - La construction et l'entretien des ponfa etnient, sous l'administraston romaine, des travaux dont la direction ctail reserves a l'autorne centrais. Les Romains imprimérent à ces cunpiructiona le carus tère de grandeur et da polidite quals donnaient à tous leurs travans; on en voit cocure des vestiges à Varson, & Saint Champs, & Saintee et & Summèrra, L'aquedac, que t'on appella improprement le pont du Gard, est resté celèbre entre sous les monuments que la Gaule doct & l'empre comain. Après l'in-Tanton des barbares, ce farent generalement les possesseurs de benefices ,voy, ce mot) qui furent charges de la construction et de l'entretien des ponte Un les leur impusa comme une des charges inhérentes nut domaines qu'ils avaient soireme Dans la suite, Charlemagne s'efforce de retablir dans toute se vigueur l'autorite imperiale, et, on voit per un passage du monne de Saint Gall, qu'il ne negligen pan les ponts et chausses « C ctait, det le chromqueur, une coutamn à cette coque que , tostes les fois que les prores de l'empereur enjoignaient d'exeeuter quelques travaux, comme des ponts, des pastres, des rhansaces, etc., les comtes Basent executer un travaux de moindre importance par leura vicaires (qu'on appela dans la suite sicomtes su eiguiers Quant aux travaux plus constderables et aux nouveiles constructions ; aucun duc ni conne, aucun evêque Bi ablié ne pouveit s'en dispenser. Temois le pont de Mayence, a

Mais, sprès la dissolution de l'empire carlovingien, l'entretien des pouts fut couté aux seigneurs feodaux, qui en firent souvei i un moyen de defense. On plaçait quelquefois en tête et au milier des pouts des fortifications, comme en le voit dans le spécimen ci-joint.

Le pont du Saint-Eaprit, sur le Ribbie, remonte au xiii\* siècle On voit, à Avignon, les restes du pout construit, en 1971, par Sunt Benezet; une des piles de ce pout ctait surmontée d'une chapetle ils défaut de la plupart des pouts de cette époque consiste surtout en ce que les arches sont très-ciroi es, ce qui est un obsacle pour la navigation Les fondations des piles des arches manquent aussi quelquefois de la solidité néces-

Dès que la royante eut repris la direction asprème sa xui siècle, elle s'occupa de cette partie importante de l'adminiuration. Bans l'ordonnance du 22 juil-

let 1315, appelés charte que Norm on trouve quelques dispositions poer in reparation des ponte en Hormandis (Ordonnances des rois de France, I. p. 181, art 12 et 13) - « En quolque lieu que pos gens ou leura députés aient les des donters pour le construction, répé-ration ou l'entratien des ponie, nous sur-lons que l'argent lavé à ces effet y sell consacré et qu'il en soit fuit sompte loyal S'il un reste qualque chose et e d'intres deniers novant parçue pour es objet, ils devront être consacrés es môno usago, » (Art. 13) : « Aucum de Mi sajets ne seru tene dorensvant, en H cune manière de contribuer à la cui struction, réparation on entratien d ponte que nous devons construirs en réparer à sus depens. » Cepondant, comme l'entreven de la piupart des pents result à la charge des seigneurs, cette parts de l'administration etais très-négligés. Les l'administration ctais très-negligi Etata generaux de 1484 e'en plaignire - En ce royaume, dienient joure cabi de dolesacos, il y a plunicura ponte, p sages et chaasseen, pour l'ourotén desquels on curillent at cost payes of



tumes, acquits, travers et pingui; seammoras confúis ponis et chairmin

Il faut arriver en avint siècle pur trouver une administration apéciale desgés des penis et chaussées. En 1908, le soin de ce service lut confié à un lessedant et à un ingenieur, Trudaise et Perronet, sons la direction du convéins géneral lis front établir, en 1707, l'écht des ponis et chaussées. En 1709, este école fut détachée de l'administration des finances et reunie à celle de l'intérieur. En 1799, un conseiller d'Etat fut spécialement chargé de l'administration des ponts et chaussées, sous la direction du ministère de l'intérieur. Depuis 1839, ce service dépend du ministère des travaux publics. Un conseil général des ponts et chaussées, composé d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs divisionnaires, a la haute direction; il est chargé d'examiner les projets de travaux confies aux ingénieurs des ponts et chaussées, et forme en même temps le conseil d'administration de ce corps. Les ingénieurs, chargés de diriger les travaux des ponts et chaussées dans toute la France, sortent de l'Éccle d'application des ponts et chaussées, qui elle-mème se recrute à l'École polytechnique (voy. Ecoles, p. 320). On divise les ingénieurs en trois classes, les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les aspirants ingénieurs.

Ponts suspendus et ponts en fil de fer. -Les ponts suspendus et les ponts en fil de ser ont été adoptés en France depuis un petit nonibre d'années seulement. On ne construisit des ponts suspendus en France que vers 1820; on y adopta le système du capitaine Brown, qui se servait de chaînes-cables pour la suspension. Les Anglais ont aussi donné le premier modèle d'un pont en fil de fer, en 1816. Cette invention fut due à M. Richard Lees. Quant aux ponts en ser, l'invention semble appartenir aux Français, qui en conçurent le plan au dernier siècle. On lit, dans le Moniteur de 1807 (p. 456): « Le bulletin de la ville de Lyon réclame, avec raison, en faveur des Français, l'invention des ponts en fer, que les Anglais ont voulu s'approprier. Le fait est qu'un peintre lyonnais, au milieu du dernier siècle, conçut le premier en Europe le projet d'un pont de fer, dont la longueur devait être de deux cent cinquante quatre pieds, et la largeur de dixhuit pieds six pouces; il était destiné à occuper la place qu'occupe aujourd'hui celui de Saint-Vincent, et devait être d'une seule arche. Ce projet resta sans execution. Les Anglais s'en emparèrent, et le firent exécuter, en 1793, sur la rivière de Warmouth, partie en fer forgé etpartie en fer fondu. » Plusieurs des ponts de Paris, sont des ponts en fer, et spécialement le pont des Arts et le pont des Saints-Pères.

PONTS-LEVIS. — Ponts qui peuvent se lever au moyen de chaînes. Voy. CHÂ-TEAUX FORTS, fig. A, p. 136.

POPULATION. — Il est impossible d'é-

valuer avec certitude la population de la France avant la fin du xviii• siècle. On est reduit à des hypothèses pour les époques antérieures; Strabon parle de la nombreuse population des Gaules à l'époque d'Auguste. M. Dureau de La Malle (Mémoires de l'Académie des inscript. et belles-lettres, t. XIV, année 1840) a pretendu, en se sondant sur un manuscrit du xive siècle, que la population de la France comptait au moins trente-quatre millions d'habitants à l'avénement de Philippe de Valois (1328). Il attribue à la guerre de cent ans la diminution considérable que présente le chiffre de la population aux xive et xve siècles. La population s'accrut au commencement du xvi siècle; mais les guerres de religion la diminuèrent considérablement. Des travaux de recensement, très-imparsaits encore, furent exéculés au commencement du xviiie siècle, et constatèrent une population d'environ dix-neuf millions d'habitants. Vers 1765, elle s'élevait, d'après les calculs de l'abbé Expilly, à plus de vingt millions d'habitants; enfin Necker, se fondant sur le nombre moyen des naissances annuelles, porta, en 1784, la population de la France à vingt-quatre millions huit cent mille habitants. Malgré les guerres de la révolution et de l'empire, la population n'a cessé de s'accroître, comme le prouvent les recensements de 1801 à 1841. Le premier constatait une population de 27349003 habitants; en 1806, elle s'élevait à 29 107 425; en 1821, à 30 461 875; en 1826, à 31838 937; en 1836, à 33540 910; en 1841, à 34230178. Parmi les anciens ouvrages sur cette matière nous citerons les Recherches sur la population, par Messance; Paris, 1766, i vol. in-4°. — En 1829, le vicomte de Morel-Vindé a publié un ouvrage sous ce titre Sur la population, ou Observations sur le système professe par Malthus et ses disci-ples. Voy. aussi un traite Sur la population dans ses rapports avec la nature des gouvernements, par Richerand; Paris,

PORC. — Les Gaulois et les Francs ont fait longtemps du porc leur principale nourriture. Voy. COCHON et NOURRITURE, § II, p. 874.

PORC-ÉPIC. — Louis d'Orléans, frère de Charles VI, institua en 1393 l'ordre du porc-épic, avec la devise cominus et eminus (de près et de loin). L'insigne de l'ordre était un collier d'or auquel était suspendu un porc-épic de même métal. Louis XII abolit cet ordre, en 1498.

PORCELAINE. — La porcelaine a été

importee de l'Asie en Europe. Les Chinois en fabriquaient depuis un temps immémorial, lorsque le Vénitien Marco-Polo la fit connaître aux Européens. Les Portugais apportèrent les premiers de la porcelaine de Chine en Europe au xvi siècle; mais il s'écoula encore longtemps avant que les Européens en fabriquassent; on en ignorait la véritable composition, et l'on prétendait qu'elle se faisait avec des coquilles d'œufs. Elle était encore si rare au xvi siècle que Loret décrivant, dans sa Muse historique, un festin, vraiment royal, que donna, en 1653, le cardinal Mazarin, dit que ce ministre

Traita deux rois, traita deux reines, En plats d'argent, en porcelaines.

Une manufacture de porcelaine fut fondée à Saint-Cloud en 1697, et elle excita tant de curiosité que la duchesse de Bourgogne vint la visiter en 1699. On fit beaucoup d'essais au xvm siècle, et on établit même une manufacture royale de porcelaine à Vincennes (28 août 1748); on y employa des artistes éminents, et on en vit sortir des ouvrages remarquables par l'élégance, mais sans aucune solidité. « C'était, dit Le Grand d'Aussy, la plus mauvaise des porcelaines de l'uni-

vers, comme la plus belle. »

La découverte en Limousin d'une argile blanche (kaolin) permit de fabriquer des porcelaines qui joignissent la solidité à la beauté. Les auteurs de cette découverte s'établirent à Sèvres près de Paris et y transportèrent leurs atcliers en 1756. Dès l'année suivante, la manufacture de Sèvres produisit des ouvrages dignes d'être offerts aux têtes couronnées. Louis XV envoya, en 1757, un service de porcelaine de Sèvres à l'impératrice-reine, Marie-Thérèse. Depuis cette époque, la manufacture royale de porcelaines et peinture sur verre établie à Sèvres n'a cessé de se perfectionner. Elle produit des œuvres d'art dignes, par leur grandeur et leur perfection, de meubler les palais les plus splendides. On a réuni, dans le même établissement, une collection des produits de l'art céramique et de tout ce qui peut contribuer à son persectionnement.

PORCHE. — Partie extérieure de l'église qui servait d'abri aux catéchumènes et aux pénitents qui ne pouvaient assister à la célébration de l'office divin dans l'intérieur de l'église. Quelquefois on rendait la justice sous les porches des églises. Voy. EGLISE, § 1, p. 335.

PORT. — Lieu destiné pour le stationnement des navires et des bateaux. Les ports de la marine militaire sont Brest

qui date du ministère de Richelieu. Rochefort, Toulon et Lorient dus à Louis XIV, entin Cherbourg qui ne remonte qu'à Louis XVI et dont les travaux ne sont pas encore achevés. Un préset mariume est investi de l'autorité supérieure dans les ports militaires et dans l'arrondissement qui en dépend. Sous ses ordres sont places le major général, le commissaire général, le directeur des constructions navales, le directeur des mouvements du port, le directeur de l'artillerie, le directeur des travaux hydrauliques et des bàtiments civils, le président du conseil de sante. Ces fonctionnaires, sauf le président du conseil de santé, forment an conseil d'administration. Le service des ports militaires a été réglé par l'ordonnance du 27 décembre 1826 ; elle a rétabli l'inspection sous le nom de contrôle. Le controleur est l'agent direct da ministre et exerce une surveillance permanente sur toutes les parties du service.

Les principaux ports de commerce sont sur l'Océan Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, le Havre, Caen, Barfleur, Saint-Malo, Morlaix, Quimper, Quimperlé, le Croisic, Nantes, Paimbœnf, Pornic, les Sables, Marennes, Brouage, Blaye, Libourne, Bordeaux, La Teste, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz; sur la Méditerranée, Port-Vendres, Collioure, Leucate, Agle, Cette, Aigues-Mortes, les Martigues, Marseille, La Ciotat, Saint-Nazaire, Saint-Tropez, Cannes, Golfe Juan, Antibes, Bastia et Ajaccio. Voy. Manime et Navi-

l (

Ù

6

Ų

'n

45

42

(D)

₹.

Œ

য় ।

рC

۲,

بيا

÷ :

Ť

H

P

Ţ

þ¢

4

.

GATION.

PORT-ROYAL. — Monastère de religieuses qui eut une grande réputation au xvii siècle, et qui fut un des principals foyers du jansénisme. (Voy. Jansénisme.) Il y avait Port-Royal des Champs sité dans la Vallée de Chevreuse et Port-Royal de Paris. L'histoire de Port-Royal a été retracée par un grand nombre d'exivains, nous avons un abrègé de cette histoire écrit par Racine. M. Sainte-Besse a publié, de 1840 à 1848, les trois premiers volumes d'une histoire détaillée de Port-Royal.

PORT D'ARMES. — La prohibition de port d'armes est une mesure de police adoptée dans l'intérêt de la sûreté pablique. On trouve dans un grand nombre de coutumes des articles formels qui interdisent le port d'armes. On lit, entre autres, dans la Coutume de Hainest: « Nul de quelque état et condition qu'il soit ne pourra venir aux plaids de ladite cour portant épée ou autres armes, saif notre grand bailli et les pairs de notre pays et comté de Hainaut, à paine de

elles armes (Nouveau coulural, t. II, p. 112, col. 1). Plulonnances des rois de France at le port d'armes au xive siècle alement en 1311, 1312, 1319, cueil des Ordonnances, t. I, 104, 695, et t. III, p. 681). Le mbre de prohibitions que l'on ins les édits de cette époque ju'elles étaient peu respectées. ler interdit, en 1546, le port ux gentilshommes eux-mêmes, u'ils n'eussent obtenu une auspéciale du roi. A l'époque des eligieux où les querelles étaient ites et si dangereuses, la prohiport d'armes devint encore plus es marchands armuriers de Paris igés, en 1561, de déclarer chaque l'hôtel de ville le nombre d'arcontenaient leurs magasins et 'ils avaient vendues. Plusieurs ces de Louis XIII interdirent le mes aux laquais et valets des ous peine du fouet; leurs maient responsables des désordres mmettaient. A mesure que le ablit en France, le port d'armes is en plus sévèrement interdit; sidéra comme un cas royal, dont royaux pouvaient seuls cones lois modernes ont maintenu tion du port d'armes. Une loi août 1789 déclarait que le port ne pouvait être tolére pour les 3 aveu. D'autres lois des 2-3 juin es 3-14 septembre 1791 défendiort d'armes dans les églises, les es marchés et autres lieux de ements.

GE. — Droit que prélevait celui chargé pour un seigneur de la n des redevances féodales. Le était ordinairement du huitième; principalement en usage dans le . — On appelait aussi portage um) le droit que l'on payait aux es villes pour l'entrée des mars.

NIL. Voy. ÉGLISE, § 11, p. 335.

ATIF (Évêque). — On donnait le véque portatif, soit à un évèque pus, soit à celui qui servait de cus, c'est-à-dire qui administrait fice dont un autre touchait les (Dictionnaire de Trévoux).

5. — Au vie siècle, les portes ermées par un voile ou tapisserie relevait; Grégoire de Tours (linap. xxiii), parlant d'un esclave nd son maître et lève le voile de

la porte pour voir s'il est disposé à venir, s'exprime ainsi : Elevatoque puer VELO OSTII. D'après certaines coutumes, on en-levait les portes des débiteurs insolvables (Coutumier général, t. I, p. 778).

PORTE-CHAPES. — Nom donné aux cuisiniers-traiteurs dans les statuts de 1599. Ils y sont appelés mattres-queux-cuisiniers et porte-chapes. Ce dernier nom venait de ce que pour porter les mets en ville, ils les couvraient, comme ils le font encore aujourd'hui, d'un chapiteau de fer-blanc qu'ils nommaient chape.

PORTE - COFFRE. — Officier de la grande chancellerie de France, dont la fonction consistait à aller chaque semaine prendre les ordres du chancelier ou du garde des sceaux pour savoir quel jour il lui plairait de donner le sceau. Il devait ensuite avertir le grand audiencier, le contrôleur général, les secrétaires du roi et les officiers nécessaires au scean (voy. Chancellerie). Le porte-coffre était chargé de préparer, dans la salle, la table sur laquelle le chancelier scellait et le coffre où l'on mettait les lettres après qu'elles avaient été scellées. Voy. Miraulmont, Traité de la chancellerie.

PORTE-CORNETTE. — Officier de la maison du roi, qui portait la cornette blanche ou drapeau royal. Sous Louis XIV, les fonctions de porte-cornette furent réunies à celles d'écuyer tranchant. Voy. Daniel, De la milice française.

PORTE - ENSEIGNE ou ENSEIGNE. — Voy. Hiérarchie militaire.

porte-manteau attachés au roi. Leurs fonctions consistaient à garder le chapeau, les gants, la canne et l'épée du roi et à les lui présenter lorsqu'il les demandait. Un de ces officiers suivait toujours le roi à la chasse avec un portemanteau garni de linge, tel que chemises, mouchoirs, etc. Le dauphin avait aussi son porte-manteau.

PORTE-MASSE. — Il y avait encore, à la fin du XVII° siècle, des porte-masse attachés à la personne des rois. On lit, dans le Journal de Dangeau, à la date du 1° novembre 1684: « Mousset, porte-masse du roi, à eu une abbaye. »

PORTES ET FENÈTRES. — D'après la loi du 4 frimaire an vii (art. 4), la contribution est établie sur les portes et senétres donnant sur les rues, cours et jardins des hâtiments et usines, dans tout le territoire des communes. L'impôt des

••

portes et fenétres fait encore partie aujourd'hui des contributions directes

PORTION CONGRUE. — Pension que les seigneurs qui percevaient les grosses dimes d'une paroisse étaient obligés de payer aux curés. Le minimum de la portion congrue était de trois cents livres au xvii siècle, et de cinq cents au xviii. Rebuffe a composé un Traité de la portion congrue.

POSSEDE, POSSESSION. — On appelle possession l'état d'une personne que l'on croit au pouvoir du démon. Il est souvent question de possessions et de possedes dans l'histoire de France. Parmi les plus célèbres possessions, on cite celle des religieuses de Loudun, qui donna lieu à un procès criminel dont Urbain Grandier fut victime (1635). De Thou (livre CXXXII) parle de plusieurs possessions, et, entre autres, de celle d'Adrienne du Fresne, en 1604. Il rappelle que le père Coton, confesseur du roi Henri IV, voulait lui adresser des questions sur les langues, l'invocation des saints, le purgatoire, etc.; mais que plusieurs personnes condaninèrent de pareilles questions, comme des pratiques criminelles.

POSSESSOIRE (Action). — L'action possessoire est celle qu'exercent les possesseurs d'un immeuble ou d'un droit réel, à l'effet d'être maintenus ou rétablis dans leur possession en cas de trouble.

POSTE (Petite). — On appelait petite poste celle qui transportait les paquets et les lettres dans les divers quartiers d'une même ville. La petite poste tut établie à Paris en 1653. Louis XIV venait de rentrer dans Paris longtemps agité par les troubles de la Fronde; il y avait un redoublement d'activité dans les relations sociales, et ce fut pour le seconder que fut établie la petite poste. Loret nous apprend cette circonstance dans sa Gazette ou muse historique. On mit, dit-il,

Des boîtes nombreuses et drues Aux petites et grandes rues. Où par soi-même ou ses laquais, On pourra porter des paquets. Et dedans à toute heure mettre Avis, billet, missive ou lettre, Que des gens commis pour cela Iront chercher et prendre là, Pour, d'une diligence habile, Les porter par toute la ville.

POSTES. — Les postes, dit un écrivain du xvi siècle (de La Loupe, De l'origine des dignités et magistrats de France, Paris, 1573), tirent leur nom de ce que des chevaux sont placés en certains lieux in certis locis POSITI sunt equi). Les

postes, dont on trouve l'usage établi à une époque fort ancienne dans l'Orien: (Hérodote, livre VIII, chap. xcviii), surent aussi organisces dans l'empire romain et, par conséquent, dans la Gaule. Elles y subsistèrent même après la reine de l'empire remain, comme le prouve un passage de Grégoire de Tours, qui dit (livre IX) que Cuildebert II, voulant faire périr Rauching, donna des ordres et envoya des affides munis de lettres et autorises à se servir des chevaux public pour mettre la main sur tout ce qui lui anpartenait. Mais bientôt les postes l'urent abandonnées comme les voies romaines; on prétend, mais sans preuves certaines, qu'elles furent réorganisées par Charlemagne. Le rétablissement des postes ne date d'une manière positive que du règne de Louis XI.

Poste aux chevaux établie par Louis XI en 1464. — Une ordonnance de Louis II en date du 19 juin 1464 organisa le service des postes. Ce roi établit sur tous les grands chemins du royaume, de quare lieues en quatre lieues, des dépôts de chevaux de légère taille, pourvus de bu nais et propres à fournir les courses sécessaires. Les personnes préposées à ce service et chargées de ces dépôts étaient désignées sous le nom de Mattres tenent les chevaux courants pour le service du roi. Ils étaient placés sous les ordres d'un conseiller grand mattre des coursurs de France. Il leur était prescrit de conduire en personne sans aucun délai, s'ils en recevaient l'ordre, les courriers et autres personnes envoyées par le roi, municide passeports, et altache du grond malire des coureurs de France. Les postes, telles que les avait organisées Louis XI, étaient réservées exclusivement au service P blic. Il en était encore ainsi au xviº si On voit par de Thou (livre XXVI) qu'il fut réglé sous le règne de Charles IX que le grand maitre des postes porterell les paquets ou dépêches aux quatre secrétaires d'Etat, qui les remetiraient à la reine mère sans les ouvrir.

Cependant, dès cette époque, les chevaux des postes royales servaient aux particuliers, comme on le voit par plusieurs passages des écrivains du xvir siècle. Brantôme surtout, dans ses Capitains étrangers, donne des détails sur Braquet, qui, par ses bouffonneries, obtint la charge de maître des postes de Paria. « Il n'y avait pour lors point de coches, de voitures ni chevaux de relais, comme il y en a pour le jourd'hui. Aussi, pour un cest, je lui ai compté cent chevaux de peste, et ce d'ordinaire; ce qui était la casse qu'en titre et qualités il s'intitulait cest.

taine de cent chevau-lègers. Je vous assure qu'ils étaient bien lègers en toutes façons, tant de la graisse dont ils n'étaient guère chargés que de la légèreté à bien courir, auxquels chevaux et postillons il imposait très-plaisamment les noms des benefices, offices, dignités, charges et états que l'on court ordinairement en toute diligence par les postes. Je vous laisse à penser le gain qu'il pouvait faire de sa poste, n'y ayant point alors de coches, comme j'ai dit, à Paris, et prenant pour chaque cheval vingt sous si l'homme etait français, et vingt-cinq s'il était espagnol ou autre étranger. » On voit encore dans Brantôme que c'était l'usage des postillons de sonner de leur huchet ou cor, lorsqu'ils arrivaient aux postes pour

faire acoustrer les chevaux.

Poste aux lettres. — Les particuliers se servaient alors pour le transport de leurs esfets des messageries établies par l'Université (voy. Messageries). Ce fut seulement pendant la minorité de Louis XIII que l'on permit aux courriers du roi de se charger des lettres des particuliers. M. d'Alméras, qui était à cette époque contrôleur général des postes, organisa un service de courriers qui partaient à des heures déterminées et transportaient les lettres dans toutes les parties de la France moyennant une certaine rétribution. En 1627, les prix furent fixés par ordonnance au lieu d'ètre laisses, comme auparavant, à l'arbitraire des directeurs des postes. Dès lors, les postes royales firent aux messageries de l'Université une concurrence que celle-ci ne pouvait pas soutenir. Les messageries de l'Université furent réunies au domaine royal, en 1672, c'est-à-dire supprimées, à condition que le fermier des postes payerait une indemnité aux anciens messagers. A cette époque les postes furent, comme toutes les branches d'administration, soumises à une organisation plus regulière. Louvois, qui en était surintendant, publia, en 1673, an tarif qui régla la taxe des lettres d'après ves distances parcourues. En même temps, les charges de courriers et maîtres des postes, qui avaient été érigées en titres d'office et étaient devenues héréditaires, furent supprimées; la nomination directe appartint au surintendant. Après la mort de Louvois, un édit du mois de janvier 1692, declara qu'à l'avenir ces nominations seraient faites par le roi.

Les postes furent tantôt afformées, tantot mises en régie et administrées pour le compte de l'Etat. Peu de temps avant la Révolution, en 1788, les postes et messageries étaient devenues pour l'Etat une branche de revenu importante: elles produisaient environ douze millions par an. La Révolution supprima le monopole de l'État en matière de messageries, mais elle le maintint pour la poste aux lettres. La loi du 27 août 1790 imposa aux agents des postes le serment de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres. Ce service public, rattaché au ministère des finances, est administré par un directeur général et par une nombreuse hiérarchie de fonctionnaires.

L'organisation de la poste aux chevaux avait été maintenue et perfectionnée par les lois de la Révolution et de l'Empire; elle servait à la fois pour le transport des dépêches par les malles postes et pour les particuliers qui voulaient voyager en poste (loi du 24 juillet 1793); mais depuis quelques années l'établissement des chemins de fer a désorganisé cette institution.

POSTULANTS. — On donnait ce nom aux avocats et procureurs qui plaidaient devant les justices inférieures.

POT POURRI. — Mets emprunté l'Espagne et composé de bœuf, de veau, de mouton, de lard et de légumes. Le pot *pourri* était très-estimé au xyl<sup>e</sup> siècle. On lit dans les contes d'Eutrapel (chap. xxII): «Du temps du grand roi François, on mettait encore en beaucoup de lieux le pot sur la table, sur laquelle il y avait seulement un grand plat garni de bœuf, mouton, veau et lard, et la grand' brassée d'herbes cuites composées ensemble, dont se faisait un brouct, vrai restaurant et élixir de vie, dont est venu le proverbe la soupe du grand pot, et des friands le pot pourri. En cette mélange de vivres ainsi arrangée, chacun prenait comme bon lui semblait et selon son appétit; tout y courait à la bonne foi. »

POTAGIERS, POTAGERS. — Officiers de la maison du roi chargés du sel et de tout ce qui était nécessaire pour les potages.

POTE (homme de) ou de POOTE. -Voy. Hommes et Serfs.

POTENCE. — Gibet où l'on suspendait les malfaiteurs. Voy. Supplices.

POTIERS DE TERRE, POTIERS D'É-TAIN. - Les potiers de terre et potiers d'étain ont leurs statuts dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau. La corporation des potiers de terre fut réunie en 1776 à celles des faïenciers et des vitriers. Du reste, les statuts de ces corporations ne contiennent que les prescriptions ordinaires sur les conditions d'apprentissage, la nécessité de vendre aux halles et la surveillance des gardes du métier.

POUDRE. — L'usage de la poudre pour la toilette des hommes et des femmes a été très-commun au xvine siècle. Voici ce qu'en dit l'auteur d'une notice insérée dans le Recueil des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par M. Leber: « L'Étoile est le premier de nos écrivains qui fasse mention de la poudre. Il rapporte, dans son Journal de Henri IV, qu'en 1593 on vit, dans Paris, des religieuses se promener frisées et poudrées. Mais il faut arriver à l'époque des perruques (voy. ce mot), pour trouver l'usage de la poudre fréquent. Les perruques à cheveux blancs étaient recherchées et rares : la poudre blanche vint au secours des perruquiers. Les jeunes gens, les acteurs, les petits-maîtres furent les premiers à l'adopter; mais elle n'était pas alors d'un usage obligé. Tel qu'on avait vu la veille la tête blanche, paraissait le lendemain la tête noire. Mademoiselle de Montpensier remarque, dans ses mémoires, que le prince de Condé s'étant presenté un jour chez le roi sans poudre, les dames en surent choquées, et regardèrent cette négligence comme une sorte de mépris pour les beaux usages. Les grandes perruques poudrées étaient fort incommodes. Un avocat poudré répandait autour de lui, en déclamant, des flots de poudre. Les ecclesiastiques ayant adopté la poudre, les casuistes leur en firent de sévères reproches. Les statuts synodaux la prohibèrent; mais il n'est pas de souverain plus absolu que la mode. On garda la poudre, malgré les statuts. »

POUDRE A CANON. — L'invention de la poudre à canon est une de celles qui ont donné lieu à un grand nombre de controverses. On l'a attribuée tantôt au moine anglais Roger Bacon, tantôt à l'Allemand Schwartz, tantôt aux Arabes. L'opinion la plus vraisemblable est celle qui attribue l'invention de la poudre à canon aux Chinois, et l'importation aux Arabes. Il paraît que, des la première moitié du xiue siècle, Gengis-Khan avait dans son armée des ingénieurs chinois qui connaissaient la poudre et s'en servaient pour faire sauter les fortifications des villes qui auraient pu arrêter le chef tartare. Ce qui est certain, c'est qu'au commencement du xive siècle (1323) les Arabes se servirent de la poudre à canon au siege de Beza. L'historien de la Domination des Arabes en Espagne, Conde, dit que l'on employa contre cette ville des machines et engins qui lançaient des globes de feu avec de grands tonnerres. En Italie, rge de la poudre à canon date au-

thentiquement de 1326. M. Libri, dans son Histoire des sciences mathématiques en Italie, a cité un acte de la république de Florence (11 février 1326), par lequel on accorde aux prieurs, au gonfalonier, et aux douze bons hommes la faculté de nommer deux officiers chargés de faire faire des houlets de ser et des canons de metal pour la défense des châteaux et des villages appartenant à la république de Florence.

En France, l'usage de la poudre à canon n'a été fréquent qu'à partir de 1338. M. Lacabane, dans sa dissertation sur l'Introduction de la poudre à canon en France, cite un acte tiré de la bibliothèque nationale, où il est reconnu que le garde du clos des galées ou arse-nal de Rouen a livré un pot de ser, des garrots à seu, et du salpètre et soufre pour faire de la poudre. Le pot de fer désigne, d'après M. Lacabane, un de ces mortiers du xive siècle, qu'on appela plus tard bombardes, et qui servaient à lancer des pierres, des traits enflammés et de grandes flèches, appelés carresus ou garrots, auxquelles on attachait des pelotes incendiaires. On trouvers dans la dissertation de M. Lacabane des preuves de l'emploi de la poudre à canon dans divers sièges qui eurent lieu sous le règne de Philippe de Valois. Les Grandes chroniques de Saint-Denis et surtout l'bistoire de Jean Villani mentionnent positivement l'emploi du canon à la bataille de Crécy (1346).

Quant aux conséquences de cetté invention, elles furent immenses et changèrent complétement la tactique militaire. On ne vit plus de ces combats corps à corps qui signalent les batailles du moyen age, et qui donnaient uz si grand avantage aux seigneurs féodeux couverts de leurs armures de fer. L'art du général profitant des accidents de terrain, disposant habilement ses troupes, eut beaucoup plus d'influence que la force corporelle. La guerre devint une science qui, depuis le xvie siècle jusqu'à nos jours, n'a cessé de faire des progrès. Il en fut de même des fortifications; au lieu de ces hautes murailles derrière lesquelles s'abritaient les guerriers du moyen age, on construisit des remparts muiss élevés et assez épais pour résister a

canon. Voy. FORTIFICATIONS.

POUILLE. — Le pouillé d'une égliss 🕶 d'un diocèse était un livre qui contensit le tableau de tous les bénétices qui 🕮 dépendaient. On y ajoutait quelquefois 🕨 revenu et même la population de chaque paroisse; ce qui donne un véritable intéêt historique à quelques pouillés du noyen âge. Le mot pouillé paraît venir u latin puletum ou poleticum, usités ès le 1x° siècle, pour polypticum. Voy. OLYPTIQUE.

POULAINE (Souliers à la). - Souliers ont l'extrémité se terminait en pointe et ecevait souvent des formes bizarres. Il n est deja question au xic siècle; mais les oulaines furent surtout en usage aux ive et xve siècles; les élégants de cette poque affectaient de porter des poulaines ont l'extrémité était très-allongée et se attachait au genou par une chainette d'or u d'argent. Le nom de poulaines fut onné à ces chaussures, parce que l'exrémité ressemblait à un bec de poule. l'autres prétendent que les mots Poulaine t Pologne étaient synonymes au moyen ge, et que les souliers à la poulaine taient des souliers à la polonaise.

POURPOINT. — On appelait pourpoint n vêtement des hommes qui couvrait la sartie supérieure du corps, depuis le cou usqu'à la ceinture. Au xvi siècle, les courpoints étaient tailladés, élégants de orme et riches d'étoffes.

POURPOINTIERS. — Corporation qui abriquait les pourpoints. Elle reçut ses tatus du prévôt de Paris en 1323. Les courpointiers pouvaient avoir à leur serice un pelletier, parce qu'on garnissait es pourpoints de tourrures.

POURPRIS. — Expression de droit couumier pour désigner l'enclos et les enirons d'un domaine seigneurial.

POURSUIVANTS D'ARMES. — Aspirants l'office de héraut d'armes. Ils ne pou-aient y parvenir qu'après sept années l'apprentissage. Leurs cottes d'armes diféraient de celles des hérauts.

POURVOIRIE (Droit de). - Droit ju'avaient les officiers de la maison du oi de prendre tous les objets à leur conrenance, chevaux, voiture, meubles, etc., orsqu'ils les déclaraient nécessaires au service du roi. On l'appelait aussi droit le prise. C'était une conséquence du lroit de gite (voy. ce mot), qui remon-ait jusqu'à l'empire romain. Le droit de pourvoirie donna souvent lieu à de graves abus, et les états de 1356 en demandèrent la suppression. Ces abus continuèrent cependant d'exister; le nom seul changea. On les retrouve à peu près au kviile siècle, sous le nom de requisitions. Quand la reine Marie Leczinska vint à Paris, « on fit marcher les paysans pour réparer les chemins par où la reine de.

vait passer.... On commanda des chevaux de dix lieues à la ronde pour tirer les bagages. On les payait mal, et on ne les nourrissait pas du tout. Quand les chevaux commandés n'arrivaient pas, on faisait doubler la traite aux chevaux du pays dont on s'était saisi.... A Sezanne, plusieurs paysans me dirent que leurs bêtes n'avaient rien mangé depuis trois jours. On en attelait dix la où on en avait commandé quatre : jugez combien il en périt. Notre subdélégué commanda dix neuf cents chevaux au lieu de quinze cents qu'on lui demandait. » Mémoire du marquis d'Argenson sur les droits seigneuriaux.

PRAGMATIQUE SANCTION. — Le nom de pragmatique désignait d'une manière générale les ordonnances des rois. On l'applique spécialement à deux ordonnan-ces, l'une de saint Louis et l'autre de Charles VII, destinées à réformer le clergé. Voici la traduction de la pragmatique sanction de saint Louis (1268): « Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français: Pour assurer l'état tranquille et salutaire de l'Eglise de notre royaume, pour augmenter le culte divin, pour le salut des àmes des fidèles du Christ, et pour obtenir nous-mêmes la grâce et le secours du Dieu tout-puissant, à la domination et à la protection duquel notre royaume a toujours été soumis, ainsi que nous voulons qu'il le soit encore, nous statuons et ordonnons ce qui suit, par cet édit très-mûrement déliberé et qui devra valoir à perpétuité :

« 1º Que les prélats. les patrons, les collateurs ordinaires de bénéfices dans les églises de notre royaume, jouissent pleinement de leurs droits, et que la juridiction de chacun soit en entier con-

servée.

« 2° Que les églises cathédrales et les autres églises de notre royaume, aient de libres élections avec leurs effets dans leur entier.

« 3° Nous voulons et ordonnons que le crime pestilentiel de la simonie, qui ébranle l'Église, soit entièrement expulsé

de notre royaume.

« 4° Nous voulons pareillement et nous ordonnons que les promotions, les collations, les provisions et les dispositions des prélatures, des dignités et des bénéfices de quelque nature qu'ils soient, et des offices ecclésiastiques de notre royaume, se fassent selon la disposition, l'ordination, la détermination du droit commun, des conciles sacrés de l'Eglise de Dieu et des instituts antiques des saintspères.

« 5º Nous défendons qu'on ne lève en

aucune manière et qu'on ne recueille les exactions et les grieves taxes d'argent, imposées par la cour r. maine aux eglises de notre royaume, par lesquelles notre royaume a eté misérablement appauvri, ou celles qui seraient imposées à l'avenir, qu'antant que la cause en serait raisonnable, pieuse, très-urgenie, d'une nécessité inévitable et reconnue par notre commandement exprès et spontané, et **c**elui de l'Eglise de notre royaume.

« 6º Par les présentes, nous renouvelons, nous approuvons et nous confirmons les libertes, franchises, immunités, prerogatives, droits et privileges accordes par les rois français, nos prédécesseurs d'heureuse memoire, et ensuite par nous, aux églises, monastères, lieux pies, religieux et personnes ecclesiastiques de

notre royaume.

« En conséquence, mandons à tous nos juges, officiers et sujets, d'observer soigneusement les présentes, etc. » (Ordonn.

des rois de Fr., 1, 97).

On a attaqué l'authenticité de cette ordonnance, et l'on a prétendu qu'elle avait c te fabriquee à l'époque du grand schisme. Voy. sur ce sujet R. Thomassy, De la pragmatique sanction attribuée à saint

Louis, Paris, 1844.

Les abus que cette pragmatique sanction avait pour but de détruire reparurent avec plus de scandale que jamais pendant le séjour des papes à Avignon et dans la période qu'on appelle le grand schisme d'Occident (1307-1448). Les conciles convoqués à cette occasion s'efforcèrent d'atténuer le mal, et principalement le coucile de Bale, dont les principes furent adoptés par le clergé français dans la seconde praymatique sanction connue sous le nom de pragmatique

sanction de Bourges.

Pragmatique sunction de Bourges. — Cette ordonnance, rendue par Charles VII. le 7 juillet 1438, a été publiée dans les Ordonn. des rois de France (t. XIII, p. 267-291). Elle contient un choix de décrets du concile de Bâle, relatifs aux élections ecclésiastiques , aux réserves, à la collation des bénéfices, aux appels, aux annates, etc. Les elections des prélats doivent être suites canoniquement, dans les églises cathédrales ou collégiales, ainsi que dans les monastères. Ceux auxquels appartient le droit d'élection, se réuniront au jour fixé pour y procéder, et après avoir implore le Saint-Esprit pour qu'il leur inspire un choix convenable, ils se confesseront et recevront l'Eucharistie. Puis, étant entrés dans la salle où l'élection doit avoir lieu, ils prononceront, entre les mains de ce-

lui qui présidera au chapitre, un sermen: dont voici la formule : « Je jure au Dies tout-pui-sant et au saint ou à la sainte sous l'invocation de laquelle a été consacrée cette église, de choisir le pasteur que je croirai le plus capable de rendre des services au spirituel et au temporel, et de ne pas donner ma voix à ceux que je saurais avoir cherché à se procurer des suffrages par promesses, dons, prières, ou de toute autre manière, directement on indirectement. » L'élection avait lieu ensuite et devait être conforme aux règles canoniques pour obtenir la confirmation du saint-siège.

Reserves. — Commo les réserves des benefices que s'attribuait le saint-siége avaient eu souvent des conséquences fanestes, les graces expectatives (voy. ce mot) furent supprimées. Cependant, lassemblée de Bourges demanda que les droits des patrons fussent respectés aussi bien que les priviléges des gradués (voj. GRADUES et PATRON). Il était interdit aux souverains pontifes de créer de nouveux canonicats dans les chapitres ou églises collégiales déjà pourvus d'un certain

nombre de prébendes.

Appels. — Il fut décidé, conformement aux canons du concile de Bale, qu'on re pourrait appeler d'un juge ecclésiastique à un autre et même au pape, sans passer par les tribunaux intermediaires / outless medio). On ne pouvait appeler, d'ailleurs,

que d'une sentence définitive.

Annales. — Los annales ou rever d'une année payé au saint-siège étaiest supprimés. En réformant ces abus, la pragmatique de Rourges imposait de ples strictes obligations pour la régularité et la décence de l'office divin ; elle problèté les spectacles dans les églises, ces bonteux abus (turpem abusum) qui sulatisaient la parodie des cérémonies de l'Eglise, lorsque les una, habillés en 🐠 ques, avec la mitre, la crosse et les orne ments pontificaux, les autres déguisés en ducs et en rois, célébraient les fêtes des fous et des innocents (voy. FETE, p. 417 et 418). Les mascarades, danses repas dans les églises étaient également prohibés. Les villes ou contrées estiéres ne devaient plus être soumises à des isterdits. Voy. INTERDIT.

La pragmatique sanction de Bourges fut abolie presque des le commencement du règne de Louis XI (1463), per l'influence de Jean Gaufredy, évêque d'Arres. Les états généraux de 1484 demandres qu'elle sût rétablie. Elle ne fut desnitire ment supprimée qu'en 1516, par le concordat signé entre François le et le pepe

Leon X.

PRAGUERIE. — Emeute qui troubla la France en 1440 et qui fut encouragée par le dauphin Louis. La praguerie tira son nom de la ville de Prague, capitale de la Bohême, qui, à cette époque même, était ensanglantée par les hussites.

PRAIRIAL. — Neuvième mois de l'année républicaine; il commençait le 20 mai et finissait le 18 juin. Le nom de prairial vient de prairie, parce que c'est dans ce mois que l'on fauche les prés.

PRATICIEN, PRATIQUE. — On donnait autrefois le nom de praticiens aux procureurs et autres gens de loi versés dans les usages des tribunaux. Ces us et cousumes s'appelaient pratique; les termes de pratique étaient ceux qu'on n'employait que dans le langage des tribunaux. Aujourd'hui, les mots praticien et pratique ne s'appliquent plus qu'à l'exercice de la médecine.

PRE AUX CLERCS. — Vaste terrain qui s'étendait de la Seine à l'abbaye de Saint-Germain des Pres. C'était là que se rendaient les écoliers de l'Université, qu'on appelait clercs: ils s'y livraient à des jeux et quelquefois à des désordres qui provoquèrent les plaintes des moines de Saint-Germain des Prés. Le Pré aux Clercs était aussi le rendez-vous des duellistes. Ce terrain appartenait à l'Université, et on a donné le nom de rue de l'Université à une des voies publiques qui ont remplacé le Pré aux Clercs.

PREBENDAIRE, PREBENDE. - Les clercs qui ne vivaient pas en commun, soit parce qu'ils étaient maries ou pour toute autre cause, recevaient par mois ou par semaines des gages en argent ou des provisions en espèces, que l'on appela depuis prébendes, et eux-mêmes furent nommés prébendaires. Prébende vient du latin præbenda; c'était une portion qui leur revenait (portio præbenda). On a quelquefois confondu le mot prébende avec celui de canonicat (voy. Chanoines), parce que ordinairement il y avait une prébende ou portion de revenus attachée à un canonicat. Cependant, il y avait des canonicats honoraires sans prébendes, et des prébendes sans titre de canonicat.

PRECAIRES. — Primitivement, on appelait precaire ou epistola precaria, la requête présentée par celui qui voulait prendre une terre à ferme. Cette requête renfermait ordinairement l'énonce des conditions auxquelles le preneur s'obligeait. Si les conditions étaient acceptées, celui qui donnait la terre à ferme ou le bailleur, gardait l'epistola precaria, et

remettait au preneur un autre acte appelé epistola præstaria. Le précaire était quelquefois un bail à longues années, comme l'indique la loi des Visigoths (livre X, titre 1, § 12): Si per precariam epistolam certus annorum numerus fuerit comprehensus. Par extension, on appela précaires les terres données à bail et les bénéfices accordés par l'Eglise à des séculiers, à condition d'une redevance ou cens déterminé. Telle est surtout la signification du mot précaire du ve au x• siècle.

Les concessions de précaires ou bénéfices temporaires sur les biens de l'Eglise donnèrent lieu à heaucoup d'abus. Après la conquete de la Gaule par les barbares, les rois francs profitèrent souvent de leur influence pour faire obtenir des précaires à leurs clients. Charles Martel alla plus loin: il voulut dépouiller l'Eglise au profit de ses leudes qui, sans aucune des vertus ecclésiastiques, furent investis des dignités de l'Eglise et eurent la jouissance de ses revenus. On vit alors des clercs séculiers, comme on appelait ces guerriers francs, envahir le sanctuaire et y porter leurs mœurs violentes et licencieuses. Après la mort de Charles Martel (741), son fils, Pépin le Bref, réunit les conciles de Leptincs et de Soissons (743 et 744) pour rétablir l'ordre dans l'Eglise. Il y fut décide que les terres ecclesiastiques abandonnees aux barbares seraient converties en précaires; qu'ils ne les conserveraient que pour un temps déterminé et à la condition de payer une redevance

à l'Eglise.

Voici la traduction d'un passage des Capitulaires de Pépin et de son frère Carloman, rendus après le concile de Leptines pour régler les conditions des précaires: « Avec le conseil des serviteurs de Dieu et du peuple chretien, et à cause des guerres qui nous menacent et des attaques des nations qui nous environnent, nous avons decidé que, pour le soutien de nos guerriers et moyennant l'indulgence de Dieu, nous retiendrions quelque temps, à titre de precaire, et sauf le payement d'un cens, une partie des biens des églises, a cette condition qu'il sera payé chaque année, à l'église ou au monastère propriétaire, un solidus, c'est à-dire douze deniers pour chaque métairie, et que, si celui qui jouit dudit bien vient à mourir, l'église rentrera en possession. Si la nécessite nous y contraint et si nous l'ordonnons, le précaire (le bail) sera renouvele, et il en sera rédigé un second. Mais qu'on veille à ce que les églises et les monastères, dont les propriétés auront ainsi été engagées in precario, ne

soustrent pas de l'indigence; si cela arrive, que l'église et la maison de Dieu soient remises en pleine possession de leurs biens. »

Ces terres continuèrent à être occupées in precario; Charles le Chauve ordonna que, selon l'ancien usage, la durée de ces bénéfices serait de cinq ans, et que, tous les ciuq ans, le benélicier serait tenu de faire renouveler son titre. La législation, selon la remarque de M. Guizot (Essais sur l'histoire de France, quatriènie essai), ne se montre si laborieuse que lorsqu'elle est à peu près impuissante. Il est probable qu'a partir du xº siècle, les précaires devinrent, comme la plupart des bénéfices, propriétés héréditaires des détenteurs. Ce qui est certain, c'est que ce genre de concessions cessa avec la seconde race.

PRÉCEPTORIALE. — Prébende affectée. dans l'origine, à un ecclésiastique chargé d'instruire les jeunes clercs. Le concile de Latran, en 1179, ordonna de pourvoir à l'instruction des cleres pauvres, et d'établir à cet effet, dans chaque église cathédrale, un maître auquel serait assigné un benéfice suffisant. Ce règlement fut renouvelé par le concile de Latran, tenu en 1215, et enfin par le concile de Trente. L'article 9 de l'ordonnance d'Orléans (1561), contenait une prescription semblable; il stipule qu'outre la prébende théologale, une autre prébende sera atfectée à l'entretien d'un précepteur qui sera tenu d'instruire les jeunes enfants de la ville, gratuitement et sans salaire.

PRECHANTRE. — On désignait sous ce nom, dans quelques églises, le chanoine qui remplissait les tonctions de grand chantre et qui en avait la prébende.

PRÉCIEUSES. — On a donné le nom de précieuses à un certain nombre de femmes du xvii• siècle qui entreprirent la réforme des mœurs et du langage, et qui, en voulant éviter la grossièreté, tombèrent dans la recherche et l'affectation du bel esprit. Il faut distinguer plusieurs époques dans l'histoire des *précieuses*, si l'on vent apprécier leur véritable influence. Le premier age a été celui de la marquise de Rambouillet et de sa fille Julie d'Angennes; elles réunissaient pendant la régence d'Anne d'Autriche un cercle de beaux esprits, parmi lesquels on remarquait Voiture, Benserade, Balzac, madame de Sévigné, madame de Sablé et d'autres personnes distinguées de cette époque. Leur influence contribua certainement à polir la langue et l'esprit francais. Plus tard, vint l'affectation et on omba dans une recherche qui provoqua

de justes critiques. Ce fut alors (1669) que Molière composa les Précieuses ridicules pour venger le bon sens outragé

par l'affectation du bel esprit.

La Bruyère a parfaitement caractérisé les travers des Précieuses : « L'on a vu, il n'y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux sexes liées ensemble par la conversation et par un commerce d'esprit ; ils laissaient au vulgaire l'art de parler d'une manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en entrainait une autre encore plus obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraiss énigmes, toujours enivies de longs applaudissements. Par tout ce qu'ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse d'expression, ils étaient enfin parvenus à n'être plus entendus et à ne s'entendre plus eux-mêmes. Il ne fallait pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni bon jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité; il fallait de l'esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est saux et où l'imagination a trop de part. »

Tous ces traits s'appliquent parfaite-ment à la seconde époque des Précieuss. Mais on a trop souvent oublié que la société polie du xVII<sup>e</sup> siècle s'était formée principalement dans l'hôtel de Ram-bouillet. De nos jours M. Rosderer, dans son Histoire de la société polis en France, rendu plus de justice aux précieuse de la première époque; d'autres écrivains, surtout M. Walckenaer (Mémoirs de Mme de Sévigne) ont, à son exemple, réhabilité l'hôtel de Rambouillet. Voy. sur les Précieuses les ouvrages de Saumaise, tels que le grand Dictionnaire des pri-cieuses, le Procès des précieuses, le Récil

de la farce des précieuses.

PRÉCIPUT. — Avantage accordé, des un contrat de mariage, au survivant des époux, qui est autorisé à prendre une certaine somme sur les biens menbles de la communauté. Le mot précipul vient de ce que ce droit est prélevé avant tou partage (quod præcipitur). La coutume 📽 Paris accordait un préciput légal en survivant des époux nobles ; il consistait dans les biens qui se trouvaient au jour de decès hors de la ville et des faubourgs de Paris, à la charge de payer toutes les dettes mobiliaires et les frais funéraires du défunt. On l'appelait préciput légal Les anciennes coutumes accordient aussi un préciput au fils ainé sur les biens nobles de ses père et mère, outre le partage égal avec les autres esfants. Le préciput de l'aîné comprenait le principal fief ou manoir, avec un arpent de terre adjacent que l'on appelait est de

chapon; quand il n'y avait point de fief, il avait seulement le vol du chapon. — Le mot préciput est encore employé pour désigner un droit qu'on prélève avant tous les autres sur un traitement ou sur une recette.

PRÈCONISATION. — Acte par lequel un cardinal propose, dans un consistoire tenu à Rome, un ecclésiastique désigné par le chef de l'État pour remplir une prénture.

**PREDESTIANISME** PREDESTINA-TIENS. — On appelait prédestianisme ane hérésie qui se répandit dans les Gaules au ve siècle et qui sut condamnée au concile d'Arles en 475. La lettre de Fausius, évêque de Riez, par laquelle nous connaissons ce concile, nous apprend que le système des prédestinations etait compris en six articles. Ils enseignaient, 1º que l'homme naît exempt de péché et qu'il peut se sauver par ses seules œuvres sans le secours de la grâce; 2º qu'un fidèle qui perd la gràce de son baptème périt par l'effet du péché originel; 3º que l'homme est précipité dans la mort éternelle par la prescience de Dieu; 4° que celui qui périt n'a pas reçu le pouvoir de se sauver; ce qui s'entend d'un chrétien et d'un paien; 5° qu'un vase d'infamic ne peut pas s'élever à devenir un vase d'honneur; 6° que J. C. n'est pas mort pour tous et ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. L'hérésie du prédestianisme fut renouvelée, au ixe siècle, par le moine Godeschalk de l'abbaye d'Orbais, qui sut condamné par l'archevèque de Reims Hincmar. On a reproché au jansénisme d'avoir reproduit quelques-unes des erreurs des prédestinatiens.

PRÉDICATEURS DU ROI. — Ils étaient choisis par le grand aumônier. Avant de prêcher à la cour, ils faisaient l'essai de leur talent aux Quinze-Vingts.

PRÉDICATION, PRÉDICATEURS. — Il n'est pas de mon sujet de faire l'histoire de la prédication en France; on la trouvera dans toutes les histoires de l'éloquence et de la littérature françaises. Je me bornerai à rappeler que, d'après les principes de l'Eglise gallicane, aucun membre du clergé séculier ou régulier, excepté les curés dans leurs paroisses, ne pouvait prècher sans l'approbation de l'évêque diocésain ou de son grand vicaire (Mémoires du clergé, t. III). Ce pouvoir de prècher était toujours révocable à la volonté de l'évèque, qui restait juge de la doctrine des prédicateurs et en droit de réprimer leurs écarts (ibid.). Ces prin-

cipes sont toujours ceux de l'Eglise gallicane.

PRÉFECTURE. — On appelle préfecture un département administré par un préfet. Il y a en France quatre-vingt-six prefectures. L'établissement des préfectures date de la loi du 17 février 1800 (28 pluviòse an viii), par laquelle les consuls réglèrent l'administration départementale. L'Assemblée constituante, après avoir divisé la France en départements, avait établi pour les administrer des directoires de département (voy. Directoire de dépar-TEMENT). Ces conseils, dont les membres étaient élus par le peuple, n'avaient pas une autorité suffisante. Le premier consul, qui voulait rendre le pouvoir plus fort, mit à la tête de chaque département un magistrat unique, que le chef du gouvernement nommait et pouvait révoquer. Ce magistrat prit le nom de préset, et sut chargé de la surveillance de toutes les branches d'administration. Ainsi, finances, domaine de l'Etat, justice, armée, travaux publics, ponts et chaussées, commerce, industrie, navigation, instruction publique, cultes, hôpitaux, établissements charitables, services publics de toute espèce aboutissent à la présecture. Le prefet est, dans chaque département, le représentant direct et immédiat du gouvernement.

Conseil de préfecture. — Le préfet a près de lui un conseil de présecture, qui est institué pour le seconder dans ses fonctions de juge et d'administrateur. L'article 4 de la loi du 17 fevrier 1800 a réglé les attributions de ce conseil; il est chargé de prononcer sur les demandes des particuliers pour obtenir décharge ou réduction de leur cote de contributions directes, sur les difficultés qui peuvent s'elever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration relativement au sens ou à l'exécution de leurs marchés; sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés relatives à la grande voirie; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages pour être autorisées à plaider; enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

Conseil général. — La même loi établit, dans chaque présecture, un conseil nembres et charas de faire la rejarnitina des contritutions directes entre les atrondissements of submissions du departement de regier tout ce qui concerne les courèvements reclains son certains arrendissements, et les centimes additionnels necessaires plur les depenses départementales. Le préfet rend compte chaque année, au conseil général, de l'emploi de ces centimes additionnels. Le conseil général exprime son opinion sur l'etat et les l'esoins du département, et transmet ses vœux au min stre de l'interieur.

M. Thiers (Histoire du Consulat et de l'Empire, t. 1. p. 153 et suiv.) admire avec raison cette organisation administrative qui a survécu à toutes les revolutions qui ont agité la France depuis cinquante ans. - La constitution, dit-il, avait placé à la tête de l'État un pouvoir exécutif et un pouvoir legislatif : le pouvoir exécutif, concentré à peu près dans un ches unique, et le pouvoir législatif divisé en plusieurs assemblees déliberantes. Il était naturel de placer à chaque degré de l'échelle administrative un representant du pouvoir exécutif spéciale-ment charge d'agir, et à ses côtés, pour le conseiller ou l'eclairer seulement, mais non pour agir à sa place, une petite assemblée delibérante, telle qu'un conscil de département, d'arrondissement ou de commune. On dut à cette idée simule, nette, feconde, la belle administration qui existe aujourd'hui en France. Le premier consul voulut, dans chaque département, un preset, charge, non de solliciter auprès d'une administration collective l'expédition des affaires de l'Etat, mais de les fuire lui-même; chargé en même temps de gérer les affaires départementales, mais celles-ci d'accord avec un conseil de département et avec les ressources votees par ce conseil.... Restait la question du contentieux, c'est-à-dire de la justice administrative, chargée de faire que le contribuable ne soit pas imposé au delà de ses facultes, que le riverain d'un ruisseau ou d'une rue ne soit pas exposé à des empiétements, que l'entrepreneur des travaux de la ville ou de l'État trouve un juge de ses marchés avec la commune ou le gouvernement: ques-tion difficile, les tribunaux ordinaires étant reconnus impropres à reudre ce genre de justice. Le principe d'une sage division des pouvoirs fut encore employé ici avec un grand avautage. Le préfet, le sous-préfet, le maire, chargés de l'action administrative, pouvaient être suspects 'n partialité, enclins à faire prévaloir

leurs volontes; car le justiciable frimé a ordinairement à réclamer contre leurs propres actes. Les conseils de département, d'arrondissement, de commune, pouvaient et devaient paraître suspitt aussi : car ils ont le plus souvent an isteret contraire au reclamant. Rendre à justice. d'ailleurs, est un travail loss et continuel; or, on ne voulait plus nides conseils de département ni des cons communaux permanents. Le premieronsul les désirait une quinzaine de jest par an , tout juste le temps de leur se n:ettre les affaires, de prendre leur svis, de leur faire voter les dépenses. Il failsit, an contraire, un tribunal siégeant s interruption. On établit donc une justice speciale, un tribunal de quatre ou dis juges, siégeant à côté du préfet, jugus avec lui, espèce de petit conseil d'ant. éclairant la justice du préfet, comme le conseil d'État éclaire et redresse celle de ministre, soumis, d'ailleurs, à la jui-diction de ce conseil suprême par la vie des appels. Ce sont ces tribunaux qu'en nomme encore aujourd'hui conseils de présecture et dont l'équité n'a jemais été contestée. »

La loi qui établit les préfectures plaça auprès du préfet, premier magistrat de département, des socrétaires générant qui étaient chargés, entre autres choses, de veiller à la garde des archises du dipartement. Supprimés en 1848, les socrétaires généraux des préfectures est directablis en 1853.

PREFECTURE DE POLICE. — La prefecture de police de Paris a été établis pu la loi du 28 pluviôse an vui (17 février 1800). Le préjet de police est placé directement sous l'autorité des ministres 6 correspond avec eux pour les objets concernent leurs départements respecti Son autorité s'étend dans tout le dé ment de la Seine et dans une partie celui de Seine-et-Oise. Il a des attribution très-étendues pour la police générale « la police municipale. Il delivre les passe ports et les permissions de adjourner à Paris; réprime le vagabondage et la m dicité; autorise le port d'armes; survelles lieux publics, les marchés, les prisons, les théâtres, l'imprimerie, la librairie, les fêtes publiques, les chemiss de fer, la vente des pondres et salpètres, les mesures de salubrité, la straté de commerce, les mercuriales des denries. commerce, les mercuriales des desrie les approvisionnements, les incendies, les paientes, la protection des messiments et édifices publics, la petite voirie. La police politique est confide au prési de police sous la surveillance du ministre

de l'intérieur; elle a pour but principal de prévenir et de déjouer tous les complots qui menacent la sûreté de l'État et la personne de l'empereur. Le préfet de police est encore officier de police judiciaire. Il peut faire saisir et traduire devant les tribunaux les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux. De la préfecture de police relèvent les commissariats de police et la police municipale. Le corps des sapeurs-pompiers dépend directement du préfet de police.

PRÉFECTURE DU PRÉTOIRE DES GAU-LES. — La préfecture du prétoire des Gaules datait de la fin du me siècle ou du commencement du ive. Elle comprenait trois diocèses : les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne. A la tête de la préfecture était un préfet du prétoire qui relevait directement de l'empereur; à la tête de chaque diocèse, un vice-préfet qui relevait du préfet du prétoire. Primitivement le préset du prétoire résidait à Trèves; mais, lorsque cette ville eut été prise et pillée par les barbares au commencement du ve siècle, la présecture du prétoire sut transférée à Arles. Le préfet du prétoire avait l'administration supérieure des finances; il rédigeait le cadastre, ordonnait et surveillait la répartition et la perception de l'impôt; il était chargé du recrutement et de l'approvisionnement des armees, quoique le commandement des troupes et la direction des opérations militaires lui eussent été enlevés. Le préset du prétoire était encore chargé de rendre la justice en matière civile et criminelle. Les bureaux du préset du prétoire des Gaules comprenaient un grand nombre d'employes dont on trouvera l'énumération dans le Cours d'histoire moderne, par M. Guizot (2º leçon de l'Histoire de la civilisation moderne).

PRÉFECTURES MARITIMES. — Il y a cinq préfectures maritimes en France, dont les chefs-lieux sont Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Chaque préfecture maritime ou arrondissement est subdivisé en sous-arrondissements, quartiers, sous-quartiers et syndicats. Je me bornerai à indiquer les sous-arrondissements:

| Arrondissements. | Sous-arrondissements.   |
|------------------|-------------------------|
| 1. CHERBOURG     | Dunkerque.<br>Le Havre. |
| Ç                | Cherbourg.              |
| 2. Brest         | Saint-Servan.<br>Brest. |
| 3. Lorient       | Lorient,<br>Nantes.     |

Arrondissements.

Sous-arrondissements.

Rochefort.

Bordeaux.

Bayonne.

Toulon.

La Gorse.

PRÉFETS. — Voy. Préfecture. Préfecture de police, Préfecture du prétoire des Gaules et Préfectures maritimes.

PRÉLATURE, PRÉLATS. — Les mots prélature et prélat sont ordinairement employés pour désigner les dignités les plus éminentes de l'Église, comme celles de cardinaux, archevêques, évêques (voy. CARDINAUX et Évêques). Cependant, les abbés furent aussi désignés par le titre de prélats. Les abbesses mêmes sont qualifiées prælatæ dans le second concile d'Aix-la-Chapelle (De re diplom., p. 65 et 70).

PREMESSE. — Droit féodal usité en Bretagne, et en vertu duquel les proches parents pouvaient reprendre les héritages nobles qui avaient été aliénés. On appelait ailleurs ce droit retrait lignager.

PREMICES.—Premiers fruits recueillis de la terre ou des animaux. Il était d'usage d'offrir à l'église les prémices, et cet usage devint souvent une obligation féodale. Un concile de Bordeaux, en 1255, fixa la quotité des prémices qui devaient être jointes à la dime, depuis la trentième partie jusqu'à la quarantième. Un concile, qui se tint vingt-sept ans après dans la ville de Tours, ordonna que les premices seraient estimées au moins à la soixantième partie. Cependant, l'obligation de payer les prémices ne fut jamais de droit commun; elle dépendait des coutumes locales, et était prescriptible par quarante ans de non-jouissance.

PREMIER (M. le). — Ce mot désignait ordinairement le premier écuyer de la petite écurie du roi. Voy. Le Premier.

PREMIERS MINISTRES. — Voy. MI-

PREMIERS PRÉSIDENTS. — Magistrats chargés de diriger les délibérations des tribunaux et de présider les chambres réunies. Voy. PARLEMENT et TRIBUNAUX.

PRÉMONTRÉS. — Chanoines réguliers, établis en 1120, par saint Norbert, prédicateur célèbre, qui fut, dans la suite, archevêque de Magdebourg. Le premier monastère de cet ordre fut bâti à quelques lieues de Laon, et reçut du fondateur le nom de *Prémontré* (præmonstratum. C'est de là que l'ordre a tiré son nom; il

fut approuve par le pape Honorius II, en 1126. Les premontrés suivaient la règle de saint Augustin et des constitutions particulières qui leur avaient été données par saint Norbert Leur ordre devint puissant, surtout en Allemagne: il renfermait jusqu'à mille abbayes et trois cents prévôtés, sans compter les prieurés ni les cures. En France, il possédait plus de cent abbayes. L'abbé de Prémontré était général de l'ordre entier. Les prémontres portaient une soutane et un scapulaire blancs, et, quand ils sortaient, un manteau et un chapeau blancs. Ils s'abstenaient de viande.

PRESAGE. -- Les superstitions païennes, qui consistaient à regarder des paroles fortuites, le vol des oiseaux, les éclairs, le tonnerre, les éclipses, etc., comme des présages ou signes des évérements futurs, ont longtemps existé dans les sociétes chrétiennes et ne sont pas entièrerement detruites. On trouvera au mot Paganisme un discours d'un évêque du viie siècle, qui combat ces superstitions et prouve qu'elles avaient encore une grande puissance de son temps.

PRESBYTERE. — Dans l'origine, on appelait presbytère ou presbyterium une assemblee de prêtres d'un diocèse, à la tete de laquelle l'évêque reglait les affaires de quelque importance. Lorsque les prêtres vécurent isolés et dissémines, le presbyterium fut remplacé par la réunion des chanoines, qui, primitivement, vivaient en communaute. Dans la suite, le mot presbytère n'a plus servi qu'à designer la maison destinée au logement du cure de chaque paroisse. L'article 52 de l'ordonnance de Blois (1579) obligeait les marguilliers et paroissiens à loger convenablement les curés. L'édit de Melun (1580) renouvela cette prescription, que l'on retrouve encore dans les déclarations de fevrier 1657 et de mars 1666. Un édit de 1695 traça les voies à suivre pour les constructions et réparations du logement des curés, de la nef des églises, etc. D'après un usage autorisé par un arrêt du conseil, du 26 décembre 1684, les curés dont les presbytères exigeaient des reconstructions, pouvaient s'adresser à l'intendant de la province, qui les ordonnait, après avoir fait vérifier si elles étaient nécessaires.

Dans la législation moderne, les presbylères sont considérés comme propriétés communales, à l'exception de ceux qui, étant demeurés sans emploi, ont été cédés aux fabriques par un décret du 30 mai 1806. Le budget de l'Etat met à la lisposition du ministre des cultes les

fonds nécessaires pour aider les communes dans les constructions, reconstructions ou réparations d'églises et de presbytères. Les communes doivent, en règle générale, faire au moins les deux tiers de la dépense.

PRESCRIPTION. — Moyen d'acquérir ou de se libérer, par un certain laps de temps, en observant les conditions fixées par les lois. La prescription a toujours été admise par les lois de la France; mais les conditions en ont beaucoup varié. Les anciennes coutumes reconnaissaient qu'il y avait des choses imprescriptibles, comme les choses saintes et consacrées à l'usage des auteis, les cens et la foi et hommage, suivant les articles 12 et 24 de la coutume de Paris, le domaine du roi comme tous les droits de souveraineté qui appartiennent à la couronne, les servitudes des héritages, les dimes dues aux ecclésiastiques par des laïques, le droit de patronage ecclésiastique, la faculté de racheter des rentes constituées à prix d'argent, etc.

Quant au temps de la prescription, les anciennes coutumes variaient beaucoup; il y avait des droits qui se prescrivaient par huit, par neuf, par dix, par quinze, vingt et quarante jours; d'autres par mois ou par années. Les lois modernes ont maintenu la prescription. L'article 2262 du Code Napoléon est ainsi conçu: « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

PRESEANCE. — Droit de se placer dans un rang ou dans un ordre qu'on regards comme supérieur à un autre. Dans l'ascienne monarchie, l'ordre des présences donna souvent lieu à des discussions dont nous avons cité un exemple à la p. 891 (art. Officiens, S Grand mattre des cérémonies). En général, le premier rang appartenait au clergé, le second à la noblesse et le troisième au tiers Etal; mais entre les divers corps de magistrature, les conflits étaient fréquents, et l'os cite plus d'une circonstance où les parlements et les chambres des comptes se disputèrent la préséance avec un acharnement qui dégénérait en un véritable combat. Napoléon a fixé l'ordre des présents dans la France moderne par le titre l' du décret du 24 messidor an XII.

PRÉSENT DE NOCES. -- Voy. MORGA-NEGIBA.

PRESENTS. — Il a été question de l'usage de faire des présents au 1er janvier à l'article Etrennes (voy. ce mot). Sous la première race, les Francs faisaient des présents au roi, lorsqu'ils se rendaient au champ de Mars ou Mallum. Rien de plus fréquent que l'usage des présents dans Gregoire de Tours; on n'arrivait nulle part sans donner quelque chose, à la manière des Orientaux. On observait certains principes dans le choix des présents. Ainsi, on évitait de faire des présents de choses qui auraient pu couper ou piquer. Chabannes écrivait au maréchal de Gié qui lui avait demandé une épée : « Je veux garder les statuts du défunt roi, à qui Dieu pardonne; il ne voulait point qu'on donnat à son ami chose qui piquat. » (Sainte - Palaye, vº Présents.) Les villes offraient ordinairement des présents aux rois et aux princes lorsqu'ils y faisaient leur entrée solennelle. La ville de Paris offrit à la reine Marie de Médicis des robes de velours, lorsqu'elle tit son entrée dans Paris, comme le prouvent les Extraits des registres de l'Hôtel de Ville (Bibl. Imp., vol. CCLII des 500 de Colbert, fo 493 vo). La reine fit son entrée le 9 février 1601. Le lendemain les prévôt ct échevins lui présentèrent des confitures et de l'hippocras (ibid.).

Pour les presents faits aux juges, voy.

PPICES, § II.

PRESENTATION. — Acte par lequel le patron d'un bénéfice présentait à l'évêque ou an collateur un ecclésiastique qui devait en recevoir les provisions de ce bénéfice.

PRÉSENTATION DE LA VIERGE. — L'usage de célébrer cette sète su introduit en France en 1372.

PRÉSIDENCE. — On appelait ainsi, dans l'ancienne monarchie, l'hôtel occupé par le premier président d'un parlement. Ces hôtels étaient une dépendance des palais de justice. Il y avait une garde d'honneur à la porte.

PRÉSIDENT. — Ce mot désigne en général ceux qui sont charges de diriger les délibérations d'une assemblée. Il s'applique spécialement aux magistrats. Voy. PARLEMENTS et TRIBUNAUX.

PRESIDENT DE I A REPUBLIQUE. — La constitution de 1848 déférait le pouvoir exécutif au président de la république, qui devait être nommé pour trois ans par le suffrage universel et ne pouvait être réélu. La constitution promulguée le 14 janvier 1852 avait étendu à dix années le pouvoir du président de la république

et l'avait déterminé de la manière sui. vance : Le président de la république gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du sérat et du corps législatif. Il exerce la puissance législative collectivement avec le sénat et le corps législatif. Il est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. Il est le chef de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. La justice se rend en son nom. Il a seul l'initiative des lois. Il a le droit de faire grace. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. Il présente, tous les ans, au senat et au corps législatif, par un message, l'état des affaires de la république. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai. Les ministres, les membres du sénat, du corps legislatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prétent le serment ainsi conçu : Je jure obéissance à la constitution et fidélité au président. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la république pour toute la durée de ses fonctions. Si le président de la république meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection. Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la conflance du peuple et à ses suffrages. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la république, le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

PRESIDENTS A MORTIER. — Présidents de la grand'chambre des parlements. Ils tiraient leur nom de leur mortier ou honnet garni de fourrures. Le premier président portait deux galons d'or à son mortier; les autres présidents un seul.

PRÉSIDIALEMENT. — Les tribunaux appelés présidiaux jugeaient, dans certains cas, présidialement ou en dernier ressort. Voy. Présidiaux.

PRÉSIDIAUX. — Tribunaux institués par Henri II, au mois de janvier 1551

(1552), pour abréger la longueur des procès, que les parlements ne parvenaient pas à terminer et débarrasser ces cours souveraines d'affaires sans importance. Chaque présidial devait se composer de neul magistrats; il en fallait au moins sept pour juger présidialement. Les présidiaux étaient, pour employer un mot tout moderne, des tribuneux de première instance. Ils jugeaient sans appel quand la somme en litige n'excédait pas deux cent cinquante livres de capital, ou dix livres de rente. Pour les sommes plus considérables, il y avait appel devant les parlements. Les présidiaux ne rendaient, dans ce cas, qu'un jugement provisoire. Les affaires de la seconde catégorie s'appelaient le second chef de l'édit : et celles de la première, le premier chef de l'édit.

Les présidiaux avaient une juridiction criminelle, comme une juridiction civile; ils jugeaient sans appel les brigandanges sur les grandes routes, les vols à main armée, les vols avec violence et effraction, les révoltes et rassemblements en armes, les levées de troupes faites sans autorisation, les crimes de fausse monnaie, les attentats commis par les vagabonds ou par des soldats en marche (voy. Jousse, De la juridiction des présidiaux). Il n'y avait primitivement que trente-deux présidiaux; dans la suite, le nombre de ces tribunaux

fut porté à cent.

PRESSE. — Voy. Imprimerie, Journal, Libraires, Pamphlet.

PRESSOIR BANAL. — Dans certaines provinces, tous les habitants étaient obligés de faire pressurer leur vendange au pressoir banal ou seigneurial. Voy. art. 14 de la Coutume de Paris; art. 28 de la Coutume du Maine, et Salvaing, De l'usage des fiefs, chap. LXIV.

PRESTATIONS. — Impôt en nature que les vassaux payaient à leur seigneur à certaines époques ou dans certaines circonstances. Voy. FÉODALITÉ, GITE, POUR-VOIERIE.

PRESTIMONIE. — On désignait sous ce nom: 1° la desserte d'une chapelle sans titre ni collation ou la simple commission de dire des messes, à laquelle on attachait une rétribution; 2° le revenu affecté par le fondateur à l'entretien d'un prêtre, sans être érigé en titre de bénéfice et auquel le patron nommait de plein droit; 3° certains revenus affectés à quelques jeunes clercs pour les aider dans leurs études.

PPET A INTÉRÉT. — L'ancienne légis-

lation française n'admettait pas le prét à intérét. Le prét était considéré comme essentiellement gratuit. Cependant, on finit pur déroger à cette loi, ou du moins par l'éluder. Outre les contrats de constiiution de rente qui furent autorisés, il y avait des pays où l'on pouvait stipuler l'intérêt de l'argent preté, comme en Bresse, dans les obligations à jour, c'està-dire à terme, et à Lyon , où les stipulations de cette nature étaient permises en faveur du commerce. On admettait aussi que l'argent pouvait porter intérêt dans les sociétés de commerce. « Si deux personnes, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique, Ille partie, chap. XIII), se joignent pour un négoce, où l'un mette son argent, l'autre son industrie, il est juste que le profit soit partagé comme la perte. C'est le fondement des polices d'assurances et des autres contrais maritimes. On met de l'argent sur un vaisseau, à condition de le perdre, si le vaisseau périt, ou d'en retirer un profit considérable, s'il vient à bon port. Il n'y a point là de préi; chacun demeure propriétaire de son argent, ou, si l'on veut, c'est acheter le hasard et l'espérance, comme si l'on achetait le coup de filet d'un pêcheur. »

Les lois modernes ont autorisé le prét à intérêt et en ont réglé les conditions. La loi du 3 septembre 1807 a fixé l'intérêt de l'argent, en matière civile, à cinq pour cent, et en matière de commerce à six pour cent. Cette loi est encore anjour-

d'hui en vigueur.

PRETRES. — Voy. Clerge.

PRÉTRES DE LA MISSION. — Les prétres de la mission, ou lazaristes, furent établis à Paris, en 1625, par saint Vincent de Paul. Voy. LAZARISTES.

PREUVE. — La preuve des saits en justice s'est saite de diverses manières suivant les diverses époques. Chez les barbares, les conjurateurs (voy. ca mot) attestaient la moralité de l'accusé plutôt que la réalité ou la sausseté d'un fait. Les épreuves (voy. Ordalie) et le combat judiciaire étaient souvent, à cette époque. regardés comme le jugement de Dien (voy. Duel). Enfin, à l'époque de saint Louis, on eut recours à la preuve testimoniale ou résultant de pièces écrites. Voy. Justice, § III.

PREUX (Les neuf). — Il est souvent question, dans les poèmes et chroniques du moyen âge, des neuf preux ou des neuf plus vaillants chevaliers de l'antiquité et du moyen âge. Alexandre, Hettor, César, Pompée, Judas Machabés,

Artus ou Arthur de Bretagne, Ogier, Renaud, Rolland, sont quelquesois cités comme les neuf preux (Sainte-Palaye, vo Preux). Ils figuraient dans les cérémonies publiques. Monstrelet raconte que les neuf preux à cheval, accompagnaient le roi d'Angleterre Henri VI, lorsqu'il fit son entrée à Paris, en 1431. On les représentait avec des barbes d'or et avec des robes à manches de satin, tailladées et ornées de paillettes d'or. Olivier de La Marche, parlant du tenant d'un tournoi célébre à Arras, en 1446, dit qu'au lieu de cotte d'armes, « il avait une parure de satin blanc, tout découpé à manière d'écailles, brodé et chargé d'orsévrerie d'or branlant, par moulte gente façon, et me fit souvenir, à le voir, de l'un des neuf preux, ainsi gu'on les figure. » C'est peut-être en l'honneur des neuf preux que, dans les statuts de l'ordre de l'Étoile (Ordonn. des rois de France, t. II, p. 465), il est dit qu'il devait y avoir une table d'honneur pour les trois plus sussissans princes, les trois plus sussissans bannerets et les trois plus suffisans bacheliers, c'est-à-dire ceux qui, en l'année, auraient plus fait en armes de guerre : car nul fait d'armes de paix n'y sera mis en compte.

PRÉVOT. — Ce mot, dérivé du latin præpositus (placé au-dessus), s'appliquait à des magistrats de l'ordre civil et judiciaire. Il désignait quelquefois le doyen d'un chapitre. On trouvera, dans les articles suivants, l'indication des principaux magistrats appelés prévôts.

PRÉVOT (Grand). — Le grand prévot ou prévot de l'hôtel avait juridiction sur toute la maison du roi. Voy. GRAND PRÉVÔT.

PRÉVOT (Grand) DE LA CONNÉTA-BLIE. — Voy. GRAND PRÉVÔT DE LA CON-NÉTABLIE.

PREVOT DE L'HOTEL. — Voy. GRAND PRÉVÔT.

PRÉVOT DE PARIS. — Le prevôt de Paris était un magistrat qui, dans l'origine, réunissait toutes les fonctions administratives dans cette ville. Il rendait la justice, commandait les troupes, percevait les impôts et présidait à toutes les parties de l'administration. Cette magistrature, investie d'un pouvoir excessif, fut longtemps vénale et donna lieu à de graves abus, que réforma saint Louis, en 1254. Joinville nous a laissé le récit de cette réforme : « La prévôté de Paris était lors vendue aux bourgeois de Paris ou à aucuns, et quand il avenait que aucuns l'avaient achetée, si soutenaient leurs en-

fants et leurs neveux en leurs outrages. car les jouvenceaux avaient fiance en leurs parents et en leurs amis, qui la prévôté tenaient. Pour cette chose était le menu peuple trop défoulé, ni ne pouvait avoir droit des riches hommes, pour les grands présents et dons qu'ils faisaient au prevot. Qui à ce temps disait vrai devant le prévot, ou qui voulait son serment tenir, pour n'être parjure, d'aucune dette ou d'aucune chose où il fût tenu de répondre, le prévôt en levait amende et il était puni. Par les grands parjures et par les grandes rapines qui étaient faites en la prévôté, le menu peuple n'osait demeurer en la terre du roi, ains allaient demeurer en autres prevôtés et en autres seigneuries, et était la terre du roi si déserte, que quand il tenait ses plaids, il n'y venait pas plus de dix personnes ou de douze. Avec ce, il y avait tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et dehors, que tout le pays en était plein. Le roi qui mettait grande diligence, comment le menu peuple fut gardé, sut toute la vérité, si ne voulut plus que la prévôté fût vendue, ains donna gages bons et grands à ceux qui dès ores en avant la garderaient; et toutes les mauvaises contumes dont le peuple pouvait être grevé, il abattit, et fit enquerrir par tout le royaume et par tout le pays où il pourrait trouver homme qui sit bonne justice et raide. Si lui fut indiqué Étienne Boileau, lequel maintint et garda si hien la prévôté, que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier n'osa demeurer à Paris, que tantôt ne fût pendu ou détruit; ni parent, ni lignage, ni or, ni argent ne le purent garantir. La terre du roi commença à amender, et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y faisait. »

Juridiction de la prévôté de Paris. – La juridiction du prevot de Paris, qui avait son siège au Châtelet, était une des plus anciennes du royaume (voy. CHA-TELET). Elle avait ce privilége remarquable qu'elle pouvait appeler devant elle des procès de toutes les parties de la France, pour les actes qui avaient été scelles de son sceau. Ce privilège de la prévôté de Paris donna lieu à des contestations où le prévôt l'emporta. Des lettres patentes de Charles V, en date du 8 février 1367 (1368), déclarèrent que le droit royal de son tribunal était si ancien qu'il était impossible de trouver trace du contraire, et que la connaissance du sceau de l'aris et l'exécution des lettres qui en étaient scellées appartenaient exclusivement au prévot de cette ville. Plusieurs corporations, auxquelles les rois avaient voulu accorder le privilége d'une juridiction speciale, ne reconnaissaient pour juge que le prérôt de Paris; de ce nombre etaient l'ordre de Malte, l'évêque et chapitre de Meaux, l'abbaye de Saint-Faron, le chapitre de Beauvais, les Célestins de Paris, de Soissons, d'Amiens, de Marcoussis, le chapitre de Senlis, les Chartreux de Morfontaine, l'abbaye des Vaux de Cernay, l'abbaye de Saint-Cyr, celle de Farmoustier, du val Nostre-Dame, de Saint-Martin de Pontoise, de Saint-Paul près de Beauvais, de Nogent-l'Artaud, du Pont-aux-Dames, du Parc-aux-Dames-lez-Crespy, de Sainte-Colombe près de Sens, etc.

L'Université de Paris avait été placée sous la protection spéciale du prérot de Paris par lettres patentes de Philippe de Valois, en date du 31 décembre 1340. Les docteurs, régents, professeurs, écoliers et suppots de l'Université de Paris ne pouvaient être forcés de plaider en première instance ailleurs que devant le prévot de Paris, conservateur de leurs privileges, et ils pouvaient faire évoquer à son tribunal toutes les causes où ils étaient intéressés. Enfin les arrêts de la juridiction du prévot de Paris étaient executoires dans la France entière pour tout ce qui regardait l'approvisionnement de Paris. Ce droit, qui remontait à une antiquité inimemoriale, lui sut positivement confirmé par lettres patentes de Charles VI du 1er mars 1388, par arrêt du parlement de Paris du 5 juillet 1551, et ensin par arrêt du conseil du 21 avril 1667.

Peu à peu les fonctions de la prévôté de Paris furent divisées, et le prévôt de Paris ne fut plus qu'un juge d'épée, qui laissait à ses lieutenants, appelés lieutenant criminel, lieutenant civil, lieutenant général, lieutenants particuliers (voy. ces mois), le soin de rendre la justice. Il avait encore un lieutenant de robe courte chargé de veiller a la surcié de Paris, de taire arrêter les vagabonds et gens suspects, et même de les juger en certains cas. Le prévôt de Paris, quoique dépouillé de ses attributions judiciaires, conserva une haute position jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Le prévôt de Paris, dit Charles du Moulin, a le premier rang dans Paris après le souverain et les seigneurs du parlement qui représentent le prince; il est au dessus de tous les bailis et sénéchaux (Præpositus parisiensis est major post principem in villa parisiensi, et post dominos parlamenti principem repræsentantes; omnesque baillivos et senescallos antece-

Le costume du prévôt de Paris était l'habit court, le manteau et le collet, l'épée au côté, un bouquet de plumes sur

le chapeau. Il portait à la main un bâton de commandement. Il se rendait dans ce costume à la grand'chambre du parlement lorsqu'on y ouvrait le rôle de Paris, et, après l'appel de la cause, il se couvrait; ce qui n'etait permis qu'aux princes, aux ducs et pairs, et aux envoyés du roi.

Le prévot de Paris était installé par un président a mortier; il devait lui faire present d'un cheval après la cérémonie. Pour être pourvu de cet office, il fallait

être në Parisien.

A la fin du xvii siècle, les droits du prérôt de Paris avaient été considérablement restreints par la création du lieutenant de police et d'autres magistrais. Cependant cette dignité était encore recherchée. « La charge de prévôt de Paris, dit Dangeau à la date du 20 octobre, 1684, a des droits honorifiques fort beaux; elle vaut huit mille livres de rente.»

PREVOT DES MARCHANDS. - Premier magistrat de la bourgeoisie parisienne et lyonnaise. Le prévot des marchands était à Paris et à Lyon le chef de l'administration municipale, qu'on nommait maire dans la plupart des villes. Pendant longtemps ce magistrat fut élu par les bourgeois de Paris, et il avait, unt que dumit sa charge, le soin de veiller à la défense de leurs privilèges et de protéger leurs intérèts. Muis le prévot des marchands, place en face du prévôt royal, vit bientôt ses droits attaqués. La tentative violente et impuissante du prévot des marchands, Étienne Marcel (1356-1358, pour dominer Paris, les états généraux et la royante, contribua encore à exciter la jalousie du pouvoir souverain contre les préséts des marchands. On ne leur laissa que la police municipale. Assisté des quatre échevins, qui formaient le bareau de la ville, le prévot des marchands ju-gea les procès des marchands jusqu'à l'époque où le chancelier de l'Hôpital éta-blit les juges-consuls ou tribunaux de commerce. Il répartissait l'impôt de la capitation, fixait le prix des denrées arrivées par eau et avait la police de la navigation. Les constructions d'édifices publics, de ponts, fontaines, remparis dépendaient du prévot des marchands. Il portait le titre de chevalier et avait un rôle important dans les cérémonies pabliques et spécialement aux entrées des rois. Le prévot des marchands et les échevins qui l'accompagnaient portaient, dans les circonstances solennelles, un costume qui rappelait, par sa singularité, les vêtements du moyen âge. Même du temps de Louis XIV, ils avaient des robes mi-parties, comme l'atteste le récit sui-

vant tiré du Journal manuscrit de la Fronde par Dubuisson-Aubenay, à la date du 18 août 1649 : « Sur les trois heures, le prévot des marchands, le sieur Feron, à cheval, en housse de velours, avec sa robe de velours rouge cramoisi, mi-partie de velours violet cramoisi, du côté gau-che, precédé de deux huissiers de l'hôtel de ville aussi à cheval, en housse, vêtus de robes de drap ainsi mi-parties, et suivi de cinq ou six échevins, pareillement en housse comme lui et vêtus de robes de velours plein ainsi mi-parties, et des procureurs du roi et greffier de l'hôtel de ville, vètus l'un d'une robe de velours violet cramoisi plein, l'autre d'une de velours rouge cramoisi plein, aussi en housse, et de près de cent principaux bourgeois de la ville, aussi à cheval et en housse, altèrent par ordre jusques à la croix qui penche près de Saint-Denis, audevant de Sa Majesté. »

PRÉ

L'élection du prévôt des marchands n'avait plus lien que pour la forme aux xviie et xviiie siècles. J'emprunte au Journal de l'avocat Barbier, à la date du 17 août 1750, le récit d'une de ces élections: « Cela se fait ordinairement le jour de saint Roch, lendemain de la Notre-Dame; mais, quand le jour de saint Roch est un dimanche, cela se remet au lundi. J'avais été appelé comme notable pour procéder à l'élection, et j'ai assisté à la cérémonie et au diner de la ville. Cette cérémonie est longue; comme un huissier de la ville va chercher, dans les carrosses de la ville, les trente-deux notables mandés, on n'est guère rassemble qu'à plus de midi et demi. M. le prévôt des marchands et les quatre échevins en place sont assis au haut de la grande salle, sur un banc. Le procureur du roi de la ville est dans un fauteuil, vis-à-vis une table, et le greffier de la ville dans un fauteuil, vis-à-vis de lui. A la droite du prévôt des marchands sont, sur un banc, en lon-gueur, les conseillers de ville, officiers de cour souveraine; ensuite les conseillers de ville bourgeois, et, après les quartiniers, sur un banc, à gauche, tous les mandés.

«Le prévôt des marchands a fait un discours, adressé aux notables, sur l'élection qui était à faire, sur l'honneur qu'il avait eu à remplir sa place pendant plusieurs prévôtés, sur l'éloge des échevins dans leurs fonctions, un peu sur le roi, sur l'espérance des couches de madame la Dauphine. Il a lu son discours qu'il tenait à la main et qui a duré près d'une demi-heure. Le premier et le second échevin ont fait chacun un discours moins long, et le procureur du roi de

même, sur les règles, les usages de la ville et les fonctions et droits de juridiction. Après cela, on a lu les ordonnances de la ville et la lettre de cachet du roi, qui était de l'année passée, pour continuer M. de Bernage, prévôt des marchands, pour deux années, jusqu'à la Notre-Dame 1752; ce qui a fait aussi la matière d'un remercîment dans le discours du prévôt des marchands et d'un eloge dans les autres.

1017

« On appelle ensuite ceux qui doivent être présents pour savoir s'ils y sont. Le prévot des marchands et les quaire échevins quittent leurs places et passent derrière le banc qui est occupé par quatre scrutateurs, dont le premier est le scrutateur royal : c'est, cette année, M. Feydeau de Brou, avocat du roi au Châtelet, et fils du conseiller d'Etat. Ce scrutateur royal tient un crucifix pour recevoir le serment de bien procéder fidèlement à l'élection; ce que le scrutateur demande à chacun en particulier; à quoi on répond : oui, monsieur. Le scrutateur tient un sac de veloure cramoisi où chacun jette son billet. M. le prévot des marchands va le premier au serment, à genoux sur un carreau de velours, la main sur le crucifix, et donne son billet, puis les quatre échevins et tous les conseillers de ville. Ensuite on appelle, par ordre de réception, chaque quartinier et les deux mandés. C'est le gressier, debout, qui fait cet appel, et chacun fait la même céremonie. On met son billet dans le sac; sur ce billet est écrit M. de Bernage, prévôt des marchands, et pour échevins. M. un tel et M. un tel. C'est le quartinier, qui, avant toutes les cérémonies, donne un pareil billet à deux mandés. Ces billets préparés sont arrangés de façon que la pluralité des voix se trouve tomber sur ceux qui sont désignés pour être échevins. L'on voit, par là, que toute cette grande et longue cérémonie d'élection n'est que de forme et de noni. Il y a tous les ans pour nouveaux échevins: un officier de ville, soit conseiller ou quartimer alternativement, et un bourgeois, comme marchand, notaire, avocat, ou autre.

"Toute la façon du scrutin finie, M. le prévot des marchands et les quatre échevins sortent de la salle et se retirent dans leur bureau pour dresser le procès-verbal de l'élection que l'on envoie sur-le-champ au roi. l'endant qu'on dresse ce procès-verbal tous les officiers de ville et mandés vont et viennent dans l'hôtel de ville, boivent un coup s'ils le veulent, et l'on met le grand couvert, dans cette même grande salle, où il y a encore nombre de gens derrière les bancs, que l'on a fait

entrer par amis pour voir toute la céremonie ci-dessus et pour voir aussi le coup d'œil du repas. Tout cela dure de façon que nous ne sommes qu'à trois heures et demie. C'est une grande table longue, d'un bout de la sulle à l'autre. contenant quarante-huit couverts, à peu près, de chaque côté. Il y a, au milieu, tout du long, vingt et un ou vingt-deux plateaux, contenant chacun quatre corbeilles de confitures sèches, valant au moins dix francs chacune, que chacun des assistants emporte à la fin du repas. M. le prérôt des marchands est au bout de la table, en face, au haut de la table avec le scrutateur royal. A droite, sont tous les mandés à qui on fait les houneurs; à gauche, les échevins, officiers de ville, conseillers, procureur du roi, greffier et quartiniers, et au bout, en face, le colonel de la ville. Derrière M. le prévot des marchands est un buffet en pyramide garni de vieille vaisselle de vermeil doré qui ne sert à rien et qui a un air d'antiquité; à côté, sont les trompettes et hautbois de la ville qui jouent par intervalle. Chaque service est annoncé par des trompettes et tambours qui sont dans la cour. Il n'y a rien de bien extraordinaire pour les mets: c'est une soupe et trois entrées servies entre chaque personne, deux de chaque côté, et ainsi répéte le long de la table; deux plats de rôts, viande blanche et noire, deux salades, un melon, des bouteilles de vin et carafes d'eau dans des seaux à glace, de même pour l'entremets. Pour le dessert, des tourtes, compotes et corbeilles de pêches magnifiques; du vin de Champagne, de Mulleseau (Meursault près de Beaune), et vin de Chypre. On y boit très-modérémont et très-décemment. Au-dessert, M. le prévot des marchands boit et porte à tonte l'assemblée différentes santés, de M. le gouverneur de Paris, Mesdames de France, madame la Dauphine, M. le Dauphin, la reine. La dernière est du roi, à laquelle tout le monde se lève pour sortir de table, et chacune de ces santés est célébrée par des fanfares de trompettes et hauthois. Le coup d'œil de ce service, surtout à cause de ces corbeilles de taffetas de différentes couleurs et des confitures sèches, est magnifique et auguste par ce nombre de quatre-vingt-dix personnes à table, qui toutes ont chacune leur laquais derrière leur chaise. »

PRE

M. de Flesselles, qui fut assassiné en 1789, fut le dernier prévôt des marchands de Paris. Bailly, qui le remplaça, prit le titre de maire. — Il y avait aussi à Lyon un prévôt des marchands, qui avait à peu près les mêmes attributions que celui de Paris.

PRÉVOT DE L'ILE. — Ce nom, que l'on trouve souvent dans les mémoires du XVIII siècle, désignait le prévôt des maréchaux (voy. Prévôts des maréchaux) chargé de maintenir la police dans toute l'étendue, de l'Ile-de-France.

PRÉVOT GÉNERAL DES MONNAIRS.-Le prévôt général des monnaies était un officier institué en 1635, avec un lieutenant, trois exempts, un greffier, quarante archers et un archer-trompette. Il était chargé d'arrêter les faux monnayeurs eten général de poursuivre tous les délits relatifs aux monnaies, d'exécuter les arrêts de la cour des monnaies et de prêter mainforte aux députés de cette cour dans Paris ou hors Paris. Il instruisait sommairement les procès de fausse monnaie; mais le jugement en était déféré à la cour des monnaics. Le prévôt des monnaies assistait au jugement, mais sans voix délibérative; il prenait rang et séance après le dernier conseiller, et se bornait à rendre compte de ses procédures.

PRÉVOTALES (Cours). — Tribunaux extraordinaires chargés de punir certains crimes. Une loi du 10 octobre 1810 institua des cours prévotales pour réprimer la contrebande. En 1815 (20 décembre), des cours prévotales furent encore établies pour juger les crimes et délits portant atteinte à la sureté publique. Elles étaient présidées par des officiers supérieurs de l'armée, qui prenaient le titre de prévots, et devaient se transporter partout où leur présence était jugée nécessaire. Leurs jugements étaient sans appel. Les cours prévotales furent supprimées en 1817.

PRÉVOTÉ. — Dignité de prévôt. Voy. les articles précédents sur les différents magistrats qui portaient le nom de prévôts. — On appelait aussi prévôté la juridiction des prévôts et la circonscription territoriale dans laquelle elle s'exerçait.

PRÉVOTÉ DE LA MARINE. — Juridiction spéciale qui connaissait des affaires de la marine. Ces prévôtés de la marine avaient été établies par un édit du mois d'avril 1704, dans les villes de Brest, Rochefort, Toulon, Marseille, Dunkerque, le Havre, Port-Louis et Bayonne.

PRÉVOTE DE L'HOTEL. — Tribunal souverain du grand prévôt de France ou prévôt de l'hôtel. (Voy. Grand Prévot.) Le grand prévôt avait deux lieutenants de robe courte et deux lieutenants de robe longue. La prévôté de l'hôtel existait depuis un temps immémorial; elle fut confirmée, par un édit de François I., donné au mois de juillet 1522. Les causes des

maisons royales et de la cour ne pouvaient être jugées qu'en la prévôté de l'hôtel, comme le prouve un jugement souverain de ce tribunal, rendu le 18 mars 1637. Six maîtres des requêtes au moins devaient être appelés dans ce tribunal, pour qu'il devîntcour souveraine. On le voit, par un jugement souverain (29 juillet 1637), où MM. Brulart, Courtin, Paulmy, de Machault, de Malon, Lefèvre, Thiersault et de Renouard, maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi en quartier, décidèrent que le prévot de l'hôtel, avec les maîtres des requêtes, connaissait et jugeait de tout temps, même de présèrence aux officiers du prévôt de Paris, de toute sortes de crimes commis dans Paris, quand le roi y résidait, comme dans tous les autres lieux et villes que la cour habitait.

PRÉVOTÉS. — On appelait prévôtés, du temps de Philippe Auguste, des circonscriptions territoriales, subdivisions des comtés et bailliages. Elles étaient administrées par des prévots, qui de même que les baillis (voy. BAILLI) cumulaient les fonctions civiles, militaires et judiciaires. Il est dissicile d'indiquer avec exactitude l'origine de ces prevotés. Pasquier (Re-cherches, II, 14) les croit postérieures à Charlemagne et à Louis le Débonnaire. « Combien que je voie, dit-il, plusieurs règlements en leurs ordonnances pour les contres en qualité de personnes qui exerçaient la juridiction ordinaire, je ne vois point un seul endroit où il soit parle des prévôts, et ne me puis persuader que, s'ils eussent existé, ils eussent été oubliés, de manière qu'il faut que l'office de prévot soit venu lorsque les comtes se démirent de leurs états de judicature sur autrui. » Ce qui est certain, c'est que les prévots. qu'on appelait ailleurs *châtelains*, viguiers ou vicomtes, furent investis de l'autorite administrative dans certaines contrées, sous la surveillance des baillis et sénéchaux. On ne tarda pas à leur enlever l'autorité militaire et la gestion financière mais ils conservèrent pendant longtemps un droit de juridiction en première instance dans toutes les matières civiles, personnelles , réelles et mixtes entre roturiers, et pour tous les délits qui n'étaient pas réservés aux baillis et sénéchaux. Les prévôtés furent érigées en titres d'offices par édit du mois de juillet 1693. Ces juridictions s'appelaient châtellenies en Auvergne et en Bourbonnais; vicomtés, en Normandie; vigueries, en Provence et ailleurs. Elles furent supprimées par un édit de Louis XV, rendu au mois d'avril 1749, et les fonctions des officiers

qui y siégeaient réunies à celles des bailliages, sénéchaussées et présidiaux. Cependant quelques prévôlés furent conservées en Lorraine, spécialement à Badonvillers, Boucquenome, Dompaire, Ligny, Saralbe, Saint-Hippolyte, Sainte-Marieaux-Mines et Ramberviller.

PREVOTS. — On nommait prévots, au moyen age, des officiers de police rurale. qui étaient chargés de veiller au maintien des droits du seigneur, de recueillir ses rentes et de rappeler aux vassaux les services qu'ils devaient lui rendre. Le prévot jugeait aussi les causes portées au tribu-nal du seigneur. Tantôt l'office de prévot était fieffé, c'est-à-dire attaché à une certaine terre ou fiel; tantôt le seigneur prenait un de ses hommes qui ne pouvait se dispenser d'être son prévôt pendant un an ; ailleurs, les hommes du fief élisaient le prévot; ailleurs, entin, ils présentaient au seigneur plusieurs candidats, entre lesquels il faisait son choix. Le prévot spécial chargé de la garde des moissons s'appelait messier. Les offices de cette nature se nommaient quelquefois bedellerie. Voy. Léop. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie.

PREVOTS MILITAIRES. — On désigne encore aujourd'hui sous le nom de prévôts des officiers chargés de maintenir la discipline dans les armées, en campagne ou dans les camps, et de réprimer les crimes ou délits commis par les soldats: mais les prévôts militaires n'ont pas droit de juridiction à la différence des anciens prévots des marechaux, qui, dans certains cas, avaient le droit d'arrêter, de juger et d'exécuter eux-mêmes la sentence. Les prévots militaires se bornent maintenant à maintenir la discipline, à arrèter ceux qui y portent atteinte, à dresser procès-verbal, saisir les pièces de conviction et les remettre aux rapporteurs des conseils de guerre. Une ordonnance du 3 mai 1832 donne le nom de grand prévot au commandant de la gendarmerie d'une armée; il a sous ses ordres deux brigades de gendarmerie; le commandant de la gendarmerie d'une division porte le nom de prévot, et a sous ses ordres une brigade de gendarmerie.

PRÉVOTS DES MARÉCHAUX. — Les prévôts des maréchaux étaient des juges d'épée établis par François Ier, pour faire le procès à tous les vagabonds, et gens sans aveu et sans domicile. Les crimes ou délits commis par les gens de guerre; les vols sur les grands chemins, désertions ou assemblées illicites avec port d'armes; la fabrication de la fausse monnaie, la levée de troupes sans autorisation

du roi, etaient aussi de la compétence des prévots des maréchaux. Leurs sentences étaient rendues en dernierressort et sans appel. Le fait suivant, tire du journal inédit de Dubuisson-Aubenay (manuscrit de la Bibl. Mazar., nº 1765, t. XV , prouve que le parlement reconnaissait la justice souveraine des prevôls : « Samedi, 12 novembre 1640, Mme de Vendôme fit solliciter le premier president (Mathieu Mole), de recevo'r les trois voleurs, prisonniers au Chatelet, et ce jour même condamnés à la question et ensuite a la mort par la roue, à l'appel qu'ils en ont interjeté au parlement, et le premier président lui a fait réponse que cela ne se pouvoit, le cas estant purement prévôtal, eux étant voleurs convaincus et pris sur le fait, et partant justiciables en premier et en dernier ressort des juges prévôtaux et présidiaux, suivant toutes les ordonnauces des rois. »

Les secrétaires du roi et officiers de judicature, dont les procès étaient portés de droit à la grand'chambre du parlement, n'étaient, dans aucun cas, justiciables des prévôts des maréchaux. Ces officiers d'épée avaient le titre d'écuyers et conseillers du roi; ils siègeaient dans les présidiaux, à côté du lieutenant criminel. Les prévois des maréchaux avaient sous leurs ordres une espèce de gendarmerie appelée maréchaussee (voy. ce mot). Ils ont été supprimés à l'époque de la révolution; les officiers de gendarmerie qui ont une partie de leurs attributions, n'exercent pas de juridiction. Ils se bornent à constater les crimes et delits, à arrêter les coupables et à les livrer aux tribunaux.

PRIERES. — L'usage des prières publiques est immémorial Quant aux fondations et stipulations de prières dans les chartes de donations, rien n'était plus commun au moyen âge (voy. Monts, rouleaux de . Une notice du cartulaire de l'abbaye de Redon, de 868, offre une des plus anciennes stipulations de prières nombrées que l'on connaisse. (Voy. D. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. 11. col. 68.) L'abbé s'y engage, pour une restitution de fonds, à acquitter trois cents messes et cent psautiers. D. de Vaines cite, dans son Dictionnaire de diplomatique, une charte de donation faite à une communauté de Celestins du diocèse de Soissons, où l'on trouve cette curieuse stipulation : « Qu'ils chatient leurs corps pour nous, dit le donateur, afin que nous niéritions d'avoir la vie éternelle (ut sua pro nobis castigantes corpora mereamur habere vitam sempiternam). »

PRIEUR. — Le titre de prieur désignait le supérieur d'une communauté monastique; il ne commença à être en usage qu'au xie siècle, et il prit naissance dans l'ordre de Cluny. Comme les abbayes avaient souvent des terres ou fermes éloignées, on y envoyait quelques moines pour en avoir soin et v vivre conventuellement: ces petites abbayes portèrent d'abord les nonis de cella, cellula, abbatiola, etc. Elles ne furent appelées prieurés qu'au Xiesiècle, et le supérieur reçut à la même epoque le nom de prieur. Lorsque l'usage des abbes commendataires se fut introduit (voy. COMMENDE, COMMENDATAIRE) on établit, pour remplir les fonctions de supérieurs, des prieurs triennaux, ainsi nommes, parce qu'on les renouvelait tous les trois ans. Ils étaient nommés par l'abbé et révocables par lui; on les appelait prieurs claustraux, parce qu'ils avaient autorité dans le cloître. Il n'en était pas de même des prieurs conven-tuels, qui étaient chefs du monastère et ne différaient de l'abbé régulier que par le nom. Ils étaient possesseurs titulaires de leur office, et ne pouvaient en être dépouilles que par jugement.

PRIEUR (Grand). — Le titre de grand prieur était surtout usité dans l'ordre de Malte. Il y avait six grands prieurs decet ordre en France, savoir : le grand prieur de Provence, le grand prieur d'Auvergne, le grand prieur d'Auvergne, le grand prieur de Champagne et le grand prieur de Toulouse.

PRIEURE. — On donnait ce nom à des communautés religieuses, à des églises paroissiales et à des bénéfices simples; les *prieurés* de la première espèce se divisaient en commendataires (voy. ce mot), et en prieurés conventuels, qui formaient de véritables mona-tères, où il y avait cloître, chapitre, réfectoire, dortoir, en un mot tous les lieux prescrits par la règle monastique. — l.es prieures -cures n'étaient distincts des autres églises paroissiales que parce qu'ils étaient destervis par des membres du clergé régulier. Les religieux de Saint-Victor, de Sainte-Geneviève et de Prémontré, possédaient un grand nombre de *prieurés-cures.* — Enfin, les prieures simples n'avaient ni conveutualité, ni charge d'âmes. Les titulaires n'étaient tenus ni à la résidence, ni à aucune fonction ecclesiastique. Il suffissit d'être tonsuré pour les obtenir.

PRIMAIRES (Assemblées). — Voy. Assemblées primaires.

PRIMAIRES (Écoles). — Ecoles où l'oa

donne aux enfants les premières notions de l'instruction morale, religieuse, scientifique et littéraire. La lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures sont nécessairement enseignés dans les écoles primaires, d'après la loi du 15 mars 1850. L'enseignement primaire peut être plus élevé selon les besoins et les ressources des populations; il peut comprendre l'arithmuque appliquée aux opérations pratiques, les éléments d'histoire et de geographie, des notions des sciences physiques et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène; l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique. Les écoles primaires sont soumises à la surveillance d'un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, des inspecteurs de l'instruction primaire et des autres fonctionnaires préposés par la loi pour veiller sur les écoles publiques et privées.

PRIMAT, PRIMATIAL (Siége). — Les primats sont des archevêques qui occupent un des principaux sièges et auxquels sont subordonnés un certain nombre d'évêques suffragants. Leur archeveché s'appelle siège primatial. On distinguait autrefois les primats des métropolitains, comme le prouve le capitulaire suivant (livre VII des Capitulaires édités par Canciani, dans le recueil intitulé Barbarorum leges antiquæ, t. III, p. 352): « Que parmi les métropolitains nuls ne portent le titre de primats, sinon ceux qui occupent un siège primatial, et ceux que les saints pères ont ordonné, en vertu de l'autorité apostolique, d'appeler primats. Quant à ceux qui occupent des sièges métropolitains, on doit les appeler métropolitains, et non primats. »

Dans les anciennes notices de la Gaule, les primats sont les archevêques d'Arles qui jusqu'au vii siècle prenaient le titre de primats des Gaules, de Lyon pour les Lyonnaises, de Bourges pour les Aquitaines, de Narbonne pour les Narbonnaises et de Trèves pour les Belgiques. Mais dans la suite, la plupart des metropolitains prirent le titre de primats. Hincmar, archevêque de Reims au ix siècle, se prétendait primat et un des premiers primats de la Gaule, comme on peut le voir dans Flodoard (livre III, chap. x). La dignité primatiale avait été accordée à l'archevèché de Reims par le pape Adrien I L'archevêque de Rouen s'intitula primat de Normandie, et quoiqu'en 1079 Grégoire VII eût proclamé

l'archevêque de Lyon primat des Gaules, et lui eût donné juridiction sur les anciennes lyonnaises, plusieurs métropolitains, et, entre autres, ceux de Rouen et de Sens, résistèrent et défendirent les droits de leurs sièges. Voy. de Marca, Dissert. sur les primats (de primatibus, appendix Actorum veterum, n° 1).

PRIMES. — Récompenses accordées par l'État pour encourager certaines branches d'industrie. Le gouvernement distribue des primes pour encourager la pêche maritime, l'élève des chevaux, la destruction des animaux nuisibles, etc.

PRIMICIER. — Le nom de primicier désignait, dans l'ancienne hiérarchie ecclésiastique un des clercs chargés de diriger le clergé inférieur; c'était ordinairement un sous-diacre. Il est souvent appelé primicier des notaires, parce que la principale fonction des clercs inférieurs était d'être les secrétaires de l'évêque. Le titre de primicier servait aussi quelque-fois à désigner un dignitaire d'un chapitre, qu'on appelait ordinairement chantre ou doyen.

PRIMOGÉNITURE. — Droit d'aînesse. La succession au trône avait lieu par ordre de primogéniture.

PRINCE (M. le). - Voy. M. LE PRINCE.

PRINCE DES SOTS. - Chef d'une confrérie burlesque qui représentait, au moyen âge, les pièces appelées sotties. Le prince des sots est encore mentionné au commencement du xviie siècle dans un journal inédit du règne de Henri IV (Bibl. Impér., no  $\frac{9831}{2}$ , fo 35 vo), à la date d'octobre 1603. Ce journal raconte que le prince des sots, Engoulevent, porta plainte contre un barbier, son voisin, qui l'avait cruellement fouetié; mais il fut établi que le *prince des sots* avait mérité ce châtiment pour s'être porté à de coupables violences, et il sut declaré bien souetté, selon l'expression du journal. Le prince des sots reparaît encore en justice, le 2 mars 1604 (ibid., fo 40). « Il gagna sa cause, dit l'auteur, contre les maîtres de la confrérie de la Passion et gouverneurs de l'hôtel de Bourgogne pour la préséance et plusieurs profits et droits par ledit prince des sots prétendus. »

PRINCES, PRINCESSES. — Ce mot désigne en général les personnes placées au premier rang : les cardinaux sont princes de l'Église. Parmi les laïques, le titre de prince fut donné, à l'époque féodale, à des seigneurs qui avaient des vassaux et même à des gentilshommes

qui n'avaient aucune prérogative particulière : La I haumassière, Coutume de Berri, chap. xxv, p. 45 ;. Mais dans la suite le titre de prince ne s'appliqua qu'aux souverains et à quelques seigneurs d'un rang très-elevé. Il en était de même pour les femmes. Christine de Pisan écrivait au xve siècle : « En diverses seigneuries sont demeurantes plusieurs puissantes dames, si comme baronnesses et grand'terriennes, qui pourtant ne sont appe-lées princesses, lequel nom de princesse ne convient qu'aux empérières (impératrices), reines et duchesses. si ce n'est aux semmes de ceux qui, à cause de leurs terres, sont appelés princes par le droit nom du lieu. » Il y eut toujours, en effet, des terres qui sirent donner à leurs possesseurs le titre de prince.

Dès le temps de Louis XI, on ne pouvait prendre le titre de prince qu'avec l'autorisation formelle du roi. En juin 1475, Louis XI accorda à Guillaume de Châlons, prince d'Orange, et à ses successeurs, la permission de s'intituler princes par la grâce de Dieu, de battre monnaie et de faire grâce dans leur principauté (Ordonn. des rois de Fr., XVIII. 121-125). Saint Gelais, dans son Histoire de Louis XII, dit « que nul duc, quel qu'il soit, ne peut être de droit appelé prince à cause de son duché simplement, si ce n'est qu'il soit souverain en son pays, et la raison pourquoi on appelle les seigneurs du sang royal princes, c'est qu'ils sont capables de venir par droite ligne masculine à cette très-haute et excellente dignité de souveraine seigneurie qu'est la couronne de France. Cela est l'occasion pour laquelle ils sont appelés

Ce fut vers le même temps que l'on commença à distinguer par le nom de princes du sang les membres de la famille royale. Brantôme en parle dans ses Capitaines étrangers. « En notre France, dit-il, les princes du sang tiennent leur rang par-dessus tous, et n'y a si grand mérite des autres qui les puisse égaler à eux, sinon aux guerres, que les connéta-bles et maréchaux de France leur commandent souvent; mais aux lieux et sièges où il faut tenir leur rang, les princes du sang vont toujours devant.» Henri III donna aux princes du sang, en 1576, la préséance sur tous les princes étrangers, comme les Guises, ainsi que sur les ducs et pairs (de Thou, livre LXIII).

princes. »

On distingua, au xviie siècle, les princes du sang, et les princes du sang royal. Les premiers étaient les membres de la famille royale autres que les fils, frères et neveux du roi. Le titre de princes du

sang royal était réservé à ces derniers. Louis XIV établit leurs prérogatives dans l'art. 1er de la déclaration de 1711 : « Les princes du sang royal, y disait-il, seront honorés et distingués en tous lieux, suivant la dignité de leur rang et l'élévation de leur naissance. Ils représenteront les anciens pairs de France aux sacres des rois, et auront droit d'entrée, séance et voix délibérative en nos cours du pariement, à l'àge de quinze ans , tant aux asdiences qu'au conseil, encore qu'ils ne

possèdent aucune pairie. »

Les princes jouissaient de nombreuses prérogatives; je me bornerai à citer ce qui concerne leurs funérailles d'après Saint-Simon (Mémoires, VII, 69): « M. le duc obtint (pour M. le prince de Conti) l'eau bénite en la forme réservée au seul premier prince du sang, et non pour aucun autre prince du sang : ainsi le macredi 27 février, M. le duc d'Enghien, vetu en pointe avec le bonnet carré, nommé pour représenter la personne de roi, et le duc de La Trémoille, nommé par le roi comme duc, et averti de sa part par Desgranges pour accompagner le représentant, se rendirent, chacun de leur côté, dans la grande cour des Tuileries, où ils trouvèrent un cairosse du roi, de ses pages et de ses valets de pied, douze gardes du corps et quelques-uns des cestsuisses avec quelques-uns de leurs offciers. M. de La Tremoille, en long manteau, se mit sur le derrière du carrosse du roi, à côté du prince représentant; Desgranges sur le devant, servant en l'absence du grand maître des cérémonies, les pages du roi montés devant et derrière le carrosse, qui n'était point drapé et seulement à deux chevaux, environné des Suisses à pied avec leurs hallebardes, & des valets de pied du roi, aussi à pied aux portières, suivi du carrosse du duc d'Enghien, son gouverneur et ses gen-tilshommes dedans, et de celui du dac de La Trémoille avec les siens. Le marquis d'Hautfort, en manteau long, désigné per le roi pour porter la queue du prince représentant, était aussi dans le carrosse du roi sur le devant ; les gardes du corps à cheval marchaient immédiatement d vant et derrière. Il**s arrivèrent ainsi à** l'hôtel de Conti, tout tendu de deuil

« M. le Duc et le nouveau prince de Conti, accompagnés des ducs de Luxembourg de Duras, qu'ils avaient invités comme parents, tous quatre en manteaux longs; tous quatre de front, tous quatre less queue portée chacun par un gentilhomme en long manteau recurent le prince representant à sa portière, lequel reçut ka mêmes honneurs qu'on eut faits à la periême du roi; la queue du manteau de La Trémoille toujours portée gentilhomme en manteau long. de Maulevrier, aumônier du roi, et lors en quartier, présenta illon au prince représentant; un présenta à M. le Duc, à M. le le Conti , et aux ducs de La Tréde Luxembourg et de Duras. Les ichevées, la conduite se fit comme tion, le retour comme on était . de La Trémoille et M. d'Hauteent congé de M. le duc d'Enghien cour des Tuileries, d'où chacun on carrosse et s'en alla chez soi. de dire que, pendant cette eau d'autres gardes du corps et cent avec leurs officiers gardèrent et t l'hôtel de Conti, comme il se dans les maisons où le roi va. iême jour huit archevêques ou en rochet et camail, députés par prélats qui se trouvèrent à Paris. donner l'eau bénite après que gardes furent retirés. Le lendele Duc, M. le duc d'Enghien, du Maine et M. le comte de Touèrent donner l'eau bénite, reçus e prince de Conti, tous en long , et quelques heures après le parfut aussi et les autres cours sus. M. le duc d'Orléans et les fils e n'y furent point comme n'étant meme rang; mais le cardinal de y fut à la tête du chapitre de

elle des princes du sang était au parlement de Paris.

ES LEGITIMES. — Enfants natuonnus par les rois de France. It légitimer les enfants qu'il de la duchesse de Beaufort et de nise de Verneuil. Louis XIV spitemple, et voulut donner le pas nes légitimes sur les ducs et ais, après la mort du roi, ils funits au rang de leur pairie. Voy. de Saint-Simon.

IPAUX. — On donnait le nom de laux chefs des colléges dans e université de Paris. Les prinvaient la direction générale des l'inspection sur les professeurs. plusieurs étaient nommés par siers du collège; tous étaient résider; ils ne pouvaient être Les statuts de l'Université leur ent d'admettre dans leurs maime autre personne que des étune autre personne que des étune noderne, le nom de principal es chefs des établissements d'in-

struction publique nommés colléges communaux ou simplement colléges.

PRISCILLIANISTES. — Hérétiques du 1ve siècle qui furent condamnés au concile de Bordeaux en 384. On les accusait de doctrines gnostiques et des erreurs de Manès qui admettait deux principes egalement puissants. Comme les actes du concile de Bordeaux ne sont pas parvenus jusqu'à nous, il est difficile d'indiquer evec certitude en quoi consistait l'hérésie de Priscillien et de ses disciples. Ce qui est certain , c'est que Maxime , qui régnait alors dans les Gaules, fit mettre à mort plusieurs priscillianistes, malgré l'opposition de saint Martin. Cet évêque donna un noble exemple en déclarant que la religion ne devait pas être protégée par le glaive et en se séparant publiquement de la communion des évêques qui avaient sollicité le supplice des *priscil*lianistes.

PRISE (Droit de). — Droit féodal, dont jouissaient les rois et quelques seigneurs. Il consistait à prendre sur les terres, qui y étaient sujettes, tout ce qui était nécessaire pour la dépense du roi. Quelquefois les seigneurs, qui avaient droit de prise, étaient tenus de payer les denrées prises pour leur service, mais avec un délai pour le payement (Voy. Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père, § 126.)

PRISE A PARTIE. — Recours extraordinaire accordé par la loi coutre un juge pour dol, fraude, concussion, déni de justice, etc. D'après les anciennes lois, on ne pouvait prendre à partie les juges souverains pour simple déni de justice, non plus que les archevêques, évêques, grands vicaires pour les ordonnances qu'ils avaient rendues sur les matières de leur compétence, à moins qu'il n'y eût de leur part calomnie *apparente. Le*s lois modernes ont déterminé les formes de la prise à partie contre les juges (voy. Code de procédure civile, art. 505 et suiv.). Aucun juge ne pent être *pris à partis* sans permission préalable du tribunul devant lequel la prise à partie doit être portée.

PRISES. — On appelle prises les saisies faites en mer sur les navires d'une nation avec laquelle on est en guerre ou sur ses alliés. Cette matière d'une grande importance pour le droit des gens a été réglée par plusieurs ordonnances, et entre autres par l'ordonnance de marine de 1681, par le règlement du 26 juillet 1778 et par un arrêté du 2 prairial an x1. Il existait autresois un conseil spécial des prises qui

a été supprimé en 1815; il a été rétabli par un decret du mois de juillet 1854.

PRISEUR (Commissaire-). — Les commissaires-priscurs sont des officiers ministériels qui sont chargés de l'estimation et de la vente publique des meubles et des effets mobiliers. Ils sont nommes par l'empereur, versent un cautionnement et prétent serment devant le tribunal civil.

PRISONS. — Au moyen age, les châteaux, les monastères avaient leurs prisons aussi bien que les villes et les rois. Les oubliettes et les in pace sont restes célèbres. On appelait souvent geole ( mot qui signifie cage dans le vieux français) le lieu où l'on enfermait les prisonniers. De la le nom de geoliers donné aux gardiens des prisons. Ces geoles étaient presque toujours des lieux infects, prives d'air et de lumière. Sans répeter les declamations contre les oubliettes et les in pace, contre les cages de fer des prisons d'Etat, etc., on ne peut méconnaître que le régime des prisons était déplorable au moyen age. Chaque prisonnier était tenu de payer un droit de gîte ou de geolage. Aussi la charge de geolier était-elle affermée à un prix assez élevé, et le *geolier*, spéculant sur les prisonniers, les rançonnait d'une manière odieuse. Il existait cependant des tarifs rédigés aux xvº et xvie siècles, qui proportionnaient le geolage aux personnes et aux lieux. Un comte ou une comtesse emprisonnés au Châtelet devaient dix livres de geolage; un chevalier banneret ou une dame de même condition, vingt sous; un simple chevalier ou une simple dame, cinq sous; un écuyer ou une simple demoiselle noble, cinq sous; un lombard ou une lombarde, vingt-deux deniers; un juif ou une juive, onze sous; tous les autres prisonniers, huit deniers. Il fallait payer quatre deniers pour le lit et deux pour la place qu'il occupait. Ceux qui étaient mis dans les fosses ou cachots souterrains ou enfermes entre deux portes devaient un denier par nuit. Le geolier était tenu de fournir à ses dépens le pain et l'eau aux prisonniers. Ce même règlement de 1425, renouvelé en 1485, donnait aux geoliers le droit de retenir les prisonniers jusqu'à ce qu'ils eussent payé tout le geolage. La ferme des geoies ne fut supprimée qu'en 1724, sous le règne de Louis XV. Le nom de geoliers fut cependant conservé pour les prisons où l'on enfermait les malfaiteurs. Les prisons d'Etat avaient des gouverneurs, et les maisons de force et de correction des directeurs. Le nom de guichetiers était quelquesois donné aux gardiens des prisons.

Pour prévenir les abus, il eût fallu une surveillance active; elle etuit prescrite aux magistrats par les lois et ordonnances, mais, même au commencement du règne de Louis XIV, elle était loin d'être exercée. On lit, dans des noies redigées en 1690 (Bib. I., Mél. de Clairemb vol. CCXL): « Pendant la minorité du ro et les guerres de Paris, de 1648 à 1653, Dreux d'Aubray étant lieutenant civil, ou ne faisait point de visite dans les prisons comme les conseillers et commissaires

font aujourd'hui. »

Bris de prison. — Le bris de prison était très-sévèrement puni au moyeu age. Le prisonnier qui s'en rendait coupable était pendu. Dans la suite, en adoucissant cette pénalité cruelle, on laisse au juge le droit de fixer arbitrairement le châtiment que le coupable encourait por ce crime. On s'explique la séverité des anciennes lois par les violences si fréquentes à cette époque. Ou voyait souvent ceux qui auraient dù donner l'exemple de la soumission aux lois forcer les prisons pour soustraire des crimineis à la vengeance des lois. Ainsi le Journal imdit de Louis XIII, par son médecin lerouard (Biblioth. de l'Arsenal, n° 184). rapporte qu'en 1615, l'archevêque de Bordeaux, Sourdis, faisant porter devast lui sa croix pastorale, alla briser les portes de la prison pour délivrer un gentilhomme qui y était retenu. Cet ausaut resta impuni. Les lois modernes ne punissent le bris de prison que d'un euprisonnement de six mois à un an.

Réformes dans les prisons sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. — Dans la seconde moité de son règne, Louis XIV exigen qu'on dressat des listes régulières de prisonniers; le lieutenant général de police sut oblige d'inspecter les prisons de Paris, de faire des notes sur tous les détenus et de proposer ceux qui pouvaient être mis en liberté. Cette inspection rigoureuse, constatée par des notes transmises en gouvernement et dont quelques-unes out ele publiées (Correspondance administr. 2018 Louis XIV, II, XLIII et XLIV), durent améliorer l'état des prisons et faire disparaitre les abus les plus criants. Cepesdant, la condition des prisonniers était toujours déplorable, leur nourriture saine et les cachots borribles. Un rigiement du 18 juillet 1717 ordonna de foursir de la paille fraiche tous les quinze jours à ceux qui étaient enfermés dans des 💁 chots noirs, et tous les mois à ceux qui occupaient des cachous clairs. Le mé règlement désendait aux geoliers-guichetiers de battre les prisonniers. « Il leur arrive néanmoins, dit un jurisconsulte du xviiie siècle, lorsqu'ils en rencontrent de mutins, de séditieux, de les frapper de leurs bàtons ou d'envoyer leurs chiens sur eux; mais, comme ils sont censés n'employer ces moyens répréhensibles que lorsqu'ils sont eux-mêmes en danger et pour arrêter les prisonniers, on ferme les yeux sur cette contravention. »

Louis XVI, qui abolit la torture et affranchit les derniers serfs, s'occupa aussi de l'amélioration des prisons. Il fit exécuter à la Conciergerie les changements réclamés par l'humanité L'hôtel de la Force fut acheté et disposé pour recevoir les prisonniers qu'on avait enfermés jusqu'alors au For-l'Évêque et au Petit-Châtelet. En même temps le Grand-Châtelet, où l'on emprisonnait les prévenus en matière criminelle, était transformé; on détruisait tous les cachots pratiqués sous terre; le roi ne **voulait plus, selon le texte mème de l'or**donnance du 23 août 1780, « que des hommes accuses ou soupçonnés injustement, et reconnus ensuite innocents par les tribunaux, eussent essuyé d'avance une punition rigoureuse par leur détention dans des lieux ténébreux et malsains, et notre pitié jouira même d'avoir pu adoucir, pour les criminels, ces souffrances inconnues et ces peines obscures, qui, du moment qu'elles ne contribuent point au maintien de l'ordre par la publicité et l'exemple, deviennent inutiles à notre justice, et n'intéressent plus que notre bonté. »

État des prisons depuis la révolution.

La révolution, après avoir proclamé des principes d'humanité à son début, ne tarda pas à remplir les prisons. Lorsque l'ordre fut rétabli, les idées d'humanité reparurent, et l'on s'occupa de nouveau du sort des prisonniers. Une société s'organisa, in 1819, dans le but d'apporter dans les prisons du royaume toutes les améliorations que demandaient la religion. la justice et l'humanité. Depuis cette époque, on n'a cessé de travailler dans le même but, et aujourd'hui les traces de barbarie ont disparu de toutes les prisons.

Les principales prisons sont les bagnes, où l'on enferme les condamnés
aux travaux forcés à temps ou à perpétuité; les forteresses qui, comme le fort
Saint-Michel, reçoivent surtout des prisonniers d'État; les maisons centrales
destinées aux femmes condamnées aux
travaux forcés et aux hommes et aux
femmes dont l'emprisonnement doit excéder une année; les maisons de correction pour les hommes et les femmes condamnés à un emprisonnement de moins

d'un an; les colonies de jeunes détenus instituées pour enlever les jeunes prisonniers au vice et à la contagion de funestes exemples. Les prévenus sont séparés des condamnés.

Les prisons sont placées dans les attributions. du ministère de l'intérieur, excepté les prisons militaires qui dépendent du ministère de la guerre et les bagnes du ministère de la marine. Des inspecteurs genéraux des prisons sont specialement chargés de la surveillance de ces établissements, et les autorités locales doivent aussi les visiter : le préfet, au moins une fois par an ; les juges d'instruction, les présidents des assises et les maires, à des époques déterminées. Les règlements modernes ont soumis au travail les condamnés à la réclusion et aux travaux forcès. Les militaires ont leurs prisons spéciales.

PRISONNIERS DE GUERRE. - Voy. GUERRE.

PRISONS D'ÉTAT. — Les prisons d'État sont celles où l'on enferme les condamnés pour crime politique. Elles étaient sort nombreuses sous l'ancienne monarchie, et on y était souvent emprisonné sans aucune forme de procès, en vertu d'une lettre de cachet. Les prisons d'État les plus célèbres, étaient alors la Bastille, le Mont-Saint-Michel, les sles Sainte-Marguerite, la forteresse de l'ignerol, le château de Pierre-Scise ou l'ierre-Encise, près de Lyon.

PRIVILÉGES. — On entend par privilèges tous les droits et avantages utiles ou honorifiques, attachés à certaines conditions, états ou fonctions. Dans l'ancienne monarchie, les privilèges étaient très-nombreux. Quelques-uns tenaient à la naissance; d'autres s'obtenaient par lettres patentes; ainsi, en 1552, un édit de Henri II porta que les causes des universités ne seraient jugées que par les prévôts, baillis et sénechaux qui étaient conservateurs de leurs privilèges. Un édit de Louis XIV, en date du mois de novembre 1666, attribua plusieurs priviléges, et, entre autres, l'exemption de certains impôts aux pères de famille qui auraient dix ou douze enfants. Le plus souvent on achetait, avec une charge de judicature ou de finance, le privilege de n'être pas soumis à certains impôts, et de dépendre d'une juridiction particulière.

PRIVILEGIE (Lieu). — Lieu qui jouissait de certaines franchises et était exempt de la juridiction ordinaire. Les marchands et les ouvriers pouvaient se livrer au commerce et à l'industrie dans les lieux pri-

Les debiteurs s'y retiraient pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers; ils ne pouvaient y être saisis qu'en vertu d'un ordre de l'autorité supérieure. Au moyen âge, les asiles (voy. Asile) étaient essentiellement des lieux privilégiés; mais, jusqu'à la fin de l'ancienne monarchje. il y avait, en France, un grand nombre de lieux privilégiés: on cite, entre autres, à Paris, le Temple, l'enclos de l'abbaye de Saint-Germain et celui de Saint-Jean de Latran, près de la place de Cambrai.

PRIVILEGIES. — Ce nom désigne, en général, ceux qui jouissent de certains droits utiles ou honorifiques. Ainsi, dans l'ancienne monarchie, les membres du parlement ne pouvaient être jugés, en matière criminelle, que par le parlement. Outre les ordres privilégiés (clergé et noblesse), il y avait un grand nombre de roturiers qui achetaient, avec une charge de judicature ou de finance, le privilége d'être exempts de tailles et d'autres impositions. La plupart des privilégiés l'étaient par naissance; l'argent, la faveur et quelquefois le mérite faisaient les autres.

privilégiés etaient, en France, la noblesse et le clergé. Ils étaient exempts de la taille et de plusieurs autres impôts, avaient des tribunaux particuliers et pouvaient seuls arriver à certaines dignités; ainsi les grades militaires étaient exclusivement réservés aux nobles par les déclarations des 22 mai et 10 août 1781 et du 1er janvier 1786 (voy. Noblesse), p. 859, 2e col.). Les ordres privilégiés furent supprimés par l'Assemblée constituante qui déclara tous les Français égaux devant la loi.

PROCEDURE. — Instruction judiciaire d'un procès civil ou criminel. Il a été question, à l'article Justice (voy. ce mot) des formes de procédures usitées aux époques barbare, féodale et monarchique. Quant aux détails de la procédure, ils ne peuvent entrer dans ce Dictionnaire. L'ordonnance de Louis XIV, rendue en 1767 et connue sous le nom de Code Louis ou d'ordonnance civile avait pour but, comme le dit le préambule, « de rendre l'expédition des affaires plus prompte par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes les cours et sièges.» L'ordonnance criminelle de 1670 régla les formes de la procédure criminelle; mais la procédure ne fut dégagée des usages

barbares et rendue complétement uniforme, que par les lois modernes. Voy. Boutavie, Explication des ordonnances de Louis XIV; Jousse, Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile de 1667; Boncenne, Théorie de la procédure; Carré, les lois de la procédure civile; Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile; idem, Introduction à la procédure civile; idem, la Procédure eivile des tribunaux de France.

PROCÈS. — Parmi les procès politiques, célèbres dans l'histoire de France, on cite ceux des Templiers (1306-1314), de Robert d'Artois (1336), de Jeanne d'Arc (1431), de Jacques Cœur (1451), du connétable de Saint-Pol (1475), du connétable de Bourbon (1524), etc. Il n'est pas de mon sujet d'insister sur ces procès. M. Leber a réuni dans les tomes XVII et XVIII de son recueil des Meilleures dissertations relatives à l'histoire de France, les détails historiques relatifs à ces procès.

Il y a d'autres procès qui, par leur bizarrerie, tiennent davantage à l'histoire des
mœurs. On ne peut oublier que des procès
furent faits à des bêtes, et principalement
à des porcs, pour avoir causé la mort d'un
homme. M. L. Delisle, dans son ouvrage
sur la Condition des classes agricoles en
Normandie, cite, d'après les pièces authentiques, plusieurs faits de cette nature.
On y voit qu'en 1356, en 1408, en 1490,
des porcs furent pendus ou brûlés pour
avoir tué des enfants.

PROCESSION (Droit de). — Droit quel'Église reconnaissait aux souverains, aux
patrons et aux fondateurs; il comprensit
les encensements, la place dans le chear,
et en général toutes les marques de respect et de considération possibles. Une
des principales était l'obligation pour le
clergé d'aller recevoir processionnellement les souverains. De là était venu le
nom de Droit de procession.

PROCESSIONS. — L'usage des cérémenies religieuses, désignées sous le nom de processions. est fort ancien. On le fait remonter à Constantin. Saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, établik. dans son diocèse, l'usage des prières publiques des Rogations, en 474; elles ferent successivement adoptées dans les autres diocèses, et, en 511, le concile d'Orléans ordonna de célébrer les Rogations dans toute la France. On nommit aussi litanies ces prières publiques qu'il était d'usage d'adresser au ciel dans les circonstances critiques. Les processions des dimanches furent établies par le pape Agapet, en 530; celle de la fêta de saint

Marc en 590, par saint Grégoire le Grand qui institua également les processions, qui se font les jours des Rameaux et de la Purification. La procession du saint sacrement date du commencement du xive siècle, et dut son origine au pape Jean XXII. La procession de l'Assomption fut instituée en France par la déclaration de Louis XIII (10 février 1638), lorsqu'il fit hommage de sa couronne à la sainte Vierge. Cette déclaration fut confirmée par une autre de Louis XIV, en 1650, et une troisième de Louis XV, en 1738. On célébrait, dans un grand nombre de villes des processions bizarres, dont il a été question à l'article Fètes, § I.

PROCLAMATION. — La guerre, la paix, les traités, et en général les événements d'une haute importance, étaient autrefois proclamés avec des formes solennelles, dont on trouvera les détails aux mots Guerre et Paix.

PROCURATION (Droit de). — Droit en vertu duquel les évêques, archidiacres et doyens en tournée pouvaient loger seuls ou avec leur suite chez les curés, dont ils inspectaient les paroisses. Comme quelques évêques avaient abuse du droit de procuration, et chargé les églises de dépenses excessives, à cause de leur nombreuse suite, le concile de Latran, en 1179, fixa le nombre des chevaux à quarante, pour les archeveques, vingt pour les évêques et à proportion pour les autres erclésiastiques. Le droit de procuration était quelquesois perçu en argent; il finit par être converti en une taxe pécuniaire.

PROCUREUR. — Ce mot vient du latin procurator (qui prend soin des intérêts d'un autre). Les Romains appelaient procuratores civitatis (procureurs ou procurateurs de la cité), des magistrats municipaux chargés de défendre les priviléges des villes. Dans la suite, on appela procureurs des officiers publics, dont la fonction était de comparaître en jugement pour les parties, d'instruire leurs causes et de soutenir leurs intérêts. Les procureurs datent probablement du même temps que les corps judiciaires près desquels on les trouve établis. Ainsi, il est probable que, dès que le parlement fut institué, il y eut des procureurs. Une ordonnance de 1290 permit aux évêques, barous, chapitres, cites et villes, de ne comparaître que par procureurs. Les procureurs au Châtelet formèrent une confrérie en 1317. Des lettres de Charles le Bel, en date de 1327, defendent qu'on soit en même temps avocat et procureur. En 1342, les procu-

reurs au parlement de Paris formèrent une confrérie et firent un traité avec le curé de Sainte-Croix en la Cité. Ils étaient au nombre de vingt-sept; ils se qualifiaient dans leurs statuts: Compagnons, clercs et autres procureurs et écrivains, fréquentant la cour du roi notre sire à Paris et ailleurs. Le roi, en confirmant ces statuts, leur donna les mêmes qualifications.

Plusieurs ordonnances des rois de France déterminèrent à quelles conditions on pourrait remplir les fonctions de procureurs. Un règlement de 1344 exigea que leurs noms fussent inscrits sur un rôle, qu'ils prétassent serment et sussent soumis pour leurs honoraires à un tarif; mais en même temps on ne pouvait augmenter leur nombre que par ordonnance royale. Il fut fixé à quarante pour les procureurs du Châtelet, par une ordonnance de 1378 ; des lettres de Charles VI, en date de 1393, déclarèrent, à la vérité, que tous ceux qui voudraient exercer cet emploi y seraient admis, pourvu qu'ils fussent munis d'un certificat de capacité, signé par trois ou quatre avocats; mais on en revint bientôt à fixer la limite du nombre ; plusieurs édits de Louis XII, de François les et de Charles IX furent promulgués dans ce but. En 1586, les charges de procureurs, dans les juridictions royales, furent déclarées héréditaires et à la collation du roi, tandis qu'antérieurement les juges mêmes pouvaient instituer des procureurs. Enfin. en 1620, Louis XIII déclara, par un édit du mois de février, qu'à l'avenir il appartiendrait au roi seul d'établir des procureurs dans les juridictions royales, et en même temps il les institua en titre d'office. L'année suivante, un arrêt du conseil réduisit à deux cents les procureurs au parlement; mais, en 1627, leur nombre fut porté à trois cents, et enfin, par une déclaration du 8 janvier 1629, il sut créé quatre cents offices de procureurs pour le parlement de Paris, la cour des aides et les autres cours et juridictions de l'enclos du Palais. A partir de cette époque, les procureurs restèrent au même nombre, et eurent le droit de transmettre leurs charges. Ils jouissaient du privilège de committimus (voy. ce mot), et avaient rangdans les cérémonies publiques, à la suite des avocats. Ils portaient comme eux le titre de maitres et le prenaient dans leurs significations. Leur costume de Palais était la robe noire à grandes manches et le rabat.

Les fonctions de procureurs étaient considérées, dans la plupart des coutumes, comme dérogeantes, et l'opinion publique accusait ces officiers ministériels d'avidité. Les poëtes comiques font souvent allusion à la rapacite des procureurs. Dans une scène du Mercure galant, un procureur au Châtelet disait à un procureur au parlement:

On grapille ches nous; mais on pille ches vous.

Les offices de procureurs ont été supprimés a l'époque de la révolution; à la place de ces officiers ministériels, les avoués ont été chargés de représenter les parties dans les instances civiles. Voy. OF-FICIERS MINISTÉRIELS, p. 892, 2° col.

PROCUREUR FISCAL. — Magistrat établi près des justices seigneuriales, pour y remplir les fonctions qu'exerçaient les procureurs du roi dans les justices royales.

PROCUREURS GENERAUX. -- Magistrats qui sont chess du parquet, près des cours impériales, de la cour de cassation et de la cour des comptes. L'institution des procureurs généraux remonte au xive siècle; on trouve pour la première fois, en 1354, le chef du parquet au parlement de Paris, désigné sous le titre de procureur général. Il était chargé de la police judiciaire, poursuivait les coupahles, les faisait arrêter et traduire devant les tribunaux, soutenait par lui-même ou par ses substituts et avocats généraux les accusations et requérait l'application des peines. L'office de procureur général devint vénalau xvi• siècle, comme les autres offices de judicature. Ces magistrats conservèrent, jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, des attributions très-étendues: ils étaient chargés, indépendamment de la police judiciaire, de veiller à la conservation du domaine royal, au maintien de la discipline ecclésiastique, et aux intérèts des hôpitaux et des mineurs. Ils appelaient comme d'abus (voy. APPELS comme d'abus) des bulles qui paraissaient contraires aux droits de l'Eglise gallicane. Ils devaient forcer les évêques à résidence, même par la saisic de leur temporel. Le procureur géneral du parlement de Paris avait droit d'indult (voy. INDULT), et exerçait l'office de prévôt de Paris (voy. Prévot de Paris) pendant la vacance de la prévôté. Dans les provinces, les procureurs généraux des parlements marchaient immédiatement après les lieutenants généraux qui avaient rang de gouverneurs. Le titre de procureur général, supprime, avec les parlements, en 1790, sut rétabli lorsque l'empire eut réorganisé les tribunaux.

PROCUREURS DU ROI, PROCUREURS IMPÉRIAUX. — Chefs du parquet près des ribunaux de première instance. Dans

l'ancienne monarchie, les procureurs de roi remplissaient les fonctions du ministère public près des juridictions subalternes, telles que le Châtelet, les présidiaux, baillinges, sénéchaussés, prévôtés, etc. Ces magistrats sont mentionnés des le xive siècle, et, entre autres, dans l'ordonnance de 1302 (Ord., I. 354). Ils étaient subordonnés au procureur général de la cour souveraine à laquelle leur tribunal ressortissait. Leurs attributions étaient très-variees, comme celles des procureurs généraux. Les procureurs du roi étaient même quelquefois charges de la vérification des poids et mesures, et des règlements des corporations industrielles. Les procureurs impérique établis près des tribunaux de première instance, pour y remplir les fonctions du ministère public, datent de l'époque où Napoléon réorganisa l'administration judiciaire. Ils sont assistés par un ou plusieurs substituts.

PROCUREURS DES DÉCIMES. — Receveurs généraux et particuliers des décimes. Voy. Décimes.

PRODUCTION. — Terme de pratique; on appelait ainsi une réunion de pièces, que l'on déposait au greffe et qui devaient être mises sous les yeux des juges comme éléments du procès. Un conseiller etait chargé d'en saire le rapport à la cour.

PROFÈS.—Religieux qui a fait les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d'obëissance. Les profès ont seuls voix au chapitre. Chez les jésuites, les profès font un quarrième vœu, par lequel ils s'engagent à une obéissance plus étroite envers le saint-siège.

PROFESSEURS. — Les professeurs de l'ancienne Université de Paris donnaient deux leçons par jour, chacune de deux heures et un quart. Après vingt ans d'exercice, ils pouvaient obtenir l'émiritat, renoncer à leur chaire et toucher une pension de quinze cents livres pour les plus jeunes et de dix-sept cents pour les vingt plus anciens. Cette pension ne leur était point payée par le trésor royal, mais par les professeurs en fonction, qui, tous les trois mois, sacrifiaient dans ca but une partie de leur traitement, dans la certitude de jouir à leur tour de la pension de *professeur émérite*. Dans l'Université moderne, on ne peut devenir professeur titulaire, sans avoir subi les épreuves de l'agrégation.

PROFESSION RELIGIEUSE. — Acte solennel, par lequel un novice s'engage à observer la règle suivie dans un monastère. L'àge auquel on peut faire pro-

fession a été diversement réglé. Le concile de Trente l'a fixé à seize ans, et a déclaré nulle toute profession faite antérieurement; il imposa en même temps au moins une année de noviciat. L'ordonnance de Blois adopta les mêmes principes, et déclara nulle toute disposition de biens faite, à cause de la profession, avant cet âge. On a aboli l'usage des professions tacites qui avait été adopté anciennement. Lorsqu'un religieux avait passé plus d'un an dans un monastère, portant l'habit des religieux prosès, il était regardé comme ayant sait profession tacite. D'après les canons des derniers conciles, la profession doit être faite solennellement; le religieux doit prononcer en public la formule de son vœu et en laisser l'acte écrit et signé de sa main. L'acte de profession peut être nul: 1° Si le religieux n'a pas fait son noviciat pendant le temps prescrit; 2° s'il a prononcé ses vœux avant l'àge fixé par les lois; 3° s'il les a prononcés par crainte ou par violence; 40 si la profession n'a pas été reçue par un superieur légitime ou n'a pas été faite dans une forme approuvée par l'Eglise.

PROMOTEUR. — Ecclésiastique chargé du ministère public dans les officialités (voy. ce mot), dans les assemblées du clergé, dans les chambres supérieures ecclésiastiques, en un mot dans tous les tribunaux ecclésiastiques. Les fonctions des promoteurs consistaient surtout à maintenir les droits, libertés et immunités de l'Église; à veiller à l'observation de la discipline ecclésiastique et à poursuivre les crimes et délits qui étaient de la compétence des juges d'Église. Il y avait quelquefois dans les officialités un vice-promoteur; il était, comme le promoteur, nommé par l'évèque.

PRONE. — Instruction qui se fait tous les dimanches dans les églises paroissiales, pour rappeler aux assistants les devoirs religieux, leur annoncer les sètes et jeunes qui peuvent se rencontrer dans la semaine et pour faire les publications ecclésiastiques des choses dont ils doivent être informés. On publiait quelquefois aux *prônes* des monitoires (voy. Mo-NITOIRES) pour obliger ceux qui avaient connaissance de quelque attentat à venir le révéler sous peine d'excommunication. Les seigneurs avaient le droit de se faire recommander nominativement an prone de leur paroisse, et d'exiger qu'on fit pour eux des prières spéciales. Voy. Loyseau, Traité des seigneuries, chap. x1, nº 48.

PROPRIETE. — Cette expression indique le droit en vertu duquel une chose,

extérieure à un homme, lui appartient. La question de la propriété ou de l'état des terres a été traitée dans plusieurs articles (voy. Alleux, Bénéfices, Cen-SIVES, FÉODALITÉ, FIEF, NOUVEAUX-AC-Quets, Précaires, etc.). Il suffira de rappeler sommairement l'état de la propriété aux principales époques de notre histoire. Les invasions des barbares modifièrent profondément l'état de la propriété; les conquérants dépouillèrent les anciens habitants d'une partie de leurs propriétés et se les attribuèrent. Ils tirèrent ces terres au sort, comme l'indique l'expression de sortes barbaricæ qui a servi à caractériser ce genre de propriétés; on les aupelait aussi alleux, ou terres possédées en toute souveraineté (voy. ALLEUX). En meme temps, les rois qui s'étaient réservé une portion considérable des terres publiques (ager publicus) et du domaine impérial, recompensaient les services de leurs leudes par des concessions de terres, qu'on appelait bénéfices. Les vaincus n'avaient conservé qu'un petit nombre de propriétés grevées de charges; on les appelait terres tributaires, terres censitaires, censives. Peu à peu les bénéfices absorbèrent la plupart des alleux et se transformèrent en fiefs, dont les possesseurs, confondant les droits de souveraineté avec ceux de propriété, s'emparèrent de la justice, du droit de battre monnaie, de faire la guerre, en un mot de tous les droits régaliens. Ainsi se constitua la féodalité. Pendant presque toute cette période du xe au xiiie siècle, la propriété consista presque exclusivement dans la propriété territoriale, soumise au régime féodal. Le noble seul pouvait avoir la pleine propriété. Les plus grandes précautions avaient été prises pour immobiliser la propriété dans les familles seigneuriales (voy. Féodai ité, importance de la terre feodale, p. 409, 2e col.).

Les progrès de l'industrie (voy. Indus-TRIE) favorisés par les croisades créèrent une nouvelle propriété, la propriété mobilière qui ne tarda pas à lutter avec la propriété foncière ou territoriale. En même temps les seigneurs féodaux se voyaient dépouillés de leur droit exclusif de propriete territoriale. Les vilains devinrent à leur tour propriétaires du sol en payant une certaine redevance à la royauté (voy. FRANC-FIEF et NOUVEAUX-ACQUÊTS). Malgré cette extension du droit de *propriété*, il resta toujours dans la propriété territoriale des traces du régime féodal sous l'ancienne monarchie. La féodalité avait voulu assurer la transmission intégrale de la propriété noble. De là le droit d'aînesse, qui ne laissait guère aux puinés

des familles nobles que leur épée ov l'Eglise. Les filles, exclues aussi de l'héritage feodal, n'avaient souvent pour asile que l'abbaye ou le chapitre noble. Mnie de Grignan, comme nous l'apprennent les lettres de Mme de Sévigne, n'hésite pas a sacrifier plusieurs de ses filles à la fortune de son fils, et ce n'est pas sans perne que Mme de Sévigné arrache au cloître sa chère Pauline, qui devait être Mme de Simiane. Louis XIV maintint ces institutions féodales si profondément enracinées. Son ordonnance civile de 1667 laissa aux coutumes locales le soin de régler la transmission de la propriété, les conditions du mariage, les successions, etc. La plupart de ces coutumes, rédigées sous l'influence féodale, donnaient au père de famille l'autorité la plus ctendue pour le partage du patrimoine, et il en usait presque toujours dans l'intérêt de l'ainé.

La terre féodale avait été pendant longtemps inaliénable. Plus tard, la loi autorisa les nobles à se ruiner; mais elle opposa des obstacles multipliés au roturier, acquereur d'un sief. Le retrait féodal permettait au suzerain de racheter la terre. aliénée par son vassal, dans les quarante jours qui suivaient la signification de la vente. Le fief, tombé en roture, ne conférait pas à l'acquéreur les droits des anciens propriétaires. « Mérinville, dont le père était seul lieutenant général de Provence, et qui fut chevalier de l'ordre en 1661, avait été forcé par la ruine de ses affaires de vendre à Samuel Bernard, le plus fameux et le plus riche banquier de l'Europe, sa terre de Rieux, qui est une paronnie des états de Languedoc. Ces états ne voulurent pas couffrir que Bernard prit aucune scance dans leur assemblée, comme n'étant pas noble par lui-même, et incapable par conséquent de jouir du droit de la terre qu'il avait acquise. Sur cela, Mérinville prétendit demeurer baron des états de Languedoc sans terre, comme étant une dignité personnelle. Il fut jugé qu'elle était réelle, attachée à la terre, et Mérinville évincé avec elle de la qualité de baron et de tout droit de séance, et d'en exercer aucune fonction, sans que pour cela l'incapacité personnelle de l'acquéreur fût relevée. Son fils vient enfin de la racheter, malgré les ensants de Bernard, qui ont eté condamnés, par arrêt, de la lui rendre, pour le prix consigné.» (Saint-Simon, Mémoires, t. V, p. 110.)

Les nobles, si soigneux de la conservation et des priviléges de leurs domaines, ne respectaient guère la propriété du vinin Dans un récit ingénieux et amusant,

Saint-Simon (ibid., t. II, p. 186 et suiv.) nous montre un noble, Charnacé, faisant demolir pièce à pièce la maison d'un rourier qui nuisait à la symétrie de son parc, et la transportantà quelque distance, pendant qu'il retenait le propriétaire en chartre privée. Le roi et la cour ne firent que rire de cet attentat à la propriété. Le droit de chasse livrait la propriété des vilainset quelquefois même celle des seigneurs à la devastation pour le plaisir de quelques nobles. « La terre d'Oiron, dit Saint-Simon (t. II, p. 416), relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance que, toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voi-sinage, et qu'il eut à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse s'adonnat à y entrer. Oz comprend que c'est un droit si dur qu'oz ne s'avise pas de l'exercer; mais on comprend aussi qu'il se trouve des occasions où on s'en sert dans toute son étendue, et alors que peut devenir le seigneur d'Oiron?»

Les priviléges attachés à certaines propriétés n'ont disparu qu'à l'époque ou l'Assemblée constituante a proclamé l'égalité de tous les Français devant la loi, et lorsque Napoléon a fait pénétrer ce principe dans les lois modernes. Les charges de la propriété furent alors les mêmes pour tous. L'acquisition de la pro*priété* fut aussi accessible à tous, de même que le commerce et l'industrie farent affranchis des entraves que le moyen ap leur avait imposées et que la royanté n'avait pu briser entièrement. La propriété fui proclamée sacrée et inviolable. Malhorreusement la révolution ne respecta pes toujours ce principe; mais il a été consacré par les lois modernes. Portalis ter minait ainsi l'exposé des motifs du projet de loi sur la propriété: « La loi reconn que la *propriété* est le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, et que ce droit est sacré dans la personne du moindre particulier. Quel principe plus fécond en conséquences utiles! Ce principe est comme l'âme universelle de toute la législation. » Napo-léon lui-même disait au conseil d'Ess dans la séance du 18 novembre 1869: « La propriété est inviolable. Napoléon, avec les nombreuses armées qui sont à sa disposition, ne pourrait néanmoiss s'emparer d'un champ. »

Les doctrines, qui, dans les dersiers temps, ont attaqué la propriété individuelle et qui ont été désignées d'une manière générale sous le nom de communière des le nom de communière de la communité de la co

nisme prétendaient que l'Etat doit être seul propriétaire. La propriété était considérée comme un vol par certains adeptes de ces écoles. Nous ne pouvons ici qu'indiquer ces questions. Elles ont été traitées dans plusieurs ouvrages, et, entre autres, dans les ouvrages de MM. Thiers et Troplong sur la propriété. Voy. aussi, pour les vicissitudes du droit de propriété, l'Histoire de la propriété en Occident par M. Laboulaye.

PROSATEURS, PROSE. – La prose est un discours qui n'est point assujetti à une certaine mesure, à un certain nombre de pieds ou de syllabes. La prose française a été plus lente à se former que la poésie. La mème remarque s'applique, du reste, à toutes les littératures. Les plus anciens ouvrages en prose ne datent que du xiie et même du commencement du xiii siècle. On place au xii siècle quelques traductions; la chronique de Villehardouin, qui retrace la quatrième croisade (1202-1204), est un des monuments les plus anciens de la prose française. Depuis le xiiie siècle, la France a toujours eu des prosateurs célèbres, parmi lesquels on remarque Joinville, Froissart, Commines, Montaigne, les auteurs de la satire Ménippée, Balzac, Descartes, Pascal, Bossuet, Fénelon, Massillon, Voltaire, Montesquieu, Buffon, J. J. Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, pour ne parler que des siècles passés. L'histoire littéraire n'étant pas de mon sujet, je renvoie pour cette question aux ouvrages spéciaux, tels que le Cours d'éloquence française de M. Villemain, l'Histoire de la littérature française de M. Nisard, et celle de M. Demogeot, etc.

PROSE. — Chant rimé qu'on dit avant l'Évangile aux fêtes solennelles. On n'a commencé à chanter des proses dans l'Église qu'au ixe siècle. Un des plus anciens auteurs qui parlent du chant des proses dans les églises est Notker, moine de Saint-Gall, qui vivait vers la fin du ixe siècle. Il dit avoir vu plusieurs proses dans un antiphonaire de l'abbaye de Jumiéges qui fut brûlée par les Normands en 841.

PROTECTEUR DE FRANCE. — On donnait le titre de protecteur de France ou des affaires de France, à un cardinal charge de veiller à la défense des intérêts de la France à Rome. Le cardinal d'Este portait ce titre en 1654, comme on le voit par les Mémoires de Retz.

PROTESTANTS, PROTESTANTISME. — § 1. Etablissement du protestantisme en France. — On désigne en France par le nom de protestantisme les hérésies de

Luther et de Calvin; leurs partisans sont appelés protestants. Ce nom leur est venu de la protestation qu'en 1529 les partisans de Luther opposèrent aux résolutions de la diète de Spire. Les protestants de France surent aussi nommés huguenots (voy ce mot); leur religion était appelée dans les actes officiels R. P. R. (religion prétendue réformée). Il n'est pas de mon sujet de faire l'histoire du protestantisme en France, de le montrer se glissant à la cour de François Ier par la protection de sa sœur Marguerite d'Alençon, puis proscrit et persécuté. Ces détails se trouvent dans toutes les histoires de France, et ont été exposés, d'après des documents inédits et d'unc Enthenticité incontestable, par M. Mignet (Essai sur l'établissement de la réforme à Genève). Persécutés sous Henri II, comme sous François Ier, les protestants parvinrent cependant à s'organiser et formèrent une première Eglise en France en 1555. Dirigés par Coligny et Condé, puis par Henri de Navarre, ils soutinrent ces guerres de religion qui remplissent la seconde moitié du xvie siècle, et ne se terminèrent que par l'édit de Nantes (30 avril 1598). Je me bornerai à rappeler les principaux édits qui ont réglé en France la situation politique des protestants.

§ II. Edit de Nantes (30 avril 1598). — Les protestants obtenuient des places de sûreté, dont les principales étaient la Rochelle, Saumur, Montauban, Nimes. Les seigneurs hauts justiciers avaient dans leurs châteaux le libre exercice de leur religion, et pouvaient admettre trente personnes à leur prêche. L'entier exercice du culte protestant était autorisé dans tous les lieux qui ressortissaient entièrement à un parlement. Les calvinistes pouvaient taire imprimer tous leurs livres dans les villes où l'exercice de leur religion était autorisé. Ils étaient admissibles à toutes les charges et dignités publiques. Une chambre de l'édit, composée d'un président et de seize conseillers, fut créée dans le parlement de Paris pour juger les procès des protes-tants. Il n'y avait qu'un seul conseiller huguenot dans la chambre de l'édit. A Grenoble et à Bordeaux, des chambres mi-parties ou composées par moitié de protestants et de catholiques turent instituées. Les protestants avaient encore à Castres un petit parlement indépendant de celui de Toulouse. Leurs assemblees, sous le nom de synodes, étaient de véritables assemblées politiques. Ils formaient ainsi un Etat dans l'État. Appuyés par des alliances étrangères, ils établirent en France des cercles à l'imitation de l'Allemagne, troublèrent les premières années du règne de Louis XIII et jusqu'a l'époque de Richelieu menacèrent l'unité de la France.

§ III. Prise de la Rochelle ; édit d'Aliis (1629). — Richelien, devenu principal ministre, résolut de délivrer la France de ce peril. Il s'empara de la Rochelle, principal centre du parti protestant, et imposa aux protestants l'édit d'Alair, qu'il appela l'édit de grace (27 juin 1629). Le roi, dit Voltaire, y parla en souverain qui pardonne. On ota l'exercice de la religion protestante à la Rochelle, aux îles de Rhé et d'Oléron, à Privas, à Pamiers. Les places de sûreté lurent démantelées. Du reste, l'édit de Nantes fut confirmé et la liberté de conscience respectée. A partir de cette époque, il n'y eut plus en France de guerre de religion jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants, exclus de la plupart des fonctions civiles et politiques, se levrèrent au commerce. Coibert les protègea, et, tant qu'il vecut, la liberté de conscience sut respectée. Mais, après sa mort, on persuada au roi que le protestantisme était une cause perpétuelle de désordres. « On lui peignit les huguenots, dit Saint-Simon it. XIII, p. 113-114), avec les plus noires couleurs; un Etat dans un Etat parvenu à ce point de licence à force de désordres, de révoltes, de guerres civiles, d'alliances étrangères, de résistance à force ouverte contre les rois ses prédécesseurs et jusqu'à lui-même réduit à vivre en traité avec eux. »

Louis XIV et presque tous les hommes éminents de la France à cette époque se persuadèrent que le protestantisme céderait aux premières attaques, et que la France, delivrée de cette division religieuse, gagnerait en unité et en puissance. Louvois se précipita, avec l'ardeur passionnée de son génie, dans cette voie qui menait à la faveur, et ordonna les dragonnades, dont les excès ne furent pas connus du roi. Enfin l'édit de Nantes

fut révoqué (18 octobre 1685).

§ IV. Révocation de l'édit de Nantes: conséquences — La révocation de l'édit de Nantes eut pour la France les conséquences les plus funestes. Environ cinq cent mille habitants, qui vivaient paisibles et enrichissaient le royaume de leur travail, allèrent porter leur industrie dans les pays étrangers. L'Angleterre, la Hollande, la Prusse et bien d'autres contrées profitèrent des dépouilles de la France. Les protestants fugitifs devinrent des ennemis ardents de Louis XIV. Ils l'attaquèrent dans leurs écrits à Londres, à Amsterdam, à Berlin, et souleverent

contre lui l'opinion de l'Europe. Bien lois d'établir en France l'unité religieuse, comme on l'avait espéré, la répocation de l'édit de Nantes ne servit qu'à rallumer des guerres de religion que la tolémoce avaitapaisées. Au moment où la guerre de la succession d'Espagne armait l'Europe contre la France, les protessants des Cévennes prirent les armes (1703); vaintment Louis XIV envoya contre eax tros maréchaux de France, parmi lesquels on remarque Villars et Berwick. Les protestants résistèrent à toutes les attaques, et Louis XIV fut forcé de traiter avec leur chef Jean Cavalier et de lui accorder un brevet de colonel avec une pension de douze cents livres.

§ V. Protestantisme depuis la mort de Louis XIV jusqu'au concordat. — A la mort de Louis XIV (1715), la liberté de conscience sut rétablie de fait, sinon de droit, par la tolérance du régent. Mais, en 1724, le duc de Bourbon, devenu priocipal ministre, renouvela toute la rigueur des édits coutre les protestants. Ils furent réduits à s'enfuir dans les lieux solitaires, ou, comme ils le disaient, dans les déserts pour entendre la voix de leurs pasteurs, célébrer les cérémonies de leur culte et contracter des mariages que la loi française ne reconnaissait pas comme légitimes. L'histoire de ces égliss du désert a été écrite par le pasteur Coquerel. Telle fut, jusqu'an règne de Louis XVI, la triste condition des protestants français. Ce prince, qui ent l'honneur d'abolir le servage et la torture, fut aussi le premier qui rendit aux protestants l'état civil; il reconnut, en 1787, la légitimité des mariages contractes par les protestants et des enfants qui en naissaient. La révolution de 1789 proclama enfiu la liberté des cultes, et n'établit plus aucune différence entre les protestants et les catholiques. Le concordat de 1801 accepta ce principe de la liberté des cultes et le régularisa; les cultes protestants (luthérien et calvi-niste) furent reconnus par l'État et les ministres de ces cultes reçurent un traitement. Nous avons parlé ailleurs de l'organisation qui fut alors donnée aux églises protestantes et des modifications qu'elles a subies depuis cette époque. Yoy. Con-SISTOIRES.

PROTOCOLES. — « On rencontre souvent dans les chartriers, dit D. de Vaines (Dict. de diplom.) des actes qui sont intitulés protocoles (protocolle). Il y en a de trois sortes : les premiers resses aux cartulaires ou aux registres publics, et renferment des arrêts et des agrances

tout au long. Les seconds sont des minutes de notaires, où le précis des actes se trouve; mais sans les formules ordinaires. Les troisièmes sont des modèles et des formulaires à l'usage des gens de justice. Les protocoles du premier genre étaient en vogue dès le vie siècle, et ceux du second prirent faveur vers le xive. » — On n'emploie plus maintenant le mot protocole que pour désigner les formules dont se servent les princes lorsqu'ils correspondent entre eux ou les résolutions adoptées par une réunion d'ambassadeurs qui agissent comme médiateurs.

PROVINCES. — La division de la France en provinces n'a pas été seulement un fait politique d'une haute importance. Il faut reconnaître que, malgré l'unité administrative et la rigoureuse centralisation qui sait la force de la France, il y a toujours entre les *provinces* de profundes differences de mœurs et d'esprit. Ce serait une entreprise inutile et mème insensée de prétendre effacer les contrastes de ces physionomies provinciales, et, pour nous en tenir à l'ancienne France, à celle qui était formée dès le xve siècle, est-il possible de trouver des types plus distincts que le Picard et l'Auvergnat, que le Normand et le Gascon? Que serait-ce, si l'on opposait les provinces où les différences de races se manifestent jusque dans la langue, comme la Bretague et l'Alsace? Tout ce que la centralisation, servie par des instruments habiles et dociles, a pu établir en France, se réduit à l'unité politique et administrative. Elle a su faire concourir à un même but des caractères profondément opposés et des intérêts divers; c'est là un résultat immense. La monarchie a d'abord réuni les provinces par des conquêtes ou par des acquisitions territoriales, et elle en a fait un royaume; ensuite elle a soumis les provinces à un gouvernement à peu près uniforme. Il était réservé à la France moderne de faire disparaître la diversité des coutumes provinciales. On peut donc diviser en deux parties ce qui concerne les anciennes provinces: 1º réunion des provinces par conquête, achat, mariage, deshérence, etc.; 2º organisation des gouvernements provinciaux.

S les. Réunion des provinces. — Les rois capétiens ne possédaient primitivement que le duché de France. Leur première acquisition importante fut celle de la vicomté de Bourges (1101). Herpin, comte de Bourges, partant pour la croisade, vendit ce domaine à Philippe les. Je ne parlerai pas des provinces qu'Eléonore de Guienne apporta à Louis VII, parce

qu'elles furent bientôt perdues. Mais, sous Philippe Auguste, la conquête de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, d'une partie du Poitou (1204-1208) agrandit considérablement le domaine de la couronne. Louis VIII acquit les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne (1225-1226). Saint Louis régularies par des traités une partie des conquêtes de Philippe Auguste. Philippe III hérita du Languedoc (1271); Philippe IV, de la Champagne (1285); il s'empara du Lyonnais (1306). Philippe VI obtint le Dauphine par cession (1849); Charles VII conquit la Guienne et la Gascogne (1453); Lous XI s'empara par déshérence de la Picardie et de la Bourgogne (1477); il hérita de la Provence, de l'Anjou et du Maine (1483). Charles VIII réunit la Bretagne par mariage, en 1491 ;François 🛰, l'Auvergne, le Bourbonnais, la Marche par confiscation (1527 ; Henri II, les trois éve-chés (Toul, Metz et Verdun), par conquête (1552); Henri IV. la Navarre (1589), puis la Bresse et le Bugey par le traité de Lyon (1601). L'Alsace, conquise sous Louis XIII. fut cédée à la paix de Westphalie (1648); l'Artois et le Roussillon, à la paix des Pyrénées (1659); la Flandre française, à la paix d'Aix-la-Chapelle (1668); la Franche-Comté, à la paix de Nimègue (1678); la Lorraine revint à la France à la mort de Stanislas Leczinski (1766); la Corse fut acquise en 1768, et le comtat Venaissin sur enlevé au pape pendant la révolution (1791).

🖇 II. Administration des provi**nces. –** Pendant longtemps, les provinces furent administrées par des baillis et sénéchaux (voy. Baillis et Sénéchaux) qui réunissaient tous les pouvoirs civil, militaire, judiciaire , financier. Au-dessous de ces magistrats, les vicomtes et prévôts cumulaient également les fonctions les plus diverses. Ce fut seulement au xvi siècle qu'il s'établit, entre les différentes sonotions, une séparation nettement marquée. Le pouvoir judiciaire passa aux parlements, alors au nombre de huit, et qui plus tard furent portes à treize (voy. PAR-LEMENT et Parlements provinciaux ); ils recevaient les appels des tribunaux inférieurs, bailliages, presidiaux, etc. L'administration financière sut confiée aux bureaux des finances (voy. Bureau) et la juridiction financière aux chambres des comples et aux cours des aides (voy. ces mots). Quant à l'administration militaire, elle fut attrib**uée a**ux gouvern**eurs qui fu**rent préposés aux provinces principales de la France qui étaient, sous François ler: l'Ile-de-France, Normandie, Picardie, Bretagne, Guienne et Gascogne, Langue-

doc, Provence, Dauphine, Auvergne, Lyonnais, Bourgogne et Champagne. Mais, outre ces douze gouvernements militaires, il y avait des provinces centrales qui avaient conservé leur ancienne administration. L'ambassadeur vénitien, Marino Cavalli, qui a laisse une relation de son ambassade (1546), parle de la Touraine, du Poitou, du Berry, de l'Anjou, de la Saintonge, du Limousin, comme for-mant autant de subdivisions distinctes (Relat. des amb vénit., 1, 253). Toutefois, avant la fin du xvi siècle, il n'y eut plus que douze grands gouvernements. Jérôme Lippomano, qui resida en France, de 1577 à 1579, dit sormellement, que ce royaume était divisé en douze provinces (Relations des ambassadeurs vénitiens, II, 483-477). Il nomme l'Ile-de-France, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le Poitou (renfermant la vicomté de Turenne . le duché de Touraine, la Marche, le Limousin et la Saintonge :: la Guienne et Gascogne, le Languedoc, la Provence, le Lyonnais (comprenant le Bourbonnais et le Forez), l'Auvergne (où il place le Berry, car il fait de Bourges la capitale de l'Auvergne), enfin, la Bourgogne et la Champagne

Il serait difficile d'indiquer d'une manière précise à quelle époque le nombre des gouvernements s'accrut; mais il est certain que, dès le commencement du xviie siècle, la multiplicité des affaires ct des intérêts, la nécessité de la défense avaient fait augmenter le nombre des gouvernements. Souvent même ils surent attachés à une seule place, qui avait une haute importance, comme Paris, Sedan, Blaye, le Havre et Metz. Je donne ici une liste des gouvernements militaires de la France en 1618, d'après des Mémoires inédits d'André d'Ormesson (fol. 225). Elle fera apprécier quelques-uns des changements accomplis depuis le règne de François 1er, changements dont je ne puis

indiquer la date précise :

"Gouverneurs de provinces en l'an 1618.: M. LE PRINCE (HENRI DE CONDÉ), gouverneur de Berry; M. LE GRAND (DUC DE BELLEGARDE), gouverneur de Bourgogne; M. DU MAINE (HENRI DE LORRAINE), gouverneur de Guienne; M. LE DUC DE MONTMORENCY, gouverneur de Languedoc: M. LE DUC DE GUISE, gouverneur de Provence; M. LE DUC DE LONGUEVILLE, gouverneur de Picardie; M. LE DUC DE CHEVREUSE, gouverneur d'Auvergne; M. LE DUC DE VENDÔME, gouverneur de Bretagne; M. DE LIANCOURT, premier écuyer, gouverneur de Paris; M. D'ALINCOURT (VILLEROY), gouverneur du Lyonnais, M. LE COMTE DE SOISSONS (CHARLES DE BOURBON), gouverneur du Dauphiné;

M. LE DUC D'ÉPERNON, gouverneur de la ville et citadelle de Metz; M. LE Conte DE GRAMMONT, gouverneur de Bayonne; M. LE MARECHAL DE BOISDAUPHIN, gouverneur d'Anjou; LA REINE MÈRE (Ma-RIE DE MEDICIS), gouvernante de la Normandie; M. DE SAINT-LUC, gouverneur de Brouage; M. DE VILLARS, gouverneur du Havre de Grace; M. D'AUBETERRE, gouverneur de Blaye; M. LE DUC L'EPERNON. gouverneur d'Angoumois ; M. LE DUC DE VACDEMONT, gouverneur des trois évêchés (Toul, Métz et Verdun); M. LE DEG DE NEVERS (CHARLES DE GONZAGUE), gouverneur de Champagne; M. DE LA FORCE, gouverneur de Béarn; M. DE SOUVRE, gouverneur de Toursine: M. DE SULLY, gouverneur de Poitou; M. DE LUYNES, gouverneur de l'Ile-de-France.»

On retrouve, dans ces vingt-cinq gouvernements les douze anciennes provinces, puis les subdivisions du Berry, de l'Anjon, de la Touraine, de l'Angoumois, du Poitou, enfin du Béarn et des trois évêchés, qui avaient été ulterieurement réunis. A la fin du règne de Louis XIII (au mois de février 1643, époque où André d'Ormesson a écrit une seconde liste des gouverneurs de provinces), les conquêtes avaient forcé de multiplier les gouvernements. Ainsi, outre ceux qui ont été énumérés plus haut, on trouve, dans cette liste, les gouvernements de la Lorraine et de Nancy qui avaient été donnés à M. du Hallier : de la Catalogne, à la Mothe-Houdancourt : de Brisach, en Allemagne, au maréchal de Guébriant; de Sedan, à Fabert; de la Marche, à Saint-Germain-Beaupré; de Perpignan, à M. de Vanbecour; d'Arras, à M. de La Tour. Il y avait, dès cette époque, une trentaine de gouvernements militaires; on perdit la Catalogne et Brisach; mais dans la suite l'Alsace, la Flandre française et la Franche-Comié furent réunies à la France. Au xviiie siècle, on multiplia encore les gouvernements, et il y en avait trente-huit avant la révolution (voy. la liste donnée au mot Gouveaux-MENT, S III).

Il ne faut pas identifier ces gouvernements militaires avec les anciennes provinces. Les premiers avaient été créés par la politique des rois; les secondes se rattachaient plutôt à l'organisation féodale. Il y avait entre les provinces des différences profondes d'institutions, qui s'expliquent par la formation territoriale de la France. La royauté s'était emparée des provinces lentement et successivement, et elle avait été forcée de leur garantir la conservation de leurs coutumes, de leurs assemblées provisciales et de leurs priviléges de toute meture. De là, une étrange bigarrure de lois et d'institutions : le droit écrit, au midi ; le droit coutumier, au nord; ici, les pays d'états (Provence, Languedoc, Bourgogne, Bretagne, etc.); là, les pays d'élection; les premiers s'imposant eux-mêmes, les seconds, soumis à la taxe royale répartie par les élus; ailleurs, les provinces d'imposition, où l'intendant seul procédait à la répartition. Les libertés de l'Alsace et de la Franche-Comté étaient garanties par les traités mêmes qui avaient soumis ces provinces à la France. La diversité des poids et mesures, plusieurs fois abolie par les ordonnances royales, avait été opiniàtrement conservée par l'esprit provincial, et trouvait des apologistes même au xviii• siècle (voy. Montesquieu, Esprit des lois, XXIX, ch. xvIII). Enfin, les douanes de province à province, la différence de tarif, et la divi-sion des provinces en pays français et pays étrangers, ou réputés tels (voy. Im-POTS, p. 571 et TRAITES), étaient une des plus étonnantes et des plus tristes preuves de la persistance des opposi-tions provinciales. Colbert fut obligé de les subir, et la volonté énergique de Turgot se brisa contre cet obstacle élevé par l'intérèt et soutenu par une aveugle routine. Le peuple même, pour lequel travaillait ce ministre, le peuple s'in-surgea contre son bienfaiteur et s'unit à ses ennemis, lorsqu'il voulut supprimer les douanes provinciales qui rompaient les artères de la France. L'Assemblee constituante parvint seule à briser ces obstacles à l'unité française; elle supprima, par le décret du 15 janvier 1790, la division par provinces; mais les différences essentielles, dont nous avons parlé au commencement de cet article, subsistent toujours malgré les efforts de la politique et de l'administration.

PROVINCES (Institut des).—Voy. Institut des Provinces.

PROVINCIAL. — On appelle provincial ou provinciaux, dans les ordres religieux, les supérieurs qui ont inspection sur toutes les maisons de ces ordres, situées dans une circonscription territoriale appelee province. Ces provinces ne répondaient pas aux divisions politiques qui portaient le même nom; elles étaient déterminées par l'ordre lui-même. Il y a des provinciaux spécialement chez les dominicains et chez les jésuites.

PROVISEUR. — Nom que l'on donne au chef d'un lycée dans l'organisation actuelle de l'Université. Dans l'ancienne Université, on n'appelait proviseurs

que les supérieurs des colléges d'Harcourt et de Sorbonne. Le proviseur d'Harcourt nommait aux bourses affectées à son collége, et administrait en ches les biens de la communauté; il avait aussi la nomination des professeurs, aussi bien que les principaux des neut autres colléges; il était élu par les boursiers d'Harcourt. Le proviseur de Sorbonne avait une graude part à l'administration de cet établissement; mais il ne nommait pas aux chaires vacantes. Ce droit appartenait aux membres de la maison qui faisaient leur élection à la pluralité des voix. Le titre de proviseur de Sorbonne était donné ordinairement à quelque personnage d'un rang élevé; ainsi, Richelieu fut proviseur de Sor-bonne. La maison de Navarre avait aussi un proviseur; mais ce n'était qu'un officier comptable chargé de recevoir les revenus et de gérer les affaires temporelles de la société.

PROVISIONS. — Lettres d'un collateur, par lesquelles il déclarait confèrer à tel ecclésiastique, un bénéfice vacant. — On appelait aussi provisions les lettres patentes ou lettres de chancellerie, que l'on obtenait pour posséder une charge de judicature ou de finance.

PRUD'HOMMES. — Au moyen âge, on appelait prud'hommes (probi ou prudentes homines) les personnages les plus éminents d'un pays, d'une ville, d'une corporation. Lorsque saint Louis voulut réformer les monnaies, il convoqua les prud'hommes des principales villes de ses domaines. Le nom de prud'hommes s'appliquait tantôt aux magistrats municipaux, tantôt aux gardes des corporations industrielles. — On appela ensuite prud'hommes les experts nommés en justice pour visiter et estimer des objets litigieux. Ainsi, les rachats de fiefs se pouvaient faire au dire des prud'hommes, qui estimaient le revenu d'une année. Le nom de prud'hommes servait encore à désigner certains artisans jurés, chargés de visiter les marchandises. Le roi nommait des prud'hommes pour la visite des cuirs. Louis XI enjoignit, en 1464, aux officiers municipaux et bourgeois de Lyon d'élire un prud'homme pour juger les contestations entre marchands qui frequentaient la foire. A Marseille, il y avait des prud hommes, juges des pê-cheurs, et élus par eux. Ces prud hom-mes remontaient à l'époque du roi René (1453), et prononçaient en dernier ressort sur tous les différends qui concernaient la pêche. Leurs audiences avaient lieu le dimanche: les deux parties, citées

devant les prud'hommes, exposaient sommairement leurs raisons, sans l'intervention d'avocats ni de procureurs. Les prud'hommes rendaient ensuite un jugement qui devait être exécuté immédiatement. Le magistrat, appelé sons-viguier, devait, en cas de besoin, prêter mainforte pour en assurer l'exécution. La juridiction de ces prud'hommes fut confirmée par de nombreuses ordonnances des rois de France.

Dans l'organisation moderne de la France, on appelle prud'hommes les membres de conseils qui sont charges d'exercer la surveillance, en maiière industrielle, dans les grandes villes de fabrique, et de juger les contestations qui s'élèvent entre les mattres et les ouvriers. Ils sont les juges de paix de l'industrie, et ont pour principal objet la conciliation. Un décret du 18 mars 1806 établit un premier conseil de prud'hommes dans la ville de Lyon, et ordonna que des conseils semblables sussent institués successivement dans toutes les villes de fabrique. Ces conseils se composent de fabricants, de chefs d'ouvriers, de contre-maîtres et d'ouvriers élus par leurs pairs. La juridiction des prud'hommes étant toute de conciliation n'admet ni avocats ni défenseurs; les parties doivent se présenter en personne. Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par tiers chaque année. Le sort désigne ceux qui doivent être changés la première et la seconde année.

PRYTANÉE. — On a donné, pendant la révolution et jusqu'à la réorganisation des lycées (1802), le nom de Prytanée à l'ancien collège de l'ouis le Grand. Il s'est appelé ensuite Lycée impérial, puis collège Louis le Grand, enfin Lycée impérial de Louis le Grand.

PRYTANÉE MILITAIRE. — Le collège militaire de la Flèche (voy. Écoles. § 1, Écoles militaires) a repris, au mois de janvier 1853, le nom de Prytanée militaire qu'il avait porté sous l'empire.

PSALTERION. — Instrument de musique qui avait la figure d'un triangle tronqué. Voy. MUSIQUE, fig. D.

PUISSANCE PATERNELLE. - Voy. Père.

PULVERAGE. — Droit que, dans certains lieux, les seigneurs hauts justiciers levaient sur les troupeaux de moutons qui passaient sur leurs terres. Voy. Salvaing, De l'usage des fiefs, chap. xxxiv.

PUNCH. — L'usage du punch en France ne date que de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette liqueur, qui est généralement faite avec du thé, du jus de citron. du sucre et de l'eau-de-vie, fut empruntée à l'Angleterre et introduite eu France après la paix de 1763..

PURGATION CANONIQUE. — Quand un eveque ou un prêtre était accusé d'un crime par la voix publique, il devait, quoiqu'il ne se présentat pas d'accusateur particulier, se justifier publiquement. On appelait cet acte purgation canonique. L'inculpé se rendait dans l'église et jurait sur les tombeaux des martyrs et sur tout ce qu'il y avait de plus saint qu'il était innocent du crime qu'on lui imputait. Quelquefois il amenait avec lui un certain nombre de personnes d'une probité notoire, qui faissient tous le même serment que lui. Leur témoignage suffisait pour détruire la diffamation. Celui qui n'osait prêter le serment ou ne trouvait pas de personnes d'une probité reconnue disposées à jurer avec lui, était réputé coupable.

PURIFICATION. — Fête qui est célébrée le 2 février en l'honneur de la sainte Vierge, qui alla, quarante jours après la naissance de J. C., se présenter au temple pour satisfaire à la loi de la purification imposée par le Lévitique. Un attribue quelquesois l'institution de cette tête à Justinien. Mais, d'après Baronius, elle sut établie, vers la fin du ve siècle, par le pape Gélase, qui la substitua aux lustrations que les Romains idolàtres célébraient au commencement de février et aux courses nocturnes qui se faisaient alors avec des slambeaux. Comme on bénit les cierges à la sète de la Purification, le peuple l'a nommée Chandeleur (a candelis),

PUY D'AMOUR, PUY DE LA CONCEP-TION. — 1.e mot puy vient du latin podium, qui désignait, dans l'amphithéatre ou le cirque, une place où siégeaient les principaux sénateurs. On appela podium ou puy, au moyen àge, le lieu où siégeaient les juges des concours de poésie et par extension le nom de puy fut donné à ces concours eux-mêmes. Il est souvent question de puys d'amour dans les poésies du moyen àge. Voy. Sainte-Palaye, ve Puy.

Le puy de la conception était un concours de poésie en l'honneur de l'immaculée conception de la Vierge, établi à ltouen en 1486. Les poésies qu'on y envoyait étaient soumises au retour de certaines formes et de certains vers; ce qui leur fit donner le nom de palinods, qu'on appliqua ensuite à l'académie charges de décerner les prix dans ces concours. Q

QUADRILLE. — On donnait le nom de quadrilles aux diverses troupes qui composaient un carrousel, comme on le voit dans le passage suivant du Journal de Dangeau, à la date du 4 juin 1685 : « Monseigneur et M. le duc de Bourbon étaient chacun à la tête de la quadrille. Le roi s'alla placer sur les échafauds qui lui étaient prépares, et nous commençames la marche en faisant le tour de la cour des secrétaires d'État, puis nous entrâmes dans la porte de la petite cour qui était à noire gauche, et simes le tour de la cour du château, et passames sous les fenêtres de M. le duc de Bourgogne, qui était sur le balcon. » Dangeau décrit ensuite les courses qu'exécutèrent les divers quadrilles, qui représentaient les Abencerrages et les Zégris, pendant les guerres de Grenade. Le prix était une fort belle épée de diamants qui fut remportée par le prince Camille de Lorraine.

QUADRIVIUM. — Le quadrivium était, au moyen âge, le cours supérieur d'études comprenant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie.

QUARANTAINE. — Temps qu'un vaisseau doit passer en rade sans entrer au port et sans avoir libre communication avec les habitants du pays. L'épreuve devait autrefois durer quarante jours, et de là était venu le nom de quarantaine; mais le nom a été conserve, quel qu'ait été le nombre des jours fixé pour la séquestration. Voy. LAZARET.

QUARANTAINE-LE-ROI. — La quarantaine-le-roi avait été instituée par saint louis, ou, selon d'autres par Philippe Auguste et seulement renouvelée par saint Louis en 1245. Elle défendait les guerres privées pendant quarante jours à partir du moment où l'injure avait été commise. Le roi intervenait pour faire arrêter et punir l'agresseur. Si, dans l'intervalle des quarante jours, quelqu'un des parents avait été tué, le meurtrier était puni de mort.

QUARANTE HEURES. — Les prières des quarante heures tirent leur nom de ce que, dans l'origine, elles devaient durer ce temps sans aucune interruption. On en place l'origine en 1560. A cette époque, le pape Pie IV permit à l'archiconfrérie de Rome de les célébrer et il accorda des indulgences à tous ceux qui y assisteraient.

Saint Charles Borromée, archevêque de Milan et neveu de Pie IV, obtint presque aussitôt de ce pape le même privilége pour les églises de son diocèse. Clément VIII, par une bulle du 21 novembre 1592; étendit à toutes les églises de Rome l'usage des prières des quarante heures. Deux ans après, ces prières eurent lieu dans le comtat Venaissin, où le concile d'Avignon, en 1594, adopta les règlements faits par saint Charles Borromée. Dans la première moitié du xviie siècle, l'usage des prières des quarante heures fut adopté en France, où il paraît avoir été introduit d'abord dans les maisons des carmes déchaussés; ces prières sont ordinaires ou extraordinaires. Les prières ordinaires ont lieu à des époques déterminées, par exemple pendant les trois jours qui précèdent le carême. Les prières extraordinaires sont reservées pour les calamités publiques; elles sont célébrées sur l'ordre de l'évêque. Maintenant on les interrompt pendant la nuit; ce qui n'avait pas lieu dans l'origine. Le saint sacrement est exposé pendant la durée des prières des quarante heures.

QUART D'ÉCU. — Monnaie d'argent qui eut cours en France en 1580; elle fut d'abord fixée à soixante sous qui faisaient le quart d'un écu d'or, d'après le tarif de 1577. De là vint le nom de quart d'écu.

QUART DENIER. — Quart du denier de la valeur d'un office qui se payait aux parties casuelles (voy. Parties casuelles) à chaque mutation d'office. Les offices étant considérés comme propriétés, dont le roi était le seigneur, ceux qui entraient en possession payaient le droit de mutation comme des héritiers qui entraient en jouissance d'une propriété.

QUART DU SEL. — Droit qui dans cer tains pays, par exemple, en l'oitou et en Saintonge, remplaçait l'impôt de la gabelle; il était, comme le nom l'indique, du quart du prix de vente du sel. Voy. GABELLE.

QUARTE FUNÉRAIRE. — Terme des anciennes coutumes qui désignait le droit qu'il fallait payer au curé, lorsqu'on enterrait un de ses paroissiens hors de la paroisse. Si le curé conduisait le corps dans un monastère, l'usage voulait qu'il partageât le luminaire avec les religieux. Le concile de Vienne, en autorisant la

quarte funéraire, décida que l'église paroissiale du défunt aurait aussi la quatrième partie des donations faites au monastère choisi pour sa sepulture. Les coutumes variaient relativement au taux de ce droit.

QUARTIER, QUARTENIER.— Avant Philippe Auguste, Paris était divisé en *quatre* parties, qu'on nomma, à cause de leur nombre, quartiers: la Cité, Saint-Jacques de la Boucherie, la Grève et la Verrerie. Les magistrats chargés de la police dans ces quartiers en tirèrent le nom de quarteniers. Primitivement, ils étaient nommés, comme le maire, par l'assemblée des bourgeois. Mais, lorsque, au xive siècle, les libertés municipales furent supprimées ou amoindries, les quarteniers furent choisis par les rois ou ne furent plus nommes que, pour la forme, par un petit nombre de bourgeois. En 1382, Charles VI, voulant punir Paris de l'émeute des Maillotins, supprima les quarteniers ainsi que les cinquanteniers et dizainiers préposés aux subdivisions des quartiers. Ces magistrats municipaux furent retablis en 1411, et leur élection confice aux échevins assistés d'un certain nombre de bourgeois notables.

Les quarteniers commandaient le guet (voy. ce mot) de leur quartier, avaient la garde des portes et disposaient des logements qui y étaient annexés. Ils tenaient registre de tous ceux qui résidaient dans leur quartier, veillaient à ce que les rues fussent garnies de chaînes qu'on devait tendre en cas d'émeute, prêtaient secours à ceux que menaçait un incendie et étaient dépositaires de seaux, crocs et outils, etc., pour arrêter les ravages

Dans la suite, les *quarteniers* devin**rent,** comme les maires, des officiers royaux. Louis XIV créa, en 1681, seize offices de quarteniers pour Paris; il en ajouta quatre en 1702. En même temps que la fiscalité multipliait le nombre des quarteniers, leurs attributions étaient réduites. Louis XIV leur avait enlevé le commandement de la milice bourgeoise par la création de colonels, majors, capitaines, lieutenants et enseignes des bourgeois. Les quarteniers avaient part à l'élection du prévôt des marchands et des échevins. lls allaient en manteau et en rabat inviter les notables bourgeois de leur quartier, les réunissaient et les conduisaient vers les scrutateurs chargés de recneillir les bulletins. Les *quarteniers* de Paris avaient droit de committimus aux requêtes de l'hôtel et du palais à Paris (voy. Com-MITTIMUS); ils avaient aussi le droit de

franc-salé (voy. GABELLES) et la nomination à trois lits pour trois malades à l'Hôtel-Dieu.

QUARTIER. - Voy. QUARTENIER.

QUARTIERS DE NOBLESSE. — En terme de blason, on appelle quartiers les parties d'un grand écusson qui contient des armoiries différentes. De là l'expression quartiers de noblesse pour désigner les différents chefs dont on descendait du côté paternel ou du côté maternel. Il fallait faire preuve de huit quartiers pour être reçu dans l'ordre de Malte. Il y avait plusieurs chapitres où l'on ne pouvait être reçu sans prouver seize quartiers.

QUATRE ARTICLES. — On désigne sous ce nom , dans l'histoire de France, les maximes proclamées solennellement par l'assemblée du clergé, en 1682. En voici le résumé : 1° les rois ne sont point soumis pour le temporel à la puissance ecclésiastique; il ne peuvent être déposés par les papes ni leurs sujets déliés de serment de fidélité; 2º les décrets du concile de Constance sur l'antorité des conciles généraux doivent être admis dans leur plénitude; 3º l'exercice de la puissance ecclésiastique doit être réglé d'après les canons; les lois et contumes de l'Eglise gallicane doivent être observées ; 4° le jugement du pape, même en matière de foi, n'est infaillible que lorsqu'il est approuvé par le consentement de toute l'Eglise. Les quatre articles, qui soulevèrent dans l'origine de vives discussions, furent défendus par Bosses. L'article 24 de la loi organique du 18 germinal an x, destiné à expliquer le cos-cordat de 1801, est ainsi conçu : « Cesx qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme, de cette soumission, au conseiller d'Etst chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » Une ordonnance de 1828 a renouvelé l'injonction d'enseigner les quatre articles dans tous les séminaires.

QUATRE-NATIONS. — Le collège des Quatre-Nations ou collège Mazarin, fut fondé en 1661, par le cardinal Mazarin, pour l'éducation et l'entretien de soixante jeunes gentilshommes, natifs des pays récemment conquis. Il devait y en avoir quinze de Pignerol et d'Italie, quinze d'Alsace, vingt de Flandre et dix de Rossillon. Ces gentilshommes, dont le sombre fut plus tard réduit à trente, étaient

nommés par le roi et devaient faire preuve de noblesse pour entrer dans ce collége où l'on enseignait les humanités, la rhétorique, la philosophie et les mathématiques. Le roi avait accordé la nomination de ces écoliers à la maison de Nevers. Vingt fonctionnaires étaient attaches à ce collège, et, outre la nourriture et le logement, ils touchaient un traitement sur les biens légués à cette maison par le fondateur. A la tête du collège était le grand maître, qui nommait les autres fonctionnaires, à l'exception du procureur et des bibliothécaires. Le procureur et le premier bibliothécaire étaient nommés par la maison et société de Sorbonne; le bibliothécaire choisissait le sous-bibliothécaire. La bibliothèque ctait publique. Les cours furent ouverts en 1688. On lit, dans le Journal de Dangeau, à la date du 4 octobre 1688 : « On a ouvert le collège des Quatre-Nations à Paris; il s'y est trouvé, à l'ouverture, douze cents écoliers. » Le collége des Quatre-Nations était soumis à la surveillance des gens du roi et de la Sorbonne. La maison de Sorbonne nommait quatre locteurs qui étaient chargés de remplir es fonctions d'inspecteurs. Le collége des Quatre-Nations a été supprimé à l'époque le la révolution et les bâtiments donnés l'Institut; ils font encore partie aujourl'hui du palais de l'Institut.

QUATRE NATIONS DE L'UNIVERSITE.

- Voy. Nations.

QUATRE-TEMPS. — Le jeûne des Quare-Temps remonte à une époque trèseculée il a commencé d'être en usage en France vers 806. L'Eglise catholique 'impose, aux quatre saisons de l'année, pendant trois jours de la semaine merredi, vendredi et samedi. Dans l'oritine, ces jeunes, qui avaient pour but l'appeler sur chaque saison la bénédicion du ciel, étaient observés la première semaine de mars, la seconde de juin, la roisième de septembre, et la quatrième le décembre. Grégoire VII fixa le jeune des Quatre-Temps comme il l'est encore mjourd'hui, c'est-à-dire au mercredi qui suit la semaine de la Pentecote; au mer-credi qui suit l'exaltation de la sainte croix; au mercredi de la troisième semaine de l'Avent, et enfin au premier mercredi qui suit la semaine des Cendres.

QUATRIENNAL. — On nommait quatriennal ou quadriennal un officier qui n'était en exercice que tous les quatre ans La fiscalité, afin de multiplier les charges vénales, avait créé des offices alternatifs ou biennaux, triennaux et

même quatriennaux; on en trouve la preuve dans un grand nombre d'édits, et, entre autres, dans un édit du mois d'août 1645, enregistré dans la chambre des comptes le 11 septembre suivant, dans un autre édit du mois de septembre 1645, enregistré au parlement le 7, et portant création d'offices quatriennaux des eaux et forêts en chaque maîtrise, d'offices également quatriennaux de receveurs contrôleurs des saisies réelles, etc. le parlement demanda, à l'époque de la Fronde, la suppression de ces offices quatriennaux, et elle fut prononcée par la déclaration du 22 octobre 1648; mais ils furent rétablis dès 1652. Colbert les fit supprimer en 1664; mais ces abus reparurent dans les derniers temps du règne de Louis XIV.

QUAYAGE. — Droit que l'on payait sur les quais en raison des marchandises que l'on y déchargeait.

QUESTION. -– La question était une torture employée pour arracher la vérité à l'accusé. Cet odieux usage, adopte par les Romains, fut atténué dans les lois des barbares. La loi salique ne permettait d'appliquer à la question que les esclaves. La question reparut dans toute son horreur, au xive siècle, avec le droit romain et les juges imbus des principes romains. Entre les instruments de torture employés dans la question, un des plus cruels était le brodequin. Il consistait en quatre planches épaisses, entre lesquelles on serrait la jambe du patient avec des cordes et des coins de fer, de manière à lui briser les os. On appelait encore brodequin le parchemin dont on enveloppait la jambe du patient avant de la soumettre au feu. Voy. Torture.

QUESTE. — Droit que le seigneur, fondé en titre ou en possession immémoriale, levait tous les ans sur les chefs de famille tenant feu, c'est-à-dire ayant maison dans ses domaines.

QUÈTE. — Dans les usages de l'ancienne chevalerie, on appelait quête (du latin quærere, chercher), les courses et voyages qu'entreprenaient les chevaliers, soit pour délivrer une dame au pouvoir de l'ennemi, soit pour rompre une lance en son honneur avec quelque preux célèbre. Ces quêtes ne duraient ordinairement qu'un an et un jour. Les chevaliers qui les accomplissaient étaient désignés sous le nom de chevaliers errants. Ils ne se nourrissaient que de leur chasse et s'imposaient, pendant l'année de quête, les plus rudes privations.

QUEUE. — L'usage de porter les che-

voux en queue fut surtout adopté au xviiie siècle. On retenait les cheveux de la queue au moyen d'un ruban; quelquefois on les divisait en trois. On les enferma ensuite dans une bourse de taffetas noir qui fut surtout de mode dans la seconde moitié du xviiie siècle et jusqu'à l'époque de la révolution.

QUEUE DE LA ROBE. — L'usage de porter la queue de la robe ou du manteau est mentionné dans les honneurs de la cour rédigés au xve siècle. De Thou remarque(livre XXIII) que la queue du manteau royal de François les fut portée par le duc de Guise, quoique cet honneur n'appartint qu'aux princes du sang.

QUEUX (Grand). — Le nom de queux, dérivé du latin coquus (cuisinier), désignait un maître d'hôtel chargé de la surveillance des cuisines. Le grand queux était le surintendant des cuisines du roi de France. Cet officier avait autrefois une haute importance et prélevait des droits sur les maitres cuisiniers, charcutiers et rôtisseurs qui ressortissaient à son tribunal. Le grand queux de Philippe le Bel fut enterré dans la petite église d'Avon, près de Fontainebleau. On grava son titre sur sa tombe, et, le nom de queux étant tombé en désuétude, des voyageurs se persuadèrent que là reposait le cœur de Philippe le Bel. L'église d'Avon croyait en effet posséder le cœur de ce roi. Mais d'impitoyables antiquaires ont dissipé cette illusion et prouvé qu'il ne s'agissait que du queux ou cuisinier de Philippe IV.

QUEUX (Maîtres). — La corporation des mattres queux ou cuisiniers porte-chapes tut organisée à la fin du xviº siècle (1599). Le nom de porte-chapes venait de ce qu'ils couvraient les mets d'une boîte de fer-blanc appelée chape, pour les transporter dans les divers quartiers de Paris.

QUIERCI ou QUIERZY (Capitulaire de). - Le capitulaire de Quierci ou Quierzysur-Oise, rendu par Charles le Chauve en 877, est resté justement célèbre. On le considère comme l'acte qui a reconnu et proclame une révolution depuis longtemps préparée, et constitué définitivement le régime féodal. Charles le Chauve. avant de partir pour l'Italie, réunit un champ de Mars à Quierzy; on y convint qu'à l'avenir les bénéfices (voy. ce mot) seraient héréditaires et qu'il en serait de même de la dignité de comte. Ces dispositions ont une telle importance que je vais citer la traduction littérale des textes qui les ont consacrées. Voici d'a-

bord celle qui concerne les bénéfices: « Si, après notre mort, dit l'empereur, quelqu'un de nos sidèles, touché de l'amour de Dieu et du noire, veut renocce au siècle, s'il a un fils on un parent qui soit capable de servir l'État, il pourra résigner ses honneurs au profit de l'en ou de l'autre, à son choix. » Il faut en-tendre ici par honneurs les fonctions et charges attachées au bénéfice et qui se transmettaient au nouveau propriétaire.

Voy. Honneurs.

Quant aux comtes, ils avaient été institués pour être les représentants du pouvoir central et s'opposer à ce morcellement de la souveraineté qui devenait chaque jour plus menaçant. Eux-mêmes avaient fin par l'encourager en s'emparant de vastes domaines sur lesquels ils exercaient les droits régaliens et en confondant per à peu la souveraineté et la propriété. Le capitulaire de Quierzy-sur-Oise, en rendant leurs dignités héreditaires, consacra cette usurpation. Voici le passage qui s'y rapporte : « Si un comte, dont le file se trouve avec nous, vient à mourir, que notre fils, de concert avec nos autres tidèles, charge les plus samiliers et les plus proches parents du défunt d'administrer le comté avec les officiers da comté même (ministeriales) et l'évêque jusqu'à ce que nous en soyous averti. Que si son tils est encore trop jeune, que le fils administre le comté conjointem avec les officiers du comté et l'évêque jusqu'à ce que nous en ayons été informé; mais, s'il n'a pas de fils, que notre fils, de concert avec nos autres fidèles, désigne quelqu'un pour administrer le comté cosjointement avec les officiers et l'évêque, jusqu'à ce que nous fassions connaître notre bon plaisir. » L'empereur, comme 02 le voit, déclare que si le comte laisse fils même mineur, le fils succéders provisoirement, sauf confirmation de sa part. L'hérédité était donc la règle, et c'était per exception que les rols y portulent atteinte. Établir l'hérédité des bénéfices et 🕯 contés, c'était consacrer la confusion des droits de propriété et de souvernincté qui est le caractère essentiel de la féodalité. Voy. F**eodalitë.** 

Quiètisme. — Cette doctride, qui a donné lieu à des querelles célèbres à 🛎 fin du xvii<sup>e</sup> siècle, tire son nom de acc latin quies, qui signifie repos. Les qui tistes soutenaient, en effet, que l'ame, qui s'est unie étroitement à Dieu, doit demerrer dans une quietude parfaite et no par s'inquiéter des mouvements du com Dangeau a donné, dans son Journal, à la date des 5 et 6 mai 1686, un résumé asset 经国际的复数人名 医克里斯氏皮肤 医皮肤皮肤 医医疗 人名人名人

complet de leurs doctrines : « Ils prétendent que, quand on est une fois donné à Dieu de tout son cœur, on doit être dans un saint repos, ce qu'ils appellent l'état de quiétude, ou l'oraison de quiétude; et c'est de là qu'on leur a donné le nom de quiétistes. Ils dissient que, pour ne point troubler cet état de quiétude, il ne faut pas se mettre en peine de produire de nouveaux actes d'amour de Dieu, qu'il faut s'abandonner entièrement au mouvement de l'esprit de Dieu, sans s'embarrasser ni des misères ni des cérémonies, et que, pendant que la partie supérieure de l'àme est dans ce saint repos, elle ne doit point s'inquiéter de ce qui arrive à son imagination ni mème à son corps. Ces maximes-là, une fois reçues dans les esprits contemplatifs, y produisent tous les jours de nouvelles erreurs, et, dans les cœurs libertius, elles sont suivies d'une infinité de désordres scandaleux. Le docteur Michel Molinos, Espagnol, homme d'une grande pieté extérieure et d'une imagination fort vive, était regardé comme le chef des quiétistes. » On sait que Fénelon se laissa un instant égarer par le quiétisme, mais qu'il effaça cette erreur par la sincérité et l'éclat de sa rétractation.

QUINQUET.—Lampe inventée, en 1785, par Quinquel et Lange.

QUINT et REQUINT. — Droits séodaux levés par le seigneur à chaque vente d'un sief qui relevait de ses domaines. Le quint était la cinquième partie du fief vendu, et le requint le cinquième denier du quint. Le quint était pour la vente des siefs ce qu'étaient les lods (voy. Lods et Ventes) pour la vente d'héritages soumis au cens; de même que les lods étaient dus au seigneur censier pour la vente de l'héritage censuel, le quint était dû au seigneur séodal pour l'alienation du sief servant. Dans les provinces soumises au droit écrit, le mot lods s'appliquait aux siefs comme aux héritages censuels.

QUINTAINE. — La quintaine était, dans beaucoup de localités, un droit seigneurial. A certains jours de l'année, les vassaux étaient tenus de planter un poteau qu'on appelait le pal de la quintaine, et de le frapper jusqu'à ce qu'il tût rompu. Cet usage existait à Saint-Léonard, en Limousin, dans la châtellenie de Mareuil, près d'Issoudun, en Vendômois, en Bourbonnais, en Bretagne. La coutume de Mezières, en Touraine, condamnait à une

amende de soixante sous les vassaux qui manquaient à l'accomplissement de ce devoir féodal. — On appelait aussi quintaine un poteau que l'on fichait en terre et auquel on attachait un bouclier qui servait de but pour lancer des flèches ou briser des lances. Le point de mire était quelquesois une tête en bois. Ces jeux de quintaine étaient encore en usage à la cour, sous Louis XIV. On lit dans le Journal de Dangeau, à la date du 3 septembre 1684 : « Monseigneur courut les têtes, et essaya à en courre sept; on ajoutait aux quatre têtes ordinaires celle du sabre, celle du pistolet et celle de la flèche. »

QUINTIL. — Stance composée de cinq vers et adoptée en France sous le règne de Henri II. Dans le quintil, il devait y avoir trois vers d'une même rime entrecoupés par deux vers d'une autre rime.

QUINZE - VINGTS. — L'hôpital des Quinze-Vingts avait été fondé par saint Louis, en 1254, pour trois cents gentilshommes auxquels les Sarrasins avaient crevé les yeux. Philippe le Bel, pour les distinguer des aveugles des autres hôpitaux, ordonna qu'ils porteraient une fleur de lis sur leur habit, et ils ont conservé ce signe distinctif jusqu'à la révolution. Les quinze-vingts furent placés dans la suite sous la direction du grand aumô nier. On tenait, chaque année, dans cet hôpital, un chapitre général pour le renouvellement des receveurs, procureurs, etc. On faisait ce jour-la, à chaque aveugle, une distribution de cinq sous tournois. D'ordinaire, les aveugles n'a vaient que vingt onces de pate cuite par jour et vingt sous par mois.

Au moyen âge et jusqu'au xvi siècle, on donnait les quinze-vingts en spectacle vers la mi-carême. Ces aveugles, armés de bâtons, poursuivaient un porc, qui était le prix du vainqueur. Sauval, qui parle de ce grossier divertissement dans ses Antiquités de Paris, dit que Charles IX et Henri III ne manquaient pas d'y assister, lorsqu'ils se trouvaient dans cette ville

ville.

L'hôpital des Quinze-Vingts, qui était situé primitivement dans la rue Saint-Honoré, fut transféré, en 1779, dans la rue de Charenton, où il existe encore maintenant. Depuis la révolution, cet établissement a été placé sous la direction du ministre de l'intérieur. Il est administre, sous sa surveillance, par une commission de cinq membres.

R

RABAT. — Au xvii siècle, tons les hommes portaient la pièce de toile, qui faisant le tour du cou, et, retombant sur la poitrine, porte le nom de rabat. Il y en avait en dentelles et à point; quelques-uns étaient unis, d'autres plissés et empesés. Aujourd'hui il n'y a plus que les gens d'Église et de robe qui portent le rabat.

RABATEMENT DE DÉCRET. — On désignait sous ce nom une grâce qui, dans le parlement de Toulouse, pouvait être accordee au débiteur ou à ses enfants. Lorsque leurs biens avaient été adjugés par décret, ils pouvaient obtenir de les racheter en remboursant à l'adjudicataire la somme qu'il avait payée et tous les autres frais, de telle sorte qu'il fût complétement indemnisé. C'était ce qu'on appelait rabatement de décret.

RABBIN. — Docteur et prêtre des Juiss. La principale fonction des rabbins est de prêcher dans les synagognes, d'y faire les prières publiques et d'y interpréter la loi. Voy. Juiss, § II.

RACES. — La question des races est une de celles qui ont le plus vivement préoccupé les historiens depuis trente ans. Sans attacher, comme quelques-uns d'entre eux, une importance exagerée à l'influence des races, on ne peut mécon-naître qu'il existe de grandes familles de peuples, que reunit la similitude de langue, de caractères physiologiques et de génie national. L'histoire d'un peuple, ses institutions, ses mœurs ont nécessairement ressenti l'influence de la race à laquelle il appartient. Il estdonc necessaire de dire quelques mots des principales races qui se sont établies en France et ont contribué à former la nation française. La plus ancienne est la race celtique, se subdivisant en deux grandes tribus, les Gaels et les Kymrys. Les premiers couvrirent probablement la Gaule de leurs colonies à une époque qu'il est impossible de déterminer avec précision. D'autres tribus celtiques, venues du sud et du nord, les resoulèrent entre la Loire et la Seine. Ces nouvelles tribus, désignées sous le nom de Kymrys ou Belges s'établirent dans les provinces septentrionales de la Gaule. Tous ces peuples sont appelés Gaulois (voy. ce mot), et se rattachent à la race celtique. Le caractère de

cette race, tel que les anciens le reprisentent, se retrouve dans le peuple for Cais: vivacité, communication facile & sympathique, ardeur à entrepressi promptitude à exécuter, témérité et d couragement rapides, voilà les priscpaux traits de la race celtique d'après la écrivains de l'antiquité. Rapproch d'un passage de l'Esprit des lois (liv. III, chap. v), où Montesquieu fait évid ment allusion au caractère français: 47 y avait dans le monde, dit cet écrivale, une nation d'une humeur sociable, 🗪 ouverture de cœur, une joie dans la 📆 un gout, une facilité à communique s pensees; qui fût vive, agreable, enje quelquefois imprudente, souvent ind crète, et qui eut avec cela du course, d la générosité, de la franchise, un cortain point d'honneur, il ne faudrait pe chercher à géner par des lois ses maniers pour ne point gêner ses vertus. »

Sur cette couche celtique, dont trouve la trace si fortement empresse des qu'on étudie le caractère français, vincent se superposer d'autres pespis qui contribuèrent à former le génie mtional. La colonie grecque de Maraeille x 1 pas été sans influence sur la Gaule merdionale. Sa puissance s'étendit de Nice! Emporiæ (Ampurias), sur la côte d'Esp gne. Elle eut des navigateurs celèbres, & entre autres Pythéas. Son luxe était pro-verbial : « Allez à Marseille (Massilies naviges), » disait-or à Rome aux amis plaisir. La langue grecque se consert l Marseille et dans les colonies, même son la domination romaine. On lit dans une inscription trouvée à Ampurias, colosis de Marseille: « Les Emporitains fondsrent ce temple sous l'invocation de Disse d'Ephèse, dans ce siècle, où, sans james vouloir abandonner le langage des Greek ils ont subi **la puissance et les institute** romaines. » Rome exerça sur la Gest une influence bien plus considérable qualité de les colonies exercises les colonies grecques. Blie imposs 🚥 Gaulois sa langue, ses lois, sa littérature (voy. Romains). Enfin, les Germaiss 🕬 rent, au ve siècle, compléter les recedont le mélange a formé la nation l'a çaise. Ce peuple conquérant, sans 🖻 tier profondément le caractère national. changea les institutions et prepara le triomphe du système féodal. Les ides chevaleresques (voy. CHEVALERIE), qui ont exerce une si grande influence sa

moyen åge, et jusque dans les temps modernes, viennent surtout des peuples germains. En résumé, le fond de la nation française est celtique; la vivacité, la mobilité, les instincts généreux et passionnés ont de tout temps caractérisé cette race. La Gaule reçut, par Marseille, quelques lucurs de la civilisation grecque. Rome transforma sa langue et lui imposa ses lois. Enfin, de l'invasion germanique vinrent le régime féodal et la chevalerie. Du mélange de ces races sortit la nation française; c'est au milieu du 1x e siècle, à l'entrevue de Strasbourg (842), que l'on entend retentir les premiers accents de l'idiome qui deviendra la langue française. A cette époque la fusion des *races* est en partie accomplie. Quant à l'unité politique il a fallu pour l'établir dix siècles d'efforts et de luttes. Voy. FÉODALITÉ, Provinces et Roi.

RACES MAUDITES. — On a désigné sous ce nom des populations de la France qui étaient condamnées à une sorte de proscription, comme les Cagots, les Colliberts, les Gavaches (voy. ces mots). M. Francisque Michel a écrit l'histoire des Races maudites, 2 vol. in-8.

RACHAT. — On appelait rachat, dans les anciennes coutumes, le droit de racheter, dans un certain temps, une propriété vendue, en remboursant à l'acquéreur le prix qu'il avait payé. On désignait aussi ce droit sous le nom de retrait (voy. Retrait). — Le rachat était encore un droit de mutation que l'on payait au seigneur d'un fief; on nommait ordinairement ce droit relief. Voy. Relief.

RACHIMBOURGS. — Les rachimbourgs (hommes du droit) étaient des juges ou plutôt des jures qui étaient chargés de prononcer sur les crimes ou délits déféres à leur tribunal. La loi salique mentionne souvent les rachimbourgs Ainsi, au titre LIX: « Si quelqu'un refuse de faire ce que les rachimbourgs lui auront ordonné, » et au titre LX: « Si lorsque les rachimbourgs sont assis au Malberg, après qu'une cause a été discutée, le demandeur leur adresse ces paroles : Ditesmoi la loi salique, et qu'ils refusent de répondre, le demandeur doit encore leur dire: Je vous adjure de me dire la loi. Cette prière est répétée plusieurs fois. S'ils persistent dans leur refus, le demandeur leur dit: Je vous adjure jusqu'à ce que vous me disiez la loi salique. Alors pour les sept rachimbourgs, jour est fixé, et chacun d'eux est condamné à payer neuf sous. Si, au jour fixé, ils refusent encore de dire la loi, de payer l'amende et de s'y engager par serment, un autre jour est fixé, et chacun des rachim-bourgs est condamné à payer quinze sous. Dans le cas où les rachimbourgs ne prononcent pas une sentence conforme à la loi salique, ils sont condamnés à payer quinze sous à ceux contre lesquels ils ont porté un jugement. Que si les rachimbourgs ont dit la loi, et que celui contre qui ils ont prononcé les contredise et soutienne qu'ils ont jugé contrairement à la loi, sans pouvoir le prouver, il devra payer à chacun des rachimbourgs six cents deniers, qui font quinze sous.»

Ces titres de la loi salique prouvent que les rachimbourgs remplissaient les fonctions de juges ou jurés, et siégeaient au nombre de sept. On a donné plusieurs étymologies de ce mot germanique. La plupart des écrivains le font dériver de recht et de bürger (hommes du droit, de la justice), et regardent les rachimbourgs comme des juges ou des jurés chargés de prononcer sur les faits soumis à leur jugement. M. de Savigny pense que le mot rachimbourg vient de l'allemand rek, qui signifie grand, puissant, et que les rachimbourgs n'étaient pas autre chose que les grands réunis au Malberg, ou colline du mal (voy. MAL). Le nom de rachimbourgs est quelquefois remplacé par celui de boni homines, qui ne s'appliquait pas à une magistrature spéciale, mais qui désignait les hommes libres en général. Les rachimbourgs assistaient aux contrats et leur donnaient, par leur présence, une plus grande autorité. Les formules de Marculfe en fournissent la preuve. On y voit qu'un acte est passé en présence de plusieurs RACHIMBOURGS, personnages vénérables, qui siégeaient pour entendre et juger les causes.

RACOLEUR. — On appelait racoleurs, sous l'ancien régime, ceux qui étaient chargés de faire les enrôlements militaires. Comme il n'y avait pas de recrutement régulier, les racoleurs avaient souvent recours à des moyens odieux pour exercer leur métier. Ils avaient des maisons, appelées fours, où ils séquestraient les hommes qu'ils vendaient ensuite aux recruteurs des armées. On trouve, dans le Journal de l'avocat Barbier (t. 111, p. 331, un fait qui montre à quel point ces excès étaient parvenus. Il raconte qu'en 1751, la femme d'un huissier voulant l'éloigner se servit d'un exploit signé de lui, dont on gratta l'écriture pour y substituer un engagement pour les îles; on mit cet engagement entre les mains d'un racoleur. Celui-ci arrêta l'huissier chez lui, comme par ordre du roi, le mit dans un four (voy. Fours) et le fit bientôt partir avec quelques autres enrôlés. Heureusement pour l'huissier, il réussit à prevenir ses confrères, et on obtint un ordre du ministre pour le ramener à Paris. L'huissier fut délivré, mais les racoleurs n'en continuèrent pas moins leur odieux trafic.

RAISON (Culte de la), — Le 20 brumaire an II (10 novembre 1793), le culte de la Raison sut célébré pour la première sois dans l'eglise métropolitaine de Paris, et bientôt imité dans toute la France. Il avait eté ctabli par la commune de Paris, sur le réquisitoire de Chaumette. Toutes les rections se rendirent au temple de la Kaison avec les autorités constituées. Une jeune femme, évouse de l'imprimeur Momoro, représentait la déesse de la Raison. Vêtue d'une draperie blanche, un manteau bleu de ciet sur les épaules, les cheveux épars et couverts du bonnet de la liberté, elle était assise sur un siége de torme antique, qui était couvert de lierre et que portaient quatre citoyens. La deesse de la Raison était précédée et suivie de jeunes filles vètues de blanc et couronnées de roses. Puis venaient, portes en grande pompe, les bustes de Lepelletier et de Marat, des musiciens, des troupes et toutes les sections armées. On prononça des discours et on chanta des hymnes. Le cortége se rendit ensuite à la Convention. qui n'avait encore pris aucune part à ces extravagances. Chaumette prononça quelques paroles qu'il termina en montrant la déesse de la Raison et en disant : « Nous avons abandonné des idoles inanimés pour la Raison, pour cette image animée, chef-d'œuvre de la nature. » La déesse reçut alors l'accolade du président de la Convention, et l'assemblée tout entière retourna au temple de la Raison pour y chanter un hymne patriotique. Ces farces indécentes ne durérent que quelques mois. Chaumette, l'apôtre du culte de la Raison, périt sur l'échafaud, le 13 avril 1794, et avec lui disparut le culte qu'il avait voulu fonder.

RANÇON. — Somme que payait un prisonnier pour obtenir sa délivrance. Il était d'u-age, au moyen âge, de mettre les prisonniers de guerre à rançon. Aussi, dans les batailles, épargnait-on les scigneurs dans l'espérance d'en tirer une rançon considérable. La rançon du roi Jean s'éleva à trois millions d'écus d'or.

RANG. — Le rang ou la place que chacun devait occuper était fixé par l'étiquette dès le xve siècle, comme le prouve l'ouvrage intitulé les Honneurs de la cour, composé à cette époque par la contesse de Furnes. Voy. Étiquette et Paissance.

RAPES. — On appelait rapés des offciers des ordres du roi qui gardaient leurs charges peu de temps, puis les revendaient, en conservant le droit de m parer de l'ordre et de se faire appeler commandeurs des ordres du roi. Il fut se rappeler que certaines dignités des ordres royaux, comme celles de greller et de chancelier de l'ordre du Saint-Esprit étaient vénales, et que les titulaires re comptaient pas parmi les cent chevalien du Saint-Esprit; ils avaient néanmois quelques-uns des priviléges des chersliers. Saint-Simon, qui connaissait si bies tous ces détails d'étiquette et qui suivait avec une inquiète jalousie les progrès des officiers de justice qui achetalest souvent ces charges, explique, dans le passage suivant, l'origine du nom de rapés (Mémoires, IV, 52-53): « Ce sobriquet ou ce nom est pris de l'eau qu'on passe sur le marc du raisin, après qu'il s ete pressé, et tout le jus on le moût tire qui est le vin; cette eau fermente sur ce marc et y prend une couleur et une inpression de petit vin ou piquette, et cela s'appelle un rapé de vin. Un va voir que la comparaison est juste, et le nom bien appliqué. Voici la belle invention qui s eté trouvée par les grands officiers de l'ordre: Pierre, par exemple, a une charge de l'ordre depuis quelques années, il la vend à Paul et obtient le brevet oraissire. Jean se trouve en place et veut se perer de l'ordre sans bourse délier. Avec l'agrément du roi, et le marché fait et déclari avec Paul, Jean se met entre Pierre lui, fait un achat simulé de la charge de Pierre, et y est reçu par le roi. Quelque semaines après, il donne sa démission fait une vente simulée à Paul, et obtien le brevet accoutumé, et Paul est recedant la charge. Avec cette invention on a vo. pendant la derniere régence, jusqu'assise officiers vétérans ou rapés de l'ordre vivant tous en même temps. Ces vétéran et ces rapés prennent tous sans difficul la qualité de commandeur des ordres 🗗 roi, sans mention même de la charge 🕬 la leur a donn**ée, mais qui, à la vérité,** 📭 pu la leur laisser, non plus que le brete de promesse et de permission, qu'ils de tienneut, la leur conférer. A la vérie, " vétérans ni rapés ne font nombre dens les cent dont l'ordre est composé. »

RAPPORTEURS. — Dans l'origine de parlement de Paris, on établisseit une distinction entre les conseillers rapportéurs, dont les fonctions se bornaient à

exposer les affaires et les conseillers juges qui prononçaient les arrêts. Les premiers étaient des jurisconsultes relégués sur les hancs inférieurs, tandis que le jugement était réservé aux barons et aux prélats. Mais peu à peu la complication des procédurés donna plus d'importance aux rapporteurs; ils finirent même par remplacer les barons et les prélats, et composèrent seuls le narlement. L'usage de confier le rapport de chaque affaire à un des conseillers, qu'on nomme rapporteur, s'est maintenu jusqu'à nos jours.

RAPT. — Enlèvement avec violence qui était puni de mort dans les anciennes lois françaises.

RAQUETTE. — Il est question de raquettes dès le xve siècle. Guillaume Coquillart, qui écrivait vers le milieu de ce siècle, en parle:

Se semblent raquettes cousues Pour frapper au loin un esteuf (balle).

Antérieurement on lançait la balle avec la paume de la main; d'où est venu le nom de jeu de paume.

REAGGRAVE.—Dernière formule d'excommunication qui se prononçait avec les mêmes formalités que l'aggrave, lorsque les premières excommunications n'avaient pas produit d'effet (voy. AGGRAVE). Le réaggrave défendait à tous les fidèles, sous peine d'excommunication, d'avoir aucune relation avec l'excommunié, qui était regardé comme un objet d'horreur et d'abomination.

RÉALISME, RÉALISTES. — On appelait réalistes une secte de philosophes qui joua un grand rôle au moyen àge, pendant les xiie, xiiie et xive siècles. Les réalistes prétendaient que les idées générales avaient une existence substantielle, qu'elles étaient des choses (res), tandis que les nominaux n'y voyaient qu'un mot, un son (flatus vocis). Ainsi, pour les réalistes, le mot cheval pris dans un sens général n'était pas seulement une conception de notre esprit, une abstraction; il représentait un être réel.

REATU (In). — L'expression in reatu était employée autrefois dans les affaires criminelles pour désigner un homme qui s'était rendu coupable d'un crime ou qui était sous le coup d'un décret de prise de corps et par conséquent reputé coupable. L'homme qui était in reatu ne pouvait faire aucune disposition de ses biens qui rendit impossible la confiscation ou les réparations civiles. Il demeurait interdit de plein droit des fonctions publiques et

de tous honneurs, quoiqu'il n'eût pas encouru la mort civile.

REBEC. — Violon & trois cordes. Voz. Musique, p. 840.

RÉBUS. - Ménage tire l'origine des rebus de pièces satiriques que les ecclésiastiques de Picardie composaient tous les ans à l'époque du carnaval, et qui roulaient sur les affaires du temps (de rebus quæ geruntur). Sous des allusions équivoques, ces pièces signalaient les aventures scandaleuses, et, pour ce motif, elles furent interdites, aussi bien que les processions des cornards, et autres farces indécentes. Au lieu de pièces satiriques, les rébus ne furent plus que des énigmes proposées à la sagacité des lecteurs. Les devises placées dans les armes étaient quelquesois de véritables rébus. On cite, entre autres, les armes de la maison de Savoie-Raconis, qui portait dans ses armes des choux cabus, avec cette légende : tout n'est ; ce qui donnait la devise tout n'est qu'abus.

RECENSEMENT. — Mesure qui a pour but de constater le nombre des habitants d'une contrée ou le chiffre de suffrages obtenus par un candidat. Le recensement ou dénombrement de la population doit, d'après les lois modernes, être fait tous les cinq ans. Les préfets sont chargés de dresser, à cette époque, un état de la population existant dans chaque commune.

RECETTE GÉNÉRALE. — Caisse centrale où sont versés les deniers publics de chaque département. Voy. RECEVEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES.

RECEVEURS. — Ce nom, qui s'applique à un grand nombre de fonctionnaires, désigne spécialement les agents des administrations financières qui perçoivent les impôts. Dans l'origine, les baillis et sénéchaux (voy. ces mots) étaient chargés de la perception des impôts, ainsi que les prévôts, vicomtes, viguiers, etc. Mais, dès le commencement du xive siècle, l'administration financière devint trop importante pour ne pas former un service spécial. Une ordonnance de Philippe le Long, en date de 1318 (Ord. des R. de France. I, 656), institua des receveurs. Dans la suite et jusqu'au xviiie siècle, il y eut toujours des receveurs des tailles, et de certains impôts ou droits domaniaux, tandis que d'autres impôts, et spécialement les aides, étaient affermés. Il y eut d'abord autant de receveurs généraux que de généralités (voy. Généralités). Dans la suite le nombre des receveurs fut augmet elkare unter entert fautifienleite. processing a statute of the test and the state of the sta grafia and major description of the strategic terms (4), etc. for mineral and the transplant of the form availure au tressorielle dat eine derr Pres annies du reque de Louis MV de confire de leurs i l'ets sécult cleve la 1,25 de scitance names a law to so prince es receteurs par aux ordonnance du 10 ccubre 1719. Largent des laines fut air is verse dans les caisses de la compagnie des Indes instituce par ce ministre, et. à l'ocheance, elle payait elle-n'eme, au tresorier royal, les sommes perques, et devait acquitter. dat s'l espace de quit ze mois, le total des impositi nis de l'annee.

Il v a aujourd'hul des recereurs j'articuliers qui perçoivent s'impôt direct dans un arronaissement, et des recereurs genéraux pour chaque departement voy. l'article suivant. — les recereurs municipaux sont charges de la comptabilité des communes — les recereurs des octrois perçoiventles droits d'entrée pour les vius, bestiaux, etc. — les recereurs de l'enregistrement et des domaines perçoivent l'impôt pour les actes soumis à l'enregistrement et tous les deniers provenant du domaine. Voy. Domaine et Exercus de l'entrée pour les actes soumis à l'enregistrement et tous les deniers provenant du domaine. Voy. Domaine et Exercus de l'entrée pour les actes soumis à l'enregistrement et tous les deniers provenant du domaine. Voy. Domaine et Exercus de l'entrée pour les actes soumis à l'enregistrement et tous les deniers provenant du domaine. Voy. Domaine et Exercus des les 
RECEVEURS GÉNÉRAUX DES FINAN-CES. - Fonctionnaires publics charges, dans chaque chef-lieu de département. de recevoir les s mmes versees par les divers agents qui perçoivent les impôts. L'organisation des receveurs généraux n'a été définitive qu'à l'époque du consulat, lorsque Gudin, qui devint plus tard duc de Gaëte, réorganisa l'administration financière. M. Thiers a parfaitement caractérisé leur rôle dans le livre les de son Histoire du Consulat et de l'Empire: « Il est dans la nature des contributions directes, assises sur la propriété et sur les personnes, et qui sont comme une espèce de rente, de pouvoir être fixées d'avance, quant au montant et quant au terme du payement. On les exige donc par douzième et par mois. On en débite, ce qui veut dire qu'on en constitue débiteurs les comptables tous les mois. Mais on suppose qu'ils ne les ont reçues que deux ou trois mois après le douzième échu, aun de leur laisser le moyen de ménager les contribuables, et de leur créer en même temps, à eux-mêmes, un motif de saire rentrer l'impôt; car s'ils le recoiveut avant le terme auquel le versement en est dû, ils recueillent une jouissance d'intérêt proportionné à la célérité du recouvrement. Il est, au contraire, de la nature des contributions

et an esure des mutations de propriétées des acresame at ons en tout gente, de n'arr ver qu'irrégulièrement, et suivant le manuement des choses sur lesquelles e les sont assises. On en débite don, c'est-a-a-re qu'on en constitue débiteur les mptables au moment même où elles arrivent chez eux, et non par douième et par mois, ainsi qu'on le pratique par les contributions directes. Tous les du pars, le receveur général est constitué deu teur de ce qui est est entré dans la dizaine ecoules.

< Des qu'il est débité, n'imports pour quelle espèce de contribution, le rura general pave interêt pour les sommes dont il est dédité jusqu'au jour où il les verse pour l'acquittement des services prblics. Le jour, au contraire, où il sur une somme quelconque pour le compte de l'Etat et avant de la devoir, l'Etat. à son tour, lui tient compte de l'interêt. On compense ensuite les intérêts dus per 🕨 recereur général, pour les sommes qui ont sejourne chez lui, en debors du temp prescrit, et les intérèls das par le tress pour les sommes qui lui sont avancés; de la serte, il n'y a pas un jour d'intérés perdu, ni pour l'un, ni pour l'autre, et le receveur général devient un vrai banquir en compte courant avec le trésor, obligi de tenir toujours à la disposition du ge vernement les fonds que les besoins service peuvent exiger, n'importe des quelle proportion. >

RECEVEURS DU CLERGÉ. — Officiers de l'ancienne monarchie, chargés de percevoir les décimes. Yoy. Décimes.

RÉCLAME. — On appelle reclame, dess un manuscrit, le premier mot d'un cabier marque au bas de la dernière page 🕮 cahier précédent, pour en indiquer le suite. L'usage de ces réclames no remonts pas plus haut que le xie siècle et ne di vint ordinaire que **vers la xiv•. En impri**merie, la réclame consistait en quelques mots placés à la fin du folio verso, et ré pétés au haut du folio recto suivant. On s'en servit en France des le commencement du xvi• siècle. — De nos jours .00 a appelé *réclams* quelques lignes que l'on fait insérer dans un journal, pour appeler l'attention sur un livre, sur une invention, ou un obj**et quelcouque que l'on** recommande au public.

RECLUS, RECLUSES. — Pendant le moyen age, les reclus et recluses étaient nombreux. Ils s'enfermaient volontairement dans des cellules étroites et bases, où le jour ne pénétrait que par de petites

fenêtres qui donnaient sur l'église. C'était par là que le reclus entendait la messe et recevait les sacrements. Leur vie se passait dans des jeunes, des prières et des mortifications perpétuels. Avant de se soumettre à cette existence extraordinaire, il fallait obtenir l'autorisation de l'évêque, qui bénissait lui-même la cellule du reclus. Quelques uns de ces reclus furent en grande réputation de sainteté, et furent visites par les rois euxmêmes. En 1254, saint Louis consulta un reclus qui habitait près de Rouen, sur la colline Sainte-Catherine, et s'y livrait à d'effrayantes mortifications. Le 4 octobre 1403, Agnès de Rochier, fille d'un riche marchand de Paris, qui demeurait rue Thibautodé, se fit recluse à l'àge de dixhuit ans, près de l'église de Ste-Opportune, et mourut dans sa cellule à l'àge de quatre -vingt-dix-huit ans.

RÉCOLEMENT DE TÉMOINS. — Acte de l'ancienne procédure qui consistait à relire à un témoin sa déposition pour savoir s'il y persistait.

RÉCOLLETS. — Religieux de l'étroite observance de Saint-François. Leur nom vient de l'espagnol recogidos, qui signifie réformés. Ils s'établirent en France en 1592, et y sondèrent un grand nombre de couvents. Ils en avaient cent soixante-huit peu de temps avant la révolution de 1789.

RECOMMANDATION. — Acte par lequel on se plaçait sous la tutelle d'un homme puissant. La recommandation fut en usage aux époques mérovingienne et carlovingienne, et contribua à préparer la féodalité. La tutelle sous laquelle on se plaçait s'appelait mainbour, mainbournie ou manburnie (voy. Mainbour). On trouvera à cet article la formule de l'acte par lequel on se recommandait à un seigneur, dont on devenait le vassal.

RÉCONCILIATION.—La réconciliation était quelquefois accompagnée chez les Francs de formes symboliques dont on trouve un exemple dans la vie de Pépin le Bref. Voulantse réconcilier avec Sturm, abbé de Fulde, il lui adressa ces paroles : « Si vous avez commis quelque péché contre mon service, que Dieu vous le pardonne, comme moi-même je vous pardonne de tout mon cœur. » En même temps, il arracha un fil du drap de son manteau, et le jeta par terre en disant : « Pour marque d'une parfaite réconciliation, je jette à terre ce fil tiré de mon manteau. »

RECONDUCTION. — Renouvellement ou

prolongation d'un bail. La réconduction se fait tantôt expressément par écrit ou de vive voix, tantôt tacitement lorsque le locataire continue d'occuper la maison ou la terre louée, sans que le propriétaire s'y oppose; c'est ce qu'on appelle tacite réconduction.

RECORS. — Agents qui assistent les huissiers dans l'exécution des actes de leur ministère.

RECOUSSE, RESCOUSSE. — Ancien mot qui indiquait le secours porté à quelqu'un ou l'effort fait pour reprendre un objet qui avait été enlevé. Le cri de rescousse était quelquefois poussé à la guerre pour appeler au secours. La rescousse consistait aussi le plus souvent dans la délivrance d'un coupable que ses complices arrachaient des mains des archers.

RECRUTEMENT. — Levée et enrôlement de troupes pour former une armée. Le recrutement de l'armée n'a commencé à se faire avec régularité que depuis la révolution. Antérieurement, les divers moyens qu'on avait employés pour recruter les armées n'avaient été que des expédients plus ou moins grossiers. Dans l'origine, tous les Francs faisaient partie de l'armée; plus tard elle se composa des troupes féodales, des milices des communes et de bandes mercenaires (voy. Ar-MRE). Gharles VII tenta d'établir un recrutement régulier par l'organisation des francs archers; chaque village devait fournir, équiper et entretenir un archer qui était exempt de la taille; mais cette institution ne se soutint pas longtemps. On en revint aux troupes mercenaires et aux enrôlements volontaires. Les racoteurs, charges par les capitaines d'enrôler les soldats qui devaient composer leurs compagnies, les recrutaient souvent de vagabonds, ou employaient la violence et la fraude pour obtenir des recrues (voy. Racoleurs). On eut recours, dans quelques circonstances, à des levées de miliciens (voy. MILICIENS); mais ce mode de recrutement n'eut rien de régulier. La révolution, en 1792 et en 1793, ordonna des levées en masse. Enfin, en 1798 (21 août), Jourdan fit déclarer, par les corps législatifs, que tout Français contractait en naissant l'obligation de servir la patrie. La conscription fut établie et assura, jusqu'en 1814, le recrutement des armées françaises. Elle comprenait tous les Français de vingt à vingt-cinq ans, et les divisait en cinq classes, qui devaiem marcher successivement et suivant l'ordre du numéro qui leur était échu.La conscription fut abolie par la charte du 14 juin

torr many ou realite, on la conservations un antre tem par lex lors des 10 mars 1818 👽 21 mais 1822. Ces lois declarérent que ter written her tectuletalent exclusivement de l'inneur, et qu'un tirage ausort amatt lico cotte tous les Français qui amatent singt and accomplist Ladarce du accete o a cie lixee à sept ans, et les réentaria menta admia pour un certain nombre d amount for individus qui ont encouru des pomes infamantes sont exclus de latimen len engagements volontaires sont autorisch, mais sons certaines conditions d'abo, de rante et de moralite; ainst, la let usign l'age de seige ans pour l'armée do mer, et de dix sept ans pour celle de terre, un conflicat de bonne vie et mœurs ve la consentement des parents ou tu-

Nacialin - comot, qui a cu des sistrate discress, servait surtout & designer le chet de l'ancienne Université de Paris, l'o reclaur était élu par les membres de l'Université et choisi exclusirement dans la faculte des oris (des lettres : Princtivement l'élection du recteur se faisait de mois en mois ou de 512 Schaines en six semaines. A partir de 1278, elle se fit de trois mois en trois mois. Son entrée en fonctions était marquee par une procession solennelle, ou il paraissait accompagno des procureurs des quatre nations de l'Université (voy. NATIONS), et des membres des quatre facultes de theologie, de décret, droit ou de médecine et des arts ou des lettres, Pous revêtus de leurs costumes. Le recleur lui-même portait son costume de ceremonie qui était une robe d'écarlate violette à manches froncess, une ceinture de soie, de même couleur avec des glands, soie et or, un fort ruban passe en bau-drier de gauche à droite d'où pendait une bourse à l'antique appelée escarcelle en velours violet, garnie de boutons et de galons d'or, avec un mantelet d'hermine aur les épaules et son bonnet carré en tète. « Pour reconnaître sa demeure aux collèges, dit Pasquier (Recherches, livre IX, chap. xxII), on peint aux parois des mains qui avec le doigt la montrent; particularité par moi peut-être curicusement remarquée, mais curiosité plus grande à nos prédécesseurs de l'avoir ainsi pratiquée. » Le recteur marchait par la ville, dit le même auteur, revêtu d'un manteau d'écarlate, précédé de massiers on bedeaux portant des masses d'argent et suivi de plusieurs maltres ès arts qui, pour lui faire honneur, l'accompagnaient, warchant deux par deux.

n recteur n'avait pas sculement des

priviléges honorifiques, il avait droit de juridiction sur les membres et supplis de l'Université et sur une partie des q tiers de la rive gauche de la Seine. exerçait encore ce droit de juridaine au commencement du xvii° siècle, comme le prouve une sentence citée par Pa-quier (Recherches, livre IX, chap. xxm). Les appels des sentences du recteur était portes au parlement. Le recteur des visiter au moins une fois par mois tes les collèges de Paris. Le règlement de 1598, rédigé par le président de Thos, 20mit en vigueur cette ancienne obligation Les inspections du recteur, si l'on on croit Pasquier, étaient de véritables flus: « S'il entre en un collège en cette fica Dieu sait de quelle allégresse il est bi venu par tout le menu peuple des écoliss, et avec quelles acclamations on l'acce d'un vivat, témoignage de l'honneur « respect qu'ils lui portent, » C'était suriss à la foire du Landit (voy. Lamet) 🕬 s'étalait toute la pompe rectorale. Le 19 teur, suivi des quatre nations, alleit à cheval faire l'ouverture de la foire. Bens les circonstances solennelles, le recter haranguait le roi ; il soutenait les dreis de l'Université lorsqu'ils étaient mensch, et même dans les questions qui se coscernaient pas directement l'Université, il était appelé à donner son avis, Ainsi, en 1685, le recleur défendit les quatre articles votës en 1682 par l'assemblés 🗪 clergé. On lit dans le Journal de Du geau, à la date du 20 septembre 1685: « Le recleur de l'Université sontint d thèses où l'on avait inséré les proposi tions de l'assemblée du clergé de 1662. Le recteur était habillé en bachelier avec la fourrure de recteur; il était accom-pagné des procureurs des quatre nations et des doyens des facultés. M. l'archevêque de Paris présidait, et dans les thèses on avait mis que c'était au nom de l'Université (nomine Academia parisissis ) que le recteur les soutint.

Lorsqu'un recteur mourait dans l'exercice de ses fonctions, on lui rendait les mêmes honneurs qu'aux princes du sang. Barbier l'atteste dans son Journal (t. l. p. 273); parlant d'un recteur mort en 1728, il s'exprime ainsi : « On était carieux de voir les cérémonies que l'on ferait, d'autant que les prérogatives du recteur sont magnifiques ; mais l'épargne a empêché l'Université de les conserver. Le dernier enterrement (il avait es lieux vers 1600) avait coûté, suivant les registres, vingt-huit mille livres, somme considérable pour l'époque. On doit rendre au recteur les mêmes honneurs qu'unx princes du sang; c'est-à-dire qu'il reste

huit jours sur le lit de parade, et, en vertu d'une lettre de cachet, les cours sont obligées de venir lui jeter de l'eau bénite. Elles assistent aussi au service qui se fait pour lui. L'antépénultième recteur mort en exercice (ce qui remonte peutêtre un peu loin) a été enterré de droit à Saint-Denis. »

Tous ces détails prouvent que Pasquier n'a rien exagéré quand il parle des prérogatives du recteur de l'ancienne Université. « C'est lui, dit-il, qui ouvre la porte à tous ceux qui veulent jouir des priviléges d'écoliers par les lettres de scolarité qu'il leur baille; lui qui fait les scribes, libraires, parcheminiers et messagers du corps de l'Université, quand l'un d'eux est allé de vie à trépas; lui qui confère les bénéfices vaquant par mort qui sont affectés à la même Université, et a certains droits sur le parchemin apporté dedans Paris. »

Recteurs des académies. — On a nommé recteurs, dans l'Université moderne, les chefs des académies universitaires. Il y avait primitivement vingt-sept recteurs; le nombre a été réduit à vingt en 1848, porte à quatre-vingt-six en 1850, et enfin réduit à seize en 1854. Les recteurs sont nommés par l'empereur sur la proposition du ministre de l'instruction publique et sont chargés de l'administration de l'instruction secondaire et de l'instruction supérieure dans la circonscription de leur académie. Ils sont assistés d'autant d'inspecteurs qu'il y a de départements compris dans leur académie.

Curés nommés recteurs. — Le nom de recteur n'est pas réservé exclusivement à certains membres de l'Université. On appelle encore recteurs en Bretagne les prêtres que dans les autres parties de la France on nomme cures. — Le président de l'académie royale de peinture portait aussi autrefois le nom de recteur.

REDEVANCES FÉODALES. — Les redevances féodales variaient à l'infini et se faisaient sonvent remarquer par leur singularité. Il en a été question à l'article FEODALITE, p. 408, 2e col. — La baillée des roses était une de ces redevances. Les pairs de France offraient au parlement de Paris des roses en avril, mai et juin. Le parlement, qui représentait le roi, recevait cet hommage comme marque de sa suzeraineté. Pendant un jour d'audience à la grand'chambre, le pair qui devait la baillée des roses faisait semer de roses les chambres du parlement et faisait porter devant lui sur un plat d'argent des roses et autres fleurs artificielles qu'il offrait aux magistrats. La cerémonie se

terminait par un festin offert aux présidents et membres du parlement. Cet usage a subsisté jusqu'à la fin du xvi° siècle. Il existait des usages analogues dans d'autres parlements. A Toulouse, on offrait au parlement des boutons de rose; à Rouen, les magistrats municipaux présentaient à l'échiquier un chapeau de roses et de violettes.

REDINGOTE. — Vêtement emprunté aux Anglais et introduit en France en 1725. Le mot même est dérivé de l'anglais riding-coat (casaque pour aller à cheval). La redingote a remplaçé le justaucorps.

REDOUTE. — Ce terme, emprunté à l'italien, désigne un lieu public où l'on s'assemble pour se livrer à des jeux de hasard. Il y avait à Venise une redoute célèbre qui n'était ouverte que pendant le carnaval. C'est de là que l'usage des redoutes s'est répandu en France.

RÉFÉRÉ. — Recours devant le président du tribunal de première instance pour obtenir le jugement provisoire d'une affaire dont la décision est urgente.

RÉFÉRENDAIRES. -- Ce nom désignait des dignitaires de l'empire romain qui remplissaient les fonctions de rapporteurs; ils exposaient les requêtes présentées à l'empereur et en discutaient les motifs. Leurs fonctions avaient quelque analogie avec celles des maîtres des requêtes de l'ancienne monarchie (voy. Maitres des requêtes). Les référendaires furent conservés dans l'organisation de la Gaule qui suivit l'invasion des barbares. A leur tête était le grand reférendaire qui avait la garde de l'anneau ou sceau royal. Il l'apposait aux actes des rois et leur donnait ainsi un caractère d'authenticité. Ses fonctions étaient à peu près celles qu'exercèrent les chanceliers sous la dynastie capétienne (voy. Chan-CELLERIE). A partir du IXº siècle, les réserendaires cessèrent presque entièrement de figurer dans les diplômes royaux. Cependant ils existaient encore à la fin du xie siècle; on connaît le référendaire de Philippe Icr.

Le nom de référendaires fut conservé dans l'ancienne monarchie pour désigner certains officiers de chancellerie qui faisaient le rapport des lettres de justice qu'on y expédiait. Ces référendaires devaient être gradués en droit et reçus avocats.

Sous le gouvernement parlementaire (1815-1848), un des principaux dignitaires de la chambre des pairs portait le titre de grand référendaire. La cour des comptes

a des conseillers référendaires qui remplissent les fonctions de rapporteurs. Enfin douze réferendaires au sceau sont attachés au ministère de la justice et chargés exclusivement de poursuivre les demandes relatives aux titres, majorats, dotations, aux remises et réductions de droits du sceau affectes à l'expédition des affaires de naturalisation, de service à l'etranger, de reintégration dans les droits de Français, de dispenses pour mariage et de changements de noms.

RÉFORME, RÉFORMÉS. — La réforme est la revolution religieuse qui agita l'Europe au xvi° siècle. On appelle réformés les membres des églises protestantes. Voy. Protestantisme, Protestants.

REGALE. — Droit qu'avait le roi de France de jouir des truits et revenus des évêcnes et archevêches pendant la vacance des sieges et de conférer les bénéfices qui en dependaient. Le mot régale est dérive du latin regale jus (droit royal :. Ce droit, dit l'avocat genéral Bignon, vient d'un droit de patronage qu'a le roi sur toutes les églises de son royaume, de son droit feodal sur le tem-porel des benefices de son ctat et de son droit de protection à l'égard des ecclésiastiques et des biens de l'Église. Ce droit étant fort ancien, puisque l'on trouve dans les capitulaires de Charles le Simple que, lorsqu'un evêché venait à vaquer, le roi envoyait un ordre au gouverneur de la province pour qu'il prit soin du diocèse et pourvît même avec l'évêque le plus voisin à tout ce qui regardait le spirituel. Hinemar, archevêque de Reims, contemporain de Charles le Chauve, se plaignait, dans une de ses lettres au pape Léon IV, qu'aussitôt qu'un siège était vacant, les officiers du roi s'emparaient de tous les revenus de l'Eglise, et faisaient exercer les fonctions épiscopales par un coévêque.

L'ordonnance de Philippe Auguste, désignée sous le nom de lestament, parce que ce roi la rédigea avant de partir pour la terre sainte (1190), enjoignait à ceux qui auraient le gouvernement de l'Etat de conférer aux plus dignes les prébendes et autres bénéfices qui viendraient à vaquer pendant la vacance du siège. Dans la suite, Philippe le Bel, ayant laisse aux doyen et chanoines de l'église de Paris l'exercice de leur justice pendant la vacance du siège, les obligea à declarer et à reconnaître solennellement par écrit que cette tolerance ne pourrait prejudicier au droit de régale. Charles VII rappelle ce droit dans une lettre qu'il adres-a au pape Ingène IV, et dont voici le sens : « Je

crois que votre sainteté n'ignore pas que les preluts de mon royaume sont presque tous tenus de me faire hommage-lige à leur entrée à l'épiscopat, et sous sement de fidélité pour le temporel de leurs églises, de celui-là même qui est environte des terres de nos sujets, ou qui est simé sur leurs seigneuries, soit ducs ou coutes ou autres seigneurs temporels; car, je suis le seul prince protecteur et conservateur séculier des prélats et de leurs églises, et ni les prélats ni leurs églises ne sont sujets à d'autres seigneurs temporels que nous; ils sont tous compris dans la régale et sous la régale.»

En 1542, François les cèda les dreits temporels de régale à la Sainte-Chapelle qui en jouit jusqu'en 1641. Louis XIII 📧 lui retira à cette époque et lui donna et compensation l'abbatiale de Saint-Nicaise de Reims. Louis XIV régla définitivement le droit de *régale* par les déclarations de 1673 et de 1682. La première (18 avril 1673) porte que le droit de régale sppartient universellement au roi sur tous les archevechés et évechés du royaume, à la réserve seulement de ceux qui en sont exempts à titre onéreux. La déclaration de janvier 1682 expliqua comment le rei entendait user du droit de régale. Il voulait que ceux qu'il aurait pourvus de bénéfices auxquels serait attaché un droit de juridiction ou quelque fonction spirituelle se présentassent aux vicaires généraux du chapitre ou à l'évêque, ni le siege était déjà occupé, pour obtenir l'apprehation et la mission canonique, et qu'on pl les refuser, si, après examen , ils étzient trouves incapables on indignes. Le roi déclara encore qu'il ne prétendait, 🗪 vertu de la régale, exercer le droit de l'évêque que comme l'évêque l'exerçait; et qu'il voulait suivre exactement les usages de chaque église, quant au partage des collations de bénéfices entre l'évêque et le chapitre. Sur cette déclaration, le clergé consentit que la régale ainsi réduite su étendue à tout le royaume. On excepta seulement les évêchés qui en avaient acheté l'exemption à titre onéreux, c'est-à-dire qui avaient donné 11 roi des domaines ou d'autres biens pour s'exempter de la régale.

La régale ne finissait que lorsque l'évêque en obtenait mainlevée à la chambre des comptes, en y faisant enregistrer son serment de fidélité. La grand'chambre de parlement de Paris était seule juge de toutes les questions relatives à la régale.

RÉGALIENS (Droits). — On appelait droits régaliens ceux qui indiquaient la plénitude de la souveraineté, tels que le

droit de battre monnaie, de lever des impots, de faire la guerre, de rendre justice. Les seigneurs féodaux s'emparèrent de ces droits du ixe siècle, et la confusion des droits de souveraineté avec le droit de propriété est ce qui a constitué la véritable féodalité (voy. ce mot). Aussi, dès que les rois de France eurent repris quelque force, leur principal soin fut d'enlever aux seigneurs les droits régaliens. Saint Louis leur enleva le droit de guerre privée, et limita les droits de justice et de monnaie. Ses successeurs ne cessèrent de poursuivre le même but, et dès la fin du vve siècle, les seigneurs avaient perdu le droit de battre monnaie et ne pouvaient exercer le droit de justice que sous le contrôle des officiers royaux. Voy. Féodalité, p. 410-413.

REGARDS.— On appelait regards, dans les anciennes coutumes, de menues rentes qui accompagnaient les rentes principales. Elles consistaient le plus souvent en poules, chapons, œufs et pains de diverses espèces, etc. Une rente de quelques deniers accompagnait ordinairement ces regards.

RÉGENCE, RÉGENT. — Une régence est un gouvernement temporaire établi pendant la minorité, l'absence ou la maladie du souverain. On appelle régent ou régente celui ou celle qui gouverne l'Etat dans ces circonstances. L'avocat général mer Talon, dans le discours qu'il prononça, en 1643 (21 avril), pour l'enregistrement de la déclaration de Louis XIII, qui réglait la régence pendant la minorité de son fils, comptait neuf régences confiées à des mères de rois, dès le commencement de la monarchie. Il est probable que ces régentes étaient Clothilde, Frédégoude, Brunehaut, Bathilde, Blanche de Castille, Isabeau de Bavière, Louise de Savoie, Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Il est inutile d'insister sur les temps reculés, où les institutions n'avaient rien de stable. A partir du xiiie siècle, on compte parmi les régences les plus célèbres, celle de Blanche de Castille (1226-1236), mère de saint Louis. Elle dejoua, par son hahileté et sa fermeté, les projets des grands coalisés contre elle. Le dauphin Charles fut regent pendant la captivité de son père (1356-1360), et eut à lutter contre les factions d'Étienne Marcel et de Charles le Mauvais. La régence des oncles de Charles VI (1380-1385) fut signalée par des troubles perpétuels. Anne de Beaujeu, au commencement du règue de Charles VIII (1483-1485), Louise de Savoie, pendant la captivité de son fils Francois Ier (1525-1526), Catherine de Médicis

(1560-1564), Marie de Médicis (1610-1615), Anne d'Autriche (1643-1651) exercèrent les fonctions de régentes. Enfin, Philippe d'Orléans fut régent du royaume pendant la minorité de Louis XV (1715-1722). Cette dernière époque est celle que l'on désigne ordinairement sous le nom de régence. Il n'y avait aucune règle précise dans l'ancienne monarchie, sur la personne qui, en cas de minorité, devait exercer la régence; elle était généralement déférée à la mère du roi. Cependant Anne, mère de Philippe Ier, ne l'obtint pas ; elle sut consiée à Baudouin, comte de Flandre, oncle de Philippe (1060-1067). Jusqu'au règne de Charles V, la majorité des rois était fixée à vingt et un ans; les régences étaient plus lon-gues et les chances de troubles plus considérables. Pour prévenir ces dangers, Charles V fixa à treize ans révolus la majorité des rois de France.

RÉGENT (Le).—On désigne sous ce nom un des diamants de la couronne qui est estimé à cinq millions. Il fut mis en gage pendant la révolution et retiré sous le gouvernement consulaire. Il vient des mines de Partéal, au sud de Golconde. On l'appelle quelquefois le Pitt, du nom de celui auquel le régent Philippe d'Orléans, l'avait acheté.

RÉGICIDES. — Membres de la Convention qui votèrent la mort de Louis XVI. Ceux qui vivaient encore en 1815 furent forcés de quitter la France où ils ne purent rentrer qu'après la révolution de 1830.

RÉGIME DOTAL. — Association conjugale dans laquelle la dot est régie par des lois particulières. Le régime dotal, qui existait primitivement dans la coutume de Normandie, a été conservé par le Code Napoléon, art. 1540 et 1541. Le principal caractère du régime dotal est de donner à la dot un caractère inaliénable pendant le mariage, sauf les exceptions autorisées par la loi.

RÉGIMENT DE LA CALOTTE. — Parmi les sociétés bizarres que produisit l'esprit railleur du xvine siècle, il faut placer le régiment de la calotte. Il se composait d'originaux qui avouaient leur bizarrerie en s'inscrivant les premiers dans cette étrange confrérie. Les actions ridicules, les paroles déplacées, les sottises, de quelque nature qu'elles fussent, étaient l'objet des satires du régiment de la calotte. On raconte que plusieurs courtisans, ayant fait un jour des plaisanteries sur le mal de tête de l'un d'entre eux, finirent par lui proposer une calotte de

plomb. La conversation s'échauffant, ils convinrent de décerner une pareille calotte à tous ceux qui se signalmient par leur humeur originale et d'en former un régiment de la calotte. On poussa si loin cette plaisanterie, que l'on fit faire des étendards et frapper des médailles pour cette bizarre institution. Il se trouva de beaux esprits qui mirent en vers les brevets que le régiment de la calotte distribuait à tous ceux qui avaient fait quelque éclat par leur sottise. Poisson a dit, dans son Procureur arbitre

D'un brevet de calotte un autre s'offensant Veut intenter procès à tout le régiment.

Donner la calotte ou un brevet de la calotte, c'était déclarer un homme extravagant. On nommait quelquefois calotins ceux qui recevaient ces brevets. Voltaire est appelé, dans l'Antimondain, calotin de première classe. Lui-même emploie le mot calotte dans le sens de satire. « Que dites-vous, écrivait - il en 1746, d'une infâme calotte qu'on a faite contre M. et Mme de La Popelinière, pour prix des fètes qu'ils nous ont données? »

Le régiment de la calotte se mélait aussi de politique. « Le parlement, dit l'avocat Barbier, Journal, année 1730 (février), a eu un brevet dans le régiment de la calotte, pour n'avoir ordonné que la suppression (d'un bref de Benoît XIII, qui condamnait les arrêts contre la nouvelle légende de Grégoire VII); car, en bonne justice, continue Barbier, cela nieritait d'être brûlé. » « L'évêque de Soissons, Languet, fut nommé, dit Barbier (Ibid., p. 308) historiographe du régiment de la calotte pour son histoire de Marie Alacoque. » Au mois de décembre 1731, il parut, d'après le Journal de Barbier (I, 384), une calotte qui établissait une chambre ardente dans le régiment pour punir les jansénistes et ceux qui s'étaient opposés à la constitution (bulle Unigenitus).

REGIMENTS. — Corps de troupes composés de plusieurs compagnies. Ce nom ne date que du xvie siècle. Henri II désigna sous le nom de régiments les légions qu'il organisa en 1558. Les quatre plus anciens régiments furent ceux de Picardie, de Champagne, de Navarre et de Piémont. Chacun de ces régiments se composait de trois bataillons, qui comprenaient six cent quatre-vingt-cinq sous-officiers et soldats. Henri IV créa neuf nouveaux régiments, qui portaient le nom de leurs colonels: Balagny, Graville, Nesmond, Lémont, Nèrestang, Dubourg, Rozan, Baudeville et Castel-Bayard. Louis XIII

ajouta onze regiments: Normandie, Merine. Arpajon, Nettancourt, Liégeis, Ribimpre, Montpezat, Candale, Baltezart, Beaumont, Alsace. Sous Louis XIV, le nombre des régiments fut porté à cent dix-huit; ils étaient désignés tantôt par le nom des chefs qui les avaient levés, tantôt par celui des provinces où ils se recrutaient. On en trouvera l'énumération dans les ouvrages spéciaux, comme l'Histoire de la milice française par le père Daniel. 2 vol. in-4.

Le changement le plus important dans l'organisation des régiments au xvir siècle fut produit par les ordonnances des 10 et 25 décembre 1762. Chaque régiment fut désigné par un numéro d'ordre et porta le nom d'une province. Enfin, depuis le 1er janvier 1791, les régiments n'ont plus été désignés que par leur auméro. Le nombre et quelques détails d'organisation ont pu varier, mais ils ne sont pas assez importants pour qu'on s'y

arrête dans cette revue rapide.

Les régiments de cavalerie ne datent que de l'année 1635. Parmi les régiments de cavalerie organisés sous Louis XIII, on remarque Colonel - général, Mestre de camp géneral, Richelieu, régiment du roi, royal étranger, régiment de la reine. On eut, dans la suite, Royal-cravats on Croate, Royal-allemand, Royal-carabinier, Royal-Pologne, etc. 11 y avait cinquante-neul régiments de cavalerie sous le règne de Louis XIV. Il y eut, pour la cavalerie comme pour l'infanterie, des changements fréquents dans le nombre et la dénomination des régiments. Les régiments de cavalerie ont conservé presque jusqu'à nos jours des noms particuliers qui rappelaient ceux qui les avaient organisés. L'artillerie n'a eu son régiment spécial que sous Louis XIV. Il forma, en 1695, le régiment désigné sous le nom de Royal-artillerie. Aujourd'hui, il existe seize régiments d'artillerie. Voy. ORGA-NISATION MILITAIRE.

REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. — Registres dans lesquels on inscrit les naissances et les décès. On ne commença à tenir les registres de l'État civil avec régularité qu'au xviº siècle. Un synode du diocèse de Seez, en 1524, ordonna aux curés et aux vicaires, sous peine de cinquante sous tournois d'amende, de tenir exactement les registres de baptème et d'y inscrire les noms et prénoms de l'enfant. François Ier, par l'ordonnance de Villers-Coterets (1539), généralisa cette niesure et l'étendit à toute la France. Voy. ÉTAT CIVIL.

RÈGLEMENT DE JUGES, — Arrêt rende

par un tribunal supérieur pour décider quels juges doivent prononcer dans un procès. Sous l'ancienne monarchie, les questions en règlement de juges n'étaient tranchées en dernier ressort que par le conseil des parties, section du conseil d'État (voy. Conseil d'Etat). La décision pour règlement de juges appartient à la Cour de cassation dans l'organisation moderne de la France.

RÉGLEMENTS — Arrêtés pris par les autorités compétentes pour assurer la police d'un Etat ou d'une certaine partie de l'État. Dans l'ancienne monarchie, le roi et les parlements avaient seuls le droit de faire des règlements pour la police générale du royaume. De la Marre, dans son Traité de la Police (livre I, titre v, chap. iv), indique les diverses autorités qui avaient le droit de faire des règlements pour une partie plus ou moins étendue du royaume : «'Il n'appartient qu'au roi et à ses parlements de faire des règlements qui concernent la police générale et universelle du royaume; il n'appartient aussi qu'au bailli ou sénéchal, premier juge ordinaire de chaque province, de faire des règlements qui concernent toute la province, et au juge principal de chaque ville, soit royal ou autre, d'en faire pour la police qui doit être observée en particulier dans la ville et les faubourgs, hien entendu que les réglements du magistrat de la province ou de celui de la ville particulière ne contiendront rien de contraire au règlement general et universel du roi ou du parlement. » Aujourd'hui les règlements d'administration générale sont délibérés en conseil d'Etat sur la proposition du ministre qui doit en surveiller l'exécution. Les préfets et les maires peuvent faire des règlements pour les matières de leurs compétences et pour la circonscription territoriale soumise à leur autorité.

REGNICOLE. — Indigène. Ce mot était employé surtout en opposition avec ceux d'étrangers et d'aubains. Sous l'ancienne monarchie, les regnicoles qui s'établissaient en pays étranger, sans permission du souverain, étaient réputés aubains et et même d'une condition pire, puisqu'un édit de 1669 ordonnait de leur faire leur procès, de confisquer leurs biens et de les considérer comme atteints de mort civile.

REGRATTIERS. — Marchands en détail. Ils formaient, au xime siècle, une corporation considérable, dont il est question dans le Livre des métiers d'Étienne Boileau (p. 31-33). Les regrattiers

vendaient à cette époque du poisson cuit, de la viande cuite, du sel, des pommes et toute espèce de fruits, de l'ail, de l'oignon, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins, du cumin, du poivre, de la cannelle et de la réglisse. Ils étaient à la fois épiciers et fruitiers.

REGRES. — Terme de pratique; demande pour rentrer dans un bénéfice qu'on avait résigné. Le *regrès* était admis dans trois cas: 1º Convalescence, dans le cas où celui qui résignait, etant dangereusement malade, ne résignait que par la crainte de la mort, et avec une condition tacite de rentrer dans son bénéfice; 2º Minorité, si le bénéficier àgé de moins de vingt-cinq ans avait été entraîné à résigner, contre le gré de son père ou de son tuteur; 3º Défaut d'accomplissement de quelques-unes des conditions de la résignation. Le concile de Trente interdit tous les regrès, sous quelque prétexte que ce sut, et généralement tout ce qui donnait aux bénéfices le caractère d'une possession héréditaire.

RÉGULIERS (Clercs). — Ecclésiastiques soumis à une règle monastique. Voy. CLERGÉ RÉGULIER, p. 162.

REINES — Le titre de reine était donné autrefois aux filles des rois de France aussi bien qu'à leurs femmes. Guyot (Traité des offices, I, chap. LxvII) prétend que des chartes du xive siècle donnent encore le titre de reines à des filles de France. Mais depuis le xive siècle, le nom de reine fut réservé aux femmes des rois, lorsque le mariage avait été contracté publiquement et avec toutes les solennités exigées. En France, les reines n'avaient aucun pouvoir politique, à moins qu'elles ne fussent investies de la régence. Cependant les reines étaient sacrées et couronnées en même temps que les rois, lorsque le mariage avait eu lieu antérieurement au sacre du prince. Il y avait toutefois quelques différences dans la cérémonie; on ne se servait pas pour elles de la sainte ampoule (voy. Ampoule, sainte). mais d'un chrème particulier. Le premier exemple du sacre d'une reine de France est celui de Berthe, semme de Pépin le Brcf. Le lieu où était célébré le couronnement des reines, lorsque le mariage était postérieur au sacre du roi, n'avait rien de fixe. Constance, seconde femme de Louis VII, fut couronnée à Orléans : la reine Alix, troisième femme du même roi, fut couronnée à Paris. Pour Isabelle, première femme de Philippe Auguste, la cérémonie eut lieu à Saint-Denis; pour la reine Marguerite, fenime de saint Louis,

•

à Sens, C'était en général à Saint-Denis qu'etait celebres cette cerémonis. Deux couronnes servaient pour le sacre des reines : l'une, celle de Jeanne d'Evreux, temme de Charles IV, enrichie de rubis, de saphirs et de perles d'Orient, et qu'à canse de sa pesanteur on n'employait que pour la pompe ; l'autre, plus simple et plus legère, etait d'or ou de vermeit; on la faisait faire pour le sacre de chaque reine qui d'ordinaire la déposait comme present au tresor de Saint-Denis. Habituellement la reine ctait vêtue d'un damas d'argent ou de satin blanc, par-dessus lequel elle avait un long manteau royal de velours bleu, double d'hermine et semé de fleurs de lis sans nombre. Le couronnement de Marie de Médicis fut le plus solennel de tous. Elle était habillée d'un corset de velours vert, chargé de fleurs de lis d'or ; elle portait par-dessus un surtout d'hermine garni de pierreries; son manteau etait orné de fleurs de lis d'or et tourré d'hermine. Marie de Médicis est la dernière reine qui ait été couronnée. Napoléon rétablit cette cérémonie pour l'impératrice Joséphine. Voy. au

mot Sacre, sacre de Napoléon Ier.
Quoique les reines n'eussent pas de part à la souveraineté et que ce fût un axiome de la monarchie française que les lis ne peurent tomber en quenouille, cependant ces princesses jouissaient d'un certain nombre de prérogatives politiques. Elles assistaient quelquefois aux lits de justice. Du Tillet, dans son Recueil des rois de France (titre De l'autorité et des prérogatives des reines de France) cite Jeanne de Bourbou comme ayant siégé de cette manière avec le roi Charles V, son mari, aux lits de justice des 9 et 11 mai 1369. Plusieurs remes, et, entre autres, Marie de Médicis et Anne d'Autriche surent chargees de gouvernements, même lorsque la majorité de leurs fils eut mis un terme à leur régence. Elles étaient ordinairement régentes pendant la minorité des rois leurs fils; mais il n'v avait rien de fixe à cet égard dans l'ancienne monarchie (voy. Récence); souvent même les déclarations qui nommaient les reines régentes furent modifiées par le parlement de Paris, principalement pour Marie de Médicis et Anne d'Autriche.

La plupart des autres prérogatives des reines de France étaient honorifiques: elles avaient partout la préséance en l'absence du roi, donnaient audience aux ambassadeurs, avaient une garde particulière, pouvaient plaider par procureur, comme le roi, et avaient leurs jours par rôle au parlement, comme les ducs et pairs. Du Tillet (l. c.) en cite des preuves

tirées des registres du parlement, entre autres aux dates des 8 mai 1410 et 27 juix 1412. La maison des reines était organisée à peu près comme celle des rois (101. MAISON DE LA REINE); elles avaient leur chanceller, leurs grands officiers, leur conseil, leurs filles d'honneur (101. Fills D'HONNEUR) qui plus tard furent remplacées par des dames du palais.

Les reines jouissaient, après la mort des rois leurs maris, d'un dousire, dont la quotité avait été fixée par l'ordonnaics de Blois. « Le douaire des reines dou rières de France, dit cette ordonnames (articles 330-332), ne pourra à l'avent ètre constitué en terres, sinon jusques à la valeur de 3333 écus sol de revenu annuel, portant titre de duché ou de comté, et le surplus desdits dousires et de leurs autres conventions matrimoniales sera assigné sur les aides, tailles et équivalents, et autres deniers extraordinaires, à les prendre par les mains des receveurs d'iceux. Voulons que pour l'avenir les douairières de notre royaume ne jouissent de leur douaire en terres et donaires; mais que demeurant la possession du domaine à nos successeurs, elles perçoivent ce qu'elles devront avoir de seur dit douaire par les mains des fermiers. Es quoi faisant, leur sera néanmoins laissé un château ou maison pour leur demeure, selon qu'il se trouvera plus commode. Et pour la sûreté de payement des deniers qui seront à prendre des mains d'iceux fermiers, ils s'obligeront per corps envers lesdites douairières, et bailleront bonnes et suffisantes cautions de les payer de terme en terme. »

REINES BLANCHES. — Nom donné aux reines veuves, parce qu'elles portaient le deuil en blanc. Elles devaient rester enfermées pendant quarante jours après la mort du roi leur mari.

REINES D'OR. — Monnaies d'or que sit frapper Blanche de Castille, mère de saint Louis. L'effigie représentait la reine tenant de la main droite le sceptre et de la gauche une sieur de lis. Au revers, une grande croix sieurdelisée avec la légende: Christus regnat, vincit, imperat.

RÉINTÉGRANDE. — Action possessoire, par laquelle un homme violemment spolié demandait à rentrer dans sa propriété dans le délai d'un an et un jour. La réintégrande pouvait être poursuivie civilement ou criminellement.

REIPUS. — Le reipus, dans la loi salique, est la somme que payait une veuve pour contracter un nouveau mariage. Il était de trois sous et un denier. Le mot

reipus vient, d'après Grimm, de reif (corde, courroie, lien). La manière dont le reipus était payé est caractéristique. Lorsque le futur époux l'avait présenté au magistrat, on demandait à la veuve si elle acceptait ce nouveau mari. En cas de réponse affirmative, on s'adressait au père du futur pour lui demander s'il consentait au mariage. S'il répondait affirmativement, le fiancé assurait à la veuve le tiers de son bien, et présentait à son tuteur ou protecteur une épée et un manteau. Le magistrat disait au tuteur : Par cette épée et ce manteau, donne pour épouse cette femme qui est de la race des Francs. Le tuteur y consentait. Ensuite le magistrat se tournait vers le fiancé, et lui remettant l'épée et le manteau, il lui disait: Par cette épée et par ce manteau, je te la recommande. Le nouvel époux recevait alors la veuve sous son mundium (tutelle ou protection), et il présentait au tuteur qui venait de renoncer au mundium une fourrure de la valeur de vingt solidi. Le magistrat disait alors au tuteur : Par cette fourrure, fais passer sous le mundium de son époux cette femme avec tous ses biens, meubles et immeubles; livre en toute propriété le mundium. La cérémonie se terminait par une certaine somme que les nouveaux époux remettaient à la personne qui avait rempli le rôle de tuteur ou curateur.

REITRE. — Mot allemand qui signifie cavalier et qui désigne les troupes mercenaires employées en France par les protestants et les catholiques, au xvi• siècle.

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES. — Il est question, dès la plus haute antiquité, de réjouissances publiques, de seux allumés sur les places, de cloches sonnées, de murailles tapissées, etc. Les romans de chevalerie en font mention (Sainte-Palaye, vo Réjouissances publiques). Il a été question des réjouissances publiques aux mots FÉTES, FEUX DE JOIE, FONTAINES DE VIN. - Je n'ajouterai qu'un extrait des *gran*des chroniques de Saint-Denis sur les rejoutssances qui eurent lieu à Paris, lorsqu'on y publia une croisade, en 1313, aux fêtes de la Pentecôte: « Lors sut la ville de Paris tout encourtinée solennellement et noblement, et fut faite la plus belle fête que longtemps devant eût été vue. Tous les bourgeois vinrent en robes neuves, à pied et à cheval, dans l'île Notre-Dame, avec trompes, tambourins et autres instruments. Ils entrèrent dans l'Île, un métier après l'autre, et vinrent à la cour du roi par devers son palais. Ils allèrent ensuite à Saint-Germain des Pres,

au Pré aux Clers, où était Isabelle, reine d'Angleterre, fille du roi de France, en une tourelle parée avec son seigneur le roi d'Angleterre et plusieurs dames et demoiselles pour voir ladite fête des bourgeois. »

RELAIS. – Des chevaux avaient été établis par Louis XI, en 1464, de quatre lieues en quatre lieues, pour le transport des ordres du roi (voy. Postes). Ces relais furent bientôt employés au service des particuliers, comme le prouve un passage de Brantôme, cité dans le même article ( Postes, p. 1002-1003 ). Les guerres civiles qui désolèrent la France à la fin du xv• siècle, livrèrent les relais au pillage, et ceux qui les tenaient renoncèrent à les entretenir. Henri IV, par un édit du mois de mars 1597, enregistré au parlement le 25 janvier 1598, rétablit les relais pour le transport des voyageurs et le hàlage des bateaux (voy. cet édit dans le Traité de la police de De la Marre, t. IV. p. 598). Des maitres des relais surent établis dans des lieux déterminés, avec un nombre de chevaux fixé par les règlements. Leurs chevaux étaient censés appartenir au roi, et il était désendu de les enlever sous peine de la vie. Deux officiers généraux des relais surent établis par Henri IV pour surveiller l'exécution de son ordonnance. On ne payait que vingt sous tournois pour chaque journée de cheval, outre les frais de nourriture. Du reste, il était formellement stipulé dans l'ordonnance, que l'on pourrait continuer de se servir des chevaux des messagers (voy. Messagerie et Messagers) pour le transport des voyageurs et de leurs effets.

Quoique ces *mattres des relais* ne pussent fournir des chevaux pour courir la poste, le maître général des postes se plaignit vivement de l'établissement des relais, et il en obtint la suppression en 1602, mais à la condition d'entretenir lui-mème des *relais* sur toutes les routes. Depuis cette époque jusqu'en 1670, il s'éleva de fréquentes contestations entre le surintendant général des postes et les loueurs de chevaux. Enfin, un arrêt du conseil, en date du 11 février 1670, décida que le surintendant des postes pourrait seul permettre d'établir des relais de chevaux, et qu'il percevrait annuellement un droit de six livres par tête de cheval. Après la mort de Louvois, qui avait fait établir ce droit, lorsqu'il était surintendant des postes, il fut permis à tout Français d'avoir des chevaux de louage. Voy., pour les détails, le Traité de la police, par De la Marre.

RELAPS. — Hérétique qui retomba dans ses erreurs après les avoir abjurées.

RELATIONS EXTÉRIEURES. — Relations entretenues par la France avec les puissances étrangères Ce vaste sujet exigerait, pour être traité completement, 1° une exposition des alliances de la France, c'est-à-dire une histoire de la diplomatie française; 2° l'indication détaillée de toutes les institutions qui ont pour but d'entretenir et de diriger les relations extérieures de la France, telles que les amba-sades, missions extraordinaires, consulats, etc. On ne peut ici présenter qu'une rapide esquisse d'une question aussi étendue.

5 1. Des alliances principales de la France. — La France, pendant la domination des barbares et sous le régime feodal, n'ent guère avec les nations voisines que des relations hostiles. L'etat habituel, à cette époque, était la guerre. Cependant, on remarque les alliances de quelques rois mérovingiens avec les Wisigoths d'Espagne, les Ostrogoths d'Italie, les rois lombards et les empereurs de Constantinople Leurs relations avec la cour de Rome furent plus suivies. Le pape Anastase proclama Clovis le fils ainé de l'Eglise. La maison d'Héristal resserra l'alliance des rois francs avec les papes. Charles Martel et surtout Pépin le Bref entretinrent des relations avec le saint-siège et le protégèrent contre les rois lombards. Charlemagne exerça une sorte de patronage sur tous les rois voisins: « Alphonse, roi de Galice et des Asturies, lui était entièrement dévoué, dit Eginhard (chap. xv), et les rois des Ecossais étaient tellement soumis à ses volontes, qu'ils ne l'appelaient que leur maître, se disant eux-mêmes ses sujets et ses esclaves (seque subditos ac servos pronunciarent). »

Les rois francs perdirent bientôt, au milieu de l'anarchie que causèrent les guerres civiles, la suprématie qu'ils avaient due au génie de Charlemagne. Ils furent réduits a implorer le secours des souverains étrangers. Ils s'adressèrent principalement aux empereurs d'Allemagne, et Othon le Grand, à la diète d'Ingelheim (947), entendit les plaintes de Louis d'Outre-mer, qu'il promit de replacer sur le trône. Il fit, en effet, une invasion en France, mais sans succès. Son successeur, Othon II, pretendit aussi imposer sa suprématie à la France, mais il n'y reussit pas davantage. La France resta indépendante, mais divisée par le régime feodal, et n'entretenant aucune relation

régulière avec les nations voisins. I faut cependant toujours excepter le pauté. Les souverains ponuies, manée par les empereurs d'Allemagne, transcent un asile en France. Ce fut là que réfugièrent Urbain II, Paschal II, Génée I, Innocent II, Alexandre III, Innocent II, lorsque les empereurs d'Allemagne de minaient en Italie.

Alliance de la France avec l'Ecom. li faut arriver à la fin du xin- siècle per trouver une véritable alliance contra par la france avec une nation voisist. L France était alors en lutte avec l'Argeterre, et son intérêt naturel était de l'u avec la nation écossaise qui menaçuit la flanc de l'Angleterre et était elle-même guerre perpetuelle avec les Anglais. Piilippe le Bel le comprit et s'allia ave Robert Bruce, le désenseur de l'indépardance écossaise. Pendant trois sièdes l'Ecosse, toujours fidèle à la France, hi rendit les plus grands services. On la voit, durant la guerre de Cent ans, inquiéter l'Angleterre en lutte avec la France. David Bruce, vaincu à Noville cross, fut prisonnier des Anglais en mêm temps que le roi Jean. L'avénement des Stuarts au trône d'Ecosse (1371) ne El que resserrer l'alliance des deux peuples. Mais, lorsque la réforme se fut intreduite en Ecosse comme en Angieterre. la conformité des opinions religieuses effaça l'ancienne antipathie des nations anglaise et écossaise. Vainement Mais de Guise et sa fille Marie Stuart tenterent de faire prévaloir l'alliance française. Elles échouèrent, et les traités d'Edimbourg (1560) et de Berwick (1586) livrèrent l'Écosse à Élisabeth. Elle tim Jacques enchaîné par l'espoir de la succession d'Angleterre; et, en effet, à s mort (1604), les deux couronnes d'Angleterre et d'Écosse furent réunies sur la même tête. Depuis cette époque, les intérêts de l'Ecosse se sont de plus en plas confondus avec ceux de l'Angieterre, & la France a perdu définitivement sa plas ancienne alliée.

Alliance de la France avec la Suisse.

— La seconde alliance de la France fix conclue avec les Suisses au xy siècle et s'est prolongée jusqu'à nos jours. La bataille de Saint-Jacques (près de Bâle), où seize cents Suisses avaient, en 144, tenu tête à plus de vingt mille hommes et s'étaient fait tailler en pièces plutôt que de céder, avait appris au dauphin à connaître la valeur de ces montagnards. Devenu roi, il s'empressa de les prendre à sa solde, et la plupart de ses successeurs imitèrent son exemple. Cepeudant comme les Suisses vendaient leurs ser-

vices au plus offrant, il y eut des moments où cette alliance manqua à la France. Louis XII, menacé par la sainte ligue (1510-1513), se vit abandonné par les Suisses qui envahirent même la France et vinrent assiéger Dijon. Cependant, en général, la France trouva dans la Suisse un auxiliaire, et, à son tour, elle protégea cette petite république comme une pépinière de fidèles et vaillants soldats.

Alliance avec la Turquie. — Au xvie siècle, commencèrent les véritables relations diplomatiques. L'équilibre européen prit naissance, et les rois de France entretinrent des ambassadeurs auprès des souverains étrangers. A cette époque, l'indépendance de l'Europe était menacée par la maison d'Autriche, qui dominait à la fois l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. François Ier, rival de Charles-Quint, s'allia avec Soliman le Magnifique, sultun des Turcs dès 1527. On vit alors les lis et le croissant réunis, parcourir la Méditerranée, et porter la terreur sur les côtes d'Espagne et d'Italie. Cette association, qui excita l'étonnement et l'indignation d'une grande partie de l'Europe, fut soigneusement entretenue par les successeurs de François Ier, et jusqu'à nos jours la Turquie a été considérée comme une des plus anciennes et des plus fidèles alliées de la France. Plus d'une fois, et principalement sous Louis XIV, les diversions des Turcs forcèrent la maison d'Autriche à diviser les forces dont elle aurait voulu accabler la France.

Alliance avec la Suède. — Ce fut aussi pour lutter avec la maison d'Autriche que François les conclut avec la Suède, en 1541, une étroite alliance. Elle fut encore resserrée par Richelieu, qui alla chercher jusque sous les glaces du pôle, comme le dit Voiture, Gustave-Adolphe, pour l'opposer aux armées autrichiennes. Mazarin et Louis XIV maintinrent cette alliance jusqu'à l'époque où la folle ambition de Charles XII ruina la Suède. Même après ce désastre, la France conserva quelque influence en Suède; le parti des chapeaux, comme on nommait le parti français, y balança longtemps le parti des bonnets ou parti russe.

Alliance avec les princes protestants d'Allemagne. — François les donna le premier l'exemple d'une alliance avec les princes protestants d'Allemagne, lorsqu'il s'engagea à défendre la ligue de Smalcalde, en 1531. C'était, comme l'alliance avec la Turquie et avec la Suède, un moyen de balancer la prépondérance de Charles-Quint. Henri II et Henri IV renouvelèrent ces traités avec l'Allemagne septentrionale. Richelieu et Mazarin s'en

servirent habilement pendant la guerre de Trente ans (1635-1648), et en profitèrent pour imposer à l'Autriche la paix de Westphalie, et s'emparer de l'Alsace. L'ambition de Louis XIV rompit malheureusement cette alliance, et arma contre la France les puissances allemandes qui l'avaient longtemps soutenue. Au commencement du xix siècle, Napoléon chercha à se faire un appui des Etats inférieurs de l'Allemagne contre l'Autriche et la Prusse. Il opposa à la première le Wurtemberg, la Bavière et le grand duché de Bade, et a la seconde les royaumes de Saxe et de Wetsphalie, ainsi que le grandduché de Berg.

Alliance avec la Hollande. — La Hollande fut un des États dont la France se servit contre Philippe II. Henri IV avait contribué à assurer l'indépendance des Provinces-Unies (1609). Richelieu et Mazarin suivirent la même politique, et la paix de Westphalie, préparée par le premier, conclue par le second, assura délinitivement la liberté de la Hollande. Mais cette puissance oublia bientôt ce qu'elle devait à la France, et elle imposa à Louis XIV la paix d'Aix-la Chapelle (1668), qui lui arracha une partie des villes qu'il avait conquises sur l'Espagne. Louis XIV ne pardonna pas cette conduite à la hollande, et il s'en vengea par une invasion qui força les Hollandais à s'ensevelir sons les eaux. Dès lors la Hollande se sépara de la France, pour se joindre étroitement à l'Angleterre. L'union des marines Hollandaise et anglaise contre la France fut une des principales causes des revers qui ont signalé la fin du règne de Louis XIV.

Alliances avec l'Italie. — Depuis le xvi siècle, la France chercha constamment à se créer des relations en Italie, pour y combattre la prépondérance de la maison d'Autriche. Henri IV s'y allia avec Venise et la maison de Savoie; Richelieu, Mazarin, Louis XIV suivirent la même politique. Au xviii siècle, la maison de Bourbon donna des souverains à Naples (1638) et à Parme (1648). Elle balança ainsi, en Italie, l'influence autrichienne. Napoléon fit de presque toute l'Italie une dépendance de l'empire français.

Alliance avec le Portugal et l'Espagne. — L'alliance entre la France et le Portugal devint étroite, surtout en 1640, lorsque la France seconda l'affranchissement du Portugal, asservi depuis soixante ans à l'Espagne. Le Portugal resta l'allié de la France jusqu'à l'époque où Louis XIV voulut placer sur le trône d'Espagne son petit-fils Philippe V. Les Portugais, craignant alors pour leur indépendance, s'unirent avec l'Angleterre et signèrent le traité de Methnen, qui les a livrés à l'influence anglaise. En perdant l'abiance portugaise, la France acquit le protectorat de l'Espagne par l'établissement de la maison de Bourbon dans ce pays (1700). Depuis cette époque, elle n'a cesse d'exercer une grande influence sur cette contrée, tantôt par ses armes, tantôt par ses idées.

En resumé, la France a eu surtout pour but, dans ses relations extérieures, de maintenir l'équilibre européen; pour y parvenir, elle s'est alliée avec les puissances secondaires qui comme la Turquie, la Suède, la Hollande, les petits Etats d'Allemagne et d'Italie, pouvaient servir de contrepoids à la maison d'Autriche. Du reste, les alliances de la France ont dù changer avec les évenements, et par suite de la création ou du développement de nouveaux États. Ainsi, à la fin du xviiie siècle, lorsque l'Angleierre menaça la liberté des mers , la France entra dans la ligue appelée neutralité armée pour le protectorat des marines du second ordre, et contribua à assurer l'indépendance de l'Amérique septentrionale. Depuis cette époque elle est restée alliée avec les Etats-Unis.

On pourra consulter, sur les relations extérieures de la France, l'Histoire de la diplomatie française, par Flassan; l'Abrègé de l'histoire des traités de paix, par Koch, 4 vol. in-8; le même ouvrage, complété et continué par Schœll, jusqu'en 1815. 15 vol. in-8; Dumont, Corps diplomatique universel, ou Recueil des traités de paix depuis Charlemagne jusqu'au commencement du xviiie siècle, 8 vol. in-fol. Amsterdam, 1726. On a continué, dans plusieurs suppléments, l'ouvrage de Dumont; voyez, entre autres recueils, ceux de Martens et du comte de Garden.

§ II. — Principales institutions ayant pour but de diriger les relations extérieures de la France. — A la tête des institutions fondées pour entretenir les relations extérieures de la France, il saut placer le ministère des affaires étrangères (voy. Ministères, p. 795 et 800). On ne trouve d'ambassadeurs permanents auprès des différentes cours de l'Europe, que depuis le xvi siècle; cette institution date de l'époque où la nécessité de combattre la maison d'Autriche donna naissance à l'équilibre européen. François Ier entretenait des ambassadeurs en Ecosse, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, etc. A partir de ce siècle, la diplomatie a joué le plus grand rôle, et il importe de rappeler rapidement quels ont été les principaux agents diplomatiques.

Ambassadeurs. — Les principales fonc-

tions des ambassadeurs consistent à uégocier les affaires d'Etat, les traités & commerce, d'alliance offensive et défersive, à présenter les compliments de condoléance ou de félicitation, à protest les sujets de leur souverain contre tout espèce de vexations et d'injustices, à légaliser les actes passés dans les pays ot ils exercent leurs fonctions, lorsqu'il et nécessaire d'en faire usage dans les tribunaux dependant du prince qu'ils reprisentent; à délivrer les passeports por voyager dans les pays soumis à leur suverain. Dans certaines circonstances, is ambassadeurs ont une véritable juridetion sur leurs nationaux. Au xvii sièch, les ambassadeurs et consuls français pgeaient les différends qui s'élevaient entre les marchands et négociants français, comme on le voit dans le Voyage 🛎 Levant, par Tournefort : « Il ne sera pas inutile, dit-il (t. II, p. 20, édit. d'Assterdam, 1718), de faire remarquer ici i nos marchands l'avantage qu'ils ont devoir à Constantinople, en la personne de M. l'ambassadeur, un juge nature et en dernier ressort, pour connaître de toutes les affaires civiles et criminelles qui peuvent survenir entre eux. Soiwe les articles 24 et 43 du traité fait le 26 mai 1604, entre Henri le Grand et le sultat Achmet Ier, empereur des Turcs, il 🗯 arrêté que les ambassadeurs et consti de notre nation rendraient justice aux marchands et négociants sujets de sa Majesté, selon leurs lois et contames, sans qu'aucun officier turc en pût connaître. » Un des principaux privilége des ambassadeurs est l'inviolabilité d leur personne. Leur réception est acces pagnée d'un cérémonial fixé par l'étiquette des cours. Aujourd'hui la France entretient des ambassadeurs à Loudres, Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin, Rome, Madrid et Constantinople.

On distingue deux sortes d'ambassdeurs, les ordinaires et les extraordinaires; les premiers, qui résident babituellement auprès d'un souverain, et les
seconds, qu'on envoie pour quelque circonstance solennelle, pour conclure un
traité, pour assister à un mariage ou à
toute autre cérémonie. Les agents diplomatiques d'un rang inférieur portent les
noms de ministres plénipotentiaires, risidents, chargés d'affaires et consuls.

Ministres plenipotentiaires, residents, charges d'affaires. — Ces différents nons sont assez récents. Pendant longtemps il n'y eut, après l'ambassadeur, que des agents. Henri Estienne, qui écrivait dans la seconde moitié du xvi aiècle, parle de ce dernier nom comme nouvelle-

troduit en France: « Il y a, dit-il, e mot venu nouvellement d'Italie, t celui auquel on ne veut faire mi l'honneur d'ambassadeur; car pelle agent, et principalement l'est envoyé à un prince qui est que roi. » Wicquesort écrivait, à xvII. siècle (livre Ier, § 5, de l'ouatitulé l'Ambassadeur et ses fonc-« Il n'y a pas cent cinquante ans e connaissait pas d'autre ministre, ambassadeur, que l'agent.» Au-ni les agents diplomatiques de la autres que les ambassadeurs, isés en quatre catégories : la ruxelles, Copenhague, Stockholm, Munich, Stuttgard, Francfort, e et Athènes, ils portent le nom vistres plénipotentiaires. Leurs 3 et leurs fonctions sont les mêmes r des ambassadeurs.La France a idents à Hambourg, Nauplie, Floarlsruhe, et de simples chargés es à Cassel, Darmstadt et Hanovre. ·ès. — Lorsque les ambassadeurs stres plénipotentiaires se réunisur une négociation qui concerne rêts de plusieurs puissances euroleur assemblée prend le nom rès. Le but de ces réunions est idre pacifiquement les questions ressent l'Europe et qui pourraient er des guerres. Ce fut à l'époque ierre de Trente ans que se réunit er congrès européen qui aboutit x de Westphalie (1648). Depuis oque, les congrès se sont multil'on a remarque, dans les temps t modernes, le congrès d'Erfurth, , entre les empereurs Napoléon et re; le congrès de Vienne en 1814 où les puissances coalisées contre e s'occupèrent d'un remaniement ope; le congrès d'Aix-la-Chaui admit la France dans la sainte-

ide.
ilats, consuls. — Les consulats à er sont des institutions qui ont t de défendre les intérêts des çants français. Les consuls remles fonctions d'officiers de l'état ir leurs compatriotes, et de juges ère civile, commerciale ou même le. Colbert contribua à dévelope institution dans l'intérêt du ce français. Aujourd'hui les contième classe, et en élèves-consuls. rincipaux ouvrages où l'on traite

(1818); le congrès de Vérone en

fut décidée la guerre d'Espagne; rès de Londres, en 1831, pour

es relations de la Belgique et de

des agents diplomatiques sont, outre les traités que j'ai cités plus haut, ceux de Wicquesort, Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics, publiés pour la première sois en 1676; du même auteur, l'Ambassadeur et ses fonctions, dont la meilleure édition est d'Amsterdam, 1746; Callières, Manière de négocier avec les souverains; un des ouvrages les plus curieux est intitulé: Cérémonial diplomatique des cours de l'Europe.

RELEVÉE. — Terme usité en style administratif, pour indiquer l'après-diner. Le mot relevée vient de ce qu'autrefois on faisait la méridienne sur des lits de salle, d'où on se relevait pour retourner au travail.

RELIEF. — Droit féodal que l'on payait au suzerain ou seigneur dominant lorsqu'un fief passait par héritage à une branche collatérale. C'était un véritable droit de mutation, dont la quotité variait suivant les diverses coutumes. Il consistait quelquesois dans le revenu d'une année, et s'appelait alors relies à merci. Le mot relies venait du latin barbare, relevium, parce qu'en payant ce droit on relevait le sies. Ce droit portait aussi le nom de rachat. — Le relies de bail était, dans certaines coutumes, le droit que payait un meri pour les siess de se que payait un mari pour les fiels de sa femme, parce qu'il n'en avait que la garde ou bail. — On appelait relief de noblesse des lettres du grand sceau par lesquelles on était relevé de la dégradation. — Le relief de surannation s'obtenait par lettres royales qui permettaient de faire usage de titres dont on ne s'était point servi pendant une année, et qui par conséquent étaient surannés. Il fallait une nouvelle ordonnance pour les remettre en vigueur.

RELIEUR, RELIURE. — La reliure des livres est à la fois un moyen de conservation et un ornement. Au moyen âge, où les livres avaient un grand prix, ils étaient tous reliés, et Cassiodore, qui avai, tracé aux copistes des règles de transcription et d'orthographe, forma aussi d'habiles relieurs, pour lesquels il composa des dessins destinés à servir de modèles. L'abbaye de Saint-Bertin obtint de Charlemagne un diplòme qui lui permettait de se procurer par la chasse les peaux nécessaires pour relier les livres de son abbaye. Les écrivains du moyen âge mentionnent souvent des concessions du même genre. Les reliures étaient quelquesois en bois recouvert de velours, de soie, de damas ou de satin. Il y en avait même qu'ornaient des plaques ou clous

d'or et des pierres précieuses. Des fermoirs en or, en vermeil, en argent, en cuivre, en fer, ctaient adaptes à ces riches reliures et le plus souvent ornés d'armoiries. Quelquefois la reliure etait elle-même enveloppée d'une housse de cuir ou de toile, et le tout enferme dans une boite ou un coffret. La bibliothèque de Grollier, tresorier de France sous François I<sup>er</sup>, était remarquable par la beaute des reliures. « l'en ai eu pour ma part, dit Vigneul-Marville, dans ses Mélanges, quelques vo'umes à qui rien ne manque, ni pour la bonte des éditions de ce temps-la, ni pour la beaute du papier et la propreté de la reliure. Il semble, à les voir, que les muses, qui ont contribué à la compos tion du dedans, se soient aussi appliquées à les approprier au dehors, tant il paralt d'art et d'esprit dans leurs ornements; ils sont tous dorés avec une délicatesse inconnue aux doreurs d'aujourd'hui; les compartiments sont peints de diverses couleurs, parfaitement bien dessinés, et tous de différentes figures. Dans les cartouches se voit, d'un côte, en lettres d'or, le titre du livre, et au-dessous, ces mots qui marquent le caractère si honnête de M. Grollier. Jo. Grollerii et amicorum, et de l'autre, cette devise, témoignage sincère de sa piete: Portio mea Dominus sit in terra viventium (que le seigneur soit mon partage dans le séjour des vivants). Le titre des livres se trouve aussi sur le dos, entre deux nerfs, comme cela se fait aujourd'hui, d'où l'on peut conjecturer que l'on commençait dès lors à ne plus coucher les livres sur le plat dans les bibliothèques, selon l'ancienne coutume qui se garde encore aujourd'hui en Allemagne et en Espagne, d'où vient que les titres des livres reliés en vélin ou en parchemin, qui nous viennent de ces pays-là, sont écrits en gros caractères tout le long du dos des volumes. »

Les lois somptuaires, portées dans la seconde moitié du xvi siècle, avaient prohibé toute espèce de dorure, mais un édit de Henri III, en date du 16 septembre 1577, permit l'emploi de la dorure pour la tranche des reliures, avec des filets d'or et une marque au milieu du plat. A cette époque, les reliures à filets et ornements d'or et de couleur avaient atteint une grande perfection. Sous le règne de Louis XIV, on employa de préference les reliures en maroquin. Aux xviile et xixe siècles, le luxe des reliures et le talent des artistes chargés de cette partie de l'ornementation des livres, ont fait de nouveaux progrès. On cite les Bosoni parmi les relieurs les plus babiles.

Les inventaires des ducs de Bourgogne fournissent des renseignements sur la prix des reliures à diverses époques. Os y voit qu'en 1386, le duc Philippe le Hardi paya à Martin Lhuillier, libraire, 16 fr. (114 fr. 15 c.), pour couvrir huit livres. — En 1398, achat de parchemis, velin, etc., 40 fr. (285 fr. 35 c.); -- poer fermeilles de cuivre, bourdons, closs de Rouen, clous de laiton et de cuivre, scie de plusieurs couleurs, etc., 50 fr. 2 \$ (362 fr. 45 c.).

RELIEUR DE LA CHAMBRE MS COMPTES. — La chambre des compte avait, d'après Pasquier (Recherche, liv. II, chap. V), un relieur qui junit, avant sa reception, qu'il ne savait pas lire. La compagnie s'assurait ainsi qu'i ne pourrait connaître ses délibérations secrètes.

RELIGIEUSES et RELIGIEUX. — IL 1 été question des principaux ordres monastiques établis en France aux met ABBAYE et Clergé régulier. Il est nécessaire d'entrer ici dans quelques détails sur les devoirs que la vie monastique

imposait aux religieux.

Noviciat. — Les moines s'engagement par des vœux solennels à suivre toute leur vie les préceptes de l'Évangile, et se conformant à une règle approuvée par l'Église. Avant de contracter cet engagement solennel, ils étaient éprouvés pur le noviciai. Les aspirants à la vie monastique étaient appelés novices. La régle de saint Benoît exigeait du postalant une épreuve de quatre ou cinq jours avent qu'il recut l'habit de novice, afin que Por put étudier ses mours, ses habitudes, ses qualités physiques et intellectuelles. On lui permettait ensuite d'entrer dess la chambre des hôtes pour les servir avec humilité. Après ces épreuves préliminaires, le postulant était admis au noviciat, qui devait durer une aunée, pendant laquelle on l'instruisait de la règle et de toutes les obligations de la vie monastique. Le concile de Trente confirme la prescription d'une année de novicial, l'ordonnance de Blois (1579) adopta cella décision. Les mineurs ne pouvaient trer en religion sans le consentement 60 leurs parents. Quant aux tuleurs, curteurs et parents collatéraux, ils nisvaient pas le droit de s'opposer aux vœux 🕮 leurs pupilles. Le concile de Treats de fendait de rien donner au mouastère: sons quelque prétexte que ce su, excepte l'habit et le vêtement du novice pour le temps de son noviciat; mais la discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois 🕬 ce point. Les ordonnances des rois de 9

5.

ţ

ł

France, et, entre autres, celle du 28 avril 1693, admirent plusieurs exceptions, et antorisèrent certains couvents de femmes, comme les Carmélites, les filles de Sainte-Marie, les Ursulines et autres congrégations établies depuis 1600, à recevoir des pensions viagères dont le maximum était fixé à cinq cents livres pour Paris et à trois cent cinquante livres dans les autres villes et lieux du royaume; les couvents pouvaient aussi recevoir un trousseau, des meubles ou une somme déterminée.

*Vêture.* — Lorsque le temps du noviciat était terminé, on procédait à la cérémonie appelée véture ou prise d'habit. Elle avait lieu autrefois avec une grande solennité dans les monastères de femmes. L'évêque seul pouvait consacrer à Dieu les vierges qui devaient d'abord être interrogées sur leur résolution et l'état de leur conscience. Après cet examen, l'évêque célébrait la messe pontificale jusqu'au graduel. Le graduel terminé, les novices, accompagnées de deux femmes àgées, leurs parentes, s'avançaient vers l'autel. L'archiprètre les présentait, au nom de toute l'Eglise, pour être consacrées et épousées à Jesus-Christ, et il rendait témoignage qu'elles en étaient dignes. L'évêque les interrogeait encore par trois fois pour éprouver leur résolution; puis elles se prosternaient et on répétait les litanies. Ensuite, l'évêque bénissait les vêtements qu'elles devaient porter. Avant, de leur donner le voile, il disait une préface qui marquait l'excellence de la virginité au-dessus de la sainteté du mariage, et exposait les principales vertus dont les vierges devaient être ornées. Il leur donnait ensuite le voile, puis un anneau pour les épouser à Jesus-Christ, et enfin leur mettait une couronne sur la tête, comme symbole de ce mariage mystique. Il faisait encore plusieurs prières qui montraient les devoirs des vierges et la récompense immortelle qui les attendait. Il terminait par une menace d'excommunication et des malédictions terribles contre ceux qui attenteraient aux personnes ou aux biens de ces vierges. On trouve jusqu'au xiiie siècle des exemples de ces consécrations solennelles de religieuses. Dans la suite, la prise d'habit, sans avoir un caractère aussi imposant, conserva cependant une certaine solennité. La novice était présentée par sa famille, parée des ornements mondains qui faisaient bientôt place à la robe noire, au scapulaire et aux voiles mystiques.

La prise d'habit des *religioux* é**tait a**nssi accompagnée de rites solennels. D'après

le rituel de Saint-Ouen, de Rouen, l'aspirant et tous les moines s'agenouillaient devant l'abbé qui leur demandait: Que voulez-vous? Les moines, toujours agenouilles, répondaient: Nous demandons et voulons avoir la société de Dieu et la votre. L'aspirant disait : Sire, je ne me fie en moi, mais en Dieu, en madame sainte Marie, en tous les saints et saintes et en vous, sire, et dans le saint couvent de ceans, que je serai obéissant jusqu'à la mort. Et si le diable me voulait de ce retraire (détourner), je vous prie, sire, que vous me fissiez tenir de force.

Sainte-Palaye (vo Liturgie) cite des extraits d'un ancien poëme où il est question de la prise d'habit d'un cordelier. Le novice, couvert du suaire et étendu comme mort, est reçu par le pricur qui l'arrose d'eau bénite comme le corps des trépassés qu'on présente à l'église; puis, lorsqu'il est mort au siècle en prononçant les vœux solennels, il revêt la robe

blanche, symbole de pureté:

Estoit là tendu de soie noire

Puis sur lui avoit un suaire Tout couvert de mélancolie.

Dam (le seigneur) prieur le vint quérir L'arrosant avec de l'eau bénite; Comme pour le mener mourir, Et gens au devant de courir Pour voir la manière du fait ; Mais il sembloit qu'il dust périr, Tant estoit ja mort et défait.

Il sut ensuite mené au chapitre:

... Le surplus du vestement Estoit de blanc entièrement A grandes manches à gouttières.

Væux des religieux et religieuses.— Les trois vœux que prononcent tous les religieux et religieuses en prenant l'habit monastique sont les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Certaines congrégations ajoutent des vœux particuliers, par exemple de visiter et soigner les malades, d'instruire les pauvres, d'adorer perpetuellement le saint-sacrement, etc. Par le vœu de pauvreté, les religieux renoncent à tous les biens extérieurs; par le vœu de chasteté, à tous les plaisirs des sens; enfin, par le vœu d'ohéissance, à leur propre volonté. « L'observation de ces trois vœux, dit Fleury (Institution ou droit ecclesiastique), embrasse toutes les pratiques de la perfection chrétienne. L'obéissance consiste en une soumission parfaite aux commandements de Dieu, à la règle que le religieux doit regarder comme la volonte de Dieu, et à tous les ordres particuliers du supérieur, à moins qu'il n'ordonnat quelen en en en mandestement contraire à a. . . . . . . la tog e Un vrai reliand the same of the same of the second control long particu-

. a pauvrete reen en es paroles de a s ... veny etre parfait, ... . . . . se depouiller de 🗼 🕟 🕓 peurveir à la nour-. . . eneat des religieux, . .. was once out eiabli que si les . . . . . . . . . . . . rien posseder en inte enter pouvait avoir des . . . . . premers momes travail-... ... mes pour s'assurer leur .... quelques ortes siement a aumônes et furent appoca dominicains, les augustins .. cs. a ures, te concile de Trente auto-... , ... ca cul-mêmes à posséder des m neun es, l'u'v eut que les capucins et us de l'etroite observance qui a vant ent point user de cette permis-.... 1 .... le veu de pauvreté oblige un rengand a ne rien posseder en propre, 10 of e l'ordre puisse être propriétaire. espel dant, quelques moines s'étant relànes de la règle, avaient amassé un pécule; in is correprensient quelquefois. Ils ne - anvacent disposer de ce pecule par testanen. Il revenait à la communauté et Sappelant cotte-morte. Il y ent aussi des e greux pourvus de bénéfices; après car decès, ces bénétices étaient consideres comme cotte-morte et revenaient au menastère.

Quant aux bénéfices-cures, dont quelpres religieux, et principalement des chanomes reguliers, étaient pourvus, les mulaires pouvaient disposer de leurs cuargues par actes entre-vifs, mais jamais pur testament. Les meubles et immeubles qu'ils laissaient étaient considéica comme cotte-morte et appartenaient la puroisse dont le religieux était curé; les pauvres avaient une partie du mobilier; la fabrique s'emparait du reste ausi que des immeubles. Le concile de trente renouvela les anciens règlements pour l'observation du vœu de pauvreté et lefendit à tous les moines et clercs réguhers de tenir ou posséder aucuns biens, neubles on immeubles. Ils devaient tout rmettre entre les mains de leurs supéricura Tous les biens du couvent devaient un administrés par les officiers que les mpiripura pouvaient destituer quand il

leur plaisait. Les meubles, dont les suprieurs accordaient la jouissance aux migieux, devaient toujours rappeler is puvrete dont ils avaient fait profession.

· Vou de chasteté. — Le voeu de chasteté consiste à renoncer au mariage, pasque toutes les fautes contraires à la chasteté sont également interdites aux autres chrétiens. Ce vœu était no emptchement dirimant qui rendait nul tes mariage subséquent. Pour rendre plus facile l'observation du vœn de chastet, les religieux ne devaient presque jamais sortir de l'enclos du monastère. D'après l'ancienne règle de saint Benck, ils avaient, dans le convent même, la fintaine, le four, le moulin et toutes les mtres choses necessaires; leurs égliss mêmes n'étaient que des oratoires uterieurs. Les femmes ne devaient point entrer dans le monastère, et un religions ne pouvait sortir qu'accompagné d'un autre religieux et avec un congé du supe rieur. Pour les voyages, il leur fallait permission par écrit, qu'on appelait chidience, parce qu'on supposait qu'un vini religieux ne sortait que pour obeir à set supérieurs et malgré lui. Tout religieus trouvé hors de son monastère sans lettre d'obédience pouvait être arrêté. Au 🕬 de chasteté se rattachent tontes les sutérités corporelles, les jeunes fréquents, l'abstinence de la viande, l'usage de corcher sur la dure, de ne point se servir de linge, de se relever la nuit pour la prière, de porter des cilices. de se flageller, etc. Toutes ces mortifications ont pour bat, dit fleury, de châtier le corps et de le réduire en servitude, afin que l'esprit soit plus libre pour prier et s'unir à Dice; mais elles doivent être réglées par l'obéissance et par la direction des supériesrs; car la meilleure de toutes les mortifications est celle de sa propre volonté.

Moines-clercs. — Primitivement, les moines n'étaient pas engages dans les ordres sacrés. C'étaient des hommes qui, de leur propre mouvement, quittaient le monde et le commerce des tidèles pour aller s'enfermer dans une solitude & y travailler à la perfection. Un cierc. au contraire, était un homme choisi par l'assemblée des fidèles, quelquesos malgré lui, pour remplir les fonctions publiques de l'église et être exposé cortinuellement aux yeux de tous. Cependant, on ne tarda pas à permettre aux moines d'avoir entre eux queiques pretres et quelques clercs pour celébrer l'office divin dans leurs oratoires. Depuis le xi° siècle, on n'a plus compté pour moines que les clercs, c'est-à-dire cesx qui étaient destinés au chœur, et instruits du chant et de la langue latine, qui depuis longtemps n'était plus la langue vulgaire. Enfin, le concile général de Vienne, tenu en 1311, ordonna à tous les moines de prendre les ordres sacrés. Quant à ceux qui n'étaient capables que du travail des mains, on ne les exclut pas de la profession monastique; mais on ne leur donna ni voix au chapitre ni entrée au chœur; on les nomma frères lais ou convers, c'est-à-dire laïques convertis, et ils restèrent chargés des soins temporels et des travaux manuels.

travaux manuels. Des officiers claustraux. — L'administration des monastères était confiée à des officiers claustraux qui relevaient tous de l'abbé (voy. ce mot). Après l'abbé venait le prieur, assisté souvent d'un second et même d'un troisième prieur. Le prieur résidait dans l'abbaye, suppléait l'abbé et étendait sa surveillance sur les choses temporelles aussi bien que sur les spirituelles. Il y avait des prieurs dans les principales terres dépendant de l'abbaye; on les appelait quelquesois prévots. Les autres dignitaires d'une abbave étaient le camérier, chambrier ou cubiculaire, qui avait l'administration des biens temporels du couvent; sous ses ordres étaient le mo ne charge du vestiaire et le sacristain auquel étaient confiés les vases et ornements nécessaires pour le culte; le cellerier, qui avait l'intendance de la cave et de l'office; le bibliothécaire, qui avait le soin de garder et de renouveler les livres, réglait les chants et les lectures qui se faisaient, soit à l'église, soit au réfectoire ou ailleurs, et remplissait quelquefois les fonctions de notaire ou secretaire pour la rédaction des actes; le garde ou intendant du trésor ou de l'église; on l'appelait quelquefois trésorier, dépositaire, coutre (custos) ou apocrisiaire; l'aumonier, qui distribuait les aumones du monastère et était quelquefois chargé de recevoir les etrangers et de leur donner l'hospitalité. L'économe et le dépensier, chargés des approvisionnements du couvent, n'étaient pas toujours pris parmi les moines. Il en était de même de l'infirmier et du portier. Eusin, un saigneur était attaché aux abbayes et plusieurs fois par an saignait les moines, suivant les prescriptions de la règle. « Dans l'ordre de Citeaux, dit M. Guérard (Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, § 66', la saignée se pratiquait quatre fois par an, savoir : en février, en avril, septembre et vers le temps de la Saint-Jean. Dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Victor, dans celui de Reims et dans celui des Chartreux, il y avait cinq saignées prescrites, savoir, chez les cha-

noines de Saint-Victor, en septembre. avant l'Avent, avant la Septuagésime, après Paques et après la Pentecôte; chez les chanoines de Saint-Denis de Reims vers la Septuagésime, après Pâques, vers la Saint-Jean-Baptiste, vers la Saint-Augustin et vers la Saint-Martin; chez les Chartreux, après l'octave de Pâques, la seconde semaine de septembre, la semaine qui précède l'Avent et la semaine avant Carême. C'était l'abbé qui désignait en chapitre les religieux auxquels le mi*nutor* (saigneur) devait tirer du sang. Cet officier était probablement laïque, ou du moins il est question, dans un acte du xue siècle, d'un minutor, appelé Manerius ou Mainier, qui avait des fils. »

Outre les officiers claustraux que nous venons de citer, il y en avait encore d'autres, tels que le cherecier, l'écolâtre, etc. Le chevecier, appelé quelque-fois trésorier, était particulièrement chargé des dépenses et des recettes relatives au culte. L'écolâtre avait la direction de l'école monacale. Dans certains ordres, et entre autres chez les capucins. le prieur portait le nom de père

gardien.

Priviléges de certains religieux. — Les religieux jouissaient quelquesois de priviléges que leur avaient accordés les souverains pontifes et qu'on nommait exemptions; ils étaient pour la plupart exempts de la juridiction des ordinaires, c'est-àdire des evêques. Dans le principe, les moines etaient soumis aux évêques, comme les autres fidèles. Le pape saint Grégoire dispensa quelques monastères d'Italie de rendre compte de leur temporel aux évêques et de souffrir qu'ils vinssent chez eux célébrer des messes publiques. Plusieurs évêques accordèrent aux moines de semblables priviléges dans les siècles suivants. Peu à peu presque tous les ordres religieux s'efforcèrent de se soustraire à la juridiction épiscopale.

Comme les exemptions s'étaient multipliées excessivement, à la fin du xive siècle, pendant le schisme d'Avignon, le concile de Constance, qui se réunit au commencement du siècle suivant, révoqua toutes celles qui avaient été accordées sans connaissance de cause et sans le consentement des ordinaires. Enfin, le concile de Trente limita les exemptions, et les ordonnances des rois de France appliquèrent à l'Eglise gallicane les principes qu'il avait poses. Ancun moine ne put ni prêcher ni confesser sans la permission de l'évêque diocésain. Les religieux durent se conformer, pour les processions, cérémonies publiques et observation des fêtes, aux usages du diocèse où ils étaient établis. Il ne fut permis de fonder un monastère qu'avec l'assentiment de l'évêque. Quant aux ordres religieux, le consentement du pape est nécessaire pour leur établissement, et le pape seul ou un concile universel peut en prononcer la suppression. Ainsi, l'ordre des Templiers fut aboli par le concile de Vienne en Dauphiné (1312), et l'ordre des humiliés, qui avait éte établi à Milan, au xii siècle, fut supprimé par le pape après l'attenta que commirent quelques moines de cet ordre contre saint Charles Borromée.

Annulation de rœux. — Dans certaines circonstances, un religieux pouvait demander aux autorités compétentes l'annulation de ses vœux: cette demande s'appeluit réclamation. Les causes de réclamation étaient ordinairement : 1º le manque de temps necessaire pour le noviciat; 2º des vœux prononcés avant l'àge légalement nécessaire (seize ans accomplis); 3º la forme des vœux qui étaient nuls, s'ils avaient été faits par crainte, par violence, dans un temps où le réclamant n'avait pas toutes ses facultés intellectuelles, s'ils n'avaient pas été prononcés entre les niains d'un supérieur légitime ou dans un ordre approuvé par l'Eglise. La réclamation devait être faite dans les cinq ans qui suivaient la profession, à moins qu'on n'obtint une dispense de Rome fondée sur l'impossibilité de faire la réclamation pendant cet intervalle. La réclamation était portée devant l'official (voy. ce mot), et au parlement quand il y avait appel comme d'abus. Le reclamant faisait assigner devant l'official le superieur du monastère et ceux qui s'opposaient à ce qu'il rentrât dans la vie séculière. Si les causes de réclamation paraissaient bien fondées, l'official annulait la profession. Il était défendu, sous peine de mort, aux religieux de l'un ct de l'autre sexe, de se marier avant le jugement du procès.

RELIGIEUSES (Congrégations). — Voy. ABBAYE, CLERGÉ RÉGULIER, RELIGIEUX.

RELIGION. — Voy. CATHOLICISME, PROTESTANTS, RITES RELIGIEUX.

RELIGIONS. — Ce mot est souvent employé, même au xvii siècle, comme synonyme de maisons religieuses ou couvents.

RELIQUAIRE, RELIQUES. — Les reliquaires sont des cassettes destinées à la conservation des reliques ou restes de saints et saintes. Les reliquaires du moyen âge sont souvent de matière préviouse et travaillés avec une grande déli-

catesse. Il était d'usage, à cette époque, de prêter serment sur les relique, sin de donner un caractère plus solennel sur promesses que l'on faisait. Lorsque Gallaume, duc de Normandie, voulut lier à sa cause Haroid le Saxon par un sermest qui l'engageàt irrévocablement, il lui à jurer sur une cuve couverte d'un dre qu'il soutiendrait ses droits au très d'Angleterre; puis, enlevant le drap, il lui montra la cuve remplie des reliques des saints.

RÉMISSION. — Pardon accordé pour ma crime qui entraînait la peine de mort, pre exemple, pour homicide involontaire. La déclaration du 22 novembre 1683 désidant aux chancelleries près les cours de sceller aucune lettre de rémission, à mois que ce ne fût pour homicide involontaire on pour meurtre en cas de légitime défense. On n'accordait point de lettres de rémission pour duels, pour assassinant prémédités, pour rapt ou violences envers les juges et autres ministres de la justice.

REMONTE. — Des dépôts spéciaux pour la remonte de la cavalerie sont établis à Caen, Guingamp, Villers, Saint-Maxent, Guérêt, Auch; il y a des succursales à Saint-Lò, Alençon, Bec-Hellouin, Angers, Morlaix, Saint-Jean d'Angely, Fontensyle-Comte, le Gibaud, Aurillac, Tarbes, Castres, Agen. Le but de ces établissements est d'encourager en France l'élève des chevaux et d'acheter ceux qui sest propres au service militaire. Les dépôts de remonte sont commandés par des officiers de cavalerie chargés de l'achet des chevaux d'après le nombre fixé chaque année par le ministre de la guerre.

REMONTRANCES. Supplication adressées au roi par les cours souversises pour lui représenter les inconvénients de quelque mesure. Le parlement s'empara du droit de remontrances des le xy siècle, en même temps que du droit d'euregistrement. L'ordonnance de Moeliss (1566), tout en confirmant au pariement le droit de remontrances, déciara qu'elles ne pourraient surseoir à l'exécution des édits. L'ordonnance de 1667 (art. 3) confirma cette disposition. Le droit de remestrances ainsi limité parut encore recoutable à Louis XIV. Par sa déclaration du 24 février 1673, il régla la forme dans laquelle devaient être enregistres les édits et lettres patentes émanés de l'autorité royale. Le parlement no conservait le droit de remontrances que pour les actes qui concernaient les particuliers. Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV le droit de 19montrance fut suspendu; mais la déclaration du 15 septembre 1715 le rendit à ces corps, et les lettres patentes du 26 août 1718 en réglèrent l'usage.

REMPLACEMENT MILITAIRE.—Les diverses lois sur le recrutement militaire, et principalement les lois du 10 mars 1818 et du 21 mars 1832, ont autorisé le remplacement militaire ou faculté accordée aux Français de se faire suppléer pour le service militaire. Le remplaçant doit : 1º être libre de tout engagement personnel imposé par la loi du recrutement ou par l'inscription maritime : 2° être âgé de vingt à trente ans au plus, ou de vingt à trente-cinq s'il a été militaire, ou de dix-huit à trente s'il est frère du remplacé; 3º n'être ni marié ni veuf avec enfants; 4° avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres, s'il n'a dėja servi dans l'armée; 5º n'avoir pas été réformé du service militaire; 6º produire un certificat de moralité délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il a résidé depuis un an.

RENAISSANCE. — Époque qui, pour la France, correspond surtout aux règnes de François ler et de Henri II (1515-1559). I e goût des arts et de la littérature de l'antiquité se ranima à cette époque, et donna un nouveau caractère à la littérature et à l'architecture. Les châteaux de Chambord, de Chenonceau, de Fontainebleau, d'Écouen, d'Anet, etc., une partie du Louvre et des Tuileries datent de la Renaissance. Voy. ARCHITECTURE et Poésie.

RENOMMÉE. — Le proverbe bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée est ainsi expliqué par Pasquier (Recherches de la France, livre VIII, chap. xL): « Lisant un arrêt ancien qui est encore pour le jourd'hui inséré aux registres du Châtelet de Paris, j'estimai qu'en ce proverhe il y avait une notable sentence, et une longue ancienneté tout ensemble. Car, par arrêt qui est du 28 de juin 1420, il est porte en termes exprès, que défen-ses sont faites à toutes filles de joie de ne porter robes à collets renversés, queues ni ceintures dorées, sur peine de confiscation et amende, et que les huissiers de parlement, commissaires et sergents du Châtelet, qui les trouveraient, eussent à les mener prisonniers. Pareil arrêt fut donné et proclamé à son de trompe et cri public par les carrefours de Paris, en l'an 1446. Mais, outre la ceinture dorée et collets renversés, on leur défend encore de porter menu-vair (espèce de fourrure). Ce qui nous enseigne que la

ceinture dorée était lors une marque de prude femme. Par quoi celui qui premièrement mit en avant ce proverbe, voulut dire que, combien que celles qui voulaient faire les femmes de bien portassent des ceintures dorées, toutefois la bonne renommée leur était beaucoup plus séante, et que peu était la ceinture dorée qui ne l'accompagnait d'un bon bruit. »

RENTES PUBLIQUES. — La constitution de rentes publiques ne date que du xvie siècle. François Ier établit, en 1522, les rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Ses successeurs firent des emprunts sur les fermes des aides, des gahelles, etc., et constituèrent des rentes sur les divers revenus publics. Ces rentes n'étaient pas toujours régulièrement payées, et les mémoires des xvie et xviie siècles retentissent souvent des doleances des créanciers de l'Etat. Cependant, les rentes étaient toujours considérées comme un fardeau accablant pour le trésor, et plusieurs ministres voulurent les rembourser. Sully s'en occupa, et parvint, malgré de vives réclamations, à diminuer la dette publique. Sous Louis XIII, on revint aux emprunts et aux constitutions de rentes. Colbert, en 1662 et en 1664, remboursa une partie des rentes, et pour les autres réduisit le taux de l'intérêt au denier vingt (5 p. 100). Ce ministre ne voulait pas d'emprunts; ce fut malgré lui qu'il y eut recours en 1674, et, la guerre ter-minée, il se hata de rembourser les créanciers de l'État. Mais, après sa mort, on en revint aux constitutions de rentes. et jusqu'à la mort de Louis XIV le trésor ne cessa de contracter de nouveaux emprunts. Les rentes créées à cette époque avaient quelquefois le caractère d'une tontine, où les survivants bénéficiaient des intérêts dus à ceux qui mouraient. On lit dans le Journal de Dangeau, à la date du 1er décembre 1689 : « On a publié et imprimé l'édit du roi portant création de cent quarante mille livres de rentes viagères sur l'hôtel de ville de Paris qui seront acquises, selon les différents ages, avec accroissement de l'intérêt des mourants au profit des survivants. »

Les règnes de Louis XV et de Louis XVI accrurent considérablement la dette publique. L'assemblée constituante eut recours, pour la payer, aux assignats, papier-monnaie qui avait pour garantie les biens nationaux. En 1793, Cambon, pour effacer les différences entre les rentes constituées par l'ancienne monarchie et celles qu'avait créées la révolution, institua le grand-livre de la dette publique. Depuis cette époque, les rentes publiques ont été payées par le trésor, et divisées en

rentes viagères et rentes consolidées, les premières qui s'étergnent avec la vie du preteur ou du fonctionnuire qui a droit à une pension de retraite, les autres qui donnent droit à l'interêt du capital, sans que l'Etat soit forcé d'en payer le principal à une époque déterminée.

REPAS. — Tout ce qui est relatif aux repas a été traité en détail dans l'Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy. Il suffira de résumer ici quelques chapitres de cet ouvrage :

Heures des repas. — Les heures des repas et les autres usages qui s'y rattachent ont souvent varie. Jusqu'à la fin du xvi siècle, on dinait sur les dix heures (voy. Diner), et on soupait entre quatre et cinq. Au xvii• siècle, on recula le diner jusqu'à midi ou une hevre, et le souper jusqu'à six ou sept heures. Au xviii• siècle, le diner sut retardé ju-qu'à quatre heures et le souper jusqu'à dix ou onze. Enfin, de nos jours, on a généralement renoncé au souper, et le diner a pris la place des soupers du xviie siècle.

Repas annoncés au son du cor. — Au moyen age, le repas était annoncé au son du cor. C'était ce qu'on appelait corner l'eau, parce que avant de s'asseoir on se lavait les mains. Tout gentilhomme n'avait pas le droit de saire corner son diner ou son eau. Froissart, parlant d'un ambassadeur de Charles V, dit « qu'il était étoffé de vaisselle d'or et d'argent aussi largement que si ce fût un petit duc; aussi laissait-il corner l'assiette de son diner.» Lorsque le même historien décrit les mœurs d'Artevelle, chef des Gantois en révolte contre le duc de Bourgogne, il remarque qu'Artevelle tenait l'état d'un prince, et que tous les jours, par ses ménetriers, il faisait sonner et corner devant son hôtel à ses diners et soupers.

Usage de se laver les mains avant le repas. – La première cérémonie avant de se mettre à table était de se laver les mains. Aux repas des grands seigneurs, on se servait pour cela d'eau aromatisée, et surtout d'eau-rose. La serviette et le bassin étaient offerts aux dames par de jeunes pages et des écuyers. Les chambellans les présentaient aux souverains, à moins qu'il n'y eût là quelque personné de grande distinction à laquelle le chamhellan voulût céder cet honneur. Après le repas, on se lavait les mains une seconde fois.

Convives disposes par couples. — Au temps de la chevalerie, on avait imaginé de placer à table les convives par couple, homme et semme. L'habileté du maître et de la maîtresse du logis consistait à savoir

arranger leur monde de manière que chaque couple sut content, et c'était là m mérite dont tout hôte galant devait se piquer. Les deux personnes qui étaient placees ensemble n'avaient à elles deux, pour chaque mets, qu'une assiette conmone ; ce qui s'appelait manger à la mim écuelle. Le roman de Percesoret faisset l'eloge et la description d'un grand festit anquel furent traités à la fois huit cess chevaliers, ajoute: Et si m'y suit colu (personne) qui n'eut dame ou pucilit son écuelle. Les personnes qui mangesies la même écuelle n'avaient qu'une

meme coupe pour boire.

Usage de boire à la même coupe.-Quand un souverain ou un personnes d'une condition élevée voulait honorer 🖪 de ses convives, il lui faisait passer la coupe dans laquelle il avait bu avec la reste de la liqueur qu'elle contenait. C'est ce que fit l'empereur Maxime, lorsqu'il admit saint Martin à sa table. Lo mist prit la coupe et y but à son tour; mais, at lieu de la rendre à l'empereur, il la donne au clerc qui l'accompagnait. On retrouve encore cette coutume au xv• siècle. Froitsart rapporte qu'après la victoire d'Aumi (1564), Jean de Montfort, duc de Bretagne, s'étant fait apporter à boire sur le champ de bataille même, Chandos, qui plus que personne avait contribué à la victoire, vint pour le féliciter. Le duc de Bretagne lui dit : « Messire Jean Chandos, cette bonne aventure m'est advenue par le grand sens et prouesse de vous. Buves, je vous prie, en mon hanap. » En même temps il lui tendit la coupe où il avait bu.

Défis à boire. — L'usage de se provuquer à boire dans les repas est fort ancien.Les Gaulois avaient coutume de 👀 provoquer à ces sortes de luttes, et ils regardaient comme une honte de s'y avouer vaincus. Cette coutume subsista suus la domination franque. Charlemagne défendit par un de ses Capitulaires de se défer à boire dans les *repas*. Les personnes convaincues de **ce délit devaient subir use** sorte d'excommunication civile, être a questrées, pendant quelque temps, de la société, et condamnées au pain et à l'eau. Lorsque, dans une de ces luttes de buveurs, quelqu'un refusait le dél, on coupait le chaperon à celui qui avait reculé. On en vint même à substituer des champions à la place de ceux qui n'étaient pas assez robustes pour supporter l'epreuve.

Saniés poriées dans les repas. — Les santés portées dans les repas se confordaient chez les Gaulois avec les rites religieux. Ils faisaient des libations en l'honneur de leurs dieux domestiques. Ils

buvaient aussi à la mémoire des morts. Les conciles prohibèrent ces usages qu'ils accusaient d'idolàtrie. Un concile de Nantes les anathématisa; Hincmar, archevêque de Reims, en signala l'abus dans ses écrits, et Charlemagne les prohiba dans ses Capitulaires.

Quant à la coutume de porter des santés, elle s'est conservée jusqu'à nos jours. Du temps de Rabelais, il était d'usage dans les grands festins de porter des santés au son des trompettes et des instruments de musique. Quand on buvait à quelqu'un, il était de la politesse que celui-ci fit raison aussitot. C'était ce qu'en vieux langage on appelait pléger. Les grands seigneurs et les princes, lorsqu'ils mangeaient avec leurs inférieurs, leur permentaient quelquesois ce plégement. On lit à ce sujet dans Pasquier que Marie Stuart, la veille de sa mort, sur la fin du repas, but à tous ses gens, leur commandant de la pléger. « A quoi obéissant ils se mirent à genoux, et mélant leurs larmes avec leur vin, ils burent à leur maîtresse.»

Usage de changer de serviette à chaque service. — Lorsque l'usage des serviettes eut été introduit dans les repas, on crut qu'il était de la magnificence d'en changer à chaque service. Dans les maisons des princes et grands seigneurs, on dounait une nouvelle serviette à chaque nouvelle assiette. Cette coutume fut même quelque temps adoptée dans les classes inférieures. Montaigne assure l'avoir vue : « Je plains, dit-il, qu'on n'ait suivi un train que j'ai vu commencer à l'exemple des rois, qu'on nous changeat de serviettes, selon les services, comme d'assiettes.»

Essai des viandes et du vin. — Il était d'usage, même aux xviie et xviiie siècles, que l'on sit l'essai des viandes et du vin à la table du roi et des grands. C'était une precaution qui remontait jusqu'au temps des Mèdes et des Perses, et qui attestait la défiance des souverains. L'échanson faisait l'essai du vin, le panetier celui du pain, l'écuyer tranchant celui des viandes. Au moyen âge, on faisait l'épreuve avec une corne de licorne (voy. Licorne), pour préserver de tous maléfices. C'était le même motif qui faisait enfermer dans un coffret les couteaux et autres instruments de table qui devaient servir au roi et aux principaux seigneurs.

Ordre des services. — L'ordre des services dans les repas a beaucoup varié. Dès le moyen âge, les rois avaient tenté de réprimer le luxe des repas par des lois somptuaires (voy. Lois somptuaires, S II; mais ils n'y avaient pas réussi. Bélon faisant, au xvi siècle, l'éloge de

la manière majestueuse dont les tables de France étaient servies, dit : « pour entrées, nous avons mille petits déguisements de chair, comme potages, fricassées, hachis, salades. Le second service est de rôti, de bouilli, de diverses vian-des, tant de boucherie que de gibier. Pour issue de table, choses froides, comme fruitages, laitages et douceurs, rissoles, petits choux tout chaude, petits gâteaux baveux, ratons de fromage, marrons, pommes de capendu, salades de

citrons ou de grenades. »

Le journal inédit d'Olivier d'Ormesson a conservé la description d'un *repas* qu'en 1664 Louis XIV donna au légat: « Sur la table, il n'y avait que deux couverts, celui du roi à la bonne place, et celui pour le légat quatre places audessous, du même côté. Le cadenas au bout, du côté du roi. Le premier service de potages étant sur la table, composé de dix grands plats et de quatorze assiettes, le roi vint précédé de dix maîtres d'hôtel ordinaïres et du premier maître d'hôtel, ayant à sa gauche M. le légat. Etant arrivé au bout de la table, M. le duc d'Enghien, comme grand maître des cérémonies, presenta la serviette au roi, et M. de Belfonds, premier maître d'hôtel, la présenta à M. le légat. Après, M. le légat ayant passé à sa place, le roi s'assit et le légat, chacun dans un fauteuil. Le roi était servi par M. le marquis de Crenan, grand échanson, M. le comte de Cossé, grand panetier, et M. de Mesgrigny-Vandeuvre, grand tranchant. Ils étaient en cet ordre debout devant le roi et ils mettaient les plats sur la table devant le roi après que le grand tranchant en avait fait l'essai. Le légat était servi par le contrôleur Parfait, qui lui présentait à hoire, et les plats mis sur la table devant lui par un autre Parsait et le jeune Chamoy. Derrière la chaire du roi était M. de Gesvres, capitaine des gardes en quartier, à côté M. le duc de Saint-Aignan, M. l'abbé de Coislin, premier aumonier, et, au bout de la table, les maîtres d'hôtel. Pour chaque service, les maîtres d'hôtel allaient à la viande, et rentraient précédés de l'huissier de salle, les maîtres d'hôtel deux à deux, le baton à la main, et le premier maître d'hôtel le dernier. Les plats et les assieties étaient portés par les valets de pied du roi, qui remportaient ceux qui étaient desservis. Il y eut quatre services, et le fruit qui était de quatre pyramides de vingt-quatre assiettes de porcelaine de toutes sortes de fruits et quatorze assiettes de citronades et autres services. Le roi ne but que deux fois. de la main du grand échanson, et le légat

autant, de la main du contrôleur Parsait. Le diner achevé, le roi se leva, et, en même temps, M. le légat, qui s'étant approché, M. le duc d'Enghien présenta la serviette au roi, et le premier maitre d'hôtel à M. le légat. Les reines étaient à la tribune pour cette cérémonie, les violons, les trompettes et timbales dans la salle.»

Gontier, qui écrivait vers le même temps (1668), nous apprend que tel était l'ordre des services des repas somptueux. Il y avait même quelquetois six services de potages et de viandes, plus deux services de fruits et de patisseries de toute espèce. Au premier service, diverses sortes de soupes, viandes coupées par rouelles, saucisses et autres choses pareilles; pour le second, fritures, daubes, court-bouillon, gibier, jambons, langues de porc ou de hœuf fumées, farces, patés chauds, salades, melons; pour le troi-sième, perdrix, faisans, bécasses, ra-miers, dindonneaux, levrauts, lapins, chapons, agneaux entiers, le tout rôti, le tout servi avec des citrons, des oranges, et entremèlé de quelques plats garnis d'olives; pour le quatrième, petits oiseaux, tels que grives, mauviettes, ortolans, bécassines, riz de veau, etc.; pour le cinquième, afin d'ôter le goût des viandes, saumons entiers, belles truites, brochets énormes, grosses carpes et autres poissons enveloppes de pâtes, tortues dans leur écaille, écrevisses; pour le sixième, beignets, gateaux feuilletés, tourtes, gelées de diverses couleurs, blancmanger, cardons, celeri; pour le septième, fruits de toute espèce, cuits, crus, glaces au sucre, crème préparée de toutes les manières, patisseries sucrees, amandes fraiches, noix confites; pour le huitième enfin, confitures sèches et liquides, massepains, conserves, biscuits glacés, pastilles, fenouil confit au sucre et dra-

Lorsque Louvois eut acheté le château de Meudon (voy. Mercure galant, juil-let 1681), il donna à la reine un dîner de quatre services, dont le premier consistait en quarante plats d'entrées, le second en quarante de rôti et de salades, le troisième en entremets froids et chauds, et le dernier en dessert.

Divertissements pendant les repas. — Parmi les divertissements usités à toutes les époques et dans toutes les classes pendant les repas, il faut citer les chansons de table, dont parlent les anciens fabliaux. Il était aussi d'usage de faire des contes à table, et Brantôme parle encore de cette coutume. Les grands se donnaient le plaisir de la musique pen-

dant leurs repas; on introduisait que que sois des baladins qui exécutaient des tours et des danses. Il a été question ailleurs des entremets qui étaient de viritables spectacles à grand appareil de machines (voy. Entremets). — Voy. aussi les articles Nourriture et Table.

REPAS DE NOCE. — Voy. Mets de Mirage.

REPIT. — Le repit, ou surséance, accordé par grâce, s'obtenait en verta de lettres de la grande chancellerie ou par arrêt du conseil; on appelait sinsi un délai accordé aux débiteurs de bonne foi, pour qu'ils pussent payer leurs detles. Les négociants qui obtenaient an répit devenaient incapables d'exercer accuse charge publique, jusqu'à ce qu'ils eusses acquitté leurs dettes et obtenu des leurs de réhabilitation.

REPRÈSENTANTS. — Le nom de représentants ou représentants du peuple désigne surtout dans notre histoire, les membres des assemblées nationales convoquées pendant la révolution, et principalement les membres de la Convention. Voy. Assemblées Politiques.

RÉPUBLIQUE. — La république a été proclamée deux fois en France, 1º le 20 septembre 1792, et elle a duré jusqu'en 1804; 2º le 24 février 1843; cets seconde république a duré jusqu'en 1852. Sous la première république, le gouvernement a été exercé par les assemblés politiques et par les comités qu'elles avaient institués, ensuite par le Directoire et enfin par les consuls (voy. ces mots). La seconde république, lorsqu'elle eut été reconnue par une assemblés législative, fut dirigée par un président. Voy. Président de la RÉPUBLIQUE.

RÉPUDIATION. — La répudiation consiste dans la rupture du mariage par le renvoi de la femme. Les lois françaises n'admettent pas plus la répudiation que le divorce.

REQUETE CIVILE. — Voie extraordinaire pour se pourvoir contre un jugement en dernier ressort. La requête civile peut avoir lieu pour dol, pour violaties de formes prescrites à peine de nullité, pour jugement prononcé sur des choses non demandées, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, si les juges out omis de prononcer sur un des chefs de la demande, s'il y a contradiction entre divers jugements rendus par les mêmes juges dans la même cause, si dans un même jugement il y a des dispositions contradictoires, si, lorsque la loi exige

la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu: lans le cas où l'on aurait jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement; enfin si, depuis le jugement, on a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse.

REQUÊTES (Maîtres des). — Voy. Maîtres des requêtes.

REQUÈTES DE L'HOTEL. — Tribunal composé de maîtres des requêtes qui connaissaient des causes personnelles et mixtes entre les officiers de la maison du roi, des causes personnelles, possessoires et mixtes des officiers des requêtes du palais, de leurs veuves, des secrétaires du roi et des officiers du grand conseil. Les appels des sentences rendues aux requêtes de l'hôtel étaient portés au parlement. Il y avait cependant des causes où la juridiction des requêtes de l'hôtel était sans appel, par exemple, lorsque les maîtres des requêtes prononçaient sur des affaires qui leur étaient renvoyées par le conseil d'État. En ce cas, leur sentence commençait par cette formule: Les maîtres des requêtes, juges souverains en cette partie, etc.

REQUETES DU PALAIS. — Tribunal composé de conseillers du parlement et de maîtres des requêtes, qui connaissaient des matières personnelles, possessoires et mixtes de tous ceux qui avaient leurs procès commis aux requêtes du palais. Les requêtes du palais avaient encore droit de juridiction sur les églises de fondation royale ou qui avaient des lettres de garde gardienne, lettres par lesquelles elles étaient placées sous la garde et protection de juges spéciaux. On faisait remonter jusqu'à Philippe le Bel la chambre des requêtes du palais; elle fut confirmée en 1364 par Charles V, qui enjoignit aux gens tenant les requêtes du palais de siéger toutes les fois que les présidents et conseillers du parlement se réuniraient.

REQUISITION. — Ordre adressé à des particuliers par l'autorité publique pour mettre certaines choses, comme vivres, chevaux, voitures, etc., à la disposition de l'État. Les réquisitions furent surtout en usage à l'époque de la révolution. Un décret des 26-29 avril 1792 détermina les mesures à prendre pour les réquisitions de voitures, bêtes de somme, fourrages, etc. L'abus que l'on fit alors des réquisitions engagea les pouvoirs légis-latifs à limiter le droit de réquisition, en déterminant les fonctionnaires qui pourraient l'exercer et les conditions de ce

droit. — Les levées de troupes eurent aussi lieu quelquesois par voie de réquisition. Ainsi un décret de la Convention du 23 août 1793 mit en réquisition tous les jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans.

RESCRITS. — Les rescrits étaient primitivement des réponses faites par les empereurs et les papes à ceux qui leur avaient adressé des questions touchant la discipline et les lois. Les rescrits des papes commençaient ordinairement par ces mots: Significavit nobis dilectus filius; on les appelait quelquesois réponses (responsivæ epistolæ). Les rescrits des empereurs formaient une partie considérable des actes publics. Sous l'ancienne monarchie, on appelait rescrits des lettres de chancellerie que le roi adressait aux juges pour faire exécuter ses ordres.

RÉSERVES. — Bénéfices ecclésiastiques dont les papes s'étaient réservé la collation, et dont ils donnaient l'expectative avant la mort du titulaire par une bulle grāce expectative. Le Jean XXII avait étendu le droit de réserve à toutes les églises cathédrales qui viendraient à vaquer; ce qui était abolir les élections. Il est vrai que l'on prétendait y suppléer, dit Fleury (Institut. au droit eccles.), en ne donnant les évêches que de l'avis des cardinaux assembles en consistoire, et après plusieurs informations. On regarda ces réserves générales comme un des abus qui s'étaient fortifiés pendant le schisme. Le concile de Bale voulut le retrancher et rétablir les élections. Son décret sut inséré dans la pragmatique sanction de Bourges. Voy. Bénéfices ec-CLÉSIASTIQUES, GRACES EXPECTATIVES, PRAGMATIQUE SANCTION DE BOURGES.

RESIDENCE. -- Obligation imposée **à** un bénéficier de demeurer dans son bénéfice, afin de le desservir assidûment. Dans les premiers siècles de l'Eglise, tous les clercs demeuraient attachés à leurs titres; il ne leur était pas permis de les quitter, et moins encore de passer d'un diocèse à l'autre sans la permission de l'évêque; autrement ils étaient excommuniés, eux et l'évêque qui les recevait. Mais, lorsqu'on eut autorisé les orordinations sans titre, les clercs sans bénéfice se multiplièrent. La pluralité des bénéfices fut dans la suite une excuse pour la non-résidence, « de sorte, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique), qu'il s'est trouvé des clercs et des prélats qui chargés d'un grand nombre de bénéfices, ne résidaient en aucun, et passaient leur vie dans les cours des princes ou ailleurs, attirés par leurs af-

faires ou leurs plaisirs. » Comme quelques évêques manquaient au devoir de la résidence des le me siècle, le concile d'Anti-che, en 341, leur defendit d'alier a la cour sans le consentement et les lettres des eveques de la province, et principalement du métropolitain. Le concile de Sardique, en 347, defendit aux évêques de s'absenter de leurs eglises sans grando nécessité. « Pendant les croisades, dit Fleury 'lbidem', on permettait aux clercs de recevoir, sans résider, les fruits de leurs bénéfices, durant un temps considerable, comme de trois ans; on le permit aussi aux clercs qui étudiaient ou enseignment dans les universités. Les voyages de Rome si fréquents dans le même temps pour solliciter des procès et poursuivre diverses graces, furent d'autres occasions de négliger la residence. Le séjour des papes à Avignon fit encore pis, puisque eux-mêmes et les cardinaux montraient l'exemple de ne point résider; aussi en dispensaient-ils volontiers jusqu'a donner des indults perpétuels de ne point résider, et de recevoir tous les fruits des bénéfices, en absence comme en présence. Le prétexte était que ceux qui servaient l'Église universelle auprès de la personne du pape, on dans les emplois qu'il leur donnait, étaient pour le moins aussi utiles à l'Eglise que s'ils eussent servi dans les lieux de leurs bénéfices, et, sur le même sondement, le privilège de gagner les fruits sans résider, a été accordé aux ecclésiastiques de la chapelle du roi et aux officiers des parlements. »

Comme l'abus de la non-résidence devenait de plus en plus scandaleux, le concile de Trente ordonna qu'un évêque ne pourrait s'absenter de son diocèse, plus de deux ou trois mois, sans quelque cause pressante de charité, de nécessité, d'obcissance ou d'utilité évidente de l'Eglise ou de l'Etat, et qu'en ce cas il devait avoir permission par écrit du pape, ou de son metropolitain, ou du plus ancien suffragant; qu'en tous les cas, il devait pourvoir à son troupeau afin qu'il ne souffrit point par son absence, et faire en sorte de passer l'Avent, le Carême et les fètes solennelles dans son église cathédrale. L'ordonnance de Blois (1579) rensermait des dispositions semblables. Quant aux chanoines, le concile leur défendit de s'absenter plus de trois mois en coute l'année, sous peine de perdre la première année la moitié des fruits (revenus) qu'ils avaient gagnés par leur présence, et la seconde année, tous les fruits. Les présents seuls devaient participer aux 'istributions quotidiennes.

Les bénéfices simples n'obligerient pas anssi strictement à résidence que jes autres benefices. On appelait benefices simples ceux qui n'avaient ni juridiction, si charge d'ames, ni obligation d'assister an cheur; telles étaient les abbayes & prieures en commende (voy. Commende) et les chapelles, chargées seulement de quelques messes que l'on pouvait faire celebrer par d'autres. « Mais, ajoute Floury (l. c.), ces bénéfices, quoique simples, ne laissent pus d'être établis, aussi bien que les autres, pour le service divin et les fonctions ecclésiastiques; et rien ne nous peut dispenser de l'obligation natarelle et de droit divin, d'accomplir la promesse que nous avons faite en nous consacrant au service de l'Eglise, de la servir de toutes nos forces, pour avoir droit de vivre de son revenu.

RÉSIDENT. — Agent diplomatique qui est chargé de représenter la France près de certaines cours, et, entre autres, à Florence, Carlsruhe, Hambourg.

RÉSIGNATION. — Ce mot était consacré pour désigner la démission qu'un titulaire d'office ou de bénéfice donnait en faveur d'un autre. Pour les offices de justice et de finances, c'était une vente déguisée. Voy. VÉNALITÉ.

RESSORT. — Circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la juridiction d'un tribunal.

RESTAURANT, RESTAURATEUR. — 11 a existé à toutes les époques des lieus publics (voy. LIEUX PUBLICS), auberges, hôtelleries, tavernes, etc., où les voysgeurs trouvaient nourriture et logement. Dès le xvi siècle, quelques-unes des tavernes de Paris étaient célèbres. Un auteur qui a traité, en 1574. Des causes de l'extreme cherté, s'exprime ainsi : « Chacun aujourd'hui veut aller diner chez Le More, chez Sanson, chez Innocent et chez Havart, ministres de volupté et de dépense, qui en une chose publique bien policée et réglée seraient bannis et chasses, comme corrupteurs des mœurs. » On voit que le luxe des restaurants est ancien, mais le nom est moderne.

Voici les détails que donne à ce sujet Le Grand d'Aussy (Histoire de la vis privée des Français): on appelait restaurants au xvi siècle des mets préparés avec de la viande de boucherie ou de la chair de volaille, hachée trèsmenue, et distillée ensuite dans un alambic avec de l'orge mondé, des roses sèches, de la cannelle, de la coriandre et des raisins de Damas. De ces restaurants est venu le nom de restaurateur et res-

taurant, dans le sens moderne. Le prenier établissement culinaire, désigné sous le nom de restaurant, sut établi à Paris vers 1765, dans la rue des Poulies, par un nommé Boulanger. Il avait placé sur sa porte cette devise: Venite ad me omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos. Boulanger vendait des houillons ou consommés, des volailles au gros sel, avec des œufs frais, et tout cela était servi promptement sur de petites tables de marbre, comme on en voit dans les cafés. D'autres restaurateurs s'établirent à l'imitation de Boulanger, et depuis cette époque le nombre s'en est multiplié à l'infini.

RESTAURATION. — On désigne sous ce nom le double rétablissement de la branche aînée des Bourbons sur le trône de France en 1814 et 1815. La première restauration a duré du 6 avril 1814 au 20 mars 1815, et la seconde du 28 juin 1815 au 28 juillet 1830.

RETABLE. — Ouvrage d'architecture, fait de métal, de marbre, de pierre ou de bois, qui forme la décoration d'un autel; on appelle contre-retable le fond du retable, c'est-à-dire le lambris dans lequel on enchàsse un tableau ou un bas-relief, et contre lequel sont adossés le tabernacle et les gradins.

RETENTUM. — Terme de pratique judiciaire. Le mot latin retentum était employé pour exprimer ce qui était tenu secret par le juge (retentum in mente judicis); ce qu'il n'exprimait pas dans son arrêt. Le retentum n'était guère usité qu'en matière criminelle; par exemple, lorsqu'un homme était condamné au supplice de la roue, la cour mettait en retentum que le criminel serait étranglé au premier, second ou troisième coup.

RÉTICULE. — Espèce de sac que les femmes portaient au commencement de ce siècle. Le mot réticule, qui vient du latin reticulum (petit tilet), indique assez quelle était la nature de ces sacs. Ce nom a été souvent altéré par ceux qui ne le comprenaient pas.

RETRAIT. — Droit de retirer un héritage aliené. Le retrait lignager, admis dans la plupart des anciennes coutumes, avait pour but de conserver les biens dans les familles; c'était le droit qu'avait un parent de la ligne par où était venu un héritage de le retirer des mains de l'acquéreur, en intentant l'action en retrait dans le temps prescrit. — Le retrait féodal était le droit qu'avait le seigneur féodal de retirer des mains de l'acquéreur un fief vendu par son vassal, pourvu

que le retrait eût lieu dans le temps prescrit. — Le retrait censuel consistait à reprendre, par vuissance de seigneurie, un héritage tenu à cens quand il avait été aliéné.

REVENUS PUBLICS. — Les sources principales des revenus publics ont été, aux diverses époques de notre histoire, le domaine de l'Etat (voy. Domaine), et les impôts, dont la nature a varié suivant les époques (voy. Impôts). On pourra consulter utilement sur les revenus publics les dissertations que M. le comte de Pastoret a placées en tête des t. XV, XVI, XVII et XIX des Ordonnances des rois de France.

RÉVERENCES (Cérémonie des ). — La cérémonie des révérences avait lieu dans l'ancienne cour pour certaines circonstances déterminées par l'étiquette. L'avocat Barbier (Journal, III. 356) en parle à l'occasion de la mort d'une des filles de Louis XV: « Mardi, 22 février (1752), était le jour, à Versailles, pour la cérémonie des révérences; c'est ainsi que cela se nomme. Le roi se tient dans son appartement; les princes du sang, les ambassadeurs, tous les seigneurs et gens de cour, ou qui veulent le paraître, se présentent les uns après les autres en grands manteaux de deuil, rabat et les cheveux en long, épars. Cette cérémonie est pour faire compliment au roi sur la perte qu'il a faite. Le roi parle seulement à quelques princes ou grands seigneurs et ne voit guère les autres, dont il ne connaît même pas la plus grande partie; mais les gens de condition et officiers se donnent un air de cour, dans la grande galerie, dans cet équipage, et sont vus des ministres qu'ils peuvent connaître. Car il y a là nombre d'officiers, chevaliers de Saint-Louis, qui, dans le vrai, n'y ont que faire.»

RÉVÉLATION (Crime de non-). — Louis XI fit prononcer la peine de mort contre ceux qui ne révéleraient pas un complot. Ce fut en vertu de cette loi que de Thou fut condamné à mort et exécuté, en 1642, pour n'avoir pas révélé le complot de son ami Cinq-Mars.

RÉVOCATION DE L'ÉDIT DE NANTES.

— Voy. PROTESTANTISME, PROTESTANTS, 
§ IV.

REVOLUTION. — Ce mot, qui signifie changement, est spécialement appliqué à la révolution de 1789. Cependant on pourrait écrire l'histoire des révolutions françaises comme Vertot a écrit celle des révolutions romaines, et suivre, à travers les siècles, tous les changements qu'a su-

lus la France. Les invasions des barbares produisirent dans les institutions de la France une rerolution que nous avons indiquée à l'article Gennains; l'etablissement du regime feodal (voy. FEODALITE) en fut le dernier terme. L'organisation des communes, au xue siècle (voy. Conmunes, fut aussi une veritable rérolution. A son tour, la royauté entreprit contre les institutions feodales une lutte qui a dure plusieurs siècles, et qui a cu pour dermer resultat l'établissement de la monarche absolue (voy. Roi, Royacte. Enfin, la royauté absolue elle-même, avec les institutions qu'elle avait creées ; parlements, clais géneraux, états provinciaux, intendances, generalites, chambres des comptes, etc. . a été emportée par la révolution qui a commoncé en 1789. Voy. CONSTITUTION.

RHEINGRAVE ou RHINGRAVE. — Ce mot qui signifie comte du Rhin était en Allemagne un titre porté par des princes; il designa en France un vêtement long, emprunté aux Allemands, et usité principalement au xvue siècle.

RIBAUDS. — Les ribauds (ribaldi), dont il est question dans les armées de Philippe Auguste, formaient un corps d'élite dont les historiens admirent la bravoure et l'impétuosité. « Les ribauds, dit Rigord, parlant du siège de Tours, sont dans l'usage d'attaquer les premiers les villes; les premiers ils appliquent les échelles aux murailles. » Guillaume le Breton dit aussi que la troupe des ribauds était accoutumée à braver tous les dangers:

Qui nunquam dubitant in quasvis ire pericla.

Leur chef s'appelait roi des ribauds. Cette troupe d'élite ne tarda pas à se dégrader par ses excès, et le nom de ribauds devint, dès le commencement du xive siècle, une épithète injurieuse qui s'appliquait surtout aux vagabonds et aux mauvais sujets. Le corps des ribauds fut licencié, et le roi des ribauds ne fut plus qu'un officier de rang inférieur chargé de maintenir la police dans la cour.

RICHES-HOMMES. — Le titre de richehomme s'employait, au xiii siècle, pour
désigner la haute noblesse, comme en espagnol l'expression ricos hombres. Joinville l'emploie pour désigner les hauts barons et les grands seigneurs. Un rouleau
de la chambre des comptes, cité par du
Cange (vo Rici homines), porte qu'il fut
donné à Riche-homme le comie de Dreux,
monseigneur de Bourbon, fils du comte
de Flandre, trois cents livres pour des

trois dextriers et trois palefrois. Le mot riche vient de l'allemand rich ou rit, qui signifie puissant et se trouve dans beaucoup de noms de rois barbares, leis que Chilpéric, Childéric, Théodoric, etc. Voy. MEROVINGIENS, liste des rois.

RIPUAIRES (Lois des Francs). — La Francs ripuaires tiraient leur nom de ce qu'ils habitaient primitivement les bords du Rhin; le mot ripuaires vient de rips (rive, bords du fieuve). Lorsque k Francs saliens s'avancèrent vers le 2014ouest, les Francs ripusires occupères le pays situé entre le Rhin et la Meuse; ils devinrent, dans **la suite, les Francs ostri**siens. Nous n'avons à nous occuper ici que de leur loi. Le préambule de la lei salique attribue à Théodoric ou Thierry, fils de Clovis, la rédaction de la loi d Francs ripuaires, dans le champ d Mars de Châlons-sur-Marne, vers 516. M. Guizot pense que la rédaction qui nos est parvenue n**e remonte pas au delà di** règne de Dagobert, de 628 à 638. La loi des Francs ripuaires est surtout, comm la loi salique, une loi pénale; sur deux cent vingt-quatre articles, elle en contient cent soixante-quatre de droit pénal. Les formes de procédure y sont les mêmes que dans toutes les lois des barbares; on y trouve les conjurateurs (voy. ce mot) qui attestent la véracité des allégations de l'accusé; les épreuves (voy. Ordalie) et le duel ou combat judiciaire (voy. Duzt), ainsi que la composition ou wehrgeld. Primitivement, con me le remarque M. Guizot, les coutumes barbares autorisaient à poursuivre la vengeance les armes à la main. Le wehrgeld (voy. ce mot) (ut un premier adoucissement à ce droit cruel. Le législateur intervint et changes la guerre en rançon; mais il pouvait arriver que la partie lesée voulût poursuivre sa vengeance les armes à la main. La loi ne prohibait pas un usage qui était si profondément enraciné dans les mœurs ger maniques; mais elle le régularisait; elle décernait le duel judiciaire. Dans la suite, l'idée de l'intervention divine en favour de l'innocent fit appeler ce combat le jugement de Dieu.

La loi des Francs ripuaires paraît postérieure à la loi salique. Le droit civil, quoique tenant moins de place que le droit pénal, a cependant plus d'articles que dans la loi salique. Le pouvoir royal paraît plus solidement constitué et est mentionné plus fréqueniment; il en est de même de l'Église et de ses priviléges. On retrouve aussi dans la lot des Francs ripuaires des traces plus fortement marquées de la loi romaine. Le ton même de

rédaction dénote une époque postéieure et où la société est plus régulièreient constituée. Le texte de la loi des rancs ripuaires a été souvent publié; n le trouvera dans le tome II de la coliction de Canciani (Barbarorum leges ntiquæ). dans le tome IV de la collection es historiens de France, par D. Bouquet, t dans le tome I des lois des Germains, ubliées par Pertz. dans son Recueil des hroniques et des lois de la Germanie.

RITES ECCLÉSIASTIQUES. — Les rites celésiastiques sont les cérémonies reliieuses dont les formules sont consarées. Ces formules, qui dépendent de la iscipline extérieure de l'Église, tiennent troitement à l'histoire des mœurs, et 'est pour ce motif que j'en parle dans ce ictionnaire.

- Le baptême se donnait Baptéme. rimitivement par immersion, en plon-eant dans l'eau celui qu'on voulait aptiser. Dans la suite, on substitua l'asersion à l'immersion. Cependant, on onserva longtemps en France l'usage de immersion. On en trouve encore des races au commencement du xive siècle. lans la primitive Église, le baptême n'éait conferé qu'à Pâques et à la Pentecôte. juant à l'age auquel on recevait le bapéme, il variait beaucoup. Plusieurs peronnages célèbres n'ont reçu le baptéme u'au moment de la mort ou en cas de naladie grave. On appelait cliniques les hretiens qui attendaient pour recevoir e bapteme qu'ils fussent étendus sur le it de mort. Les enfants, les adultes et nême les vieillards que l'on présentait iux fonts baptismaux étaient revêtus de a robe blanche des catéchumènes, et ils a portaient pendant huit jours. Grégoire le Tours rapporte ( livre 11, chap. xxix ) que Clotilde accoucha d'un fils qui fut iommé Ingomer et ne vécut que queljues jours. « Il portait encore, dit l'histoien, au moment de sa mort, les vêtenents blancs qu'il avait reçus à son aptême (in ipsis, sicut regeneralus fueat, albis obiit).

On gardait dans la chapelle de Vinennes les fonts baptismaux qui servaient ux baptèmes des enfants de France; 'était une urne de cuivre rouge, revèue de plaques d'argent ciselées avec art. Elle avait été faite pour le baptême de hilippe Auguste. L'usage de donner aux personnes que l'on baptise des parrains et marraines remonte à une très-haute intiquité. Jusqu'au xvi siècle, on avait souvent plusieurs parrains et marraines. Quelquefois une ville ou un corps de melier en tenaitlieu. A l'époque de la Fronde,

le fils de Mme de Longueville eut pour marraine la ville de Paris. Les formules de la consécration des fonts de baptéme indiquent toujours l'idée de purification. Un ancien missel, cité par Martène (De antiquis Ecclesiæ ritibus, 1, 175 C), contient une formule remarquable pour une bénédiction des fonts de baptême. Voici la traduction qu'en a donnée M. Michelet: « Debout, chers frères, au bord de la cristalline fontaine, amenez les hommes nouveaux qui de la terre au rivage viennent faire échange et commerce. Qu'ils naviguent ici, chacun battant la mer nouvelle, non de la rame, mais de la croix; non de la main, mais des sens; non du bâton, mais du sacrement. Le lieu est petit, il est vrai, mais il est plein de la grace. Le Saint-Esprit a été dirigé par un bon pilote. Prions donc le Seigneur notre Dieu qu'il sanctifie ces fonts baptismaux. »

Dans l'origine, il était d'usage, comme nous l'avons dit, que les nouveaux baptisés conservassent quelque temps les vêtements blancs qu'ils avaient reçus sur les fonts baptismaux. Dudon de Saint-Quentin raconte que Rolf ou Rollon, premier duc de Normandie, porta pendant neuf jours après son baptème la robe blanche des catéchumènes, et que chaque jour il fit un don à une des principales églises de Rouen. Au xiesiècle, dans le diocèse de Rouen, les nouveaux baptisés allaient encore à l'église avec des habits blancs et des cierges allumés. Ils donnaient à l'eglise ces cierges et le linge qui enveloppait leur tête.

I.es parrains et marraines étaient unis à leur filleul par des liens très-étroits, comme le prouvent un grand nombre de passages de Grégoire de Tours. Ainsi, l'on voit Théodebert résister aux ordres de son père Théodoric ou Thierry, roi de Metz, et refuser de faire perir un de ses parents nommé Giwald, parce qu'il l'avait tenu sur les fonts de baptème. Les parrains et marraines étaient dans l'usage de faire des présents aux enfants baptisés et à leurs mères. Comme cette coutume empéchait de trouver facilement des parrains et marraines, un concile tenu à l'Isle, près d'Avignon, en 1288, défendit de donner aux enfants nouvellement baptisés autre chose qu'un vêtement blanc. On avait aussi autrefois des parrains et marraines pour la confirmation.

Confession publique, absolution, absoute. — L'Église imposait autrefois des confessions publiques: mais il en résulta des scandales qui firent renoncer à cet usage. Le jeudi saint, l'évêque donnait une absolution solennelle à ceux qui

•

avaient été soumis à une pénitence publique (voy. PÉNITENCE: C'est en mémoire de cette àbsolution solemelle que l'en fait encore, dans toutes les éghses, la cérémonie de l'absoute, qui n'est autre chose qu'une absolution génerale donnée à tous les pécheurs dans les cathedrales. L'évêque fait cette ceremonie le mercredisaint ou le jeudi saint au soir. Il charge aussi quelques prêtres de faire l'absoute, tant dans les cathédrales que dans certaines autres églises. L'absoute se fait encore par les curés dans les paroisses le

jour de Pàques.

Ordre et pompe des cérémonies religieuses. -- « Les temples chrétlens, dit M. Guérard Préface du contulaire de Notre-Dame de Paris, p. xii et suiv.), étaient onverts a tons, mais tons n'y étaient pas admis confusement et pendark le même temps. Le clergé avait établi un ordre et des rangs qu'il n'était pas permis de troubler, et qui devenaient à la sois une cause d'influence et de popularité pour lui et un sujet d'émulation pour les fidèles. Les ecclésiastiques occupaient le sanctuaire et le chœur; quant aux laiques, ils étaient distribués dans la nef et dans les bas côtés, en plusieurs classes, qui avaient chacune leurs places distincies. Les plus rapprochés de l'antel étaient les chrétiens; vensient ensuite les catéchumènes, et derrière ceux-ci se tenaient les pénitents. Les sexes étaient d'ailleurs sépares; les hommes étaient à droite et les fenimes à gauche (Martène. De antiquis Ecclesiæ ritibus, t. 1, col. 340-1). Ce n'était plus ici comme dans l'ordre civil, où le Franc était mis avant le Romain, l'antrustion avant le simple Franc. Dans l'église, l'inégalité sociale disparaît; le colon et le serf sont dans la même classe que le seigneur et que l'homme libre; non pas qu'il y ait égalité; mais si l'inégalité y règne, elle est pour airsi dire toute morale, et l'homme faible (debilior persona), si peu protégé par la loi, voyait souvent placé derrière lui et à un rang inférieur. l'homme puissant dont il avait souvert l'oppression dans le monde.

« Une classification de cette espèce devait être populaire; car le peuple, quelque corrompu ou grossier qu'il soit, aimera toujours mieux les distinctions fondées sur les mœurs ou sur la piété, que celles qui seraient fondées sur la puissance ou

sur la richesse.

Le Entrons dans quelques détais sur les pratiques du culte. Non-seulement l'ordre majestueux des cérémonies, la magnificence des tentures, dont les églises, ioncnées de fleurs et d'herbes odorifé-

rantes, étaient ornées; la richesse des vètements ecclésiastiques et les chants sacres, présentaient un charme aurayant pour la multitude; mais encore, la part directe qui lui etait réservée dans la célébration de l'office divin était bien propre à la captiver. Alors l'usage des basses messes était peu répandu; le peuple, lorsqu'il était appelé au temple, yearsdait une messe haute et solennelle. Q n'était pas une affaire laissée au derge seul; ciercs et laïques y concoursient pareillement. La messe tenait le peuple attentif et toujours en haleine, et constituait, si je puis me servir d'une comptraison aussi profane, un grand drame, partage en plusieurs actes distincts, dans lequel l'interêt, toujonrs croissant de-puis l'introit, était porté au comble sa moment de la consécration et de la communion, qui en était le dénoûment !langue dans laquelle on la célébrait était encore entendue de la plupart des assistants. Les chants ne se confondaient pes autant qu'aujourd'hui avec les lectures. Celles-ci étaient plus nombreuses et plus variées, et suivant qu'elles étaient tires des prophètes, des apôtres, des vies des saints et des diptyques, elles se faissient en des lieux particuliers et par des houches différentes. Les chants d'Eglise étaient eux-mêmes devenus populaires et retentissaient dans les festins (Grég. de Tours, VIII, 1); on entonnait les littnies en allant au combat. »

Offrande. — « La cérémonie de l'offrande, bien plus intéressante, avait 🗷 tout autre caractère que celui qu'elle pre-sente actuellement. Tout le monde y participait, à l'exception des catéchuments. des pénitents et des autres personnes qui ne pouvaient communier. Outre ce qui était nécessaire pour la communion des prêtres et des laiques, et ce qui était des tiné pour les eulogies, on offrait assi d'abord toutes sortes de présents, qui, plus tard, durent être déposés dans la maison épiscopale et non plus apportés à la masse. Dans l'église, l'église, l'église la messe. Dans l'église, l'évêque recevuit es offrandes en parcourant successivement tous les rangs des fidèles. L'archidiacre prenait les fioles de vin et les versait dans un calice que lui présentali le sous-diacre; celui-ci vidait le calice dans une cuvette portée par un acolye. Le pain était offert sur des serviettes blanches et déposé dans des corbeilles (Martène, ibid., t. I, col. 385-7). L'ancien usage du baiser de paix s'était conserve dans ces temps de guerre et de vengeance; on le retrouve encore au xiii sitcle; après la consecration, les hommes s'embrassaieut entre eux et les semmes

entre elles. » Voy. Cl. de Vert, Cérém. de l'Eglise, t. III, p. 361-2; le P. Lebrun, Explication des céremonies de la messe,

part. V, art. 7, t. 1, p. 606-7.

Communion sous les deux espèces.—La communion sous les deux espèces fut longtemps en usage. On voit, par les récits de Grégoire de Tours, que de son temps, les fidèles buvaient dans le calice où était le vin consacré. Plus tard, on se servit d'un chalumeau pour puiser le vin dans le calice. Lorsque l'Église eut supprimé l'usage du calice à cause des abus qui en résultaient, on voulut du moins en conserver un souvenir, et lous ceux qui avaient communié allaient boire du vin que leur fournissait le curé. Sainte - Palaye rapporte (vo Liturgie) qu'un contrat fait, vers le milieu du xvii siècle, en faveur de la cure de Sainte-Palaye, lui leguait une terre pour le vin que les communiants buvaient à Paques et à la Pentecôte après avoir reçu la communion. C'était sans doute un souvenir de la communion sous les deux espèces. Les rois de France avaient conservé le privilège de communier sous les deux espèces.

Calices. — Les calices ou coupes qui servaient à la messe pour la consécration du vin, étaient de bois dans la primitive Eglise. Le pape Urbain Ier ordonna qu'on les fit d'or ou d'argent. Ce qui faisait dire à saint Boniface, archevêque de Mayence: « Autrefois, des prêtres d'or se servaient de calices de bois. Aujourd'hui, c'est le contraire; des prêtres de bois se servent de calices d'or. »

Rites de la communion. — Jusqu'au vie siècle, les fidèles recevaient l'Eucharistie dans leurs mains et se communiaient eux-mêmes, comme on le voit dans Grégoire de Tours (IV, 24, et X, 8). Mais depuis la fin de ce siècle, il fut prescrit aux femmes de recevoir l'Eucharistie sur un voile blanc, appelé dominical, et de se servir de ce voile pour porter l'hostie à leur bouche: voy. Grancolas, les anciennes Liturgies, t. II, p. 314-320). En 880, le concile de Rouen changea cette coutume, et ordonna que tous les fidèles communicraient, non plus de leurs propres mains, mais de celles des prêtres (idem, ibid., p. 323). C'est à ces anciennes pratiques, observées par les chrétiens, de se donner le baiser de paix, de prendre l'hostie dans leurs mains et de communier aussi sous la seconde espèce, en aspirant le vin du calice par un chalumeau commun, qu'il faut attribuer l'usage de construire devant les églises des fontaines où les fidèles se lavaient la bouche et les mains avant d'assister à le messe

(Guérard, préface du Cartulaire de N. D, de Paris, p. xiv-v, note 6.)

Communion, signe de réconciliation. - La communion était souvent un signe de réconciliation, et alors ceux qui abjuraient leurs haines se partageaient ordinairement l'hostie. Les Grandes chroniques de Saint-Denis rapportent qu'en 1358, Charles de France, duc de Normandie et régent du royaume, et le roi de Navarre ayant conclu la paix, l'évêque de Lisieux leur dit la messe et leur fit jurer sur l'hostie l'accomplissement du traité. Il avait consacré une hostie qu'il devait partager entre eux; mais le roi de Navarre refusa de communier, sous pretexte qu'il n'était pas à jeun. D'autres ne reculèrent pas devant le sacrilége. Ainsi, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, par-tagea l'hostie avec le duc d'Orléans en signe de réconciliation, et quelques jours après il le fit assassiner (1407).

Quelquefois on conservait pendant longtemps une hostie pour la communion. Marie Stuart communia, avant sa mort, si l'on en croit Brantôme (Dames illustres), avec une hostie consacrée qu'elle avait reçue du pape Pie V. La profanation des hosties était expiée solennellement. En 1503, une profanation de cette nature ayant eu lieu à Paris, on couvrit d'un drap d'or le lieu où le sacrilége avait été conimis, et l'on plaça auprès deux cierges ardents. Le lieu fut ensuite dépavé puis repavé; les pierres enlevées furent déposées au trésor de la Sainte Chapelle ainsi que les parties de l'hostie qu'on avait recueillies avec le plus grand soin.

Eulogies. — Il était d'usage, dans la primitive Eglise, que tous les fidèles qui n'étaient pas soumis à la pénitence, participassent à la communion; mais, dans la suite, on remplaça la communion sacramentelle par une distribution d'euloyies. On appelait ainsi du pain, du vin, de la viande et d'autres mets bénits que l'on donnait aux assistants avec les mêmes cérémonies que l'Eucharistie; les fidèles devaient être à jeun pour recevoir les eulogies. Les excommuniés et les infidèles n'étaient pas admis à cette distribution. L'usage de donner du pain benit rappelle encore maintenant cette ancienne coutume. Les dignitaires de l'Eglise, et même les simples prêtres, s'envoyaient des eulogies en signe de communion ou par simple politesse. On trouve dans Marculfe une formule de lettre missive d'un évêque qui envoie à un autre évêque des eulogies le jour de la resurrection du Seigneur. On distribuait aussi des eulogies dans les monastères.

De quelques rites anciens relatifs à la

1026

merce - grant de dire la mesne, la pro ce se perginari, assos s'exployan l'aagge des prégnés que l'un treuse misure dans les treises de quelques ephare (du tange ex l'ectro : un membriques quetique une napput da sone not l'antel et. Los reposition dessay des tenders d'or tiens dur tex places angrés de Luffrages differentiate de l'approprie de l'ap Part fen meurhen qui s'apprecharent to l'antet lines certaines poemicors, les Brigheurs toudstaires territois l'epré l- toque le digare commençat la lecture de l'Evangile lie annougaient par ce aigne leur sété pour la défense de la fet Let Brogge versat una ridigation feudale dans qualquefina pignerore menera l'une agrée l'antes seconde l'affectes tin grand nombre de levre. On denne gaire panqu's l'afferieres , et un ne réatfirst qu'um neul unem je or toutes cue Menors in appoint on mores & double face, & triple face chifociaia trifagister etc. norvant le nombre des messes pertiere. La cuin-sie tenu à Paris, en 1212, definicis à aucus présie, sies istine de displemente, de celebrar des messes à double foce. Les ecrisque du moyen agu partent as-at de sertors apre consécré. tion. Guilleume de Pongis ratnoté qu'as agroud voyage de saint Laurs en terré agrice le Roise avent cié batter par une towarte, on officiers is leadeness gugtes meases sans consecration on Phonour de la Vicego , des angus , de Saint-Bapeil of dee no-risk

Anne ecclerigatique, principales filles . I willing divin our regio nervant in differance des jours predent sess le cours de l'angre : games accionnelique ne comtunner pas as more or jantier, comme l'agaign civile, mais au mus de decumbru, r'ore à dire à l'Arone, qui ant la projectotion 4 to 16te de hadi. L'Avent commence da dimenibe le pius prache de la féie de fatet Andre dernier jour de nesembre Ce qui pe peus a mandre qu'à trois jours mant et tress junto après, depuis le 27 de novembre jesqu'an 3 de decembre, en surte que s'est le premier d'iman-he qui ne rescoure agrés le 26 novembre. On l'aains réglé, à rause du changement des letters dominicular for Copper accedmagrigue , alle que l'avent pet bonjours trese some nes entières et une gapirièque во инфесопационно

La plus grando de toutes les fêtes, dis-Planey Institut an de-sto clessostique, mit in Pague, et d'elle dependent motes bas féans, que l'on appel e mobiles, parce qu'ettes n'ent pent de jour fine dans sance. On se prejure à la l'àque par un lebne de engranto jours qui est la cafiling, at on an property an exciton pan-

dank has troll mountain products. O-Milliamopoli da gimando de a lafe plouse, on north que et betrette. MAN AND ARTO AND AND AND ADDRESS OF D III preferance for qualitative or the in Pages out in our de l'account à finité-forgages le despessame à l Protection Then on private disserted e-explaint depo a la Personne such l'avent, et depti e il ligginame proci è Septembries. | Temperant or on o Ser is jour do la Paque. Il un des-gino è chastrur, que le mai no descriet que se esti le pras practicioners è le ternima jour do as was do moral with rigin pan mortunt to cours apportunit gatronomique de la luve mus saint cours determine our I figure reported d MICORIA CON FORTING ON COURS ADDRESS. de la lens La Paque des abretes Mi file se dissilitée parce que bous soil PERSONNELLE DE CO LOUIS la landoceste D enities, et le promour de la minute de est outes to jour on commany, is entere du mondo. La Paque dont ètre attiture le ples the qu'il de pout après is it is b fune de mare, e uni a-dreg après la pass Lone la plue proche de l'oppasse fi printemps, print pleasurer l'administration de la Paque que la flam t @ quaternius jour quant miss start on demancho, parce quas que corsos que Pique des Juille sanse, notre l'ages te dult jameis to rencessarer on missi will que la leur. Perdant les trots primité estelos, plotomera egitado mandril rette ebservance judatene, de bere b Pâque procediment le 14 ft v est b grandes consentations and an inges, office le concile de Meda dundamina del W et defendit de in eilithrer no antre 🚾 and to dissipaths.

Compe l'apple stironomigas e l'annes civile de sing hourse q neef minutes, on avail compas of h confree poor on computer on just CIP nombreiro chaque quetrième an cet in becomisto, ot on avest negligit over winners que l'ennée estrupes a de moins Or, con onno minutes et produit dans l'espace de donce all une aege-detaien de des jours, et evançais d'actant les aenvilles topin, la fot la cause de la réformation du miliodirier, qui fot faite en 1862 , par l'anied du page Grégoire XIII , et dage laquel en a prin t-euse les présentions prosédé pour empêrher qu'il a arrive à l'a-us on one errour contillie on oute matter après le conclin de Plane, ade que le d littration de la Plane fits uniforme, le si tranche d'Alexandrie, ville en dinion le

rs astronomes, en faisait tous les culer exactement le jour, et l'enu pape qui le communiquait aux s les plus éloignés. C'était le sujet tres que l'on appelait paschales. lication s'en faisait solennellement que église cathédrale par l'archi-, qui, le jour de l'Epiphanie, an-, toutes les fètes mobiles. Il était d'écrire sur un cierge bénit le des fètes mobiles. Plus tard, on ssa une liste que l'on attacha au pascal; ce qui se pratiquait encore uelques églises, au xviii siècle, s tout l'ordre de Cluny. Depuis la ation gregorienne, les calendriers iels et les almanachs qui s'imprihaque année, font qu'il n'y a perqui ne puisse savoir exactement de toute l'année civile et ecclé-

ments sacerdotaux; aube, chal'aube ou vêtement blanc (alba
que portent les prètres, est un symla pureté qui doit régner dans
ne et présider à leurs actions. La
le est le vêtement que le prêtre
r l'aube lorsqu'il va dire la messe.
ait autretois ronde et fermée de
) tés; on avait seulement ménagé
verture pour passer les bras. Dans
, on l'échancra sur les côtés afin
ser les mouvements plus libres.

LLMATIQUE.

eurs des ornements. — L'Église e différentes couleurs dans les orts, suivant les offices des mystères

fètes qu'elle célèbre. D'après le de Paris, le blanc sert pour les es de Jésus-Christ, les fètes de la Vierge, des anges, des vierges, etc.; ce, pour les fètes du Saint-Esprit, ennités du Saint-Sacrement, les de la Passion, les fètes des apôtres niartyrs; le vert, pour les fètes itifes, docteurs, abbés, moines, etc.; et, en Avent et en Carème, aux, aux Rogations, aux Quatre-et dans tous les autres temps de 1ce; le noir, pour les offices des

inge de latin et de français dans imonies religieuses. — L'intervens fidèles dans certaines parties de gie avait donné lieu à un mélange de latin et de français dans des qu'on appelait épitres farcies. Enjourd'hui, on chante, à Aix, le jour it-Étienne, à la messe du peuple, le de san Esteve (complainte de Étienne, publié par M. Raynouard un des plus anciens monuments angue romane. Ce chant religieux

peut être considéré comme un dernier vestige de l'intervention de la langue vulgaire dans l'office divin (Notice sur la bibliothèque d'Aix, par E. Rouard; Aix,

1834, p. 295-6).

Les cérémonies ecclésiastiques étaient même souvent accompagnées d'une pantomime qui dégénéra en farces scandaleuses. Telle fut surtout la séte des sous, qui se célébrait à Paris, au xué siècle. avec de tels abus, qu'une réforme devint nécessaire. Le cartulaire de la cathédrale de Paris en fait mention. Voici ce qu'en dit M. Guérard, dans la préface de ce document (p. CLXXVI): « Pierre, cardinal-diacre de Sainte-Marie in via lata, légat du saint-siège, considérant que la féte des fous donnait lieu à tant d'indignités et d'infamies, que la sainte habi tation de la Vierge y était souillée, nonseulement par des paroles obscènes, mais d'ordinaire encore par l'effusion du sang, enjoignit à l'évêque, au doyen et aux autres dignitaires de l'église, de ré-former l'office de cette sête et d'en retrancher tout ce qui blessait la dignité ecclésiastique et le respect de la religion. En conséquence de cette injonction, l'évêque Eudes de Sully et le chapitre, procédant à cette réforme, réglèrent, en 1198, les details de l'office, et proscrivirent les chansons, les représentations de personnages, etc. Ils défendirent aussi d'amener à l'église et de reconduire chez lui le maître ou roi de la sête avec procession et chants. Celui-ci devait se revêtir dans le chœur de sa chape, assisté de deux chanoines sous-diacres, et, tenant le bàton de chantre, entonner, avant le com-mencement des vèpres, la prose Lætemur gaudiis. La messe était célébrée comme à l'ordinaire, excepté que l'épître était dite avec farce (cum farsia, c'est-à-dire avec mélange de latin et de français, voy. Epithe farcie), par deux personnes en chapes de soie, et ensuite lue par le sous-diacre. » Il ne s'agit pas, comme on le voit, d'une abolition de ces cérémonies burlesques, mais d'une simple res-triction mise à la licence des scènes dont l'église était quelquefois le théatre.

Cérémonies dramatiques. — A certaines fêtes, les cerémonies ecclésiastiques étaient un véritable drame. On voyait, à Noël, l'enfant Jésus dans la crèche et les bergers qui s'avançaient pour l'adorer (voy. du Cange, ve Pastorum officium). Des enfants placés dans les voûtes de l'église figuraient les anges et chantaient Gloria in excelsis Deo. Les bergers mèlaient leurs voix à celles des anges. Deux prètres revêtus de dalmatiques leur demandaient : Qui cherchez-rous? — Le

Christ notre Saureur, répondaient les bergers. Alors les prêtres écartant les rideaux de la crèche, leur montraient l'enfant et la Vierge sa mère, en chantant des paroles appropriées à la cérémonie. Les bergers adoraient l'entant Jesus et saluaient la Vierge. On célébrait ensuite la messe, pendant laquelle les bergers dirigeaient le chœur.

A la fête des Rois, l'étoile guidait les rois mages qui venaient de l'Orient se prosterner devant le Sauveur. Les cendres, symbole de pénitence chez tous les peuples, rappelaient au chretien qu'il n'était que poussière et retournerait en poussière. La procession des palmes ou des rameaux était une représentation de l'entrée de Jesus à Jérusalem. Les cérémonies de la passion, le calvaire, le saint tombeau, étaient rendus présents aux yeux du peuple par une pantomime expressive. A Paques, la joie se manifestait par des chants d'allégresse et quelquefois par des danses et des festins. Le calendrier place sur le cierge paschal indiquait le renouvellement de l'année. Enfin, à la Pentecòte, des étoupes enflammées, jetées des vontes du temple, figuraient le Saint-Esprit descendant sur les apôtres. Je ne rappelle que quelquesunes des nombreuses scènes dramatiques dont l'église était le théatre, et qui ont fait dire avec raison que les mystères ou drames religieux du moyen âge étaient sortis de l'Eglise. Quant à certaines processions et lêtes étranges que tolérait la liturgie du moyen age, il en a été question à l'article FETES (§ I, p. 416-419).

Les rites relatifs aux mariages et aux pénitences publiques ont aussi été exposés ailleurs. Voy. MARIAGE et l'ENITENCE

PUBLIQUE.

Dédicace des églises. — La dédicace est la céremonie qui consacre une église au culte divin. On s'y prépare par les jeunes et les vigiles chantees devant les reliques qui doivent être placées sous l'autel. Le matin, l'évêque consacre la nouvelle église par plusieurs bénédictions et plusieurs aspersions qu'il fait dedans et dehors. Il y emploie l'eau, le sel, le vin et la cendre, matières propres à purifier; puis il la parfume d'encens, et fait aux murailles plusieurs onctions avec le saint chrême. Il consacre l'autel, qui est une table de pierre, sous laquelle il enferme des reliques; enfin, il célèbre la messe. La dédicace est solennisce pendant huit jours, et la mémoire en est renouvelée tous les ans, tant on a voulu donner au peuple de respect pour les lieux destinés à la prière et à la célébration des saints mystères. On ne réitère point la consécration

de l'église, tant que le hâtiment mis Mais si elle est profanée par l'es d'une faurse religion, par elle sang ou par quelque impureté crist elle doit être réconciliée par une me hénédiction. On y emploie, com première consécration, l'eau, la ! s: l et la cendre, et les prières 🕬 fait tendent principalement à C démon et à obtenir la rémission ( chés. Cette réconciliation d'une poliuée, aussi bien que la dédice nouvelle église, ou la consécratie autel, sont toutes cérémonies épis L'autel, à proprement parler, n'es pierre consacrée; si elle est bris perd su consécration. En atten consécration d'une église, elle p benie par un prêtre à qui l'en donne le pouvoir, afin que l'on faire l'office, et, si elle est proi cet état, un prêtre aussi peut l cilier (Fleury, Institution au dro siastique, Ile part., chap. vII).

Eglises employées aux usas fanes; acclamations. — Pends temps, les églises ne furent pas s consacrées aux cérémonies reli elles étaient devenues un lieublée et retentissaient d'acclamat fanes. L'on applaudissait les pré de la voix, des mains, des pied mot, de la manière la plus l Souvent, le soin des affaires p venait interrompre les offices s roi Sigebert reçoit à la messe, le Paques, un messager qui lui dit né un fils. Dans le même mo diacre prononçait les mêmes lisant l'évangile du jour. Aussito ple pousse des acclamations (Grég. de Tours, VIII, 4). Dans t circonstance, on voit le roi prendre la parole après la le l'Evangile, à la messe solenne dimanche, pour adjurer les assi-lui rester fidèles et de ne pas t sa vie (idem, VII, 8). Fré-irritée d'un message qu'elle a dans une église de Paris, y fait d le messager de ses armes et de ments et le chasse de sa présenc ibid., 15). Les prêtres eux-mêm laient quelquefois l'église par d bles profanations. Le prêtre Cat lant enlever l'épiscopat à Cautin de Clermont, fit crier dans l'éu une semme contresaisant l'éner que le prêtre Caton était un grar et que l'évêque Cantin n'était qu' rable, couvert de crimes, inc siège épiscopal (idem, IV, 11). Eglises servant d'hôtels de vi

es. — « Les ventes, dit M. Guérard ce du Cartulaire de N. D. de , p. xxiii et suiv.), les donations et es actes publics ou privés des cis étaient passés et mis en écrit es églises. C'était au coin de l'autel es affranchissements étaient céléle manière que le serf, après avoir dans le temple un asile contre rtement de son maitre, venait enrecevoir le bienfait de la liberté. zlises servaient d'archives publi-On en faisait aussi, surtout dans les gnes, la grange ou le grenier du . Théodulf, éveque d'Orleans, dél'y serrer les foins et les blés. On donc au temple, non-seulement es offices, mais pour ses affaires. itre s'y rendait pour réclamer son e qui s'y était réfugié; les prêtres saient jurer qu'il ne le maltraiterait t son esclave lui était remis; mais tre était souvent parjure et l'es-puni cruellement (Grég. de Tours, » Il a été question ailleurs des (voy. Asiles), et d'autres usages es auxquels servaient les églises

EGLISE, p. 334).

ies canoniques. — Quant aux peines iques que, dans l'ancienne organide la France, les juges ecclésiastipouvaient prononcer, elles étaient ix sortes, les unes spirituelles, les temporelles. Les premières étaient dit, la suspense, la dégradation, nitences, l'excommunication (voy. ots); les autres la privation des bés, la condamnation à une aumône, on, la fustigation. Le pouvoir d'imdes peines spirituelles, dit Fleury tution au droit ecclesiastique), est iel à l'Eglise. Dès les premiers sièu christianisme l'Eglise avait imaux coupables des aumônes, des s et d'autres peines temporelles, efusant l'absolution s'ils ne se souent pas à la pénitence, et pasısqu'a l'excommunication s'ils s'obent dans le crime. Saint Augustin de la fustigation ou peine des veromme pratiquée par les évêques, emple des maîtres sur leurs do-jues, des pères sur leurs enfants. bbés infligeaient cette punition aux s. La prison à temps ou à peré était aussi regardée comme une canonique, parce qu'il ctait d'u-d'enfermer dans les monastères ètres et les autres clercs déposés crimes. Quelquesois les coupables muniés et incorrigibles étaient avec le secours de la puissance sée. Les usages de l'Église gallicane les temps de tribulation et de tristesse,

autorisaient les officiaux (voy. Official) à condamner à l'amende honorable, pourvu qu'elle se fit dans leur prétoire. Ces juges pouvaient imposer des peines pécuniaires, non sous le titres d'amendes. mais sous celui d'aumônes avec application à des œuvres pies. Ils avaient le droit de condamner à quelque fustigation secrète, mais non au fouet, qui se donnait publiquement par la main du bourreau. Ils ne pouvaient prononcer le bannissement, mais enjoindre à un clerc étranger de sortir du diocèse. La prison perpétuelle était la plus forte des peines canoniques admises en France.

Abjuration. — L'abjuration ou renon-

ciation solennelle à une hérésie se fait ordinairement entre les mains de l'évêque, au pied des autels. Suivant le concile de Trente l'évêque peut seul absoudre du crime d'hérésie. L'histoire de France présente, entre autres exemples d'abjuration, celle de Henri IV. Le roi abjura à Saint-Denis, le 25 juillet 1593, entre les mains de l'archevêque de Bourges, grand aumônier de France, et des evêques du Mans et d'Évreux. Reçu à la poite de l'église par les évêques et le clergé, Henri s'agenouilla, demanda pardon à Dieu de son hérésie, et protesta qu'il voulait vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine. L'archevêque de Bourges lui donna alors de l'eau bénite et lui fit baiser la croix; puis il l'interrogea sur les vérités de la religion, et lui fit prononcer et signer son abjuration. Le roi, qui était jusqu'alors resté à genoux, se releva, fut conduit au grand autel et y renouvela son abjuration. S'étant ensuite retiré avec l'archevêque de Bourges, il se confessa à ce prélat et reçut l'absolution. Le Te Deum sut enfin chanté solennellement. Le roi assista à la grand'messe celébrée par l'archevêque de Bourges et y communia. Puis il fit largesse au peuple au bruit des trompettes et haut-bois.

Cri à Dieu. — Dans les calamités publiques du moyen age on avait recours à des rites particuliers pour fléchir la colère céleste. Tantôt des processions de pèlerins parcouraient les campagnes en se flagellant et chantant des prières (voy. FLAGELLANTS); tantot, au milieu même de la messe, après l'oraison dominicale, on couvrait le pavé de l'église d'une étoffe grossière et quelquesois d'épines. On y plaçait le crucifix. le livre des Evangiles et les reliques des saints, et le clergé agenouillé répétait le psaume : Ut quid, Deus, repulisti in finem C'était le cri à Dieu poussé par le clergé et par le peuple pour implorer la miséricorde divine. Dans

ı

dit l'abbé Le Beuf (t. III des Dissertations sur l'histoire de Paris), un mettait des epines à la porte des églises et autour des chasses des saints pour empêcher qu'on

n'en approchat.

Privies pour les morts. — Aux messes des morts les parents du défunt, revêtus de manteaux noirs, faisaient des offrandes; ils tenaient des torches allumées à l'élévation et jetaient sur le defunt de l'eau benite après qu'on avait chante le Libera (Sainte-Palaye, ve Liturgis). Ces usages se sont conservés en partie dans les rites modernes de l'Eglise.

La coutume de se tourner vers l'orient pour faire ses prières a longtemps existé dans l'Eglise. On la trouve encore mentionnée dans le roman de Lancelot du Lac. Voy. Sainte-Palaye, ve Liturgis. Ordre; Diaconat. — Il a déjà été ques-

tion des cérémonies usitées pour le sacrement de l'ordre (voy. Éveque, Ordres). Je me bornerai a ajouter quelques mots relatifs au diaconat. L'archidiacre présente à l'évêque celui qui doit être ordonné diacre en disant que l'Église le demande pour le diaconat. « Savez-vous qu'il en soit digne? » lui dit l'évêque. « Je le sais et le temoigne, répond l'archidiacre, autant que la faiblesse humaine permet de le savoir. » L'évêque remercie Dieu de ce témoignage; puis s'adressant au clergé et au peuple, il lui dit : « Nous élisons, avec l'aide de Dieu, ce présent sous-diacre pour l'ordre du diaconat. Si quelqu'un a quelque chose contre lui, qu'il s'avance hardinient pour l'amour de Dieu et qu'il le dise; mais qu'il se souvienne de sa condition. » Cette cérémonie rappelle l'ancien usage de l'Église de consulter le clergé et le peuple pour les ordinations. L'évêque adressant ensuite la parole à celui qu'il ordonne lui dit : « Vous devez penser combien est grand le degré où vous montez dans l'Eglise; un diacre doit servir à l'autel, haptiser et prècher. Les diacres tiennent la place des anciens lévites; ils sont la tribu et l'héritage du Seigneur; ils doivent garder et porter le tabernacle; c'est-à-dire défendre l'Eglise contre ses ennemis invisibles et l'orner par leurs prédications et par leur exemple. Ils sont obligés à une grande pureté, comme partageant le ministère des prêtres, coopérateurs du corps et du sang de Notre - Seigneur et chargés d'annoncer l'Evangile. » Après quelques prières sur l'ordinant, l'évêque ajoute : « Nous autres hommes nous avons examiné sa vie autant qu'il nous a été possible. Vous, Seigneur, qui voyez le secret des cœurs, vous pouvez le purifier et lui donner cé qui lui manque. » L'évêque met alors la

maiu sur la tête de l'ordinant en distinue Recevez le Saint-Esprit pour avir force de résister au diable et à sus les tions. » Il lui donne ensuite l'étale, dalmatique et enfin le livre des Évaps (Fleury, Instit. au droit ecclésies.)

Abstinence. — L'abstinence pres par l'Eglise remonte à une très à tiquité. Sainte-Palaye (vº Abstinenti) porte, d'après le coman de Géral Roussillon, que, dans certaines de stances, ou s'abstenait de chair, a l son et de vin. L'abbé Le Bœul, 🤇 Histoire civile d'Auxerrs (p. 00), 🛎 l'abstinence de vin était imposés les vendredis et l'abstinence de visse les samedis, à moins qu'il ne quelque grande fête. L'abstinate avec une grande several observee moyen age. Une femme, que l'en le manquant à cette loi, fut prome ignominie dans toute la ville 🛎 🍱 (Sainte-Palaye, ibid.). Les costs etaient défendus en carême, et ce sait grace spéciale que l'archeveque de l' en permit l'usage à l'époque de la Pres (mars 1649 ).

Cependant le roi Jean avait 🖷 pour lui et pour ses successeurs dispense de l'abstinence du quand son confesseur et son pres pelain le jugeraient à propos. Los étendit cette autorisation à sos après avoir pris l'avis du père l'avis jésuite, et du cardinal de Bouillen (\* Lettres historiques de Pellisson, p. 81). L'Eglise a laissé aux éviques pouvoir de dispenser les participes à pouvoir de disp**enser les particil** l'abstinence pour des causes néce et les évêques peuvent communiq pouvoir aux cures à cause du besois P sant des malades. Quelquefois même le vêque autorise le diocèse tout entier à 18 pas observer quelque partie de l'a nence. On ne jeune jamais le dimenti, et quand le jour de Noël tombe le 182 dredi, on est dispensé de l'abstisses ce que l'Eglise latine n'accorde à sers autre fête (Fleury, ibid.)

Voy. sur les anciens rites de l'Église, l'ouvrage de Martène intitulé: De saligné Ecclesiæ ritibus; Gabriel de l'Aubespiel, De veteribus Ecclesiæ ritibus; Grandell, Les anciennes liturgies: Cl. de Vet. Cérémonies de l'Église; Bocquillot, Trais historique de la liturgie; Lebrun des Marettes, Voyages liturgiques; Le P. Lebrun, Explication des cérém. de la suess.

RITUEL. — Livre qui contient les formules des cérémonies occiésissiques. Le rituel varie suivant les églises; il y a le rituel parisien, le rituel romain, etc.

RAINS, RIVIERES. — Voy. NAVI-

E. — Pendant longtemps, la robe rêtement commun des hommes et nmes. Il en était encore ainsi au ècle. Voy. Habillement. — A la poque il était d'usage qu'aux granes les rois distribuassent des robes principaux officiers.

3 (La). — Symbole de certaines ions. Les magistrats, les membres iversités étaient des hommes de n opposait la robe à l'épée.

ILLE. — Composition d'architecstique qui imite les rochers naet qui se fait de pierres trouées, de iges et de pétrifications de dicouleurs, ainsi qu'on en voit aux et bassins des fontaines.

IET. - Vêtement ecclésiastique est question dès le x1º siècle. Helistorien du roi Robert, successeur ues Capet, parle d'un vêtement ngue rustique ou vulgaire on nomcus (rochet).

GE. — Droit féodal. Voy. Rouage. ENS ou RHODIENS. — Nom sous les chevaliers de Malte étaient 3 dans la répartition des décimes.

LE, ROUELLE. - Pièce de drap en forme de roue, que les juifs t porter sur la poitrine d'après les es ordonnances. Il est question ouelles dès le xue siècle. Lorsque Innocent II fit son entrée solen-Saint-Denis au commencement du cle, les juis lui offrirent une

TIONS. — Les processions des ns furent instituées, en 474, par amert, archevèque de Vienne, aplorer la protection du ciel en des biens de la terre. Le concile is, tenu en 511, ordonna de célérogations dans toute la France. ères durent trois jours et ont lieu li, mardi et mercredi qui précèscension.

ROYAUTÉ. — De toutes les instide la France, il n'en est aucune exerce une aussi grande influence destinées de la nation que la . Cette puissance souveraine ab-. France au point qu'on a pu prêvraisemblance à Louis XIV le mot : « L'Etat, c'est moi. » La royauté toujours en cette prépondérance; issé par différents ages et revêtu ts caractères que l'on peut rame-

ner à six : 1° royauté romaine ; 2° royauté barbare; 3º royauté ecclésiastique; 4º royauté féodale; 5º royauté absolue: 6º royauté constitutionnelle. On distingue ordinairement trois dynasties royales: il en est question aux mots Mérovingiens

et ROYALES (dynasties).

💲 l. Royautė romaine. — La royautė romaine, dont les barbares s'empressèrent d'adopter l'idée et même les symboles, reposait sur la théorie du droit absolu du souverain, entre les mains duquel le peuple avait déposé tous ses pouvoirs. La loi royale, si souvent invoquée par les jurisconsultes romains, n'était pas autre chose, en théorie, qu'une abdication du peuple entre les mains de l'empereur investi par la volonté populaire de la puissance suprême. Dès lors, le pouvoir de faire des lois, de déléguer à qui bon lui semblait une partie de la souveraineté, de lever des impôts et d'en fixer le taux, de déclarer la guerre et de faire la paix, en un mot, la souveraineté dans toute l'étendue du mot, fut le partage exclusif des empereurs. Une vaste hiérarchie de fonctionnaires s'étendit d'une extrémité à l'autre de l'empire pour y faire pénétrer la volonté du souverain, y puiser toutes les forces des nations en hommes et en argent et les mettre aux mains de l'empereur. C'était le despotisme absolu.

§ II. Royauté barbare. — La royauté barbare avait un caractère tout différent. Ces chefs de guerre, qui n'avaient pour parure que leur longue chevelure et la dépouille des bêtes sauvages, n'étaient guère que les égaux de leurs leudes. Proclamés par les guerriers qui les élevaient sur le pavois, forcés de suivre l'avis de l'assemblée des Francs dans toutes les questions importantes, partageant le butin avec leurs compagnons d'armes, souvent entraînés à des guerres lointaines malgré leur résistance, ils n'étaient rien moins qu'absolus. Grégoire de Tours raconte que les leudes de Clotaire les pénétrèrent de force dans sa tente et le contraignirent de les mener contre les Saxons en le menaçant de le quitter s'il ne cédait à leurs instances. Ainsi, la royauté barbare était presque élective et tellement restreinte dans sa puissance qu'elle se réduisait à commander sur le champ de bataille. Les leudes étaient les véritables souverains. Ils resusaient de se soumettre à l'impôt, et dans leurs domaines ils exerçaient presque les droits régaliens. La souveraineté se morcela après la conquête. Les rois mérovingiens (voy. Mérovingiens) luttèrent, à la verité, contre la puissance des Leudes; mais ce fut en vain qu'ils prirent le diadême et les insignes de la royauté rumaine (voy. Royatte, insignes de la); ils ne purent faire revivre cette pui-sante unite, ce système habilement organise dont l'empire romain avait offert le modèle

§ III. Royaute ecclesiaMque. – L'Eglise vint à leur secours et leur rendit une partie de la force que leur enlevaient les institutions barbares. A ses yeux les rois étaient les representants de Dieu sur la terre et participaient à son autorité , s'ils imitaient sa sagesse et sa justice. La royauté, un lieu de n'être qu'une force, comme chez les harbares, devenait un pouvoir moral réglé par la loi il suffit pour s'en convaincre de consulter la loi des Wisigoths écrite sous l'influence des conciles de Tolède. « Le roi, dit-elle, est dit roi (rex), de ce qu'il gouverne justement re-te). S'il agit avec justice, il possède légitimement le nom de roi; s'il sgit avec injustice, il le perd misérablement. Nos pères disaient donc avec raison : Tu seras roi si tu agis bien; sinon, non (rex eris, si recta facis; si autem non facis, non eris). Les deux principales vertus royales sont la justice et la vérité. La puissance royale est tenue, comme la totalité des peuples, au respect des lois.» La royauté devenait ainsi, dit M. Guizot, une magistrature sociale qui puisait son droit dans la mission de faire régner la loi divine, la justice, sur les forces particulières, de protéger l'intérèt commun contre les intérêts privés. Il fallut bien des siècles avant que cette royaulé ecclésiastique, si je puis m'exprimer ainsi. prévalut sur le despotisme impérial et la

force brutale des barbares.

Charlemagne. — Charlemagne rénnit un instant tous ces principes divers d'origino et de nature. Chef de guerre conime les rois harbares et capable plus qu'aucun d'eux de saire respecter sa puissance sur les champs de bataille, il avait conservé une partie des mœurs et des institutions germaniques; il convoquait toujours les assemblées des guerriers, il faisait recueillir les vieux chants des bardes germains et se plaisait à porter le costume de ses pères; mais en même temps Charlemagne était empereur. Il avait une admiration instinctive pour cette unité qui plaçait toutes les forces d'une nation dans les mains du souverain; il s'efforçait dans ses Capitulaires (voy. ce mot) de faire revivre les lois romaines et de substituer l'autorité d'un seul à ce morcellement de la souveraineté qui avait eté une des conséquences de l'invasion des barbares. Entin Charlemagne sacré par le pape, promoteur ardent de la foi chrétienne, auxiliaire du saint-siége dans

ses luttes contre les Lombards, Charle magne avait pour lui toutes les symples du clergé ; il s'entourait de ses ce etait proclamé le représentant de Dies = la terre. Cette union de toutes les fiets diverses en un seul homme et la coccile tion de principes qui semblaient eppe unt été une des causes de la gran de ce priuce. Mais après lui, l'u toniba en dissolution; les lois ne fut plus respectées; la tradition de l'u romaine, vainement soutense pr cierge, fut abandonnée. La tendant à la souveraineté individuelle, à l'indesse de la vie barbare, prévalet, et la l lité s'établit (voy. Frodalité et Car-TULAIRES). Au milieu de cette ausriel. l'idée d'use puissance sociale élevées dessus de tous, gouvernant dans l'isté de tous, s'effaça peu à peu. On stiche exclusivement la puissance à la poiss-sion territoriale. Les derniers carioris-giens, qui na contra de la poisse cariorisgiens, qui ne possedaient plus que la vi de Laon, étaient sans pouvoir. On ches pour leur succéder un des principes si gneurs féodaux, le duc de France, & alors commença ce qu'on peut appels à

royauté féodale.

§ IV. Royauté féodale. — La royauté sux x1º et x11º siècles, fut réduite à manuelle qui n'était pas toujours resultement qui n'était qui n'était pas toujours resultement qui n'était qui n pectee des vassaux. A peine obtenut-dit un hommage qui n'imposait de devels positifs que si le souverain avait la fers nécessaire pour contraindre l'obéisse Il y avaitalors en France, sans parlerdus multitude de petits fiels, plusieurs cestre principaux de la puissance féodale, é pour le moins au duché de France : la Flandre, avec ses riches manufactures 🗪 draps et ses communes démocratiques; Normandie conquerante de l'Angletere; la Bretagne, fidèle aux traditions et la langue celtiques; l'Aquitaine, brillant par l'élégance des mœurs, par l'écles de la poésie et par sa lutte ardente pour défendre ses libertés contre les ruis de France et d'Angleterre; le Languedes, berceau des troubadours qui chantaient ! guerre comme l'amour et entretessie la haine contre les hommes du Mord & l'ardeur de l'indép**endance nationale; les** deux Bourgognes, qui venaient de de ner des rois à la Castille et au Portag la Champagne, illustrée par sea trouvères et bientôt souvéraine de la Navarre. Je ne parle pas des royaumes d'Aries & de Lorraine (Provence, Savoie, Datphine, Lyonnais, Lorraine, Brahant) qui étaient terres d'empire et ne tennient pas à la France, même par le faible lien de la vassalité. Les souverains du duché de France n'étaient pas en état d'imposer 💆

tant de seigneurs dont la puissance tau moins la leur. Quant au droit royauté, les seigneurs féodaux le naissaient à peine; témoin la red'un comte de Périgord à Hugues : « Qui t'a fait comte? » lui deman-; les envoyés du roi. « Qui t'a fait répondit le comte, comme s'il se ressé à Hugues Capet. Pendant tout siècle, la royaute sut effacée; elle

umença la lutte qu'au xite.

onisation du roi féodal. — Les asde Jerusalem prouvent que le roi n'était intronisé qu'avec l'agréde ses vassaux. Voici le texte dont sulement modifié le style : « Quand aume écheoit à un héritier collail doit assembler les meilleurs de ommes liges en plus grand nombre ole, et leur faire savoir comment le me lui est échu. Les hommes-liges it ensuite se retirer et délibérer sur e leur a dit le seigneur. Ensuite, e reconnaissent pour légitime hérils revienment vers lui, et lui disent: nous reconnaissons bien que vous l que vous avez dit, et nous sommes à faire ce dont vous nous avez refaisont vous le premier ce que vous , comme vous nous l'avez offert. on apporte l'évangile; le seigneur it agenouiller et mettre la main s, pendant qu'un des hommes-liges ire, vous jurez sur ces saints évanle Dieu, comme chrétien, que vous rez, maintiendrez et defendrez de votre pouvoir la sainte église, les 3 et orphelins, en leur droiture, et us ferez tenir de tout votre pouvoir us us et coutumes, et les assises qui l ordonnees pour ce royaume. Lorses choses seront accomplies, les ies-liges doivent faire l'un après e hommage au seigneur. » La **r**oyauté résigna pas longtemps à l'état de dance où la tenaient les seigneurs ix, et pendant six siècles elle souontre eux une lutte qui transforma

te de la royaute contre la féodalité. elles étaient les armes de la royauté le dans cette lutte contre les grands mires? Elle avait le droit de suzeraic'est-à-dire le droit d'appeler sous rapeaux les vassaux et arrière-vasen cas d'invasion, le droit de r les sentences des feudataires, le de confisquer leurs terres s'ils se ient coupables de félonie, etc. Cette linete, mal définie dans l'origine, t par la suite un droit redoutable les mains des rois; ils en profitè-our s'emparer de la justice par voie

d'appel (voy. APPEL), pour interdire les guerres privées (voy. GUERRES PRIVÉES) et réunir à leur domaine la plupart des fless par confiscation ou par déshérence (voy. Domaine et Provinces). Il faut ajouter que la royauté fut soutenue dans cette lutte par le clergé et par le tiers état. Le clerge, qui sacrait les rois et les proclamait les oints du seigneur, devait pré-férer un pouvoir social basé sur la loi à ces souverainetés locales qui n'étaient fondées que sur la force. Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller des rois Louis VI et Louis VII, écrivait, dès le x11º siècle, dans sa Vie de Louis le Gros: « La gloire de l'Eglise et de Dieu est dans l'union de la royauté et du sacerdoce. » Il fut décrété par l'Église au xII siècle, que les prêtres suivraient le roi à la guerre avec leurs paroisses et leurs bannières.

Le tiers état et en général le peuple s'appuyèrent sur la royauté pour se relever de la dégradation où ils étaient tombes; les communes (voy. Commune et ETAT [tiers]) furent en partie émancipées par les rois, et la bourgeoisie donna dans la suite à la royauté ses ministres les plus habiles et les plus dévoués. Grâce à ce concours de circonstances, la royauté finit par triompher de la feodalité. La lutte dura plus de trois siècles; commencée sous Louis le Gros elle ne se termina que sous Louis XI et François Ier: mais, tout en triomph**a**nt, la *royauté* laissa subsister une multitude d'abus féodanx qui se manifestaient surtout dans la division territoriale de la France en provinces où régnaient les institutions les plus diverses voy. Provinces); dans l'importance laissée à la propriété féodale (voy. Pro-PRIÉTÉ); dans l'inégalité des ordres et les priviléges de la noblesse (voy. Noblesse).

Institutions féodales conservées par la royauté. — Enfin, la royauté elle-même, tout en se séparant de la féodalité, continua de traîner à sa suite un appareil féodal; on retrouvait les institutions féodales dans l'administration de la justice, de la guerre et des finances. Il importe de les indiquer rapidement.

La cour des pairs, où siégeaient les ducs et pairs avec tous les membres du parlement, remontait aux temps féodaux «Chaque grand fief, dit Saint Simou si versé dans l'etude de ces questions, chaque grand fief avait ses pairs de fief, dont on voit les restes jusqu'à nos jours par les pairs de Cambrésis et d'autres grands ou moindres fiels, et le nom de pairs de France demeura aux plus grands de ces grands feudataires, qui tenaient leurs grands fiess du roi et qui avec lui jugeaient les causes majeures de tous les grands fiels. » (Voy. Paiss.) Une ombre de cette cour féodale subsista jusqu'a la no de la monarchie.

Les lits de justice etaient encore un souvenir du regime teodal et de la royauté siegeant en son trône au mitieu de ses pairs. Sculement le despotisme avait imposé silence à toute opposition (voy. LITA DE JUSTICE). Enfin, c'etait encore par tradition des temps feodaux que le roi siègeait de loin en loin comme juge supreme dans le Conseil des parties (voy. Conseil d'ETAT). Louis XIV lui-même ne dédaigna pas ces fonctions judiciaires, et vint plus d'une fois présider, à la place du chencelier, aux dehbérations de son conseil.

Le système militaire de l'administration monarchique conserva aussi quelques traces du régime féodal. Sans revenir sur les privilèges accordés à la noblesse, nous nous bornerons à rappeler que jusqu'à la fin du xvii siècle, la royauté maintint l'usage de l'arrière-ban. Il fut encore convoqué au commencement de la guerre de succession d'Angleterre en 1689. Les possesseurs de fiefs etaient tenus de servir en personne. Les femmes, les mineurs, les ecclésiastiques devaient se faire représenter, suivant les anciennes prescriptions de la loi féodale (voy. Lettre de Mme de Sérigné du 13 mai 1689).

Enfin, l'administration monarchique, tout en ajoutant de nouveaux impôts aux anciennes taxes feodales, avait conservé ces dernières, droits de joyeux avenement. d'amortissement, de francs-fiess, de nouveaux acquets, d'aubaine, de batardise, etc. (voy. ces mots). Elle maintint aussi plusieurs des magistrats spéciaux, tels que sénéchaux et baillis, qui se rapportaient par leur origine à la féodalité et conservaient avec elle plus d'un rapport. C'était devant les baillis et les sénechaux qu'on portait l'appel des justices seigneuriales; c'étaient eux qui, en cas de convocation de l'arrière-ban dressaient les rôles des possesseurs de fiels; eux, entin, qui surveillaient la perception des droits feodaux. Ils étaients restés comme un débris de la royauté féodale. En laissant subsister quelques vestiges de la féodalité, la royauté se sépara néanmoins fortement de la féodalité. Il suffit de rappeler les principes de ces deux systèmes pour reconnaître combien ils étaient profondément opposés (voy. Féo-DALITÉ, p. 410-413).

S. V. Royauté absolue: vicissitudes de la royauté avant d'arriver au pouvoir absolu. — Touten laissant subsister quelques vestiges du régime féodal, la royauté a son but, l'établissement de l'au-

torité absolue. Ce ne fut qu'après de jesgues luttes et progressivement quals atteignit co résultat; souvent elle pars reculer, mais toujours pour prendre u nouvel essor. Victorieuse sous Philippe Auguste, saint Louis et Philippe le Bel, elle retombe pendant la triste période signalent la guerre de Centans, la la de Charles VI et la guerre civile des Arm gnacs et des Bourguignons. Si la roje triomphe avec Louis XI et paraît abi sous François I., c'est pour subir un nouvelle décadence pendant les guerres religion. Enfin, l'éclat dont elle brilless Henri IV, Richelieu et Louis XIV est bies onscurci par les turpitudes de Louis IV et la faiblesse de Louis XVI. Le porwir ne semble s'être élevé si haut que post si preparer une chute plus éciatante. Fail-il donc ne voir dans l'histoire de la moss chie française que ces ricorsi de Vice, ... retour presque fatal de triomphes et desastres, un cercle de grandeurs et de misères, de gloire et de houte, de criss et de vertus, où l'homme, esclave de su passions et de l'ambition, tourse ses cesse, immobile, alors qu'il rêve le progrès? Cette solution, qu'ont adoptés qu ques esprits chagrins on sceptiques, n'est pas, grace à Dieu, celle qui ressert des faits, et, sous la monotonie apparent des vicissitudes de la royauté, ilestacile de constater le progrès.

Un historien moderne (M. Mignet, Prmation territoriale et politique de # France) l'a très-bien caractérisé: « Qu que souvent forcée de rétrograder et l près d'etre vaincue, soit dans la lutte ! ritoriale, soit dans la lutte politique, royauté est toujours sortie de chaque bat avec des domaines plus étendus et puissance plus forte. La resistance l'anti-retrempée au lieu de l'affaiblir. Elle la avait toujours permis en dernier rémissée s'avancer d'un pas de plus sur le M ritoire, et de faire un essai plus précis son système d'autorité. Cette répétition constante du même phénomère, cui ruine si souvent imminente de la montchie, toujours suivie d'un triomphe gnale de sa part, prouvait que de s côté était la force, qu'à elle appartes l'avenir et à ses adversaires le passé. Cr, le propre de la résistance du passé el toujours, en mettant le présent en péri, de l'obliger à un grand effort qui l'affermisse par un progrès. C'est ce qui arrive à toute puissance nouvelle qui agit dans l'intérêt d'un pays ou du monde. L'acienne monarchie, dont les destinées o eté si grandes, passa par cette série 🗸 résistances et de triomphes, jacqu'à ce qu'elle eut terminé son, imposante et gibtache au xviii• siècle, en réunisun territoire démembré et en sorune nation homogène. »

ir constater les progrès de la ité, il suffit d'examiner quelles les conditions d'un bon gouver-nt, et d'examiner jusqu'à quel la royauté les a remplies. Les cons d'un bon gouvernement sont: pouvoir central fortement orga-2º une hiérarchie de fonction-3 publics se rattachant directement nuvoir central, portant sa volonte toutes les branches d'administration ant remonter vers lui les forces de iété, en hommes et en argent; 3° des s assidus pour perfectionner l'admition de la justice, des finances, de erre, protéger le commerce et l'ine; enfin, contribuer au développeintellectuel de la nation et par contion remplit ces conditions, elle it l'adhésion des peuples, qui fait ce et sa gloire. Jusqu'à quel point la té française a-t-elle réuni ces cons et réalisé ces résultats? Telles sont lestions dont la solution est néces-

pour établir le progrès de l'admi-

tion monarchique.

grès du pouvoir central; théorie oit divin. — Au xIII siècle, il n'y pas en France de pouvoir central. yauté n'était alors qu'une suzeraià peine reconnue par les grands ux de la couronne. Son autorité ative était restreinte au duché de e; elle ne pouvait juger un vassal ec le concours de ses pairs. Les s étaient déterminés par la loi féoet se réduisaient à quelques reces. Le service militaire n'était imlu vassal que dans des cas fixés et pour mps marqué; il pouvait même en nes circonstances guerroyer son eur. Chaque baron était souverain ses domaines ; la royauté elle-même clamait. Telles sont les faibles orid'une autorité qui devait un jour r au despotisme le plus absolu. Dès siècle, elle sait reconnaître son législatif dans toute la France. Elle lit les guerres privées, impose sa aie aux seigneurs féodaux, proclame re siècle qu'à elle seule appartient le de battre monnaie, s'empare par les s et les cas royaux de l'administrae la justice, en un mot exerce dans la France la plénitude des droits rains. C'est là son premier pas. de elle attaque et détruit toute souneté rivale, et, au xvi siècle, la e n'a plus qu'un souverain, qui nétable et dans la suite l'amiral avaient

substitue le bon plaisir à la pleine puis-sonce. Enfin, faisant descendre son autorité de Dieu, la royauté se présente comme une image de la divinité sur la terre et absorbe en elle l'État tout entier. Bossuet exprime la théorie acceptée par le xvii siècle, lorsqu'il dit : « Le prince en tant que prince n'est pas regardé comme un homme particulier : c'est un personnage public; tout l'Etat est en lui; la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute la puissance den particuliers est réunie en la personne du prince. Que Dieu retire sa main, le monde retombera dans le néant : que l'autorité cesse dans le royaume, tout sera en confusion. Dieu donne au prince de découvrir les trames les plus secrètes. Il a des yeux et des mains partout. Il a même rect de Dieu, nt à sa moralité. Lorsque l'admi- par l'usage des affaires, une certaine pénétration qui fait penser qu'il devine. A-t-il pénétré l'intrigue, ses longs bras vont prendre ses ennemis aux extremités du monde : ils vont les déterrer au fond des abimes. Il n'y a point d'axile assuré contre une telle puissance. Je ne sais quoi de divin s'attache au prince, et inspire la crainte aux peuples.... O rois, exercex hardiment votre puissance; car elle est divine et salutaire au genre humain. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire, vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. Vous êtes les enfants du Très-Raut; c'est lui qui a établi votre puissance pour le bien du genre humain. » On reconnait dans ce passage les principes de Louis XIV, sa croyance à son droit divin et presque à son infaillibilité. Son règne ne fut qu'une magnifique application de cette théorie, et le mot: « L'État, c'est moi, » en est le résumé. Ainsi, la royauté s'était progressivement élevée d'une autorité restreinte par les usages féodaux à une autorité illimitée.

Progrès des ministres et conseillers de la couronne. — Même progrès dans les agents de la puissance royale, dans les ministres et les conseils qui entouraient le trône. A la fin du XIII siècle, nous trouvons près du roi une réunion de hauts dignitaires, sénéchal héréditaire. grand bouteiller, grand panetier, grand chambellan, connétable, chancelier, etc. La plupart sont investis de droits féodaux qui les rendent presque indépendants de la royauté, droits du grand bouteiller sur toutes les tavernes et même sur l'administration financière, du grand panetier sur les boulangers, du grand chambellan sur les pelletiers, etc. Le con-

leurs tribunaux particuliers. La royaulé ne laissa pas longtemps à ces granda omciers une autorité dangereuse pour sa puissance. La dignile de senechal fut supprimee des 1191; les autres grands officiers de la couronne perdirent peu à peu leur importance. La royaulé les conserva longtemps encore comme une parure aux jours de pompe ; mais, au xvii• siècle , les aignites de connetable et de grand amiral disparurent, et les rois ne voulurent plus tolerer que des instruments dociles de ≠ur autorité. Les secrétaires d'Etat remdirent parfaitement ce rôle (voy. Mixis-TERE). Longumps simples clercs du secret, admis au conseil pour tenir note des delibérations, ils ne prirent une importance réelle qu'au xvie siècle. La multiplicité des affaires, la nécessité d'hommes spéciaux et habiles, accrurent leur puissance. Sous Charles IX, Villeroy contresigna les ordonnances royales; politique extérieure, guerre, finances, marine, commerce, en un mot toutes les branches des services publics requrent l'impulsion de ces fonctionnaires. Le règne de Louis XIV fut l'apogée de leur autorité. Colbert et Louvois présentent les types de ministres habiles, dévoués et toutpuissants.

On retrouve les mêmes progrès dans les conseils qui entourent et éclairent la couronne. C'est d'abord une assemblée féodale composée des grands vassaux du duché de France et des ministeriales hospilii regis. Elle cumule tous les pouvoirs: guerre, finances, justice; toute l'administration est entre ses mains. Philippe le Bel introduit une division exigée par la multiplicité des affaires. Le grand conseil a les attributions politiques, le parlement la justice, la chambre des comptes les finances. Dans la suite, de nouvelles subdivisions devinrent necessaires. La cour des aides ent une partie de l'administration financière, ainsi que la chambre du trésor. Le grand conseil, qui avait conservé quelques attributions judiciaires, subit sous Charles VIII une nouvelle transformation. Il perdit toute autorité politique : mais constitué comme tribunal, il jugea les causes privilégiees ( voy. GRAND CONSEIL ). Quant à l'autorité politique, elle passa au conseil d'État: mais cette assemblée elle-même se subdivisa en un grand nombre de conseils spéciaux, conseils des dépêches pour les affaires intérieures, de conscience pour les questions religieuses, de finances, du commerce, etc. Voy. Conseil d'Etat.

Ainsi la royauté était servie par des agents spéciaux et dévoués, qui relevaient exclusivement de sa puissance.

L'administration monarchique présectaix donc la première condition de force et de grandeur, wa pouvoir central bien organisé. Elle s'y était élevée lentement ; mais il est impossible de méconnalire ses

progrès.

Hierarchie de fonctionnaires institue par la royauté. — Quant à la hiérarchie de fonctionnaires portant du centre sex extremités la volonté du pouvoir suprême, elle s'est aussi constituée lentement et progressivement La royauté ent la predence de maintenir dans les provinces acquises l'ancienne administration, mis en la rattachant à l'autorité centrale. Les baillis et vicomtes, les sénéchaux et prévôts furent tenus de rendre compte sa parlement royal de leur administration judiciaire et financière. Ils ne pouvai acquérir de propriétés dans le pays qu'ils administratent ni s'y marier. Oa les changea tous les trois ans, afin de les empecher de prendre racine dans leur province et d'y reconstituer la féudalité. Mais le cumul des fonctions judiciaires, militaires et financières était un abs dangereux pour le pouvoir et pour le peuple. La royauté songea bienit à le

faire disparaitre.

Organisation de l'administration dess les provinces. — Lorsque Louis XI est vaincu la féodalité apanagée et affirmi l'autorité royale, lorsque l'institution des postes eut permis de transmettre avec rapidité et surcté les ordres da posvoir central jusqu'aux extrémités de la France, il s'opéra une nouvelle organisation de l'administration locale. Deuxe gouverneurs de province établis per les rois Charles VIII, Louis XII et François ler représentèrent l'autorité contrale dans les grandes subdivisions ca royaume. Ils ne furent investis que de la puissance militaire; on lear interdit toute levée de deniers, toute usurpation de fonctions judiciaires, et la royauté les tint si strictement sous se main que d'un mot elle pouvait suspendre tous leurs pouvoirs. Huit parlements pour l'administration de la justice, trenteprésidiaux subordonnés aux parlements, une justice prévôtale pour la répression des désordres et des flagrants délits, seize, puis dix-sept receveurs général pour la perception des tailles, des bareass de finances pour l'administration du domaine et la répartition des impôts, complétèrent cette organisation de l'administration provinciale.

Les efforts des provinces pendant les troubles de la Ligue et de la Fronde pour ressaisir leur indépendance ne servirent qu'à affermir l'autorité royale. Elle annuis

verneurs qu'elle réduisit à prendre es trois ans de nouvelles proviet elle les retint souvent à la cour ne brillante servitude. Près d'eux iblitles intendants, agents dociles, mission était de surveiller toutes ties de l'administration, guerre, s, justice, marine, commerce, ture, instruction publique (voy. ANTS DES PROVINCES). Dès lors, lements, réduits au silence, pertoute autorité politique et même strative. Lorsqu'ils voulurent, à ion de la famine de 1709, s'occuper provisionnements, Louis XIV leur na cette intervention comme une tion de pouvoir et déclara qu'aux ints seuls appartenait de pourvoir osistances. Ainsi, par une série de es habiles, la royauté avait orgale hiérarchie de fonctionnaires qui evaient que d'elle et dont les atons étaient mieux déterminées. ections des enquéleurs royaux; chées des mastres des requêtes. tenir ces représentants du pouyal dans une dépendance plus et de les contraindre à une exacte ation de leurs devoirs, les rois elèrent dès le xui siècle l'instides Missi dominici. Saint Louis it dans les provinces des enquesoyaux. Les maitres des requéles de , qui sigurent dès le temps de saint

furent chargés dans la suite e leurs chevauchées pour surles officiers royaux; les ordonnan-Moulins et de Blois leur rappellent oir, et l'ordonnance de Blois dit lement, que chaque année le garde eaux fera « un département des res du royaume, » et que les mats requêtes de l'hôtel y feront leurs chees et rapporteront les contrais qu'ils trouveront avoir été faites donnances.

le principe, les intendants n'apas d'autre mission; ils exerçaient irveillance temporaire. Lorsque, ouis XIV, ils résidèrent dans uné lité déterminée, les inspections fuonfiées à des envoyés spéciaux. ministère eut les siens, la guerre ouvois, les finances, la marine et nerce sous Colbert. Louis XIV enouvent des maîtres des requêtes conseillers d'Etat pour surveilier dements et assurer l'exécution des ances. En un mot, la royauté ne l'avoir les yeux ouverts sur toutes ties du royaume et sur toutes les es d'administration. Cette centra-1, fortement organisée et servie

par des agents dévoués, produisit d'heureux résultats pour la puissance de la France et hâta son progrès politique et intellectuel. Le pouvoir, par l'organisation financière et militaire, eut la sueur et le sang du peuple; mais il lui donna des lois plus équitables, une puissance maritime, et protégea le commerce, l'agriculture, les lettres et les arts : échange fecond, qui fortifla la royauté, et donna au pays l'ordre et la grandeur, en développant tous les éléments de prospérité qu'il renfermait.

Administration financière: xIIIº siècle, il n'y avait que des redevances féodales ou aides (auxilia), payées par les vassaux dans des circonstances déterminées. L'administration monarchique, en maintenant les anciennes taxes téodales, déploya une grande habiteté pour se créer de nouvelles ressources. L'impôt de la *taille* devint permanent sous Charles VII, et s'accrut à volonté sous les règnes svivants; le taillon établi par Henri II, en 1549, avait spécialement pour objet l'entretien de l'armée. En le payant, les villes se rachetaient du logement militaire. La capitation introduite, en 1695, par Louis XIV, aggrava l'impôt personnel. La population était divisée en vingt-deux classes, dont la première payait deux mille livres et la dernière viugt sous par tête. Cet impôt devait cesser trois mois après la conclusion de la paix, mais la guerre pour la succession d'Espagné le tit retablir presque immédiatement, et avec de nouvelles charges. L'impôt du dixieme des revenus sut une mesure extrême; il frappait les rentiers comme les propriétaires et donnait lieu à des mesures inquisitoriales pour constater l'état des fortunes. Le clergé s'en racheta par un don gratuit de huit millions. Enfin, la taxe des chemins se rattache à l'impôt foncier.

Les impôts indirects portèrent les noms d'aides, gabelles, traites foraines, rève ou haut passage. L'impôt sur les denrées ou aides varia très-souvent de quotité. Il était à la fin du règne de Louis XIV de cinq pour cent du prix des denrées vendues en gros et de douze et denii pour cent des marchandises détaillées; on lui donnait les noms de vingtième et de huitième, ou de droits de gros et de huitième. Des taxes, inventées par la fiscalité, comme les droits de jaugeage et de courtage, s'ajoutaient encore a l'impôt des aides. La marque des espèces d'or et d'argent, et le papier timbré, faisaient aussi partie

des contributions indirectes.

Les gabelles ou impot sur le sel furent l'objet d'une multifude de règlements jusqu'à la grande redrousance du 1886, qui fugais at amedonna truste les dispusitions anterweres. Cat respit productat on 1881, quatoria milione cinq rest millo livres de mondan du temps

Las drain dragate sons les tottes de faut passage, reve, travier forance, currengend stret aut doughet modernée Base les hormes du prage etneent brandup plus numbreux et interceptainist la directation des denrées et des merchandiess dans le revenue En 1501, Heres (II réants que diverses taxes sons le num de dominant forance, Le droit était ainte de conquistare par livre pour chaque marches dins il varia augrent dues la anne

Le domaine revel diet une dernière nource de revene public. Un y rathement lus deuxs de france fiefe, naumous dequits, payes par les resertors qui achotoient des terres fendaire, d'ensertitesment, d'auborne, de bétardire, les parrièr caractles, la paniette en druit nouvel juyé par les magnetrats pour d'asseure le dre-t de transmitte tours charges, les fauts judiciderse, le contrôle des actes majurée, les reprotets, les ensimusions,

et droiss de graffe. Pandant longtemps la perception de Fimpos fus confice aux fonctionaures qui administrates to justice et o--- mandatest los armoro. Los inconveniento do co cumul deviarent pla-manifestes loraque les implies se multiplièrent et, des la kivi mécia, an trouve quelques transa de In division des fenctions publiques. Unie on fut anylogeness on arr solche que la noperation as complete. François 1<sup>es</sup> area l'apargne is qui l'accomme la mor à laquelle wates les satres recettes générales et juriculières so riurent rendre » It on confin le garde à un tré-orier, tiois, dans le cuite, la foculisé resdit cet effice quitriennal, et les quaire tresneurs de l'epargne nerviront par quartier. Las tûtendante des Sonners qui, au aver siègle, distert de nombre de nontre, sucreti-Izinat las recessos es las depensas

Le surresendant ordennagent les dépunses et evat au deuceus de les le contrhicur général. A partir de 1661, il u y fest plus qu'un contrôleur général, et les ardres de payement furent agnes du rot ét contre esprés par le contrôleur genéral. Les intradante de finances, qui le maient, avec les tresoriers de France, le chambre du trésor ou le bireau des finances origé en 1377 nongament le londe aproial pour le payement ordennance. Le bureau etass ettest charge de la repartition de l'ampét.

Chaque provison est une admissarstion finanzière combighte à colle de Paris "40 dix - cost genéralisés dichlins par

Manri II coros: hours tresorers was Tenra gindrant des Sanners us sont les trimeters alternatif es (1° s primment on 1513 with de dispose for tion grand numbers to charges on a for divide removages, here's resources of le domning, those recessors are to pour les impôts et un garde le seur formèrent dans chaque graces e à burnes du flance et les eux abags de graffine of the humaner from the firm forest results on hereditaires Joseph burens de Bharrier eta 1 terp de fonstions might meetralings at year servi-Commo administrateur, a face a to partition de l'Empire pour la generale d on remaind by successing the amount d'on roug tollerieur aux eine vur pret-datent à la raphetition dans chaque ch fiel; le bureus exerçuit au premier et trite sur la guatina des suspiction en dist southins, en dermier resort se clinitabres des érrespons dusames trataces Chiroletica , les formes de formes inguiens de dorner reservi pages a concurrence do dous constitue partie from de rapsati va da distilização de recui es appels de leurs contenços reasest por m ous partements.

¢

ø

1

:

Þ

•

.

Ġ

.

ű

h

b

•

.

h

b

è

þ

į

ŧ

La juridiction des bureaux de taness'especials ser to dominante, our le sour et gesteum detres emplés. Les membre de burine deteum l'aire des sespectes « à l'affet de voir le la crist le maistance et hage das fins, recessure greater f contritions. . La repartition des capits appartabalt aux burrout des Angaces & concert avec les interedants : Apre les gibe rations d'Alemane et Africa a d auch de Bordenne, de Benergen, de Lare : de lie lone, de Granobie : de la Eurelie de c fine, d'Oridona de Parre, de Persona de Res Raime, de Renem de Persona de Raime, de Renem de Persona de Person I do paye d'Étate à singress ar aux-membres Rado, date extentes ( complex ) as to COMMISSION PORTERIORS NOW APPROXIMATED FOR nations ocule in Expensions and all the departie des impôte, et specialie men de anté distroit afformées à des ces sais le que fe mirant, an 1000 who compage is district morehern a negotianes à frequency generale

La juridiction à autrement à autrement des l'administrations à en l'agricere des comples avaient la haute au ver autre de la comptabilité financière à les agrandés en dernité rannées à la companié en dernité rannées à fin le la la litté de l'était, à flounne 1543 à Dijon aux 600 noble , finance et bloom 1545 à final à fine (1686); à fine (1686); à fine (1686); à fine (1686).

comptes etait une à la cour des , par exemple à Dijon, Grenoble, ies, Pau, Rouen, Aix, Metz, Dôle. ris, Montpellier, Bordeaux, Clermont, auban les cours des aides étaient dises et avaient juridiction souveraine atière d'aides et gabelles. Les vingt aux des finances étaient institués

les généralités citées plus baut. A egré inférieur, les élus, à la fois adstrateurs et juges, répartissaient les et jugeaient en première instance

rocès relatifs aux impôts.

royauté avait enlevé aux seigneurs oit de battre monnaie. Elle abusa ent de son monopole et s'en fit une urce lucrative, mais odieuse et inivoy. Monnair). Il y avait un grand re d'hôtels des monnaies. Celui de était sous la direction d'un trésorier al; on y trouvait un essayeur des laies, un graveur des monnaies, un cteur général des monnaies, un rissaire du roi, etc. La cour des mon-, établie à Paris par Henri II, en , et erigée par le même prince en souveraine, connaissait en dernier rt des mines, métaux et poids, de la cation des monnaies, du titre, prix, et police des espèces d'or et d'ar-

fin, les eaux et forêts, partie du ine royal, avaient leur tribunal ulier. Les gruyers ou gardes foresn'avaient qu'une juridiction de simdice. Les tribunaux des maîtres des et forêts jugeaient en seconde ine; ils se composaient des mattres culiers, d'un lieutenant versé dans e des lois, du garde-marteau, d'un reur, d'un avocat du roi, d'un grefd'un huissier. Enfin, la juridiction me appartenait aux Tables de maril n'y en eut qu'une jusqu'en 1587; , à partir de cette époque, ces triix se multiplièrent. On en compta et enfin dix-neuf. Ils se compot du grand maître des eaux et forêts ssort, d'un président de parlement plusieurs conseillers des parle-

si la royauté, d'abord presque déde ressources financières, avait is l'impôt permanent au xve sièuis le droit de multiplier les impos directes et indirectes à sa fan-; elle avait institué, pour faire r les richesses du pays dans son ne, une hiërarchie de fonctioni, depuis le surintendant jusqu'aux et une juridiction financière qui se sait des chambres des comptes, surs des aides, de la cour des monnuies, des tables de marbre, etc. A côté de l'organisation financière se place le système militaire, laborieusement constitué par les efforts séculaires de l'administration monarchique. Il avait aussi pour but de livrer au pouvoir central les

forces du pays.

Administration militaire. - Le système seodal ne donnait qu'une armée temporaire et indisciplinée. La royauté avait besoin d'une armée permanente et disciplinée, mais elle ne parvint à l'organiser qu'après bien des tentatives. Dès le xii siècle, elle avait soudoyé des armées mercenaires. Cadoc commandait les routiers de Philippe Auguste. Mais ces bandes indisciplinées se signalaient par leurs violences et leurs cruantés impies. Ce fut surtout pendant les longues guerres du xive et du xve siècle qu'éclata la licence de ces mercenaires, écorcheurs, tard-venus, côtereaux, etc. Ils désolèrent la France qu'ils appelaient « leur chambre. » Charles V et Char-les VII parvinrent à les éloigner et les remplacèrent par des armées perma-nentes et nationales. L'ordonnance de Vincennes (1373), et surtout les ordon-nances de 1439 et 1445 créèrent une force militaire soumise à une organisation régulière, quoique imparfaite. Nomination des capitaines par le roi, solde des troupes par le trésor royal, ce sont là des innovations importantes et qui rattachent l'armée au pouvoir central. La cavalerie des compagnies d'ordonnance sut, dès cette époque, regardée comme excellente. L'usage de la poudre à canon et de l'artillerie, longtemps retardé par l'imperfection des armes et des machines de guerre, acquit une grande importance sous Charles VII. Les engins volants de Jean Bureau, comme les appelle Mathieu de Coussy, abattaient les murailles et forçuient la soumission des villes. L'infanterie dispersée des francs archers ne put se soutenir, et ce fut en vain, qu'au siècle suivant. Louis XII et François les s'efforcèrent d'organiser l'infanterie des légions provinciales. La confiance et le courage manquaient à ces paysans trop longtemps avilis. Mais, lorsqu'au xvii siècle, la France eut un peuple, il prit place sur les champs de bataille à côté de la cavalerie et l'égala à Rocroy.

La centralisation appliquée à l'armée, l'uniforme imposé à tous les corps, le perfectionnement des armes, l'organisation des corps d'élite, l'établissement d'écoles pour l'instruction des officiers, de magasins abondamment pourvus, d'ambulances, de haras, l'avancement par ordre du tableau, les inspections fré-

••

and the state of t An the state of the state of the parent way. and the second of the second s Provided the constraints of a contract to those and to see greater as as a conservation of the second of the s professional and a second profession of the second la per pare est era ordina nationale de la casa, end in the constant property for homeony De min branche tritige the firm the Thirt in more les semars de printe de Challe de in the location of court west for each rese so in a reference of the make the constants of

the country there's an interior Consequent agent has a Tourist Tree the logarithms of the second to made die la fa e die 77 - 42 en erandrut

Chambaratest in it is the . propers, dark &CD. the filent to the second of th plantaire end in the analysis of the plantaire end in the analysis of the anal Allien are a remain in a comment too to so were the transfer of the chargest party to the chargest dungan til ... 111111 1132 1132 qui naiset : E Le The eliterate to entitlement of entitle to the contraction of Miller yearner or 1 mm - - - - -Milento by the state of the sta Hundres of the man and the man allow a set in the state of the same continued to the set of the set metite : Pare to all a min to and The district of the second of Hall then are to the form the same of the same dumbra en la les mais-les qui pres. while it is a constant to the state of the s Here the first and the control of th WILL A SHOULD SEE SEE TO CAME AND THE LABOUR. the county of a selection explanaduring the second links ELI - ELITAEL . . .

Principal of the British Building to Of the Late of the Brown and the Brown inen. File - an administration ut militer it. Tarita=170&1... : : It is the fact of the state of the the Ut of the same the same of the sa The the Little I was the same and the parties of the property " annine ruselli . ins reins . in Miles . Care & Comment. the or Continues - Mile section, mit Me a mit dalle being being and and THE THE PERSON WITH THE PERSON " - THE HAY THE TAX TENEFOR AND PRINCE THE LI YERUITE A TRUIT A THE REPRESENTE LANG. ... tenti intente de came. I de mis "Chirten ur liet um annum elit en. 12: 105 across THE PARTY OF THE P

. .. . :- nor proport are ringer WE THE SHEET IN MARKET The site current sentiment of the the address of the seasons. in the parisimple of the next Ser Sellen Gentle Generales. winder of the second of the M. Mile Sient i admit is THE A THE THEOTHER, DES BOTTON - Committee i Revenir senterimor, per Shift i the se see we see the the second less les me The Manual Broth Ut La section THE BUT IS TO SUIT HIM INCH THE TAX PROPERTY IN THE PARTY OF THE PARTY O The The Table the second state of the second CHARGE AL BORRER IN PROPERTY OF THE PERSONS he grade a singen et namme er allegation of the the the manufacturers market e trate municipal Maniton, 1886 . entre les conditions d'une et de cue-A Last in the samp. In the tries. CALLS COULT BETTER HE COULT ME BARRIOUS LINE SEVELL BESS DEVINE & SE PROCES FIRST OF THE P. BECKER THE The Bearing I will approprie

THE STREET IN THE PERSON IN COMPANY.

(Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douai et Besançon) et du conseil souverain d'Alsace assura une exécution plus prompte et plus complète de la justice. La royauté ne donna pas suite au projet d'une cour suprème composée de l'élite des parlements; mais Louis XIV plaça le conseil d'État au-dessus des parlements, et lui donna le droit de déterminer les juridictions.

Le progrès fut encore plus sensible dans les tribunaux inférieurs. Longtemps le bailli et le sénéchal avaient été les seuls juges royaux; ils cumulaient les fonctions de magistrats, de chefs militaires et d'administrateurs, recevaient les appels des tribunaux féodaux et exécutaient eux-mêmes les sentences qu'ils avaient rendues. La royauté avait placé ces magistrats dans une dépendance plus étroite de l'autorité centrale en les forçant de rendre compte aux parlements de leur administration. Dès le xve siècle, elle tenta de séparer des fonctions incompatibles, dont le cumul entraînait les plus graves abus. L'ordonnance de Montils-lès-Tours (1453) défendit au juge d'exécuter lui-même les sentences qu'il aurait prononcées. L'abus fut signalé et blamé longtemps avant qu'on put le corriger. Louis XII, par l'ordonnance de Blois (1499), ordonna aux baillis qui n'auraient pas fait une étude spéciale des lois, de s'adjoindre un lieutenant licencié en droit. Enfin, les ordonnances d'Orléans (1560), de Moulins (1566) et de Blois (1579) séparèrent entièrement la robe et l'épée. Le bailli, qui était d'épée, put assister aux sentences rendues par son tribunal et même présider aux jugements, mais sans voix délibérative. L'institution des présidiaux, en 1551, et les développements que reçut la juridiction civile et criminelle de ces tribunaux, accélérèrent l'administration de la justice entravée par la lenteur des parlements et l'ignorance des juges seigneuriaux.

La justice prévôtale, instituée par François ler, inspira aux brigands une terreur salutaire dans un temps de désordres et de licence. Les eaux et forêts, les finances, la marine, le commerce eurent leurs juges spéciaux.

La procedure était dans le principe, grossière et digne de la barbarie du moven age. Les épreuves et le jugement de Dieu furent regardés pendant plusieurs siècles comme le seul moyen de discerner l'innocence de la culpabilité. La renaissance du droit romain substitua à ces usages barbares une procédure plus équitable. Le duel judiciaire disparut peu à peu, et les

tribunaux royaux le remplacèrent par le témoignage oral et les épreuves écrites. De nombreuses ordonnances des xive, xve et xvi• siècles hàtèrent la lenteur des juges, prévinrent leur partialité en appelant les affaires par ordre d'inscription et en interdisant aux parents de sièger au même tribunal: elles protégèrent l'accusé innocent en lui donnant le droit de faire entendre lui-même sa défense; enfin, elles substituèrent le français au latin barbare du moyen age dans la rédaction des actes et des sentences. L'établissement de registres de l'état civil par François ler prevint de nombreux procès en constatant les rapports de parenté et les droits de succession. L'ordonnance de Moulins ne permit d'enlever un procès aux juges naturels que par ordonnance royale contre-signée d'un secrétaire d'Etat, Les évocations et le droit de committimus, qui renvoyaient les parties devant la juridiction spéciale des maîtres des requêtes ou du grand conseil, surent sonmis à des règles déterminées. La défense de l'accusé exigea l'institution de l'ordre des avocats; la rédaction des actes authentiques, celle des notaires; la signification légale des arrêts, celle des sergents-ès-lois ou huis-

En résumé, unité de puissance législative, publication et amelioration des coutumes, principes plus équitables introduits par les ordonnances royales, voilà pour le progrès des lois. Trois ordres de tribunaux, parlements, présidiaux, justices seigneuriales et municipales réduites à un rôle secondaire, voilà pour les degrés de juridiction. Dans la procédure, témoignage oral ou écrit substitué aux épreuves ou au duel, défense personnelle de l'accusé en matière criminelle, rédaction des actes judiciaires en langue française, établissement des registres de l'état civil, intervention des avocats, notaires, huissiers pour la défense de l'accusé ou la régularité des procédures et transactions, tels sont les progrès les plus importants de l'administration de la justice sous l'influence de la royauté. Cette administration contribua aussi à développer les richesses naturelles de la France, à lui donner des ports, une marine, et un commerce floris-

Progrès du commerce et de l'industrie sous l'influence de la royauté. — La royauté avait reçu des mains de la féodalité la France embarrassée d'entraves de toute espèce. Les artères naturelles de ce grand corps, les rivières et les fleuves, étaient interceptés par des barrages, que la politique feodale avait crées et que l'usage et la fiscalité maintenaient opinià-

trément. Les anciennes voies romaines avaient disparu, et la difficulte des communications par terre etait encore augmentee par les penges, les exactions feodales et une multitude de coutames ogieuses ou absurdes, comme celle qui desennant de relever une vonture versce, sans l'autorisation du seigneur. Que fit la royaute en presence de ces obstacles? Pour en juger, il suffit de voir en quel cut elle laissa la France a la fiu du xviii• siècle. La navigation intérieure, déhyree des entraves feodules, était partout favorisée. Sur la Seine, des coches d'eau avaient eté régulièrement établis ; l'Aube et la Marne etaient rendues navigables. Des canaux (canal de Briare et canal du Loing) unissaient la Seine et la Loire. Les deux mers qui baignent la France communiquaient par le canal du Languedoc. Le royaume était sillonne de grandes routes, et, des la fin du xvite siècle, des carrosses partaient de Paris pour toutes les parties de la France. Mes de Sevigne admirait ces belles routes qui changeaient les voyages en promenades, et elle attribuait avec raison ce progrès à l'administration des intendants : « C'est une chose extraordinaire, écrivait-elle, que la beauté des chemins; on n'arrête pus un seul moment; ce sont des mails et des promenudes partout; toutes les montagues aplanies, la rue d'Enser un chemin de paradis; mais non; car on dit que le chemin en est étroit et laborieux, et celui-ci est large, agréable et délicieux. Les intendants ont fait des merveilles, et nous n'avons pas cessé de leur donner des louanges. Si jamais j'allais à Dieu, Dieu me préserve d'une autre route. »

Les postes, instituées par Louis XI pour l'avantage exclusif de la royauté, avaient été mises au service des particu-

liers dès le xvi siècle.

La facilité des communications tournait surtout à l'avantage du commerce. Aus-i quel rapide progrès! Au commencement du xiii siècle, l'industrie de la France se bornait à la production d'étoffes grossières ou d'armures commandées par le luxe féodal. Fournir à la guerre et aux nécessités de la vie, tel était le but de tous ses efforts. Au xvine siècle, elle lutte avec les industries les plus avancées de l'Europe. Elle n'est plus tributaire de l'Italie pour les glaces et les étoffes de soie, ni de la Flandre pour les tapisseries et les cuirs dorés, ni de l'Angleterre pour le fer et l'acier. Les richesses minérales sont arrachées aux entrailles de la terre. Le creuset les ipure, et la main de l'ouvrier français les isèle avec une élégance qu'envient les naione étrangères. La France s'enrichit par

des exportations, qui ne consistat più seulement en productions du sol, mis en glaces, tapis, étoffes de soie, et la colonies, qui atteignent leur plus bribat developpement sous Louis XIV, et comprennent la Nouvelle-France (Canda, Acadie, Terre-Neuve), la Louisiane, en plorée par Cavelier de La Salle dès tité, les îles de Saint-Domingue, la Marièque, la Guadeloupe et autres Antiès, le Guyane française, la Sénégambie et la comptoire des Grandes Indes, les colonis favorisent les exportations et le désignement de la richesse nationale. Commerce lointaiu crée la marine française, que perfectionne l'administration messentique.

Creation et progrès de la marine. feodalité avait enlevé à l'assum centrale les vastes côtes de l'Océan & la Mediterrance. Elle avait, par d'odis coutumes, par les droits de bris, de se rech. etc., entravé le commerce et la prigation. La royauté abolit. dès le xuraire, le droit de bris, elle détraint à piraterie, et rendit à la France le litters de l'Ocean et de la Mediterrance, q ilt une grande puissance maritime. bâtit les arsenaux de Brest, Toulea, 🖼 chefort et Dunkerque, fonda le Havre protégea la marine marchande de la seille, Nantes, Bordeaux, etc. La po tion des côtes classée, le commerce rieur placé sous la protection de s redoutables, la marine soumise à des reglements uniformes et sagement o

où la population noire n'était plus livrés aux caprices des maîtres, attestest les progrès de la marine française sons l'influence de l'administration monarchique.

Agriculture. — L'agriculture, committe commerce, demande surtout as gri-

nes, des colonies bien administrées &

vernement protection, sécurité et lite de communications. Au xue siècle els n'avait aucune de ces conditions de pri périté. Les guerres privées désolutes France et ruinaient les campagne royauté, en reprimant l'anarchie 60 et en rétablissant la paix, permit à l'a culture de prospérer. Froissart sti combien les campagnes de Norm étaient riches et plantureuses, lorsquis l'Anglais vint les dévaster au xive siècle Les malheurs de la guerre de Cent and, les ravages des grandes compagnies. les guerres civiles des Armagnecs et des Bourguignons plongèrent encore la France dans l'état de misère et de confusion d'où la monarchie l'avait tires Sous Charles VII, Louis XI et Louis XII, un gouvernement réparateur it de moveau fleurir l'agriculture. Louis XII 🕬

it le protecteur des campagnes et le eur des paysans contre les gens de . Henri IV et Sully firent oublier sastres de la fin du xvie siècle. La e plus perfectionnée devint l'objet ités spéciaux, entre lesquels on re-e ceux d'Oliv. de Serres. On a repro-Colbert d'avoir n'égligé cette purportante de la richesse publique. n homme d'État étranger, qui conit bien la France, témoigne de sa rité agricole aussi bien qu'indue vers la fin du ministère de Colbert. lliam Temple écrivait en 1678 : «La se de la France, qui est la cause de ssance, résulte de la consommation ieuse faite par les pays qui l'envint, des produits si nombreux et si de son sol et de son climat, ou du ingénieux de ses habitants.... Une : avec l'Angleterre aurait fermé aux uis tout le marché du nord de l'Eud'où, au moyen de leurs vins, de iels, de leurs modes d'habillement uipages, ils font venir de si grosses es d'argent, dans ce fertile et noble ne, le plus favorisé par la nature, it mon opinion, de tous ceux qui 1 monde. » En résumé, sécurité et tion, voilà ce que demande l'agrie, ce que lui refusait la féodalité et lui donna presque toujours l'admilion monarchique.

t un autre ordre de faits et d'idées, equel le gouvernement doit interquoique son influence y soit moins ; je veux parler du développement ux et intellectuel des sociétés. Sans l'élan de l'homme vers Dieu, la aplation des perfections divines, la ie des vertus, la croyance religieuse iposent pas; sans doute aussi, l'inon poétique, le sentiment du beau, i, du grand qui animent l'écrivain iste se puisent dans les profondeurs ie, dans l'étude de la nature, dans itation des chefs-d'œuvre, et une ure servile n'est qu'une misérable ou l'effort stérile d'une imagination Cependant, après avoir revendiqué a religion, les lettres et les arts. rge indépendance qu'une adminin sage et intelligente devra toujours ter, il faut ajouter que le pouvoir a sa mission dans le domaine intel-; il doit encourager, diriger et esois contenir le mouvement des . Ainsi, les mesures adoptées par auté pour fixer les rapports du rel et du spirituel, la centraliprogressive de l'instruction pu-, enfin les encouragements donnés ttres et aux arts, se rattachent aux progrès de l'administration monar-

chique.

Relations des deux puissances temporelle et spirituelle. — A la fin du x11º siècle, les deux puissances n'étaient pas nettement séparées. Philippe Auguste en avait fait l'épreuve dans sa lutte contre le pape innocent iii, lorsque le souverain pontise avait placé le royaume sous l'interdit et délié les sujets du serment de fidélité. Saint Louis assura l'indépendance du pouvoir temporel (voy. PRAGMA-TIQUE SANCTION ); Charles VII la consacra par la pragmatique de Bourges; Fran-çois Ier soumit le clergé à la centralisation monarchique par son concordat avec Léon X (voy. Concordat); enfin, sous Louis XIV, les quatre propositions de 1682 (voy. Quatre propositions) établirent nettement les rapports des deux puissances, et servirent de base aux libertés de l'Eglise gallicane (voy. Libertés de l'E-GLISE GALLICANE). La France eut alors le clergé le plus instruit, le plus régulier et le plus national qu'aient jamais présenté aucun pays et aucun siècle. Une étroite union existait entre ce clergé et la royauté

qui était presque un sacerdoce.

Caractère religieux de la royauté. — Les rois de France étaient, comme les empereurs chrétiens successeurs de Constantin, des évéques extérieurs. Leur caractère religieux est reconnu et proclamé par les écrivains du moyen age. Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, s'adressant au roi Charles VII, s'exprimait ainsi : «Au regard de vous, mon souverain seigneur, vous n'ètes pas seulement personne laye (laïque), mais prelat ecclésiastique; le premier, en votre royaume, qui soit après le pape, le bras dextre de l'Eglise.» Le Maréchal, dans son traité du Droit de patronage (titre III), dit que l'onction du roi « lui donne presque participation au sacerdoce, et que c'est pour cela qu'il est chanoine dans certaines églises. » Les rois de France étaient spécialement chanoines de Saint-Martin de Tours. A leur sacre (voy. SACRE), ils étaient revêtus d'ornements ecclésiastiques, et entre autres, de la dalmatique. Ils étaient admis, comme les prêtres, a la communion sous les deux espèces. Enfin, ils, portaient les titres de fils aines de l'Eglise et de rois très-chrétiens. La croyance si généralement répandue que les rois de France guérissaient les écrouelles est une nouvelle preuve du caractère religieux attribué à la royauté. D'anciens priviléges mettaient les rois de France à l'abri de l'excommunication. Louis XI traitant avec Charles de Bourgogne (14 octobre 1648), rappelle que les rois de

ſı

L

5'

Ь

đ

F

Pd

u

Ŀ

1

1

1

France ne pouvaient être contraints par les censures de l'Eglise. Le 30 janvier 1549. le parlement de Paris procédant à la vérification des bulles d'érection de l'Université de Reims, déclara que « le roi ne pouvait être sujet aux excommunications ni

censures spostoliques. »

Administration de l'Instruction publique. — L'instruction publique a été, de toutes les branches d'administration, celle qui a le plus longtemps échappé à l'influence du pouvoir central. Confide dans le principe aux corporations religieuses et aux écoles épiscopules, elle resta sous la surveillance presque exclusive de l'autorité ecclesiastique Cependant les rois l'encouragérent, et, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XV, il est peu de souverains qui n'aient confirmé les privilèges de l'Université de Paris, la filse ainée des rois. Orléans, Montpellier, Avignon, Orange (ces deux dernières hors du royaume), Angers, Valence, Dôle, Poi-tiers, Bordeaux, Besançon, Caen, Bourges, Dijon, Nantes, Rennes, Metz, Douai, Strasbourg eurent successivement leurs universités provinciales, sans lien et sans principes communs, diverses d'organisation, de juridiction, et d'enseignement. Longtemps l'Université de Paris, forte de ses privilèges pontificaux et royaux, du nombre de ses disciples et de sa réputation européenne, brava l'autorité temporelle et aspira même à la diriger. Ces abus provoquèrent une réforme qui s'accomplit sous le règne de Charles VII. L'Université de Paris fut soumise à la surveillance du parlement, et, depuis cette époque, elle perdit l'arrogante indépendance qui avait produit tant de désordres. Vainement, dans la suite, elle voulut profiter de la bonté de Louis XII pour recouvrer des libertés anarchiques. Cette tentative fut reprimée. François les lui donna pour rival le collège des trois langues, dont elle s'efforça vainement d'empècher l'établissement (voy. Collège de France). L'ordonnance de Blois soumit toutes les universités du royaume à l'inspection de commissaires délégués par le pouvoir central. La Ligue marque la dernière époque de l'effervescence politico-religieuse des universités.

Elles rentrent dans l'ordre sous Henri IV. Renfermées alors dans leur mission scientifique, elles obtiennent de nouveaux privilèges et le droit exclusif de contérer les grades. L'étude du droit, qu'une bulle avait bannie de l'Université de Paris, y fut introduite par Louis XIV; la médecine eut ses règlements uniformes, et Louis XIV voulut, comme Charlemagne, doter chaque village d'une école. Ainsi,

les universités, d'abord indépendants de l'autorité royale, sont soumises à la suveillance des parlements , représessant de la puissance monarchique, et à l'isspection de commissaires délégués per la pouvoir central. L'instruction publique est régie par des ordonnances royales. Il j a donc encore. sur ce point, progrès de

l'administration monarchique.

Lettres, sciences et arts. — Les billes, les sciences et les arts ont trouvé et protecteurs dans tous les rois vraiment dignes de ce nom. Au xue siècle, le 4versité d'idiomes correspondait à la deversité de mœurs, de lois, de gouverne ments. La royauté à introduit l'unité langue comme l'unité d'administration. L partir du xviº siècle, le français et l langue de la loi , la langue pointent la fondation de la Sorbonne, de la Scien-Chapelle et de tant d'autres mosaus par saint Louis, de la Bibliothèque roy par Charles V, l'organisation des se frères de la Passion, avec l'anterississ de Charles VI, l'introduction de l'impimerie sous Louis XI, favorisèrent le pregrès intellectuel de la nation. Louis XI et François Ier appelèrent d'Italie des 20vants et des artistes illustres; les lassris, les Démétrius, les Budé répard le goût de la littérature classique. Pudant que le Rosso, le Primatice et Lécert de Vinci ornaient les palais élevés par François les et sondaient l'école de p ture française, Guillaume Budé recellait en Italie de précieux manuscrits p la Bibliothèque royale et contribusit à la fondation du collège des trois langun, berceau de la renaissance française (107. Collège de France ). L'établics d'une imprimerie pour le grec fut es un bienfait de ce règne ingénieux et brit lant. Une littérature savante imitali l'u tiquité, en même temps que le p favori du *Père des lettres*, Clèment I continuait en la surpessant l'école mive de nos vieux poètes. Malheurensement à reproduction peu intelligente des formes grecque et latine, le manque de direc-tion sous les derniers Valois, l'anarchie du monde intellectuel et moral, moins deplorable que celle du monde pe litique, egarèrent pour quelque temps le gout français. Mais, avec Henri IV, l'ordre rentra partout. Ce prince compléta l'assue de François les en élevant les bâtiments du Collège de France sur la place de Cam brai; il assura le traitement des profi seurs, et appela en France Carasi pour ranimer le goût des lettres de siques. Les palais s'acheverent; les Trileries, Saint-Germain, le Pont-Hest. la Place-Royale, Phôpital Saint-Louis,

s œuvres d'art. Richelieu et surtout s'XIV accordèrent une protection cone aux lettres, aux sciences et aux Est-il nécessaire de rappeler la Sore rebàtie, l'Académie française fonles savants étrangers appelés en ce, l'Observatoire élevé, les Acadédes inscriptions et belles-lettres, de ure et de sculpture, de musique, hitecture, des sciences, formant aude foyers, où se concentrent l'érudile génie des arts et des sciences, jaillir en rayons lumineux sur la ce et le monde entier?

nour du peuple français pour les — Ces services rendus à la France lièrent à la royauté l'affection du pays tte adhésion morale, qui fait la sanc-la force et l'honneur d'un gouverne... Instinctif ou réfléchi, ce sentiment it dans toute notre histoire, de Phi-

Auguste à Louis XIV. A Bouvines, communes se battent pour Philippe ste; les bourgeois de Paris protégent. Louis encore enfant et l'escortent lonthéry à la cité; le tiers état sou-

Philippe le Bel contre le pape, le je et la noblesse. Même au milieu des llances et des malheurs de la royauté, suple l'entoure de sa pitié et de son ir. Sous Charles VI il se persuade le pauvre insensé qui porte la coue le couvrirait de sa protection s'il sa raison. Jeanne d'Arc est la glose expression de ce sentiment paique né du malheur. Ni l'ingratitude narles VII ni les cruautés de Louis XI assent l'amour du peuple pour la uté. Il s'attache surtout au Père du ile, que les paysans adoraient presque ne un saint. Le roi-chevalier, brave guerre, joyeux aux fêtes, d'une ite, d'une vivacité ingénieuse qui pathisaient avec le génie français, ve et enchaîne tous les cœurs. La ce se reconnaît en lui et jusque dans léfauts; elle lui donne, sans murmuson sang et ses sueurs; elle lui sacriit, dit un contemporain, jusqu'à son ieur.

rès des années de tristesse et de l, ensanglantées par la guerre civile, di victorieux qui chasse l'Espagnol, se les factions et rétablit la gloire et égrité du pays, a pour lui la majorité i nation. Le peuple garde son sour, et, malgre les attaques des facs, son nom vit dans tous les cœurs çais. Le redouté cardinal, qui abaissa trands, les huguenots et l'Autriche, at aussi l'adhésion du tiers état, qu'en 1626 il lui dévoila ses projets

pour l'unité et la grandeur de la France. Enfin, après les excès de la Fronde, la nation entoure son jeune roi d'amour et d'espérance. Louis XIV s'etonne lui-même de l'ardeur des Français à répondre à son appel. Ils se pressent sous ses drapeaux pendant que la poésie exalte sa gloire et que la chaire retentit de ses louanges. Ainsi, il n'a rien manqué à la monarchie française, lorsqu'elle a rempli sa mission; l'adhésion du peuple a couronné sa puissance et récompensé les servicex rendus à la nation. La noblesse conserva pour elle, surtout aux jours du malheur, un culte chevaleresque, et le clergé l'entoura de l'appareil religieux.

Abus de l'ancienne monarchie. — Cependant, il ne faut rien exagérer; quelque grands qu'aient été les résultats obtenus par l'administration monarchique, quelque digne d'éloges qu'elle se soit montrée, elle a préparé les catastrophes qui ont bouleversé la France en substituant le despotisme à l'anarchie féodale. Louis XIV, qui est le type le plus complet et le plus glorieux de l'ancienne monarchie, en montre les abus en même temps que la grandeur.

Despotisme des rois.— Le souverain ne pouvait souffrir que la nation tentât de limiter sa puissance, ce serait pour lui la dernière calamité de prendre la loi de ses peuples. Louis XIV dit encore dans ses Mémoires, que « ces corps. formés de tant de têtes, n'ont point de cœur qui puisse être échauffé par le feu des belles passions. » L'obéissance absolue, voilà le devoir du sujet : « La volonté de Dieu est que, quiconque est né sujet, obéisse sans discernement. »

Une autre conséquence de cette autorité absolue, que s'attribua la royauté, fut de considérer comme sa propriété, les biens, la sortune et même la vie de ses sujets : « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos Etats, dit Louis XIV, nous appartient à même titre. Les deniers qui sont dans notre cassette, ceux qui demeurent entre les mains des trésoriers, et ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples, doivent être par nous également menagés.... Vous devez donc être persuadé, ajoute le même prince, dans ses instructions au dauphin, que les rois sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les seculiers, pour en user en tout temps, comme de sages économes. » La vie nième de ses sujets appartient au souverain: « comme la vie de ses sujets est son propre bien, le prince doit avoir bien plus de soin de la conserver » Il n'y avait donc plus en France qu'one seule puissance, qui disposait arbitrairement des biens et de la vie même de tout un peuple, et n'en de-

vait comple qu'à Dieu.

Desputisme des ministres. - Le roi, souveram absolu, exigea la même obeissance pour les representants de son auterde Les unnistres, secretaires d'Etat, devincent tout-puissants. Saint-Simon, d'accord avec la plupart des auteurs de memotres de cette epoque, s'elève contre la tyrannie que ces roix de France exercairi ( à leur gre sous le nom du toi vémable, et presque en tout à son insu, et l'inaupportable hauteur où ils etaient montes - Honneurs, titres, punitions ou recompenses, tout dependant de leur volonte, et les indignes successeurs des collect et des Louvois exercèrent avec le meme despotisme une autorite qui n'avait plus l'excuse de grands services rendus à la nation. Moins accessibles que le roi lui même, ils laisaient durement acheter leur protection. La fortune de l'Etat était a em disposition, et souvent ils en abumaient pour satistaire leurs fantaisies.

- Les puissants de ce temps-ci, dit Saint-Simon, c'est-à-dire de la plume et de la robe, car il n'y en a plus d'autres, avaient embelli leurs pares et leurs jardins de pières d'eau, de canaux, de conduites d'eau, de terrasses qui avaient coûté infiniment et dont ils n'avaient déhoursé que quelques pistoles. Le roi, parlant à Mme de La Vrillière dans son carrosse, où etatent Mme la duchesse de Berry et Mme de Saint-Simon (allant à la chasse de Châteauneuf, elle lui en avait vanté la terrasse, qui est en effet d'une rare beaute sur la Loire : « Je le crois bien, « repondit séchement le roi, c'est à mes « depens qu'elle a ete taite et sur les a limita et chanasces de ce baña-la beu-« dant bien des annecs. » Si l'image d'un secretaire d'Etat, continue Saint-Simon, avant ose faire ce trait sans qu'il en ait rien etc. que n'auront pas fait tous les autivs secretaires d'État et gens en place, considerables dans la robe, dans la piume et, en sous-ordre, les financiers et les petits tyraunaux dans les provinces. »

Les ministres ctaient donc armés d'une puissance presque absolue et dont souvent ils abusaient; mais, au faîte même de leur grandeur, ces rois d'un jour etaient forces d'en reconnaître la fragilité. Colbert était mort disgracié, et Louvois succomba aux attaques de Mme de Maintenon, Ils tenaient toute leur puissance du roi, « qui ne voulait de grandeur que par emanation de la sienne. » En préci-

secrétaire d'État ou un autre ministe à lu même espèce, il le replongesit, hi & les siens, dans la profondeur ès min

d'où cette place l'avait tiré.

Despotisme des intendants. — Des 🗷 provinces, les intendants étaient intell d'une autorité non moins despoique ephemère. Ils cumulaient plusiaus hations, répartissaient l'impôt, es sand laient la rentrée, distribusient les éspa des troupes et jugesient même et lité de commissaires extraordinaires int que la cour avait quelque ennemi l' dre. Sans remonier jusqu'à Las dont le nom a nne triste célébrité, il de rappeler que Machault, intenden 📽 Picardie, présida la commission qui 🖛 damna à mort Barthélemy de Parg Son predecesseur, Courtin, avail 18 de se faire l'instrument de la ven royale. Comme la révolte de l'argaes 25 ete couverte par une amnistie. On 🕬 cha un prétexte qu'il fut facile de trouve. L'intendant condamna Fargues pourchés de péculat. Des mutations fréquentes 💆 naient on haleine ces agents de la roys et leur rappelaient que, placés sont à main du pouvoir central, ils n'avalent : cune résistance à lui opposer. D'un elle les brisait. Mais en compensation cette dépendance, la royauté leur donné une autorité presque absolue sur les l ces, le matériel de l'armée, les qu de police, de voirie, etc., etc. Magistral utiles quand l'autorité était échirés ( animée de bonnes intentions, ils des rent les fléaux du pays sous un gouve nement avide et ignorant. En résume, despotisme descendait du sommet derniers rangs de la société par trois degres, le roi, les ministres, les inte dants. Ces derniers étaient vraimest 🌬 yeux et les mains du pouvoir centre, mus par sa volonté et reproduisant servilement ses vices ou ses vertus

Police, instrument du despotisme 🖚 narchique. — Le despotisme, que la royaute avait substitue à l'organisation feodale, s'appuyait sur la police, 🎮 finances et l'arbitraire dans toutes les branches de l'administration. La police n'est pas, comme on l'a quelquefois pretendu, une invention de Louis XIV; I fandrait en reporter l'origine à une epeque beaucoup plus ancienne. On la trouv dejà ébauch**ée sous François I=. N** elle fut p**erfectionnée sous Louis XIV &** devint un des principaux instruments de l'administration monarchique. Les listtenants de police, La Reynie et d'Argu-son, ne furent pas sculement d'habites administrateurs, s'occupant avec zèle de la sureté des personnes et des biens, de

a beauté et de la propreté des villes : c'éaient surtout des agents du despotisme lont la police pénétrait partout, violait le ecret de la poste et ne respectait pas nême l'asile sacré de la famille. On pouvait lire d'eux comme des délateurs romains : leire volunt secreta domus, atque inde timeri.

« Louis XIV, dit Saint-Simon, s'étudiait vec grand soin à être bien informé de e qui se passait partout, dans les lieux publics, dans les maisons particulières, lans le commerce du monde, dans le seret des familles et des liaisons. Les spions et les rapporteurs étaient infinis. l en avait de toute espèce; plusieurs qui gnoraient que leurs affaires allassent usqu'à lui, d'autres qui le savaient, juelques-uns qui lui écrivaient directenent en faisant passer leurs lettres par es voies qu'il leur avait prescrites, et es lettres-là n'étaient vues que de lui et oujours avant toute autre chose; quelques autres enfin qui lui parlaient secrèement dans ses cabinets, par les dercières. Ces voies inconnues rompirent le ou à une infinité de gens de tous états, sans qu'ils en aient jamais pu découvrir a cause, souvent très-injustement, et le coi, une fois prévenu, ne revenait jamais ou si rarement que c'était presque sans exemple.... Les dangereuses fonctions de police allèrent toujours croissant, ajoute le même auteur. Ces officiers ont été sous lui plus craints, plus ménagés, aussi considèrés que les ministres, jusque par les ministres memes, et il n'y avait personne en France, sans excepter les princes du sang, qui n'eût intérêt de les ménager, et qui ne le fit. Mais la plus cruelle de toutes les voies par laquelle le roi fut instruit bien des années avant qu'on s'en fut aperçu, et par laquelle l'ignorance et l'imprudence de béaucoup de gens continuèrent toujours encore de l'instruire, fut celle de l'ouverture des lettres. Un ne saurait comprendre la promptitude et la dextérité de cette exécution. Le roi voyait l'extrait de toutes les lettres où il y avait des articles, que les chefs de la poste, puis le ministre qui la gouvernait jugeaient devoir aller jusqu'à lui, et les leures entières quand elles en valaient la peine par leur titre et par la consideration de ceux qui étaient en commerce. »

Les lettres de cachet, violation de la liberté individuelle, étaient encore un des instruments du despotisme. Elles expliquent la haine populaire contre les prisons d'État et surtout contre la Bastille.

Arbitraire dans l'administration des finances. — Les finances étaient aussi livrées à l'arbitraire. La volonté du souverain réglait seule l'impôt. La suppression des Etats généraux avait aboli toute espèce de contrôle, et l'unique horne à la tyrannie était la modération personnelle du prince ou l'épuisement du pays. De là ces inventions multipliées de la fiscalité, le trafic des offices, les monopoles, les loteries, les emprunts; de là . enfin, ces dettes énormes que la royauté légua à la Révolution. L'administration des finances avait été obscurcie et embarrassée à dessein par les receveurs, trésoriers et traitants qui s'enrichissaient de la misère publique. Les ordonnances de comptant où le roi se bornait à écrire de sa main: Je sais l'objet de cette dépense, laissaient à l'arbitraire un moyen de déguiser les dépenses ruineuses ou de honteuses prodigalités.

Les assignations spéciales sur un fonds determiné par le surintendant ou le contrôleur général des finances étaient une occasion de fraudes indignes. En effet, on assignait souvent le payement sur un fonds déjà épuisé, et il fallant que le créancier de l'Etat sollicitàt une réassignation sur un nouveau fonds. Souvent fatigué d'attendre il vendait à vil prix son titre à quelque financier qui avait assez de crédit pour se faire payer par le trésor, et qui réalisait d'énormes bénéfices. Qu'on me permette de citer à ce sujet une anecdote racontée par Pierre de L'Étoile: « En ce temps-là Henry Estienne étant venu de Genève à Paris, et le roi lui ayant donné mille écus pour son livre de la préexcellence du langage françois, un trésorier sur son brevet voulut lui en donner 600 comptant. Henry les refusa, lui offrant 50 écus. De quoy ledit trésorier se moquant : « Je vois bien, lui dit-il, « que vous ne sçavez pas ce que c'est que « finances ; vous reviendrez à l'offre et ne « la retrouverez pas. » Ce qui advint; car après avoir bien couru partout, Estienne revint à son bomme et lui offrit quatre cents écus; mais l'autre lui dit que cette marchandise n'allait pas comme celle des livres et que, de ses mille écus, il ne voudrait pas lui en donner cent. Enfin il perdit tout, le bruit de la guerre et l'édit contre ceux de la religion le forçant de retourner en son pays. » Cet arbitraire en matière de finances résista à tous les efforts de Sully et de Colbert, et sous Louis XIV, l'usage des assignations spéciales était toujours employé pour tromper les créanciers sans crédit. Ces abus prouvent la réalité des accusations de Tavannes: « Les financiers, dit-il, ob-scurcissent le métier, pour faire croire qu'il faut être né dans le maniement des finances pour le savoir exercer. » Que si

٠

4

228828

qν

q

ø

d

μů

w

Me

þ

٨

ø

ø

apriante non promitivation une mémbliotrajure sérvire et acomme de la formate publique et resistant metager leurs propos d'une pertet des empose, in format provire de sein cour le tron géneral et destocrets foi elors de l'homore; moid une reme d'er au n'al inherent de despotance, que fait dependre le ternheur des proposes de la volunt e d'un lemme

Artofraire dans Ladministration de la justice — La arême camanjan a'applopue a socias les parada de l'adminisifate-a , justice , a mee etc. 1 a roymie Et brancing, vans distrip or la binde et principle administration do la justice; us comment radiose con commissions ant enlesseent has one a new joices notargic, les gere-Libone affetebres, de évoutions au grand o sami , les lettres do annountirmos pror las villentes royans. et autres privileges ? L'administration propriate arbitrariesters from an tribunal antegrionnel, et maler la principamera du l'agnise devant la los Et la los elle mirms or do endent-rile pas du caprice du pouvernis : Alle emposit du roi soul at il contait la mulifler à son gre Ainsi, on 1611, one ordinanance exendit à deux monte ave-case du monecel le dru-t de pamairiti mus que l'ocdon-amor civile de 1867 on Code Louis avait attribué exglusi-Tement aux quiane plus toutons mondres dia Combra

Les garanties qui derrent protéger l'indinence accusée, n'étaireit pas miruz no-duress. La jurture les acrochest l'aves de Crimes qu'ette n'hvert pas commis. Yaine ment ret atrece usege evan ete attaque des le avré siècle par Montaigne (ver Tunvan), Les luis le laissèrent enhsister jusqu'à la revolution. Les juges ferranz nombinions bien plus présecupes de la recherche et de la puntion de arime que de la protection nécessare à l'accuse Do it on justices prevénies, creors sua epuipes de licenco es maidistributament conserves, avec de bien faibles restrictions , dans des temps plus quirom. En un mot, la théorie de la pinnlité, son esprit et son but, ne parais-ont ppa ung e océ pou pennou par los houchers de la Tournelle, comme on appoint ces, luges endurcia non cris des patients es y apectacio de lour douleur. L'atrocité das supplices lour paraissest le mestiour moyon d'effrayer le crime Les reues et los gibets diaient de permanenco est los pinces publiques et on se plaient à prolonger dans d'horribles tertures l'agnose du condomne Combien d'années s'écoutèrent avant que les générouses réclama-ions de Becours et des philosophes fran-er Sesont abolte ces usages burbares;

Artificate d Marine - 170 State pass Manager and PROVIDED BEIGNOOMS AND RESIDENCE portint die corres de l'ares. referer to Department at the Languistics. errice to one depart, of oracle ment in direction described of the alors , die Tremanne - deput b full braven pour les plus hout sell d les aftines contest des bates of tudes et les change de principale de séde bal, o La favoratione on in till selected design of the state of the selection of the sele right do Louis LIV lorsqu'in 1986. to Tailard, an Illiania, abancies all ferrete our Cations. Vapoline et little Le Ministre Champillars presentel 178 de Vermeilles les approximes miles et l' jemais multo para l'abus de la ceste cation districterselly no fat plus health Long LIV around d'mileurs suit as for guell and qual coulost pageaner to all emples de glorry es a qu'un la dincula sittère d'uned name lui en passe s nutre de la marca predirence per la médinorisée qui a des es des essetté tos pius Litetra du la Sa de ma regis la de l'utames de la hierarchie modifi sees descriptions and deresets red-DIGE OF SPINISHED BRIDE PARTY SEPTEMBER in recrution out or Parameters to P. booche at la minère eigenet apprent l'esque capas de la vucacion guidant de Outligation orders on starts in him pour l'érmée et le royante sut école positivement res violences (ves. les Lapas ). La noblesse apute entrematé menère des armes par devoir et par Pr dition. Main olio-mirae etnic cariore per l'avacciment du desputieme repai in d' austèriel. L'undre du tablese suité pe Lostuis de commençant qu'au grafi à colonel en de mestre de camp de B. Ellimint comptaient les nervions

Consequences du despoisans apprehisses pour le commerce, l'industé, l'agriculiere et le developpement référent et intellectuel de la france. L'a fluence, l'armée enst savei des moyens d'ordre et de paisanne à pouvent de conceller avec le despoisant mais le commerce, l'industrie, l'agricultere, le développement religient et tenfectuel d'ace vasses s'apparerieses pr'l'uppression et finisant par terri. L'appare depuis l'hispan l'impare depuis l'hispan l'impare destinant et le France n'a chappe arg consequent et la France n'a chappe arg consequent fittale du despoisant que par les Passes d'ans révolution.

Le commerce, entrare par les surjuis

des monnaies que multiplia l'administration monarchique, même sous le règne de Louis XIV, le commerce avait encore À supporter le fardeau des impôts. La noblesse, le clergé et la plupart des officiers royaux étaient exempts des charges publiques. Le paysan était trop pauvre pour y subvenir, le fardeau retombait sur le commerce et l'épuisait. Ajoutez les douanes intérieures et le système des corporations, invention de la féodalité conservée par la royauté. Les monopoles, multipliés par la fiscalité monarchique, étaient un nouvel obstacle. En un mot, le commerce n'avait ni liberté ni sécurité, les deux principales conditions de sa prospérité.

La prohibition de toute circulation de grains dans le royaume et les impôts dont on accablait l'agriculture, dimes, tailles, capitation, etc., frappaient de stérilité les contrees les plus fertiles et les transformaient en déserts. La France qui nourrit aujourd'hui plus de trentequatre millions d'habitants, n'en comptait, à la fin du xviii siècle, que vingtcinq millions dans un espace presque aussi étendu. Des esprits éclairés et ennemis de la féodalité en venaient à regretter ce régime pour les campagnes à la vue d'une administration oppressive. « Je déteste l'anarchie féodale, ecrivait Voltaire à d'Argental: mais je suis convaincu par mon expérience que, si les pauvres seigneurs châtelains étaient moins dépendants de nos seigneurs les intendants, ils pourraient faire autant de bien à la France que nos seigneurs les intendants font quelquefois de mal, attendu qu'il est tout naturel que le seigneur chàtelain regarde ses vassaux comme ses enfants.»

Il ne peut être question de liberté religieuse sous un système qui fermait Port-Royal, ordonnait les dragonnades, révoquait l'édit de Nantes, et arrachait les enfants à leurs mères pour leur

imposer une autre religion.

Comment la littérature n'eût-elle pas souffert de la dépendance absolue et presque servile qu'elle subissait? Les disgraces de Racine, de Fénelon, de Vauban attestent combien est onéreuse la protection du despoisme; combien pesant le joug qu'il impose à la pensée. La *royauté* absolue ne tolérait que la flatterie; elle proscrivait tout examen des questions politiques et religieuses. L'éloquence politique, l'histoire moderne, la philosophie indépendante étaient incompatibles avec un pareil gouvernement. La Bruyère luimême en convenait: « Les grands sujets, disait-il, sont interdits à quiconque est né

chrétien et Français. » Il en résulta que bientôt la littérature se tourna contre l'autorité absolue, et prépara les bouleversements de la fin du xviii siècle.

Vénalité des offices. — A ces déplorables conséquences du despotisme, j'ajouterai la vénalité des offices, un des ressorts de l'ancienne administration : offices de judicature, de finances et même dignites militaires, tout s'achetait et se revendait en détail, comme le dit un ambassadeur vénitien du xvi• siècle. Les Français en convensient aussi : « Il y a en France, dit Tavannes, quasi plus d'officiers de justice et de finances que d'autres peuples, nécessités de gagner aux dépens des mal-avisés qu'ils recherchent pour mettre en leurs lacs, d'où ils ne sortent plus que ruinés. Quoi qu'ils gagnent, ils perdent. n Bodin s'élève avec énergie contre ce scandaleux trafic : « Il est bien certain, dit-il, que ceux-là qui mettent en vente les états, offices et bénéfices, vendent aussi la chose la plus sacrée du monde qui est la justice; ils vendent la république; ils vendent les lois et ôtant les loyers d'honneur, de vertu, de savoir, de piété, de religion, ils ouvrent les portes aux lar-cins, aux concussions, à l'avarice, à l'injustice, à l'ignorance, à l'impiété, etc.» Malgré ces énergiques réclamations et les attaques de Montaigne, d'Hotman et d'autres philosophes et publicistes, la vénalité se maintint et fut acceptée par les plus grands ministres comme une nécessité du gouvernement monarchique.

Les avantages qu'assuraient ces offices aux titulaires et à la royante qui en trafiquait multiplièrent à l'infini les charges de justice et de finance. Au commencement du ministère de Colbert, on comptait jusqu'à quarante-cinq mille officiers de finance. Il en supprima vingt-cinq mille en 1670; mais dans la suite, tous les abus reparurent et s'accrurent même à la fin du règne de Louis XIV. Voltaire écrivait à d'Argenson le 21 juin 1739 : « En mon particulier je vous remercie des belles choses que vous dites de la vénalité des charges; malheureuse invention, qui a ôté l'émulation aux citoyens et privé les rois de la plus belle prérogative du trone.» (Letures de Voltaire, édit. Beuchot, t. LIII, p. 612.)

La vénalité s'étendit aux charges militaires; il fallut, en 1714, que le roi taxât les régiments d'infanteric qui étaient montes à un prix excessif. « Cette venalité, dit Saint-Simon, de l'unique porte par laquelle on puisse arriver aux grades superieurs est une grande plaie dans le militaire et arrête bien des gens qui seraient d'excellents sujets. C'est une gan-

. 大田の 7 cŘ 0 .

•

4

\*

4

grésie qui exage depois longieique taux tro modern au constin des aucress de l'Étal. » L'argret qui dissout un regionent impoages present a l'armor des colon-le ille-Burbon. Le pout file de conductor de les righe shant cene digoste peans dia bost ann ar correcta unne dirett des entimertes qui tanaient dire a non queste. « C des time affaire a cat ago que do comitmostre d'an-

atem efficiers .

Perne-pur contendoctoures de l'antificat Military flat ... Malgre tour you above these dispersions provident Endoctoretristen Minimelegan er jen antrender entetrement our but et donner à la France ann organización homogéné Lori de 16, 00 y Minister Obe form the adjusted of securior Mème constituires des intérmises ficialità et monarchiques jutisposials, Quelques debres des gentacionistes fujublickeinen du meren üge & also den fictefrom covoles emblem par Leon MV dan tribungot pistrogetiques du fotab belle him partempose on on that use on sout bigarres que (un poprent commers à tre villes ut les reus saire et ti-ristants du this on age o intrasticut nece la regularite no pre-month or fee construction to be durant. Le baner sobile que n'expet plus tion fon hantement de la grandeur de Louis 317 we so fit past clean-on our two tique de l'administration compliques et bitter gine de la F noch . Piùt a Dibe , Servais Lubiare plat à Dies que la France manques aboulument de lois die en firma da banhas. Loraga un bâtit nac rally passents, les ross évot un cordina hous or on a pour faire dans his velice uncurance, c'ost d'aligner prot à peut. Un paut dere parme nour, en fait de lors,

#### na manani sudigi stella s

D'autres lesgras de Yaitaire aignalant la Striffe-son de l'ann senne gameté : Aben for gratmers corps de l'East, écriscies à POPPED - que de deseta ega Poqua et que d'atameratades. Les puire sont les addins dina le parloment, ou je parloment sut d admin dons la cour des jairs? Le parie must ret it substitue aut dies goneraux." La corers d'Esat res il en drois de laire dia les sare le perlement? A charmes de ess corotions function outlies on posterio Papandre par des anticedents contradic betres - Les sanges comme Foisper se FORMAT QUALITY CARROT OF LANGUAGE VALUE en Franco. La sont des facilmes, mousefill, qualit pour cor aboots a fact disparative

Principio constituirle de Cancomos monorcher — Unigre iro principus con-tradiciation que jo viena de reppeter, les écristion que ent traité de l'annemne

Pranco d'homorduna & regou talo combre de quatares la r Hospatilen repaggit is Hisrobique, wiles que l BOY FOR de la eroropae della preside etablicamento de aptra Lava maximo. La rui na sona de m Dere et de Jué, l'autorité e pour faire et produmer de les Pette ret, et anné le ret, équi mais a actions de l'adelance monerais, è e rerère tealitérable de la mo-mail. egivant la formale de euroma que b de la treinième rum, probaggi mare. Je gerderné incollibrate certinaté, les droite, les prises la conveniene de Promis : ja es la l millroi é qui gras es sett, es es in s earer Co ponvoir abada es una de culto en milio, par cridro de prim melitera.

On a cru troover un chatters to ful riid chaolan dan rain dann lee lieu ge root of date less prortements. Here he per desirit in district convergeds que as as in hele (voy a the Man. Ste Pitter system . \$107 confinent in encoude a new test druit de remandrances, et, a se a sis rent garigation de la publicación cetos negrantica no pat constant dreit ian no-tone publicieus s'e binité à le rironnature ... ion soit souversions dit Le Bret dans am fi de de souserrateante (ile. II, chap. et). O justing to disappe event spille deventing choss ou qu'attes en aines du mi l'osperado , une atura, il face se risse à l'obs-annoce, auren-t, l'ailt que le Charten 13. Ot publisher tomak Construe on the engineering automotions mores sojette est voices ii do es

de que merait seup préjudicable à l' Le président flémanis que ages fe · les proces, diesi dans con Abrepte logique de l'Austrory de Prones, auti-é becames ter persons so tromper, light tens éses tempore, tour est ropiner dura averting the on one fats and turr sex magi-series, parce que consi insperrate note plan pris de pentis le sontrat unitaz ses baselas. Balla del soutre ci-46, comune la america de l'Espisa peut leur être ouede, de tymorest mas ten moule at in adomental do wille as tille ini Cast es aperut de la domination (l Tuttle appells for documentumic at any emperes: \$0'00 remits-6-st C'un qu'u neue rempli le desuir de leure fui après sour angest in obrité, augume ils è-rount, tour résistance doit finir et le m-

:- lonté du prince, plus instruit qu'eux, per siste dans sa détermination; qu'il est de \* l'ordre qu'ils se soumettent, parce que le : droit doit enfin rester a quelqu'un; parce 4: qu'aux termes de l'édit de Charles IX, l'autorité royale serait au contraire sujette aux volontés de ses officiers: ce qui serait trop préjudiciable à la majesté r d'un roi de France, laquelle est si pleine et si absolue, qu'elle se laisse bien moderer aux remontrances d'un sénat, mais non jamais s'y assujettir, et parce qu'enfin ce qui était fait pour le bien général en deviendrait le trouble et en pervertirait l'usage ... N'altérons pas des maximes si sages. Eclairer le prince et lui obeir, tels '**sont le**s vrais principes. »

En signalant les défauts de l'ancienne monarchie, il ne faut jamais oublier les services qu'elle a rendus à la France. La royauté s'etait elevée de la suzeraineté féodale à l'autorité suprême, incontestée, presque divine de Louis XIV. Elle s'était entourée de conseils éclairés et d'agents dociles. Ses ordres transmis avec rapidite dans les provinces y trouvaient, au lieu de l'ancienne indépendance féodale, des représentants actifs et dévoués. Chaque branche d'administration était organisée et obéissait à l'administration partie du centre. Sous l'influence de la royaute, la justice s'était perfectionnée dans son esprit et dans ses formes, l'armée avait éte organisée et disciplinée, le génie militaire créé et élevé par Vauban à la hauteur d'une science, les finances soumises à un contrôle plus régulier. La marine avait ses ports, ses arsenaux; le commerce, ses routes, ses canaux, ses débouchés extérieurs; l'industrie, ses usines; l'agriculture n'était plus exposée aux violences de la soldatesque. Les deux puissances spirituelle et temporelle respectaient leurs limites nettement tracées; l'instruction publique marchait vers la centralisation, et des encouragements avaient été donnés avec discernement et magnificence aux lettres, aux sciences et aux arts. Comment contester, à la vue de pareils résultats, le progrès de l'administration monarchique? Elle avait trouvé tout divisé et avait tout réuni; elle avait fait d'un duché un royaume, d'une troupe de vassaux et de serfs une grande nation.

SVI. Royauté constitutionnelle. — On appelle royaute constitutionnelle la puissance monarchique limitée par une constitution écrite. La royauté française devint constitutionnelle, en 1791, lorsque Louis XVI sanctionna, le 14 septembre, la constitution votée par l'Assemblée nationale. Ce premier essai de royauté constitutionnelle ne fut pas heureux. La royauté,

après une année de luttes avec l'Assemblee législative, fut abolie par la Convention (21 septembre 1792). Rétablie en 1814, la royauté constitutionnelle a duré jusqu'en 1848. Le roi, dont l'autorité était limitée par des chartes, partageait le pouvoir législatif avec les chambres des pairs et des députés. Il conservait le pouvoir exécutif.

On peut consulter dans ce Dictionnaire plusieurs articles où il est question de l'autorité royale et de la pompe qui l'entourait. Voy. DOMAINE, ÉTIQUETTE, FUNÉRAILLES, LOI SALIQUE, MAISON DU ROI, MÉROVINGIENS, OFFICIERS (GRANDS),

ROYALES (DYNASTIES), SACRE.

Parmi les nombreux ouvrages composés sur l'ancienne monarchie, les principaux sont ceux de Du Tillet, Recueil des rois de France, leur couronne et maison, etc.; Paris, 1589, in-fol.; reimprimé en 1602, 1607, 1610 et 1618, in-4°: Jean Savaron, Traicté de la souveraineté du Roy et de son royaume; Paris, 1615, 1 vol. in-8°; Th. Godefroy, le l'érémonial de France; Paris, 1619, 1 vol. in-4°; Pierre Dupuy, De la majorité de nos rois et des régences du royaume, avec les preuves, Paris, 1655, in-4°; Le Bret, Traité de la souveraineté, 1 vol. in-fol.; Talon, Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'église; Paris, 1700.

ROI D'ARMES. — Le roi d'armes de France portait le nom de Montjoie; il était à la tête de tous les hérauts d'armes (voy. HÉRAUT). La réception du roi d'armes était accompagnée de cérémonies solennelles. On le revêtait des insignes de la royauté, et il était conduit en grande pompe à l'église par le connétable et les maréchaux. Là, it s'agenouillait devant le roi et prétait serment entre ses mains. Le connétable lui enlevait alors le manteau royal, et le roi l'armait chevalier en le trappant du plat de l'épée que lui remettait le connétable. Il revêtait ensuite le roi d'armes de la cotte armoriée, et déclarait que par cette cérémonie il lui donnait l'investiture de la dignité dont la cotte d'armes était le symbole. Les hérauts faisaient retentir par trois fois le cri de Montjoie, Saint-Denis. Le roi d'armes était alors conduit à un festin solennel. Il recevait en présent du roi une coupe d'or qui était souvent remplie de pièces d'or. Après le festin, il présentait au roi le héraut qu'il avait choisi pour marechal d'armes. Puis, il retournait à son hôtel conduit par le connétable, les maréchaux et autres officiers de la couronne. Il recevait encore, au nom du roi, une couronne et les insignes de la chevalerie.

L'installation du roi d'armes était alors

ib

四部 医五月 四日

ì

į

ŧ

t

l

1

٩

ŧ

h

ķ

ţ

ţ

ı

I

complète. Il avait juridiction sur tous les herauts d'armes et les recevait après avoir constaté leurs connaissances dans l'art héraldique. Il était chargé de la surveillance des armoiries et réprimait les usurpations de noblesse. Représentant le roi et la France, il allait sur le territoire ennemi déclarer la guerre ou proposer des traités. Il portait dans toutes les cerémonies la cotte d'armes de velours violet, semée de fleurs de lis que surmontait une couronne. Tous les trois ans, les hérauts d'armes se réunissaient auprès du roi d'armes et lui présentaient les généalogies et blasons des familles nobles des provinces; on dressait ainsi un inventaire général de la noblesse et des armoiries de France.

ROI DE LA BAZOCHE. — Chef de la corporation des clercs de la bazoche. Voy. BAZOCHE.

ROI DE L'EPINETTE. — On donnait ce nom au personnage que l'on élisait tous les ans à Lille, le mardi gras, pour présider aux sètes de l'épinette. Cette soiennité attirait un concours extraordinaire de personnes de tous pays. Le dimanche des brandons ou premier dimanche de carême, le roi de l'épinette se rendait en grande pompe au lieu destiné pour les joutes. Les combattants y disputaient le prix la lance au poing. La recompense était un épervier d'or. Les quatre jours suivants, le roi de l'épinelte, accompagné de deux jouteurs qui avaient été élus en nième temps que lui et suivi du chevalier victorieux, était obligé d'entrer en lice pour rompre des lances contre tous ceux qui se présentaient. En 1416, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, honora cette fète de sa présence. Le duc Philippe le Bon y assista aussi avec Louis XI, en 1464. Charles le Téméraire suspendit la fête de l'épinette, de 1470 à 1475, à cause des grandes dépenses qu'elle occasionnait et de la ruine de plusieurs familles qui avaient fourni des rois de l'épinette. Rétablie en 1475, en partie aux frais du trésor public, elle fut encore suspendue, en 1516, par Charles-Quint, et enfin définitivement supprimée en 1556. Il ne se conserva de cette fète que le nom de l'épinette, donné à un des officiers inferieurs du magistrat ou maison de ville de Lille, qui représentait le héraut d'armes par lequel les rois de l'épinette avaient droit de se faire précéder. On trouvera la liste des rois de l'épinette dans un ouvrage du P. Jean Buzelin, intitulé Gallo-Flandria.

ROI DES ARBALÈTRIERS, etc. — Le mot roi s'employait souvent autrefois designer le chef d'un corps ou d'une

corporation. Ainsi il eat souvent fult met tion des rois des archers, des arisitriers, des barbiers, des jongleurs, ac « Il serait très-malaisé , dit Pasquier ( ) cherches de la Fr., livre VIII, chap. XIV), voire impossible de dire pourquei l'a honora les supérieurs de ces ordres de nous de roi, au désavantage de ten les autres, et plus encore de deviner 🕮 quel temps ces royautés imaginaires ftrent introduites, fors celle des arbibtriers, en laquelle nous trouvons leure patentes de Charles VI du 26 avril 1411 portant que le roi avait reçu la supplietion des roi, connétable et maîtres de l confrérie des soixante arbalétriers de Paris; le roi des merciers avail l'œil 🖛 les poids et mesures des marchands; la roi des barbiers nur tous les autres ber biers.... Le roi des postes était celuique, ès jeux floraux de notre poésie anciene, se trouvait **avoir mieux besogné que t**o les autres latistes; le roi des arbalitriss celui qui avait gagné le prix sur ses con-frères au jeu de l'arbalète, et, à vrai dire, les deux premiers visaient au gain som prétexte de leurs visitations, et les deux derniers à l'honneur. » Il sera questies dans les articles suivants de quelques-TM des personnages auxquels on donneil per extension le titre de roi.

ROI DES MÉNÉTRIERS. — Voy. Méntruers, p. 766 et 767.

ROI DES MERCIERS. — Voy. MERCHES (Roi des).

ROI DES RIBAUDS. — On appelait Tabord roi des ribauds le chef d'une trout mercenaire qui marchait en tête de l'amée et formait l'avant-garde à l'autaque des places (voy. RIBAUDS ). Dans la suit, ce corps ayant été supprimé et le nom 🐠 ribauds et ribaudes appliqué à des hommes et à des semmes de mœurs dissolues, on appela roi des ribauds un offici de la maison du roi qui était spécialement chargé de chasser de la cour M vagabonds, les filous, les femmes débutchées et en général tous les gens de marvaise vie. Il avait soin, comme on le volt dans un règlement de 1317, cité per de Cange, que personne ne restat dans le palais du roi pendant le diner et le sosper que ceux qui avaient bonche à la cost, et d'en faire sortir tous les soirs coux qui n'avaient pas droit d'y coucher. il 16nait la main à l'exécution des sentences qui étaient rendues par le grand matire de France et par les maîtres d'hôtel de la maison du roi. Bouteiller, qui écrivait ao le règne de Charles VI, dit que le prévé avait le jugement de tous les cas advesss en l'ost ou chevauchée du roi, et que le

s en avait l'exécution. Lorsà mort un malfaiteur, le or et l'argent de la ceinture, k prenaient le cheval et les i des ribauds, qui présidait s'emparait des vêtements. uestion de roi des ribauds nde moitié du xve siècle. tussi des rois des ribauds grands feudataires, en Norourgogne, en Guienne, en c. Les anciennes coutumes avent le roi des ribauds au du Cange, ve Rex.

OIS. — Le roi de France est ésigné sous le nom de roi ieu Paris l'appelle roi des erre (terrestrium rex re- 3 Comnène βασιλεύς τῶν βασιοίs). Nicolas de Brai, dans tulé: Gestes de Louis VIII ci VIII), dit en parlant de ste:

indi venerabilis ille Philippus, ien de Saint-Gelais, parlant II, s'exprime ainsi: nphe et parfaite excellence, 'os d'honneur victorieux centra dedans Florence.

tELORE. — Expression iroée, au moyen âge, pour
infaron, un roi de comèdie.
un exemple de cette loculettres de rémission de l'annme le suppliant eut troué
maison pour faire une cheisin dit que ce n'étoit pas
que ledit suppliant cuidoit
dessus les murs et être Roi
. C'est peut-être de là que
sion populaire de Turelure,
ine idée burlesque.

OLONS. — Chef de la coriolons. Voy. Violons.

OT. - Voy. YVETOT.

des). — Dans certains égliorait le jour de la fête des de mystère. Les rois mages sentés par des chanoines de l'Épiphanie, se présenl'église avec des serviteurs eurs présents. Un des trois de son bàton l'étoile qui les et tous trois chantaient des avenaient à la circonstance. sant ils s'avançaient vers hantre entonnait le repons (les rois mages s'avancent). se dirigeait alors vers l'audans la nef de l'église, et à

ce moment on allumnit devant le crucifix place sur l'autel un candelabre en forme de couronne qui représentait l'étoile. Les rois mages s'avançaient vers l'autel, s'y prosternaient et adoraient l'enfant Jésus dans la crèche, en chantant : Salve, princeps sæculorum (salut, prince des siècles). Puis ils lui offriraient les présents apportés par leurs serviteurs, l'or, l'encens et la myrrhe. Les rois mages paraissaient ensuite s'endormir, et pendant leur sommeil un enfant vêtu de blanc, qui jouait le rôle d'ange, chantait implete sunt omnie que prophétes, etc. (tont ce qu'ont annoncé les prophétes est accompli). On commençait alors la messe, pendant laquelle les rois mages dirigeaient le chœur. Cet office appelé office de l'étoile se célébrait spécialement dans l'église de Rouen. Il a été publié d'abord par Jean-d'Avranches dans son ouvrage intitulé de Officiis ecclesies (p. 30), et ensuite par Jean Prévot, changine de Rouen. Jean Prévôt, chanoine de Rouen.

ROIS (Gâteau des). — Voy. Gâteau nes ROIS, p. 476.

ROLES (Garde des). — On donnait ce nom à un officier des anciennes chancelleries. Voy. CHANCELLERIE, p. 130, 2° col.

ROMAINS (Institutions romaines dans la Gaule). — S I. La Gaule sous l'administration romaine depuis la conquete de César jusqu'au 14º siècle. — Les Romains commencérent à envahir la Gaule au 11º siècle avant l'ère chrétienne: ils y fondèrent Aquæ Sextiæ (Aix) en 123 ou 122 av. J. C. César s'empara des Gaules après une lutte de huit années de 58 à 50 av. J. C. Dès lors la Gaule , sonmise à la domination romaine subit les lois et l'administration des conquérants. La colonie de Lugdunum (Lyon), fondée en 41 av. J. C. par Plancus, devint la métropole de la Gaule, et bientôt de nom-breuses cités s'éleverent dans ce pays. Auguste, qui la visita en 27 av. J. C., la divisa en Aquitaine, Lyonnaise et Belgique. Quelques années plus tard (12 av. J. C.) soixante villes de la Gaule chevelue (Gallia comata) envoyaient leurs députés à Lyon, et l'on pouvait déjà apprécier l'importance qu'allait prendre cette grande province sous l'habile direction du gouvernement romain. Cependant le sentiment national, entretenu par les druides, ne se résignait pas aisément à accepter une domination étrangère. En 21 après J. C. Julius Florus et Sacrovir se mireut à la tête d'une insurrection de la Gaule à laquelle prirent part les Andécaves ou habitants de l'Anjou, les Turons ou habitants de Tours, les Trévires (habitants de Trèves) et les Eduens (populations de la

France ne pouvaient être contraints par les censures de l'Église. Le 30 janvier 1549, le parlement de Paris procédant à la vérification des bulles d'érection de l'Université de Reinis, déclara que « le roi ne pouvait être sujet aux excommunications ni

censures apostoliques. »

Administration de l'Instruction publi-- L'instruction publique a été, de toutes les branches d'administration, celle qui a le plus longtemps échappé à l'influence du pouvoir central. Confiée dans le principe aux corporations religieuses et aux écoles épiscopales, elle resta sous la surveillance presque exclusive de l'autorité coclesiastique. Cependant les rois l'encouragérent, et, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XV, il est peu de souverains qui n'aient confirmé les privilèges de l'Université de Paris, la filie ainée des rois. Orléans, Montpellier, Avignon, Orange (ces deux dernières hors du royaume). Angers, Valence, Dôle, Poitiers, Bordeaux, Besançon, Caen, Bourges, Dijon, Nantes, Rennes, Metz, Douai, Strasbourg eurent successivement leurs universités provinciales, sans lien et sans principes communs, diverses d'organisation, de juridiction, et d'enseignement. Longtemps l'Université de Paris, forte de ses priviléges pontificaux et royaux, du nombre de ses disciples et de sa réputation européenne, brava l'autorité temporelle et aspira même à la diriger. Ces abus provoquèrent une réforme qui s'accomplit sous le règne de Charles VII. L'Université de Paris fut soumise à la surveillance du parlement, et, depuis cette époque, elle perdit l'arrogante indépendance qui avait produit tant de désordres. Vainement, dans la suite, elle voulut profiter de la bonté de Louis XII pour recouvrer des libertés anarchiques. Cette tentative fut réprimée. François Ier lui donna pour rival le collège des trois langues, dont elle s'efforça vainement d'empêcher l'établissement (voy. Collège de France). L'ordonnance de Blois soumit toutes les universités du royaume à l'inspection de commissaires délégués par le pouvoir central. La Ligue marque la dernière époque de l'effervescence politico-religieuse des universités.

Elles rentrent dans l'ordre sous Henri IV. Renfermées alors dans leur mission scientifique, clles obtiennent de nouveaux privilèges et le droit exclusif de
contérer les grades. L'étude du droit,
qu'une bulle avait bannie de l'Université
de Paris, y fut introduite par Louis XIV;
la médecine eut ses règlements uniformes,
et Louis XIV voulut, comme Charlemagne,
doter chaque village d'une école. Ainsi,

les universités, d'abord indépendantes de l'autorité royale, sont soumises à la serveillance des parlements, représentants de la puissance monarchique, et à l'inspection de commissaires délégués par le pouvoir central. L'instruction publique est régie par des ordonnances royales. Il y a donc encore, sur ce point, progrès de l'administration monarchique

l'administration monarchique. Lettres, sciences et arts. — Les lettres, les sciences et les arts ont trouvé des protecteurs dans tous les rois vraiment dignes de ce nom. Au xii• siècle, la dversité d'idiomes correspondait à la diversité de mœurs, de lois, de gouvernements. La royauté a introduit l'arité de langue comme l'unité d'administration. A partir du xvi° siècle, le français est la langue de la loi, la langue politique. La fondation de la Sorbonne, de la Saiste-Chapelle et de tant d'autres monument par saint Louis, de la Bibliothèque royale par Charles V, l'organisation des con-frères de la Passion, avec l'autorisation de Charles VI, l'introduction de l'imprimerie sous Louis XI, favorisèrent le pre-grès intellectuel de la nation. Louis XII et François Ier appelèrent d'Italie des envants et des artistes illustres; les lascaris, les Démétrius, les Budé répandaient le goût de la littérature classique. Perdant que le Rosso, le Primatice et Léonad de Vinci ornaient les palais élevés par François les et fondaient l'école de palsture française, Guillaume Budé recui lait en Italie de précieux manuscrits pour la Bibliothèque royale et contribusit à la fondation du collège des trois langun, berceau de la renaissance française (197. COLLEGE DE FRANCE). L'étabiles d'une imprimerie pour le grec fut escre un bienfait de ce règne ingénieux et bellant. Une littérature savante imitait l'attiquité, en même temps que le j favori du Père des lettres, Clèment Mers, continuait en la surpassant l'école mive de nos vieux poëtes. Maiheurensement h reproduction peu intelligente des formes grecque et latine, le manque de direction sous les derniers Valois, l'anarchie du monde intellectuel et moral, me moins déplorable que celle du monde pe litique, égarèrent pour quelque temps le goût français. Mais, avec Henri IV, l'ordre rentra partout. Ce prince compléte l'autre de François les en elevant les bâtis du Collège de France sur la place de Conbrai; il assura le traitement des prof seurs, et appela en France Casades pour ranimer le goût des lettres dessiques. Les palais s'achevèrent; les Taileries, Saint-Germain, le Pont-Newl. la Place-Royale, l'hôpital Saint-Loui,

la conserver. » Il n'y avait donc plus en France qu'une seule puissance, qui disposait arbitrairement des biens et de la vie même de tout un peuple, et n'en de-

vait compte qu'à Dieu.

Despotisme des ministres. — Le roi, souverain absolu, exigea la même obéissance pour les représentants de son autorité. Les ministres, secrétaires d'Etat, devinrent tout-puissants. Saint - Simon, d'accord avec la plupart des auteurs de mémoires de cette époque, s'élève contre « la tyrannie que ces ross de France exerçaient à leur gré sous le nom du roi véritable, et presque en tout à son insu, et l'insupportable hauteur où ils etaient montés. » Honneurs, titres, punitions ou récompenses, tout dépendait de leur volonte, et les indignes successeurs des Colbert et des Louvois exercèrent avec le même despotisme une autorité qui n'avait plus l'excuse de grands services rendus à la nation. Moins accessibles que le roi lui-même, ils faissient durement acheter leur protection. La fortune de l'Etat était à leur disposition, et souvent ils en abusaient pour satisfaire leurs fantaisies.

« Les puissants de ce temps-ci, dit Saint-Simon, c'est-à-dire de la plume et de la robe, car il n'y en a plus d'autres, avaient embelli leurs parcs et leurs jardins de pièces d'eau, de canaux, de conduites d'eau, de terrasses qui avaient coûté infiniment et dont ils n'avaient déhoursé que quelques pistoles. Le roi, parlant à Mme de La Vrillière dans son carrosse, où étaient Mme la duchesse de Berry et Mme de Saint-Simon (allant à la chasse de Châteauneuf, elle lui en avait vanté la terrasse, qui est en effet d'une rare beauté sur la Loire): « Je le crois bien, « répondit sèchement le roi, c'est à mes « dépens qu'elle a été faite et sur les « ponts et chaussées de ce pays-là pen-« dant bien des années. » Si l'image d'un secrétaire d'État, continue Saint-Simon. avait osé faire ce trait sans qu'il en ait rien été, que n'auront pas fait tous les autres secrétaires d'Etat et gens en place, considérables dans la robe, dans la plume et, en sous-ordre, les financiers et les petits tyrannaux dans les provinces. »

Les ministres étaient donc armés d'une puissance presque absolue et dont souvent ils abusaient; mais, au saîte même de leur grandeur. ces rois d'un jour étaient forcés d'en reconnaître la fragilité. Colbert était mort disgracié, et Louvois succomba aux attaques de Mme de Maintenon. Ils tenaient toute leur puissance du roi, « qui ne voulait de grandeur que par émanation de la sienne. » En précipitant de sa place, dit Saint-Simon, un

secrétaire d'État ou un autre ministre de la même espèce, il le replongeait, ki d les siens, dans la profondeur da neux

d'où cette place l'avait uré.

Despotisme des intendants. — Dans 🗠 provin**ces, les intendants étaient invol** d'une autorité non moins despotique « éphémère. Ils cumulaient plusieurs forçtions, répartissaient l'impôt, en surve laient la rentrée , distribuaient les caps des troupes et jugeaient même en qui-lité de commissaires extraordinaires lesque la cour avait quelque ennemi à per-dre. Sans remonter jusqu'à Leffenst, dont le nom a une triste célébrité, il suffi de rappeler que Machault, intendant de Picardie, présida la commission qui con-damna à mort Barthélemy de Fargus. Son prédécesseur, Courtin, avait refusé de se faire l'instrument de la vengeage royale. Comme la révolte de Fargues avail eté couverte par une amnistie, on checha un prétexte qu'il fut facile de trouver. L'intendant condamna Fargues pour crist de péculat. Des mutations fréquentes tenaient en haleiue ces agents de la roys et leur rappelaient que, placés sons la main du pouvoir central, ils n'avaient secune résistance à lui opposer. D'us met, elle les brisait. Mais en compensation de cette dépendance, la royauté leur donné une autorité presque absolue sur les fattces, le matériel de l'armée, les questions de police, de voirie, etc., etc. Magistress utiles quand l'autorité était échirés & animée de bonnes intentions, ils devisrent les fléaux du pays sous un gouve nement avide et ignorant. En résumé, le despotisme descendait du sommet é derniers rangs de la société par treis degrés, le roi, les ministres, les inten-dents Cas derniers étalements dants. Ces derniers étalent vraiment les yeux et les mains du pouvoir central, mus par sa volonté et reproduisant sevilement ses vices ou ses vertus

Police, instrument du despotieme monarchique. — Le despotisme, que la royauté avait substitué à l'organisation feodale, s'appuyait sur la police, les finances et l'arbitraire dans toutes les branches de l'administration. La police n'est pas, comme on l'a quelquefois prétendu, une invention de Louis XIV; A fandrait en reporter l'origine à une époque beaucoup plus ancienne. On la trouve dėja ébauchėe sous François I . Mais elle fut perfectionnée sous Louis XIV et devint un des principaux instruments de l'administration monarchique. Les liestenants de police, La Reynie et d'Argen-son, ne furent pas seulement d'habiles administrateurs , s'occupant avec able d la sûreté des personnes et des biens, de

te te: ir: kir ve

la l

€نلا

bг

e put to the second

be be be ill lei ni

**(C)** 

語画の日間に

60

e

Lie Com a fi

Ľ

i

A 41.541.

-alutaire Apose pie ious i lui la maanthornee, cutre at os intermations eviremmer . wan agels - to republique, nois receivers, nous periors uent serve the following the termination and sance, plaqueres te min, weir es laatan side is suptimospices. I cambise, the fatine councies. Assume second. Neverth etal albert Nation is also albeited C. Surrements of seconder, some smarrdines. ce pur a creo les ja un memes mara ent par es lo have not les lemander, Atlendu pre com les mes l'anne publique in more, in the ordinate macune des postuces mais incine le naque ville, as lenger, hegremment alpres de la magin her excess nemotions on charge of ics, nonlines speciality, soil from rendre es ouples, o . our timer reschoses errors a migrature propretaires. ras more than the electrical officer opso en contra de la carencia de montación de y that he all nesseric above, his entrous es ms, a me propie ave, no r es hadance tes sept normes, me assemblee on ie jans a motopore, est asure dans a vale a vives. Psi certe astaution, nous trons en vue de pourvoir eg dement aux merets generally et particuliers. D'abord, par la reumon des habitants les hids notantes en la presence minstre d'i prefet, si toutefois des motifs d'orare public ne l'ont pas appele affleurs, on pourra obtemr. sur chaque sujet en deliveration, les meilleurs avis possibles. Liten de ce qui aura cie trance et arrete après une mure discussion ne pourra echaeper a la connaissance d'aucune province, et ceux qui n'autont pas assiste à l'assemblee seront tenus de survre les memes règles de jusuce et d'equite.

🕳 De plus, en ordonnant qu'il se tienne tons les ans une assemblee dans la cité Constantine. Arles avait reçu ce nom sous le rétue de Constantin , nous crovous faire une chose non-seulement avantageuse au bien public, mais encore propre à multiplier les relations sociales. En effet, la vi le est si avantageusement suuec, les ctrangers y viennent en si grand nombre, elle jourt d'un commerce u ctendu, qu'on y voit arriver tout ce qui nait ou se fabrique ailleurs. Tout ce que le riche Orient, l'Arabie parfumee, la délicate Assyrie, la fertile Afrique, la belle Espagne et la Gaule courageuse produisent de renommé, abonde en ce lieu avec une telle profusion, que toutes les choses admirées comme magnidques dans les diverses parties du monde v semblent des produits du sol. D'ailleurs la rounion du Rhône à la mer de Toscane et rend presque voisins les #BD

pays que le premier traverse et que le reconde baigne dans ses siavocités. Aini, forsque la terre entière met as serinde rette ville tout ce qu'elle a de plus estat, orsque les productions particulères de toutes les contrées y sont transportés premier des ses contrées y sont transportés premierre, par le cours des flores, a l'inde des voiles, des rames et des charmés, comment notre Ganle ne vernische pas un bienfait dans l'ordre que me donnons de convoquer une assentés politique au sein de cette ville, et mu don de Dieu, toutes les jouissants de la vie et toutes les facilités du commerce?

< Dejà l'illustre Pétronius (préfit 🕰 pretoire des Gaules de 402 à 404;, par m dessein louable et plein de raison, sus ordonne qu'on observat cette content; mais comme la pratique en fut interrenue par l'incurie des temps et le rép des usurpateurs, nous avons résola de l remettre en vigueur par l'autorité 🛎 notre prudence. Ainsi donc, cher et bitt aime parent , Agricola , ton illustre s guilleurce, se conformant à noire presente ordonnance et à la contume ét par les prédécesseurs, fors observer des les provinces les dispositions suivants: on tera savoir à toutes personnes hon-rées de fonctions publiques ou propriétaires de domaines, et à tous les juges de provinces qu'ils doivent se réunir es coseil, chaque année, dans la ville d'Arie, dans l'intervalle des ides d'août à cels de septembre, les jours de convection et de session pouvant être fixés à volu La Novempopulanie et la seconde 14 taine, comme les provinces les plus ét gnees, pourront, si leurs juges sost retenus par des occupations indispens envoyer à leur place des députés, s coutume. Ceux qui auront néglige des rendre au lieu désigné, dans le tout prescrit, payeront une amende qui sur pour les juges de cinq livres d'or, & ... trois livres pour les membres des curis et autres dignitaires. Nous croyons, per cette mesure, accorder de grands and tages et une grande faveur aux habitat de nos provinces. Nous avons austi l certitude d'ajouter à l'ornement de la ville d'Arles, à la fidélité de luquelle nous @ vons beaucoup. »

Malgré les avantages offerts à la Gaule et les peines portées contre ceux qui manqueraient de se rendre aux assemblées nationales, cette institution n'est aucun résultat. Les Gaulois n'avaient plus d'intérêts communs, et, sans ce lien, les assemblées devenaient impossibles. Assin'en trouve-t-on ancune trace, et, si elles

se réunirent, elles ne furent d'aucune utilité pour la Gaule. La domination romaine ne tarda pas à y disparaître de cette province, mais elle y laissa des institu-tions qui lui ont survécu: ainsi le droit romain, les municipes (voy. Commune, DROIT ROMAIN et MUNICIPES ), le souvenir d'un pouvoir unique établissant partout l'ordre et la régularité (voy. Légistes, Mérovingiens, Roi et Royauté, § 1 et II), ont perpetué jusqu'aux temps modernes l'influence romaine.

Voy. Histoire de la Gaule sous la domination romaine, par M. Amédée Thierry, 3 vol. in-8°, et l'Histoire du droit français par M. Laferriere, t. I.

ROMAN. — On a désigné sous ce nom un idiome, mélange de langue latine et tudesque ou germanique, d'où s'est formé le français. Voy. Romane (Langue). — On appelle aussi romans des compositions littéraires. Elles ont tiré leur nom de ce qu'on a écrit les principales fictions du moyen âge dans la langue romane ou romance. Du reste, le nom de roman s'est appliqué à des œuvres fort diverses. On a appelé romans les longs poëmes héroïques, satiriques et allégoriques du moyen age. De tous ces romans, le plus célèbre est le Roman de la rose: il a exercé une si grande influence sur la culture des esprits pendant plusieurs siècles, que nous avons cru devoir lui consacrer un article spécial (voy. l'article suivant). Les romans continuèrent à servir de cadre à des leçons morales ou à des bouffonneries satiriques jusqu'au xvIIe siècle. Les romans de Rabelais principalement, obtinrent une réputation qui s'est toujours soutenue. Au xvne siècle, une école, qui eut pour ches Honoré d'Urfe, fit du roman un genre langoureux et sentimental, se perdant dans les descriptions minutieuses de la carte du tendre, dénaturant les Grecs et les Romains pour en faire des personnages galants et des marquis damerets. Les romans de Mile de Scudéry ont marqué l'apogée et le commencement de la décadence de ce genre saux et ridicule. Mme de La Fayette ouvrit une nouvelle voie au roman par l'analyse ingénieuse du cœur humain; elle entreprit de peindre des sentiments réels au lieu de créer une nature chimérique. Au xvIIIe siècle, le roman prit un nouvel essor: peinture du cœur humain, satire des mœurs contemporaines et des travers des hommes, lecons morales et même scientifiques, études d'histoire et d'archéologie, tout se deguisa sous une forme romanesque rope moderne, qui ont pour base la qui semblait donner à l'étude un attrait langue latine, tels que le français, l'ita-

nouveau et déguiser l'enseignement sous le charme de la fiction. Il y avait là un danger que la littérature n'a pas su éviter. Elle a trop souvent preseré un plaisir facile, qui naît de la varieté des aven-tures à la beauté réelle dont le goût s'est émoussé. Le roman a fini par envahir et compromettre la littérature tout entière.

ROMAN DE LA ROSE. -– Le Roman de la rose, composé par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, eut une grande influence sur les mœurs et les idées de la France, pendant les xive et xve siècles, et jusqu'au commencement du xvi•. Clément Marot écrivait encore :

J'ai lu des saints la légende dorée, J'ai lu Alain le très noble orateur, Et Lancelot le très-plaisant menteur; J'ai lu aussi le Roman de ta Rose, Maître en amours, et Valère et Orose Contant les faits des antiques Romains.

Baïf, qui vivait, comme Marot, au xvi siècle, a résumé, dans le sonnet suivant, tout le plan du Roman de la rose. Il s'adresse à Charles IX:

Sire, sous le discours d'un songe imaginé, Dedans ce vieux roman vous trouveres déduite D'un ament désireux la pénible poursuite Contre mille travaux en sa flamme obstiné;

Par avant que venir à son bien destiné Mallebouche et Dangier tachent le mettre en fuite; A la fin, Bel-Accueil en prenant la conduite Le loge après l'avoir longuement cheminé;

L'amant, dans le verger, pour loyer des traverses Qu'il passe constamment, souffrant peines diverses Cueil du rosier fleuri le bonton précieux.

Sire, c'est le sujet du Roman de la Rose, Où d'amous épineux la poursuite est enclose; La Rose, c'est d'amour le guerdon (récompense) précieux.

ROMANCE. — Chanson qui tire son nom de ce que les premiers auteurs de chansons en langue moderne se servirent de l'idiome appelé roman ou romance.

ROMANCE (Langue). — Langue formée du mélange du latin et des langues septentrionales. Voy. Romane (Langue).

ROMANE (Architecture). — L'architenture romane, formée de l'architecture romaine, comme son nom l'indique, se caractérise surtout par le plein cintre. Voy. Eglise, p. 336 et suiv.

ROMANE (Langue). — Cette langue, dans laquelle entrèrent comme éléments le latin, le celtique et la langue germanique, a été désignée sous les noms de roman, romant, romance, romans, roman rustique, etc. Elle a eu plusieurs dia-lectes, d'où sont nés les idiomes de l'Eulien, l'espagnol, le portugais. Nous ne pouvons insister sur les questions auxquelles cette langue a donne lieu et qu'agite encore la philologie. Nous nous bornerons à signaler le plus ancien monument qui nous soit parvenu de la langue romane: c'est le serment prêté, en

842, par Louis le Germanique, dans l'antrevue qu'il eut à Strasbourg avec son frère Charles le Chauve. En voici le commencement avec la traduction istime & française interlinéaire. On verra misse, par le rapprochement du latin du moyer age, l'origine du roman:

christian Pro et Deu pro poble, amur, Dei amore, pro christiano es populo. Pour l'amour de Dieu, et pour le chrétien peuple, salvamento, diste di commun Nostro in AVANE Nostro communi salvamento, de ista die in abante salut, de ce jour Notre commun θħ In quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai Quantum Deus sapere et potire mi donat, sic salvabo In quant Deus savir En tant que Dieu savoir et pouvoir me donne, je sauverai fradre cist meon Karlo eccistum fratrom Ego moum Karlum Mui celui-ci frère mon Charle, etc.

La langue romane domina surtout dans la partie méridionale de la France; elle y prit le nom de langue d'oc, tandis qu'au nord de la Loire elle était désignée sous le nom de langue d'oil. Quelques auteurs ont cependant prétendu, mais sans preuves, qu'une même langue romane avait dominé dans toute la France. Voy. Raynouard, Grammaire romane.

ROMANTIQUES. — Partisans d'une école littéraire qui n'a jamais eu d'autre symbole que l'affranchissement des règles imposees par l'ancienne poétique. Du reste, on confondait, sous le nom de romantiques, des écrivains appartenant à des opinions très-diverses : 1º les admirateurs passionnes du moyen âge, de sa littérature, de son architecture; c'est de la langue et de l'architecture romanes que leur est venu le nom de romantiques; 2º les partisans fanatiques des littératures étrangères, et principalement des littératures allemande et anglaise; 3° les littérateurs qui voulaient que l'art n'eût d'autre but que lui-même; ce qu'ils for-mulaient ainsi: l'art pour l'art. Ce parti, qui comprenait tant de sectes différentes, a dominé pendant les dernières années de la restauration et les premières années du règne de Louis-Philippe. Il avait pour adversaires les classiques ou partisans des anciennes règles. Le camp des classiques renfermait, du reste, autant de partis distincts que celui des romantiques. Ces querelles littéraires n'avaient que l'apparence de la nouvenuté. Elles avaient déjà agité les xvii• et xviii• siècles sous le nom de querelle des anciens et des modernes.

ROME (Cour de). - Voy. PAPAUTÉ.

ROMÉE, ROMIEU. — On désignait sont ce nom, au moyen âge, ceux qui avaient fait le pèlerinage de Rome. Voy. Prizzi-NAGE.

RONCIN DE SERVICE. — Certains fordataires devaient à leur seigneur me cheval ou roncin de service. Ce roncia était un ch**eval commun laissé ordine**irement aux paysans. Les Établissements de saint Louis (chap. CXXXI) parlent de cette redevance, et disent que le rencis de service, réclamé par un seigneur, devait être amené dans les soixante jours, avec frein et selle, ferré des quatre pieds. Si le seigneur le refusait comme tres faible, le vassal pouvait lui dire : Sire, faites-le essayer comme vous devez. La seigneur pouvait faire monter le roncis par le plus fort de ses écuyers, portant en croupe une armure ou haubert et une botte de fer, et l'envoyer à douze lieues. Si le roncin faisait la course et revene le lendemain, le seigneur était obligé de le recevoir. Dans le cas contraire, il porvait le refuser.

RONDACHE, RONDELLE. — La rondeche était une espèce de bouclier rond, dont on se servait au moyen âge. Il a été d'usage en France jusqu'à la fin du xvie siècle. — La rondelle était un bouclier de même forme et plus petit, dont se servaient les gens do pied et la cavalerie légère.

RONDEAU. — Pièce de poésie d'origine française, comme le dit Boileau :

Lo rondeau, ué Gaulois, a la maiveté.

On trouve déjà des rondeaux xive siècle. Cette pièce comprend treize vers qui roulent sur deux rimes, dont la première est employée huit fois et l'autre cinq, dans l'ordre suivant: le premier vers, les deuxième, cinquième, sixième, septième, neuvième, dixième et treizième riment ensemble, et sont masculins ou féminins à volonté; les cinq autres riment pareillement entre eux, et la rime y est d'espèce différente de celle des premiers. Ces vers sont distribués en deux stances de cinq vers séparées par un tercet, et on ajoute à la suite du tercet et de la dernière stance un refrain pris des premières paroles du rondeau. Le nom de ce petit poëme vient de ce qu'il semble se retourner et revenir sur lui-même. Les rondeaux de Voiture sont célèbres. Je citerai deux rondeaux qui ont surtout un intérêt historique : le premier est dirigé contre la mémoire du cardinal de Richelieu et fut composé aussitôt après sa mort (décembre 1642):

Il est passé; il a plié bagage Ce cardinal, dont c'est moult grand dommage Pour sa maison; c'est comme je l'entends. Car. pour autrui, maints hommes sont contents En bonne foi de n'en voir que l'image.

Sous sa faveur s'enrichit son lignage Par dons, par vols, par fraude et mariage; Mais aujourd'hui ce n'en est plus le temps; Il est passé.

Or parlons sans crainte d'être en cage; Il. est en plomb l'éminent personnage Qui de nos maux a ri plus de vingt ans. Le roi de bronze en eut le passe-temps, Quand sur le pont, à (avec) tout son attelage, il est passé.

Le second rondeau est une sorte de parodie du précédent. Il fut composé vers la fin de l'année 1643, lorsque Mazarin eut triomphé de la cabale des importants et que l'on crut voir renaître en lui le cardinal de Richelieu:

Ils n'est pas mort ; il n'a que changé d'âge Ce cardinal, dont chacun en enrage; Mais sa maison en a grand passe-temps; Maint chevaliers n'en sont pas trop contents; Ains l'ont voulu mettre en pauvre équipage.

Sous sa faveur renaît son parentage Par le même art qu'il mettait en usage, Et, par ma foi, c'est encore leur temps; Il n'est pas mort.

Or nous taisons de peur d'entrer en cage, il est en cour l'éminent personnage, Et pour durer encor plus de vingt ans. Demandez-leur à tous ces importans; ils vous diront d'un moult piteux langage : il n'est pas mort.

ROSACES. — Ornements d'architecture en forme de rose employés surtout dans 'architecture ogivale. Voy. ÉGLISE, p. 340 et 341, fig. T.

ROSAIRE. — Chapelet en usage dans l'Eglise romaine; il est composé de quiuze dizaines d'Ave Maria, dont chacune commence par un Pater. Le nom de rosaire vient probablement de ce que ces quinze douzaines d'Ave composent une couronne de roses mystiques en l'honneur de la sainte Vierge. On ne connaît pas avec certitude l'auteur du rosaire; mais il paraît constant qu'il était en usage avant l'année 1100. Cependant, quelques auteurs prétendent que l'invention du rosaire et l'institution de la confrérie du rosaire ne datent que de 1208 et sont dus à saint Dominique.

ROSE-CROIX. — Secte mystique qui parut en Europe au commencement du xvii• siècle (vers 1610', et qui venait des pays scandinaves. Comme les Rose-croix ont eu peu d'influence en France, je n'insisterai pas sur cette association. Il suffira de citer le passage où Mosheim donne l'explication de leur nom d'après les principes cabalistiques. « Le titre de Rosecroix, dit-il, désigne évidemment les philosophes chimistes qui joignaient les secrets de la chimie aux vérités de la religion; il est tiré de la chimie ellemême, et il n'y a que ceux qui entendent cet art et la langue qui lui est propre qui puissent en saisir le vrai sens et toute l'énergie. Il n'est pas composé, comme quelques personnes le croient, des deux mots rose et croix, mais bien du dernier de ces mots et de celui de ros, qui, en latin, signifie la rosée, le plus puissant dissolvant de l'or. Dans le style des alchimistes, la croix est équivalente au mot lumière, parce que sa figure offre en même temps les trois lettres qui composent le mot latin lux, qui signifie lumière. Or, la lumière, dans le languge des Rosecroix, est la semence du dragon rouge, ou, en d'autres termes, cette lumière grossière, qui, étant bien digérée et modissée, produit l'or. Un Rose-croix est donc un philosophe qui, par le moyen de la lumière, cherche la rosée, ou, en d'autres termes, ce qu'on appelle la pierre philosophale. » Mosheim cite, à l'appui de son opinion, les témoignages de Gassendi et de Renaudot. Si l'on admet cette explication, il faut rattacher les Rosecroix aux alchimistes du moyen âge.

ROSE D'OR. — Il était d'usage que le pape envoyat en présent à certains princes une rose d'or bénite du Cange, vo Rosa aurea). Alexandre III fut le premier pape qui envoya une rose d'or en présent à un roi de France. Il l'adressa à Louis VII avec une lettie dont le texte nous a été conservé. En 1573, le pape fit don d'une

rose d'or à Henri III qui venait d'être élu roi de Pologne ( De Thou, livre LVII).

ROSES (Baillée des). — Redevance féodale à laquelle les ducs et pairs étaient astreints envers le parlement de Paris. Voy. REDEVANCES FEODALES.

ROSIER DE LA COUR. — On appelait ainsi un officier du parlement qui était chargé de fournir les roses dont les ducs et pairs saisaient hommage au parlement dans la cérémonie appelée baillée des roses. Voy. REDEVANCES FÉODALES. — Le rosier de la cour et les marchands de chapels de roses avaient le monopole de la vente des roses à Paris; mais ils étaient astreipts à présenter chacun, tous les ans, au voyer de la ville, trois chapeaux de sleurs la veille des rois, et, vers l'Ascension, un panier de roses pour un provision d'eau de roses.

ROSIÈRE. — Nom donné, en certains lieux, à la jeune fille qui obtient la couronne de roses, symbole de vertu. La première rosière fut, dit-on, couronnée en 535, à Salency, par saint Médard, évê-

que de Noyon.

Le seigneur de Salency était en possession du droit de choisir la rosière entre trois filles natives du lieu, qu'on lui présentait un mois d'avance. Lorsqu'il l'avait nommée, il était obligé de la faire annoncer au prône de la paroisse, afin que les autres filles ses rivales eussent le temps d'examiner ce choix et de l'attaquer s'il n'etait pas conforme à la justice la plus rigoureuse. C'était seulement après cette épreuve que le choix du seigneur etait confirmé. Le 8 juin, jour de la Saint-Medard, vers deux heures après midi, la rosière, vetue de blanc, les cheveux flottants en grosses boucles sur les épaules, accompagnée de sa famille et de douze filles aussi vêtues de blanc avec un large ruban bleu en baudrier, auxquelles douze garçons du village donnaient la main, se rendait au château de Salency au son des tambours, des violons, des musettes, etc. Le seigneur ou son représentant allait les recevoir lui-même. La rosière lui faisait un petit compliment pour le remercier de l'honneur qu'il lui avait fait en la choisissant; ensuite, le seigneur et son bailli lui donnant chacun la main, précédés des instruments et suivis d'un nombreux cortége, la conduisaient à la paroisse, où elle entendait les vêpres sur un prie - dieu place au milieu du chœur.

Les vêpres finies, le clergé sortait processionnellement avec le peuple pour aller à la chapelle de saint Médard. Là,

le curé ou l'officiant bénissait la courant ou chapeau de roses placé sur l'antel. Ce chapeau était entouré d'un ruban bles et garni sur le devant d'un anneau d'argent depuis le règne de Louis XIII. Ce prince se trouvant au château de Varennes, près de Salency, M. de Belloy, alors seigner de ce dernier village, supplia le roi de couronner la rosière. Louis XIII y consentit; il envoya le marquis de Gordes, son premier capitaine des gardes, qui se la cérémonie en son nom, et qui, par ses ordres, ajouta aux fleurs une bague d'argent et un cordon bleu. Depuis cette époque, la rosière recevait une bague d'argent, et elle et ses compagnes portaies un ruban bleu.

Après la bénédiction du chapesa de roses et un discours analogue au sujet, le célébrant posait la couronne sur la tête de la rosière, qui était à genoux, d il lui remettait en même temps les vin ciuq livres, en présence du seigneur st des officiers de la justice. La rosite, ainsi couronnée, était reconduite parle seigneur ou son procureur fiscal jusqu'i la paroisse où l'on chantait le Te De et une antienne à saint Médard, su bruit de la mousqueterie des jeunes gees de village. Au sortir de l'église, le seignes ou son représentant menait la re jusqu'au milieu de la grande rue de 🚉 lency, où des censitaires de la seigneme avaient fait dresser une table gam d'une nappe, de six serviettes, de assiettes, de deux couteaux, d'une sali pleine dé sel , de deux pots de vin claire de deux pains blaucs d'un sou pièce, d'a demi-cent de noix et d'un fromage de tri sous. On donnait encore à la resière, p forme d'hommage, une fièche, deux habite de paume et un sifflet de corne, avec le quel un des censitaires siffiait trois fai avant que de l'offrir. Ils étaient tes d'accomplir strictement toutes ces forms lités, sous peine de soixante sous 🔂 mende.

Toute l'assemblée se rendait ensité dans la cour du château sous un gres arbre, où le seigneur dansait le presier branle avec la rosière; ce bal chemptire se terminait au coucher du soleil. Le lendemain, dans l'après-midi, la resière invitait chez elle toutes les filles du village et leur donnait une grande collaige.

L'usage de couronner des rosières s'est répandu dans quelques parties de la France. On le retrouve, entre autres, à Nunterre près de Paris

Nanterre, près de Paris.

ROTE (Auditeur de). — Le triband de rote, séant à Rome, est composé de douze prélats qui jugent par appel tous

s affaires bénéficiales et patrimoniales es pays catholiques, qui n'ont point le ivilége de les juger eux-mêmes. On omme les prélats qui composent ce triinal auditeurs de rote. Ce nom vient, cion les uns, de ce que le pavé de la nambre où ils s'assemblent pour examier les affaires et rendre la justice est de arbre et a la figure d'une roue (rota), ou, ilon d'autres, parce que, lorsqu'ils juent, ils forment un cercle. L'étymologie onnée par Dangeau. est beaucoup plus isonnable. Il dit dans son Journal, à date du 19 août 1686 : « La rote est un ibunal qui juge les causes importantes 3 l'état ecclesiastique et quelques autres ii y viennent, par appel, des États caoliques de l'Europe. Ce tribunal se impose de douze juges qu'on nomme iditeurs. Il y a un Français, deux Espanols, un Allemand; les autres huit sont aliens. Pour juger les causes, ces douze iditeurs se partagent en trois bureaux; nacun est composé de quatre auditeurs. nand une cause a été jugée par un de is bureaux, on la porte devant le seand et ensuite devant le troisième, et affaire n'est point jugée définitivement 1'il n'y ait trois sentences conformes, et l'elle n'ait passé comme roulée par ces ois petits bureaux; c'est ce qui sait ne tout le corps de ces juges, entre lesrels on fait ainsi rouler les causes, se omme en italien la rota. »

ROTISSEURS. — Cette corporation exisit, à Paris, dès le xiii siècle, sous le om d'oyers, parce que les oies étaient n des mets les plus estimés à cette époae. Les rôtisseurs sont désignés sous le om d'oyers ou oyeurs dans les anciens atuts des corporations de Paris ou Livre es métiers rédige par Etienne Boileau, révôt de Paris. Les rôtisseurs se confonirent dans la suite avec les maitres ueux ou maitres cuisiniers, qui reçuent leurs statuts du roi Louis XII en 599. En 1663, Louis XIV leur donna de ouveaux statuts, où l'on remarque cet rticle: « Il y a tonjours eu tant de resect pour les écuvers de cuisine, potaers, hâteurs et enfants de cuisine du oi, des reines, princes et princesses, ue lorsqu'ils se présenteront en ladite ommunauté, ils y seront reçus en faiant apparoir de leurs lettres et certificats e leur emploi, sans qu'il soit besoin de ormalité plus expresse. »

ROTURE, ROTURIER. — Le mot roture idique la condition de celui qui n'est pas oble; les non-nobles portent le nom de pturiers. On fait dériver avec assez de raisemblance le mot roturier du latin

harbare ruptarius, celui qui brise la terre (qui rumpit terram). Les roturiers étaient primitivement les serfs attachés à la gièbe et chargés à peu près exclusivement de la culture de la terre. — Les roturiers se divisaient en plusieurs classes, selon les lieux qu'ils habitaient. Les bourgeois ou habitants des villes furent émancipés par la révolution communale du xii siècle (voy. Communes) et formèrent le troisième ordre de la nation ou tiers état, dont le rôle politique a été indiqué dans un article special (voy. ETAT (tiers)). - Quant aux habitants des campagnes ou serfs (voy. SERFS), leur affranchissement a été beaucoup plus lent; les derniers serfs ne furent émancipés que par Louis XVI. le 27 juin 1787. L'égalité complète des droits civils et politiques n'a été assurée aux roturiers que par la révolution de 1789.

On appelait aussi roture un héritage tenu en censive à la différence des fiefs ou héritages tenus noblement. La foi et hommage, le dénombrement, le relief, le quint, la commise et le retrait féodal n'avaient point lieu dans les rotures. Les héritages tenus en roture ne devaient que deux droits principaux, le cens annuel et les lods et ventes (voy. ces mots).

ROUAGE. — On appelait Rouage ou Rodage (Rotaticum ou Rodaticum) une taxe levée sur les voitures, à titre d'indemnité, par les seigneurs féodaux, pour le dommage que les roues causaient aux chemins. Cet impôt devait être affecté primitivement à l'entretien des routes. Il se payait quelquefois en grains ou autres denrées. Le rouage était spécialement un impôt sur le transport des vins (Prolég. du cartulaire de Saint-Père de Chartres, § 122). Le droit de rouage ou rodage se payait encore au xviiie siècle, en certains pays, sur chaque pièce de vin vendu en gros.

ROUE (Supplice de la ). — Le supplice de la roue fut importé d'Allemagne en France sous le règne de François I. Ce supplice atroce consistait à placer le condamné les jambes écartées et les bras étendus sur deux morceaux de bois disposes en croix de Saint-André, et taillés de manière que chaque membre poriât sur un espace vide. Le bourreau lui brisait, à coups de barre de ser, les bras, les avant bras, les cuisses, les jambes et la poitrine. On l'attachait ensuite sur une petite roue de carrosse suspendue en l'air par un poteau. On ramenait les jambes et les bras brisés derrière le dos, et on tournait la face du supplicié vers le ciel afin qu'il expirat en cet état. Souvent

les juges ordennaient par un retentum ; voy. ce mot, d'étrangler le patient avant de lui briser les membres. Si l'on en croit un auteur assez suspect, Tallemant des Reaux, les amateurs de supplices se plaignaient, au xvii° siècle, de ce qu'on leur enlevait ainsi une partie du spectacle. Un sieur Glaude, argentier de madaine de Rambouillet, disait, suivant Tallemant des Réaux (Historiettes, 1° edit., t. lV, p. 117,, « Qu'il n'y avait plus de plaisir à voir rouer, parce que ces coquins de bourreaux étranglaient aussitôt le patient, et que, si on faisait bien, on les rouerait eux-mêmes. »

ROUES. — On appelait roués les courtisans du régent (1715-1722), qui se faisaient honneur de leurs vices. On trouve à plusieurs époques de notre histoire la même affectation d'infamie. Le xvi siècle avait eu ses trinquants et ses mignons. A la cour de Louis XIII, on appelait raffines ces fanfarons de débauches. Pendant la Fronde, les petits-maîtres se signalèrent par leurs vices autant que par leurs prétentions politiques.

ROULEAUX DES MORTS. — Membranes ou feuilles de parchemin, sur lesquelles étaient inscrits les noms des morts que l'on recommandait aux prières des monastères et des églises. Voy. Morts (Rouleaux DES).

ROUSSIN DE SERVICE. — On désignait sous ce nom une redevance féodale à laquelle certains vassaux étaient astreints envers leur seigneur. Voy. RONCIN DE SERVICE.

ROUTES. -- Voy. Voirs publiques.

ROUTIERS. — Brigands qui formaient des compagnies mercenaires sans ordre ni discipline. Du Cange (vo Rumpere) prétend que le nom de ruptarii (routiers) venait de ce que ces soldats n'etaient primitivement que des paysans habitués à labourer la terre (quod terram aratro proscinderent seu dirumperent). Marca, dans son Histoire de Béarn, soutient que les routiers étaient des gens de guerre employés par les seigneurs, qui ne leur donnaient pas de solde, de telle sorte qu'ils pillaient et ravageaient le plat pays; il fait dériver leur nom du mot gaulois rupta ou route, qui signifiait une bande de soldats.

Cette opinion est de beaucoup la plus vraisemblable. En effet, on trouve souvent dans les poëmes du moyen âge le mot route employé dans le sens de troupe de soldats. Ainsi, dans Garin le Loherain,

Là véissiez les routes assembler.

(Consultez Raynouard, Choix de point originales des troubadours, t. V, p. 116, au mot Rota).

Sans insister davantage sur les tymlogies très-diverses que l'on a donnés du mot routiers, il est certain qu'il de gnait des bandes d'aventuriers qui jostrent un grand rôle dans les greres de XII°, XIII° et XIv° siècles. La royanti # servit utilement de ces troupes mettnaires pour soumettre les peuts seignes féodaux. Cadoc, un des chefs des re-tiers, fut un des principaux capitaines de Philippe Auguste: mais, la guerre tr-minee, ces bandes mercenaires dis-laient le pays. De là, les brigandes des grandes compagnies au xiv sich ( YOY. GRANDES COMPAGNIES). Do Goeren en délivra la France; mais les rostim reparurent au commencement de XIV cle; enfin, Charles VII réussit per l'éganisation d'une armée permanesti l delivrer la France de ces bandes de p lards. On trouvera de curioux détails 🕊 les routiers du XIII-siècle, dans un atien publie par M. H. Géraud dans la Biblithèque de l'école des Chartes, 1<sup>m</sup> lété, t. III, p. 417 et suiv. M. B. de Fréville ! publié dans le même recueil une sauss notice sur les Grandes compagniss

ROYAL DR BILLON. — Mounté de billon qui datait du règne de Philippe le Bel.

ROYAL D'OR. — Monnaie d'or qui waliait onze sous parisis. Il en est questin pour la première tois sous le règne de Philippe le Bel. L'on frappa des repuis d'or jusqu'au règne de Charles VII.

ROYAL - ALLEMAND, ROYAL - CRI-VATE ou CROATE, ROYAL - POLOGIE. -Régiments de cavalerie, organisés aux XVIII et XVIII siècles, et compesés aux grande partie d'Allemands, de Croate, de Polonais. Ces régiments de cavalerie étrangère ont existé jusqu'à la Réveirtion.

ROYAL (Palais-). — Palais hati par le cardinal de Richelieu et désigné d'aberd sous le nom de Palais-Cardinal. Il pri le nom de Palais-Royal en 1843, lorque la reine Anne d'Autriche en eut fait la résidence ordinaire de la cour. Yoy. Gastinal (Palais.)

ROYALES (Dynasties). — On distingua, dans l'ancienne monarchie, trois dynasties royales: 1° les Mérovingiens (1951). Mérovingiens): 2° les Carlovingiens (1951); 3° les Capétiens (1908-1789). Publies deux dernières dynasties, voy. les ubleaux ci-joints, qui présentent la flation des rois carlovingiens et capéties.

### **TABLEAU**

#### E LA DYNASTIE ROYALE DES CARLOVINGIENS DE FRANCE.

PÉPIN LE BREF (752-768).CHARLEMAGNE, CARLOMAN. (768-814).(768-771).LOUIS I LE BÉBONNAIRE (814-840). CHARLES I.E CHAUVE (840-877). LOUIS II LE BÈGUE (877-879). CARLOMAN, CHARLES LE SIMPLE. S III, (879-884). (893-923).9-882). LOUIS IV D'OUTRE-MER (936-954). LOTHAIRE (954-986). LOUIS V LE FAINEANT (986-987).

TAPLEAU DE LA DYNASTIE ROYALE DES CAPÉTIENS.

ROBERT LE FORT, comte d'Anjou, + 866. ROBERT (R. 922-923). EUDES (R. 887-898). HUGUES LE GRAND, duc de France, + 969. HUGUES CAPET (R. 987-996). ROBERT (996-1031). HENRI I (1031-1060). PHILIPPE 1 (1060-1108). LOUIS VI (1108-1137). LOUIS VII (1137-1180). PHILIPPE II AUGUSTE (1180-1223). LOUIS VIII (1223-1226). LOUIS IX ou SAINT-LOUIS (1226-1270). PHILIPPE III LE HARDI (1270-1285). PHILIPPE IV LE BEL (1285-1314). LOUIS X LE HUTIN, - PHILIPPE V LE LONG, - CHARLES IV LE BEL, (1316-1322). (1322-1328). (1314-1316).

MA CAN

1 ها

14

# SUITE DU TABLEAU DE LA DYNASTIE DES CAPÉTIESS.

#### RRANCHE DES VALOES.

PHILIPPE VI DE VALOIS (1328-1356).

JEAN LE BON (1350-1364).

CHARLES V (1364-1380).

CHARLES VI (1360-1422).

CHARLES VII (1422-1461).

LOUIS XI (1461-1488).

CHARLES VIII (1483-1498).

### RRANCHE DES VALOIS-ORLEANS.

LOUIS XII (1498-1515).

### BRANCHE DES VALOIS-ORLÉANS-ANGOULÉME.

FRANÇOIS I= (1515-1547). HENRI II (1547-1559).

CHARLES IX, FRANÇOIS II, HENRI III. (1560-1574)(1559-1560). (1574-1589).

#### BRANCHE DES BOURBONS.

HENRI IV (1589-1610).

LOUIS XIII (1610-1648).

LOUIS XIV (1643-1715).

LOUIS DAUPHIN (+ 1711).

LOUIS DUC DE BOURGOGNE (+ 1712).

LOUIS XV (1715-1774).

LOUIS DAUPHIN (+ 1765)

LOUIS XVI (1774-1793). — LOUIS XVIII (1814-1824). — CHARLES X (1891-1

## BRANCHE DES BOURBOXS-ORLÉANE.

LOUIS-PHILIPPE (R. 1830-1848).

ROYAUTÉ (Insignes de la). — Les insi- Mérovingiens adoptèrent une p gnes de la royaute sous la première race, insignes des empereurs runt étaient d'abord la longue chevelure que leur empruntèrent le aimès, les Mérovingiens pouvaient seuls laisser lumineux (voy. Nume), le distinct sur leurs épaules. Dans la suite les couronne radiée, et le bâton s

urmonté d'une figure d'aigle. Le sceptre plus ancien que l'on ait conservé, et ni est connu sous le nom de sceptre du oi Dagohert, n'est pas autre chose que ce aton consulaire. Le siège appelé trône \* Dagobert, n'est qu'une chaire curule. harlemagne, après son couronnement mme empereur d'Occident, adopta la puronne fermée surmontée d'une croix, le globe également surmonté d'une oix.

La main de justice se trouve pour la remière fois sous la troisième race. Celle ni servait au sacre des rois était repréentée avec trois doigts ouverts, le pouce, index et le doigt du milieu, et les deux stres fermés. Les anciens vêtements des pis furent aussi empruntés aux Romains. orsque Clovis eut reçu de l'empereur nastase le titre de consul, il se revêtit, it Grégoire de Tours, d'une tunique de ourpre et d'une chlamyde. Les monuients primitifs représentent les rois porant sur leur tunique des ceintures qui ont quelquefois enrichies d'ornements et iême de pierres précieuses. Le manteau oyal que les rois portèrent dans la suite, appelait la pourpre des consuls et des mpereurs.

RU DU BASTON. — Redevance qui se ayait en poules. Dans les Ordonnances 'es rois de France (t. IV, p. 298, art. 26), l est question de ce droit; mais le pasage a été altéré. On y lit. « Nous ne porons par quelque nécessité que ce soit ranre geline, poulailles ne avoir ru de ascon en ladicte ville. » Il faut lire ru de aston. Voy. du Cange, vo Rova.

RUBRIQUES. — Explication des usages it cérémonies qui se trouvent dans les inciens livres. Le nom de rubriques vient le ce qu'elles sont écrites ou imprimées in lettres rouges pour les distinguer du exte même du livre qui est en caractères

RUELLE. - On donnait ce nom, au tvii siècle, aux alcôves dans lesquelles plaçait les lits. Il était d'usage de recer dans ces ruelles élégantes un cercle beaux esprits. Les précieuses avaient Opté cette coutume, et on nommait ovistes ceux qui fréquentaient leurs elles. Boileau fait allusion à cet usage, squ'il dit (Art poétique, chap. 1v):

de son nom chanté par la bouche des belles serade, en tous lieux, amuse les ruelles.

- Les rues des villes ne comncèrent à être pavees qu'à la fin du • siècle. Antérieurement on semait du n et de la paille dans certaines rues, quelques-unes, comme la rue du

Fouarre à Paris, en ont tiré leur nom. Ce fut Philippe Auguste qui, de concert avec le prévôt de Paris et les principaux bourgeois de cette ville, fit paver les places et les rues de Paris. Les rues des anciennes villes sont la plupart mal alignées et même tortueuses. Souvent les maisons y font saillie sur la voie publique. On a cherché à expliquer le défaut d'alignement, en disant qu'il était plus facile à la bourgeoisie de se défendre dans les rues tortueuses et d'y arrêter la cavalerie féodale. Le même motif faisait placer des chaînes à l'entrée des russ. Quoi qu'il en soit de ces explications, il est certain que l'on ne commença à s'occuper des alignements qu'au xvii siècle. Henri ly rendit un premier édit en 1607. Mais ce fut surtout Louis XIV qui fit faire quelques progrès à cette partie de l'administration si importante pour la beauté et la salubrité des villes. Les trésoriers de France (voy. ce mot) furent chargés de donner les alignements dans les villes où ils avaient juridiction; à leur défaut, ce droit appar-

tenait aux juges de police.

A Paris, le lieutenant de police avait la voirie dans ses attributions. Le journal d'Olivier d'Ormesson prouve que, dès l'année 1665, Colbert s'occupait de faire enlever les escaliers extérieurs et les saillies des maisons qui obstruaient, à Paris, la voie publique. Mais ce ne sut qu'en 1693 qu'une ordonnance royale généralisa ces mesures. Elle défendait « à tous particuliers, maçons et ouvriers de faire démolir, construire ou réédifier aucuns édifices ou batiments; élever aucun pan de hois, balcons ou auvents cintrés; établir travaux de maréchaux, pieux et barrières, étais, sans avoir pris les alignements et permissions nécessaires des trésoriers de France, à peine contre les contrevenants de vingt livres d'amende.» La même ordonnance interdisait l'établissement d'enseignes, marches, auvents, portes, etc., faisant saillie sur la voie publique. Des ordonnances des trésoriers de France, en date du 8 juillet 1735, du 21 octobre 1746, du 11 mars 1748; divers arrêts du conseil et déclarations royales du 27 février 1765, du 1er septembre 1779, du 10 avril 1783, du 25 août 1784. confirmèrent complétement ces dispositions.

La révolution ayant fait disparaître les trésoriers de France, la petite voirie, chargée des alignements, constructions sur la voie publique, saillies, démolition des bàtiments élevés le long des rues, etc., fut attribuée à l'administration municipale (lois du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791). La grande voirie fut confiée à l'administration départementale, et s'occupa des constructions. démolitions, alignements, saillies sur les rues servant de grandes routes (lois du 22 septembre 1789 et du 7 octobre 1790). Telle est encore aujourd'hui l'organisation administrative pour l'alignement des rues. Depuis cinquante ans, on a rectifié l'alignement des rues dans la plupart des grandes villes, et surtout à Paris; on a remplacé des voies étroites, tortueuses, sales, par de vastes rues où l'air circule plus librement, et où des trottoirs assurent aux piétons une circulation plus facile et plus sûre. Malgré les regrets de quelques amateurs des constructions bizarres du

moyen age, on ne peut qu'applisséir à a progrès de la civilisation. Les rus y sa gagné en beauté, en propreté et en se lubrité.

Depuis 1728, l'usage adopté depuislontemps en Italie d'indiquer par une plage le nom des russ, a été introdait d'irance. Cette innovation fut due sa listement de police Héraut. Il fit mettre, dus chaque rus de Paris, deux feuilles de fablauc, sur lesquelles le nom de la rus finscrit en gros caractères noirs.

ù

西山地山

IJ

ŧ

B

I

à

Ġ,

þ

q

ķ

Ł

r,

Ų

K

はんのと

h

Ŋ

t

F

ŧ

RURALE (Somme). — Voy. Somme 15-

S

SABBAT. — Ce mot désigne tantôt le jour de repos chez les juifs (voy. Juifs), tantôt une assemblée nocturne où l'on suppose que les sorciers se rendent. On trouve dans le procès des Vaudois d'Arras, en 1460, des détails sur le sabhat. D'après la déclaration de l'inquisiteur, les sorciers et sorcières frottaient leurs mains et un petit bâton d'un onguent que le diable leur avait donné, puis, à cheval sur le bâton, ils s'envolaient dans les airs jusqu'au lieu du sabbut. Là ils trouvaient des tables chargées de vins et de viandes, et un diable sous forme de bouc. de chien, de singe et quelquesois d'homme. Ils rendaient hommage au diable et lui donnaient leurs ames ou au moins une partie de leur corps ; ils crachaient sur la croix, et, après avoir bu et mange, se livraient aux plus sales débauches. Les tortures arrachèrent aux malheureux accusés de sorcellerie des dépositions qui confirmaient ces détails, et un grand nombre d'entre eux périrent dans les flammes. Jusqu'au xvIII siècle, on trouve des procès de sorcellerie. En 1611, le curé provençal Gauffridi fut condamne à être brûlé vit, pour ce prétendu crime. Papou raconte, dans son Histoire de Provence (t. IV, p. 430), que ce drame lugubre fut égayé par un incident étrange : « Le proces, dit-il, contenait beaucoup de depositions sur le pouvoir des démons. Plusieurs témoins assuraient qu'après s'être frotté d'une huile magique, Gauffridi se transportait au sabbat et revenait ensuite dans la chambre par le tuyau de la cheminée. Un jour qu'on lisait cette procédure au parlement d'Aix, et que l'imagination des juges était affectée par le long récit de ces événements surnaturels, on entand dans la cheminée un bruit extra-

l'apparition d'un grand homme noir, et ordinaire qui se termine tout à comp secoue la tête. Les juges crurent qu tait le diable qui venait délivrer son et ils s'ensuirent tous, à l'exception a conseiller Thoron, rapporteur, st trouvant malheureusement embi dans le bureau ne put les suivre. Elle de ce qu'il voyait, le corpa trembiat, 🗷 yeux égarés, et faisant beaucoup de s de croix , il porte à son tour l'effrei l'ame du prétendu démon, qui se d'où venait le trouble du magistre. venu de son embarras, il se ti; consist: c'était un ramoneur, qui, après aver # moné la cheminée de MM. des co dont le tuyau joignait celle de la Tu nelle s'était mépris, et était de dans la chambre du parlement. »

SABBATINE. — Thèse que l'on serie nait le samedi, sans grande solemble pour se préparer à l'épreuve des authèses. Voy. Thèses.

SABLIER. — Espèce d'horloge qui sosure le temps par la chute d'une certain quantité de sable. Les moines se servain pendant le moyen âge de sabliers pur règler les heures des offices.

SABRE. — Arme qui paraît remestriture très-haute antiquité. Polybe paraît des armes des Gaulois indique qu'il se servaient d'une espèce de sabre. Capadant on regarde généralement l'arme recourbée, désignée sous le nom de sabre comme d'origine orientale et comme d'origine orientale et comme d'arme de la suite des croisades. Depuis cette éparaite de la toujours employé le sabre dans le nodèle est plusieurs fois varié. La cavalerie se set

A N O T TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN the state of the s ~ \_\_\_\_ ---. . THE RESERVE AS THE RESERVE AS THE -A COLUMN TO A COLU A CONTRACTOR of person to the or or or distance to the The second second The same of the last TO THE THE PARTY OF THE PARTY O --- ----" I william was not been a · man or a strate of the THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN Brown to the state of the state ATT TO THE PERSON AS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN A 4 - 1 - 27 E - -The state of the s Manual Land From the said THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN 110 to 1 7 2 13 bring a substantial party of ---THE RESERVE THE PARTY NAMED IN Ser, was a few or No. M. of P. to a warmen in the or St. 2 700 100 1 100 1000 THE PARTY OF THE PARTY the same of the sa and a second disconnected & the same and the same THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. Tribips or James make him the contraction in a a come of younger, que were the contract, and the second elebit equi à mai qu'entigne . Un THE PERSON NAMED IN COLUMN old Free, I don't at the first of art. " " A Direct on any mental as an her her high A DET A PT T I Character Season to the stand when we am a news so have it - Bi soft is for horse see rate is a street de Bergameia austrema, que seu acusta de fu or written from the section is - mare jump's out caused for do in terri of La courcitie de Charlianapra qui se nor The state of the state of the late. eer to dank le at sor de , at taye de ha tit the are a print again or do to 10 to Dones, est d'ar et exercète de ribles es io the state of the second of the second explore, ally est doubles d'un bonnes de falfan lengre en werde d'hermone Len II.

amoisi brodé en or, et surmoutée sur de lis d'or, couverte de trentees orientales.

nies, l'archevêque-duc de Reims oi par le bras droit, et, suivi des de tous les grands officiers de la e, il le conduisit au trône élevé ibé où il le fit asseoir, en récitant es de l'intronisation. En achevant sons prescrites pour la circonle prélat quitta sa mitre, fit une e réverence au roi, le baisa, en Vivat rex in xternum! (Vive le nais!) les autres pairs ecclésiasit laīques baisèrent aussi Sa Maın après l'autre, et, dès qu'ils emis à leur place, on ouvrit les e l'église. Le peuple y entra en t dans l'instant fit retentir les les exclamations de Vive le roi! éta en écho la multitude des as-, dont toute l'enceinte du chœur iplie en amphithéâtre. Tandis que entissait des cris de joie, les oiseelon un usage très-ancien, làchès l'église une multitude d'oiseaux, le recouvrement de leur liberté, ent l'effusion des grâces du mosur le peuple, et que jamais les ne sont plus véritablement libres s le règne d'un prince éclairé, bienfaisant. »

E DE NAPOLEON I. - Naporétablit le sacre. Le pape Pie VII , le 2 décembre 1804, dans la cade Paris. Les ornements adoptés sacre de l'empereur, furent la e d'or ouverte, formée de feuilles er, l'épée à poignée d'or, enridiamants, attachée à une écharpe , portée en ceinturon et ornée de 3 d'or, la main de justice d'or, le aussi d'or surmonté d'un aigle, et 1. L'habillement de l'empereur au onsistait en culotte et bas de soie souliers blancs brodés d'or, tue soie blanche brodée et ornée au crepines d'or, manteau à longue tombant sur les épaules et la ; ce manteau était de velours , semé d'abeilles d'or, brodé à et doublé d'hermine; rodés d'or et cravate en dentelle, eur rétablit aussi un usage qui é abandonné en France depuis : Médicis. L'impératrice Joséphine ée le même jour par le pape et couronnée par Napoléon. Elle our costume une robe de soie sans queue, brodée et ornée de i, comme la tunique de l'empe-

reur, garnie en baut de dentelles relevées, ceinture blanche brodée d'or tombant par-devant; manteau attaché sur' nisation. — « Après toutes ces , les épaules et à longue queue, de la même couleur et broderie que celui de l'empereur. Ses ornements particuliers forent l'anneau, le manteau et la couronne d'or enrichie d**e pierreries. L'empereur pro**nonça le serment suivant : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république, de respecter et de faire respecter les lois du con**cordat et la liberté des** cultes; de respecter et faire respecter l'égalité' des droits, la liberté politique et civile, l'inviolabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever sucun impôt, n'établir aucune taxe qu'en vertu d'une loi; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, et de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. » Ainsi que cela se pratique en pareil cas, on frappa des médailles, en bronze, en argent et en or. Les médailles de toutes les dimensions frappées à cette occasion, portent d'un côté l'effigie de l'empereur couronné de lauriers, avec la légende : napol**t**on , EMPEREUR. On voit, de l'autre, Napoléon en pied, vêtu à la romaine, le sceptre à la main, élevé sur un bouclier que portent deux figures, l'une vêtue de la toge, et l'autre portant le costume gaulois. La légende est : le sénat et le peuple.

> SACRE DE CHARLES X. — Le dernier sacre u été celui de Charles X, le 29 mai 1825. On reproduisit avec une grande magnificence les anciennes cérémonies du sacre, mais on modifia la formule du serment, pour le mettre en harmonie avec les nouvelles institutions de la France. Voici la nouvelle formule qui fut alors adoptée : « En présence de Dieu, je pro mets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme il appartient au roi très-chrétien et au fils ainé de l'Église; de rendre justice à tous mes sujets, enfin de gouverner conformément aux lois du royaume et à la charte constitutionnelle; qu'ainsi Dieu me soit en aide, et le saint Evangile. »

> SACRE DES SEIGNEURS FEODAUX.-Plusieurs exemples prouvent que les céremonies analogues au sacre avaient lieu pour quelques seigneurs séodaux; ainsi on trouve dans les anciens rituels les détails du couronnement du duc de Normandie. C'était une véritable intronisation qui est apoelée, au moyen âge, le mystère du duc de Normandie. Ces cérémonies furent renouvelées, lorsqu'en 1465, Charles, frère de Louis XI, obtint le duché de Normandie.

2.0

200

40.00

..

ğΨ.

S

n i

ii.

œ.

ľ

it.

0

P

D.

b

.

Þ

....

٤

Las vérementes de serve est été expanew dank on gread number d'anverges. til pourre committee in Certimonial frangone par Th Godofries, 2º edic, 2 vol. sarre of coursessement du tree-chrétique roi de France, lates et Français, por Atios Denrest, Angerin, Purts, 1875, 10-12, Confimentes observers an engre et con tangement du très-rafenceus Henri IV. res de France, Paris, 1888, 18-19, des L'éremontes du sacre et concomment du tres-christien roy de France et de As-earre, Louis XIII Paris, 1818, 18-18. la pameruse et magnifique reremonte du antre du rie Louis XIV representes un naturel in 64 in ouvrage or absorbed go an tress plans has gravens représentant los tros principales arenes da escre-Urain, Teniar historique et chrimalodione du ancre et consumement des ritts el reines de France. Paris. 1725, 10-18. les Cerementas du socre de Louis XF. grand modeine, Ceremonial du mere des russ de France provide d'un dischure nur l'un cemete de cet acte : par Alleta ; Paris ; 1775 in a. Letter sur la sainte amanule et eur le poces de non cote , par Pluche, Paris, 1775, Sacre et couranne-ment de Louis XII, ros de France et de Navarre, etc. enrichi de figures, Paris, 1775, in 8 , Ceremonial des sacres et cobennament de Compercue Napotean 🗠 et de Comprentes e Janephicia. Din ceremo-nies da parce on Recherches hasteriques el critiques sur les maurs, les coulumes, fer anatitutions et le droit public des Français dans l'anssenne monarchie, par C. Leber. Par a , 1825. Du sacre des rais de France et des rapports de cette réremente urec la constitution de l'Étal. and dicere dyre de la manarchie, par 35. Glaucet de Couveargues, Paris, 1895, 10.0

SACRIFICES INSTALES. — Les antrifires humains etanus instan chai les Ganlais Les drastes, leurs prêtres coma
spent quelque fois les reclames humaines
dans un corones d'outer qui etait livre aux
fingues Les Romains matries du la
figule probablement les angréfair humaines
On les vix reparaitre après l'invasion des
harbares Procopo ( leve II, chap xxx,
de la timerre des frotts respects que
les regnes, refere après leur conversion
un christianisme, avaient conservé benneiup de leurs anciennes contames pateumunimes et font d'antres serviters les
des pour decouvers l'avenir » Mais hiende le christianisme tramphe de con
« de rece es à partir de la fin du

vir alfain, il girat pina gameira, bre nutro histoiro , den sperifica femare

in France methoday in approach to the description on him evaluation of Floory (Institut on him evaluation that the crimic outside the profession of the crimic outside the profession that a control is profession that a control of profession that a control of the crimic outside the profession that a control of the payer of allow that the crimic outside the payer of allow that the control of the

Con undenduation deployed d'une tele grande acrécial. La ampraise esus codarpor à des esquitans garanes que s' prist' éclus, tenistrant des resumanes - Le mai, stmit Montengares, President lors, Ell, 6), out voon de cesse som st fact venger in divinité, masous fact bets ter la divinité et un la venger un me l' effet, or l'un no condition to pay attenti nates the quality opening to be a support in the loss don homeon and a support the test loss don homeon and a support of the infinity allows on righter as any integrations, during market be interested, the integration of the interest of t pero Bougerol ) response un fait se sepenot très-bien es que parac per deservant des experts faibles conte inter de venger le divinue La juif, anomad d avere t an hime être écordié. Das chevalue e manquée . continue à la moin , monterent est aute fond, et en chambrant transstruct per vergur eux-mêmet l'hommen de a asser Visrge - Lée principes de la recusse préceinrent à l'épaque de la recusse on no contiders plus to one view or

vait être puni en vertu des lois ores. La restauration voulut rétablir pi spéciale pour le sacrilége. Cette rtait la peine de mort pour les saes commis sur les vases sacrés les églises catholiques, et la peine rricide pour le sacrilége sur les s consacrées dans les tabernacles temples. Elle fut votée le 15 avril et abolie après la révolution de

RISTIE. — Lieu où l'on serre les ents, les vases sacrés, les relietc. La sacristie est ordinairement e de lambris de menuiserie, et garmoires, de tables et même de talon appelait autrefois cette pièce storium, parce que l'évêque y recey saluait les étrangers.

S (Frères). — Les frères sacs ou s tiraient leur nom de leur robe qui iblait à un sac. On les appelait aussi de la pénitence de J. C. Ils s'état en France au xiii siècle, mais, 3, leur ordre fut supprimé.

ES-FEMMES. — Les sages-femmes, atiquent l'art des accouchements. : autrefois reçues maîtresses par le des chirurgiens et soumises à la poce corps. Elles ne pouvaient être sages-femmes avant l'âge de vingt : étaient soumises à un apprentise trois ans chez une sage-femme ou s mois à l'Hôtel-Dieu de Paris. L'ase à la maîtrise était interrogée à Stpar le premier chirurgien du roi ou a lieutenant, par les quatre prévôts lége de chirurgie, par les quatre ziens ordinaires du roi, en son Châet par les quatre jurées sages-fem-Châtelet, en présence du doyen laculté de médecine, des deux médu Châtelet, du doyen des chirurst de huit autres maitres en chirurl'aspirante était jugée capable, on vaitsur-le-champ, et on lui faisait serment de ne fournir aucune dropable de procurer l'avortement et nander le secours des maîtres de ans les accouchements difficiles. d'hui les élèves sages-femmes ne it se présenter aux examens qu'avoir suivi au moins deux cours ichements et vu pratiquer pendant iois ou pratiqué elles-mêmes penx mois des accouchements dans un e ou sous la surveillance d'un pro-· avant de se présenter à l'examen. y medical les interroge sur la théo-1 pratique des accouchements. Elles it, à la suite de ces examens, obtenir un dipiôme, dont la forme est déterminée par les réglements. En cus d'accouchements laborieux, elles doivent appelet un médecin ou un chirurgien.

SAGIBARONS. — Il est question, dans la loi salique (titre LVII), de personanges appelés sagibarons. Leur whergeld était considérable. Le meurtre d'un angibaron ou d'un graf (comte), qui faisais partie de la trust ou cortége du roi, était compansé par une somme de douze mille deniers ou trois cents sous. Si un sagibaron libre était tué, le meurtrier était condamné à payer vingt-quatre mille deniera, qui faisaient six cents sous. Il ne devait y avoir que trois sagibarons dans chaque mal ou assemblée des Francs (voy. Mal., Mallum). S'ils avaient prononcé sur une affaire qui leur était soumise, le graf ou comte ne pouvait changer leur sentence. Tels sont les textes de la loi salique relatifs aux sagibarons. On a beaucoup discuté pour savoir quels étaient ces magistrats. A s'en tenir à l'étymologie, les sagibarons étaient des hommes de loi. Leur nom, qui est écrit sagibarons, sachibarons, sagbarons, vient de sache, qui veut dire cause et de bar ou baron, qui signifie homme par excellence. Il semble donc que les sagibarons étaient des hommes de loi chargés de l'explication des questions difficiles, et il est probable que l'on n'en admettait que trois dans les assemblées solennelles, afin d'éviter la multiplicité des interprétations législatives et la confusion qui aurait pu en résulter.

SAIE, SAYON. — Strabon (Geographie, livre IV), décrit ainsi la casaque des Gaulois que l'on a appelée sais ou sayon:
« Leurs saiss sont de couleur foncée et d'une étoffe grossière, dont la laine se rapproche beaucoup des peaux de chèvre.» Cette casaque des anciens Celtes se plaçait sur la tunique qui descendait jusqu'à la ceinture; elle était formée d'une peau d'animal, grossière et velue, qui était découpée en carré comme une dalmatique. La sais couvrait les épaules, les bras et la poitrine.

SAIGNÉE. — L'usage de se faire saigner à certaines époques de l'année était très-répandu autrefois et souvent même prescrit par les règles monastiques. Il y avait dans chaque couvent des jours fixés pour la saignée, on les appelait jours malades ou jours de la minution du sang. Celui qui pratiquait la saignée était désigné, dans les règles monastiques, sous le nom de minutor. Les Chartreux se soumettaient cinq fois par an à la saignée; les Prémontrés, quatre fois; les moines de

1124

Cluny et de la plupart des ordres autant de fois. Les laiques se faisaient aussi saigner plusieurs fois dans l'année, et quelques-uns se retiraient dans un monastère à l'époque de cette opération. Il existe certaines chartes anciennes, dit le Grand d'Aussy (l'ie privée des Français), où des patrons, en fondant un monastère, se réservaient pour eux et pour leurs familles, le droit de s'y faire saigner

Le roman de Lancelot du Lac parle de trois chevaliers qui se firent saigner en commun, témoignant par ce mélange de leur sang qu'ils étaient étroitement associés pour affronter tous les dangers.

SAINT-ANTOINE (Chevaliers de). L'ordre religieux et militaire de Saint-Antoine fut fondé en 1370. Les chevaliers de cet ordre portaient comme signe distinctif, une croix bleue sur un vêtement

SAINT-ANTOINE (Feu). — Le feu saint Antoine était une maladie épidémique, qui ravagea la France en 945, 991, 1089, 1128, 1130, 1140; elle brulait le membre attaqué et le détachait du corps. Le nom de seu saint Antoine sut donné à ceite maladie épidémique, parce que l'ordre des Antonins ou religieux de saint Antoine sut sondé pour soigner ceux qui en étaient atteints.

SAINT-CHRISTOPHE (Statues colossales de). — Il était d'usage de placer la statue colossale de saint Christophe à la porte des églises. M. de Paulmy (Mélanges tires d'une grande bibliothèque, t. 1) explique cet vsage par une espèce de jeu de mots: « Christophoros en grec signifie porte-Christ. La statue de ce saint a été placée à la porte des églises pour montrer aux fidèles qu'ils doivent porter le Christ dans leur cœur, comme le saint porte l'Enfant-Jésus sur ses épaules. On voyait encore, vers la fin du xv:11º siècle, à l'entrée de la cathédrale d'Auxerre , une statue colossale de saint Christophe, de vingt-neuf pieds de haut et de seize de large, tenant à la main une colonne de pierre figurée en tronc d'arbre, de trentedeux pieds de haut. Une idée superstitieuse avait contribué à multiplier ces statues: on s'était imaginé qu'il suffisait de regarder le matin cette image pour être sûr qu'on ne mourrait ni ce jour-là, ni le suivant. Cette croyance, attestee par le chanoine Thiers, dans son Traité des superstitions, est exprimée dans le dystique suivant:

Christophori molem sancti qua luce videbis Nunquam mors poterit sæva nocere tibi.

(Jamais le jour où tu verras la statue

colossale de saint Christophe, la cridie mort ne pourra te nuire).

Paris avait aussi sa statue colossie è saint Christophe, qui avait été életiem commencement du xve siècle, par Antoise des Essarts. Cette figure gigantesque, haute de vingt-huit pieds, etait adossét au second pilier de Notre-Dame, à droit en entrant. Elle fut détruite en 1784.

SAINT-CYR. — Ecole militaire. Voj. **Ecoles**, p. 319.

SAINT-CYR (Maison de). --- I.a mein de Saint-Cyr, ancienne abbaye de l'erdre de Saint-Benoît, devint florismet par les soins de Mme de Maintenes. Ce fut à sa persuasion que Louis XIV y én blit une communauté de religieuse & l'ordre de saint Augustin, sous le tire de Saint-Louis. Dangeau parle de ceir fondation à l'année 1686 (6 juin). «Le roi, dit-il, a donné des lettres patents pour l'établissement de la communati de Saint-Cyr, et pour partie de la font-tion qui doit être de cinquante mille écon de rente; il a uni la manse abbatisle de l'abbaye de Saint-Dominique, qui va l peu près à cent mille francs. Mus à Maintenon en aura la direction gésérale; Mme de Brignon sera supérieure de la communauté, et l'abbé Gosselin sera s périeur ecclésiastique avec deux mile francs de pension. Il y aura treste de dames, vingt-quatre sœurs converses deux cent cinquante demoiselles, la dumes et demoiselles font preuve de trus races ou de cent ans de noblesse, s d'Hosier est le généalogiste.»

Les religieuses faisaient les trois ver ordinaires, et un quatrième par lequi elles s'engageaient à consacrer leur vit à l'éducation et à l'instruction des jousts filles qui y étaient reçues. Les bâtiments de Saint-Cyr furent construits sur les plans de Mansart. L'églice était desservie par des prêtres de la mission, de de saint Lazare (voy. LAZARISTES). Les tragédies sacrées de Racine, Esther & Athalie, furent représentées à Soist-Or. la première en 1689, et la seconde en 1691. A l'époque de la révolution, la seison de Saint-Cyr devint d'abord une succursale des Invalides, pais le Prytenée militaire, et enfin Napoléon y trassféra l'école militaire, qui y existe encore aujourd'hui. M. Th. La Vallée a publié, en 1853, la première partie de l'Histoir de Saint-Cyr.

SAINT-DENIS. — Cette abbaye de bestdictins, fondée par Dagobert, était conscrée à la sépulture des rois de France. (Voy. Funerallies 5 II.) - Napoleon ! établit, un chapitre, en 1806. Voy. CHAPI-TRE DE SAINT-DENIS, p. 134.

SAINT-DENIS (Maison de). — La maison de Saint-Denis est une maison d'éducation de la Légion d'honneur, destinée à recevoir quatre cents élèves gratuites, filles de membres de la Légion d'honneur, et cent pensionnaires parentes à divers degres des membres de l'ordre.

SAINT-ESPRIT (Ordre du). — Ordre de chevalerie établi par Henri III, le 31 décembre 1578. Voy. CHEVALERIE (Ordre de), p. 148. — Il y eut aussi, au moyen âge, un ordre du Saint-Esprit de Montpellier, fondé, en 1198, pour soigner les pèlerins malades. Il se confondit dans la suite avec l'ordre de saint Lazare.

SAINT-GRAAL. — Vase précieux où, d'après les traditions du moyen âge, Joseph d'Arimathie avait recueilli le sang qui sortait des plaies de J. C., lorsqu'il lava son corps pour l'embaumer. Le nom de Saint-Graal paraît formé de sang réal ou royal. Les légendes du moyen âge racontaient que le Saint-Graal avait été transporté en Chine, au Cathay. Les chevaliers de la Table-Ronde, Arthur et ses compagnons sont représentés dans ces légendes comme poursuivant la conquête du Saint-Graal.

SAINT-JEAN DE DIEU (Frères de). — Les frères de Saint-Jean de Dieu ou religieux de la Charité, institués en 1554, confirmés par le pape Pie V en 1571, s'établirent à Paris en 1602. Le principal but de cet ordre était de soigner les malades. Leur maison, située dans le faubourg Saint-Germain, est devenue l'hôpital de la Charité.

SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (Hospitaliers de). — Les religleux, qui formèrent plus tard l'ordre militaire et souverain de Malte, étaient primitivement désignés sous le nom d'Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Voy. Malte (Ordre de).

SAINT-LAZARE. — Voy. LAZARE (Ordre de Saint-), et LAZARISTES.

SAINT-LOUIS (Établissements de ). — Voy. Établissements de Saint-Louis.

SAINT-LOUIS (Ordre de). — L'ordre royal et militaire de Saint-Louis sut institué par Louis XIV au mois d'avril 1693, et confirmé par Louis XV en 1719. Le roi en était le grand maître. L'ordre était divisé en grand'croix, commandeurs et chevaliers. La décoration consistait en une croix d'or à huit pointes, pommetées de même, émaillée de blanc, bordée d'or,

au champ de gueule, chargée au centre de l'effigie de saint Louis, cuirassé d'or et couvert de son manteau royal, tenant de sa main droite une couronne de laurier, et de sa gauche une couronne d'épine, et les clous de la passion. entourée d'un cercle d'azur, sur lequel était cette légende en or: Ludovicus magnus instituit, 1693. Au revers est un médaillon de gueule à une épée flamboyante, la pointe passée dans une couronne de laurier, liée de l'écharpe blanche; le tout entouré d'un cercle d'azur, avec cette devise en lettres d'or: Bellicæ virtutis præmium.

On ne pouvait être admis dans l'ordre de Saint-Louis qu'à condition d'être catholique et d'avoir servi pendant vingt-hui! ans sur terre et sur mer. Le serment prononcé devant le roi obligeait le nouveau chevalier à vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine; à être fidèle au roi et à lui obéir, ainsi qu'à ceux qui commandaient en son nom; à défendre l'honneur du roi, son autorité, ses droits, ceux de sa couronne envers et contre tous; à ne point quitter son service, à ne point passer sans sa permission à celui d'un prince étranger; à révéler tout ce qu'il connaîtrait contre la personne du roi et contre l'Etat, et à observer exactement les statuts et les ordonnances de l'ordre. Le chapitre de l'ordre se réunissait le jour de la Saint-Louis, et, après avoir entendu la messe, s'occupait des affaires de l'ordre. Une ordonnance du 13 août 1823, avait fixé le nombre des grand'croix à soixante, et celui des commandeurs à cent vingt. Le nombre des chevaliers était illimité.

SAINT-LUC (Académie de). — En 1391, le prévôt de Paris fit dresser les statuts de l'Académie de Saint-Luc ou association de peintres qui avaient saint Luc pour patron. Ces statuts furent confirmés par Charles VII (1430), par Henri III (1583), et Louis XIII (1622). Louis XIV autorisa l'Académie de Saint-Luc, par déclaration du 17 novembre 1705, à distribuer tous les uns, le jour de Saint-Luc, deux medailles d'argent aux élèves qui se seraient distingués par leurs progrès dans les arts du dessin. A cette époque, l'Académie de Saint-Lue comprenait des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des marbriers, etc.

SAINT-MARTIN (Asile de).— Voy. MAR-TIN (Saint).

SAINT-MAUR. — Congrégation de bénédictins, approuvée par le pape en 1621; Mabillon, Montfaucon et beaucoup d'autres savants illustres appartiennent à cette congrégation. Elle était divisée en six provinces, avait un supérieur général, plusieurs assistants et visiteurs; elle tenait tous les trois ans un chapitre général.

SAINT-MICHEL (Ordre de'. — L'ordre de Saint-Michel sut institué par Louis XI, le 1° août 1469. Il ordonna que les chevaliers porteraient tous les jours un collier de coquilles entrelacées, et posées sur une chainette d'or, d'où pendait une médaille de l'archange saint Michel, ancien protecteur de la France. Le roi était le chef et grand maître de l'ordre de Saint-Michel qui devait être composé de trente-six gentilshommes, auxquels il n'était pas permis d'être d'un autre ordre, à moins qu'ils ne fussent empereurs, rois ou ducs. L'ordre de Saint-Michel avait pour devise ces mots: Immensi tremor Oceani (la terreur du vaste Océan). On ne pouvait être admis dans l'ordre de Saint-Michel, à moins d'être gentilhomme de nom et d'armes (voy. GENTILSHOMMES). Les chevaliers de Saint-Michel pouvaient être dégradés pour trois crimes: l'hérésie, la trahison et la lâcheté.

L'ordre de Saint-Michel comprenait, outre les trente-six chevaliers, quatre officiers, savoir un chancelier, revêtu d'une dignité ecclésiastique, un greffler, un trésorier, un héraut. A ces quatre officiers, Louis XI ajouta, sept ans après, un prevot, maître des cérémonies. L'ordre de Saint-Michel s'étant avili au xvi° siècle, Henri III chercha à le relever en l'unissant à l'ordre du Saint-Esprit. Les chevaliers du Saint-Esprit, la veille de leur réception, étaient nommés chevaliers de l'ordre de Saint-Michel: ils en portaient le collier autour et près de leur écusson, et étaient pour ce motif appelés chevaliers des ordres du roi.

Louis XIV fit une nouvelle tentative pour relever l'ordre de Saint-Michel (12 janvier 1665); il porta le nombre deschevaliers à cent, dont six devaient être ecclésiastiques, six de robe ou magistrats, et le reste d'épée: tous devaient faire preuve de dix ans de service et de trois degrés de noblesse. Rétabli sous la restauration l'ordre de Saint-Michel a été définitivement supprimé en 1830.

SAINT - PÈRE. — Antérieurement au xive siècle, le titre de saint-père était donné à un grand nombre d'évêques et même à des laïques. Le roi Robert est appelé saint-père dans des actes du xie siècle; mais, comme cette qualifica-ion était appliquée au pape plus souvent

qu'aux autres princes ou évêques, on fixt par la lui réserver exclusivement.

SAINT-SACREMENT. — La procession du Saint-Sacrement fut instituée, se commencement du XIVº siècle, par le pape Jean XXII.

SAINT-SÉPULCRE (Ordre du).—L'ordre du Saint-Sépulcre fut établi à l'époque des croisades, vers le commencement de xus siècle. Les chevaliers du Saint-Sépulcre portaient une robe blanche, et, sur la poitrine, une large croix rouge entourée de quatre croix plus petites.

SAINT-YON (Frèren de). — Religioux qui donnent aux enfants l'instruction primaire. Ils tirent ce nom de la maison de Saint-Yon, près de Rouen, qui fat un de leurs premiers établissements. Les frères de St-Yon furent institués en 1681, par J. B. de La Salle; on les appelle sumi Frères de la Doctrine chrétienne.

SAINTE AMPOULE. — Voy. AMPOULE (Sainte).

SAINTE-CHAPELLE. — La Scinto-Chapelle fut bâtie par saint Louis pour être la chapelle du palais qu'il habitait dans la Cité. Il y établit des chanoines pour cel brer l'office divin, et y dépuse la couronne d'épines, que Baudonin, empereur de Constantinople, avait livrée aux Vénitiens et aux Genois comme gage d'un emprunt. Saint Louis remboursa la somme emprentée au Vénitien Quirino qui lui remit la sainte couronne. Il déposa encore d cette chapelle un morcean de la vraiegroix. que Baudouin avait aussi livré en gage aux Vénitiens, le fer de la sainte-lance, l'éponge qui servit à abreuver le Sauveur de fiel et de vinaigre, et d'autres précieuses reliques enfermées dans des châsses d'argent enrichies de pierreries. Ces reliques firent donner à la chapelle du palais le nom de Sainte-Chapelle. Le trésor de la Sainie-Chapelle renfermait. entre autres choses précieuses, une agathe onyx, où était représentée l'apothéose d'Auguste enlevé par une aigle. On avait pris pendant longtemps cette figure pour celle de saint Jean l'évangéliste. Les donations de saint Louis et de ses successeurs enrichirent la Sainte-Chapelle et en firent une des principales fondations de la France. Il n'y avait, dans l'origine. en 1246, que cinq prêtres, sous le nom de maitres chapelains : saint Louis en ajouts trois, et Philippe le Bei en porta le nombre à douze. Le premier chapelain prit le nom de trésorier, sous Philippe le Long, et devint primicier du chapitre. Chacun des grands bénéficiers de la Sainte-Chapelle avait un clerc du même degré que l'est qui fut portée par les orfévres. Lui dans les ordres. Dans la suite, on les celle de sainte Geneviève fut portée par appela indifféremment chapelains ou des bourgeois de Paris, auxquels cet honchanoines.

SAINTE GENEVIEVE (Châsse de). C'était autrefois l'usage, dans toutes les calamités publiques, de promener dans Paris la châsse de sainte Geneviève. Voici une description de cette cérémonie tirée des Mémoires inédits d'André d'Ormesson. « La France étant en piteux état (1652) et menacée d'une ruine entière par l'animosité des princes qui demandaient l'éloignement du cardinal Mazarin de la cour, et la reine y résistant de toute sa force, croyant qu'il y allait de son honneur et de son autorité de le maintenir, lesdits princes, pour l'y forcer, firent entrer les Espagnols, ennemis du roi dans le royaume. M. de Nemours les alla querir ; ils passèrent les rivières. Le duc de Lorraine y entra avec son armée, ruina et fourragea tous les lieux par où il passait, amena son armée dans la Brie et fut bien reçu à Paris des princes et encore du peuple ennemi du cardinal. Les Français se combattaient dans le cœur du royaume. Les Espagnols prirent Gravelines qui né put être secouru et ils étaient en train de prendre encore Dunkerque. Les esprits des Français étaient divisés et le parlement même donnait des arrêts contre le cardinal, lequel empêchait le roi de rentrer dans Paris, pour ce que lui-même n'osait y entrer. Au milieu de ce désordre, auquel il était difficile de remédier, le prévôt des marchands demanda à messieurs de Notre-Dame et ensuite aux religieux et abbé de Sainte-Geneviève, la descente de la châsse de sainte Geneviève pour obteuir par son intercession la fin des ruines et misères de la guerre civile. Il se présenta enfin au parlement qui donna le jour de la cérémonie au 13 juin, sête de saint Barnabé. Voici l'ordre qui y fut tenu:

« Les religieux de Sainte-Geneviève, ayant jeûné trois jours et fait les prières ordonnées, descendirent la châsse le mardi 13 juin à une heure après minuit. Le lieutenant civil d'Aubray, le lieutenant criminel, le lieutenant particulier et le procureur du roi la prirent en leur garde. Les quatre mendiants marchaient les premiers, savoir les cordeliers, les jacobins, les augustins et les carmes, et puis les sept paroisses filles de Notre-Dame avec leurs bannières, puis furent portées les châsses de saint Papan, saint Magloire, saint Médéric, saint Landry, sainte Avoie, sainte Opportune et autres reliquaires, puis la châsse de saint Marcel, évêque de

Paris, qui fut portée par les orfévres. Celle de sainte Geneviève fut portée par des bourgeois de Paris, auxquels cet honneur appartient et qui marchaient lès pieds nus. A l'entour et à la suite de la châsse de sainte Geneviève étaient les officiers du Châtelet qui l'avaient en garde. Le clergé de Notre-Dame marchait à gauche, et l'abbé de Sainte-Geneviève à la droite. Il marchait les pieds nus, comme tous les religieux de Sainte-Geneviève. L'on ne pouvait considérer cette châsse sans dévotion et grande émotion, étonnement et vénération. Les entrailles en étaient émues, les larmes en venaient aux yeux. Quel honneur à cette petite bergère, aimée de Dieu!

« M. l'archevêque de Paris était assis

dans une chaire à cause de son indispo-

sition. Il avait à côté de lui ledit sieur abbé et ils donnaient tous deux des bénédictions au peuple. Le parlementavenait après, où étaient les présidents Le Bailleul, de Nesmond, de Maisons, d'Irval et Le Coigneux. Le maréchal de L'Hôpital, gouverneur de Paris, marchait entre les deux présidents, MM. de Vertamont, Mangot-Villarceaux, Laffemas et Montmort, maitres des requêtes, et puis les conseillers de la cour en grand nombre. Après eux venaient les gens du roi, MM. Talon, Fouquet et du Bignon. La chambre des comptes, à côté du parlement, en sorte que deux présidents des comptes étaient à côté de deux présidents de la cour. La cour des aides marchait ensuite au côté droit, MM. Amelot et Dorieux présidents. Le prévôt des marchands, M. le Féron, conseiller de la cour, avec sa robe de satin mi-partie, les échevins et conseil de ville, au côté gauche. L'on me dit que M. le duc d'Orléans et M. le Prince étaient ensemble vers le petit Châtelet. L'on ne vit jamais tant de peuple; les fenêtres étaient remplies de gens d'honneur et cette procession fut faite en grande dévotion et grand respect. La châsse de M. Saint-Marcel était trèsbelle et très-riche; celle de sainte Geneviève l'était encore plus, y ayant de

nabe, 13 juin 1652. »

Mme de Motteville raconte que « pendant cette pieuse action, M. le Prince, ponr ga-

grosses perles, rubis et émeraudes en grande quantité, qui avaient été données par la feue reine, Marie de Médicis. Dieu

nous fasse la grâce de nous rendre dignes

des bénédictions du ciel et de ressentir les effets de son intercession! Dieu, qui

a toujours aimé la France, la châtie, mais ne l'a jamais abandonnée, comme l'on

apprend par nos histoires. Fait et écrit à Paris l'après-dinée dudit jour saint Bargrer le peuple et se faite rei des halles. auss fort que le du de Beaufort ; se tint dat - les tues et tutten à prophible l'orsque ie du, d'Othans et taut le monde etait aux tenesres plur Volt basker in procession. Quant les chappes vinter i a papert, M. le Problem countries a toucier avec uper turnible el apparente des trons, faisant baiser son tainerel, et faikkill blies les griblaces a, e les foit nes ten mes out accoulante de fure ; mais , duar dicelle de sautur Genes spise such a pusser, a crac diame with furcene, apres sette mis a genoul dans in tue, il courat se juler chite les pre-1764. P

SAINTE GENEVIÈVE Congregation de ". Loy, GENOVEFAIRS.

SAINTETÉ — Les titres de latint et saintiff fureit donnes perdait une parue du moyen âge, a la pupurt des evêques, des abbes et même a des laigues. Il semble qu'on n's attachait pas une idee rengieuse, jouisque saint Denis, evéque d'Alexandire, appeiali fris-adente les emperents l'algrich et Galiten, lous deux raciatres, et qu'un concile, tenu à Rome er, 501, donne le titre de très-jacux et tres saint (pilosimus et sanctissimus) au rei des Gottes Theodorie, qui etait aven. Le roi Robert est qualifie de saintpere dans des actes du air siècle. Eufin , comme les titres de suint et de saintpere ciaient donnes au jupe plus souvent qu'a aucun autre, en fibit par les lai reserver exclusivement. Depuis le xive siddle, ils n'ont plus ete appliques à aucun adtre personnage. Le titre de saintete a remplace pour le souverain populé, les qual heatrons de paternite, grandeur. majeste aposiolique, etc., que l'on trouve aux ereques anterieures.

SAINTES ET SAINTS.—Mabillon (Préfaces, p. 412 distingue trois époques pour la canonisation des saints et des saintes. Dans la première qu'il étena jusqu'au xº siècle, l'evèque et le neuple prociamaient, dans chaque diocèse, les personnages qui paraissaient dignes du titre de saints: les synodes et les princes intervenaient aussi quelquefois dans la canonisation. Depuis le x° siècle jusqu'au pontificat d'Alexandre III (1159), le consentement du souverain pontife fût jugé necessaire, quoique l'initiative vint toujours des evêques. Enfin, dans la troisième èpoque, depuis le milieu du xiiie sièele jusqu'à nos jours, les souverains ) ontifes eurent seuls le droit de proclamer in saintete. On trouvers dans l'ouvrage de Mabillon ( Przfatio in Y szculum handictinum) les preuves de toutes ces

assertions. Les détails relatifs à la comnisation pour chaque époque sontes avec une éradition claire et précise AM puis que renvoyer à cet ouvrage les les teurs que ces recherches intéresent

Beaucoup d'asages du moyer in " rattachaient au culte des saints. Os pritait serment sur leurs reliques. Gailm le Conquerant, afin de rendre plus silisrel le serment pur lequel l'angle-sum Harold s'engageait à défendre sa ce le fit préter sur une cuve remplie de Miques, et. lorsque la cérémonie la se-minée. il fit enlever le drep qui la cevrait afin qu'Harold connut toute les tete de son serment. Guiljaume ki-mi a la journée d'Hastings (1066) portale pendues à son con quelques ans des l liques sur lesquelles avait juré liur comme pour prendre les saints à M du parjure et appeler leur vengeasce == les Angio-Saxons.

Les saints et saintes avaient la répli tion de guérir certaines maladisseisse invoques à cet effet, par exemple s Andre, saint Antoine, saint Firmis, Germain pour l'érysipèle et le mil ( ardents ou feu sacré; saint Moy, s Julien pour les abcès, apostumes en son-hut, saint Martin pour l'esquinancis, sind Mathurin et saint Nazaire pour le ver et la folie, saint Quentin pour l'hydre pisie, etc. On voit dans les poésies d'a-stache des Champs que les mention cherchaient à exciter la pitié en se p gnaient des diverses maladies que rissaient les saints et saintes.

SAISIE. — La saisie d'une propriéé 🗷 marquait souvent, au moyen âge, pard henndons ou pieux fichés en terre, said desquels on attachait un morceau debi de drap ou un bouchon de peille. Q quefois, on enlevait les portes de la s son, ou bien encore on suspendakt croix au pignon, et on attachait à la porte des pannonceaux aux armes da ra.

SAISINE. — Terme des anciennes contumes. La saisine était la prise de posse sion par l'acquéreur d'un héritage qu notifiait le contrat d'acquisition as segneur de qui relevait ce domaine. M moven age, la saisine était souvent se compagnée des rignes symboliques des il a cté question au mot Inventional.

SALADE. — Espèce de casque ou bennet de fer (voy. ARMES , fig. T ). On me mait bataillons de salade, à l'époque d louis XIV. d'anciens corps d'ara avaient conservé l'usage de ce ca lit dans le Journal de Dangeeu, à la du 29 août 1684 : « S. M. résolut de f

ments de sept bataillons de vieux i'on appelait bataillons de san nommait encore ces sortes de norions ou bourguignotes.

INE. — Cotte d'armes que l'on 1 x11° siècle, et qui tirait probason nom de ce que les croisés empruntée aux musulmans compar Saladin.

INE (Dime).—Impôt qui fut levé, sion de la troisième croisade 13), pour s'opposer aux progrès in. La dime saladine consistait ixième partie de tous les biens et immeubles exigée de ceux qui it pas part à l'expédition. Les tiques ne furent pas exempts de aladine.

ANDRE. — La salamandre, au se flammes, était le symbole de ler; on y avait ajouté cette de-nourris, et j'éteins, ou plutôt italiens: Nodrisco il buono e reo (je nourris le bon et j'éteins ple). Une tapisserie de Fontaine-isentait ce symbole accompagné tique:

r aquilæque leves et tortilis anguis it flammæ jam , salamandra, tuæ.

ine médaille, on voit la salacouchée au milieu des flammes; teint et tourne la tête vers une qui est au-dessus et qui marrandeur du courage du roi. La suivante entoure la salamandre:

se flammam; Franciscus robore mentis vincit, rerum immersabilis undis.

- « La sale, dit Saint-Simon es, édit. in-8°, IV, 91), est une soucoupe de vermeil, sur la-sboîtes, étuis, montres et l'évenreine lui sont présentés, coun taffetas brodé, qui se lève en sentant. »

Franc). — Distribution de sel aisait gratuitement à certaines s. C'était un privilège et une n d'impôt accordés surtout aux ex magistrats. Le franc salé n'équijours une distribution entièretuite; elle se faisait quelquefois inférieur au cours général.

is (Francs). — Les Francs Saent la tribu la plus considérable nfédération des Francs. On a discuté sur l'origine de ce nom s. Quelques écrivains l'ont fait e Sala, qui signifie, selon eux, ar excellence. D'autres tirent le

nom de Saliens de l'Issel, un des bras du Rhin. Il paraît plus vraisemblable que cette tribu, habitant primitivement au centre de l'Allemagne entre la Sala, le Mein, le Rhin et le Weser, a tiré son nom de la Sala, affluent de l'Elbe. Ce qui donne une nouvelle probabilité à cette hypothèse, c'est que le pays signalé comme la patrie primitive des Francs a conservé. pendant tout le moyen age et presque jusqu'à nos jours, le nom de Franconie ou pays des Francs. Quant au caractère des Francs Saliens, il nous est surtout connu par la loi salique (voy. Loi sa-LIQUE). Il a été question des institutions des Francs Saliens dans plusieurs articles. Voy. Abrimans, Alleux, Bene-FICES, GERMAINS, LEUDES, MALLUM, ME-ROVINGIENS, etc.

SALINES. — Lieux d'exploitation du sel marin. On fait évaporer les caux salées qui déposent la sélénite qu'elles tiennent en dissolution, et on en retire le sei marin, à mesure qu'il se précipite en se cristallisant par l'effet de l'évaporation. Tantôt l'évaporation a lieu par la chaleur du soleil, tantôt elle est accélérée par l'action du seu. Outre le sel marin que l'on exploite en France sur une partie des côtes de l'Océan, il existe des fontaines et puits salés. Ceux de Franche-Comté étaient connus avant l'invasion des Romains dans la Gaule. Au commencement du vie siècle. Sigismond, roi des Bourguignons, dota le couvent d'Agaune avec les puits et fontaines de Salins. Il est question, dans les écrivains du xiii siècle, des puits salés de Moyenvic et de Marsal en Lorraine. Les auteurs latins font mention de la fontaine salée de Salses dans le Roussillon (Fons Salsulæ). Strabon dit qu'il y avait, dans la Crau en Brovence, plusieurs fontaines qui servaient à faire du sel; mais, au xvi• siècle, il n'en subsistait plus qu'une.

Palissi (Discours admirable de la nature des eaux, publié en 1580) rapporte que le Béarn avait plusieurs fontaines salées, et qu'elles étaient même assez abondantes pour fournir de sel tout le Béarn et le Bigorre. Ce sel se faisait par évaporation à feu nu. On n'avait point encore trouvé l'art d'élever, par des pompes, à une certaine hauteur l'eau du puits; de la faire descendre sur des fascines exposées à un courant d'air, et, par cette opération répétée successivement plusieurs fois de suite, d'enlever une partie du liquide superflu qu'aurait eue à dissiper la chaudière. Aussi la quantité de bois qu'exigeait cette méthode est-elle effrayante. Palissi, qui avait vu

The first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f

an order of the control of the property and the theme a rate of the evaluation of the party \*4. 165 - Tet a 174.1 Tall 2 46 20" A. L. 1 Deb 20 . 10 . AZ et 16. 42 & The street of the street at 1 frame for and from Shappy and a 4 -00 ft. 1 & 2424 / 16 82 4-427 2844-12 Se - mit. + mal. 1 A.2 d (2.10 fam.) the ord that to the section with a section a praemine des fiembete beib in untilema the grant is sera the price. At Price e production products as the reprintation of the constraints. -- 27 .- 1 1. 1. 1. 50 . Pa 46 . and the first of the facilities of the pulse " 'es circule d'éusseri pas e rie er wit bir audt: de te. ques 22 d. samti et e & E. s. atel 'a se-ie Par. C. . e . . . . Caras se alla de Particle Banks and at attainer. n est colando re membrient, en qua-Africa de Carlo.

A., and L.: es principales fontaires saites autors de la Meurike, a Salins. Lons-le-Sauter, biense, Movenvic et Châtean-Salins. On en trouve aussi au pied des Pyrenees, près d'Oritez et de Saint-Jean-pied-de-Port.

Le mot selines se prenait aussi autrefois dans le sens de poissons sales. On trouvers dans le Truite de la police de lie la Marre's, III, p. 92 et suiv.,, tous les réglements resatifs à ce geure de salines,

SALIQUE (Lot). - YOY LOI SALIQUE

SALIQUE (Terre). — On a beaucoup descrite pour savoir quel seus on devait attacher à ces mots terre solique. It est très-vraisemblable qu'ils désignent la terre de conquête, l'atleu, la terre possedez en toute souveraineré et trée au sort par les barbares. Primitivement la ferre solique ne devait passer qu'aux enfants mâles. Une disposition formelle de la loi solique en exclusit les femmes, et ce fut sur ce texte que l'on se fonda pour exclure les femmes de la couronne (voy. Loi salique APPLIQUES à LA SUCCESSION ITTRÒNE). Mais bientôt on adoucit cette mesculiant, et on trouve dans les for-

Bullet die Marchite in proges gerieff Name of Street, street, or other party of the se temps on Mercaph Total in makestore in second " A TER STERRE MAR 1 CEN DEL MER CANADA SECURIO SERVICE SERVICE the state of the second party of the party o Time degree in herry materials to L. Beine wire. And nes tres a per con-THE R. LEWIS CO., LANSING MARKET PRINCIPLE -2 Tell an oral story, it has a STATE CONTROL OF SQUEEN BE Series & Con Charles, v me years Le. je te u zaulat par cece senencounted as freres, ease napil ber take en 1,44 men herjadt, und The in particular gree can bed opposed Des Adjusts . This entere ! sur jul PAL . Can alien occupantes promi A livre and you an acre per excited.

SALLE A MANGER. -- UR prospi Dordere de Sicule relatif set fan de Cape, d'après Le Grand d'Ange ! speciale servant de anile a morar lie core cit, en offet, qu'es avant plus des principals de la company de la s ete pareus des broches et des de dières qui servasent à curre leurs mait Cet usage de manger dans les cad subsistais encure à l'epoque des Mi vingiens, comme le prouve da fut a des miracles de sarat Baron um 83 es cité par le Grand d'Aussy, dens il Histoire de la rue privae des Français Un père avait voue son file unique au sail. et lui aveit fact prendre i habit reigent dans un monastère. Bientôt s'etant m penti, il repris son ills. Mais, in per qu'il doublait un grand repas, et que le convites le fel.citaient sur son mille tout à coup le jeune homme qui serait fit up fanz pas et tomba dans la marcia, où dans l'instant il perit etouffe.

SALLE D'ASILE. — Établissements duritables où les enfants des deux sempeuvent être admis jusqu'à l'âge de si nas. Ils y reçoivent les soms apprepris à leur âge et même les premières accont d'instruction religieuse, de lecture, d'asilure et de calcul verbal. Une ordonnare du 22 décembre 1837 à regle tout et qu'econcerne les salles d'assie.

SALUT, SALUTATION. — La forme di salut placée en tête des diptòraes, seum patentes, etc., a plusieurs fois varia, pins les lettres des papes, surtaut depuis it al siècle, on trouve la formula Salut et bénédiction apostolique (Salutem et apostolique bénédictionem). Les odis el lettres patentes des rois de France conent ainsi: N., par la grace de voi de France et de Navarre, à sesents et à venir, salut; ou: A sux qui présentes lettres verront. Ces formules de salut sont une on de celles que les Romains emint même dans leurs lettres parti-

Lutation terminait les lettres. Les jusqu'au xie siècle, conservèrent tation finale des Romains, Bene va-vortez-vous bien), qu'ils ajoutaient r main aux bulles et brefs. Elle fut lefois remplacée par la formule te incolumem servet ou custodiat Dieu vous garde ou conserve sain et formule qui s'est conservée dans des rois de France: Que Dieu vous rve en sa sainte et digne garde. Les tions des lettres particulières ont à l'infini. A l'époque de la Révoluon reinplaça les formules obséses de l'ancienne société par ces

: Salut et fraternité.

int aux formes de salutation des nnes qui se rencontraient, elles ont beaucoup varié. On voit dans les ins des ve et vie siècles qu'une des mes les plus usitées pour témoigner stime à quelqu'un était de s'arracher eveu et de le lui présenter. L'usage découvrir la tête devant les pers d'un rang supérieur, de descendre nture, et même de se mettre à gese retrouve pendant tout le moyen du reste, les formes de salutation t très-diverses. Baiser le pied et la ôter le heaume ou casque, en lever ère, accoler la jambe ou le genou, 3 la main, embrasser, ont été de emps des signes de salutation plus ins respectueux. Parmi les formes ges de salutation, Sainte-Palaye d'après d'anciens poëmes, la coude se prendre la moustache. Le auteur rappelle, en s'appuyant sur verses leçons de du Verdier, cermanières de saluer en usage à la de France vers 1577: « Quelquesisent je baise les mains de votre et quelques autres : je baise les de votre seigneurie. Il y en a d'auui disent je suis votre serviteur et e perpétuel de votre maison. Je suis belle de vos pieds. Lesquelles salus courtisanesques sont toutes vaines es presque toujours avec dissimulat feintise. »

.UT DES VAISSEAUX. — Les males plus puissantes ont exigé, depuis 1º siècle surtout, que les bâtiments gers reconnussent leur supériorité en baissant pavillon. En 1603, Sully se rendant en Angleterre sur une frégate fut sommé par un amiral anglais de baisser pavillon. Le sieur de Vic, qui commandait la frégate, refusa d'obtempérer. L'Anglais, ayant menacé de faire seu Sully sut obligé de céder. « Sans cela, il n'y a point de doute qu'il n'y eût eu de la batterie où apparemment la France eût été la plus foible; ce que vous couvristes sagement », ajoutent les secrétaires par lesquels Sully se fait adresser ses Mémoires. Richelieu fit équiper une flotte qui montra aux Anglais qu'ils *n'étaient* pas rois de la mer (Mémoires de Richelieu, t. V, p. 201-202). Ils renouvelèrent cependant leurs prétentions, au commencement de l'année 1662. Mais Louis XIV avait l'âme trop haute pour subir un pareil outrage. On ne saurait trop rappeler la lettre qu'il écrivit (25 janvier 1662) au comte d'Estrades son ambassadeur à Londres : « Ce que j'ai remarqué dans toute la teneur de votre dépêche, c'est que le roi mon frère ni ceux dont il prend conseil ne me connaissent pas encore bien, quand ils prennent avec moi des voies de hauteur et d'une certaine fermeté qui sent la menace. Je ne connais puissance sous le ciel qui soit capable de me faire avancer un pas par un chemin de cette sorte; il me peut bien arriver du mal; mais non pas une impression de crainte. Le roi d'Angleterre et son chancelier peuvent bien voir à peu près quelles sont mes forces, mais ils ne voient pas mon cœur. Moi, qui sens et connais fort bien l'un et l'autre, je désire que, pour toute réponse à une déclaration si hautaine, ils sachent par votre bouche, au retour de ce courrier, que je ne demande ni ne cherche d'accommodement en l'affaire du pavillon, parce que je saurai bien soutenir mon droit, quoi qu'il en puisse arriver. » Louis XIV s'occupait en même temps d'équiper une marine pour soutenir ces nobles sentiments. « Je prétends mettre bientot mes sorces de mer en tel état, dit-il dans la même lettre ( OEuvres de Louis XIV, t. III, p. 67 et 69), que les Anglais tiendront à grâce, que je veuille bien alors entendre à des tempéraments touchant un droit qui m'est dû plus légitimement qu'à eux. » Bientôt Louis XIV ne se borna plus à refuser le salut aux autres nations, il l'exigea des Espagnols en 1681.

SALUTATION ANGÉLIQUE. — D'après Mabillon (Préfaces, p. 426), la salutation angélique ne commença à être en usage qu'au xi° siècle. Dans toutes les règles d'une époque antérieure, on ne recom-

mande aux sidèles que l'oraison dominicale et le symbole des apôtres. Pierre Damien, qui vivait au xiº siècle, fait mention de la salutation angelique, et bientôt la règle de Citeaux prescrivit aux frères convers de reciter la salulation angėlique. La prière Sancta Maria ne fut ajoutée qu'à une époque postérieure, vers le commencement du xvie siècle. Ce fut à peu près à la même époque que s'introduisit l'usage de réciter la salutation angélique après l'exorde des ser-Erasme blame cette contume comme récente dans un ouvrage imprimé en 1535, non pas. dit il, pour diminuer le respect dû à la Vierge, mais parce que. dans les sermons où il était question du Saint-Esprit et des saints, on cut du les invoquer également.

SALUTS. — Cérémonie ecclésiastique qui fut établie pour la première fois en 1502, d'après l'abbé Lebœuf dans son Histoire des évéques d'Auxerre, p. 561.

SALUTS D'OR. — Monnaie d'or frappée pendant que Henri VI était maître d'une partie de la France (1422-1453). Les saluts d'or tiraient leur nom de ce que la salutation angélique y était représentée. On y voyait la Vierge recevant d'un ange une bandelette sur laquelle était écrit Ave.

SALVATION. — Ce terme de pratique judiciaire désignait un écrit qui servait de réponse aux arguments de la partie adverse.

SAMARITAINE. — On donnait ce nom à tout ouvrage d'art représentant la Samaritaine dont il est parlé dans l'Evangile près d'un puits, d'une citerne ou d'une fontaine et se disposant à y puiser de l'eau. Il existait à Paris un bâtiment connu sous le nom de Samaritaine. C'était une machine hydraulique, construite sous Henri III, à la seconde arche du pont Neuf, et destinée à donner de l'eau dans tout Paris. Ce bâtiment fut détruit sous Louis XIV et reconstruit avec plus d'art et de goût. Il se composait de trois étages, dont le second était au niveau du pont, les faces des côtés étaient percées de cinq fenêtres à chaque étage et de deux sur le devant. Entre ces deux dernières était un avant-corps de bossage rustique, vermiculé et cintré au-dessus du cadran, place dans un enfoncement. Le bas se trouvait rempli par un groupe représentant Jésus-Christ avec la Samaritaine, auprès du puits de Jacob, qui était figuré par un bassin dans lequel tombait une nappe d'eau qui sortait d'une voquille. La figure du Christ était de Ber-

nard, et celle de la Samaritaine de Frémin, sculpteurs habiles. Dans le milieu, au-dessus du cintre, on avait éleme un campanile de charpente, revêtu de plomb doré, où étaient placés les timbres de l'horloge et ceux qui compossient le carillon et qui jouaient à toutes les hesses et demi-heures. La Samaritaine fut de nouveau réparée en 1775. Elle a été élémitivement détruite en 1813.

C

h

į

B

4

i,

Ł

K

Œ

Æ

LE

T

1

Ġ

e

Æ

12

13

3

i

7

×

5

Ŋ

SAMEDI. — Le samedi a été pendut longtemps un jour ferié. Raoul Glabe ( livre III ) dit que , sous le règne de lepert, le sixième jour de la semaine de pour tous les fidèles un jour vénéré (Ar enim ille dierum sextus qui idoirce fét libus universis reverentior habelur). I était défendu à certaines corporations travailler le samedi. Les statuts des talleurs de Montpellier leur défendaies 🎉 travailler à la lumière le samedi (Orl. des rois de Fr., t. II. p. 469). Le sense est encore aujourd'hui spécialement cosacré à la Vierge. Du Cange en donne 🕶 explication au mot Misses feriales. Il remonter cet usage à un miracle qui serait opéré le samedi dans une église Constantinople. Le voile qui couvrit le statue de la Vierge se levait, dit il, aucune intervention humaine, tous samedis et laissait la atatue à décours pendant la durée des vêpres.

SAMIT. — Étoffe de soie usités moyen âge; elle était plus riche que sandal. On tirait le samis de la Syris de l'Asie Mineure.

SANCTION (Pragmatique). — 707-PRAGMATIQUE SANCTION.

SANCTUAIRE. — Portion de l'égliss de est le maître autel; elle est ordinairement entourée d'une balustrade. Dans les moire en avant ou au centre de l'applie. Voy. APSIDE.

SANDALES. — Espèce de chaussure que ne consiste qu'en une semelle attachée au pied avec des courroies et des rabasses de sorte que les doigts du pied et la parte supérieure restent à nu. Cette character, dont se servaient ordinairement les anciens, n'a été conservée chas le modernes que par quelques ordres minimales.

SANG.—L'usage d'écrire avec son any une promesse solennelle était encere me vigueur au xvir siècle. Le cardinal de Retz raconte dans ses Mémoires que la duchesse de Bouillon voulut qu'il écrit avec son sang un billet qu'elle exignat de lui.

SOUCI (Enfants). — Nom d'une e comédiens qui représentait les moralités au xve siècle et au cement du xvie.

l (Boire à la). — L'usage de boire lé a été longtemps conservé dans le et se conserve encore dans provinces. Il dégénérait quelen provocations à boire avec ex-REPAS, p. 1066, 2° col.

E.—On donnait le nom de saoule que les seigneurs de paroisse en proposaient à leurs vassaux dans de fête. On lançait un ballon parois extérieures étaient bien Chacun faisait des efforts pour ir. Le joueur qui avait l'adresse r sur le terrain d'une autre pamportait le prix. En Normandie, appelait pelote ou éteuf.

RS-POMPIERS. — Corps chargé r des secours en cas d'incendie. 
"urs-pompiers de Paris ont été s par un décret du 18 septembre plupart des grandes villes ont l'imitation de Paris, des corps 
"rs-pompiers. Lorsqu'il n'existe 
"pmpiers soldés par les villes, on 
ie par des compagnies de pomlontaires qui font partie de la 
utionale.

lande. — Danse en vogue au le. Elle était venue probablement le. Les danseurs s'accompaavec des castagnettes. La saradansait lentement et avec encore gravité que le menuet.

on lance quelque chose en soufes sarbacanes furent en grand la cour de Henri III. De Thou ralivre LXXIV) que Saint-Luc, un ris du roi, se servit d'une sarbair lui faire pendant la nuit des au nom de ciel et l'arracher à rdres. La ruse fut bientôt décout Saint-Luc obligé de prendre la

PHAGE. — Ce mot signifie littét qui mange la chair et vient de ;énitif de σαρξ (chair), et de çαγεῖν); il désigne des caisses sèpulnes sarcophages sont ordinaires carrés longs; ils portent quella statue du personnage dont ils ent le corps. Les sarcophages anont ornés souvent de sculptures ables, et ils ont quelquefois étés au moyen àge, pour y déposer

les corps des princes. Ainsi les restes mortels de Charlemagne sont conservés à Aix-la-Chapelle dans un sarcophage qui représente l'enlèvement de Proserpine.

SARONIDES. — Classe de druides qui s'occupait de l'administration de la justice et de l'éducation de la jeunesse.

SATIRE. — Ce genre de poésie, qui consiste à peindre les vices ou les ridicules des hommes, a porté différents noms. On appelait au moyen âge les satires, sirventes ou sirventois. Ces satires étaient le plus souvent personnelles et d'une grande violence.

SAUCIERS.—Les marchands de sauces ou sauciers formaient, au moyen age, une corporation. Leurs statuts datent de 1394; ils joignirent, au commencement du xvie siècle, les titres de distillateurs, moutardiers et vinaigriers à celui de sauciers. Dans la suite, cette corporation se divisa en autant de branches qu'il y avait d'abord d'industries diverses réunies. Les uns devinrent distillateurs et formèrent une corporation en 1527; d'autres se firent traiteurs, sous le nom de maîtres-queux-cuisiniers, et reçurent des statuts en 1599.

SAUCISSES, SAUCISSONS. — Les anciens statuts des charcutiers leur désendaient de vendre des saucisses depuis le premier jour de carême jusqu'au 15 septembre ; c'était une précaution hygiénique. Il n'y avait alors qu'une seule espèce de saucisses, les longues, dans lesquelles la chair a pour enveloppe les menus boyaux de l'animal. Celles que l'on appelle griblettes, qui sont plates et enveloppées de la taie du cochon, n'étaient pas en usage. les premières même différaient des nôtres en ce qu'elles étaient composées de hœuf, de mouton et de porc, hachés ensemble. C'est ce qu'on voit par une ordonnance du prévôt de Paris en 1298. Dans la suite, on y fit entrer différents ingrédiens pour leur donner du goût, et sans doute, parmi ces assaisonnements, il y en avait plu-sieurs de nuisibles pour la santé, puisque les statuts donnés aux charcutiers en 1475 defendent de mettre dans la chair des saucisses autre chose que du sel, du fenouil et autres bonnes épices. Au siècle suivant, l'on y raffina encore. Charles Etienne nous apprend qu'alors il y avait des saucisses fort délicates, lesquelles étaient composées uniquement de veau et assaisonnées avec des aromates et du safran. Vraisemblablement, ajoute Le Grand d'Aussy (Histoire de la vie privée des Français), les saucisses et cervelas sont une des choses inventées par les Gaulois. Au moins, c'était une de celles dont ils saisaient commerce avec les Romains, si si l'on en croit Varron. Au xvi° siècle, Charles Etienne vantait les saucissons de Lyon.

SAUF-CONDUIT. — Un sauf-conduit est une autorisation d'aller et venir en sureté accordée à un ennemi, saus qu'il y ait cessation de guerre.

SAUVEGARDE. - Protection accordée à quelqu'un pour le mettre à l'abri de toute espèce d'attaque. Au moyen age, on regardait comme sauregarde la baguette sacrée que portait le héraut. S'il ne l'avait pas en main, il perdatt son caractère inviolable. Gondowald ayant envoye des anibassadeurs au roi de Bourgogne, Gontran leur donna la baguette, signe de leur dignité. Les ennemis les surprirent sans ce symbole et les firent périr. Dans la suite, les rois donnérent pour sauvegarde des lettres qui servaient à protéger les corps et les biens. Les généraux peuvent, en temps de guerre, accorder à une personne ou à un établissement des soldats qui servent de sauvegarde et mettent à l'abri de toute insulte.

SAVANTS (Journal des). — Le Journal des Savants sut sondé en 1665 par Denis Sallo, et commença à paraître le 5 janvier de la même année. En 1702, il sut placé sous la direction du chancelier, et les auteurs surent rétribués par la chancellerie. Suspendu en juillet 1792, le Journal des Savants n'a été rétabli qu'au mois de septembre 1824. Il se publie encore aujourd'hui sous la direction du garde des sceaux, ministre de la justice, et rend compte des ouvrages les plus importants publiés en France ou à l'étranger.

SAVONNERIE. — Manufacture royale de tapis de pied à l'imitation de tapis de Perse et de Turquie. Une manufacture de ce genre avait été établie au Louvre, en 1604, en faveur de Pierre Dupont, tapissier du roi, et de Simon Lourdet, son élève. En 1631, Louis XIII la plaça dans la maison de la Savonnerie, située à Chaillot sur le chemin de Versailles. Elle fut réorganisée par Colbert. En 1713, le duc d'Antin en fit restaurer les bâtiments. Aujourd'hui la manufacture de la Savon nerie a été réunie à celle des Gobelins.

SAUVEUR (Chanoines réguliers de Saint). — Cette congrégation fut établie en 1628, à Toul, par une bulle du pape Urbain VIII.

SAYON. — Vêtement des Gaulois. Voy. SAIE.

SCEAU ou SCEL. — Ce mot d tout à la fois l'instrument ou cachté emploie pour sceller un acte, et l'impreinte que laisse cet instrument. de # servit d'abord d'anneaux que l'ea pi au doigt et que l'on apposait sur mi pour lui donner un caractère d'ant cité. Souvent on lit au bas des chattes époques mérovingiennes ou carl giennes annuli nostri impressione lari justimus (nous avons ordensi scellat cette charte en y impriment : anneau) ou quelque autre form logue. Les évêques, les abbés e personnages éminents scallaiss chartes de la même manière. L' des rois représentait quelque figure; quelquefois c'était un portant une pierre antique. trouve sur un diplôme de Pé une tête de Bacchus parfaitement a naissable à sa longue barbe et sux pres dont elle est couronnée. Une de Charlemagne porte l'empreinte Sérapis dont la tête est surmoss modius on boisseau mystique. Cas i neaux servaient encore de signe d connaissance. Aurelianus, envoy Clovis vers Clutilde, pour né mariage du roi franc avec cetta prip se fit reconnaître en lui présentat l neau que Clovis lui avait confé.

Les sceaux proprement dits no commencèrent guère à être en usage de sous la troisième race. Hugues Capé de représenté sur un sceau, assis, la corronne fleuronnée en tête, tenant un plat d'une main et de l'autre une main de pritice. La plupart des rois capétiens son figurés sur leurs sceaux séant en leur trône et dans l'attitude de justifiers. Quelquesois les symboles pacifiques sur les seigneurs sont représentés applice à des attributs guerriers. Les représentés aux de pied en cap et montés sur des chevaux bardés de ser. En général, on verse les sceaux du moyen age les parsonnages des diverses classes avec les insignes de leur dignité on de leur profession. Le roi y porte la courses.

l'épée, la main de justice; la crosse et la croix; les nos ont un épervier sur le poing. lite, on substitua souvent les la personne à sa représentailains eux-mêmes eurent souarmes parlantes, qui réponleurs noms. Le cartulaire de en Beauvaisis (dont M. Miigines du droit, a donné un iprès l'original conservé aux e l'empire) cite un grand nomuriers qui avaient des armes le serrurier, une clef; le febvre un fer à cheval; le tonnelier, u; le maçon, un marteau et re, etc. L'empreinte du signe ofession leur servait à donner es un caractère d'authenticité. es signes étranges apposés sur , Mabillon cite, dans son Traité atique, une charte qui se terces mots: Sigillum dentibus essi (j'ai marqué ce sceau de e de mes dents). Mabillon ajoute 'oyait encore sur le sceau l'ems dents. Une charte de 1121, D. de Vaines, se termine par ıle dont voici le sens: « J'ai présent écrit mon sceau-avec de ma barbe (cum tribus pilis

loya différentes matières pour empreinte du sceau. La célèbre qui régla la constitution de d'Allemagne tire son nom du or qui y était suspendu. Plurtes des rois de France étaient lées en or ou en argent. Les papes sont ordinairement garsceau en plomb. L'usage de la y marquer l'empreinte du sceau On se servait de diverses esire. La cire blanche fut adoporigine pour le sceau royal; na plus tard de la cire rouge, jaune, et peu à peu on finit miner de quelle cire on deusage suivant la nature des étaient scellés. On lit dans le e Dangeau, à la date du 30 oc-: « J'appris qu'on se servait, x, de trois sortes de cire : de our tous les arrêts; de la jaune. s les expéditions ordinaires, et ge, seulement pour ce qui re-Dauphiné et la Provence. Il y a ième cire, qui est blanche, se sert pour les chevaliers de u Saint-Esprit); mais c'est le de l'ordre qui fait ces expédiet non le chancelier ou le garde : de France. »

Pendant longiemps les scenux furent appliqués sur les chartes; mais à partir, du xil siècle, en adopta l'usage de les suspendre par des bandelettes de cuir ou de parchemin, et par des lacs de soie, de lin ou de chanvre.

Le contre-soel ou revers du sceau ne commença à porter une empreinte que vers le xine siècle. On y représenta les armoiries de la personne dont le sceau portait l'effigie. Ainsi le contre-scel des chartes des rois de France porte ordinairement un écusson semé de fieurs de lis. Voy, des spécimens de sceau et de contre-sceau, dans les Essais de pa-léographie de M. N. de Wailly (L. II., p. 356).

On pourra consulter sur cette matière le traité de Saumaise De subscribendis et subsignandis testamentis et de antiquo-rum et hodiernorum sigillorum differentia, auctore Claud. Salmasio; Lugduni Batavorum, 1653, in-8. — Nouveau traité de diplomatique par deux religieux bénédictins; Paris, 1755, 6 vol. in-4. — Dic-tionnaire raisonné de diplomatique par D. de Vaines, bénédictin; Paris, 1774, 2 vol. in 8.— Recueil de sceaux du moyen age, dits sceauw gothiques; Paris, 1779, in-4. — J. Beckmann, des sceaux et sur la manière de sceller, mémoire qui se trouve dans les Suppléments à Phistoire des inventions. — Observations sur les sceaux et sur les cordons attachés aux sceaux par Will. Ce mémoire se trouve parmi ses Suppléments à la diplomatique; Altdorf, 1789, in-8. — N. de Wailly, Escais de paléographie, 2 vol. in-4, dans le recueil des Documents inédits de l'histoire de France. — Leyser a composé un ouvrage spécial sur les contre-sceaux du moyen age, De contrasigillis medii avi; Helmstadt, 1728, in-4.

SCEAU DAUPHIN. — Grand sceau qui ne servait que pour les actes relatifs au. Dauphiné. Le sceau dauphin représentait le roi à cheval, revêtu de ses armes et l'écu suspendu au cou. Les armes écartelées de France et de Dauphiné y étaient empreintes dans un champ semé de fieurs de lis et de dauphins. Sur le contre-scel on voyait les armes de France et de Dauphiné supportées par un ange.

SCEAU DES GRANDS JOURS. — Sceau que le roi confiait aux commissaires qu'il envoyait dans les provinces pour tenir les grands jours. Il servait à sceller les commissions spéciales expédiées dans ces tribunaux. Comme il y avait ordinairement un maître des requêtes attaché aux grands jours, c'était à lui que le chancelier remettait le sceau.

SCRAC BES COMPAGNIES ORIENTALES
ET OLLUMENTALES — Co occus oberatt
pour les colonies françaises des Index
spinataies et secolentales etter Colomas) — portait d'un cote effigie du roi
et de caute en armes de Française.

SCFAL PR E on LACHET Cotait un cachet he perdant longiemps les particuliers appreases à leurs actes au ben de signature Proquier Recherches have IV, (1.6) 11 dit quavan l'ordonnace d'Orienn : les particuliers qui fai nesent the electricity at his lour account prier ou carAst. On a route chercher & ort wange mer expo alton mysterieuse et tell & c hardere l'appreus, qui servait & imprimer de signe, comme le symbole de la honné fos qui d'ai presider aus actes mais il es beng up peus simise de dice aven mysend Du de et des offices, liv 11, hap iv one citie contame viert de ce ue that to be rate est capable d'appliquer pendant, li agren pa beaucoup de gans ne savaient bes signer

SCEAU OF LA GRANDE CHANCELLE BIE - Le scrou de la grande chancelle ou grand a rau represen a Ld un côte le ropacant en son tronc avec les magnes de la dignite souveraine (mantesu ruyal sceptre, couronne), et, de l'autre côte les armes de France, crois fictirs de lis-Le grond scedu restat entre es mai du chancetter et servait à acel er les edits erdopositi es, decisiracions, lettres de protimops a flace absorbotes et rundesinga beg un ationa, lettres de paterstité, dons, expedition de Dahies, en un mot toutes ses textres de grande et am ellerie Les i mirassor su arreis du conseil etaien was see lees du grand scan, atas que na lettres e parrate qui devinent extra so afree data toute l'eleudu du rievauna. Dana Lorigine, les chancehern hortweit, fe acequide | Elat suspendu leur and the lut a chargene que l'on re-

connutte corps de Roger ha es hauceber Richard Courr de Lein, qui avoit pers dans un innérage Le acess r val etait porte d'ordinaire à la soite du roi, coffine le prouvent plusieurs passages des chrustiques On la , i tre actes dans l'histoire de Charles VII par d'hart er annon 1461; « Ensuite ma chet tale l'aquence blanche dou la selle était couverte de velours cramoist, que pirtui su sa crottpe thi drap de velours azure seme de ficurs de la d'ir en brodèrie et sur la selle avait un pent coffret couvert de velours azure, seme de ficurs de la d'orfevente, dedans inquel étaient los granda veners du rui. Un variet à pied conduitait

et manut este hapade, 6,1 chié Ciatle émient des sides de levres. »

SCEAU DU SUCRET -9 POPER, Il y avais dans l'ansi ches, un scoon du mert, all princes de la fami se rerali li eurs actes, the prisit & B arens do secret date una li ment brodes, comme on lel compte des angentiers des reli li no devasi etre appute 🕶 clones , comme le prouve le l tabl des lettres de Charles B regent de Prance en 1366 (0 rois de Fr., t. [1] p 200] ( \* essendu dire que plusiante lentes out esé, su tombs pui de poure scel d'u serret, mais l ete lues ni examinees 👀 🖪 hous syons urdonne at al dorenavant aucunes leure soiebt scellers pour quelqui soit dud t seel du secret, mi les lettres closes a tine and de 1339 a egalement pour 30 l'also que l'un faisait de l du sei serrer, si ce n'es faires très pressues et et service du roi , et lorsqu'ell sceller du grand scent, ni di telot. . Ord deer de Fe.,

SCEAU DES PETITES CHA OH DRS PARLEMENTS. leries etablics peès des puris nussi leur s east particulist. parlement de Paris avait pu Sigillani pareum pro obi ( petit scau en l'absence serva t à sceller toute augê particu ièrement les commi réus du parlement et de @ qui regunérement ne polivis on appoint le scene des pe actes moins importants, d aux lettres d'ornancapation c d'age, aux settres de bins tatio, and committeeness, and d'attribution, etc. Les lois tatent in ocean of un partents executartes que dans son por qu'on ne se servit du somme de Paris en l'absence du l comme on In indique plus ajoutant la formula en l'abes sceau, le sceau du pariem pouvait, en certaines circos exécutaire dans tout le royes tres des requêtes tenesent ( le sceau des petites cha

DES CHANCELLERIES PRÈSI-5. — Chaque présidial avait un particulier où étaient représentées mes du roi; il était gardé à tour de r un des membres du présidial. Il pour l'expédition des sentences ales et était exécutoire dans tout le t de ce tribunal.

NU DE JUSTICE. — Sceau dont les voyaux inférieurs, tels que vicomtes vots, se servaient pour l'expédition irs mandements et sentences. Ces portaient l'empreinte d'une seule le lis. Ils étaient confiés à la garde ders qui avaient été institués en et qui portaient le titre de gardes eaux.

ZAU SEIGNEURIAL. — Les justices ternes et seigneuriales avaient aussi ceau qui servait à donner un carac-l'authenticité à leurs sentences. Le des seigneurs n'était valable que l'étendue de leur justice.

:AU (Tenir le). — Le chancelier, asie maîtres des requêtes, était chargé
nir le sceau. Il pouvait rejeter les
nances qui étaient présentées au
, en les déclarant subreptices et
nires aux lois. Comme il jugeait avec
ibunal composé de maîtres des res, cette institution présentait quelgaranties contre les influences de la
et de l'intrigue. On trouvera au
HANCELLERIE les détails sur la madont le chancelier tenait le sceau.

AUX (Garde des). — Voy. GARDE LEAUX.

par un fonctionnaire public sur les et meubles d'une maison pour cher d'y pénétrer ou d'enlever ce renferment. On appose ordinaire-les scellés après décès, lorsque les ers sont absents ou mineurs. Cet loit toujours être constaté par un s-verbal. On ne peut lever les scellés psence de celui qui les a apposés.

NE. - Voy. THÉATRE.

PTRE. — Signe de la puissance Le sceptre ne paraît pas sur les x des rois de France avant le règne thaire, fils de Louis IV d'Outre-Mer. mblème vient sans doute des Roet rappelle le bâton consulaire o).

IALL. — Les ambassadeurs de Tipaïb apportèrent en France les preschalls de cachemire, qui étaient dés comme la partie la plus pré-

cieuse des présents de ce sultan. Il s'écoula cependant encore quelque temps avant que l'usage des schalls se répandit en France. A l'époque de l'expédition d'Égypte (1798-1799), les Français s'étant emparés, après la bataille des Pyramides, de cachemires roulés en turbans, en découpèrent une partie pour s'en saire des cravates. Quelques-uns de ces cachemires ayant été envoyés en Europe, on admira la beauté de leur tissu. L'industrie française ne tarda pas à les imiter, et les schalls français rivalisèrent bientôt avec ceux de l'Inde. On sut surtout redevable à M. Ternaux des progrès de cette nouvelle branche d'industrie.

SCHISME. — Le schisme est une division qui déchire l'Eglise, dit Fleury, lorsqu'une partie du peuple ou du clergé se révolte contre son pasteur légitime, et se retirant de sa communion et de son autorité propre se donne un faux pasteur. De tous les schismes dont le trouble s'est fait sentir en France, le plus célèbre est le schisme d'Occident, qui commença en 1378 et ne fut entièrement terminé qu'en 1448. Il y eut presque toujours pendant cette période deux papes, quelquefois même trois, qui divisaient l'Église dont ils se prétendaient les pasteurs légitimes.

SCIENCES. -- Le motsciences pris dans le sens le plus large s'applique à tous les objets de l'étude des hommes. On divise ordinairement les sciences en trois parties: 1º les sciences mathématiques ou sciences exactes; 2° les sciences phy-siques ou naturelles; 3° les sciences morales. Les premières ont pour objet l'étude des nombres, des grandeurs et des lois qui président à leurs combinaisons; les secondes s'occupent des phénomènes de la nature extérieure; les troisièmes traitent de l'homme, de son intelligence, des lois qu'il s'est données, de son histoire, et de ses relations avec Dieu, etc. On doit surtout parler, dans ce résumé très-rapide, des institutions qui ont savorise, en France, le progrès des sciences.

SI. Des sciences mathématiques. — On s'occupa peu de mathématiques au moyen age. Les Arabes, qui étaient alors supérieurs aux Européens par la culture intellectuelle, avaient enseigné à la France tout ce qu'elle savait des sciences; ce qui se réduisait à la connaissance des chiffres, aux éléments d'arithmétique, de géométrie et d'algèbre. Le cours supérieur d'études ou quadrivium comprenait l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie que l'on confondit souvent avec l'astrologie.

Chiffres arabes. — On raconte que Ger-

ľėj

**F1** 

les

**į**:1

ÇL i

iè

۱zi

a:

١į

port d'Autillac, qui, au xesiècle, alla étudic: dans les croles arabes, en rapporta les chiffres appelés arabes. Les Arabes eux-mêmes, ajoute-t-on, les devaient aux Indiens ou aux Chinois. La question d'origine n'est pas résolue et n'a d'ailleurs qu'une médiocre importance. Mais on ne peut nier que l'emploi de ces chiffres pour la numération n'ait exercé une grande influence sur les progrès des sciences mathématiques. L'usage n'en devint général que dans la première moitié du xvi siècle et principalement sous le règne de François Ier.

Algèbre. — L'algèbre, dont le nom est arabe, sut sinon inventée, du moins perfectionnée par ce peuple ingénieux. Cette partie des sciences mathématiques, qui considère le calcul des grandeurs en général, a eu pour inventeur, d'après l'opinion ordinaire, le Grec Diophante, qui vivait à peu près au tve siècle de l'ère chrétienne; il s'arrèta aux équations du second degré, tandis que les Arabes parvinrent à résoudre des équations du troisième degré et quelques cas particuliers

du quatrième.

Progrès des mathématiques aux XVIº et xvii siècles. — Ce fut au xvi siècle que les sciences mathématiques commencèrent à être cultivées en France avec quelques succès. Oronce Finé, qui vivait sous François I<sup>er</sup>, en est regardé comme le restaurateur (de Thou, livre XXXVI). Une chaire de mathématiques sut fondée en sa faveur au collége de France (voy. COLLÉGE DE FRANCE). Il y eut même des grands seigneurs qui se livrèrent à l'étude de cette science, et entre autres François de Foix, qui mourut en 1594. De Thou rapporte (livre CIX) qu'il fonda une chaire pour l'enseignement des mathématiques au collège de Bordeaux. Viète introduisit dans les calculs algébriques les lettres pour désigner les quantités connues et inconnues. Au xvIII siècle, Descartes appliqua l'algèbre à la théorie des courbes; Fermat découvrit de nouvelles propriétés des nombres; Pascal inventa le calcul des probabilités et démontra la pesanteur de l'air. L'Académie des sciences fut fondée en 1666. Deux ans après on commença la construction de l'Observatoire, et Colhert appela en France l'Italien Dominique Cassini pour diriger les études astronomiques.

Nouveaux progrès des sciences mathématiques aux xvIIIe et XIXe siècles. — Au xvIIIe siècle, les sciences mathématiques furent propagées par plusieurs savants illustres, d'Alembert, Clairaut, Monge, etc. En même temps, la division des sciences mathématiques fut plus nette-

ment marquée. L'arithmétique en seine des nombres; la géométrie ou la m de l'étendue; l'analyse ou algibr, q considère le calcal des grandeurs 🙉 🗗 néral; la mécanique, qui traite de l'in libre et du mouvement des corps se liquides et fluides et qui se divis statique, en dynamique; l'astrona ou science du mouvement des curs lestes; la géométrie descriptice qu'il prend à représenter sur un plan suite à deux dimensions, les corps que ont trois, formèrent autant de l ches séparées , cultivées par des ser speciaux. On rattache quelquelos i sciences mathématiques la géo qui traite de la description de la et dont une partie repose sur les 1 tions mathématiques. Au comme du xix° siècle . Legendre enidi science par ses Exercices de calcul gral et sa Théorie des nombres; La ilt une admirable application des vertes de Newton dans son Expositi

système du monde, sa Mécanique d'
leste, et sa Théorie des probabilités.

Aujourd'hui les applications nontesses des sciences mathématiques à l'adustrio les ont popularisées. L'ensignement secondaire et primaire en répuiles éléments dans toutes les classes, pudant que les découvertes astronomique et l'application des mathématiques et l'application des mathématiques et l'application des mathématiques et physiques de l'étude des sciences mathématiques et physiques. Voy. Institut.

On professe au Conservatoire des este métiers (voy. Industrie, et l'industrie, et seinces appliquées à l'industrie, et spécialement la mécanique, la géumité, la géométrie descriptive, la chimie, le

physique, etc.

L'Histoire des sciences mathématique

a été écrite par Montuclat.

§ II. Sciences physiques. — Les sciences physiques ont pour but, dans leur acc tion la plus vaste, l'étude de tous les p nomènes de la nature et la découvers lois qui y président. On les subdivise sciences physiques proprement 🕮 sciences naturelles et sciences média Le moyen age s'égara, en adoptant la fausse méthode dans l'étude des sciences *physiques.* Au lieu d'ob**server les p**l mènes et d'en induire les lois qui pri sident à la nature physique, on comm par inventer des systèmes et on se dans des hypothèses. Cependant All le Grand et Roger Bacon firent des couvertes, qui, à nne époque d' rance et de superstition, leur attiren

Dutation de magiciens. La physique Ortit de la voie où elle s'égarait qu'à Que où François Bacon lui révéla la table méthode, celle qui s'élève de de patiente des phénomènes aux lois **Érales** de la nature. L'expérimentation **Vari**e l'observation et étudie le phénoae sous tous ses aspects et l'induction s'élève des phénomènes particuliers lois générales, ouvrirent un champ mité aux découvertes des physiciens. Français se signalèrent dans ces étu-: Descartes découvrit la loi de la réction de la lumière; Pascal fit de cuases observations sur la densité de r et sur les variations atmosphériques, **époque m**ême où Toricelli inventait le omètre. Au xviii siècle, les phénoies électriques furent étudiés avec plus ioin; Franklin inventale paratonnerre, la et Galvani s'illustrèrent par des dévertes auxquelles ils ont laissé leur 1; Montgolfier apprit à voyager dans irs; la vapeur fut appliquée à la navion et à l'industrie.

himie. — La chimie qui étudie la ire intime des corps et leur action proque, commença à former, au ie siècle, une branche spéciale des nces. On fait remonter au vue siècle premiers travaux des Arabes sur la nie; dès le viiie, un auteur arabe, écrivait sur cette science, disait elle avait pour but de connaître l'acque les diverses substances de la ure exercent les unes sur les autres. suite de ce savant, qu'on appelle nairement Geber, les Arabes de l'école lordoue continuèrent de s'occuper de nie; malheureusement ils mêlèrent à lques vérités un grand nombre d'er-'s, et la chimie ne pénétra en France défigurée. Elle se confondit promptet avec la prétendue science appelée vimie, qui cherchait la transmutation métaux en or ou le grand œuvre (voy. NCES OCCULTES). Ces erreurs ont rdé pendant plusieurs siècles les zrès de la chimie, et quoique des ouvertes importantes, entre autres, e de l'alcool, soient sorties du creuset alchimistes, la véritable science dut ndre pour se développer que les méles eussent été perfectionnées. Ce fut ement au xviiie siècle et surtout par ravaux de François Lavoisier que la nie devint une science d'observation :édant avec une méthode sûre et arri-. à des résultats positifs. Depuis cette que, la chimie n'a cessé de faire des rès qu'il n'est pas de notre sujet de acer. Nous nous bornerons à constater l'enseignement de la chimie a été,

dans notre siècle, propagé par la création de nombreuses chaires dans les facultes, les lycées et les écoles spéciales de commerce et d'industrie.

Sciences naturelles.—Les observations qui ont été faites sur l'état des sciences physiques au moyen âge s'appliquent aux sciences naturelles, qui n'en étaient pas alors distinctes. Elles n'ont commencé à être cultivées avec succès qu'au xvii et. surtout au xviiis siècle. Pendant que Buffon popularisait l'étude de l'histoire naturelle par la magnificence de son style, Linnée donnait une classification scientifique des végétaux et de Jussieu la propageait en France ; Haüy créait la minéralogie, Cuvier la géologie par son traité des Revolutions du globe. De toutes les institutions qui ont contribué à répandre le goût des sciences naturelles, la plus im-portante est celle du Museum d'histoire naturelle (voy. Muséum d'histoire natu-RELLE).

Sciences médicales. — On distingue, dans les sciences médicales, l'anatomie, qui s'occupe de la structure du corps humain; la chirurgie ou art des opérations; et la médecine proprement dite. La seule science, dans l'acception ri-goureuse du mot, est l'anatomie qui s'appuyant sur l'observation en déduit des conséquences certaines. La chirurgie est un art plus qu'une science, et la médecine proprement dite ne repose pas sur des principes assez sûrs pour qu'on puisse la qualifier de science. L'anatomie eut une chaire en France dès le temps de Louis XIV; Pierre Dionis fut le premier démonstrateur des dissections anatomiques et des opérations chirurgicales établies au Jardin du Roi, aujourd'hui Jardin des Plantes (voy. Jardin des Plantes). Les préparations anatomiques en cire ont contribué à rendre plus facile l'étude de l'anatomie. Le Syracusain Giulo Zumbo apporta, en 1701, à l'Académie des sciences une tête d'une certaine composition de cire qui représentait parfaitement une tête préparée pour une démonstration anatomique. Parmi les Français, Desnoues, mademoiselle Bicheron, Pinson, Laumonier, se firent remarquer par la vérité de leurs préparations anatomiques. Depuis le commencement de ce siècle, on n'a cessé de perfectionner cet art; on a découvert des procédés nouveaux qui donnent à la cire le ton nacré des tendons, la transparence des membranes, l'œil onctueux des graisses, les différents pourpres qu'offrent les veines plus ou moins remplies; on a su prêter à cette substance, naturellement opaque, la transconet, Réflexions sur la sculpture, Paris, 1761; Willemin, Monuments français inedits; Alex. Lenoir, Histoire des arts en France; Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments; Dusommerard, les Arts au moyen âge, Paris, 1837-1842, 5 vol. in-8° et atlas in-fol.

SECONDES NOCES (Édit des ). — L'édit des secondes noces rendu par François II (juillet 1560) portait que « les femmes veuves ayant enfants ou des enfants de leurs enfants ne pourraient donner, de leurs hiens meubles ou immeubles, à leurs nouveaux maris, on aux pères, mères et enfants desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse supposer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfants ou enfants de leurs enfants. » Quant aux biens, que les veuves devaient à la libéralite de leurs premiers maris, elles étaient tenues de les réserver uux enfants qu'elles avaient eus de ces maria. Cette disposition s'appliquait également aux muris qui convolaient en secondes noces, après avoir reçu de leurs femmes quelques dons et héritages.

SECRET (Clercs du ). — Nom sous lequel on désigna d'abord les ministres. Voy. MINISTÈRE et MINISTRES.

SECRÉTAIRES. — Ce titre s'applique à un certain nombre de personnes, dont l'emploi est de faire ou d'écrire les lettres pour un fonctionnaire, et de dépouiller la correspondance qui lui est adressée. Il y a des secrétaires des ministres, des préfets, des maires, etc. Les assemblées politiques ont aussi leurs secrétaires. Les secrétaires généraux de certains ministères ont la surveillance générale des travaux, la garde des archives, l'expédition des dépèches, le personnel des employés, etc.

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX. - Les secrétaires généraux des préfectures institués par les lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, avaient la garde des papiers et signaient les expéditions. Supprimes en 1817, à l'exception de celui du département de la Seine, les secrétaires généraux furent rétablis par une ordonnance de 1820. Les préfets furent autorisés, en cas d'absence, à déléguer leurs fonctions aux secretaires généraux sous l'approbation du ministre de l'intérieur. En 1832, les secrétaires généraux furent de nouveau supprimés, excepté dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, du Rhône, de la Seine et de la Seine-Inférieure. En 1848, on supprima pour la seconde fois tous les secrétaires généraux

à l'exception de celui de la présecure de la Seine. Ils ont été rétablis en 1853.

SECRÉTAIRES INTERPRÈTES. — Forctionnaires attachés au ministères des affaires étrangères et chargés de tradsire en langue orientale les actes du governement. Ils sont choisis parmi les drogmans du Levant et de la Barbarie.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT (Ministres). — Il n'y avait sous l'ancienne monarchie que quatre secrétaires d'État, qui émissi ceux de la maison du roi, de la guerre, des affaires étrangères et de la marine. Voy. Ministère et Ministres.

SECRÉTAIRES DU CABINET. — Il y avait, au xviii siècle, quatre secrétaire du cabinet, qui se qualitiaient conseiller du roi en tous ses conseils; ils écrivaient les lettres particulières du roi, et répadaient aux fonctionnaires que l'on a appelés depuis secrétaires des commandements.

SECRETAIRES DU ROI. — Les secritaires du roi étaient des officiers de la grande chaucellerie (voy. Charcellers) qui avaient le droit d'expédier et sign les lettres et autres actes royaux et d'msister au sceau. Dans le principe il sy en avait que soixante. Louis XI double 👀 nombre, et il fut encore augmenté dans la suite. L'édit de mars 1704 reconns sait trois cent quarante secrétaires 🙉 roi ; mais leur nombre fut réduit à deux cent quarante par un édit de julis 1724. Ils jouissaient de plusieurs privileges, tels que l'anoblissement pour est et leur posterité s'ils avaient rempli L charge de secrétaire du roi pendant via ans; ils pouvaient acquérir et possé des fiels nobles sans payer aucun dreft; ils étaient commensaux du roi et avaisse droit de committimus. Au criminel, leuts causes ne pouvaient être jugées que p le chancelier ou le parlement de Paris. Au civil, ils avaient leurs causes commises aux requêtes de l'hôtel ou aux requètes du palais (voy. ces mots), suivasi leur volonté. Il y avait toujours deux s-crétaires du roi de service à la grande chancellerie avec le titre l'un de garde minute et l'autre de controleur. Ils n'exerçaient que pendant trois mois. Es 1789, le nombre des secrétaires du rei était de deux cent quatre-vingt-quatorss. Outre les gages fixes, plusieurs recevaient une part de l'émolument du scess: ce qui s'appelait bourse. Les bourse étaient plus ou moins fortes. Le grand se dounaient aux vingt plus anciens, 🛤 moyennes aux vingt snivants, et les l tites aux vingt autres qui venzient sprit

harges de secrétaires du roi ent vingt mille livres, lorsrent abolies à l'époque de la

– Un décret de l'Assemblée e, en date du 21 mai 1790, din quarante-huit sections. Tous s ayant droit de suffrage forsemblée de chaque section. Ils eize commissaires chargés de et de seconder au besoin un e de police électif aussi, de l'exécution des actes de la muet de donner au corps munilaircissements, instructions et mmissaire de police était l'alélégué de ce comité et y avait voix consultative, lorsqu'il se ce qui devait avoir lieu tous urs au moins. Lorsque cinyens demandaient la convocasemblée générale de la *section*, levait la réunir. Lorsque huit de section votaient pour qu'il cation dans toutes les sections a municipalité était tenue de ce vœu. La loi donnait à ces nom de districts (voy. ce mot); ce a conservé le nom de sece sectionnaires applique aux e chaque section.

NAIRES. — Membres des sec-Section.

tisation. — Lorsque les chaliers ne vivaient plus en comse soumettaient pas à la règle igustin (voy. Chanoines), ils lans le clergé séculier ou en rmes se sécularisaient. — Dans ontrées, la sécularisation fut le confiscation des biens qui ent aux monastères ou aux qui furent donnés à des étas séculiers. Ces sécularisations out lieu en Allemagne, à l'époablit le luthéranisme.

R (Clergé). — Clergé qui n'est à une règle monastique. Voy. 162, 163 et suiv.

JE ou SECREAGE. — Droit féonsistait dans le prix de la cintie des bois que vendaient les devait être payé au seigneur npe de ces bois. Le propriétaire avant de les mettre en vente, le seigneur ou ses officiers et larer le prix qui lui était offert.

R. — Propriétaire d'un fief ou
 auquel appartenaient cer féodaux ou honorifiques. Voy.

Féodalité, Noblesse, Retrait féodal. - On appelait seigneur censier celui duquel relevait un héritage tenu en censive; le propriétaire de l'héritage soumis au cens était obligé de payer au seigneur censier une rente annuelle, seigneuriale et perpétuelle, en argent, grain, vin ou volaille. Les seigneurs consiers avaient encore droit, d'après certaines coummes, aux lods et ventes (voy. ces mois). On les appelait aussi seigneurs fonciers, parce qu'ils étaient seigneurs directs du fonds de la terre qu'ils avaient donnée à cens. - Le seigneur dominant était celui duquel relevait un autre fief. Le vassal était appelé dans ce cas seigneur du fief servant. — On nommait seigneurs suserains les seigneurs dont rel**evaient des arrière**nefs et qui relevaient eux-mêmes immédiatement du roi. — Les seigneurs hauts *justiciers* étaient ceux qui avaient hante , moyenne et basse justice (voy. Justice, p. 638). Ils avaient, après les patrons, les premiers honneurs dans les églises bâties sur leurs dom**aines. — Les** *seigneurs péa*gers étaient ceux qui avaient droit de péage (voy. PÉAGE). — D'après l'ancien droit français, le seigneur plaidait tou-jours main garnie, c'est-à-dire que la saisie féodale faite par le seigneur du-rait toujours malgré tout appel et opposition.

SEIGNEUR (Droit du). — On a souvent entendu par droit du seigneur la taxe que les seigneurs prélevaient sur leurs vassaux à l'occasion du mariage et que l'on appelait aussi marquette (voy. da Cange, vo Marcheta). Cette taxe se payait en argent ou en un présent que l'usage fixait. Il n'existe aucune preuve certaine que le droit du seigneur ait en le caractère de brutalité sensuelle qu'on lui a souvent attribué. Il est possible que sous le régime féodal, où régnait trop sobvent la force, il y ait eu des exemples d'abus odieux; mais ils ne constituèrent jamais un droit. Les fabli**aux , qui atta**quent sans ménagement les excès du moyen age, ne font aucune allusion à ce prétendu droit du seigneur. Les conciles, qui ont condamné des usages moins odieux, gardent également sur ce point un silence significatif. On trouve, il est vrai, la preuve que, dans certaines localités, on payait une taxe à l'église pour ne pas garder la continence pendant les trois premiers jours du mariage. Mais cet usage s'explique parce qu'une pareille continence, qui avait d'abord paru un raffinement de mortification, avait fini par être prescrite; on ne put dès lors s'en affranchir qu'en achetant une dispense

comme pour manger des œufs ou du beurre en carême.

SEIGNEURIAGE (Droit de). — Droit prélevé pour la fabrication des monnaies.

SEIGNEURIAUX (Droits). — Droits qui appartenaient au seigneur d'un fief. Voy. FÉODALITÉ, p. 406-408.

SEIGNEURIE. — Terre féodale. Voy. FÉODALITÉ et Noblesse. — Loyseau a composé un traité des seigneuries.

SEING. — Le seing n'a pas toujours été confondu avec la souscription. Le seing n'était souvent qu'une croix, un monogramme ou tout autre signe (signum), que l'on annonçait dans l'acte, tandis que la signature ou souscription était le nom propre du témoin ou signataire. — On appelle acte sous seing privé celui qui est simplement revêtu de la signature des parties contractantes sans intervention d'officier ministériel. Le seing public est celui des notaires et greffiers qui rend authentiques les actes auxquels il est apposé.

SEIZE (Les). — Le conseil des seize joua un rôle célèbre pendant la Ligue; il se composait de quarante-cinq membres choisis dans les seize quartiers de Paris.

SEL. — Voy. SALINES. L'impôt levé sur le sel se nommait gabelle. On appelait sel du devoir une portion de sel qu'on obligeait les particuliers de prendre annuellement au grenier du roi et qui était fixée suivant leur consommation présunée. Cet impôt avait surtout lieu dans les pays voisins des salines.

SELLETTE. — Petit siége de bois, sur lequel se plaçait l'accusé pour subir le dernier interrogatoire, lorsque les conclusions du ministère public tendaient à une peine afflictive. De là les expressions métaphoriques être sur la sellette, tenir sur la sellette.

SEMAINE (Grande). — On désignait quelquesois sous ce nom la semaine sainte ou dernière semaine du carême.

SEMESTRE. — Un magistrat semestre était celui qui était en fonction pendant six mois. On doublait les tribunaux en les rendant semestres, et, comme la vénalité des offices était une des ressources financières de l'ancienne monarchie, on rendit souvent semestres les parlements et autres tribunaux. Ce fut une des causes de l'irritation des parlements contre Mazarin. La chambre des comptes, la cour des monnaies, le grand conseil (voy. ces mots), étaient semestres. Le parlement de Metz

l'était également. Dans le conseil d'Éta, il y avait douze conseillers qui étaint semestres.

Seminaires. — Maisons où som dous les jeunes gens qui se préparent à l'ax ecclesiastique. L'institution des si naires date du xvi° siècle.Le concie & Trente ordonna de prendre des est de douze ans et au-dessus chez le on remarquerait une vocation eschie tique, de leur donner la tonsure et l'i clérical et de les élever en commun pr de la maison de l'évêque ou du m dans la même ville. Il recommand # choisir de préférence des enfants p vres, et de leur faire étudier la gr maire, le chant, l'Ecritare saiste, le Pères et de leur donner les notions sécrisaires pour l'administration des motments et l'accomplissement des cérés nies ecclésiastiques. En France, l'erdenance de Blois (1679) enjoignit à tem lu évêques d'établir des siminaire, et ?? en eut bientôt dans chaque dische. Le séminaires dépendaient exclusives des évêques qui en nom<del>maleat les s</del> rieurs. Il y avait quinze sóminaires à Paul avant la révolution. Les principaux suint ceux de Saint-Sulpice et de Sciet-Ingloire; ce dernier a été remples pu l'établissement des Sourde-Music.

On distingue aujourd'hui quatre esplos de séminaires: 1º les petits séminaires, où les jeunes gens font les étades desiques; on les appelle aussi écoles seminaires ecclésiastiques; ils ont été étalis par une ordonnance du 5 octobre stil; 2º les grands séminaires, où l'on étalis spécialement la théologie; 3º les séminaires des missions étrangères, qui sen destinés à former des prêtres pour les missions lointaines; 4º les séminaires qui servent de maisons de retraite pour les prêtres âgés et infirmes.

SEMI-PÉLAGIENS. — Hérétiques qui eurent pour chef le gaulois Cassien. Ils reconnaissaient la nécessité de la grier, mais ils l'attribuaient aux mérites des hommes. Les semi-pélagiens furent cardamnés, en 529, au concile d'Orange, d'depuis cette époque la Gaule ne fut plus troublée par leurs opinions.

SENAT, SENATEUR, SENATUS-CUI-SULTE. — Il y avait, sous la domination romaine, des sénats dans les villes les plus importantes de la Gaule; ils se composaient des principaux curiales; mois l' n'y a eu de sénat véritable, considéré comme principal corps politique de l'Eut, que sous le gouvernement consulaire st impérial (1799-1814), et depuis la constinon de 1852. La constitution de l'an viil 799) établissait un sénat conservateur imposé de quatre-vingts membres inaovibles et à vie, âgés de quarante ans 1 moins. Les consuls sortants, Sieyès et oger-Ducos, de concert avec le second le troisième consul, Cambacérès et sbrun, nommèrent la majorité du sénat, ni se compléta ensuite lui-même. Le nat nommait lui-même aux places va-.ntes et choisissait entre trois candiits, présentés le premier par le corps gislatif, le second par le tribunat, et troisième par le premier consul. Le nat eut, sous l'empire, presque toute puissance législative; il fut dissous 1 1814. Il était chargé d'examiner les etes déférés comme contraires à la conitution par le tribunat ou par le gouverement; il les maintenait ou les annuit. Des revenus de domaines nationaux sterminés étaient affectés aux dépenses 1 sénat (voy. Sénatorerie). Le traiteent annuel de chacun de ses membres : prenait sur ses revenus et était égal au ngtième de celui du premier consul. Les ances du sénat n'étaient pas publiques. La constitution du 14 janvier 1852 a tabli un sénat comme premier corps plitique et réglé ses attributions. Le ombre des sénateurs ne peut pas excéer cent cinquante; il a été fixé pour la emière année à quatre-vingts membres. sénat se compose: 1º des cardinaux, es maréchaux, des amiraux; 2º des ciyens que l'empereur juge convenable élever à la dignité de sénateurs. Les nateurs sont inamovibles et à vie. Le 'ésident et les vice-présidents du sénat int nommés par l'empereur et choisis irmi les sénateurs. Ils sont nommés our un an. Le traitement du président i sénat est fixé par un décret. L'empeur convoque et proroge le sénat. Il fixe durée de ses sessions par un décret. es séances du sénat ne sont pas pu-

Le sénat est le gardien du pacte fondaental et des libertés publiques. Aucune i ne peut être promulguée avant de lui oir été soumise. Ses décisions portent nom de sénatus-consultes. Le sénat oppose à la promulgation : 1º des lois qui raient contraires ou qui porteraient atinte à la constitution, à la religion, à la orale, à la liberté des cultes, à la liberté dividuelle, à l'égalité des citoyens deint la loi, à l'inviolabilité de la propriété au principe de l'inamovibilité de la agistrature; 2º de celles qui pourraient impromettre la défense du territdire. Le nat règle par un sénatus-consulte: · la constitution des colonies et de l'Al-

gérie ; 2º tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et peut être nécessaire à sa marche; 3º le sens des articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Ces sénatus - consultes sont soumis à la sanction de l'empereur et promulgués par lui. Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. Le sénat peut, dans un rapport adressé à l'empereur, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national. Il peut également proposer des modifications à la constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il est statué par un sénatus-consulte. Néanmoins toute modification aux bases fondamentales de la constitution doit être soumise au suffrage universel. En cas de dissolution du corps législatif et jusqu'à une nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition de l'empereur, pourvoit par des mesures d'urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

Le décret du 22 mars 1852 a réglé le détail des assemblées du sénat. Il se réunit sur la convocation de son président. Quand la session est close, les reunions du sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret spécial de l'empereur. Le senat se divise par la voie du sort en cinq bureaux. Ces bureaux examinent les propositions qui leur sont renvoyées et élisent les commissions qu'il y a lieu de nommer. Les projets de loi adoptés par le corps législatif et qui doivent être soumis au senat en vertu de la constitution, sout, avec les décrets qui nomment les conseillers d'État chargés de soutenir la discussion, transmis par le ministre d'Etat au président du sénat, qui en donne lecture en séance générale. Le sénat décide immédiatement, par assis et levé, s'il est nécessaire de renvoyer le projet de loi à la discussion des bureaux et à l'examen d'une commission, ou s'il peut être, sans cet examen préliminaire, passé outre à la délibération en séance generale. Le sénat n'ayant à statuer que sur la question de la promulgation, son vote ne comporte la présentation d'aucun amendement. Au jour indiqué pour la délibération en séance générale, le senat, après la clôture de la discussion prononcee par le président, vote sur la question de savoir s'il y a lieu de s'opposer à la promulgation. Le vote n'est pas secret. Il est pris à la majorité absolue par un nombre de votants supérieur à la moitié de celui des membres du sénat; sinon, il est nul et doit être recommencé. Le vote

est récensé par le secrétaire du sénat assisté de deux secrétaires élus pour chaque session. Le président du sénat proclame en ces termes le résultat du scrutin : Le sénat s'oppose ou le sénat ne s'oppose pas à la promulgation. Le résultat de la déliberation est transmis au nonistre d'Etat

pur le président du sénat.

Le decret du 22 mars règle également les formes dans lesquelles doivent être votés les sénatus-consultes relatifs aux colonies et à l'Algérie ou destinés à interpréter les articles de la constitution, ainsi que la manière de proceder du sénat lorsqu'un acte lui est dénoncé comme inconstitutionnel, qu'un rapport est fait sur des projets de loi d'un grand intérêt national ou que l'on propose des modifications à la constitution. Les proclamations de l'empereur portant ajournement, prorogation ou clôture de la session sont portées au sénat par les ministres ou les conseillers d'Etat à ce commis ; elles sont lues, toute affaire cessante, et le sénat se sépare à l'instant.

SENATORERIE. — Circonscription territoriale plus ou moins étendue, dont les revenus servaient de dotation aux sénateurs de l'empire français (voy. SÉNAT. Les sénateurs avaient la prééminence sur toutes les autorités locales dans l'étendue de leur sénatorerie.

SENATUS - CONSULTE. — Décret du sénat. Yoy. SÉNAT.

SÉNÉCHAL (Grand). — La dignité de grand sénéchal du duché de France était d'abord attachée au duché d'Anjou. Les ducs d'Anjou avaient héréditairement le droit de commander les armées en l'absence du roi, et de diriger tous les officiers de sa maison; ils remplissaient les fonctions que se partagèrent plus tard le connétable et le grand maître du palais. Louis VI voulant relever l'autorité royale, résolut d'enlever aux ducs d'Anjou la dignité de sénéchal; il la donna, en effet, à Guillaume de Garlande qui ne dépendait que de lui. Dans la suite le titre de sénéchal fut rendu au duc d'Anjou, mais amoindri. Le roi en avait détaché la dignité de dapiser (écuyer tranchant), qu'il avait laissée à Guillaume de Garlande à condition que ce dernier ferait hommage à Foulques d'Anjou. Guillaume de Garlande eut en réalité l'intendance du palais et fut chargé de saire préparer par les maréchaux un logement pour le sénéchal quand il viendrait à la cour.

Les conditions de l'accord conclu entre le roi et son grand sénéchal méritent d'être rappelées; il fut convenu que, dans les cérémonies solonnelles, lorsest le roi mangerait en public, le grand si chal se tiendrait assis jusqu'an mount du service; qu'alors il recevrait les plus des écuyers du roi et les placerait sur la table. Après le repas , il recevait du cusinier du roi une portion de viande, t inquelle le panetier et le bouteiller ajortaient deux petits pains et trois chepi de vin. A la guerre, le grand séniciel devait faire préparer pour le roi un pevillon qui put contenir cent person Au départ de l'armée, il commandant l'avant-garde, et , au retour, l'arrière garde. Les jugements du grand sénechal étaiss sans appel et il prononçait en cas de cutestation sur les sentences rendues par les juges royaux. Cette dignité de gra senechal, quoique amoindrie, paret escore trop considérable à Philippe August pour être conservée; il la supprima catièrement en 1191. — On peut consulter sur ce sujet Hugues de Clères, dont le traité De majoratu et senescalcie Franciæ a été publié par Duchesne dans le 1. IV de ses Script. rerum francieurum

SÉNÉCHAL AU DUC. — On appelais ainsi le lieutenant des ducs de Kormadie, qui administrait la justice en l'absence de l'échiquier.

SENÉCHAUSSÉE. — Pays gouversé par un sénéchal. — On appelait encore sonchaussée la juridiction du sénéchal et le tribunal où il siégeait.

SENECHAUX DU LANGUEDOC. commencement du xiii- siècle, Simos Montfort avait établi pour régir les com de Carcassonne, de Nîmes et de Bésiers, qui lui avaient été accordés, deux sisé-chaux, dont l'un résidait à Bessesse & l'autre à Carcassonne. Lorsqu'en 1235, Amaury de Montfort céda les domein son père au roi Louis VIII, l'autorité senéchaux de Languedoc fut confir par le roi. Leur principale fonction et de rendre la justice et de présider l assises de la sénéchaussée composées ( seigneurs et de jurisconsultes. Ils et mandaient aussi la noblesse de Larg doc, lorsqu'elle entrait en came Enfin ils avaient l'intendance de maines du roi et l'administration fin cière du Languedoc. Leur pouvoir semblable à celui des hauts bailtis France septentrionale (voy. BAHLES). réuni au domaine de la courent une troisième *sinichaussi*s **de Lan** doc. Les appels de ces tribunait d portés au parlement de Paris. En-Philippe le Bel institua, dans ce puri

e chambre chargée spécialeecevoir les appels des pays de . En 1303, Philippe le Bel de-1 parlement siégerait à Toues gens de ce pays consentaient n'y eut point d'appel des jugeidus par ceux qui compose-parlement. Les habitants du étant pas soumis à cette condiopels des jugements rendus par aux de Languedoc furent porme par le passé, devant la de droit écrit du parlement de fut seulement sous le règne de II que le parlement de Toulouse ivement organisé. Voy. PARLE-)VINCIAUX.

échaux continuèrent d'exister fin de l'ancienne monarchie, une autorité considérablement les lis n'avaient plus qu'un titre le, comme les baillis (voy. ce lroit de juridiction avait passé entenants dont les appels étaient parlement. Ils commandaient la fans le cas où l'arrière-ban était Ce qui arriva très-rarement au et cessa entièrement au xvine. E, p. 34.

iCE. — Jugement rendu par un nférieur. Les sentences étaient is sans appel. Ainsi les sentences s (voy. Présidiaux) étaient rendernier ressort au premier chef c'est-à-dire jusqu'à la somme ent cinquante livres de capital dix livres de rente ou de revenu

ATION DE CORPS ET DE BIENS, ancienne monarchie, lorsqu'on t qu'il y avait lieu à séparation, culier connaissait de la demande tion, quoique les questions rex mariages fussent jugées ordit par les officiaux (voy. Offict usage venait de ce que la n de corps emportait toujours la n de biens.

ingue, dans les lois modernes, tion de corps et la séparation. La seconde laisse à chacun des propriété et l'administration de . Elle peut résulter des stipulacontrat de mariage (code Napo-1536), ou d'une décision judi-orsque la dot de la femme est éril (ibid., art. 1443). La sépacorps, qui autorise les époux à les domiciles séparés, doit être e judiciairement (ibid., 306-310). Ition de corps emporte toujours tion de biens.

SEPTEMBRISEURS. — Ce nom désigne les hommes qui participèrent aux massacres des 2 et 3 septembre 1792. Le récit de ces crimes se trouve dans toutes les histoires de la révolution.

SEPTÉNAIRE — Cours d'études de septannées, qui comprenait le quadrivium et le trivium. Voy. ces mots.

SEPULTURE. — Il a été question des cérémonies qui accompagnaient les sépui-- Durand, tures à l'article Funérailles. évêque de Mende, au xiii• siècle, donne quelques détails sur la sépulture des chrétiens: « La tête, dit-il, doit être placée au couchant et les pieds au levant, comme si le mort était en prière; cette position indique qu'il est prêt à passer du couchant au levant, de ce monde à l'éternité. » La première des raisons que Durand allègue est conforme aux chants des funérailles usités parmi les chrétiens et qui consistent dans des prières que le clergé chante au nom du mort. En faisant attention au langage que l'Eglise met dans la bouche du désunt, on reconnaît qu'on ne doit pas lui faire tourner le dos au sanctuaire où est censé être le tribunal du juge.

SEQUELLE. — Droit de demi-dîme, qui était dù aux curés par tous ceux qui labouraient les terres dans leur paroisse.

SEQUESTRE. — Etat d'une chose litigieuse remise en main tierce, par ordre de la justice ou par convention des parties, jusqu'au jugement définitif.

SERENISSIME, SERENITE. — Les titres de sérénisme et de sérénité ont été donnes autrefois aux rois et aux évêques. Au xvii siècle, lorsque l'étiquette ent fixé les titres d'une manière plus stable, on donna l'épithète de sérénissime aux princes du sang royal. En 1630, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, prit le titre d'Altesse sérénissime, qu'il changea l'année suivante en celui d'Altesse royale. Alors les princes du sang, issus de branches collatérales, comme les princes de la maison de Condé, prirent le titre d'Altesse sérénissime, qui leur est resté de puis cette époque.

SERFS, SERVAGE. — Le servage a été la condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté personnelle, telle que l'ont proclamée les lois modernes. Le servage dérive en partie du colonat (voy. Colons), en partie des conditions qui furent imposées aux esclaves que l'on affranchissait, et que l'on appelait pour ce motif conditionnés. Ces conditions variaient suivant les pays et les coutumes.

**b**ionnes et

🕶 consideré

■disposer,

Edelire vie.

meat de

■œ roi.

■déplaît

est est

woit d'

rdoni

E, par

💌 il per

WITS:

Suppe

e de

M01

ms l

- On distinguan parmi les serfs, dit M. Girano : les mortaillables : les gens de poursuite, les un lables à volonte et les alor nes, le droit de mortaille conferait au seigneur le droit de succeder soit à t us les biens meuties et ima eubles, soit aux mentiles sentement, delaisses par la imme de condit on servile décede sans en'arits. Les gers tailiables étaient ceux bur lesquels le sembeur pouvait imposer table & v. lenter the ethical aussi nommes gena de pourruite, parce que cette tuille les profectivant en quelque heu qu'ils allassent se refugier. Ils në pouvalent transferer leur d micile hors de la terre de leur seigneur sous peine de la suisie de leurs, tieus, et sai s prejudice du droit du seigneur de les poursuivre et de les réclainer en tous heux. La condition des atonnes n'était meilleure qu'en ce que la taille a laquelle uls étaient soumis n'était pas abandonnée à la fixation arbitraire du seigneur, mais reglee par un abonnement consenti par eux : les mesures de répression et de correction etaient d'ailleurs les mêmes. =

Le sers ne pouvait pas, sans l'autorisation de son seigneur, entrer dans les ordres sacrés. Cependant, s'il y cuit admis sans cette formalité, l'ordination était regardée comme valable, tandis que l'ordination de l'esclave était annulée d'après la loi romaine; seulement le serf devenu prêtre n'était pas entièrement affranchi des obligations envers son seigneur; il n'était exempté que du travail corporel. Les sers ne pouvaient disposer par testament que d'une petite somme, cinq sous suivant quelques coutumes, soixante sous selon d'autres. S'ils n'avaient pas testé, leurs enfants ne pouvaient leur succéder que s'ils vivaient en communauté de biens avec eux; mais s'ils habitaient une autre maison, la succession revenait au seigneur. La coutume de Nivernais déclarait que, si un serfétait affranchi, ses biens appartiendraient au seigneur pour compenser la perte qu'il éprouvait. Les corvées ou services de corps étaient encore une des obligations du servage.

La condition du serf était sans doute moins dure que celle de l'esclave; il ne pouvait être vendu qu'avec la terre à laquelle il était attaché (glebæ addictus). Il était affranchi de droit, si son maître attentait à l'honneur de sa femme ou de sa fille, s'il le frappait avec un instrument autre que celui dont il se servait pour les travaux des champs. Le droit de suite ou de poursuite fut aussi adouci par l'introduction de l'entrecours ou parcours qui autorisait les serss de plusieurs domaines voisins à passer de l'un à l'autre.

ny tombro pan Enfin le serf pouvait an qui l'attachait à la glèbe en pri

seigneur le droit de forfepent. Pans quelques parties de la frant en ce ser /s s'associèrent et obtineent de 1315 sorte de communante qualque ment à leur condition. On se in **Monaines** pieuve dans les notes de Laurène se la Institutes contumières de Leiel (lan) Litre 1, règle 74, note 4). 4 Dens cast the comi de communautés, dit-il, checus suit **e**ritude emploi; les uns servent à laboret al Shencs . toucher les bœais; les saires mi vaches et les juments sur de de annie autres conduisent les brehis et les tons; les autres sont pour les perside cun est employé selon son sets, sa ip et ses moyens. Elles sont rigies de vernées par un seul qui est » mattre de la communauté, legal de par tous les autres. Il leur d tous; il va, pour les affaires qu'es aux villes, aux foires et sillem; ist pouvoir d'obliger ses parsennes de choses mobiliséer ses parsennes de choses mobiliaires qui concerne n commun, et c'est lui seul qui 🕬 sur les rôles des tailles et saint sides. » Les serfs ainsi associés ? acquerir el transmettre leur profit testament à la communauté.

Enfin il y avait des hommes libres mis à des redevances serviles. Cas un tudes tenzient aux propriétés qu'il P sédaient et qu'on appelait réture, t mortes, villenages, etc. Les posses n'étaient point serfs de corps, et, renonçaient à ces propriétés, ils és affranchis de toute servitude. Lors comte de Champagne, Henri le Large le Libéral , donna son trésorier Art un seigneur qui sollicitait une m (voy. ksclavage, p. 365), il no E que des redevances auxquelles Ar était astreint comme possesseur de tent

serviles.

Affranchissement des serfs.—B noir, dans la Coutume de Bequecisis (é de M. Beugnot, chap. xLv, \$\square{1}\$ is all dit que c'est grande aumône d'affrent les serfs, et que c'est un grand mai q un chrétien est de serve condition. La de France donnérent l'exemple de l'alla chissement des serfs. En 1311, Philip Bel assura la liberté des cerfs du Val il se sert, dans son ordonnance, d'expe sions qui prouvent combien l'opinion blique se prononçait contre le servi voici les considérants : « Attende toute créature humaine qui est for l'image de Notre-Seigneur, doit gén ment être franche par droit natur comme, en aucuns pays, cette libert turelle est si effacée par la servitade, 🗫

st for fearmer qui lee habitant rés comme merts et ne peu-', à la fin de leur douleurause r, den biana que Dieu leur a siècie, etc. » Louis X parie e la liberté naturelle dans 5 cui abolit le serrage dans 1: - Seign le drost de nutere, chacan dost naltre franc, et Lane beaucous de personnes enun peuple soient tembées 3. Coussérant que netre dit et nommé le royaume et reulant que la chose en actord avec le nom, par dénotre grand conseil, nons ié et ordunoses que génératout notre royaume, en taat I appartenir à nous et à nos con servitudes sount abode antros seignours, qui out torpe, prenzent exemple de m affranchir - 11 y out, en promière moitié du xive siè-i nombre de serfe affreschie. s copendant refuebreat une le trouvaient les conditions os. D'arlieurs il o'on fallut i tous les norgoeurs surriale du roi, et ou treuve des nos jusqu'à la fin de l'anrelate.

abolit définitivement le airtji du s soti 1779, enregis-1. Les droits de mainmorte RTABLES , \$ 11) étalent remse domaines reyaux, par un ar arpent. Quant aux serfe s, le roi se bornalt à supprila sucte et da poursucte, at h affranchissement, sans le Assemblee constituente ella lle abolit dans la nuit du los dernières traces du asra Napoleon a consecré cette squ'il a declare (est 1780). el engager ses services qu'à mr und entreprise determius sont égaloment affranchis Mo par la los qui a déclaré ites ruchembles ( urt. \$34 du in ); il en est de urburo de in louage.

- Le mot sergent, qui vient etens (accviteur), avait plaleations. On appelait quelst, l'officier de justice charge ajournements, de lever les d'emprisonner les malfairgents à serge ou sergents à uni les insadoments de just chargés à Paris de la polisse. sove les commisseires du Châseist. He princient et vendaient les meubles avant l'institution des commissaires princert en 1600. Les sergents d'élèves étaient charges de la signification et de l'exicu-tion des mandements de justice dans toute l'élendue du revaurue.

Les sergents de la douzaine etaient les douze gardes du prestit de Paris.

Les seigneurs avaient aussi leurs aspgents charges de signiner et de faire mocuter les sentroi en de leur justi e

L'offrie des sergents se noniquit a gentierie ciciait souvest un fief q il impossit des obligations et c efernit de droits On voit, dans le Carfmentes de Saint-Père de Chartres (Prolégomènes. \$ 100 . qu'un bourgeois de cesso villo. Jacques Bis saer, prasedait dans l'abbayo de Soil t l'ére une sergenferie, « et. raison de la dité sergenterie, avait, sa vie durat t buit setiers de lio par an, mesura de Chartres, dix-sept on a par semismo dans la cuisine de l'abbase, un selier de poin chaque annea et te us miches de pala n ur par piur - Quelquefois le mot ser-genierse designait une redevance en argent que l'on percersit à l'occasion d'un odice de cette nature. Alast, l'on trouve dans le mime curtaintre, qu'es prions chite à un autre une arquiterie qu'il pincertait ser un apoulin.

Serpents d'armes (corréctes àrthorum), dont on fait remonter l'institution à Philippe Auguste, étaient des gardes des reis. Il y avait à Puris , à l'extréé de Seinte-Catherine de la Couture en de la Culture, un motument dont les sculptures , expliquées par des inscriptions, représentaints mint Louis avec deux de ses estrets d'armer, et le dominique confineaux des configures avec deux gardes estréchère. Cette compagnie était d'un moine est disquinte hommes , trus gnecilehommes. Leurs armes étaient la masse d'armes, l'arc et les fiéches. « Les serpents d'armes, l'arc et les fiéches » Les serpents d'armes, et les matters des la prise pour le corpe du roi » Quand fie étaient après de pied en cup, te moine pendent le jour, Cette armers feit conspetures qu'ils servicent à cheval dans les combets , mais ils faiseient la garde à pied dans le painis du roi. Un de leurs privilèges etait de ne pouvoir être jugés que par le connétable. Cette garde fut réformée par Philippe de Valeis , qui le réduisit à ceut hommes. Charies V mé enpagres que par le connétable. Cette garde fut réformée par Philippe de Valeis , qui le réduisit à ceut hommes. Charies V me

partir du xy siècle, les gardes du roi ne

portèrent plus ce nom.

Le mot sergent désignait aussi et désigne encore aujourd'hui un officier subalterne de l'infanterie. L'institution de ces sous-officiers remonte à Louis XII. Leurs fonctions étaient de tenir le registre des logements des officiers et des soldats; c'est aujourd'hui le devoir des sergenlssourriers. Ils devaient aussi appeler les soldats le jour de paye et noter les absents; le sergent-major est maintenant chargé de cet office. Ils devaient pourvoir à tous les détails de la police et de la discipline. En l'absence des officiers de lu compagnie, le sergent de garde faisait monter et descendre les gardes, marchant à la tête, la hallebarde à la main, et les autres sergents se plaçaient sur les ailes de la compagnie, pour faire observer les distances des rangs et des files. Tous les soirs, le sergent allait prendre l'ordre du major et le portait à son corps de garde.

SERGENTERIE. — Les sergenteries étaient de véritables fiefs, comme on l'a indique plus haut (voy. SERGENT). — Les sergenteries avaient surtout beaucoup d'importance en Normandie, où elles coustituaient des fiefs nobles et héréditaires. Les fonctions des sergents nubles paraissent avoir été primitivement de commander une partie de l'armée et de faire respecter par la force des armes les droits de la justice. On les appelle quelquesois sergents de l'épée. Ils avaient une place honorable dans l'échiquier de Normandie. Il existait aussi des sergentertes dans plusieurs autres provinces, et, entre autres, dans l'Angoumois, le Poitou, l'Anjou, le Maine et le Perche. Les sergenteries surent supprimées, comme toutes les institutions feodales, par l'Assemblee constituante (nuit du 4 août 1789).

SERGENTS DANGEREUX. — Sergents institués par Henri II en 1552 pour conserver les droits du roi dans les forêts où il avait danger ou tiers et danger (voy. ces mots). Ils furent supprimés en 1563.

SERGENTS D'ARMES, SERGENTS DE BATAILLE. — Les sergents d'armes et sergents de bataille étaient primitivement les gardes des rois. Voy. SERGENT. — On appelait aussi sergents de bataille les officiers chargés de faire ranger une armée en bataille. La Fontaine en parle dans la fable de la Mouche et du Coche:

. . . . Il semble que ce soit Un sergent de bataille allant en chaque endroit Paire avancer ses gens.....

SERGENTS DES TAILLES. — Les sergents de tailles étaient préposés, dans

l'ancienne monarchie, à la perception de l'impôt de ce nom (voy. TALLE). Il racquittaient de leurs fonctions avec une dureté qui est signalée dans le passes suivant d'une lettre adressée à Cobert par un magistrat (Corresp. administrative sous le règne de Louis XIV, t. III., p. 63): « Les sergents en général, et priticulièrement ceux qui sont préposés me recouvrement des tailles, sont des maux si terribles que, pour en externise une grande partie, vous ne pouviez jumis rien faire de plus digne de vous que les faisant supprimer suivant les terms de la dernière déclaration. »

SERGENTS DE VILLE.—Aujourd'haise appelle sergents de ville les agents picté au-dessous des commissaires de policé chargés de veiller à l'exécution des st-donnances de police et des arrêtés de l'autorité municipale. Reconnus par pisseurs lois, et, entre autres, par l'art. 7 du décret du 18 juin 1811, ils sont agent de la force publique. A Paris, ils dépardent du préfet de police. Dans les misses villes, ils sont subordonnés à l'autorité municipale.

sergents fieffes. — On domaite nom à des vassaux qui, à raison de fir qu'ils tenaient, étaient obligés de fire des exploits pour la recherche et la conservation des droits du seigneur duinant. En certains lieux, comme à Salle, ils pouvaient employer pour l'exécutes de leurs mandats plusieurs sergents, ten à cheval et un à verge ou à pied. Il et aussi question, dans les ancienns cetumes, de sergents messiers, prairies, blaviers, qui etaient chargés de la garde des moissons, des prairies, des blés, et.

SERMENT. — Les barbares attachine une très-grande importance an avinat. On en trouve la preuve dans leur iniqui permettaient à un accusé de sa libirer par le serment de ses parents et à ses amis (voy. Conjunateurs). On travait encore, au xiii siècle, dans certains provinces de la France, l'usage de déficir le serment à celui qui était accusé à meurtre et de maléfices. Saint Louis de lit cette coutume en Gascogne, comme le prouve un acte d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale (Manuscrits le Camps, t. XXXII).

Les souverains ont exigé le serment à leurs sujets à presque toutes les époques. La formule du serment à varié sales le temps. J'en citerai un exemple da règne de Charles le Chauve; il exiges par le sertulaire d'Attigny (854), que tous les France lus promissent fidélité. Le sermest qu'il

ir imposa était conçu dans les termes ivants et se prêtait sur les reliques des nts: « Moi, un tel, je serai fidele à arles, fils de Louis et de Judith, de ce ir en avant, selon mon savoir (secunm meum savirum), comme un Franc it l'étre par droit à son roi. Qu'ainsi eu me soit en aide et ces saintes relies. » Les croix marquées dans les actes un fetu tenu dans la main et jete à re étaient des symboles qui, d'après de Vaines, équivalaient au serment. Dans le système feodal, le vassal prèt serment de fidelité à son seigneur. s arrière-vassaux ne devaient ni sermt ni hommage, à raison de leurs fiefs, seigneur suzerain, qu'on appelait, au yen age, chef-seigneur ou seigneur donant. Ils n'etaient tenus que de reconître leur seigneur immédiat. C'est ce e Du Cange a etabli, dans sa treizième sertation sur Joinville, intitulée: De mouvance des comtes de Champagne. en trouve aussi la preuve dans un acte juin 1236, cité par Le Nain de Tille-ont, dans la Vie de saint Louis 1. CXXII, t. II. p. 293), Hugues de Chaslon, comte de Saint-Paul et de Blois, y corde par grâce, à Geoffroy de Sargines, tre homnie lige du roi avant lui. Lorse saint Louis, au moment de partir pour croisade, demanda aux barons convoés à Paris de reconnaître son fils pour i, s'il arrivait qu'il succombât en Palese, Joinville, si tendrement attaché à int Louis, raconte qu'il refusa de prèter ment au jeune prince : « Je ne voulus int saire de serment, dit-il; car je n'és point son homme. » Joinville était, ampagne. L'article des Etablissements

effet, vassal immédiat du comte de ampagne. L'article des Etablissements saint Louis (voy. ETABLISSEMENTS), qui clare que le vassal est oblige de suivre n seigneur, même pour faire la guerre roi, n'est qu'une consequence des intutions feodales que nous venons de

ppeler.

Les formules de serment ont très-sount varié. En 1229, les capitouls de Touuse firent serment, sur l'âme de la lle, d'observer les articles convenus tre Louis IX et Raymond VII. l'es serents sur les évangiles étaient si fréents et la cause de tant de parjures que concile de Bordeaux, en 1255, fut lige de les interdire dans certains mps, depuis la Septuagesime jusqu'aès l'octave de Pàques, depuis l'Avent squ'à l'octave de l'Epiphanie et les jours jeunes et des rogations (D. de Vaines, ctionnaire de diplom., v° Serment). On distingue, dans les institutions mornes, le serment promissoire prêté devant les tribunaux par les témoins, experts et interprètes; le serment judiciaire, affirmation faite en justice sous l'invocation du nom de Dieu et dont on fait dépendre le succès d'une cause, le serment militaire, et enfin le serment politique que les fonctionnaires publics prètent avant d'entrer en charge et par lequel ils promettent obéissance aux lois de l'État et fidélité au souverain.

SERMENT DU JEU DE PAUME. — Serment par lequel l'Assemblée nationale constituante s'engagea, le 20 juin 1789, à ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Les députés ayant trouvé la salle ordinaire de leurs séances fermée par ordre du roi, s'étaient réunis dans une salle d'un jeu de paume de Versailles, où ils prêtèrent le serment, de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Voy. les détails dans les histoires de la révolution.

SERPENT. — Instrument à vent qui est du genre des cors et leur sert de basse. L'abbé Lebeuf, dans son Histoire d'Auxerre, dit que, vers 1590, un chanoine d'Auxerre, nommé Edme Guillaume, trouva le secret de tourner un cornet en forme de serpent. Cet instrument ayant été perfectionné, devint commun dans les grandes églises.

SERPENT (OEuf de). - Voy. OEUF DE SERPENT.

SERRE-FILE.— Officier ou sous officier placé derrière une troupe en bataille, et sur une ligne parallèle au front de cette troupe. — Dans la marine militaire, on appelle serre-file un vaisseau qui est placé à la queue d'une ligne ou d'une colonne.

SERRES. — Grandes salles à rez-dechaussée d'un jardin, exposées au midi, fermées de portes et chassis vitres, trèséclairés, et dans lesquelles on place. en hiver, les arbustes, arbrisseaux et autres plantes qui ne peuvent résister au froid. On distingue la serre d'orangerie ( voy. ORANGE, ORANGERIE ) et la serre chaude que l'on échauffe pour avoir des fleurs et des fruits précoces, et pour cultiver des plantes qui viennent de pays où la température est ordinairement plus élevée. Dès le xvi• siècle, Liébaut donnait la description d'une espèce de serre destinée à mettre à convert les orangers; mais ce ne fut qu'au xvii siècle que l'usage des chassis de verre, pour abriter les plantes, s'introduisit en France. La Quintinie dit que, lorsqu'on veut réchauffer des figuiers en caisse, on fait, en junvier, au pied d'un mur exposé au midi,

une couche sourde dans laquelle on place des caisses; puis on couvre le tout avec de grands châssis de verre, hauts de sept pieds et carres, qu'on applique contre le mur, et qu'on a soin de bien couvrir pour empêcher que le froid n'y pénètre. Les serres chaudes ne datent que du dernier siècle.

SERRURE, SERRURIERS. - Les serrures du moyen age sont quelquefois travaillees avec une délicatesse et un soin ingenieux qui rappellent l'ornementation des monuments gothiques. Ce sont de veritables œuvres d'art. - Les serruriers formaient une corporation qui reçut, en 1411, de Charles VI, des statuts que confirmèrent François les (1543) et Louis XIV (1650). On ne pouvait être reçu mattre serrurier qu'après un apprentissage de cinq ans, qui devait être suivi d'un compaguonnage de cinq autres années. Les serruriers ne pouvaient ouvrir aucune serrure hors de la présence du propriétaire. La peine de mort était portée contre ceux qui fabriquaient des ustensiles pouvant servir au faux-monnayage.

SERVAGE. — Condition des serss. Voy. Serfs.

SERVANTS. — On donne ce nom à deux artilleurs qui se tiennent à droite et à gauche d'une pièce pour la servir.

SERVANTS (Frères). — On nommait ainsi la troisième classe de l'ordre de Malte. Les deux premières comprenaient les chapelains et les chevaliers. On divisait les frères servants en servants d'armes et servants d'offices. Les premiers accompagnaient les chevaliers à la guerre; les seconds servaient dans l'intérieur des maisons de l'ordre.

SERVANTS (Gentilshommes). — Officiers nobles qui servaient le roi à table par quartier.

SERVENTOIS. — Ce mot, qui paraît venir de servant, s'appliquait à des chansons composees, au moyen age, par les servants d'amour, en l'honneur de la dame de leurs pensées. On place au premier rang les serventois de Thibaut de Champagne, en l'honneur de Blanche de Castille. Les grandes chroniques de Saint-Denis racontent, dans un morceau qui ne manque pas d'agrément, comment le comte de Chainpagne devint poëte et composa ses Serventois. Voici ce récit : « Le roi octroya paix au comte Thibaut. A cette paix fut la reine Blanche qui dit: Par Dieu, comte Thibaut, vous ne dussiez point être notre contraire; il vous dust bien remembrer (ressouvenir) de la bonté que le roi mon

his vous hi quand it vous vint make Le comie regarda la reine, qui tant et belle et sage, que de la grande bessié d'elle, il fut tout ébahi. Il lui réposit: Par ma foi, ma dame, mon cour, se corps et ma terre sont en voire comme dement, et n'est rien qui vous plitque je ne fisse volontiers. D'ilec se pari le comte tout pensif, et lui vensit souver en remembrance du doux regard de la reine et de sa belle contenance. Lors il entrait dans son cour une pensée docs et amoureuse. Mais quand il lui souv-nait qu'elle était si hante dame, de si bonne vie et si nette, lors musit (chagenit) sa douce pensée amouresse se grande tristesse. Et pour ce que probedes pensées engendrent mélancolis, l'hi fut conseillé d'aucuns sages hommes qu'i s'étudiat en beaux sons de vielle et en doux chants délectables. Il fit les chances les plus belles, les plus délectables et les plus mélodieuses qui onques fassent cois en chansons et en vielles, et les fit écrit en sa salle à Provins et à Troyes. » — 0s appelait ordinairement sirventois ou 🐠 rentois des poésies satiriques.

SERVICE DIVIN. — Voy. RITES ECLI-SIASTIQUES, p. 1074, 1075, 1076. — Or appelle service du bout de l'an le service qui se célèbre pour un défunt au premier anniversaire.

SERVICE MILITAIRE. — La durée de service militaire a souvent varié Les dernières lois et spécialement calle de 21 mars 1832 ont fixé à sept ans la durée du service militaire.

SERVICES FEODAUX. — Les services féodaux étaient de nature très-diverse: les uns étaient dus pour transports 📽 grains, de blés ou de bois. Le transport du bois s'appelait quelquefois buscege. La naturedes voitures fournies pour les trusports, le nombre de bœufs ou chevan pour les trainer, variaient selon les coaditions des chartes féodales. On pest 🚐 core citer le sarciage et la préparation lin , les travaux aux vignes , la récolie le pressurage des pommes, le soin mener paitre les troupeaux, les services pour l'entretien des bâtiments du seigne et la défense de sa maison, l'obligation d'héberger le seigneur avec sa suite, de fournir les obj**et**s nécessaires à son entretien, etc. (voy. Frodalite, 5 II, p. 466 # suiv.). — Le service de cheval consistat dans l'obligation de fournir un cheval 🕮 seigneur à certaines époques de l'année. C'était le roncin ou roussin de service (voy. Roncin). — Le service de corpe por tait aussi le nom de corvés, et n'était di

que par les vilains (voy. Corvée). — Le service de cour et de plaids indiquait l'obligation imposée aux vassaux dans quelques coutumes d'assister aux plaids du seigneur féodal ou de ses officiers.

SERVIETTE. — Pendant longtemps la nappe tint lieu de serviette; on s'en servait pour s'essuyer la bouche et les doigts pendant et après le repas. L'usage des serviettes ne date, selon Le Grand d'Aussy, que d'une époque assez récente. A la vérité, des règles du monastère de Fontenelle ou Saint-Wandrille font mention 1e linge peluché pour essuyer les mains liniea ad manus tergendas villosa); mais il ne s'agit là que d'essuie-mains. Les serviettes, dont parlent les poëtes et prosateurs du moyen âge, étaient, selon le même auteur, ou pour le service des officiers domestiques du prince, ou pour laver et essuyer ses mains et celles de ses convives avant et après le repas, ou enfin pour couvrir leur pain, leur couteau, etc., jusqu'au moment où ils s'asseyaient à table. A ce dernier usage devaient servir, ajoute Le Grand d'Aussy, deux serviettes brochées d'or, dont il est question dans le compte de la maison des ducs de Bourgogne en 1421; elles ne pouvaient être employées à essuyer la bouche et les mains.

Quand l'usage des serviettes fut introduit pour la table, on crut qu'il était de la magnificence d'en changer plusieurs fois pandant le repas. Dans les maisons des princes et grands seigneurs, à chaque nouvelle assiette on donnait une nouvelle serviette. Pendant un temps, le même usage exista pour la hourgeoisie, et Monaigne assure l'avoir vu: « Je plains, ditl, qu'on n'ait suivi un train que j'ai vu commencer à l'exemple des rois, qu'on nous changeât de serviettes, selon les services, comme d'assiettes. »

SERVIS.—Expression féodale qui, dans quelques pays, indiquait les cens et autres petits devoirs annuels qui étaient lus au seigneur foncier par les vassaux et tenanciers des héritages. On disait cens et servis; on n'employait ces mots que réunis et dans les pays de droit écrit.

SERVITES. — L'ordre monastique des servites, ou serviteurs de la Vierge, fut londé à Marseille en 1252, et confirmé, en 1257, par le pape Alexandre IV. Le consile de Lyon, sous Grégoire X (1274), supprima cet ordre. On les appelait aussi Blancs-Manteaux, à cause de leur cosetume.

SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU. — Titre adopté par les papes dans

les bulles et autres actes du gouvernement pontifical. Saint Augustin semble être le premier qui se soit ainsi qualifié, dit D. de Vaines, et ce titre, que la ferveur des premiers siècles fit trouver très-beau, ne tarda pas à être pris par ce qu'il y avait de plus éminent dans l'Église. Saint Grégoire est le premier pape qui se soit approprié l'humble formule Servus servorum Dei. Pasquier (Recherches, livre III, chap. III) l'attribue au pape Damase; mais la lettre sur laquelle il s'appuie est supposée. Dans les viie et viiie siècles, cette formule fut ordinairement adoptée par les papes. Elle devint générale au x1º siècle. — D'autres ecclésiastiques et spécialement des abbés et des moines s'intitulèrent aussi, du ve au xe siècle, Serviteurs des serviteurs de Dieu. Voy. D. de Vaines, Dictionnaire de diplom., vo Serviteur.

SERVITUDE. — Voy. ESCLAVAGE ET SERFS. — On distingue les servitudes personnelles qui portent atteinte à la liberté des personnes et les servitudes réelles qui restreignent l'usage des propriétés. Les servitudes personnelles, tels que l'esclavage et le servage, ont disparu de la France. Les servitudes réelles comprennent toutes les charges imposées à une propriété pour l'écoulement des eaux, le droit de bornage, de clôture, les voies publiques, les mines, carrières, etc. Voy. Pardessus, Traité des servitudes ou services fonciers.

SESSION.—Temps pendant lequel siége le corps législatif. Le mot session n'est en usage que depuis la constitution de l'an viii. A cette époque les sessions du corps législatif duraient environ quatre mois par année, sauf les sessions extraordinaires qui étaient convoquées par le chef du pouvoir exécutif. — On appelle aussi session le temps pendant lequel siégent les cours d'assises.

SETIER. — Mesure de capacité usitée dans l'ancienne France et employée à la fois pour les liquides et pour les solides. Le setier était une division exacte du muid. Il y avait ordinairement seize ou dix-sept setiers an muid; quelquefois dixhuit ou vingt-deux. D'ailleurs, comme la capacité du muid était très-variable, celle du setier variait également. A l'époque de Charlemagne, le setier, qui était le seizième du muid, valait. d'après les evaluations les plus probables, quatre litres trente-cinq centilitres. Dans la suite, la capacité du muid s'accrut considérablement, et on donna le nom de setier à la douzième partie de ce muid; il valut alors environ cent vingt-six litres cinq douziemes. — Le setier de vin valait sept litres quarante-quatre centilitres (voy. Mesures Anciennes). — On ecrivait autrefois sextier du latin sextarius, sixième partie du conge chez les Romains.

SEXTE (Le). — Sixièmo livre des décrétales, que le pape Boniface VIII fit publier en 1298; il contient les décrets des deux conciles géneraux de Lyon, de 1245 et 1274, et plusieurs constitutions des papes, de Grégoire IX à Boniface VIII. La lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel discrédita, en France, le Seite; on défendit même de l'enseigner dans les écoles et de leciter comme loi (vov. Fleury, Introd. au droit ecclésiastiq., 170 partie, chap. L'. — On appelle aussi seite les heures canoniales, qui, dans l'origine, se disaient à la sixième heure du jour, c'est-à-dire à midi.

SEXTELLAGE. — Droit qui se payait autrefois pour les grains vendus aux halles. Il tirait son nom du sextier ou setier. Voy. SETIER.

SEXTIDI. — Sixième jour de la décade dans le calendrier républicain.

SEXTILE (Année). — Année du calendrier républicain qui avait six jours complémentaires au lieu de cinq. Le sixième jour complémentaire s'appelait jour sextil. L'année sextile revenait tous les quatre ans.

SIAM. — Espèce de jeu de quilles, qui tira son nom des relations qui s'établirent, vers 1684, entre la France et le Siam.

SIEGE. — Investissement d'une place forte. Voy. Fortifications, p. 450-451.

SIÈGE. — Ce mot s'employait autrefois pour toute espèce de juridiction; on disait siège royal, siège seigneurial, siège ecclésiastique, pour désigner les tribunaux du roi, des seigneurs et des juges ecclesiastiques.

SIEGES DES MONNAIES. — Juridictions subalternes de l'ancienne France, qui connaissaient des abus et malversations commis par les officiers des monnaies et par les ouvriers qui travaillaient les matières d'or et d'argent. Il y avait quatre espèces de sièges des monnaies : 1º ceux des généraux provinciaux des monnaies ; 2º des juges-gardes des monnaies ; 3º des prévots généraux; 4º des juges des mines et minières Les appels des sentences rendues dans les sièges des monnaies ressortissaient aux cours des monnaies. Il y avait vingt-huit généraux des monnaies, répartis dans diverses généralités; avait autant de gardes des monnaies

que de villes où l'on battait mounaie (voy. MONNA'E, p. 819'. Les prévôts des monnaies etaient au nombre de deux, siègeant à Paris et à Lyon. Les juges des mines et minières, institués par un édit de Charles VI, du 30 juin 1413, furent remplacés dans la suite par des commissaires que le roi chargeait de connaître en dernier ressort de tout ce qui concernait les mines et minières.

SIGLE. — Abréviation. Les copistes de moyen age employaient souvent des sigles on signes destinés à exprimer un mot ou du moins une syllabe, par exemple: K pour jurisconsulte. On trouve un grand nombre de sigles dans les anciens manascrits et quelquefois ils sont contournés. Ainsi, où pour contiberres. Les sigles renversés marquent ordinairement le féminin: of signific contiberra.

SIGNATURE. — Les signatures ou soupcriptions placées au bas des actes out très-souvent varié dans leur forme: tantot les signatures sont écrites de la main des témoins et des contractants au bes des actes; on se servait souvent pour ceux qui ne savaient pas écrire d'une lame d'or, d'ivoire ou de bois percée à jour, dans laquelle étaient ménagées des ouvertures qui sormaient le nom de prince ou du souscripieur; tantôt il E avait que la signature du donateur seul ou des témoins seuls; tantôt les témoiss n'apposaient qu'une croix, et le numire écrivait les noms; telle fut la signature des premiers rois de la seconde race de quelques - uns de la troisième. La croix était parfois apposée par le notaire même ; cet usage qui ne fut pas universel se renferme entre les ixe et xive siècles. Tantôt un simple paraphe servait de #gnature; tantot le caprice ou l'ostentation faisaient signer en caractères grecs; il s'en est même trouvé plusieurs qui on eu la temérité de signer avec le sang de J. C. (D. de Vaines, Dictionnaire de dipl., vo Souscription).

Le signe de la croix, ajoute le même auteur, a été de tout temps la signature la plus respectable et la plus commune. On ne saurait dire combien la position des croix a varié par rapport aux signatures. Elle parut d'abord fixée avant chaque souscription: cependant la place que leur assigna le plus souvent la contume fu immédiatement après le mot signam, mais rien n'était moins fixe. On voit la croix tantôt devant, tantôt après, tantôt dessus, tantôt dessous, tantôt au milieu des signatures. Bien pius, nulle couleur n'a été exclue des signatures: il n'est point d'espèce d'encre et d'encression.

employé dans les manuscrits qui ne l'ait La télégraphie des temps modernes est

été pour les souscriptions.

Signatures suppléées par des sentences. Les signatures ont été suppléées, en diverses circonstances, par des sentences tirées de l'Ecriture, quoique le plus sour vent ces sentences aient accompagné les souscriptions, comme des ornements consacres par l'usage. Il est rare de rencontrer de pareilles sentences dans les diplômes des rois; mais les papes en usèrent assez fréquemment; leurs bulles consistoriales en sont munies pour la plupart. Depuis Léon IX, chaque pape eut sa sentence particulière. Aux xiº et xiiº siècles, un certain nombre de prélats, surtout en Italie, usaient aussi de sentences dans leurs souscriptions; les chanceliers du comte de Toulouse s'en servaient fréquemment aux xiie et xiiie siècles.

Signatures réelles et apparentes; témoins suppléant aux signatures. — On distingue deux espèces de signatures, les signatures réelles, qui sont de la main de celui qui est nomnie, et les signatures apparentes qui s'annoncent par le mot signum et la croix, et qui sont de la main du notaire. Les signatures de toute espèce soit réelles, soit apparentes, furent abolies sous Louis VII; l'énumération des temoins y suppléa. La nomination des témoins tenant lieu de signatures était ordinaire au xie siècle (De re diplom., p. 168), et presque universelle au x11°. S'il survenait quelques contestations, les témoins nommés etaient appeles pour reconnaître la vérité et la validité des pièces produites. Il était moralement certain que, sur un nombre de témoins, il en subsisterait au moins quelques-uns trente ans après la confection des actes, et, suivant les lois, une possession de trente ans donnait des droits légitimes par la prescription.

Dans les xine, xive et xve siècles, les sceaux et cachets tinrent ordinairement lieu de signature pour donner aux actes un caractère authentique. Au xvie siècle, surtout à partir de l'époque de François Ier, les signatures réelles devinrent plus fréquentes. Enfin, ce furent les ordonnances d'Orléans (1560) et de Blois (1579), qui enjoignirent aux notaires de faire signer les parties et les témoins, dans le cas où ils pourraient le faire, sinon de mentionner leur declaration qu'ils pourraient pur signer.

ne savaient pas signer.

SIGNAUX. — Les signaux, ou moyens d'annoncer une nouvelle quand on est hors de la portée de la voix, sont d'une invention fort ancienne. Il en est question dans l'histoire des Grecs et des Romains. une science des signaux perfectionnée (voy. Télégraphe). — En terme de marine, on appelle signaux des pavillons qu'on hisse au haut d'un mât ou au bout d'une vergue, pour transmettre un ordre au loin. Un des moyens les plus surs et les plus faciles pour transmettre les signaux, consiste à donner à chaque pavillon le caractère d'un chistre; par la réunion de plusieurs pavillons qui figurent, l'un les unités, un second les dizaines, et un troisième les centaines, ou peut composer tous les nombres possibles depuis 1 jusqu'à 999. Comme une phrase ou une idee correspond a chacun de ces signaux et est inscrite sur une table des signaux, on a un langage suffisant pour transmettre toute espèce d'avis ou de nouvelles.

SILOS. — Fosses qui servent pour la conservation des grains. Les dimensions et la forme des silos varient selon les circonstances et les besoins. La condition essentielle pour assurer la conservation des grains consiste à rendre les silos inaccessibles à l'humidité. On a inventé pour y parvenir divers procédés qu'il n'est pas de notre sujet d'exposer.

SIMARRE. — Longue robe que portaient les chanceliers de France.

SIMONIAQUES, SIMONIE. — La simonie est le trafic deschoses saintes. Ce nom vient de Simon le Magicien, qui, ayant reçu le baptême à Samarie, et voyant que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant: « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que ceux à qui j'aurai imposé les mains, reçoivent le Saint-Esprit. » Saint Pierre lui répondit: « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu crois que le don de Dieu se peut acquérir pour de l'argent. Tu n'as ni part, ni rien à prétendre à cette œuvre; car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » On appelle simoniaques ceux qui, à l'exemple de Simon le Magicien, trafiquent des choses saintes.

« C'est simonie, dit Fleury (Instit. au droit ecclés., 3° partie, ch. x1), de vendre ou acheter la prédication ou l'administration des sacrements, en sorte que l'on refuse d'instruire, de baptiser, de donner l'absolution des péchés, sinon a certain prix. C'est simonie de vendre l'ordination des évêques, des prêtres, des diacres ou des autres ministres de l'Église, et par conséquent la collation des offices ecclésiastiques et des revenus qui y sont attachés, c'est-à-dire des bénéfices. Ce n'est pas seulement la collation de l'ordre et du bénéfice qui doit ètre gratuite, mais tous

Les anon sies remarquent a ce sujet que, a. la neputate est due gratuitement aux payanes it pent a av or des tarrés pour les convoia es l'anniviance des ecclesiastiques aux inhamations. Les mocastères, der to warren, frein ein gigen bonabimer ference on property singeren bold anthistance des la lautines que prenaient l'habit ; tels etment les communes des carmelties, des ursuls es, des filles de Sainte-Marie, etc. . It by a point de semonis, det encire Fleury il . . a recevoir ce qui noue est offert v luntairement même à l'occession nos limits un , quesque les plus grandesürete, a cause de la difficulte qu'il e dans le beneuterieur, de connuil tre so ) in trib to a est enterement libre. el ceiut ui la reçeit ne se l'est point att ree par quel pe artifice : n'y a point mone selage A DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY. de un en pastice les retributions autorisées par l'usage public de l'Éguse, par les constitations et les lois modernes , pourva que

nici a de est qui uver de ci drott s'at pure et qu' a n'atent an vae que de set pur et qu' a n'atent an vae que de set au le par a e part perque l'en peut sauver les manstes ett outer me pave a home pour les principales de sectionation que toute l'Église s'est imposee pour la subsistance de premiser euge.

SIRE.—Ce mot, qui est fort ancien, vignifie sergineur il parait derive du grec'h soos, ou lev se, c'imme disment les Grecs du Bas Empire Le titre da sire chilt conne, au mi vers age, h besues ap de vergneurs A part i du avir siècle in fat geni ralemen revers au tirous tependait, que ques seigneurs le prensield en creau avit maiscle. Mil de Mesmes simitalaient arrer de Granaves, et de Bric Comie-Robert

SIRVENTE, SIRVENTOIS. Pièce de vers indica rement satirique flor sircentes des troubadours sont célèbres.

SIX-BLAKCS. -- Monneis fabriqués sons

ton acteuque a'y rapportent : l'élection, in mont et , un agent de voiet dans en confirmation, la resultation, la présentation, la résignation l'étamen la roise du ton ets-blance n'étament plus qu'unemb montres par l'experiment des mais de compte Voy. Montain p. St.

> SIXTINES. — Décretales qui companie le jiere du droit canon, conna seus le 200 de Sexte Voy. SEXTE (I.S.).

SORRIQUETS - Sqruots to option qui est donnée ordinairement pour som ter un defaut nu un ridicale, Les sortquett nont individuels on extecuts, at appliquent & un homme, & une tille & un prupie entier. Lis sont ures de quisier weape d'one qualite ou d'un detail phisique ou moral, tela sent les ness de Courte-House on Courte-Boss Court-Mantel, Bras de-Fer, Longue-Epte. W Roux, la Long , le Juste , euc Les mire quels sont souvent devenus les puits propres des vitains ou même des sesside prominces. Ainsi le mos Pirara un tait, dans torigine, quits sobressi, qui i diquait la vivacite du caracière. triure nunnt des nobriquets appiquet ! des villes unitéres, Levasseur , dans en anuales de Noyon, pretend qu au 180° 🕬 cle, on disant. Noyon la Sainte, Suite Quentin la termide, Peronne la lettinale, Chauny la Bien-Armer, etc. Les bit d Orleans is tounear a Angers in 📹 riero de Meta , les sois de Hom. 🞟 eixient aussi des sobriquets popul qui avaient du leur ringine à qui usage Ainsi, pour Angers, le selei s'expuque pur la grand nombre des dont les cloches retentissa ent dans e ville, Nets comptact began oup de juille cuses d'unure , il y avait à liam usedil frere da sota, qui representait les p aportes soites, et avait pour chaf il nombre de sobriquets donnée à des l et provinces, dans le Mancras des C de septembre 1725, mars 1724 et fi 1735.

SOCIETE — Ce mot a dié conjuntation les époques, comme ayaon sur au le sociations litra a forme des accretes de la constitue des sociations literaires, des accretes de la faisance, des sociates de huveurs, etc. est indispensable de parier rapidons des principales accretes de cotte animal pui et este e en France.

y 1 Societes littermires — Une despitantien les societes littermires dont partielle du la bissoire , est celle que forma Chademagne, sous le nom d'Frie paratient la vert reura dans son palmis des aventimentes pour cette epoque, tels qu'Aloria Eginhard , Anglibert, Théodalle, culfe, etc. Châcut des mandres des

cole palatine portait un surnom emprunté à l'antiquité. Charlemagne y présidait sous le nom de David; Alcuin portait celui d'Albinus Flaccus, emprunté à Horace (Horatius Flaccus); Angilbert s'appelait Homère; Éginhard, Calliopeus, etc. Les questions qu'on agitait dans cette école palatine étaient quelquesois d'une grande futilité, comme le prouvent les œuvres d'Alcuin lui-même. On y trouve une série de questions qui ressemblent à des logogriphes: « Qu'est-ce que l'écriture? La gardienne de l'histoire. — Qu'est-ce que la parole? L'interprète de l'àme.—Qu'estce qui donne naissance à la parole? La langue. — Qu'est-ce que la langue? Le fouet de l'air. — Qu'est-ce que l'air? Le conservateur de la vie. — Qu'est-ce que la vie? Une jouissance pour les heureux, une douleur pour les misérables, l'attente de la mort. — Qu'est-ce que l'homme? L'esclave de la mort, un voyageur passager, hôte dans sa demeure.... Comment est-il placé? Comme une lanterne exposée au vent, etc. » Cependant, malgré la futilité de pareils exercices, l'école palatine eut un résultat utile; elle réveilla les esprits engourdis, et remit en honneur les études littéraires.

A l'époque féodale, et surtout lorsque la chevalerie donna aux esprits une nouvelle impulsion, il se forma des sociétés littéraires pour apprécier et couronner les chants des troubadours et des trouvères. Les puys (voy. Puy) établis à Rouen, à Caen, à Dieppe, à Amiens, les jeux sous l'ormel, les cours de rhétorique, les cours d'amour, etc., étaient des espèces d'académies où l'on jugeait les œuvres poétiques. Les cours d'amour surtout eurent

une grande célébrité.

Cours d'amour. — « Les rours d'amour, dit Le Grand d'Aussy dans son recueil des Fabliaux (I, 270 et suiv.), les cours d'amour étendirent rapidement leur juridiction. Elles connurent de toutes les tracasseries des amants et de tout ce qui concernait la galanterie. Elles ajournaient les coupables à paraître, imposaient une peine proportionnée, ordonnaient la rupture et prescrivaient la forme de la réconciliation. Leurs sentences, qu'on nommait arrats d'amour (Martial d'Auvergne a fait m recueil avec commentaire de cinquante n arréis d'amour), leurs sentences ent tellement révérées, que personne t osé en appeler. Des princes et des verains (Alphonse, roi d'Aragon, Ri-Le Cœur de Lion) ne dédaignèrent pas Présider les cours d'amour, et le fax empereur d'Allemague, Frédéric Derousse, en forma une dans ses États, imitation de celles de France.» On

trouve encore des cours d'amour au xy• siècle; il y en avait une à la cour de Charles VI; elle se composait des messires qui formaient la première classe, puis des grands veneurs, des trésoriers des chartres et registres, des auditeurs, des chevaliers d'honneur conseillers de la cour amoureuse, des chevaliers trésoriers, des maîtres des requêtes, des présidents de l'ordre, des secrétaires, des concierges des jardins et vergers amou- ${m reu}{m x}$  et enfin des  ${m veneurs}$  .

Pleiade. — Le xvi• siècle, dans son admiration passionnée pour l'antiquité, renonça anx sociétés littéraires du moyen âge, ou, s'il en conserva les noms, il les anima d'un nouvel esprit. Les poètes de la pléiade, Ronsard, Joachim du Bellay, Baif, Jodelle, Ponthus de Thiard, Remy Belleau, Dorat, formèrent avec leurs amis une société littéraire, qui poussa, dit-on, le désir d'imiter l'antiquité jusqu'à renouveler les cérémonies païennes. On raconte qu'en 1552, ils immolèrent un bouc couronné de fleurs en l'honneur de Jodelle, qui avait mérité, à leurs yeux, le prix de la poésie tragique. On leur fit un crime de cette manie ridicule, et ils furent obligés de se défendre contre l'accusation d'idolatrie. La même école fit une tentative sous Charles IX pour fonder une académie. Il est même probable que cette société littéraire subsista quelque temps. La Croix-du-Maine, à l'article de Jean-Antoine de Baïf, dit « qu'il florissait encore, en 1584, une académie fréquentée de toutes sortes d'excellents personnages, voire des premiers de ce siècle.»

Hotel de Rambovillet. — Une nouvelle révolution dans le goût s'opéra, au xviie siècle, et les sociétés littéraires y devinrent une réunion d'esprits délicats, qui eurent d'abord le mérite de polir la langue, et finirent par l'altérer à force de recherche et d'affectation. Je ne parle ici que des réunions particulières. et non de l'Académie française, dont il a été question ailleurs (voy. ACADÉMIE). L'hôtel de Rambouillet, où présidait Catherine de Vivonne , marquise de Pisani , fut le centre de la plus célèbre de ces rėunions. Voiture, Balzac, Sarrazin, Chapelain, Benserade, Scarron, Scudéry, et même Corneille et Bossuet, fréquentèrent l'hôtel de Rambouillet. On y lisait des vers, on y entendait même des sermons. Ce fut là, si l'on en croit Tallemant des Réaux, que Bossuet prêcha à seize ans. Arnauld l'avait introduit à l'hôtel de Rambouillet, où il prononça son discours à plus de minuit. Aussi Voiture diszit-il qu'il n'avait jamais entendu precher de si bonne heure ni si tard. Les

réunions littéraires de l'hôtel de Rambouillet cessèrentà l'epoque de la Pronde, vers 1650. Alors commença le second age des précieuses (Noy PRECIEUSES) sous le

patronage de Mile de Scudery.

Sam-dis de Mile de Scudéry. — Mile de Scudéry, célèbre par ses romans et désignee par ses contemporains sous le nom de Sapho, réunissait les samedis une sociéte de beaux esprits, qui se déguisaient sous des noms romanesques. Peliisson était Acanthe, le secrétaire d'Etat Guénégaud, Alcandre, et su femnie Amalthe: l'éveque de Vence, Godeau, s'appelait le mage de Sidon ou le maye de Tendre. On poussa jusqu'au ridicule dans ces réunions le style affecté et prêtentieux dont Molière fit justice dans ses Précieuses ridicules. On cite entre autres madrigaux sortis des salons de Mile de Scud. ry, le quatrain suivant qu'elle adressa à Pellisson:

Enfin. Acanthe, il faut se rendre; l otre esprit a charmé le micn : Je vous fais citoyen de Tendre; Mais, de grâce, n'en dites rien.

La carte du pays de Tendre (voy. Tex-DRE ), fut aussi redigée dans ces reumions.

Autres sociétés littéraires du XVIIe et du xvine siècle. — D'antres sociétés de la fin du xviie siècle contrastaient, par la franchise un peu crue du langage, avec les samedis de Mile de Scudery. Un cite principalement la société du Marais, que les Vendome accueillaient au Temple et qui avait pour poëies l'abbe de Chaulieu et Jean-Baptiste Rousseau. On y remarque déjà la liberté de langage et de pensée qui ont caractérisé le xviii siècle, et qui se retrouvent dans les réunions de Mme du Deffant, de Mine Geoffrin. de Mme Doublet, etc. Le salon de Mme Doublet de Persan , où se réunissait une société d'élite qu'on appelait la paroisse, redigeait des nouvelles à la main, qui ont servi pour la composition des *Mémoires secrets* publiés sous le nom de Bachaumont. La société du Caveau sut sondée vers le même temps par Piron. Collé, Panard, etc. « Le Caveau, écrivait Grimm, est le nom que l'on donne à un café fort à la mode, placé dans un petit souterrain arrangé avec goût, dans le jardin du Palais-Royal. Il est tenu par le nommé Dubuisson. Les agréables oisifs, les habitués de l'Opéra, et surtout tes amateurs de bonnes glaces, dont il s'y fait un débit prodigieux, s'y rendent à differentes heures du jour. Quelques gens de lettres y vont faire leur digestion plus ou moins laborieuse. C'est un tribunal duquel on peut appeler à celui du bon sens, mais dont les décisions font tou-

jours une impression momentants. » La arrêts de la société du Cassau la souvent rendus en chansons et potisi sur les productions des membres misse de la société. Le salon des arts était plui au deseus du café du Caveau; il y and un salon de conversation, un s lecture, une galerie pour l'exposition & Ouvrages des artistes et une salle és 📫 sique. La société du Careau, qui rés sait les plaisirs de l'esprit aux plaisir & la table, forme la transition entre kt cicles littéraires et les réunions d'épité riens, qui ont existé sons les sons @ Fumeux, de Coteaux, des Egyptiss,

des Lanturelus, etc.

§ II. Sociétés buriesques. — On trosses toutes les époques de ces sociétés burinques, dont le but est le plaisir assist de bons mots et d'une gaieté peu délieu. Voici quelques-unes des sociétés de co genre, qui peuvent être citées sans isco vénient : l'ordre des Egyptiens, qui la fondé à Metz, vers 1635, per Mile de Pre nièce du marquis de Feuquières, s'an lieutenant du roi dans cette ville. L'abi Arnauld, son cousin, donne dans ses Mi moires quelques détails sur cet eres burlesque. « Elle l'avait appelé Ordre du Egyptions, dit-il, parce qu'on ne pouvait y être admis qu'on n'ent fait quelque lacin galant. Elle s'en était faite la ress sous le nom d'Épicharis, et tous su chevaliers portaient, avec un ruben ens de lin et vert, une griffe d'or avec con mots: rien ne m'échappe. Beaucoup d'elficiers de l'armée et du parlement, 🕫 ctait à Metz . avaient été enrôlés dans ce ordre, qui était fort à la mode ; car il bilait avoir quelque esprit pour y être at-mis, puisqu'on ne le pouvait être qu'en présentant une requête en vers à la re Epicharis. Et je me souviens, à proposée cela, d'un fort honnête homme, M. de Yivans, qui étuit chambellan de ses M. le duc d'Orléans et capitaine de cavalent. lequel, voulant être aussi de cet ordre, et n'ayant pu obtenir de dispense de la requête en vers, comme il n'était pes sé poëte, quoique gascon, fit enfin celle-ci. qui donna plus de plaisir qu'une melleure:

Princesse, receves Vivane; Tout le monde vous y ca Je reconnais qu'il a dessein De vous servir, ou Dieu me da

L'ordre des Coteque, dont parlent, entre autres écrivains, Boileau et la Brayère, fut fondé dans les circonstances suivan tes, si on en croit l'auteur de la vie de Saint-Evremond: « Un jour que Saint-Evremond mangeait chez M. de Lavardin, etc. que du Mans, cet évêque se prit à le reil-

ler sur sa délicatesse, et sur celle du comte d'Olonne et du marquis du Bois-Dauphin. Ces messieurs, dit ce prélat, outrent tout à force de vouloir raffiner sur tout. Ils ne sauraient que manger du veau de rivière : il faut que leurs perdrix viennent d'Auvergne, que leurs lapins soient de la Roche-Guyon ou de Versine. Ils ne sont pas moins difficiles pour le fruit, et, pour le vin, ils ne sauraient boire que des trois coteaux d'Aï, de Haut-Villiers et d'Avenay. M. de Saint-Evremond ne manqua pas de faire part à ses amis de cette conversation, et ils répetèrent si souvent ce qu'il avait dit des coteaux, et en plaisanterent en tant d'occasions, qu'on les appela les Trois-Coteaux. » Coteau devint synonyme de gourmet Saint-Evremond, un des fondateurs de l'ordre, a lui-même composé une comedie intitulée les Coteaux ou les marquis friands.

L'ordre de la Boisson, institué à Avignon, en 1700, publiait une gazette sous ce titre: Nouvelles de l'ordre de la Boisson; ces nouvelles étaient en harmonie avec le but de l'association; quelquesois elles étaient rédigées en vers. On y annonçait ainsi la victoire de Denain:

A la barbe des ennemis, Villars s'est emparé des lignes; S'il vient à s'emparer des vignes, Voilà les Allemands soumis.

Vers le même temps, quelques officiers de la cour organisèrent, sous le nom de régiment de la Calotte, une société qui se proposait de châtier les vices et les ridicules. Voy. RÉGIMENT DE LA CALOTTE.

La duchesse du Maine fonda, en 1703, l'ordre de la Mouche à miel, qui fut un des amusements de la cour de Sceaux. La médaille de cet ordre a été gravée dans les Récréations numismatiques de Tobiesen Duby; elle présente d'un côté la tête de la duchesse du Maine, avec la légende L. BAR. D. SC. D. P. D. L. O. D. L. M. A. M. (Louise, baronne de Sceaux, directrice perpetuelle de l'ordre de la Mouche à miel). On voit sur le revers une eille qui se dirige vers la ruche avec la 🛸 vise: Piccola si, fa ma gravi le ferite e suis petite, mais pourtant je fais de ofondes blessures). Les nouveaux che-Miers devaient prononcer, en recevant Ordre, le serment suivant : «Je jure, 🗪r les abeilles du mont Hymette, fidélité obeissance à la directrice perpetuelle 3 l'ordre, de porter toute ma vie la niéille de la Mouche, et d'accomplir, tant ie je vivrai, les statuts de l'ordre, et, si tausse mon serment, je consens que le iel se change pour moi en fiel, la cire i suif, les fleurs en orties, et que les

guèpes et les frelons me percent de leurs aiguillons. » L'ordre de la Mouche à miel n'eut, comme toutes les sociétés ingénieuses ou bizarres que nous venons de rappeler, qu'une existence éphémère. Il en fut de nième des Lanturelus.

La société des Lanturelus fut sondée en 1771, à l'époque où la lutte du chancelier Maupeou contre le parlement inspirait des idées d'une tout autre nature. Le marquis de Croismare sut le sondateur de cette société, qui chercha par des poésies légères et des cérémonies burlesques à distraire l'opinion publique. Mme de la Ferté-Imbault sut nommée d'abord grande maîtresse, puis reine de cette société, qui n'a laissé d'autre trace de son institution que quelques pièces sugitives disséminées dans les recueils du temps.

Heureusement l'esprit d'association ne s'est pas horné à produire des réunions épicuriennes; il a cherché à soulager la misère et à secourir la pauvreté, ou il a donné une féconde impulsion à l'industrie en associant l'activité laborieuse et la richesse. Nous avons déjà parlé des corporations du moyen àge (voy. Corporation); nous nous bornerons à ajouter quelques mots sur les associations charitables et les sociétés de commerce.

Sociétés de bienfaisance et de secours mutuels. — Depuis un certain nombre d'années, il s'est-formé à Paris et dans la plupart des villes de France, des sociétes de bienfaisance pour le placement des jeunes orphelins et des jeunes apprentis, pour la moralisation des jeunes détenus, pour le patronage des jeunes libérés. La société d'adoption se charge des enfants trouvés, des enfants pauvres, et en forme des colonies agricoles. La société de saint François Regis a pour but de changer en mariages réguliers les unions illégitimes. La société de la charité maternelle secourt les femmes en couche et fournità leurs besoins. D'autres sociétés de bienfaisance distribuent à domicile des secours aux familles pauvres.

Les sociétés de secours mutuels assurent à ceux qui en font partie des secours en cas de maladie, moyennant une faible cotisation. Le gouvernement encouragea par une circulaire du 6 août 1840, ces sociétés qui commençaient à s'organiser. « Elles réalisent au plus haut degré, écrivait le ministre de l'intérieur aux préfets, les conditions d'un bon système de secours formés par les économies de ceux mêmes qui doivent, en cas de besoin, y prendre part. » Depuis quelques années, les sociétés de secours mutuels ont pris de vastes développements, et se sont établies dans presque toute la France; elles ont

COL

rela

60m

101

M

tal: 1

to 1

CIR!

HOU

18

MILE

TON

80

**Mic** 

ine.

**4**I

Ì (e-

Ar<sub>ie</sub>

Ur

lr

Ωle

ME

183

1 (2

ĠΝ.

P

6

ξŽ

Qi j

H

8

Ø

Pg.

\$ T

ere.

جها

Ð.

U

mérité et obtenu de plus en plus l'appui du gouvernement,

Societés de commerce. — Les sociétés de commerce sont tantot anonymes, tantot representées par un gérant responsable. Dans le premier cas, elles n'offrent au public qu'un patrimoine pour garantie, et n'ont point de personnes obligées. Ces socieles anonymes ne penvent etre formées qu'avec l'autorisation du gouvernement et avec son approbation pour les actes qui les constituent. Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique (Code de comm., art. 37). Cette intervention du gouvernement est nécessaire, comme l'a remarque M. Troplong ( Du contrat de sociétés, pour des societés qui cachent aux yeux du public tout leur personnel, et qui n'offrent aux tiers aucune personne saisissable ; sans l'antorisation, la societé anonyme ne serait qu'un piége audacieux tendu aux capitalistes et au public. Ceue autorisation n'est accordée qu'après des informations scrupuleuses faites au ministère et au conseil d'Etal par l'intermédiaire des préfets.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT. — Société pour l'encouragement de l'industrie française formée quelques années avant la révolution, et rétablie, en 1802, par les soins de Chaptal et par le concours d'un grand nombre de savants, de fonctionnaires publics, de propriétaires et de manufacturiers.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. — Société fondée le 2 décembre 1821, dans le but d'encourager les études et les découvertes géographiques. Elle décerne des prix aux meilleurs ouvrages de géographie, faitentreprendre des voyages, publier des relations inédites de voyages, graver des cartes, etc. Elle publie un bulletin de ses séances, et rend compte, chaque année, de ses travaux dans une assemblée générale.

SOCIETÉ PHILOMATIQUE. — Association formée en 1793, pour l'encouragement des études scientifiques. Elle se divise en huit sections: 1° mathématiques, astronomie et géodésie; 2° physique générale et mécanique appliquée; 3° chimie et arts chimiques; 4° minéralogie, géologie, art des mines; 5° botanique et physique végétale; 6° zoologie, anatomie et physiologie; 7° médecine et chirurgie; 8° geographie, statistique et économie rurale. La société philomatique publie un bulletin mensuel.

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE. — Societé fondée en 1780, pour secourir les

malheureux. La société philanthropique tensit ses réances dans une des sales ét couvent des Grands-Augustins.

societé royale de médecine.-Cette societé fut fondée en 1778. Le gosvernement l'avait chargée d'examine les remèdes dont les inventeurs dessidaient un brevet, et lui avait confé laministration des eaux minérales et nédicinales ; elle devait aussi entretear su toutes les questions de médecine pratique une correspondance suivie avec les m decins les plus habiles de la France side pays étrangers. Elle était divisée en cinq classes : la première, de trente associés ordinaires ; la seconde, de douze associs libres ; la troisième, de soixante associa vinicoles; la quatrième, d'un pirel nombre d'étrangers; la dernière, d'un nombre indéterminé de correspondants. Le roi était le protecteur de la Société royale de medecine, et son premier medecin en était le président. Elle avait pour secrétaire général, en janvier 1789, le célèbre Vicq-d'Azir, membre de l'Acadé-mie française et de l'Académie des sciesces. Elle tenait ses assemblées tous les mardis et mercredis.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRAN-CE. — Instituée, en 1805, sous le sen d'Académie celtique, cette société a pour but d'étudier les antiquités nationales. Elle a été réorganisée en 1814 sous le nom de Société royale des antiquaires de France. Elle a publié des mémoires sur un grand nombre de points d'archéolegie. — Plusieurs provinces, et spécialement la Normandie, ont aussi des sociétés d'antiquaires, qui secondent utilement les études d'histoire locale par la distribution de prix et la publication de mémoires.

Société d'agriculture. — Cette se ciété pour l'encouragement de l'agriculture , avait été fondée à Paris , en 1761 , à l'époque où l'école des physiocrates (voy. ce mot ) proclamait l'agriculture la principale et presque l'unique source des richesses. Louis XVI, par un règlement du 30 mai 1788, en fit le centre commun des différentes sociétés d'agriculture de royaume. Elle était composée de quarante associés ordinaires, d'autant de membres etrangers , choisis hors du royaume, de cent vingt correspondants regnicoles, at d'un nombre illimité de correspondants étrangers. La société publiait tous les trois mois un volume de mémoires. Ses assemblées se tenaient une fois per semaine à l'hôtel de ville. Elle décernsit, dans sa séance publique, des médalle

r encourager les cultivateurs qui livrés à de nouveaux essais, et une marque de distinction aux aires qui avaient concouru d'une spéciale aux progrès de l'agri-Arthur Young et Pallas étaient, au nombre des associés étranla société d'agriculture. — Il njourd'hui un grand nombre de qui ont pour but de rechercher liorations que l'on peut introans l'agriculture. On en compron six cents en 1848. La plupart lé des concours et des prix pour nser les agriculteurs qui se disi le plus par leur zèle et leur ha-

TES SECRETES. — Il y a eu, à es époques, des associations myss, qui ont cherché à se soustraire ordinaires et se sont reconnues ignes particuliers. On les appelle secrèles. Telles furen; les sociétés

iques du moyen âge.

:s-maçons.— On fait remonter au cle l'organisation des francs-maon attribue leur première institurwin de Steinbach, architecte de drale de Strasbourg. Si l'on en les prétentions des initiés, ils dad'une époque bien plus ancienne; remonter les loges maçonniques Hiram, qui construisit le temple salem sous le règne de Salomon, mille ans avant J. C. On ne conbien les doctrines de ces sociéprésume qu'elles cachaient, sous mes symboliques, quelques-uns ncipes des anciennes sectes gno-

Il est certain que leur œuvre ne ait pas à se transmettre les see l'art maçonnique. Dans la suite, iétés secrètes, qui cachaient leurs norales et politiques sous certains es, ont adopté le nom de francscomme successeurs des assodu moyen âge. Ces sociétés iques prirent naissance en Anglet se répandirent en France dans la re moitié du xviiie siècle. On lit Journal de l'avocat Barbier, à la mars 1737 (t. II, p. 148-149):

seigneurs de la cour ont inventé. uvellement, un ordre appelé des sons (mot anglais freemasons, é par Barbier), à l'exemple de l'Ane, où il y a aussi différents orparticuliers, et nous ne tardons niter les impertinences étrangères. et ordre-ci étaient enrôlés quel-18 de nos secrétaires d'Etat et pluducs et seigneurs. On ne sait quoi

que ce soit des statuts, des règles et de l'objet de cet ordre nouveau. Ils s'assemblaient, recevaient les nouveaux chevaliers, et la première règle était un secret inviolable pour tout ce qui se passait. Comme de pareilles assemblées, aussi secrètes, sont très-dangereuses dans un État, étant composées des seigneurs, surtout dans la circonstance du changement qui vient d'arriver dans le ministère, M. le cardinal de Fleury a cru devoir étouffer cet ordre de chevalerie dans sa naissance, et il a fait défense à tous ces messieurs de s'assembler et de tenir de pareils chapitres. » Malgré cette défense, les loges maconniques se propagèrent rapidement en France. On y admit même des femmes. Les francs-magons eurent, su xville siècle, un rôle politique, du moins dans les premières années de la révolution; mais depuis longtemps ils ne s'occupent plus que de plaisirs et d'œuvres philanthropiques.

Carbonari. — Les carbonari ont pris naissance en Italie, comme l'indique leur nom. Cette sociélé datait du moyen age, et s'était composée primitivement des débris du parti guelfe; le nom de carbonari leur fut donné parce qu'ils se réunis-saient dans des cabanes de charbonniers. Le carbonarisme s'introduisit en France dans les premières années de la restauration, vers 1818. La société était dirigée par une vente suprême ou comité directeur, au dessous duquel étaient places des comités ou ventes d'arrondissement et de canton. Les carbonari juraient sur un poignard haine aux rois et à la royauté; ils tramèrent plusieurs conspirations contre la restauration de 1826 à 1823. D'autres sociétés secrètes remplacérent, après 1830, l'association des carbonari et n'ont cessé d'agiter la France. sous les noms de sociétés de l'homeste, des familles, des saisons, des travail-leurs, des égalitaires, etc. M. Crétinequ-Joly a écrit une Histoire des sociétés secrètes, Paris, 1854.

SOEURS GRISES. — Religiouses qui se consacrent au service des malades et à l'instruction de l'enfance. Elles ont été instituées, en 1635, par saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, veuve de M. Legras, secrétaire des commandements de la reine. Ces religieuses bospitalières existent tonjours et continuent leur œuvre de charité chrétienne; elles ne sont pas cloîtrées et suivent la règle de Saint-François.

SOEURS DES PAUVRES (Petites). Religieuses hospitalières, non cloîtrées, qui se consacrent au service des vieillards pauvres. Cet ordre a été approuvé par le saint-siège en 1854.

SOFA ou SOPHA. — Espèce de lit de repos a trois dossiers, dont l'usage a été introduit en France au xviii siècle. Le nom de sofa a e e emprunte à la langue turque. Ce meuble a été aussi designé sous le nom d'ottomane et de dican. Le goût europeen n'a pas soivi servilement la mode turque. Nos sofas diffèrent de ceux des Turcs qui se composent d'une estrade ou plancher de bois élevé d'environ un pied et placé à l'extrémité d'une salle ou d'une chambre et sont converts de grands coussins et de tapis; ils servent également pour s'asseoir ou se coucher.

SOIR, SOIERIES. — La soie, dont les Romains payaient la livre au poids de l'or, fut pendant longtemps tirée de l'Asie. On rapporte que deux moines, qui avaient habité le pays des Sères ou la Chine, en rapportèrent à Constantinople des œufs de vers a soie, cachés dans des bătons creux. Ils enseignérent aux Grecs, alora gouvernés par Justinien (527-565). l'art de faire éclore les œufs, de nourrir les vers à soie et de profiter de leur travail. On no tarda pas à anclimater des vers à sois en Italie, d'où l'art de fabriquer la soie se repandit dans la Provence, que sa position et ses relations politiques unissaient etroitement à cette contrée. Louis XI établit les premières manufactures de soieries aux environs de Tours. Il attira des ouvriers italiens qui enseignèrent aux Français à fabriquer la soir, et, dès 1546, l'ambassadeur venitien, Marino Cavalli, ecrivait que la France faisait un commerce de soieries très-important (Relations des ambassad. vénitiens, 1, 259). On comptait à cette époque huit mille métiers travaillant la soie dans la ville de Tours et aux environs. Le climat contrariait souvent l'éducation des vers à soie; mais, dit Marino Cavalli, on tàchait de réussir à force d'industrie. On remarqua qu'en 1559, le roi Henri II aux noces de sa sœur, avait des bas de soie; il tut, dit-on, le premier qui en porta en France. Montluc traçant, vers le même temps, le portrait d'un seigneur élégant, dit qu'il portait une chemise ouvrée de soie et un chapeau de soie

Les guerres de religion arrêtèrent les progrès de l'industrie séricole. Ce fut senlement après la pacification de la France par Henri IV qu'Olivier de Serres publia, en 1599, l'ouvrage intitulé la Cueillette de la sois. Il le dédia au corps municipal de Paris pour exhorter les ha-

hitants de cette ville à la culture de rier. Il y soutenait que partout ut est la vigne on peut recueillir de la mi; que les deux châteaux de Vincenaus de Madrid (près du bois de Boulege) pouvaient seuls contenir trois cral muriers; et que cette nouvelle bande d'industrie occuperait utilement tombs pauvres de Paris. Cet ouvrage ût une fonde impression, et Henri IV, mig l'opposition de Sully, encuarages les pl tations de mûriers et l'industrie sire Il ordonna de planter des mùriers bis dans toutes les maisons royales, 🛎 🗪 voya dans les provinces méridients l surintendant général des jardins reputavec mission d'acheter des plants 02 m rapporta quiuze à vingt mille qui fuet plantes dans le jardin des Tuileries. Le rangerie de ce même jardin fut comerts à clever des vers à sois, ainsi qu'applparer et manufacturer la sois qu'ils preduiraient.

Henri IV favorisa tontes les entrepriss qui avaient pour but d'encourager ce branche d'industrie. Des commissies speciaux furent chargés de parcoarir France pour y étendre la culture de me rier et provoquer l'établissement de 101velles manufactures. En 1602, des costrats furent conclus par le gouverness avec des marchanda qui se charges de fournir des mûriers et une certei quantité de graine de vers à sois 🕮 généralités de Tours, d'Orléans, de l'unique le la litte de l'acceptance de l' et de Lyon. Il fut en même temps décid que, dans ces quatre généralités, l leuilles de tous les mûriers qui étals déjà plantés ne pourraient être empley cette année-là, qu'à la nonriture vers à soie. En un mot, Henri IV 📭 gligea rien pour exciter l'industrie & l'émulation de ses sujets. En vain Sais, par suite de la haine qu'il portait à 1006 les objets de luxe, désapprouvaet com-battit cette industrie naissante. Hesti l' persista dans ses projets; il afranchi entièrement la France du tribut qu'elle payait à l'etranger pour les soississ et il la dota d'une industrie, qui est desenue, de jour en jour, plus soriesante. Louis XIII, dans ses lettres patentes de faveur des manufactures de sois de Tours. avait reconnu que cette industrie faissi vivre plus de vingt-cinq mille persones du menu peuple, dans l'enclos de celle ville. Mais ce fut principalement sous le ministère de Colbert que l'industrie sércole prit de vastes développements. Lyon, qui pendant longtemps n'avait été qu' comptoir et un lieu d'entrepôt, rivalist bientot avec les villes d'Italie les plus renommées pour leurs tissus de sois, «

. . . . . .

ze fut surtout à l'impulsion donnée par **Zolbert que la France dut le développe**nent de cette branche d'industrie. Lyon sut des fabriques de bas de soie et bientôt le soieries de toute nature (Correspond. sdministr. sous Louis XIV, t. III, p. 665-184). Ce fut aussi au xvii siècle qu'un abricant de Lyon trouva le moyen de ionner du lustre aux soieries; ce qu'on ppelle donner l'eau. Dans la seconde noitie du xviiie siècle, on introduisit n France le ver qui donne la sois d'un lanc parfait. On a repris, en 1808, l'éduation de ce ver à soie, et elle a donné l'excellents résultats. Voy. l'ouvrage de 1. Michel sur le Commerce, la Fabricaion et l'usage des etoffes de soie (2 vol.

SOLDATS. — Troupes régulières et sollées. Les armées régulières et permalentes ne datent en France que du règne le Charles VII. Voy. ARMÉE, ORGANISA-TON MILITAIRE, RECRUTEMENT, SERVICE HLITAIRE.

SOLDE. — Paye des troupes. La solde ie fut établie d'une manière régulière ju'au xive siècle, lorsque Charles VII rganisa l'armée permanente. Anterieuement, le service militaire était une bligation féodale. Les vassaux étaient enus d'accompagner leur seigneur à la nerre pendant un nombre de jours déerminé (voy. Féodalité, p. 407). Les ois de France prirent, il est vrai, à leur olde des bandes de soldats mercenaires lès le temps de Louis VI; mais ces troues, qu'on licenciait aussitôt que la paix tait conclue, vivaient trop souvent de illage (voy. Grandes compagnies). Chares V, après avoir délivré la France de es bandes de pillards, voulut organiser ine armée permanente par l'ordonnance le Vincennes (1373-1374); mais cet honieur était réservé à son petit fils, Chares VII, qui institua la cavalerie des compagnies d'ordonnance et l'infanterie les francs-archers. Voy. ARMÉE, p. 34-35.

SOLE (Jeu de la). — Voy. Soule.

sommage. — Service féodal. On appeait ordinairement sommage un service lérogeant, qui se faisait à sac et à mone, suivant l'expression des anciendoutunes. Ce service consistait surdans l'obligation de fournir des cheet des voitures pour le transport des ées ou des meubles du seigneur

MMATION. — Acte par lequel on enà quelqu'un de faire on de dire que chose. Les lois sur les attroupements ordonnent à cenx qui les ont formés de se disperser à la première sommation des préfets, maires, adjoints, commissaires de police, etc. Si l'attroupement persiste, on fait trois sommations, dont chacune, est precèdée d'un roulement de tambour. Après la troisième sommation, on peut employer la force conformément à la loi du 3 août 1791. — On appelle sommation respectueuse celle qu'un fils ou une fille àges de vingt-cinq ans font à leur père et à leur mère pour leur demander de consentir à leur mariage.

SOMME THÉOLOGIQUE, SOMME RU-RALE. — Le mot somme servait souvent, au moyen âge, à désigner un traité qui embrassait toutes les parties d'une science. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin est une véritable encyclopédie théologique. La somme rurale de Jean Bouthillier, composée au xve siècle, est un traité de droit et de pratique, à peu près complet, à l'usage du parlement de Paris.

SOMMELIER. — Officier de cuisine qui était chargé de la garde du pain, du vin, de la vaisselle, du linge de table, etc. On distinguait, dans la maison des rois et des seigneurs, les sommeliers de paneterie et les sommeliers d'échansonnerie. C'était le sommelier de paneterie qui apportait et plaçait sur la table la nef où etaient enfermés la salière, la serviette et les tranchoirs ou grands couteaux. Le sommelier d'échansonnerie était chargé de l'aiguière et de deux vases d'argent, l'un pour l'eau, l'autre pour le viu. Il est aussi question de sommeliers de corps dans l'état des officiers des ducs de Bourgogne. Ces sommeliers avaient les mèmes fonctions que les chambellans.

SONNET. — Pièce de poésie composée de quatorze vers disposés en deux quatrains et deux tercets ou stances de trois vers. Dans les deux quatrains, les rimes masculines et féminines sont semblables et également entremèlées. Le premier tercet doit commencer par deux rimes semblables, et le troisième vers rimer avec un de ceux du second tercet. On a prétendu que les Italiens eux-mêmes avaient emprunté le sonnet aux poêtes français du moyen âge. Ce qui est certain c'est que le mot sonnet se trouve dans les poésies de Thibaut de Champagne:

Et maint sonnet, et mainte recordie.

Le sonnet fut. dit-on, introduit en France au xvi siècle par Joachim du Bellay. Telle est l'opinion de Pasquier

Sport of the

Spendel

B 440,000

State of the

fillerherribre, fette VIII, abop., VIII). Do Bal-Eny lei-culum n dit

Par mel tra granta destant Out des enteur same bles Boy has eleus magatinas La spoter dulan.

Delleus a exposer, dans non det publique (-limp sigles reposeruses baseds aumnet, et à con-lu par ce veta souvent cité; En arrest sois défent vant aux un tang palme.

Surkenne bes Tudans.

FORGOVISTES. — Bertrors de la majtra de Servigae. Voy Suggestes.

BORRONN - La Serbonne für un den premiere indieges boudes dans Tubiversia de Parin. Alte das non vergone à Robars Sarfren en Rebert de furbonne, nitre nommé du village de % choppe, prés de Seus, ob el ernit no. Dés 1252, Robert Auches popis to here une murron qu'il dentinait à mevie d'aude a des resisers pauvres, baint Louis dining berubt après à son confisarer piadiffer manufacto and entired at anetques sectors péculieires pour l'en-pretien des scolors pourres. Tels farent tre humbler commencements de la Sorhonor. Les membres de la Serboune pa s initiateirat alors que les paurres metterr etudiant à Paris dons la foculte de theologie , Congregative pauperum ma-gistrorum studentium Foriste in theo-ligica facultate). Bohert Sorbon etablic dans re college seine bourstors pris dans les quatre nations de l'Université ( vey Rations: Une complète égalité régnait entre ess. Nous commes tous compagnone et egaux, dientent les norhautites dés les première temps commes sumes envi et equales. Copandust, il 9 nout 2 la tère de la maigen de Surbonne au pro-Placter of an second rang an proper price pormit les associés. Le prieur présidant kun actes aupetes Nobertines et éun sor-Bonsquett, en l'absence du peuvissur, qui dint sources un despert personnege. La proper signast tous les actes, et, chaque coir or in remusiant les ciefs de la maison,

On distinguant les associés agest et les hôtes Assertes D'après les régies etablics par Robert Sorbon, on se pouvait devante associé qu'après avoir sub-tress accuting, resteun une thèse appoise Robertone, prélocad grainitement un cours du philosophie et couste sub-encore deux acrubine. Les Adice devasent accienne le Robertone, ils m'avaient que voix dans less assemblées et ne jourseasent du lugithent un Sorbinne que junqu'h l'époque ob lie étatent service doctrurs. Le maison de Robense

But applicatement energiants, the highth Pfrieds do in themingle, ensure Tuber In there goe promising his unformed got a real cist plus hast. Lin and tallo reportations on trop white protable pluspaine to Conside presents Gets free

Co fut dans les bistores de la Se Street St. Botton que s'établicent les tres est Moure Lirich Gering Surie Less Blace b Michel Friburger qui farmi meire. Probice some for règne de Lette 11 les Alle days by improvirent plusieurs sprage and les nancon ( 670 , ) 671 et 1975. In 🕮 Street of langueum du ruing jaragas e ven do la belieu, qui etast procure de Bel 1/4 THE B hanne ber fit rebater en 1000 beff Mediciae architecto cathies despis ! donatractions. L'égips , et es venuelle lo bombon de Richetten der diem de Grenden , est une des juries lette. PPResequables de l'eduber Las portifs tillars de la Sorbanne, seguin et 8 [F8hds corps de bâtiment, aglantei le joteffe , titete fon denpuntifore ingrand ent eie medificen par surte des chest Mellie qu's oubts cot debles florent? evalu menega trente eta apparente pour les plus anciens docteur de la me sen de la Sertionne Los salles et et le dations les cours étaient altains butte Mette et firmolisat un des citrs de li place de Sorbonase. Nos professores 146 edignatest gratestomage in thesiage Lef agile aperiale eta i remerado pour men-900thices du premier jour de chaque unt on i in de itornit our les affaren an Re-Wresessoni to dugme, les mours et l' discip ine C statt anaat dane mus mile sulle que l'on souternait les thèses de le legio is accer corbonagum And emit la bebeleitheque de la Auctionne, est on transactita et en large lasgrapit ( edi ele revolu da il monducerio, et um il primes de la inhienthèque imy towart le portrait en pied du mi de it : belou et corus de ang som Michet Le Masie, nines qu'un bum m bronze de cardinal de la maie de les Varie Les cours de la Serbunte? former to 5 aven, 17pg

Pendant la revolution et jusqu'en sini in anciens ingements dus desiment de Sart-mor forent attribués à des artistes, puntive, sculpteurs et graveurs. L'Agint même devint ou vante atelier de matanté. Plus taré, en y établet une section de l'Est e de drois. En 1816, la Sartison reataurer devint le chof bas du l'Academi de Par a, et les salles furges managements cours des finalités de phésique, des patimons et des lemmes, La béhilishage

é y fut placées. En 1825, staurée et rendue au culte. a Sorbonne ne suffit plus l'enseignement supérieur; ue pour les amphithéatres et la faculté des lettres n'a des actes. On doit espérer prochainement agrandie, ministre de l'instruction moncé, dans le discours i distribution des prix du éral en 1853, que la Sorrait le Louvre des sciences . Voy. Launoy, De scholis : l'Histoire de la Sorbonne vernet, 2 vol. in-8°, n'est érieux.

RIE. — Voy. SABBAT et JLTES, Magie.

- On trouve encore, à lafin 3, des procès de sorcellerie. rlement de Rouen fit le proi nombre de prétendus sorut en faire brûler plusieurs. t le gouvernement, plus s magistrats, s'opposa à ces L'ordre que j'ai reçu d**e S. M.,** juillet 1670 l'intendant de pert, pour faire surseoir à 3 quatre personnes condamar ce parlement pour sortiu fort à propos; car ayant irrier à Carentan, où elles nduites pour être exécutées, ijour que l'on devait faire ces misérables. L'on surle jugement de plus d'une étaient dans nos prisons et couru une même fortune. » ince administrative sous le s XIV, t. II, p. 184).

1. — Opération magique à attribue une influence ex-Voy. SABBAT, SCIENCES OC-PERSTITIONS.

Le mot sorts désigne queltroles, opérations magiques,
par lesquelles on s'imagine
produire des effets extraor. Superstitions).— On enr sorts un prétendu moyen
l'avenir. Au moyen âge on
recours aux sorts de la
riner les événements futurs.
r l'autel le livre des Écriles plusieurs jours de jeûnes
nies préparatoires, on l'ourd. Le premier passage qui
était regardé comme une
l'avenir. Les païens avaient

employé dans le même but les poëmes d'Homère et de Virgile, et ils appelaient ce mode de divination sorts d'Homère et sorts de Virgile (sortes Homericas, sortes

Virgilianæ).

Grégoire de Tours parle souvent des sorts tirés de la lecture de l'Ecriture sainte, et qu'on appeleit les sorts des saints (sortes sanctorum). Il raconte, (livre IV, chap. xvI) que Chramne, s'étant révolté contre son père Ciotaire, se rendit à Dijon et y consulta les sorts. Les prêtres de la cathédrale posèrent sur l'autel trois livres, savoir : les Prophètes, les Actes des apôtres et les Evangiles ils prièrent ensuite Dieu de faire connaître ce qui arriverait à Chramne, et de déclarer, par sa divine puissance, s'il aurait un heureux succès, et s'il pouvait espérer régner. Il fut convenu que chacun lirait, à l'office, le premier passage qui se présentait en ouvrant le livre. On commença par le livre des Prophètes, dans lequel on trouva ces paroles : « J'arracherai ma vigne, et elle sera dans la désolation, parce qu'elle devait produire des raisins et n'a produit que des fruits sauvages (Isaïe, chap. v, v. 4 et 5). » On ouvrit ensuite le livres des Apôtres, et on y lut ceci : « Vous savez très-bien, mes frères, que le jour du Seigneur doit venir comme un voleur de nuit; car lorsqu'ils diront : nous voici en paix et en sureté, ils seront surpris tout d'un coup d'une ruine impré-vue, comme l'est une femme grosse des douleurs de l'enfantement, sans qu'il leur reste aucun moyen de se sauver ( Ire épitre de saint Paul aux Thessaloniciens, chap. v, v. 2 et 3). » Dieu dit aussi par l'organe de l'Evangile : « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les pratique point, est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et, lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont souffié et sont venus fondre sur cette maison, elle a été renversée, et la ruine en a été grande. » Tous ces textes renfermaient des prédictions sinistres, et la mort tragique de Chramne arrivée peu de temps après contribua encore à confirmer les croyances de cette époque.

Il serait facile de citer d'autres textes de Grégoire de Tours, où cette pratique des sorts est mentionnée. L'Église était loin de l'approuver. Le concile de Vannes, tenu en 465, prohiba, par son seizième et dernier canon, l'usage de consulter les sorts des saints, et ordonna de chasser des églises les clercs qui observeraient les augures. Les conciles d'Agde (506), d'Orléans (511), et plusieurs autres contiennent les mêmes prohibitions, que l'on

acti

M AI

retrouve aussi dans les Capitulaires de Charlemagne. Néanmoins, cet usage subsista pendant unegrunde partie du moyen age, Guibert de Nogent, qui vivait au xue siècle, en fait mention dans le recit de sa vie .de vita sua, hvre II. chap. 11): « Le jour de mon entrée dans le monastère, un moine qui avait etudié les li**vres** divina désira, a ce que je presume, lire dans men avenir : au moment donc où il se préparait a partir avec la procession pour se porter à ma rencontre, il plaça à dessein sur l'autet le livre de l'Evangile, dans l'intention de tirer un pronostic d'après le basard qui cuiderait mes yeux sur tel ou tel chapitre. Or, ce livre était écrit, non par pages, mais par colonnes. Le moine arreta ses regards sur le milieu d'une troisième colonne, où il trouva le passage suivant : l'æil est la lumière du corps. Puis il ordonna au diacre, qui devait me présenter l'Évangile, d'avoir soin, après que j'aurais baise l'image d'argent qui était appliquee sur la couverture, de unir la main sur le passagequ'il avait indique, et de recarder ensuite attentivement, aussitôt qu'il aurait ouvert le livre devant moi, sur quelle partie de la même page mes regards se fixeraient. Le diacre donc ouvrit le livre, après que j'eus, selon l'usage, imprimé mes lèvres sur la couverture, et, tandis qu'il observait avec curiosité où se porteraient mes regards, mon œil et mon esprit ne se dirigèrent ni vers le haut, ni vers le bas de la page , mais précisément sur le verset qui avait été désigné d'avance. Le moine, qui avait cherche par là à pénétrer l'avenir, voyant que mon action avait concordé sans prémeditation avec mes intentions, vint a moi quelques jours après, et me raconta ce qu'il avait sait, et comment mon premier mouvements'était merveilleusement rencontré avec le sien. »

Il était encore d'usage, au xviite siècle, dans l'église de Boulogne, de consulter l'Evangile à la réception des chanoines. Le doyen, après avoir aspergé d'eau bénite le livre saint, l'ouvrait au hasard; le premier verset dont on faisait lecture était regardé comme un présage, et on l'inscrivait dans le procès-verbal de réception. Voy. sur les sorts, du Cange, ve Sortes L'abbé du Resnel a composé sur ce sujet une dissertation qui fait partie du Recueil de l'Académie des inscriptions, t. XXXI.

SORTS DES BARBARES. — Terres tirées au sort par les barbares après la conquête de la Gaule. Ces terres sont souvent appelées dans les lois des barbares, sortes barbaricæ; elles se nommaient aussi al-

leux on terres possèdées es telep priété. Voy. Alleux et Amman.

SOTIE. — Pièce de théire que sentait une troupe de heladis al les enfants sans-souci; à leur des prince des sots (voy. Pauce saint les soties avaient ordinairement a ractère satirique. On cite, estre de soties, celle que fit représenter les aux halles de Paris, le jour de seil 1511, sous le titre de Jes de print sots et de la mère sotte. Cette set dirigée contre le pape Jules II, sin quel le roi était alors en guerre. Les furent prohibées sous le règne des cois Ire.

SOTS (prince des). — Yoy. Page sors.

SOU. — La valeur de cetts plus monnaie a beaucoup varié. Il 11 de sous d'or, d'argent et de cuivre ve l'alle, p. \$25, première col.

SOUCHETAGE. — Marque que les officiers des eaux et fores qui coupe des bois, pour compler le et la qualité des souches abains, appelait encore souchetage le capela marque des bois de fataie, qui cui l'ordonnance des eaux et fores (il. art. 50, et tit. xvi, art. 2, 3, 4, 5 et le vaient être marqués avant l'adjant

SOUS-DIACONAT, SOUS-DIACEL sous-didconat est le premier des majeurs. « Le sous-diacre doit, de l' (Instit. au droit ecclésiastique, 1º tie, chap. VIII), avoir été été éprof tous les ordres inférieurs, et sa moins atteint sa vingt-deuxième li doit être assez instruit pour exercer ses fonctions. L'évêque mercredi avant l'ordination, exam ciercs qui s'y présentent ou les s miner par des prêtres vertueux et dans la loi de Dicu et des canons. 14 de l'ordination étant venu, et les mineurs ayant été conférés, on 🖺 ceux qui doivent être ordonnés a cres, chacun par son nom. L'év avertit de considérer attentiv quelle charge ils se soumettent: 🗗 « qu'ici, dit-il, il vous est libre de N « ner à l'état séculier; mais si vos ? « vez cet ordre, vous ne pourrez p « culer. Il faudra toujours servir 🕨 « dont le service vaut mieux q « royaume, garder la chasteté svec'i « secours et demeurer engages à je « au ministère de l'Eglise. Songes-y « tandis qu'il est encore temps, « « vous voulez perséverer dans cette « « résolution, approchezau nom de 🔤

ite on fait approcher ceux qui doie ordonnés. Pendant qu'ils sont és, on chante les litanies, et on pour eux les suffrages de tous les uis l'évêque instruit les sous-diaeurs fonctions. Elles consistent à : diacre, préparer l'eau pour le e de l'autel, laver les nappes d'aucorporaux (voy. Corporal). Les 1x doivent être lavés séparément, doit jeter l'eau dans le baptistère. diacre doit aussi offrir au diacre et la patène pour le sacrifice, et in de mettre sur l'autel autant de 'il fant pour le peuple. Ce sont les s marquées dans la formule du il. Il faut ètre au moins sous-diar toucher les vases sacrés et les qui touchent immédiatement la acharistie. L'évêque donne ensuite -diacre le calice vide avec la patous les ornements qui convienson ordre. Enfin, il lui remet le liépitres, avec le pouvoir de les lire glise. Ainsi, le ministère des sousest presque réduit au service de et à assister l'évêque ou les prêns les grandes cérémonies. Autreétaient les secrétaires des évêui les employaient dans les voyages négociations ecclésiastiques; ils charges des aumônes et de l'admion du temporel, et hors de l'Eglise aient les mêmes fonctions que les

FLET. — Il était d'usage, dans les de Béziers et de Toulouse, de er un juif, à Pâques, à la porte thédrale. — En Bretagne, on pupar un soufflet les blasphémateurs u commencement du xvie siècle. rice, Hist. de Bretagne, préface,

FRANCE. — En matière féodale, elait souffrance une surséance ou our faire foi et hommage que le ir accordait à son nouveau vassal, ielque cause juste, comme minorité ence nécessaire.

FRANCE DE GUERRE. — Les mots nce de guerre s'employaient, au âge, comme synonymes de susl d'armes.

i.E. — On appelait soule on sole, au âge, un bailon ou une boule de e jeu de la soule était très-usité lusieurs provinces, entre autres a Bretagne, le Berri, le Bourbon-Picardie, etc. Il en est question xive siècle; les ordonnances des prance, et les statuts synodaux

parlent souvent de la soule. Ce mot vient, selon du Cange (v° Solea), de ce que l'on poussait le ballon ou la balle avec la semelle du soulier (solea).

SOULIERS. — Les souliers à bec recourbé, appelés souliers à la poulnine, furent usités en France, principalement aux xive et xve siècles. Voy. Poulaine.

SOULTE DE PARTAGE. — Lorsque, dans un partage de biens, il n'est pas possible de faire des lots parfaitement égaux, ceux qui ont la part la plus forte sont chargés d'indemniser les autres, en argent ou en rentes. Cette indemnité s'appelle soulte de partage ou retour de lot.

SOUPE. — Cette sorte de meis paraît avoir été en usage chez les Gaulois. Selon Athénée, ils mangeaient bouillies une partie de leurs viandes; ce qui sait supposer qu'ils employaient en soupe le bouillon qui avait servi à les cuire. On trouve l'usage de la soupe dès les premiers temps de l'empire franc ; Grégoire de Tours ruconte que Chilpéric lui offrit de la soupe avec de la volaille. Ces soupes se sont appelées potages, parce qu'on les servait toujours avec beaucoup de legumes et d'herbes potagères. Les poésies des xuet XIII siècles parlent de soupes à la purée, au lard, aux légumes et au gruau. Dans les provinces méridionales, on en faisait aux amandes et à l'huile. Le Fabliau du cuvier parle de soupe au vin. Quand Duguesclin, défié par Guillaume de Blancbourg, alla combattre cet Anglais, il avala, avant d'en verir aux mains, trois de ces soupes en l'honneur des trois personnes de la Sainte-Trinité (voy. LE GRAND D'Aussy, Vie privée des Français).

Il y avait d'autres soupes du même genre qui portaient differents noms; telle etait la soupe dorée dont Platine a donné la recette. Elle consistait à griller des tranches de pain, les jeter dans un coulis sait avec du sucre, avec du vin blanc, des jaunes d'œufs et de l'eau rose; quand elles étaient bien imbibées, les frire, les jeter de nouveau dans l'eau rose et les sanpoudrer de sucre et de safran. Les tostées (ròties) à la poudre du duc et au vin blanc, dont il est fait memion dans le roman de Saintré, étaient une friandise de la même espèce. Taillevant, queux du roi Charles VII, dans le Traité culinaire, qu'il composa vers 1456, parle de soupes à l'oignon, aux fèves, à la moutarde. Le Platine français, ouvrage de même nature postérieur d'un demi-siècle à celui de Taillevant, mentionne des soupes aux raves, au fenouil, au coing, aux racines de persil, aux amandes, au millet, aux hertron a sia postenzo, an verjus, a la finar de de tanguare. Il y en avec se mente per question de princes appeten panagrolfor de petages jouves faits avec do mefrom , do verte facts avec des jus d'horbus . de Manes, avec de lest d'amendes.

La propre à la montarde ctart faith avec des regla festa de la parrer de la lla situida, du gragember, des epicra et da oucra : la tant caule ensemble, purs boutli et relesó d'une pointe du verjoi. La morpe au ébègeris ciait romposco de mestle , de shêprinces d'anandre, pière esecun pen de frequitien Après uvuer passe en enuits par Petamine , un le factoit cutre an fen, et l'on y ajoutait de ou re, de gingembre, du sofran des epices donces es do l'osa rosa No tous les potages, roise qui s eu le plus de leveur et qui l'a conservée le plus lingfrings est le potage au ca. Il en est question dans les fabbaux et les romans du meyes fino, t es statuta de referenc de l'abbaya da Bust-Claude (1466) accordent aux ruitassus de la acupe qui rie trosa fota par unmaine product le carême. La avrésiècle, g'etest, agion champier et Bessjeu, le potage de distinction . Il m'y avait point de fenten indene dons in clauer des payeans, un us se le servit. En gras, on l'apprihit avac du houillon de bonne qualité; en malgre, avec du last de vache ou de lait d'amandes, mais, soit en gros, soit en maigre, on y apoutsis tenjoure, peur lui donner de la nouteur et du gobt, du norre et du safran. En 1027, Nounius remarquait encura que le prapie en France n'ets point été content d'un rupas, s'il n'y est vu de riz au fait gasaisonne avec de sucre

Au zer sebeis, leusseupss aux pâtes d'Italio , non macaronio aq vermicelle, etc., forent o nauce en France. La pasado l'éthis gozza, acton Chempier, Lichant assure Infine qual v avast beaucoup de mères qui in preferators h in bouillie pour noutrir leura enfants, la regardant comme un alsmont beaucoup moine indignate. La Comilite des friands marquis, on des Cofenter, parie d'un potage aux signena farcie. Bosleau, dans la Suirre du ferin, nomine les bisques. Il y fait mention sussi d'un potago au jus de citron, avec du veries of des james d'esofs, sur lequel émit pess un chapon housils. Ces soriai de couper, dit un des commentateurs du poten, s'apprinient souper 4 l'ecu d'orgreat parce que le trutteur que les avest toronters aveit un écu d'argent pour enneigne. On peut compter aussi parmi les soupes ou su moins parmi les houillons, les restaurants dont Liébaus donne la recotte, et qui étaient de venge niore pour les fomms en coches, pour curtificas percepues exténuées et pour les uniciles

anjourd'hal, do har a come we see in viando do honecorar la la campo volutile, huchdo tres mas a se pade Ottubia dane un a certe aer a S monds, doe room so les to a avent do la cortandre et des ra sus e sem-

Helait Cunage on more or or or plusings seeps mages un en n m b 1384 , we sometie de t mystyne arme. but occidentality or an analysis. pas plue de deut pas et t. 148. Cette ordennance fut ma ese e d. en 1849 , l'anteur du M San et man. privente la table d'un ar ben 4 \* TOPIO do mine ou all couper d'fire de louine various en outeur a con sersimples de Barre et auroemes et cuit do grecodes. Posterseures en se en a Medica, l'unage e introduce à de more de soupe , de tien de graties de greco des herbes aromatiques seches es elle dilites an possible series que num etc. beine fran, bentite nerrie is i some, belieb qu'il fait de sa If sais restort. ringres même une glanche du ende pour le column de ces planses, destraté. taupoudrar les potages. Ver pour et le mile Le Grand d Auses. H steere & 200 prints des Français outrage que analysé et souvent même ciu transfér inset dans set article

BOUTER - Le rouper était setré sell principal repas il a cas questes di boure du souper à l'armi le naras di a varié de ring heures a miero. Il THE Micle Ica soupers remy small soprint una partie de la nuix de 🛏 🗨 pole polely sempers | Dans un artes & Moroure de France & september 1886. cet mage det rappele avec une efceredil ponetos et do etvig que carec et e 🐠 dut of dan to externi pone in mit' i itte fourt but, in butt ten plan domese. fuscoun de bougees est attache se fille basa philamat du jour 1 mi 2-40 cherche en vam les jenébres 1 s per os se strait defener que quatre pertiti la journée , le travai la emparaitassieur de dess partire. In tri inferie etal. stra? Aujourd but des mains comme difcoupont ingenieu-ement to pagesti 🦃 connent à la robe du temps des best déliciouses Les saires car pour les el se tiensent, et surtout les arte d'aff most ) viarent been total an account ill patife attapers. Discribt in comput, di per la galti, drups den distance, electri

rétrécit les vastes salles, plus à des conférences d'ambassadeurs qu'à de petits soupers. Les granminées disparurent. A une sculpssière, à des amours mal façonal assis sur les angles, succédeglaces de Venise; au cuir doré, s, le satin et la perse. Les faulongs dos, à longs bras, furent és par des bergères, des ottoetc.

ERS DE MOMUS. — Réunions de miers du Caveau moderne, qui, 4, essayèrent de rappeler les di-Vaudeville. où les fondateurs de re se réunissaient une fois par es couplets sur des mots donnés le tribut exigé de chaque convive. vers de Momus, moins heureux que réunions, moitié gastronomiques, littéraires, n'ont produit aucune ligne d'ètre conservée.

– Dès la fin du DS-MUETS. cle, on trouve des instituteurs des muets. Un bénédictin espagnol, de Ponce, mort en 1584, est le · inventeur connu de l'art d'ines sourds-muets. Il n'a laissé auité sur cette matière; mais pluispagnols ses contemporains parses succès; il en est question dans s Vallée, qui publia, en 1588, une phie sacrée, et dans Moralis, auin ouvrage intitulé les Antiquités me. Il s'écoula près de deux sièint que l'art d'instruire les sourds-3'introduisit en France. L'abbé de en est considéré comme l'invenın arrêt du conseil en date du embre 1778 établit à Paris une inn spéciale pour les sourds-muels. Sicard fut le digne successeur de le l'Epée dans cette œuvre de biene. Plusieurs décrets des assemle la révolution organisèrent et it l'institution des sourds-muets. e aujourd'hui deux établissements ;enre, l'un à Paris, l'autre à Bor-On y donne, d'après les derniers ents, l'instruction intellectuelle, et religieuse aux enfants sourds-, et on les prépare à l'exercice d'un , d'un art ou d'une profession li-

SCRIPTION. — Les souscriptions natures varient dans les chartes; c'est un simple signe, point, etc.; tantôt le nom est écrit entièt avec cette formule Ego N. sub-i. Quelquefois la souscription est pagnée d'une sentence tirée de

l'Ecriture sainte; dans d'autres chartes, la sentence supplée à la signature ; la déclaration des témoins en tient lieu dans certains actes. Aux xIIIe, xIVe et xve siècles, les sceaux remplacèrent généralement les souscriptions. Au xvie siècle, les signatures manuelles devinrent plus communes. Dans les diplômes royaux, les rois mérovingiens signaient ou par leur nom ou par leur monogramme. Les rois de la seconde race ne signèrent qu'en monogramme (voy. ce mot). Les chanceliers ou notaires du palais signaient les lettres patentes. Les rois de la troisième race employaient dans les souscriptions des chartes les monogrammes, les croix et les signatures entières.

On appelle aujourd'hui souscription l'engagement de payer une certaine somme pour la construction d'un monument, l'érection d'une statue, la publication d'un livre, etc. L'Angleterre donna, dès le milieu du xvii siècle, l'exemple de souscriptions pour l'édition d'ouvrages d'une grande étendue. La France suivit cet exemple au commencement du xviii siècle. Les Antiquités de Montfaucon, le Glossaire de du Cange, l'Histoire de la milice française par le père Daniel, etc., furent publiés par souscription.

SOUS-INFÉODATION. — Constitution d'un arrière-fief. Le seigneur, qui sous-inféodait une partie de ses domaines, en retenait la foi et hommage et autres droits féodaux en dépendant. Comme les sous-inféodations étaient un obstacle à l'unité territoriale, Philippe Auguste établit qu'en cas de partage d'un fief, les cadets, au lieu de prêter serment à l'ainé, relèveraient directement du suzerain et lui devraient foi et hommage (Ordonn. des rois de Fr., 1, 29). La couronne conservait ainsi tous ses droits sur les fiefs détachés du domaine principal.

SOUS-OFFICIERS. — On désigne par ce nom, dans la hiérarchie militaire, les caporaux, sergents, sergents-majors, fourriers, maréchaux des logis. Dans l'ancienne organisation de l'armée, il y avait un plus grand nombre de sous-officiers. Voy. HIÉRARCHIE MILITAIRE, p. 544, 2° col.

SOUS-PRÉFECTURE, SOUS-PRÉFETS.

— Les sous-préfectures sont des divisions des départements, nommées aussi arrondissements et administrées par des sous-préfets, sous l'autorité du préfet. Voy. PRÉFECTURE.

SOUS-SECRÉTAIRES D'ÉTAT.—Fonctionnaires publics placés dans plusieurs ministères à côté des ministres pour partager avec eux le soin des affaires. Les

HIB.

CU)

Ma,

**Les**i

MI

323

sous-secrétaires d'Etat avaient été institues par une ordonnance royale du 9 mai 1816. L'article 2 de cette ordonnance déclarait qu'ils seraient chargés de la correspondance générale et de toutes les pacties de l'administration qui leur seraient deléguees par le ministre secrétaire d'État.

SOUTANES. — Le vêtement long, appelé soutane, lut aux xue et xine siècles adopté par toutes les classes : voy. HABIL-LEMENT, S II. Une partie de la population v renonca dés le xive siècle. Mais les juges, avocata, professeurs, gens d'eglise, etc.. conservèrent la soutane, lorsqu'ils ne portaient pas le costume officiel. Le Journal de l'arocat Barbier prouve qu'il en était encore ainsi au xviii siècle (t. II, p. 68): « A l'ezard de la soutane, dit cet auteur, c'est un habillement incommode; mais c'est l'ancien habit des gens de robe. Dans les anciens règlements du Ch**à**telet, il est dit que, le jour de la rentrée, les avocats et les procureurs assisteront en robe et en soutane. » La soulans commençait à tomber en désuétude pour les avocats Cependant, on 1734. Froland, bâtonnier des avocats de Paris, parut aux ceremonies en soutane de satin, avec une robe doublée de velours (Journal de Barbier, 11, 68). Aujourd'hui les ecclésiastiques ont seuls conservé l'usage de la soutane.

SOUVERAIN. - Voy. Roi, Royauté.

SOUVERAINE PUISSANCE — Formule adoptée par Philippe te Bel. Il mit au bas de ses ordonnances les mots : De notre plein pouroir et souveraine puissance. Ils furent employés jusqu'au règne de François Ier qui les remplaça par la formule : Tel est notre bon plaisir.

SOUVERAINES (Cours). — Les cours souveraines étaient les parlements, le grand conseil, la chambre des comptes, la cour des aides et la cour des monnaies (voy ces mots). Louis XIV leur enleva ce titre en 1665 et le remplaça par celui de cours supérieures.

SOUVERAINETÉ. — L'idée de la soureraineté a varié avec les diverses époques. Dans les temps feodaux, la soure-aineté était attachée à la propriéte. L'axiome, Point de seigneur sans terre, était aussi vrai que le principe Point de terre sans seigneur. Le roi lui-même n'était alors qu'un grand seigneur territorial, le plus grand fieffeux du royaume, pour employer le langage du temps. Cette doctrine qui rabaissant la souveraineté fut remplacée dans la suite par la théorie romaine

qui faisait du roi la loi vivante a partiente en tui la plénitude de la souventel, une et indivisible, qu'il pouvait historic cer par ses agents sans la partier. Il lutte de la souverzinsté incardé duit royauté et indépendante de la propie contre le principe téodal qui pioni le souveraineté dans la possession de si, constitue une grande partie de l'istim de France (voy. Roi, koyatti, p. 186-1083).

Les droits de souverainets com 1º à faire les lois, à les motifer, 1 !! dispenser, a faire grace; ? a la les officiers et magistreis, dans rendre la justice; 3 à faire haurs naie, à en fixer le titre et la vi 4º à déclarer la guerre, à ceadet l traités de paix, d'alliance, de comme 5° à lever des impôts; 6° à per les droits domaniaux (voy. Donné) 7º a accorder des leures de mis tion ; 8° à exercer la régale (101.01 l'ancienne monarchie. Louis XIV surtout, on proces toutes les terres situées en France tensient au souverain. « Toss les tages, dit Ferrière (Dictions droit, vo Souverain), tous les be qui sont situés dans ce repasse nobles que roturiers, sont kans en fief ou arrière-ttef, ceusive ou affin censive, et . à l'égard des béritat en franc-alleu, ils sont toujours i dependance du roi, tellement que 🖼 🖼 gneurie dir<del>ecte et primordi**ale 4**7</del> à Sa Majesté , et aux propr<del>iétaiss</del> 🕦 maine utile sculement.

Depuis la révolution de 1788, on apla souveraineté dans la nation qui l'es soit par ses représentants (asset constituantes, convention , soit per pouvoirs que la constitution a étal empereur, sénat, corps législatif, pairs et députés, président et asset nationale.

SPADINS. — Monnaies frappées p ducs de Lorraine aux XIII<sup>e</sup>, XIV<sup>e</sup> et XV cles. Il y avait aussi des *demi-epsé*s

SPAHIS. — Corps de cavalerie erg en Algérie, et composé en grande d'indigènes, armés et équipés sa l'usage du pays. L'uniforme des spal compose d'un gilet bleu, d'un per bleu, ample, serré par une large ture et qui descend jusqu'an-desse genou, d'une veste garance ouverté devant. d'un bournous ou manteur rance, et d'un turban rouge. Leurs s sont un sabre et un fusil placé en doulière.

SPECTACILE. — Voy. TREATRE.

au xive siècle, par un moine one, de l'ordre des frères ranciscains. Les musiciens res, entre autres Pergolèse sont exercés à en composer

Autrefois les chanoines der debout pendant tout l'ofanciens obtenaient seuls de s'appuyer sur un baton. :, on leur permit de s'apbords de leurs stalles qu'on ences. Enfin, on leur ménair d'homme, un siège que tience ou miséricorde Ces stalles étaient quelquefois c beaucoup de soin. Les athédrale de Cologne, entre urieuses à étudier pour l'art du moyen âge.

- On appelait stations, ne liturgie, des repas ou des d'aliments, consistant d'ornair de porc, de bœuf, de oules, en pain, en gateaux et distributions se faisaient à s ou époques de l'année; me siècle, la plupart avaient en argent. D'après un acte in 1230, qui contient un rèette matière, dix-neuf sta-ales avaient été instituées de Paris. L'évèque en avait e, le chapitre cinq, le chanint-Victor une, Saint-Benoît pieu une, Saint-Eloi une, et Saint-Jean en Grève reu-11-Paul une, Saint-Laurent stations de l'évêque, dont mières étaient appelées re-, et les deux dernières stait lieu aux fètes de Noël, de 1, de Pàques, de l'Assompentecôte et de la Nativité de cinq du chapitre, aux fêtes loire, de la Toussaint, de 8 fevrier), de l'Epiphanie, ·me . d'abord à la Saint-Auu dimanche de la Septuagérnium); celle du chancelier ry; celle de Saint-Victor à s ; celle de Saint-Benoît à la celle de l'Hôtel-Dieu à la ohe; celle de Saint-Eloi à .er décembre); celle de Saint-Saint-Jean en Grève à la , celle de Saint-Paul à la on de Saint-Paul (30 juin); Laurent à la Saint-Laurent. es trais de ces dix-neuf staen argent, pouvait s'élever,

ATER. — Ce chant d'église d'après le calcul de M. Guérard ( Préface du Cartulaire de Notre-Dame de Paris, p. clxiii), à deux cent quarante livres parisis environ, dont quarante livres représentaient à peu près le prix du vin; mais le pain et quelques autres aliments de peu de valeur étaient livres en nature, et n'entrent pas dans l'évaluation des frais.Les personnes qui participaient aux distributions des stations étaient les ciuquante et un membres du chapitre, le vicaire de Saint-Victor, les six vicaires perpétuels, le marguillier laïque, le sénéchal, le panetier, le cellerier, le grainetier, les cleres du chœur, le cuisinier, le boucher, les aides de cuisine. Les chanoines de Saint-Denis du Pas, de Saint-Jean le Rond, les prètres de Saint-Christophe et quelques autres étaient admis à plusieurs stations; celles dont ils étaient exclus portaient le nom de stations simples. Voy. pour les détails le Cartulaire de Notre-Dame de Paris, prélace, § 51.

> STATISTIQUE. — Science qui a pour but de faire connaître les richesses ou les ressources d'un pays en indiquant avec précision le nombre des habitants, l'étendue du territoire, la nature des productions, les établissements industriels, le commerce, etc. Le mot statistique est récent, et paraît avoir été adopté pour la première sois dans la seconde moitié du x viiie siècle, vers 1768; mais longtemps auparavant on s'était occupé de statistique. Dès 1664, Colbert, dans un mémoire rédigé pour les maîtres des requêtes envoyés dans les provinces, leur demandait une véritable statistique politique, industrielle et morale de la Francé. Ce projet ne reçut vraisemblablement pas une exécution complète; du moins on n'en trouve pas de preuves. Mais vers la fin du xvii siècle, les intendants rédigèrent par ordre de Louis XIV une statistique de la France destinée à l'instruction du duc de Bourgogne. Ces statistiques existent en manuscrit dans un grand nombre de bibliothèques. Le comte de Boulainvilliers en a publié un résumé sous le titre d'Etat de la France (1727, 3 vol. in-fol.; 1737, 6 vol. in-12; 1752, 8 vol. in-12). Comme les mémoires des intendants n'étaient pas rédigés d'après un plan uniforme, cet ouvrage n'est pas une statistique satisfaisante. Il est impossible, par exemple, en comparant les renseignements que ces mémoires fournissent, d'évaluer avec précision la population de la France à la fin du xvii siècle.

C'est seulement depuis la révolution et surtout depuis le consulat que la centralisation a permis d'arriver à une sta-



de la Presidente de contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del con

STATUALE - Art de representer, à l'ante d'une matoire availe , la figure bumante l'un Separates.

STATUR - law promotes claims, elerece of his out the case of fraction,
farent passes are small histories of the paparties are cultured for analysis of the
parties are cultured for analysis of the
rece for a first passes of the passes
as the rece are la promote for a passes
as the rece are la promote for a passes
the representation of the passes of the
receptor of the late of the passes
for the passes passes of the passes
for the passes of the passes of the
first and the color of the passes
the replace to the passes of the familie
the replace to the passes of the familie

STATUTE - Heg ements composes and corporations andustricums buy Compo-

STRINERQIE — Papère de ficha, adopté en France en 1882 il out a mort gane a un reven ment gantieux le 3 août 1882, l'armes françoise, commandes por le maráchat de Luxembourg, lut athaques a l'armentera par le roi d'Angleborg.

moto, on spin, Some angine a recept to the spin and the s

TERRITITIE - CONTROL - CON

STERLING AS I

STYLE — En chres
le tirus ely e et le non
peur rires ily e et le non
peur rires ily e et le non
peur alle a la réfu
perur de 1583 et etabl
dix jours entre ces d
ben et gregorien Cr
croft d'un jour a pen

STYLIFES - Solitain une colonne, il y 2 uni ter en Gaulo, committe de frejantitain Tant it comme une divinité. Py

onne, sur laquelle je me grandes souffrances, sans de chaussure, et, lorsmps de l'hiver, j'étais telles rigueurs de la gelée, nt elles ont fait tomber les pieds, et l'eau glacée pene en forme de chandelles; 'ée passe pour avoir soutrès-froids.» Nous lui dec instance de nous dire sa nourriture et sa boisnt il avait renversé l'idole . Il nous dit : « Ma nourrieu de pain et d'herbe, et ntité d'eau. Mais il comirir vers moi une grande na des villages voisins. Je continuellement que Diane que le simulacre et les auquels ils pensaient devoir ulte n'étaient absolument pétais aussi que ces cantiiient coutume de chanter u milieu de leurs débaundignes de la divinité, et n mieux offrir le sacrifice ges au Dieu tout-puissant l et la terre. Je priais aussi le Seigneur qu'il daignat simulacre et arracher ces 3 erreurs. La miséricorde chit ces esprits grossiers, prêtant l'oreille à mes paleurs idoles et à suivre le emblai quelques-uns d'enpouvoir, avec leur secours, mulacre énorme que je ne re par ma seule force. J'ales autres idoles; ce qui Beaucoup se rassembléla statue de Diane; ils y des, et commencèrent à la 3 leurs efforts ne pouvaient ranler. Alors je me rendis me prosternai à terre, et larmes la miséricorde die, par la puissance du ciel, ierrestre ne pouvait suffire orès mon oraison, je sortis et vins retrouver les oula corde, et aussitôt que nçàmes à tirer, dès le predole tomba à terre; on la et, avec des maillets de fer, n poudre.

osais à reprendre ma vie s les évêques, qui auraient , afin que je pusse contiitement l'ouvrage que j'a-, survinrent, et me dirent : as choisie n'est pas la voie

droite, et toi, indigne, tu ne saurais t'égaler à Siméon d'Antioche, qui cécut sur sa colonne. La situation du lieu ne permet pas d'ailleurs de supporter une pareille souffrance; descends plutôt, et habite avec les frères que tu as rassemblés. A ces paroles, pour n'être pas accusé du crime de désobéissance envers les évêques, je descendis, et j'allai avec eux, et pris aussi avec eux le repas. Un jour l'évêque, m'ayant fait venir loin du village, y envoya des ouvriers avec des hackes, des ciseaux et des marteaux, et fit renverser la colonne sur laquelle j'avais coutume de me tenir. Quand je revina le lendemain, je trouvai tout détruit; je pleurai amèrement; mais je ne voulus pas rétablir ce qu'on avait detruit, de peur qu'on ne m'accusât d'aller contre les ordres des évêques, et depuis ce temps, je demeure ici, et me contente d'habiter avec mes frères. »

SUBRÉCARGUE. — Ce mot, emprunté à la langue espagnole, servait à désigner des officiers de la compagnie des Indes, dont les principales fonctions étaient de vendre dans les comptoirs de la compagnie les marchandises qu'elle y avait fait porter, et d'y acheter celles qui leur avaient été désignées avant leur départ.

SUBREPTICE. — Terme de pratique qui s'employait en parlant des grâces obtenues par surprise. On qualifiait quelquefois les lettres qui les avaient accordées d'obreptices et subreptices; il y avait cependant une différence entre ces deux mots: obreptices se disait particulièrement des lettres de chancelleris obtenues sur un exposé où l'on avait omis quelque chose d'essentiel; les lettres subreptices étaient celles qui avaient été obtenues sur un exposé faux.

SUBROGÉ-TUTEUR. — On appelle subrogé-tuteur la personne nommée par le conseil de famille pour empêcher que le tuteur ou la tutrice ne fassent rien contre les intérêts du mineur, et surtout pour soutenir les droits du mineur contre son tuteur en cas de contestation.

SUBSIDES. — Ce mot désigne d'une manière générale tous les impôts qui sont levés au nom du souverain. Voy. Impôts.

SUBSTITUT. — Magistrat chargé de remplacer le procureur général ou le procureur impérial. Voy. GENS DU ROI, MINISTÈRE PUBLIC, PROCUREUR GÉNÉRAL, PROCUREUR IMPÉRIAL.

SUBSTITUTION. — Disposition par laquelle on transmettait ses biens ou une partie de ses biens à un héritier du second

dager un d'un degre plus étoigné. L'ordiminince d'Orleans (1501 ) avait midals his autofolisment a tron drutes. La Cuta Saprecuo ura ayo, a prototo los mistefreitene.

- DECEMBER - La revision on transgranten d'un bevouge a etc tentime à dispopulations et à dus loca três-d surveys. Ches. kra Francs des femous forent d'alord ubifure de la succession. Inque la let up table per a subseque en leur factur, militur de pri-mie la lucimos anti-ante tradotte de Mercade I B + A ma detra fills a feet ches or on use comme antique, tinto empir, agre ten rerora afantivot pas on partiage avec bross secres dans in terro paternelle. Bes p'as person que, donnes from a most againment de litera is una gérasas. trouver tone en mo i gal amour et, après Anni depart d'a releas, pour explement de Mire Jerse, A see course is the tree deute fille, je se constitue, par ertie litter, a l'enquestre de ses frires ; egale et legs follow been been en bout more burntour, du 8 -Fte que la parlages Bres dull , non adda bringer two- mos a queto, mass easure falles paternal - hans plantare can tistique refugues de la Bresagne, Lucira de ou repoon, etait, con pleasurers cocerversi sechnarements cetait le plus jounn spec begestant. Die let stade les custember de Bohan Luufomier general, L 171 - En correspon dure se de pres et aures, la Dia dermor no occurar a bost christian et en eg, at les patres , not ble un blies le Les costance de Corveite, dans la avene province, representated uper diagrantica undigue - L'honsve lavoant plactrura un adia legreme- le devoire des unles estochde actic à tions i hérotage : à l'escôneron des autres, et. & defaut des maios , la diprostre des filten same que les autres Dissor as presender accube recompense a

La fraditio bi prespine, dans is plus grande parke se la France, le droit d'albreen bile or letter out pulges gulyne faible partie or I berstage paternel et elle teneral toujours a fulne in prioripal traautr avec un certain escere de terrate , Que les assurences suctantes apperaient la eni da chopon ver, Laurer, vel de Les femines pouraires le riter de coraine firfs, quon apprint pour ce must fiefs femining. Le jape tonievas III, qui rigita do 1160 à 1216. Provendo que les foncies françaises qui berraient d'un fiel y Bran et de at de jurido tion : - brion que Communication of the contract ture investies de grands befo exercent Emvera leora sujeta la joridiction ordi-Marry - D'agrès les Assess de Jonessiers, pultos entreint licer l

la franco lafrituit de priffica. Casta : « Poi bousto s'ast el de BU Grort dame 100 COL 400 M Atrono des hourgests , art. 10 qu'une female veuleis pu

exerción de d-a mari, elle de sea cerupail es estatura el les-

B-BIROS

Page to drois continuier , is ritigle promites aucomations des Le mort spiett to ut ann hair p Aultrie d sounder Ammittagelu b streinisten n'agrenit on terme d tiers les plus prusies, Lane captainni que les héritlers s rpi ans, los religious et i sauf les sentortens, colle, le et lus hater-en, Quatquadate bes fi societ, dans lour contrus de m une récommission en Careur de l' dry onlants males. Correines declaratest que toutes les Elles no littres que d'un aliapese de r rurni escives de la suc perce of correct Las pares privar learn hartiters an craston dans acribios can d has recommend at articomme mat-me du deuts content conçue. Nel m'est héretie L'hertuur nanarat pagemit re verid de co priòmpo, una sun lai riment difigos. She arina norat pa vaulter trumper, d à libratur en sum som. Qua ieston Chértage , elle était et elle resultest é une écularation territ, in olin diast etables per om qui iili de p-arest fater que en quarer fille FILLER LA PROPERTIES I ME TOURSET SE rentmer, qui s'abtenut per muitte il chanasilarie, b'obligen i i er er bill depute l'édettique du defact et a page de deute qu'après une a manager et light de l'état de sa fortune : en un appenpas d'heritars dies to, e esses tot di gardes basto-just tenera que ou crite La plopart des e la union de la

de grands evantages à la rel La let de Pentheta e admission a relie à la Special to come a facili erdreen diritable que se lita a ce la la siare Les souteners l'angre est this Tearning dominates a name & and C filips, & definet do lite was never and dates in separate control to present to fill ctast le plus souvent un man rie bit tonn en Bef. avez tentre ses tependiti rt on arpeut de l'époque et qui le la parédit do chapon. b'il a v avan q e seul de nor , l'alto prennit le s es pe se seul copplet no leasened and pursue and tegithan D'après quaique

ni s'appelait parageur, tandis que les inés portaient le nom de parageaux; les étaient les dispositions des coutues d'Anjou, Maine, Tours, Poitou, Lounois, Bretagne et Normandie.

Ces dispositions ont été abolies à l'éque de la Révolution, et les successions nt l'ordre a été réglé par le Code Na-léon (art. 718 et suiv.). ont été également partagées entre les divers héritiers. léfaut d'héritiers, c'est l'État qui prend assession des biens du défunt.

SUCCESSION A LA COURONNE. — La ccession à la couronne n'a pas été réie de la même mamère sous les trois nasties des Mérovingiens, des Carloigiens et des Capétieus. Les Mérovinins (voy. ce mot) partagèrent le plus uvent le royaume comme un héritage; acun des fils en prenait une partie. Il fut encore de même sous les Carlovinins. Sous les Capétiens, la succession à couronne par ordre de primogéniture définitivement établie.

SUCCURSALES. — Ce mot désigne un ablissement d'ordre secondaire, qui rt d'auxiliaire à un autre Ainsi, les lises succursales sont celles qui ne rtent pas le titre de cures, et sont surdonnées aux paroisses principales. Les nques succursules sont les banques ablies dans les départements et subornnées à la banque de France.

SUCRE. — Les anciens ne connaissaient sucrequ'à l'état de sirop ; ils ignoraient rt de le cristalliser. On prétend que cet t était connu des Arabes depuis plus dix siècles. En France, on mentionne xive siècle un sucre blanc. Dans un mpte de l'année 1333, pour la maison Humbert, dauphin de Viennois, il est restion de sucre blanc. Il en est encore lestion dans une ordonnance du roi an, en date de 1353, où l'on donne à tte substance le nom de cafetin. Eustae Deschamps, poëte mort vers 1420, numérant les différentes espèces de déinses qu'une femme occasionne dans 1 ménage, compte celle du sucre blanc our les tartelettes. Dans le testament de atelin, l'apothicaire conseille au made, entre autres remèdes, d'user de sue fin. Le sucre était alors une denrée rt chère, comme le prouve une anecdote contée dans le Relèvement de l'accouiee. On y voit qu'un certain Dambray. ant au lit de mort et voulant soulager conscience, qui lui reprochait probaement quelque profit illégitime, donna l'Hôtel-Dieu trois pains de sucre. On ingea pendant longiemps cette denrée parmi les remèdes: Les apothicaires étaient seuls chargés de la vente du sucre et de l'eau-de-vie. De là vint le proverbe apothicaire sans sucre, pour indiquer un homme qui manque de ce qui lui est le plus nécessaire.

On tirait le sucre fin ou raffiné de l'Orient, par la voie d'Alexandrie, et il était apporté en France principalement par les Italiens, qui faisaient le commerce de la

Méditerranée. Plusieurs témoignages tendent à faire croire que les Siciliens avaient transporté des cannes à sucre dans leur île dès le xue siècle, et il est probable que vers cette époque ils commencèrent à fabriquer du sucre. Ce fut de Sicile que le prince portugais D. Henri tira, au commencement du xve siècle, les cannes à sucre qu'il fit planter dans l'île de Madère. Plus tard les Portugais les transportèrent au Bresil. L'Espagne suivit leur exemple. Elle introduisit dans les royaumes d'Andalousie, de Grenade, de Valence. et aux Canaries, la culture de la canne à sucre. En 1545. Ovando gouverneur de Saint-

En 1545, Ovando, gouverneur de Saint-Domingue, tira des Canaries des cannes à sucre, qu'il fit planter dans cette île. Grace à la fertilité du climat, elles y prospérèrent tellement que bientôt leur produit y fut une des principales riches-

ses des colons.

Au xvie siècle l'Europe méridionale adopta cette culture avec un véritable engouement. On planta des cannes à sucre dans le midi de la France. Beaujeu, qui écrivait en 1551, dit que les Provençaux en cultivaient depuis deux ans; qu'elles avaient même poussé assez bien; mais que, comme elles étaient encore trop jeunes et que cette plante ne rapporte qu'au bout de trois ans, on n'avait pas pu prononcer sur la qualité du sucre qu'elles donneraient. En attendant qu'elles pussent en produire, on était obligé de tires des pays étrangers tout celuique consommait le royaume. Charles Etienne donne sur cet article quelques détails curieux. « Les sucres les plus estimés, dit-il, sont ceux que nous fournissent l'Espagne, Alexandrie, et les îles de Malte, de Chypre, de Rhodes et de Candie. Ils nous arrivent de tous ces pays moules en gros pains. Ceux, au contraire, qui nous viennent de Valence sor: en pains plus petits. Celvi de Malle est plus dur; mais il n'est pas aussi blanc, quoique cependant il ait du brillant et de la transparence. Au reste, le sucre n'est autre chose que le jus d'un roseau, qu'on exprime au moyen d'une presse ou d'un moulin; qu'on blanchit ensuite, en le faisant cuire trois ou quatre fois, et qu'on jette enfin dans les moules où il se durcit.»

our ceux qui se sont tués (mismt). Les légistes du moyen age nt également le suicide : Beau-l'assimile à l'empoisonnement s de Beauvoisis, édit. de la Thau-, p. 149). On voit dans la Somme le Boutilier (liv. I et II), que le ntrainait la confiscation des biens t, et que le corps du suicidé était u brûlé. Les Établissements de uis (chap. LXXXVI) portaient les eines contre le suicide. Les couocales renferment des disposiilogues. A Abbeville, on trainait e du suicidé par une ouverture e sous le seuil de la maison où ıvait eu lieu. Il en était de même Quelquesois on plaçait le corps sides dans des tonneaux qu'on nait ensuite au cours de la Moselle. des batailles, manuscrit cité par alaye (vo Supplice), s'exprime Si un homme se tuait, il en seplus que d'un autre [crime]. Car serait damnée en enfer, et en ce e corps au gibet et les biens au confisqués. »

s contre les suicides furent mainusqu'à la fin de l'ancienne mo-Les biens de ceux qui s'étaient appartenaient encore au roi, du e Louis XIV. Le roi en faisait courtisans et même aux dames de On lit dans le Journal de Dan-

la date du 6 aont 1689: « Le t don à Mme la princesse d'Har-'un homme qui s'est tué luilont elle espère tirer beaucoup. |u'il a plus de vingt mille livres

111º siècle, les philosophes attales dispositions des anciennes s relatives aux suicides. Montesitraite d'injustes (Lettres perettre LXXIV). Voltaire en parle ore plus de vivacité (Dictionhilosophique, art. de Caton et de): « Nous trainons encore sur nous traversons d'un pieu le d'un homme qui est mort volonit; nous rendons sa mémoire autant qu'on le peut; nous déss sa famille autant qu'il est en us punissons le fils d'avoir perdu , et la veuve d'être privée de ri. On confisque même le bien ; ce qui est, en effet, ravir le ne des vivants auxquels il ap-» Les Codes modernes ont aboli es portées contre les suicides. s la Bibliothèque de l'Ecole des (1re série, t. III, p. 538, et t. IV, 456, trois articles de M. F. Bourquelot, sur la mort volontaire an moyen age.

SUFFRAGANTS. — Évêques subordonnés à un métropolitain. Voy. Évêcnes et évêques.

SUFFRAGE UNIVERSEL. — Système d'élection, d'après lequel tous les citoyens, âgés de vingt et un ans et n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, sont appelés à voter pour la nomination des membres du corps légis-latif, des conseils généraux et municipaux. La Constitution de 1791 n'avait admis le suffrage universel qu'avec certaines restrictions (voy. Électreurs, p. 342). La Constitution de 1793 proclama le suffrage universel sans restriction. En 1848 et en 1852, les Constitutions ont rétabli le suffrage universel et reconnu le droit électoral de tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant des droits civils.

. SUISSES.—Voy. GARDES SUISSES ET RE-LATIONS EXTÉRIEURES, p. 1056.

SUISSES (Cent). — Voy. Maison Du Roi, p. 712, 2° colonne.

SULPICIENS. — Ecclésiastiques du séminaire Saint-Sulpice, à Paris, ou des autres séminaires de France qui en dé-pendent. La congrégation des Sulpiciens a été fondée en 1641, par J. J. Ollier. Confirmée par lettres patentes du roi en 1645, cette congrégation prit un grand développement et fonda plusieurs séminaires en France et même en Amérique. Parmi les supérieurs de la congrégation de Saint-Suipice, on remarque, outre l'abbé Ollier, l'abbé Tronson, mort en 1700, et l'abbé Emery, mort en 1811. Fénelon professait une grande estime pour la congrégation de Saint-Sulpice. « Il n'est rien, écrivaitil, de si apostolique et de si vénérable que Saint-Sulpice. » Cette congrégation a survécu à la Révolution et dirige encore aujourd'hui plusieurs séminaires.

SUPÉRIEURES (Cours). — Nom donné en 1665 aux tribunaux qui s'intitulaient antérieurement Cours souveraines, tels que le parlement de Paris, le grand conseil, la chambre des comptes et la cour des aides.

SUPERSTITIONS. — La superstition ou croyance à une puissance imaginaire a existé de tout temps et a exercé une grande influence sur les coutumes des nations. On peut distinguer les croyances superstitieuses et les pratiques superstitieuses.

1° Croyances superstitieuses. — Les croyances superstitieuses existent surtout

sses pour ceux qui se sont tues (miscareant). Les légistes du moyen âge rouvent également le suicide : Beau-noir l'assimile à l'empoisonnement utume de Beauvoisis, édit. de la Thaussière, p. 149). On voit dans la Somme ale de Boutilier (liv. I et II), que le cide entraînait la confiscation des biens desunt, et que le corps du suicidé était idu ou brûlé. Les Etablissements de nt Louis (chap. LXXXVI) portaient les mes peines contre le suicide. Les couies locales renferment des disposiis analogues. A Abbeville, on trainait adavre du suicidé par une ouverture tiquée sous le seuil de la maison où nort avait eu lieu. Il en était de même setz. Quelquesois on plaçait le corps

suicidés dans des tonneaux qu'on ndonnait ensuite au cours de la Moselle. rbre des batailles, manuscrit cité par ite-Palaye (v° Supplice), s'exprime si : « Si un homme se tuait, il en sepuni plus que d'un autre [crime]. Car le en serait damnée en enfer, et en ce ide le corps au gibet et les biens au

meur confisqués."»

es lois contre les suicides furent mainles jusqu'à la fin de l'ancienne mochie. Les biens de ceux qui s'étaient idés appartenaient encore au roi, du ps de Louis XIV. Le roi en faisait aux courtisans et même aux dames de our. On lit dans le Journal de Dan-4, à la date du 6 août 1689: « Le a fait don à Mme la princesse d'Hart d'un homme qui s'est tué luine, dont elle espère tirer beaucoup. dit qu'il a plus de vingt mille livres cente. »

1 xvIII siècle, les philosophes attarent les dispositions des anciennes umes relatives aux suicides. Montesu les traite d'injustes (Lettres peres, lettre LXXIV). Voltaire en parle encore plus de vivacité ( Dictionre philosophique, art. de Caton et suicide): « Nous trainons encore sur laie, nous traversons d'un pieu le vre d'un homme qui est mort volonement; nous rendons sa mémoire me autant qu'on le peut; nous désorons sa famille autant qu'il est en ;; nous punissons le fils d'avoir perdu père, et la veuve d'être privée de mari. On confisque même le bien nort; ce qui est, en effet, ravir le imoine des vivants auxquels il apent.» Les Codes modernes ont aboli peines portées contre les suicides. dans la Bibliothèque de l'Ecole des rtes (110 série, t. 111, p. 538, et t. 1V, 2 et 456, trois articles de M. F. Bourquelot, sur la mort volontaire au moyen age.

SUFFRAGANTS. — Évêques subordonnés à un métropolitain. Voy. Evècnes et évèques.

SUFFRAGE UNIVERSEL. — Système d'élection, d'après lequel tous les citoyens, âgés de vingt et un ans et n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, sont appelés à voter pour la nomination des membres du corps législatif, des conseils généraux et municipaux. La Constitution de 1791 n'avait admis le suffrage universel qu'avec certaines restrictions (voy. Electeurs, p. 342). La Constitution de 1793 proclama le suffrage universel sans restriction. En 1848 et en 1852, les Constitutions ont rétabli le suffrage universel et reconnu le droit électoral de tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant des droits civils.

. SUISSES.—Voy. GARDES SUISSES ET RE-LATIONS EXTÉRIEURES, p. 1056.

SUISSES (Cent). — Voy. Maison du roi, p. 712, 2° colonne.

SULPICIENS. — Ecclésiastiques du séminaire Saint-Sulpice, à Paris, ou des autres séminaires de France qui en dépendent. La congrégation des Sulpiciens a été fondée en 1641, par J. J. Ollier. Confirmée par lettres patentes du roi en 1645, cette congrégation prit un grand développement et fonda plusieurs séminaires en France et même en Amérique. Parmi les supérieurs de la congrégation de Saint-Sulpice, on remarque, outre l'abbé Ollier, l'abbé Tronson, mort en 1700, et l'abbé Emery, mort en 1811. Fénelon professait une grande estime pour la congrégation de Saint-Sulpice. « Il n'est rien, écrivaitil, de si apostolique et de si vénérable que Saint-Sulpice. » Cette congrégation a survécu à la Révolution et dirige encore aujourd'hui plusieurs séminaires.

SUPÉRIEURES (Cours). — Nom donné en 1665 aux tribunaux qui s'intitulaient antérieurement Cours souveraines, tels que le parlement de Paris, le grand conseil, la chambre des comptes et la cour des aides.

SUPERSTITIONS. — La superstition ou croyance à une puissance imaginaire a existé de tout temps et a exercé une grande influence sur les coutumes des nations. On peut distinguer les croyances superstitieuses et les pratiques superstitieuses.

1° Croyances superstitieuses. — Les croyances superstitieuses existent surtout

dans les campagnes reculées où elles se u ansmettent de genération en génération. Les fees appartiennent à toutes les provinres. Que leur nom vienne du latin sala (destinces), de fatua, surnom donné sux dernières prètresses druidiques, du kymrique faith (mystères), du bas-breton fad bon, peu importe. Ce sont partout des gemes , bons ou mauvais , qui president a tous les actes de la vie, douent l'enfant d'heurenses qualités ou lui jettent un mauvais sort, se mélent à la tem-pête, aux neiges de l'hiver, à la brume des marais, dancent à la clarté de la lune et volent sur les nuages. Partout on montre aux voyageurs la grotte des fécs, la pierre des fres, l'arbre des fees Qui a soulevé ces pierres colossales qui couvrent la Bretagne, dolmens, menhics, peulvans, cromlechs? Ce sont les sees qui, tout en filant, ont apporte dans leurs tabliers les blocs giganiesques de Karnac et de Locmariaker. Elles habitent les ruines, et encore de nos jours la sée Mélusine, moitie femme, moitie scrpent, fait retentir de sea gémissements les ruines du château de Lusignan. Les ondines de la Moselle sont des sées malicieuses qui attirent les voyageurs au bord des rivières et les y précipitent. Les torigans ou korigans de la Bretagne sont des nains difformes qui habitent sous des pierres druidiques; ils enlacent de leurs danses le voyageur qui se hasarde la nuit sur les landes de Bretagne. Les huards le poursuivent de leurs cris; les hellequins on herlequins troublent de leurs chasses fantastiques les forêts du Jura et de la Franche-Comté. Le drac du Languedoc on de la Provence s'attache aux enfants et s'efforce de les égarer. Le follet attire le paysan dans les marais et les fondrières, où il danse la nuit : c'est le fadet du Berry et de f.a Marche. Ailleurs, la fée, le lutin ont un rôle moins redoutable. Le sotret de Lorraine frise les cheveux des jeunes paysannes. Les solères des hautes et basses Alpes sont des esprits des montagnes, qui travaillent au jurdin. Le yobelin de Normandie balaye la maison et fait le ménage. Ainsi, l'imagination populaire a peuple d'ètres fantastiques les airs, les forèts, tous les lieux pleins de mystères et souvent même le fover domestique; elle leur a attribué une puissance de bien et de mal. Dans les longues veillées d'hiver, la grand'mère redit à ses petits-enfants la legende merveilleuse qui a résisté à toutes les crises sociales et qui remonte peut-être jusqu'aux temps aruidiques. La croyance aux sorcieres qui, sur un manche à balai, vont au sabbat et y adorent le bouc, n'est pas

moins invétérée. Les sorciers et les sucières sont encore la terreur des camagnes. Le loup-garou ou houme-lospide la nuit et ne disparaît qu'aux presies rayons du jour. Ailleurs, on monutés meneurs de loups; ce sont des series qui ont fait un pacte avec les loups, le avertissent des battues dirigées coute eux, et conduisent pendant les suits et étrange troupeau. Le meneur de loups et souvent un idiot, un mendiant ou un fesoyeur.

Àgobard, archevêque de Lyon as 📭 📸 cle, raconte que, de son temps, le posp croyait à l'existence dans les p d'une contrée nommée Magonie, où mivaient des navires apportant les fruis que la grêle et les tempètes abattaients la terre. Les habitants de ce pays et appeles tempestaires (tempesterii), achetaient les fruits aux hummes n sur ces navires merveilleux. - Jaive, Agobard, des hommes tellement sve par la sottise, qu'ils amenèrent un je vant moi , comme tombés de ces series, trois hommes et une femme ; or les 🕶 retenus plusieurs jours en prison, de les conduisit en ma présence comme miritant d'être lapidés. » Agubard 10 🏴 vint qu'avec peine à les souxtrairs at san qui les menaçait.

Œ

31

ŧ

be

a j

4

1

u

ŀ

Ħ

K

ĞĹ

₽ŧ.

4

M

4

۱F

ŧ١.

i.

i.

\$

Ų,

**?**=

U

これを作るしたので

Æ

73

2º Pratiques superstitieuses.—Les 🏴 tiques superstitieuses consistent et la mules et operations mystérieuses que pour objet, tantôt de pénetrer l'am tantot de guérir des maladies os de causer en jeuant des sorts. Voils es promettent les astrologues, les est ciens, les nécromanciens, les sorriers, de Voilà la cause de leur puissance à tot les époques. Ils flattent les passions le maines; ils s'adressent à l'amout, à la haine, à la cupidité, à la curiosisi direglée, à la crainte, à la terreur; is lur promettent une satisfaction qu'elles s'es pèrent pas du cours naturel des me ments, et en même temps elles en ce besoin de mysterieux qui se trom dans toutes les ames et surtout des les âmes faibles. Nous ne pourrous que p ser rapidement sur les diverses pre inventées par la superstition.

Abracadabra. — Parmi les superstions étranges du moyen âge en édicompter celle qui attribuait une paissant magique à certaines amulettes que l'un portait sur soi, quelquefois même à certains mots, et, entre autres, as mel Abracadabra, qui guérissait plusieur maladies, et, spécialement, la sèrre double-tierce. Mais il fallait que les letres fussent disposées en triangle dans l'entre suivant:

CADABR k D CAD CADA RACA BRACA ABRAC BRA  $\mathbf{B}$   $\mathbf{R}$ A B

vait ce mystérieux triangle sur u de papier carré qui était plié re à cacher le triangle. Un fil ant le signe de la croix fermait ilette (voy. ce mot), que l'on t au cou avec un ruban de s l'avoir porté pendant neuf se rendait sur le bord d'une i se dirigeait à l'Orient, et on iuleite derrière soi sans regararme avait opéré, et on devait rner gueri.

ion. — La divination ou dea été et est encore une des sus le plus profondément enraciies moyens autrefois employés iter l'avenir consistait à placer l la Bible ou le livre des Evanl'on ouvrait et dont on lisait un i cherchait dans le passage que sentait un présage (voy. Sorts). sque Chramme se révolta contre Clotaire ler, il envoya consulter dans l'abbaye de Saint-Martin , et il n'en obtint que des reenaçantes. Le livre des Ecritures fois ouvert, et trois fois les sur lesquels on tomba lui anune in tragique. Cette suétait une tradition païenne; lait l'usage où étaient les Grecs iains de chercher des présages ers d'Homère ou de Virgile. Les ondamnèrent plusieurs fois c**ette** on. Un capitulaire de Charleındu en 790 s'exprime ainsi sonne n'ait la témérité de prénir par le psautier ou par l'Evanalgré ces prohibitions, cette superstitieuse se maintint très-3. Guibert de Nogent, qui vivait incement du xiie siècle, raconte n temps, lorsqu'un évêque ou renait possession de sa dignité, liait les sorts en ouvrant le Ecritures, et que si la première se présentait etait vide, c'était auvais présage. Il existait enfin du dernier siècle quelques

traces de cet usage dans quelques églises. Lorsqu'on recevait un chancine dan les cathédrales de Bourges, d'Ypres et de Saint-Omer, après l'aspersion et le baiser de paix, le récipiendaire ouvrait le livre des psaumes, et l'on écrivait le premier verset qui se présentait pour conserver la mémoire de la réception. Il arrivait quelquefois que le verset contenzit des imprécations ou des paroles de menace et de reproche, qui étaient comme une flétrissure imprimée au nouveau chanoine. Un évêque de Boulogne ayant tenté de supprimer cet usage au xviii siècle, le chapitre s'y opposa, et la coutume fut maintenue. Aujourd'hui, si l'on ne cherche plus l'avenir dans les versets de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on consulte les cartes, les tables, les somnambules, et, pour avoir changé de forme, la supersti-

tion n'est guère moins puissante.

Divination par les paroles. — On atta chait aussi, au moyen âge, une grande importance aux paroles que l'on entendait prononcer dans certaines circonstances solennelles. Grégoire de Tours rapporte (livre II, chap. xxxvII) que Clovis, an moment de marcher contre Alaric, roi des Wisigoths, envoya des messagers à la basilique de Saint-Martin de Tours. Allez, leur dit-il, et vous trouversz peutêtre dans le temple quelque présage de la vicloire. Il leur remit des présents destinés au lieu saint, et ajouta ces paroles: Seigneur, si vous étes mon aide, et si vous avez résolu de livrer en mes mains cette nation incrédule et loujours ennemie de votre nom, daignez manisester votre saveur à l'entrée de la basilique de Saint-Martin, afin que je sache si vous daignerez être favorable à votre serviteur. Les messagers se rendirent en toute hate à la sainte basilique, suivant les ordres du roi. Au moment où ils y entraient, le chantre commençait ce verset du psaume xvn (v. 39-40): Seigneur, vous m'avez revêtu de forre pour la guerre, et vous avez abattu sous moi ceux qui s'élevaient contre moi, et vous avez sait tourner le dos à mes ennemis devant moi, et vous avez exterminé cous qui me haïssaient. Après avoir entendu ces paroles, ils rendirent grace à Dieu, présentèrent les dons au saint confesseur, et allèrent pleins de joie annoncer au roi ce présage de victoire. » L'Eglise, qui condamnait les sorts de la Bible et des saints (voy. Sorts, p. 1187, 2º colunne), n'approuvait pas davantage ces pratiques superstitieuses.

Divination par lettres. — On cherchait encore à pénétrer l'avenir au moyen de lettres que l'on déposait sur l'autel, ainsi

que l'attente le passage suivant de Greguire de Tours livre V, chap. xiv' : « Goutram-Bo-e « u Boson», qui s'etait refugié
dans la ha-ilique de Sant-Martin a Tours,
etait accuse d'avoir fait perir ! héoretert.
Le roich liperie, pour s'as-urer dufait ensoys des mes-agers ave une lettre é rite
au saint. Dans cette lettre, il priait le
saint de lui faire connaître, par sa réponse, s'il lui etait perm s'ou non de tirer
Gontram-Bose de la basique. Le d'acre
Beaudegésile, charge de cette lettre, la
mit avec une feuille de papier blanc sur
le tombeau du saint; il attendit trois jours
sans recevoir aucune re,onse, puis re-

tourna vers Chilperic. > Propheties de Mer.in. — Les vers obscurs d'un ancien barde gallois, nommé Myrdhin, eurent, au moyen age, une grande celebrité sous le nem de Prophéties de l'enchanteur Merlin. Mathieu l'àris , chroniqueur da xmº siècle, invoque souvent son autorité. Super. Vie de Louis le Gros, cite aussi une prédiction de Merlin qu'il applique au roi d'Angleterre Henri let : " Meilin, dit-il, a prédit avec détail, et d'une manière étonnante, les événements qu'on doit voir, dans la suite des siècles, se passer en Angleterre; il a publié dans tout l'univers et consacré la supériorité du roi Henri le par des éloges magnifiques, aussi vrais que délicats. C'est pour le célébrer qu'a la manière des hommes inspires, il a fait entendre ces accents d'une voix prophétique: Sur le trone montera le lion de la justice; à ses rugissements trembleront les tours gauloíses et les dragons insulaires. Dans son temps, on extraira l'or du lis et de l'ortie; l'argent découlera du pied des animaux mujissants; les bétes à poil frisé revêtiront des toisons diverses, et leur extérieur fera connaître leurs dispositions intérieures; les pieds des chiens seront coupés; les animaux saurages jouiront d'une douce paix; les hommes, réduits à supplier, souffriront ; les formes du commerce changeront; la moitié d'un tout deviendra ronde; les milans perdront leur rapacité; les dents des loups s'emousseront; les petits des lions seront transformés en poissons de la mer, et l'aigle bâtira-son nid sur les monts de l'Arabie. La totalité de cette prophétie uncienne et merveilleuse s'applique jusqu'ici avec tant de justesse à la vigueur personnelle du roi Henri et à l'administration de son royaume, qu'il ne s'y trouve pas un mot qui contredise ce rapport. Ce qui est dit, à la fin, des petits du lion s'est manifestement vérifié dans les fils et la fille du roi, qui, noyés dans un naurage et dévorés par les poissons de la

mer, out ainsi changé physiquement de forme et prouvé la cartitude de la pro-

phetie. > il suffit de citer de pareilles interpi tations pour prouver avec quelle fadité (pour ne pas dire avec quelle stupille) on appliquait à tous les personnages età tous les événements ces vagues et obsares prophétics. Mathieu Paris (Gran Chronique, à l'année 1174) en fournit un autre preuve. Pariant de la captivité de roi d'Écosse, Guillaume, qui fut enfers au château de Richmond : « Cette circu stance, dit-il, fut regardée comme l'ascomplissement d'une prophétie de Mari conçue en ces termes : On lui a aux dents un fer forgé sur les ries de golfe armoricain. Le golfe armoricain, ajoute Mathieu Paris, doit s'entendre de château possédé héréditairement et depuis un temps immémorial par des s gneurs de l'Armorique. » On avait den peu de temps auparavant, une interprétation toute différente de la même prophétie. On l'avait appliquée à Henri II, qui avait été menacé par les Bretons et Armoricains, à l'époque de la révolu d ses fils. Au xy siécle, on invoquit care les prophéties de Merlin, et on croj y voir annoncée la mission de Jose d'Arc. Au XVIº siècle , Nostradamas détrona Merlin. Les centuries ou propi de Michel Nostradamus, publices p la première fois en 1555, eurent vogue qui se soutint pendant plus 🕰 siècle.

Terreur causée par les comètes. — Os cherchait aussi la révélation de l'ave dans l'astrologie ou prétendas so qui rattachait la destinée des hom cours des astres (voy. scheices occurre, p. 1141, 2º col.). L'apparition des comit fut longtemps considérée comme an sigmenaçant. Louis le Débonnaire, d'u l'auteur anonyme qui a écrit son histoire, fit dire de tous côtés des messes apaiser la colère céleste, qui se mani tait, disait-on, par l'apparition d'une comète. En 1453, l'apparition d'une combi coincidant avec l'invasion des Turcs, i spira une frayeur générale, et on d par des prières publiques à détourner es présage menaçant. Les hommes instruits, même au xvue siècle, n'étaient pas m effrayés par ce phénomène que les ignorants. La comète de 1680 étonna les sevants comme le peuple, et donna lieu aux Pensées de Bayle sur la comète. L'astre nome Halley demontra, en 1705, l'identité de la comète de 1607 et de celle de 1657, et il annonça son retour pour 1759, pri diction qui s'est vérifiée. En soume les comètes aux calculs astronomiques,

n les a dépouillées du prestige qu'elles evaient aux croyances superstitieuses, ; Voltaire put écrire dans son épître à me du Châtelet:

métes, que l'on craint à l'égal du tonnerre, sacs d'épouvanter les peuples de la terre; ans une ellipse immense, acheves votre cours; montes, descendez près de l'astre des jours; unces vos feux, volez; et, revenant sans cesse, se mondes épuisés ranimes la vieillesse.

Coscinomance. — On appelait Coscimance une espèce de divination, qui
insistait à élever un crible en l'air et à
tenir de deux doigts seulement en pronçant le nom des personnes contre
squelles on avait conçu des soupçons.
personne au nom de laquelle le crible
urnait était réputée avoir commis le vol
1 le mal dont on recherchait l'auteur.
était ce qu'on appelait vulgairement
urner le sas.

Cartomancie. — La Cartomancie, ou vination au moyen des cartes, remonte une époque fort ancienne et a eu une ande célébrité, surtout au xviiie sièe. Voici la méthode indiquée par Eteilla: n prend un jeu de trente-deux cartes ou u de piquet ordinaire; on bat les cartes, , on les fait couper à trois personnes. l'on tire pour un mariage, il faut avoir in de retenir deux cartes, le monsieur : la demoiselle, savoir brun ou blond. es cœurs et les carreaux représentent ond et blonde; les trèfles et les piques. run et brune. S'll s'agit d'un brun, il lut la tierce au roi de trèsse; pour une rune, la tierce au roi de trèfle avec l'as e pique, la queue en l'air. Est-il question 'un blond ou d'une blonde, il faut la ième répétition en cœur ou en carreau. 'ils habitent la campagne, il faut que la arte soit en carreau. Dans le cas d'un lariage de veuf, on exige la tierce au roi e pique avec l'as de cœur. On trouve la escription de pratiques analogues pour s héritages, procès, vols, pour le sucès de voyages, etc.

Eternuments; présages. — Dès la plus aute antiquité, les éternuments étaient egardés comme un présage. Si l'on en roit quelques historiens, l'usage de saluer eux qui éternuent ne remonte en France u'au siècle de Brunehaut et au pontificat e Grégoire le Grand, pendant lequel une raladie épidemique faisait expirer sur-le-hamp les personnes qui éternuaient. Iais cette tradition parait erronée, puisque l'on trouve l'usage de saluer ceux qui ternuaient dès le temps des Grecs et des tomains. Je n'insisterai pas sur les aures présages tirés de différents signes, lu vol ou du cri des oiseaux, des rencontres fortuites, des jours de la se-

maine, etc. Il a été question au mot Pa-GANISME de ces superstitions paiennes. Il en est de même du culte rendu à certains arbres et à certaines sources. Ces usages étaient un reste du paganisme que les prescriptions de l'Église ne parvinrent à détruire qu'avec beaucoup de peine.

Envoûtement; anneaux constellés; billets empreints de caractères mystérieux. — Les pratiques superstitieuses avaient quelquefois pour but de faire périr ceux qui en étaient l'objet. Il a été question ailleurs de la pratique appelee envoltement (voy. ce mot). On la retrouve encore au xvie siècle. De Thou raconte (livre Lvii) qu'en 1574, La Mole ayant été condamné à mort, on saisit chez lui une image de cire dont le cœur était percé d'une aiguille. Il déclara qu'il avait eu recours à ce moyen pour se saire aimer, et que ce procédé lui avait été enseigné par un Florentin. Ce dernier fut aussitôt arrêté et rasé; il n'échappa au supplice des magiciens que par la protection spéciale de Catherine de Médicis.

Les pierres constellées et les billets empreints de caractères mystérieux étaient aussi regardés comme donés d'une puissance magique; on croyait, dit Sainte-Palaye, d'après les poëtes provençaux (v° Magie), qu'on pouvait, au moyen de ces talismans, faire fondre une personne comme neige. Le plus souvent les talismans étaient regardés comme un préservatif. De Thou raconte que, dans les armées du xvi siècle, on croyait se mettre à l'abri des coups de l'ennemi en portant sur soi quelqu'un de ces talismans. Au temps de Grégoire de Tours, on était dans l'usage de toucher les bestiaux malades avec la cles de Saint-Martin, comme on le voit par un passage de son traité des Miracles de Saint-Martin. — Voy. le Traité des Superstitions, selon l'Ecriture sainte, par le chanoine Thiers, 4 vol. in-12.

SUPPLICES. — La liste des différents genres de supplices qui ont été usités en France serait aussi longue que hideuse. Je me contenterai de rappeler quelques-uns des plus célèbres.

Fouet. — Le supplice du fouet est prodigué dans les lois des harbares. L'usage ordinaire était d'étendre le serf sur un chevalet, ou de l'attacher au pilori, pour lui administrer à su des coups de verge ou des coups de fouet. Le serf, qui volait un cochon, une brebis, une ruche ou une chèvre était puni, chez les Bourguignons, de trois cents coups de fouet (loi Gombetle, 1V, 3 et 4). Celui qui travaillait le dimanche était fustigé, même lorsqu'il appartenait à un Juif (loi des Wisigoths.

tistique complète de la Franco. Chaque ministère a un bureau spécial qui dresse la statistique de tous les établissements relatifs à chaque branche d'administration; le ministère de l'interieur tient compte du mouvement annuel de la population et fait executer tous les cinq ans un recensement général. Le ministère de l'agriculture et du commerce dresse la statistique des établissements agricoles et industriels. Le ministère de la justice publie la statistique judiciaire de la France. Les travaux publics, l'instruction publique, les colonies, la marine, l'armée, les bibliothèques, les sociétés scientifiques et littéraires ont aussi leurs statistiques. On a dresse la statistique complète de quelques départements, entre autres de celui des Bouches-du-Rhône; mais ce travail, si important pour la connaissance complète des ressources de la France, n'a pas été continué.

STATUAIRE. — Art de représenter, à l'aide d'une matière solide, la figure humaine. Voy. Sculpture.

STATUE. — Les premières statues, élevées en l'honneur des rois de France, furent placées sur leurs tombeaux ou au portail des églises. Les statues de Clovis, de Clotilde et de plusieurs autres mérovingiens, que l'on voit encore au portail de Saint-Germain l'Auxerrois, remontent au moyen âge. La première statue équestre, représentant un roi de France, a été celle de Henri IV, érigée sur le Pont-Neuf, le 23 août 1614. Brisée en 1792, elle a été remplacée par celle que l'on voit aujour-d'hui et qui fut élevée en 1818. L'honneur des statues equestres est réservé aux souverains et aux princes de leur famille.

STATUTS. — Règlements imposés aux corporations industrielles. Voy. CORPO-RATION.

STEINKERQUE. — Espèce de fichu, adopté en France en 1692. Il dut son origine à un évenement glorieux. Le 3 août 1692, l'armée française, commandée par le maréchai de Luxembourg, fut attaquée à l'improviste par le roi d'Angleterre, Guillaume III, près du village de Steinkerque (Belgique). Les officiers français n'eurent que le temps de jeter negligemment leurs cravates autour de leur cou et de s'élancer contre l'ennemi, qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates qu'on appela des Steinkerques. Les semmes les imitèrent et se parèrent de fichus à la Steinkerque.

STELLIONAT. — Vol commis par celui

qui vend ou engage des objets qui se la appartionnent pas.

STÉNOGRAPHIE. — Art d'écris 📮 abrege ou en se servant de signes cabre viation. Cet art était déjà connu che 🗷 Grecs. Il pussa de la Grèce à Rome, d Tiron, affranchi de Cicéron, donn m nom aux notes tironiennes, qui fired a usage pendant tout le moyen igs (" NOTES TIRONIENNES). Depuis cette époque, on s'occupa constamment, en Ang et en France, de trouver une plus complète pour une écriture abd Enfin. en 1786, Samuel Taylor, pro anglais , a inventé la méthode se phique, que Théodore Bertin a s avec de légers changements à la la française. Depuis cette époque, la s graphie a servi à recueillir textuell les discours d**es orateurs.** 

NATURBERFF BERGER

STEREOTYPIE. — Ce mot tiré de pas origid; (solide), et réras (type, caracités) indique l'art de convertir en formes solides des planches composées aves de caractères mobiles. Il est probable que les premiers essais d'imprimerie ont été fais avec des planches solides, sur lesquis on avait gravé en relief les caracités compris dans la page. Dès 1735, on connaissait en France la stéréotypis (vy. Moniteur, t. X, p. 686); elle a été perfectionnée au commencement de notre sibile par Firmin Didot et Herhan.

STERLING. — Au moyen aga, la monnaie appelée sterlings ou esterlings qual cours en France. Voy. ESTERLIN.

STYLE. — En chronologie, on distingual le vieux style et le nouvezu style. On appelle vieux style la manière de comparantérieure à la réforme du pape drigoire XIII, qui fut adoptée en France à partir de 1583 et établit une différence du jours entre les deux calendriers publien et grégorien. Cette différence s'accroît d'un jour à peu près par siècle.

stylites.— Solitaires qui vivaient see une colonne; il y a eu autrefois des sigites en Gaule, comme le prouve un passage de Grégoire de Tours; cet histories reconte sa conversation avec Wulflaich se saint Veulfroi, qui avait tenté d'intreduire la vie des stylites dans les Gasha. Ce récit peint avec une grande vérité les mœurs de cette époque et mérite d'être chi tout entier: « Je me reudis dans le terristie de Trèves, dit Wulfilaich à Grégoire; // construisis, de mes propres maise, ser cette montagne, la petite demeure que vous voyez. J'y trouvai un simulacre de Diane, que les gens du lieu, encore infe

arrette, attaché et tourné au . Pilori ). Au moyen âge , la ait regardée comme une voiinieuse; elle servait de pilori pplice des larrons et autres . «En ce temps-là, dit un écriyen age, cité par Sainte-Paarrelle), était accoutume que tait si vile que nul n'était tout los et tout honneur n'eût quand l'on voulait à aucun eur, si le faisait-on monter urrette; car charrette servait 3-là de pilori. » Le roman de u Lac, cité par le même aue un chevalier dégradé, trainé arreite à laquelle était attelé dont ou avait coupé la queue les; il était accompagné d'un u d'une chemise sale et démains liées derrière le dos, renversé. Son cheval de bait la charrette, et la populace la boue. C'est encore aujoure de transporter le condamné une charrette de la prison au plice.

ertaines coutumes, les femmes dit des, injures étaient conporter une ou deux pierres : à leur cou à travers toute la eau Coutumier genéral, t. II, Heurs, on les dépouillait de nents et on les plongeait dans

le porter une selle sur le dos t mentionné au moyen age, des peines infamantes. Aiusi, tronique de Normandie, on te Hugues se présenter à la àteau de Richard, duc de Norselle sur le cou. « Il se laissa la chronique, aux pieds de s du duc, ann que Richard le , s'il lui plaisait. » Cette souu seigneur sur le vassal couluelque telonie, se marquait d'autres signes. On voit dans d'un bourgeois de Paris sous 1, à l'année 1423, que « des mes, amenés prisonniers à ient chacun en la main droite ue, la pointe contre la poitrine, e gens qui s'étaient rendus à du prince. » Il a été question l'usage de couper la nappe deevaluer (voy. NAPPE). Trancher sur du sumier était encore un ifamant mentionné dans les ents de saint Louis. D'après outumes, le mari qui se laissait sa semme était contraint de · un âne, la tête tournée vers

la queue (contame de Senlis). Voy. du

Cange, vo Astrone.

Peine de mort, décapitation, etc. — La peine de mort était prodiguée dans l'ancienne législation et souvent accompagnée de tortures atroces. On réservait pour les nobles, qui n'avaient pes commis de dérogeance, la décapitation, qui consistait à trancher la tête d'un coup d'épée qu d'un coup de bache. Les chroniques sont remplies de supplices de cette espèce: je me bornerai à un exemple. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII raconte « que le pre-mier jour de juillet 1413, le prévôt de Paris fut pris dans le palais, trainé sur une claie jusques à la Heaumerie, puis assis sur une charrette, une croix de hois en la main, vêtu d'une houppelande noire, fourrée de martre, une chausse blanche, et un escalion noir en ses pieds. En ce point mené aux halles de Paris; quand il vit qu'il convensit qu'il mourût, il s'agenouilla devant le bourreau, et baisa une petite image d'argent que le bourreau avait en sa poitrine, et lui pardonna sa mort moult doucement, et pria tous les seigneurs que son fait ne fût point crié. jusqu'à ce qu'il sût décollé, et on le lui octroya, Ainsi fut décoilé Pierre des Essarts, et son corps mené au gibet et pendu au plus baut. »

les vilains étaient pendus. Monstrelet cite comme un événement extraordinaire l'exemple d'une femme pendue en 1449 : « Car oncques plus ne fut vu au royaume de France. » Elle fut pendue toute déchevelée, en une longue robe ceinte d'une corde les deux jambes. Les anciennes coutumes (Coutume de Beauvaisis, ch. XXX. et anc. coutume d'Anjou, art. 23) attes-tent que les faux-monnayeurs étaient bouillis dans l'huile ou dans l'eau. Le supplice du seu était usité principalement pour les hérétiques et les sorciers. Entre autres exemples célèbres, on peut citer le supplice des templiers et celui de Jeanne d'Arc, brûlée vive comme héré-

tique relaps.

L'usage d'enterrer vivant fut emprunté aux Romains, qui faisaient ainai périr les Vestales coupables d'adultère. Sauval cite plusieurs exemples de ce supplice dans ses Antiquités de Paris. Un nommé Prévôt, natif de Paris, fut enterré vivant, par ordre de Philippe Auguste, pour avoir prêté un faux serment. En 1295, Marie de Romainville, soupçonnée de larcin, fut enterrée vivante à Auteuil, sous les fourches patibulaires, par sentence du bailli de Sainte-Geneviève. En 1302, le même bailli condamna à cet horrible supplice Amelotte de Christeuil,

pour avoir dérobé, entre autres choses, une coue, deux anneaux et deux ceintures. Sous Louis XI, Perrette Mauger fut enterrée vivante comme larronnesse et recéleuse. La coutume d'Agen (Nouveau coutumier general, t. IV, p. 903) ordonnait d'enterrer vif l'assassin au-dessous de celui qu'il avait tué. Les moines que l'on unfermait dans les prisons appelées in pace peuvent être assimilés aux condamnés que l'on enterrait vifs. Le supplice des oubliettes était du même genre. Borel, dans son Dictionnaire, au mot Oubliettes, en cite un exemple entre beaucoup d'autres : « En l'an 1344, un maître des requêtes fut mis en l'échelle devant Notre-Dame, où on lui jetait des œufs et force boue, qu'on avait fait apporter exprès par tombereaux, en sorte qu'il en fut tellement couvert, qu'on ne le voyait point. Il fut mis après en oubliettes chez un seigneur de Paris, où il ne vécut que neuf semaines.» Les chroniques de Saint-Denis parlent, à l'année 1357, des prisonniers condamnés aux oubliettes, au pain et à l'eau, que fit délivrer le roi de Navarre.

Il est quelquesois question de condamnés cousus dans des sacs et jetés à l'eau. Monstrelet raconte qu'ainsi périt, en la ville de Bar-sur-Aube, le bâtard de Bourbon. Un supplice beaucoup plus rare et qui suppose un raffinement de cruauté, consistait à étouffer le condamné sous une chappe de plomb. On lit dans Mathieu Paris que Jean sans Terre fit périr dans ce supplice un archidiacre qui l'avait of-Iensé par quelques paroles imprudentes. Dante, qui a décrit ce supplice dans son Enfer, ne l'avait pas inventé.

Tenaillement. — Ce supplice consistait à tirer et déchirer la peau du patient avec des tenailles rougies au feu. On trouve un exemple de tenaillement dans le récit qu'a tracé Brantôme du supplice de Balthasar Gérard, meurtrier de Guillaumo d'Orange (1584): « Le premier jour, il fut mené en la place où il trouva une chaudière d'huile toute bouillante, en laquelle lui fut enfoncé le bras dont il avait fait le coup. Le lendemain, le bras lui fut coupé, lequel étant tombé à ses pieds, lui tout constamment le poussa du pied, du haut en bas de l'échafaud; le troisième jour, il fut tenaillé, par devant, aux mamelles et devant du bras; le quatrième, il fut de même tenaillé par derrière, aux bras et aux fesses; et ainsi, consécutivement, fut cet homme martyrisé l'espace de dix-huit jours, et toujours retourné en la prison, endurant tous ces martyres très-constamment. Le plus grand qu'il endura, après celui de la mort, c'est qu'il fut attaché tout

nu au milieu de la place, et tout à l'entour de lui furent mises force charretées de charbon, auxquelles on mit le feu, ciénsi embrasé en flamme ardente, ce passe patient se vit rôtir là un tout long temps, et alors il s'écria et perdit patience, et in ôté par amprès. Pour la fin, en dersier martyre, il fut roué et mailloté, dont il m mourut point pourtant; car on ne lui svit donné que sur les bras et jambes pour le saire plus languir, et vécut encore pl de six heures, demandant un peu des pour boire; mais on ne lui en osa doner. Enfin, le lieutenant criminel fut pris de le faire parachever et étrangler, sin que son ame ne se désespérat pas, « » se perdit. Le bourreau vint donc, et ains qu'il fut près de lui, il lui demanda es ment il se portait, Gérard lui réposés: Comme tu m'as laissé. Mais, le bourress ayant tiré la corde pour lui mettre atou, il se releva , et, comme ayant apprébusion de la mort qu'il n'avait eue encore, il dit au bourreau: Ha! laisse-mei; m veut-on encore martyriser? lates-1 mourir ainsi. Et, ayant été étranglé, il f-nit ainsi sa vie. Voilà de terribles terments. Le gentilhomme qui vit tout cele, me l'a ainsi conté. » Quelquefois en sjectait à tous ces raffinements de crasuté versant du plomb fondu dans la bouche

dans les plaies de la victime. Ecartèlement. — Un des plus affices supplices était l'écartélement. On attache le patient par les pieds et les maiss quatre chevaux vigoureux qui tirsient = sens contraire jusqu'à ce que les m bres fussent séparés du tronc. Ce supplier était ordinairement réservé à con qui s'étaient rendus coupables du crime d lèse-majesté.Cependant l'assassin de Free cois de Guise fut écartelé, en 1563. De mien, qui avait tenté d'assassiner Logis XV. en 1757, est le dernier régicide qui sit é écartelé. Ces supplices étaient déjà m dans l'antiquité, et au moyen age. Les poëmes des xiie et xiiie siècles qui pe gnent les mœurs du temps en font s tion. Ainsi, dans le poème d'Alexan (manuscrit cité par Sainte-Palaye, +8 plices), un des meurtriers d'Alem est brûle vif au bout d'une perche, autre est bouilli dans une chas pleine d'eau, un autre tiré à quatre de vaux, et ses membres attachés suz fourches patibulaires. Traîner un condemné à la queue d'un cheval était encore un 🞮 plice en usage au moyen age. Ce fut s que périt Brunebaut. Le roman de L celot du lac, cité par Sainte-Pelsye (🕫 Supplices) fait aussi mention de ce su plice. En 1314, Philippe lé Bel fit ésercher vife les amants de ses belles-files.

ice, commun dans l'antiquité, ement employé au moyen age es temps modernes. Il était d'und on punissait un meurtrier, idre sur sa tête l'instrument qui vi à l'accomplissement de son e supplice de l'empalement ne qué en France qu'à l'époque gonde. Elle le fit subir à une e remarquable par sa noblesse uté (scissæ sudi impositam de-

- Il a été question ailleurs du le la roue introduit en France à de François Ier (voy. Rour). On à la rigueur trouver un premier dans Grégoire de Tours, qui dit troisième livre « d'autres furent sur l'ornière des routes, et des nt fixés en terre, on fit passer s voitures chargées, et on brisa iles roues les os de ces malheufurent ensuite donnés en pature ux et aux chiens.» Suger raconte ıns la vie de Louis le Gros, que , un des assassins de Charles le te de Flandre, « fut lié sur une ée, où il resta exposé à la voraorbeaux et des oiseaux de proie; 'urent arrachés de leurs orbites ; it toute la figure en lambeaux; cé d'un millier de flèches, de le javelots qu'on lui lançait d'en érit de la manière la plus misélais ce fut seulement au xvi• sièsupplice de la roue devint hala même époque, on multiplia es. Rabelais en donne une énuà la fois atroce et burlesque, fait dire à un de ses personnalez, tenaillez, cisaillez, noyez, empalez, espaultrez, démemuterez (enlevez la peau), cruciillez, escarbouillez (écrasez), défricassez, grillez, tronçonnez, , dehinquandez, carbonadez ces i hérétiques. »

ition. — La lapidation a été ns les premiers temps de l'hisrance. Un Gallo-Romain, nommé is, ministre du roi Théodebert ler, té de soumettre les Francs à ls le poursuivirent après la mort ebert, l'arrachèrent de l'église s où il s'était réfugié, l'attachène colonne et le lapidèrent. Ce ; qu'un exemple de vengeance et ne prouverait pas que le supla lapidation ait été en usage; goire de Tours raconte qu'en 1570 1er, roi d'Austrasie, fit lapider séditieux en tête de son armée. rade. — L'estrapade consistait à

hisser le condamné, les mains liées, au haut d'une longue pièce de bois et à le laisser retomber de manière que le poids du corps disloquêt ses membres. Une des places de Paris, théâtre ordinaire de ce supplice, porte encore le nom de place de l'Estrapade.

Cale. — Le supplice de la cale était spécialement réservé aux matelots. On les hissait au haut de la vergue du grand mât et on les précipitait dans la mer une ou plusieurs fois, selon la nature de la faute qu'ils avaient commise. Quelquefois on leur attachait aux pieds un boulet de canon pour rendre la chute plus rapide et le supplice plus cruel. La cale sèche était une espèce d'estrapade. Le patient était attaché à une corde racourcie qui ne descendait qu'à cinq ou six pieds de la surface de la mer ou de la terre. On annonçait ce supplice par un coup de canon. A Marseille et à Toulouse, on soumettait à

blasphémateurs. Dans la première de ces villes, on les enfermait nus dans une cage de fer amarrée à la vergue d'un navire, et on les plongeait plusieurs fois

la cale les gens de mauvaise vie et les

dans la mer.

Condamnés sauvés par des femmes qui les épousent. — Au moyen age, un condamné à mort pouvait être sauvé par une femme qui consentait à l'épouser. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII raconte le fait suivant: « Le 10 janvier 1430, on mena onze hommes ès halles de Paris, et on coupa les têtes à dix. Le onzième était un très-bel jeune fils d'environ vingt-quatre ans; il fut dépouillé et prêt pour bander les yeux, quand une jeune file, née des halles, le vint hardiment demander, et tant fit par son bon pourchas qu'il fut ramené au Châtelet, et depuis furent épousés ensemble. » Cette coutume est souvent rappelée dans les contes populaires. Henri Estienne en cite un qu'il dit être très-commun; il y est question d'un Picard, « auquel étant déjà à l'échelle on amena une pauvre fille qui s'était mal gouvernée, en lui promettant qu'on lui sauverait la vie, s'il voulait promettre, sur sa foi et la damnation de son ame, qu'il la prendrait à semme; mais, entre autres choses, l'ayant voulu aller voir, quand il s'aperçut qu'elle était boiteuse, il se tourna vers le hourreau, et lui dit: Attaque, attaque, alle clocque.

Confesseur accordé aux condamnés. — On attribue ordinairement à Charles Vil'usage de donner un confesseur aux condamnés. Cependant on voit, dans la Vie de saint Louis par Guillaume de Nangis, que Charles d'Anjou, après avoir vaincu

Il résulte de ce passage que les procédes pour rassiner le sucre étaient à peu près les mêmes que ceux dont nous nous servons aujourd'hui ; mais il résulte aussi que la France ne connaissant point encore l'art de le raffiner. Bientot cependant les Provençaux furent obligés de s'en instruire, lorsque leurs cannes furent devenues assez grandes pour être en plein rapport. De Serres, dans son Théatre d'agriculture, publié en 1600, donne quelques détails à ce sujet. Après avoir enseigné à cultiver les cannes à sucre, à les garantir des gelecs, il ajoute qu'à la miseptembre, on les coupait rez-pied . rezterre, qu'on les hachait par tronçons; qu'on les faisait bouillir dans l'eau, et que, quand cette eau était bien imprégnée de la substance sirupeuse du roseau, on la faisait évaporer jusqu'à siccité. Ce qui

donnait du sel qui etait sucre. Au xvu• siècle, la France ne consomma plus sculement le sucre d'Alexandrie, de Chypre, de Rhodes; on y joignit celui des Canaries et celui de Madère. Il en arrivait aussi beaucoup par la voie des Hollandais qui, depuis qu'ils s'étaient empares de la plupart des établissements des Portugais dans les Indes et en Amérique, avaient succédé au commerce de ceux-ci. Le sucre de Hollande était en pains de dix-huit à vingt livres. On le nommait sucre de palme, parce que les pains étaient enveloppés dans des teuilles de palmier. Les Anglais, ayant beaucoup ctendu cette culture dans les Antilles qu'ils possédaient, s'emparèrent bientôt de ce commerce. Vers 1660, ils fournissaient sculs de sucre tout le nord de la France. Les profits qu'offrait cette denrée, dont la consommation augmentait tous les jours, avaient déjà éveillé l'industrie de nos colonies d'Amérique. Elles en formèrent un objet de spéculation, et voulurent aussi cultiver la canne à sucre, ainsi qu'avaient fait les Espagnols et les Portugais. Mais elles n'eurent point, comme ces derniers, la peine de tirer les cannes à sucre de colonics étrangères. Le sol de Saint-Christophe, de la Martinique, de la Guadeloupe, en produisait naturellement. C'est ce qu'assure Labat, dans son Voyage des Antilles, et il défie de prouver qu'elles y ont été apportées du dehors, quoiqu'il convienne que ce sont d'autres peuples qui ont appris à nos colons l'art d'en faire du sucre. Selon lui, les Français en fabriquèrent à Saint-Christophe. vers 1644 ou 1645, et à la Guadeloupe en 1648. Nos maîtres, dans cette dernière ile, furent quelques Hollandais qui, expulsés du Brésil par les Portugais, se réfugièrent à la Guadeloupe, où ils formè-

rent un nouvel établissement, dans lequel ils reprirent une culture qu'ils avaient été forces d'abandonner . et qu'ils enseignèrent à leurs nouveaux compatriotes. Les colons de Saint-Domingue trouvèrent les mêmes secours dans la partie de l'Île qui était possédée par les Espagnols. Parton enfin les colonies françaises plantèrent des cannes à sucre, et bientôt ces plantstions, par l'économie des cultivateurs, p la qualité supérieure du sol, par le prix plus modéré que ce double avantage permit de donner à la denrée, eurent un tel succès, que non-seulement elles approvisionnèrent le royaume, mais encors plusieurs pays étrangers. Une Vie de Colbert, imprimée en 1695, parle déjà de ce commerce comme faisant le plus grand revenu des habitants de la Martinique.

Dans les premières années du xix siècle, pendant les longues guerres qui interceptaient les communications de la France avec l'Amérique, on chercha à remplacer le sucre colonial par un sucre extrait du raisin, de la prune, du miel, sic. Le gouvernement encourages ces tenitives et en récompensa les auteurs. C'est ce qui fit dire à un poète du temps:

.... Pour avoir compesé
De sirop de raisin trois ou quatre topetius;
Mon vieil apothicaire est mis dans les gassites

De toutes ces tentatives, une seule est des résultats durables; ce sut la fabrication du sucre de betterave. Le come Chaptal et M. Mathieu de Dombasie contribuèrent, par leurs ouvrages de chimie appliquée à l'agriculture, à propagar este nouvelle branche d'industrie. En 1837, la fabrication du sucre indigène avait pris de si grands développements, qu'on la frappa d'un impôt (loi du 18 juillet 1837). Les tarifs ont été modifiés par des lois de 3 juillet 1840 et du 2 juillet 1842. Voy. l'Aistoire de la vie privée des français, par Le Grand d'Aussy, à laquelle j'ai empressi une partie de cet article.

SUICIDE. — Le suicide, ou mort volontaire, a de tout temps été condamné
par l'Église. Le concile d'Arles, tens en
452, traite de fureur diabolique la passis
qui porte l'homme au suicide ( si quis
diabolico repletus furore se percussiri).
On voit, par les récits de Grégoire de
Tours, que ceux qui se suicidalent étains
privés de la sépulture ecclésiastique. Il
raconte (liv. IV, chap. L) que le cemb
Palladius s'étant tué, son corps fut parté
au monastère de Cournon, et y fut esseveli, mais en dehors des sépultures chritiennes, et qu'on ne célébra pas de messe
après sa mort. Les Capitulaires de Charlemagne défendent aussi de dire des

ie à la traverse ; on lève cette surtrière jusqu'à un pouce ou le la traverse d'en haut, à laattache avec une petite corde; ne fait que couper cette petite coulisse, tombant à plomb sur itient, le lui coupe net, et sans panquer son coup. J'ai oui dire rt quelquefois, en Angleterre, ument, pourvu que les patients t faire la dépense. » Ce genre était réservé pour les classes ues, comme le prouve ce qu'aere Labat : « Ce supplice est ntilshommes et pour tous ceux it des privilèges de la noblesse, t tous les ecclésiastiques, seréguliers. » Aujourd'hui, en us les condamnés à mort susupplice de la guillotine, à des militaires, qui sont fusilen 1832 les parricides avaient poing coupé et étaient consu du dernier supplics à pied ouverte d'un voile noir.

E EN EFFIGIE. — Les conitumaces étaient, d'après les ois, exécutés en effigie, c'estl'on suspendait à une poju'on livrait aux flammes un qui les représentait. L'orle 1670 distinguait trois maxécuter les jugements par , selon la nature des peines i. Les condamnations à mort ules être exécutées en effigie. nnations aux galères, amende bannissement perpétuel, fléuet, étaient seulement écrites leau sans aucune estigie. Pour condamnations par contumace, uit à les signifier au domicile iné, s'il en avait un dans le entence avait été prononcée, porte du tribunal.

NT. — Celui qui remplace un son absence et remplit ses Chaque juge de paix a deux. Il y a aussi des juges supns les tribunaux de première t des professeurs suppléants cultés.

5 DE L'UNIVERSITÉ. — On trefois suppôts de l'Université un étaient membres de ce corps iplissaient certaines fonctions service. Les imprimeurs, liparcheminiers, qui dépendruiversité, étaient désignés m de suppôts de l'Université. RSITÉ.

SURANNATION (Lettres de). — Terme de chancellerie; il s'appliquait aux lettres que l'on obtenuit du souverain pour rendre force et validité à des titres dont on ne s'était pas servi pendant un an et qui, par conséquent étaient surannés et hors d'usage.

SURCENS. — Le surcens (accroissement de cens) était une seconde rente qui était due tantôt au seigneur d'une terre, tantôt à un étranger. Elle était imposée ou pour l'abolition de quelque service pénible ou pour la concession d'un privilège.

SURCOT. — Partie de l'habiliement qui se mettait sur la cotte ou robe. Le surcot était quelquesois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude.

SURINTENDANT. — Le surintendant. ou, comme on disait antrefois, le per-intendant des finances était le ministre préposé à l'administration financière. Il n'avait pas le maniement des deniers pu-blics; il se bornait à donner aux trésoriers de l'épargne les ordres de payement et les assignait sur des fonds spécieux, comme les gabelles, les tailles et les aides. Les intendants et contrôleurs des finances secondaient le surintendant dans ce travail. Les trésoriers de l'égargne, qui avaient reçu les fonds provenant des impôts, payaient sur les ordres du surintendant: ils devaient garder ses ordonnances de payement pour leur décharge et les produire à la chambre des comptes. Leurs registres, lorsqu'ils étaient régulièrement tenus, servaient à établir le bilan des recettes et des dépenses. L'office de *surintendant* n**e fut régulièreme**ut établi qu'au xvi siècle. En 1518, François ler établit deux intendants des finances, et, au-dessus d'eux, un surintendant : en même temps il créa des contrôleurs pour vérisser leurs comptes. Jacques de Beaune, baron de Semblançay, fut nommé vers cette époque, surintendant des finances. Il fut pendu, en 1527, pour avoir livré à la reine mère, Louise de Savoie, les sommes qui étaient destinées à l'armée d'Italie. On cite encore, parmi les surintendants du xviº siècle, Claude d'Annebaut, nommé surintendant en 1546; le cardinal de Lorraine en 1559; Arthur de Cossé-Brissac, seigneur de Gonnor, en 1567; mais ce fut seulement lorsque Henri IV eut triomphé de la Ligue, que les surintendants des finances furent chargés régulièrement de l'administration financière. Je trouve, dans les Mémoires inédits d'André d'Ormesson, une liste

complète des surintendants qui ont administré les finances depuis la fin du xvi siècie. Jusqu'en 1661, époque où Louis XIV supprima la charge de surintendant après la disgrace de Fouquet. Voici ce morceau qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire financière de la France:

 Quand le roi Henri IV entra dans Paris, au mois de mars 1594, il fit messire François d'O, seigneur de Fresnes, gouverneur de Puris et surintendant des 11nances. Messire Nicolus de Harlay, seigneur de Sancy, lui succeda en cette charge, et, ayant parlé trop librement du roi sur son mariage avec la duchesse de Beaufort, il fut disgracié, et fut mis en sa place, en l'année 1598, messire Maximi-lien de Béthune, marquis de Rosny, qui ctant fort rude et fort menager, paya les dettes du roi, tant envers les étrangers que les Français, remplit son arsenal de canons et d'armes pour armer cinquante milledommes, et la Bastille, dont il était gouverneur, de quantité d'or et d'argent. Il fut aussi grand maître d'artillerie, et duc de Sully, et, ayant gouverné les fi-nances avec un pouvoir absolu, le roi Henri IV décédé en mai 1610, il fut disgracié en 1611, par messieurs de Sillery, chancelier, Villeroy, secrétaire d'Etat, et le président Jeannin, qui ne le pouvaient souffrir, à cause de sa rudesse et paroles insolentes.

«En la place du duc de Sully, au lieu de surintendant, fut composée une direction de finances de sept personnes, messires de Châteauneuf, président de Thou, président de Jeannin, Maupeou, Arnault, Bullion et Villemontée. Cette direction rapportait, tous les samedis, ce qu'elle avait fait pendant la semaine, devant M. le chancelier de Sillery; toutés les dé-penses y étaient arrêtées. M. Dolé y fut ajouté par le maréchal d'Ancre, en l'année 1612. Cet ordre dura jusqu'au mois de mai 1616, que le président Jeannin, lequel avait toujours été contrôleur général depuis l'établissement de la direction, fut fait surintendant des finances, et son gendre, M. de Castille, intendant. Pierre Jeannin, autrefois président de Bourgogne, étant devenu surintendant, bailla son contrôle général à Claude Barbin, favori et confident du maréchal d'Ancre, lequel Barbin usurpa toute l'autorité dans les finances et les affaires d'Etat, et demeura ainsi jusques au 14 mai 1617, que le maréchal d'Ancre fut tué sur le pont du Louvre. Auquel jour, Barbin fut arrêté prisonnier et mis dans la Bastille. Le présideut Jeannin reprit la surintendance des inances et sit son gendre, M. de Castille, rtendant et contrôleur général.

Le comte de Schomberg fut fait subtendant des finances au mois de septembre 1619, et y demeura jusques au mois de janvier 1623, qu'il fut disgracié et revoyé en sa maison. Messire Charles, marquis de La Vieuville, fut mis en sa place; il était fort entendu aux finances, et réspuissant dans l'esprit du roi, et, étant eccure fort jeune, il faisait très-bien se charge. Il avait été capitaine des gardes et lieutenant du roi en Champagnest governeur de la ville de Reims. Il demeurs en grande autorité depuis janvier 1623, jusques en l'an 1624, que M. le cardissi de Richelieu fut fait chef du conseil, lequel ayant pris le dessus, le fit diagracier à Saint-Germain en Laye, au mois d'aut 1624; il fut envoyé prisonnier dans le château d'Amboise, dont il se saux au mois d'août 1625.

« Messire Jean Boschart, seigneur & Champigny, et messire Michel de Marilles furent faits surintendants des finaucs ensemble, audit mois d'août 1624, et demeurèrent ensemble jusqu'au commucement de l'année 1626, que ledit sieur de Champigny fut mis au conseil des déplches. Messire Michel de Marillac dem seul surintendant jusqu'au mois de ju de l'année 1626, qu'il fut fait garde des sceaux de France, par la disgracede M. la chancelier d'Aligre, renvoyé dans sa mison de Rivière, près de Chartres. And sieur de La Rivière auccèda messire Artoine Ruze, seigneur d'Effiat, qui fet sit quelque temps après maréchal de Franc et mourut en Allemagne, commendati l'armée du roi. Audit seigneur d'fissi, succédérent MM. de Bullion et Bouthiber. M. de Bullion étant mort, au mois de décembre 1641, M. Bouthilier demaura sed. M. Bouthilier ayant été disgracié le 18 de mois de juin 1643, succédèrent le président de Bailleul et Claude de Mei comte d'Avaux, qui avait été employe sux ambassades. M. d'Avaux ayant été disgracié et le président de Bailloul ayant desne sa démission, Michel Particelli, sieur d'imery, auparavant contrôleur **général, fit** fait seul surintendant des finances (1617); par après le maréchal de La Meillerays. avec MM. d'Aligre et Morangis. directeurs puis, M. d'Emery fut rétabli avec M. d'Avaux. M. d'Emery mort (1650), M. leprésident de Maisons fait surintendant es sa place, M. d'Avaux remit la suriste dance volontairement. M. de Maisons M disgracié le 8 septembre 1651, et le marquis de La Vieuville rétabli le même jour. vingt-sept ans après sa disgrâce. Le marquis de La Vienville, étant décédé le verdredi second jour de janvier 1653, messieurs Fouquet et Servien furent faits

ants des finances, le samedi 1653, et M. Menardeau-Chompré, directeur, avec MM. d'Aligre et M. Fouquet fut arrêté à Nanprisonnier dans le bois de Vinau mois de septembre 1661. t, intendant, a succèdé à son ans les finances et les gouverne ce mois de mai 1663. » La disurintendant, supprimée en jamais été rétablie. Les surinfurent remplacés par les conénéraux. Voy. Contrôleur gé-

ENDANT DE LA NAVIGATION. eu prit ce titre après avoir supdignité d'amiral de France. Son marechal de Brezé, fut après lui lant genéral de la navigation. ınt été tué en 1646, Anne d'Auréserva la surintendance génénavigation; mais, à l'époque nde, elle fut obligée de la rendre on de Vendôme. Le duc de Beaunserva jusqu'à sa mort, en 1669. époque, Louis XIV rétablit la e grand amiral de France; mais n d'en limiter la puissance. Le serva le droit de nommer tous ers employés dans la marine, aux, lieutenants généraux, chefs , capitaines, lieutenants et ene vaisseau et de toute espèce de i de guerre, capitaines et officiers gardes-côtes et intendants de la

L'ENDANT DES FORTIFICATIONS. le fut donné, sous le règne de V, au chevalier de Clerville. isson, Histoire de Louis XIV, 38.

TENDANTE DE LA MAISON DE E. — Cette charge fut créée par en faveur de sa nièce, Olympe qu'avait épousée, en 1657, le igène-Maurice de Savoie, second rince de Carignan; on renouvela eveu de Mazarin le titre de comte ns. Voici ce que dit Saint-Simon ition des titres de surintendanmaison des deux reines, Marieet Anne d'Autriche : « Le cardinal qui fit tout pour que le comie de ne se trouvat pas mai marié à sa iait d'inventer pour elle la charge rs inconnue de surintendante ison de la reine, et pour conserpréférence à la reine mère, avec l avait toujours été si uni, à qui lout, et que le roi respectait si cen même temps la princesse de

Conti, son autre nièce, surintendante de la maison de la reine mère » (Mémoires de Saint-Simon, IV, 92). La surintendante de la maison de la reine avait, comme le nom même l'indique, la supériorité sur toutes les dames du palais. La duchesse d'Orléans (Henriette d'Angleterre) eut aussi une surintendante de sa maison. « Madame, dit Saint-Simon (VI, 394), parce qu'elle était fille d'Angleterre, en eut une aussi, qui fut Mme de Monaco. C'est l'unique exemple pour les filles de France.»

SURNOM. — Ce mot vient, selon du Cange, de ce qu'autrefois, dans les actes, on écrivait le surnom sur le nom. Il cite comme exemple un extrait d'une pièce latine du XHI<sup>e</sup> siècle. Voy. Noms, p. 367 et 868, et SOBRIQUETS.

SURNUMERAIRES. — Commis qui sont employés dans les ministères et dans les diverses administrations; ils y travaillent sans appointements, en attendant la vacance d'une place.

SURSIS. — Délai accordé en justice, et pendant lequel une affaire reste en suspens.

SURTAXE. — Impôt excessif. Une ville ou un individu surtaxés peuvent réclamer un dégrèvement. — L'augmentation que subissent momentanément certains impôts s'appelle aussi surtaxe.

SURTOUT DE TABLE. — L'origine des surtouts de table remonte à la fin du xvii• siècle. Le *Mercure galant*, du mois d'avril 1698, décrivant un grand repas. que Monsieur, frère du roi, avait donné dans Saint-Cloud, dit que le milieu de la table était rempli par un surtout de ver-meil doré. « Il y a peu, ajoute l'auteur, que ces sortes d'ouvrages sont inventés pour garnir les tables. Ils y demeurent pendant tout le repas. On en fait de plusieurs pans différents. Ils sont souvent enrichis de figures; ils portent quantité de choses pour l'usage de la table, en sorte que l'on ne peut rien souhaiter a un festin que l'on n'y trouve.» La même Gazette nous apprend que, pour les soupers aux lumières, les surtouts étaient faits de manière à pouvoir y placer des bougies; et que, pour un repas de jour, il y avait divers ornements fort agréables qui couvraient et cachaient la place des flambeaux. Voy. Le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée des Français.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE, — Mesure adoptée à l'égard de certains condamnés. A l'expiration de leur peine, ils sont soumis à une surveillance spé-

ciale de la police, et obligée de résider dans le lieu qui leur a été assigné.

MURYIYANCE, - Droit de succeder à un bomine dans va charge après na mort. L'mange d'acci rder des auveregness nunt rendu une partie des charges haveditaipre. Benti lit a adressant aux clats genormes de nios en saas de tara qu'une des premières réformes à operer cunsistuit à utoire les auryronners de charges er emplose, Bennmenne. L'abus des surre renres continua , en accordat même la se tirener cas gouvernments et des charges de secretaires d'Elat. At d'in de Longweit le obt ni eo 1659 la rue-Parence de ses gouvernements pour ses e ant et le jeune omenie de Brienne de serretaire d'État des affures étrangs. res que son père exerçait

SUSPECTS A Convention rendit, le 17 acquembre 1723 la lot des suspects, qui ordunisti de n'ettre en arrestation lings coun qui, pur icu conduite, leurs reintions , leurs | topos ou leurs ecrits se permets in nitres partisans de la syranmie, du federalisme et ennemis de in diberte de reproduis les termes memes de in los per fonction mires publics suppenma les et derun nobles les maris fem met peres, mores, his ou lides, freres en cours, et aceuts d'enugres Les comiles de serveillance etaient charges de draiger la liste des suspects, et de decerner contre eux des mandats d'arret fam ilétenos devaien tester enfermes juiqu'à la pa a. Cette noi remplit nes primors de victimes describees à s'echafaud tami le Desmi uiths a't oport en oani- protester concre in a des suspects. Il 85 un tabless frappart dans son breux fordelier, de la tyrancie prisente, aous le nomd'une tyrantise passee. Pariant du despotisme desempereure r mains, il montrait In for der ausperts partout app squire Un citoren avait i de la popularité : co-

the un rival du prince i in pouvait suscher un gierre civile Saspect. Fuvaiton, au contrairé, la pipularité étaé tenuto an com de son le s' Leite vie retirée vous avait luit remarquer. Suspect. — Eties vous riche. Il viavait un pero imminent, que e peuple ne foi s' trompa par vos largeores. Suspect. — Eties vous pauvre il fallait vois survenier de plus près il n'v a personne d'entrevrenant comme ce un qui un rien. Suspect Eties vous d'un caractère son bre melanconque et d'un existence peginge. Ge qui vous affligent, c'est que les affaires puhiques affaient bien. Suspect. — Un citopen se donnait-il du hon lamps et don

indigrations? C'est paren le print dit mai Suspert. — Brait il verteux, motive dans sen memors "Il fusait le mand de la cour Suspert, Esait ce sa più nopies, un orateur, un poese? Il lu survenant bien d'avier plus de renounce qui reux qui gouvernairet. Suspert — Luis s'etais on no quis une reputaire a la guerre? Un n'en etait que plus danprest increso talent il futtait se de ute fi peneral ou l'eloigner promptenant de l'armée Suspert » la loi des suspette abolie le 4 octobre 1795.

SUSPERSE Interdiction falls 5 15 clere de resiplir les fonctions in mi ordre prudent un certain iemps. # 74 plusieurs degres de suspense Elé 66 ocale ou personnelle locale a le più n'est suspendu de ses foncts es que 🚟 un fieu determine , personi elle , dil 🍽 en tous lieux. Elle pout être en ore per rale o a bornen a ceruatues fonction id prêtre peut êtra suspendu pour la prin cation, tout en conservant le possi d'administrer le sa-rement de la pier tonce et de célabrer la mouse la el pense peut être hornee à un temps per od moins long Après ce temps ellest de pietn droit. Elle peut aussi être 🕮 ace pour un tempe illimate et tant #1 plaire a l'oveque. La suspense est ordin rement la première penie canonique p noncee par les superseurs ecclesies

SESPENSION D'ARMES — Commissioner des hostiques Les suspension de veritables institutions, dens chimies Prance, sont commuse nous le unité de Prance, sont commuse nous le unité le de Dieu et de Quarquisses de Voy, ces mots

pelait ruzerain, dans le langue des un seigneur dominant, duquei relevant d'autres seigneurs. Le paux r dont seigneur etait invesu sur les sons feudataires a appelait suzerainete la droite de suzerainete variaient sur l'importance des Bels, ils compensait queiquefois des redevances en argent de nature, le droit d'appel des cours et gneuriales devant le trouvail du suseraine l'autorité muitaire, etc. Foy Fausaix

STRBOLES — Les images on syntonique randent sonsibles les idres d'une le giolation, eneviennent aurioni aux ques primitées. Aussi trouve-t-on les lois des barbares et principalement des Frances un grand nombre de que boier pour indiquer la proprieté, la revendémente d'un bernares des principalements.

7

e parenté. J'ai cité quelques-uns de nboles en parlant des lois des bar-Voy. Lois, p. 680, 2° colonne, 1° colonne. — La féodalité eut ses symboles : l'investiture était agnée de cérémonies symboliques. AVESTITURE. — La renonciation à ccession était figurée symboliquear l'acte d'une veuve qui déposait ture et les cless de la maison sur le il de son mari. Il existe un traité de la Symbolique du droit par

GOGUE. — Temple où se réuniss juifs pour la célébration de leurs ligieux. Voy. Juifs.

DIC, SYNDICAT. -– On appelait ausyndics ceux qui étaient nommes membres d'une corporation inlle (Voy. Corporation) pour pren-n des affaires de la communauté. harge se nommait syndicat. — l.e les commissaires institués par une n de commerçants pour gérer les s communs. Ainsi les créanciers faillite nomment un ou plusieurs ssaires-syndics.

DE. — Les synodes sont des ases du clerge diocésain réuni par le. Les anciens conciles, dont les iptions ont été renouvelées par le de Trente, ordonnaient la tenue le de synodes diocésains pour donus d'unité et de force à la discicclésiastique. - On appelait encore ou droit de synode une taxe que ie imposait aux ecclésiastiques qu'il sait au siège épiscopal. Ce droit se à chaque synode, et Hincmar, arue de Reims au 1x• siècle, fut obligé rendre des évêques qui convot souvent des synodes pour se faire ce droit. On l'appelait aussi cens ratique. A la fin du vie siècle il e deux sous d'or. Il se payait enans quelques diocèses de France

au xviii siècle. Voy. Fleury, Institution au droit ecclésiastique.

SYSTÈME. — Le mot système désigne spécialement dans l'histoire de Franceles opérations financières de Law. Voy. Banque, p. 62, 2° colonne. — M. Levas-seur a publié, en 1853, un travail complet sur cette matière sous le titre de Recherches historiques sur le système de Lano.

Système Cellulaire. — Système d'emprisonnement individuel qui a été appliqué d'abord en Amérique, puis en Ecosse et en Angleterre. Il a èlé introduit en France sous le règne de Louis-Philippe et applique d'abord dans la prison de la Roquette à Paris.

Système décimal, système mé-TRIQUE. - Voy. MESURES, p. 776, 9º colonne, et 777, 1re colonne.

SYSTÈME PENITENTIAIRE. — Le but de ce *système* est d'arriver à l'améliorae syndics désigne encore aujour, tion du coupable par la peine qu'on lui les commissaires institués par une inflige, et de rendre possible sa réhabilitation après l'expiration de la peine. Cette pensée déjà ancienne a été réduite en système depuis l'époque de la révolution et on a tenté d'en faire d'utiles appli-cations. M. Moreau-Christophe, dans l'ou-Vrage intitulé Code des prisons, attribue surtout ceue amélioration à l'Assemblée constituante. Voici comment il s'exprime sur ce sujet : « L'Assemblée constituante fit de la peine de la prison, qu'elle n'admit que temporairement, un élément tout nouveau en droit criminel en instituant le système pénitentiaire, qui n'existait pas en France avant elle. c'est-à-dire le système pénal basé sur l'amendement du coupable par le repentir de la faute commise, et sur la possibilité de la réparer par la réhabilitation après l'expiration de la peine subie; ajoutons qu'on peut apercevoir dans l'article 14 de son code, lequel consacre et définit la peine de la gene, le germe da solitary confinement (emprisonnement cellulaire), pratiqué depuis à Philadelphie.

T

AC. — Le tabac a été introduit en vers 1560. Nicot, ambassadeur de en Portugal, offrit cette plante à e Catherine de Médicis, et pour ce on l'appela d'abord nicotiane et à la reine. Le nom de tabac lui fut par les Espagnols qui la trouvèrent origine à l'île de Tabago, une des

petites Antilles, ou, selon d'autres, à Tabasco au Mexique. On la désignait encore sous le nom de petun qu'elle por-tait au Brésil et dans la Floride. Les preneurs de tabac étaient dans l'usage primitivement de porter sur eux une petite rape dont ils se servaient pour réduire en poudre le tabac qui était en rouleau. r et d'argent. Ces cornes transen vases passaient de main en sque les guerriers étaient réunis 'estin. Les Francs et en général res du nord avaient la même couelle existait encore au xi° sièaume le Conquérant **ayant réun**i o une assemblée des barons de ie, son historien Guillaume de ious le montre assis à une table se, et buvant dans des cornes urs extrémités, étaient ornées 'argent. Les poétes des xiie et les font encore mention de cet s grands vases dont on se servoy. ce mot). siècle, des fontaines jaillissan-

les festins portaient le nom de ent, pendant le repas, du vin, ocras et d'autres liqueurs. Il en ordinairement de l'eau rose ou utre liqueur odorante pour parsalle. Cet usage paraît même plus haut, puisqu'au xiii siècle ur français Rubruquis trouva en n orfevre parisien, nommé Guiloucher, qui avait fait pour le Tartares une de ces fontaines es. Elle consistait en un grand irgent au pied duquel étaient ns de même métal qui versaient ne liqueur différente, l'un du atre, du lait de jument (boisson iée des Tartares); le troisième e d'hydromel, le quatriènie enau-de-vie de riz. Ces liqueurs à la gueule des lions par des chès dans le tronc de l'arbre, et x aboutissaient, par les bran-ine chambre voisine où on les it. Au sommet de l'arbre était l'argent, qui tenait en main une et l'approchait de sa bouche, d'un ressort, pour en sonner. ie caché sous l'arbre soufflait tuyau qui aboutissait à la troma faisait résonner. Lorsque le nandait à boire, le sommelier nge de donner le signal ; l'ange t la trompette de sa bouche, et qu'elle faisait entendre on remans la chambre extérieure les conduite; les quatre liqueurs at de la gueule des lions et étaient ins des vases que le sommelier r la table. Il est encore question nes jaillissantes à la fin du :le. Le Mercure galant (mars rivant une fète qu'avaient donseille huit gentilshommes, penarnaval, dit que du buffet jaill'eau de fleur d'oranger. Voy. d'Aussy, et les art. Bierr, Voy.

RAU-DE-VIE, ENTREMETS, LIQUEURS, MOUR-RITURE, POISSON, REPAS, VERREIE.

TABLE RONDE. — Espèce de joute chevaleresque. Du Cange distingue, d'après un passage de Mathieu Paris, les combats appelés tables rondes des tournois. L'historien anglais rapproche, en effet, ces deux sortes de jeux militaires et indique nettement qu'ils différaieut (non in hastiludio illo quod torneamentum dicitur sed potius in illo ludo militari qui mensa Rotunda dicitur). Du Cange suppose que les tables rondes étalent des joutes où les chevaliers luttaient homme à homme, tandis que dans les tournois ils combattaient en troupe. Voy. Tournois.

TABLE RONDE (Chevaliers de la). — On désigne sous ce nom les compagnons du roi Arthur, Perceval, Percetoret, Lancelot du Lac., etc., que les légendes du moyen âge nous représentent occupés de la conquête du saint graal ou vase dans lequel Joseph d'Arimathie avait reçu le sang du Christ au moment de la passion. Quant au nom de table ronde, on a cherché à l'expliquer en disant qu'on appelait ainsi une espèce de joute ou passe d'armes, à la suite de laquelle les chevaliers célébraient un festin. Voy. Table Boude.

TABLES DE MARBRE. — Juridictions qui tiraient leur nom d'une grande table de marbre, située dans le palais de justice de Paris, et autour de laquelle siégeaient primitivement les juges. Les trois juridictions désignées sous le nom de tables de marbre étaient celles de l'amirauté, de la connétablis et des saux et forêts. Il en a été traité aux mots Amirauté, Connétablie et Eaux et forêts.

TABLES VOTIVES. — Cette expression, qui désigne les offrandes promises par un vœu . rappelle un usage de l'antiquité. On suspendait dans les temples des tableaux ou simplement des tablettes avec des inscriptions, pour rappeler que le vœu adressé à une divinité avait été exaucé. Cette coutume s'est conservée chez les chrétiens, et on suspendencere dans certaines églises des tables votives appelées aussi ex-voto.

TABLETIERS. — Corporation industrielle qui comprenait les ébénistes, les tourneurs, tailleurs d'images et faiseurs de peignes. Elle reçut, en 1506, des statuts qui furent souvent renouvelés.

TABLETTES. — L'usage des anciens, d'écrire sur des tablettes enduites de cire, s'est conservé pendant une partie du moyen âge. Ou se servait de tablettes de bois, enduites de cire, sur lesquelles

•

nerce et manufactures a beaucoup contribué au soulagement des peuples. » ....

51 Sa Majeste, sjoutait-il, se resolvait de
diminuer ses dépenses, et qu'elle demandât sur quoi elle pourrant accorder des soulagements à ses peuples, mon sentiment
serait de diminuer les tailles et de les
mettre en trois ou quatre années à vingtcinq millions de livres. » (Elles s'elevaient alors a près de quarante millions.)
Après la mort de Colbert (1683', la taille
s'accrut de nouveau et continua de peser
exclusivement sur le peuple jusqu'à l'epoque de la révolution.

TAILLE (Opération de la 1. — L'opération de la faille pour l'extraction des pierres ou calculs formés dans la vessie fut tentee pour la première fois sous le règne de Louis XI. On lit dans une chronique du temps : « au mois de janvier 1474, il advint qu'un franc archer de Meudon, près de Paris, était prisonnier au Ch**a**telet ; il fut condamné à être pendu pour larcins dans l'église de Meudon. En ce même temps plusieurs personnes souffraient de la pierre, et l'archer lui-même en était tourmente. Il fut remontré au roi qu'il serait utile qu'on lui ouvrit le corps pour voir comment se formaient ces calculs. L'operation fut saite par Germain Collot. L'archer fut guéri et obtint la rémission de ses crimes. » Depuis cette époque on a persectionne les procedes pour l'extraction de la pierre. Voy. LITHOTRITIE.

TAILLEURS.— La corporation des tailleurs reçut ses statuts d'Etienne Boileau,
sous le règne de saint Louis, comme
on le voit dans le Livre des métiers
rédigé par ce prévôt des marchands
(p. 142-144). On les appelait d'abord tailleurs de robes. Lorsque l'usage des habits
eut remplacé celui des robes, la corporation prit le nom de communauté des mattres marchands tailleurs d'habits. Ils
reçurent, en 1655, de nouveaux statuts
qui ont duré jusqu'à la suppression des
corporations.

TAILLEURS DE PIERRES. — Les tailleurs de pierres ont aussi leurs statuts dans le Livre des métiers. Ces tailleursimagiers, comme on les appelait au moyen âge, étaient quelquefois d'habiles sculpteurs. On les nommait encore les mattres des pierres vices, parce qu'ils savaient animer la pierre et lui donner une forme vivante. C'est à ces mattres tailleurs que l'on doit les ornements des églises du moyen âge.

TAILLON. — Impôt établi par Henri II, en 1540, pour augmenter la solde des

gendarmes qui composaient les 
TALEMELIERS. — Ancien nom des la langers (voy. Boulangurs). — Une donnance de Philippe IV le Bel, es des de 1305 (Ordonn. des rois de Franci, l. 427) prescrivait aux talemeliers de Pais de faire pain suffisant (de bonue quital faute de quoi toute la fournée serait infaite (confisquée). En même temps, le minute (confisquée). En même temps, le minute (confisquée). En même temps, le minute (confisquée) de pain en sa minute ou à le vendre elle-même en payant le droits accoutumés. Le prévot de Pais était spécialement chargé de veiller à ce que le pain fût vendu à juste poids.

TALION. — Loi qui infligent une parition pareille à l'offense, dent pour dent, ail pour ail. Les lois des barbares partent des traces de ce principe; la loi des Burgondes dit: Si quelqu'un a tenté de s'emparer du faucon d'autrui, le fauce mangern six onces de chair sur sen seis. Un grand nombre de dispositions péndes ont le caractère d'une loi du talion: sissi, on fendait les lèvres et on parquit la langue aux blasphémateurs, on coupit la poing aux parjures, etc. On retrouve la peine da talion dans plusieurs ordennances du moyen âge. Voy., entre autres, dans les Ordonnances des rois de France, t. I, p. 46 et 86.

TALISMAN. — Pièce de métal, piere ou morceau de bois auxquels on attrise une vertu extraordinaire. On distingue généralement deux sortes de telisment: les astronomiques qu'on reconnait sur signes célestes ou constellations que l'as y a gravées et qui sont accompagnées de caractères inintelligibles; les sasgiques qui portent des noms d'anges, de gistes, des mots bizarres et des signes extraordinaires. Il y a quelquefois des telismans mixtes qui réunissent les signes célestes et les symboles magiques. En France, les talismans furent surtout d'anges à la cour de Catherine de Médicis et de Henri III.

TAMBOUR, TAMBOUR DE BASQUE.
TAMBOURIN.—Les anciens connaissies une espèce de tambour qui se compessit d'un cercle de bois ou de métal recouver d'une peau d'animal. Notre tambour ét basque a beaucoup d'analogie avec ce transparum ou tambour antique que l'es trouve sur un grand nombre de mossments. Quant au tambour militaire, il a été emprunté aux Arabes à l'époque des

la été de même du tamtambour, moins large et ambour ordinaire.— On a nom do tambourin à une fort usitée en France au du xixe siècle.

Les tanneurs furent érion en 1345. Quatre prud'avaient la garde et surtisans de ce métier.

rrage fait au métier ou à aine, soie ou fil, qu'on able ou sur le plancher. ). 785-786.

. — Étoffe ou ouvrage fait l'aiguille, dont on couvre les orner. Voy. Gobelins, 5-786), et Savonnerie.

— Il est question de la tapissiers dès le temps Livre des métiers, p. 126-it que la corporation des subdivisée en plusieurs vendaient des tapis sar-is précieux que l'on tirait qui étaient réservés pour our les châteaux. Les aupissiers labriquaient de aine qui servaient de couavaient plus d'utilité que

5. — Nom donné à quelcompagnies mercenaires la France au XIV<sup>®</sup> siècle. COMPAGNIES.

spèce de bouclier en usage et qui était courbe et de de la est venu le verbe se arguer de quelque chose, ictionnaire, c'est en faire On appelait encore targe nonnaie qui portait au ree d'une targe ou bouclier. rhe: n'avoir plus écu ni

Anciennes cartes qui paine orientale, et ont prointroduites en Europe par
Ce jeu se compose, dit
Cartes à jouer, p. 18), de
uit cartes : un fou, détanant comme le zéro foncnumération arabe, vingt
particuliers, figurant des
les combinaisons très-vaintérêt beaucoup plus vif
s, et cinquante-six cartes
nôtres, quoique désignées
différents, qui sont : qua-

rante points de l'as au dix en quatre séries, et quatre rois, quatre reines, quatre chevaliers (ou cavaliers), comme aux échecs et quatre valets. » Le jeu de tarots s'introduisit en France sous le règne de Charles V; on y jouait encore sous Charles VI, seulement on y avait ajouté les dames, qui ne se trouvent pas dans les anciens tarots, mais qui figurent dans les tarots peints pour ce roi. Enfin, sous Charles VII, les tarots firent place aux cartes françaises. Je renvoie pour les détaits à l'ouvrage de M. Boiteau que j'ai cité plus haut.

TASQUE. — Droit féodal, analogue au droit de Champart (voy. CHAMPART). On l'appelait quelquesois vingtain.

TASSETTES. — Pièces de l'armure féedale qui rattachaient la cuirasse aux cuissards. Elles formaient quatre rangs de plaques qui descendaient depuis le basventre jusqu'à mi-cuisse. Voy. Armes, fig. 0.

TAUPINS (Francs).— On désignait sous ce nom les francs archers, institués par Charles VII (voy. Armée, p. 34). Le nom de taupins venuit de la basse latinité talparii, mineurs travaillant comme la taupe. Ce premier essai d'infanterie nationale ne réussit pas. Villon chausonma le franc archer de Bagnolet, et Le Duchat a cité, dans ses noies sur Rabelais, la chanson suivante composée contre les francs taupins:

Un franc taupis un si bel homme était
Borgne et boiteux, pour mieux prendre visée,
Et si avait un fourreau sans épée;
Mais il avait les mulles au talon,
Deviron, vignette sur vignon.

Un franc taupin un arc de frême avait Tout vermoulu , sa corde renouée; Sa flèche était de papier empenade, l'errée au bout d'un erget de chapon. Deviron, étc.

Un franc taupin son testament faisait Honnétement dedans le presbytère, Et ai laissa sa femme à sen vicaire, Et lui bailla la clef de la maison. Deviron, etc.

Un fronc taupis ches un bonhomme était, Pour son diner avait de la morne, Il lui a dit : Jarnigoy i je te tue, Si tu ne fais de la soupe à l'oignon. Deviron, etc.

Un franc taupin de Hainaut revenait; Sa chausse était au talon déchirée; Et si disait qu'il venait de l'armée; Mais one n'avait donné un horion. Deviron, etc.

Un franc taupin en son hôtel revint, Et il trouva sa femme l'accouchée. A donc, dit-il, j'ai la billevisée; Un an a que ne fus en ma maison. Deviron, etc. chevalerie chrétienne fut foudé à la suite de la premiere croisade, par plusieurs des chevaliers français qui avaient suivi Godefroi de Bonillon. Ils se consacrèrent d'abord au service des pélerins, sous le nom de l'auvres chevaliers de la sainte cue. Hagnes de Payens en forma un ordro en 1118, et r's ne tardérent pas à prendre le nom de Templiers, son parce qu'ils etaient établis près des ruines de l'ancien temple de Jerusalem, ou parce qu'ils se consideraient comme les defenseurs du nouveau temple. Le concile de Troyes approuva l'ordre des Templiers en 1128. et saint Bernard, qui était alors l'oracle de la chrétiente, traça la règle des checaliers du Temple ils devaient toujours accepter le combat, fût-ce d'un contre trois, ne jamais demander quartier, ne point donner de runçon, pas un pan de mur, pas un pouce de terre. Ils n'avaient pas de repos à esperer; il ne leur etait pas permis de passer dans un ordre moins austère. Saint Bernard, dans son Exhortation aux chevaliers du Temple, irace ainsi la figure de ces guerriers : « Cheveux tondus, poil hérisse, souillé de poussière; noirs de fer, noirs de hâle et de soleil . ils aiment les chevaux ardents et rapides, mais non parés, bigarrés, caparaçonnés.» Puis, s'adressant aux Templiers, il leur disait : « Allez heureux, allez paisibles; chassez d'un cœur intrépide les ennemis de la croix du Christ, bien sûrs que ni la vie, ni la mort ne pourront vous mettre hors de l'amour de Dieu qui est en Jésus. En tout péril, redites-vous la parole : Virants ou morts, nous sommes au Seigneur. Glorieux les vainqueurs, heureux les martyrs! »

Les principales dignités dans l'ordre du Temple etaient celles de grand maître, qui avait rang de prince chez les rois, de grands prieurs, visiteurs, commandeurs, etc. La réception d'un nouveau chevalier devait être approuvée par le chapitre, et avait lieu d'ordinaire pendant la nuit et dans une église. Le récipiendaire attendait au dehors. Le chef, qui présidait le chapitre, députait, à trois différentes reprises, deux frères qui demandaient au futur chevalier s'il voulait être admis dans la milice du Temple. Sur sa réponse affirmative, il était introduit. Il sollicitait trois fois à genoux le pain et l'eau, et la société de l'ordre. Le chef du chapitre lui disait alors : « Vous allez preudro de grands engagements; vous serez exposé à beaucoup de peines et de dangers. Il faudra veiller, quand vous voudriez dormir; supporter la fatigue, juand vous voudriez vous reposer; soufrin la soifet la faim, quand vous voudriez

boire et manger ; passer dans un pip, quand vous vondriez rester dans un tre. » Il lui adressait ensuite plasius questions: - Etes-vous chevalier? vous sain de corps ? N'êtes-vous pir marié et flance? N'appartenez-7005 🍽 dejà à un autre ordre? N'aves-voss pa des dettes que vous ne puissies so ni par vous ni par vos amis? » Silette piendaire repondait d'une manière su faisante, il était admis à processer l trois voux de pauvreté, chasieté et c sance. Il se consacrait à la défense de la terre sainte, et recevalt le manten ( l'ordre, manteau blanc avec une ca rouge sur la poitrine. Les chevaliers prisents lui donnaient le baiser de fra

l'étendard des Templiers était spois Beauséant. Il portait inscrites ces paries de l'Écriture: Non nobis, Domine, en nobis, sed nomini tuo da gloriem (es n'est pas à nous, Seigneur, ce n'est pas à nous qu'il faut accorder la gloire, mais à ton nom). Leur cri de guerre étal: A moil beau sire, beauséant, à la rescoust.

Tant que durèrent les croisses, les Templiers rendirent les plus grands survices à la chrétienté; mais lorsque la Relestine fut définitivement perdus (1291), ils revinrent en Europe et se répandirent dans leurs commanderies. Ils a'y victrent pas toujours d'une manière édifante. L'habitude de la vie militaire, us affeir prolongé dans l'Orient au militaire, prolongé dans l'Orient au militaire, avaient altéré leurs mœurs et pest-tire mème la pureté de leurs doctrins. En leur a reproché d'avoir adopté qualques des croyances mystiques et lieur-cieuses de l'Orient.

A Paris, les Templiers avaient un quertier tout entier, qui, jusqu'à nos josts, a conservé le nom de quartier du Temple. Les maisons de l'ordre avaient duit d'asile, et, à l'ombre de la protection des Templiers, vivaient une multitude de surviteurs, de familiers, de marchands privilégiés et quelquefois de condamais. La tour du Temple, bâtie au commencement du xiiis siècle, par frère Hubert, tréseien des Templiers, se composait d'un édite carré, formé de très-épaisses marailles, et dout les angles étaient munis de terrelles. Philippe le Bel, poursuivi par une émeute populaire, y trouva un asile ca 1306, et ce fut là qu'en 1792 (11 asile, Louis XVI fut enfermé avec sa famille.

Les richesses immenses des Templiers excitèrent la convoitise des souverains; leur orgueil les blessa. On répandit curtre l'ordre des Temple les bruits les plus injurieux. On reprochait aux Templiers

graphique de Paris à Lille. s télégraphes se multiplièrent tablis sur toutes les lignes imlls sont placés sur le sommet de u de monuments élevés, ordià une distance de trois lieues itre. Deux gueiteurs sont charativement de chaque télégraqui est de station imite, aseis, manivelles qui impriment le t, toutes les évolutions ordontélégraphe placé au sommet du orend les mêmes positions. Le près de lui une lunette fixée r; il peut regarder les signaux mhe voisin et les reproduire ment A l'extrémité de chaque a un directeur qui correspond eau central de Paris. Cette inait déjà un grand progrès et de transmettre les ordres du ent avec une merveilleuse rais elle a été de beaucoup sur-· le télégraphe électrique, qui es nouvelles avec la rapidité

OPE. — Cc mot, formé de i grecs, τῆλε (loin) et σχοπίω ), designe un instrument au juel on voit à de grandes dis-3 télescope paraît avoir été dé-1 Hollande au commencement ècle (1609) et persectionné peu près par Galilée. Depuis cette n'a cessé de perfectionner les et on est arrivé à en construire ssent les objets plus de mille

NAGE, TEMOIN. — Le témoila déposition faite en justice ix ou par écrit. Les *témoins* qui tont cette déposition. On noins oculaires ceux qui ont vu it et témoins auriculaires ceux ntendu raconter. Il ne faut pas les témoins, tels que les admet on moderne, avec les co-jurants neurs des lois barbares (voy. lurs). Le témoignage était emun grand nombre de circoninsi, pour constater un usage, t un certain nombre de témoins ii, sous la foi du serment, déue telle avait été de tout temps : du pays. De même dans les syeque appelait un certain nomoins de chaque paroisse, choisis plus honnêtes et les pl**us véri**l leur faisait prêter serment sur s des saints de déposer de tous ontraires à la volonté de Dieu gion, qui seraient parvenus ou

parviendraient à leur connaissance. Ils juraient de n'en celer aucun à l'évêque ou à son délégué (voy. du Cange, v° Testis). Quelques coutumes du moyen âge admettaient que la preuve pouvait être acquise en justice par un seul témoin. On trouve cette disposition dans les statuts de Marseille, liv. II, chap. XII ( du Cange, ibid.).

Jusqu'au temps de saint Louis, le ducl judiciaire suppléa trop souvent aux preaves testimoniales. Les Etablissements de ce prince (voy. Eta suissements de saint Louis) ordonnent (liv. I, chap. i) que les dépositions des *témoins* seront reçues en secret et qu'ensuite le juge les rendra publiques. Les parties avaient deux jours pour appeler leurs témoins, tongs ou courts, selon que les témoins, ou les parties étaient loin ou près. Celui qui refusait de rendre témoignage de ce qu'il savait pouvait y être contraint (Etablissements, liv. I. chap. 111). Depuis cette époque , le témoignages oraux ou par écrit on été le principal élément pour établir la culpabilité ou l'inpocence des accusés.

Les faux témoins étaient condamnés par les Capitulaires à avoir le poing coupé. Saint Louis remplaça cette peine par une amende. François les, au contraire, or-donna, par un édit de 1531, de condamper les saux témoins à la peine capitale. Cette loi fut maintenue jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, mais avec des adoucissements dans la pratique. Ainsi on distinguait le faux témoignage en matière civile du faux témoignage en matière criminelle. Le code penal de 1810 a consacré cette distinction; il punit le faux témoignage en matière criminelle de la peine des travaux sorcés, et le même crime, en matière civile, d'un emprisonnement dont la durée varie de cinq à dix ans. Le saux témoignage en matière correctionnelle entraîne un emprisonnement dont la durée varie d'une année à cinq ans. La peine est plus grave lorsque le faux témoin a été corrompu par argent ou par promesses; il peut, dans ce cas, être condamné aux travaux forces. Les coupables de aubornation de témoins sont passibles des mêmes peines que les faux témoins. (Voy. code pénal, art. 361-365.)

TEMPLE. - Monument consacré l'exercice public d'un culte religieux. Il a été question des temples chrétiens au mot EGLISE. — Il existe encore en France quelques ruines de temples paiens. La Maison-Carrée, à Nimes, est l'édifice de ce genre le mieux conservé. Voy. MAtson-Carrée.

TEMPLE (Ordre du). -- Cet ordre de

troupe qui donna une grande réputation au theatre de l'hôtel de Bourgogne. Là figmment Robert Guérm , dit L**afléur, qui** faisait les rôles serieux ; Gros-Guillaume, le farceur par excellence. Hugues Guéru . dit Frechelle ; Gantier - Garguille, qui jouait les vicillards et imi ait a merveille le gascon Boniface; Henri Legrand, det Belleville ou Turlupan: Deslauriers, dit Bruscambille Pierre le Messier, dit Bellerose, etan directeur de la troupe. On ne payait que dix sous aux galeries et cinq sous au parterre.

En 1659, une nouvelle troupe, celle de Poquelin, qui avait pris le nom de Mo-lière, vint s'etablir à Paris et joua des comédics et des tragedies à l'hôtel de Bourgogne et ensuite au Pauis-Royal. Ces comédiens requrent plus tard le nom de comediens ordinaires du roi. On remarquait dans cette troupe Floridor, Baron père, Bejart et Mlle Bejart qui devint temme de Molière, Brécourt et sa femme. Les principales pièces de Corneille et presque toutes les tragédies de Racine furent representées à l'hôtel de Bourgogne La Champmeslé était attachée à ce theatre.

La première représentation gratis fut donnée à l'hôtel de Bourgogne, en 1660, A l'occasion de la paix des Pyrénées. On joua Stilicon, pièce nouvelle de Thomas Corneille. Loret, dans la Muse historique du 21 janvier 1660, rendait compte de cette représentation :

Floridor et ses compagnons, Sans être invités ni semons Que par la véritable joie Que dans le cour la paix envoie, Pour rejouir grands et petits, Joudi recitérent gratis Une de leurs pièces nouvelles l)es plus graves et des plus belles, Ou'ils firent suivre d'un ballet Gai, divertissant et follet.

L'hôtel de Bourgogne fut abandonné en 1680 par la troupe française et occupé par des comédiens italiens. On continua, malgré quelques interruptions, d'y jouer l'opéra, la comédie, le drame et le vaudeville jusqu'à l'époque de sa destruction en 1783. Il a été remplacé par la halle aux cuirs.

En 1680, les deux troupes de l'hôtel de Bourgogne et de Molière, réunies sous le nom de comédiens ordinaires du roi, donnèrent pendant quelque temps leurs représentations au théaire Guénégaud, rue Mazarine. Mais, lorsque MM. de Sorbonne vinrent prendre possession du palais des Quatre-Nations (aujourd'hui l'Institut), ils ne consentirent à s'y établir a mudition qu'on éloignerait le

theatre dont le voisinage leur parainit trop bruyant. Les comédiens furentesges de vider les lieux sur un ordra 🗭 leur fut siguifié par le lieutenant de lice le 20 juin 1687. Après avoir 🕬 quelque temps sans pouvoir trouver asile, ils obtingent la permission de la blir que des Fossés-Saint-Germand Prés (aujourd'hui rue de l'Ancienne 🕒 medie) et y construisirent un thiche ! prit le titre de théatre de la comile rançaise, et s'ouvrit le 18 avril 1899 p la représentation de la Phidre de Raci Les comédiens ordinaires du roi l'actpèrent jusqu'en 1770; comme siers d'initiatre menaçait ruine, ils furest chique de l'abandonner pour aller occipi théâtre des Tuileries. En vertu d'un une du conseil du roi, en date du 1º 🖼 1699, les comédiens furent obliq donner le sixième de leur recette 🕮 pauvres de l'hôpital général. A partir de cette époque, le prix des places fut luide la manière suivante : aux premières les trois livres douze sous. aux secon trente-six sous et dix-huit sous an perterre.Antérieurement le prix des 5 ries était de dix sous et celui de partere de douze.

Moralitės. — Outre les mystėru, 🛚 moyen age eut des représentations estmatiques désignées sous le nom de ==ralites et de soties. Les premières étaies des pièces allegoriques, où le poète sa proposait le développement d'une penses philosophique. Bonne-Fin, Malle-Fin, Bien-Avisé, Mal-Avisé, Jeune, Orai son, etc., figuraient au nombre des persennages allegoriques des moralités. Quelques-unes des paraboles de l'Ancien de Nouveau Testament, par exemple le Manvais riche, l'Enfant prodigue, fournires aussi des sujets de moralités. Les 📴 fants-Sans-Souci et les clercs de la Basoche représentaient ces pièces anni biss

que les farces appelées soties.

Solies. — Les solies étaient ordinarement des pièces satiriques qui s'ausquaient aux vices ou aux ridicules 📽 l'espèce humaine. Une des soties 🎏 plus ingénieuses, est, selon Marmoriel, celle où le Vieux Monde endormi est expose à toutes les espiègleries d'abu qui délivre sot dissolu habillé en hommedéglise, sot glorieux habillé en gendarme, sot trompeur habillé en marchand, set ignorant, etc. Cette troupe burlesque toure le Vieux Monde, et, après l'avoir tondu, le trouve si laid qu'elle vent avec Abus en fabriquer un nouveau. La gracherie et l'inexpérience de cette trosp de sois font crouler tout l'échafaudage. Le Vieux Monde as réveille, et, après aver

AGE. — Droit féodal qui consistait et légumes que prélevait le seie la terre. Le terrage se confonuvent avec le champart. Voy.
RT.

AGEAU, TERRAGERIE, TERRAOn appelait terrageau le seisuquel appartenait le droit de
et terragier celui qui occupait la
ijette à ce droit. On désignait ens le nom de terragerie le droit de
et le lieu où on le levait.

AIGE. — Droit que payaient ceux aient aux foires et marchés. On la Coutume de Châtillon-sur-central marchands ou marchandes qui t en foire pour vendre en gros, el, sel, huile et autres graisses, ne d'estaul (droit d'étal) ou de ter-te quatre deniers tournois. »

- L'état des *terres* a souv**ent** ans la France. M. Guérard en a les principales vicissitudes dans égomènes du cartulaire de Saint-Chartres, § 82. « La terre, après é cultivée dans l'antiquité par au profit de son maître, le fut par une espèce de fermier non ii partageait avec le propriétaire aisait les fruits siens, moyennant cens et services, auxquels il était c'est l'état qui nous est repréar le Polyptyque d'Irminon, au e Charlemagne, et qui dura ensiècle et demi après la mort de ereur. Puis commence une troiériode, pendant laquelle le proe n'est plus que seigneur, tandis tenancier est devenu lui-même aire, et paye, non plus des fermais seulement des droits seiux. Ainsi d'abord obligations d'un envers un maître; ensuite oblid'un fermier non libre envers un aire; enfin obligations d'un proe non libre envers un seigneur. » veaux progrès s'accomplirent ulment dans l'état des terres. Le comme le noble, put acquérir des és, et les posséder en toute limoyennant un droit de franc-fief eaux acquets (voy. ces mots) payés yauté qui s'était presque partout iee aux anciens seigneurs. Enfin ution a efface ces dernières traces ne féodal. Voy. l'article Propriété toire de la propriété en Occident, a Boulaie.

E SALIQUE. - Voy. SALIQUE

EUR. — On appelle terreur dans

l'histoire de France, l'époque révolutionnaire qui commence à la chute des girondins (\$1 mai 1793), et dure jusqu'à la chute de Robespierre (9 thermidor, 27 juillet 1794). Le récit des événements de la terreur et le tableau des crimes qui souillèrent cette période se trouvent dans toutes les histoires de la révolution.

TERRIER. — Dans la langue du moyen âge, on appelait terrier un acigneur téodal qui possédait une étendue de terre considérable. On disait un grand terrier pour un puissant feudataire.

TERRIER (Papier). — Espèce de cadastre ou de description de tous les héritages, féodaux ou roturiers, qui relevaient
d'un seigneur; les droits, dimes, coutumes, terrages; corvées, rentes foucières, seigneuriales ou non, étaient
énoncés dans le popier terrier. Ces sortesde registres étaient pour les domaines
féodaux ce qu'étaient les polyptyques ou
pouillés (voy. ces mots) pour les terres
ecclésiastiques.

TESTAMENT. — Ce mot n'a pas seulement désigné les dernières volontés d'un homme qui se dispose à mourir, mais encore toute espèce d'actes et de contrats. C'était un terme générique pour indiquer une pièce authentique. On disait seriamentum venditionis (Rer. gall. at franc. script., t. IV, p. 246) pour un contrat de vente; testamentum libertatis, ingenus tatis pour un acte d'affranchissement ( Lindenbrog. form., c. 101 ); t**estamen**÷ ium ecclesiæ Dei pour des décrets et statuts du pape. Les testaments renfermant les dernières dispositions d'un mourant commençaient ordinairement sous la première race par ces mots: Regnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo (Marculf. form., livre II, c. xvII); ensuite on écrivait la date du lieu, de l'année du règne, le jour du mois, puis le nom du notaire et les volontés du testateur qui ratifiait toutes les ratures du testament ( De re diplom. suppl., p. 94). Souvent le testateur ordonnait que son testament resterait déposé dans les archives d'une basilique qu'il désignait (Baluze, Capit., t. II, col. 529 et 571).

L'usage de laisser par testament une partie de ses biens à une église tut peu à peu considéré comme une obligation. On regardait comme damné quiconque ne s'y conformait pas et mourait intestat (voy. INTESTATS); aussi les parents ou les amis du défunt testaient-ils souvent en son nom, afin qu'il ne fût pas privé de la sépulture ecclésiastique (cf. du Cange, v° Intestatus, et Ordonn, des rois de

'n

Ħ

Ų

ti

Į

ľ

1

ļ

Fr. 1, 33: 11. 118. Les nobles laissaient ordinairement leur cheval et leurs armes aux eglises, et les femmes nobles leur lit du Lange, ve Lectus: La connaissance de toutes les causes testamentaires appartenait aux juges ecclésiastiques, d'après La Thaumassière, commentaire sur les coutumes de Lorris.

Les hommes libres avaient seuls le droit de lester. Les serts ne pouvaient disposer par testament que du cinquième de leurs biens. Les habitants des villes obtinrent le droit de faire des testaments a l'epoque où ils furent completement affranchis. On l'etendit aux etrangers qui venaient habiter dans les villes pour en augmenter la population, et on les exempta ainsi de l'espèce de confiscation qui livrait au roi l'héritage des aubains (voy. AUBAIN). Une ordonnance de Louis XI, en date du 20 août 1472, accorda le droit de tester å tous ceux qui viendraient habiter Toulouse sur la prière des Toulousains qui représentaient que leur ville avait été devastée et ne pourrait jamais se repeupler, si des etrangers ne s'y etablissaient ( Papiers de l'abbé Le Grand , relatifs au règne de Louis XI, t. XX, dans les manuscrits de la Bibl. imp.).

On appelait testament nuncupatif des dispositions faites de vive voix en présence de témoins, et d'après lesquelles les magistrats et exécuteurs testamentaires prenaient des mesures pour distribuer les biens selon l'intention du testateur. Au moyen âge, on entendit encore par testament nuncupatif un testament rédigé par écrit sous la dictée du testateur et différent en cela du testament olo-

graphe.

Les codicilles ou actes annexés postérieurement aux testaments étaient redigés à peu près dans la même forme que le testament lui-même. Au x° siècle, il était fort ordinaire de se donner, par un fidéicommis, des exécuteurs testamentaires, qui devaient accomplir le fond des intentions du testateur, mais qui souvent avaient la liberté du choix des moyens.

TESTIÈRE. — Partie de l'armure de moyen âge qui couvrait la tête du cheval. Il en est question dans les Assises de Jérusalem: « Le cheval doit être couvert de couverture de fer, et avoir une testière, et emmi (au milieu de) la testière une broche de fer telle, comme celle de l'écu. »

TESTON. — Ancienne monnaie d'argent qui fut fabriquée pour la première fois sous le règne de Louis XII. Elle tirait son nom de l'effigie qui représentait la ête du roi. Le teston valait dix sons tournois : I v avait des demi-testons, qui

valaient cinq sous tournois. On a conte de fabriquer des testons en Francesse le règne de Henri III; mais cette sun naie ent encore cours quelque temps, de on la trouve mentionnée dans plusient poêtes du xviie siècle. Regnier (sal. II, v. 54) dit:

Ou blen, testant le pouls, le veutre et le pable. J'aurais un beau testen pour juger d'un mis.

Et Molière dans l'Etourdi (acte III, sc. i):

Vous êtes de l'humeur de ces amis d'épés. Que l'on trouve toujours plus prompts à digits Qu'à tirer un feston, s'il fallait le dounes.

TETE COUVERTE. — Jusqu'à la fait xv° siècle, il etuit d'usage en Franch rester tête couverte devant le roi. Lorque le souverain adressait la parole à quelque courtisan, celui-ci ôtait son chaperes. Un fut seulement à partir du règne de Chaperes VIII et surtout de celui de François que prévalut la coutume italienne de se tenir tête nue devant le roi.

TETE MISE A PRIX. — On vok souvest dans l'histoire de France des tiles miss à prix. Ainsi le parlement de Paris sui à prix la tête de Coligni, du vident de Chartres et de Montgommery as commencement des guerres de religion (de Thou, livre IV). Pendant les troubles de la France, la tête de Mazarin set miss à prix.

TRUTATES. — Dieu des Ganlois, regardé comme l'inventeur des arts & comme présidant au commerce. Les Ganlois faisaient en son honneur des secrifices de victimes humaines, que l'es enfermait dans de grands mannequist d'osier pour les livrer aux flammes.

THE. — L'usage du thé fut introduit 🕮 France dans la première moitié du xvir sitcle. Il était connu dès 1636. Le chanceis Seguier contribua à accréditer le thi. 01 voit. en effet, dans les lettres de Gui 🏞 tin, à l'année 1648, qu'un docteur en medecine, voulant faire sa cour an chancelier, soutint une thèse, dont la conclasi était que le thé contribue à donnér de l'esprit (menti confert). Morissot, ajoi Patin, voulait favoriser l'impertinent nouveauté du siècle et t**acher par là de s** donner quelque crédit. Mais cette thèm fut généralement désapprouvée. Nest 🗪 apres, on soutint encore devant la facilié une thèse sur l'usage du thi : le charcelier y assista avec plusieurs personnages illustres. Vers la fin du xvir siècle, ca commença à mêler du lait au thé. Mas de Sevigné, dans une lettre de 1680, paris de cet usage comme d'une invention le cente de Mme de La Sablière. Depuis celle

jue, l'usage du thé est devenu en nce presque aussi commun que celui

HÉATINS. - Congrégation de clercs iliers établie, en 1524, à Chieti (au-pis Théate, d'où est venu le nom de stins). Ils fondèrent un couvent en ice à l'époque de la Ligue (1594); s il tut bientôt détruit. En 1644, Man appela de nouveau les théatins en ice, et les établit sur le quai Malas. Il leur légua par son testament mille écus pour bâtir leur église t la première pierre sut posée le 8 nobre 1661. Les théatins ne possédèen France que ce couvent qui fut **rimé** en 1790.

BEATRE. — L'histoire du théâtre içais, n'est pas du sujet de ce Dicnaire. Il ne peut être ici question du itre que dans ses rapports avec les itutions de la France. On a parlé ail-'s des cérémonies religieuses (voy. 38, p. 1077) et des fêtes populaires '. FÉTES, p. 416) que l'on peut reler comme l'origine de notre théâtre. zélébrait dans les églises, aux princis fêtes, des drames pieux pour attirer ntéresser le peuple. l'eu à peu ces nnités religieuses dégénérèrent en ·ésentations profanest. Il se forma, 3 le règne de Charles VI, une corpoon des confrères de la Passion (voy. FRÈRES DE LA PASSION). Les pièces ls représentaient furent désignées 3 le nom de *mystères*.

lystères. — Les mystères mettaient en ne des personnages de l'Ancien et du veau Testament, ou exposaient aux x quelque événement célèbre de la vie saints. A une époque postérieure, le st des mystères fut quelquesois tout Souvent ces représentations matiques avaient lieu en plein air et aient plusieurs jours; en 1474, le mysde l'Incarnation et de la Nativité de S. J. C., fut représenté peudant les s de Noël sur la place du Neuf-Marché Rouen; en 1536, le mystère des actes Apôtres, joué à Bourges dans l'ancien phithéaire des Arènes, dura quarante rs. On y déployait un appareil sompux de machines, de peintures, de taseries et de décorations de toute ese. Les intermèdes étaient souvent iplis par des chants d'église. Les psaus et les proses de l'Eglise étaient les ras de ce temps-là, selon l'expression ine de justesse du père Ménétrier; lquefois on y introduisait des danses les scènes burlesques. Le théâtre of-

cipales : le paradis, la terre et l'enfer, et sur la terre on voyageait sans difficulté d'une région à l'autre. Le paradis était représenté par l'échafaud le plus élevé et avait la forme d'un trône. Dieu le père y regnait sur une chaise d'or, entouré de la Paix, de la Miséricorde, de la Justice, de la Vérité et des neuf chœurs d'anges rangés en ordre par étages. L'enfer coupait-la partie inférieure du *thédire et* avait la forme d'une grande gueule de dragon qui s'ouvrait quand les dubles voulsient entrer ou sortir. La terre, placée entre le ciel et l'enser, se divisait en un grand nombre de compartiments dont les écriteaux indiquaient la destination; les uns représentaient des maisons, d'autres des villes et contrées. Le caractère et le rôle des différents personnages étaient indiqués par des symboles grossiers : la Foi étuit représentée avec une lanterne et douse fenêtres figurant douze articles de foi; la Contrition avec un mortier et un pilon à deux têtes; la Fortune, avec un visage mi-partie, faisait tourner sur une roue les personnages de Regno, Regnabo, Regnavi, sine regno (je regne, je regnerai, j'ai régné, je suis sans royaume). Les àmes des bienheureux étaient figurées avec un long voile blanc, et celles des damnés avec une robe rouge et noire.

Il est inutile de remarquer qu'il n'y a dans ces sortes de pièces aucune unité, pas même unité d'action; le style en est trivial et la composition dénuée de toute espèce d'art; le goût et le bon sens étaient également choques par ces grossières représentations, et lorsque vint la renaissance littéraire, on en sentit plus vivement les défauts. D'ailleurs, à cette epoque, les protestants commençaient à se montrer redoutables, et ces pièces hurlesques leur fournissaient des armes contre le catholicisme. On ne doit donc pas s'etonner si les mystères furent supprimés par arrêt du parlement le 17 nu-

vembre 1548.

Primitivement les confrères de la Passion occupaient l'hôpital du Saint-Esprit; ils le quittèrent vers la fin du règne de François I. Ils achetèrent, en 1543, une partie du terrain de l'ancien hôtel des ducs de Bourgogne dans la rue Mauconseil et y bâtirent un théâtre. Le privilége qu'ils obtinrent leur interdisait la représentation des mystères et leur enjoignait de s'en tenir aux sujets profanes. La con-frérie de la Passion ne se soutint pas longtemps. Elle céda son privilège aux Enfants Sans-Souci, troupe de bateleurs, qui allait appeler les spectateurs au son du tambour jusqu'au carrefour Saintit généralement trois régions prin- Eustache. Enfin, en 1629, s'organisa la

le

(4

EZ

14

alors d'usage de vendre à l'Opéra des liqueurs fraîches et des truffes. A l'occasion d'une maladie épidémique qui sévit à Paris en février 1733, il dit (Journal), t. 11, p. 3 \cdot: « Qu'à l'Opéra, au lieu d'offrir des liqueurs trafches et des truffes, comme à l'ordinaire, le limonadier offrit et vendit de la pâte de guimauve. »

Ce fut encore au xvm\* siècle que s'établu l'usage des hals de l'Opéra. Le premicr eut heu sous la Regence, le 2 janvier

1716.

La Revolution fut une époque de décadence pour l'Opéra; il s'en releva sous le
Consulat et l'Empire. Après avoir porte
les noms de Thédire national de l'Opera
et de Thedire de la République et des
Arts, il devint l'Académie impériale de
musique en 1804, et se signala par la représentation de la Vestale en 1807 et de
Fernand Cortez en 1808. Depuis cette
époque jusqu'à nos jours, l'Opéra est
reste un grand etablissement national et
n'a cesse de représenter des œuvres éminentes, telles que Moise. Guillaume
Tell, Robert le Diable, les Huguenots, la

Juire, le Prophète, etc.

Opéra-comique — Drame du genre mixte, qui tient à la comédie par l'intrigue et à l'opera par le chant dont il est mèlé. Le premier privilège pour tenir un opéracomique, fut accordé, en 1617, à Honoré, maître chandelier de Paris, qui, pendant plusieurs annecs avait été chargé de l'éclairage d'un théatre Supprimé en 1745, retubli en 1752, l'Opera-comique sut réuni en 1762 à la Comédie italienne Ce théâtre etait encore en 1780 dans la rue Mauconseil, à l'ancien hôtel de Bourgogne qui tombait en ruine. On le transfera en 1783 dans le théâtre qu'on appela Comédie italienne; il était situé sur le boulevard qui en a reçu le nom de boulevard des Italiens. Ce théâtre fut aussi appelé salle Favart, en l'honneur de l'auteur de Ninette à la cour, de la Chercheuse d'esprit, des Trois sultanes, etc. L'Opéracomique fut oblige de quitter ce théâtre en 1797; après avoir été transféré dans plusieurs salles, il est revenu à la salle Favart, qui fut brûlée en 1838 et qui, reconstruite en 1839, sert encore aujourd'hui aux représentations de l'Opera-comique.

Administration des théâtres. — Sous l'ancienne monarchie, le théâtre était considéré comme faisant partie des menus ou des menus plaisirs de la maison du roi; il était soumis à la surveillance du premier gentilhomme de la chambre. Depuis la révolution la police des théâtres a été placée dans les attributions du ministère de l'intérieur, sauf pour les théâ-

tres subventionnés de Paris, qui sestattachés au ministère de la maison de l'a-

pereur.

On peut consulter sur l'histoire de thédire français, outre les histoires pur les littérature française (W. p. 988-989), l'histoire générale du lhêm français par les frères Parfaict, Prin 1743-1749, 15 vol. in-12; cet ouvrage sur rête en 1721; la Bibliothèque du thélin français de La Vallière; Sainte-Burn, Histoire du théâtre français au xur siècle, dans l'ouvrage intitulé Tablese littorique et critique de la poésie français et du theâtre français au xur siècle.

L'histoire de l'Opéra a été retracétéme les ouvrages suivants : des Représaitions en musique anciennes et moderne, par Cl Fr. Meuestrier, Paris, 1681, in-11; Réflexions sur les opéra, par Saint-Emmont, Londres, 1725, in-12; le Présa du théâtre lyrique, par Le Brun, Paris, 1712, in-12; Essai sur l'union de la masique et de la poésie, par Chastelles, Paris, 1765, in-12; Histoire de théâtre de l'Opéra, par Bernard de Koinville, Paris, 1753, 2 vol. in-8; une nouvelt édition parut sous le titre d'Histoire de l'Académie royale de musique de France, Paris, 1757, 2 vol. in-8.

THEOLOGAI.. — Prêtre chargé de l'💤 seignement des vérités religiouses. L'institution du théologal remonte su coacie de Saint-Jean de Latran temu en 1211. 🔾 concile ordonna que chaque église est an theologien charge d'enseigner l'Ecrime sainte et particulièrement ce qui rapide le gouvernement des ames. Le concile de Bâle (1431) étendit l'institution du Mé gal à toutes les cathédrales, et ce dict passa dans la pragmatique et dans le concordat de 1516. Le concile de Treste cofirma cette institution, et, en France, 📂 ordonnances d'Orléans (1561) et de Meis (1579) prescrivirent au *théologal* de precher les dimanches et les fêtes so nelles et de faire trois fois la se une leçon publique sur l'Écriture sint. Il y eut des peines portées contro le thé-logal, s'il ne faisait pas ses legons, s contre les chanoines, s'ils manquient d'y assister. « Mais, dit Fleury (Institute du droit ecclés., ch. xix), tous ces règlements ont eu peu d'exécution. et la fonction effective du théologal est rédaite quelques sermons, que souvent 🛚 🖼 faire par un autre. »

THÉOLOGIE. — Science qui traite de Dieu, de ses attributs, de la providence ou du gouvernement du monde par les lois divines, et des devoirs que Dies impose aux hommes. La théologie occupai

ing dans les écoles du moyen sipale école de théologie dans niversité, était la Sorbonne La théologie est aujourd'hui ans les grands séminaires AIRE) et dans les facultés de tituées en 1808. Il devait y en ns chaque église métropoli-il n'en a été établi que cinq, n. Rouen, Aix et Toulouse. Lune faculté de théologie lust montauban une faculté de lviniste.

ue la théologie naturelle ou la théologie révélée qui se dime en théologie dogmatique morale. Bergier a publié un e théologique (1789); on doit enture d'Argonne, une Hishéologie qui s'étend jusqu'à d.

ANTHROPES. — Ce mot, qui s de Dieu et des hommes, décte religieuse et philosophiisté en France de 1796 à 1801. anthropes se réunissaient pét pour rendre un culte à Lieu exhortations morales. Ils tinemière assemblée publique le 199. Les ministres de ce nouortaient une longue tunique ée à la taille au moyen d'une nlore. On lisait parmi les denaient leur temple : « Adorez sez vos semblables, rendezı la patrie. » Les théophilannt protégés par le Directoire, ·es, par Larevelliè**re-**Lepe**aux,** teurs; mais, sous le consulat, nterdit de se réunir dans un inal. Cette secte, qui n'avait actère qu'un vague déisme, ors completement. On troustoire détaillée des théophiians l'ouvrage de l'abbé Gréulé : Histoire générale des ieuses.

ENNES. — Religieuses de èse; on les désigne ordinaii le nom de carmélites. Elles iblir à Paris, en 1604, au fau-Michel (de Thou, liv. CXXXII).

JE. — On appelait thériaque compliqué que composaient iens de Paris et de Montpels deux ou trois ans. à Paris, it la thériaque d'Andromaque, s apothicaires, rue de l'Arbanexposait pendant plusieurs gues qui devaient entrer dans

ce remède. La même coutume se pratiquait à Montpellier.

THERMES. — Les thermes étaient des bains publics fondés par les Romains. Ces établissements comprensient souvent des jardins, des portiques et même des palais. Tels furent les célèbres thermes de Julien sur la rive gauche de la Seine. dont on voit encore les ruines dans la rue de la Harpe. Le palais, dont les thermes faisaient partie, couvrait un vaste espace. Les édifices et les cours de ce palais occupaient tout le terrain compris entre les rues Saint-Jacques, de la Harpe, du Foin et la place de la Sorbonne. Le parc et les jardins s'étendaient d'un côté jusqu'au mont Caticius (aujourd'hui montaghe Sainte-Geneviève) et de l'autre jusqu'au temple d'isis, sur l'emplacement duquel a été bâtie l'abbaye de Saint-Vincent qui prit plus tard le nom de Saint-Germain des Prés. On place, vers 358 après J. C., la construction du palais des Thermes par Julien. Il fut habité par plusieurs rois de la première race, et, entre autres, par Childebert I. Philippe Auguste donna, en 1218, le palais des Thermes avec le pressoir qui en dépendait à Henri, son chambellan, pour douze deniers parisis de cens ou rente annuelle. Dans la suite, le palais des Thermes fut vendu à diverses personnes, et, entre autres, aux abbés de Cluny, qui bâtirent sur une partie de l'emplacement l'hôtel de Cluny, où l'on a réuni de nos jours un musée du moyen âge.

THERMIDOR.— Nom donné au onzième mois du calendrier de la république française: il vient du grec seppés (chaud). Ce mois correspondait, en effet, au temps le plus chaud de l'anuée; il commençais le 19 juillet et finissait le 17 août.

Thermider brûle et dessèche la terre.

THÈSES. — Épreuves que l'on soutient à la fin des études. Les thèses avaient un grand éclat dans l'ancienne université. Il y avait plusieurs espèces de thèses:les sabbatines se soutenaient tous les samedis et en tir**a**ient leur nom. Deux elèves de logique argumentaient sur des propositions de philosophie tirées du cours. La déterminance avait lieu à la fin de la logique et consistait à discuter un point déterminé de doctrine. La tentative se soutenait à la fin du cours de théologie; il y avait un président qui dirigeait la discussion, et tous les docteurs pouvaient argumenter contre le candidat. La cérémonie se terminait par un discours nomme paranymphe (voy. ce mot). A la suite de la tentative, le candidat qui avait réussi obtenuit le titre de backelier en théologie.

alors dusage de vendre à l'Opéra des liqueurs fraîches et des truffes. A l'occasion d'une maladie epidémique qui sévit a l'aris en février 1733, il dit (Journal, t. II, p. 3 \cdot: « Qu'à l'Opéra, au lieu d'offrir des liqueurs fraîches et des truffes, comme à l'ordinaire, le limonadier offrit et vendit de la pâte de guimanve. »

Ce fut encore au xvine siècle que s'é!ablit l'usage des *bals de l'Opéra*. Le premier ent heu sous la Regence, le 2 janvier

1716.

La Revolution sut une époque de décadence pour l'Opéra: il s'en releva sous le Consulat et l'Empire. Après avoir porte les noms de Théâtre national de l'Opera et de Theâtre de la République et des Arts, il devint l'Académie impériale de musique en 1804, et se signala par la représentation de la Vestale en 1807 et de Fernand Cortez en 1808. Depuis cetto époque jusqu'à nos jours, l'Opéra est reste un grand etablissement national et n'a cessé de représenter des œuvres éminentes, telles que Moise. Guillaume Tell, Robert le Diable, les Huguenots, la

Juive, le Prophète, etc.

Opéra-comique — Drame du genre mixte, qui tient à la comédie par l'intrigue et à l'opera par le chant dont il est mèlé. Le premier privilège pour tenir un *opéra*comique, sut accordé, en 1617, à Honoré, maître chandelier de Paris, qui, pendant plusieurs annces avait été chargé de l'éclairage d'un théatre Supprimé en 1745, rétabli en 1752, l'Opéra-comique sui réuni en 1762 à la Comédie italienne Ce théâtre ctait encore en 1780 dans la rue Mauconseil, à l'ancien hôtel de Bourgogne qui tombait en ruine. On le transfera en 1783 dans le théâtre qu'on appela Comédie italienne; il était situé sur le boulevard qui en a reçu le nom de boulevard des Italiens. Ce théâtre fut aussi appelé salle Favart, en l'honneur de l'auteur de Ninelle à la cour, de la Chercheuse d'esprit, des Trois sultanes, etc. L'Opéracomique sut oblige de quitter ce théâtre en 1797; après avoir été transféré dans plusieurs salles, il est revenu à la salle Favart, qui fut brûlée en 1838 et qui, reconstruite en 1839, sert encore aujourd'hui aux représentations de l'Opéra-comique.

Administration des théâtres. — Sous l'ancienne monarchie, le théâtre était considéré comme faisant partie des menus ou des menus plaisirs de la maison du roi; il était soumis à la surveillance du premier gentilhomme de la chambre. Depuis la révolution la police des théâtres a été placée dans les attributions du ministère de l'intérieur, sauf pour les théâ-

tres subventionnés de Paris, qui sont rétachés au ministère de la maison de l'es-

pereur.

On peut consulter sur l'histoire de thédire français, outre les histoires pour les littérature française (mg. p. 988-989), l'histoire générale du thélim français par les frères Parfaict, Puis, 1743-1749, 15 vol. in-12; cet ouvrege sur rête en 1721; la Bibliothèque du thélim français de La Vallière; Sainte-Bene, Histoire du théâtre français au xve sicle, dans l'ouvrage intitulé Tabless historique et critique de la poésis français et du theâtre français au xve siècle.

L'histoire de l'Opéra a été retracedesse les ouvrages suivants: des Représentations en musique anciennes et moderne, par Cl. Fr. Meuestrier, Paris, 1681, in-12; Réflexions sur les opéra, par Saint-Evremont, Londres, 1725, in-12; la Préfect du thédire lyrique, par Le Brun, Paris, 1712, in-12; Essai sur l'union de la musique et de la poésie, par Chastella, Paris, 1765, in-12; Histoire de thédire de l'Opéra, par Bernard de Koinville, Paris, 1753, 2 vol. in-8; une nouvelle édition parut nous le titre d'Histoire de l'Académie royale de musique de France, Paris, 1757, 2 vol. in-8.

Theologal.. — Prêtre chargé de l'aseignement des vérités religieuses. L'institution du théologal remonte au concie de Saint-Jeun de Latran tenu en 1216.Co concile ordonna que chaque église est u theologien charge d'enseigner l'Ecrime sainte et particulièrement ce qui regarde le gouvernement des ames. Le cencle de Bâle (1431) étendit l'institution du thielegal à toutes les cathédrales, et ce dices passa dans la pragmatique et dans le concordat de 1516. Le concile de Trente confirma certe institution, et. en France, les ordonnances d'Orléans (1561) et de Bieis (1579) prescrivirent au théologal de pre-cher les dimanches et les fêtes soissnelles et de faire trois fois la semise une leçon publique sur l'Écriture saiste. Il y eut des peines portées contro le thé-logal, s'il ne faisait pas ses legons, et contre les chanoines, a'ils manqueles d'y assister « Mais, dit Fleury (Institute du droit ecclés., ch. xix), tous ces règlements ont eu peu d'exécution, et la fonction effective du théologal est rédaite quelques sermons, que souvest il faire par un autre. »

THÉOLOGIE. — Science qui traite de Dieu, de ses attributs, de la providence ou du gouvernement du monde par les lois divines, et des devoirs que Dies impose aux hommes. La théologie occupait

remier rang dans les écoles du moyen La principale école de théologie dans sienne université, était la Sorbonne. ce mot). La théologie est aujourd'hui ignée dans les grands séminaires : SÉMINAIRE) et dans les facultés de logie instituées en 1808. Il devait y en r une dans chaque église métropoli;; mais il n'en a été établi que cinq, ris, Lyon. Rouen, Aix et Toulouse. Bourg a une faculté de tnéologie luienne, et Montauban une faculté de logie calviniste.

distingue la théologie naturelle ou dicée, et la théologie révélée qui se dielle-même en théologie dogmatique éologie morale. Bergier a publié un ionnaire théologique (1789); on doit Bonaventure d'Argonne, une Histel la théologie qui s'étend jusqu'à Bernard.

IEOPHILANTHROPES. — Ce mot, qui tie amis de Dieu et des hommes, dé-2 une secte religieuse et philosophiqui a existé en France de 1796 à 1801. heophilanthropes se réunissaient péquement pour rendre un culte à Dieu ire des exhortations morales. Ils tinleur première assemblée publique le nvier 1799. Les ministres de ce nouculte portaient une longue tunique che serrée à la taille au moyen d'une ure tricolore. On lisait parmi les dequi ornaient leur temple : « Adorez , chérissez vos semblables, rendezutiles à la patrie. » Les théophilanpes furent protégés par le Directoire, itre autres, par Larevellière-Lepeaux, es directeurs; mais, sous le consulat, ur fut interdit de se réunir dans un e national. Cette secte, qui n'avait our caractère qu'un vague deisme, rut alors complétement. On trouune histoire détaillée des théophiiropes dans l'ouvrage de l'abbé Gré-, intitulé : Histoire générale des s religieuses.

ÉRÉSIENNES. — Religieuses de e Thérèse; on les désigne ordinaint sous le nom de carmélites. Elles nt s'établir à Paris, en 1604, au faugsaint-Michel (de Thou, liv. CXXXII).

ERIAQUE. — On appelait thériaque mède compliqué que composaient armaciens de Paris et de Montpelous les deux ou trois ans, à Paris, posait la thériaque d'Andromaque, din des apothicaires, rue de l'Arbadu l'on exposait pendant plusieurs les drogues qui devaient entrer dans

ce remède. La même coutume se pratiquait à Montpellier.

THERMES. — Les thermes étaient des bains publics fondés par les Romains. Ces établissements comprenaient souvent des jardins, des portiques et même des palais. Tels furent les célèbres thermes de Julien sur la rive gauche de la Seine. dont on voit encore les ruines dans la rue de la Harpe. Le palais, dont les thermes faisaient partie, couvrait un vaste espace. Les édifices et les cours de ce palais occupaient tout le terrain compris entre les rues Saint-Jacques, de la Harpe, du Foin et la place de la Sorbonne. Le parc et les jardins s'étendaient d'un côté jusqu'au mont Caticius (aujourd'hui montagne Sainte-Geneviève) et de l'autre jusqu'au temple d'Isis, sur l'emplacement duquel a été bâtie l'abbaye de Saint-Vincent qui prit plus tard le nom de Saint-Germain des Pres. On place, vers 358 après J. C., la construction du palais des Thermes par Julien. Il fut habité par plusieurs rois de la première race, et, entre autres, par Childebert Ier. Philippe Auguste donna, en 1218, le palais des Thermes avec le pressoir qui en dépendait à Henri, son chambellan, pour douze deniers parisis de cens ou rente annuelle. Dans la suite, le palais des Thermes sut vendu à diverses personnes, et, entre autres, aux abbés de Cluny, qui bâtirent sur une partie de l'emplacement l'hôtel de Cluny, où l'on a réuni de nos jours un musée du moyen age.

THERMIDOR.— Nom donné au onzième mois du calendrier de la république française: il vient du grec θερμὸς (chaud). Ce mois correspondait, en effet, au temps le plus chaud de l'anuée; il commençais le 19 juillet et finissait le 17 août.

Thermidor brûle et dessèche la terre.

THĖSES. — Epreuves que l'on soutient à la fin des études. Les thèses avaient un grand éclat dans l'aucienne université. Il y avait plusieurs espèces de thèses: les sabbatines se soutenaient tous les samedis et en tir**a**ient leur nom. Deux élèves de logique argumentaient sur des propositions de philosophie tirées du cours. La déterminance avait lieu à la fin de la logique et consistait à discuter un point déterminé de doctrine. La tentative se soutenait à la fin du cours de théologie; il y avait un président qui dirigeait la discussion, et tous les docteurs pouvaient argumenter contre le candidat. La cérémonie se terminait par un discours nommé paranymphe (voy. ce mot). A la suite de la tentative, le candidat qui avait réussi obtenait le titre de bachelier en théologie.

La sortonique clait aussi une shèce de thrologie, mais beaucoup plus solennelle l'eile duract de six heures du matin A - 1x houres du son; clie n'etait interron pae tu'a undi par un leger repas. La those, ornee d'une gravure, et souvent domer à un personnage celèbre, indiquait une serie de questions sur lesquelles devait rouler la discussion; tous les docteurs pouvaient attaquer le candidat sur les points de doctrine qu'il s'engageait à defenare. C'etait un veritable tournoi scolastique. Les sorboniques se soutenaient tous les vendredis, entre la Saint-Pierre et l'Avent, dans la grande salle de la Sorbonde, Les cordèliers avaient la première sori oni jur. parce que, disait-on, c'était leur ordre qui en avait etabli l'usage en 1315. Il est inutile d'ajouter que ces thèses se discitaient en langue latine, **la**ngue de l'Universite, de la dicol**ogie, du** droit et ac la metecine. Quelquefois la soutename avan lieu le soir, et ulors les thèses prenaient le nom de respéries ou respries. Enfin, lorsqu'un docteur voulait entrer dans le corps enseignant, il devait prouver, par une neuvelle soutenance, qu'il avait conserve l'nabitude des discussions et la science scolastique. Il soutenait de nouveau, ou, comme on disuit alors, reprenait ses thèses, et cette dermère épreuve en tirait le nom de résumple reprise). On exigeait un intervalle d'au moins six mois entre la sorbonique et la résumpte.

Importance des thèses au xviie siècle. -On trouve dans les écrivains du xvii<sup>e</sup> siècle la preuve de l'importance que l'on attachait alors aux thèses: « Comme ordinairement, dit le père Quesnel dans son Histoire de M. Arnauld, il se trouve un fort grand nombre de bacheliers dans la licence, le travail y est grand, et l'on est toujours en haleine, soit pour attaquer, soit pour défendre. Tout s'y fait avec viguenr et avec éclat; tout y est animé par la présence des docteurs qui y président et y assistent, par le concours des premières personnes de l'Eglise et de l'Etat, et des savants de toutes conditions. L'on peut dire, en effet, qu'une licence en théologie de Paris est, dans le genre des exercices de littérature, un des plus beaux spectacles qui se trouvent dans le monde. » Le Journal inédit d'Olivier d'Ormesson fait assister à plusieurs de ces soutenances de *thèses*. Je n'en citerai qu'un exemple : « Le fils de M. Colbert, dit-il, soutint des thèses en philosophie, dédiées au roi, dont le dessin était magnifique, fait par M. Lebrun. Il m'avait apporté des thèses, et 'y fus de bonne heure. Toute la cour

y était en ai grande foule que l'on ≥ pouvait se retourner dans la place les cardinanx de Retz et de Vendôme, l'archevèque de Paris, et tous les préss étaient assis dessous la chaire; M. k chancelier, le premier président et atres présidents tenaient les bonnes pi-ces. Les ducs , maréchaux de Frances grands seigneurs étaient au milieu, san ordre. Jamais il ne put y svoir une pis grande assemblée de personnes de tous conditions. M. l'abbé Le Tellier (Charles-Maurice Le Tellier, frère de Lougos, & plus turd archevêque de Reims) y dispui, et, s'étant engagé dans la question de la grace, le répondant lui nia une majeur. Aquoi il ne s'attendait pas, et, surpris, il dit: Nemo unquam hoc negavit (jemin personne n'a nie cela); et le père Chesevel, régent, répliqua avec chaleur : Omas qui recte sentiunt hoc negant tous cous qui ont des idées justes le nient). M. l'abbi Le Tellier répliqua comme se sessant offense; mais je n'entendis pas ce qu'il dit. Il y eut contestation entre M. de Gomadeuc, agent du clergé, et M. l'abbé de Chavigny, à qui disputerait. Le presser l'emporta. Le duc d'Albret, neves de M. de Turenne, disputa, et le répondust ne le traita que d'abbas illustrissies, & non de princeps. Le lendemain, il yeu un second acte de mathématiques, où M. le premier président fut et besseup de monde. J'y arrivai comme oa sortsit, et je fis mon compliment a. M. Colbert, qui me recut fort civilement, et cels fut observe. Jamais père n'a été si sise que M. Colbert, et son fils a fort bien fait.

Distinctions aristocratiques pour le soutenance des thèses. — L'étiquette, qui avait tout réglé dans l'ancienne momchie, avait aussi penetré en Sorbonne et marque des distinctions pour les caséidats d'un rang élevé. Lorsque le duc CAlbret, plus tard cardinal de Bouillon, settini ses thèses en Sorbunne, il prétendit avoir le droit de rester couvert comme prince: « Je lus en Sorboune, dit Olivier d'Ormesson à la date du 28 sévrier 1994, à l'acte de M. le duc d'Albret, nevel de M. le maréchal de Turenne. M. l'archevêque de Paris, présidait, le prétendant couvrait quelquefois comme dant prince. La chose avait été ainsi résolue en Sorbonne, dont les jeunes becheliers de condition étaient fort offenses, & avaient fait ligue entre eux de ne po disputer. J'ai su depuis que l'abté de Marillac, soul des bacheliers de cost tion, avait disputé, M. premier président l'ayant voulu absolument pour ebliger M. de Turenne; que les autres lei en avaient fait reproche, et que l'abbé Le

it le plus signalé, ayant dit choses fort désagréables.» Le fusé aux Bouillon, auxquels t le titre de prince, était admis té pour les autres princes dont tnettement établi.« Le prince i en a rang, dit Saint-Simon II, 176), qui soutient une gants dans ses mains, et son la tête pendant toute l'action, té de sérénissime prince, tant i argumentent contre lui, que ni préside à la thèse. Il l'est use sérénissime, et le proviconne la lui donne dans ses octorat.»

nce exercée sur les thèses par nts. — L'importance des thèvité des opinions qu'on y souèrent de bonne heure l'attenvernement. Le parlement de mna plusieurs fois des thèses issaient contraires aux liberse gallicane. Ainsi, en 1560, erel, bachelier en théologie, i dans une thèse, « que le e le seul vicaire de J. C. et e l'Eglise, avait pour le temie pour le spirituel, une puisraine et absolue sur tous les qu'il pouvait dépouiller de mes les princes qui ne vouse soumeure à ses décrets. » it, en vertu de lettres patens par le chancelier de L'Hôma contre Tanquerel, et le i faire amende honorable. ait absent, le parlement orn réunirait en Sorbonne le octeurs et tous les bacheliers son qui seraient obligés d'asssemblée sous peine d'être us les droits et priviléges à s par le roi et par ses prédé-1 présence des commissaires it et de toute l'assemblée, le l'appariteur de la faculté de evait faire amende honorable 'anquerel. L'arrêt fut exécuté, utés de la Sorbonne allèrent er le roi de leur pardonner et de les recevoir dans ses es (de Thou, liv. XXVIII). De 'autres exemples de la surercée par le parlement sur les enues en Sorbonne (voy. li-Un journal inédit du règne de siblioth. imp., ms. nº 9821-2) ussi une preuve:

l'hui, 18 décembre 1607, après inie en la grand' chambre, a uit au palais, récité par plume certain et vrai, que un

nommé Créton (Creigthon), Rossais, docteur artien (ès lettres), reçu en l'Université de Paris, pourauivant la place et leeture en droit canon aux écoles en décret (droit), avait sait des thèses et propositions par écrit pour disputer en public. entre lesquelles il y en avait une contenant que Papa in Ecclesia outhalica est supra concilium, ut rea supra conclusionem et decretum trium sui regni ordinum seu statuum (que la papa dans l'Eglise catholique est au-dessus des conciles, comme le roi est supérieur aux états généraux). Le bruit commun courant par le palais, ajoutait que la cour de parlement de ceue ville de Paris, était avenue de ce que dessus, etayant vu une desdites propositions et tous les articles y compris, aurait envoyé vers ledit Créton, et à lui fait défense de publier ni mettre en lumière aucunes propositions où thèses, ni aucun écrit, auquel les susdites propo-sitions latines fussent insérées, et à lui enjoint de supprimer toutes propositions ou thèses qui sont par écrit, imprimées ou manuscrites, èsquelles les articles la-tins ci-dessus écrits, soient compris ou la substance d'iceux.

Les thèses étaient quelquesois un moyen d'opposition. Les partisans du cardinal de Retz tentèrent de s'en servir contre le cardinal Mazarin, même après la Fronde, comme le prouve un journal inédit de l'année 1653 (Biblioth. impér.,

ms. S. F. 1238 c. (bis), fo 377:

« Ce fut le même jour, 22 juin 1653, que certaines thèses dédiées à M. le cardinal de Retz, par un jeune philosophe, nommé Lamont, devaient être disputées dans le collège de Beauvais, avec grand apparat et concours des partisans de cette Eminence. Mais, parce que la bienséance et le respect même, qui est toujours dû aux sentiments des souverains, étaient blessés dans ce procédé par l'audace de cet écolier et l'imprudence de son régent, non-seulement d'avoir dédié lesdites thèses à une personne prévenue de crime et dans les mauvaises gràces du roi, mais encore et plus insolemment afin de faire retentir toute la ville des louanges affectées, suspectes, factieuses et hors de saison d'un prisonnier d'Etat, M. le chancelier envoya querir le recteur de l'Université et lui fit désense, de la part de Sa Majesté, de permettre la dispute desdites thèses. A quoi il obéit. En effet quelle apparence de souffrir qu'on lui dit si publiquement que sa vertu ne pouvait être emprisonnée; qu'elle n'était jamais si présente aux yeux de tout le monde que lorsqu'elle était reserrée; qu'il était né pour être juge de tous et n'être jugé d'aucun; que peu de personnes refuseraient leurs têtes pour racheter sa liberté, si elle était à prix, et mille autres flatteries semblables, vaines et insupportables.»

Le xviii siècle eut des scandales d'un autre genre. La thèse de l'abbe de Prades, soutonue le 18 novembre 1751, fut une do celles qui firent le plus de bruit. L'avocat Barbier en parle ainsi dans son Journal (t. 111, p. 333): « Cetto thèse est trèslongue, d'une impression très-fine et d'un latin parfait. Elle a été visée et reçue par le syndic de Sorbonne, approuvée par plusieurs docteurs et soutenue en pleine Sorbonne pendant douze heures. Mais soit par pique contre le syndic ou autrement, quelques-uns de la Sorbonne se sont avisés d'examiner de plus près cette thèse et de faire remarquer qu'elle était pernicieuse, dangereuse, et qu'elle conterait plusieurs propositions qui tendaient au déisme. M. le procureur général du parlement a envoyé chercher le syndic; cela s'est répandu et a fait du bruit dans Paris. On dit communément que ce n'est pas l'ouvrage de l'abbé de Prades, mais du sieur Diderot, qui a été, il y a quelque temps, enfermé à Vincennes pour quelque livre un peu hardi sur la morale, et qui est l'éditeur du sameux Dictionnaire de l'Encyclopédie. Quoi qu'il en soit il y a eu des examinateurs nommes en Sorbonne, et cette thèse devait être jugée samedi, 15 janvier 1752; mais elle ne l'a pas encore été, et les avis sont très-partagés. On ne parle pas moins que de chasser l'abbe de l'rades de licence et de Sorbonne; il demande à être entendu pour se justifier et on dit qu'on le lui resuse; quelques docteurs trouvent cela injuste. » Cette thèse fut, en effet, condamnée le 23 janvier, et l'abbé de Prades exclu et raye de la licence. Quelques jours après parut un mandement de l'archevêque de Paris, qui condamnait la these de l'abbe de Prades avec les qualifications les plus fortes et prononçait l'interdiction contre l'auteur.

Thèses dans l'université moderne. — Les thèses, dont nous avons donné l'énumération, disparurent avec l'ancienne université de Paris. Napoléon, en constituant la nouvelle université, y maintint les grades de hachelier, de licencie et de docteur, qui furent etendus aux cinq facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres. Les epreuves orales se soutiennent en français, quoique pour le doctorat ès lettres et en theologie, on ait conserve l'usage a'ècrire une des thèses en latin.

THOLOSAINS ou TOULOUSAINS. - Monnaies des comtes de Toulouse.

THOR. — Ther était un des dieux des Germains et des Francs; il présideit à la guerre et au tonnerre et avait pour symbole un marteau. Adam de Brême, dus son Histoire ecclésiastique (c. 233) hi donne un sceptre au lieu de marteu: « Thor, dit-il, préside à l'air, au tonners à la foudre, aux vents et aux pluies; il féconde la terre: armé du sceptre, il semble jouer le rôle de Jupiter (Joses simulare videtur). »

TIARE. — La tiere pontificule est un bonnet rond et elevé, entouré de treis couronnes d'or, enrichies de pierreties posées en trois rangs l'une au-dessate l'autre; elle se termine en pointe et sutient un globe surmonté d'une cruix la pape Hormisdas élu en 514 n'avait ser ce bonnet que la couronne d'or, dont l'empereur Anastase avait fait présent à Clevis et que ce roi avait envoyée à Saint-Jess de Latran. Le pape Boniface VIII. vechut marquer la double puissance qu'il s'arregeait à l'occasion de ses désatés aver l'hilippe le Bel. y ajouta la seconde surronne vers la fin du xur siècle. Esfa, en 1328, le pape Jean XXII pieça est le tiere la troisième couronne.

TIERCAIRES. — On appelait tiercaire ou tiertiaires ceux qui faisaient partie de tiers-ordre d'une congrégation religieus, par exemple des dominicaires ou des fractiscains. Voy. ABBAYE, CLERCÉ RÉCELUE, TIERS-ORDRE.

TIERÇAIRES (Colons). — Colons qui tiraient leur nom de ce qu'ils devaits su propriétaire de la terre qu'ils cultivisti le tiers des fruits qu'elle produissit. It Cange, ve Tertiator et Tersariaus.

TIERCE DE NUIT. — Traisième heute après le coucher du soleil.

TiERCELIN.— Sorte d'étoile ainsi mumée parce qu'elle était tiesse de tres ils-Du Cange, ve Tiercellus.

TIERS. — Espèce de jos de Cella-Hallard. Du Cange , v° Tertium.

TIERS, ETAT. - Voy. ETAT (Tiers).

TIERS ORDRE. — On appelait histordre, dans certains ordres religious, in laiques on ecclésiastiques séculius qui, tout en restant dans le monde, s'aliquesient à observer, autant que possible, la règle monastique. Il y suit un timo ordre spécialement chez les franciscois.

TIERS COUTUMIER. — Le fiere contmier était une portion alimentaire qui, d'après certaines contains, et spécialaprès la coutume de Normandie, its conservaient toujours dans les leurs père et mère, lors même aient renoncé à leur succession; uvaient être privés du tiers couque par une exhérédation for-

ET DANGER. — Droit qui, d'aanciennes coutumes, appartenait
ans certaines provinces sur la
s bois. Le tiers tirait son nom de
l'élevait au tiers du prix de vente.
contrées où ce droit existait on ne
laire de vente de bois sans autoroyale, et pour l'obtenir on donore le dixième du prix total de la
le dixième était ce qu'on appelait
ment danger. Il y avait des bois
au tiers sans danger et d'autres
er sans tiers.

iE. — En terme de blason, les sont les casques, cimiers, coumortiers, chapeaux de cardin, qui surmontent l'écu. Voy.

lE (Droit de). — Impôt qui se lève les actes de vente, contrats, et ral sur tous les papiers soumis malité de l'enregistrement. Voy.

AINE. — Étoffe tissue de laine et n appelait tiretaniers les ouvriers abriquaient. Du Cange, ve Tire-

IIENNES (Notes). — Voy. Notes unes.

RANDS. — Voy. Corporation, recolonne.

.. — En fait de monnaie, on apre le degré d'affinage de l'or ou ent monnayé.

¿ CLERICAL. — On ne pouvait ¿ être promu aux ordres sacrés 'on avait un titre clérical ou un trimonial. Ce titre clérical était lice ecclésiastique; le titre patriune rente d'au moins cent ciulivres que les parents de l'ecclé-¿ devaient lui garantir sa vie ou en pleine propriété. Les relirosès étaient sœuls exempts de ndition.

2S. — Les titres dans la primitive aient les lieux d'oraison où l'évêit tenir l'assemblée des fidèles et ut des vicaires. Ces lieux ont étés plus tard sous le nom de cures roisses.

TITRES FRODAUX. -- Voy. Frodalita, § II, p. 406, 2º col.

TOCSIN. — Coups précipités d'une cloche pour donner l'alarme en cas d'incendie, d'émeute, de guerre, etc. Voy. BEF-FROI. — On sonnait quelquefois le tocsin en signe de réjouissance. Ainsi Barbier raconte dans son Journal (1, 326-327) qu'à la naissance du duc d'Anjou , fils de Louis XV, on sonna - le tocsin du palais et de l'hôtel de ville pendant trois jours.» En 1751, à la naissance du fils du danphin, le tocsin sonna pendant trois jours et trois nuits. Voici ce qu'en dit l'avocat Barbier (Journal, 111, 291-292): « A Puris, le tocsin de la ville et celui de l'horloge du palais, sur le quai des Morfondus, ent commencé à sonner dès le matin et doivent sonner pendant trois jours et trois nuits. Ges tocsine, dont le son est fort lugubre, sonnent de même indifféremment dans les grands événements de joie et de tristesse : à la naissance du dauphin et des enfants de France; à la mort des rois et des reines; dans le cas d'un incendie général ou d'une sédition. »

TOISÉ (Édit du toisé). — On appelle ainsi un édit rendu sous Henri II en 1548; il défendait de bâtir dans Paris au delà de certaines limites. Il était tombé depuis longtemps en désuétude, et Paris s'était étendu beaucoup au delà des bornes fixées lorsqu'en 1644 le financier Particelli Émery voulut contraindre tous ceux dont les maisons dépassaient le toisé à payer une amende. Il en resulta une émeute qui força la cour de céder. Ce fut une des premiers symptômes de la Fronde.

TOISON D'OR (Ordre de la ). — Ordre de chevalerie institué par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en 1430. Voy. CHEVA-LERIE (Ordres de), p. 148.

d'après les climats; l'Italie et les contrées méridionales ont préféré les plate-formes où l'on pouvait respirer un air plus vif et plus pur. Dans nos contrées humides et où les hivers se prolongent si longtemps, on a donné aux toits une inclinaison plus marquée pour faciliter l'écoulement des pluies et des neiges. De là les toits aigus de l'architecture gothique. Les ornements de faitage en plomb et en fer hattu, spis, girouettes, crêtes, sont en harmonie avec les toits et les tourelles élancés.

TOMBRAUX. — Chez les Romains et les Gallo-Romains, les tombeaux étaient placés hors des villes et le plus souvent le long des voies ou routes publiques. Var-

ron (livre V de Lingua latina) dit que le but de cette disposition était d'avertir les passants qu'eux aussi etaient mortels. La magnifience des tombeaux romains était celèbre, et on en voit encore aujourd'hui

des débris imposants.

Sous la dominacion des barbares, les tombeaux ne furent plus que de grandes pierres sur lesquelles on representait grossièrement l'image du mort; elle était quelquefois figurée en pierres de couleur, comme sur le monument appele tombeau de Fredegonde, ou representee en émail. comme sur les tombeaux des comtes de Champagne à Troyes, et ceux des enfants de -aint Louis dans l'abbaye de Royaumont. Millin les a reproduits dans ses Antiquités nationales : t. II, art. II). Souvent sur les tombeaux du moyen age, le mort est represente, les mains jointes, un animal sous ses pieds, et deux anges près de sa tête comme symboles de son admission au ciel. Une inscription est gravée dans l'encadrement ou hordure du tombeau. Quelques tombeaux, comme ceux des ducs de Bourgogne à Dijon, sont des monuments que la sculpture a ornés avec beaucoup de soin. On y voit une suite de moines qui accompagnent le convoi du défunt dans des attitudes très-pittoresques. Outre ces figures , il y a quelquefois des vertus, des anges, des évangelistes aux quatre coins du tombeau; tel était, entre autres, le tombeau de François II, duc de Bretagne, et d'Anne sa fille, à Nantes, et celui des comtes de Soissons-Bourbon qui se trouvait autrefois dans l'église de ' la Chartreuse-lès-Gairlon.

Aux xvi et xvi siècles, les tombeaux des rois et des princes ont fourni aux sculpteurs une occasion de faire briller leur art; on admire surtout les tombeaux de François Ier, de Henri II, de l'amiral Chabot, du cardinal de Richelieu. — Voy. une dissertation de Mabillon sur les anciennes sépultures des rois de France dans les Memoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (t. II); les Monuments de la monarchie française, par Montfaucon et les Antiquités nationales, par Millin.

TOMBEL ou TUMULUS. — Éminence artificielle recouverte de gazon et formée par des amas de terre. Les tombels indiquent la place où fut inhumé quelque personnage célèbre. On y trouve ordinairement des urnes de verre, de la terre sigillée et des médailles, ainsi que de petits chaînons d'or qu'on croit provenir des anciens Gaulois. Il existe un grand nombre de tombels de cette nature dans le Limousin, la Picardie, les pays de Namur

et de Liége. Sidoine Apollinaire, évêqu de Clermont au vie siècle, parie d'un de ces tumulus ou tombels, qui avait é élevé anr le tombeau de son afeal Ap linaire, préfet du prétoire des Gaslésa 409 après J. C. On voit, par les terms de la lettre de Sidoine (livre III, ép. 13) que ce sombel était placé dans un che rempli de sépultures. Chaque tombes était surmonté d'un amas de terre q s'aplanissait avec lo temps. Ce gente és sepulture n'était pas d'origine romain, mus gauloise. Lorsqu'un chef guiss esait mort, chaque soldat apportait or son corps une certaine quantité de tert; ainsi se formait le tumulus. Les les que l'on désigne sous le nom de comme d'Hibernie indiquent que dans les premiers temps, les rois seuls étaient in-humes dans les basiliques; les saires hommes étaient ou consumés par le 🛤 ou ensevelis sous un monceau de pierre (in primis temporibus reges tentas sepeliebantur in basilica; nam entri hemines sire igni sive acervo lapidum conditi sunt). Il paraît que les Ganlois disposaient un certain nombre de sépulcres secondaires autour du tombeau principal Guibert, abbé de Nogent au xir siècle, remarque que, lorsqu'on creusa dans la plaine de Nogent pour y élever des constructions, on trouva des sépulcres 782ges en rond autour d'un tombeau priscipai, et dans ces sépultures des vacs qui ne servaient point pour les cérémenies chrétiennes.

TOMBEREAU. — Sorte d'instrument de supplice; on s'en servait pour planger dans l'eau les semmes qui s'étaient partées à quelque acte de violence. Voy. de Cange, vo tombrellum. — On appelais encore tombereau une espèce de charrette remplie d'ordures où l'on trainit ceux qui étaient condamnés au dersier supplice. On lit dans le chap. viu de la Chronique de Flandre, citée par du Cange, ibid.: « Henri de Maltrais su mené par les carresours de Paris en un tomberes, et après, rendu à l'évêque, et illes mournes en la chambre que l'on dit oubliette. »

TONLIEU. — Ce mot, qui vient de la basse latinité telon, teloneum, tonlium, indiquait un impôt prélevé, au moyen âge, sur les marchandises que l'on tranportait par terre ou par mer (du Cange, vo Telon). — Voy. pour les détails historiques l'article PRAGE.

TONNELIERS. — Voy. Corporation, p. 245, 1re colonne.

TONSURE. — Voy. RITES ECCLESIA-

- En 1635, un Napolitain, urent Tontin obtint de utorisation de fonder à Paris nent qui de son nom s'appela ait une association composée s qui plaçaient chacune un mmun, pour en retirer une placée sur leur tête ou sur , avec la condition que l'inéversible, à chaque décès, vants. Depuis Laurent Tontin, ombre de spéculateurs ont ent encore tous les jours des ts de cette nature. Elles reurs sur ce principe que la en commun, qui doit être seule fois ou par annuités, e, avec les intérêts cumulés, rvivants, si la société a été cas de survie, ou entre les decedes, si l'association a our le cas de décès. Ainsi les vie ou de mort modifient la int à chacun dans les sociétés C'est en cela surtout qu'elles ; assurances à primes qui une somme fixe à l'assuré. 3 abus qu'avaient occasionnés iétés tontinières déterminèrnement à intervenir. Le dévril 1809 est précédé de conu'il importe de rappeler: t qu'une association de la intines sort évidemment de mune des transactions entre que l'on considère la foule de tout état, de tout sexe et lui y prennent ou qui y peudes intérêts, soit que l'on mode dont ces associations mode qui ne suppose entre téressées, ni ces rapproches discussions si nécessaires iser un consentement donné sance, soit que l'on considère : ces établissements qui ne ssociés aucun moyen efficace rveillance; soit, enfin, que e leur durée toujours inconut se prolonger pendant un ne association de cette na-, par conséquent, se former orisation expresse du soula donne que sur le vu des ituts de l'association et qui es conditions telles, que les actionnaires ne se trouvent i par l'avidité, ni par la néar l'ignorance de ceux à qui confié leurs fonds, sans au-'en suivre et d'en vérifier la foi de promesses presque cieuses.» C'est en se fondant

sur ces principes, que le gouvernement a exigé des associations tontinières qu'elles insérassent, dans les statuts soumis à son approbation, les conditions les plus propres à garantir les intérêts de tous les membres de l'association, et que tout ce qui concerne le versement et l'emploi des fonds, et la remise à chaque souscripteur de la part qu'il lui revient, fût réglé avec beaucoup de précision. Un conseil de surveillance, nommé par tous les membres de l'association tontinière, est encore une garantie de la bonne administration des fonds. Le gouvernement lui-même a institué, en 1842, une commission spécialement chargée de surveiller les associations tontinières.

TORCHES. — Les torches de résine ou de cire furent longuemps employées comme principal moyen d'éclairage. Voy. ÉCLAIRAGE, \$ II, p. 318.

TORELLAGE. — Droit seigneurial prélevé sur les torailles, lieu où l'on faisait sécher les grains qui servaient à faire de la bière. Voy. du Cange, v° Torra, torrellagium.

TORTURE, TORTUREURS. - La torture a été employée par les tribunaux jusqu'à la fin du xyııı• siècle, comme moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Le tortureurs ou bourreaux chargés d'appliquer le patient à la torture, avaient muitiplié les instruments de supplice. Un mémoire, rédigé à la fin du xvii siècle (1697), fait connaître une partie des tortures alors en usage. On y employait l'eau, le bois, le fer et le feu: « si la question est donnée avec de l'eau, disait le mémoire, l'accusé sera déponillé et en chemise, attaché par le bas des jambes. Si c'est une femme ou fille, il lui sera laissé une jupe avec sa chemise, et sera la jupe liee aux genoux. L'accusé était étendu sur un tréteau, pieds et poings liés, et passés dans des anneaux de fer ; on lui tenait la tête renversée et on lui versait lentement plusieurs pintes d'eau dans la bouche. Un juge, placé auprès du questionnaire ou tortureur, sommait alors le patient de dire la vérité, et dressait procès-verbal de ses déclarations.

Brodequin. — Le brodequin consistait à serrer la jambe du patient entre quatre planches de chêne. Ces planches étaient percées de trous, dans lesquels on passait des cordes pour serrer plus fortement les planches. Le bourreau enfonçait ensuite, à coups de maillet, des coins de bois entre les planches, de manière à comprimer et même brisèr les membres du patient. L'estrapade était aussi un

troupe qui donna une grande réputation au théaire de l'hôtel de Bourgogne. Là figuraient Robert Guérin , dit Lafféur, qui faisait les rôles sérieux; Gros-Guillaume, le farceur par excellence , Hugues Guéru , dit Fléchelle; Gautier Garguille, qui jousit les vieillards et imitait à merveille le gascon Boniface; Henri Legrand, det Bel-leville ou Turlupin; Deslauriers, dit Bruscambille. Pierre le Messier, dit Bellerose, était directeur de la troupe. On ne payait que dix sous aux guleries et cinq sous au parterre.

En 1659, une nouvelle troupe, celle de Poquelin, qui avait pris le nom de Mo-lière, vint s'établir à Paris et joua des comédics et des tragédies à l'hôtel de Bourgogne et ensuite au Palais-Royal. Ces comédiens requient plus tard le nom de comediens ordinaires du roi. On remarquait dans cette tronpe Floridor, Baron père, Béjart et Mile Béjart qui devint semme de Molière, Brécourt et sa semme. Les principales pièces de Corneille et presque toutes les tragédies de Racine surent représentées à l'hôtel de Bourgogne. La Champmeslé était attachée à ce theatre.

La première représentation gratis fut donnée à l'hôtel de Bourgogne, en 1660, l'occasion de la paix des Pyrénées. On joua Stilicon, pièce nouvelle de Thomas Corneille. Loret, dans la Muse historique du 21 janvier 1660, rendait compte de cette représentation :

Floridor et ses compagnons, Sans être invités ni semons Que par la véritable joie Que dans le cour la paix envoie, Pour rejouir grands et petits, Jeudi récitèrent gratis Une de leurs pièces nouvelles Des plus graves et des plus belles, Qu'ils firent suivre d'un ballet Gai, divertissant et sollet.

L'hôtel de Bourgogne fut abandonné en 1680 par la troupe française et occupé par des comédiens italiens. On continua, malgré quelques interruptions, d'y jouer l'opéra, la comédie, le drame et le vaudeville jusqu'à l'époque de sa destruction en 1783. Il a été remplacé par la halle aux cuirs.

En 1680, les deux troupes de l'hôtel de Bourgogne et de Molière, réunies sous le nom de comédiens ordinaires du roi, donnèrent pendant quelque temps leurs représentations au théaire Guénégaud, rue Mazarine. Mais, lorsque MM. de Sorbonne vinrent prendre possession du palais des Quatre-Nations (aujourd'hui l'Institut), ils ne consentirent à s'y établir qu'à la condition qu'on éloignerait le

theatre dont le voisinage leur paraissit trop bruyant. Les comédiens furentelligés de vider les lieux sur un ordre qui leur fut siguissé par le lieutenant de pelice le 20 juin 1687. Après avoir ent quelque temps sans pouvoir trouver to asile. ils obtinrent la permission de s'en-blir rue des Fossés-Saint-Germain-de-Prés (aujourd'hui rue de l'Ancienne-Comedie) et y construisirent un thédire. I prit le titre de théâtre de la comidie française, et «'ouvrit le 18 avril 1689 🏲 la représentation de la *Phèdre* de Racise. Les comédiens ordinaires du roi l'ocapèrent jusqu'en 1770; comme alors et thédire menaçait ruine, ils furent obligis de l'abandonner pour aller occuper la thédtre des Tuileries. En vertu d'un antidu conseil du roi, en date du 1º mer 1699, les comédiens furent oblig donner le sixième de leur receils an pauvres de l'hôpital général. A partir de cette époque, le prix des places fut fixés la manière suivante : aux premières lette trois livres douze sous. aux secondes trente-six sous et dix-huit sous su perterre. Antérieurement le prix des ga ries était de dix sous et celui du partere de douze.

Moralités. — Outre les mystères, le moyen âge eut des représentations dramatiques désignées sous le nom de maralites et de soties. Les premières étaies des pièces allegoriques, où le poète proposait le développement d'une penses philosophique. Bonne-Fin, Malle-fin, Bien-Avisé, Mal-Avisé, Jeane, Orci son, etc., figuraient au nombre des persernages allegoriques des moralités. Quiques-unes des paraboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, par exemple le Mouveau riche, l'Enfant prodigue, fournisses aussi des sujets de moralités. Les 🕦 fants-Sans-Souci et les clercs de la Basoche représentaient ces pièces aussi him que les farces appelées soties.

Solies. — Les solies étaient ordinairement des pièces satiriques qui s'allaquaient aux vices ou aux ridicules 🍑 humaine. Une des satist les plus ingénieuses, est, selon Marmostel, celle où le Vieux Monde endormi est exposé à toutes les espiègleries d'abs gui délivre sot dissolu habillé en homme deglise, sot glorieum habillé en gendarme, sot trompeur habillé en marchand, set ignorant, etc. Cette troupe burleaque toure le Vieux Monde, et, après l'avoir tondu, le trouve si laid qu'elle vect avec Abus en fabriquer un nouveau. La gracherie et l'inexpérience de cette troupe

de sois font croujer tout l'échafandage. Le Vieum Monde ap réveille, et, après aver

ä ): Ļ

m I

dusi.

**Dap** <

Chi I

h ter

ME

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

de

ite 1

1

40

(E) 配二

Nis.

41

ŧр

**P** 

je i

Ų

ļij.

III.

æ

'n

7

**\***T

ķI

4

1

'n

10

Ŀ

"

C

t.

mi

Y

turtad son train tonann do-Arignes suz evénements con-. François I'm interdit con al-1516. On punit cour qui co les st d'emprisonnement, et, vert a rijine (1540'; François im las In hort. Las sottes no survélithgarmen & cen orgonalment ; afundarent pen è peu avec los nore grae et dispararent en-

n du l'Aidire galieus. — Parmi qui transformirunt le théfire n zvr siècle, il faut tonie · l'imitation des littératures remuiae que l'on appelle re-Sous François I" et Henri II t ou on unité un grand nombre ter poètes tragiques et comi-et leuse Jodelle et Garnier se om par cette imitation de l'ang la litterature iiglionne. Hardy fhédire espagnol, et, enfin, an s, le thedere français, à l'époengille et de Recine, devint à un modèle pour les petions . L'instaire du thédire français le époque appartient à l'intelire to la lictorature et un dost pur as de Dictionnaire.

— L'opera fut introduit **en** sr le cardinal Masarin vers speciacio, mêlé de danse, do de sobnes drumetiques, de jou are, produced un grand effet.

la representation de l'opera mi beaucoup de succès 1. opéra int designe a cetta epoquo sous t comedie à machines. Mina de parle dans ses Bemates, & 167, du apoctacio feurique que in salle de l'Opera - Le lundi al qui se donna sur la thédére mile faste à mochines, qui en co hea en un moment, co qui lus belle chose que sa pat roir. direce et faite par grands cadres ableaux qui peints un parapoc-at un agreable objet à coux qui t l'amplicabeaure Leue agale etait e meutiree de siegen et de enr-I be trausment places date dos if elatent tout autour, sans que es hommes parot y avoir quel-As bout d'en hout se trouveit un ré de quatre ou cinq degree, faux-Tonux, de cha ses a bras et d'un esaus, de toile d'or et d'argent, la crépine digne d'un tel ameu-Quatro granda chandelore de lasensent ontie salle qui paraientit ble enchantement, ot qui dans

neo joure nous regrésonait le citéle d'Ur-gapée et d'Armide. »

Le geët de l'opére as répaudit pesses mart, et biensét. l'abbé l'errin entrapé de composer des operar français Combert an fit le musique il fice presentit Popera d'Arrane dans su grante sade de Phèsai de Severs ob etact san him adquis du unrilinal Masarin thite des Mon-naiss à etc bati sur l'emplacement de l'abial de Bevers : vers le ce ce tempila Tousen d'or de Cornenie : pièce a mochines, fut jouer au blaceu de Neubunes (Sure), Esdin, Palds Perris | Fact pr intres patentes apregatrees le 38 juin 1807, l'autorisatio d'autorisatio de autorisation de la serie de anno de la compansión Prades des anademises de musique pour abantat des préces de les le 1 et estres palentes declarate fique es gent alientemust us nobles done se les profraest y **figurër na**ns deruger (b. 1872. Lopera di Pomene, dont les paroles étatent de l'ibb

Perrin es la « usaque de Cambert, mitigi un immente person. Copendant l'epère français ne fet rési-lement fondé que lerague Quinnait et Luill egrant résui leurs talents lle frent reprincetor, en 1872, un opera tetitulé im l'étes de Bacchue et de l'Amour, ch plusieurs sergueurs de la cour figurèrest encere dans les ballets. Avent 1861, en me vis point de dansquem sur la arbes. Elles partirent pour la promière fote dens l'o-pera initialé le Triemphe de l'Amour. pera initiale le l'escaper de parité-Luit se cases jusqu'è es mort de parité-tionner l'opère, et éen dernier ouvrage ; drunds, fut son thaf-d'amyre.

An Every sticle , l'Opéra prit un nouvel manr, et reçut en 1749 le titre d'Anadimis ropale de musique Vestris, le type des danssers, contribus à l'écht de cue spec-tacion Ladanne, clôck et d'untres maîtres njihhran, Brent oublier Lulii, Veitsire e lebra dans le Mondain en aportacio.

u Oh ber berme-urte, in dames, in west L'art de tremper ins peta per ins art L'art plus houreur de abbres ha alle De gage plataire trop un phode wêge

Las momotres du xvnr siècle, et quite autres le Journal de l'accout Burbler, progrent qu'à cette épaque l'Opéra avait une immense réputation et était en même temps un feyer c'intriguée et de corruption Barbier, dent la morale est espeti-dent assez pou sévère, ajonte (L. 1, p. 361-352) eprès avoir retracé une des ormes de l'Opéra « La nécessité du plaierr public rand tone one gene-is des per-connegue importante dens l'Etat, es litter procure une capice d'imputite . Le misse maior nece apprond qu'é était

d-regie une une chute de cherel dans un tournet, Qualquelies des tattes pir-econsiles changement re qui se desait eter qu'un ammembre du not gurre à mort. Bana in noute names de 1976, seune cherginers turent tura dans des feurmoir d'anne en 2027, et dans un musée qui cut lieu à l'uys, en allement besse), querante-drus cheminers et autent d'écovers format les la santé de barnes porannelles. A l'orașsion d'un fournoi tenn h Darmondt, en 1485 H y est nor rito mare les Bessons et les Francisches, que les alleures prépare pour empécher du paretis a cidenta , un purett separar nons qui y est besuccup de sang repais do Mathieu Paris , retractant un fournat que eus fien en 1941 des e que buindoup de chevalters es é à uyers « parternt trint les roups de masse d'armes, en y furent despressement blesses, porce ting to 11-abor charges to Journal on cutthigh a Toug to mando much go an malhouroug accident arrive dance un feuenat defito la sur à librers II : ret de Prance. La grande chromour belge rapports, à l'annue 1240, que dens un feurmet qui ent lieu près de Cologne accions chessintro an ecupers arent pords in etc., in plupars per suffication, on entends après inar mors tea crie des domans , qui , dons la forme de corbenez et de rauteurs, vincont dechter laurs corps

Interduction des tournets - Las datigern que présentaient les équinaite les firens interdien par ten papie et par les rids de France. Au zur série, les papes leminest II, Engène III et Alexandre III mirrorent, sous sesse d'excemmantmtion de prendre pari aux lourneux et défradtront d'inbumer dans den ermetibres emageres ceus que y auraigos perdu la Vis Les gebeien annehbeige furres renoutifica par lanocens (i) es d'agrees paper

Lin lourners n etgrens pas mount fly Ditties per les depenses excesseres dans longuelies tie entratement les sorgnaurs Que y pronaires pars Jacques de Vitry mris des produgs ues auxquelles la no-tiene es livrait à l'excasion des seurmets, et nous un affine cité plusieurs examples dans les paragraphes procedents. Le monf. at les dangers munice auxquets s'expoanieni les gnarriers d'atte determinérent le pouvoir taique à prohiber los sourmers harns Louis. Philippe to Bards, 06 various Philippe to Bel. les interdicunt. Do Cango a mie, dans en Ossertation nur les feurness-une ordonnance reedue per Philippe to Bor & ca payer on 1811. Klin. ennicimant les ordennances publices par o uncare princes, on (204 et 1205 (Ord des de paume pour remoutr es recouper à nic de Premor, I, eus). Philippe Tin-Long balls. le même princes, en 1204 et 1205 (Ord. des

proble perillement by more provided in the second party of the sec 1318 Can Jours riservalencement Placette nufrunt pin motes separa est men ab flours 11 saunt periodes es motes. un remange de Casteragent à d'aut fe Pillows ones to se

Pas Curere contage à le battit. - Un h Quelquelete coolunds um h deurmois des joux charaktempts pirt rapprochainst, tale que les somes de dorrière , pas d'orme des, rie. Il a dept ete guerre in the emides (voy co tout Los pas from champing destroyed reader on an explanation shovaltors. I she seems to an one of the ge defect you is defendant course to the qui detraprenatont se le fesere fill dut defendarent le par supredesté : L'entrée leur é a serié de les satures et d'autres écon que terdiqueret le suite des armes avec lenguelles « se pro-de combatte». Les chevaless qu'une lutter cuntre le tenent tegriseus et de dent ile der atent se peretr au perden! friomphal qui fut soutens par França due de Valeis et de Strotague et par sel cheraliers, dans la regulate assession ris, en 1514, pour la atremona és tari do Logia XII, il y out ding remistrate necess d'ur le training sur l'ar bridens thand et la cinquitar git fi premier signisfiant la apparei de con courses do ances je sepont d'une de leaum aver coups d'epre sett li hro; le troisième, member à publi Pépés et le fance le quetraine, et avus les méseus arques, le segui delines d'un balanced on puill (Voy beneran)

La combat a la barrière duit i and autre varieté de ous jous de Derry troupes a pind a stimpulate off Papie, is inche at in mane furant intition i fiere à ce que l'une de des ent des repressers en dels d'une invest que formait en les Lon romans de des terte partont fraquemment de sin ell 4 de hervidre, qui étniqui, mané el que las tournois, paren que las dir des doug partie companyame à per comme des viteres 200

00

Q.

4

b

Du Cange do não "dons pa P7/2" do tion pur Jarnerite, den détade relatib ! jan de paeme à cheval qu'en appli ADDI APPENCE de la obsessa Da y @ ployett tout à la frie l'habitent de mil qui anvait dirigne aun charul, at de justi

(Monnele). — On appeirit foursois non menasie it son nom de la ville de : était fabriquée. Dess la was no fureut qu'une monto dont on se servit conres les parinis jusqu'à l'épo-XIV. Voy. Monnais, p. 684

URELLES. - On appollo aunt de forme roude on h hauteur considérable, qui anguer les murs d'enquists d'un château, tantôt à sur pade ou le transapt d'une \$4THAU-PORT, p. 137 05 130, 338. — Les teurelles sont

Echasgo do donráes, Voy. JODSTAIS.

TRAGI-COMEDUR. - Il a n mot Tuffaran des pièces appelées mystéres, soties Da s'efforça, na xviª siècle, tragediss des anciena En It jouer h Paris une tragéra, at depose cette époque la miéo généralement fidèle au Distoire de la tragédie se ates les bistoires de la litiéra-

Voy les indications biblioa suite du moi poeste — La e col un melango des genres morque; on l'aqualquefora le nom de comedie hérofs est un des poétes qui se lam la fragi-comadie. Voy.

Intériel dont se compose se te Jusqu'à la révolution les dous etnient trainés par des i mellalt en requisition. Un onvention on date du 9 avril ju'il serait etabli sur toutes maires des chorrois d'artiltransport de l'acultene et s. En (199 24 decembre), furent organises en beteils, qui prirent plus taid le sons du train lie out été l'organisation moderne des its d'artillerie Voy. ORGAmaias, Ariellerie, p. 205-

5. — Pinanciers qui, cons marchie, étavent chargés du t des impôts Le nôm de r fut donne, parce qu'une s ampôta portait le nom da TRAITES ), UK, SUIGE ("BU-

tres, à anne de troité qu'ils évaient aigné avec les fermiers généraix.

TRAITE DIS NEGRES. - Ce trafic com sistait dans : enlèrement et la rente d'esciavos africaina. Autoriae en Franco ago Louis XIII il a ete formellement juterdie par les lots du 18 svril 1818 et du 25 avril 1226 VOT NAURES

TRAITES. - On appela t fraster, den les antirennes ordonnances, les droits an Pon prelavant our les marchandines l'entres et à la sortie d'ans province on d un regume, eves on non meient, dans le lain du mineriage, tributum transfi fortum ou tributum transciora, ou sin plement franctiura impôt paye pour processe Quelquel in the apoutant m mol trailes cetus de foraines pour ses quet que les marcha dises vens ent d obers. Les principales traites ciasas an aviel niècle, les dougnes de l'alens el de Lyon, le concor et comptablie de Bordeoux, la cousume de Bayonne, à traite d'Arzae la tenite de Charante, palente de Languedie, la tornina w consile de Rousvillon, la preséte de Nam les , la romaine de Rouen , le trepue d Loire, l'entres de Lalais, le peage de Peronne, les droits de fret, les droits des sorties sur les vins par les provinces d' Champagne et de Picardie, le contrell des toiles a Paris

En 1551, Henri il fiza les droits de freits à deux , seroir le demains forein et la traise forains; la premier était de buit desiers pour livre our loutes les marchardises, et la seconde de dome niera pour livre. En 1668, Churies m 11 établit la donné da Lyon pour les drup d'or et d'argent et les soies qui passabut d'Italie en France boux une aprin (1966), le burusu de la consus de Paris fut d bli. Kn (584, Name) ili kontitua das bara de douane et de éroites dans auta per des villes de royaums. Tous ess dre d'entrée et de sortie augmentaient condidérablement le prix des marcha ediess et des denrees, et entravaient le commerce. Aussi Colhert s'efforga-t-il d'établer un tarif uniforme en 1864. (Vey. Finances,

p. 433).

En 1730, les tractes foreinse avoient deux administrations différentes : l'une comprenent les droits levés sur toutes les marchandises importées ou experiées; l'autre , les droits d'estrée et de sertie eur toutes les marchandisse et deurées exportées des provinces renfermées dans l'énseère de la forme générale pour être transportées dans les provinces du régan-me réputées étrangères, en Importées de cellus-si dans l'étandes de la forme géné rale. Les provinces, comprises dans la ferme générale, étaient, en 1720, la Normandie, la Picardie, le Soissonnais, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse et le Rugey, le Bourbonnuis, le Berry, le Poitou, le pays d'Aunis, l'Anjou et le Maine. Il y avait une ligne do bureaux sur la frontière de toutes ces provinces; on y percevait les droits d'entrie et de sortie dice par le tarif des cinq grosses fermes rédige en 1664. Ces traites n'ont été abolies que par la révolution.

TRAITES. — La conclusion des traités ctait accompagnée, aux époques barbares, de formes symboliques. Les parties contractantes échangesient quelquefois un haton (du Cange, ve Baculus). Il semble même qu'on avait conservé quelques-unes des cérémonies païennes usitées chez les Romains, telle que la coutume d'immoler un animal avec une hache en faisant une imprécation contre celui qui violerait le traité et en exprimant le vœu qu'il périt du même genre de mort. Sainte-Palaye croit en trouver la preuve dans le passage de Grégoire de Tours où cet historien rapporte que les ambassadeurs de Childebert II dirent à Gontran en prenant congé de lui : La hache qui a frappé tes frères est encore aiguisée et menace ta tête. Toucher la barbe était encore un signe d'amitié usité dans les traités; Alaric est représenté, dans les fragments de Frédégaire, comme touchant la barbe de Clovis avec lequel il signait un traité. L'usage des serments sur les Evangiles et quelquefois sur une hostie consacrée a duré pendant tout le moyen âge. On peut lire, entre autres détails, ceux que donnent les grandes chroniques de Saint-Denis sur le traité de Brétigny. Il a été question à l'article Paix des formes solennelles usitées pour la proclamation de la paix.

TRANCHOIR (pain). — Yoy. Pain tran-CHOIR.

TRANSRPT. — Galerie transversale qui, dans les églises, sépare du chœur la nef et les bas-côtés, et forme les deux hras d'une croix dont le chœur et la nef sont le montant.

TRANSIT.—Passage des marchandises à travers le territoire d'un Etat, pour se rendre au lieu de leur destination. La France a trente-cinq bureaux de transit, répartis dans dix-huit départements frontières. Lorsqu'on veut user du transit en France, on doit saire à la douane declaration des marchandises que l'on se propose d'expédier. L'administration des douanes, après avoir fait vérifier les marchandises,

les plombe et délivre à l'expédieu a acquit à caution. Les marchandiss pr venues à la frontière subissent plu vérifications, afin de constater qui la chargement est resté intact.

TRANSPORTATION. — La peida de la transportation aux colonies and prononcée par une loi de l'an II, 🖼 tout mendiant repris pour la troises fois en récidive. Depuis 1848, celle pa a été remise en vigueur et infligée 🎮 crimes politiques. On l'a aussi 4 aux galeriens. La loi du 24 janvier i et le décret du 28 mars 1852 out fails lieux de *transportation* et <u>les</u> g pour lesquelles cette peine pourrait an infligée.

TRAPPE, TRAPPISTES.—L'abbuyoth Trappe (Orne), fondée en 1149, par le trou, comte du Perche, est surtes de bre par la réforme qu'y introduist, a 1662, Jean-Armand Le Boutsiller à Rancé, qui y établit l'étroite chestes de Citeaux. Les trappistes, chasses à France à l'époque de la Révolution, y sur rentrés des le commencement de ce cle, et ont aujourd'hui un grand nombs de maisons de cet ordre. Elles sest n nommees par l'austérité de leur régle. qui leur impose le travail manuel et silence absolu. L'histoire de la Trappi été écrite par M. C. Gaillardin.

TRAVAUX FORCES. — Peine allicin et infamante. Ceux qui y sont coedemes sont employés aux travaux les plus pé bles dans quelques-uns des ports de l'Etat, comme Brest, Toulon, Rechefut; ils trainent à leurs pieds un houist. sont enchaînés deux à deux, lorsque la nature des travanx, auxquels in son condamnés , le permet. Depuis la la 🕬 30 mai 1854, les condamnés aux ###### forcés doivent subir leur peine desse colonie pénitentiaire. Les femmes, tre lesquelles cette peine a été pre sont enfermées dans une m force. Avant 1832, cette peine compagnée de la marque.

TRAVAUX PUBLICS. — Ces tres comprennent les ponts et chauss chemins de fer, les fleuves et rivières vigables, les usines situées sur les cours d'eau, les ports de commerce, les p les monuments publics, les mines et s nières, le desséchement des marris. Ils ont tantôt dépendu du minist l'intérieur, tantôt formé un ment distinct. Un décret, du 23 juie 1 les a reunis au ministère de l'agric et du commerce, sous le nom de de l'agriculture, du commerce d'

50

ic

cs (voy. MINES, MINISTÈRE VOIES PUBLIQUES). M. Tarbé i publié, en 1835, un Dictravaux publics.

- -. On nomme travées, dans s galeries supérieures qui des arcades de la nef.
- Droit féodal perçu par ur les marchandises transers leurs terres d'un lieu Cet impôt se percevait prinpassage des rivières. (Prot. de Saint-Père de Char-'oy. PÉAGE.
- Dans plusieurs provinces ent en Provence, l'usage bûche de Noël, s'est conlongtemps. La veille de rait le tréfoir, et, lorsque était réunie dans la grande son, on allait en cérémoa bûche, et on la portait e ou dans la chambre du aison. Pendant cette espèce, on chantait des vers provoici la traduction:

se réjouisse,
le jour du pain;
entre ici;
nes enfantent;
res chevrettent
is agnellent;
saucoup de blé et de farine,
e pleine cuve.

nsuite bénir le tréfoir par le plus jeune de la maierre de vin qu'il répandait ant: in nomine patris, etc. mettait la bûche au seu. On ite l'année du charbon de : faisait entrer dans la comisieurs remèdes. On faisait de Noël, un fort gros pain lait pain de calendre. On petit morceau, sur lequel 3 ou quatre croix avec un n le gardait sous prétexte ertu de guérir de plusieurs etait partagé entre la fae Noël.

R, TREFONDS. — Le mot vient du latin terræ fundus d), indique le fonds qui est qu'on possède comme le sol pelle tréfoncier celui qui e du sol et du tréfonds.

ombat des). — Combat cée Bretons contre trente An-1 mars 1351. La victoire resta 1e commandait Beaumanoir. TREPAS DE LOIRE. — Impôt que payaient, sous l'ancienne monarchie, les marchandises transportées au sud de la Loire. Voy. TRAITES.

TRÉPASSES. — Il était d'usage à Paris, jusqu'au règne de Louis XIV, lorque anc personne notable était morte, qu'un homme vêtu de noir parcourit les rues en agitant une clochette et en criant : Priez Dieu pour les irépassés. Saint-Amand parle de cet usage dans sa pièce inuitulée la Nuit :

Le elocheteur des érépasses
Sonnant de rue en rue.
De frayeur rend les cours glacés,
Bien que leur corps en auc;
Et mille chiens eyant sa triste voix
Lui répondent à longs abois.
Lugubre courrier du destin,
Effroi des âmes lâches,
Qui si souvent soir et matin
Et m'éveille et me fâches,
Va faire ailleurs, engeance du démen,
Ton vain et tragique sermen.

TRÉS-CHRÉTIEN. — Nom donné aux rois de France, Voy. Curétien.

TRÈSOR. — Au moyen âge, les trisors enfouis s'appelaient fortunes d'or et
d'argent; ils appartenuient au seigneur
dans les domaines duquel on les trouvait, comme les troupeaux errants et les
débris de la tempête (voy. Bais et Épaves).
Richard Cœur de Lion périt devant
le château de Chalus, en réclament
comme suzerain un trisor trouvé par le
seigneur de ce château. Saint Louis dit,
dans ses Établissements (liv. I, ch. xC):
« Nul n'a fortune d'or s'il n'est roi; les
fortunes d'argent sont aux barons ou à
ceux qui ont grande justice en leurs terres. » D'après les lois modernes, la propriété d'un trésor appartient à celui qui
le trouve dans son propre fonds. S'il est
trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient par moitié à celui qui l'a découvert,
et au propriétaire du fonds.

TRÉSOR PUBLIC. — Lieu où l'on dépose les sommes provenant des impôts et aures revenus de l'Etat. Il a été longtemps désigné sous le nom d'Épargne (voy. ce mot). Navoléon établit, en 1806, un ministre du trésor, dont les fonctions furent supprimées en 1814. Le trésor public est aujourd'hui déposé au ministère des finances. Voy. Finances et Impôts.

TRESOR DES CHARTES. — On appelle tresor des chartes le dépôt qui contient les anciennes chartes des rois. Il comprend : 1° les registres de la chancelle-rie depuis Philippe le Bel jusqu'à Charles IX (1302-1568); 2° les layettes qui

thrent leur nom de ce qu'elles étaient sutrefois en ermees dans des coffres on layettes; elles forment aujourd'hui cinq cent quaire-vingt-sept carrons, qui contiennent environ dix sept mille pièces. L'inventaire du trésor des chartes a été redixe, au commencement du xviissiècle, par Théodore todetroy et Pierre Dupuy. Ce depôt fait aujourd'hui partie dez archives impériales. Voy. ARCHIVES.

TRESOR (chambre du). — Juridiction etable à Paris pour juger en première instance les affaires domaniales. Voy. Chambre DU DOMAINE.

TRESORIERS. — Ce mot désigne d'une manière générale ceux qui sont chargés de percevoir et de garder les fonds publics. Il y avait autrefois des trésoriers de l'eparque qui recevaient les sommes perçues par l'État et fournissaient, sur un ordre du surintendant, les tonds nécessaires pour les depenses publiques. Voy. Finances, lapôts. Surintendant. — La plupart des services publics, tels que la marine, la guerre, les parties casuelles. etc., avaient leurs trésoriers particuliers.

TRÉSORIERS DE FRANCE. — Officiers de finances , dont la juridiction fut régulièrement organisée sous le règne de Henri III. Ce prince avait établi, dans chaque généralité (voy. GÉNÉRALITÉ), un hureau composé de deux trésoriers pour l'administration du domaine, de deux receveurs généraux pour les impôts, d'un garde du trésor, d'un gressier et d'un huissier. Ils étaient charges de la repartition des impôts, de la surveillance des agents financiers d'un rang inférieur, et de la juridiction en matière d'impôts avec appel aux parlements. Ils jugeaient les questions domaniales, excepté dans le ressort de la prévôté et vicomté de Paris, des bailliages de Senlis, Melun, Brie-Comte-Robert, Etampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont-sur-Oise et Crespy en Valois, qui relevaient, pour le domaine, de la chambre du trésor établie à Paris. Dès 1577, des bureaux des trésoriers de France furent organisés à Bordeaux, Bourges, Limoges, Lyon, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rouen et Tours. Ils le furent successivement dans les autres genéralités.

TRÊVE DE DIEU — On appelait trêve de Dieu une institution qui suspendait les hostilités depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin; elle fut proclamée, en 1041, sous le règne de Henri ler. Voici ce qu'en dit l'historien contemporain laoul Glaber (ap. Script. rerum franc., X,

59) : « En l'année 1041, il arrive, p l'inspiration de la grace divine, quitbord en Aquitaine, et ensuite per i pa dans toute la Gaule, on conclut une vention par la crainte de Dica d'# amour pour lui. En voici les conditi Personne, depuis le soir de la quatrit terie (mercredi soir) jusqu'à la seq féric (lundi), au point du jour, ne d avoir la témérité de commettre q violence, ni tirervengeance d'un cu ni même prendre caution pour u ment. Que si quelqu'un portait alls ce décrez , le coupable devait être 🛲 damné à payer une composition of 🎟 chassé de sa patrie et banni de la ser des chrétiens. On fut en outre d'avis 🕬 cette convention (ht appelée irés de Din. parce qu'elle n'avait pas scalement per appui le secours des hommes, maisences la crainte de Dieu.» La durée de la Mil de Dieu a varié selon les temps et 🗷 lieux. Un synode réuni à Caen, en 1845, déclare qu'elle devait être checrée de le mercredi soir Jusqu'au lundi matis, 🏕 puis le commencement de l'Avent jusq l'octave de l'Epiphanie, depuis l'ouvertes du carême jusqu'à l'octave de Pie et depuis les Bogations jusqu'à l'od de la Pentecôte. Tant qu'elle dura etait spécialement défendu de dév les terres et d'enlever les bestient. Un concile, réuni à Rouen, en 1006, alle p loin; il défendit, sous les peines les sevères, de jamais inquiéter les l reurs qui étaient à la charre et & la berse, et de toucher aux bosefs ot chevaux qu'ils employaient à ces travaux. Un grand nombre de concles « synodes réunis au XII siècle dans diver parties de la France, étendirent à te les provinces la *trêve de Die*s.

TRIBUNAL. — **Lieu où de réusi**s les magistrats pour rendre la justice; 🛚 appelle aussi tribunal la réusion m de ces magistrata. Il a déjà été qui des anciens tribunaum de la Fr et de l'histoire de l'organisation jadid (voy. Justice, Parlement be Paris, Par LEMENTS PROVINCIAUX, PRÉSIDIAUX, MA-CHIMBOURGS). Il suffira de rappel dement l'organisation actuelle des fri naux. An sommet de la hiérarchie ju ciaire est placée la cour de ossestien, fut nommée dans le principe trib cassation (loi du 22 décembre 1786). ganisée le 19 avril 1791, cette com preme n'a cessé depuis cette époqu maintenir l'uniformité dans la juri dence; elle a droit de révision ser l les jugements qu'elle peut casser ! excès de pouvoir, violation ou fa

es lois. La cour de cassation 3 du fond des affaires, mais de la forme. Elle se divise en ores, composées chacune de eillers et d'un président; il y in premier président, un proeral, plusieurs avocats génébstituts. On ne trouve point, enne monarchie, de tribunal sse comparer à la cour de cassique le grand conseil et surseil du roi ou conseil d'État elques-unes de ses attributions. ) CONSEIL et CONSEIL D'ÉTAT. ensuite les cours impériales, les noms de cours d'appel, iles, cours impériales, forecond degré de juridiction; ent sur les appels des triburemière instance et de comique cour impériale a une ou chambres civiles, une chamen accusation, et une chamls de police correctionnelle; mpose d'un premier présitant de présidents qu'il y a de et enfin de conseillers. Un général, des avocats généraux stituts exercent le ministère rès de chaque cour impériale. ird'hui vingt-sept cours impént les sieges ont été indinot Appel (cour d').

ux de première instance. —
ne rang de la hiérarchie judiplacent les tribunaux de preance, établis dans chaque arent pour juger toutes les affaiet correctionnelles qui ne sont
ement attribuées à d'autres triu civil, ils jugent en premier
ressort toutes les affaires mo-

personnelles jusqu'à quinze cs de principal, toutes les aflles ou mixtes, dont l'objet st soixante francs de revenu, iffaires où les parties ont cone jugées sans appel; enfin les discipline des officiers miniss tribunaux de première innaissent aussi, comme triburectionnels, des appels des rendus par le tribunal de leur ressort, des délits foressuivis à la requête de l'admiet de tous les delits dont la ède cinq jours d'emprisonneuinze francs d'amende. Le tripremière instance de Paris a res; les autres ont une, deux nambres, selon le nombre de ils sont composés. Il y a près tribunal de première instance

un procureur impérial et un substitut chargés des fonctions du ministère public.

Les juges de paix (voy. ce mot) ont aussi leur tribunal, qu'on appelle tribunai de paix. Enfin, au dernier rang de la hierarchie judiciaire sont les tribunaux de police; on distingue les tribunaux de simple police ou de police municipale et les tribunaux de police correctionnelle. Les premiers connaissent de toutes les contraventions aux simples règlements de police: contraventions qui peuvent être punies au plus d'une amende de quinze francs et de cinq jours de prison. Ils sont présidés par un juge de paix, un commissaire de police y remplit les fonctions du ministère public. Les tribunaux de police correctionnelle se composent de juges de

première instance.

Tribunaux de commerce.—Les tribunaux de commerce furent établis par le chancelier de l'Hôpital, sous le nom de juges-consuls (1563 et 1566). Le tribunal de commerce ou tribunal consulaire se composait, à Paris, d'un juge et de quatre consuls élus par les marchands les plus notables. Au xyın siècle, il y avait des tribunaux consulaires dans soixantesept villes. Les lois modernes ont remplacé les juges-consuls par des tribunaux de commerce, dont les membres sont nommés par une assemblée de notables commerçants et choisis parmi les commerçants ou anciens commerçants. Les présidents et juges ne sont nommés que pour deux ans et ne peuvent être réélus qu'après un an d'intervalle. Leurs fonctions sont gratuites. Les tribunaux de commerce prononcent sur les faillites et sur toutes les contestations relatives aux transactions entre négociants. Ils jugent sans appel toutes les affaires dont le principal n'excède pas la valeur de quinze cents francs. Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil connaît des affaires commerciales. Il y a près de chaque tribunal de commerce un gresher et des huissiers, et à Paris des gardes de commerce pour l'exécution des jugements emportant prise de corps. Le ministère des avoués et des avocats est rempli près des tribunaux de commerce par des agrées.

Tribunaux extraordinaires ou exceptionnels; chambres ardentes; tribunal révolutionnaire. — On distingue les tribunaux en tribunaux ordinaires, qui sont ceux dont nous venons de parler, et tribunaux extraordinaires ou exceptionnels, tels que les conseils de guerre, de terre ou de mer, les tribunaux maritimes, la haute cour de justice, les conseils

de decisiere de la marde nationale, le e nsed importante l'ostraction publique. les a regis à ador ques, les chambres de dis ipire des la laires, des avoues, , a pro an a de dia pinte des avocats,

des placificames, etc.

I y avai. - .- i ar lei re monarchie. in grand : imbre de piridictions excepto the less telles are de les des buildis. maines des requiess prevots, senechaux, etc. Il et à etc question à cuacun de ces nots. Les chambres ardentes et le friennal revolutions aire doivent être aussi rangees parmi les fribundus estriorfinares.

Les chambes ardentes étaient chargees de parsuivie les financiers qui avaient malverse. On les appelait encore chambres de justice. Elles se composaient de commissaires nommes par le roi. Telle 'ut la chambre qui, de 1661 à 1665, metrinen le procès de Fouquet et d'un grand nombre d'autres financiers. Le tribunal revolutionnaire fut institué le 10 mars 1792 jaour juger tous les crimes politiques ou reputes tels, sans appel in cassation ; i. siegea jusqu'en 1795, et fut abolt le 31 mai de la même année.

Tribunaux administratifs. — U y avait dans l'ancienne organisation de la France un grand nombre de tribunaux admimistratifs. Ainsi, les élus et les cours des aides connaissaient des impôts : les maitrises et tubles de marbre, des eaux et torets; les sieges de l'amirauté, des proces maritimes : les chambres des comptes, de l'administration financière; les chambres du tresor, des procès relatifs au domaine: les cours des monnaies, de tous les delits ou crimes relatifs aux monnaies; les officialites, des procès des ecclésiastiques et des matières qui touchaient à la religion (voy. ces différents

L'organisation moderne de la France a simplifié cette partie de l'administration, comme tous les services publics. Il n'y a plus aujourd'hui que trois espèces de tribunaux administratifs, qui sont les conseils de présecture, la cour des comptes et le conseil d'Etat. Il existe sans doute beaucoup d'autres corps investis d'une juridiction disciplinaire, comme les conseils de l'ordre des avocats, les conseils académiques, les conseils de revision pour le recrutement de l'armée, les tribunaux des prises maritimes, etc.; mais ces juridictions s'appliquent à des cas spéciaux. Dans quelques circonstances, les maires, les souspréfets et préfets ontaussi une juridiction administrative; mais le nom de triburange administratifs convient surtout

aux trois corps que nous avons cités la conseil de préfecture juge les cost tions relatives aux travaux publics, à la voirie, à la navigation, aux caux et fetts, au domaine public, aux marchés et 🕅 nitures pour les services publics, allesiette et à la répartition de l'impli, et On peut appeler des conseils de prélit ture en conseil d'État. Le cette de ture au conseil d'État. la secti contentieuz est chargée de la revision de leurs décisions ; un maître des requise remplit les fonctions du mivistère 👺 blic. Le ministre de la justice peut de rer à l'assemblée générale du com d'Etat les décisions de la section d contentieux paraissant contenir etch pouvoir un violation de la loi. Le comi d Etat, réuni en assemblée générale, le droit d'annuler ces décisions, Quant la cour des comptes, elle jugeles co des dépenses et recettes qui la s presentes chaque aunée par les agusts in tresor, et elle prononce sur les poures qu'on porte devant elle contre les repe ments des comptes annuels des recevi des communes, hospices, etc., arries par les conseils de préfecture.

Bureaux de repseignements pris du Fr bunaux.—La loi du 19 vendémisire at l' (art. 29), ordonna qu'il serait appeni chaque tribunal un bureau de remignements, où l'on tiendrait note de 👐 les individus appelés devant le frib ci des motifs pour lexquels ils y és cités. Le Code d'instruction cri (art. 600) a restreint ces dispositions sta ordonné que les greffiers des frib correctionnels et des cours d'assiss & spéciales tiendraient note de toutes its condamnations sur un registre s par ordre alphabetique, avec une neite sommaire de chaque affaire. Les gres doivent, tous l**es trois mois, trans** copie de ces registres au ministère de la justice, qui centralise ces remei ments et fait dresser un registre ral de toutes les condamnations. Cen ainsi que l'on parvient à consaire les antécédents des individus tradais de

vant les tribunaux.

TRIBUNS, TRIBUNAT. — Le fribundi était un des corps politiques instituts par la constitution de l'an vitt (voy. Cos-STITUTION). Il se composait de cest membres appelés tribuns; lear faction était de discuter les lois soumises # corps législatif contradictoire les commissaires du conseil d'État. Le tribunat représentait l'opposition dans le mécanisme compliqué de cette et tution. Il fut réduit à cinquente m le 4 août 1802, et supprimé le 19 août l

L. — On désignait ainsi, dans gime, les magistrats qui, sur es, n'étaient en fonctions e année. Ces officiers trient été créés par un principe de py. Offices.

D. — Ce mot, tiré de l'allel'argent et trinken boire), est le pourboire, et indique la rédonnée aux domestiques et sur un léger service.

RES.—Religieux connus aussi n de Mathurins. Voy. CLERGÉ Mathurins, p. 169.

. — Petite pièce de poésie, iée à cause de la triple répéle présente. Elle se compose 3, dont le premier se répète isième, puis le premier et le 28 le sixième. Parmi les trioques, on peut citer celui que de Retz fit composer par Ma-1649, contre le duc d'El-

d'Elbeuf et ses enfans

à la place royale.

ous quatre pisffans,
d'Elbeuf et ses enfans.

qu'il faut battre aux champs,
ir humeur martiale;
d'Elbeuf et ses enfans

à la place royale.

ex couplet, dit le cardinal de es Mémoires, a été l'original triolets sur M. d'Elbœuf et ses

IE (Arc de). — Des arcs de qui rappellent de glorieux es, ont été élevés dans pluies de la Gaule, par les Roremarque surtout l'arc de 'Orange, construit en l'honrius, après sa victoire sur les t les Teutons. Les arcs de es portes Saint-Denis et Saint-Pellent les conquètes du règne IV, et l'arc de triomphe de exploits de Napoléon.

RAT. — On a désigné, dans e France, sous le nom de , l'association formée en 1561, : François de Guise, le connéntmorency et le maréchal de é, pour combattre les protes-ine Catherine de Médicistenta re cette ligue, qui n'était pas gereuse pour l'autorité royale es Huguenots. Mais elle fut céder à l'ascendant des triumpremière guerre de religion

(1562-1563) fut la conséquence du triumvirut.

TRIVIUM. — Le trivium était un cours d'études de trois années, comprenant la grammaire, la rhétorique et la dialectique.

TROIS-ÉVÉCHÉS. — Evêchés de Toul, Metz et Verdun, qui furent réunis à la France par Henri II, en 1552, et formèrent un gouvernement particulier jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie.

TROIS LANGUES (collège des). — Voy. COLLÈGE DE FRANCE.

TROMPE, TROMPETTE. -- Voy. Musi-Que, p. 841.

TRONE. — Siége des rois. On désigne sous le nom de trône de Dagobert, une chaire curule qui était conservée autrefois dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, et qui fait partie maintenant du Musée des souverains, au Louvre.

TROUBADOURS. — Poëtes de la langue d'Oc, qui ont fleuri du xie au xiiie siècle. Leur nom vient probablement du provençal troubar (trouver, inventer). plus célèbres troubadours sont Guillaume IX, comte de Poitiers, Bernard de Ventadour, Geoffroy Rudel, Peyrols, Bertrand de Born, Pierre Cardinal, Sordello de Mantoue. Ils ont laissé des poésies amoureuses, et aussi des chants guerriers et satiriques. Les premières portent le nom de canzones, et les seconds ceux de sirventes. Les troubadours, comme les rapsodes de l'antiquité, allaient de château en château charmer de leurs chants les chevaliers et les châtelaines qui leur donnaient l'hospitalité. Ils contribusient à développer ces sentiments chevaleresques dont se nourrissaient les guerriers du moyen age (voy. CHEVALERIE, p. 1441, et à ce point de vue leur histoire se rattache à celle des institutions de la France. On peut aussi les considérer comme les arbitres de l'opinion publique et les dispensateurs de la renommée, au moins dans les provinces où régnait la langue d'Oc. Ils excitaient l'ardeur des guerriers, enflammaient les passions politiques, provoquaient une vive opposition contre la cour de Rome, et entretensient le sentiment national chez les populations de midi que menaçaient les hommes de nord.

Quelques citations feront mieux juger de la nature de leur poésie, quoiqu'on ne puisse apprécier dans une traduction le charme du rhythme et le mérite de la versification. Les extraits suivants des chants d'amour des troubadours attestent un mé-

lange étrange d'exaltation et de subtilite. Ponce de Capdeuil, qui vivait au Aur siècle, dit à la dame de ses pensées : " Je vous zime avec une telle tendresse, que nul autre objet n'a place dans mon souvenir; je m'oublie moi-même pour penser a vous, et, lors même que j'adresse mes pricres à Dieu , ma pensee est pleine de votre image. » Arnauld de Marveil, eloigné de sa dame, chante les tourments de l'absence : « Qu'on ne me dise pas que l'àme n'est touchée que par les sens; je ne vois plus l'objet de ma flamme; je n'en suis que plus vivement touché du bien que j'ai perdu. On a pu m'éloigner de sa présence, mais rien ne pourra rompre le lien des cœurs. Ce cœur, si tendre et si constant, Dieu seul le partage avec elle, et la part que Dieu en possède, il la tiendrait d'elle comme monvante de son domaine, si Dieu pouvait être vassal et relever de fief. Lieux fortunes qu'elle babite, quand me sera-t-il permis de vous revoir?... Que ne puis-je être confine dans un desert et l'y rencontrer! Ce désert me tiendrait heu de paradis. »

Bertrand de Born est célèbre entre tous les troubadours, pour la vigueur et l'éclat de ses chants de guerre. J'emprunte la traduction d'un de ces poëmes à M. Villemain: « Bien me plaît le doux printemps qui fait venir les feuilles et les fleurs. Il me plaît d'éconter la joie des oiseaux qui font retentir leurs chants par le bocage. Il me plaît de voir sur la prairie tentes et pavillons plantés. Il me plaît jusqu'au fond du cœur de voir rangés dans la campagne cavaliers avec les chevaux armés.

« l'aime quand les coureurs font fuir gens et troupeaux. J'aime quand je vois a leur suite beaucoup d'hommes d'armes ensemble rugir, et j'ai grande allégresse quand je vois châteaux forts assiègés et murs croulants et déracinés; et que je vois l'armée sur le bord du mur qui est tout à l'entour clos de fossés, avec des palissades garnées de forts pieux.

« Il me plait, le bon seigneur qui est le premier à l'attaque avec un cheval arme, et se montre sans crainte, parce qu'il sait oser les siens, par sa vaillante prouesse, et, quand il revient au camp, chacun doit s'empresser, et le suivre de bon cœur. Car nul homme n'est prisé quelque chose, tant qu'il n'a pas reçu et donné bien des coups. Nous verrons les lances et les épées briser et dégarnir les casques de couleur et les ecus, dès l'entree du combat, et les vassaux frapper ensemble, et fuir à l'aventure les chevaux des morts et des blesses; et quand le combat sera bien mèlé, que nul homme de baut parage n'ait autre pensée que de

couper têtes et bras; car mieux van us mort qu'un vivant vaincu. Je vous le dis : le boire, le manger, le dormir n'est put tant de saveur pour moi que d'ouir dir des deux parts : à sux; et d'entents bennir chevaux démontés dans la fort, et d'entendre crier : à Paide l à Paide! et de voir tomber dans les fossés, paix et grands sur l'herbe, et de voir les mors qui ont les tronçons de lance dans less flancs traversés.

« Barons , mettez en gages châtem, villages et cités , avant qu'aucun ves

guerroie.

« Et wi, mon chanteur, cours vite was Out et non; dis-lui qu'ils sont trop lesstemps en paix. » Oui et non était un mbriquet donné par les troubadours i lichard Cœur de Lion pour caractériseran iudécision. Bertrand de Born le pount à la révolte contre son père Henri II, ru d'Angleterre, espérant maintenir, à la feveur de ces guerres civiles, l'indépardance des provinces méridionales. C'es ce que dit son biographe provençal:«Il clait multre, toutes les fois qu'il vouleit, du roi d'Angleterre et de ses fils, et tojours voulait-il qu'ils eussent guerre asemble, le père , et les fils , et les frères, l'un avec l'autre. »

Sordello de Mantoue est regardé comme le dernier des troubadours. Voici une de ses sirventès, traduite par M. Villemain qui lui a laissé toute sa savage naïveté: « Je veux, en ce rapide chant, d'un cœur triste et marri, plaindre le seigneur Blacas; et j'en ai bien raisse. Car en lui j'ai perdu un seigneur et un bon ami; et les plus nobles vertus sont éteintes en lui. Le dommage est si grant, que je n'ai pas soupçon qu'il se répare jemais; à moins qu'on ne lui tire le cour, et qu'on ne le fasse manger à ces haross, qui vivent sans cœur; et alors ils en seront beaucoup.

« Que d'abord, l'empereur de Rome (Frédéric II) mange de ce cœur; il en s grand besoin, s'il veut conquérir par la force les Milanais, qui maintenant le tiennent conquis lui-même; et il vit déshé-

rité, malgré ses Allemands.

« Qu'après lui, mange de ce cœur le roi des Français (saint Louis); et il receverer la Castille, qu'il a perdue par misserie; mais s'il pense à sa mère, il recemangera pas; car il paraît blen, par se conduite, qu'il ne fait rien qui lai déplaise.

« Je veux que le roi anglais (Henri III) mange aussi beaucoup de ce cour, et il deviendra vaillant et bon, et il recouvrere la terre que le roi de France lui a ravie parce qu'il le sait faible et làche.

1251

de Castille (Ferdinand III), d'il en mange pour deux; leux royaumes (Castille et est pas assez preux pour un 'il en veut manger, il faut ige en cachette; car si sa it, elle le battrait avec des

que le roi d'Aragon (Jayme r) mange de ce cœur. Cela de la honte qu'il recueille le et à Milan; car il ne peut trement, en actions ou en

aussi que l'on donne du navarrais (Thibaut de Chamvalait mieux comte que roi; dire ainsi. C'est un mal uit monter un homme à haute t que le désaut de cœur le le prix.

de Toulouse a besoin d'en coup, etc., etc., etc. » Le e cette étrange énumération. mirique des troubadours fut tée par les cruautés de la

Ibigeois.

consulter sur les troubadours s troubadours par Millot, qui sumer et coordonner les trae-Palaye; le recueil de Poésies par M. Raynouard; l'Histoire iture au moyen age, par ; les travaux de M. Fauriel, e provençale, et les publicat été faites récemment en ar MM. Diez, J. Beck, Mahn autres érudits. Voy. aussi ttéraire de la France, comles bénédictins et continuée ie des inscriptions et belles-

ES. — Poëtes de la langue gue parlée dans la France le. Leur nom vient de trouer. Les trouvères ont brillé ve siècle. On cite parmi les es Tailleser, Robert-Courteert Wace, Geoffroy Gaymar, int-Maur, Chrétien de Troyes, mte de Champagne, Henri ruillaume de Lorris, Jean de ssart, Charles d'Orléans, etc. es ont laissé un grand nombre u genre héroïque (voy. Poß-986): mais, comme ils n'ont n rôle politique aussi imporlui des troubadours, il n'est ire de s'y arrêter. Je me borr un passage de Chrétien de atemporain de Philippe Auouve que, des cette époque,

la France avait une grande réputation littéraire :

Co nous out not livres apprix Que Grèce ent de shevalerie Le premier les (leuange) et de clargie (saveir); Puis vint chevalerie à Rome, Et jà de clergie la some Qui ore est en France teume; Dieu doint qu'elle y soit retenue, Et que li leus li abellisse (le lieu lui piaise), Tant que de France ne is L'onor qui s'y est arrertée . Dont elle est prisée et dotée Mieux que Gréjois et Romains.

On peut consulter sur les trouvères, outre les ouvrages cités aux articles Possie et Troubadours, l'Histoire des tros vères anglo-normands, par l'abhé G. de La Rue, 3 vol. in-8. Le Grand d'Aussy, Burbazan et Méon, ont publié plusieurs recueils de fabliaux ou petits poêmes composés par les trouvères. Voy. aussi un grand nombre d'articles sur les trouvères dans l'Histoire littéraire de la France.

TRUANDS, TRUANDERIE. — Le mot truands désignait, au moyen âge, des mendiants vagabonds. Il vient, dit-on, de tru, qui, dans le patois bourguignon, s'appliquait à un impôt tellement onereux, qu'il avait réduit à la mendicité une partie de la population. Le lieu où se réunissaient les truands portait le nom de truanderie; encore aujourd'hui deux rues du quartier des halles s'appellent la grande et la petite truanderie. Pendant longtemps on nomma cour des miracles le repaire de ces vagabonds, parce qu'il s'y opérait une métamorphose qui faisait subitement et comme miraculeusement disparaitre leurs infirmités factices. Sauval a décrit, dans ses Antiquités de Paris, la principale cour des miracles qui était située près de la rue Neuve-Saist-Sauveur. Le chef des truands portait, a. moyen age, le nom de grand coesre.

li paraît que les truands étaient dans l'usage de chanter des vers pendant l'of-fice divin ; car un concile de Trèves, tenu en 1227, enjoint aux curés de ne point permettre que les truands et autres vagabonds, ni les goliards (nom sous lequel on désignait les moines qui menaient une vie errante et scandaleuse), chantent des vers à la messe, après le Sanctus et l'Agnus Dei, parce que c'était une occasion de trouble pour le célébrant, et de scandale pour les fidèles (Martène, Amplissima collect., t. VII, col. 117, n. 94, et Hist. litter. de la France, t. XXI,

p. 600, et t. XXII, p. 154-155).

TRUFFES. — Les truffes étaient déjà recherchées au moyen age. Eustache des

Au xii siècle, l'ecole de la cathédrale de Paris se trouva trop étroite pour la foule de disciples que la célébrité des maîtres y avait attirés. Ils quittèrent la Cité, s'établirent sur la montagne Sainte-Geneviève et obtinrent de Philippe Auguste d'importants privilèges. Il les exempta, entre autres, de la juridiction du prevôt de Paris, à moins qu'ils ne tussent surpris en flagrant délit; les prévôts de Paris étaient tenus de jurer, à leur entrée en charge, qu'ils respecteraient les privileges de l'Université (voy. du Boulay. t. III, p. 1-3 . L'Université eut aussi à soutenir une lutte contre le chancelier de la cathédrale, qui voulait conserver le droit de donner seul les licences Philippe Auguste prit encore, en cette occasion, 18 désense de l'Université, et lui permit de nonimer un procureur-syndic pour soutenir ses privileges. L'Université forma dès lors une corporation dont les droits étaient reconnus et protégés par l'autorité royale. Elle avait ses assemblées, où maitres et écoliers delibéraient sur les interêts de la corporation, et nommaient le recteur et les principaux dignitaires chargés de la gouverner. L'Eglise intervint, comme la royanté, pour protéger l'Unirersité naissante. Plusieurs bulles pontificales accordèrent des privilèges aux écoliers de l'Université, entre autres celui de ne pouvoir être arrêtes par leurs créanciers et de faire fixer par leurs maîtres le prix de leurs logements. Les priviléges de l'Université s'étendirent bientôt à tous ceux qui s'y rattachaient par un titre plus ou moins éloigné. Ainsi, les parcheminiers, les écrivains, en un mot, tous les suppôts de l'Université relevaient de son tribunal et participaient à ses préroga-

L'Université de Paris ne perdit jamais ie souvenir de ce qu'elle devait à la royauté; elle s'intitula la fille ainée des rois, et on la voit longtemps après rappeler encore cette origine avec un sentiment d'orgueil et de reconnaissance. « Nos rois, disait l'avocat général Sevin, cité par du Boulay (Histoire de l'Universite. t. I, p. 268), nos rois sont fondateurs et patrons de l'*Université*, et comme tels nous les devous reconnaître premiers chefs. Quant à Monsieur l'évêque de Paris, il est bien notre pasteur en ce qui concerne le spirituel, et le pape, qui est par dessus lui, est notre saint-père, souverain de ce pasteur et de nous en ce qui touche la spiritualité. Mais il n'est pas le chef des écoles et le gouvernement a'icelles ne dépend pas de lui, mêmement au temporel, ains elles sont en la protection 'n roi. Quant au chancelier de l'Université, il n'est pas aussi le chef d'icelle. L dignité du chancelier est celle du solastique, qui est chanoine de l'église 🖝 thedrale; sa charge est telle qu'en plasieurs autres villes, èsquelles y avait u multre d'écule (voy. Capiscol et Ect-LATRE) entre les chanoines de l'églist cathedrale, comme Berengarius en cells d'Angers, et celui qui est scolablique retient encore son premier nom, et devantage a cet honneur d'être chancelier de l'Université. Quant an chaselier, qui est en l'église de Paris, il garde bien les sceaux de l'Université, mus pourtant il n'en est le chef, ains le rectes? qui est le premier et seul en qualité avec l'Université ès causes qui touchent écoles ou études, il est vrai que le recteur qui est la que, ne pouvant bénir les écoliers, les présente au chancelier qui est ecclésiastique, atin qu'il leur donne la bénédiction. Mais ponrtant le chanceher n'a pas la direction et conduits des collèges ni des écoliers qui sont ès étades publiques; elle appartient à l'office du recteur, ad quem spectat provisio magistrorum qui debent dici acholerm, comme j'ai vu par un acte de l'an 1771 enregistré au livre de l'Université. » Jui cité ce long morceau, parce que l'on y voit marquée avec force la double origine de l'Université, à la fois corporation laique et ecclésiastique, relevant du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, et se servant habilement de ce double caractère pour conserver son indépendance.

Célébrité de l'Université de Peris. La nouvelle corporation justifia par l'éclat de son enseignement les faveurs que lui accordaient les rois et les papes. En peu d'années, elle eut une grande re tion qui rejaillit sur la ville même de 🏞 ris. Les poêtes et écrivains des xir & xiii siècles font l'éloge le plus pompsex de l'Université et de la ville de Paris; le comparent cette dernière à Athènes, mai à Athènes régénérée par le christianisme. « A cette époque, dit Rigord dans son Histoire de Philippe Augusts, l'étude des let-tres florissait à Paris; dans cette trèsnoble cité, non-seulement le trisium & le quadrivium, le droit canonique et civil, & cette science qui s'applique à la guérisce des maladies et à la conservation de la santé, étaient pleinement enseignées, mais on s'y livrait avec un zèle encore plus fervent à l'étude de la théologie. On retrouve un écho de ces louanges dans un poète du XIV siècle, Eustache des Champs, dont les vers ne sont pas sans mérite. Il dit en parlant de Paris :

C'est la cité sur toutes courcemée. Fontaine et puits de seus et de clergie (mestr).

onsieur mon frère, monsieur mon one, madame ma tante, monsieur mon usin, et supprimer le monsieur on le adame serait une grossièreté pareille à toyer parmi nous. » C'est seulement depuis la revolution que l'usage du tutoiement est devenu très-commun dans les familles.

TYPOGRAPHIE. — Voy. Imprimerie.

## U

UBIQUISTES. — Ce mot, dérivé du latin bique (partout), désignait, au moyen je, les membres de l'Université de Paris, xquels le pape Nicolas III avait donné droit d'enseigner en tous lieux.

ULTRAMONTAIN. — On désigne sous nom dans l'histoire de France ceux qui lmettent la prétention de certains papes i de certains défenseurs de la papauté li veulent soumettre, en matière poli-que, l'autorité temporelle à la puissance irituelle. L'Eglise gallicane n'a pas adis cette theorie, comme le prouvent s PRAGMATIQUES-SANCTIONS. les CON-PRDATS, les LIBERTÉS DE L'EGLISE GAL-CANB, les QUATRE ARTICLES de 1682. y. ces mots, et l'article Papauté.

– Jusqu'au règne UNIFORME. ouis XIV chaque régiment portait les uleurs de son colonel. L'uniforme ne t imposé à l'armee française qu'en 1666 ir Louvois , ministre de la guerre.

UNIGENITUS (Bulle). - Bulle promuliee, en 1713, par le pape Clement XI, our la condamnation du Jansénisme. histoire des discussions auxquelles cette ille donna lieu n'est pas de notre sujet; les ont été racontées par Lafitau dans ouvrage intitule Histoire de la Conition Unigenitus, Paris, 1737 et 1738, l. in-12. Il ne faut pas oublier que auteur est très-favorable à la constion Unigenitus.

INION (Sainte). — Association formée 1577 par les catholiques exaltés. Elle généralement désignée sous le nom Lique. Voy. Lique (Sainte). — Anquetil crit une Histoire de la Ligue.

INITÉ DE POIDS ET MESURES. te unité proclamée par Charlemagne, jetée par Louis XI et par plusieurs s, n'a été établie en France qu'en 1791. v. MESURES, p. 776.

JNIVERSITÉ. — L'Université ou corps irgé de donner l'enseignement au nom l'Etat a eu deux àges bien distincts: de 1200 à 1792, les Universités ont été s corporations enseignantes qui avaient r organisation et leurs priviléges spéciaux, comme toutes les corporations du moyen age; 2º depuis 1808 jusqu'à nos jours, l'*Université* se compose d'une hiérarchie de fonctionnaires dirigeant ou donnant l'instruction au nom de l'État. Il a été question des anciennes écoles monastiques et épiscopales de l'Universite moderne au mot instruction publique, p. 590-591.-– Je ne dois parler ici que des anciennes Universités de la France, et spécialement de l'Université de Paris, qui a eu dès le xiii• siècle une réputation eu-

ropeenue.

Université de Paris. — Le mot Universitas s'appliquait, au moyen àge, à toute corporation dont les membres avaient des priviléges communs; on trouve souvent les mots Universitas mercatorum (le corps des marchands) pour désigner une corporation industrielle; mais le mot français Université a été réservé à une des principales corporations, à celle que formèrent, vers la fin du XII° siècle, les maîtres et élèves des écoles de Paris. L'histoire de l'ancienne Université *de Paris* présente trois époques principales : 1º depuis l'origine de l'Université sous Philippe Auguste (1200) jusqu'à la reforme du cardinal d'Estouteville (1452); 2º de 1452 jusqu'à la nouvelle réforme qui eut lieu en 1600; 3º de 1600 à 1792, époque de la suppression des auciennes Universités.

Origine de l'Université de Puris ; privilèges qui lui sont accordés. — Une ancienne tradition fait remonter l'origine de l'Université jusqu'uu règne de Charlemagne; l'Université elle-même a conservé cette tradition en célébrant la saint Charlemagne comme la fête de son fondateur; mais il est impossible de confondre l'Ecole palatine et les différentes écoles fundees par Charlemagne (voy. Instruc-TION PUBLIQUE, p. 590-591) avec la corporation connue sous le nom d'Université. Celle-ci ne date réellement que de Philippe Auguste, et l'ordonnance qui la con-

stitue est de 1200.

Les maîtres et élèves des écoles de Paris dépendaient primitivement de la cathédrale; les écoles avaient été partout annexées aux églises et aux monastères.

Au XIII siècle, l'ecule de la cathédrale de Paris se trouva trop étroite pour la foule de disciples que la célébrité des maîtres y a sait attirés. Els quittèrent la Cité, s'établirent sur la montagne Sainte-Geneviève et obtinrent de Philippe Auguste d'importants privileges. Il les exempta, entre autres, de la juridiction du prevôt de Paris, a moins qu'ils ne fussent surpris en flagrant délit ; les prévôts de l'aris étaient tenus de jurer, à leur entres en charge, qu'ils respecteraient les privileges de l'Université (voy. du Boulay. 1. III., p. 1-3. L'Université eut aussi à soutenir une lutte contre le chancelier de la cathedrale, qui voulait conserver le droit de conner seul les licences Philippe Auguste prit encore, en cette occasion, ia désense de l'Université, et lui permit de nommer un procureur-syndic pour soutenir ses privileges. L'Université forma dès lors une corporation dont les droits étaient reconnus et protégés par l'autorité royale. Elle avait ses assemblées, où maitres et écoliers deliberaient sur les interets de la corporation, et nommaient le recteur et les principaux dignitaires charges de la gouverner. L'Eglise intervint, comme la royante, pour protéger l'Université naissante. Plusieurs bulles pontificales accordèrent des privilèges aux écoliers de l'Université, entre autres celui de ne pouvoir être arrêtes par leurs créanciers et de faire fixer par leurs maîtres le prix de leurs logements. Les priviléges de l'Université s'étendirent bientôt à tous ceux qui s'y rattachaient par un titre plus ou moins éloigné. Ainsi, les parcheminiers, les écrivains, en un mot, tous les suppôts de l'Université relevaient de son tribunal et participaient à ses préroga-

L'Université de Paris ne perdit jamais ie souvenir de ce qu'elle devait à la royaute; elle s'intitula la fille ainée des rois, et on la voit longtemps après rappeler encore cette origine avec un sentiment d'orgueil et de reconnaissance. « Nos rois, disait l'avocat général Sevin, cité par du Boulay (Histoire de l'Universite, t. I, p. 268), nos rois sont fondateurs et patrons de l'Université, et comme tels nous les devous reconnaître premiers chefs. Quant à Monsieur l'évêque de Paris, il est bien notre pasteur en ce qui concerne le spirituel, et le pape, qui est par dessus lui, est notre saint-père, souverain de ce pasteur et de nous en ce qui touche la spiritualité. Mais il n'est pas le chef des écoles et le gouvernement a'icelles ne dépend pas de lui, mêmement au emporel, ains elles sont en la protection 'u roi Quant au chancelier de l'Université, il n'est pas aussi le chef d'icelle. L dignité du chancelier est celle du solastique, qui est chanoine de l'église & thedrale; sa charge est telle qu'en phsieurs autres villes, èsquelles y avail 🗷 multre d'école (voy. Capiscol et Ect-LATRE) entre les chanoines de l'églisé cathedrale, comme Berengarius en celle d'Angers, et celui qui est scola-tique retient encore son premier nom, et devantage a cet honneur d'être chancelier de l'Université. Quant an chancelier, qui est en l'église de Paris, il garis bien les sceaux de l'Université, me pourtant il n'en est le chef, ains le recteur qui est le premier et seul en qualité avec l'Université ès causes qui touchent les écoles ou études, il est vrai que le resteur qui est laïque, ne pouvant bénir les écoliers, les présente au chanceller qui est ecclésiastique, afin qu'il lenr donne la bénédiction. Mais pourtant le chanceher n'a pas la direction et conduits des colléges ni des écoliers qui sont ès éudes publiques; elle appartient à l'office du recteur, ad quem spectat provisie magistrorum qui debent dici scholere, comme j'ai vu par un acte de l'an 1271 enregistré au livre de l'Université. » Jui cité ce long morceau, parce que l'on y voit marquée avec force la double origine de l'Université, à la fois corporation isique et ecclésiastique, relevant du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, et sesservant habilement de ce double caractère pour conserver son indépendance.

Célébrité de l'Université de Paris. La nouvelle corporation justifia per l'éclat de son enseignement les saveurs que lui accordaient les rois et les papes. Es peu d'années, elle out une grande réputtion qui rejaillit sur la ville même de Paris. Les poëtes et écrivains des xir & XIII siècles font l'éloge le plus pomperx de l'Université et de la ville de Paris; ils comparent cette derniére à Athènes. M à Athènes régénérée par le christiani « A cette époque, dit Rigord dans son Histoire de Philippe Auguste, l'étude des 16ttres florissait à Paris; dans cette trèsnoble cité, non-seulement le frieise et la quadrivium, le droit canonique et civil, & cette science qui s'applique à la guérison des maladies et à la conservation de la sauté, étaient pleinement enseignées. mais on s'y livrait avec un zèle escore plus fervent à l'étude de la théologie. » On retrouve un écho de ces louenges dans un poète du xive siècle, Eustache des Champs, dont les vers ne sont pas sans mérite. Il dit en parlant de Paris:

C'est la cité sur toutes couronnée. Fontaine et puits de sons et de diergie (surir) o Empre de Reine située , et bale et turves , et per les bleus de cette mertal è qu'antres diste u'est , estyre i nimene et l'est a dédair faire r didnis (pinișir) si pame (inte julie , cită talie na troovaceni.

rengues affinaient nox écoles de ry voyait presque en même temps nd Albert le Grand , l'Écossile est, l'Espagnol Baymond Laile, i Beger Secon et l'Italien Sante

tés de l'Université; Quatre na . L'Université avait, dès cotte comme le pronve le passage de ité plus haut, le faculté des erris ettres , la faculté de médecine et 4 de droit ou decret, ainsi nomco que l'enseignement roclait lement sur les décrétales des usis cette dernière faculté lui fut par le jupe Henorius III en 1918, it Louis XIV is droit civil no fut signo dans l'Université de Paris. des aris ouvrait l'entrés des au-uliés; ce fut elle qui établit la on dos quatro nations (vey, Nale France, de Presedie, de Moret d'Allemagne On distribunit étudiante, quel que l'ét leur pays, es quatre nations. Les mations lines etaient aubdivinces en proune de ces provinces, celle de , compronuit les étudients d'Itapagne, de Syrie, d'Egypta, d'Ar-le Perse, ste Chaque sasion nomi procureur charge de defendre rête et de concourir à l'election

ur de l'Université. - Le recteur i Primitivement Long les moté. H tait une grande perturbation dans es, et en 1279 il fut docidé par ment du cardinal-legat de Seintejus l'election du recleur m'aurait tous les trou moto Le rection ait être chots; que parmi les mal-aris et dans s'ecole destinée à poment des artimus, qu'on ap-I aujourd'hus professours de la des lettres forsque sers la fin siècle les grandes écoles de la dos arte eurent ete bâties dans la Fourire, on choisis pour lieu de ion et de l'election l'eglise de lien la Pauvra, qui clait la plan Quand les procureurs des quatre

rectore, les diverses nation Passune quales disseme. C Tant pour projette à la se rucieur, estis leur permettre de cos miquer avec le deburs ni de prus pucune mourriture, tant que brâlait uns hougie d'un certain peads. Loraque out electeurs he gours out s'entendre . I quatry nations on 6 inmacent dustress pour proceder a l'election. La procession pour l'insta lattou du recteur se faique avec une grande posspe. Tous les nedres religious qui pouvaient prendre grade dans l'Eniversise e assistment, aussi finbroad Aniquetes de Pares, at Pasquett (Recherches de la France Ser III rapport tent-iti que la tete de la procession cotrait souvent à baint Denis, quand le ractour ctast encore a Sainte Genevière, Le rocteur gratt tou; ara le pas aux les été ques, et même sur les cardinaux et sur la nonce du pape dans les actes publics de l'Encoronte La reque les legate intentent leur entree solenselle à l'aris, le rect allast a leur rencontre, mais sons sois de la ville, et il recevatt leur serment n'altdror ni dispinsor ion privil cardén par les papes à l'Union Paris. Aux entrées estenacion e le recteur cortait de Paris y voir et les baranguer; il leur p sance as nom de l'Université confirmait emmédiatement les papardos par sen prédisenseiro à La chef de l'Université soult e rang sadgné on moriage de les neures cárementes sele qu'au grant mècie, le resteur ministre, toutes des attributions honoridques (105. Regress). Quant è le jurisleties qu'il exerça longiames enr les libraires et parcheminiers (105. Lienames et Paneministes), elle avec dispure avec les institutions de maran ace.

stitutions du moyen age. Chanceler de l'Université. - Dans l'erigino, le chanceller de l'Ordervité étalt le chanceller même de finiste-Generière, qui pouvest soul conférer le Hesses du rmission d'enseigner dans les divi facultés. Il no donnels um auter que dans les limites de la juridicales Janus-Geneviève. C'émit le chancel de Notre-Dame de Parie qui accordait licences pour enteigner here de me li-mites. Un changement s'opère en 1986 : Une bulle du pape tréguire LE sesorde su chanceiler de Notre-Dame, qu'il appeile le chancelier de Paris, la droit Changrair no pouvaient s'entendre pour toutes les licencés pour les faceités de d'un nouveur re-teur, le rec-exercice einit appele pour re-les voix. Si an mediation n'était ne donne plus de licences que pour la facellé des arts, et en finit même par les donner le nom de chancelier des arts. Le chancelier de Notre-Dame pouvait aussi donner la licence d'enseigner les arts, de sorte que les aspirants à la maltrise ès arts choisissaient entre les deux chanceliers celui dont ils preseraient recevoir la palnie (laurea magistralis), insigne de la dignité de maltre ès arts. Les chanceliers la leur conteraient après leur avoir fait subir un examen qui constatait leur capacité. Ils avaient aussi le droit d'inspecter et de surveiller les écoles de l'Université, et il etait de leur devoir, comme delégués des papes, de maintenir les privileges qu'elle tenuit du sair.t-siège. L'Université avait encore pour conservateurs de ses privileges apostoliques les évêques de Meaux, de Beauvais et de Senlis, et le prévot de Paris pour conservateur de ses privilèges temporels. Une bulle du pape Gregoire IX avait aussi donné à l'Université une arme dont elle abusa souvent; il lui avait permis de auspendre ses leçons, exercices et sermons, en cas de violation de ses privilèges. Entin la corporation tout entière avait ses assemblées; on les divisait en assemblées ordinaires auxquelles les maîtres enseignants prenaient seuls part, et assemblees extraordinaires où figuraient aussi les simples gradués, qui n'enseignaient pas (magistri non regentes).

Lutte de l'Université contre les moines mendiants. — Exclusive comme toutes les corporations, l'Université engagea, au XIII° siècle, une lutte très-vive contre les ordres mendiants, franciscains et dominicains, et voulut leur interdire l'enseignement. Les moines mendiants avaient habilement profité de ce qu'en 1229 l'Université de Paris avait suspendu ses lecons, et ils avaient immédiatement institue trois chaires de théologie. L'Université voulut, en 1252, réduire à une soule chaire chaque couvent des dominicains et des franciscains, quoique ces religieux fussent soutenus par saint Louis. Les dominicains refusèrent de souscrire à la décision adoptée par l'Université, et. dans une des luttes que ce corps eut à soutenir pour le maintien de ses priviléges, ils ne voulurent pas se joindre à lui ; alors l'Université les exclut de son sein, et se voyant menacee par le pape qui protégeait les moines mendiants, elle déclara qu'elle était résolue à se dissoudre (1255). Ainsi cette corporation, après un demi-siècle d'existence, semblait sur le point de périr. Ses adversaires n'avaient pas seulement pour eux la double autorité du saintsiège et de la royauté. Leurs docteurs etaient à cette époque saint Thomas, saint Bonaventure et plusieurs autres qui l'emportaient en science et en réputation sur Guillaume de Saint-Amour, le plus pasionné et le plus illustre des défensess de l'Université. Il fallut que l'Université cédat. En 1257, saint Bonaventure de l'ordre des franciscains, et saint Thoms d'Aquin de l'ordre des dominicains, furent admis au doctorat, et depuis cette époque les franciscains et les dominicains firent partie du corps de l'Université: mais l'Université vaincue se vergue leur assignant la dernière place dess les assemblees générales par un décret de l'année 1260.

Fondation des collèges. — Dans le principe, les écoles de l'Université n'offraient aux étudiants que des cours publics: mais, comme la dispersion de ces jeunes gens dans une ville telle que Paris prisentait des dangers, un ne tarda pas à fonder des établissements on les éculeus vivaient en commun et étaient entretents au moyen de legs et d'autres doiations. l'armi les co*llèges* les plus célèbres de l'ancienne Université, un doit citer la Sornonne, fondée vers 1250 par Robert Sorbon ou de Sorbonne, confesseur de saint Louis (voy. Sonnoxer). Beaucoap d'autres, tels que les collèges des Bernardins, des Prémontrés, des Trésoriers, ainsi nommé de son fondateur Guillas de Saane, trésorier de la cathédrale d Rouen, de Cluny, des Cholets qui tiraient leur nom du cardinal Cholet leur fondsd'Harcourt (anjourd'hui coll saint Louis), du cardinal Le Moine, de Navarre, fondé en 1304, par Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, de Bayeux, de Presies, de Montsigu, de l bonne, de Tréguier, du Plessis, de Mar-moutier, de Cornouailles, des Écossis, d'Arras, de Bourgogne, de Tours, de Li-sieux, d'Autun, de l'Ave-Maria, de Nignos, ainsi nommé de son fundateur Jean Mignon, cle**rc du roi et maitre des comptes, de** la Marche, de Boncour, de Justice (nom de fondateur), de Beauvais, de Dormans, etc., prouvent le progrès rapide des établisse ments de l'*Université* au x17º siècle.

Le collège des Lombards fut institut, en 1334, par queiques Italieus établis en France, à la tête desquels était André Ghisi de Florence, évèque d'Arras, pais de Tournay, et ancien chapelain de Charles le Bel. Ce collège était exclusivement destiné aux écoliers d'Italie qui venaient étudier à l'Université de Paris, et qui n'avaient pas plus de vingt livres de revenu. Il portait le titre de maison des pauvres escoliers italiens de le cherité Nostre-Dame. Onze bourses étaient attachées à ce collège, chacune de quiant

de Florence. En 1681, comme le des Lombards tombait en ruines, onné par Louis XIV à des prêtres is qui en firent un asile pour leurs riotes.

ses des collèges. — Les fondateurs pienfaiteurs des colléges de l'Uniavaient institué des bourses pour liers pauvres. Les rois de France itèrent de nouvelles. Ainsi, en es enfants de chœur de la cathée Paris obtinrent de Louis XI la ion à perpétuité d'une bourse au de Navarre. Dans les considérants rèdent l'ordonnance de concession. ppelle les doléances que lui avaient es ces enfants de chœur, occupés ide de la musique et du service ils ne pouvaient, lorsque leur voix remplir dans l'Église aucune des 15 qui leur auraient permis d'arribénéfices, s'ils avaient eu les conces nécessaires : choisis ordinaireans une classe pauvre, ils n'avaient ressources nécessaires pour subaux dépenses qu'exigeaient les ; en conséquence, ils prisient le sur accorder une bourse au collège urre. Louis XI y consentit, et dé-'une bourse serait accordée à celui fants de chœur que le chapitre olitain aurait désigué (Ord. des France, XVIII, 80 et suiv.). Les de chœur de Saint-Martin de obtinrent le même privilège pour e motif (ibid., p. 465). Louis XI na aussi la concession que ses anavaient faite au collége de Navarre k mille livres de rente annuelle et elie à prendre sur les recettes du le Champagne (ibid., p. 532 et 578). sance politique de l'Université. surtout au xive siècle que l'Univer-

Paris commença à jouer un rôle le. Lorsque, en 1308, le roi Philippe onvoqua les états généraux pour nctionner par cette assemblée nala condamnation des Templiers, rsité y fut appelée et donna son ir cette grave question. Elle fut consultée, en 1317, lorsque l'on na la loi salique, constitution fonale du royaume. Elle assista, en u célèbre plaidoyer où Pierre de res, avocat général du parlement, a aux empietements de la puisspirituelle. Vers le même temps, e de Paris ayant fait emprisonner lier de l'Université et lui ayant une amende, l'Université prétenses priviléges étaient violés, en de l'évêque au pape et obtint la ion de l'amende. Jean XXII, qui se déclara en faveur de cette corporation contre l'évêque de Paris, accorda en même temps aux gradués de l'Université (voy. Graduis) le privilège de posséder des bénéfices sans être obligés à résidence. Toutefois ce pontife fut vivement attaqué par l'Université sur la question de la vision béatifique; la Sorbonne déclara, contrairement à l'avis du pape, que les saints jouissalent de la vue de Dieu immédiatement après leur mort et Jean XXII abandonna l'opinion qu'il avait d'abord soutenue (1333). Vers le même temps, le recteur disputa le pas dans l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à l'archevêque d'Embran et l'emports. grace surtout au secours de la faculté des arts (1347). Le prévôt de Paris, Hugues Aubriot, fut contraint, sous Charles V. de faire des excuses aux recteur et maîtres de l'Université, pour avoir autorisé les sergents du guet à pénétrer de nuit dans un des collèges, et un peu plus tard, la vindicative corporation le traduisit devant le tribunal de l'évêque et obtint qu'il fût emprisonné au For-l'Evêque.

L'Université jouz un rôle considérable dans les troubles de l'Eglise et de l'Etat à la fin du xive siècle et au commencement du xve. L'histoire de cette époque raconte en détail des faits que nous ne pouvous qu'indiquer. Il suffit de rappeler que l'Université abusa souvent de sa puissance pendant les xive et xve siècles; qu'elle suspendit plus d'une fois ses leçens et prédications pour forcer ceux qui avaient violé ses priviléges à faire amende honorable ; qu'elle contraignit ainsi Charles de Savoisy à expier les insultes que ses gens avaient faites pendant une procession à quelques membres de l'Université; qu'en 1407, le prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville, ayant fait mettre à mort plasieurs écoliers, fut obligé d'aller en personne detacher les corps du gibet, de les inhumer, et de demander pardon au recteur et aux docteurs de l'Université. « L'Université, ajoute le chroniqueur. Jacques Bouvier (année 1408), avail grande puissance pour ce temps-là à Paris, telle ment que, quand ils mettaient la muin en une besogne, il fallait qu'ils en vinssent a bout, et se voulaient mêler du gouvernement du pape, du roi et de toutes autres choses. »

Les membres de l'Université jouèren; encore un rôle important dans la réforme cabochienne de 1413. Leurs orateurs furent : maîtres Benoît Gentien . moine de Saint-Denis, et un carme appelé Eustache de Pavilly; le premier qu'on a quelquesois regardé comme l'auteur de l'histoire de Charles VI por un moine de

Saint-Dente, était modéré ; mais le second no aignocat par la violence de usa diagears him ters decleurs ten que less Berron, Pierre d'A lis, Sico na Gierrengia, repandament surcetter reporate in a castile legra vertus et de leurs tatente. congest Sectioneers in pursuance influence qu'elle exerçuis par ses exerts , par ses portners et per les nombreux Auppers dunt elle disposari. Capendani in r'de qu'avait pris I baixers le n était pas sans danger, er entro it dans is protique, a le y pordit le caterie et la digitica de sea utadea , et soraque , apres les agnations de la première modie da gar atrècia. Lorura an retable it it faitht reformer le corps enseignant. Co fut e cardinal d'Estouteville

ant en fut charge par le pape.
Reforme de l'Université par le cardinat d'Estouteville 14.2 thatles Vil adforgott an cardinal prosteurs commissaires pris dans le parlement. Ils s'occupérent des diverses facultes , redutairent à ctiq ans le cours de theologie diminaccent les estributions perçues pour les cludes on drost et . . bient on des grades . permount aix professeurs de la faculte de medecana de se marser, restrenguerer t des privilèges devenus ab asia et soum;rent l'onfreratte à la surveillance de censioner que l'on appela refirmateurs perperuels. Le parlement foi en même temps charge d'un contrôle que l'Universite ne supports qu'avec pe ne. Depuis cette epoque elle perdit presque toute patiento e petitique. En même temps son influence this sector le diminionit L'Unipersite restait fichie aux etudeadu moyen. age au moment oh la renaissance des lettres anciences exigent une reforme dans la système d'enseignement. La fondation du college de France voy, coulzes be France), a taquelle elle s opposa vaipemert, ognala sa decadence. Des procès contre les jesuites que I l'inversite refassit d'admeure parmi les corporations enseignantes v y, Jastiras , une nartienpation malheureuse aux trout les de a Ligue, au moins de la part de la facultade theologie, enfin les desordres el l'affaiblissement des études, aute réévitable des guerres civiles, sont les principaux fans pur caracterisent! bistorre de l'Uni tersite un xviº siècle. Aussi lorsque Henpromiers soms for d'ordonner upe nonvelle réforme de l'Emiveraite. Il en chargea une commission, durs laquelle figuraignt d'illustres magiscrats, de Harlay de Thea. Edouard Mole, Le pouvoir royal latery ni seul dans cette réforme, preuve évidente que l'Université se sécularisait de plus en plas.

Réforme de l'Université sous lieu-Les travaux de la commission depde la reforme de l'I naveraire se prises rent pep fant pansienre ambées, in iente ment no fut pul be que le l'aseptete misse le trattait de sa rengie e, des conces e ? in discipline interieurs et extreme y tomortement l'asage exclusif se in mon intine dank ter lycees, at in admir bear assurer une boone duc par in mesures incomiences sur lesquelant ? bhin that-ter dame on yearme or facilly der arts conserva le privilege de final to recteur dans son sein La provent da Landet i voy Lannt on Landt in etait trop sonrent upe occusion de demdress, the turds has b etco suppetted L'Université rentermée dans ses une their out an arte biddle one office parrible et utile. La nécessité de « F. contre les Jésuites, dont le concas é Clarmont | aujourd'hus lycce from a Grand ctuit très-florisant des ecoles de Port Ruyal ob la surmira is tulent d'enseigner furest paris " toon et mis si bulbisement & a parter & la jennesse, les progrès de la 6 ave 2 non re-eignante de l'Orstoire, terrirei Université à redoubler d'afforts Boil est resie le type du professeur desourt habite; ses multres et ses disciplia, post etre moibs connus, n'en cut par mais rendu de grands services.Hersad 🐧 🤲 ment, Coffin, Crevier, Lebest proved aussi être cites comme les modèles un l miversitaires

Delegation of the Cartest and 
Thèses et grades dans l'ancienne un versité — Une des causes qui som? naiest aiora une grande emilation desi l'Université était la si uterquee des libses. I 'ancientie Université, co nume is un'tvelle, avait autant de doct irsts que in facultes. Pour devenir docteur en det log s, il fellait avoir fait sept suion d'études, savoir : deux de philosophe apres lesquelles on receval commune nent le bonnet de maitre es aris, trut ans de theologie qui conduisaient ai grait de hachelier en theologie, er deut soort de licence, pendant lesquelles les bichliers soutenaient continuel emen dif thèses sur l'Ecritare, la theologie « lastique et l'histoire ecclesiasique fi fallan ensuite soutener gentre tières pour obtenir le bonnet de doctes " " l'Bésts. Lorsqu'entin le candido fermi copquis, il se rendajt à a solle de l' ?chovêche, revêtu de la faurrare de 4 -teur, precede des massiers de l'em . sité et acc impagne du regent qui l'eta forme Lan se tlagart sur up factor ayant à sa droite le chancelle et sous-chancolier de l'Université, et à sa

régent. Le chancelier prodiscours auquel répondait le re. Celui-ci prêtait ensuite le coutumé, puis recevait à genet de docteur des mains du se relevait, reprenait sa place à la thèse nommée aulique, itenue par un jeune candidat caire. Il se rendait ensuite à Notre-Dame et jurait sur les giles, à l'autel des martyrs, it nécessaire, il répandrait son a défense de la religion. A la semblée de la faculté de théouveau docteur prétait les seroutumés et on l'inscrivait au s docteurs; mais ce n'était de six ans, et après qu'il avait e dernière thèse nommée re-'il pouvait assister aux assemider aux thèses, être examienseur, et enfin jouir de tous u doctorat.

e docteur en droit, il fallait que soutint un acte public que l'on èse de doctorat, qui n'était se d'apparat. Le récipiendaire les mains du professeur qui dé à l'acte, d'abord la robe lle que les docteurs la portaient vec le chaperon orné d'hermeinture. Le président lui prénite le livre appelé traditio ord fermé, puis ouvert, lui bonnet de docteur, lui metau au doigt, l'embrassait et sa nouvelle qualité de doc-

ants au doctorat en médecine voir assisté, pendant quatre leçons de cinq professeurs, mait professeurs des écoles, s tous les six mois une inscripe doyen. Après ces quatre anétudiant avait atteint l'age de ans, il pouvait se présenter sa licence. Ce cours durait et demi. Les candidats subistre examens pendant leur lipremier sur la physiologie, le l'hygiène, le troisième sur la ; le quatrième consistait à 1 aphorisme d'Hippocrate, tiré , à répondre aux objections des urs qui étaient toujours des égents de la faculté. Le canavait satisfait à ces épreuves, mé bachelier et assistait aux ons qui se faisaient tous les 1 faveur des pauvres. Au mois vant, le nouveau bachelier suexamen sur les substances règnes végétal, minéral et

animal, et sur l'histoire naturelle. Après la Saint-Martin commençaient les thèses nommées quodlibitaires, où le candidat devait répondre immédiatement à une question quelconque sur la physiologie. Au mois de février, le bachelier démontrait sur le cadavre toutes les parties de l'anatomie; vers le carême, il soutensit la thèse dite cardinale, qui roulait sur une question d'hygiène. A la Saint-Martin de la seconde année, il soutenait une thèse quodlibitaire, sur la pathologie; au mois de janvier suivant, pendant six jours, il exécutait sur des cadavres toutes les opérations de la chirurgie, et quelques jours après il soutenait une quatrième thèse quodlibitaire sur une question médico-chirurgicale. Le dernier examen, qui se faisait vers le mois d'août, durait quatre jours et roulait sur la pratique de la médecine. Le bachelier étant jugé capable recevait la bénédiction de la licence. L'acte de doctorat n'était plus que la cérémonie par laquelle le président donnait le bonnet au licencié; il se terminait par un discours de remerciment que prononçait le nouveau docteur. Pour acquérir le droit de régence, sans lequel on n'avait pas voix délibérative aux assemblées de la faculté, il suffisait d'avoir présidé à une thèse. Il est iautile d'ajouter que toutes ces épreuves avaient

lieu en langue latine. État de l'Université au xvii siècle. Quoique l'*Université* de Paris eût perda à cette époque toute puissance politique, elle avait cependant conservé une partie de ses priviléges honorifiques. Il en a déjà été question au mot Rectrus. Le modeste Rollin soutint avec énergie les droits du corps qui l'avait nommé son chef. On lit dans les Mémoires d'Amelot de La Houssaie, à l'article des préséances, qu'à une thèse, le recteur Charles Rollin ne souffrit jamais que l'archevêque de Sens (Fortin de La Hoguette), prît le pas sur lui. Rollin défendit aussi sa dignité en face de l'archevêque de Paris. Il était d'usage qu'à la Chandeleur le recteur présentat un cierge au roi, à la reine, aux princes du sang, aux chefs de la magistrature et à l'archevêque de Paris. Le prélat devait le recevoir en personne et avec les égards convenables. De Harlay, alors archevêque de Paris, s'en était dispensé depuis plusieurs années et envoyait un gentilhomme recevoir le cierge. Rollin, blessé de ce manque d'égards, fit porter le cierge par le syndic de l'Université. Le prelat se plaignit; mais il ne put triompher de la fermeté du recteur. Louis XIV ne dédaignait pas de consulter l'Université de Paris, dans toutes les occasions qui touchaient à la religion. Il lui fit communiquer par son procureur general les raisons de sa conduite avec le pape innocent XI, comme l'attente le passage suivant de Dangeau. a la date du 8 octobre 1685 : « L'Université en corps s'est assemblee aujourd'hui aux Mathurins M. le procureur general leur a fait un très-beau discours, où il leur a bien explique les droits du sacerdoce et de la royaute, et leur a rendu compte. par ordre de Sa Majeste, de la conduite qu'elle avait tenue avec le pape, et des raisons qui l'avaient obligé , lui , à interjeter appel au futur concile. Toute l'Unirersite à repondu, d'abord par la bouche du recteur, et ensuite par acclamation, qu'ils adhereraient a l'appel du procureur géneral, quand le roi le jugera à propos et leur en donnera la permission. »

Etat de l'Université au xvine siècle. — Les querelles du jansénisme au xvine siècle agitérent profondement l'Université, et la firent sortir de ses études pour se mêler à de fâcheuses discussions. Elle se prononça d'abord contre la bulle Unigenitus et en appela au futur concile; mais dans la suite elle se desista de son appel sous lo rectorat de l'abbé de Ventadour (1739 : Dès lors la parti janséniste la déclara déchue, mourante, et ne lui épargna pas les sarcasmes. L'anecdote suivante

en fournit la preuve :

En 1751, à l'occasion de la naissance d'un fils du Dauphin, elle fit une procession solennelle aux invalides, où elle alla chanter un Te Deum. L'avocat Barbier, qui parle de cette cerémonie (Journal, III, 303-304) ajoute : « Comme l'esprit janséniste règne loujours dans Paris, on a saisi cette occasion pour faire des vers sur notre pauvre Université:

Vigoureuse, autrefois, et pleine de santé,
Fille aînée de nos rois, dame Université
Livrait mille combats, emportait mille palmes,
S'attirait mille cœurs par l'éclat de ses charmes;
La risee, aujourd'hui, de ses fiers ennemig.
Le mépris et l'horreur de ses plus chers amis,
Par Ventadeur, hétas! par la bulle vaineue,
Perelue, estropiée, honnie et confondue,
Aux Invalides veut se faire recevoir,
Pour y cacher sa honte avec son désespoir;
Mais comme tous les maux ne sont pas guérissables,

Elic eut aussi bien fait d'aller aux incurables.

Malgré ces attaques de l'esprit de parti, l'*Université* conserva une importance qui ne fit que s'accroître à l'époque de l'exil des jésuites (1762). Le collège Louis-le-Grand devint alors le chef-lieu de l'Université.

L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université jouissait encore, au L'Université siècle, de deux espèces de privi-L'Ellie siècle, de deux espèces de privi-L'Ellie siècle priviléges royaux et les privi-

léges apostuliques. Les premiers états d'abord le droit de scolarité ou de gué gardienne, en vertu duquel les m et écoliers de l'Université, qu'ils fun demandeurs ou défendeurs, pouvais évoquer toutes causes réelles, permi nelles ou mixtes, devant le juge com vateur des privilèges de l'Universités Paris ou son lieutenant civil au Chitest Un comptait encore parmi les privilé royaux-de l'Université l'exemption les maîtres des tutelles, curatelles, tail collectes, logement des gens de guirre, guet, gardes des portes, corvées, 🙉 🗷 mot, de toutes les charges municipi l'eméritat ou droit d'émérite était escett un des privileges royaux de l'Universit; il conservait aux membres de ce corps l droits, priviléges et prérogatives dont l avaient joui pendant la durée de lous fonctions.Entin ils étaient exempts 🛋 service militaire et ne tiraient point à la milice. Des lettres patentes du 30 min 1764 confirmèrent encure ces privilé des universités. Quant aux privilegs apostoliques, les universités les avaisses recus des conciles généraux et des par C'était : 1° le droit de conférer les gra avec les prérogatives que les lois den-naient aux gradués (voy. Galdus); 2º l'expectative pour les gradués des lénéfices qui vacquaient pendant les moi qui leur étaient affectés; 3º le droit de septennaire qui assurait la préférence ser tous les autres gradués aux membres des universités qui avaient professé pendant sept ans.

Etat de l'Université de Paris à l'épops de sa suppression. — La théologie avait deux écoles, la Sorbonne et le collège de Navarre ; les écoles de droit étaient sur la place Sainte-Geneviève, et celles de m cine dans la rue Saint-Jean de Besaviis. La Faculté des arts avait dix colléges : Estcourt, le Cardinal-Lemoine, Navarre, Ne taigu, Le Plessis, Lisieux, La Marche, le Grussins, Mazarin ou des Quatre-Hations. Louis-le-Grand. Ello était divises 🗪 quatre nations: France, Picardie, Kormandie, Allemagne, lesquelles avai chacune à lour tête un procureur; elle nommaient aussi un conseur et un trésorier. Ces offici**ers se renouvelaient te** les ans à la pluralité des suffrages; ils étaient choisis alternativement parmi les professeurs, soit émérites, soit en exercice. et les bacheliers ou agrégée. Les chefs des trois autres facultés avaient la qualité de doyens. Ils compossient, avec les quatre procureurs, le syndic et le greffier, le tribunal de l'Université, ch se jugeaient toutes les affaires relatives aux études et à la police des écoles. Le rec-

dait, et dans le cas de pares opinious, sa voix était ppel des sentences de ce : porté au parlement de Pazet le greffier étaient perpéélisait le recteur que pour nais ou le continuait comendant deux ans. Il ne pouque dans la faculté des arts, lté seule le nommait. Pour to intrigue, chaque nation électeur de faire la nominaéservant le droit de la conecteur portait une marque nême hors de ses functions; einture violette, avec un l'or au chapeau. A la fin de e scolaire, l'Université disrix aux écoliers des diffés qui l'avaient emporté sur dix collèges. Le parlement ette solennité; le premier mait le prix d'honneur. La tait précédée d'un discours nonçait un professeur d'une périeures. Cette institution, le, a été maintenue sous le ibution des prix du conl. L'Université de Paris disncienne monarchie en 1792. ion ailleurs (Voy. Instruc-E, p. 593 et suiv.) des tentapour la remplacer par un : d'enseignement.

isulter, sur l'histoire de l'U-Paris, Égasse du Boulay, qui volumes in-fol., un ouvrage ijet; Paris, 1665. Il s'arrète Grevier , Histoire de l'Uni*ris*, abrégé du g**rand ou-**Boulay: Paris, 1761, 7 vol. arle, Histoire de l'Univer-329, 2 vol. in-8. Voy. aussi as l'indication des ouvrages l'histoire de cette ville; on aucoup de détails sur l'Unialement dans l'ouvrage de . — M. Taranne travaille deps à une continuation du e de Du Boulay; il a réuni, de l'instruction publique, ents authentiques au moyen pourra faire l'Histoire de le Paris pendant les xyme et

ES PROVINCIALES. — Les rovinciales, fondées à discitaient établies à Toulouse, Orléans, Cahors, Angers, gnan, Aix, Poitiers, Caen, tes, Dôle (puis Besançon), deaux, Angoulême, Reims,

Douai , Pont-à-Mousson , Rennes , Pau , Strasbourg , Nancy. Ainsi, en comprenant Paris , il y avait vingt-quatre universités en France , et même vingt-cinq , si l'on ajoute Avignon qui appartenait au pape. Il est nécessaire d'indiquer rapidement l'épagne et alles france d'indiquer rapidement

l'époque où elles furent établies.

La plus ancienne université de France. après celle de Paris, était l'université de Toulouse; elle avait été fondée par le pape Grégoire IX, en 1233. Elle avait les mêmes priviléges que l'universite de Paris; les professeurs de l'université étaient enterrés avec l'anneau d'or, l'épée et les éperons. La troisième université était celle de Montpellier ; elle fut établie, en 1289, par le pape Nicolas IV. Elle avait primitivement trois facultés, la médecine, le droit et les arts ou les lettres; dans la suite, elle fut réduite à deux, le droit et la médecine. L'université d'Orléans fut fondée, en 1312, par Philippe le Bel; elle était consacrée exclusivement à l'étude du droit. Le pape Jean XXII, qui régna de 1316 à 1334, établit une université à Cahors, sa ville natale. Augers eut aussi une université, dont on place l'origine en 1364; celle d'Orange datait du même temps. La fondation de l'université de Perpignan était de beaucoup antérieure à la réunion du Roussillon à la France; on la place en 1349. Le pape Alexandre V établit une université à Aix en 1469; celle de Poitiers fut fondée par Charles VII, en 1431. Les Anglais organisèrent à Caen une université, qui sut confirmée par Charles VII, lorsqu'il eut reconquis la Normandie (1450). Le dauphin Louis fonda, en 1442, l'université de Valence. L'université de Nantes datait de 1460; celle de Dôle, transférée plus tard à Besançon. de 1464; celle de Bourges, de 1465; celle de Bordeaux, de 1473. Une université fut ctablie à Reims, en 1548. Le bailli de Vermandois en était conservateur, en 1550, et l'official de l'archevêque de Reims, conservateur des priviléges apostoliques de cette université à la même époque (de Thou . livre VI ). Douai , dans le temps où elle était soumise comme toute la Flandre au roi d'Espagne, fut dotée d'une universite par Philippe II, en 1572. Le cardinal de l'orraine et le duc Charles III sondèrent à Pont-à-Mousson une université qui fut confirmée par une bulle du pape Grégoire XIII, en 1572. Il faut ajouter à ces anciennes universités Rennes, où l'on transféra la faculté de droit d'abord établie à Nantes; Strasbourg, dont l'université antérieure à la réunion à la France fut confirmée après cet événement (1681); Pau, dont l'université sut créée en 1722; Dijon, dont l'université, qui n'avait que

la faculté de droit, no datait que de 1723; Nancy, dont l'austreraire fut condensée après la reunion à la France, et 1769 de d'at pas parle l'Asign et, price que lette ville dependant de same siège, si pe fut reune à la france à la res la supergrate pi des moment les procumentaies

Lea universitat fendeen & tes epoques differentes et se ivert, même serique leiprosin es etment co tepsodar les, présentatent do grandes diversità i dans leur constitution of four standardment Law rois sofficerent pur pluseure metrata il religiones de filosa 1579 de claraquia l'aveni des and excitenzaratent soumines à des tespecti en dirigées par l'antier a jovale et qui devriept porier age to native de lette preferrit, la dueeighinn des Gallegen, Lebet ist et en devoirs des secteurs, la cobation des grades utiversitaires, la ten pa d'etuces cenesancre pour en obtes r, es tex uniteretites propinciales furent supprimees en 1792; on tenus de les remptice par les écoles centrales, qui surent pais de succès Voy. Instal crime publique, p. 593-591

Dominico de épogos un a compris poustears tors la percente de recipier le monvement interle-tuerdany les provinces par la créatio d'universités locales. En 1816, MM Carrer et hover Collard farent charges, just be gonvernousent do la premiere reamuration, de composer, avec le cardinal de Bausset, avec le comte de Pastoret, et MM Defanibre de Bonata et Quatroniero de Quary, A cliacte a dvelle no Clastruction prilingue, ils diviserent l'adust istrasor de l'enseignement en dixsept arconstriptions, doit le caractère suit unt tat d'être debutes par la corps des facultés et presidees par le reclear. Ils rendirent le bom d'amperaites aux dixsopt acadernes quals you atent ainsi fonder d'une manière solide Quoiqu la eussent ornservo, au-desaus de toutes ces universites ren averees la direction unique d'un grand conseil de l'instruction publique, et la pepinière commane d'une seule erole normale, i s torent accusés d'aveir voulu contrarier le developpement d'une des plus boiles peutuhons de l'Empire. Le retour de l'ue d'Elbe empêci a que leur pensee, restee sur le papier, pût recevoir même un commencement d'execution. Le projet soumis au corps legislauf en 1854 avait egalement pour hat wide retail ri, sous ie nom d'Academies , seize universifes qui forment chacine un ensemble complet, dout la base, très-sarge, s'appuie sur l'enseignement primaire, et dont l'enseignement appérieur est le couronnement.

Les seize académies sont reliées entielles par la sensitution même du seuenseignam, par l'inspection genéralem les peut tradu même espri, par te casa attactual de cubstruction publique and regie l'enseignément à tous les deces par up provincental dont to one ma dans les conse le du genevers, meste nis-But a ner ran ences a cello or to pesatte ou l'administrati n' française pilés 84 principale to consideraprade outs sage, an nessent l'espect et la motorit la nierrelle loi, a no ander pasis arti-Af nitrar et regioduit par le Journe de nerol de l'enstruction publique, on 📟 du I mai 1854. Lette in, voice die h meme sexaton, a rue, a may distinue the appoint norther serse University of the conduct a Paris, Tollogse, Bernstell Lyer, Modificator Att, Sensione Parises, Dion. Bennes, Caco, Commun. Grent ble, Besaugor, Nancy et basa.

UNNECINEMAIRE. Erne dans impedition enforma i les condres des morts. Sage des vertes cinémaires à exposition les Gaules sons la dom nation commo l'attes, ent les urnes que la trouve dans les tombeaux galo-compaires.

URNE ELECTORALE. - (I'me dum laquelle chaque électeur dépose son mifrage, voy. LLECTEI à

URSULINES - Congregation de Allisinstitues d'abord en lialie, et appromopar le pape Gregoire XIII, en 1112 let ursulmes s'introduisiren, en brance w conmencement du xviie siècle, & 🕬 birrent a Paris , on Madeleine Lhallati dame de Samte-Beuve, fonda se promisi monastère de leur ordre Les consesse des urrunnes se malapaerent apidemont, el es possedaterat en France, a la la do kvint siècle, quatre-ving, quarte matsons Le foit de cette congreption etait surtout l'edu atron des jeunes filiet. elles etaient a minisce à l'évêque dicesain. Supprince à Lepoque de la Basse. tion, la congregation des uraulmus de retablie en France dos le commandenti de ce siècle,

UNUS — L'urus on uroch était en intreau sauvage, dont il est souven queueu dans l'histo re des Gaulous et des branchellurus, dit Cesar, est ur e sorte or tauvas sauvage, moindre pre l'elephant, out d'une firce et d'uno agil te prorogables il n'epargue u, les homques, in les animust qui oit assez de hardiesse pour erprisonter devant lui. Aussi la chasse du nom est elle un des exercices auxqueix ou applique la jounesse gantoine, Ceux pur "

ertain nombre, et qui peuvent les cornes, comme un monur victoire, acquièrent dans la considération particulière. » de l'urus fut également en lez les Francs. Le moine de dans son histoire de Charle-II, chap. 11), montre l'empeent du repos, et se disposant à er l'urus. Un autre historien Aimoin, dit qu'on prenait x dans des fosses, et qu'on les oute : « Les cornes de l'urus aucoup de celles de nos bœufs randeur et pour la forme. On pord d'un cercle d'argent, et rt comme de vases dans les Histoire des Francs par Ai-, chap. Ier). Cet usage existait poque des croisades, comme n passage du livre Ier de l'ouosé par Foulques de Chartres, tre de Via hierosolymitana à Jérusalem): « L'urus, dit-il, es d'une vaste capacité, dont coupes larges et brillantes:

unt immense concavitatis, pla satis, et lævia pocula fiunt.

OUTUMES. — On désigne soules anciennes coutumes loca-ROIT COUTUMIER.

JSAGIERS.— Le droit d'usage urtout à prendre du bois dans u à y mener paître des trouappelait usagiers ceux qui iroit. Voy. Du Cange, vo usua-igiarius.

— Bâtiments où se fabriquent is d'art et d'industrie. Voy. In-

LES DE TABLE. — Voy. TA-95,

ON. — Acquisition d'une chose e la possession non interromit un temps déterminé par la yen âge, un étranger qui séndant plus d'une année sur les d'un seigneur devenait son y. AUBAIN). Le serf, qui paset un jour dans une ville libre a liberté. La prescription a lans les lois des peuples modroit d'usucapion, qui était ployé dans le droit romain. RIPTION.

IT, USUFRUITIER. — L'ususte à percevoir les revenus de

biens meubles on immeubles dont on n'a pas la propriété. On appelle usufruitier celui qui jouit de ces fruits. Les bénéfices étaient pour la plupart des usufruits. Sculement, dans ce cas, l'usufruitier contractait une obligation spéciale et personnelle envers le pro-priètaire qui lui concédait la terre; il ne lui devait pas seulement une redevance; il devenait son homme. Sous la seconde race, les bénéfices devinrent la plupart héréditaires; on regardait comme une injustice la conduite d'Hincmar, qui reprenait à la mort de ses vassaux les bénéfices qu'il teur avait concédés. Le fait sut dénoncé à Charles le Chauve, et l'archevêque de Reims condamné à res tituer les bénéfices dont il s'était emparé (Script. rer. gall. VII, 533 E, 534 A). - Les lois modernes (Code Napoleon art. 526, 543, et surtout 578-624) ont dé terminé la nature et les conditions de l'usufruit.

USURE, USURIERS. — L'ueure est l'intérêt que l'on retire de l'argent au delà du taux légal; on appelle usuriers coux qui se rendent coupables de ce crime prévu et puni par les lois. Les usuriers du moyen âge étaient surtout désignés sous les noms de Caorsins, Juiss et Lombards (voy. ces mots). — Dans l'ancienne législation de la France, tout prêt à intérêt était considéré comme usurs. Voy. Pagy A intérêt.

usurpateurs de nobl**esse. — Les** usurpateurs de noblesse furent poursui vis plusieurs fois sous l'ancienne monar-chie. Louis XI ordonna d'examiner les titres de noblesse et de mettre à la taille ceux qui les auraient usurpés. Cette ordonnance contribua à provoquer la lique du bien public (1465). Sully et Colbert poursuivirent aussi les usurpateurs de noblesse, afin de diminuer les charges du peuple par une répartition plus égale des impôts. Colbert surtout s'occupa avec zèle de cette utile réforme. On en trouve la preuve dans un mémoire inédit qu'il rédigea, en 1664, pour les maîtres des requêtes chargés de faire une inspection générale du royaume et de réformer les abus. En parlant des impôts, le ministre s'exprime ainsi : « Il y a une règle générale à observer pour toutes sortes de droits qui se lèvent sur les peuples, de laquelle provient assurément ou leur surcharge, ou leur soulagement, laquelle consiste à bien connaître tous ceux qui y sont sujets et si chacun en porte sa part suivant ses forces. >

BMEEPE

A WALL

P 40.12

ACRUST COMP

VACABORS - Temps pendant injunt Im sennces den tribunaug sont insertumpage et les etudes apapendues dans les erabotsements d'insiruction publique Flusson des recauses pour les tribuneux est immemorial in le teouve dija Dientionne dans les les de Theodore Daprés le code divodonce, les tributants devalent vaquer pendant trente jours à Leproque de la missioni et des vendai gea, pendant la quintaite de l'aques et a certains jours forces. Les encancer sont resteux fixeen à peu près de la même manière dans les dibunsat de l'autienne monus bie. Len paraencents sugmitent ordinairement pendart le quintaine de Páques, et depuis le 1st septembre jusqu'a a Sain. Martin Lusage des cocaners pour les imbahaux à ete o soitent par les lors modernes, Libe lot, du 10 favrier 1216, a decide que les ragames des cours d'appet et des trabatants de première n'a stance auraient beg du se anytembre au per novembre. On a accorde des eucames, sandiables sux chantres evoes de la cour de cassation, au constru d'Esac et a In conf. des comptes, Une Combre des racations est churgee de juger les affaires urgente a pendant le temps de racances.

VACATIONS clambre des — Chombre chargée de jugar les affaires urgentes pendant les cacances des tribunaux, — On appe ce encore vacations la sux pansion meme des seauces pendant le temps des vacances — Enfin le mot rapations designe le temps que les juges de para notames ou autres officiers publics con sacrent à un invenisire, apposition de scelles ou à tout autre acte de leur immatère

VACCINE - L'inoculation on vaccine, destince a combattre la petite vero e ou varione , a eté jutrodu te en France vers la fin du xviii. 6 éc e. l'usage de la eaccine donna heu à une très-vive pote imque ontre les mederins. En 1765, la baculte de médecine de l'aris se prononça en faveur de l'inocalation Depais cette époque, malgré l'opposition du prejuge et de la routine, l'unitte de la vaccine a cto générulement recont ue; on a cascure qu'elle pouvant, dans un siècle, sauver la vie h trois millions d'honin es. Aussi l'usage de la coccine s-t il ete encouragé par le gouvernement, qui a distribue des prix et organise des comités speciaux pour la propager.

VAGARONDAGE, VAGABONOS. — You Manuaren. Des vagabonits que incotaren. Parro dans la première minimo que vir mòche fureux designes, a us le made Call ta

VACLE-MESTRES — Officiers came a die tonic XIV pour avoir som des ciur rois et requipages de guerre les avoir de rang de actgents. Le nom de rapamentes est tons de r'al emand et aguin mattre des charrois

VAINES PATURES, - Voy PATURE VALUES.

VAIN. — Fourture très-esame en France au moyen âge. Elle trait son nom du latin correst varie, thi designat a dinastement par ce meit la peun dure espèce d'ecuretit des pars troch, un cari grace sur le dos et lanche sons e venien, ce qu' lui a fait dominiment de vair, a caune de la variete des multeurs Après l'hermine c'ocon a fournir la plus trabecche e fice president des parlements portatent des robes gainne et d'hermine et de vair.

VAINSEAUX - II a ete quescon aoleurs de la marine française et de a larigiona interience de la France i i llanine et havidation). Je me bernim a d jelgines mons sur la tocme de secono mut-L'aucor anonyme de l'eloge de a mon Emora, france de Canutlet, and I maa. Angerram regins, encommum, an our les poupes des causseaux de cami, me raornes de tons dores, quan tant de muts on avair prace des orseaux o m les mouvea ents indiquatent la direct in du vent; on v voyatt on ore des desgenqui sembiatent prèsa a viour des liam nies il v avan aussi des figures tunnines, croces d'or et d'argent, qui au histerit vivantes. Cette description, date laquelle se complai, l'auteur, a pust commentaire naturel la ceièbre capitate rie de Bayeox, ou l'ou voit des rauseus. d it les extremites presentent direns figures d hommes et d'animaux.

VAISSEAUX . VAISSELLE - Ustgumlande table. Voy. Table, p. 1495

VALET —Ce mot ne se prenait point princivement en mauvaise part et n'indiquait point une condition service. Le valit ou variet fa suit partie de la infrarchie chevaleresque (voy Gusvalents, p. 143. 2º col.). On lit dans un note de l'himpe

é de 1297: « Notre amé et fidèle ry de Poitiers, damoiseau » (Didelis valetus noster Aimericus is domicellus). A partir du , le mot valet est devenu synoquais. Voy. LAQUAIS.

DE CHAMBRE DU ROI. — Il y l'ancienne monarchie trentets de chambre du roi, dont tient par quartier. On donnait titre de valets de chambre du issiers, barbiers, perruquiers, etc., employés au service du

ES.—Les Vandales ravagèrent indant deux ans (406-408) avant en Espagne. Ils y exercèrent dévastations, comme plus tard e et en Afrique. De là est venu Vandales et de vandalisme uer l'ignorance et la barbarie ui détruisent les monuments

(Machines et bateaux à ). e la vapeur dans la mécanique nté dès le xvii•siècle. En 1615, s, Salomon de Caus, donna ı d'une véritable machine d ins un ouvrage intitulé: Les forces mouvantes avec diveres tant utiles que plaisantes. ever l'eau à l'aide de la force e la vapeur est sormellement lans ce traité. Un autre Fran-3 Papiu, construisit aussi, vers viie siècle, une machine dont déterminé surtout par la con-le la rapeur d'eau. Un Anglais, t, perfectionna les machines à auchées en France et en Ann trouvera dans les ouvrages s détails de ces inventions et fectionnements qui n'entrent e cadre de ce Dictionnaire. Je ii à mentionner quelques-uns paux résultats de l'invention res à vapeur.

bateau à vapeur, comme l'atvrage de l'ingénieur Ducrest, 1777. Le marquis de Jouffroy tres essais du même genre. n Fulton les renouvela à Pa-3; mais ce ne fut qu'en 1812 nstruisit, en Angleterre, des à vapeur pour le transport urs, et la France n'adopta déit cette utile invention que stauration, vers 1816. La facipidité des communications y ieusement gagné. La marine militaire a aussi adopté les machines à vapeur, et emploie les pyroscephes ou bateaux à vapeur concurremment avec les vaisseaux à voiles.

Il existe une histoire spéciale de la machine à vapeur, par M. Figuier. Paris, 1852.

VARECH (droit de). — D'après l'ancienne coutume de Normandie, les seigneurs dont les sels étaient situés sur les côtes de la mer, avaient droit de s'emparer de tous les objets que la tempête et les naufrages jetaient sur leurs terres, ou qui arrivaient assez près de terre pour qu'un homme à cheval pût les toucher avec sa lance. Le nom de varech, donné à ce droit, venait des herbes marines ou algues, nommées communément varech, que la mer jette sur les côtes. On appelait ailleurs le droit de varech épave et droit de bris. Voy. Epavs.

VARLETS, — Jeunes nobles qui servaient un seigneur châtelain et se préparaient sous ses auspices et par ses exemples à mériter l'honneur de la chevalerie. Voy. Chevalerie, § II, p. 143, 2° col.

VASES. — Il est question, dès le temps de Clovis (fin du v° siècle), de vases en pierres précieuses. On lit dans la vie de saint Fridolin, qu'un de ces vases ayant été brisé à la table de Clovis, le saint le répara miraculeusement. Louis le Gros mit en gage une nef ou vase d'émoraude, et Suger l'acheta pour l'abbaye de Saint-Denis, il est fait mention, dans l'inventaire de la vaisselle de Charles V, d'aiguières, de pots, de coupes et de gobelets en cristal. L'inventaire de la vaisselle de Humbert II, dauphin de Viennois, mentionne un gobelet de nacre et une coupe de jaspe. Enfin, dans la vie de saint Sulpice, évêque de Bourges, il est dit que le saint ne voulut jamais se servir de vases d'argent, mais seulement, de bois, de terre ou de marbre. Voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.

VASSAL, VASSAUX. — Le nom de vassal, indiquant un homme libre qui tenait
d'un seigneur une terre et avait contracté
envers lui des obligations personnelles.
se trouve souvent dans les capitulaires
de Charlemagne. Un capitulaire de \$13
énumère les quatre cas dans lesquels un
vassal peut quitter son seigneur: 1° lorsque le seigneur a voulu le tuer; 2° le
frapper d'un bâton; 3° déshonorer sa
femme ou sa fille; 4° lui a enlevé son patrimoine. Un capitulaire de \$16 énumère
cinq cas qui donnent le même droit à un
vassal: 1° si le seigneur veut réduire in-

ni s'applique encore de nos jours unions qui ont lieu dans quelques gnes pendant les longues soirées . « C'est la, dit-il, que les femles filles viennent travailler. L'une l'autre dévide; celle-ci file, à peigne du lin; et pendant ce elles chantent ou parlent de leurs s. Si quelque fillette, en filant, laisse r son fuseau et qu'un garçon puisse asser avant elle, il a droit de l'emr. Le premier et le dernier jour de aine, elles apportent du beurre, du ze, de la farine et des œufs. Elles sur le feu, des ratons, des tartes, ix, pains ferrés, et autres friandises ables; chacun mange; après quoi on au son de la cornemuse. »

IN. — Espèce de parchemin qui tire om de ce qu'il est fabriqué avec la l'un veau mort-né ou avec celle d'un le lait. Voy. PARCHEMIN.

LEIEN (Statut). — Décret du sénat n qui a été longtemps appliqué en e. Il ne permettait pas à une semme bliger valablement pour d'autres; pouvait la poursuivre dans le cas où était rendue caution pour quelque ane que ce sût. Le statut velleien sut usage général en France jusqu'en A cette époque, il fut aboli par un e Henri IV enregistré au parlement ris; mais plusieurs parlements conent d'observer le statut velleien, palement dans les provinces mériles de la France. En abolissant le t velleien, Henri IV n'avait pas autoes semmes à donner hypothèque sur biens dotaux. Ce droit ne leur fut dé que par la déclaration de 1664.

LOURS. — Etoffe de soie ou de coton court et serré ; le mot velours vient in villosus (velu) Le velours était age dès le xiiie siècle. Au commennt du xive, Philippe le Long portait sacre un habillement complet de rs bleu. Les Comptes de l'argenterie ois de France au xive siècle parlent lours verts, bleu de ciel, violets, 168 ou couleur de paon, etc. Tous elours étaient des étoffes de soie. lours de coton n'a commencé à être jué en Angleterre qu'au milieu du siècle (1747); cette fabrication a stroduite en France vers la in du 3 siècle.

NALITÉ DES OFFICES. — La vénaes offices était un des principes conifs de l'aucienne monarchie. En 1512, XII, manquant de ressources pécues pour soutenir la guerre en Italie,

vendit des offices de finances et même quelques offices de judicature. Son successeur, François I°r, abusa de ceue ressource financière. La vénalité des offices de judicature paraissait un usage odieux; elie livrait au plus offrant des fonctions qui demandeni surtout de la science et de la probité. Aussi provoqua-t-elle, dès le xviº siècle, de vives réclamations. Bodin. dans son traité de la République, et Montaigne, dans ses Essais, s'élevèrent hautement contre ce trafic scandaleux. Francois Hotman alla encore plus loin (*Franco*-Gallia, chap. xxI); il ravala la vénalité des charges par une comparaison ignoble: Il assimilait le trafic des offices que l'on achetait en gros et que l'on revendait en détail au commerce des bouchers qui achetaient un bœuf, le dépeçaient et en vendaient les morceaux (sicuti lanii bovem opimum pretio emptum post in macelio per partes venditant). Ces attaques amenèrent d'utiles réformes. La vénalité ne fut pas détruite; mais elle fut soumise à des conditions de moralité et de capacité (ord. de Moulins, 1566, art. 12). Avec ces garanties, dues surtout au chancelier de L'Hôpital, la vénalité des offices eut d'heu-reux résultats. Elle contribus à former ces familles parlementaires, où la science. la probité et le patriotisme étaient héréditaires. Elles devinrent bientôt à peu près propriétaires de leurs charges par la paulette (voy. PAULETTE), et opposèrent au despotisme la seule digue qui pouvait l'arrêter dans l'ancienne organisation de la France. On ne doit donc pas s'étonner de trouver Montesquien parmi les partisans de la vénalité des charges (Esprit des lois, liv. V, chap. xix).

Une autre conséquence avantageuse de cette institution fut le progrès du tiers état. Les familles plébéiennes, enrichies par le commerce, purent s'élever aux dignités parlementaires. Dès le commencement du xvi° siècle, Claude de Seyssel signalait les rapides progrès de cet ordre dans son Traité de la monarchie (l'epartie, chap. xvii, et lie partie, chap. xx): « Chacun, disait-il, peut du dernier état parvenir au second, par vertu et par dili-gence, sans grâce ni privilége. » Ce second état, qui était la magistrature, donnait souvent l'avantage sur la noblesse placee au premier rang. « On voit tous les jours, disait le même écrivain, les officiers et les ministres de la justice acqué. rir les héritages et seigneuries des barons et nobles hommes, et iceux nobles venir à telle pauvreté et nécessité qu'ils ne peuvent entretenir l'état de noblesse. » Et, en effet, avant la fin du xvi siècle, le tiers état s'éleva à un degré de force et

e rangent en baie. Le chef de la mence une chanson joyeuse, frain se répète en chœur. On uite, on se partage dans le vi-1 se livre au travail qui, sans ompu, est égayé de temps en des couplets nouveaux de des vendangeurs, ou par les ivec lesquels on agace les pasioir, à peine a-t-on soupé que ommence. On danse en rond; quelques-unes de ces chansons qu'autorise le moment et qui ies sous le nom de chansons de . Bientôt la gaieté devient généres, hôtes, valets, tous dansent ie, et c'est ainsi que se termine ée de travail qu'on prendrait our un jour de divertissement. des vendanges, trace au derpar Le Grand d'Aussy, est ente nos jours.

s divertissements que provo-3 vendanges, les vignerons et irs avaient une fète particulière Saint-Martin, soit parce que oment de goûter les vins nout qu'on ait voulu choisir saint mme protecteur des vignes, l en avait planté en Touraine. s vendangeurs était célébrée lles et les campagnes. Il s'y mêla ent quelques-uns des excès qui é les bacchanales des anciens. ffet, dans un synode d'Auxerre : z les veillées de la Saint-Martin.» 's l'époque des vendanges que aux et les établissements d'insublique suspendent leui's tra-. VACANCES).

IIAIRE. — Premier mois de publicaine. Il commençait le pre et finissait le 21 octobre. Le adémiaire venait des vendanges ), qui se font ordinairement à 1e. De la les vers que l'on comcaractériser ce mois:

ire en main tenant la coupe itomne et l'an républicain; ngeurs vont en joyeuse troupe lorés detacher le raisin.

DI. — La superstition qui reendredi comme un jour néfaste
une évoque fort ancienne. Elle
ois influe sur les évenements
n lit. entre autres, dans les
chroniques de Saint-Denis,
les Français ne voulurent pas
aille aux Anglais un vendredi,
rent l'action au lendemain. —
ancienne coutume de Normayt défendu de faire loi apparois-

sant le vendredi, c'est-à-dire de soumettre ce jour-là les accusés aux épreuves du duel judiciaire ou de l'eau et du feu.

VENDREDI SAINT. — C'était le vendredi saint que, dans l'ancienne monarchie, le chancelier scellait les lettres de rémis-sion (Voy. REMISSION). Cet usage datait des temps féodaux, puisque les posmes chevaleresques des xue et xue siècles en font mention. Le roman de Gérard ou Girard de Roussillon, cité par Sainte-Palaye (vo vendredi saint), nous montre la reine priant le roi d'accorder en ce jour la grâce aux criminels dont il avait confisqué les biens. Cependant le plus saint de nos rois crut que la justice devait passer avant tout autre devoir, et ne k fit pas fléchir même en ce jour de rémission. Un vendredi saint, les parents d'un gentilhomme détenu au Châtelet vinrent lui demander sa grâce. Le roi, qui lisait son breviaire, posa le doigt sur le verset où il en était: heureux ceux qui gardent le jugement et sont justice en tout temps. Puis il ordonna de faire venir le prévôt de Paris et continua sa lecture. Le prévot lui apprit que les crimes de ce gentilhomme étaient énormes. Sur cela, saint Louis ordonna de procéder immédiatement à l'exécution de la sentence.

VENERIE. — Passion des Gaulois et des Francs pour la chasse. — La vénerie ou ari de la chasse fut en honneur de topt temps chez les Gaulois. Arrien rapporte que toutes les fois que les Gaulois avaient pris un lièvre, une biche, ou toute autre espèce de venaison, ils mettaient en ré-serve quelque argent. Ces petites sommes réunies servaient à acheter une victime qu'ils immolaient à la décase de la chasse. La cérémonie se terminait par un festin auquel assistaient leurs chiens couronnés de fleurs. Les chiens gaulois étaient cé-lèbres dans l'antiquité pour leur vitesse et leur courage. C'était même pour les Gaulois, au rapport de Strabon, un objet de commerce. Parmi les animaux sauvages que chassaient les Gaulois, on cite l'urus, espèce particulière de taureau, dont les cornes servaient à faire des coupes (voy. Urus).

Les Francs montrèrent pour .e. chasse la même passion que les Gaulois; les rois de ce peuple s'en réservaient le privilége dans leurs domaines, comme le prouve un passage où Grégoire de Tours raconte qu'un jour Gontran, chassant dans une de ses forêts, trouva un urus tué il en fit des reproches au forestier, qui accusa le chambellan du roi. Celui-ci ayant donné un démenti au forestier, Gontran ordonna, suivant l'usage du temps, le duel judi-

ciaire. Le chambellan, qui était vieux, fit combattre son neveu en sa place; les deux champions se tuèrent mutuellement, et le vieux chambellan fut mis à mort par ordre du roi. Les lois des Francs et des Bourguignous sont remplies de prescriptions relatives a la chasse. Quiconque derobait un chien de chasse etait pum d'une amende de quinze sous. Les chasses d'autompe surtout étaient célébres, et Eginhard en parle souvent dans la vie de Charlemagne, Les seigneurs féodaux conunuèrent ces traditions, comme l'attestent les poemes et romans chevaleres. ques: un xive siècle, un des principaux reigneurs de la France, Gaston-Phébus, comie de Foix, écrivit ses déduits de la chasse ( voy. DEDUIT ).

Passion des seigneurs féodaux pour la chasse. — Les seigneurs feodaux estimaient surtout les chasses périlleuses, image de la guerre , comme la chasse de l'ours, du sanglier, du bouc sauvage Gaston-Phebus parle de deux espèces de boucs sauvages, dont la seconde a disparu, comme l'urus. « L'un, dit-il, est l'isarus, vulgairement sarris, lequel n'est pas plus grand que le bouc domestique. L'autre est aussi grand et aussi fort qu'un cerf, quoiqu'il ait les jambes plus courtes. Il habite les montagnes, saute d'une rocheà l'autre avec une agilité inconcevable, porte une grande barbe avec des cornes ou perches qui, en grosseur, égalent la jambe et quelquefois la cuisse d'un homme. Il a le pelage du loup, le ventre fauve, et une raie noire le long de l'échine. Du reste, il est tellement fort qu'avec la tête il peut écraser un chasseur contre un arbre, et que l'homme le plus vigoureux, le frappat-il avec une barre de fer, ne serait pas capable de lui faire plier les reins. » Afin de se donner avec plus de facilité le plaisir de la chasse, les rois et les seigneurs firent entourer de niurs leurs bois où l'on réunit des cers, des daims, des chevreuils. C'est ce que fit Philippe Auguste pour le bois de Vincennes en 1183. Philippe le Hardi et Charles V étendirent encore ce parc royal. François I<sup>er</sup> fit de nouveaux parcs au bois de Boulogne et à Chambord. Les garennes (voy. ce mot) furent aussi établies par les seigneurs qui voulaient se donner le plaisir de la chasse.

La passion de la noblesse pour la chasse était telle qu'à la première croisade la plupart des seigneurs avaient emmené avec eux leurs chiens et leurs faucons. Porter un faucon sur le poing était signe de noblesse. Les nobles sont souvent représentés sur les sceaux avec ce symbole, au les statues placées sur leurs tombeaux

ont presque toujours un lévrier sous les pieds. Une des choses qui contribuères le plus à rendre Louis XI odieux aux mbles, fut la défense qu'il leur fit de se 📙 vrer à la chasse. À cette époque, 📶 Claude de Seyssel, Cetait un cus plus graciable de tuer un homme que de tur un cerf ou un sanglier. Un gentilben jurait par son chien et son oiseau, comme par une chose sacrée. Raimbaud, com d'Orange, troubadour du xiie siècle, # sait à sa maîtresse, dans une chassa d'amour : Que jamais il ne me soil prmis de chasser, que jamais je ne 🎮 porter d'épervier sur le poing, si 🍕 l'instant où vous m'avez donné sett cœur, j'ai songé à en aimer uns eutre 🛚 fallut que les conciles interdissent h chasse aux ecclésiastiques qui s'y Fvraient avec non moins de passion que la laiques. Un concile tenu à Paris en 1212, et un autre à Montpellier en 1214, leur 🛳 lendirent de se servir de chiens de cha et d'oiseaux dressés. Un concile tens ! Pont-Audemer, en 1276, leur interdit for mellement la chasse, comme l'avaient fait anteriourement les capitulaires de Charlemagne.

Droit de chasse réservé exclusionnes aux nobles. —il n'est pas étonnant que la noblesse passionnée, comme elle l'émit. pour la chasse, s'en soit réserve le mospole et ait puni cruellement les vilaiss qui s'y livraient. Enguerrand de Coucy it pendre, sous le règne de saint Louis, trois jeunes gens qui chassaient dans ses bois. Cette cruauté révolta le saint roi, qui fit arrêter et juger Enguerrand 🤄 Coucy. Tous les grands vassaux réclasse rent en sa faveur et appuyèrent is de mande qu'il faisait du combat. Le roi les répondit qu'en ce qui concernait les pervres, les églises, et en général les personnes faibles, on ne devait point d tre les gages de bataille: car elles sa trouveraient pas (acilement de champions pour combattre les barons. Saint Louis maintint la sentence prononcie contre le sire de Coucy; mais c'est là un ces faits exceptionnels qui attestent la supériorité de ce prince sur ses contenporains. En général les lois sur la chas étaient très-dures. Henri IV lui-m porta la peine de mort contre tout bre connier qu'on aurait arrêté plusieurs i chassant la grosse bête dans les forêts royales. Cette loi subsista jusqu'il Louis XIV. Ce dernier prince l'abre formellement, comme le prouve le 1 sage suivant de l'ordonnance de 1968, 😅 les eaux et forêts, défendant à lous ju et à tous autres de condamner au dern supplice pour le fait de chasse, de quelque

ualité que soit la contravention, s'il n'y d'autre crime mélé qui puisse mériter ette peine, nonobstant l'article 14 de l'oronnance de 1601, auquel nous avons déogé expressement à cet égard. Les seineurs féodaux conservèrent, jusqu'à la loi u 4 août 1789, leurs droits de chasse, qui taient souvent ruineux pour leurs vasaux et pour les paysans. Le passage suiant de Saint-Simon (t. 11, p. 416, édit. n-8. prouve combien ces priviléges étaient néreux, même au xviic siècle: « La terre l'Oiron relevait de celle de Thouars, avec me telle dépendance que, toutes les fois [u'il plaisait au seigneur de Thouars, il nandait à celui d'Oiron, qu'il chasserait in tel jour dans son voisinage, et qu'il eut pabattre une certaine quantité de toises les murs de son parc, pour ne point trou-'er d'obstacles, au cas que la chasse s'alonnat à v entrer. On comprend que c'est in droit si dur, qu'on ne s'avise pas de 'exercer; mais on compreud aussi qu'il se trouve des occasions où on s'en sert lans toute son étendue, et alors que peut levenir le seigneur d'Oiron?»

Traités sur la vénerie. — Un exercice ussi estimé que la chasse dut avoir ses 'ègles et son art; aussi le moyen âge vit-I paraître plusieurs traités de vénerie; j'ai léjà parlé des *déduits de la chasse* de Gason-Phébus. Au xvi• siècle, du Fouilloux lédia à Charles IX son traité de la chasse, où il appelle François ler le père de la vé*verie*. Aux yeux de ces auteurs , la *vénérie* est l'art par excellence. Gaston-Phébus lit qu'elle sert à faire fuir tous les péchés mortels. Or, qui fuit les sept péchés mortels, ajoute-t-il, doit, selon notre foi, stre sauvé. Donc bon veneur aura, en ce monde, joie, liesse et déduits, et après zura paradis encore. Du Fouilloux parle aussi des joies du paradis promises aux chasseurs; il cite saint Huhert, qui était veneur ainsi que saint Eustache; dont est à conjecturer que les bons veneurs les ensuivront en paradis avec la grâce de Dieu. Les traités de vénérie ne se hornent pas à ces puérilités qui peignent l'époque; ils donnent des préceptes sur les chiens et les oiseaux les plus estimés pour la chasse, sur la manière de les dresser et de s'en servir. Je ne puis que renvoyer aux ouvrages spéciaux pour ces détails techniques. Je me bornerai à rappeler que, parmi les espèces de chiens les plus estimées, on citait les vertrages ou vautraits renommés pour leur vitesse, les levriers, les épagneuls, les allans, les greffiers, les barbets, les braques, les bassets, etc. Les rois de France employèrent quelquefois des léopards pour leurs chasses, à l'imitation des monarques

orientaux et des ducs de Milan. Dans des lettres du temps de Louis XII, il est question de lièvres pris à la chasse par des légrands qu'entreterait le rui

léopards qu'entretenait le roi.

Cor de chasse. — Dès le temps des Mérovingiens, on se servait du cor pour animer les chiens, et les chasseurs euxmêmes en sonnaient. Grégoire de Tours, dans son traité De la gloire des consesseurs. raconte qu'un jour le roi Gontran perdit le cor qui lui servait à rassembler ses chiens. Dans les anciens romans de chevalerie. les héros portent ordinairement un cor: on se rappelle la légende de Roland qui le montre, dans les plaines de Roncevaux sonnant du cor avec tant de vigueur, que l'armée ennemie en recula d'effroi. Les miniatures des manuscrits représentent souvent un cor de chasse. Un chevalier qui venait demander l'hospitalité annonçait sa présence aux portes du château par le son du cor ou oliphant. Gaston-Phébus, ainsi que l'auteur des Déduits de la chasse par le roi Modus, parlent des différentes manières de sonner du cor, et prouvent, par les détails qu'ils donnent, qu'il y avait, dès le xive siècle, une langue pour les chasseurs. Dans la suite, on négligea cette partie de l'art de la vénerie, et un auteur qui écrivait sur ce sujet en 1685 exprime le regret qu'on ait abandonné la manière de sonner usitée dans les anciens temps, pour sonner à la munière des mattres du Pont-Neuf (bateleurs qui se réunissaient sur le Pont-Neuf).

Armes usitėes pour la chasse. — Avant l'invention de la poudre à canon, la pique, l'arc, l'arbalète qui fut apportée d'Asie au commencement du xii siècle, le couteau de chasse, le baton ferré ou épieu étaient les principales armes employées pour la chasse. Dès le commencement du xyiesiècle, on se servait d'armes à feu pour la chasse, puisque François Ier, par une ordonnance en date de 1515, défend d'employer l'arquebuse et l'escopète dans ses forets, à moins d'en avoir une permission particulière. Vers la fin du xvi• siècle, Henri IV proscrivit l'arbalète comme trop dangereuse; mais quelques années plus tard (1604), cette prohibition fut levée, et on voit par une ordonnance de Louis XIV, rendue en 1669, que les gardeschasse avaient encore à cette époque des arquebuses à rouet. Charles IX introduisit en France l'usage des mousquets, et on s'en servit bientôt pour la chasse au lieu des arquebuses qui étaient trop lourdes. Le mousquet persectionné devint le susil qui est resté, depuis le xviie siècle, l'arme principale des chasseurs. Louis XIII fut, entre tous les rois de France, celui qui encouragea le plus l'art de vénerie et s'en

mdit.

HELDE'S

entropy even to plan de passants. Il remais on branches la chance de renord que vidal. L'entres dans la margine en lavra merc azdeurs la entre emp entrestantes valignates. Sombres de l'en el manij.

Patrick of emp purpose the bases a francisco de la constante de la Charlemagne de miner il de facili employet pour a chaine as temps demand. Philip has been server a reproduction than been forth parts then design section, des bases de l'accions serves, auxquelle a es med the specific over these spec I've narrayand or hirth to be perpent. L'animal pour vie te as his non t pron air passage the marget from the W. AVE I to fix you're transfer that present a remitted lefter que remarrament dans sa melve. discons and charge to turn of the automothe sty, and as a works to wrent of the ay the mentalent is a seen a state of empless de 14 lemagne - su se sett du mérie na ter peur resider la ci cese Aftiumater his lieu de fiet, out un bater de more que a poste à l'ouvertoir et dugood Paramat, on passant, se mistre afforble - L a grant aggreefens purtter fen offis riera de renerse de la maioun toyale des archers des fonces in an egt in un ann giber venues envager un champeau bie, on termine a finisp avec des cetales, o v fairement you consent province, our to you dayquel se piaça i un dardier tirtait que machine a resorts, almos of an dard que I account foresit partir of don't it se perçait ten enclavars namedos qui a la tonchad. Len normages specifica sar a resultir toda quent beaucamp d'autres rases employees par les chanenes pour s'emparer du gablue

Foreconnecte - La chasse au fonces etast consue des le temus des Merovingiens, poisque la loi salique condamne a une aine, de celui qui vi fera un epervier et autres obsessit de procé dresses pour in chasse, thursenague avoit un equipage et des officiers de fauconnerse li est quetion dans un compie de la maison de Plalippe Auguste, de la somme de neuf livres payées pour des autouts et pour un faucon. Les fourumniers recevaiens des gages, comme les louvebers, les renard ers et les valets de chiens. Les seigneurs, les dames nobles et même les ubbes ciaient souvent representes an faucon sur le poing. Ces oiseaux de proce figuraient au nombre des redevances feudales. La terre de Maintepon devait, lous les ans, à l'église de Chartres, le jour de l'Assumption, un épervier arms el prenant proie, c'est-à-dire garni de ses jets, soi rettes et longes , et dresse à prendre perdresax et railles. L'art de dresser pour la chasse

the Chartene or nature orients in postertial hieraris use partie important is tenerte. I a est dans la maiscoile co de France du negation comme duffre post in til acy Maison du not partie.

On der wart, dung jes ufteines im jech reserve ter mineral pour le tal de l'o compare higher, there is not discours Tard. epiece was received that the transfer of the could be of trane de la Лименивития, сопери въс parim ira incast do Janeaunere Bres. keit sebete, bes Purses taes, dins in 1889 mother are in acles a A in a surpresentation le et a grove des degree commi into encel er f t a'est demande de que ne providingle it singistent ica, rae upon design an plasteurs -sengt de prair of differents as l'argre ord naire hass to craste interne Herware de tous les unaul de gross que servent a la vezera a a la faucowestra public en . 167 , lauver s capt the diffici - Augment his doug to COMPRISOR DE POUT LE fanconnecte que se ghe faure, and est c'asgle risal et e mur les autres etant de si petit el tentre qui il be tea saurait learrer - Parlain de l'aufaure le Ricine autour ajonte la Sierres que non rest at lourge a porter aur le porte et qu'ex c'est diffis de q apprese par du mo-Yage, I'on on Yeren Chonsers and fancon nintra des princes pius qu'on en fail ellela fin du XVII siècle, un avais comme t dresser dan angles.

Le ladeon lat de tous les assent de proie celui dont ou se servet le passont vant pour la classe, et de cet a mount le nom de lau-ormerse et a ne a a tarre de la certaire qui le nom de lau-ormerse et a ne a a tarre de la certaire qui le noment esparo de laucous, les tantere que l'on tous de sacres du levant Les les les promis de la mainterne mentionnest encouplisteurs autres espèces de ces orient de prote, et parliculièrement le tagaret, intéto et l'alfanet.

L'epervier étant l'oiseau de pron de matre Count, a est probable que con celor qu'on a employe permissiement pour là chasse. La foi sa que cu parte cous le nom de aprireure, at les poutes des xii\* et xiii\* siècles sous celui de mochet no emouchet, que t m a copuerva so male. Louvroge invitale Lendeducte de la chasse par le roi Modus, die 100 ce 14 est très plaisant pour hommes et poir ferrinst. Lue ordonnai er de tharbi le Bel en date de 1326, to erdes a tente per souce, nable ou rotarière, de presidre m epervier dans le mid ou aver des filete sur les terres et dans les torque ou re sans sa permission. Le même prince de

s prendre des bérons autrement des faucons ou avec d'autres oi-

B proie gentils (nubles).

Louis XIII, on vit pour la première oiseaux employés à la pêche du ; ce spectacle fut procuré par un i qui vint à la cour avec deux cordressés. Depuis lors, Louis XIII voir des cormorans pour les étangs ivières. On se servait surtout du lour prendre les cormorans. En la fauconnerie fut portée sous

, la fauconnerie sut portée sous ne à son plus haut degré de perfecet l'auteur d'un traité de véneris de du xvii siècle dit des équipages de e de Louis XIII :« ils étaient tellement s qu'il ne s'est rien vu de pareil en siècle. » Pour procurer le plaisir de asse au voi à la reine et aux dames cour, le roi avait fait élever dans la e de Saint-Denis, au lieu nommé la hette, une petite butte en terre, sur lle était construit un pavillon. Il s'y uit avec les dames. Alors les chefs de envoyaient, de tous côtes, voler des qui rabattaient le gibier vers le pa-1. Dès que le gibier était à portée, on it sur lui les oiseaux de proie, qui quaient aussitôt et procuraient aux s le speciacle d'un combat et d'une ire; puis, quand il était à terre, on le porter au roi.

coasse au vol plaisait particulièreaux femmes, qui pouvaient, sans oser à la fatigue et au danger des ses à travers les forêts, se rendre la plaine le faucon ou l'épervier sur ing, et se donner le plaisir de le lansur sa proje. Quelquefois même, ne le dit Saint-Aulaire (Traité de onnerie, publié en 1619), les sempouvaient jouir de ce spectacle, sortir de leur appartement, quand enètres du château donnaient sur impagne. L'émerillon chassait l'ate sous leurs yeux. A une époque reculée, on avait su rendre ce diverment encore plus agreable. On enferdans un pâté à jour des oiseaux de r vivants, tels que cailles, perdrix ou s. Dès que le pàté s'ouvrait, ils preit leur volee; on lachait alors quelpiseau de proie qui les saisissait et apportait à son maître. On trouve une ription de cette chasse dans le roman lores et Blanchesleur, poëme comvers la fin du xue siècle ou dans les ières années du xIII•

squ'à la fin du xvii siècle, la chasse of fut en honneur. Le journal de eau prouve que Louis XIV donnait quefois ce plaisir aux danies de sa. On y lit à la date du 4 avril 1685:

« Le roi alla voler avec Madame, Mme la princesse de Conti et ses filles. Il résolut, pendant sa chasse, de casser la milanière et la héronière qui étaient à Noisy, parce que, depuis dix ans, il n'avait velé ni milan ni héron, et qu'il lui en coûtait dix mille francs pour entretenir ces aires-là.»

La vénerie a été l'objet d'un grand nombre de traités, parmi lesquels on cité surtout le Roman des oissaus (traité de la fauconnerie), par Gau de la Vigue, chapelain du roi Jean, commence en 1359, pendant la captivité de ce prince en Angleterre; le Miroir de Phébus ou Déduits de la chasse, par Gaston Phébus (xive siècle); un autre ouvrage du même siècle, in-titulé : Livre du roi Modus et de la reine Ratio, noms allégoriques qui répondent à mode et raison, deux êtres qui, bien qu'opposés de principes, finissent par s'entendre et se marier ensemble. Outre ces anciens traités et plusieurs autres souvent cités dans cet article, on peut consulter L'Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy, ouvrage auquel j'ai empranté la plupart des dé tails sur la vénerie. Voy. aussi les Mémoires de Sainte-Palaye sur la chevalerie.

VENEUR (GRAND). Voy. GRANDS OFFI-CIERS, p. 890, 1 col.

VENEUR (Légende du GRAND). — 11 existait aur le grand veneur de Fondes Hellequins (voy. Massis HELLE-Quin). Ce chasseur fantastique apparut encore, dit-on, pendant une chasse de Henri IV. Voici le récit de Pierre de l'Etoile dans son Journal de Henri IV: « Le mercredi, 12 août 1598, un bruit courut à Paris et dans les environs que le roi, chassant dernièrement dans la forêt de Fontaineblean, aurait entendu le jappement des chiens, les cris et les cors de chasseurs, autres que ceux qui étaient avec lui. Sur quoi ayant cru que d'autres chassaient aussi et qu'ils avaient la hardiesse d'interrompre sa chasse, il commanda au comte de Soissons de pousser avant pour voir quels étaient ces téméraires. Le comte de Soissons, s'étant avancé, a entendu le même bruit de chasre; mais il n'a vu qu'un grand homme noit qui, dans l'epaisseur des broussailles, lui cria : M'entendez-vous, ou m'attendez-vous? et soudain disparut. Cet évenement faux ou véritable interrompit la chasse du roi qui s'en retourna en son châtel et donna lieu à maints propos et histoires. »

VENGEANCE. — Les lois et les mœurs' de la Germanie rendaient les haines de

tamille implacables et les vengeances béreditaires. Un trouve encore dans la loi sulique des traces de cet etat sauvage. - Quand un homme libre, dit-elle art. 69), zura coupe la tête à son ennemi et l'aura fichee sur un pieu devant sa maison, si quelqu'un, sans son consentement ou sans la permission du magistrat, ose enlever la tête, qu'il sort punt d'une amende de 600 deniers - La même loi interdisait à celui qui avait depouille un cadavre le commerce des hommes, pisqu'a co qu'il cut fait accepter par les parents la com-position ou Wehrgeld. L'institution du Wehrgeld ou Wingeld (argent de la défense fut un moyen de calmer ces hames furieuses, implacables, qui armaieut les France les uns contre les autres, et faisaient de la guerre l'état naturel de cette societé. Mais la famille restait toujours libre de rejeter cette compensation pécumaire et d'user du droit de rengeance. Celui, dit M. Ozanim dans son livre intitule les Germains arant le christianisme, celui qui s'était venge, exposait publiquement, devant sa porte, la depouille sanglante, comme ce fut longiemps la coutume d'exposer les têtes des suppliciés dans des cages de fer, aux portes des villes. Il publisit de la sorte qu'il s'était rendu justice: il faisait acte de souverainete; l'homme se suffisait à lui-même et retournaità l'indépendance absolue, c'estù-dire à l'état sauvage.

VENTAILLE. — Nom donné au moyen âge à lu visière des casques. Voy. Armes, fig. D.

VENTE. — Des formes symboliques accompagnaient les rentes au moyen age. Dans certaines contrees, et particulièrement en Flandre, le maître du fonds vendu coupait une motte de gazon de forme circulaire et large de quatre doigts, il y fichait un brin d'herbe, si c'était un pre; si c'etait un champ, une petite branche de quatre doigts de haut, pour représenter le fonds cédé, et il mettait le tout dans la main du nouveau possesseur. On gardait avec soin ces symboles de rente dans les églises. En cas de contestation pour une pièce de terre, les Francs devaient apporter au mallum une motte de gazon du terrain contesté, et marquaient leur revendication en la touchant de leurs épées. Une pierre pouvait aussi servir de symbole de cente; il en était de même de la paille (voy. PAILLE), d'une branche d'arbre, etc. Le chapeau, le gant, le denier étaient enrre des symboles de vente.

La loi des Francs ripuaires indique pour avente un singulier usage. «Si quelqu'un, in alla, schète d'un autre une maison,

une vigne on toute autre propriété, am peut recevoir du vendeur une preuve sin testamentum), il prendra, si le bien al de mediocre valeur, six témoins; mis seulement, s'il s'agit de peu de ches; douze, si l'affaire est importante, et amenant avec eux un nombre égal d'affants, il se rendra au lieu de la cente. Li, en leur présence, il livrera le prix de bien et en recevra la propriété, et à decun de ces enfants il donnera des soulies et tordra l'oreille, afin que dans la site ils se souviennent du fait et puissest as porter témoignage.

La rente était ordinairement accepte gnée d'un présent qu'on appelait épisés ou pot-de-vin, parce que, dans l'eriges, ces objets étaient ceux que l'accept offrait au vendeur. Le présent différait à nom, selon la personne qui vendait; si c'était une femme le présent s'appelait épingles, et pour un homme pot-de-vis.

VENTRE ANOBLIT. — D'après l'accienne coutume de Champagne, une mère noble anoblissait ses enfauts; de là l'appression de ventre anoblit usitée dans cette province. Une opinion très-contreversable, quoique admise par plusieurs bistoriens, fait remonter cet usage à la hataille de Fontanet ou Fontenai, en tit. On prétend qu'un si grand nombre de guerriers y périt, principalement de la Champagne, qu'il failut admettre le principe que la mère donnait la noblesse.

VEPRES. — Partie de l'office divin qui se disait primitivement le soir; de la le nom de vépres (vesper, soir).

VÉPRES SICILIENNES. — On appelle cépres siciliennes le massacre des Français, à Palerme, le lundi de Pàques (30 mars 1282), au moment où la cloche appelait les fidèles aux vépres. Plus de vingt mille Français périrent dans ce massacre. Deux seigneurs seulement firent épargnés; l'un s'appelait Guillame des Porcelets, et l'autre Philippe Scalambre. Cette cruelle vengeance de la tyrannie de Charles d'Anjou fut provoqués et encouragée par Pierre d'Aragon.

VERDERIÉ. — Portion de bois commise à la garde et juridiction d'un officier des eaux et forêts appelé verdier.

VERDIER. — Officier des eaux et forêts. Voy. EAUX ET FORÈTS, p. 310, 2° col.

VERGOBRET. — Du temps de César en appelait vergobret le principal magistre de la ville de Bibracte (aujourd'hui Antun). Le vergobret avait droit de vie et de mort sur tous les citoyens; sa charge

nuelle. Le nom de vergobret se it altéré dans celui de vierg que mait jusqu'à la Révolution au preagistrat d'Autun. Il était élu pour is, et était le premier des maires ts de Bourgogne.

FICATEUR. — On appelle vérificas fonctionnaires chargés de révérifier les comptes dans les adations des douanes, de l'enregisi, des poids et mesures, des conns indirectes.

E, VERRERIES, VERRIERS.—Les s de la Gaule avaient de la répuiême du temps des Mérovingiens. ans la viede saint Benoît Bissope, in monastère en Angleterre, mort ), qu'après avoir bati son couvent, en France chercher des ouvriers construire uue église en pierres, erriers pour lui clore en ritres ise, son réfectoire et son clofre. riers verriers qu'il amena enseiaux Anglais un art qui leur élait 1. Ces verriers ne se bornaient pas uer des vitres pour les fenètres; ils t des coupes et des plats en verre, s ustensiles de table de la même . Fortunat, dans une pièce de vers e à la reine Radegonde, décrit n où chaque espèce de mets fut us des plats de matières différenviandes sur des plats d'argent; mes, sur des plats de marbre; la , sur des plats de verre; le fruit, es corheilles peintes, et le lait es poteries noires en forme de 3. Saint Benoît d'Aniane se servait lice de verre pour dire la messe, son biographe. Enfin parmi les onnés à l'abbaye de Fontenelle, t-Wandrille, par Anségise, avant ndre l'habit monastique, il est n d'un hanap de verre et de deux de verre ornées d'or. Dans une de 1338, donnée par Humbert, n de Viennois, en faveur d'un Guionet, il abandonnait à ce dere partie de la forêt de Chambair y établir une verrerie, à condie Guionet lui fournirait tous les ur sa maison, cent douzaines de n forme de cloches; douze doule petits verres évasés; vingt doule hanaps ou coupes à pied; douze ores, etc.

ne siècle, les relations fréquentes alie, où les verreries vénitiennes une grande réputation, firent rer ces objets de luxe. Le roi l'attira en France un Vénitien, Mutio Thesco, qui avait le secret

des verreries de son pays, et établit à Saint-Germain en Laye une manufacture à l'imitation de celle de Murano, près de Venise. Les guerres civiles firent abandonner cette manufacture, et ce fat seulement sous Henri IV, en 1603, que l'on chercha de nouveau à lutter contre les verreries vénitiennes, mais sans grand succès. Colbert donna une vive impulsion à cette branche d'industrie par la fondation de manufactures de glaces. Voy. Industrie, p. 581.

VERRIERS (gentilshommes-). — Voy. Gentilshommes-versiers.

VERS A SOIR. — Voy. Soir, Soir-

VERT (Bonnet). — Signe du débiteur insolvable. Voy. DETTES, p. 273, 2° col.

VERTUGADIN. — La mode des vertugadins passa d'Espagne en France au xvi° siècle : « C'était, dit Mme de Motte-ville, une machine ronde et monstrueuse, car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneaux cousus en dedans des jupes. » Les jupes, ainsi soutenues, formaient un cylindre et faisaient paraître la taille plus mince. Les vertugadins ont donné naissance aux paniers, Voy, Paniers.

VESPERIE. — Ce mot s'employait encore au XVIII siècle, dans le sens de réprimande. Saint-Simon s'en sert plusieurs
fois. A l'occasion d'un président du partement de Dijon, mandé à la cour en 1709,
et réprimandé par le roi, Saint-Simon dit
qu'il reçut du roi « une forte vesperie»
(1. VII, p. 104). — Il y avait aussi une
thèse appelée veperis ou vespris, parce
qu'on la soutenait le soir (vesper).

vėtements. — voy. Habillement.

VÈTERINAIRES (écoles). — Il y a en France trois écoles où l'on forme les vétérinaires, qui s'occupent de la guérison des chevaux et des bestiaux. Elles sont établies à Alfort, à Lyon et à Toulouse. Un certain nombre d'élèves y sont entretenus aux dépens de l'Etat; d'autres y étudient à leurs frais l'art vétérinaire.

VETO. — La constitution votée par l'assemblée nationale, en 1791, accordait au roi le veto suspensif pour deux législatures. Si après deux législatures, la représentation nationale persistait à rejeter la loi, le roi devait céder. Les discussions passionnées qui avaient précédé le vote du veto, donnèrent lieu aux plus étranges commentaires. Le peuple répétait ce mot sans le comprendre. Les uns le prenaient pour un impôt qu'il fallait abolir; les autres, pour un ennemi qu'il fallait mettre

à la lanterne. M. Thiers, dans son Histoire de la Revolution, n'a pas dedaigne l'anecdote suivante : deux habitants de la campagne parlaient du crio : « Sais-tu ce que c'est que le crio ? dit l'un. — Non. — En bien! tu « une ecuelle remplie de souse; le roi te dit : repands ta soupe, et il faut que tu la repandes. »

VÉTURE. — Ceremonio dans laquello un religieux ou uno religieuse reçoit le vétement monastique. Voy. RELIGIEUX et RELIGIEUSES, p. 1061.

VEUVES. — La reure convolait racement en secondes noces chez les Germains. Le reipus (voy. ce mot) était une sorte de rançon qu'elle etait obligée de piver à la famille de son premier mari. Les formes symboliques usitees en cette circonstance ont etc décrites au mot Rei-Prs. — Les reures qui renonquient à la succession de leurs maris pour ne pas payer leurs dettes, devaient déposer leur ceinture, leur bourse et les cleis do la maison sur le cercueil, comme le fit la femme de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. D'après certaines coutumes, elles etaient obligees d'ouvrir leurs bourses et de montrer qu'il n'y avait ni or ni argent (Nouceau coutumier général, t. 11, p. 787 et p. 998, col. 2. Les reures portaient encore, au xym siècle, un bandeau qui couvrait leurs cheveux, comme c'est l'usage pour les religieuses (Sainte-Palaye, vo veures). — Le mariage des reures se célébrait la nuit et sans pompe religieuse. L'édit des secondes noces (vuy. SECONDES NOCES), rendu en 1560, avait surtout pour but d'empêcher les reures qui se remariaient, de depouiller les enfants du premier lit.

VEUVES (reines). — Il était d'usage, en France, que les remes veuves restassent enfermees pendant les quarante premiers jours de leur deuil. On accusa Catherine de Médicis d'avoir violé cette contume à la mort de Henri II (de Thou, liv. XXIII). — Les reines de France portaient le deuil en blanc; ce qui leur fit donner le nom de reines blanches.

VICAIRE. — Ce mot désigne d'une manière générale celui qui est le lieutenant et le remplaçant d'un autre. Les préfets du prétoire avaient, dans l'empire romain, des lieutenants appelés ricaires ou vicepréfets. — En matière féodale, les vicaires étaient les hommes virants, mourants et confisquants (voy. Homme vivant, mourant et confisquant), que les gens de mainmorte étaient obligés de donner au seigneur féodal pour faire la foi et hommage, et à la mort duquel le droit de mutation de fief était dû.

Enfin les vicaires sont, dans la himchie ecclésiastique, les remplaçant du
curés. Le mot vicaire n'est plus emplé
que dans ce sens. Les évêques et archeiques unt aussi auprès d'eux des viraire
pour les seconder dans l'administration
de leurs diocèses. Ces derniers porestle
titre de grands vicaires ou vicaires ginraux. Ils remplacèrent, vers le x' siète,
les chorévéques qui jusqu'alors avaint
secondé les évèques dans l'exercis de
leurs fonctions. Après la mort d'un inique et pendant la vacance du siète, le
chapitre nomme des vicaires générais
capitulaires.

VICAIRE APOSTOLIQUE. — Depuis le 1xº siècle jusqu'au xinº, les évêques pronaient souvent le nom de viceires que stoliques, vicaires de J. C.; mais, à prindu xinº siècle, le pape seul parts a titre.

VICAIRE DE SAINT PIERRE, VICABI DE J. C.—Les papes înrent appelés perdant longtemps vicaires de saint Pierre; Benoît lil se donnait lui-même ce seu dans le 1x° siècle, et il fut imité es cha par quelques-uns de ses successent. Mais, à partir du x111° siecle, les papes abandonnèrent ce titre pour celui de vicaires de J. C., qu'ils ont conservé jusqu'à nos jours. Voy. les preuves dans le Dict. de diplomat. de D. de Yaines.

VICAIRE DU SAINT-SIÈGE. — Cetire est donné, dans une bulle du pape Agret II, à celui qui expédiait la bulle.

VICAIRES GENERAUX. — Yoy. Vi-

VICAIRIE. — Ce mot avait plusicure significations. Il était synonyme de vige ris (voy. ce mot) et de juniorat (109.08 mot). Il indiquait quelquefois que subivision territoriale du pagus (voy. P161). La vicairie était administrée par us «carius ou vignier. On donnait ausi le nom de vicairis à l'office du vicarius.— Ce mot désignait encore le droit d'Ac vivant et mourant, que M. Guerriaplique ainsi (prolegomènes de cartalaire de Saint-Père de Chartres. § 105 : • Diss les tiefs, chaque mutation de vassel desnait ouverture de certains droits au profit du seigneur dominant (voy. RELEF) Mais, lorsqu'un bien était donné er 🗺 aux gens de mainmorte, à des moises, par exemple, comme ces vassaux no mosraient pas, ils devaient fournir au seignes: un homme pour les représenter, et des la mort donneit ouverture soit aux droits de relief, soit aux autres decits des l chaque mutation. Ce représentant en «

1251

qui restait à leur choix et qui poure l'un d'entre eux, était dit homme : et mourant ( sous-entendu pour bbaye ou telle église). Le seigneur a faculté de saisir le fief, si, dans les nte jours du décès de cet homme. ns de mainmorte négligeaient de représenter un autre pour lui reler la foi et honimage. Le but de institution était de conserver au ur dominant la directe sur ses fless, êcher que les gens de mainmorte issent à le frustrer de ses droits e cas d'aliénation, et que les sei-s voisins ne lui disputassent la ince; enfin, d'ôter aux gens de main-(voy. MAINMORTABLES, § 1) le pou-e retirer leurs biens de la dépendu seigneur dominant, et de prétenl'ils étaient non des fiefs, mais des . L'homme vivant, mourant et connt, exigé par plusieurs coutumes, elui qui remplissait pour autrui le le vassal dans toute son étendue. i devait satisfaire, au nom de ses ettants, à toutes les obligations féoauxquelles ils étaient astreints. On nnait le nom de vicaire: d'où l'oblide fournir un pareil représenlant a pelée vicaria (vicairie). »

E-AMIRAL. — Officier supérieur de rine militaire, qui commande en nce de l'amiral (voy. AMIRAL). XIV établit, en 1669, deux charges e-amiral, l'un, pour la Méditerra-appelé vice-amiral du Levant, et e, pour l'Océan, appelé vice-amiral est e usité aujourd'hui dans la hiérarmaritime. Voy. MARINE, p. 746,

E-BAILLI. — Magistrat qui remplabailli. Voy. BAILLI.

E-CHANCELIER. — Ce titre, qui ne nte pas au delà du xiii siècle, désicelui qui remplaçait le chancelier remplissait les fonctions en son ab. Voy. CHANCELIER.

E-SENECHAL. — Magistrat qui remt le sénéchal. Voy. SÉNECHAL.

omte, vicomte. — Le titre de vidésignait primitivement le lieuteu remplaçant du comte; il ne comè être en usage que sous le règne ès le Déhonnaire. A la fin du le, les vicomtes joignirent à leur li du chef-lieu de leur domaine, int place dans la hiérarchie féoeur fief s'appela vicomté. — On t encore vicomtes, en Normandie, des officiers de robe qui rendaient la justice au nom du roi et des seigneurs. L'étendue de leur juridiction s'appelait vicomté. Il y avait à Rouen un vicomte de l'eau, qui avait juridiction sur la Seine et sur les marchandises apportées par ce fleuve. Les coutumes de la vicomté de l'eau de Rouen sont un des plus anciens règlements pour la navigation fluviale.

VICTIMES HUMAINES. -- Voy. SACRI-PICES HUMAINS.

VICTOR (course de Saint-Victor.)—Fâte populaire qui se célébrait à Marseille la veille de la fête de Saint-Victor. Voy. Fâte TES, § III, p. 420.

VIDAMB. — Ce mot, qui vient du latin vice-domini (remplaçant du seigneur), etait pris par des seigneurs du diocèse de Narbonne, dès 851. Les vidames étaient primitivement les défenseurs et les administrateurs des intérêts temporeis des monastères et des églises, comme les avoués. (Voy. CLERGÉ, p.159, 1 col.) «Les vidames, dit Saint-Simon (Mémoires, II, 192, édit. in-8), ne sont que les premiers officiers de la maison de certains évêques : pour un tief inséodé d'eux, et à titre de leurs premiers vassaux, ils conduisalent tous leurs autres vassaux à la guerre, du temps qu'elle se faisait ainsi entre les seigneurs , les uns contre les autres , ou dans les armées que nos rois asse blaient contre leurs ennemis, avant qu'ils eussent établi leur milice, sur le pied où peu à peu elle a été mise, et que peu à peu ils eussent anéanti le service, avec le besoin de vassaux, et toute la puissance et l'autorité des seigneurs. Il n'y eut jamais de comparaison entre le titre de vidame, qui ne marque que le vassal et l'officier d'un évêque, et les titres qui, par flef, émanent des rois. Mais, comme on n'a guère connu de vidames que ceux de Laon, d'Amiens, du Mans et de Chartres. ce nom de vidame a paru heau. > Il y avait aussi des vidames de Normandie. Co titre appartenait aux barons d'Esneval, seigneurs de Pavilly. Le titre de vidams a été en usage jusqu'à la révolution.

VIDIMÉES (Chartes). — On appelle chartes vidimées ou vidimus des copies d'anciennes chartes collationnées avec soin et revêtues d'un caractère authentique. Le nom de vidimus, sous lequel on les désigne, vient de ce que ces copies commençaient souvent par le mot latin vidimus (nous avons vu). Toute charte cidimée était renfermée en entier dans l'acte qui la confirmait. On trouve plusieurs actes enchâssés ainsi de suite l'un dans l'autre. Les vidimus de papes,

princes, évêques ou seigneurs étaient la Toussaint. Cet usage fut aboli en 1994, munis de leur sceau, et donnaient à la charte une nouvelle autorité. Les ridimas de notaires ne faisaient qu'attester qu'ils avacent vu et copie la pièce. L'usage des charles cidimées ne commença qu'au xu' siccle et cessa avec le xu' siècle. Voy. D. de Vuines, Dict. de Diplomatique.

VIDIMUS — Voy. Vidimées (Chartes).

VIE COMMUNE. — On appelle rie commune ou cénobitique celle que mênent les moines et qui a ete pendant plusieurs siècles imposee aux chanoines. Voy. Ab-BAYE, CHANOINES, CLERGÉ RÉGULIER, RE-LIGIEUX.

VIELLE.— On nommait rielle au moyen âge l'instrument qui plus tard a porté le nom de violon (voy. Musique, p. 844. 2º col.). — L'instrument, qu'on designe maintenant sous le nom de vielle, pelait au moyen age, symphonis (ibid., p. 847, 1" et 2" col.)

VIERG. — Ce mot , abréviation de Vergobret (voy. Vergobret), désignait le premier magistrat municipal d'Autun. Il était encore en usage sous le règne de Louis XIV; on lit dans la Correspondance administrative sous Louis XIV, publice par M. Depping (t. I, p. 682) à la date du 18 avril 1666 : « La connaissance des différends qui sont entre les vierg et échevins d'Autun contre le chapitre de l'église cathédrale de la même ville, etc. »

– 1.a fète de l'*l'mmaculée con*ception de la l'ierge, qui existait depuis un temps immémorial dans l'église grecque, ne commença à être célébrée en France que dans la seconde moitié du xi• siècle. Elle fut d'abord établie à Rouen, et porta niême le nom de séte aux Normands. Jusqu'au xym siècle, les poésies des Palmods (voy. ce mot) célébrèrent l'Immaculée conception. Cette fête a été étenaue à toute l'Église catholique par une décision du saint-sière en 1854. Le père Perrone a réuni dans un traité latin tous les textes relatifs à l'Immaculée conception de la Vierge.

VIEUX STYLE. — Manière de compter les années, antérieure à la réforme du pape Grégoire XIII, qui fut adoptée en France en 1582, et établit une différence de dix jours entre les calendriers Julien et Grégorien. Voy. Année, p. 23, 2° col.

VIGILES. — Veilles des grandes sètes. Ce mot, qui vient du latin vigilare (veiller), rappelle l'ancien usage de passer en prière la nuit qui précédait les grandes sètes, comme Noël, Paques, la Pentecôte,

à cause des abus auxquels il avait de

vignes, **vignobles**. — Les vigno étaient cultivées, dans le sud de la Garie, à une époque fort reculée. Les conti méridionales de ce pays faissient un grand commerce de vins avec l'Italie de ter de Cicéron.Bientôt la culture de la 🔫 s'étendit duns les provinces septemble nales de la Gaule, et on cita parmi 🌬 principaux vignobles de ce pays cerx de Bituriges (Berry), du Bordelais, du mit des Séquanes (Franche-Comté), de l'Avernie (Auvergne ), du pays des Allehreges (Dauphiné et Savoie). En 92, arts J. C., Domitien, se persuadant qu'un disette qui avait désolé l'empire dema être attribuée à ce que les vignedia elaient trop nombrenx, ordonna que le vignes lussent arrachées dans une grande partie de l'empire et spécialement dans la Gaule. Cet ordre fut exécuté avec 200 rigueur déplorable, et ce ne fut qu'envire deux cents ans plus tard (282 après J. C.) que Probus permit aux Ganiois de replatter leurs vignes. Les légions romaines, q se trouvaient en garnison dans la Gaule, furent même employées à ces plantations. Depuis cette époque, la culture de la 🖖 gne n'a plus été interrompue; les reis barbares en cultivaient dans leurs j dins, et il y en avait, au temps de Philip Auguste, dans l'enclos du Louvre. D'après les comptes du même prince, rédiges 🕮 1200 et cités par Bruseel ( De l'uses fiefs), Philippe Auguste possédait des vignes à Bourges, Soissons, Compiègne, Laur, Beauvais, Auxerre, Corbeil, Betisy, Orleans, Moret, Poissy, Gien, Anet. Verserie, Fontainebleau, Milly, etc. Il est fait mestion dans les mêmes comptes de viss que ce roi achetait à Choisy, Montargis, Seint-Césaire, Meulan. Un fabliau de ce temps. composé par Henry d'Andelys, et intimé la Bataille des vine, donne une énue tion des vins les plus célèbres de la France au commencement du xin• sièci Dès cette époque, les vignobles de la Gascogne et la Saintonge étaient renonmés, et on exportait des vins de ces contrées, comme le prouve la Philippide de Guillaume le Breton. En 1372, on vit atriver d'Angleterre à Bordeaux, d'après le récit de Froissart, une flotte de bien deux cents voiles et ness de marchends quallaient aux vins. Jusqu'au xvi siècle la Normandie, la Picardie, la Bretagn avaient des vignobles, et même les chroniqueurs du moyen age parient de con vins comme excellents. Richard II dozza à l'abbaye de Fécamp les vignobles 🕬

1 de Normandie qui produit, ellent vin, ajoute Guillaume ry (qui optimi vini ferax Les Bretons, avec leur téna-, persistèrent plus longtemps i nommes du nord à cultiet à vanter leurs vins. Une intée par Le Grand d'Aussy a vie privée des Français) l'époque de François ler ils qu'il y avait trois choses qui x en Bretagne que dans tout 1 France, les chiens, les ommes. François Ier, devant ton soutenait ce paradoxe, on: « Pour les hommes et peut en être quelque chose; vins, je ne puis en conveplus verts et les plus âpres ume. » Et là-dessus, il rapre plaisante d'un chien qui, près de Rennes une grappe tit à l'instant dans le ventre eur que, pour s'en venger, lère contre la vigne.

France ayant éprouve une es IX, abusé comme l'avait ment Domitien, ordonna ne partie des vignes; il fut s ne pourraient occuper que rrain dans chaque canton; 'es tiers devaient être cones labourables ou en prés. ınce ne paraît pas avoir été nt exécutée. Ce qui est ceren 1577 Henri III la modifia idant à tous les officiers ouvernement des provinces ntion qu'en leurs territoires fussent délaisses pour faire sifs de vignes. » On trouve 731, un édit qui défend de ir aucune plantation de viéclare que celles qu'on aucultiver pendant deux ans plus l'être dans la suite. siècle, plusieurs vignobles, e nord de la France, avaient s et transformés en terres le fait s'explique surtout par communications qui permit, viii• siècles, de transporter idi, de la Bourgogne et de la ans toutes les parties de la ignobles du Bordelais, de la de la Champagne et d'une iguedoc, sont encore de nos s richesses agricoles de la pour les détails l'Histoire de les Français, par Le Grand

étaient primitivement des officiers qui remplaçaient les comtes et étaient en quelque sorte leurs vicaires (vicarii) dans les petites villes du comté. On donnait le nom de viguerie à l'office du viguier ou à la circonscription territoriale dans laquelle il exerçait sa juridiction. Les viguiers n'avaient d'abord qu'une juridiction inférieure. Les causes capitales, qui constituaient la haute justice, étaient réservées au comte ou au roi.

A l'époque de la décadence de l'empire carlovingien, les vigueries devinrent comme les autres offices des fiefs héréditaires. Les viguiers s'emparèrent alors dans quelques contrées des droits de haute justice. Enfin, lorsque la royauté eut rétabli son autorité, les viguiers perdirent l'indépendance qu'ils devaient au système féodal. Ils ne furent plus que des magistrats royaux subordonnés aux baillis et aux sénéchaux. Le nom de viguier se conserva dans quelques provinces jusqu'à la Révolution; celui de vicomte, qui était plus commun, indiquait une autorité de même nature.

On appelait encore viguerie la taxe perçue par le viguier dans le pays qu'il administrait, ainsi que les amendes et les frais de justice qui lui étaient attribués.

VILAIN. — Ce mot, dérivé du latin rilla (métairie, d'où l'on a fait villanus), désignait primitivement les paysans, dont la condition différait peu de celle des serfs (voy. Serfs). Par extension, on appela vilains tous ceux qui n'étaient pas nobles. Il a été question de cette classe dans plusieurs articles de ce Dictionnaire; on a parlé des bourgeois et de leur affranchissement aux mots Communes, État (tiers), Rotures, Roturiers. — L'affranchissement des paysans a été beaucoup plus lent. Voy. Paysans et Serfs.

VILAINAGE. — Occupation et exploitation d'une terre non noble. Voy. VILLE-NAGE.

VILLANELLE. — Poësie pastorale, dont tous les couplets finissaient par le même refrain. La villanelle fut introduite en France au xvi• siècle, par Grevin On cite Passerat et d'Urfé, parmi les poëtes qui se sont distingués dans ce genre.

VILLÆ. Les villæ étaient les maisons de campagne des Romains. On donna ce nom aux métairies que les rois francs s'étaient réservees dans la Gaule. Le produit de ces métairies était un de leurs principaux revenus, et Charlemagne, dans le célèbre Capitulaire de villis en régla l'administration.

VILLE DE PAIX. - On désignait quel-

quelos sous ce nom les communes du moven âge. Voy. Commune.

VIN

VILLENAGE. — Tenir en villenage. C'était tenir un héritage à charge de rendre au seigneur les services que lui devaient les vilains, comme charrier ses fumiera et saire d'autres corvées.

VILLES. — Les rilles les plus importantes de la Gaule, sous l'empire romain, devinrent des municipes (voy. ce mot). — Il a eté que-tion de l'affranchissement et de l'organisation des villes du moyen age à l'article Communes, et de l'administration des villes modernes aux mots Maire et Municipalité. — Un des moyens employés pour ajouter à la beanté et à la salubrité des villes, a consisté à y multiplier les places publiques et les promenades plantées d'arbres. Il a été question d'une manière génerale des mesures relatives à la propreté et à la salubrité des villes aux mots l'olice et Russ, p. 995.

Un certain nombre de rilles étaient encore exemptes d'impôts à l'époque de Louis XIV. On lit dans le Journal de Dangeau, à la date du 5 février 1689 : « la rille de Toulouse a donné au roi cent mille écus. Il y a dix ans qu'elle fit encore le même présent à Sa Majesté. Cette rille ne paye rien du don gratuit de Languedoc; elle est taxée à deux mille francs; et le roi les tient toujours pour reçus.»

VII.LES D'ARRÉT. — Ces villes étaient celles qui avaient le droit de suire arrêter leurs débiteurs (Sainte-Palaye, vo Arrét).

VIMAIRE. — Terme des anciennes coutumes derivé du latin vis major: il indiquait, en effet, un cas de force majeure.

VIN. — Voy. Nourriture, p. 877, et Vignes, vignobles. — Outre les rins indigènes, la France a de tout temps fait usage de vins étrangers. Plusieurs passages de Sidoine Apollinaire, de Fortunat et de Grégoire de Tours prouvent qu'au vie siècle on estimait heaucoup les vins de Gaza et que tous les ans les Syriens en apportaient dans le royaume une certaine quantité. Dans le fabliau intitulé la Bataille des vins, il est questin de vins d'Espagne et de Chypre, et l'auteur Heni y d'Andelys proclame le vin de Chypre le plus excellent de tous. Voy. l'Histoire de la vie privée des Français par Le Grand d'Aussy. Il donne sur ce sujet des détails très-étendus, dans lesquels il m'est impossible d'entrer.

V!N (Fontaines de). — Voy. Fontaines de vin.

VIN DE BOURGEOISIE ou POT DE VIL · Au moyen åge , il était d'usage, karqu'on se faisait recevoir bourgeois and ville de payer au maire et aux échemns rin de bourgeoisie, et cette continue trouve même autorisée par des erienances de saint Louis. Les boulangers Puris devuient annuellement au rai 🗷 muid de vin; mais, comme cette retvance donnait lieu à des discussions, 🛎 la changea en une rente de six sos 🏲 risis. — Si l'on conclusit un marché, 🕊 buvait encemble un pot de via ou via é marché. Dans la suite on remplaça le 😘 par un présent qui conserva et comme encore le nom de pot-de-vin et qui f payé par l'acheteur outre la somme pir cipale du marché conclu. D'après certifie coutumes, le vin du marché suissit pertie du prix.

VIN DE MESSAGER. — Droit qui apprtensit à la partie qui avait gagné un proch et qui demeurait hors de la juridiction di il lui avait fallu plaider. Cette expression venait de ce qu'avant l'établissement du postes, on payait une certaine somme pour le messager que la partie avait été obligée d'envoyer à son procureur.

VIN DES NOCES. — Présent offert en prêtre qui célébrait un marisse. Dens certains diocèses, le prêtre, en bénissen le lit nuptial, mêlait ensemble du vin blanc et du vin rouge, comme symbole de l'union des deux cpoux. Dans le diocèse d'Amiens, le prêtre commençait par bénir le vin et le pain, il faisait enseme trois rôties au vin, t'une pour lui, l'astre pour les mariés, la troistème pour les amis et parents qui assistaient à la cérémonie. Après avoir pris la sienne, il donnait celle des mariés, et termineit par celle des assistants; ensuite il bénisseit le lit. Cet usage se trouve encore dans an rituel de l'année 1554.

vin donné aux condamnés et l LEURS JUGES. — Il était d'usage, à Paris. de donner du vin aux condamnés à meri que l'on conduisait au gibet de Montin-con ; on les faisait arrêter, en route, dans la cour des Filles-Dieu, rue Saint-De ou on leur donnait deux coups de 🕬 🕽 boire. Quand l'exécution se faissit des Paris même, l'usage était de servir sess du vin aux juges chargés d'y assister; c'était le bourreau qui le fournissent. De moins, ce fut ce qui arriva, en 1477, a l'execution du duc de Nemours. Dess 📫 compte de la prévôté de Paris, rapporte pur Sauval, il est fait mention d'une summe de douze livres six deniers, alloués su boarreau pour du pain, des poires et double le vin, fournis à MM. du parleofficiers du roi, étant aux grela salle, pendant que le duc se vit.

)U CLERC. — Au moyen âge le · donnait un présent qu'on appedu clerc au secrétaire du tribunal nit été jugé.

O CURÉ. — Présent en nature ou nt que l'on faisait pour le baptême fant.

METIQUE. — Le vin emétique ne iça à être en usage que dans la senoitié du XVII<sup>e</sup> siècle. En 1657, un i d'Abbeville, nommé Sausoy, s'en pour guérir Louis XIV, qui était nalade dans cette ville.

present en present. — A l'épodale, rien n'est plus commun que evances en vin. Les avoués et pales églises en recevaient souvent rix de leurs services. Les rois ne dédaignaient pas ces présents. «, en qualité d'avoué de l'église de s, percevait tous les ans quatre de vin sur les vignobles de cette Dans la suite les présents de vin nt plus offerts qu'aux rois et aux. « En Allemagne, dit l'ambassaénitien J. Michel (Relations des vénit., 11, 209), le vin est un préligaire; en France, on ne le fait grands princes. »

GE. — Droit féodal que perceles seigneurs sur le vin récolté urs domaines ou transporté à traurs terres.

IGRIERS. — Les vinaigriers fungtemps confondus avec les traidu sauciers. Les sauciers-vinaimoutardiers recurent leurs prestatuts en 1394; mais ils ne furent en corporation qu'en 1514, par XII. Ce roi les qualifie, dans ses patentes, de sauciers, moutarvinaigriers, distillaleurs en eauet esprit-de-vin, et buffeliers. La n de ces diverses professions ne t durer longtemps. Les sauciers et iteurs formèrent, dès 1537, des ations séparées. Ces derniers prinom de maîtres-queux-cuisiniers. embres de l'ancienne corporation mbrassèrent aucune de ces profesnouvelles continuèrent d'être désious le nom de vinaigriers.

GTAIN. — Droit féodal qui donnait gneur la vingtième partie des fruits oduisaient les terres de ses vasou seulement de quelques-uns de

ces fruits. Le vingtain avant été établi primitivement aîn de pourvoir à l'entretien des fortifications du château fécdal; moyennant ce droit, les vassaux étaient, dispensés d'y travailler en personne.

VIOLON. — Voy. Musique, p. 846. — A l'époque de Louis XIV, les violons étaient obligés de payer un droit à Lulli, pour tous les concerts qu'ils donnaient, comme le prouve le passage suivant du Journal de Dangeou, à la date du 9 février 1685 : « J'ai su que dans toutes les villes où les violons s'assemblent pour des concerts d'opéra, les violens sont obligés de donner pension à Lulli ; ils le font à Rouen et ailleurs. »

VIOLONS (Les vingt-quatre).—Les vingtquatre ou vingt-cinq violons de la chambre du roi datent de la fin du xvr siècle;
mais ne furent définitivement organisés
qu'au xvii. Il en est souvent question
dans les mémoires de cette époque. Les
vingt-quatre violons de la chambre du
roi jouaient dans l'antichambre pendant
le diner du roi et faisaient danser aux
bals de la cour. Leur chef s'appelait roi
des violons et avait succèdé aux privilèges
du roi des ménétriers (voy. Manataines).
Les vingt-quatre violons eurent qualque
temps droit de nommer le chapsisin de
Saint-Julien des ménétriers; mais l'abus
qu'ils firent de ce privilège fait par la
leur faire perdre. Voy. Julien (saint).

Les particuliers obtenaient quelqueseis que les vingt-quatre violons du roi jouassest pendant les repas qu'ils donnaient. On lit dans le journal manuscrit de la Fronde, par Dubuisson-Aubenay (Bibliothèque Mazarine, manus. nº 1785, t. XV), à la date du 16 juin 1649: « L'abbé de Bouillon donna à souper au prince de Conti, prince de Marsillac, chevaliers de La Rochesoucauld et de Grammont, etc. Ils eurent en soupant les singt-quatre violons du roi qu'ils mandèrent. » Le même auteur ajoute, quelques pages plus loin, que l'usage des violons était général. Il dit à la date du 4 août 1649: « Tous les soirs, en quelque maison de la ville, des violons. Aucune comédie, collation ou assemblée n'est saite sans eux. »

VISA. — Signature apposée par un fonctionnaire sur un acte, pour prouver qu'il lui a été présenté. Après la chute de Law (1721), on établit une chambre du visa, chargée de juger les financiers qui avaient été préposés au visa des billets de banque et qui étaient accusés de malversation.

VISITATION (Fête de la). — Fête instituée en mémoire de la visite que la sainte Vierge rende à sainte Elianbeili, alla fut quatrie au avri par une bulle du pape Debata VI Le contre de Bàle nellonos qu'ello serais celettres de la muse l'Egliss, et ou en fira le part et 2 (table).

visitation Beigneuses de in .— Congregation de femmes, fondes a Annuch, en having, par anut Prançois de Sales et sainte dannée de Légistal l'extragreuses de la l'assantion s'etablicon: à Paris en 1019 ; ettes autraient à têgis de auent Augent leur formet données par leur fondeleur aupprouvées par le jupet chard till Les rengreuses étaient tabliques de noir et portagent une croix d'aigent sur la pour de Auxunismètie, l'ordre de la Vasième en possedant pars de cent maisons places aous la juridaction des ordinares on érêques d'ocesseux.

VISITE Proit det - brait reconnu par les araces aux batiments de guerre de violter en mer les nuvires de la mar vo marchande pour n'assurer s'ils no trars. portent pas, pen lancia guerra, des matchand see de em trebunde diten de jurere, et pendant la paix, s il n'y a pas violation des traites concernant la traise des roirs. Le droit de cieste reciproque avait ete stable dans ce dernier bot par des trattila conclus getre in brunes et la Grande-Brumgne an 1830 et 1831 Il a été about depuis certe epoque et printpiace par des proisières que les deux paissances ont etablem, on 1845, pour parvouir 6 | abohuon de la traite.

VINTE DOMINITARE. — Verte faite au domine d'un provenu pour la recherche des préces et papiers rélatifs au delit.

VINITA PANTORALES. Les archevéques et archidiactes devatent viniter
planteurs fois par an les diocèses on parties de diocèses confices à leurs soms
Quelquefois ils dressment us registre de
ces visites, et 21 nous est parvent sons
la ture de flequette des civites pastorates
d'Endes logantis flegistrum confationem
Odonis Riquites, un ouvrage fort precieux comme tabléan de l'état des mœurs
et des institutions en hormandie, au
Tits stècle

Les archidacres, dans leurs contes annuelles, devatent parcourir chaoune des paroiases de laur ressort, véritier at l'entratien des patiments et du mobilier B'etait point neglige, at le curé et les clares manatent une vie conforme à la dignité de leur clat. Aux xive et xvanécles i xa'onqueraient des fautes que la voix publique reprochait à chacun des parois-

nigns, et traduisaient devant l'official, voy. Orricial) cout contre lesqueis ut avait porte une accusation d'adultère, de prét unuraire, dev oistion de la sancification du dimanche, etc.

VIRELA! — Ancienne forme de pocad frança se Lo mot virelos veus dra las ,chant) qui vire (tourne , parce que le poète revenait sur les mêmes vers bust le début d'un virelos ;

dition rous dis, materies, C'est trop appeatur à rieu. De trois tre métiere la pres.
Est crius que a faut direc.
Pour montre de montagn :
C'est à point colos d'eures dition avoc des relatins per lang.

YUTRAUX. Grands ponneaux de th tres, le plus rouvent colorees, qui ernent les églaes du moyenage. Hest de aquestion de estraux dans les carrages de Grégoire de l'ours et de Fortans, maje ce us fut qu'au x soècle que 'art de la pernture sur verre fai porte a une sous grande per fection. Dès 1052, il existantit m masière de Samt-Renigne, a Dijon, des pifraux colores, qual'on regardan comme très-arciens. L'eghse de Sairt Dera (it. urnee par les soins de Sagor, qui en mad abbe, de curraux qui represen anni diférents traits de la Bible et les principals évonements des crossades. I in même in found in description . " S us avons dilit, fait peindre ane saite de curreix re-marqual les par la variete des su ets vill commence a l'arbie de lesse à partir de chevet de . Egitse pasqu'au v tra i qui tê trouve sur la principale por e dechite, tant en haut qu'en bas C'est ouvrage de plusicars mattres differents La de de curaux, par des objets materiels, de rieis, et represente l'apôtre Paul occipi à tourner un moulin , et les propodés apprétant des sacs de blé pour le reduire eu famne 🗻

Les vitraux du amis siècle se font surtout remarquer par l'éclat du colors ; et cite, entre autres, les entraux des cathedrales de Chartres, de Bourges, de Your et de Rouen Au xive siècle, les pulsis de Charles V claient ornes de sifraux panta. aussi bion que les eglises Aux 21º 45 xvi\* siècles, les progrès que fit l'art da dessin contribuèrent au perfecciount ment de la peinture sur verre. Les sitraux des châteaux a'Anet, d'Scoon 🕊 de Gai lon sont cites entre les plus remarquables. On s'occupa encoce de pouture sur verre an xvie siècle, matt elle fut presque entièrement abandunces an xvni\*. De nos jours, le grat qui

efast manifesté pour l'architecture agivain, a remis en bonneur la peinture enturre. Voy l'ouvrage d'E. Il Langiein, intitulé Lead hotorique et descripté sur la peinture en verre, Rosen, 1226, in-6, et l'élestore de la peinture sur corre d'après pas monumente de France, par F. de Lanteprie, Paris, 1888, in-86.

VITRES. — Quoique l'unign du verse, pour éciairer les pièces, les conve des l'untiques (vey Vanas), les citres étalent regardées comme un objet de taxe pandaix le moyen ègn. Jusqu'an milieu du 'ave etècie, on les remplaçant par de la toile cirée ou même par du papier besié M. Douét-d'Arcq case, dans les comptu du l'argentierse des role de France, un comptu de l'argentierse des role de France, un comptu de l'argentierse des notes de France, un comptu de l'argentierse des notes de France, un comptu de l'argentierse des notes de France, un comptu de la la toile blanche cirée, dont a du fait un châneix, mis en la chambre du retreit de ladite dame relocate de ladite de le la la les chambres de la la les cindre pour être plus cinirs. »

VOED. — Promptes fifts à Dieu d'nodempitr une choise qu'un croix devoir lui être agréable. Il a sur quortion des usus montatiques an mot flux-crum ( p. 1988, del. 2, et 1864, 1<sup>rd</sup> sel ); et des estus choraloresques any mois Famas et Page.

VOIES PUBLIQUES. - Les grande rentes de l'empire romain distant edibhem pur lour bounté et lour cotidité (voy Voice nomaires) Elles furent sé-Affigren språs in conquête de la Ganie per es barbargo es tombérens dans un e Cisplorable Charlemagne s'efforça valrement de les rétablir Elles se furant tive entrutenues , sous le régime fécdal , por par les anguours et su moyen de regre (vey co mot), que l'un preterett til januage des popis et des rivières. Lors-que la royante s'affermit sous Philippe Attenute of name Louis, afte noming de Branmanoir distanção com capitos de rotes publiques la sentiar de quatra Diode, la carrière de huit ptode, le chemin de trente-deux pieda, et le chemin de Julos Lesar, qui en avus noizante-quatra. Lot them no les plus larges appartenaiont BU roter Plainthious in surveillanch de een vicomica , d'autres dependament des suigneurs dont sis traverseaux le Bef, lie ne deraient pas depasser des dimensions déterninces. Les origineurs esmont mous de faire visiter, à certaines époques, les choming soumie & lear juridiation, pour en vérifier l'étal, actio opération s'appa-lait scendage os chéminage. Pour y jusdispers, an elegional an accion popular dispers, qui formalent un jury chame de promocer des amendes melle selle qui accuent empere our la vete publique, qui a avaiert pas emonde leurs apprend, cu a leur i mos ou entresem la partico, cu a leur i mos ou entresem la partico de chemin qui etam a leur charge (ver l. Datisie, Liudes par la condition des classes agricoles, the , p. 110-141, the lan prouves de con appertions sont résultes et toutes.

Police des voies publiques ou m dge. - Les seigneurs devisiont se dans les tetaps fécdant , à la struis d Yours publiques mais is pegligoni tres couvent ce devoir et sain l'ouis ! nbligt de repitre chaque Atigreur rosqu mable de sous les crimes ou del la raig tur les r utes de ses il maines depuis la bever du noise timequ'a si nicoucher. La m lament a eff rija diasenter i par ses arei enéculina de ette los on cete entre s trus, un arrei de la i handeleur de l'ann 1250 Deut marchands er jingnatent d co que revena it de la fut e de Pontine. rund ils avaient ete tries pres de l'is min In built envise par le passen CHINDLES OF THE AND ADDRESS OF THE COMMISSION OF ion lerren du seigneur au Vierpi n. qui 🛭 condamne a indemnisor les nice han in responsablise du seigneur comit prouve un arret du partement rende ; 1985 Lit Bors hand avan- ere assaurad la festier de cette année près d'arres auf los terres du comte de hait. Pol. e amgneur fill exemple de wate indemé envers in fam he do to thiteme, part qu'il fut constate que le crime avait d commis après le coucher du soieil

Indication der roses pur traues morphia de marier de bois — Lungo Citidiquer ie- bem a su moren d'une main has remonie a une ejuque foit anciente. Il en est deja question dans des romant de chevalerie des List et List siecle liquie la ave er (Lemen) Les bociel poomes parient ones y d'une autre cantome relative but room publiques. Anjego de chaque fontaine exact une 3 erre piete oh pominier t a genouer et se iep ser le er yangeura et chevaniere errania, D'autreptorres placees dans le même but ser vaupoi aux cherniers errante à preparer en fi ces de vennisio pour teur à ar iuce D'agrès le niman de Percet rés : Lé pai Smelte Pulavo fabed .. wie berafter vorant na trouprau de chevreus se place est un tortre pour les attendre un p on too we do so inom, poss to mot sor hits pierre pinte, le presse pour de exprison le mong et le cres, et de sendre les chejs plus mordides. Après quoi il jette par plot in

dessus de la pondre d'épices qu'ils portaient tonjours dans leurs voyages, « C'était tout l'or et tout l'argent qu'ils portaient ; ainsi ils chevauchaient sans avoir beson de vivres; car les forêts étaient bien pourvues de venuison et de belles tontaines, et cela leur suffisait mieux pour le temps jadis, qu'a present ne font les viindes delicieuses, » Sainte - Palaye (16id.).

Maurais état des roies publiques pendant le moyen der. - Malgré ces précautions, les coies publiques étaient en si mauvais etat , au moyen age , que le service de corvee imposé aux paysans pour rentrer les foins du seigneur devait, par une stipulation expresse, s'effectuer avec des chariots à quatre roues, attelés de seize et même de vingt et un bœufs. Cette situation deplorable se prolongea fort longtemps. Les états généraux de 1484 s'en plaignaient vivement : « En ce royaume, disaient leurs cahiers de doléances, il v a plusicurs ponts, passages et chaussees, pour l'entretenement desquels se cueillent et sont payes coutumes, acquits, travers et péages, et néanmoins lesdits ponts et chaussees sont en raine. »

Ancilioration des voies publiques sous les ministères de Sully et de Colbert. — A la fin du xvis siècle, Sully, nommé grand voyer de France, ou intendant général des voies publiques, s'occupa activement de les améliorer et de perfectionner les moyens de communication. Il fit planter des arbres le long des voies publiques; mais le peuple ignare les mutilait, raconte l'Etoile dans son Journal de Henri IV: « C'est un Sully, disaientils; faisons-en un Biron. » L'assassinat de Henri IV et les troubles de deux minorités retardèrent le progrès de cette partie de l'administration. On s'en occupa de nouveau sous le ministère de Colbert.

Louis XIV, ou plutôt son ministre, déclarait, dans une ordonnance de 1664, que le mauvais état des routes « empêchait notablement le transport des marchandises.» Les intendants envoyés par Louis XIV dans les provinces, reçurent ordre d'améliorer les voies publiques, et c'est de cette ép que que datent la plupart des grandes routes de la France. Leur heaute changeait les voyages en promenades, comme le prouve une lettre de Mme de Sévigné, citée plus haut (p. 1092, 1000). Cependant, jusqu'au xvni siècle, il n'y eut point d'administration speciale chargée du soin des voies publiques.

Administration des ponts et chaussées.

— En 1760, le service des ponts et chaussées fut confié à un intendant et à un intendent, Trudaine et Perronet, sous la

direction du contrôleur général. Ils firest ctablir, en 1767, l'école des ponts et chausées, qui fut d'abord rattachée au ministère des finances. Lorsque, en 1790, en crèa le ministère de l'intérieur, on plaça dans ses attributions l'école des ponts & chausées. En 1790, un conseiller d'État fut spécialement chargé de l'administration des ponts et chausées, sous la direction du ministre de l'intérieur.

Depuis 1839, cette branche de l'administration dépend du ministère des travaux publics. Le conseil général des pour et chaussées, composé d'inspecteurs gineraux et d'inspecteurs divisionnaires, t la haute direction; il est chargé d'enminer les projets de travaux confés au ingénieurs des ponts et chausses, & forme en même temps le conseil d'administration de ce corps. Les ingénieus, charges de diriger les travaux des posts el chaussées dans toute la France, sortent de l'école d'application des ponts & chaussées, qui elle même se recrute à l'Ecole polytechnique (voy. Ecoles, p. 336). On divise les ingénieurs en trois classes. les ingénieurs en chef, les ingénieurs 0:dinaires et les aspirants ingénieurs.

voies romaines. — Les voies romeines ouvertes dans les Gaules, principalement sous les empereurs romains, ont et une grande importance pour la civilintion. Elles portaient avec rapidité d'une extremité à l'autre de la province les ordres des empereurs et les légions chargées de les exécuter. Presque aussibi après leur établissement dans la Narboanaise (pays d'Aix et de Narbonne), 🛤 Romains tracèrent des routes dans ces contrées (Polybe, liv. III). La via Domilis (voie romaine tracée par Domitius), qui traversait le pays des Allobroges (Danphiné et Savoie), date aussi des premiers temps de la conquête romaine (vers 123 av. J. C.). Toutefois, la Gaule ne fat traversée complétement par des cois 19maines qu'à partir du règne d'Augusta. Après avoir dompté les Labitants des Alpes, qui jusqu'alors s'étaient mainters indépendants à l'abri de leurs montagnes, il fit ouvrir une vois à travers les Alpa, jusqu'à Lyon (Strabon , liv. IV). Agrippa continua dans les Gaules l'œuvre d'Auguste; et de Lyon, capitale de cette province, partirent quatre voies principales, dont deux allaient aboutir à l'Océan, au sud et au nord de la Gaule; une troisième se rattachait au Rhin, et une quatrième à 18 Méditerranée. Strabon, liv. III de 🛰 geographie, indique nettement ces vois romaines, que l'on trouve plus tard merquées sur les itinéraires. « Lyon, dit-N.

comme une forteresse au cœur ); là est le confluent des fleule est à proximité des autres e ce pays. Aussi Agrippa en fitde départ des voies romaines; ersant les Cévennes et les monuvergne, vajusqu'en Aquitaine; vers le Rhin; une troisième se 3 l'Océan, en traversant le pays aques (Beauvais) et des Amniens); la quatrième conduit is la Narbonnaise, aux côtes de » Les successeurs d'Auguste qu'à entretenir ces voies roà y ajouter des embranchesolidité de ces voies était telle, rouve encore des débris dans parties de la Gaule; on cite ment les chaussées de Brune-Belgique, que leur darete a ier par le peuple voies de fer. toire des grands chemins de omain, par Bergier, 2 vol. in-4, . 1728.

— Police des voies publiques; ue la grande voirie, qui comgrandes routes, soit nationales, tementales, et la petite voirie, cerne que les voies de commupurement communales. Dans monarchie, on appelait grandersonnage chargé de la surveile l'entretien des voies publiy était grand voyer de France gne de Henri IV. Voy. Voies

ES. — Il faut distinguer les voiiées et les voitures publiques. voitures privées; chariots gauincs appelés basternes. — Juse siècle, l'usage des voitures, asternes, fut réservé presque nent aux reines et aux prinplus haut rang, et encore circonstances solennelles. Le tat des routes y contribua au-1 barbarie des mœurs. Ces voinitives n'étaient que de lourds Tel était le char sur lequel e fut amenée d'Espagne en r éponser Chilpéric ler, roi de vers 567. Grégoire de Tours chap. xvi), raconte que Deutéie du roi Théodebert ler, crai-'il ne lui preférat une fille ait eue d'un premier mariage, re sur une de ces basternes (in positam), et précipiter dans la ginhard (Vie de Charlemagne) chariots des rois mérovingiens, : lourdes basternes trainées par

Lusage de ces soilures paraît s'être perdupendant l'anarchie féodale. Blanche de Castille, mère de saint Louis, s'excusa de se rendre à Saint-Denis, en 1233, en alléguant que la sainteté du temps ne lui permettait pas de monter à cheval (Félibien, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis). L'état des voies publiques ne permettait plus guère d'autre moyen de transport.

Prohibition des voitures privées par Phitippe le Bel. — Cependant, dès la fin du xiii siècle (1294), Philippe le Bel défend aux bourgeoises d'avoir des chars (Ordonn. des rois de France, I, 541). Il s'agit certainement, dans cette ordonnance, des lourds chariots mentionnés plus haut. L'ordonnance de l'hôtel de Philippe le Long, citée par Martène (Thesaurus anecdotor., t. I, c. 1353), dit qu'il y aura, en la chambre du roi, un chariot à cinq chevaux, qui serviront le roi et seront dans son écurie, et sura le chartier douze deniers de gages par jour, et soixante sous pour robe, et ne mangeront

point à cour. »

Usage de chars et chariots aux xive et xvº siècles. — Au xivº siècle, il est souvent question de chars ou chariots, servant à transporter les reines et les princesses. Froissart raconte, à l'année 1385. que les duchesses de Hainaut, de Brabant et de Bourgogne, « bien et grandement accompagnées de dames et demoiselles. amenèrent, en chars couverts, la reine dame Isabelle de Bavière. » Lorsque cette reine fit son entrée dans Paris, en 1239. elle était, d'après le même historien, en litière découverte. Le moine de Saint-Denis, qui a écrit l'histoire de Charles VI. raconte que la reine était dans une 11tière à moitié couverte, pour la mettre à l'abri du soleil, et qu'elle était suivie des princesses, chacune dans un char peint. Eustache des Champs, poète de la fin du x.v. siècle et du commencement du xv. nous apprend que les femmes montaient ordinairement des haquenées ; mais qu'en cas de mauvais temps , elles se servaient de chars suspendus avec des chaînes, ornés de peintures à l'intérieur et à l'extérieur, et tapissés d'une espèce de drap qu'il appelle carnocas.

En 1406, Isabeau de Bavière entra dans Paris, sur un char couvert de drap d'or, d'après le récit de Juvénal des Ursins. Mathieu de Coussi, dans son Histoire de Charles VII, décrit le char que Henri VI envoya, en 1445. à Marguerite d'Anjou, comme présent de mariage. « Il était plus richement orné et paré, dit cet historien, que depuis longtemps il n'en était parti d'Angleterre; car il était couvert d'un très-riche drap d'or et des armes de France et d'Angleterre; lequel chariot était tiré par six chevaux blancs de grand prix; il était orné par dedans et par dehors de plusieurs et diverses cou-

(hangement dans les roitures; chariots braniants ou suspendus. — Il y ent, an xve siècle, une revolution dans les coitures. Juvenal des Ursins, décrivant l'entree de la reine Isabeau de Bavière dans Paris, en 1405 ( 22 octobre ), parle de litières et de chariots branlants couverts de draps d'or. Alain Chartier, dans les Vigiles du roi Charles VII, se sert de la même expression, lorsqu'il veut montrer sa misère :

Car pour repos j'ai enfoulure Pour charious brantants broughtes.

On avait donc commencé à suspendre le corps du chariot. Ces roilures sont probablement les mêmes que l'on trouve désignées sous le nom de chariols damerets ou de dames, dans un fragment de cérémonial manuscrit publié par Dunod (*His*toire de l'église de Besançon, t. 1, p. 267).

Epoque de François Ier; carrosses. Sous le règne de Francois le, on perfectionna ces roitures suspendues, et on leur donna la forme d'une caisse ou d'un petit cahmet. Ces roitures, perfectionnées, recurent le nom italien de carrosses. Le luxe fit alors de rapides progrès. Brantôme parle avec admiration de la magnificence de Marguerite de Valois : « N'en déplaise aux impératrices du temps passé, dit-il dans ses Dames illustres, lours magnificences décrites par Suétone, Pline et autres, n'en ont rien approché. » Il admire surtout ses litières tant dorées, tant superhement couvertes et peintes de tant de helles devises, ses coches et carrosses de même.

Cependant, il ne faut pas oublier qu'à cette époque le luxe des voitures était encore réservé aux rois et aux princes. Gilles Le Mastre, premier président du parlement de Paris, à la fin du xvie siècle, avait passé avec ses fermiers un contrat que ses descendants montraient encore au xviie siècle. On y lisait « que les fermiers seraient tenus, la veille des quatre bonnes fètes de l'année, et au temps des vendanges, de lui amener une charrette couverte, avec de bonne paille traiche dedans, pour y asseoir commodément Marie Sapin, sa femme, et sa fille Geneviève, comme aussi de lui amener un anon et une anesse pour faire monter dessus leur chambrière, pendant que lui (prenier président), marcherait devant, monté

sur sa mule, accompagné de son due, qui serait à pied à ses côtés. » J. A. & Thou rapporte, dans ses Mémoires, « sa mère ( lemme du premier prési Christophe de Thou), fut la premier femme, non princesse, à qui l'en permi d'avoir un carrosse.

Simplicité des carrosses de Henri IV. - l.es carrosses de Henri IV étaiest*é* a grande simplicité. On se servait de m telets ou rideaux de cuir pour emplets le froid d'y pénétrer. Ce l'at dans un de ces carrosses que Henri IV fut assessist; il avait fait relever les mantelets, parti que le temps était beau et qu'il vi voir les préparatifs qu'on faissil | la ville pour l'entrée de la reine. L'esage des glaces pour les carrosses à apporté d'Italie, et on prétend que ce s Bassompierre qui le premier l'introduis en France.

Les carrosses deviennent plus ca muns et plus magnifiques qu XVIF sièck. - Pendant le XVII-siècle, l'usage des cerrosses s'étendit de la cour à la nobless au clergé, à la magistrature et à la riche bourgeoisie. Les carrosses de cette épeque différaient beaucoup et pour la forme, et pour les ornements de ceux de nes jours. Les banquettes étaient disposées dans le sens de la longueur, et il y avait place pour quatre ou cinq personnes de chaque côte. Les carrosses ne tardèrent pas à se charger de dorures et de toutes les délicatesses du luxe. Les nobles y placèrent leurs armoiries. Lorsqu'on voulait garder l'incognito, on prenait un carrosse gris ; le cardinal de Retz raconte qu'il se servait de cet équipage, lorsque sa promotion au cardinals. etant déjà connue, sans qu'il est reça ses bulles, il était forcé de garder l'incognito.

Les grands et les ambassadeurs silchaient un luxe extraordinaire dans leurs voitures. Mnie de Motteville raconte, en par-lant de l'entrée des ambassadeurs de Pologne à Paris , « qu'après eux marchaient leurs carrosses couverts d'argent massif, partout où les nôtres ont du fer. » On lit dans un journal inédit de la Fronde, à la date des 24 et 25 avril 1650 (Bibliothèque Mazarine, manuscrit nº 1765, t. XV): Qu'au cours de la Reine, les princes, princesses, seigneurs et grandes dames parurent en carrosses magnifiques: «Mile d'Oriéans (la grande Madamoiselle) y était en son carrosse convert partout sur le cuir de velours rouge cramoisi cloué à clous dorés. Le sieur de Brancas y était aussi en carrosse dors et avec franges d'or et d'argent, et le merquis de Vardes le joune en avait un paavec franges de soie mêlés
ue marquise de La Vieuville,
sse aussi fort beau, et tout
u garni d'armoiries, les porides draperies, couvertes touries de soie blanche et jaune,
dedans du carrosse et les
des chevaux, de sorte que
comme broderie d'or et d'aroup de gens sont scandalisés
isses avec de l'or, parce qu'ils
uis quelques années, defenclaration du roi, et ceux-ci
miers qui paraissent. »

omptuaires furent, comme aux érieures, impuissantes contre du luxe, et la magnificence des atoujours augmentant. On peut ire une idée, par les carrosses V conservés à Versailles, de la dorures dont les voitures de taient surchargées. Quant au carrosses, il s'est prodigieultiplié. Il n'était, à Paris, que nt dix ou vingt en 1658; il plus de quatorze mille en 1768 c, Essais historiques sur Pa-

— Il est souvent question de 1 xvii siècle; c'étaient des iservées aux jeunes gens qui aler leur luxe dans les prome-contrastaient par leur légèreté purds carrosses de l'époque. t dire à un des personnages lie des Fâcheux:

is au cours faire voir ma calèche; entendue, etc.

.. — On se servait aussi de ures qu'on appelait brouettes. crit Servien dans une lettre 1635, étant hier à la chasse ite brouette, le tonnerre tomba lui qu'il renversa et blessa un ler, qui était sur le derrière, t toujours. »

itures publiques: Fiacres. entrepreneur de voitures à en 1645, un nommé Sauvage, hòtel Saint-Fiacre, d'où ces irent le nom de fiacres. « Je is, dit le père Labat (Voyage et d'Italie, t. II, p. 297), d'apremier carrosse de louage eu à Paris. On l'appelait le i cinq sols, parce qu'on ne cinq sous par heure. Six perpouvaient être, parce qu'il y portières qui se baissaient. en voit encore aujourd'hui aux carrosses, et, comme il n'y encore de lanternes dans les

rues, ce carrosse en avait une plantée sur une verge de far au coin de l'impériale à la gauche du cocher. Cette lumière, et le cliquetis que faisaient ses membres mal assemblés, le faisaient voir et entendre de fort loin. Il logeait à l'image de Saint-Fiacre, d'où il prit le nom en pen de temps, nom qu'il a ensuite communiqué à tous ceux qui ont suivi.

qué à tous ceux qui ont suivi. » Quelques années plus tard, en 1657, un privilége autorisa un noble, Givry, à éta-blir des fiacres stationnant sur la voie pablique, et qu'on pouvait louer pour ut temps déterminé, de sept heures du math à sept heures du soir. Il céda son privilege aux frères Francini. Le 18 mars 16 on établit des carrosses à cinq sous, qui partaient à des heures fixes et transpesaient Paris en plusieurs sens, C'étaient de véritables omnibus. Une des ligo parcourues par ces voitures s'étendait ( la porte Saint-Antoine au Luxembourg; la seconde, de la place Royale à Saint-Roch ; la troisième, de la rue Montmertre au Luxembourg. Cette entreprise, apri un moment de vogue, tomba pares que l'administration n'en était pas bien organisée (voy. une brochure de M. Mon-merqué, intitulée les carrosses à cinq d'abord chaises de crenan (voy. CHAISES DE POSTE), datent de 1664.

Les voitures publiques transportant les voyageurs à des distances considérables, se multiplièrent aussi sous le règue de Louis XIV. Mais elles marchaient trèslentement; le carrosse de Paris à Reuse mettait trois jours pour parcouris une distance que les wagens franchissent apjourd'hui en moins de trois heurs. Op établit vers la fin du xviii siècle des voitures publiques, dont la murche était plus rapide. Ce progrès fut dû à Turget (voy. Introduction, § VII). Il a été question des voitures transportant les voyageurs et leurs effets à l'article Musages.

Voy. sur l'origine et les progrès des voitures, une dissertation de Bullet, dans le Recueil des meilleures disserfations sur l'histoire de France, par M. Liber, x, 481 et suiv.

VOL, VOLEUR. — Il a été question des peines dont le vol était puni, aux mots Peines et Supplices.

vol., voler, volerie. — Termes de vénerie. On appelait vol les officiers de la vénerie royale auxquels était confié le soin de la fauconnerie et des oiseaux qui servaient aux chasses du roi. Le mot voler s'employait dans le sens d'aller à la chasse au vol. Le Journal de Dangeau s'en sert

ties souvent dans ce sens. Ainsi, à la date du 10 avril 1693, il y est dit que « lo toi se promena le matin dans ses jardins, et l'après dince alla coler dans la plaine de Vesinet.... I e roi et la reine d'Angleterre chaient à la colerie. » Il y avait des officiels du roi spécialement charges du vol. Voy Maison nu Roi, p. 711, et Va-NERII, p. 1252-1253.

VOI. DU CHAPON. — Expression des anciennes coutumes pour désigner la portion de terre qui revenait de droit à l'ainé et entourait ordinairement le manoir pater: el. Le nom de rol du chapon etait donne à cet espace de terre parce qu'on supposait qu'un chapon pouvait le parcourir en volant. Dans la coutume de l'airs, le rol du chapon etait estimé à un arpent de soixante-douze verges ou quinze cent quatre-vingt pieds (environ un demi-kilomètre).

VOTE. - Voy. ELECTEURS.

VOTIFS (Tableaux ). — Voy. TABLEAUX VOTIES.

VOYER (Grand). — Officier priori, dans l'ancienne monarchie, à l'admistration des voies publiques. Voy. Vers PUBLIQUES. — Cette charge, crés primer l'V pour Sully, en 1599, fut suprimée en 1626.

VULGATE. — On appelle vulgate (velgata, répandue) une traduction istimé à l'Ancien et du Nouveau Testament, approuvée par l'Église, qui l'a décisée methentique. L'ancienne vulgate, dont l'acteur est inconnu, était presque calque mot à mot sur le grec des septants. La nouvelle rulgate, qui a été approuvés par l'Eglise, est un mélange de l'ancient rulgate et de quelques corrections de saint Jérôme. C'est la version qu'a adopté le concile de Trente. « Ce qui n'empêche pas, dit Fleury (Instit. au droit ecclésistique, chap. VIII), que l'Église latine n'epprouve la version grecque de l'Ancien Testament, dont se servent les égliss orientales, et qu'il ne soit libre d'étaier l'Ecriture dans les textes originaux, metant que chacun en est capable.»

## W

WAGONS. — Ce mot anglais, qui signifie chariot à quatre roues, est employé en trançais pour désigner les voitures qui servent, sur les chemins de fer, au transport des voyageurs et des marchandises.

WALHALIA. — Paradis sensuel dont les joies étaient promises par la religion des Francs, aux guerriers qui succombaient sur le champ de bataille. L'espoir du nealhalla exalta pendant plusieurs siècles le courage des guerriers francs et des pirates scandinaves ou northmands (normands). Les guerriers réunis dans le nealhalla y combattaient tout le jour. Le soir, leurs blessures étaient guéries par la puissance d'Odin, et, réunis autour de la table du testin, ils buvaient l'hydromel en écoutant les chants des scaldes ou poëtes scandinaves.

WALKYRIES. — Divinités de la religion d'Odin qui était la religion des Francs avant leur conversion au christianisme. Ces messagères célestes recueillaient l'âme du guerrier qui périssait dans les combats et la portaient au walhalla.

WALLON. — Patois de l'ancienne langue française qui s'est conservé dans une partie de la Belgique (pays de Liége). Le mot wallon a le même sens que celui de gaulois; on y retrouve le changement très-commun du w en g ou gu, comme dans Wilhem, William (Guillaume), Wiscard (Guiscard), Wehr (guerre), warrant (garant, garantie), etc.

WALLONS, WALLONES (Gardes).—
Troupes d'infanterie levées dans les provinces belges ; elles s'illustrèrent dans les
armées espagnoles des xvie et xvie sècles. Bossuet en parle avec élogs dans
l'oraison funèbre du prince de Condé.

WARRANT. — Mot anglais qui signife garantie, et qui a été adopté récembent dans la langue française pour désigner le récepissé délivré aux commerçants au moment où ils font déposer des marchandises dans un dock. Le mot dock (de l'allemand decken, couvrir) a aussi été introduit récemment dans la langue fraçaise; on entend par dock un ensemble de bassins entourés de magasins dans lequels on dépose les marchandises des qu'elles sont débarquées. Il existe de magnifiques docks en Angleterre; on s projeté pour Paris des établissements de ce genre, et l'emplacement en a été désigné.

WEHRGELD. — Mot des lois salique et ripuaire; il est formé des deux mois soir (guerre, défense) et geld (argent). Cétait la rançon ou composition que l'homse

l'un acte de violence payait à la ou à la famille lésée. Le wehrane transaction entre la famille me et l'auteur du crime. La fauit toujours libre de le repousser du droit de vengeance. La e autorisait, en effet, les venivées. « Quand un homme libre, ira coupé la tête à son ennemi chée sur un pieu devant sa maislqu'un, sans son consentement i permission du magistrat, ose i tête, qu'il soit puni d'une esix cents deniers. »

'geld fut un premier adoucissees mœurs barbares. On tenait lans l'évaluation du wehrgeld, ire du crime aussi bien que de de la personne qui avait été léce que prouve une liste de ces s donnée par M. Guizot dans ses ·l'histoire de France, IV•essai,

- Ce mot anglais, qui signifie signe un jeu de cartes qui a été par la France à l'Angleterre, et placé la plupart de nos anciens : joue en parties liées (robre) e personnes associ**ées deux à** iners). La langue du whist est, n voit, tout anglaise. Les levecs six s'y appellent trick, et un lequel deux partners sont les es se nomme chelem. Les règles qui donne lieu à des combinaioliquées, ont été exposées dans speciaux. Voy., entre autres, le jeu de whist par Deschapelles le Manuel complet du jeu de ris, 1847).

LD. - Même sens que wehr-WEHRGELD.

THS. — Les Wisigoths ont ocant près d'un siècle le midi de la ir loi, connue sous le nom de licum, fut rédigée sous Euric, de 466 à 484, et modifiée sous sseur Alaric II, qui régna de 484 ric avait fait recueillir les lois Alaric chargea un jurisconsulte, nianus, de faire un abrégé des nes qui fut désigné sous le nom rium Aniani (abrégé d'Anias la suite, ces deux lois furent n une seule, et devinrent le focum ou la règle des juges. Cette aucoup plus etendue et plus ree que les autres lois des bare se divise en douze livres qui ent cinq cent quatre-vingtticles. Ce n'est plus un simple coutumes, comme les lois des

Francs saliens et ripuaires, c'est un code complet qui embrasse le droit politique, le droit civil et le droit criminel. Les articles de ce code sont disposés systématiquement. Cette supériorité de la loi des Wistgoths s'explique par la nature des assemblées où elle a été rédigée. Les conciles de Tolède jouaient alors le principal rôle dans le gouvernement de l'Espagne, et on retrouve dans le code des Wisigoths l'élévation d'intelligence qui caractérisait le clergé. Les lois qu'il a rédigées sont plus rationnelles, plus justes, plus douces que celles de tous les autres peuples barbares. Il suffit, pour s'en convaincre. de lire ce que disent les législateurs wisigoths de la puissance royale; ce n'est plus, comme chez les autres barbares, une puissance de fait n'ayant d'autre loi et d'autre arme que la force. La royauté chez les Wisigoths a un caractère de supériorité morale. « Le roi, dit le forum judicum (tit. 1, De electione principum, § 1), est dit roi (rex) de ce qu'il gouverne jus-tement (recte). S'il agit avec justice (recte), il possède légitimement le nom de roi; s'il agit avec injustice, il le perd misérablement. Nos pères disaient donc avec raison: rex ejus eris, si recta facis; si autem non facis, non eris (tu seras roi. si tu agis avec justice; sinon, non). Les deux principales vertus royales sont la justice et la vérité.

« La puissance royale est tenue, comme la totalité des peuples, au respect ues lois.... Obéissant aux volontés du ciel, nous donnons, à nous comme à nos sujets, des lois sages anxquelles notre propre grandeur et celle de nos successeurs est tenue d'obéir aussi bien que toute la

population de notre royaume.

« Dieu, le créateur de toutes choses, en disposant la structure du corps humain, a élevé la tête en haut, et a voulu que de là partissent les nerss de tous les membres. Et il a placé dans la tête le flambeau des yeux, afin que de là fussent vues toutes les choses qui pouvaient nuire. Et il y a établi le pouvoir de l'intelligence, en le chargeant de gouverner tous les membres et de régler sagement leur action.

« La loi est l'émule de la divinité, la messagère de la justice, la maîtresse de la vie.... Elle régit toutes les conditions de l'Etat, tous les àges de la vie humaine; elle est imposée aux femmes comme aux hommes, aux jeunes gens comme aux vieillards, aux savants comme aux ignorants, aux habitants des villes comme à ceux des campagnes.... Elle ne vient au secours d'aucun intérêt particulier; elle protége et désend l'interêt commun de tous les citoyens.... Elle doit être, selon la nature des choses et les coutumes de l'Etat, adaptée au heu et au temps, ne prescrivant que des règles justes et equitables.... claire et publique, afin qu'elle ne tende de piege a aucun citoyen.

Voy, les Essais sur l'histoire de France, par M. Guizot; j'ai emprunté à cet ouvrage la traduction du passage de la loi des Wisigoths que je viens de citer.

WODEN. — Woden ou Odin était le dieu suprême des Francs avant leur conversion au christianisme. Il présidait aux combats et au tonnerre; on lui faisait des sacrifices sanglants. Mais c'était surtout

par le courage dans les hatailles que devenait le favori d'Odin et qu'en mitait d'être admis dans son parais a walhalle. Des déesses guerrière, a walhalle. Des déesses guerrière, a walhalle. Des déesses guerrière, a walhalle ; transportaient dans ce sient les querriers qui avaient successé a milieu des combats. Les plaisin à walhalle rappelaient les hatailles et fitaient signales les héros. Tout le jeur la guerriers se livraient des combats. Le soir, Woden guérissait leurs blessure, a assis autour d'un large foyer, ils passient de main en main la coupe respisaient de main en main la coupe respisaient des chantaient leurs exploits.

## Y

YON (Frères Saint-). — Congrégation d'hommes etablie à Saint-Yon près de Rouen; les frères Saint-Yon sont plus connus sous le nom de frères des écoles chretiennes. La maison de Saint-Yon etait chef d'ordre. Voy. CLERGÉ, p. 168.

YVES (Saint). — Saint vénéré particulièrement en Bretagne. La dévotion qu'on y montra pour saint Yves, dit D. Morice (Hist. de Bret., p. xxv), diminua le nombre de pèlerinages que l'on faisait à Rome. Les Bretons juraient surtout par saint Yves, comme on le voit dans la vie de Duguesclin par Ménard (p. 50 et 433).

YVETOT (Roi d'). — Un ancien poëte normand dit en parlant du pays de Caux Seine-Inférieure):

> Au noble païs de Caux, Y a quatre abbayes royaux, Six prieurés conventuaux, Et six barons de grand arroi, Quatre comtes, trois dues, un roi.

Ce roi était le roi d'Yretot (ou Ivetot, aujourd'hui chef lieu d'arrondissement dans la Seine-Inferieure). Il est difficile de déterminer l'époque précise de la naissance de ce petit royaume plus connu par la chanson que par l'histoire. Si l'on en crovait la tradition, le royaume d'Yvetot remonterait au vie siècle. On trouve, en effet, dans le glossaire de du Cange, au mot rex, une charte de Louis XI en date de 1464 qui confirme le royaume d'Yvetot et en sait remonter l'institution à Clotaire ler, fils de Clovis. Le roi raconte que Clotaire, à l'instigation du pape et des cardinaux, accorda à Gaultier, seigneur d'Yvelot, de ne faire à l'avenir aucun homauge pour la terre et seigneurie d'Yvetot, denne depnie cette époque, cette terre sut

appelée vulgairement rougume d'Im et fut toujours exempte de tous dereis # hommages. Robert Gaguin, qui estat du temps de Louis XI et de Charles VII. raconte avec détails cette prétendre mgine du royaume d'Yvetot. Il dit que Cuitier, seigneur d'Yvetot, chambrier de M Clotaire les, ayant été calomnié près # son maître, s'éloigna de la cour, et ils pendant dix ans combattre les esses de la foi dans des contrées étrangies. Après ce temps, espérant que la colife du roi serait apaisée, il revint vers la France en passant par Rome, ch il chim des lettres de recommandation pour le mi qui était alors à Soissons, capitale de 💐 Etats. Le seigneur d'Yvetot s'y rendit à jour du vendredi saint de l'année 536, 🤻 ayant appris que Clotaire était à l'égliss il fut l'y trouver, se jeta à ses pieds et le conjura de lui accorder sa grâce par la mérites de celui qui, en pareil jour, avait repandu son sang pour le salut des houmes; mais Clotaire, l'ayant reconne, him loin d'accueillir sa prière, lui passe sur épée à travers le corps. Gaguiu ajoste qu'à la nouvelle d'un pareil attestat, le pape Agapet menaça le roi des foudres de l'Eglise, et que Clotaire effrayé vous expier son crime en érigeant la seignesrie d'Yvetot en royaume, en faveur des héritiers et successeurs du seigneur d'Ivetot; qu'il en fit expédier des lettres signées de lui et scellées de son scens: et que, depuis ce temps, les seigners d'Yvetot portent le nom de rois. «Et je trouve, par une autorité constante et indubitable, ajoute Robert Gaguiz, qu'en é vénement aussi extraordinaire s'est pass en l'an de grace 536. »

Cette légende, racontée avec tant d'as surance par Gaguin, ne soutient pas l'es-

tique. Il n'en est question historiens contemporains. zes positifs prouvent que le l'était pas à Rome au moin suppose que le seigneur encontra. Quant aux comur d'Yvetot contre les infin souvenir des croisades. xive siècle, il est souvent eigneurs d'Yvetot parmi les duché de Normandie. Un tot accompagnait Guillaume squ'il envahit l'Angleterre oque de la conquête de la ' Philippe Auguste (1204), l'Yvetot sont encore cités; vir en personne ou fournir mbre d'hommes d'armes. 1 sous Philippe le Bel et

ent en 1392, si l'on en croit (Traité de la Noblesse, p. 98), que l'on trouve istres de l'échiquier de lacte qui donne au seile titre de roi. Des lettres larles VI, en date de 1401, ux officiers royaux de vioges d'Yvetot et sont confireurs actes postérieurs. En-lées 1498 et 1499, Jean Beaué roi d'Yvetot. Les chartes on des privilèges de ce ent qu'il est affranchi de

toute espèce d'impositions; qu'il a une juridiction souveraine et ne doit hommage à aucun seigneur suzerain.

C'est donc, pendant la seconde moitié du xive siècle, entre les années 1370 et 1392, que se place la fondation de ce royaums, ou pour parler plus exactement, la concession de priviléges qui faisaient de la terre d'Yvetot un franc-alleu exempt de toutes les obligations féodales. Ce n'est pas le seul exemple de terres de cette nature que l'on trouve en France. Il y avait à Maude près de Tournai une terre qui portait le nom de royaume et qui cependant était si petite qu'on aurait pu à peine y trouver le labourage de trois charrues. La terre de Haubourdin près de Lille était aussi un franc-alleu. Heuri de Navarre, à qui elle appartenait, disait qu'il ne la tenait que de Dieu et de son épée. Devenu roi de France, il la vendit avec tous les droits de souveraineté qui y étaient attachés. Les ducs de Bar et les damoiseaux de Commerci tentèrent aussi de se soustraire aux obligations féodales; mais ils furent moins heureux que les seigueurs d'Yvetot et l'indépendance de leurs domaines ne fut pas reconnue.

Voy. dans le recueil des Meilleures dissertations sur l'histoire de France (t. XVIII) un mémoire de Vertot sur l'origine du royaume d'Yvetot suivi de remarques de M. Leber sur le même

sujet.

Z

LINGARI. — Peuplades qui ment désignés en France Bohèmes. Voy. Bohèmes. QUES (Lettres). — Lettres nt des figures d'animaux à orner les manuscrits du

- Troupe d'infanterie léson nom d'une des tribus s zouaves, qui furent orgaoctobre 1830, se recrutent t de Français et d'indirie. Leur uniforme se compose d'une veste à manches et d'un gilet en drap bleu fermé par devant, et sans manches; d'un pantalon maure en drap garance; d'une ceinture en toile de coton bleu; d'une capote en drap brun; d'un turban et d'une calotte rouge; de souliers et guêtres en peau; d'un havre-sac et d'une giberne turque. Les zouaves, qui s'étaient signalés dans les guerres d'Algérie, ont déjà rendu d'importants services en Crimée et contribué puissamment à la victoire de l'Alma (1854), en gravissant par des pentes que les Russes avaient cru inabordables.





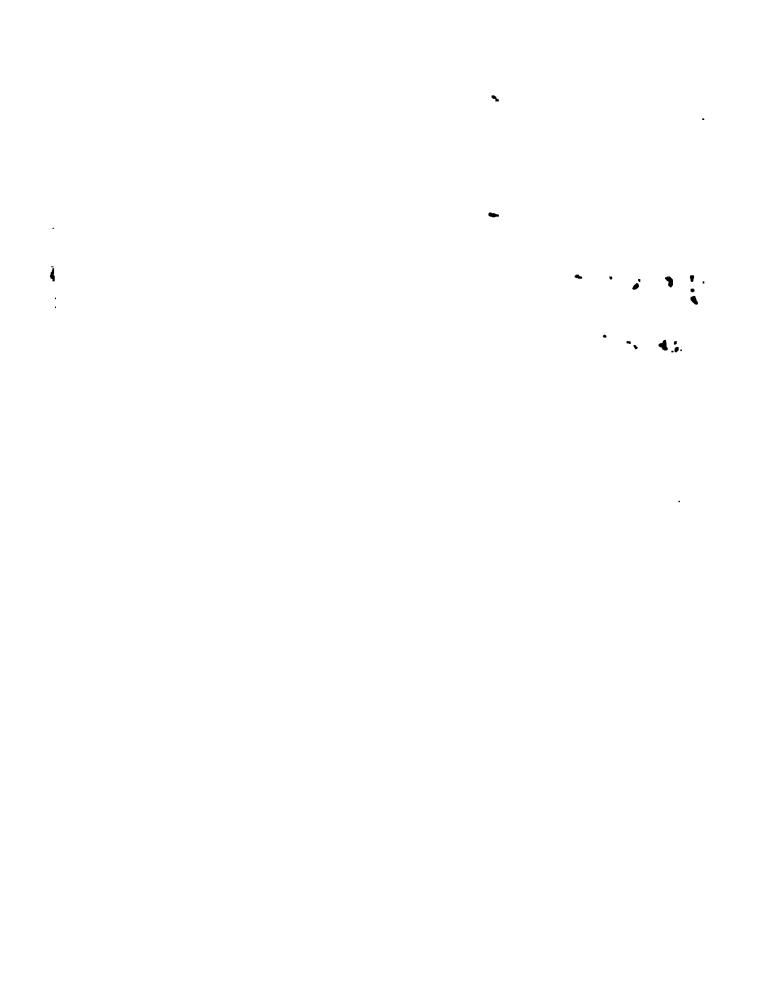





